





33-6,2

# NOUVEAU DICTIONNAIRE HISTORIQUE.



#### NOUVEAU

## DICTIONNAIRE

## HISTORIQUE, ou HISTOIRE ABRÉGÉE

De tous les HOMMES qui se sont fait un nom par le Génie, les Talens, les Vertus, les Erreurs, &c. depuis le commencement du Monde jusqu'à nos jours;

Avec des Tables Chronologiques pour réduire en Corps d'Histoire, les Articles répandus dans ce Dictionnaire,

PAR UNE SOCIÉTÉ DE GENS DE LETTRES.

QUATRIÉME ÉDITION, enrichie d'augmentations nombreuses & intéressantes, & purgée de toutes les sautes qui désiguroient les précédentes.

Mihi Galba, Otho, Vitellius, nec beneficio, nec injuità cognità.

TACIT. Hist. lib. I. S. z.

#### TOME SIXIÉME.



#### A C A E N;

Chez G. LE ROY, Imprimeur du Roi, Hôtel de la Monnoie; rue Notre - Dame.

A Paris, chez Le Jay, Libraire, rue S. Jacques.

A Rouen, chez P. Machuel, Libraire, rue Ganterie.

#### M. DCC. LXXIX.

Avec Approbation & Privilège du Roi.

ADAMS
ADAMS
TO VIO



### NOUVEAU

# DICTIONNAIRE HISTORIQUE.

#### R

ABACHE, (Etienne) docteur de Sorbonne, de l'ordre des Augustins, naquit à Vauves, dans le diocèse de Chartres, en 1556. Il fit à Bourges la réforme des religieux de son ordre, & l'établissement de la congrégation de S. Guillaume, en 1594. Ce pieux réformateur finit sa vie à Angers, en 1616, à 60 ans.

RABAN - MAUR, (Magnence) naquit à Fuldes, en 788, de la meilleure noblesse du pays. Ses parens l'offrirent, à l'âge de dix ans, au monastére de Fuldes, où il fut instruit dans la vertu & dans les lettres. On l'envoya enfuite à Tours, pour y étudier fous le fameux Alcuin. De retour à Fuldes, il en fut élu abbé, & réconcilia Louis le Débonnaire avec ses enfans. Raban écrivit une lettre pour confoler ce prince, que l'on avoit déposé injustement, & publia un Traité sur le respect que doivent Tomc VI.

avoir les enfans envers leur pere. & les sujets envers leur prince. Deveru archevêque de Mayence en 847, il écrivit contre Gotefcalc. Ce moine étant venu l'an 848 à Mayence, présenta à Raban sa profession de foi touchant la prédestination, avec un autre petit écrit, où l'archevêque étoit accufé d'erreur sur cette matière. Raban n'y répondit qu'en faisant condamner la doctrine du moine dans un concile, & le renvoya enfuite à Hincmar archevêque de Reims. dans le diocèse duquel il avoit été ordonné. (Voyez GOTESCALC.) Les partifans de Gotescale disent qu'il auroit été moins coupable aux yeux de Raban, s'il n'y avoit rien eu de personnel entre eux, & si le religieux avoit ménagé davantage l'archevêque. Raban mourut dans sa terre de Winsel, en 856. à 68 ans. Il légua fes livres aux abbayes de Fuldes & de S. Alban.

On a de lui beaucoup d'ouvrages, recueillis à Cologne en 1627, 6 tomes in-fol. qui se relient en 3 vol. Ils contiennent, I. Des Commentaires fur l'Ecriture, qui ne sont presque que de simples extraits des écrits des Peres : c'étoit la manière des théologiens de fon tems. II. Un Traité de l'Institution des Clercs. III. Un Traité du Calendrier Eccléfiastique. Il y enseigne la manière de discerner les années bissextiles & de marquer les indictions, IV. Un Livre sur la vue de Dieu, la pureté du cœur, & la maniére de faire pénitence. V. Un ouvrage plein d'idées bizarres, intitulé: De universo, sive Etymologiarum opus. VI. Des Homélies. VII. Un Martyrologe, &c. Le Traité des vices & des vertus, qu'on lui attribue, est d'Halitgarius, évêque d'Orléans. On trouve dans le Thesaurus de Martenne, dans les Miscellanea de Baluze, & dans les Œuvres du P. Sirmond, quelques Traités qui ne font point dans le Recueil de ses Œuvres. Raban se mêloit aussi de poësie: témoin son bizarre Poëme en l'honneur de la Ste.- Croix, qui est dans le Recueil de ses ouvrages, & dont il y a une affez belle édition particulière à Augfbourg, 1605, in-fol.; mais fes productions en ce genre valent encore moins que sa prose, incorrecte, pesante & fans élégance.

RABARDEAU, (Michel) Jéfuite, mort en 1649, à 77 ans, est connu par son Optatus Gallus benigna manu settus, Paris, 1641,

in-4°.

RABEL, (Jean) peintre François, né à Fleuri dans le xvi fiécle. Il étoit, felon les auteurs de fon tems, un des premiers de fa profession; & ce qui fortoit de fon pinceau étoit recherché avec avidité. Il excelloit dans les portraits. C'étoit aussi un bel-esprit. RABELAIS, (François) né à Chinon en Touraine, d'un aubergifte ou d'un apothicaire, entra chez les Cordeliers de For enaile-Comte dans le bas Poitou, & fut élevé aux ordres sacrés. Né avec une imagination vive & une mémoire heureuse, il se consacra à la chaire & y réuffit. Son couvent étoit dépourvu de livres; il employa les honoraires de fes fermons a se faire une petite bibliothèque. Sa réputation commençoit à se former, lorsqu'une aventure scandaleuse le fit renfermer dans une prison monastique, d'où il eut le bonheur de s'échaper. Des perfonnes de la première qualité, à qui son esprit enjoué avoit plu, fecondérent le penchant qui le portoit à fortir de son cloître. Clément VII lui accorda, à leur sollicitation, la permission de passer dans l'ordre de S. Benoît. Rabelais, ennemi de toute forte de joug, quitta tout-à-fait l'habit religieux, & alla- étudier en médecine à Montpellier, où il prit le bonnet de docteur. Son mérite lui procura une chaire dans cette faculté en 1531. Le chancelier Duprat, ayant fait abolir, peu de tems après, les priviléges de cette université par arrêt du parlement; Rabelais eut l'adresse de le faire révoguer. Député auprès de ce ministre, il fe fervit, pour avoir audience, d'un tour affez fingulier, s'il est vrai. Il s'adressa au suisse, auguel il parla latin. Celui-ci ayant fair venir un homme qui parloit cette langue, Rabelais lui parla grec. Un autre qui entendoit le grec ayant paru, il lui parla hébreu. On ajoûte qu'il fe servit encore de plusieurs autres langues; & que le chancelier, charmé de son esprit, rétablit à sa confidération tous les priviléges

de l'université de Montpellier. Cette faculté, animée de la plus vive reconnoissance, le regarda dès-lors moins comme un confrere, que comme un protecteur. Tous les jeunes médecins, qui prennent le bonnet de dosteur dans cette université, sont encore aujourd'hui revêtus de sa robe; & lorsqu'on la donne à quelques ignorans, on fe rappelle la fable de l'Ane couvert de la peau du Lion. Rabelais quitta bientôt Montpellier pour passer à Lyon. Il y exerça pendant quelque tems la médecine; mais Jean du Bellai l'ayant invité à le fuivre dans son ambassade de Rome, il partit pour l'Italie. Ses faillies & fes bouffonneries amusérent beaucoup le pape & les cardinaux, & lui méritérent une bulle d'abfolution de fon apostasie, & une autre bulle de translation dans l'abbaye de St. Maur-des-fossés, dont on alloit faire un chapitre. De cordelier devenu bénédictin, de bénédictin chanoine, de chanoine il devint curé. On lui donna la cure de Meudon en 1545, & il fut à la fois le pasteur & le médecin de sa paroisse. Ce sut vers ce tems - là qu'il mit la derniére main à son Pentagruel : satyre dans laquelle les moines sont couverts de ridicule. Ils en furent choqués, & ils vinrent à bout de la faire cenfurer par la Sorbonne & condamner par le parlement. Ces anathêmes ne firent qu'accréditer le livre de Rábelais; & ceux auxquels il paroissoit auparavant fade & infipide, le trouvérent vif & piquant. L'auteur fut recherché comme le bel-esprit le plus ingénieux, & comme le bouffon le plus agréable. On est bien éloigné de penfer ainsi aujourd'hui. Dans son extravagant & inintelligible livre, il a répandu à la vérité une extrê-

me gaieté, mais une plus grande impertinence. Il a prodigué l'érudition, les obscénités & l'ennui. Un bon conte de deux pages est acheté par des volumes de sottifes. On a dit de fon livre, ce qu'il disoit lui-même des Loix commentées & embrouillées par les jurifconsultes, que c'étoit une belle robe bordée d'ordure. Il n'y a que quelques personnes d'un goût bizarre, qui se piquent d'entendre & d'estimer tout cet ouvrage. Les gens de goût rient de quelques - unes des plaisanteries de ce Polichinelle médecin, & méprisent le livre & l'auteur. On est fàché qu'un homme qui avoit tant d'esprit, en ait fait un si misérable usage. C'est un philosophe ivre, qui n'a écrit que dans le tems de son ivresse. Rabe-· lais étoit meilleur à voir qu'à lire. Un port noble & majestueux, un visage régulièrement beau, une physionomie spirituelle, des yeux pleins de feu & de douceur, un fon de voix gracieux, une expreffion vive & facile, une imagination inépuifable dans les fujets plaifans; tout cela en faisoit un homme d'une fociéré délicieufe. Il passa sa vie dans les plaisirs, & mourut (dit-on) en plaifantant, en 1553, à 70 ans. Rabelais étoit un homme estimable, par la réunion des qualités qui forment l'homme d'esprit & le savant. Langues anciennes, langues modernes, grammaire, poësie, philosophie, astronomie, jurisprudence, médecine; il avoit orné sa mémoire de toutes les richesses de fon tems. Il est vrai que ces richesses ressembloient beaucoup à l'indigence... On conte de lui plufieurs anecdotes, aussi fausses & aush extravagantes que son histoire de Gargantua. On dit, par exemple, que le cardinal du Bellay

l'ayant mené à Rome, & ce cardinal ayant baifé le pied droit du pape & enfuite la bouche, Rabelais dit qu'il vouloit lui baiser le derrière, & qu'il falloit que le Saint, Pere commençat par le laver. Il y a des choses, que le respect du lieu, de la bienféance & de la perfonne rend impossibles. Cette historiette ne peut avoir été imaginée que par des gens de la lie du peuple dans un cabaret... Sa prétendue Requête au Pape est du même genre. On suppose qu'il pria sa Sainteté de l'excommunier, afin qu'il ne fût pas brûlé: parce que, disoit-il, son hôtesse voulant faire brûler un fagot, & n'en pouvant venir à bout, avoit dit que ce fagot étoit excommunié de la gueule du Pape... L'aventure qu'en lui suppose à Lyon, est aussi fausse & aussi peu vrai-semblable. On prétend, que n'ayant ni de quoi payer fon auberge, ni de quoi faire le voyage de Paris, il fit écrire par le fils de l'hôtesse ces étiquettes sur de petits fachets : Poison pour faire mourir le Roi: Poison pour faire mourir la Reine, &c. Il usa, dit-on, de ce stratagême, pour être conduit & nourri jufqu'à Paris sans qu'il lui en coûtât rien, & pour faire rire le roi; mais une telle turlupinade, loin de faire rire, auroit pu faire pleurer celui qui en étoit l'auteur... Les Œuvres de Rabelais, dont les Elzevirs donnérent une édition sans notes en 1663, en 2 vol. in-12, furent recueillies en Hollande en 5 vol. in-8°, 1715, avec des figures & un commentaire par le Duchat. En 1741, Bernard, libraire à Amsterdam, en donna une belle édition in-4°, 3 vol. avec des figures gravées par le fameux Picart. On a encore de Rabelais, des Lettres in-8°. fur lefquelles M. de Sainte-Marthe a fait

des notes; & quelques Ecrits de Médecine. On a gravé 120 Estampes en bois, sous le titre de Songes drolatiques de Pentagruel, 1565, in-8°. On donna en 1752, sous le titre d'Œuvres choistes de M. François Rabelais, Gargantua, le Pentagruel, &c. dont on a retranché les endroits licencieux. On trouve à la fin une Vie de Rabelais. Cette édition, en 3 petits vol. in-12, est due aux soins de l'abbé Perau.

RABIRIUS, célèbre architecte, vivoit fous l'empire de Domitien : prince cruel, qui ne s'est pas moins rendu fameux par ses fureurs, que par fa passion extraordinaire pour les bâtimens. Ce fut Rabirius qui construisit le palais de cet empereur dont on voit encore des reftes. Ce superbe édifice étoit d'une architecture excellente... Il est different du poete Caius RABIRIUS, qui fit sous Auguste un Poëme sur la guerre qui éclata entre cet empereur & Marc-Antoine. Maittaire en rapporte quelques fragmens dans fon Corpus Poetarum.

RABUSSON, (Dom Paul) né en 1634, à Ganat, ville du Bourbonnois, entra dans l'ordre de Cluni en 1655, & y occupa différentes places. Les deux chapitres de 1676 & 1678, le chargérent de composer le fameux Bréviaire de fon ordre, qui a fervi de modèle à tant d'autres. On lui afsocia Claude de Vert, de l'ancienne observance, qui ne se chargea que des rubriques. D. Rabusson engagea Santeul de S. Victor à confacrer à des Poësies plus dignes d'un Chrétien, le talent qu'il avoit pour ce genre d'écrire; & le poëte fit, à sa sollicitation, ces belles Hymnes, dont le Tourneux & Rabusson lui fournissoient les pensées. Dom Rabusson fut élu, en 1693, supérieur général de la réforme;

& pendant près de S ans qu'il gouverna de fuite, il fit régner dans Cluni la paix & toutes les vertus religieuses. Les cardinaux de Bouillon & de Noailles faisoient beaucoup de cas de son mérite. Il mourut en 1717, à 83 ans.

I. RABUTIN, (François de Buffi) gentilhomme de la compagnie du duc de Nevers, d'une des plus anciennes & des plus illustres familles de Bourgogne, est célèbre par ses Mémoires Militaires, qu'il fit imprimer à Paris en 1574, sous ce titre : Commentaires sur le fait des Guerres en la Gaule Belgique entre Henri III & Charles-Quint, in-8°. Le style en est simple, ainsi que la narration, & il y règne un grand air de fincérité. Il vivoit fous les règnes d'Henri II & de Charles IX, qui eurent en lui un fujet fidèle & un guerrier habile.

II. RABUTIN, (Roger comte de Bussi) né à Epiry en Nivernois l'an 1618, petit-fils du précédent, fervit dès l'âge de 12 ans, dans le régiment de son pere. Sa valeur parut avec éclat dans plusieurs siéges & batailles. Elle lui mérita les places de mestre-de-camp de la cavalerie légére, de lieutenant-général des armées du roi, de lieutenant - général du Nivernois. Le comte de Bussi mêloit les lauriers d'Apollon à ceux de Mars. Reçu à l'académie Françoise en 1665, il y prononça une harangue pleine d'esprit & de fanfaronades. Il couroit alors fous fon nom une Hiftoire manuscrite des Amours de deux dames puissantes à la cour, (d'Olonne & de Châtillon.) Ce manuscrit , intitulé : Histoire amoureuse des Gaules, faisoit beaucoup de bruit. Aux graces du style, à la délicatesse des pensées, à la vivacité des faillies, l'auteur avoit sçu joindre des portraits peints avec

autant d'art que de vérité, de plufieurs perfonnes de la cour, & un ton de dépravation qui n'étoit pas ce qui plaifoit le moins. Les perfonnes intéreffées portérent leur plainte au roi, qui, déja mécontent de Buffi, faifit avidement l'occafion de le punir. Il fut mis à la Bastille. Les Amours des Gaules surent le prétexte de sa détention; mais la véritable cause étoit cette Chanson où le roi étoit trop compromis, & dont on renouvella alors le souvenir pour perdre Buffi à qui on l'imputoit:

#### Que Deo-Datus est heureux! &c.

L'Histoire amoureuse des Gaules n'étoir pas le seul ouvrage de Bussi. Il avoit encore fait un petit Livre, relié proprement en forme d'Heures; au lieu des images qu'on met dans les livres de piété, il avoit mis dans le sien les portraits en miniature de quelques hommes de la cour, dont les femmes étoient soupconnées de galanterie. Au bas de chaque portrait, il avoit accommodé au sujer un petit discours en forme de prière. C'est à cet ouvrage que Boileau sait allusion dans ce vers:

Me mettre au rang des Saints qu'a célébrés Bussi.

Une maladie occasionnée par sa prison, lui procura sa liberté; mais avant que de l'obtenir, il fallut qu'il donnât la démission de sa charge, & qu'il écrivit une lettre de satisfaction aux victimes de sa méchanceté. Le comte de Bussi ne sortit de la Bastille, que pour aller en exil dans une de ses terres. Il fatigua pendant tout ce tems-là Louis XIV par une soule de Lettres, qui décèlent, si ce n'est une ame saussie, une ame au moins

Aiij

petite & foible. Il protestoit au roi une tendresse qu'il n'avoit pas, & il se donnoit des éloges qu'on croyoit beaucoup plus fincéres, que les protestations d'attachement dont il fatiguoit le monarque. Ses véritables sentimens éclatérent en 1674. Despréaux fit sa belle Epître fur le passage du Rhin, qui immortalisa le poëte & le héros. Buffi, l'imprudent Buffi, craignant d'être oublié, fit des remarques fanglantes fur cet ouvrage. Il relevoit sur-tout cet endroit, où le panégyriste du prince lui disoit que s'il continuoit à prendre tant de villes, il n'y auroit plus moyen de le suivre, & qu'il faudroit aller l'attendre aux bords de l'Hellefpont. Il plaifanta fur ce dernier mot, & mit au bout: Tarare pon pon. Le ridicule qu'il vouloit jetter fur la belle Epître de Despréaux, parvint au poëte, qui se prépara à la vengeance. Le comte le fut, & fit promptement négocier la paix. Despréaux & lui s'écrivirent des lettres pleines de témoignages d'estime & d'amitié. Le comte de Buffi, après 17 ans de follicitations, obtint enfin la permission de retourner à la cour; mais le roi, évitant de le regarder, il fe retira dans fes terres, partageant fon tems entre les plaisirs de la campagne & ceux de la littérature. Il mourut à Autun en 1693, à 75 ans. Il faut avouer qu'il avoit de l'esprit, mais plus d'amour-propre encore; & il ne se servit gueres de son esprit que pour se faire des ennemis. Comme courtisan, comme guerrier, comme écrivain, comme homme à bonnes fortunes, il croyoit n'avoir point d'égal. Il fe flattoit de l'emporter en courage fur le maréchal de Turenne, & en génie fur Pascal. On prétend que lorsqu'il étoit à la Bastille, le Pe-

re Nouet Jésuite, son confesseur, l'engagea à répondre aux Provinciales, & qu'il ne craignit pas de fe charger de ce travail effrayant; mais il fut bientôt obligé de l'abandonner. On a de lui, I. Difcours à ses Enfans, sur le bon usage des adversités, & sur les divers événemens de sa vie; à Paris, in-12, 1694. On y trouve des réflexions utiles, mais communes. II. Ses Mémoires, en 2 vol. in-4°. à Paris, 1693, réimprimés à Amsterdam en 3 vol. in-4°. avec plufieurs piéces curieuses. Pour quelques faits vrais & intéressans, on y trouve cent particularités dont on ne se soucie pas ; le style en fait le principal mérite : il est léger, pur & élégant. III. Des Lettres, en 7 vol. in 12, plusieurs fois réimprimées. Elles ont eu dans leur tems beaucoup de réputation; mais on y sent trop qu'elles ont été faites pour être publiques; & quoiqu'écrites avec noblesse & avec correction, elles ne plaisent guéres aux perfonnes d'un goût véritablement délicat, qui préférent le nature! à toutes ces graces contraintes. IV. Histoire abrégée de Louis le Grand, in-12, à Paris 1699. Ce n'est presque qu'un panégyrique, & il révolte d'autant plus, que l'auteur écrivoit certainement contre fa penfée. V. Des Poëses, répandues dans ses Lettres & dans différens recueils; elles font plutôt d'un bel-espris que d'un poète. On n'estime guéres que ses Maximes d'amour, & ses Epigrammes imitées de Martial. Les Amours des Gaules ont été imprimées en Hollande avec d'autres historiettes du tems, en 2 vol. in-12; & à Paris, fous le titre de Hollande, en 5 petits vol. in-12.

RACAN, (Honorat de Bueil, marquis de) né en Touraine à la Roche-Racan, l'an 1589, fut l'un des premiers membres de l'académie Françoife. A l'âge de 16 ans il entra page de la chambre du roi, fous Bellegarde, qui avoit pris Malherbe dans fa maifon par l'ordre d'Henri IV. Racan, cousin-germain de madame de Bellegarde, eut occasion de voir ce grand maître en poësie, & il se forma sous lui. Le jeune Racan quitta la cour pour porter les armes; mais il ne fit que 2 ou 3 campagnes, & il revint à Paris après le siége de Calais. Ce fut alors qu'il confulta Malherbe fur le genre de vie qu'il devoit embrasser. Le poëte, pour toute réponse, se contenta de lui réciter la Fable du Meunier, de son fils & de l'Ane : fable ingénieuse, inventée par le Pogge & imitée par la Fontaine. Le marquis de Racan se décida pour le mariage. Quoiqu'il n'eût point étudié, & qu'il eût une si grande incapacité pour la langue latine, qu'il ne put jamais apprendre par cœur le Confiteor, la nature suppléa en lui à l'étude. Ses Bergeries sont recommandables dans le genre pastoral. Ses Stances qui commencent ainsi: Tyrcis, il faut penser à faire la retraite, &c.paffent pour fon chef-d'œuvre. Son principal mérite est d'exprimer avec grace ces petits détails, si difficiles à rendre dans notre langue: il les rend ordinairement avec assez d'élégance; mais son style manque de force & de nerf. Il réuffit beaucoup mieux dans la poësie simple & naturelle que dans la poësie sublime. Ses ouvrages furent recueillis sous ce titre: Œuvres & Poësies Chrétiennes de M. Honorat de Bueil, Chevalier, Seigneur de Racan, tirées des Pseaumes & de quelques Cantiques du vieux & du nouveau Testament, à Paris, in-8°. en 1660. Coustelier, libraire à Paris, donna en 1724, en 2 vol. in-

12, une nouvelle édition des Œuvres de Racan... Pour mettre le lecteur à portée de juger du style de ce poëte, nous choifirons la traduction qu'il a faite de cette fameuse strophe d'Horace: Pallida mors; & nous y joindrons la verfion du même morceau par Malherbe. Voici la traduction de Racan:

Les loix de la Mort sont fatales. Aussi-bien aux Maisons Royales Qu'aux taudis couverts de roseaux. Tous nos jours sont sujets aux Parques;

Ceux des Bergers & des Monarques Sont coupés des mêmes ciseaux.

Celle de Malherbe est plus connue:

Le Pauvre, en sa cabane où le chaume le couvre, Est sujet à ses loix;

Et la Garde qui veille aux barriéres du Louvre,

N'en défend pas nos Rois.

Malherbe lui trouvoit du génie pour la poësie. Racan lui disoit un jour, que Théophile qui étoit en prison, accusé de plusieurs crimes, ne lui paroissoit coupable que d'un feul : c'étoit d'avoir fait fort mal le métier de poëte dont il se mêloit. S'il meurt pour cela, repartit Malherbe, vous ne devez pas avoir peur; car on ne vous prendra pas assurément pour un de ses complices... Racan mourut à la Roche-Racan en 1670, à SI ans.

I. RACHEL, seconde fille de Laban, épousa le patriarche Jacob, l'an 1752 avant J. C. Elle en eut Joseph & Benjamin. Rachel mourut en accouchant de celui-ci. Elle fut enterrée sur le chemin qui conduit à Ephrata, où Jacob lui éleva un monument qui a subsisté pendant plusieurs siécles. On montre encore aujourd'hui une espèce de dôme soutenu sur 4 piliers quarrés qui forment autant d'arcades, & l'on prétend que c'est le tombeau érigé à Rachel par Jacob. Mais comme ce monument est encore tout entier, il est difficile de croire que cesoit lemême que lepatriarche consacra à la mém. de son épouse.

II. RACHEL, (Joachim) né en baffe Saxe, poète Allemand, recteur de l'école de Norden, s'est attaché particuliérement à la Poësfie satyrique dans le siécle dernier. Il n'a point écrit avec la même pureté & la même délicatesse que Despréaux; mais il est plus véhément, & par-tout il se montre l'ennemi implacable du vice & des ridicules. Son énergie lui a fait donner le nom de Lucile Allemand.

I. RACINE, (Jean) né à la Ferté-Milon en 1639, d'une famille noble, fut élevé à Port-royal des Champs, & il en fut l'élève le plus illustre. Marie des Moulins, sa grand'mere, s'étoit retirée dans cette solitude si célèbre & si perfécutée. Son goût dominant étoit pour les Poëtes tragiques. Il alloit souvent se perdre dans les bois de l'abbaye, un Euripide à la main: il cherchoit dès-lors à l'imiter. Il cachoit des livres, pour les dévorer à des heures indues. Le facristain Claude Lancelot, fon maître dans l'étude de la langue grecque, lui brûla confécutivement trois exemplaires des Amours de Théagene & de Chariclée, roman grec, qu'il apprit par cœur à la 3º lccture. Après avoir fait ses humanités à Port-royal, & fa philosophie au collége d'Harcourt, il débuta dans le monde par une Ode fur le mariage du roi. Cette piéce, intitulée la Nymphe de la Seine, lui valut une gratification de cent louis

& une pension de 600 livres. Le ministre Colbert obtint pour lui l'une & l'autre de ces graces. Ce succès le détermina à la poësie, Envain un de ses oncles, chanoine-régulier & vicaire-général d'Usez, l'appella dans cette ville pour lui résigner un riche bénéfice; la voix du talent l'appelloit à Paris. Il s'y retira vers 1664, époque de fa première pièce de théâtre. La Thébaïde ou les Freres ennemis, (c'est le titre de cette tragédie) ne parut à la vérité qu'un coup d'essai aux bons juges; mais ce coup d'effai annonçoit un maître. Le monologue de Jocaste dans le 3º acte, l'entre-vue des deux freres dans le 4°, & le récit des combats dans le dernier, furent un augure heureux de son génie. Il traita cette piéce dans le goût de Corneille; mais né pour servir lui même de modèle, il quitta bientôt cette manière qui n'étoit pas la fienne. La lecture des Romans avoit tourné les esprits du côté de la tendresse, & ce fut de ce côtélà aussi qu'il tourna son génie... Il donna son Alexandre en 1666. Cette trag. improuvée par Corneille, qui dît à l'auteur qu'il avoit du talent pour la Poësie, mais non pas pour le Théâtre, charma tout Paris. Les connoisseurs la jugérent plus févérement. L'amour qui domine dans cette piéce, n'a rien de tragique. Alexandre y est presque éclipsé par Porus; & la versification, quoique supérieure à celle de la Thébaide, offre bien de la négligence. Racine portoit alors l'habit ecclésiastique, & ce fut à-peuprès vers ce tems-là qu'il obtint le prieuré d'Epinay; mais il n'en jouit pas long-tems. Ce bénéfice lui fut disputé; il n'en rétira pour tout fruit qu'un procès, que ni lui ni ses Juges n'entendirent jamais: auss

abandonna-t-il & le bénéfice & le procès. Il eut bientôt un autre proces qui fit plus de bruit. Le visionnaire Desmarets de S .- Sorlin, poëte, prophète, & fou fous ce double titre, se signala par des rêveries réfutées par Nicole. Ce célèbre écrivain, dans la 1re de ses Lettres contre cet insensé, traitales poëtes dramatiques d'empoisonneurs, non des corps, mais des ames. Racine prit ce trait pour lui; il lança d'abord une lettre contre ses anciens maîtres. Elle étoit pleine d'esprit & de graces. Les Jésuites la mettoient à côté des Lettres Provinciales, & ce n'étoit pas peu la louer. Nicole négligea de répondre; mais Barbier d'Aucour & Dubois le firent pour lui. Racine leur répliqua par une Lettre non moins ingénieuse & aussi pleine de sel que la 11c. Boileau, à qui il la montra avant que de la rendre publique, lui dit en ami sage : Cette Lettre fera honneur à votre esprit, mais n'en fera pas à votre cœur. Vous attaquez des Hommes d'un très-grand mérite, à qui vous devez une partie de ce que vous êtes. Cette réponse fit impression sur Racine, qui supprima sa 2º Lettre, & retira tous les exemplaires de la 1re... Alexandre fut suivi d'Andromaque, jouée en 1668; cette piéce coûta la vie au célèbre Montfleuri, qui y représentoit le rolle d'Oreste. A peine Racine avoit-il 30 ans; mais fon ouvrage annonçoit un homme confommé dans l'art du théâtre. La terreur & la pitié font l'ame de cette tragédie; elle feroit admirable, si le désespoir d'Oreste, les emportemens d'Hermione, les incertitudes de Pyrrhus n'en ternissoient la beauté. Aucun personnage épisodique; l'intérêt n'est point partagé, & le lecteur n'y est pas refroidi. On y admira fur-tout le style noble fans enflure,

simple sans bassesse... Andromaque avoit annoncé à la France un grandhomme; la comédie des Plaideurs, jouée la même année, annonça un très-bel esprit. On vit dans cette piéce des traits véritablement comiques, du ridicule fin & faillant, des plaisanteries pleines de sel & de goût. Ce qui flatta sur-tout le Parterre, ce furent les allusions. On reconnut, dans le Juge qui veut toujours juger, un président si passionné pour sa profession, qu'il l'exerçoit dans fon domestique. La dispute entre la Contesse & Chicaneau, s'étoit réellement passée entre la comtesse de Crissé & un fameux plaideur, chez Boileau le greffier. Le discours de l'Intimé, qui dans la cause du chapon commence par un exorde d'une Oraison de Cicéron, fut pris sur le discours d'un avocat, qui s'étoit fervi du même exorde dans la querelle d'un pâtissier contre un boulanger... Les Plaideurs étoient une imitation des Guêpes d'Aristophane. Mais Racine ne dut qu'à lui-même fon Britannicus, qui parut en 1670. Il se surpassa dans cette piéce. Nourri de la lecture de Tacite, il fut communiquer la force de cet historien à sa versification & à ses caractéres. Ils font tous également bien développés, également bien peints. Néron est un monstre naisfant, qui passe par une gradation infenfible de la vertu au crime, & du crime aux forfaits. Agrippine, mere de Néron, est digne de son fils. Burrhus est un fage au milieu d'une cour corrompue. Junie intéresse; mais l'auteur lui fait trop d'honneur, en la peignant comme une fille vertueuse.... Bérénice, jouée l'année d'après, soutint la gloire du poëte aux yeux du public, & l'affoiblit aux yeux des gens de goût. Ce n'est qu'une Pastorale

héroïque; elle manque de ce sublime & de ce terrible, les deux grands resforts de la tragédie. Ella est conduite avec art & avec une certaine vivacité; les sentimens en font délicats, la versification élégante, noble, harmonieuse: mais encore une fois, ce n'est point une Tragédie, en prenant ce mot dans la rigueur du terme. Titus n'est point un héros Romain; c'est un courtisan de Versailles. Tout roule fur ces trois mots de Suétone: Invitus invitam dimisit. Ce sut Henriette d'Angleterre qui engagea Racine & Corneille à travailler sur ce fujet. Elle vouloit jouir nonseulement du plaisir de voir lutter deux rivaux illustres; mais elle avoit encore en vue le frein qu'elle même avoit mis à son propre penchant pour Louis XIV ... Racine prit un essor plus élevé en 1672. dans Bajazet: l'amour y domine encore à la vérité; mais il v est peint avec plus d'énergie. L'intérêt croît d'acte en acte, tous sont pleins & liés. Il y a des traits frappans; plufieurs morceaux refpirent la vigueur tragique. La 110 scêne est un modèle d'exposition, & celles qui la fuivent sont des modèles de style... Mithridate, joué en 1673, est plus dans le goût du grand Corneille, quoique l'amour soit encore le principal ressort de cette épithalame magnifique, & que cet amour y fasse faire des choses affez petites. Mithridate s'y fert d'un artifice de comédie, pour furprendre une jeune personne & lui faire dire fon fecret. Un homme d'esprit a très-bien remarqué que l'intrigue de cette piéce est aussi propre à la comédie qu'à la tragédie. Otez les grands noms de Monarque, de Guerrier & de Conquérant, Mithridate n'est qu'un vieillard amoureux d'une jeune fille.

Ses deux fils en sont amoureux aussi. & il se sert d'une ruse assez basse pour découvrir celui des deux qui est aimé. C'est précisément l'intrigue de l'Avare. Harpagon & le Roi de Pont font deux vieillards amoureux; l'un & l'autre ont leur fils pour rival; l'un & l'autre se servent du même artifice pour découvrir l'intelligence qui est entre leur fils & leur maîtresse; & les deux piéces finisfent par le mariage du jeune-homme. Ce qu'on a dit de Mithridate, on pouvoit le dire de Britannicus. Néron dans cette pièce est un jeune-homme impétueux, qui devient amoureux tout d'un coup; qui dans le moment veut se séparer d'avec fa femme, & se cache derriére une tapisserie pour écouter les discours de sa mairresse. Certe fureur de mettre de l'amour par-tout, a dégradé presque tous les héros de Racine. Titus dans sa Bérénice a un caractére mou & efféminé. Alexandre le Grand, dans la pièce qui porte son nom, n'est occupé que de l'amour d'une petite Cléophile, dont le spectateur ne fait pas beaucoup de cas. Mithridate est beaucoup mieux peint. On le voit tel qu'il étoit, respirant la vengeance & l'ambition, plein de courage, grand dans la prospérité, plus grand dans l'adversité, violent, emporté, jaloux, cruel; mais le portrait n'en auroit paru que plus ressemblant & plus frappant, fi le roi n'avoit pas soupiré... Iphigénie ne parut que 2 ans après Mithridate, en 1675; elle fit verser des larmes plus qu'aucune pièce de Racine. Les événemens y font préparés avec art, & enchaînés avec adresse. Elle laisse dans le cœur cette tristesse majestueuse, l'ame de la tragédie. L'amour d'Achille est moins une foibleffe qu'un devoir, parce qu'il a

tous les caractéres de la tendresse conjugale. Le Clerc, indigne rival d'un grand-homme, ofa donner une Iphigénie dans le même tems que celle de Racine; mais la fienne mourut en naissant, & celle du Sophocle François vivra autant que le théâtre... Il y avoit une faction violente contre Racine, & ce poëte la redoutoit. Il fit long-tems mystére de sa Phèdre. Dès que la cabale acharnée contre lui l'eut pénétré, elle invita Pradon, le rimailleur Pradon, à traiter le même sujet. Ce versificateur goûta cette idée & 1'éxécuta; en moins de 3 mois sa piéce fut achevée. On joua celle de Racine le 1er Janvier 1677; &, deux jours après, celle de Pradon, qui, grace à ses protecteurs & à leurs indignes manœuvres, fut jugée la meilleure. Les chefs de cette cabale s'affembloient à l'hôtel de Bouillon. Madame des Houlières, le duc de Nevers & d'autres personnes de mérite, ne craignirent pas d'y entrer. Les connoisseurs se taifoient & admiroient. Le grand Arnaud, aussi bon juge en littérature qu'en théologie, ne trouva à reprendre que l'amour d'Hippolyte; & l'auteur lui répondit : Qu'auroient pensé les petits-maîtres, s'il avoit été ennemi de toutes les femmes? Les deux Phèdres de Racine & de Pradon font d'après celle d'Euripide. L'imitation est à peu près semblable: même contexture, mêmes per fonnages, mêmes fituations, même fonds d'intérêt, de sentiment & de penfées. Chez Pradon comme chez Racine, Phèdre est amoureuse d'Hippolyte. Thésée est absent dans les premiers actes: on le croit retenu aux enfers avec Pirithoüs. Hippolyte aime Aricie & veut la fuir; il fait l'aveu de sa passion à son amante, & reçoit avec horreur la déclaration de Phèdre; il meurt du même genre de mort, & son

gouverneur fait un récit. La différence du plan de chaque piéce est peut-être à l'avantage de la Phèdre de Pradon; mais quelle verfification barbare! Pour avoir une Phèdre parfaite, il falloit le plan de Pradon & les vers de Racine. C'est lorsque ces deux auteurs se rencontrent le plus pour le fonds des choses, qu'on remarque mieux combien ils différent pour la manière de les rendre. L'un est le Rubens de la poësie, & l'autre n'est qu'un plat barbouilleur. Lorsque Phèdre, ce triomphe de la versification Françoise après Athalie, fut imprimée, ses ennemis firent de nouveaux efforts. Ils se hâtérent de donner une édition fautive; on gâta des scênes entiéres; on eut l'indignité de substituer aux vers les plus heureux, des vers plats & ridicules. Racine, dégoûté par ces énormités de la carriére du théâtre, semée de tant d'épines, résolut de se faire Chartreux. Son directeur, en apprenant le defsein qu'il avoit pris de renoncer au monde & à la comédie, lui conseilla de s'arracher à ces deux objets si séduisans, plutôt par un mariage chrétien, que par une entiére retraite. Il épousa, quelques mois après, la fille d'un trésorierde-France d'Amiens. Son épouse, également belle & vertueuse, fixa fon cœur, & lui fit goûter les délices de l'hymen; délices pures, fans repentirs & fans remors. Ce fut alors qu'il se réconcilia avec les folitaires de Port-royal, qui n'avoient pas voulu le voir depuis qu'il s'étoit confacré au théàtre. La même année de son mariage, en 1677, Racine fut chargé d'écrire l'Histoire de Louis XIV, conjointement avec Boileau. Au retour de la derniére campagne de cette année, le roi dît à ces deux historiens : Je suis faché que

vous ne soyez pas venus avec moi; vous auriez vu la guerre, & votre voyage n'eût pas été long .-- Racine lui répondit: Votre Majesté ne nous a pas donné le tems de nous faire faire nos habits... La religion avoit enlevé Racine à la poësie; la religion l'y ramena. Made. de Maintenon le pria de faire une piéce fainte, qui pût être jouée à Saint-Cyr: il fit Esther. Imitateur des anciens qui mêloient dans leurs piéces les jévénemens de leur tems, il fit entrer dans la fienne le tableau de la cour & des fpectateurs. On retrouvoit made. de Montespan sous le nom de Vasthi & d'Aman. L'élévation d'Esther étoit celle de made. de Maintenon. Cette piéce fut représentée en présence de toute la cour par les demoifelles de Saint-Cyr, en 1689; & toutes ces allusions ne contribuérent pas peu à la faire applaudir. Mais quand Esther fut imprimée, le charme fe diffipa. Elle parut froide à la lecture; beaucoup de vers foibles, parmi un grand nombre d'excellens; l'action n'est point théâtrale: enfin les beaux-esprits de Paris déprimérent tous les endroits qui avoient eu le fuffrage de la cour. Mille louis de gratification consolérent Racine de ces critiques. Il eut ordre de composer une autre pièce; il trouva dans le Ive livre des Rois une action intéressante, & assez de matière pour se passer d'amour, d'épisodes & de confidens. Il répara la simplicité de l'intrigue par l'élégance de la poësie, par la noblesse des caractéres, par la vérité des fentimens, par de grandes leçons données aux rois, aux ministres & aux courtifans, par l'ufage heureux des fublimes traits de l'Ecriture. Athalie (c'est le nom de cette piéce) fut jouée en 1691; & cette tragédie, le chef-d'œuvre de la fcène Fran-

coise, fut reçue avec froideur à la représentation & à la lecture. On disoit que c'étoit un sujet de dévotion, propre à amuser des enfans... Racine, entiérement dégoûté du théâtre, ne travailla plus qu'à l'Hiftoire du roi; mais foit qu'il craignît d'être accufé d'ingratitude, s'il étoit vrai, & de reconnoissance, s'il n'étoit fatyrique, il ne poussa pas bien loin cet ouvrage, qui périt dans un incendie. Vallincour, possesseur de ce manuscrit, le voyant près d'être confumé, donna 20 louis à un Savoyard pour l'aller chercher au travers des flammes; mais au lieu du manuscrit, on lui apporta un recueil des Gazettes de France. Racine jouissoit alors de tous les agrémens que peut avoir un bel-esprit à la cour. Il étoit gentil-homme ordinaire du roi, qui le traitoit en favori, & qui le faisoit coucher dans sa chambre pendant fes maladies. Ce monarque aimoit à l'entendre parler, lire, déclamer. Tout s'animoit dans fa bouche, tout prenoit une ame, une vie. Sa faveur ne dura pas, & sa disgrace hâta sa mort. Made de Maintenon, touchée de la mifére du peuple, demanda à Racine un Mémoire sur ce sujet intéressant. Le roi le vit entre les mains de cette dame, & fâché de ce que son historien approfondisfoit les défauts de son administration, il lui défendit de le revoir, en lui disant : Parce qu'il est Poëte, veut-il être Ministre? Des idées tristes, une fiévre violente, une maladie dangereuse, furent la suite de ces paroles. Racine mourut en 1699, à 60 ans, d'un petit abscès dans le foie. Ce grand-homme étoit d'une taille médiocre; fa figure étoit agréable, son air ouvert, sa physionomie douce & vive. II avoit la politesse d'un courtisan

& les faillies d'un bel-esprit. Son caractére étoit aimable, mais il passoir pour faux; & avec une douceur apparente, il étoit naturellement très-caustique. Il peignit dans ses Tragédies plus d'un personnage d'après nature, & le célèbre acteur Baron a dit plus d'une fois, « que c'étoit d'après soi-même qu'il avoit fait Narcisse dans la tragédie de Britannicus. "Plusieurs Epigrammes, un grand nombre de Couplets & de Vers satyriques qu'on brûla à sa mort, prouvent la vérité de ce que répondit Despréaux à ceux qui le trouvoient trop malin : Racine, disoit-il, l'est bien plus que moi. Sa malignité vint fouvent de fon amour-propre, trop fensible à la critique & aux éloges. Racine, voulant détourner son fils aîné de la poësie, lui avouoit que " la plus » mauvaise critique lui avoit causé »plus de chagrin que les plusgrands » applaudissemens ne lui avoient " fait de plaisir. " Ne crois pas , luidisoit-il, que ce soient mes Piéces qui m'attirent les caresses des Grands. Corneille fait des vers cent fois plus beaux que les miens, & cependant per-Sonne ne le regarde. On ne l'aime que dans la bouche de ses Acteurs; au lieu que, sans fatiguer les Gens-du-monde du récit de mes Ouvrages, dont je ne leur parle jamais, je les entretiens de choses qui leur plaisent. Mon talent avec eux n'est pas de leur faire sentir que j'ai de l'esprit, mais de leur apprendre qu'ils en ont. Malgré cette finesse politique, Racine passoit à la cour pour un homme qui avoit envie d'être courtisan, mais qui ne favoit pas l'être. Le roi, le voyant un jour à la promenade avec M. de Cavoye: Voilà, dît-il, deux hommes que je vois souvent ensemble; j'en devine la raison: Cavoye avec Racine se croit bel-esprit; Racine avec Cavoye se croit courtisan. Les défauts

de ce poëte furent effacés en partie par de grandes qualités. La religion réprima tous ses penchans. La raison, disoit Boileau à ce sujet, conduit ordinairement les autres à la foi; mais c'est la foi qui a conduit Racine à la raison. Il eut sur la fin de ses jours une piété tendre, une probité austère. Il étoit bon pere, bon époux, bon parent, bon ami. Mais confidérons-le à préfent par les endroits qui l'immortalisent. Voyons dans cet écrivain. rival des tragiques Grecs pour l'intelligence des passions, une élégance toujours foutenue, une correction admirable, la vérité la plus frappante; point, ou presque point de déclamation ; par-tout le langage du cœur & du fentiment, l'art de la versification, l'harmonie & les graces de la poesse portées au plus haut dégré. C'est le poëte, après Virgile, qui a le mieux entendu cette partie des vers; & en cela, mais peut - être en cela feul, il est supérieur à Corneille. On ne trouve pas chez lui, comme dans ce Pere de notre théâtre, ces antithèses affectées, ces négligences basses, ces licences continuelles. cette obscurité, cette emphase, & enfin ces phrases synonymes où la même penfée est plus remaniée que la division d'un Sermon. Nous remarquons ces défauts de Corneille, pour servir de correctif au parallèle que Fontenelle fait de ce poëte avec Racine : parallèle ingénieux, mais quelquefois trop favorable à l'auteur de Cinna... Outre les Tragédies de Racine, nous avons de lui, I. Des Cantiques, qu'il fit à l'usage de Saint-Cyr. Ils font pleins d'onction & de douceur. On en exécuta un devant le roi, qui, à ces vers:

Mon Dieu, quelle guerre cruelle!

Je trouve deux hommes en moi; L'un veut que, plein d'amour pour toi, Je te sois sans cesse sidèle: L'autre, à tes volontés rebelle, Me soulève contre ta loi:

dît à Made. de Maintenon: Ah! Madame, voilà deux hommes que je connois bien. II. L'Histoire de Port-Royal, 1767, 2 parties in-12: le style de cet ouvrage est coulant & historique, mais quelquefois négligé. III. Une Idylle fur la Paix, pleine de grandes images & de peintures riantes. IV. Quelques Epigrammes, dignes de Marot. V. Des Lettres & quelques opufcules, publiés par fon fils dans ses Mémoires de la vie de Jean Racine, 1747, 2 vol. in-12. On trouve les différens ouvrages de Racine dans l'édition de ses Euvres publiée en 1763, en 7 vol. in - S°. par M. Luneau de Boisgermain qui l'a ornée de remarques. Les éditions de Londres 1723, 2 vol. in-4°. & de Paris, 1765, 3 vol. in-4°. font très-belles, mais moins complettes. Boileau orna le portrait de son illustre ami, de ces quatre vers:

Du Théâtre François l'honneur & la merveille.

Il sut ressusciter Sophocle en ses Ecrits,

Et, dans l'art d'enchanter les cœurs & les esprits,

Surpasser Euripide & balancer Corneille.

L'abbé d'Olivet, donna des Remarques de Grammaire sur Racine, avec une Lettre critique sur la Rime, adresfée à M. le préfident Bouhier, in-12, à Paris 1738. L'année suivante, l'abbé des Fontaines opposa à cet écrit : Racine vengé, ou Examen des Remarques grammaticales de M. l'Abbé d'Olivet sur les Œuvres de Racine, à Avignon, (Paris) in-12. Ces deux écrits méritent d'être lus. Celui de l'abbé d'Olivet a été réimprimé en 1766. Made. de Romanes, veuve de Racine, dontil avoit eu 2 fils & 3 filles, mourut à Paris au mois de No-

vembre 1732.

II. RACINE, (Louis) fils du précédent, naquit à Paris en 1692. Ayant perdu son pere de bonneheure, il demanda des avis à Boileau, qui lui confeilla de ne pas s'appliquer à la poësie; mais son penchant pour les Muses l'entraîna. Il donna, en 1720, le Poëme de la Grace, écrit avec affez de pureté, & dans lequel on trouve plusieurs vers heureux. Il le composa chez les Peres de l'Oratoire de N. D. des Vertus, où il s'étoit retiré après avoir embrassé l'état eccléfiaftique ; les chagrins que son pere avoir essuyés à la cour, lui faisoient redouter ce séjour; mais le chancelier d'Aguesseau réusfit pendant son exil à Fresnes, à le réconcilier avec le monde qu'il avoit quitté. Il se fit des protecteurs, qui contribuérent à sa fortune. Le cardinal de Fleury, qui avoit connu fon pere, lui procura un emploi dans les finances; & il coula dès-lors des jours tranquilles & fortunés, avec une épouse qui faifoir son bonheur. Un fils unique, fruit de leur union, jeune-homme qui donnoit de grandes espérances, périt malheureusement dans l'inondation de Cadix, en 1755. Son pere, vivementaffligé de cette perte, ne traîna plus qu'une vie trifte, & mourut dans de grands sentimens de religion, en 1763, à 71 ans. L'académie des inscriptions le comptoit parmi ses membres. Ce poëte faifoit honneur à l'humanité; bon citoyen, bon époux, pere tendre, fidèle à l'amitié, reconnoissant envers ses bienfaiteurs. La candeur régnoit dans son caractère & la politesse dans ses manières, malgré les diftractions auxquelles il étoit fujet. Pénétré de la vérité du Christianisme, il en remplissoit les devoirs avec exactitude. On a de lui des Euvres diverses, en 6 vol. in-12. On trouve dans ce recueil, I. Son Poëme sur la Religion, imprimé séparément in-8° & in-12 : cet ouvrage offre les graces de la vérité & de la poësse. Il n'y a point de chant qui ne renferme des traits excellens & un grand nombre de vers admirables; mais il ne se soutient pas, & il y règne une monotonie qui le rend quelquefois languiffant. II. Son Poeme fur la Grace, qu'on trouve à la fuite du précédent. III. Des Odes, recommandables par la richesse des rimes, la noblesse des pensées & la justesse des expressions. Quoiqu'elles soient fur le vrai ton de ce genre, on fouhaiteroit d'y rencontrer plus fouvent le feu de Rousseau. IV. Des Epîtres qui renferment quelques réflexions judicieuses. Sa poësie est élégante; mais il n'y a aucun trait bien frapant, & elle manque en général de chaleur & de coloris. V. Des Réflexions sur la Poesse. qu'on a lues avec plaisir, quoiqu'il n'y ait rien d'absolument neuf & de bien profond. VI. Les Mémoires sur la vie de Jean Racine, imprimés féparément en 2 vol. in-12. Ils font curieux & interessans pour ceux qui aiment l'histoire littéraire. S'il y a quelques minuties, on doit les pardonner à un fils qui parle de fon pere, & d'un pere si illustre. Nous avons encore de cet auteur deux ouvrages médiocres : I. Remarques sur les Tragédies de Jean Racine, en 3 vol. in-12. C'est une critique volumineuse; on a reproché à l'auteur de manquer d'élévation, d'usage du théàtre, & de connoissance du cœur humain. Il y a pourtant quelques réflexions judicieuses. II. Une Traduction du Paradis perdu de Milton, en 3 vol. in-8°. chargée de notes. Elle est en quelques endroits plus fidelle que celle de M. Dupré de S .- Maur; mais on n'y fent point comme dans celle-ci l'enthousiafme de l'Homére Anglois. Le traducteur écrit trop languissamment. pour ne pas affoiblir les traits sublimes de ce chantre de nos premiers Peres. On peut voir dans les Journaux le parallèle de ces deux versions; il n'est point à l'a-

vantage de Racine.

III. RACINE, (Bonaventure) né à Chauny en 1708, de parens vertueux, fut élevé par sa mere dans la piété. Il vint achever ses études à Paris, au collége Mazarin, & s'y rendit habile dans les langues latine, grecque & hébraïque. La Croix-Castries, archevêque d'Alby, l'appella en 1729, pour rétablir le collége de Rabastens, dont les habitans demandoient la restauration. L'abbé Racine y ranima le goût des lettres & l'amour de la vertu. Les Jésuites, jaloux de ses fuccès, l'obligérent de se retirer à Montpellier auprès de Colbert, qui le chargea de la direction du collége de Lunel. Il en fortit fecrettement peu de tems après, pour éviter des ordres rigoureux. Il passa à la Chaise-Dieu, pour y voir l'évêque de Senez ; puis à Clermont, où il s'entretint avec la fameuse niéce de Pascal; & vint à Paris. Il s'y chargea de l'éducation de quelques jeunes-gens au collége d'Harcourt. Il fut encore obligé d'en fortir en 1734, par ordre du cardinal de Fleury. Ces perfécutions & ses talens lui donnérent un grand relief auprès de ceux qui pensoient comme lui. Caylus, évêque d'Auxerre, le nomma à un canonicat de sa cathédrale, & lui conféra tous les ordres facrés. Mais ces nouveaux titres n'apportérent aucun changement dans la manière de vivre de cet écrivain, entiérement confacré à la prière & à l'étude. Il mourut à Paris, épuifé par le travail, en 1755, à 47 ans. L'abbé Racine fut recommandable par la pureté de fes mœurs, par la bonté de fon caractère; & dans fon parti, par la vivacité de son zèle. Ardent & inflexible dans ce qu'il croyoit vrai, il le foutenoit avec une efpèce de fanatifme. Il possédoit l'Ecriture & les Peres, & fur-tout l'histoire ecclésiastique. On a de lui, I. Quatre Ecrits sur la dispute qui s'étoit élevée touchant la crainte & la confiance. Ils plurent à tous les contendans, à cause de la modération avec laquelle ils font compofés. II. Un Abrégé de l'Histoire Ecclésiastique, en 13 vol. in-12. Cet ouvrage a eu le plus grand fuccès, fur-tout auprès de ceux qui n'aiment pas les Jéfuites & la Bulle. L'auteur se proposoit de pousser cet Abrégéau moins jusqu'en 1750; mais la mort ne lui en a pas donné le tems, & les 2 vol. qu'on a publiés depuis, formant le 14° & 15° vol. de l'édition in-12, ne font pas dignes de lui. Cette Hiftoire est écrite avec beaucoup de netteté, d'ordre & de simplicité. C'est l'abrégé le mieux fait de Fleury & de son continuateur. On doit fur-tout des éloges aux 9 premiers volumes; les 4 fuivans ont moins fatisfait les juges impartiaux. L'auteur y paroît trop attaché aux interêts des folitaires de Port-Royal & de leurs partifans, & trop acharné contre leurs ennemis. Il croit dire la vérité; mais il la dit d'un ton d'enthousiasme,

qui prévient contre lui. Ses détails fur les querelles du Janfénifme & fur les acteurs de ces querelles, ont paru trop longs. De fimples religieux occuperont 50 pages, tandis que des Saints reconnus par l'Eglife, & les martyrs, les évêques, les folitaires, qui ont illustré la religion Chrétienne dans les premiers tems, font peints avec beaucoup moins d'étendue. On en a publié une nouvelle édition à Paris, en 13 vol. in-4°. On a détaché les réfumés & les réflexions, qu'on trouve à la fin de chaque fiécle, & on les a fait imprimer en 2 vol. in-12.

RACOCES, Perfe vertueux, fe rendit célèbre par une action qui ne paroît pas aussi louable aux modernes qu'elle l'a paru aux anciens. De 7 enfans qu'il avoit, le dernier de tous, nommé Cartomès, ne répondit pas aux foins qu'on avoit pris de son éducation. Il demanda sa mort à Artaxercès. Le roi lui ayant dit avec étonnement: Quoi, vous pourrez voir mourir votre fils! -- Oui, Sire, répondit-il. Quand un arbre de mon jardin a de mauvaises branches, je les coupe; & l'arbre, bien loin d'en être endommagé, en devient plus beau. Il en sera de même de ma famille, quand celui-ci, qui la déshonore, en sera retranché. Cette réponse plut à Artaxercès, qui voulut que Racocès fût du nombre des juges royaux. Il pardonna en même tems à Cartomès, & se contenta de le menacer du plus rigoureux fupplice, s'il donnoit lieu à de nouvelles plaintes.

RACONIS, (Charles-François d'Abra de) né en 1580, au château de Raconis, dans le diocèfe de Chartres, professa la philosophie au collége du Plessa, & la théologie à celui de Navarre. La

régu-

régularité de ses mœurs, jointe au fuccès de fes fermons & de fes ouvrages de controverse, lui méritérent l'évêché de Lavaur en 1637. Il mourut en 1646, après avoir publié plusieurs écrits : I. Traité pour se trouver en conférence avec les Hérétiques , in-12. Paris , 1618. II. Théologie Latine, en plus. vol. in-8°. III. La Vie & la mort de Madame de Luxembourg, Duchesse de Mercaur, in-12, à Paris, 1625. IV. Réponse à la Tradition de l'Eglise d'Arnaud, &c.

RADEGONDE, (Sainte) fille de Berthaire roi de Thuringe, naquit en 519. Elle fut élevée dans le Paganisme jusqu'à l'àge de 10 ans, que le roi Clotaire I l'emmena & la fit instruire dans la religion Chrétienne. Radegonde joignoit aux charmes de la vertu, ceux de la figure. Clotaire l'épousa, & lui permit, 6 ans après, de se faire religieuse. Elle prit le voile à Noyon, de la main de S. Médard. Elle fixa enfuite sa demeure à Poitiers, où elle mourut saintement, le 13 Août 587, à 68 ans, dans l'abbaye de Ste Croix qu'elle avoit fait batir. Nous avons son Testament dans le Recueil des conciles; & fa Vie, Poiniers, 1527, in-4°. traduite du latin par Jean Bonchet: il y en a une plus moderne, par le P. de Monteil, à Rodez, 1627, in-12.

RADEMAKER, (Abraham) peintre Hollandois, né à Amsterdam, excella dans les payfages. Ses dessins sont d'un esset très - piquant, rares & des plus précieux. Il mourut à Harlem en 1735, âgé de 60 ans.

RADERUS, (Matthieu) Jéfuite, du Tirol, mort en 1634 à 74 ans, fe fignala par fon favoir, fes vertus & ses ouvrages. C'est lui qui publia, en 1615, la Chronique d'A-Tome VI.

lexandrie, in-4°. On a encore de lui, I. Viridarium Sanctorum, en 5 vol. in-8°. où l'on desireroit plus de critique. II. Des Notes sur plufieurs auteurs classiques. III. Une bonne édition de S. Jean Climaque, in-fol. IV. Bavaria sancta & Bavaria pia, 4 vol. in-fol.

RADZIWIL, (Nicolas) IVe du nom, Palatin de Wilna, grandmaréchal & chancelier de Lithuanie, voyagea dans la plupart des pays de l'Europe. Les graces de fon esprit & ses talens lui acquirent à son retour l'estime & l'amitié de Sigismond-Auguste, roi de Pologne, qui le fit capitaine de ses gardes. Il commanda 3 fois les armées Polonoifes dans la Livonie, & foumit cette province à la Pologne, après avoir remporté une victoire complette fur les Allemands.L'archevêque de Riga & le grand-maître des chevaliers de Livonie y furent faits prisonniers. Quelque tems après, ayant embrassé publiquement la religion Protestante, à la follicitation de sa femme, il fit prêcher des ministres dans Wilna, & les chargea de traduire la Bible en langue Polonoife. Radziwil fit imprimer cette traduction à ses dépens en 1563, infol.: elle est très-rare. Envain le nonce du pape lui reprocha fon apostasie; le Palatin, opiniâtre dans ses sentimens, se contenta de lui répondre : Vous êtes vousmême hérétique, & vous accusez les autres d'hérésie. Il mourut en 1567, laissant 4 fils, qui dans la suite se firent Catholiques.

RAGOTZKI, (François-Léopold) prince de Transilvanie, fut mis en prison a Neustadt en Avril 1701, accusé d'avoir voulu soulever la Hongrie contre l'empereur. Il trouva le moyen de fe fauver, déguise en dragen, le 7 Novembre de la même année, à 2 heures après midi. Il passa en Pologne, & alla joindre à Varsovie le comte de Bercheni, l'un des mécontens de Hongrie. Le 29 du même mois, on afficha dans la ville de Vienne des placards, par lesquels ce prince étoit proscrit, avec promesse de dix mille florins à ceux qui le livreroient vivant entre les mains des officiers de l'empereur, & de fix mille à ceux qui apporteroient sa tête. Cette proscription le détermina à se faire chef des mécontens de Hongrie. Le conseil de l'empereur le condamna en 1703 à avoir la tête tranchée, le dégrada de ses titres, & le priva de tous fes biens. Deux mois après, il prit le fort de Katto, & passa au fil de l'épée les Impériaux, qui n'avoient point fait de quartier aux Hongrois. Ayant fait la guerre avec fuccès, les états de Hongrie le déclarérent protecteur du royaume, en attendant l'élection d'un nouveau roi, & le proclamérent prince de Transilvanie, en Août 1704. Les affaires ayant changé de face en 1713, & la Hongrie ayant fait fa paix avec l'empereur, Ragotzki vint en France & passa de-là à Constantinople. Il y a toujours demeuré depuis, estimé de la cour Ottomane, & aimé de tous ceux qui connoissoient ses grandes qualités. Il étoit retiré à Rodosto, lieu situé sur les bords de la mer de Marmara, entre les Dardanelles & Constantinople, à 25 lieues de cette ville, lorfqu'il mourut le 8 Avril 1735, âgé d'environ 56 ans. Voyez ses Mémoires dans les Révolutions de Hongrie, la Haye 1739, 2 vol. in-4°. ou 6 vol. in-12. On a donné sous for nom en 1751, un ouvrage intitulé: Testament politique & moral du prince Ragotzki; mais on doute

qu'il soit véritablement de sui.

RAGUEAU, (François) professeur en droit dans l'université de Bourges, distingué par sa science, est auteur d'un Commentaire fort étendu sur les Coutumes de Berry, 1615, in-fol. Laurière sit réimprimer en 1704, en 2 vol. in-4°. un autre livre du même auteur, intitulé: Indice des droits Royaux.

Ragueau mourut en 1605.

RAGUEL, pere de Sara, proche parent & ami de Tobie le pere,
demeuroit à Ecbatane où il poffédoit de grands biens. Raguel avoit
donné fa fille à 7 maris successivement, que le Démon avoit tués.
Mais ayant consenti, quoiqu'avec
peine, de la marier au jeune Tobie,
le Seigneur conserva ce dernier
époux. Raguel, après l'avoir retenu 15 jours chez lui dans les
festins, lui donna la moitié de
se biens, en lui assurant le reste
après sa mort, & le renvoya.

RAGUENET, (François) natif de Rouen, embrassa l'état eccléfiastique, & s'appliqua à l'étude des belles-lettres & de l'histoire. Il remporta le prix de l'éloquence à l'académie Françoife, en 1689. Son Difcours rouloit sur le mérite & la dignité du martyre. Ce petit fuccès l'encouragea, & il commença à jouer un rôle dans la république des lettres. Il donna, en 1704, un Parallèle des Italiens & des François en ce qui regarde la Musique & les Opéra, qui occasionna une guerre littéraire. La musique des Italiens est, suivant lui, fort supérieure à la nôtre à tous égards: 1°. Par rapport à la langue, dont tous les mots, toutes les fyllables se prononcent distinctement : 2°. Par rapport au génie des compositeurs, à l'enchantement des symphonies, à la reffource des Castrati, à l'invention

des machines. Frenuse, écrivain agréable & facile, réfuta ce Parallèle, que l'abbé Raguenet défendit. Frenuse écrivit de nouveau, & cette querelle finit comme toutes celles de ce genre, par le dégoût des parties belligérantes & le mépris du public. L'abbé Raguenet mourut en 1722, après avoir publié plufieurs ouvrages; les principaux font : I. Les Monumens de Rome, ou Description des plus beaux ouvrages de Peinture, de Sculpture & d'Architecture de Rome, avec des observations; Paris 1700 & 1702, in-12. Ce petit ouvrage valut à fon auteur des lettres de Citoyen Romain, dont il prit le titre depuis ce tems-là. II. L'Histoire d'Olivier Cromwel, in-4°. 1671 : supérieure pour le fonds au roman de Gregorio Leti; mais écrite un peu féchement. III. Histoire de l'Ancien Testament, in-12. IV. Histoire du Vicomte de Turenne, in-12. C'est une froide relation, en style de Gazette, de toutes les actions militaires de ce général, qui n'y est peint que comme un héros, & non comme un homme; cet ouvrage a été cependant imprimé plusieurs fois. On lui attribue le Voyage romanesque de Jacques Sadeur dans la Terre Australe; mais il n'en est tout au plus que le traducteur. Ce livre est de Gabriel Frogny, Cordelier apostat.

RAGUSE, Voyez JEAN DE

RAGUSE, nº LXX.

RAHAB, habitante de Jéricho, reçut chez elle & cacha les espions que Josué envoyoit pour reconnoître la ville. Le texte Hébreu porte Zonah, qui signifie semme de mauvaise vie, meretrix; ou hôtellière, hospita. Cette différente signification du même mot a donné lieu à plusieurs interprètes de justissier Rahab, & de la regarder

limplement comme une femme qui logeoit chez elle des étrangers. Ils ajoûtent d'ailleurs, qu'il n'est gueres probable que Salmon, prince de la tribu de Juda; eût voulu épouser Rahab; si elle eut été accufée d'avoir fait un métier infàme; ni que les espions se fusient retirés chez une courtifane; dont les défordres auroient dù leur infpirer de l'horreur. Mais les autres . en plus grand nombre, se fondant fur l'autorité des Septante, fur S. Paul & S. Jacques; & fur tous les Peres, soutiennent que le mot Hébreu fignifie une femme débauchée. Josué l'excepta, avec toute sa maifon, de l'anathême qu'il prononça contre tout le reste de la ville. Rahab époufa Salmon, prince de Juda, de qui elle eut Booz. Ce dernier fut pere d'Obed, & celuici d'Isai, de qui naquit David. Ainsi J. C. a voulu descendre de cette Cananéenne.

I. RAIMOND VI, comte de Toulouse, dit le Vieux, fils de Raimond V, d'une famille illustre par fon ancienneté & par sa valeur. fut dépouillé de ses états dans la croifade contre les Albigeois. Ce prince étoit soupçonné de favorifer ces hérétiques. Le pape Innocent III ordonna, en 1208, à tous les fidèles de se croiser contre lui. Il obtient envain son absolution : Simon de Montfort, qui s'étoit emparé d'une partie de ses états, continue de les dévafter. Plusieurs villes furent mises en cendre, & un grand nombre de familles expirérent par le fer & par les flammes. L'infortuné Raimond, après avoir porté avec des peines incroyables le fardeau d'une guerre cruelle, fut privé du comté de Toulouse en 1215, par les conciles de Montpellier & de Latran, qui en donnérent l'investiture à fon ennemi Simon de Montfort. Le comte de Toulouse ayant recouvré une partie de ses états, mourut en 1222, dans la 66° année de son âge. Comme il n'avoit point été absous d'une nouvelle excommunication, son fils ne put jamais lui faire accorder la sépulture. Les historiens de la Croisade contre les Albigeois, sont un portrait trèsdésavantageux de Raimond VI: mais on ne peut lui resuser des talens & du courage; & l'on doit avoir peu d'égard à un tableau peint par une main ennemie.

II. RAIMOND VII, comte de Toulouse, fils du précédent, succéda à ses états & à ses guerelles. Il combattit vivement Amauri de Montfort, fils du célèbre Simon. & le força à se retirer en France. Cependant la croifade subfistoit contre lui, & il fut excommunié en 1226. Enfin, après avoir foutenu une longue guerre, il fit la paix avec les papes, & paffa le refte de sa vie à faire des pélerinages, ou à combattre les prétentions des inquifiteurs nouvellement établis dans le Languedoc. En 1247, S. Louis l'engagea de se croiser pour la Terre-sainte; mais le pape Innocent IV, qui vouloit l'opposer aux partifans de l'empereur Fréderic II. l'empêcha de faire ce voyage. Il mourut 2 ans après en 1249, à Milhaud en Rouergue, âgé de 52 ans. Alphonse, comte de Poitou, frere de S. Louis, ayant épousé la fille & l'héritière de ce malheureux prince, & n'en ayant point eu d'enfans, tous les états de Raimond VII furent réunis à la couronne de France en 1361 par Philippe III.

à Barcelone, il alla les perfectionner dans l'université de Bologne, & y enfeigna le droit-canon avec réputation. De chanoine de Barcelone, il entra dans l'ordre de S. Dominique, qu'il illustra par fes vertus & fon favoir. Le pape Grégoire IX l'employa à la compilation des Décrétales, & voulut l'élever à l'archevêché de Tarragone, qu'il refusa. Ce pontife vouloit le retenir à sa cour; mais le faint homme préféra fa folitude de Barcelone à tous les avantages qu'on lui faifoit espérer. Il s'occupoit, dans le filence & dans la retraite, à l'étude & à la priére, lorsqu'il fut élu général de son ordre en 1238 : dignité dont il se démit 2 ans après. Il contribua beaucoup, par son zèle & par ses confeils, à l'établissement de l'ordre de la Mercy. Ce fut aussi par son crédit que l'Inquisition fut établie dans le royaume d'Arragon & dans le Languedoc. Les papes lui permirent de pourvoir aux offices de ce tribunal, & il le fit avec beaucoup de fagesse. Raimond mourut à Barcelone, en 1275, dans la 100° année de fon âge. Le pape Clément VIII le canonisa en 1601. On peut voir le tableau de ses vertus dans l'Histoire des Hommes illustres de l'Ordre de S. Dominique, par le Pere Touron, qui a donné une vie très-exacte & très-circonftanciée de ce Saint. On a de lui : I. La Collection des Décrétales, qui forme le fecond volume du Droit-Canon. Ce recueil est en cinq livres. L'auteur a joint divers décrets des conciles aux constitutions des papes. II. Une Somme des Cas de conscience, très-estimée autrefois. La meilleure édition est celle du Pere Laget, in-fol. Lyon, 1728, avec de favantes notes.

IV. RAIMOND, (Pierre) Lou

Prou, c'eft-à-dire le Preux & le Vaillant, né à Toulouse, suivit l'empereur Fréderic dans l'expédition de la Terre-sainte, où il se signala par ses vers Provençaux & par fes exploits. Ce poëte mourut en 1225, pendant la guerre des comtes de Provence contre les Albigeois : guerre qui servit à faire briller fon courage. Il avoit fait un Poeme contre les erreurs des Ariens; & un autre où il blâmoit les rois & les empereurs, d'avoir laissé prendre trop de pouvoir aux ecclésiastiques. Pétrarque en faisoit cas, & le prenoit quelquefois pour modèle.

RAIMOND-LULLE, Voyer LULLE.

RAIMOND - MARTIN , Voyer MARTIN, nº XII.

RAIMONDI, graveur, Voyez MARC-ANTOINE RAIMONDI.

RAINALDI, (Oderic) vivoit dans le dernier fiécle. Il entra chez les Philippiens ou Prêtres de l'Oratoire, & s'appliqua au même genre d'étude que son confrere Baronius; mais il s'en faut bien que sa Continuation des Annales de ce cardinal soit aussi estimée. Il est crédule, exagérateur, diffus, & mauvais écrivain. On en a cependant imprimé un Abrégé en 1667, in-fol. Rainaldi mourut vers 1670. Sa Continuation, imprimée à Rome in-fol. 1646-1677, en 9 vol. s'étend depuis 1199 jusqu'à l'an 1567.

RAINIE, (Gabriel de la) Voyez NICOLAS (Gabriel) nº XVI.

RAINIER, Dominicain de Pife, vice-chancelier de l'églife Romaine, & évêque de Maguelone, mort en 1249, est auteur d'un Dictionnaire théologique, qu'il a intitulé Pantheologia. La meilleure édition de cet ouvrage est celle de Lyon, 1655, 3 vol. in-fol. avec les additions du Pere Nicolai Dominicain. RALEIGH, Voy. RAWLEGH.

RAMAZZINI, (Bernardin) né à Carpi, en 1633. Après avoir exercé la médecine avec fuccès à Rome & à Carpi, il alla la pratiquer & la professer à Modène, puis à Padoue, où il mourut en 1714, à S1 ans. Son favoir lui avoit mérité des places dans plufieurs académies. Il n'en étoit pas moins timide; la hardiesse étant moins une fuite de la science, qu'un effet du tempérament. Son humeur étoit douce; & quoique férieux & réservé avec ceux qu'il ne connoissoit pas, il étoit fort gai avec ses amis. Ses grandes lectures rendoient sa conversation fort utile. On a de lui, I. Une Differtation latine sur les Maladies des Artisans. II. Un Traité latin de la Confervation de la santé des Princes; & plufieurs autres favans ouvrages de médecine & de physique, dont le recueil a été imprimé à Londres en 1716, in-4°. Un de ses principes étoit, que pour conserver la fanté, il falloit varier ses occupations & ses exercices. Sa Vie est à la tête de ses Œuvres.

RAMBAM. Voyer MAIMONIDE. I. RAMBOUILLET, (Catherine de Vivonne, femme de Charles d'Angennes, marquis de ) qu'elle avoit épousé en 1600, fut une dame aussi distinguée par son esprit que par ses vertus. Un grand nombre de gens de lettres fréquentoient fon hôtel, qui devint une petite académie. On y jugeoit la profe & les vers, & ce n'étoit pas toujours le goût qui présidoit à ces jugemens. Des écrivains subalternes, protégés par made de Rambouillet, ayant voulu être les émules de nos grands génies, cette rivalité ne contribua pas peu à décrier les décisions de ce tribunal, d'ailleurs respectable par les qua-

Biii

lités personnelles de celle qui y préfidoit. Elle mourut en 1665, laissant 3 filles religieuses, & une Ae, Julie-Lucie d'Angennes, mariée au duc de Montausier, & qui fut dame-d'honneur de la reine Marie Thérèse & gouvernante du grand Dauphin. Elle mourut en 1671 à 64 ans, & eut la vertu & l'esprit de sa mere. Le marquis de Rambouillet étoit mort à Paris en 1652, chevalier des ordres du roi, confeiller d'état & maréchal de camp. Il avoit été envoyé l'an 1627 en ambassade a Turin, pour moyenner la paix entre le roi d'Espagne & le duc de Savoie. Voyez SAINTE-MAURE.

II. RAMBOUILLET, Voyez Angennes, nº 1.

RAMBOUTS, (Théodore) peintre d'Anvers, mort en 1642, excelloit dans le petit. On admire dans fes ouvrages, la légéreté & la fineffe de la touche. Ses figures font bien dessinées & plaisantes. Il a représenté des preneurs de sabac, des buveurs. &c.

RAMBURES, (David Sire de) chambellan du roi, & grand-maitre des Arbalètriers de France en 1411, de l'illustre & ancienne maifon de Rambures en Picardie, rendit des services signalés au roi Jean, à Charles V & à Charles VI. Il sur vué à la bataille d'Azincourt, avec trois de ses fils, en 1415.

RAMEAU, (Jean-Philippe) naquit à Dijon le 25 Septembre 1683. Après avoir appris les premiers élémens de la mufique, il fuivit les Opéra ambulans de province. A l'àge de 17 ou 18 ans, il commença fes essais en musique; & comme ils étoient déja au-dessus de la portée de son fiécle, ils ne réussirent pas, quoique exécutés dans Avignon, qui étoit alors en réputation à cet égard. Le dépts

le fit fortir de cette ville; & après avoir parcouru une partie de l'Italie & de la France, il interrogea l'instrument le plus propre à lui rendre raison de ses idées sur la musique, le clavecin. L'étude qu'il fit de cet instrument le rendit habile dans fon jeu, & prefque le rival du célèbre Marchand. Il s'arrêta quelque tems à Dijon sa patrie, & y toucha l'orgue de la Ste-Chapelle. Il demeura beaucoup plus long-tems à Clermont, où on lui confia celui de la Cathédrale. La réputation qu'il s'y étoit faite, y entraîna Marchand, qui voulut l'entendre. Rameau, dit ce célèbre muficien, a plus de main que moi, mais j'ai plus de tête que lui. Ce difcours rapporté à Rameau, l'engagea à rendre la pareille à Marchand. Il fit le voyage de Paris dans cette vue, & n'eut pas de peine à reconnoître la supériorité de ce maître. Devenu fon disciple, il apprit fous lui les principes les plus lumineux de l'harmonie, & presque toute la magie de son art. Quelque tems après il concourut pour l'orgue de S. Paul, & fut vaincu par le fameux Daquin. Dès ce moment il abandonna un genre dans lequel il ne pouvoit pas primer, pour s'ouvrir une carriére nouvelle en mufique. C'est à ses méditations que nous devons la Démonstration du principe de l'Harmonie, vol. in-4°: ouvrage univerfellement estimé, qui porte fur un principe fimple & unique, mais très-lumineux, la Basse fondamentale. Cette idée si naturelle, dont cet auteur a fait un grand usage dans son Code de la Musique, imprimé au Louvre, est la preuve du génie de Rameau, & lui mérite avec raison le titre de Newton de l'harmonie. Dès que sa théorie lui eut fait un nom, il voulut s'immortalifer encore par

la pratique de ce même art, sur lequel il avoit répandu de fi grandes lumiéres. C'étoit Newton faisant des télescopes. Par ses soins on vit au théâtre de l'Opéra un spectacle & même un orchestre nouveau. Son premier opéra fut Hippolyte & Aricie, qu'il donna en 1733. A la première représentation de cette piéce, le prince de Conti demanda à Campra ce qu'il en pensoit. Ce musicien répondit : Monseigneur, il y a assez de musique dans cet Opéra pour en faire dix. Dans une autre occasion, le même musicien, charmé de ce genre nouveau de musique, s'étoit écrié: Voici un homme qui nous éclipsera tous. Les ennemis de Rameau furent forcés de convenir de sa supériorité. Monteclair, un des plus ardens antagonistes du nouveau musicien, dont il décrioit la personne & les ouvrages, ne put s'empêcher à la fortie d'une des représentations des Indes Galantes, d'aller lui témoigner le plaisir qu'il avoit éprouvé à un passage de cet opéra, qu'il lui cita. Rameau, qui le voyoit aussi mal-adroit dans ses louanges qu'il l'avoit été dans ses critiques, lui dît : L'endroit que vous louez, Monsieur, est cependant contre les règles; car il y a trois quintes de suite: ce qui, pour les compositeurs bornés, est une faute grave, que Monteclair avoit souvent reprochée à Rameau. Le public de Paris rendit un jour une justice éclatante à ses talens. C'étoit à une représentation de Dardanus. On l'appercut à l'amphithéâtre : on se retourna de son côté, & on battit des mains pendant un quart-d'heure. Après l'opéra les applaudissemens le suivirent jusques sur l'escalier. Cet événement est d'autant plus remarquable, que Rameau évitoit le plus qu'il pouvoit les regards du pu-

blic. Lorsqu'il assistoit aux repréfentations de ses opéra, il se plaçoit presque toujours dans une petite loge, s'y cachoit de son mieux, & même s'y tenoit couché. Il avoua un jour à un de ses amis, " qu'il fuyoit les complimens, » parce qu'ils l'embarraffoient, & " qu'il ne favoit qu'y répondre." Rameau étoit compositeur de la mufique du cabinet du roi, qui lui accorda des lettres de noblesse en 1764. Il étoit défigné pour être décoré de l'ordre de St.-Michel, lorfqu'il mourut le 12 Septembre de la même année. Il fut inhumé le lendemain à St. Eustache où est le tombeau du célèbre Lulli. Il étoit marié, & son union avec une épouse chérie le rendit heureux & contribua à la pureté de ses mœurs. Rameau étoit d'une taille fort au-dessus de la médiocre, mais d'une maigreur fingulière. Les traits de son visage étoient grands, bien prononcés, & annonçoient la fermeté de son caractére. Ses yeux étinceloient du feu dont son ame étoit embrasée. Si ce feu paroisfoit quelquefois affoupi, il fe ranimoit à la plus légére occasion; & Rameau portoit dans la société le même enthousiasme qui lui faifoit enfanter tant de morceaux fublimes. Le grand Corneille étoit naturellement mélancholique; il avoit l'humeur brufque, & quelquefois dure en apparence; il avoit l'ame fiére & indépendante : nulle fouplesse, nul manége. En substituant au nom de Corneille celui de Rameau, on aura le véritable portrait de ce célèbre musicien. L'un & l'autre auroient cru s'avilir en follicitant des graces; & quoiqu'on accusat Rameau d'aimer l'argent, cette passion ne put jamais l'engager à plier, pour quelque motif que ce fût. Il n'imposa silence à ses.

ennemis & à ses rivaux, que par fes talens. On prétendit d'abord que sa musique étoit inexécutable; il s'obstina, & le succès prouva que son obstination étoit raisonnable. Alors on se retrancha à dire que ses ouvrages n'étoient merveilleux que par la difficulté; mais le sentiment & l'expérience disent qu'ils le sont en effet par les grandes beautés qu'ils renferment : beautés d'autant plus réelles, qu'elles font indépendantes de l'illusion des décorations & de la poësie. Il a consigné fes principes dans deux ouvrages favans, mais un peu obscurs. L'un est intitulé : Démonstration du principe de l'Harmonie, in-4°; l'autre: Code de Musique, 1760, 2 v. in-4° ... Quinault avoit dit, qu'il falloit que le Poëte fût le très-humble serviteur du Musicien .-- Qu'on me donne la Gazette d'Hollande, dit Rameau, & je la mettrai en musique. Il disoit vrai, s'il en faut juger par certains mauvais poëmes qu'il a mis au théâtre de l'Opéra, qui ont eu le plus grand fuccès. Quoiqu'il ait couru la même carriére que Lulli. il y a beaucoup de différence entr'eux. Ils se ressemblent seulement en ce qu'ils font tous deux créateurs d'un spectacle nouveau. Les opéra de Rameau différent autant de ceux de Lulli, que celui-ci différe de Perrin. Lulli plus simple parle au cœur, a dit un homme d'esprit; Rameau peint à l'esprit & à l'oreille, & quand il veut attendrir, il parle au cœur comme lui. L'un est plus populaire, plus uniforme; l'autre plus favant, plus harmonieux & plus mâle. Lulli, quoiqu'en général plus efféminé, a quelquefois été grand; & Rameau quoique en général sublime, majestueux & terrible, a sacrifié aux graces & à la volupté. Outre plufieurs recueils de Piéces de cla-

vecin admirées pour l'harmonie, on doit à Rameau plusseurs Opéra: Hippolyte & Aricie, les Indes galantes, Castor & Pollux, les Fétes d'Hébé, Dardanus, Platée, les Fétes de Polymnie, le Temple de la Gloire, les Fêtes de l'Hymen, Zaïs, Pigmalion, Naïs, Zoroastre, la Guirlande, Acante & Cephise, Daphnis & Eglé, Lisis & Délie, les Sybarites, la Naissance d'Osiris, Anacréon, les Supprises de l'Amour, & les Paladins,

RAMELLI, (Augustin) ingénieur & machiniste Italien du xv1° fiécle, allia l'étude des beaux-arts avec le bruit des armes. Il vint en France, & fut pensionné par Henri III. On admire quelquesunes de fes machines, & on s'en est servi quelquesois avec utilité. Le recueil où il-les a rassemblées, fut imprimé à Paris, en italien & en françois, in-fol. 1588, fous ce titre: Le diverse ed artificiose Machine del Augustino Ramelli. Plusieurs croient que tout n'est pas de lui, & qu'il a profité des inventions des autres. Quoi qu'il en foit, les curieux des inventions de méchanique recherchent beaucoup cet ouvrage rare & curieux, & enrichi de 195 figures.

RAMESSES, roi de la basse Egypte, quand Jacob y alla avec fa famille, l'an 1706 avant J. C. On trouve dans les anciens auteurs, plufieurs autres rois d'Egypte nommés Ramessès. On croit que c'est l'un de ces princes qui fit élever à Thèbes en Egypte, dans le temple du Soleil, un magnifique obélifque de 132 pieds de haut, que l'empereur Constantin fit transporter à Alexandrie en 334, & que Constance son fils fit élever à Rome 18 ans après. Les Goths faccagérent cette ville l'an 409; ils renverférent cet obélisque, qui fut rompu en 3 morceaux, & demeura entoncé sous terre jusqu'au tems de Sixte V: ce pape sit dresser ce bel ouvrage dans la place de S. Jean de Larran. Il est chargé de quantité d'hiéroglyphes. Cette manière d'écrire étoit propre aux Egyptiens, qui figuroient, par exemple, la vigilance par l'œil, l'imprudence par la mouche, l'instabilité & l'éclat des richesses par la queue du paon, la prudence par le serpent, la promptitude par l'éppervier, &c, &c, &c, &c.

I. RAMSAY, (Charles-Louis) gentilhomme Ecoffois. Il est auteur d'un ouvrage latin intitulé: Tacheographia, ou l'Art d'écrire aussi vite qu'on parle, dédié à Louis XIV. Il a été traduit en françois & publié dans ces deux langues à Paris en 1681, in-12. L'auteur substitue aux lettres romaines des traits plus fimples, représentés en six tables. La Ire contient les 22 lettres; la 11e 205 confonantes doubles & triples; la IIIe est une manière de suppléer aux voyelles par la position des traits; la Ive & la ve abrégent les diphthongues & les triphthongues; la derniére donne l'exemple des mots écrits suivant les principes de l'auteur. Il eût pu mettre pour épigraphe à fon ouvrage, ce distique si connu de Martial:

Currant verba licet, manus est velocior illis;

Vix dum lingua suum, dextra peregit opus.

#### ( Voy. TIRO, nº I.)

II. RAMSAY, (André-Michel de) chevalier-baronet en Ecosse, & chevalier de S. Lazare en France, docteur de l'université d'Oxford, naquit à Daire en Ecosse en 1686, d'une branche cadette de l'ancienne maison de Ramsay. Il eut dès sa plus tendre jeunesse un

goût décidé pour les sciences, surtout pour les mathématiques & pour la théologie. Il apperçut bientôt la fausseté de la religion Anglicane. Après avoir long-tems flotté fur la vaste mer des opinions philosophiques, il consulta les théologiens d'Angleterre & de Hollande, & ne fut pas moins embarraffé. Il ne trouva la vérité que dans les lumières de l'illustre Fénelon, archevêque de Cambrai, qui le fixa dans la religion Catholique en 1709. Ce grand maître eut, jusqu'à sa mort, une estime aussi tendre que sincère pour son disciple. Ramfay ne tarda pas à se faire connoître en France & dans les pays étrangers, par des ouvrages qui, fans être d'une grande étendue, annoncoient d'heureuses dispositions. Le roi d'Angleterre, Jacques III, l'appella à Rome en 1724, pour lui confier une partie de l'éducation des princes fes enfans; mais des brouilleries de cour l'obligérent de revenir en France. On lui confia l'éducation du duc de Château-Thierry, & enfuite celle du prince de Turenne. Il s'en acquitta avec fuccès, & mourut à S. Germain-en-Laye en 1743, à 57 ans. Ramfay étoit un homme estimable; mais il prêtoit beaucoup à la plaifanterie, par fes airs empefés, par son affectation à faire parade de science & d'esprit dans la société, par les fadeurs dont il accabloit les femmes; en un mot c'étoit un pédant Ecossois, & non un de nos littérateurs à la mode. Ses ouvrages font: I. L'Histoire de la Vie & des Ouvrages de M. de Fénelon, Archevêque de Cambrai, in-12. Elle fait aimer ce digne évêque; mais elle n'est pas toujours impartiale. II. Esfai sur le Gouvernement civil, in-12. III. Le Psychomètre, ou Réstexions sur les différens

caractéres de l'esprit, par un Milord. IV. Les Voyages de Cyrus, 1730, in-4°, & 2 vol. in-12: écrits avec affez d'élégance, mais trop chargés d'érudition & de réfléxions. L'auteur y a copié Bossuet, Fénelon & d'autres écrivains, fans les citer. V. Plan d'éducation, par l'auteur des Voyages de Cyrus, en anglois. VI. Plusieurs petites Pièces de Poësie, en anglois. VII. L'Hiszoire du Maréchal de Turenne, Paris 1735, 2 vol. in-4°. & Hollande, 4 vol. in-12. Il y a de l'ordre, de la précision, de l'élégance dans cet ouvrage ; on y voit des portraits bien dessinés & des parallèles ingénieux. Mais ses réflexions ont un air affecté & sont affez mal enchâffées. La vie civile du héros y paroît moins que sa vie guerrière; & c'est un défaut dans l'Histoire d'un homme, qui étoit aussi connu par les vertus fociales que par les qualités militaires. VIIL Un ouvrage posthume, imprimé en anglois à Glascow, sous ce titre: Principes Philosophiques de la Religion naturelle & révélée, développés & expliqués dans l'ordre géométrique. IX. Un Discours sur le Poëme épique, dans lequel l'auteur adopte le système de la Motte sur la versification. On le trouve à la tête du Télémaque. RAMUS, ou LA RAMÉE, (Pierre)

maquit à Cuth, village de Vermandois, vers 1502. Ses ancêtres étoient nobles; mais les malheurs de la guerre réduisirent son aïeul à faire & à vendre du charbon pour subsister. Dans son enfance, Ramus su attaqué deux sois de la peste. A l'âge de 8 ans il vint à Paris, d'où la misére le chassa. Il y revint une seconde sois, & ce second voyage ne sut pas plus heureux. Ensin dans le 3° il sur reçu domestique dans le collége de Na-

varre. Il employoit le jour aux devoirs de son état, & la nuit à l'étude. Il acquit affez de connoiffances pour aspirer au dégré de maître-ès-arts. Il prit pour sujet de sa thèse, que tout ce qu'Aristote avoit enseigné, n'étoit que faussetés & chiméres. On fut révolté de cette proposition; mais on fut charmé de la force avec laquelle il réfuta ses adversaires. Il en eut bientôt un grand nombre. L'université, pour venger Aristote, intenta contre Ramus un procès criminel : elle l'accufa d'énerver la philosophie, en décréditant le philosophe Grec. L'affaire fut portée au grand-confeil, qui lui défendit d'enseigner. L'arrêt fut rendu en 1543, & peu s'en fallut qu'on ne l'envoyât aux galéres. Il fut bafoué, joué sur les théâtres, & il fouffrit tout fans murmurer. Cependant Ramus profita l'année d'après de l'occasion de la peste qui ravageoit Paris, pour recommencer ses leçons. Les colléges étoient fermés; les écoliers allérent l'entendre par désœuvrement. La faculté de théologie présenta requête au parlement, pour l'exclure du collége de Prefle; mais le parlement le maintint dans fon emploi. Les chaires d'éloquence & de philosophie ayant vaqué au collége-royal, Ramus les obtint en 1551, par la protection du cardinal de Lorraine. Il professa tranquillement dans cette nouvelle place, réforma ce qu'il trouva de défectueux dans Aristote, corrigea Euclide, & composa une Grammaire pour les langues latine & françoife. On prononçoit alors en latin le Q comme le K, de façon qu'on disoit Kiskis, Kankan, pour Quisquis, Quamquam; il eut bien des obstacles à surmonter pour réformer cette prononciation. " La lettre " Q, ( disoit un mauvais plaisant à ee fujet) » fait plus de Kan-kan » que toutes les autres lettres en-» femble. » Ramus réforma beaucoup d'autres abus, fit diminuer les frais des études & des grades, fixa les honoraires des professeurs & leur nombre, & nt établir dans les facultés de théologie & de médecine des leçons ordinaires faites par les docteurs. Il proposa, mais en vain, de bannir des écoles tout ce qui étoit dispute & argumentation en théologie & en philosophie. Enfin il se rendit si agréable à l'université, que ce corps le choisit plusieurs fois pour le députer au roi. Ramus étoit Proteftant. Après l'enregistrement de l'édit qui permettoit le libre exercice de la religion, il brifa les images du collége de Presse, disant qu'il n'avoit pas besoin d'auditeurs Sourds & muets, Il déclama contre le discours de l'université oppofante à l'enregistrement de l'édit, & défavoua le recteur : cet éclat lui fit tort. La guerre civile l'obligea de quitter Paris; l'université le destitua & déclara sa place vacante. Le roi lui donna un asyle à Fontainebleau; tandis qu'il s'y appliquoit à la géométrie & à l'aftronomie, ses ennemis pilloient sa bibliothèque à Paris, & dévastoient son collège. Ils le poursuivirent dans son asyle; il sut sorcé de se fauver, & ne fut rétabli dans fa charge de principal du collége de Presle & dans sa chaire, qu'après la mort du duc de Guise, en 1563. Ayant passé avec d'autres profesfeurs à l'armée du prince de Condé, il fut interdit de ses fonctions par le parlement. Il étoit si éloquent, que, les Reistres du Prince & ceux de l'amiral de Coligni refufant d'obéir faute de payement, Ramus les harangua & les remit fous l'obéifsance. Rétabli dans ses emplois, à

la paix, il fonda une chaire de mathématiques, qu'il dota du fruit de fes épargnes. Il s'abfenta pendant quelque tems pour aller vifiter les universités d'Allemagne, & ses honoraires lui furent continués. Il fut bien reçu par-tout, & pluseurs puissances cherchérent à se l'attacher. Il avoit demandé la chaire de théologie de Genève; Théodore de Bèze écrivit contre lui, & l'empêcha de l'obtenir: Ramus, dit-on, avoit projetté une réforme dans le Calvinisme. De retour à Paris, en 1571, il refusa d'aller en Pologne, pour prévenir les Polonois par fon éloquence en faveur du duc d'Anjou, qui fut élu l'année fuivante; il répondit aux offres qu'on lui faisoit, que l'éloquence ne devoit pas être mercénaire. Comme Ramus suivoit publiquement les opinions du Protestantisme, il fut compris dans le massacre de la St-Barthélemi en 1572. Il étoit au collége de Presle; dès la premiére émotion, il fut se cacher dans une cave, où il demeura deux jours. Charpentier, un de ses ennemis, l'y découvrit & l'en fit arracher. Ramus lui demanda la vie; Charpentier confent à la lui vendre, & après avoir exigé tout son argent, il le livre aux affaffins qui étoient à ses gages. Il fut égorgé & jetté par les fenêtres. Les écoliers, excités par les professeurs jaloux charmés de sa mort, répandirent ses entrailles dans les rues, trainérent fon cadavre jufqu'à la place Maubert en le frappant de verges, & le jettérent dans la riviére. Ses disciples le retirérent, & l'expoférent dans un petit batteau, où tout Paris le vint voir. Il étoit âgé de 69 ans, qu'il passa dans le plus austére célibat. Il n'eut jamais d'autre lit que la paille, & ne but de vin que dans sa vieillesse, par

RAM

ordre des médecins. Un excès qu'il avoit fait de cette boisson dans sa jeunesse, lui en donna une aversion extraordinaire pour le reste de sa vie. Il distribuoit ses revenus à ceux de ses écoliers qui en avoient befoin. On a de lui : I. Deux livres d'Arithmétique, & 27 de Géométrie, fort au-dessous de sa réputation. II. Un traité De militià Cafaris, 1559, in-8°. III. Un autre De moribus veterum Gallorum, 1559 & 1562, in-8°. IV. Grammaire Grecque, 1560, in-So. IV. Grammaire Latine, 1559 & 1564, in-8°. VI. Grammaire Françoise, 1571, in-8°. & un grand nombre d'autres ouvrages. Voyer OSSAT (d').

RAMUSIO ou RANNUSIO, (Jean-baptiste) fecrétaire du confeil des Dix de la république de Venise, sa parrie, mort à Padoue en 1557 à 72 ans, est auteur, I. D'un traité De Nili incremento. II. D'un recueil de Voyages maritimes en 3 vol. in-fol., enrichis de préfaces, de dissertations & de notes. Cette collection est en italien. Pour l'avoir complette, il faut que le 1565, & le 3° de 1554, à Venise. Ramusso fervit sa république avec autant de zèle que d'intelligence

pendant 43 ans.

RANC, (Jean) peintre, né à Montpellier en 1674, mort à Madrid en 1735, étoit élève de Rigaud, dont il avoit épousé la niéce. Ce peintre se fit une grande réputation par son talent pour le portrait. Il sur reçu à l'académie de peinture en 1703, & nommé en 1724 premier peintre du roi d'Espagne. La Motte sait usage dans ses Fables d'une aventure asse singulière de ce peintre. Ranc avoit sait le portrait d'une personne, que ses amis peu connoisseurs trouvérent manquer de ressemblance.

Le peintre, piqué de leurs mauvaises critiques, prépare une toile, y fait un trou, & prie celui qu'il avoit peint d'y placer sa tête. Les censeurs en arrivant ne manquérent point de blâmer le tableau. Vous vous trompez, Messieurs, leur répondit alors la tête, car c'est moimême.

RANCÉ, (Dom Armand - Jean le Bouthillier de ) né à Paris en 1626, étoit neveu de Claude le Bouthillier de Chavigni, secrétaire d'état, & surintendant des finances. Il fit paroître, dès son enfance, de si heureuses dispositions pour les belles-lettres, que, dès l'àge de 12 à 13 ans, à l'aide de fon précepteur, il publia une nouvelle édition des Poësies d'Anacréon, en Grec, avec des notes, 1639, in - 8°. Il devint chanoine de Notre-Dame de Paris, & obtint plufieurs abbayes. Des belles-lettres il passa à la théologie, & prit fes dégrés en Sorbonne avec la plus grande diffinction. Il fut recu docteur en 1654. Le cours de ses études fini, il entra dans le monde, & s'y livra à toutes ses pasfions, & fur-tout à celle de l'amour. On veut même qu'elle ait occasionné sa conversion. On dit que l'abbé de Rancé, au retour d'un voyage, allant voir sa maîtresse dont il ignoroit la mort, monta par un escalier dérobé, & qu'étant entré dans l'appartement, il trouva sa tête dans un plat : on l'avoit séparée du corps, parce que le cercueil de plomb, qu'on avoit fait faire, étoit trop petit. (Voyez les Veritables Motifs de la conversion de l'abbé de Rancé, par Daniel de la Roque; Cologne 1685, in-12.) D'autres prétendent, que fon aversion pour le monde sut causée par la mort ou par les difgraces de quelques-uns de fes amis,

on bien par le bonheur d'être forti sans aucun mal de plusieurs grands périls : les balles d'un fusil, qui devoient naturellement le percer, donnérent dans le fer de sa gibeciére. Il y a apparence que tous ces motifs réunis, contribuérent à fon changement de vie. Du moment qu'il le projetta, il ne parut plus à la cour. Retiré dans sa terre de Veret auprès de Tours, il confulta les évêgues d'Aleth, de Pamiers & de Comminges. Leurs avis furent différens; celui du dernier fut d'embraffer l'état monastique. Le cloître ne lui plaisoit point alors; mais après de mûres réflexions, il se détermina à y entrer. Il vendit sa terre de Veret 300 mille livres, pour les donner à l'Hôtel-Dieu de Paris; & ne conserva de tous ses bénéfices que le prieuré de Boulogne de l'ordre de Grammont, & fon abbaye de la Trappe de l'ordre de Cîteaux. Les religieux de ce monaftére y vivoient dans le plus grand déréglement. L'abbé de Rancé, tout rempli de ses projets de retraite, demande au roi & obtient un brevet pour pouvoir y établir la réforme. Il prend enfuite l'habit régulier dans l'abbaye de Perseigne, est admis au noviciat en 1663, & fait profession l'année d'après, âgé de 38 ans. La cour de Rome Iui ayant accordé des expéditions pour rétablir, la règle dans fon abbaye, il prêcha fi vivement ses religieux, que la plupart embrassérent la nouvelle réforme. L'abbé de Rancé eut voulu faire dans tous les monaftéres de l'ordre de Citeaux, ce qu'il avoit fait dans le fien; mais fes foins furent inutiles. N'ayant pas pu étendre la réforme, il s'appliqua à lui faire jetter de profondes racines à la Trappe. Ce monastère reprit en effet une nou-

velle vie. Continuellement confacrés au travail des mains, à la priére & aux auftérités les plus effrayantes, les religieux retracérent l'image des anciens folitaires de la Thébaïde. Le réformateur les priva des amusemens les plus permis. L'étude leur fut interdite; la lecture de l'Ecriture-fainte & de quelques Traités de morale, voilà toute la science qu'il disoit leur convenir. Pour appuyer son idée, il publia son Traité de la sainteté & des devoirs de l'état Monastique: ouvrage qui causa une dispute entre l'austère réformateur,& le doux & favant Mabillon: (Voyez l'article de celui-ci.) Cette guerre ayant été calmée, il fallut qu'il en foutint une autre avec les partifans du grand Arnauld. Il écrivit, fur la mort de cet homme illustre, une lettre à l'abbé Nicaise, dans laquelle il se permettoit des réflexions qui déplurent. Enfin, disoitil, voilà M. Arnauld mort; après avoir poussé sa carrière aussi loin qu'il a pu, il a fallu qu'elle se soit termince. Quoi qu'on dise, voilà bien des questions finies. Son érudition & son autorité étoient d'un grand poids pour le parti heureux qui n'en a point d'autre que velui de J. C. Ces quatre lignes produifirent vingt brochures; mais l'abbé de Rancé justifia sa lettre, en disant qu'elle portoit moins fur Arnauld que fur l'abbé Nicaise, qu'il vouloit tirer par ces réflexions de fa vie diffipée. L'abbé de la Trappe, accablé d'infirmités, crut devoir se démettre de fon abbaye. Le roi lui laissa le choix du sujet, & il nomma Dom Zozime, qui mourut peu de tems après. Dom Gervaise, qui lui fuccéda, mit le trouble dans la maison de la Trappe. Il inspiroit aux religieux un nouvel efprit, opposé à celui de l'ancien abbé, qui ayant trouvé le moyen d'obtenir une démission, la fit remettre entre les mains du roi. Le nouvel abbé, furpris & irrité, courut à la cour, noircit l'abbé de Rancé, l'accufa de Janfén me, decaprice, de hauteur; mais malgré toutes fes manceuvres, Dom Jacques de la Cour optint sa place. La paix avant été rendue à la Trappe. le pieux reformateur mourut tranquille, le 26 Octobre 1700. Il expira couché fur la cendre & fur la paille, en presence de l'évêque de Seèz & de toute sa communauté. L'abbé de Rancé possédoit de grandes qualités, un zèle ardent, une piété éclairée, une facilité extrêmé à s'énoncer & à écrire. Son style est noble, pur, élégant; mais il n'est pas assez precis. Il ne prend que la fieur des sujets, & il est beaucoup moins profond que Nicole & Bourdaloue. L'ambition avoit été sa grande passion avant son changement de vie : il tourna ce feu qui le dévoroit, du côté de Dieu; mais il ne put pas se détacher entiérement de ses anciens amis. Il dirigeoit un grand nombre de personnes de qualité, & les lettres qu'il écrivoit continuellement en réponse aux leurs, occupérent une partie de sa vie. On a dit « qu'il s'étoit dispensé, " comme législateur, de la loi, » qui force ceux qui vivent dans " le tombeau de la Trappe, d'i-» gnorer ce qui se passe sur la " terre; " mais on peur dire, pour l'excuser, que sa place l'obligeoit à ces relations, & qu'il s'en servit fouvent pour ramener les personnes du monde dans la voie du falut. On a de lui : I. Une Traduction françoise des Œuvres de St. Dorothée. II. Explication sur la Règle de S. Benoît, in-12. III. Abrégé des obligations des Chrétiens, IV. Réfle-

xions morales sur les quatre Evangià les, 4 vol. in-12; & des Conférences sur le même sujet, aussi en 4 vol. V. Instructions & Maximes, in-12. VI. Conduite Chrétienne, composee pour Mde de Guise, in-12. VII. Un grand nombre de Lettres Spirituelles, en 2 vol. in-12. VIII. Plusieurs Ecrits au sujet des études monastiques. IX. Relations de la vie & de la mort de quelques Religieux de la Trappe, en 4 vol. in-12, aux= quelles on en a ensuite ajoûté 2. X. Les Constitutions & les Réglemens de l'Abbaye de la Trappe, 1701, 2 vol. in-12. XI. De la sainteté des devoirs de l'état Monastique, 1683, 2 vol. in-4°; avec des Eclaircissemens fur ce livre, 1685, in-4°... Voyez les Vies de l'abbé de Rancé, composées par Maupeou, par Marsollier, & par Dom le Nain. Confultez aussi l'Apologie de Rancé par Dom Gervaise, contre ce qu'en dit Dom Vincent Thuillier, dans son Histoire de la contestation excitée au sujet des études monaffigues, au tome 1er. des Œuvres posthumes des PP. DD. Thierri Ruinart & Jean Mabillon. Il y a d'excellentes réflexions dans cette Apologie, mais trop de hauteur & de vivacité.

I. RANCHIN, (Etienne) né vers 1500, mort en 1583 à Montpellier, où il professoit le droit, se fit un nom parmi les jurisconsciutes de son tems, par ses ouvrages sur la jurisprudence. Le principal est Miscellanea decissonum Juris, traduits en françois, à Genève 1709, in-sol.

II. RANCHIN, (Guillaume) parent du précédent, étoit avocat du roi à la cour des aides de Toulouse. On a de lui: Revision du Concile de Trente, in-8°. Ce livre, imprimé en 1600, a fait jetter des soupçons sur sa catholicité; plusieurs ont même assûré que Ranchin étoit réellement Protestant. Is

est certain que l'auteur a été trop loin, & que dans les nullités qu'il trouve dans ce concile œcuménique, il a emprunté le langage des novateurs de ce tems-là. Ce qu'il dit au sujet des griefs que la France avoit contre cette célèbre assemblée, a paru moins fort & plus raisonnable à plusieurs théologiens François.

III. RANCHIN, (Henri de) confeiller à la cour des comptes de Montpellier, de la même famille que les précédens, est auteur d'une affez mauvaise Traduction des Pseames en vers François, 1697, in-12... Un autre RANCHIN, confeiller à la chambre de l'édit, & originaire de Montpellier, est connu par quelques Poëses écrites d'un ftyle foible, mais facile. Ce triolet si répandu:

Le premier jour du mois de Mai Fut le plus beau jour de ma vie...

est de lui. On lui attribue encore ces jolies Stances d'un Pere à son fils, où néanmoins l'antithèse domine trop, peut-être par la faute du sujet:

Philis, mes beaux jours sont passés, Et mon fils n'est qu'à son aurore, &c.

RANCONET, (Aimar de) fils d'un avocat de Bordeaux, se rendit très-habile dans le droit Romain, dans la vraie philosophie, dans les mathématiques & dans les antiquités. Il devint conseiller au parlement de Bordeaux, & ensuite préfident à celui de Paris, où il s'acquit la plus haute réputation, par sa science & par sa capacité dans les affaires. Le préfident de Ranconet écrivoit bien en Grec & en Latin; &, fi l'on en croit Pithou, ce fut lui qui composa le Dictionnaire qui porte le nom de Charles Etienne, Pithou ajoûte, que le cardinal de Lorraine ayant fait affembler le parlement de Paris, pour avoir fon avis fur la punition des hérétiques, Ranconet y porta les Œuvres de Sulpice Sévére. & y lut l'endroit où il est parlé de Priscillien dans la Vie de S. Martin de Tours. Cet acte de bon citoyen ayant déplu au cardinal, Ranconet fut renfermé à la Bastille, où il mourut de douleur en 1559, âgé de plus de 60 ans. Tous les maux à la fois l'avoient assailli & avoient rempli fes jours d'amertume : la misére le réduisit à être simple correcteur des Etienne; il vit mourir sa fille sur le sumier, exécuter fon fils, & sa femme fut écrasée par le tonherre. On a de lui le Trésor de la Langue Françoise, tant ancienne que moderne, qui servit beaucoup à Nicce & à Mones pour la composition de leurs Dictionnaires.

RANDAN, Voyez Rochefou-CAULD ... & FOIX, nº 1.

RANDOLPH, (Thomas) poëre Anglois, natif de la province de Northampton, mort en 1634, est auteur de diverses Poësses, qui ne lui ont mérité que la seconde ou troisséme place sur le Parnasse Britannique.

RANGOUSE, (N.) auteur François, sous le règne de Louis XIV, composa un Recueil de Lettres, qu'il fit imprimer sans chiffres. Le relieur de ce livre mettoit celle que l'auteur vouloit la premiére; & par ce moyen, tous ceux à qui il donnoit ce volume, se voyant à la tête, en étoient plus reconnoissans. " Les Lettres " du bon-homme Rangeufe, (dit Sorel) " peuvent être appellées, " à bon droit , Lettres dorées : puis-» qu'il se vantoit de n'en com-" poser aucune, à moins de vingt " ou trente pistoles ". C'étoit vendre bien cher une très - mauvaise marchandise. Cet insipide recueil sut imprimé à Paris en 1648, in-8°. sous le titre de: Lettres Panégyriques aux Héros de la France. L'abbé de Marolles & d'autres auteurs sembl. se trouvent au nombre de ceux que Rangouse loue avec prosusion. Il felloit de tels héros à un pareil panégyriste.

RANNEQUIN, (N.) célèbre machiniste de Liége, s'est immortalifé par la fameuse machine de Marly. Il s'agiffoit de donner de l'eau à Marly & à Verfailles, & il falloit pour cela faire monter l'eau au fommet d'une montagne elevée de 502 pieds au-dessus du lit de la riviére. C'est à quoi parvint Rannequin, par une machine composée de 14 roues, qui ont toutes pour objet de faire agir deux pompes qui forcent l'eau à se rendre fur une tour élevée au sommet de la montagne. Cette machine donne 5258 tonneaux d'eau en 24 heures. On dit qu'elle a coûté plus de 8 millions. Elle commença à agir en 1682.

RANS, (Bertrand de) imposteur célèbre, étoit un hermite natif de la ville de Reims. Il vécut longtems fort religieusement dans la forêt de Parthenai, & dans celle de Glacon, près de Tournai. Las de sa folitude, il voulut se faire pasfer pour Baudouin I, empereur de Constantinople, comte de Flandres & de Hainaut. C'étoit environ 20 ans après la mort de ce prince, que le roi des Bulgares avoit pris dans une bataille l'an 1205, & qu'il avoit fait mourir en prison l'année fuivante. Bertrand de Rans parut en Flandres pour jouer son perfonnage. Jeanne, fille aînée de l'empereur Baudouin, comtesse de Flandres & de Hainaut, refusant de le recevoir, ordonna à fon confeil

de l'interroger. Cet imposteur après avoir écouté attentivement toutes les remontrances qu'on lui fit, répondit, avec une fierté étudiée : "Qu'ayant été fait prifonnier » en Bulgarie, il y avoit été re-" tenu près de 20 ans, sous une " garde qu'il ne pouvoit tromper, " ni corrompre; mais qu'ensuite on » s'étoit relâché de la rigueur avec laquelle on l'observoit; qu'il s'é-" toit évadé; qu'en chemin il avoit été repris par d'autres Barbares, " qui l'avoient mené en Afie fans " le connoître; que pendant une » trève entre les Chrétiens & les " Barbares d'Afie, des marchands " Allemands à qui il s'étoit fait " connoître, l'avoient racheté; & " qu'ainfi il avoit eu le bonheur " de revenir chez lui. " La comtesse de Flandres envoya en Grèce Jean évêque de Mételin, & Albert religieux de l'ordre de S. Benoît, qui étoient Grecs, pour s'informer de la vérité. Ces envoyés apprirent fur les lieux, que l'empereur Baudouin avoit été mis à mort dans la prison de Ternove en Bulgarie. Cependant une bonne partie de la noblesse de Flandres, reconnut l'imposteur pour fon fouverain, pour fon comte, & pour l'empereur d'Orient. Son attentat eut un succès si heureux, que la comtesse Jeanne fut obligée d'implorer le fecours de Louis VIII roi de France, contre cet usurpateur. Enfin elle eut le bonheur de le faire faifir, & après lui avoir fait fubir la question, dans laquelle il avoua tout, elle le fit promener par toutes les villes de Flandres & de Hainaut, pour détromper le peuple. Ce miférable fut ensuite pendu publiquement à Lille en Flandres.

RANTZAW, (Josias comte de) maréchal de France, gouverneur de Dunkerque, lieutenant-général des armées du roi en Flandres, étoit de l'illustre maison de Rantzaw dans le duché de Holstein. Il porta les armes dans l'armée Suédoife, & il étoit à la tête d'un régiment de cavalerie & d'infanterie au fiége d'Andernai. Il commandoit l'aile gauche de l'armée du prince de Birkelfed, au combat de Pakenau, contre le duc de Lorraine, en Août 1633, & il se trouva au siége de Briffac au mois d'Octobre fuivant. Deux ans après il vint en France avecOxenstiern, chancelier de Suède, & fut retenu par le roi Louis XIII, qui le fit maréchal - de - camp, & colonel de deux régimens. Il alla fervir l'an 1636, au fiége de Dole, où il perdit un œil d'un coup de moufquet; & il défendit vaillamment S. Jean-de-Lône en Bourgogne, contre le général Galas, qu'il obligea de lever le siége. En 1640, il fervit à celui d'Arras, y perdit une jambe & fut estropié d'une main. L'année suivante il se trouva au fiége d'Aire, & fut fait prisonnier au combat d'Honnecourt en 1642. Sa valeur se fignalajencore au siège de Gravelines en 1645, & il recut le bâton de maréchal de France le 16 Juillet, par la faveur du cardinal Mazarin. L'afiûrance qu'il avoit donnée d'abjurer le Luthéranisme, contribua beaucoup à son élévation : il se fit Catholique la même année. Il servit les années fuivantes en Flandres, & fut arrêté le 27 Février 1649, fous quelques foupçons qu'on eut de sa sidélité. Mais s'en étant justifié, il fortit de prison le 22 Janvier 1650, & mourut d'hydropisie le 4 Septembre suivant, sans laisser d'enfans. Il étoit d'une belle figure & d'une taille avantageuse. Il avoit beaucoup d'esprit & d'éloquence, & possédoit les princi-Tome VI.

pales langues de l'Europe. Sa valeur étoit admirable dans les grandes actions; mais elle dédaignoir, pour ainsi dire, les petits périls; & il paroissoit nonchâlant dans les occasions ordinaires de la guerre. Il aimoit le vin à l'excès, & cette passion déshonorante lui sit manquer quelques projets, & le livra à des emportemens qui auroient pu lui être funestes. Quoiqu'il eût été affez bien récompenfé, il se plaignoit du ministère, qui à son tour se plaignoit de lui On dir qu'à sa mort, il n'avoit qu'un œil, qu'une oreille, qu'un bras, qu'une jambe, qu'un de tout ce que les hommes ont double, par les ravages que la guerre avoit faits fur son corps. Ce qui donna lieu de lui faire cette épitaphe:

Du corps du grand RANTZAW tu n'as qu'une des parts;

L'autre moitié resta dans les plaines de Mars.

Il dispersa par-tout ses membres & sa gloire.

Tout abattu qu'il fut, il demeura vain-

Son sang sut en cent lieux le prix de suictoire,

Et Mars ne lui laissa rien d'entier que le cœur.

I. RAOUL I, duc de Normandie,

Voyez Rollon.

II. RAOUL ARDENT, prêtre du diocèse de Poitiers, sur nommé Ardent, à cause de la vivacité de son esprit & de l'ardeur de son zèle. Il suivit Guillaume IX, comte de Poitiers, à la croisade de 1101. On a de lui des Homélies latines, 1586, in-8°; traduites en françois, 1575, en 2 vol. in-8°. On croit qu'il mourut dans la Palessine.

III. RAOUL DE CAEN, furnom qu'il tient du lieu de sa naissance

en Normandie, est célèbre par son Histoire de Tancrède, l'un des chess de la 1<sup>te</sup> croisade. Il traite hautement de supercherie & d'imposture, la découverte de la Sainte Lance que Raimond d'Agiles, autre historien de cette croisade, tâche de faire passer pour un événement incontestable. Raoul mourut vers

RAOUX, (Jean) peintre, né à Montpellier en 1677, mort à Paris en 1734, fut reçu à l'académie en 1717. Bon Boullongne lui donna les premières instructions de fon art, & fon séjour en Italie le perfectionna. Il trouva, à fon retour en France, un Mécène dans le grand-prieur de Vendôme, qui le logea dans son palais du Temple, où l'on voit quelques ouvrages de ce maître. Raoux étoit bon coloriste; il a peint avec succès le portrait, l'histoire, & souvent des morceaux

de caprice.

RAPHAEL-SANZIO, né à Urbin l'an 1483, le jour du Vendredi-faint, est, de tous les peintres, celui qui a réuni le plus de parties. Son pere, peintre fort médiocre, l'occupa d'abord à peindre fur la faiance, & le mit ensuite chez le Perugin. L'élève devint bientôt égal au maître; il puisa la beauté & les richesses de son art, dans les chef-d'œuvres des grands peintres. A Florence, il étudia les fameux cartons de Léonard de Vinci & de Michel-Ange; & à Rome, il fut s'introduire dans la chapelle que Michel-Ange peignoit. Cette étude lui fit quitter la manière qu'il tenoit du Perugin, pour ne plus prendre que celle de la belle nature. Le pape Jules II fit travailler Raphaël dans le Vatican, fur la recommandation de Bramante, célèbre architecte, & fon parent. Son premier ouvrage pour le pape,

fut l'Ecole d'Athènes. Sa réputation s'accrut par les autres morceaux qu'il peignit au Vatican, ou que fes disciples firent sur ses dessins. Enfin il se surpassa lui-même dans fon tableau de la Transfiguration, qu'on regarde comme le chefd'œuvre de ce peintre, j'ai prefque dit de la peinture. On le voit à Rome dans l'église de S. Pierre in Montorio. Ce grand-homme mourut en 1520, à 37 ans, le même jour qu'il étoit né, épuifé par la passion qu'il avoit pour les femmes, & mal gouverné par les médecins à qui il avoit celé la cause de son mal. Il refusa de se marier avec la niéce du cardinal de Ste. Bibiane, parce qu'il se flattoit de le devenir, suivant la promesse que Léon X lui en avoit faite. Un génie heureux, une imagination feconde, une composition simple, un beau choix, beaucoup de correction dans le desiin, de grace & de noblesse dans les figures, de finesfe dans les penfées, de naturel & d'expression dans les attitudes; tels font les traits auxquels on peut reconnoître la plupart de ses ouvrages. Pour le coloris, il est audesfous du Titien, & le pinceau du Corrège est sans doute plus moëlleux que le sien. Les Dessins de ce grand maître, qu'il faifoit la plupart au crayon rouge, font très-recherchés, pour la hardiesse de sa main, & les contours coulans de ses figures. On a beaucoup gravé d'après lui. On compte parmi fes disciples, Jules Romain, Jean-Fr. Penni, qu'il fit ses héritiers; Pellegrin de Modène, Perrin del Vaga, Polydore de Caravage, &c. RAPHAEL-D'AREZZO, ou DE

RAPHAEL-D'AREZZO, ou DE REGGIO, mort en 1580, étoit fils d'un payfan qui l'occupoit à garder des oies; mais fa forte inclination pour la peinture l'entraina a Rome, où il se mit sous la discipline de Fréderic Zuccharo. On fait cas de plufieurs morceaux de lui, qui font dans le Vatican, à Ste. Marie-majeure, & dans plusieurs autres lieux de Rome.

RAPHELEN ou RAULENGHIEN. (François) né à Lanoy près Lille en 1539, vint de bonne heure à Paris, où il apprit le Grec & l'Hébreu. Les guerres civiles l'obligérent ensuite de passer en Angleterre, où il enseigna le Grec à Cambridge. De retour dans les Pays-Bas, il époufa, en 1565, la fille du célèbre imprimeur Christophe Plantin. Il le servit pour la correction de ses livres, qu'il enrichiffoit de notes & de préfaces. & travailla fur-tout à la Bible Polyglotte d'Anvers, imprimée en 1671, par ordre de Philippe II roi d'Espagne. Raphelen alla s'établir en 1585 à Leyde, où Plantin avoit une imprimerie. Il y travailla avec son assiduité ordinaire, & mérita par son érudition, d'être élu professeur en Hébreu & en Arabe dans l'université de cette ville. Ce favant mourut d'une maladie de langueur, causée par la perte de fa femme, en 1597, à 58 ans. Ses principaux ouvrages font: I. Des Observations & des Corrections sur la Paraphrase Chaldaigue. II. Une Grammaire Hébraïque. III. Un Lexicon Arabe, 1613, in-4°. IV. Un Dictionnaire Chaldaïque, qu'on trouve dans l'Apparat de la Polygl. d'Anvers, & d'autres ouvrages. Un de fes fils, de même nom que lui, a aussi publié des Notes sur les Tragédies de Sénèque. Il étoit digne de son pere par son érudition.

I. RAPIN, (Nicolas) né vers 1540 à Fontenai-le-Comre en Poitou, fut vice-fénéchal de cette ville, & vint ensuite à Paris, où le roi Henri III lui donna la charge de grand-prévôt de la connetablie. Rapin, fidèle à ce prince, ne voulut point se prêter aux fureurs des Ligueurs, qui le chassérent de Paris. Henri IV le rétablit dans sa charge; mais son grand âge l'obligea de se retirer en sa patrie, où il avoit fait bâtir une jolie maifon, qui fut l'afyle des Muses. Le fouvenir des illustres amis qu'il avoit à Paris, lui sit souhaiter de les voir encore une fois avant que de mourir. Il mourut à Poitiers en 1608, à 63 ans. Rapin a tenté de bannir la rime des vers françois, & de les construire à la manière des Grecs & des Latins fur la feule mesure des pieds; mais cette fingularité, contraire au génie de notre langue, n'a point été autorifée. Ses Euvres Latines furent imprimées en 1610, in-4°. Ce font des Epigrammes, des Odes, des Elégies, &c. Ses vers font pleins d'élégance, & l'on en trouve une bonne partie dans le 3° tome des Délices des Poëtes Latins de France. On estime particuliérement ses Epigrammes, à cause de leur sel, & du tour aifé qu'il leur a donné. Parmi ses vers françois, ceux qui lui ont fait le plus d'honneur, sont les Plaisirs duGentilhomme Champêtre, imprimés en 1583 in-12,& la Puce de Mlle Desroches: tout le reste ne mérite pas d'être cité. Rapin travailla à la Satyre Ménippée, & quelques auteurs lui attribuent tous les vers de cette piéce; d'autres disent qu'ilfut aidé par Pafferat.Les poëtes de fon tems confacrérent des éloges funèbres à sa mémoire.

II. RAPIN, (René) Jéfuite, né à Tours en 1621, mort à Paris en 1687, est célèbre par fon talent pour la poësie latine. Il s'y étoit confacré de bonne - heure, & il enseigna pendant neuf ans les belles-lettres avec un fuccès distin : gué. A un génie heureux, à un goût fûr, il joignoit une probité exacte, un cœur droit, un caractére aimable & des mœurs douces. Il étoit naturellement honnête, & il s'étoit encore poli dans le commerce des grands. Parmi ses différentes Poësies latines, l'on distingue le Poëme des Jardins. C'est fon chef-d'œuvre ; il est digne du siècle d'Auguste, dit l'abbé des Fontaines, pour l'élégance & la pureté du langage, pour l'esprit & les graces qui y règnent. L'agrément des descriptions y fait disparoître la fécheresse des préceptes, & l'imagination du poëte fait délasser le lecteur par des fables, qui , quoique trop fréquentes, font prefque toujours riantes & bien choisies. Plusieurs critiques ont prétendu que le P. Rapin n'étoit que le pere adoptif de cet ouvrage charmant, & qu'on le trouvoit dans un ancien manuscrit Lombard, qu'un prince de Naples confervoit dans sa bibliothèque. Mais quels garans donne-t-on d'une anecdote aussi fingulière? Des ouïs-dire fans fondement.... On ne fair pas moins de cas des Eglogues facrées du Pere Rapin, que de son Poëme. Si celui-ci est digne des Géorgiques de Virgile, celles-là méritent un rang distingué auprès des Bucoliques. Quoique le Pere Rapin fût bon poëte, il n'étoit pas entêté de la poësie. Du Perrier & Santeul pariérent un jour à qui feroit mieux des vers latins. Ménage n'ayant pas voulu être leur juge, ils convinrent de s'en rapporter au P. Rapin. Ils le trouvérent qui fortoit de l'églife. Ce Jéfuire, après leur avoir reproché vivement leur vanité, leur dît que les vers ne valoient rien, rentra dans l'église d'où il fortoit, & jetta dans le tronc l'argent qu'ils lui avoient configné.

On a encore du Pere Rapin des Euvres diverses, Amsterdam 1709, 3 vol. in-12. On y trouve; I. Des Réflexions sur l'Eloquence, sur la Poësie, sur l'Histoire & sur la Philosophie. II. Les Comparaisons de Virgile & d'Homére; de Démosthène & de Cicéron; de Platon & d'Ariftote; de Thucydide & de Tite-Live: celle-ci & la pénult. font moins estimées que les premiéres. III. Plusieurs ouvrages de piété, dont le dernier est intitulé: La Vie des Prédestinés, &c... Le recueil de ses Œuvres offre des réflexions judicieuses, des jugemens sains, des idées & des vues : son style ne manque ni d'élégance, ni de précision; mais on y fouhaiteroit plus de variété, plusde douceur, plus degrace. Ces qualités se sont sur-tout desirer dans ses Parallèles des auteurs anciens.LeP. Rapin publioit alternativement des ouvrages de littérature & de piété : cette variation fit dire à l'abbé de la Chambre, que ce Jé-Suite servoit Dieu & le Monde par sémestre. La meilleure édition de ses Poësies Latines, est celle de Cramoify en 3 vol. in-12, 1681. On y trouve les Eglogues, les Iv livres des Jardins, & les Poësies diverfes.

III. RAPIN DE THOYRAS, (Paul) né à Castres en 1661, d'une ancienne famille originaire deSavoie, fe fit recevoir avocat. La profeffion qu'il faisoir du Calvinisme étant un obstacle à son avancement dans la magistrature, il résolut de suivre le métier des armes; mais fa famille n'y voulut point confentir. La révocation de l'édit de Nantes en 1685, & la mort de fon pere arrivée 2 mois auparavant, le déterminérent à passer en Angleterre, où il arriva en 1686. Peu de tems après il repassa en-Hollande, & entra dans une compagnie de caders François, qui étoit à Utrecht. Il fuivit le prince d'Orange en Angleterre en 1688; & l'année sur., Milord Kingston lui donna l'enseigne colonelle de fon régiment, avec lequel il alla en Irlande. Il Sur ensuite lieutenant, puis capitaine dans le même régiment, & se trouva à plusieurs siéges & combats, où il ne fut pas un spectateur oisif. Rapin céda sa compagnie, en 1693, à l'un de ses freres, pour être gouverneur de milord Portland. Il fuivit ce jeune seigneur en Hollande, en France, en Allemagne, en Italie & ailleurs. Il se sit des amis dans les différens pays qu'il parcourut. Quoique naturellement férieux, il n'étoit pas ennemi d'une joie innocente & modérée. Lorfqu'il eut fini l'éducation du duc de Portland, il se retira à la Haie, où il fe livra tout entier à l'étude des fortifications & de l'histoire. Il se transporta en 1707, avec sa famille, à Wezel. Ce fut alors qu'il travailla à fon Histoire d'Angleterre. L'ouvrage qu'il publia fous ce nom, a eu un grand fuccès, & il le mérite à bien des égards. Mais on voit clairement que c'est en partie le chagrin, l'aigreur & la haine qui lui ont mis la plume à la main, & qu'il s'est orgueilleusement flatté de faire repentir fa patrie de l'avoir contraint à s'exiler. Tous nos rois, selon cet historien, ont été des princes injustes, toujours occupés à dépouiller leurs grands vassaux de leurs possessions, & ne se faifant aucun scrupule d'enfreindre les trairés les plus folemnels, dès qu'ils entre-voyoient quelque avantage à les violer. Ses réflexions fur le caractère de la nation en général, ne font pas moins outrageantes & moins odieufes. A ce défaut près, son Histoire est la plus

complette, quoiqu'elle foit défectueuse à bien des égards. Il a avancé un grand nombre de faits fans les vérifier. Il n'étoit pas Anglois, & il écrivoit dans un pays étranger, fur la foi des livres qui trompent presque toujours. Son style est naturel, affez net, quelquefois brillant. Sa narration est vive; ses portraits ont du coloris & de la force, mais ils sont peu réfléchis. Cet historien mourut à Wesel en 1725. Il sçavoit le Grec, le Latin, l'Anglois, l'Italien, l'Espagnol; & il s'étoit fort appliqué aux mathématiques, furtout aux fortifications. Les gens du monde le regardoient comme un homme d'honneur, les beauxesprits comme un bon écrivain, & les Calvinistes comme un Protestant zèlé. Ses ouvrages sont : I. Son Histoire d'Angleterre, imprimée à la Have en 1725 & -- 26, en 9 vol. in-4°; & réimprimée à Trevoux en 1728, en 10 austi in-4°. On ajoûta à cette édition des extraits de Rymer. On y joint ordinairement une Continuation en 3 vol. in-4°. & les Remarques de Tindall en 2. On en fit un Abrégé en 10 vol. in-12, à la Haye 1730. La meilleure édition de la grande Histoire, est celle de M. le Fêvre de St-Marc, en 16 vol. in-4°, 1749. II. Une bonne Differention fur les Wighs & les Thoris, imprimée à la Haye en 1717, in-8°. Rapin de Thoy-.ras étoit arriére-petit-fils de Philibert RAPIN, maître-d'hôtel du prince de Condé, qui ayant été envoyé au parlement de Toulouse pour y porter de la part du roi l'édit de pacification en 1558, y fut arrêté par ordre de cette cour, qui lui fit son procès en 3 jours, & le fit décapiter le 13 Avril de cette année, comme un des principaux auteurs de la conjuration de Toulouse en 1562, malgré l'amnissie que le roi lui avoit accordée.

RAPINE, (Claude) Célestin. né au diocèse d'Auxerre, & conventuel à Paris, fut envoyé en Italie pour réformer quelques monaftéres de son ordre. Le succès avec lequel il s'acquitta de cette commission, le sit choisir par le chapitre général pour corriger les Constitutions de son ordre suivant les ordonnances des chapitres précédens. Ses principaux ouvrages font: I. De studiis Philosophiæ & Theologia. II. De studiis Monachorum. Le P. Mabillon en a fait usage dans son Traité des études monastiques. Ce pieux & fçavant religieux mourut en 1493.

RASARIO, (Jean-baptiste) médecin, natif de Valdugia dans le Novarois, enseigna avec réputation à Venisse & à Milan, sut de l'académie de gli Affidati de Padoue, & mourut d'une siévre maligne en 1578, à plus de 60 ans. Quoiqu'il eût passé toute sa vie dans le célibat, il ne sut jamais soupçonné d'avoir recherché les plaisses du mariage. Naturellement généreux, il traitoit les malades gratuitement & nourrissoit les nécessiteux comme s'il eût été leur pere. On a de lui des Traductions latines de

RASCAS, (Bernard) gentilhomme Limofin, & felon quelques auteurs, parent des papes Clément VI & Innocent VI, se rendit célèbre dans le XIVº siécle par son esprit, par sa capacité dans la jurisprudence, & par ses Poëses Provençales.

Galien & d'Oribase, &c.

RASCHI, Voyet JARCHI.

RASIS on RHASES, fameux médecin Arabe au x<sup>c</sup> fiécle, connu aufii fous le nom d'Almanfor ou le Grand. C'étoit le Galien des Arabes. Il opéroit evec fermeté, & il jugeoit avec circonspection. Il

ne cessa jamais de lire ou d'écrire, jufqu'à un âge avancé qu'il devint aveugle. Il fut tué peu de tems après, vers l'an 935. Ses Traités sur les maladies des Enfans, sont encore estimés. Rasis est le premier qui ait écrit de la petite vérole. Robert Etienne donna en 1548, en Grec, le traité de ce médecin sur cette maladie funeste. On en a fait depuis à Londres une édition en Arabe & en Latin, 1767, in-8°. Ses autres ouvrages fe trouvent avec le Trallien, 1548, in-fol. Il tira fon nom de Rhasès ou Arafi, de la ville de Ray en Perfe, célèbre par son académie, où il naquit vers l'an 860. Après s'être fignalé par plufieurs guérifons, il eut la direction de divers hôpitaux & la place de médecin du calife Moklader Billah. Il étoit Mahométan.

RASSICOD (Etienne) avocat au parlement de Paris, né à la Ferté-sous-Jouare en Brie, se livra tout entier pendant plusieurs années à l'étude des poëtes & des hiftoriens les plus excellens, Grecs, Latins & François. Il s'attacha enfuite à Caumartin, & s'appliqua à l'étude du droit. Ses protecteurs lui procurérent une place de cenfeur royal, & une autre au Journal des Sçavans. Les infirmités, suite ordinaire des grandes applications, accablérent sa vieillesse, & l'emportérent en 1718, à 73 ans. Sa capacité, sa droiture & sa candeur le rendirent cher à ses confréres & au public. La connoissance qu'il avoit des langues & des belles lettres, auroient été de grands fecours pour l'éloquence du barreau; mais la délicatesse de fon tempérament l'obligea à se renfermer dans fon cabinet, c'est-à-dire, à écrire & à confulter. On a de lui un ouvrage intitulé: Notes sur le Concile de Trente, avec une dissertation

RAV

39

fur la réception & l'autorité de ce concile en France; 1706, in-8°. Cet ouvrage, très-utile, renferme des éclairciffemens fur les points les plus importans de la discipline eccléfiaftique, & il est écrit avec beaucoup de netteté.

RASTIGNAC, Voyez CHAT DE

RASTIGNAC.

RATBERT, Voyez PASCHASE RATBERT.

RATHERE ou RATHIER, moine de l'abbaye de Lobbes, obtint l'évêché de Verone, dont il fut dépossédé quelque tems après. Il fut ensuite élu évêque de Liége; mais l'Italie lui plaifant plus que l'Allemagne, il fut rétabli par le crédit de l'empereur Othon fur le siège de Verone. S'étantbrouillé avec son clergé, il sut obligé de se retirer. Il vint alors en France, y acheta des terres, & y eut les abbayes de S. Amand, d'Aumont & d'Aunai. Il mourut à Namur en 974. On a de lui : I. Des Apologies, des Ordonnances Synodales, des Lettres & des Sermons, qui se trouvent dans le tome 2° du Spicilége de Dom Luc d'Achery. II. Six livres de Discours (Praloquiorum), dans le tome IX de l'Amplissima Collectio des Peres Martenne & Durand.

RATRAMNE, moine de l'abbaye de Corbie, florissoit dans le IXº siécle. Il étoit contemporain d'uncmar, contre lequel il publia 2 Livres sur la Prédestination, dans lefquels il montre que la doctrine de S. Augustin sur la Grace est la seule doctrine Catholique. On les trouve dans les Vindicia pradestinationis, 1650, 2 vol. in-4º. On a encore de lui plusieurs autres traités: I. De l'enfantement de Jesus-Christ, dans le Spicilége de d'Achery. II. De l'Ame. III. Un Traité contre les Grecs, en 4 livres, dans lequel il justisse

les Latins. IV. Un Traité du Corps & du Sang de Jesus-Christ, contre Paschase Ratbert. Le docteur Boileau le publia en 1686, in-12, avec une traduction françoise & des notes. Le traducteur l'orna en même tems d'une Préface, dans laquelle il démontre contre les Calvinistes, que le traité de Ratramne n'est nullement favorable à leurs opinions. comme ils le prétendent ordinairement. Ratramne entreprend d'y prouver deux choses : la 11e, que le Corps & le Sang de Jefus-Christ qui sont reçus dans l'Eglise par la bouche des Fidèles, font des figures, fi on les confidére par l'apparence visible & extérieure du pain & du vin, quoiqu'ils foient véritablement le Corps & le Sang de Jesus-Christ par la puissance du Verbe Divin: la 2°, que le Corps de Jesus-Christ dans l'Eucharistie est différent, non en soi & quant à la fubstance, mais quant à lamanière d'être, du Corps de J. C. tel qu'il étoit sur la terre, & tel qu'il est dans le Ciel, fans voile & fans figures.Le Traité du Corps & du Sang de J. C. fut imprimé en latin avec une Défense, en 1712, in-12. On trouve dans les Ecrivains ecclésiastiques d'Oudin, article RATRAMNE, une Lettre curieuse de celui-ci sur les Cynocephales, ou fur les hommes qui ont une tête de chien.

RAVAILLAC, (François) fils d'un praticien d'Angoulême, dont il fuivir quelque tems la profession, prit ensuite l'habit chez les Feuillans. Ses idées noires, ses visions & ses extravagances, le firent chasser du cloître 6 semaines après. Accusé d'un meurtre, sans pouvoir en être convaincu, il échappa au châtiment qu'il méritoit, & redevint solliciteur de procès. Il en perdit un en son nom pour une succession. Ce malheur le réduisit

a une telle misére, qu'il sut obligé, pour subfisser, de faire le mérier de maître d'école à Angoulême. Les excès, les libelles & les fermons des Ligueurs avoient dérangé son imagination dès sa premiére jeunesse, & lui avoient inspiré une grande aversion pour Henri IV. Quelques prédicateurs, trompettes du fanatisme & du parricide, enfeignoient alors qu'il étoit permis de tuer tous ceux qui mettent la religion Catholique en danger, ou qui font la guerre au pape. Ravaillac, né avec un caractére fombre & une humeur atrabilaire, faifit avidement ces principes abominables. Au feul nom de Huguenot il entroit en fureur. La dure nécessité où il se vit réduit, la perte de son procès, les tristes réflexions qu'il fit sur son emprifonnement & fur fon expulsion du cloître, irritérent de plus en plus fa bile. Il prit la réfolution exécrable d'affaffiner Henri IV, que son imagination échaufée lui faisoit regarder comme un fauteur de l'héréfie, qui alloit faire la guerre au pape. Affermi dans fon desfein, il l'exécuta le 14 Mai 1610. Un embarras de charectes avoit arrêté le caroffe du roi au milieu de la rue de la Feronnerie, qui étoit alors fort étroite. Ravaillac monte sur une des roues de derrière, & avancant le corps dans le caroffe au moment que ce prince étoit tourné vers le duc d'Epernon assis à son côté, pour lui parler à l'oreille, il lui donne dans la poitrine deux coups de poignard. Le fecond lui coupa l'artére du poumon, & fit fortir le sang avec tant d'impétuosité, que ce grand roi sut étouffé en un instant, sans proférer une seule parole. Le monstre eût pu se fauver sans être reconnu; mais étant demeuré à la même place,

tenant à la main le couteau encore dégouttant de fang, le duc d'Epernon le fit arrêter. On le conduifit d'abord à l'hôtel de Retz. & ensuite à la Conciergerie. Son procès ayant été dreffé, il fut tiré à quatre chevaux & écartelé à la place de Grève, le 27 Mai 1610, âgé d'environ 32 ans, après avoir constamment perfisté à dire dans tous ses interrogatoires, qu'il n'avoit point de Complices. Les deux docteurs de Sorbonne qui l'assistérent à la mort , Filifac & Gamache, ne purent rien arracher de lui, parce qu'apparemment il n'avoit rien à dire. Le scélérat, prêt à expirer, demanda l'absolution à Filefac, qui infista à la lui refuser, à moins qu'il ne voulût déclarer fes complices & fes fauteurs. Ravaillas lui répondit qu'il n'en avoit point; & le confesseur ayant répliqué qu'il ne pouvoit l'abfoudre, il demanda qu'on lui donnât l'abfolution fous condition, c'est-àdire, au cas qu'il dît la vérité. Alors Filefac lui dit : Je le veux bien ; mais si vous mentez, au lieu d'absolution, je vous prononce votre damnazion... Pierre de l'Etoile, à qui nous devons ces faits, affûre que le monstre ajoûta: Je la reçois & je l'accepte à cette condition. On n'entrera point dans des détails & dans un amas de circonstances que perfonne n'ignore, fur le caractére des personnes auxquelles on a attribué ce déteftable parricide. On dira seulement qu'il est très-difficile de décider fi, parmi ces perfonnes, il y en eut quelqu'une qui trempa dans cet horrible forfait. Le duc de Sully affûre que le cri public défigne affez ceux qui ont armé le bras du monstre. Mais on répond, que les Mémoires de ce ministre furent composés par ses fecrétaires, dans le tems qu'il étoir disgracié par Marie de Médicis. Il n'est pas étrange qu'on y laisse échapper quelques soupçons sur cette princesse, que la mort d'Henri IV rendoit maîtresse du royaume, & fur le duc d'Epernon qui avoit servi à la faire déclarer régente. Les conjectures odieuses que les autres historiens ont recueillies sansexamen, paroissent détruites d'une manière victorieuse par les réflexions fuivantes. Elles font d'un homme qui a foigneusement examiné ces faits : " Mézerai, " plus hardi que judicieux, forti-" fie ces soupçons; & celui qui " vient de faire imprimer le vie " tome des Mémoires de Condé, fait " fes efforts pour donner au mi-» férable Ravaillac les complices " les plus respectables. N'y a-t-il " donc pas affez de crimes fur la " terre? Faut-il encore en cher-" cher où il n'y en a point? On " accuse à la fois le P. Alagona, " Jesuite, oncle du duc de Lerme, " tout le confeil Espagnol, la rei-" ne Marie de Médicis, la maîtresse " d'Henri IV made de Verneuil, &c " le duc d'Epernon. Choififfez donc : » si la maîtresse est coupable, il " n'y a pas d'apparence que l'é-" pouse le soit : si le conseil d'Es-" pagne a mis dans Naples le cou-» teau à la main de Ravaillac, ce " n'est donc pas le duc d'Epernon " qui l'a féduit dans Paris, lui que » Ravaillac appelloit Catholique à " gros grain, comme il est prouvé » au procès ; lui qui d'ailleurs " empêcha qu'on ne tuât Ravail-" lac, à l'instant qu'on le reconnut » tenant fon couteau fanglant, & " qui vouloit qu'on le réservat à » la question & au supplice. Il y » a des preuves, (dit Mézerai,) que » des prêtres avoient mené Ra-" vaillac jufqu'à Naples. Je répons " qu'il n'y a aucune preuve. Con-

» fultez le procès criminel de ce " monfire, vous y trouverez tout " le contraire. Je fais que les dé-» positions vagues d'un nommé " du Jardin & d'une d'Escomans , » ne font pas des allégations à " opposer aux aveux que fit Ra-" vaillac dans les tortures. Rien " n'est plus simple, plus ingénu, " moins embarraffé, moins incon-» stant; rien par conséquent de " plus vrai que toutes fes répon-» fes. Quel intérêt auroit-il eu à " cacher les noms de ceux qui l'au-" roient abufé? Je conçois bien " qu'un fcélérat, affocié à d'autres » scélérats de sa troupe, cèle d'a-" bord fes complices. Les brigands " s'en font un point d'honneur : " car il y a de ce qu'on appelle " honneur jusques dans le crime; " cependant ils avouent tout à la " fin. Comment donc un jeune-" homme qu'on auroit féduit, un » fanatique à qui on auroit fait " accroire qu'il feroit protégé, " ne décéleroit-il pas ses féduc-" teurs? Comment, dans l'horreur " des tortures, n'accuferoit-il pas " les imposteurs qui l'ont rendu " le plus malheureux des hommes? " N'est-ce pas-là le premier mou-" vement du cœur humain? Ra-" vaillac persiste toujours à dire " dans fes interrogatoires: l'ai cru " bien faire en tuant un Roi qui vou-" loit faire la guerre au Pape; j'ai " eu des visions, des révélations; j'ai " cru servir Dieu. Je reconnois que ", je me suis trompé, & que je suis " coupable d'un crime horrible; je n'y " ai jamais été excité par PERSONNE. " Voilà la fubstance de toutes ses " réponses. Il avoue que, le jour " de l'affaffinat, il avoit été dé-" votement à la messe : il avoue " qu'il avoit voulu plusieurs sois " parler au roi, pour le détour-" ner de faire la guerre en faveur " des princes hérétiques : il avoue

" que le dessein de tuer le roi l'a

" déja tenté deux fois ; qu'il y a

" résisté ; qu'il a quitté Paris pour

se rendre le crime impossible ;

" qu'il y est retourné, vaincu par

son fanatisme. Il signe l'un de

ses interrogatoires, François Ra
" vaillac:

Que toujours dans mon cour Jesus soit le vainaueur.

" Qui ne reconnoît", qui ne voit, » à ces deux vers dont il accom-" pagna fa fignature, un malheu-» reux dévot, dont le cerveau éga-" ré étoit empoisonné de tous les " venins de la Ligue? Ses compli-" ces étoient la superstition & la " fureur qui animérent Jean Châtel, " Pierre Barriére, Jacq. Clément; c'é-» toit l'esprit de Poltrot, qui assaf-» fina le duc de Guise; c'étoient " les maximes de Balthagar Gérard, » assassin du grand prince d'Oran-" ge... Il me paroît enfin bien » prouvé par l'esprit de supersti-" tion, de fureur & d'ignorance » qui dominoit, & par la connoif-" fance du cœur humain, & par " les interrogatoires de Ravaillac, » qu'il n'eut aucun complice. Il " faut fur-tout s'en tenir à ses con-» fessions faites à la mort de-" vant les juges. Ces confef-» fions prouvent expressément " que Jean Châtel avoit commis son » parricide dans l'espérance d'ê-" tre moins damné, & Ravaillac » dans l'espérance d'être sauvé. » RAVANEL, chef des Cami-

RAVANEL, chef des Camifards, avoir encore plus de bravoure que de fanatifme. Sçachant que fa tête étoit mife à prix, il eut la hardieffe de venir trouver le maréchal de Villars, & lui demanda les mille écus de récompense en se découvrant. Le maréchal lui pardonna, & lui fit

compter la fomme. Mais l'année fuivante ayant été reconnu pour le chef d'une confpiration en Languedoc, il fut brûlé vifen Juin 1705.

RAVAUD, Voyez IV. REMI. RAVISIUS TEXTOR, Voyez TI-

XIER.

RAVIUS ou RAVE, (Chrétien) né à Berlin en 1613, voyagea en Orient, où il apprit les langues Turque, Perfane & Arabe, & d'où il rapporta des manuscr. précieux. De retour en Europe, il professa les langues Orientales à Utrecht, d'abord sans appointemens, & enfuite avec une penfion de 600 florins que la ville lui décerna. Ravius fut un des sçavans de la cour de la reine Christine de Suède. Enfin il professa les langues Orientales à Kiell, puis à Francfort sur le Mein, où il mourut en 1677, à 64 ans. On a de lui: I. Un Plan d'Orthographe & d'Etymologies Hébraiques. II. Une Grammaire Hébraique, Chaldaigue, Syriague, Arabe, Samaritaine & Angloise; Londres 1640, in-8°. III. Une Traduction latine de l'Arabe d'Apollonius de Perge... Il ne faut pas le confondre avec Jean Ravius son fils, bibliothécaire de l'électeur de Brandebourg, qui a laissé des Commentaires sur Cornelius-Nepos, des Aphorismes militaires. & d'autres écrits Latins.

RAULENGHIEN, Voyez RA-PHELEN.

I. RAULIN, (Jean) naquit à Toul. Après avoir pris ses dégrés dans l'université de Paris, il prêcha dans cette capitale avec beaucoup de succès. Il étoit entré dans l'ordre de Cluni en 1497, & il mourut en 1514 à 71 ans. En 1541 on recueillit ses Sermons, in -8°. Ils peuvent servir tout au plus à donner une idée du mauvais goût qui régnoit en France dans le xve siécle. Il prouve dans un de ses ser-

mons la nécessité du jeûne par ces deux comparaisons: Un carosse va plus vite quand il est vuide: Un navire qui n'est pas trop chargé, obéit mieux à la rame. Il se rendit plus recommandable par sa régularité, que par les ouvrages moraux qu'il donna au public: ils sont dignes de l'oubli où on les laisse. On a encore de lui des Lettres, Paris 1521, in-4°, peu communes. Ses ouvrages surent recueillis à Anvers, 1612, en 6 vol. in-4°.

II. RAULIN, (Jean-Facond) Efpagnol de nation, mérite d'être diftingué du précédent. Celui-ci a fleuri dans le xviiiº fiécle, & nous a laissé une Histoire Ecclésiastique du Malabar, imprimée à Rome, in-4°. Elle est pleine de particu-

larités curieuses.

RAWLEGH, (Walter) né à Budley en Devonshire, d'une famille noble & ancienne, eut beaucoup de part aux expéditions maritimes du règne de la reine Elizabeth. C'étoit un génie élevé, audacieux & romanesque. Il alla dans l'Amérique méridionale en 1584, s'y rendit maître du pays de Mocofa, & y introduisit la premiére colonieAngloife.Pour faire fa cour à Elizabeth, il donna à ce pays le nom de Virginie. Cette princesse, sensible à ses services & à ses attentions, le choisit, en 1592, pour commander laflotte destinée à s'opposer aux progrès des Espagnols dans l'Amérique. Rawlegh se mit en mer avec 15 vaisseaux de guerre. Il causa de grandes pertes aux Espagnols, & leur enleva une caraque estimée deux millions de livres sterlings. La reine le reçut à son retour comme un homme distingué; elle le nomma capitaine de fa garde, & lui fit épouser une de ses damesd'honneur. Rawlegh se rembarqua en 1595, alla attaquer les Espagnols dans l'isle de la Trinité,

brûla la ville de St-Joseph, & fit prifonnier le gouverneur. Il s'avança ensuite sur la riviére d'Orenoque; mais n'ayant pu aborder dans la Guyane, il réduisit en cendres la ville de Comana. Revenu de ses voyages, il fit présent à la reine des statues d'or qu'il y avoit trouvées, & lui fit une description fi avantageuse de ces pays, qu'en 1597 il fut envoyé avec la grande flotte, destinée à enlever les galions des Espagnols. Rawlegh fit paroître beaucoup de valeur dans cette expédition, & cette valeur augmenta l'affection & l'estime de la reine Elizabeth. Jacques I eut moins de confidération pour lui. Les jaloux de ce grand capitaine, l'accuférent auprès du monarque, d'avoir voulu mettre sur le trône Arbelle Stuart, dame du fang royal, & il fut condamné à perdre la tête; mais le roi se contenta de le faire renfermer à la tour de Londres, où il demeura 13 ans. Rawlegh profita de cette retraite pour compofer une Histoire du Monde. Enfin ce héros fut mis en liberté en 1616, pour aller fur la Castille d'or & fur les côtes de la Guyane. Mais fon expédition n'ayant pas été heureuse, il eut la tête tranchée à Westminster, en exécution de l'ancien arrêt qui n'avoit pas été annullé, & à la follicitat. de l'ambaifadeur d'Efpagne, l'an 1618.Les Anglois regardent cette action comme une des principales taches du règne du trop foible Jacques I. La patrie perdit un défenseur, & la république des lettres un ornement. On a de lui : I. Son Histoire du Monde, en anglois, in - 8°, 1614. L'auteur ne publia que la 11e partie; elle ne fut pas recherchée d'abord, & il jetta au feu la seconde. Cet ouvrage est sçavant, mais trop confus. II. Une Relation de son prem. voyage à l'Amérique, ou la Découverte de la Guyane, en latin, Nuremberg, 1599, in-4°. Il y a des chofes curieuses.

RAY, (Jean) né dans le comté d'Essex en 1628, étudia à Cambridge, & fut membre du collége de la Trinité. Après avoir pris les dégrés académiques, il fut ordonné prêtre de l'Eglise Anglicane; mais son opposition aux sentimens des Episcopaux, l'empêcha d'obtenir des bénéfices. L'étude de la nature le consola de la privation des biens eccléfiaftiques. Il avoit tout ce qu'il falloit pour l'approfondir: un esprit actif, un zèle ardent, un courage infatigable. Il parcourut l'Ecosse, la Hollande, l'Allemagne, l'Italie, la France & plusieurs autres pays, dans lesquels il fit des recherches laborieuses. La fociété royale de Londres s'empressa de le posséder en 1667, & le perdit en 1706. Il étoit âgé pour lors de 78 ans. Ray passa sa vie en philofophe, & la finit de même. Sa modeftie, son affabilité, lui firent des amis illustres. Il n'étoit point comme certains savans, avare de ses recherches; il les communiquoit avec un plaisir infini. Il joignoit aux connoissances d'un naturaliste, celles d'un littérateur & d'un théologien. Il a tant écrit, que ses ennemis lui reprochérent sa fécondité comme un vice. Ses ouvrages, dans lefguels on trouve beaucoup de solidiré, de fagacité & d'érudition, font : I. Une Histoire des Plantes, en 3 vol. in-fol. 1686 & années suiv. Le 3°, imprimé en 1704, est le moins commun. II. Une Nouvelle Méthode des Plantes; Londres, 1682, in-8°; & Tubinge fous le nom de Londres, 1733, in-S°. III. Un Catalogue des Plantes d'Angleterre & des Isles adjacentes, Londres 1677, in-S° avec un Supplément en 1688; & divers autres ouvrages de Botanique. Son fystême différe beaucoup de celui de Tournefort. Celui-ci ne distribue les plantes qu'en 22 genres, au lieu que Ray en compte 28... IV. Un Catalogue des Plantes des environs de Cambridge, 1660, in-8°. avec un Appendix de 1663, & un de 1685. V. Stirpium Britannicarum extra Britannias nascentium Sylloge, Londres 1696, in-8°. VI. Synopsis methodica Animalium quadrupedum & Serpentini generis, Londres 1724, in-8°. VII. Synopsis methodica Avium & Piscium, Londres 1613, in-8°. VII. Historia Insectorum, cum Appendice Martini Listeri de Scarabais Britannicis, 1710, in-4°. IX. Methodus Infectorum, in-So. X. Dictionariolum trilingue secundum locos communes. Tous les ouvrages précédens sont en latin. Les principaux de ceux qu'il a écrits en anglois, font : I. L'existence & la sagesse de Dieu, manifestées dans les œuvres de la Création. Ce livre a été traduit en françois, 1714., in-8°. II. Trois Differtations fur le chaos & la création du monde , le déluge & l'embrasement futur du monde, dont la plus ample édition est celle de Londres, en 1713, in-8°. III. Une Exhortation à la piété, le feul fondement du bonheur présent & futur. Ce discours est contre Bayle, qui nioit qu'une république compofée de Chrétiens qui observeroient exactement les préceptes de J. C., pût fe foutenir. IV. Divers Difcours fur différentes matiéres théologiques, imprimés à Londres en 1692, in-8°. V. Un Recueil de Lettres Philofoph.1718,in-8°, qui ne font pas dans leur totalité un recueil précieux.

I. RAYNAUD, (Théophile) né à Sofpello, au comté de Nice, en 1583, entra dans la fociété des Jésuites en 1602, & y passa toute sa vie, quoique traversé par ses confréres, & follicité d'en fortir par les étrangers. Quelques auteurs l'out cru François, parce qu'il a toujours vécu en France. Après avoir enseigné les belles-lettres & la théologie dans différentes maifons de sa compagnie, il mourut dans celle de Lyon en 1663, à So ans. Cet auteur avoit l'esprit pénétrant, une imagination vive & une mémoire prodigieuse. Il avoit embrafié tous les genres; mais on reconnoît à la façon d'écrire, qu'il avoit trop négligé les auteurs de la belle Latinité. Imitateur de différens styles, il n'a pu plaire par cette variété qu'à des esprits bizarres. Lorsqu'il a voulu s'en faire un propre, c'est celui de Tacite qu'il a rencontré. Il paroit très-fouvent obscur, parce qu'il affecte de se servir de termes recherchés & de mots tirés du grec. Il vouloit être original dans fa diction comme dans ses pensées. Ayant fait un chapitre sur la bonté de JESUS - CHRIST, il l'intitula : Christus bonus, bona, bonum. Quoiqu'il parût l'homme le plus doux dans le commerce de la vie, il étoit très-mordant la plume à la main. Malgré ses défauts, son érudition immenfe, & une forte de fingularité dans les sujets qu'il a choisis, ainsi que dans la manière de les traiter, feront toujours rechercher fes ouvrages. On en diftingue deux ; l'un intitulé : Erothemata de bonis & malis Libris , c'est-à-dire , Questions sur les bons & sur les mauvais Livres; l'autre, Symbola Antoniana, Rome, 1648, in-8°. relatif au Feu-St-Antoine. On trouve dans les autres plufieurs queftions qui sont d'une originalité sans exemple. Dans fon livre intitulé, Trinitas Patriarcharum, il demande fort sérieusement : " S'il est per-" mis à un Chartreux d'user de

» lavemens composés de jus de " viande, ou de topiques de la " chair même? " Le Jéfuite, fondé fur la règle de St Bruno, leur interdit absolument ces sortes de remèdes, fi ce n'est que, manquant de tous les autres alimens, ils se trouvent forcés, pour vivre, de prendre en lavemens ces jus nutritifs, ou d'appliquer fur le nombril ces fortes d'emplâtres. Le même savant, dans son Traité qui a pour titre, Laus Brevitatis, passe en revue une grande quantité de nez ; celui de la Sainte Vierge n'y est pas oublié. Selon le P. Raynaud, il étoit long & aquilin, ce qui est une marque de bonté & de dignité; & comme Jesus - Christ ressembloir parfaitement à sa mere, il en conclud qu'il devoit avoir un grand nez. Parmi les fatyres qui font forties de sa plume, il n'y en a point de plus vive que celle qu'il publia contre les Dominicains, sous le nom de Petrus à Valle clausa, Il s'y déchaîne contre les horribles blasphémateurs (c'est ainsi qu'il les appelle, ) qui ont été mettre la Vierge parmi les fignes du Zodiaque. Les parlemens d'Aix & de Toulouse le condamnérent au feu. comme rempli de propofitions diffamarcires & facriléges contre l'honneur de la Sainte Vierge, de St Thomas d'Aquin, de Ste Catherine de Sienne, & des Freres Prêcheurs. Les Carmes traitérent ce Jés. bien disséremment. Il avoit fait un livre en faveur du Scapulaire, & ils lui firent rendre des honneurs funèbres dans tous les couvens de l'ordre. Toutes ses Œuvres, imprimées à Lyon 1665, en 20 vol. in-fol., n'eurent pas d'abord beaucoup de débit, & Boissat son imprimeur mourut à l'hôpital. La plupart des livres du P. Raynaud avoient déja été imprimés separément, & il avoit en la mortification d'en voir mettre quelquesuns à l'Index. Ceux-ci font presque tous dans le tome 20°, intitulé: Apopompaus, & imprimés avec la suscription masquée de Cracovie.

Voyez HURTODO.

II. RAYNAULD ou RAYNOLD, (Jean) Anglois, vivoit vers la fin du xviº fiécle. Il s'appliqua à la controverse & attaqua vivement l'Eglise Romaine. Ses ouvrages lui firent un nom dans fon parti, & fervirent à lui procurer différentes places, parce qu'en Angleterre même, la multitude est trop peu philosophe pour mépriser les déclamateurs fatyriques. On ne connoît guéres de lui qu'une Satyre véhémente, imprimée à Oxford, in-4°, 1596, fous ce titre: De Romanæ Ecclesiæ idololatriå. Selon ce fanatique imbécille les Catholiques adorent les Saints, leurs reliques & leurs images, l'eau, le fel, l'huile, le pain, &c. Cet ouvrage fit une si grande fortune parmi les Réformés, qu'on le réimprima à Genève en 1598, in-8°.

RAZILLY, (Marie de) morte à Paris en 1707, âgée de 83 ans, étoit d'une famille ancienne & noble de la province de Touraine. La poëfie faifoit fon plus cher amufement; fon goût pour les vers alexandrins, qu'elle composoit presque toujours sur des sujets héroïques, lui sit donner le surnom de Calliope. Nous avons de cette demoiselle quelques Piéces de Vers, répandues dans disférens Recueils, entr'autres son Placet auRoi, de plus de 120 vers, en 1667. Louis XIV lui accorda une pension de 2000

livres.

I. REAL, (Céfar Vichard de St-) fils d'un confeiller au fénat de Chambéri, fa patrie, vint à Paris de bonne heure. Les agrémens & la vivacité de son esprit le firent rechercher. De retour dans sa patrie en 1675, Charles - Emmanuel II le chargea d'écrire l'Histoire d'Emmanuel I, fon aïeul; mais on ignore s'il exécuta ce projet. La duchesse de Mazarin s'étant réfugiée en Savoie, goûta l'abbé de St-Réal, & l'emmena avec elle en Angleterre. Ce voyage ayant dérangé ses études, il vint jouir de la tranquillité à Paris. Il y vécut en philosophe jusqu'en 1692, qu'il se rendit à Chambéri, où il mourut vers la fin de cette année. Cet écrivain avoit une imagination vive, une mémoire ornée, un esprit profond; mais fon goût n'étoit pas toujours sûr. Le fameux romancier Varillas, auprès duquel il vécut quelque tems, l'accufa de lui avoir enlevé fes papiers; mais cette imposture n'altéra point l'idée que le public avoit de sa probité. On lui reprochoit seulement d'être d'une sensibilité puérile pour la critique, vif & impérueux à l'excès dans la dispute. Ses Ouvrages parurent en 1745, à Paris, Nyon, 3 vol. in-4°, & 6 vol. in-12. Les principaux font: I. Sept Discours sur l'usage de l'Histoire; pleins de réflexions judicieuses, mais écrites sans précision. II. Histoire de la Conjuration que les Espagnols formérent en 1618 contre la République de Venise. Ce morceau est romanesque à quelques égards; mais le fonds en paroît vrai. Le style est comparable à celui de Salluste. On voit que l'auteur l'avoit pris pour modèle, & peutêtre l'a-t-il égalé. Il y règne un fens admirable dans les réflexions, un coloris vigoureux dans les portraits, & un choix heureux dans les faits. III. Don Carlos, nouvelle historique, assez bien écrite. IV. La Vie de JESUS-CHRIST, qui montre beaucoup moins de talent dans l'auteur pour le facré, que pour le profane. V. Discours de remerciment, prononcé le 13 Mai 1680, à l'académie de Turin, dont il avoit été reçu membre dans un voyage qu'il fit cette année en cette ville. VI. Relation de l'Apostasie de Genève. Cet ouvrage, curieux & intéressant, est une nouvelle édition du livre intitulé: Levain du Calvinisme, composé par Jeanne de Jussie, religieuse de Ste Claire à Genève. L'abbé de St-Réal en retoucha le style, & le publia fous un autre titre. VII. Césarion, ou divers Entretiens curieux. VIII. Discours sur la Valeur, adressé à l'électeur de Baviére en 1688. C'est une des meilleures piéces de St-Réal. IX. Traité de la Critique. X. Traduction des Lettres de Cicéron à Atticus, 2 vol. in-12. Cette traduction ne contient que les 2 prem. livres des Epîtres à Atticus, avec la 2º lettre du 1er livre à Quintus. XI. Plusieurs Lettres. Son style est plus dur que fort, & plus élégant que correct. En 1757,1'abbé Perau donna une nouvelle & jolie édition de toutes les Œuvres de cet auteur, en 8 petits vol. in-12. Ce n'est qu'une réimpression de celle qu'il avoit donnée en 1745. M. de Neuvillé a donné l'Esprit de St-Réal, in-12.

II. REAL, (Gaspar de) seigneur de Curban & grand-fénéchal de Forcalquier, né à Sisteron en 1682, & mort à Paris en 1752, se distingua par ses talens pour la politique. Plusieurs princes & plusieurs ambassadeurs lui donnérent des marques d'estime. On a de lui un traité complet de la Science du Gouvernement : ouvrage de Morale, de Droit & de Politique, qui contient les principes du commandement & de l'obéissance, où l'on réduit toutes les matiéres du Gouvernement en un corps unique, entier dans chacune de ses parties; & où l'on explique les droits & les devoirs des Souverains, ceux des sujets, ceux de tous les hommes en quelque situation qu'ils se trouvent; en 8 vol. in-4°. à Paris, chez les libraires affociés, 1762, --63, & --64. L'auteur de ce livre, diffus, mais affez bien écrit, y fait un tableau de tous les gouvernemens. Il a puisé dans l'histoire ancienne & moderne, & dans tous les auteurs qui ont le plus folidement écrit fur la législation & la politique, les principes qu'il établit. Son ouvrage offre de l'érudition & des réflexions sages; quelques philofophes du tems ne l'ont pas trouvé

affez penfé.

REAUMUR, (René - Antoine Ferchault, sieur de) né à la Rochelle en 1683, d'une famille de robe, quitta l'étude du droit, pour s'appliquer aux mathématiques, à la phyfique & à l'histoire naturelle. Paris est le centre des talens & des connoissances; le jeune naturaliste s'y rendit en 1703, & dès 1708 il fut jugé digne d'être membre de l'académie des sciences. Depuis ce moment, il se livra tout entier à l'étude de l'histoire naturelle, & il en embraffa tous les genres. Ses Mémoires, ses observations, ses recherches & ses découvertes sur la formation des coquilles, sur les araignées, sur les filiéres, les moules, les puces marines, &c. lui firent de bonne heure un nom célèbre. Ce fut lui qui découvrit, en Languedoc, des mines de Turquoises. Il découvrit aussi la matière dont on se sert pour donner la couleur aux pierres fauffes. Ces découvertes, de pure curiofité physique, furent suivies de plusieurs autres, plus utiles au bien général de la fociété. Réaumur recherchoir les moyens de donner au fer ce qui lui manguoit pour être acier : fecret absolument ignoré en France. Après un nombre infini de tentatives, il parvint au but qu'il s'étoit proposé: à convertir le ferforgé, en acier, de telle qualité qu'il le vouloit, & même à adoucir le fer-fondu. Il donna le détail de ses procédés dans un ouvrage intitulé: L'Art de convertir le Fer-forgé en Acier, & 1'Are d'adoucir le Fer-fondu, & de faire des Ouvrages de Fer-fondu aussi finis que de Fer-forgé, un vol. in-4°, 1722. Le duc d'Orléans, régent, crut devoir récompenser ces fervices rendus à l'état, par une pension de 12000 liv.; mais Réaumur, aussi bon citoyen qu'habile naturaliste, ne l'accepta qu'en demandant qu'elle fût mife fous le nom de l'académie, qui en jouiroit après fa mort. Ce fut à ses soins qu'on dut les manufactures de Fer-blanc établies en France; on ne le tiroit autrefois que de l'étranger. La patrie lui fut encore redevable de l'art de faire de la Porcelaine. Ses premiers effais en ce genre réufiirent parfaitement. Il contrefit même la porcelaine de Saxe, & tranfporta par ce moyen dans le royaume un art utile & une nouvelle branche de commerce. Un autre travail intéressant pour la physique, est la construction d'un nouveau Thermomètre, au moyen duquel on peut conserver toujours & dans toutes les expériences, des dégrés égaux de chaud ou de froid. Ce Thermomètre porte fon nom, & forme à sa gloire le monument le plus durable. L'illustre observateur composa ensuite l'Histoire des Riviéres Auriféres de France, & donna le détail de cet art si simple qu'on emploie à retirer les paillettes d'or que les eaux roulent dans leur fable. Une tentative qu'on croyoit d'abord beaucoup plus importante, fut de nous donner l'art de faire

éclorre & d'élever les poulets & les oifeaux, comme il se pratique en Egypte, sans faire couver des œufs; mais cette tentative fur infructueuse, & dans la pratique il n'a jamais été dédommagé de ses peines & de ses dépenses. Une collection d'oifeaux defféchés qu'il avoit trouvé le secret de se procurer & de conferver, lui donna lieu de faire des expériences fingulières fur la manière dont les oifeaux font la digestion de leur nourriture. Dans le cours de ses observations, il fit des remarques fur l'art avec lequel les différentes espèces d'oiseaux savent construire leurs nids. Il en fit part à l'académie en 1756, & ç'a été le dernier ouvrage qu'il lui a communiqué. Il mourut en fa terre de la Bermondière dans le Maine, où il étoit allé paffer les vacances, le 17 Octobre 1757, âgé d'environ 75 ans, des suites d'une chute. Réaumur étoit un physicien plus pratique encore que spéculatif; observateur infatigable, dont tout arrêtoit l'attention, tout excitoit l'activité, tout appliquoit l'intelligence. Voué par goût au bien public & à l'étude de la nature, il a passé sa vie à la contempler, à l'interroger, à la fuivre dans fes moindres opérations. Ses ouvrages font affez connoître l'étendue de fon esprit. Il est peut-être trop diffus; mais ce défaut est une nécessité dans les ouvrages d'observation, & il a traité sa matiére avec autant de foin que de clarté & d'agrément. Les qualités de fon cœur le rendoient encore plus effimable. La douceur de fon caractére, sa bonté, sa bienfaisance, la pureté de ses mœurs, & son exactitude à remplir les devoirs de la religion, en faisoient un citoyen aussi respectable qu'aimable. Il a laisfé

laisse à l'académie des sciences ses manuscrits & fon cabinet d'histoire naturelle. Ses ouvrages font: I. Un très-grand nombre de Mémoires & d'Observations sur différens points d'histoire naturelle. Ils font imprimés dans la collection de l'académie. II. L'Histoire naturelle des Infeffes, en 6 vol. in-4°. On y trouve l'histoire des Chenilles, des Teignes, des Galle-Insectes, des Mouches à deux ailes & des Cousins, des Mouches à quatre ailes, & fur-tout des Abeilles, des autres Mouches qui font du miel, des Guêpes, du Formicaleo, des Demoiselles; & de ces Mouches Ephéméres, qui, après avoir été poissons pendant 3 ans, ne vivent que peu d'heures sous la forme de mouches; enfin, de ces infectes finguliers & merveilleux que nous appellons Polypes.

REBOULET, (Simon) né à Avignon le 9 Juin 1687, mort dans la même ville en 1752, fit de bonnes études chez les Jésuites de sa patrie. Il prit du goût pour cet état, l'embrassa, & fut obligé de le quitter par défaut de santé. Il tourna alors ses études du côté de la jurisprudence, se sit passer avocat dans l'université d'Avignon & fréquenta affidûment le barreau. Il rempliffoit les fonctions d'avocat & de juge avec applaudissement, lorsque des vomissemens de sang réitérés l'obligérent d'abandonner l'une & l'autre. Il épousa en 1718 une femme vertueuse, qui fit son bonheur. Peu de tems avant sa mort, l'université dont il étoit membre, l'honora de la charge de primicier. Une étude plus ou moins férieuse l'occupa toute sa vie; celle de l'histoire lui servoit de délassement. Les ouvrages que nous avons de lui en ce genre, font: I. L'Histoire des Filles de l'Enfance, 2 vol. in-12, 1734. Son

Tome VI.

anciens confréres lui en fournirent les mémoires. Beaucoup de perfonnes ont dit qu'il n'étoit pas l'auteur de cette Histoire; puifque, dit-on, le manuscrit avoit été vu à Paris avant qu'il fût imprimé. La seconde partie de cette allégation peut être vraie; mais nous pouvons affürer que la première est absolument fausse. Cet ouvrage est un peu trop satyrique & trop minutieux, quoiqu'écrit avec art & d'une manière intéreffante. Le parlement de Toulouse le condamna au feu. II. Mémoires du Chevalier de Forbin, 2 vol. in-12; ils font pleins de faits curieux, dont quelques-uns font hazardés. III. Histoire de Louis XIV, en 3 vol. in-4°. & en 9 vol. in-12. Les faits y font expofés avec affez d'exactitude & de vérité; mais quelquefois avec trop de fécheresse. En beaucoup d'endroits elle refsemble à une Gazette. Il y en a de plus ornes, & en général cette Histoire se fait lire avec plus de plaifir que celle de Larrei & de la Martinière. On y trouve quelques faits altérés, parce que l'auteur écrit souvent d'après les Mémoires publiés en Hoilande fur Louis XIV. IV. Histoire de Clément XI, 2 vol. in-4°, supprimée à la priére du roi de Sardaigne, dont le pere y étoit maltraité. Ce prince avoir perfécuté les Jéfuites; & l'ex-Jéfuite Reboulet ne pouvoit le peindre qu'avec des couleurs défagréables. Cette Histoire est écrite d'ailleurs avec netteté & dans un affez grand détail.

REBUFFE, (Pierre) né à Baillargues, à 2 lieues de Montpellier, en 1487, enfeigna le droit avec beaucoup de réputation à Montpellier, à Toulouse, à Cahors, à Bourges, & enfin à Paris. Son mérite engagea le pape Pant III à lui offrir une place d'auditeur de rote à Rome. On voulut aussi lui faire accepter une charge de conseiller, puis de président au grand-confeil, & fucceffivement une de conseiller aux parlemens de Rouen, de Touloufe, de Bordeaux & de Paris; mais il préféra le repos à toutes les places. Son amour pour la vertu l'ayant engagé dans l'état eccléfiaftique en 1547, il fut élevé au facerdoce à l'âge de 60 ans. Cet habile homme mourut 10 ans après, à Paris, en 1557. Il possédoit le Latin, le Grec, l'Hébreu. Sa modestie relevoit fon favoir. On a recueilli fes ouvrages en 6 vol. in-fol. 1609 & années fuiv. Les principaux font: I. Praxis Beneficiorum. II. Un Traité fur la bulle In cana Domini. III. Des Notes fur les Règles de la Chancellerie. IV. Des Commentaires fur les édits & les ordonnances de nos rois, &c. Tous ces écrits font en latin & fort favans.

RECAREDE I, roi des Visigoths en Espagne, succéda à Leuvigilde fon pere en 586. Il remporta quelques avantages fur Gontran près de Carcaffonne, abjura l'Arianisme à l'exemple d'Hermenigilde son frere, & fit embraffer la religion Catholique à ses sujets. Ce n'est pas le feul fervice qu'il leur rendit; il en fut le bienfaiteur & le pere. Ce bon prince mourut en

I. RECHENBERG, (Adam) théologien Protestant, né à Mesfein dans la haute Saxe en 1642, fut professeur en langues, en histoire, puis en théologie à Leipfick, où il mourut en 1721, après avoir été marié 4 fois. On a de lui : I. Quelques Livres de Controverse. II. Des éditions d'Athénagore, des Epitres de Roland Desmarêts, de

I'Obstetrix animorum du fameux doc-

601.

teur Richer, Leipfick 1708, in-12; & de l'Historia nummaria Scriptores, ibid. 1692, 2 vol. in-4°. III. Fundamenta Religionis prudentûm, dans le Syntagma dissertationum philologicarum, à Rotterdam, 1699, in-8°. Ces ouvrages font remarquables par leur érudition.

II. RECHENBERG, (Charles-Othon) fils du précédent, né à Leipfick en 1689, devint profeffeur en droit l'an 1711, & fut décoré du titre de conseiller. Ses ouvrages font: I. Institutiones Jurisprudentiæ naturalis. II. Institutiones Juris publici. III. Regulæ Juris privati. Il avoit travaillé au Journal de Leipfick. Ce favant mourut en

1751.

REDI, (François) né à Arezzo en 1626 d'une famille noble, devint premier médecin des grandsducs de Toscane, Ferdinand II & Côme III. Il travailla beaucoup au Dictionnaire de la Crusca, dont il étoit membre; mais il se signala fur-tout par fes recherches dans la physique & dans l'histoire naturelle. L'académie des Arcades de Rome, & celle des Gelati de Bologne, se l'associérent. Cet habile naturaliste sut trouvé mort dans fon lit, le 1er Mars 1697, à 71 ans. Quoiqu'il fût fujet à plufieurs maladies, entr'autres à l'épilepsie, il ne voulut jamais abandonner l'étude. Il aimoit beaucoup les favans, & favorifoit les jeunes-gens qui vouloient le devenir. On a de lui: I. Des Poëses Italiennes. Son Bacco in Toscana est un poeme agréable, qu'il a accompagné de notes favantes. II. D'excellens ouvrages de philosophie & d'histoire naturelle. On imprima à Venise en 1712, le recueil de ses Œuvres en 6 vol. in-8°; & à Naples en 1741, 6 vol. in-4°.

REDICULUS, Dieu en l'hon-

neur de qui on bâtit une chapelle dans l'endroit d'où Annibal, lorsqu'il approchoit de Rome pour en faire le fiége, retourna sur ses pas. Le nom de ce Dieu est pris du mot redire, retourner.

REESENDE, Voyez RESENDE. REGILIEN, (Quintus Nonius Regillianus) Dace d'origine, & parent, à ce qu'on croit, du roi Décebale vaincu par Trajan, s'éleva fous Valérien aux premiers emplois militaires. Il commanda en chef dans l'Illyrie fous Gallien, & remporta en 260 des victoires fignalées dans la haute Mœsie. Les peuples, mécontens de Gallien, l'élurent empereur. On prétend qu'il dut en partie fon élévation au nom qu'il portoit. Ce nom, auquel celui de Roi est renfermé, parut d'un augure favorable à des officiers qui foupoient ensemble, & le lendemain ils le revêtirent de la pourpre. Régilien se préparoit à marcher contre les Sarmates, lorsqu'il fut tué par ses soldats, de concert avec les peuples d'Illyrie, qui craignoient d'éprouver de nouveau la cruauté de Gallien. Sa mort dut arriver à la fin d'Août 263. Ce prince avoit du courage & de grandes qualités. REGILLO, Voyez Pordenon.

REGINALD, (Antoine) religieux Dominicain, mort à Toulouse en 1676, se distingua par ses ouvrages. Les principaux font: I. Un petit Traité théologique sur la célèbre distinction du sens composé & du sens divisé. II. Un gros volume De mente Concilii Tridentini, circa Gratiam per se efficacem, in-fol. 1706. Il s'y montre un des plus ardens défenseurs de la doctrine de S. Tho-

mas & de S. Augustin.

REGINON, abbé de Prum, de l'ordre de S. Benoît, mort l'an 915, a mérité par son savoir que son

nom fût confacré dans les fastes de l'Eglise. On a de lui : I. Une Chronique, utile pour l'histoire de fon tems. On la trouve dans les Historiens d'Allemagne de Pistorius. II. Un recueil de canons & de réglemens eccléfiastiques, intitulé : De Disciplinis Ecclesiasticis, & de Religione Christiana. Il composa cet ouvrage a la persuasion de Ratbode, archevêque de Trèves, dans la ville duquel il s'étoit retiré, après avoir été obligé de quitter son abbaye en 899. Baluze a donné en 1671, in-8°. une excellente édition de ce recueil, avec des notes pleines d'érudition.

REGIO - MONTAN , Voyer

Muller.

I. REGIS, (Pierre-Silvain) né à la Salvetat de Blanquefort, dans le comté d'Agenois, en 1632, vint achever ses études à Paris, & sut disciple de Rohault. Il alla ensuite à Toulouse, où il établit des conférences publiques fur la nouvelle philosophie. Le jeune philosophe parloit avec une facilité agréable, & avoit fur-tout le don de mettre les matiéres abstraites à la portée de fes auditeurs. L'ancienne philosophie fit bientôt place à la nouvelle; & les Toulousains, touchés des instructions & des lumiéres que Régis leur avoit apportées, lui firent une pension: événement presque incroyable dans nos mœurs, (dit Fontenelle) & qui femble appartenir à l'ancienne Grèce. Le marquis de Vardes, alors exilé en Languedoc, paña de Touloufe à Montpellier en 1671. Régis, qui avoit en lui un disciple zèlé, I'y accompagna, & y fit des conférences qui obtinrent tous les fuffrages. Les grands talens doivent tous se rendre dans la capitale; Régis y vint en 1680, & y eut les mêmes applaudissemens qu'à Mont-

Dii

pellier & à Toulouse. Ses conférences plurent tant, qu'on y voyoit tous les jours le plus agréable acteur du théâtre Italien, qui, hors de-là, cachoit fous un masque l'esprit sérieux d'un philosophe. Ses fuccès eurent un éclat qui lui devint funeste. L'archevêque de Paris, par déférence pour la philosophie d'Aristote, lui fit défendre d'enseigner celle de Descartes. Après avoir foutenu plusieurs combats pour le philosophe François, il entra dans l'académie des fciences en 1699. Les personnes du premier rang, l'archevêque de Paris, M. le Prince, divers seigneurs étrangers, lui donnérent des marques de l'estime la plus fignalée. Il mourut en 1707 chez le duc de Rohan, qui lui avoit donné un appartement dans fon hôtel. Les mœurs de Régis étoient telles que l'étude de la philosophie peut les former, quand elle ne trouve pas trop de réfiftance du côté de la nature. Il négligea la fortune autant que d'autres la recherchent. Son favoir ne l'avoit pas rendu dédaigneux pour les ignorans, & il l'étoit d'autant moins à leur égard, qu'il favoit davantage. Ses ouvrages font : I. Système de Philosophie, contenant la Logique, la Métaphyfique & la Morale, en 1690, 3 vol. in-4°. C'est une compilation judicieuse de différentes idées de Descartes, que l'auteur a développées & liées; mais ces idées n'étant plus à la mode, cet ouvrage ne peut être aujourd'hui que d'un très-petit ufage. II. Un livre intitule: Usage de la Raison & de la Foi, in-4°. III. Une Réponse au livre de Hugt, intitule: Cenfura Philosophia Cartefiana, in-12. IV. Une autre Réponse aux Réflexions critiques de du Hamel, 1691, in-12. V. Des Ecrits contre le P. Malebranche,

pour montrer que la grandeur apparente d'un objet, dépend uniquement de la grandeur de son image tracée sur la rétine. VI. Une Differtation sur cette question: Si le plaisir nous rend actuellement heur

reux? 1694, in-4°.

II. REGIS, (Pierre) né à Montpellier en 1656, docteur en médecine dans l'université de cette ville, se rendit de bonne heure à Paris. Il s'y acquit l'estime de du Verney, de Lémery, de Pellison, de Despréaux, de Perrault, de Ménage, &c. De retour à Montpellier, il y pratiqua la médecine avec fuccès jufqu'en 1685, que la révocation de l'édit de Nantes l'obligea de se retirer avec sa famille à Amsterdam. Il y mourut d'un abscès dans l'estomac, en 1726, à 70 ans. Naturellement doux & complaifant, il adopta le fystême de la tolérance, & il l'étendit à prefque toutes les fectes. Sans ambition & fans passions, il trouva dans l'étude de la médecine tous ses plaifirs. Ses ouvrages font: I. Une Edition des Œuvres posthumes du favant Malpighi, 1698, in-4°. II Des Observations sur la Peste de Provence, en 1721, in-12. III. Il retoucha tous les articles de Médecine & de Botanique du Dictionnaire de Furetière, de l'édition de Basnage sieur de Beauval.

I.REGIUS ou LE Roy, (Urbain) né à Langenargen, fur le lac de Constance, étudia à Ingolstad, & y enseigna avec succès. Plusieurs gentilshommes lui consiérent la conduite de leurs enfans, sans en excepter le soin qui regardoit la dépense; mais ces jeunes-gens s'endetrérent. Comme Regius étoit leur caution, il sit une espèce de banqueroute, & sut obligé de s'enrôler. Son prosesseur Eckius le dégagea & le réconcilia avec les

REG

Muses. Il recut à Ingolstad la couronne d'orateur & de poëte, de la main même de l'empereur Maximilien. Quelque tems après, il fut fait professeur de rhétorique & de poessie. Son penchant pour le Luthéranisme l'obligea de se retirer à Ausbourg, où il fonda une Eglise Protestante. Il sut quelque tems Zuinglien; mais enfuite il devint zèlé Luthérien. Regius s'attacha en 1530 au duc de Brunfwick, qui le fit surintendant des Eglises de Lunebourg. Il mourut à Zell en 1541. Ses Ouvrages ont été imprimés en 3 vol. in-fol. Les deux premiers font confacrés aux écrits latins, & le dernier aux écrits allemands. Il y a de l'érudition dans les uns & dans les autres, mais peu de justesse & de modération. Il laissa 13 enfans.

II. REGIUS, ou DU ROI, (Henri) né à Utrecht en 1598, se rendit habile dans la médecine, & en devint professeur à Utrecht. Sa passion pour le Cartésianisme lui fuscita de fâcheuses affaires de la part de Voëtius & des autres ennemis de Descartes, qui manquérent de lui faire perdre sa chaire. Si Regius fut l'un des premiers martyrs du Cartésianisme, il en fut aussi l'un des premiers déserteurs. Descartes ayant refusé d'approuver quelques fentimens particuliers de son disciple, celui-ci renonça aux opinions de fon maître. Regius finit sa carrière en 1679. Ses principaux ouvrages font: I. Physiologia, a Utrecht, 1641, in-4°. II. Fundamenta Physices, 1661, in-4°. On accusa Regius d'avoir dérobé à Descartes une copie de son Traité des Animaux, & de l'avoir ensuite presque toute insérée dans cet ouvrage. III. Philosophia naturalis, 1661, in-4°. qui a été traduite en françois, Utrecht, 1686, in-4º: IV. Praxis medica, &c. le meilleur de ses écrits, 1657, in-4°. REGNARD, (Jean-François) naquit à Paris d'une bonne famille en 1647. Sa paffion pour les voyages fe déclara prefque dès fon enfance. Il parcourut d'abord l'Italie; à son retour s'étant embarqué à Gênes, sur un bâtiment Anglois qui alloit à Marseille, ce bâtiment fut pris par 2 vaisseaux Algériens, & tout l'équipage fut conduit à Alger. Regnard avoit du talent pour la cuifine, art qu'il avoit exercé pour fatisfaire son amour pour la bonne chere. Il fut fait cuisinier du maître dont il étoit devenu l'efclave. Il s'en fit aimer; mais fa bonne mine & ses miniéres prévenantes lui gagnérent aussi le cœur des femmes favorites de fon. maître. Il écouta leur passion, sut découvert & livré à la justice. Il alloit être puni felon les loix, qui veulent qu'un Chrétien trouvé avec une Mahométane, expie son crime par le feu, ou se fasse Mahométan. Le conful de la nation Françoise, qui avoit reçu depuis peu une somme confidérable pour le racheter, s'en fervit pour l'arracher au supplice & à l'esclavage. Regnard, devenu libre, retourna en France, emportant avec lui la chaîne dont il avoit été d'abord attaché. Le 26 Avril 1681, il partit de nouveau de Paris pour visiter la Flandre & la Hollande, d'où il passa en Danemark & ensuite en Suède. Le roi de Suède lui confeilla de voir la Laponie. Notre voyageur s'embarqua donc à Stockholm avec deux autres François, & passa jusqu'à Torno ou Torneo, qui est la derniére ville du côté du Nord. fituée à l'extrémité du golfe de Bosthnie. Il remonta le fleuve Torno, & pénétra jusqu'à la Mer

Diij

Glaciale, S'étant arrêté lorsqu'il

ne put aller plus loin, il grava ces 4 vers fur une pierre & fur une piéce de bois:

Gallia nos genuit, vidit nos Africa; Gangem Hausimus, Europamque oculis lustravimus omnem: Casibus & variis acti terraque marique, Sistimus hic tandem nobis ubi defuit orbi:

On les a traduits ainsi en François:

Nés François, éprouvés par cent périls divers,
Du Gange & du Zaïr nous avons vu les fources,
Parcouru l'Europe & les Mers;
Voici le terme de nos courses,
Et nous nous arrêtons où finit l'Univers.

De retour à Stockholm, il en partit le 3 Octobre 1683, pour aller en Pologne. Après avoir visité les principales villes de ce royaume, il passa à Vienne, d'où il revint à Paris après un voyage de 3 années. Enfin, lassé de ces courses, Regnard se retira dans une terre proche de Dourdan, à 11 lieues de Paris. C'est-là qu'il goûtoit les délices d'une vie sensuelle & délicate, dans la compagnie de personnes choisies & dans les charmes de l'étude. Ce philosophe voluptueux, cet homme si gai mourut de chagrin en 1709, à 62 ans. On prétend même qu'il avança ses jours. La meilleure édition de ses Œuvres est celle de Paris, 1772, 4 vol. in-12. Le 1er volume contient la relation de ses voyages en Flandres, en Hollande, en Suède, en Danemarck, en Laponie, en Pologne & en Allemagne. Il n'y a que la relation de fon voyage en Laponie, qui mérite de l'at-

tention; le reste est fort peu de chose. L'auteur n'avoit composé ces relations que pour s'amuser; il ne comptoit pas les publier. Le fecond volume renferme les piéces suivantes: La Provençale, œuvre posthume. C'est une historiette, où Regnard sait le récit des aventures qu'il eut dans le voyage fur mer où il fut pris & mené à Alger; elle contient quelques particularités de sa vie. On trouve enfuite ses Piéces de théâtre, qui l'ont mis dans la classe des plus excellens poétes comíques. « Qui " ne se plaît point aux comédies " de Regnard, (dit M. de Voltaire,) " n'est point digne d'admirer Mo-" liére. " Les pièces conservées au théâtre François, font : I. Le Joueur; pièce excellente, où l'on remarque, plus que dans les autres comédies du même auteur, le comique d'observation & de caractére. Du Fresni, qui donna presque en même tems que lui le Chevalier Joueur, l'accufa d'avoir profité de la lecture de son manuscrit; & l'on dit fort plaifamment, " qu'il se pouvoit que " tous deux fussent un peu voleurs, " mais que Regnard étoit le bon " larron." Ce poëte connoissoit le caractére qu'il avoit tracé. Il étoit joueur, & joueur heureux. On prétend qu'il avoit gagné au jeu une partie de sa fortune dans un voyage d'Italie. II. Les Menechmes: imitation de Plaute, supérieure à fon original. III. Démocrite amoureux: piéce qui seroit un peu froide, fans quelques scènes qui sont vraiment comiques. IV. Le Distrait, qui n'est qu'une suite d'incidens plus ou moins plaifans : austi la piéce est en général d'un effet médiocre. V. Les Folies amoureuses, pleines de faillies & de gaieté. VI. Le Retour imprévu, une des plus jolies petites piéces que nous ayons.

VII. La Serénade, très-inférieure à la précédente. VIII. Le Légataire, le chef-d'œuvre de la gaieté comique, & peut-être celui de Regnard; car le Joueur est un peu défiguré par deux rôles de charge, la Comresse & le Marquis. La petite comédie, Attendez - moi sous l'Orme, est attribuée à du Fresny. Regnard a aussi travaillé pour le théâtre Italien, & a donné à l'Opéra le Carnaval de Venise, mis en musique par Campra. La gaieté est le caractère dominant des Comédies de Regnard; il excelle dans le comique noble, ainsi que dans le familier; mais la bonne morale y est quelquefois blessée. Sa verfification n'est pas toujours correcte; mais elle plaît par sa légéreté & par la vivacité du dialogue.

REGNAULDIN, (Thomas) fculpteur, natif de Moulins, mourut à Paris en 1706, âgé de 79 ans. Il étoit de l'académie royale de peinture & de fculpture. Cet illustre artiste a fait plusieurs morceaux estimés. On voit de lui, dans les Jardins de Versailles, l'Automne & Faustine; & aux Tuileries, le beau groupe représentant l'Enlèvement de Cybelle par Saturne, sous la

figure du Tems.

REGNAULT, (Noël) Jéfuite, né à Arras en 1683, mourut à Paris en 1762. L'étude de la philofophie ancienne & moderne remplit ses soins & sa vie, après les devoirs de la piété. Quoiqu'il eût confacré un tems confidérable à la physique, il ne s'est pas fait une réputation étendue dans cette partie. On a de lui : I. Entretiens Physiques, d'abord en 3 vol. in-12, ensuite en 5. Les jeunes écoliers qui veulent savoir un peu plus de phyfique qu'on n'en apprend communément dans les colléges, trouveront dans cet ouvrage de quoi

se fatisfaire. II. Origine ancienne de la Physique nouvelle, 3 vol. in-12. L'auteur dans cet ouvrage enlève à plusieurs grands physiciens la gloire de beaucoup de découvertes physiques. III. Entretiens Mathématiques, in-12, 3 vol. 1747. IV. Logique en forme d'Entretiens, in-12, 1742. Elle n'a pas eu autant de succès que ses Entretiens Physiques.

REGNAUT, Voyez Guise (Dom

Claude ) n° v1.

I. REGNIER, (Mathurin) poëte François, né à Chartres le 21 Décembre 1573, mort à Rouen le 22 Octobre 1613. Il marqua dès fa jeunesse son penchant pour la fatyre. Son pere le châtia plufieurs fois pour le lui faire perdre; punitions, priéres, tout fut inutile. Ce malheureux talent lui fit des amis illustres. Le cardinal François de Joyeuse le mena à Rome avec lui, & il fit une seconde fois ce voyage avec l'ambassadeur Philippe de Béthune. Ses protecteurs lui procurérent plusieurs bénéfices, & une pension de 2000 livres sur une abbaye. Il dévoluta en même tems un canonicat de l'églife de Chartres, & ne se servit de tous ces biens facrés que pour fatisfaire fon goût effréné pour le plaisir. Vieux à 30 ans, il mourut à 40, entiérement ufé par les débauches. On prétend que sa fin fut chrétienne. Ce n'est pas du moins ce que prouve son épitaphe:

J'ai vécu sans nul pensement, Me laissant aller doucement A la bonne loi naturelle; Et je m'étonne fort pourquoi La mort daigna songer à moi, Qui ne songeai jamais à elle.

On trouve dans le recueil de ses Euvres 16 Satyres, 3 Epitres, 5 Elés gies, des Stances, des Odes, &c. Les meilleures éditions de ces différentes piéces, fontl: celle de Londres, en 1733, in-4°; & celle de Rouen, in - 8°, 1729, avec des remarques curieuses. On en a 2 autres plus portatives; l'une d'Elzevir, 1652, in-12; & l'autre de Paris, 1746, in-12. Ses Satyres font ce qui mérite le plus d'attention dans ce recueil. Imitateur de Perfe & de Juvenal, Regnier verse son fiel sur tous ceux qui lui déplaisent, & souvent avec une licence brutale. Il a cependant quelques vers heureux & originaux, quelques faillies fines, quelques bons-mots piquans, quelques expressions naïves. Le coloris de ses tableaux est vigoureux; mais son style est le plus souvent incorrect, ses plaisanteries basses; la pudeur y est blessée en plus d'un endroit, & c'est avec raison que Boileau a dit que ses discours se ressentoient des lieux que fréquentoit l'Auteur.

II. REGNIER-DESMARAIS, on plutôt DESMARETS, (François-Séraphin) naquit à Paris en 1632, d'une famille noble, originaire de Saintonge. Il fit sa philosophie avec distinction dans le collége de Montaigu. Ce fut pendant fon cours qu'il traduifit en vers burlesques la Batrachomyomachie d'Homére, ouvrage qui parut un prodige dans un jeune - homme de 15 ans. Le duc de Crequi, charmé de fon esprit, le mena avec lui à Rome en 1662. Le féjour de l'Italie lui fut utile; il apprit la langue Italienne, dans laquelle il fit des vers dignes de Pétrarque. L'académie de la Crusca de Florence, prit une de ses Odes pour une production de l'amant de la belle Laure; & lorsque cette société fut désabusée, elle ne se vengea de son erreur,

qu'en accordant une place à celui qui l'avoit causée. Ce fut en 1667 qu'on lui fit cet honneur, & 3 ans après l'académie Françoise se l'asfocia. Mézerai, fecrétaire de cette compagnie, étant mort en 1684. fa place fut donnée à l'abbé Regnier. Il fe fignala dans les démêlés de l'académie contre Furetière, & composa tous les Mémoires qui ont paru au nom de ce corps. L'abbé Regnier eut plusieurs bénéfices, entr'autres l'abbaye de St-Laon de Thouars. On prétend qu'il auroit été évêque, sans sa traduction d'une scène voluptueuse du Paster fido. Cet illustre écrivain mourut à Paris en 1713, à SI ans. Ses talens étoient relevés par une probité, une droiture, & un amour du vrai, généralement reconnus. Son amitié faisoit honneur à ceux qu'il appelloit ses vrais amis, parce qu'il ne la leur donnoit, que quand il reconnoissoit en eux les qualités qui formoient son caractère. Nous avons de lui: I. Une Grammaire Françoise, imprimée en 1676, en 2 vol. in-12. La meilleure édition est celle de 1710, in-4°. On trouve dans cet ouvrage, un peu diffus, le fonds de ce qu'on a dit de mieux fur la langue. II. Une Traduction en vers italiens des Odes d'Anacréon, in-8°, qu'il dédia en 1692 à l'académie de la Crufca. La fimplicité & le naturel y font joints à l'élégance & à la noblesse. III. Des Poesies Françoises, Latines, Italiennes & Espagnoles, réunies en 1768, en 2 vol. in-12. Ses vers françois offrent de la variété, de la gaieté, des moralités heureusement exprimées; mais son style est plus noble que vif, & plus pur que brillant. Les vers italiens & espagnols ont plus de coloris & plus de grace. Les Poesses francoifes ont été augmentées dans

les éditions de 1716 & 1750, 2 vol. in-12. IV. Une Traduction de la Perfection Chrétienne de Rodrigues, entreprise à la priére des Jésuites, & plusieurs fois réimprimée en 3 vol. in-4°. & en 4 vol. in-8°. Cette verfion, écrite avec moins de nerf que celle de Port-royal, est d'un ftyle plus pur & plus coulant. V. Une Traduction des 2 livres de la Divination de Cicéron, 1710, in-12. VI. Une autre Version des livres de cet auteur De finibus bonorum & malorum, avec de bonnes remarques , in-12. VII. L'Histoire des démêlés de la France avec la Cour de Rome, au sujet de l'affaire des Corses, 1767, in-4°: ouvrage affez intéreffant pour les piéces justificatives qu'il renferme, mais qui prouve que l'auteur n'étoit pas né pour écrire l'histoire. L'abbé Regnier pafse pour un de nos meilleurs écrivains. Son style est également éloigné de la maigreur & de l'enflure, de la négligence & du fard. On y fouhaiteroit feulement plus de force & de précision.

REGULUS, (Marcus Attilius) conful Romain avec Julius Libo, l'an 267 avant J. C., réduisit les Salentins, & se rendit maître de Brindes leur capitale. Conful une 2º fois avec Manlius Vulso, ils furent vainqueurs d'Amilear & d'Hannon, dans un combat naval donné près d'Héraclée sur la côte de Sicile; ils leur prirent 64 galéres, & en coulérent à fond plus de 30. Regulus, resté en Afrique après cette victoire fur mer, gagna une bataille fur terre, fuivie de la reddition de plus de 200 places, & furtout de Tunis, ville à 3 ou 4 lieues de Carthage. Les Carthaginois demandérent la paix; mais Regulus ne voulut pas la leur donner. Xantippe, officier Spartiate, arrivé à Carthage avec un renfort de troupes Grecques, promit de l'y forcer. Il y eut un combat entre lui & le conful. Il tailla en piéces 30,000 Romains, fit 15000 prisonniers, & prit Regulus, qui fut emmené à Carthage avec les compagnons de fon infortune. On l'envoya bientôt à Rome fous le ferment d'un prompt retour, pour y annoncer les conditions de la paix & propofer l'échange des prisonniers; mais loin de le folliciter, ce grand-homme persuada au contraire au sénat de le rejetter avec fermeté, & retourna dégager sa parole & se livrer aux tortures qu'on lui préparoit. Les Carthaginois irrités inventérent pour lui de nouveaux fupplices. On lui coupa les paupiéres, & on l'exposa plusieurs jours aux ardeurs du foleil; on l'enferma enfuite dans un tonneau garni de pointes de fer, l'an 25 E avant J. C. La femme de Regulus ayant appris cet excès de cruauté, obtint du fénat les plus confidérables prisonniers Carthaginois,les fit ausii mettre dans une armoire étroite hériffée de pointes de cloux & les y laissa 5 jours sans nourriture. Ils y périrent tous, hormis un nommé Amilcar, qui ayant foutenu ce tourment, fut délivré & traité avec douceur, afin qu'il pût survivre à ses blessures. L'héroisme de ce Romain a été célébré au fiécle dernier, dans une des moins mauvaifes tragédies de l'Anti-Racinien Pradon; & de nos jours, par M. Dorat : la pièce du poète moderne offre un tableau attendriffant des combats de ce grand-homme, aux prises d'un côté avec la tendreffe conjugale & la nature en pleurs; de l'autre, avec l'amour de la patrie & la religion du ferment, qui l'emportent. La famille des Attiliens a produit plusieurs autres personnages illustres.

REIDANUS, (Everhard) de Deventer, bourguemestre à Arnheim, & député des Etats-généraux, mort en 1602, à 53 ans, est auteur d'une bonne Histoire de Flandres, depuis 1566 jusqu'en 1601. Il y a affez d'exactitude dans les saits, mais on y souhaiteroit plus d'impartialité. Elle sut traduite en latin par Denys Vossus, Leyde 1633, in-fol.

REIHING, (Jacques) né à Aufbourg en 1579, entra chez les Jéfuites, & enseigna les humanités, la philosophie & la théologie à Ingolstad avec réputation. Il combattit avec zèle, pendant plusieurs années, les erreurs de Luther; mais ennuyé du célibat, il se retira à la cour de Wittemberg, se fit Luthérien & se maria. On lui donna une chaire de théologie à Tubinge, & la direction du collége. Il mourut en 1628, méprifé des deux partis, qui ne voyoient en lui qu'un homme fans foi, qui avoit abandonné sa religion pour une femme. On a de lui plufieurs ouvrages de controverse, dont la doctrine est différente, selon les différens tems dans lesquels il les

REINBECK, (Jean-Gustave) né à Zell en 1682, mort à Berlin en 1741, âgé de 58 ans, fut d'abord pasteur des églises de Werder & de la Villeneuve. Il devint ensuite premier pasteur, prévôt de S. Pierre, inspecteur du collége de Cologne, confeiller du confiftoire, & confesseur de la reine & de la princesse royale de Prusse. C'étoit un théologien modéré & laborieux. Nous avons de lui : I. Tractatus de Redemptione, à Halle, in-8°. II. La nature du Mariage, & la réjection du Concubinage, in-4°, en allemand, contre Chr. Thomafius, qui avoit écrit en faveur de ce dernier état. III. Considérations sur les vérités divines contenues dans la Confession d'Ausbourg, en allemand, 4 vol. in-4°: ouvrage regardé comme fort important par ceux de sa communion. IV. Plufieurs volumes de Sermons, dont quelques-uns ont été traduits en françois. On n'y remarque ni l'orateur éloquent, ni l'homme de goût. V. Plusieurs Traités de Métaphysique sur l'optimisme, la nature & l'immortalité de l'ame, en allemand. On y trouve quelques idées neuves.

REINECCIUS, (Reinier) de Steinheim, dans le diocèse de Paderborn, enfeigna les belles-lettres dans les universités de Francfort & de Helmstad jusqu'à sa mort, atrivée en 1595. On a de lui : I. Un Traité de la méthode de lire & d'étudier l'histoire : Methodus legendi Historiam, Helmstad 1583, in-fol. Ce n'est qu'une compilation assez mal digérée. II. Historia Julia, in-fol. 1594, 1595 & 1597, 3 vol.: ouvrage favant pour les recherches. des anciennes familles, & rare, furtout de l'édition que nous citons. III. Chronicon Hierofolymitanum, in-4°, peu commun. IV. Historia Orientalis, in-4°: livre rempli d'une érudition profonde, &c. &c. Peu d'écrivains ont écrit aussi savamment que Reineccius, fur l'origine des anciens peuples.

REINESIUS, (Thomas) né à Gotha en 1587, devint bourgue-mestre d'Altembourg & conseiller de l'électeur de Saxe. Il se retira ensuite à Leipsick, où il pratiqua la médecine, & où il mourut en 1667, à 80 ans. On a de lui: I. Syntagma inscriptionum antiquarum: compilation utile, en 2 vol. infol. Leipsick, 1682; c'est un supplément au grand recueil de Gruter, II. Six livres de diverses Leçons,

1640, in-4°. III. Des Lettres, 2 vol. in-4°, 1667-1670; & un grand nombre d'autres ouvrages en latin. Ce fut l'un des favans qui eurent part aux libéralités de Louis XIV.

REINIE (Gabriel NICOLAS, feigneur de la) né à Limoges d'une famille ancienne, fut envoyé à Bordeaux pour faire ses études. Il s'y établit & devint préfident au préfidial de cette ville, jusqu'aux troubles arrivés en Guienne l'an 1650. Le duc d'Epernon, gouverneur de la province, le présenta à Louis XIV, qui le fit maître des requêtes en 1661. On créa pour lui, en 1667, une charge de lieutenant-général de police de la ville de Paris. C'est aux soins infatigables de ce digne magistrat, que nous-fommes redevables des beaux réglemens de police qui s'observent dans la capitale; l'établiffement du Guet, la défense aux gens de livrée de porter des cannes & des épées, les lanternes, &c. font des monumens de son zèle actif & patriotique. Louis XIV, pour le récompenser, le fit conseiller d'état en 1680. La Reinie mourut en 1709 à 85 ans, univerfellement regretté pour sa vigilance, son intégrité, son amour pour le bon ordre, ses soins pour la sûreté publique, & fur tout pour fon équité & son défintéressement.

REINOLD, ou REINHOLD (Erasme) astronôme, de Salfed dans la Thuringe, est auteur de quelques Ouvrages de Mathématiques. Il mourut en 1553, en pronon-

cant le vers suivant:

Vixi, & quem dederas cursum mihi, Christe, peregi.

I. REISK, (Jean) recleur du collége de Wolfembuttel, mort en 1701 à 60 ans, a publié un grand nombre d'ouvrages plus fa-

vans que méthodiques. I. Sur la Corne d'Ammon. II. Sur les Oracles des Sybilles, & les autres anciens Oracles. III. Sur l'Assuerus d'Esther. IV. Sur la Maladie de Job. V. Sur les Images de J. C. & fur la langue qu'il parloit. VI. Sur les Glossopètres. VII. Une édition du Chronicon Sarracenicum & Turcicum de Wolfgang Drechter, avec des Notes & un Appendix.

II. REISK (Jean-Jacques) favant Allemand, docteur en médecine, professeur d'Arabe dans l'université de Leipsick, mourut en 1774 à 58 ans. Il a laissé d'excellentes éditions : I. Oratores Graci, 12 vol. in-8°. II. Denys d'Halicarnasse, 7 vol. in-S°. III. Les Euvres de Plutarque, 7 vol. in-8°. Il a aussi traduit en latin l'Histoire des Arabes

d'Abulfeda.

RELAND, (Adrien) né à Ryp, village de Nord-Hollande, en 1676, d'un ministre de ce village, sit paroître dès fon enfance, des talens extraordinaires pour les belles-lettres & pour les sciences. Dès l'âge d'onze ans il eut fini ses classes. La chaire de philosophie de Hardewick ayant vaqué, il y fut nommé, quoiqu'il n'eût que 24 ans. Il la quitta enfuite pour une place de professeur en langues Orientales & en antiquités eccléfiastiques à Utrecht. Il jouissoit d'une réputation sans tache, lorsque la petite verole l'emporta en 1719, à 43 ans. Ce favant n'étoit pas moins estimable par les qualités de son cœur, que par celles de fon efprit. Il gagnoit l'amitié de ceux qu'il fréquentoit, par la douceur de son caractère, par la sûreté de fon commerce, & par sa modestie & fa candeur. Il étoit affable, officieux, prévenant, & faisoit les délices des honnêtes gens. Ses principaux ouvrages font : I. Une Def-

cription de la Palestine, très-favante & très-exacte. L'auteur confidére cette province dans les différens états où elle a été. Il publia cet ouvrage fous le titre de : Palastina monumentis veteribus illustrata, Utrecht 1714, 2 vol. in-4°. II. Cinq Dif-Sertations sur les Médailles des anciens Hébreux; & plusieurs autres Differtations sur différens sujets curieux & intéressans, 1706-1708, 3 vol. in-12. III. Une Introduction à la Grammaire Hébraique, 1710 in-8°. IV. Antiquitates facra veterum Hebraorum, 1717. Cet ouvrage, écrit avec méthode, renferme beaucoup de favoir & de recherches. V. De religione Mahumetaná, traduit en françois par Durand. La seconde édition, qui est la plus estimée, est de 1717 in-8°. Il est divisé en deux livres, dont le 1er contient un abrégé de la croyance des Mahométans, traduit d'un manuscrit Arabe; & le 2°, les accufations & les reproches qu'on leur fait fans aucun fondement. VI. Petri RELANDI Fasti consulares, Utrecht 1715, in-8°: Adrien ne fut que l'éditeur de cet ouvrage savant & exact, composé par Pierre Reland fon frere.

REMBRANT, (Van-Ryn) peintre & graveur, fils d'un meunier, naquit en 1606 dans un village situé sur le bras du Rhin qui passe à Leyde. Un petit tableau qu'il fit pendant fon apprentiffage, & qu'un connoisseur paya cent florins, le mit en réputation dans les plus grandes villes de la Hollande. Il fut fur-tout employé dans les portraits; nous en avons de lui un grand nombre. Ses sujets d'histoire font plus rares. Il mettoit ordinairement des fonds noirs dans fes tableaux, pour ne point tomber dans des défauts de perspective, dont il ne voulut jamais se donner

la peine d'apprendre les principes. On lui reproche aussi beaucoup d'incorrection. Il avoit une grande collection des meilleurs dessins des peintres Italiens, & des gravures de leurs plus beaux ouvrages; mais c'est une richesse dont il ne fit jamais aucun usage pour fon art. Ses défauts ne l'empêchérent pas d'être compté parmi les plus célèbres artistes. Ce peintre possédoit, dans un dégré éminent, l'intelligence du clair-obfcur. Il est égal au Titien pour la fraîcheur & la vérité de ses carnations. Ses tableaux, à les regarder de près, font raboteux; mais ils font, de loin, un effet merveilleux. Toutes les couleurs font en harmonie; sa maniére est suave, & ses figures semblent être de relief. Ses compositions sont très-expressives; ses demi-figures, & fur-tout ses têtes de vieillards, font frappantes. Enfin il donnoit aux parties du vifage, un caractére de vie & de vérité qu'on ne peut trop admirer. Les Estampes, en grand nombre, que Rembrant a gravées, font dans un goût fingulier. Elles font recherchées des connoisseurs, & fort chéres, particuliérement les bonnes épreuves. Ce n'est qu'un affemblage de coups, irréguliers & égratignés, mais qui produisent un effet très-piquant. La plus confidérable est la pièce de Cent francs, ainsi appellée, parce qu'il la vendoit ce prix-là; le sujet de cette piéce est Notre-Seigneur guérissant les Malades. On a aussi gravé d'après lui. Rembrant a fait quelques Paysages, excellens pour l'effet. Il mourut à Amsterdam en 1688. Ce peintre étoit d'une avarice extrême. Semblable à certains auteurs qui vendent 5 ou 6 fois le même manuscrit, il usoit de toutes sortes de ruses pour vendre fort cher & plusieurs fois les mêmes estampes. Tantôt il les faisoit débiter par son fils, comme si celui-ci les avoit dérobées. Tantôt il seignoit de vouloir quitter la Hollande. Il les vendoit lorsque la planche étoit à moitié terminée, en tiroit un nouveau prix après qu'elle étoit sinie; ensin il la faisoit paroître une 3° sois en la retouchant.

I. REMI, (Saint) né dans les Gaules d'une famille illustre, fut encore plus distingué par ses lumiéres & ses vertus, que par sa naissance. Ses grandes qualités le firent mettre sur le siège pontifical de Reims, à 24 ans. Il eut beau résister au peuple, il fallut qu'il fortit de fa folitude. Ce fut lui qui baptifa le roi Clovis, qu'il instruisit des maximes du Christianisme conjointement avec S. Godard de Rouen. On ne fait en quel tems il mourut; mais il est certain qu'il ne vivoit plus en 535. Nous avons fous fon nom quelques Lettres dans la Bibliothèque des PP. Plufieurs favans doutent qu'elles foient de lui.

II. REMI, (Saint) grand-aumônier de l'empereur Lothaire, fuccéda à Amolon dans l'archevêché de Lyon en 854. On croit que ce fut lui qui fit, au nom de cette église, la Réponse aux 111 Lettres d'Hincmar de Reims, de Pardule de Laon, & de Raban de Mayence, Il préfida au concile de Valence en 855, se trouva à celui de Langres & à celui de Savonniéres près de Toul, en 859, & se fignala dans toutes ces assemblées par un zèle peu commun. Cet illustre prélat termina fa vie glorieuse en 875, après avoir fait diverses fondations. Outre la Réponse dont nous avons parlé, & dans laquelle il soutient avec zèle la dostrine de S. Augustin fur la grace & fur la prédefination; nous avons de lui: Traité de la condamnation de tous les Hommes par Adam, & de la délivrance de quelques-uns par JESUS-CHRIST. On trouve ce Traité, ainfique la Réponse, dans la Bibliothèque des PP. & dans Vindiciæ Prædestinationis, 1650, 2 vol. in-4°.

III. REMI D'AUXERRE, ainfi appellé parce qu'il étoit moine de S.Germain d'Auxerre, mourut vers l'an 908. Il eut pour maître Heric ou Henri. Ses études, suivant l'ufage de ce tems, embrafférent les sciences profanes & les sciences divines: on croyoit alors ce que plusieurs pensent aujourd'hui, que ces sciences bien étudiées, se prêtent de mutuels secours. Il enseigna dans l'univerfité de Paris, & s'y acquit quelque réputation. On a de lui un Traité des Offices divins, & quelques autres ouvrages fort fuperficiels & presque entiérement ignorés. Remi, pour avoir suivi le goût de son siécle de tout étudier. n'approfondit rien, ainsi que la plûpart des docteurs de ce temslà. Son Commentaire sur les Pseaumes, Cologne, 1536, in-fol. & dans la Bibl. des Peres, est sa meilleure production.

IV. REMI (Abraham) Remmius, dont le nom étoit RAVAUD, né en 1600, mort en 1646, profesía l'éloquence au collége-royal: Remi, village du Beauvaisis sa patrie, lui donna fon furnom. Il est regardé comme un des meilleurs poëtes Latins de son tems. Ses productions virent le jour en 1646, in-12: on y remarque de l'esprit, une imagination vive, de l'invention, & une facilité peu commune. Il a fait un Poëme épique fur Louis XIII, divifé en 4 livres, fous le titre de Borbonias, in-8°, 1627. Son Mafonium, ou Recueil de vers sur le château de Maisons, près SaintGermain, est ce que cet auteur a fait de mieux. Ce beau vers contre les ergoteurs logiciens, est de lui: Gens ratione furens, & mentem

pasta chimæris.

REMIGIO FIORENTINO, Dominicain, & littérateur Italien du xviº fiécle, se fit connoître par plufieurs ouvrages, dont les principaux font des traductions : d'Ammien Marcellin, de Cornelius Nepos, & de l'Histoire de Sicile de Fazello. Il est aussi aureur des Réflexions sur l'Histoire de Guichardin, & fur quelques autres historiens, imprimées à Venise en 1582 in-4°, & affez estimées; & de Poësies Italiennes fort médiocres. Remigio passa presque toute sa vie à Venise; son nom de famille étoit NANNINI. Il mourut à Florence sa patrie en 1580, à 62 ans.

I. REMOND DE ST - MARD, (Touffaint) de Paris, proche parent de Remond de Montmort, qui a écrit sur les jeux de hazard, fit fes humanités & sa philosophie avec fuccès dans l'université de Paris. Il ne voulut s'engager ni dans les charges, ni dans le mariage, & prit le parti de vivre en philosophe. Il mena une vie exemte de toute contrainte, & partagea son tems entre la culture des belles-lettres, & la fociété des gens d'esprit. Ses écrits se sentent de fon caractère indolent & pareffeux, aussi-bien que de son attrait pour une philosophie qui exclud toute févérité. Il se fit connoître d'abord par ses Dialogues des Dieux, écrits avec efprit & avec grace; il y cache des idées fines fous des expressions familières. Mais il ne fait qu'effleurer la furface des objets, ainfi que dans fes autres ouvrages; & il faut moins y chercher la morale évangélique, que celle d'Epicure. Ses autres ouvra-

ges font : I. Lettres galantes & philosophiques, accompagnées de l'Hiftoire de Mademoiselle de \* \* \*. On y trouve des paradoxes; mais l'auteur les soutient avec esprit. Son ton n'est pas assez épistolaire; il veut paroitre profond, & il n'est très - fouvent qu'obscur. Il. Trois Lettres sur la naissance, les progrès & la décadence du Goût; elles sont écrites avec plus de feu que tout le reste; elles ont même un petit ton satyrique, qui n'est point du tout défagréable aux esprits malins, c'est-à-dire au plus grand nombre. III. Différens Traités fur la poësie en général, & sur les différens genres de poësie. On y fent un homme qui avoit médité fon fujet, & qui avoit lu avec réflexion les anciens poëtes de Rome, & nos meilleurs poëtes François; mais il est rare qu'il en juge fainement. IV. Un petit Poëme intitulé la Sagesse. Ce poeme, d'une philosophie très-voluptueuse, parut d'abord en 1712, & on le réimprima dans un Recueil en 1715, fous le nom du marquis de la Fare qui n'en étoit point l'auteur. C'étoit un vol que l'on faisoit à St-Mard. Il représente la Sagesse comme une divinité aussi voluptueufe, & plus féduifante, que Vénus. V. Une Lettre sur le Goût & le Génie, & sur l'utilité dont peuvent être les règles. Ces différens écrits ont été recueillis en 1743, à Paris, fous le titre de la Haye, en 3 vol. in-12; & depuis en 1750, 5 vol. in-12, petit format. L'auteur mourut à Paris en 1757, à 75 ans. Sa fanté avoit toujours été extrêmement délicate, & il étoit sujet à plufieurs infirmités. Il dut sa longue vie à son caractère modéré & à une gaieté douce. C'étoit un homme d'une fociété aimable; il parloit comme il écrivoit, d'une manière précieuse. Il s'étoit formé fur Fontenelle, quoiqu'il le regardât comme le corrupteur du goût, & qu'il ne cessât de lancer contre lui quelques traits dans ses livres & dans sa conversation.

II. REMOND DE MONTMORT, Voyer MONTMORT.

III. REMOND, Voyez FLORI-

REMUS, frere de Romulus. Quelques-uns prétendent, que ne pouvant s'accorder avec fon frere, il s'exila, & passa dans les Gaules, où il fonda la ville de Reims: d'autres disent que son frere le tua, pour se venger de ce qu'il avoit sauté par mépris le sossé récemment tracé des murs de Rome, ou plutôt pour régner seul; mais tous ces faits sont fort incerrains.

RENAU D'ELISAGARAY, (Bernard) né dans le Béarn en 1652, d'une famille ancienne de Navarre, fut placé, dès fon enfance, auprès de Colbert du Terron, intendant de Rochefort. On lui fit apprendre les mathématiques; il v réussit, & devint de bonne heure l'ami intime du Pere Malebranche. La marine étoit son étude favorite. Quand il y fut affez instruit, du Terron le fit connoître à Seignelai, qui devint son protecteur. Il lui procura, en 1679, une place auprès du comte de Vermandois, amiral de France, qui lui donna une penfion de mille écus. Louis XIV, voulant réduire à des principes uniformes la construction des vaisseaux, fit venir à la cour les plus habiles constructeurs. Après quelques discussions, on se borna à deux méthodes; l'une de Renau. & l'autre de du Quesne, qui eut la magnanimité de donner la préférence à celle de fon rival. Renau jouit de son triomphe en présence de Louis XIV, qui lui ordonna

d'aller à Brest & dans les autres ports pour instruire les constructeurs. Il mit leurs enfans en état de faire, à l'âge de 15 à 20 ans , les plus gros vaisseaux, qui demandoient auparavant une expérience de 20 ou 30 ans. En 1680. Louis XIV réfolut de fe venger d'Alger; Renau proposa de le bombarder. Jufqu'alors il n'étoit venu dans l'esprit de personne, que des mortiers puffent n'être pas placés à terre, & se passer d'une assiette folide. Il promit de faire des galiotes à bombes : on se moqua de lui dans le confeil; mais Louis XIV voulut qu'on essayât cette volonté funeste, qui eut un heureux effet. Après la mort de l'amiral, il alla en Flandre trouver Vauban, qui le mit en état de conduire les fiéges de Cadaquiers en Catalogne, de Philisbourg, de Manheim & de Franckendal. Le roi, pour récompenser ses services, lui donna une commission de capitaine de vaisseau, un ordre pour avoir entrée & voix délibérative dans les confeils des généraux, une inspection générale sur la marine, & l'autorité d'enseigner aux officiers toutes les nouvelles pratiques dont il étoit l'inventeur, avec 12000 livres de pension. Cet habile homme fut demandé par le grand-maître de Malte, pour défendre cette isle; mais ce siège n'ayant pas eu lieu, Renau revint en France. Il fut fait à son retour conseiller de marine, & grand-croix de l'ordre de St Louis. Sa mort, arrivée en 1719, fut celle d'un religieux de la Trappe. Perfuadé de la religion par fa philosophie, il regardoit fon corps comme un voile qui lui cachoit la vérité éternelle, & la mort comme un passage des plus profondes ténèbres à une lumière parfaite, La valeur, la probité, le

défintéressement, l'envie d'être utile, foit au public, foit aux particuliers; toutes ces qualités étoient chez lui au plus haut dégré, & elles étoient foutenues par une piété aussi tendre que constante. Il avoit été reçu honoraire de l'académie des sciences en 1699. On a de lui la Théorie de la manœuvre des Vaisseaux, 1689, in-8°; & plusieurs Lettres pour répondre aux difficultés de Huyghens & Bernoulli contre sa théorie. C'étoit un homme qui lisoit peu, mais qui méditoit beaucoup, & ce qui est plus fingulier, qui méditoit beaucoup plus au milieu des compagnies où il se trouvoit fréquemment, que dans la solitude où on le trouvoit peu. Il étoit de trèspetite taille, & presque nain: on l'appelloit ordinairement le Petit Renau.

RENAUD, Voyez AIMON.

RENAUDIE, (Jean de Barri, fieur de la ) dit de la Forest, second chef de la conjuration que les Huguenots firent, en 1560, contre les princes de la maison de Guise, étoit d'une noble & ancienne famille de Périgord. Il avoit été condamné au bannissement pour le crime de faux. Il passa le tems de son exil à Genève & à Laufanne, & s'infinua dans l'esprit de plusieurs François, retirés en Suisse à cause de la religion. Depuis il forma les mêmes cabales en France, où il ne fut connu d'abord que de ceux de son parti. La Renaudie avoit de l'efprit, de la hardiesse, & étoit vindicatif. Il fouhaitoit effacer l'infamie de fon banniffement par quelque action éclatante. Dans cette vue, il offrit fon fervice à ceux de la conjuration formée par les Protestans. Il se chargea d'aller dans les provinces, & de gagner par luimême & par fes amis, ceux qu'il

avoit déja connus, & leur donna jour au 1er Février pour s'assembler à Nantes. L'affemblée se tint. & on réfolut d'exécuter la conjuration à Amboise, où étoit la cour; mais ce deffein ayant été découvert, par un avocat chez qui il étoit logé, (Voy. AVENELLES, ) la Renaudie, qui s'avançoit avec des troupes, fut tué, le 16 Mars 1559 vieux style, 1560 nouv. st... dans la forêt de Château - Renard, près d'Amboise, où son corps sut porté. Il y fut pendu fur le pont à un gibet, ayant fur le front un écriteau avec ces paroles : Chef des Rebelles. Un de fes domestiques nommé la Bigne, qui fut pris dans la même occasion, expliqua divers mémoires écrits en chiffres, & découvrit tout le fecret de la conjuration.

I. RENAUDOT, (Théophraste) médecin de Loudun, s'établit à Paris en 1623. Il fut le premier qui commença, en 1631, à faire imprimer ces nouvelles publiques, fi connues fous le nom de Gazettes. Il y avoit long-tems qu'on avoit imaginé de pareilles feuilles à Venife, & on les avoit appellées Gagettes, parce que l'on payoit pour les lire una Gazetta, petite piéce de monnoie. Renaudot, grand nouvelliste, ramassoit de tous côtés des nouvelles pour amuser ses malades. Il se vit bientôt plus à la mode qu'aucun de fes confreres; mais comme toute une ville n'est pas malade, ou ne s'imagine pas l'être, il pensa qu'il pourroit se faire un revenu plus confidérable en donnant chaque semaine des seuilles volantes, qui contiendroient les nouvelles de divers pays. Ce fut l'origine de la Gazette de France. Louis XIII lui donna un privilége, qui fut confirmé par Louis XIV, pour lui & pour sa famille. Ce médecin gazettier mourut à Paris en 1653. Il aimoit beaucoup l'argent, & quoique ses malades & les lecteurs de ses Gazettes lui en procuraffent beaucoup, on prétend qu'il prêtoit sur gages. On a de lui, outre ses Gazettes: I. Une Suite du Mercure François, depuis 1635 jusqu'en 1643. Comme il ne donna dans ce recueil que la feule relation des faits, fans y joindre les piéces justificatives, ainsi qu'avoit fait Richer, il fut obligé de le discontinuer. Il n'a donné que les 6 derniers volumes de cet ouvrage, qui est en 25 in-S°. Les fiens font les moins eftimés & cependant les plus rares. II. Un Abrégé de la Vie & de la Mort de Henri de Bourbon, prince de Condé, 1646, in-4°. III. La Vie & la Mort du Maréchal de Gassion, 1647, in-4°. IV. La Vie de Michel Mazarin, cardinal frere du premier ministre de ce nom, 1648, in-4°.

II. RENAUDOT, (Eusebe) petitfils du précédent, est plus célèbre que fon grand-pere. Il naquit à Paris en 1646. Après avoir fait ses humanités au collège des Jéfuites & fa philosophie au collége d'Harcourt, il entra chez les Peres de l'Oratoire; mais il n'y demeura que peu de mois. Il continua cependant de porter l'habit eccléfiastique, afin d'être moins détourné dans ses études, par les visites des' oisifs du grand monde; mais il ne songea jamais à entrer dans les ordres. Il se consacra d'abord aux langues Orientales, & il étudia enfuite les-autres langues : on prétend qu'il en possédoit jusqu'à 17. Son dessein étoit de faire servir ses connoissances à puiser dans les fources primitives les vérités de la religion. Le grand Colbert avoit conçu le dessein de rétablir en France les impressions en langues Orientales. Il s'adressa à l'ab-

bé Renaudot, comme à l'homme le plus capable de feconder fes vues; mais la mort de ce grand ministre priva la patrie de ce nouveau fervice qu'il vouloit lui rendre. Le cardinal de Noailles, un des protecteurs de notre savant, le mena avec lui à Rome en 1700, & le fit entrer dans le conclave. Son mérite lui attira les distinctions les plus flatteuses. Le pape Clément XI l'honora de plusieurs audiences particuliéres, voulut lui donner des bénéfices, & ne put lui faire accepter que le petit prieuré de Frosiay en Bretagne. Il l'engagea de rester encore 7 à 8 mois à Rome, après le départ du cardinal. pour jouir plus long-tems de ses lumiéres. Le grand duc de Florence, auprès de qui il passa un mois, le logea dans fon palais, le combla de présens, & lui donna des felouques pour le ramener à Marfeille. L'académie de Florence. l'académie Françoise, celle des infcriptions, le jugérent digne d'elles. Ce fut à fon retour en France qu'il publia la plûpart des ouvrages qui ont illustré sa plume. Ce favant mourut en 1720, à 74 ans, après avoir légué fa nombreuse bibliothèque aux Bénédictins de S. Germain-des-Prés. L'abbé Renaudot avoit un esprit net, un jugement solide, une mémoire prodigieuse. Sa conversation étoit amusante, soit par la variété dont il l'affaifonnoit, foit par le naturel & la chaleur avec laquelle il racontoit une infinité d'anecdotes, qui n'étoient connues que de lui. Homme de cabinet & homme du monde tout ensemble, il se livroit à l'étude par goût, & se prêtoit à la fociété par politesse. Attentif à garder les bienféances, ami fidèle & généreux, libéral & même prodigue envers les pauvres,

Tome VI.

irréprochable dans ses mœurs, infensible à tout autre plaisir qu'à celui de converser avec les favans; il fut le modèle de l'honnête-homme & du parfait Chrétien. Sa science n'étoit point un trésor caché; il étoit toujours prêt à en faire part: & on fait l'hommage de reconnoissance que les auteurs de la Perpétuité de la Foi, (Arnauld & Nicole,) lui ont rendu. Ses principaux ouvrages font : I. Deux vol. in-4°, en 1711 & 1713, pour fervir de continuation au livre de la Perpétuité de la Foi. II. Historia Pazriarcharum Alexandrinorum, Jacobitarum, &c. à Paris, 1713, in-4°. III. Un Recueil d'anciennes Liturgies Orientales, 2 vol. in-4°, Paris, 1716, avec des differtations très-favantes. IV. Deux anciennes Relations des Indes & de la Chine, avec des observations, 1718, in-So, à Paris. Cet ouvrage, traduit de l'Arabe, renferme les voyages de deux Mahométans du IXe fiécle. V. Défense de la Perpétuité de la Foi, in-8°, contre le livre d'Aymon. VI. Plusieurs Dissertations, dans les Mémoires de l'académie des Inscriptions. VII. Défense de son Histoire des Patriarches d'Alexandrie, in-12. VIII. Une Traduction lazine de la Vie de S. Athanase, écrite en Arabe. Elle a été inférée dans l'édition des Œuvres de ce Pere par Dom de Montfaucon, &c. IX. Plufieurs ouvrages manuscrits. Le flyle de ces diverses productions est affez noble : mais il manque de légéreté & d'agrément.

RENE, comte d'Anjou & de Pròvence, arriére-petit-fils du roi Jean, né à Angers en 1408, defcendoit de la feconde branche d'Anjou, appellée au trône de Naples par la reine Jeanne I. Ayant époufé en 1420 IJabelle de Lorraine, fille & héritière de Charles II, il ne

put recueillir l'héritage de foa beau-pere. Antoine comte de Vaudemont, qui le lui disputa les armes à la main, le chassa de Lorraine, le fit prisonnier, & le força de donner fa fille Isabelle en mariage à fon fils Ferri de Vaudemont, dont les descendans régnérent dans cette province. Louis roi de Naples, fon frere, & la reine Jeanne II qui l'avoit fait son héritier, étant morts, il se rendit en 1435 dans le royaume de Naples; il n'y fut pas plus heureux qu'en Lorraine. Jean de Calabre fon fils entreprit non moins inutilement la conquête du royaume d'Arragon , qui appartenoit légitimement à René par sa mere Yolande. Le comte d'Anjou n'ayant eu que des revers à la guerre, se retira en Provence, où il cultiva les arts de la paix. Il fit des vers & peignit, comme un prince pouvoit peindre dans un fiécle & dans un pays alors à demi barbare. On voit un de ses tableaux aux Célestins d'Avignon. Le sujet en est hideux : c'est le squelerre de sa maîtresse à moitié rongé des vers, avec le cercueil d'où elle fort. Affûrément on ne dira pas qu'il l'ait flattée. Son génie fingulier & bizarre lui faifoit aimer les cérémonies extraordinaires. Il est le premier auteur de la fameuse procession d'Aix, où l'on voit un porteur de chaise représentant la reine de Saba; des Apôtres armés de fufils, qui fe battent contre des Diables; un lieutenant-d'amour, & d'autres indécences bien déplacées dans une folemnité si auguste. René mourut à Aix en 1480. On lui a attribué l'Abusé en cour, qu'on imprima dans un recueil d'anciennes Poëfies fans date, mais fort ancien, in-fol. & depuis à Vienne 1484, in-fol. On a encore de lui les Cérémonies observées à la réception d'un Cheralier: manuscrit enrichi de belles miniatures. Jeanne de Laval, qu'il épousa en secondes noces, lui donna des ensans qui moururent avant lui. Il sut surnommé le Bon; mais cette bonté tenoit beaucoup de la foiblesse & de la pusillanimité. Dans le tems qu'il étoit à Angers, il institua en 1438 l'ordre du Croissant.

RENEAULME, (Paul-Alexandre de ) chanoine-régulier de Ste Geneviéve de Paris, d'une famille noble, originaire de Suisse, fut d'abord prieur de Marchenoir, & enfuite de Theuvy, où il mourut d'hydropisie en 1749. C'étoit un homme plein de vertu, & fur-tout très-charitable. Il connoissoit la botanique, & fervoit de médecin aux pauvres de fon canton. Il s'étoit formé une des plus belles bibliothèques qu'un particulier puifse se procurer. En 1740 il publia un Projet de Bibliothèque universelle, pour rassembler dans un même corps d'ouvrage, par ordre alphabétique & chronologique, le nom de tous les Auteurs qui ont écrit en quelque langue que ce Soit; le titre de leurs Ouvrages, tant manuscrits qu'imprimés, suffisamment étendu pour en donner une idée en forme d'analyse; le nombre des Editions, des Traductions, &c.; un précis des faits essentiels de la Vie des Auteurs, &c. Une fanté languissante dans les derniéres années de fa vie, l'ont empêché d'exécuter cet ouvrage immenfe. Tous fes manuscrits, ainsi que sa bibliothèque, ont passé à la maison des chanoines-réguliers de S. Jean à Chartres.

RENÉE DE FRANCE, duchesse de Ferrare, née à Blois en 1510, du roi Louis XII & de la reine Anne de Bretagne, avoit été accordée en 1515 à Charles d'Autriche, depuis empereur, & fut demandée quelques années après par Henri

VIII roi d'Angleterre. Ces projets n'eurent point de fuite, pour quelques raisons d'état; & la princesse fut mariée par François I, à Hercule d'Est, II du nom, duc de Ferrare. C'étoit une femme pleine d'esprit & d'ardeur pour l'étude. Elle ne se contenta pas de savoir l'histoire, les langues, les mathématiques, & même l'astrologie; elle voulut aussi étudier les questions les plus difficiles de la théologie, & cette étude l'engagea infenfiblement dans l'héréfie. Brantôme dit, que se ressentant peut-être des mauvais tours que les Papes Jules & Léon avoient faits au Roi son pere en tant de sortes, elle renia leur puissance, & se sépara de leur obéis-Sance, ne pouvant faire pis étant femme... Calvin, ayant été obligé de guitter la France & de passer en Italie, disposa facilement l'esprit de cette princesse àsuivre ses opinions; &Marot, qui lui servit de secrétaire. la confirma dans cette croyance. Après la mort du duc son époux, en 1559, elle revint en France, & y donna des marques de son courage & de sa fermeté d'esprit. Le duc de Guise la fit sommer de rendre quelques factieux qui s'étoient réfugiés dans le château de Montargis, où elle s'étoit retirée pendant les guerres de la religion. Elle lui répondit fiérement « qu'els " le ne les livreroit point, & que » s'il attaquoit le château, elle fe " mettroit la premiére sur la brè-" che, pour voir s'il auroit la har-" diesse de tuer la fille d'un roi. " Elle parla fortement pour le prince de Condé, lorsqu'il fut mis en prifon ; mais leur amitié ne dura pas. Elle fe brouilla avec lui, parce qu'elle défapprouva la guerre des Prétendus-Réformés. Elle mourus dans l'hérésie, en 1575, dans le château de Montargis, âgée de 6;

ans, après avoir orné la ville de plusieurs beaux édifices.

RENOMMÉE, Divinité poëtique, messagére de Jupiter. Elle se plaçoit sur les plus hauts lieux, pour publier les bonnes & mauvaises nouvelles. Les poëtes la représentent sous la figure d'une jeune fille, avec des ailes remplies d'yeux & d'oreilles, autant de bouches & de langues, sonnant de la trompette, & ayant sa robe retroussée.

RESCIUS, (Stanislas) chanoine de Warmie en Pologne, fut envoyé, par Etienne Battori, ambassadeur à Rome. Nous avons de lui : I. Derebus in electione Regis Poloniæ gestis ad discessim ejus, Rome 1573, in-4°. II. Dissidium Evangelicorum Magistrorum ac Ministrorum, Cologne 1592, in-8°. III. De atheismis & phalarismis Evangelicorum. Ce traité, qui n'est pas commun, fut imprimé en 1596, in-4° à Naples, où l'auteur mourut 2 ans après, en 1598.

RESENDE ou REESENDE, Refendius, (André ou Louis-André de) né à Evora en 1498, entra jeune dans l'ordre de S. Dominique, & érudia avec fuccès à Alcala, à Salamanque, à Paris & à Louvain. Le roi de Portugal, Jean III, lui confia l'éducation des princes fes freres, & ayant obtenu du pape la permission de lui faire quitter l'habit de religieux, il lui donna un canonicat d'Evora. Resende ne fut pas moins laborieux fous l'habit de chanoine, que fous celui de Dominicain. Il ouvrit une école de littérature, cultiva la mufique & la poësie, & prêcha avec applaudissement. Il mourut en 1573 à 75 ans. On a de lui un grand nombre d'ouvrages. La plûpart ont été recueillis à Cologne l'an 1600, en 2 vol. Les principaux font ; I. De Antiquitatibus Lusitania, à Evora, 1593, in-fol. curieux & rare. II. Deliciæ Lustrano-Hispanicæ, 1613, in-8°; bon & recherché. III. Un vol. in-4° de Poësies latines. IV. De vità aulica, in-4°. V. Une Grammaire, sous ce titre: De Verborum conjugatione, &c. On voit par ces différens ouvrages qu'il étoit très-verfé dans les langues grecque, latine & hébraïque, & dans les antiquités facrées & profanes. Ses Poësies valent moins que ses ouvrages d'érudition... Il y a eu un autre Resende, (Garcias de ) auteur de l'Histoire de Jean II, en Portugais, in-fol.

RESENIUS (Pierre) professeur en morale & en jurisprudence à Copenhague étoit un favant profond & un bon citoyen, qui devint prévôt des marchands de cette ville, & conseiller-d'état. Ses ouvrages font relatifs à l'histoire & au droitpublic d'Allemagne. On a de lui: I. Jus Aulicum Norwegicum, 1673, in-4°. II. Un Dictionnaire Islandois, 1683, in-4°. III. Deux Edda des Islandois, 1665, in-4°. M. Mallet en a donné la traduction dans son Introduction à l'Histoire de Danemarck, Copenhague 1756, in-4°. Refenius poussa sa carrière jusqu'à 83 ans, & mourut en 1588.

RESNEL DU BELLAY, ( Jean-François du ) né à Rouen en 1692, fit voir dès sa jeunesse beaucoup d'esprit & de talent pour la poësse. Dès qu'il se fut montré à Paris, il trouva des amis ardens, & il méritoit bien certainement d'en avoir. On lui procura l'abbaye de Fontaine, & une place à l'académie Françoise & à celle des belles-lettres. L'abbé du Resnel a un rang marqué fur le Parnasse, par ses traductions des Esfais sur la Critique & sur l'Homme, de Pope, in-12. Ces versions sont précédées d'une Préface très-bien écrite. Il

a prêté dans ses vers beaucoup de force & de grace à des sujets arides. On y trouve de très-beaux morceaux, quoiqu'il y ait quelques vers prosaïques & languissans. On prétend que Pope étoit affez mécontent de son traducteur; on n'en voit pas trop la raison, car le copiste a souvent embelli son original. L'abbé du Refnel s'étoit aussi adonné à la chaire, & nous avons de lui un Panégyrique de S. Louis. Cet illustre académicien mourut à Paris en 1761, à 69 ans.

RESSONS, (Jean-baptiste Deschiens de ) né à Châlons en Champagne, d'une bonne famille, mourut à Paris en 1735. Son goût le porta en sa jeunesse à prendre le parti des armes. Il fervit dans l'artillerie, & fit de si rapides progrès dans les mathématiques, qu'il fut bientôt digne d'être admis dans l'académie des sciences. C'est à ses méditations qu'on doit un assez bon nombre de Mémoires dont il enrichit le recueil de cette savante

compagnie.

RESTAUT, (Pierre) naquit à Beauvais en 1694, d'un marchand de drap de cette ville, qui le fit élever avec foin. Il fe distingua dans le cours de ses classes, par la fagacité de fon esprit & par la fagesse de sa conduite. Des familles très-diffinguées dans la magiftrature le choisirent pour présider à l'éducation de leurs enfans. S'étant fait recevoir avocat au parlement, il fur pourvu en 1740 d'une charge d'avocat au confeil du roi. Le chancelier d'Aguesseau, inftruit de ses lumiéres & de sa probité, l'assûra qu'il desireroit de trouver fouvent de pareils fujets pour cette compagnie. Il mourut à Paris en 1764, à 70 ans. Les sciences, les belles-lettres & les beauxarts étoient les seuls délassemens des travaux de sa profession. Tout le monde connoît ses Principes généraux & raisonnés de la Grammaire Françoise, in-12. Il y a eu une foule d'éditions de cette Grammaire, aussi estimable par la clarté du style que par la justesse des principes. Les gens de lettres la liroient avec plus de plaisir, si elle n'étoir pas par demandes & par réponfes : cette forme occasionne des répétitions & donne de l'ennui. Restaut a revu le Traité de l'Orthographe en forme de Dictionnaire, imprimé à Poitiers en 1775 in-8°. On a encore de lui un Abrégé de sa Grammaire, in-12; & la traduction de la Monarchie des Solipses, 1721, in-12. Voyer INCHOFER.

RESTOUT, (Jean) peintre ordinaire du roi, des académies de Caen & de Rouen sa patrie, naquit en 1692. Fils, petit-fils de peintres, & neveu de Jouvenet, il hérita de ses peres & de son oncle le goût pour ce bel art, & la nature y ajoûta un génie plus vaste. Son excellent tableau d'Alphée qui se sauve dans les bras de Diane, le fit aggréger à l'académie de peinture en 1720. Parmi plusieurs autres morceaux qui illustrérent son talent, on cite le tableau du Triomphe de Bacchus, fait pour le roi de Prusse, qui l'apprécia en homme de goût & le paya en monarque. Un des tableaux de cet excellent peintre, représentant la Destruction du Palais d'Armide, fit une impression assez plaisante sur un Suisse, qui étant dans le vin se pasfionna pour ce magnifique palais, à-peu-près comme Don Quichotte pour Don Galiferos & la belle Melisandre. Le Suisse prend son sabre, & en donne de grands coups aux Démons destructeurs de cet édifice. Restout mourut en 1768, directeur de l'académie de peinture, laissant

de la fille de Hallé, un fils qui tâche de le remplacer. Il avoit une piéré éclairée & folide, des connoissances & de l'esprit. Comme peintre, il se distingua par une composition noble & mâle. Il entendoit supérieurement ces balancemens & ces oppositions que les grands maîtres sont des masses, des formes, des ombres & des lumières. On lui a reproché un coloris un peu jaune, défaut qu'il tenoit apparemment de Jouvenet, dont il avoit été le disciple.

I. RETZ (Albert de GONDY. dit le Maréchal de ) étoit fils d'Antoine de Gondy, maître-d'hôtel de Henri II, qui avoit suivi Catherine de Médicis en France. Sa famille établie à Florence y brilloit depuis les premiers tems de la république. Albert fut employé dans les négociations & dans les armées. On prétend qu'il fut un des conseillers du malheureux projet de la S. Barthélemi, dont il alla excuser le masfacre auprès de la reine Elizabeth. Il s'empara de Belle-Isle, qu'il fortifia; fut gouverneur de Provence, que les factions l'obligérent de quitter. Charles IX le fit maréchal de France en 1574; Henri III le fit duc & pair. Il mourut en 1602, regardé comme un courtifan habile & un médiocre général, qui n'avoit eu le bâton que par faveur. C'est lui qui avoit conseillé à Henri III de s'unir avec le roi de Navarre contre les entreprises de la Ligue... Son frere (Pierre de Gondy) fut évêque de Langres, puis de Paris. Le pape Sixte V l'éleva au cardinalat en 1587. Il se déclara avec fermeté contre les Ligueurs, & mourut à Paris le 17 Février 1616, à 84 ans. Son neveu, le cardinal Henri de Gondy, lui fuccéda. Il mourut à Béziers, où il avoit fuivi Louis XIII qui marchoit par

fon conseil contre les Huguenots, le 3 Août 1622, & eut pour successeur, Jean-François de Gondy son frere, 1e archev. de Paris, prélat vertueux, mort en 1654, à 70 ans. C'est à ce dernier que succèda le cardinal de Retz qui suit. La postérité du maréchal de Retz, finit en son arriére-petite-fille, Paule-François-Marguerite de Gondy, qui épousa le duc de Lesdiguiéres dont elle resta veuve en 1681, & descendit au tombeau en 1716, à 61 ans. Elle n'eut qu'un sils, qui mourut sans postérité en 1703.

II. RETZ, (Jean-François-Paul de Gondy, cardinal de) naquit à Montmirel en Brie, l'an 1614. Son pere Emmanuel de Gondy, étoit général des galéres & chevalier des ordres du roi. On lui donna pour précepteur le fameux Vincent de Paul. Il fit ses études particulières avec fuccès & ses études publiques avec diffinction, prit le bonnet de docteur de Sorbonne en 1643, & fut nommé la même année coadjuteur de l'archevêché de Paris. L'abbé de Gondy sentoit beaucoup de dégoût pour son état: son génie & fon goût étoient décidés pour les armes. Il fe battit plusieurs fois en duel, même en follicitant les plus hautes dignités de l'Eglise. Devenu coadjuteur, il fe gêna pendant quel. que tems pour se gagner le clergé & le peuple. Mais dès que le cardinal Mazarin eut été mis à la tête du ministère, il se montra tel qu'il étoit. Il précipita le parlement dans les cabales, & le peuple dans les féditions. Il leva un régiment qu'on nommoit le Régiment de Corinthe, parce qu'il étoit archevêque titulaire de Corinthe. On le vit prendre féance au parlement avec un poignard dans sa poche, dont on appercevoit la poignée. Ce fut alors qu'un plaisant dit : Voilà it

Tréviaire de notre Archevêque. L'ambition lui fit souffler le feu de la guerre civile ? l'ambition lui fit faire la paix. Il se réunit secrettement avec la cour, pour avoir un chapeau de cardinal. Louis XIV le nomma à la pourpre en 1651. Le nouveau cardinal ne cabala pas moins. Il fut arrêté au Louvre, conduit à Vincennes, & de-là dans le château de Nantes, d'où il se · fauva. Après avoir erré pendant long-tems en Italie, en Hollande, en Flandre & en Angleterre, il revint en France l'an 1661, fit sa paix avec la cour en se démettant de son archevêché, & obtint en dédommagement l'abbaye de St-Denys. Il avoit vécu jufqu'alors avec une magnificence extraordinaire. Il prit le parti de la retraite pour payer ses dettes, ne se réfervant que 20 mille livres de rente. Il remboursa à ses créanciers plus de 1110 mille écus, & se vit en état, à la fin de ses jours, de faire des pensions à ses amis. Il mourut le 24 Août 1679, en Atticus, après avoir vécu long-tems en Catilina. En 1675, il avoit renvoyé au pape Clément X fon chapeau de cardinal, dans la penfée de se détacher entiérement du monde; mais ce pontife lui ordonna de le garder jufqu'à fa mort. " On a de la peine, (dit le président Hénault,) " à comprendre, » comment un homme qui paffa » sa vie à cabaler, n'eut jamais " de véritable objet. Il aimoit l'in-» trigue pour intriguer; esprit » hardi, délié, vafte & un peu " romanesque; sachant tirer parti » de l'autorité que son état lui " donnoit fur le peuple, & fai-» fant servir la religion à sa polisi tique; cherchant quelquefois à » se faire un mérite de ce qu'il ne a devoit qu'au hazard, & ajustant

» fouvent après coup les moyens " aux événemens. Il fit la guerre " au roi; mais le perfonnage de » rébelle étoit ce qui le flattoit " le plus dans sa rébellion. Ma-" gnifique, bel-esprit, turbulent, " ayant plus de faillies que de » fuite, plus de chiméres que de » vues: déplacé dans une monar-" chie, & n'ayant pas ce qu'il fal-" loit pour être républicain, parce " qu'il n'étoit ni fujet fidèle, ni " bon citoyen : aussi vain, plus » hardi & moins honnête-homme " que Cicéron; enfin plus d'esprit. " moins grand & moins méchant " que Catilina. » Le cardinal de Retz difoit à fes principaux domeftiques: Vous êtes deux ou trois à qui je n'ai pu me dérober; mais j'ai si bien établi ma réputation. & par vousmêmes, qu'il vous seroit impossible de me nuire, quand vous le voudriez ... Il ne mentoit pas; son historien rapporte qu'il s'étoit battu avec un de fes écuyers, qui l'avoit accablé de coups, fans qu'une aventure si humiliante pour un homme de ce caractère & de ce rang, eût pu lui abbattre le cœur ou faire aucun tort à sa gloire. Ce qui est étonnant, c'est que cet homme audacieux & bouillant, devint, fur la fin de sa vie, doux, paisible, fans intrigue, & l'amour de tous les honnêtes-gens de son tems; comme fi toute fon ambition d'autrefois n'avoit été qu'une débauche d'esprit, & des tours de jeunesse dont on se corrige avec l'age. Il nous reste de lui plusieurs ouvrages: ses Mémoires sont le plus agréable à lire. Ils virent le jour pour la 1re fois en 1717; on les réimprima à Amsterdam, en 1731, en 4 vol. in-12. Cette édition passe pour la plus belle. Il y en a eu une autre en 1751, en 4 petits vol. in-12, qui ne lui est guéres infé-E iv

rieure. Ces Mémoires sont écrits, dit l'auteur du Siécle de Louis XIV, avec un air de grandeur, une impéruofité de génie & une inégalité. qui sont l'image de sa conduite ; il les composa dans sa retraite, avec l'impartialité d'un philosophe, mais d'un philosophe qui ne l'a pas toujours été. Il ne s'y ménage point, & il n'y ménage pas davantage les autres. On y trouve les portraits de tous ceux qui jouérent un rôle dans les intrigues de la Fronde. Ces portraits, souvent très-naturels, font quelquefois gâtés par un reste d'aigreur & d'enthousiasine, & trop charges d'antithèses. Le cardinal de Retz y parloit de ses galanteries; ce qui prouve que fa retraite fut plus philosophique que chrétienne. Des religieuses auxquelles il prêta son manuscrit, rayérent tout ce qui regardoit ces foiblesses, qu'on appelle des conquêtes. On a encore de lui, la Conjuration du Comte de Fiesque; ouvrage composé à l'âge de 17 ans, & traduit en partie de l'Italien de Mascardi.

REUCHLIN, (Jean) naquit à Pforzheim, village d'Allemagne près de Spire en 1455. On le connoît aussi sous le nom de Fumée & de Kapnion, parce que Reuch en allemand, & Kappion en grec, fignifient Fumée. Il étudia en Allemagne, en Hollande, en France & en Italie. Il brilla par la connoissance des langues Latine, Grecque & Hébraïque. Lorfqu'il étoit à Rome, il connut Argyropile & étudia fous lui. Ce grand-homme ayant prié Reuchlin d'interpréter un passage de Thucydide, il le fit d'une façon si élégante & avec une prononciation finette, qu'Argyropile dit en foupirant: Gracia nostra exilio transvolavit Alpes. Il enfeigna enfuite le Grec à Orléans & à Poitiers : puis il re-

tourna en Allemagne, où il s'attacha à Ebérard, prince de Souabe. Reuchlin fut nomme triumvir de la Ligue de Souabe, pour l'empereur & les électeurs; & fut envoyé quelque tems après à Inspruck, vers l'empereur Maximilien. Ses derniers jours furent empoisonnés par un démêlé qu'il eut avec les théologiens de Cologne. Ces théologiens avoient obtenu un édit de l'empereur pour faire brûler tous les livres des Juifs. Ceux-ci ayant follicité la révocation de cet édit, Reuchlin fut confulté sur cette affaire. Il distingua deux fortes de livres chez les defcendans de Jacob; les indifférens, qui traitent de divers fuiets; & ceux qui sont composés directement contre la religion Chrétienne. Il fut d'avis qu'on laissat les premiers, qui pouvoient avoir leur utilité, & qu'on supprimât les derniers. Cet avis fage, digne d'un philosophe, fouleva les théologiens imbécilles de Cologne. Ils auroient voulu lui faire subir le même fort qu'aux livres des Juifs; mais l'empereur ne voulut pas se prêter à leur sainte colére. Reuchlin se retira ensuite à Ingolstad, où ses amis lui procurérent une penfion de 200 écus d'or, pour enseigner le Grec & l'Hébreu. Ses ennemis voulurent l'envelopper dans l'affaire de Luther, mais ils n'y purent réuffir. Il perfifta à demeurer dans la communion Catholique, & il mourut en 1522, à 67 ans, épuisé par des études pénibles & constantes. Il n'est point le premier des Chré-tiens qui se soit appliqué à l'étude des livres Juifs, puisque Raimond Martin, savant Dominicain du XIIIº fiécle, étoit profondément verfé dans la langue Hébraïque. Reuchlin avoit cependant beaucoup d'érudition, & il écrivoit avec chaleur. L'Allemagne n'avoit alors que ce

feul homme qu'elle pût oppofer aux favans d'Italie. Il ne leur cédoit en rien pour la beauté du style, & les surpassoit en savoir. On a de lui un grand nombre d'ouvrages, imprimés en Allemagne, parmi lefquels on distingue fon traité De arte cabalifica, 1517, infol. & dans Artis cabalistica Scriptores, 1587, in-fol. Ce savant avoit eu de vives disputes avec les Dominicains; & c'est fans doute ce qui lui a fait attribuer les Lettres connues sous le titre de Littera obscurorum Virorum. On y raille amérement les théologiens scolastiques, en imitant leur style; mais il n'est pas fûr que cet ouvrage foit de Reuchlin, & on l'attribue avec plus de raison à Ulric de Hutten. La Vie de Reuchlin a été écrite par Mainas, 1587, in-8°.

REYHER, (Samuel) né à Schleufingen, dans le comté de Henneberg, le 19 Avril 1635, mort en 1714, à Kiel, où il professa les mathématiques & ensuite la jurisprudence; étoit conseiller du duc de Saxe-Gotha, & membre de la société royale des sciences de Berlin. Il a traduit en allemand les ouvrages d'Euclide. On a encore de lui en latin, un livre savant intitulé: Mathesis Biblica; & une Dissertation fort curieuse sur les inscriptions de la Croix de J. C. & sur l'heure de son crucissement, &c. &c.

REYNA, (Cassiodore) a traduit toute la Bible en espagnol sur les originaux. Cette traduction Calviniste est devenue si rare, que Gasfarel, qui la vendit à Carcavi, pour la bibliothèque du roi, lui sit accroire que c'étoit une ancienne Bible des Juiss. Mais outre que le nouveau Testament y est traduit aussi-bien que le vieux, on connoît aisément par la figure de l'ours qui est à la re page du livre, qu'elle

a éré imprimée à Basse, & que l'auteur a caché son nom sous ces deux lettres C. R. qu'on voit à la fin du discours latin qui est au commencement. Elle est intitulée: La Biblia, que es los facros libros del viejo y nuevo Testamento, transladada en Espanol; 1569, in-4°. L'interprète a mis un long discours en Espanol à la tête de son ouvrage, pour prouver qu'on doit traduire les livres sacrés en langue vulgaire.

REYNCE ou REINCE, (Nicolas) secrétaire du cardinal du Bellay, mérita la confiance de cette éminence, par une intégrité à toute épreuve, & par le fecret le plus inviolable. L'empereur Charles-Quint disoit un jour au pape Jule III, que " Reynce étoit celui qui lui " avoit fait le plus de peine en " Italie, dans le tems que le car-" dinal du Bellay étoit ambassadeur " de France à la cour de Rome. Un tel reproche, supérieur à toutes les louanges, & qui en étoit lui-même une très-délicate, étoit dû à Reynce: il avoit refusé 5000 ducats que ce prince lui fit offrir fecrettement, pour donner copie de quelques points de l'instruction de l'ambassadeur son maître. Cet homme estimable a laissé une verfion des Mémoires de Comines en Italien.

REYNEAU, (Charles-René) né à Brissac en 1656, entra dans l'Oratoire à Paris, âgé de 20 ans, pour y prendre le goût de la bonne littérature. Après avoir professé la philosophie à Toulon & à Pézénas, il sut appellé à Angers en 1683, pour y remplir la chaire de mathématiques. Il sut si goûté, que l'académie d'Angers, qui jusqueslà ne s'étoit associa aucun membre de congrégation, lui ouvrit ses portes en 1694. L'académie des sciences de Paris lui sit le même

honneur en 1716, & le perdit en 1728. Sa vie, dit Fontenelle, a été la plus fimple & la plus uniforme. L'étude, la priére, deux ouvrages de mathématiques, en sont tous les événemens. Il se tenoit fort à l'écart de toute affaire, encore plus de toute intrigue; & il comptoit pour beaucoup cet avantage, fi précieux & fi peu recherché, de n'être de rien. Il ne recevoit guéres de vifite, que de ceux avec qui il ne perdoit pas son tems. Aussi avoit-il peu de liaisons, peu de commerce; & si ses plaisirs étoient moins grands, ses peines étoient moindres. Ses principaux ouvrages font: I. L'Analyse démonerée, 1736, 2 vol. in-4°. II. La Science du Calcul, avec une fuite, 1739, 2 vol. in-4°. Ces deux ouvrages font très - estimés. III. La Logique, ou l'Art de raisonner juste, in-12.

REYNIE, (La) Voyez REINIE. REYS, (Antoine dos) littérateur Portugais, né à Pernes, à 3 lieues de Santaren, en 1690, se fit Oratorien à Lisbonne. Il s'y distingua par ses prédications, & devint enfuite historiographe de sa congrégation, qualificateur du faint-office, consulteur de la bulle de la croifade, examinateur fynodal du patriarche de Lishonne, & des trois ordres militaires de Portugal, chronologiste de ce royaume en langue latine, censeur & académicien de l'académie d'histoire Portugaise. Il refusa plusieurs évêchés, & mourut à Lisbonne en 1738. On a de Jui un grand nombre d'ouvrages imprimés & manuscrits. Les principaux de ceux du premier genre font : I. Des Poesses Latines , élégantes. On estime fur-tout ses Epigrammes, dans lesquelles il a conservé toute la décence de son état. II. La Vie de Ferdinand de Ménère, en latin, III, Une Introduction au Recueil des meilleurs Poëtes Portugais, in-5°. IV. Une édition du Corpus illustrium Poëtarum Lustanorum qui latinè scripferunt, en 7 vol. in-4°. &c. Reys avoit des connoissances très-étendues. Il savoit les langues anciennes & modernes, & sa critique étoit assez exacte.

RHADAMANTHE, roi de Lycie, fils de Jupiter & d'Europe, fut nommé par le fort, pour être juge des enfers, avec Eaque & Minos. On dit que ce prince rendit fes sujets si heureux pendant son règne, qu'ils le déssérent après sa

mort.

RHADAMISTE, fils de Pharafmanes roi d'Ibérie, feignant d'être mal avec fon pere, se retira auprès de son oncle Mithridate, roi d'Arménie, dont il épousa la fille, appellée Zénobie. Dans la fuite, il leva une puissante armée contre Mithridate; & l'ayant attiré à une conférence, il le fit étouffer par trahifon. Son crime ne demeura pas impuni ; car ayant été vaincu par Artaban roi des Parthes, il fut contraint de prendre la fuite, après avoir poignardé lui-même fa femme (Voy. Zénobie), l'an 52 de J.C. Son pere Pharasmanes le fit ensuite mourir comme un traître. Crébillon a tiré de ce trait d'histoire le sujer d'une de ses meilleures tragédies.

RHASES, Voyer RASIS.

RHEA-SYLVIA, ou ILIA, reine d'Albe, & fille de Numitor, fut enfermée avec les Vestales, par Amulius son oncle, qui ne vouloit point de concurrens au trône. Mais un jour étant allée puiser de l'eau dans le Tibre, dont un bras passoir alors à travers le jardin des Vestales, elle s'endormit sur le bord, & rêva qu'elle étoit avec le Dieu Mars. Elle devint mere de Remus & de Romulus.

RHENANUS, (Beatus) naquit

à Schélestat en 1485, d'où il vint à Paris, ensuite à Strasbourg, puis à Basle, où il contracta une étroite amitié avec Erasme, & où il sut correcteur de l'imprimerie de Froben. C'étoit un homme d'honneur, doux, modeste, sobre, économe, également estimé des Catholiques & des Protestans, dont il ne voulut jamais embrasser les dogmes, quoiqu'il eût pour eux de l'indulgence. Ce fut lui qui publia le premier les 2 livres de l'Histoire de Velleius Paterculus. On a encore de lui : I. La Préface qui est à la tête des Œuvres d'Erasme. II. Des Notes sur Tertullien, sur Pline le Naturaliste, fur Tite-Live & fur Corneille Tacite. III. Une Histoire d'Allemagne, fous le titre de Res Germanica, 1693, in-4°. qui passe pour fon chef-d'œuvre. IV. Illyrici Provinciarum, utrique imperio, cam Romano, tum Constantinopolitano, Servientis Descriptio : dans la Notitia dignitatum imperii Romani, à Paris, 1602, in-8°: ouvrage favant, ainsi que tous ceux qui font fortis de fa plume. Rhenanus mourut à Strafbourg en 1547, à 62 ans.

RHENFERD, (Jacques) né à Mulheim en 1654, professa avec réputation pendant près de 30 ans, les langues Orientales & la philofophie facrée à Francker. Il mourut dans cette ville en 1712, à 58 ans. On a de lui, un grand nombre de Traités & de Dissertations curieuses, imprimées à Utrecht en 1712, I vol. in-4°. Il aimoit à traiter des sujets singuliers, & il se piquoit de ne dire que des choses nouvelles, ou pour mieux dire, à ne compiler que site des matiéres qui n'avoient pas été traitées.

RHODIGINUS, (Ludovicus-Calius) né à Rovigo dans l'état de Venise en 1450, se rendit habile dans le Lazin & dans le Grec. Après avoir professé à Milan, il alla enseigner à Padoue, où il mourut en 1525, à 75 ans. Son principal ouvrage est Antiqua lectiones, Bâle 1566, & Francfort 1666, infol. Jules-César Scaliger lui donne des louanges, qui paroîtroient moins suspectes, si Rhodiginus n'avoit pas été son maître. Son nom de famille étoit Ricchieri.

I. RHODIUS, (Ambroife) né à Kemberg près de Wittemberg l'an 1577, alla en Danemarck, & s'acquit l'estime de Tycho-Brahé & de Keppler. Il exerça enfuite la médecine à Anflo en Norwége, & devint professeur de physique & de mathématique dans le collége de cette ville; mais s'étant mêlé des affaires publiques très mal-à-propos, il fut mis en prison, où l'on croit qu'il mourut en 1633. Ses ouvrages sont : I. Disputationes de Scorbuto. II. Une Optique, avec un Traité des Crépuscules, en latin, Wittemberg 1611, in-So. III. De transmigratione animarum Pythagorica, quomodo eadem concipi & defendi possit. Cet ouvrage renferme plusieurs paradoxes.

II. RHODIUS, (Jean) célèbre medecin, né à Copenhague vers l'an 1587, se rendit à Padoue en 1614. Le féjour de cette ville lui plut tellement, qu'il s'y fixa. Uniquement jaloux de sa liberté, il lui facrifia toutes les places. Il refusa en 1631 une chaire de professeur en botanique, avec la direction du jardin des plantes, & une autre de phyfique à Copenhague. Il étoit boiteux; mais ce défaut corporel étoit compenfé par les lumiéres & la fagacité de fon esprit. On à de Rhodius: I. Nota in Scribonium Largum de compositione Medicamentorum, Padoue 1655, in-4°. II. Trois Centuries d'Observations médicinales, Padone 1657, in-So. III. Un Traité des

Bains artificiels, 1659, in-So; & un grand nombre d'autres ouvrages en latin, remplis d'érudition. Ce favant médecin mourut à Padoue

en 1659, à 72 ans.

RHODOPE, native de Thrace, fut esclave avec Esope. Charax marchand de Mitylène, frere de Sapho, l'acheta de Xanthus, & lui donna la liberté. Elle en profita pour faire l'infâme métier de courtisane à Naucratis, où elle acquit de fi grands biens, que quelques historiens crédules ont prétendu qu'elle en fit bâtir une des Pyramides d'Egypte. L'aventure de son soulier ne mérite pas plus de foi: Voyez PSAMMITIOUE.

RHOE, (Thomas) né dans le comté d'Essex, mort en 1644 à 64. ans, fut ambassadeur au Mogol, à Constantinople, dans le Nord; chancelier de l'ordre de la Jarretiére, & confeiller du confeil-privé du roi. Il s'illustra par son patriotisme & ses lumières. On a de Iui : I. Un Voyage au Mogol dans Purchas & Thevenot. II. Relation de la mort du Sultan Osman, en anglois,

1622, in-4°.

RHOTENAMER, (Jean) peintre, né à Munich en 1564. Le séjour qu'il fit en Italie, développa fon goût. Il fe fixa quelque tems à Venise, où il dessina d'après le Tintoret. On admire fur-tout un tableau que ce peintre fit par l'ordre de l'empereur Rodolphe II; le fujet étoit le Banquet des Dieux. Il peignit aussi, pour Ferdinand duc de Mantoue, le Bal des Nymphes, ouvrage très-estimé. Rhotenamer s'étoit fait une manière, qui tenoit du goût Flamand & du goût Vénitien. Il est gracieux dans ses airs de tête, fon coloris est brillant, fes ouvrages font très-finis. On lui reproche de manguer quelquefois de correction. Lorsqu'il y avoit

quelques paylages à faire dans les tableaux, on les envoyoit à Breugel de Velours, ou à Paul Brill, pour suppléer à cette partie que Rhotenamer n'entendoit point. On voit à Ausbourg plufieurs grands morceaux de ce peintre; on y admire, entr'autres, fon tableau de Tous les Saints. Nous ignorons l'an-

née de sa mort.

RIBADENEIRA, (Pierre) Jéfuite de Tolède en Espagne, sut reçu par S. Ignace au nombre de ses disciples en 1540, avant même que fa compagnie eût été confirmée par le faint-siège. Il vint étudier à Paris en 1542, passa de-là à Padoue, d'où il fut envoyé à Palerme pour y enseigner la rhétorique, & se sit par-tout des amis illustres. Après avoir travaillé à la propagation de la fociété dans les Pays-Bas, en France & en Espagne, il mourut à Madrid en 1611, à 84 ans. C'étoit un homme d'un zèle infatigable, mais d'une crédulité puérile. M. Servien, qui avoit fait l'anagramme de son nom, l'appelloit : Petrus de Badineria. Il est principalement connu en France par ses Fleurs des Vies des Saints, imprimées à Madrid, in-fol. en 1616, & traduites en françois par différens écrivains. Les faux miracles, les prophéties abfurdes, les visions ridicules y font prodiguées. La religion, loin d'être honorée par cet ouvrage, feroit avilie, fi elle pouvoit l'être. Il est d'ailleurs écrit purement en Espagnol. Ses autres ouvrages font: I. Les Vies de St Ignace, de St François de Borgia, des Peres Lainez & Salmeron, Cologne 1604, in-8°; qui ont les mêmes défauts que ses Vies des Saints. II. Un Traité du Schisme d'Angleterre, in-8°. 1594. III. Un autre intit. le Prince, dans lequel les rois sont traités d'une manière peu honorable. On le traduisit d'espagnol en latin, à Anvers, 1603, in-fol. IV. La Bibliothèque des Ecrivains Jésuites, in8°, à Lyon, en 1609. Ce livre contient un dénombrement assez curieux des provinces, des membres & des savans de la société. On y trouve aussi une liste de ses martyrs. V. Un Traité de la Tribulation.

RIBAS, (Jean de la) prédicateur de l'ordre de St Dominique, naquit à Cordone & y mourut en 1687, à 75 ans, après avoir enseigné long-tems la philosophie & la théologie avec réputation. C'est lui qui est auteur du fameux livre, intitulé Teatro Jesuitico, Coimbre 1654, in-4°. & non pas Dom Ildefonse de S. Thomas, Dominicain & évêque de Malaga, auguel on en avoit d'abord fait honneur. C'est un recueil intéressant pour les ennemis des Jéfuites. On a encore du Pere de Ribas plusieurs écrits contre la fociété. Un des plus célèbres est son ouvrage intitulé : Baragan Botero, qui plaisoit tellement à Philippe IV roi d'Espagne, qu'il se le faisoit lire après dîné pour se récréer.

RIBEIRA, Voyez ESPAGNOLET. RIBEIRO, (Jean Pinto) jurifconfulte Portugais, mort en 1694, 
fe fit un nom parmi fes compatriotes par fa fcience dans le droit; 
& un mérite auprès de fes fouverains, par les ouvrages qu'il mit 
au jour, pour les défendre de l'imputation d'ufurpateurs que l'Espagne leur faisoit. Ses Œuvres ont 
été recueillies & imprimées, infol. à Lisbonne en 1729. Elles font 
précieuses aux Portugais, qui y 
trouvent une ample justification de 
la fameuse révolution de 1640.

I. RIBERA, (François de) Jéfuite, né à Villacastin, dans le territoire de Ségovie en Espagne, étudia dans l'université de Salamanque, & y apprit les langues & la théologie. Il entra prêtre chez les Jésuites, à l'âge de 30 ans, en 1570. Il enseigna avec fuccès à Salamanque, où il mourut en 1591, à 54 ans, aimé & estimé. On a de lui : I. Des Commentaires fur les XII petits Prophètes, à Cologne 1599, in-fol. II. -- fur l'Evangile de S. Jean, Lyon 1623, in-f. III. -- fur l'Ep. aux Hébreux, Cologne 1600, in-8°. IV. -- fur l'Apocalypse, Anvers 1603, in-8°. V. Un Traité du Temple, avec le précédent. VI. La Vie de Ste Thérèse, Cologne 1620, in-8°.

II. RIBERA, (Anastase-Pantaléon de) poëte Espagnol du XVII<sup>2</sup> siécle, naquir à Madrid. L'enjouement de son caractère, & ses faillies ingénieuses, le firent aimer à la cour du roi Philippe IV. Ses Poësies, imprimées à Sarragoce en 1640, & Madrid 1648, sont dans un genre burlesque. On remasque dans plusieurs un tour agréable, & de bonnes plaisanteries. Il peut être nommé le Scarron de l'Espagne.

RICARD, (Jean-Marie) avocat au parlement de Paris, né à Beauvais en 1622, étoit un des premiers du palais pour la confulration & pour les arbitrages. Il fut choifi pour conseil par les premiéres maisons du royaume, & mourut en 1678, à 56 ans. On æ de lui : I. Un Traité des Substitutions. II. Un Commentaire sur la Coutume de Senlis. III. Un excellent Traité des Donations, dont la meilleure édition est celle de 1754 en 2 vol. in-fol. avec le précédent. Denys Simon, confeiller au préfidial de Beauvais, a fait des additions aux ouvrages de cet avocat, un de ceux qui ont le mieux écrit & qui ont le plus mal plaidé.

RICAUT, (Paul) chevalier Anglois, fut d'abord secrétaire du

comte Winchelsea, ambassadeur extraordinaire de Charles II auprès du fultan Mahomet IV. Il fur enfuite conful de la nation Angloise à Smyrne, pendant 11 ans; & dans ces postes différens, il fut très-utile aux négocians de fa nation établis en Turquie. De retour en Angleterre, le comte de Clarendon le nomma en 1685 fon premier fecrétaire, pour les provinces de Leinster & de Gonnaught en Irlan-. de. Le roi Jacques II l'honora du zitre de conseiller-privé pour l'Ir-Jande, & de juge de l'amirauté. Après la révolution qui chassa le monarque du trône, il fit sa cour à Guillaume III, & en obtint le caractére de réfident d'Angleterre dans les villes anféatiques de Hambourg, Lubeck, Brême, &c. Il retourna en Angleterre en 1700, & y mourut la même année. Nous avons de lui : I. Histoire de l'état présent de l'Empire Ottoman, en anglois, à Londres; un des ouvrages qui nous fait le mieux connoître l'état de cet empire. Il fut d'abord traduit en françois par Briot, dont la traduction parut à Paris en 1750, in-4°. & in-12. Cette version est bonne: l'in-4°, qui est rare & magnifique, est orné de belles figures gravées par le Clerc. Bespier traduisit depuis le même ouvrage en 2 vol. in-12, & accompagna fa version de remarques curieuses, qui le font rechercher. II. Une Histoire des Turcs dans le XVIIe siécle, in-12, 3 vol. traduite par Briot : ouvrage exact. III. L'Etat présent des Eglises de la Grèce & de l'Arménie, &c. en 1678, in-12, traduit par Rozamond.

RICCATI, (Vincent) Jésuite, né à Castel-Franco, dans le terriroire de Trévise, professa les mathématiques à Bologne jusqu'à la suppression de l'ordre en 1773. A cette époque il se retira dans sa patrie, où il mourut d'une colique en 1775, à 68 ans. On a de lui plusseurs ouvrages de mathématiques: le plus recherché est son Traité du Calcul intégral, 3 vol. in-4°. Il travailla long-tems sur le cours des Fleuves. La république de Venise sit frapper en son honneur une médaille d'or en 1774, de la valeur de mille livres.

I. RICCI, (Matthieu) Jésuite, né à Macerata en 1552, passa aux Indes, acheva fa théologie à Goa en 1578, & y enseigna la rhétorique. Ses supérieurs l'ayant des. tiné aux missions de la Chine, il apprit la langue du pays, & ne négligea point les mathématiques, qu'il avoit étudiées à Rome sous le favant Clavius. Après bien des traverses, il arriva à Pekin, & y fut reçu avec distinction par l'empereur. Ricci n'oublia rien pour lui plaire. Ce prince lui ayant demandé une Carte géographique, il la disposa de façon que la Chine fe trouva placée au milieu du monde. Pour que les ministres de la religion Chrétienne ne choquaffent point les Chinois, il plia la févérité de l'Evangile aux maximes & aux pratiques du Paganifme. Ce fut par cette ruse qu'il obtint de faire bâtir une Eglise. Cet Apôtre politique mourut à Pekin en 1610, à 58 ans. Il laissa des Mémoires curieux fur la Chine, dont le Pere Trigault s'est servi pour écrire l'Histoire de ce vaste empire. Le Pere d'Orléans, Jésuite, qui a donné en 1693 la Vie de Ricci, rapporte que ce Pere compofa pour les Chinois un petit Caté. chisme, où il ne mit presque, dit-il, que les points de la Morale & de la Religion les plus conformes à la Religion Chrétienne.

II. RICCI, (Joseph) natif de

Bresce, & clerc-régulier de Somafque, est connu par deux ouvrages médiocres écrits en latin, & imprimés à Venise, in-4°, 2 vol. L'un est l'Histoire de la Guerre d'Allemagne, depuis 1618 jusqu'en 1648, que l'on appelle communément la Guerre de 30 ans. Le second est l'Histoire des Guerres d'Italie, depuis 1613 jusqu'en 1653. Ces Histoires font des compilations, écrites d'une manière languissante; mais on y trouve des particularités curieufes. Les retranchemens des traits fatyriques qu'on obligea l'auteur de faire dans la feconde, la rendirent moins agréable aux esprits malins.

III. RICCI, (Michel-Ange) cardinal, né à Rome en 1619, aima les mathématiques & y fit de grands progrès, comme le prouve fon traité De maximis & minimis... Innocent XI lui donna le chapeau en 1681; mais il ne jouit pas longtems de fa dignité, étant mort le 21 Mai 1682. Ses vertus, fes lumiéres, fon amour pour la vérité & fon zèle, le rendirent digne des éloges & de l'estime des fou

verains pontifes.

né à Belluno, dans les états de Venife, en 1659, mourut à Venife en 1734. Les princes de l'Europe ont prefque tous occupé fon pinceau. Ricci fut appellé en Angleterre par la reine; il paffa par Paris, y féjourna quelque tems, & fe fit recevoir à l'académie de peinture. Après avoir fatisfait à Londres à tout ce qu'on exigeoir de lui, il revint à Venife & s'y fixa. Ce peintre avoit des idées nobles & élevées; fon imagination étoit vive & abondante; fon co-

loris est vigoureux, quoique sou-

vent trop noir; fes ordonnances

font frappantes, sa touche est fa-

IV. RICCI, (Sébastien) peintre,

cile. Il entreprenoit plusieurs ouvrages à la fois, & présérant la fortune à la réputation, il a souvent négligé de consulter la nature. Ses dessins sont touchés avec esprit & pleins de seu. Il y a plusieurs morceaux gravés d'après lui.

V. RICCI, (Laurent) Jésuite Italien, parvint aux premiéres places de fa compagnie & enfin à celle de général. Le plus grand événement de son généralat, fut la deftruction de fon ordre. Les Jésuites ayant été chassés de Portugal en 1759, cette expulsion réveilla la haine qu'on leur portoit en France. Ils avoient été presque toujours puissans & détestés. Les parlemens se disposant à imiter le roi de Portugal, Louis XV fit proposer de résormer, dans les Jésuites de fon royaume, ce qui pouvoit choquer la nation. On prétend que Ricci, qui avoit déja eu l'imprudence de rendre à Rome de mauvais offices à un ambassadeur de France, & dont le génie avoit plus de hauteur que de fouplesse, répondit : Sint ut sunt, aut non fint. Le roi laissa alors agir les parlemens, & la fociété fut bientôt anéantie non seulement en France, mais en Espagne, à Naples, à Parme & à Malte. Les fouverains de la maifon de Bourbon se réunirent pour en demander l'extinction totale au pape Clémenz XIV. Ce pontife, après avoir examiné mûrement cette grande affaire pendant 3 ans, figna enfin le bref qui supprimoit à jamais la Compagnie de Jesus, en date du 21 Juillet 1775. On transféra, par ordre du S. Pere, l'ex-général Ricci, accompagné de ses assistans & de plusieurs autres Jésuites, au château St-Ange, après lui avoir fair figner une lettre circulaire à tous les missionnaires de son ordre pour

Ieur en apprendre la suppression. Ainfi fut détruite cette fociété, cimentée par la religion, par la politique, par la protection des fouverains, par son étendue même & par ses richesses. Ce fut après ce grand événement que Pasquin dît, en parlant du pape: Et divites dimisit inanes... Ricci mourut dans sa prison en 1775, à l'âge de 7... ans. Il figna, peu de tems avant sa mort, une espèce de Mémoire qu'on rendit public suivant ses intentions. Il y protestoit, 1°. Que la Compagnie de Jesus n'avoit donné aucun lieu à fa suppression, & qu'il le déclaroit, en qualité de supérieur bien informé de ce qui se passe dans fon corps: 2°. Qu'en fon particulier, il ne croyoit pas avoir mérité l'emprisonnement & les duretés qui avoient suivi l'extinction de son ordre: 3°. Enfin qu'il pardonnoit fincérement à tous ceux qui l'avoient tourmenté & affiigé, d'abord par les affronts faits à ses confréres, & ensuite par les atteintes portées à sa propre réputation. Ce Mémoire parut aux ennemis de la fociété un acte d'humilité Jésuitique; les autres n'y virent que le langage d'un vieillard malheureux, perfuadé de son innocence & de celle de fon ordre. (Voyez LAINEZ).

RICCIARELLI, peintre, Voyez Yolterre.

RICCIO, Voyez Rizzo.

RICCIOLI, (Jean-baptiste) Jéfuite, né à Ferrare en 1598, professa avec succès la théologie à Parme & à Bologne. Il se fit un nom par ses connoissances astronomiques & mathématiques. Ses principaux ouvrages sont: I. Geographiæ & Hydrographiæ Libri XII, Bologne 1661, & Venise 1672. Ce livre peut servir à ceux qui veulent travailler à fond fur la géographie; mais il faut prendre garde, en le lisant, aux inexactitudes dont il est rempli. Il. Chronologia reformata, Bologne 1669, in-fol. : livre où l'on trouve beaucoup de choses communes, avec quelques unes d'utiles. Ces deux ouvrages, fur-tout le premier. font affez rares. III. Astronomia vetus, Bologne 1651, 2 vol. infol. IV. Astronomia reformata, 1665, in-fol. Dans ces divers ouvrages, il expose tous les travaux des Aftronomes qui avoient paru jusqu'à fon tems, & il les rectifie. Le P. Riccioli fit aussi des expériences curieuses sur la chute des corps, de concert avec le P. Grimaldi son confrére, qui le feconda dans tous ses travaux. Il mourut en 1671.

RICCOBONI, (Louis) né à Modène, se consacra au théâtre, fous le nom de Lelio. Après avoir joué avec succès en Italie, il vint en France, où il se distingua comme auteur & comme comédien. Il passa pour le meilleur acteur du théâtre Italien de Paris, qu'il abandonna enfuite par principe de religion. Sa mort, arrivée en 1753 à 79 ans, excita les regrets des gens de bien. Ses mœurs n'étoient point celles de la profession qu'il avoit embrassée, & son caractére étoit aimable. Nous avons de lui le Recueil des Comédies qu'il avoit. composées pour le théâtre Italien. Il y en a quelques-unes qui réuffirent dans le tems. Mais on fait beaucoup plus de cas de ses Pensées sur la Déclamation, in-8°. & de son Discours sur la réformation du Théâtre, 1743, in-12; ouvrage rempli de réflexions judicienfes. On le trouva trop févére, & peut-être ne l'étoit-il pas encore assez. Nous avons ausii de lui de bonnes Observations sur la Comédie & sur le

génie de Molière, 1736, in-12; des Réflexions historiques & critiques fur les Théâtres de l'Europe, 1738, in-8°; & l'Histoire du Théâtre Italien, publiée en 1730 & 1731, en 2 vol. in-8°. Voyez RICOBONI.

I. RICHARD I, roi d'Angleterre, furnommé Caur - de - Lion, monta fur le trône, après la mort de Henri II fon pere, l'an 1189. Il étoit devenu l'aîné par la mort de son frere Henri, dit le Jeune, en 1183. La fureur épidémique des Croifades agitoit alors toute l'Europe. Richard y prit part comme tous les autres, & se croifa avec Philippe-Auguste en 1190. La divifion s'étant mise dans leurs armées, Philippe retourna en France. Richard demeurant maître du champ d'honneur, mais non de cette multitude de Croifés, plus divifés entr'eux que ne l'avoient été les deux rois, déploya vainement le courage le plus héroïque. Saladin, qui revenoit vainqueur de la Mésopotamie, livra bataille aux Croifés près de Céfarée: Richard eut la gloire de le désarmer; mais ce fut presque tout ce qu'il gagna dans cette expédition mémorable. Les fatigues, les maladies, les petits combats ruinérent entiérement les Croisés. Richard s'en retourna, à la vérité, avec plus de gloire que Philippe-Auguste, mais d'une manière bien moins prudente. Il partit en 1192 avec un seul vaisseau, & ce navire ayant fait naufrage sur les côtes de Venise, il traversa déguisé la moitié de l'Allemagne. Il avoit offensé au siége d'Acre, par ses hauteurs, Léopold duc d'Autriche, fur les terres duquel il eut l'imprudence de paffer. Ce duc le chargea de chaînes, & le livra au barbare & lâche empereur Henri VI, qui le garda en prison comme un enne-

mi qu'il auroit pris en guerre, & qui exigea, dit - on, 250 mille marcs d'argent pour sa rançon. Richard, de retour dans fon royaume l'an 1194, le trouva déchiré par la faction que Jean son frere y avoit formée : il la diffipa, & tourna enfuite ses armes contre Philippe-Auguste; mais les succès de cette guerre ne furent pas décififs. En 1199 il apprit qu'il y avoit un trésor renfermé dans Chalus, place du Limousin; il alla l'attaquer, & y reçui une blessure dont il mourur le 6 Avril de la même année, à 42 ans. Ce prince avoit un orgueil qui lui faifoit regarder les rois ses égaux comme ses fujets, & fes fujets comme des esclaves. Son avarice ne respectoit ni la religion, ni la pauvreté; & sa lubricité ne connoissoit ni bornes ni bienféances. Un pieux eccléfiastique lui représentant qu'il devoit se défaire incessamment de trois méchantes filles qu'il entretenoit, l'ambition, l'avarice & la luxure; Richard ne fit que tourner fes exhortations en ridicule. Vous avez entendu, dît-il à ses courtisans. ce que m'a dit cet hypocrite. Eh bien, je veux suivre ses avis: je donne mon ambition aux Templiers, mon avarice aux Moines & ma luxure aux Prélats... Ce prince fut brave, mais féroce; entreprenant, mais inquiet; ferme, mais opiniatre; passionné pour la gloire des armes. mais jaloux de tous ceux qui pouvoient la lui disputer. Richard étoit comte de Poitou & duc de Normandie.

II. RICHARD II, roi d'Angleterre, fils d'Edouard prince de Galles, fuccéda à fon aïeul Edouard III, en 1377. Il étoit encore extrêmement jeune. Après avoir éprouvé divers troubles dans fa minorité, il calma ces orages, pour

porter la guerre contre les Francois & contre les Ecossois. Il la fit aux uns & aux autres avec affez de bonheur; mais cette prospérité ne se soutint pas. Jean duc de Lancaftre, Edouard duc d'Yorck, & Thomas duc de Glocester, tous trois freres de son pere, étoient trèsmécontens de l'administration de leur neveu. Le dernier confpira contre lui en 1397, & périt à Calais, où il fut étranglé dans sa prison. Le cointe d'Arundel eut la tête tranchée, & celui de Warvick fut condamné à un exil perpétuel. Quelque tems après, Henri comte de Derbi, fils du duc de Lancastre, voulant défendre la mémoire de son oncle, se vit banni du royaume, où il fut rappellé par quelques féditieux. Le comte de Northumberland, qui étoit dans ses intérêts, arrêta en 1399 le roi à Flint dans la principauté de Galles, & le remit entre les mains de Henri, depuis peu duc de Lancaftre, qui l'enferma dans une prifon. La nation fe déclara pour lui. Richard I I demanda feulement qu'on lui laissat la vie, & une penfion pour subsister. Un parlement assemblé le déposa juridiquement. Richard, enfermé dans la Tour, remit au duc de Lancastre les marques de la royauté, avec un écrit figné de fa main, par lequel il se reconnoissoit indigne de régner. Il l'étoit en effet, puisqu'il s'abaissoit à le dire. Le parlement d'Angleterre ordonna en même tems, que si quelqu'un entreprenoit de le délivrer, dès-lors Richard II feroit digne de mort. Au premier mouvement qui se fit en sa faveur, huit scélérats l'allérent affassiner dans sa prison, à Pont-fract, où il avoit été transféré de la Tour de Londres. Il défendit sa vie mieux qu'il n'avoit défendu fon trône;

il arracha la hache d'armes à un des meurtriers, & il en tua quatre avant que de fuccomber. Enfin il expira fous les coups en 1400, à 33 ans. Ainfi périt ce malheureux prince, qui n'eut ni les vertus d'un Chrétien, ni les qualités d'un honnête homme, ni les talens d'un grand roi. Il manqua également d'esprit, de cœur & de mœurs. Son règne fut celui des femmes, des favoris & des minifetres.

III. RICHARD III, roi d'Angleterre, auparavant duc de Glocefter & frere d'Edouard IV, fit mourir Edouard V & Richard duc d'Yorck, ses neveux, héritiers légitimes du trône, & se fit proclamer roi en 1483. Il ne jouit que 2 ans & demi de fon usurpation, & pendant ce court espace il asfembla un parlement, dans lequel il ofa faire examiner fon droit à la couronne. Il y a des tems où les hommes font lâches, à proportion que leurs maîtres font cruels. Ce parlement déclara, que la mere de Richard III avoit été adultére; que ni Edouard IV, ni fes autres freres, n'étoient légitimes; que le feul qui le fût, étoit Richard; qu'ainsi la couronne lui appartenoit, à l'exclusion des deux jeunes princes (étranglés dans la Tour, mais fur la mort desquels on ne s'expliquoit pas ). Il parut bientôt un vengeur de ces infortunés. Le duc de Buckingham s'éleva contre Richard III; mais il fut arrêté & décapité. Henri comte de Richemont, le seul rejetton qui restât de la Rose rouge, parut après lui, & fut plus heureux. Tout le pays de Galles, dont ce jeune prince étoit originaire, s'arma en fa faveur. Richard III & Richemont combattirent à Bosworth, le 22 Août 1485, Richard, au fort de la

bataille, mit la couronne en tête, croyant avertir par-là fes foldats qu'ils combattoient pour leur roi contre un rebelle; mais le lord Stanley, un de ses généraux, qui voyoit depuis long-tems avec horreur cette couronne usurpée par tant de meurtres, trahit fon indigne maître, & passa avec un corps de troupes du côté de Richemont. Richard avoit de la valeur; c'étoit sa seule qualité. Quand il vit la bataille défespérée, il se jetta en furieux au milieu de ses ennemis. & y reçut une mort plus glorieuse qu'il ne méritoit. Cette journée mit fin aux défolations dont la Rose rouge & la Rose blanche avoient rempli l'Angleterre. Le comte de Richemont, couronné fous le nom de Henri VII, réunit par son mariage les droits des maifons de Lancastre & d'York. Richard III fut le dernier roi de la race des princes d'Yorck, ou Plantagenet. Ce monarque avoit de l'esprit, de la valeur, de l'ambition; il étoit d'une dissimulation profonde, d'un fecret impénétrable, d'une fermeté aussi supérieure aux revers qu'incapable d'inconstance. Mais ces qualités furent absolument effacées par ses crimes, les plus grands que l'Angleterre eût encore vus, tout accoutumée qu'elle y étoit.

IV. RICHARD I, surnommé Sans-Peur, petit-fils de Rollon premier duc de Normandie, succéda l'an 942 à fon pere Guillaume Longue-épée à l'àge de dix ans. Echapé, par l'heureuse adresse d'Osmand son gouverneur, des mains du roi Louis d'Outremer, qui le retenoit comme dans une prison à Laon, il se vit à la veille d'être dépouillé de ses états; mais Aigrold roi de Danemarck, & Hugues le Blanc comte de Paris, appellés à son secours, battirent les troupes Françoises,

& firent Louis IV prisonnier, Othon I roi de Germanie, & Thibaut comte de Blois, armés contre ce jeune prince, n'eurent pas un meilleur succès: ils surent défaits: le pays Chartrain sut pillé, & sa capitale brûlée. Après la mort de Louis roi de France, le duc Richard sut un de ceux qui contribuérent le plus à placer la couronne sur la tête de Hugues-Capet, son beau-frere. Il mourut en 996, à Fécamp, dont il avoit sait bâtir l'église, très-regretté pour la douceur de son gouvernement.

V. RICHARD II, dit le Bon, fils & successeur de Richard I duc de Normandie, régna jusqu'en 1027, époque de sa mort. Le commencement de son règne fut troublé par le foulèvement du peuple. opprimé par l'orgueilleuse ambition de la noblesse de son état. Il eut depuis à combattre plusieurs princes puissans: Guillaume comte de Hiesmes, son frere naturel, qui refusoit de lui rendre hommage: le roi d'Angleterre, qui étant defcendu en Normandie, ramena à peine la moitié de ses gens dans son isle : enfin Eudes, comte de Chartres & de Blois, jaloux de fa puissance. Celui-ci donna bientôt toute satisfaction au duc de Normandie, à la vue des troupes que Lagman & Olaüs, rois de Suède & de Danemarck, avoient amenées à fon fecours. Richard II eut pour fuccesseur Richard III son fils, qui mourut un an après, non fans soupçon de poison.

VI. RICHARD DE ST-VICTOR, théologien Ecoffois, vint étudier à Paris, où il se fit chanoine-régulier dans l'abbaye de St-Victor. Il su prieur de ce monaftére, & y mourut en 1173, respecté pour ses vertus autant que pour ses lumières, On a de lui un grand

nombre d'ouvrages, dans lesquels il raisonne avec justesse & avec méthode. La meilleure édition de ses Œuvres est celle de 1650,

à Rouen, 2 vol. in-fol.

VII. RICHARD D'ARMACH, théologien Irlandois, étudia à Oxford, devint chancelier de cette université, puis archidiacre de Litchfield, & enfin archevêque d'Armach en Irlande, l'an 1347. Il foutint avec zèle la jurisdiction des évêques & des curés contre les religieux mendians. Ce théologien finit sa carrière en 1359, avec la réputation d'un homme fort dans le raisonnement. & versé dans la lecture de l'Ecriture-fainte & des Peres. Ses principaux ouvrages font: I. Plufieurs Sermons. II. Un écrit intitulé : Defensio Curatorum adversus Mendicantes, Paris 1496, in-8°. III. Un autre De audientia Confessionum. IV. Un Traité curieux, in-8°. Paris 1512, contre les erreurs des Arméniens. L'auteur n'en est pourtant pas exempt lui-même : il incline quelquefois vers celles que Wiclef soutenoit en ce tems.

VIII. RICHARD, (Martin) peintre, natif d'Anvers, mourut en 1636, âgé de 45 ans. Il se sentit du goût pour le payfage, & fit toutes les études nécessaires pour y réussir. On estimoit ses tableaux qu'il ornoit de belles fabriques. Le célèbre Vandyck faisoit en particulier beaucoup de cas de ce maître, & voulut avoir fon portrait. Un jour que Richard s'approcha des fortifications de Namur, pour les dessiner, il fut arrêté comme espion; mais il se sit connoître, & obtint sa liberté. Ce qu'il y a de fingulier dans ce peintre, c'est qu'il vint au monde avec le bras gauche feulement. Son frere David Richard s'appliqua aussi à la peinture, mais non pas avec autant de fuccès.

IX. RICHARD, (Jean) bachelier en théologie, né à Paris, fut nommé à la cure de Triel, diocèse de Rouen. Après y avoir travaillé avec zèle pendant 18 ans, il fut arrêté & mis dans les prisons de l'officialité de Rouen, pour avoir écrit contre la fignature du Formulaire. Il mourut à Paris en 1686, à l'âge de 65 ans. Il avoit permuté, 13 ans auparavant, sa cure pour le prieuré d'Avoie près Chevreuse. Richard étoit un homme vertueux, mais opiniâtre. Il poffédoit l'Ecriture & les Peres. On a de lui plusieurs ouvrages qui furent lus dans le tems, mais qui ont été effacés par d'autres beaucoup meilleurs. I. L'Agneau Pascal; ou Explication des cérémonies que les Juifs observent dans la manducation de l'Agneau de Pâque, appliquées dans un fens spirituel à la manducation de l'Agneau Divin dans l'Eucharistie, in-8°, 1686. II. Pratiques de piété pour honorer Jesus-Christ dans l'Eucharistie, in-12, 1683. III. Sentimens d'Erasme, conformes à ceux de l'Eglise Catholique, fur tous les points controversés. IV. Aphorismes de controverse, &c.

X. RICHARD, (René) fils d'un notaire de Saumur, naquir en 1654. Il entra de bonne heure dans la congrégation de l'Oratoire, d'où il fortit enfuite, après avoir été employé dans les Missions faires par ordre du roi dans les diocèfes de Luçon & de la Rochelle. Il obtint un canonicat de Ste Opportune à Paris, & il mourur doyen de ce chapitre en 1727. Il avoit eu le titre d'historiographe de France. L'abbé Richard étoir un homme singulier, & la singularité de son caractère a passé dans

fes écrits. Les principaux font : I. Parallèle du Cardinal de Richelieu & du Cardinal Mazarin; Paris 1704, in-12; réimprimé en 1716. Cet ouvrage pèche, en bien des endroits, contre la vérité de l'hiftoire. L'auteur n'avoit ni l'esprit affez profond, ni le jugement affez folide, ni une affez grande connoissance des affaires, pour faire des parallèles justes. Il avoit promis cependant de comparer les deux derniers confesseurs de Louis XIV, la Chaife & le Tellier; les deux archevêques de Paris, Harlai & Noailles; & quelques-uns des ministres de Louis XIV. Il est heureux pour lui que ces ouvrages n'aient pas vu le jour. II. Maximes Chrétiennes, & le Choix d'un bon Directeur, ouvrages composés pour les Demoifelles de St - Cyr. III. Vie de Jean-Antoine le Vacher, Prêtre, Instituteur des Saurs de l'Union Chrétienne, in-12. IV. Hiftoire de la Vie du Pere Joseph du Tremblay, Capucin, employé par Louis XIII dans les affaires d'état, in-12. L'abbé Richard peint dans cet ouvrage le Pere Joseph comme un Saint, tel qu'il auroit dû être; mais peu de tems après il en donna le vrai portrait, & le repréfenta tel qu'il étoit, dans le livre intitulé : Le véritable Pere Joseph, Capucin, contenant l'Histoire anecdote du cardinal de Richelieu, à St-Jean de Maurienne, (Rouen) 1704, in-12; réimprimé en 1750, 2 vol. in-12. Et pour se mieux déguiser, il fit une Critique de cette Histoire, fous le titre de: Réponse au livre intitulé Le véritable Pere Joseph, in-12, avec le précédent. V. Differtation sur l'Indult , in-8°. VI. Traité des Pensions Royales, in-12.

- XI. RICHARD, (Jean) né à Verdun en Lorraine, se sit rece-

voir avocat à Orléans; mais ce fut plutôt pour avoir un titre, que pour en exercer les fonctions. Quoique laïque & marié, il choifit un genre d'occupation que l'on prend très-rarement dans cet état. Il se fit auteur & marchand de sermons. Il prêcha toute sa vie de fon cabinet, ou du moins il eur le plaisir de s'entendre prêcher. On a de lui : I. Des Discours moraux, en 5 vol. in - 12, en forme de Sermons; qui furent bientôt fuivis de s autres en forme de Prônes, & de 2 autres sur les Mystéres de Notre-Seigneur & sur les Fêtes de la Vierge. II. Eloges Historiques des Saints, 1716, 4 vol. in-12. III. Dictionnaire Moral, ou la Science universelle de la Chaire, en 6 vol. in-8°. On trouve dans cet ouvrage, par ordre alphabétique, ce que les prédicateurs François. Espagnols, Italiens, Allemands, ont dit de plus curieux & de plus folide sur les différens sujets. IV. Il est l'éditeur des Sermons de Fromentière, des Prônes de Joly, des Discours de l'abbé Boileau. La vieillesse ne fut pas pour lui un tems de repos; il travailla jusqu'à sa mort, arrivée en 1719, à 81 ans. Si nous jugeons de ses talens par fes ouvrages, on peut dire qu'il avoit plus de goût que de dispositions pour l'éloquence de la chaire. Ses Discours sont solides; mais ils manquent de chaleur & de pathétique.

RICHARDOT, (François) naquit en Franche-Comté, & se fit religieux Augustin dans le couvent de Champlite. Il devint ensuite professeur dans l'université de Besançon, & succéda au cardinal de Granvelle dans l'évêché d'Arras, en 1561. Il préserva son diocèse des erreurs des Protestans, parut avec éclat au concile de Trente.

& eut beaucoup de part à l'érection de l'université de Douai. Sa mort, arrivée en 1574 à 67 ans, fut digne des vertus qui avoient illustre sa vie. On a de lui : I. Des Ordonnances Synodales. II. Un Traité de Controverse, & d'autres ouvrages... Jean RICHARDOT, fon neveu, fut président du conseil d'Arras, puis du conseil-privé à Bruxelles. Il se signala par sa fidélité & par fa capacité dans plusieurs négociations importantes; & fur-tout \ dans l'ambassade que l'archiduc Albert envoya, au nom du roi d'Espagne, à Vervins. Cet habile négociateur mourut en 1609.

I. RICHARDSON, (Jean) théologien Anglican, natif de Chester, devint évêque d'Ardach en Irlande, & mourut en 1653. On a de lui des Observations choises sur l'ancien Testament, in-fol. en anglois, qui pechent fouvent contre leur

titre.

II. RICHARDSON, (N.) célèbre romancier Anglois, né en 16... mort en 17... est aussi connu en France qu'en Angleterre. Les particularités de sa vie sont ignorées; on fait feulement que, né avec un génie contemplatif, il étudia les hommes & sçut les pénétrer. Il aimoit la folitude, & il ne se répandoit guéres dans le monde, que pour l'observer. Il étoit fort taciturne, & l'on prétend qu'il passa plusieurs années dans la société fans parler. Ses principaux ouvrages font : I. Pamela, ou la Vertu récompensée, traduit en françois, en 4 vol. in-12. Ce roman, le-premier fondement de la réputation de Richardson, n'offre que des événemens fimples, mais intéressans, qui peuvent servir à former les mœurs, autant qu'à toucher l'ame. II. Lettres de Miss Clarisse Harlowe, traduites en fran-

çois par l'abbé Prevot, en 13 parties in-12. C'est le chef-d'œuvre de l'auteur. Il suppose un grand fonds de morale, de fentimens & d'observations; mais les lecteurs François lui reprochent des longueurs. Il est vrai que ces détails, qu'on trouve trop longs, font vrais, & pris dans la nature; qu'ils font fortir les passions, & qu'ils montrent des caractères dont la plupart font nouveaux pour nous. III. Histoire de Sir Charles Grandisson, traduite encore en françois par l'abbé Prevot, 8 parties in-12. C'est, fur un fonds tout différent, la même variété de caractéres, la même force d'événemens & de conduite que dans Clarisse; mais ce font aussi les mêmes défauts, du moins pour ceux qui n'aiment point qu'on allonge le récit des peines, des foins, des mouvemens qui agitent les personnages d'un roman. Quant à ceux qui s'intéressent à ces détails, ils trouveront un grand peintre dans Richardson.

RICHEBOURG, V. Bourdot. RICHELET , (Céfar - Pierre) naquit en 1631, à Cheminon en Champagne, diocèfe de Châlonsfur-Marne, La langue Franç, fut fon étude principale. L'abbé d' Aubignac l'admit dans son académie en 1665. (V. HEDELIN.) Richelet habitoit la capitale depuis 1660, & il s'y fit recevoir avocat. Il quitta enfuite Paris, & parcourut différentes villes de province. Son penchant pour la fatyre lui fit des ennemis par-tout. On prétend que, lorfqu'il étoit à Grenoble, des gens mécontens de son esprit inquiet & brouillon, l'invitérent un jour à fouper chez un traiteur. Au fortir de table, fous prétexte de l'accompagner, ils le conduisirent à coups de cannes jusqu'à la porte

de France. L'officier qui ce jourlà étoit de garde, avoit le mot; on baissa le pont-levis, & lorsque Richelet eut passé, on le releva: de manière qu'il fut obligé de faire 5 quarts de lieue pour gagner une maifon, n'y ayant point alors de fauxbourg de ce côté-là. Il fe retira tout furieux à Lyon. où il donna une nouvelle édition de fon Dictionnaire, dans laquelle il dit " que les Normands feroient » les plus méchantes gens du mon-" de , s'il n'y avoit pas de Dauphi-" nois." Ce fatyrique mourut à Paris en 1698, à 67 ans. Nous avons de lui : I. Dictionnaire François, contenant l'explication des mots, plusieurs nouvelles remarques sur la Langue Françoise, les expressions propres, figurées & burlesques, &c. La 11e édition de cet ouvrage est de Genève 1680, in-4°. (Voyez FABRE.) & la dernière est de Lyon 1759, en 3 vol. in-fol. On la doit à l'abbé Goujet, qui a donné en même tems un Abrégé de ce Dictionnaire, en un vol. in - 8°; réimprimé avec des augmentations en 2 vol. par les foins de l'abbé de Wailli. On a beaucoup blâmé l'orthographe de Richelet; mais on a réprouvé avec encore plus de raison les inutilités & les grossiéretés malignes dont fon ouvrage fourmille. L'édition publiée par l'abbé Goujet est purgée des principales. Quelques curieux bizarres lui préférent la 110, à cause des méchancetés qu'elle renferme. II. Dictionnaire des Rimes. La meilleure édition de cet ouvrage, qui ne fera jamais un poëte, est celle de M. Berthelin, en 1760, in-8°. L'éditeur l'a augmenté, & mis dans un nouvel ordre. III. Les plus belles Lettres des meilleurs Auteurs François, avec des notes. La meilleure édition de ce recueil très-médiocre, est celle de

Bruțen de la Martinière en 1737, en 2 vol. in - 12. IV. Histoire de la Floride, écrite en Espagnol par Garcias-Lasso de la Vega, traduite en françois, plusieurs fois réimprimée. La dernière édition est celle de Leyde en 1731, in-8°, en 4 vol. avec figures. V. Quelques autres Ouvrages, assez mal écrits, quoique l'auteur eût fait un Dictionnaire de la langue Françoise.

RICHELIEU, Voyez Plessis-RICHELIEU, & VIGNEROD.

RICHEMONT, (le Connétable de) Voyez ARTUS le Justicier, & CHARLES VII.

RICHEOME, (Louis) Jésuite, né à Digne en Provence, joua un rôle important dans son ordre. Après avoir été 2 sois provincial, il devint assistant-général de France en 1598. Il mourut à Bordeaux en 1625, à 87 ans, avec une grande réputation de piété. On a de lui plusieurs Traités de controverse, & des Ecrits Ascétiques & théologiques, imprimés à Paris en 2 vol. in-sol.

I. RICHER, (Edmond) né à Chource, diocèse de Langres, en 1560, vint achever ses études à Paris, & y fit fa licence avec diftinction. Né avec un génie impétueux, il fut entraîné dans le parti de la Ligue. Il eut la hardiesse, dans une de ses thèses. d'approuver l'action de Jacques Clément; mais il revint bientôt de son erreur. Il prit le bonnet de docteur en 1590, & devint ensuite grand-maître du collége du cardinal le Moine; puis fyndic de la faculté de théologie de Paris, le 2 Janvier 1608. Son zèle pour les anciennes maximes de ce corps, éclata dans plusieurs occasions. Il s'éleva avec force, en 1611, contre la thèse d'un Dominicain, qui

F iv

soutenoit l'infaillibilité du Pape, & sa supériorité sur le concile. Il publia la même année, in-4°, un petit écrit intitulé : De la Puis-Sance ecclésiastique & politique, pour établir les principes sur lesquels il prétendoit que la doctrine de l'Eglise de France & de la Sorbonne, touchant l'autorité du Concile général & du Pape, étoit fondée. Ce petit livre fouleva contre lui le nonce & quelques docteurs. On voulut le faire déposer du fyndicat, & faire anathématifer fon livre par la faculté de théologie; mais le parlement empêcha que la faculté ne se déshonorât par cette censure. Cependant le cardinal du Perron, assembla à Paris 8 évêques de sa province en 1612, & leur fit faire ce que la Sorbonne n'avoit pas fait. Richer interjetta appel comme d'abus, de cette censure, au parlement, & v fut reçu appellant; mais la chose en demeura là. Son livre, proscrit à Rome, le fut encore par l'archevêque d'Aix & par 3 évêques de sa province, le 24 Mai de la même année. On vit alors paroître de tous côtés une foule d'écrits pour le réfuter; & Richer reçut un ordre exprès de la cour de ne point écrire pour sa défense. Enfin l'animosité contre lui alla fi loin, que ses ennemis obtinrent du roi & de la reine-régente, des lettres de justion adressées à la faculté pour élire un autre syndic. Richer fit ses protestations, lut un écrit pour sa défense, & se retira. On élut enfuite un autre syndic en 1612; & depuis ce tems, les fyndics de la faculté ont été élus de 2 ans en 2 ans, au lieu qu'ils étoient perpétuels auparavant. Richer cessa d'aller aux affemblées de la faculté, & se renferma dans la foli-

tude, uniquement appliqué à l'étude. Mais fes ennemis lui ayant fuscité plusieurs autres traverses. il fut enlevé & mis dans les prifons de St-Victor. Il auroit même été livré au pape, si le parlement & le chancelier de France ne l'eussent empêché, sur les plaintes de l'univerfité. Il donna en 1620 une déclaration, à la follicitation de la cour de Rome, par laquelle il protestoit qu'il étoit prêt de rendre raison des propositions de son livre De la Puissance ecclésiastique & politique, & de les expliquer en un fens orthodoxe. Il en donna même une feconde; mais tout cela ne fatisfit point ses adversaires. Enfin il fe vit obligé de faire réimprimer fon livre en 1629, avec les preuves des propositions qu'il y avoit avancées, & les deux déclarations qu'il avoit données. Le cardinal de Richelieu l'obligea d'en donner une 3°, qu'il figna dans la chambre du Pere Joseph. Les partisans de Richer racontent l'histoire de cette rétractation, d'une manière fingulière, fi elle est vraie. Voici ce qu'en dit l'abbé Racine. " Le " cardinal de Richelieu refolut d'ob-» tenir de Richer par la force, ce " qu'il favoit bien qu'il ne pour-" roit avoir par la raison. Daval » fut chargé d'amener Richer chez " le Pere Joseph, Capucin, pour y » dîner. Après qu'on fut levé de " table, le Capucin fit entrer Ri-" cher dans une chambre avec Du-" val. & un notaire apostolique " envoyé par le pape: on proposa » la question de l'autorité du sou-" verain pontife. Richer, qui ne » favoit pas que l'inconnu devant » qui il parloit étoit un Italien & " un notaire apostolique, exposa » ses sentimens avec modération 3 & clarté. Tout d'un coup le P.

" Joseph tira un papier, qui con-» tenoit une rétractation toute " dressée. Il interrompit Richer en " le lui montrant; &, d'un ton de " voix qu'il éleva extraordinaire-" ment, pour fervir de fignal à des » gens apostés & cachés, il lui » dît: C'est aujourd'hui qu'il faut mou-" rir, ou rétracter votre livre. A ces " mots, on vit fortir de l'anti-» chambre deux affaffins, qui fe " jettérent fur ce vénérable vieil-" lard, & qui le faisissant chacun » par un bras, lui présentérent le " poignard, l'un par devant, l'au-» tre par derriére, tandis que le " P. Joseph lui mit le papier sous " la main & lui fit figner ce qu'il » voulut, fans lui donner le tems, » ni de se reconnoître, ni de lire " le papier. " On prétend que cette violence inouie, dont le fonds & les circonstances ne paroissent guéres vraisemblables, avança sa mort, arrivée en 1630, à 72 ans. Richer étoit un homme, qui à l'obftination des gens de fon état, joignoit une inflexibilité d'esprit particulière. Vieilli fur les bancs, au milieu de la chicane, endurci dès l'enfance à la mifére, il brava la cour, parce qu'il ne lui demandoit rien & qu'il pouvoit se passer de tout. Sa mémoire est encore chere aux ames élevées & républicaines. Eile le feroit autant aux bons citoyens, s'il avoit su modérer son zèle; mais il ne connut jamais les ménagemens, & son esprit sut aussi opiniatre que ses mœurs étoient austéres. Nous avons de lui un grand nombre d'ouvrages, dans lesquels il montre beaucoup de critique, de discernement, & de hardiesse à fronder les préjugés de l'école. Les principaux sont : 1. Vindicia doctrina majorum, de auctoritate Ecclesiæ in rebus sidei & morum, Coloniæ, 1683, in-4°, II. De

potestate Ecclesia in rebus temporalibus, 1692, in-4°. III. Une Apologie de Gerson, avec une édition des Œuvres de ce célèbre chancelier de l'université de Paris; & dans l'édition du traité de la Puissance ecclésiastique, &c. de Cologne 1701, 2 vol. in-4°. IV. Une Histoire des Conciles généraux, en latin, 3 vol. in-4°. V. Une ample Défense de sa doctrine & de sa conduite: on la trouve dans l'ouvrage qui fut la fource de ses persécutions, édit. de Cologne. VI. L'Histoire de son Syndicat, publiée en 1753, in-8°. VII. Obstetrix animorum, Leipsick 1693, in - 4°. & quelques autres livres de Grammaire. VIII. De optimo Academia statu, in-8°. IX. Plufieurs manuscrits, dont le plus confidérable confifte en de grands Mémoires sur l'Histoire de la faculté de théologie de Paris.

II. RICHER, (Jean) libraire de Paris, mort en 1655, fut le premier rédacteur du Mercure François. C'est un Recueil de piéces rares & de relations qui ont paru, depuis 1605 jusqu'en 1643, non seulement en France, mais dans le reste de l'Europe & dans toutes les parties du monde, tant sur les affaires d'état, que sur celles des particuliers. Théophraste Renaudot rédigea, depuis l'an 1635 jusqu'en 1643, ce recueil intéressant; mais il n'avoit ni le discernement ni l'exactitude du premier compilateur. Il ne donnoit pas d'ailleurs les piéces justificatives, qui avoient fait rechercher les volumes précédens. Au reste , Jean Richer ne rédigea que le 1er tome ; Etienne Richer fit les autres, jusqu'en 1635.

III. RICHER, (Henri) né en 1685 à Longueil, dans le pays de Caux, fut destiné par ses parens au barreau; mais les progrès qu'il y fit, tenoient plutôt de la facilité

de son esprit, que de son goût pour la jurisprudence. Un attrait plus puissant le tournoit vers la littérature & la poësie. Il vint à Paris, & se livra entiérement à son goûr. Il y mourut en 1748, à 63 ans. Ce qui distinguoit Richer étoit une mémoire prodigieuse, qui lui rappelloit à l'instant les noms, les dates & les faits. Nous avons de lui : I. Une Traduction en vers des Eglogues de Virgile, 1717, in-12, & réimprimée en 1736, avec une Vie de ce poëte qui est assez bien faite. Sa version est fidelle, mais elle est foible & fans coloris. II. Un Recueil de Fables, dont la dernière édition est de 1748, in-12. Quoiqu'elles n'aient ni la finesse & l'enjouement de celles de la Fontaine, ni le badinage ingénieux & philosophique de celles de la Motte. elles ont été reçues avec applaudissement. En général, l'invention n'en est pas heureuse; la morale n'v est ni vive, ni frappante; le style en est froid & fans imagination: mais elles font recommandables par la simplicité & la correction du langage, par la variété des peintures & par l'agrément des images. III. Les 3 premières Héroïdes d'Ovide mises en vers françois, 1743, in-12. L'auteur a joint à sa version quelques autres Poësies. IV. La Vie de Mécénas, en 1746, in-12, avec des notes : on y trouve des recherches & de l'érudition. V. Deux Tragédies : Sabinus, pièce conduite avec art & pleine d'intêrêt, mais dont la verfification manque de chaleur & de vie; & Coriolan, qui n'a pas été représenté.

IV. RICHER D'AUBE, (François) né à Rouen, avoit été intendant de Caen & de Soissons. Il étoit neveu, à la mode de Bretagne, de Fontenelle avec qui il demeuroit. S'il avoit de l'esprit & des connoissances, c'étoit un tour d'esprit absolument différent de celui de son oncle, à qui il ressembloit encore moins par le caractère. Il étoit haut, dur, colére, contredisant, pédant; bonhomme néanmoins, officieux même & généreux. Nous avons de lui un livre intitulé: Essai sur les principes du Droit & de la Morale, Paris 1743, in-4°. Ce savant mourut à Paris en Octobre 1752, à

63 ans.

RICIUS, (Paul) Juif converti, florissoit au x v 1º siécle. Il étoit Allemand, & enfeigna la philosophie à Pavie avec beaucoup de réputation. L'emper. Maximilien le mit au nombre de ses médecins; mais ce ne fut pas de ce côté-là qu'il se distingua. Il dut sa principale gloire à fon érudition. Quoiqu'on air donné de grands éloges à sa politesse & à sa modération, il fe fit plusieurs adversaires, entr'autres Jean Eckius. Le sujet de leur dispute étoit : Si les Cieux étoient animés ?... Ricius, qui tenoit pour l'affirmative, avança à ce fujet des sentimens qui le firent pasfer pour un esprit fingulier. On a de lui un grand nombre d'ouvrages contre les Juifs & fur d'autres matiéres. I. De calesti Agricultura, Bâle 1587, in-fol. Erasme en parle avec éloge dans une de fes Epîtres. II. Talmudica Commentariola, Ausbourg 1519, in-4°. III. De LXXIII Mosaïca Sanctionis Edictis, Ausbourg 1515, in-4°. IV. Une Harangue pour animer les Allemands à entreprendre la guerre contre ses anciens confréres; production indigne d'un philosophe & d'un Chrétien.

RICOBONI, (Antoine) Ricobonus, né à Rovigo en 1541, étudia les belles-lettres sous Paus

RIE - 9

Manuce, fous Sigonius & fous Muret, & les enseigna dans sa patrie avec réputation. Appellé à Padoue pour y être professeur d'éloquence, il s'en acquitta avec fuccès pendant 30 ans, & y mourut en 1599. On a de lui : I. Des Commentaires historiques, avec des fragmens des anciens historiens. II. Des Commentaires sur les Oraisons & fur quelques autres ouvrages de Cicéron. III. Une Rhétorique, 1595, in-8°. IV. Des Commentaires sur la Rhétorique, sur la Poëtique & fur la Morale d'Aristote, in-4°. V. L'Histoire de l'Université de Padoue, Paris, 1592, in-4°. & quelques autres ouvrages. Ils font tous

RICOBONI, Voyez RICCOBONI. I. RIDLEY, (Nicolas) né dans le Northumberland près de Cambridge, fut élevé, sous le règne d'Edouard VI, à l'évêché de Rochester, puis à celui de Londres. Mais à l'avénement de la reine Marie à la couronne, on lui fit un crime de fon attachement au Protestantisme, dont il étoit un des plus fermes foutiens. Il fut déposé & brûlé à Oxford, le 16 Octobre 1555. On a de lui un traité De Cana Dominica, & quelques autres livres contre la religion Catholique.

écrits affez purement en latin.

II. RIDLEY, (Thomas) jurifconfulte, né à Eli en Angleterre, mort en 1628, est auteur d'une Idée des Loix Civiles & Eccléstasti-

ques : ouvrage favant.

RIDOLFI, (Charles) auteur Vénitien du XVIº fiécle, à qui l'on doit une Vie en italien de Jacques Robusti, dit Tintoret. Cet ouvrage est estimé. Nous avons encore de lui une Histoire des Peintres Vénitiens, réimprimée avec des portraits à Venise en 1648, en 2 v. in-4°: c'est la meilleure édition.

RIDOLFO-FIORAVENTI, Voyez Alberti, n° v.

RIENZI, Voyez GABRINO.

I. RIEUX, (Jean de) maréchal de France, fit ses premières armes dans l'armée Angloise, par le secours de laquelle Pierre le Cruel, roi de Castille, reconquit une partie de fon royaume. Il s'attacha depuis à la France, & fervit glorieusement sous Charles VI. Nommé maréchal de France en 1397, il défit les Anglois qui ravageoient la Bretagne en 1404. Des intrigues de cour le firent suspendre des fonctions de sa charge en 1411, fans cependant en être destitué, comme le disent la plupart des écrivains; mais il fut rétabli l'année d'après. Las des vicissitudes de la vie de courtisan, & accablé du poids des années, il se démit de sa dignité, le 12 Août 1417, en faveur de son fils qui suit; & se retira dans ses terres, où il mourut le 7 Septembre de la même année, âgé de 75 ans.

II. RIEUX, (Pierre de) seigneur de Rochefort, fils du précédent, fut fait maréchal de France en 1417, à la place de son pere. Deftitué en 1418 par la faction Bourguignonne, il se jetta dans le parti du dauphin, (depuis Charles VII) qu'il fervit avec fuccès. Il défendit la ville de St-Denys contre les Anglois en 1435, reprit fur eux Dieppe, & leur fit lever en 1437 le siège de Harfleur. Mais comme il revenoit triomphant de cette expédition à Paris, Guillaume Flavi, capitaine de Compiégne, dévoué aux Anglois, l'arrêta, & le tint dans une dure prison en cette ville, où il mourut de misére l'an

III. RIEUX, (Jean de) petitneveu du précédent, né en 1447, suivit François duc de Bretagne,

1439.

l'an 1464, dans la guerre du Bien public. Il fut fait maréchal de Bretagne en 1470, & lieutenant-général des armées du duché en 1472. Les favoris du duc François le forcérent à se joindre aux mécontens en 1484; mais étant rentré dans le devoir, ce prince le nomma tuteur de sa fille Anne de Bretagne. Egalement propre à combattre & à négocier, il conclut le mariage de la princesse avec Charles VIII. Il fuivit ce monarque à la guerre de Naples, où il donna des preuves fignalées de fa valeur. Louis XII l'envoya depuis commander en Roussillon : il y mourut en 1518 à 71 ans, d'une maladie qu'il avoit contractée au fiége de Salces. Sa postérité subsiste avec honneur.

RIGAUD, (Hyacinthe) peintre, né à Perpignan en 1663, a été nommé, avec justice, le Vandyck de la France. Aucun peintre ne l'a surpassé pour le portrait. Les fouverains, les grands & les feigneurs étrangers, les célèbres artistes & les savans, ont emprunté le pinceau de ce grand-homme, pour faire revivre leurs traits après leur mort. La ville de Perpignan, fa patrie, qui jouit depuis 1479 du privilége de nommer tous les ans un Noble, voulut donner à son citoyen une marque éclatante de son estime, en le nommant. Louis XV ajoûta à cet honneur, en lui donnant de nouvelles lettres de noblesse, le cordon de St-Michel & des pensions. Rigaud parvint aussi à la place de directeur de l'académie de peinture, qui le perdit en 1743, à 80 ans. Ce maître a composé quelques tableaux d'histoire, mais en petit nombre. Il consultoit toujours la nature avec difcernement & avec choix; il a peint les étoffes avec un art

qui va jufqu'à féduire le spectateur. Ses couleurs & fes teintes font d'une vivacité & d'une fraîcheur admirables; fes ouvrages font finis sans être peines. Ses Portraits frappent pour la ressemblance. Il a fur-tout excellé à peindre les mains, qui font d'une beauté au-delà de toute expression. On lui reproche d'avoir mis trop de fracas dans fes draperies, ce qui détourne l'attention due à la tête du portrait; & l'on remarque dans plusieurs tableaux de ses derniers tems, des contours secs, & un ton de couleur qui tire fur le violet. Un hazard fingulier fut l'occasion de son mariage. Une dame avoit envoyé fon domestique pour avertir un peintre de venir mettre fon plancher en couleur. On s'adressa à Rigaud, qui, charmé de cette méprise dont il voulut s'amuser, promit de se rendre à l'heure & dans la maifon qu'on lui indiqua. Il y fut en effet; mais la dame voyant un homme de bonne mine, fuperbement habillé, s'excufa fur la fottife de son laquais, plaifanta, & fit beaucoup d'accueil Rigand. Celui-ci ne demeura point infensible; il vint revoir cette dame ; les deux parties fe plurent: enfin le mariage se fit, & fut des plus heureux. On a beaucoup gravé d'après cet artiste.

RIGAULT, (Nicolas) né à Paris en 1577 d'un pere médecin, fit fes études avec beaucoup de diffinction chez les Jéfuites, qui tentérent inutilement de le faire entrer dans leur fociété. Son Funus Parasiticum, pièce satyrique contre les parasites, plut tellement au président de Thou, qu'il l'associa à ses études. Ce magistrat lui consia ensuite l'éducation de ses fils. Rigault embrassa d'abord la prosession d'avocat, mais il l'exerça sans

93

fuccès. L'étude des belles-lettres lui fit négliger le barreau, pour lequel il avoit d'ailleurs aussi peu de talent que de goût. Le favant Cafaubon, chargé de mettre en ordre la bibliothèque du roi, s'étant retiré en Angleterre, Rigault, qui avoit eu part à ses travaux, le remplaça. Le roi, content de ses fervices, le nomma procureur-général de la chambre fouveraine de Nanci, enfuite confeiller au par-Iement de Metz, enfin intendant de cette province. Il mourut à Toul en 1654, à 77 ans. La bonté de fon caractére généreux & bienfaifant, fon application à l'étude, sa modestie, contribuérent autant à sa réputation, que ses ouvrages. Les principaux sont : I. Des Edizions de St. Cyprien, 1648, in-fol. & de Tertullien, 1664, in-fol. enrichies d'observations, de corrections & de notes fort utiles. Il prétendit prouver dans une de ses remarques fur Tertullien, que «les " laigues ont droit de confacrer » l'Eucharistie, en cas de nécessi-" té, lorsqu'ils ne peuvent recou-» rir aux ministres ordinaires de " l'Eglife ". Le favant l'Aubespine lui prouva la fausseté de cette affertion, & Rigault se rétracta. Il avoit d'autres sentimens peu favorables à la croyance de l'Eglife Romaine; & il remarquoit avec trop de foin dans les anciens, tout ce qui pouvoit paroître contraire à cette croyance. II. Quelques Traductions d'Auteurs Grecs, fans élégance & fans correction. Ces auteurs font: Onofandre, (De Imperatoris institutione) 1600, in - 40... Artemidore, ( De divinatione per somnia) 1603, in-4°. III. Des Notes & des Corrections sur plusieurs Auteurs grecs & latins : fur Phèdre, fur Julien, fur les Ecrivains De re Agraria, à Amsterdam 1674, in-4°.

IV. Une continuation de l'Histoire du Prés. de Thou, en 3 livres, indigne de cet illustre historien, du moins pour l'élégance du style. On n'a pas laissé de les traduire en françois, & de les inférer dans le xve vol. de la version de cette Hiftoire, impr. en 1744. V. De Verbis quæ in Novellis Constitutionibus post Justinianum occurrunt, Glossarium; en 1601, in-4°. VI. De la prélation & retenue féodale, en 1612, in-4°. VII. Diatriba de Satyra Juvenalis, dans l'édition de ce poëte, donnée par Robert Etienne, à Paris, en 1616, in-12. VIII. De lege Venditionis dicta, Observatio duplex, à Toul en 1643 & 1644, in-4°. IX. Funus Parasiticum, 1601, in - 4°. X. Auctores finium regundorum, Paris, 1614, in-4°. XI. Observatio ad Constitutionem regiam anni 1643. XII. De modo fanori proposito, en 1645. XIII. Observatio de pabulis fundis, &c. à Toul, en 1651, in-4°.

RIGORD ou RIGOLD, né dans la Gothie, (aujourd'hui le Languedoc,) étoit médecin, historiographe du roi de France, & le moindre des clercs de l'abbaye de St-Denys. Ce font les titres qu'il fe donne à la tête de son ouvrage. Il a écrit en latin la Vie de Philippe-Auguste dont il fut médecin. Ce livre, qui comprend l'intervalle de 1169 à 1209, fous ce titre: Gesta Philippi-Augusti Francorum regis; se trouve dans la collection de Duchesne, tome III. Il est estimé, parce que l'auteur a été témoin de la plûpart des faits qu'il raconte. Le style en est assez clair, & le Latin n'en est pas mauvais. Il y a des particularités curieuses, mais trop de louanges; & quoique communément les médecins na foient pas crédules, il ne laisse pas d'y avoir dans l'ouvrage de celui-ci, parmi bien des choses vraies & décrites exactement, des contes dignes du peuple. Il dit, par exemple, que depuis que la vraie Croix eut été prise par les Turcs, les enfans n'avoient plus que 20 ou 23 dents, au lieu qu'ils en avoient 30 ou 32 auparavant.

RIMINI, Voyez GREGOIRE

D'ARIMINI, n° XX.

RINUCCINI, (Octavio) poëte Italien de Florence, vint en Erance à la fuite de la reine Marie de Médicis. Il est l'inventeur des Opéra, c'est-à-dire, de la manière de représenter en musique les comédies, les tragédies, & les autres piéces dramatiques: (ufage inconnu aux anciens, fi l'on veut, à confidérer l'état où l'Opéra est maintenant; mais ufage qu'ils connoiffoient du moins en partie, si l'on fait attention à leurs chœurs dans les tragédies & à leur mélopée, qui approchoient de nos Opéra modernes, & qui ont bien pu en faire naître l'idée.) D'autres écrivains attribuent cet établissement à un gentilhomme Romain, nommé Emilio del Cavalero, qui avoit donné un Opéra des 1590. Quoi qu'il en foit, toute l'Italie applaudit à trois pièces de Rinuccini: Daphné, Euridice & Ariadne. Les libéralités du grand-duc de Toscane contribuérent beaucoup à l'éclat de sa réputation. Il attira à Florence les plus excellens muficiens de toute l'Italie, & il n'épargna rien pour les machines & les autres décorations du théâtre. Offavio n'étoit pas moins bon poëte, qu'excellent machiniste; il composoit ses vers avec beaucoup d'exactitude, & leur donnoit toute la netteté poffible. Il mourut en 1621, à Florence; & fes Quvres furent publiées en 1622, dans la même ville, in-8°, par les foins de Pierre-Francois Rinuccini son fils. -

I. RIOLAN, (Jean) médecin de la faculté de Paris, né à Amiens, & mort en 1605, fut un des plus zèlés défenseurs de la doctrine d'Hippocrate contre les chymistes. On a de lui divers ouvrages de Médecine & d'Anatomie, recueillis en 1610, Paris, in-fol. Ce médecin avoit une vaste littérature; il écrivoit & il parloit avec une facilité admirables. Ses livres font encore confultés aujourd'hui. Les curieux recherchent sa Gigantologie ou Discours sur les Géans, Paris 1618, in-8°. Nic. Habicot répondit à cet ouvrage par son Anti-Gi. gantologie, in-8°, même année.

II. RIOLAN, (Jean) fils du précédent, fut aussi docteur de la faculté de Paris, & mourut en 1657, à 77 ans. Il fut professeur royal en anatomie & en botanique, & ensuite médecin de Marie de Médicis, mere de Louis XIII. Nous avons de Riolan un grand nombre d'Ecrits sur l'Anatomie, science où il fit plusseurs découvertes très-utiles. Ils eurent beaucoup de cours dans leur tems.

RIPAMONTE, (Joseph) né à Tignone, dans l'état de Milan, nommé historiographe du roi d'Espagne, sut prêtre du collége Ampbrosien. Son ouvrage le plus connu est une Histoire de l'Eglise de Milan, 1617 & suiv. 4 vol. in-4°, en latin, qui est estimée à cause des recherches, quoiqu'elle manque quelquesois de critique. L'auteur ne mourut que vers le milieu du dernier siècle.

RIPPERDA, (Jean-Guillaume baron de) d'une famille noble dans la province de Groningue, fervit quelque tems les Etats-généraux en qualité de colonel d'infanterie. Il étoit revêtu de ce grade, lorfqu'il fut nommé en 1715 ambassadeur de Hollande à la cour d'Espagne. Son esprit adroit & infinuant ayant plu à Philippe V, il fe fixa à la cour de Madrid & v parvint bientôt au faîte de la grandeur. L'an 1725, il conclut à Luxembourg un traité de paix & de commerce entre l'empereur & le roi Catholique. De retour à Madrid, on le fit duc & grandd'Espagne; on lui confia le détail de la guerre, de la marine, des finances. Enfin il eut le pouvoir de premier ministre, sans en avoir le titre; mais on ne tarda pas de s'appercevoir qu'on l'avoit chargé d'un fardeau au-dessus de ses forces. Le roi d'Espagne fut obligé de l'éloigner de la cour & des affaires en 1726. Cette difgrace acheva de lui faire perdre la tête, déja affoiblie par son élévation rapide. Il fut chercher un afyle chez l'ambassadeur Anglois Sthanhope, d'où on le fit enlever pour le faire enfermer dans le château de Ségovie. Il y resta jusqu'au 2 Septembre 1728, qu'il trouva le moyen de s'évader en Portugal. De-là il passa en Anglererre, & ensuite en Hollande, où il connut l'ambassadeur de Maroc, qui l'engagea de se rendre auprès de Muley Abdallah, fon fouverain. Il y fut recu avec distinction, & acquit un crédit aussi grand que celui qu'il avoit eu en Espagne. Le duc de Ripperda paffa d'abord quelque tems à Maroc, fans penfer à changer de religion; mais deux raisons l'engagérent à prendre le turban. La 1re fut la crainte que les courtifans ne profitassent de la profession qu'il faisoit du Christianisme, pour le perdre; & la 2º fut l'envie de jouir de tous les droits du pays. Il se fit donc circoncire, & prit le nom d'Osman. Ses envieux vinrent à bout de le faire disgracier; mais après 2 mois

de prison, il sut remis en liberté, avec défense de paroître à la cour qu'il n'y fût appellé. Pour rentrer en grace, il affecta un grand zèle pour la religion Mahométane ; & cependant il méditoit un nouveau fystême de religion, qu'il comptoit bien faire goûter au peuple. Il proposa d'abord ses idées comme de simples doutes; & la manière dont elles furent reçues. lui perfuada qu'elles pouvoient s'accréditer. Sa principale rufe confistoit à flatter également les Mahométans & les Juifs qui sont en grand nombre à Maroc. Il parloit de Mahomet avec plus d'éloge que les Musulmans mêmes. Il louoit Moise, Elie, David, & même la personne de Jesus - Christ. Mais il prétendoit que les Chrétiens, les Mahométans & les Juifs avoient été jusqu'alors dans une erreur presque égale ; les premiers en attribuant trop à Jesus-Christ; les feconds à Mahomet; & les derniers en n'attribuant rien à l'un ni à l'autre. Selon fon fystême, le Mesfie est encore à venir. Elie, David, les Prophètes, S. Jean-Baptiste, n'étoient qu'autant de précurseurs qui servoient à l'annoncer. Il expliquoit, en faveur de fon fystême, divers passages de l'Evangile & de la loi Musulmane. Le Mémoire, que nous abrégeons, prétend qu'il étoit écouté sans contradiction; que les foibles & les amateurs de la nouveauté se laisfoient perfuader; que les espritsforts rioient de ses discours, & que le roi prenoit lui-même plaifir à le faire quelquefois raisonner fur fes principes. Quoi qu'il en foit de la vérité de ce récit, il faut bien que son crédit n'eût pas des appuis bien folides, puisqu'il fut renversé, & que Ripperda fut obligé de quitter Maroc en 1734,

également méprifé des Mahométans & des Chrétiens. Il mourut

à Tetuan en 1737.

RIQUET ou RIQUETY, (Pierre-Paul de ) baron de Bon-repos, étoit né à Beziers d'une noble & ancienne famille originaire de Florence, établie depuis plusieurs siécles en Provence, & divifée en deux branches, connues l'une fous le nom de Riquet comte de Caraman, l'autre fous le nom de Riquety marquis de Mirabeau, de laquelle est forti M. le marquis de Mirabeau, auteur de l'Ami des Hommes ... Pierre-Paul de RIQUET, qui fait le sujet de cet article, forma l'utile projet du grand canal de Languedoc pour la communication des deux Mers, & il eut la gloire de l'exécuter avec fuccès. Mais il n'en vit pas faire le premier effai; car il mourut à Toulouse en 1680. Cet effai ne fe fit qu'au mois de Mai de l'année fuivante, par les foins de ses deux fils, Jean-Matthias de Riquet, mort président-àmortier au parlement de Toulouse en 1714, & Pierre-Paul de Riquet, comte de Caraman, mort lieutenant-général des armées du roi, le 25 Mars 1730. Ce canal, par lequel la Méditerranée communique avec l'Océan, est le plus grand & le plus beau que nous ayons en France. Il fut proposé sous François I, fous Henri IV, fous Louis XIII; mais ce monument, digne des Romains, ne put être exécuté que fous Louis XIV. Riquet en cut tout l'honneur. La voute de l'endroit appellée Malpas, qui est une montagne de roche dure, percée pour faire un pasfage aux eaux, est un ouvrage qui feul l'auroit immortalifé. Ce canal a 74 lieues de longueur.

RIST, (Jean) né à Pinneberg en 1607, fut pasteur à Wedel sur l'Elbe, comte Palatin impérial & confeiller eccléfiastique du duc de Meckelbourg, & mourut en 1667, après avoir fondé la fociété du Cygne. Ses principales œuvres poëtiques font: I. Hortus Poëticus. II. Theatrum Poëticum. III. Parnassus Poëticus. IV. Vindiciæ linguæ Germanicæ. V. Musa Teutonica. VI. Un Poëme allemand, intitulé: Galathée & Florabelle, &c. Rist ne sera jamais mis sur le Parnasse, ni à la première place, ni à la dernière.

RITTANGELIUS, (Jean-Etienne) de Forcheim au diocèse de Bamberg, de Catholique-Romain étoit devenu Juif, & de Juif il fe fit Luthérien, suivant quelques auteurs. On a de lui des Notes fur le livre intitulé Jezirah, ( Voyez I. ABRAHAM) où il foutient que la Paraphrase Chaldaïque fournit des argumens contre les Juifs & contre les Antitrinitaires. Cette proposition sut attaquée par un Socinien, qui se cacha sous le nom d'Irenopolita. Rittangelius se défendit par un traité qu'il intitula: Libra veritatis, 1698, & qu'il dédia à Jean-Casimir roi de Pologne. Il mourut vers 1652, professeur en langues Orientales dans l'académie de Konigsberg. Nous avons de lui : I. Un traité De veritate Religionis Christiana, Francker 1699. II. Des Lettres. III. Une Traduction allemande des Priéres que les Juifs font dans leurs fynagogues, le 1er jour de chaque année; & d'autres écrits.

I. RITTERSHUYS, (Conrad) Rietershufus, jurisconsulte de Brunswick, né en 1590, est auteur & éditeur d'un grand nombre d'ouvrages, dans lesquels on remarque beaucoup de critique & d'érudition. Il mourut à Altors l'an 1613, où il étoit professeur en droit, & estimé de bons citoyens.

II.

II. RITTERSHUYS, (Nicolas) fils du précédent, né à Altorf en 1597, s'appliqua à l'étude de l'Histoire, des généalogies, des mathématiques, de la littérature Grecque & Latine, & mourut en 1670, professeur du droit séodal. On a de lui un ouvrage intitulé: Genealogia Imperatorum, Regum, Ducum, Comitum, Ge. à Tubinge, 1664,7 tomes in-fol. Recueil quelquesois inexact, mais qui peut être utile.

RIVALZ, (Antoine) peintre, mort à Toulouse en 1735, âgé de 68 ans. Son pere, Jean-Pierre Rivalz, peintre & architecte de l'hôtel-de ville de Toulouse, sut son maître. Antoine vint à Paris, & partit ensuite pour l'Italie. Il remporta le premier prix de peinture de l'académie de St Luc, à Rome. Le cardinal Albani, depuis Clément XI, le couronna. Ce maître fut rappellé à Toulouse, où il remplit avec distinction les places de fon pere. Antoine auroit un nom plus illustre, s'il eût demeuré dans la capitale. Il avoit une touche ferme, un pinceau vigoureux; fon desiin est correct, ses compositions ingénieuses. Ses principaux ouvrages font dans fa patrie. Il a gravé quelques planches. Barthélemi Rivalz, son cousin; a aussi gravé d'après lui. Le chevalier Rivalz, son fils, soutient par ses talens un nom distingué dans la peinture.

RIVAULT; (David) fieur de Flurance, né à Laval vers 1571, fut élevé auprès de Guy comte de Laval; devint fous-précepteur, puis précepteur du roi Louis XIII; & mourut à Tours en 1616, à 45 ans. Malherbe & plusieurs autres écrivains célèbres ont parlé de Rievault avec estime; & cela n'est pas étonnant; il étoit bien à la cour.

Il nous reste de lui quelques ouvrages, qui ne justifient que foiblement leurs éloges. Les principaux font: I. Des Elémens d'Artillerie, 1608, in-8°, qui font rares & affez curieux. II. Les Etats; èsquels il est discouru du Prince, die Noble & du Tiers-état, conformément à notre tems, 1596, in-12. III. Une édition d'Archimède, in-4°. IV. L'Art d'embellir, tiré du sens de ce sacré paradoxe : La sagesse de la personne embellit sa face ; étendu à toutes sortes de beautés, & ès moyens de faire que le corps retire en effet son embellissement des belles qualités de l'ame; 1608, in-12.

RIVERI, (Cl.-Fr.-Felix Boullanger de) Voy. BOULANGER, nº. III.

 RIVET, (André) ministre Calviniste, né à St-Maixent en Poitou l'an 1572, s'acquit une trèsgrande réputation dans le parti des Calvinistes, fur chargé de leurs affairesles plus importantes, & préfida à plufieurs de leurs fynodes. Il devint professeur de théologie dans l'université de Leyde, & mourut à Breda en 1651, à 78 ans. On a de lui : I. Un traité intitulé : Criticus Sacer, à Dordrecht; 1619, in-8°. trop chargé d'érudition. II. Commentaires sur plusieurs livres de l'Ecriture. III. Divers Traités de controverse, & d'autres ouvrages, recueillis en 3 vol: in-fol,

II. RIVET, (Guillaume) frere du précédent, sut comme lui ministre en France. Il est auteur d'un. Traité de la Instistation, & d'un autre de la Liberté ecclésastique contra l'autorité du Pape; Genève 1625, in-8°: tous livres de peu d'usege pour nos bibliothèques modernes.

IH. RIVET DE LA GRANGE; (Dom Antoine) de la même fa-, mille que les précédens, mais d'une branche Catholique, naquit à Confolens, petire ville du Poitou;

Tome VI

en 1683. On l'envoya étudier en philosophie à Poitiers, sous les Jacobins. Pendant qu'il demeuroit en cette ville, il fut renversé de cheval à une partie de chasse, & traîné affez loin le pié engagé dansl'étrier. Cet accident le détermina à se faire Bénédictin. Il en prit l'habit à Marmoutier en 1704, & y fit ses vœux en 1705. Ses supérieurs, instruits de son ardeur pour l'étude, l'appellerent à Paris l'année fuivante. pour travailler avec quelques autres religieux à l'Histoire des Hommes illustres de l'Ordre de St Benoît. Il ramassa une grande quantité de matériaux relatifs à cet objet; mais cette entreprise échoua. Le savant auteur se livra alors entiérement à l'Histoire Littéraire de la France. dont il avoit déja conçu le dessein. & qui l'a occupé tout le reste de sa vie. Il s'affocia dans ce travail trois de ses confréres, Dom Joseph Duclou, Dom Maurice Poncet & D. Jean Colomb: tous trois bons critiques, exacts & laborieux, & liés à l'architecte dont ils étoient les manœuvres, par l'amitié la plus étroite. La tranquillité de sa vie fut troublée par son attachement à la mémoire & à la cause d'Arnauld & de Quesnel. Il fit imprimer en 1723, à Amsterdam, in-4°, Le Nécrologe de Port-Royal des Champs. La publication de cet ouvrage, jointe à la vivacité de fon opposition à la bulle Unigenitus, dont il avoit appellé, indisposa ses supérieurs. On l'obligea de se retirer cette même année dans l'abbaye de St Vincent du Mans. Il y travailla avec assiduité pendant plus de 30 ans à l'Histoire Littéraire de la France. Il en fit paroître le 1er volume in-4° en 1733, & finissoit le Ixe, qui renferme les premiéres années du XIIº fiécle, lorsqu'il mourut en 1749, à 66

ans, accablé par le travail, par fes austérités & par l'observation rigoureuse de sa règle. Dom Taillandier, son confrére, a fait son éloge à la tête du IX° vol. de l'Hiftoire Littéraire, qui a été poussée jusqu'au XII°. Cette Histoire a été comparée aux Mémoires du favant Tillemont , pour l'exactitude des citations & l'étendue des recherches. Le but de l'auteur est d'expofer les principales circonftances de la vie des gens-de-lettres, de tracer le portrait de leur esprit & de leur cœur; de faire connoître leurs talens, leurs ouvrages & les différentes éditions qu'on en a fait, d'en fixer le mérite, d'apprécier le jugement des critiques; enfin de faire un favant tableau de la littérature de chaque fiécle. Ce plan a été entiérement rempli. On fouhaiteroit seulement que les auteurs eussent mis plus d'élégance, plus de correction & plus de 1égéreté dans le style ; qu'ils se fussent moins appesantis sur des écrivains inconnus; enfin qu'ils euffent donné une liste moins longue des écrits perdus, fur-tout lorfque ces écrits ne regardent pas l'histoire. L'énumération en paroît aussi inutile, que les calculs du profit qu'auroit pu faire un marchand, s'il n'avoit point perdu fon

I. RIVIERE, (Poncer de) chevalier, bailli de Montferrant, maire de Bordeaux, fut confeiller & chambellan du roi Louis XI, & commandant des Francs-Archers d'ordonnance de fa garde. Il commanda avec fuccès l'avant-garde à la bataille de Monthery, contre le comte de Charolois, en 1464. On croit qu'il étoit de l'ancienne maison des vicomtes de Rivière a feigneurs de Labatut. Il fit honneur à sa famille par les qualités

qui forment le grand-homme dans

la guerre & dans la paix.

II. RIVIERE, (Lazare) profeffeur de médecine dans l'université de Montpellier, sa patrie, obtint cette place en 1620, & mourut vers 1655, âgé de 66 ans. Nous avons de lui une excellente Pratique de médecine, (Praxis Medica,) & plufieurs autres ouvrages, recueillis en un vol. in-fol. Cette collection est souvent consultée. Les principes de son tems y sont expliqués avec netteté. Il est vrai qu'il fuit Sennert pas à pas, & que fouvent il en transcrit des pages entières fans le citer ; mais ce qu'il écrit de lui-même, prouve qu'il pouvoit se passer de secours étrangers.

III. RIVIERE, (Henri-François de la ) fils d'un gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, naquit à Paris, & prit le parti des armes. Il fe trouva, en 1664, au fiége de Gigeri en Barbarie, avec le duc de Beaufort, dont il étoit aide-de-camp. Après s'être diffingué dans plufieurs occasions, il se retira dans une terre qu'il avoit auprès de celle qu'habitoit pour lors le comte de Bussi-Rabutin. Ce comte avoit avec lui Françoise-Louise de Rabutin, sa fille, veuve du marquis de Coligni-Langeac. La Rivière sut lui plaire, & l'épousa à l'infçu de son pere en 1681. Le comte, devenu furieux à cette nouvelle, fongea auffi-tòt à faire rompre le mariage, & engagea fa fille à se déclarer elle-même contre son époux. Ce procès occafionna plufieurs libelles & Factums, où le beau-pere & le gendre dévoilérent mutuellement leurs infamies. La Rivière peignit Bussi à peu-près tel qu'il étoit, méchant, fanfaron, plein d'estime pour lui même & de mépris pour les autres.

Après la décision du procès, ils demeurérent tranquilles; mais malgre l'arrêt en faveur de la Riviére. la marquife de Rabutin ne voulut pas habiter avec lui. Ce refus parut d'autant plus étrange, qu'elle lui avoit témoigné fon amour en héroïne de roman, jusqu'à figner de son propre sang la promesse de mariage. Cette femme avoit de la beauté, des graces, de l'esprit, de grands biens. La Riviére tâcha de la ramener; mais n'ayant pu y réussir, il se retira à l'institution de l'Oratoire à Paris, où il mena une vie exemplaire & édifiante, & où il mourut en 1734, à 94 ans. Ses principaux ouvrages font: I. Des Lettres, en 2 vol. in-12, à Paris, en 1752; avec un Abrégé de la Vie de l'auteur, & la Relation de son Procès. Ces Lettres, pleines d'esprit & de saillies, sont écrites avec la légéreté & la délicatesse d'un homme qui a fréquenté le grand monde; mais on y fent aussi le bel-esprit précieux & manière, & l'on n'y apprend presque rien. II. Vie du Chevalier de Reynel, 1706, in-So. III. Vie de M. de Courville , 1719 , in-18. IV. Son Factum contre Busti est avec fes Lettres: on y trouve aussi la version d'une Epitre d'Héloise à Abailard. RIVIERE, (l'Abbé de la) Voyez

I. BARBIER.

RIVIERE, (La) Voy. I. BAILLI. I. RIVINUS, (André) dont le vrai nom étoit Barchmann, né à Hall en Saxe, mourut l'an 1656, après avoir donné au public des Dissertations sur diverses matiéres de littérature, & des Editions de quelques auteurs anciens, qu'il accompagna de notes. Son Commentaire fur le Pervigilium Veneris, qu'on trouve dans l'édition de la Haye 1712, in-8°, ne fair pas l'éloge de fes mœurs,

G ij

II. RIVINUS, (Augustus-Quirinus), de Leipsick, professeur de médecine & de botanique, mourut en 1722, âgé de 70 ans, avec la réputation d'un médecin habile & d'un botaniste distingué. On a de lui: I. Introductio in rem herbariam, Lipsiæ 1690, in-fol. II. Ordo Plantarum quæ sunt flore irregulari monopetalo, 1690; tetrapetalo, 1691; pentapetalo, 1659, in-fol.

I. RIVIUS, (Jean) Luthérien Allemand, natif d'Altendorn, fut confeiller de Georges duc de Saxe, puis précepteur d'Auguste qui fut dans la fuite électeur. Il mourrut étant recteur du collége de Meisfein, en 1553, à 53 ans. On a de lui des ouvrages de controverse, & un traité de morale sous ce titre: De flutitia mortalium in procrastina correctione vitæ, à Basse, 1547, in-8°. Il y a quelques résexions judicieuses, mais triviales.

II. RIVIUS, (Jean) religieux Augustin de Louvain, & fils de l'imprimeur Gerard Rivius, sur prieur & provincial dans son ordre, & mourt vers 1650. On a de lui: I. Une Vie de St Augustin, qui a beaucoup servi à Tillemont. Rivius l'a puissée dans les écrits de ce Pere & dans les auteurs contemporains. II. Un Traité des Ecrivains de son ordre. III. Des Pa-

négyriques.

RIÚPEROUX, (Théodore de) né à Montauban en 1664, d'un avocat du roi de cette ville, porta d'abord le petit collet, & le P. de la Chaife lui fit donner un canonicat à Forcalquier. Il quitta enfuite l'état eccléfiastique, & obtint une charge de commissaire des guerres. Il mourut à Paris en 1706 à 42 ans, laissant 1v Tragédies, dont les vers sont faciles & coulans, mais sans force & sans chaleur. I. Annibal, 1688. II, Valerien, 1690.

III. Agrippa, ou la Mort d'Auguste, 1696. IV. Hypermnestre, 1704. Cette derniére pièce se jouoit encore, quoiqu'écrite avec affez de langueur, avant que M. le Mierre eût mis la sienne au théâtre : on y remarque, dans la 3° scène du III° acte, une bonne situation; mais c'est presque tout. On a aussi de Riup. queiq. petites piéces de vers, telles qu'une Epître, le Portrait du Sage, &c. répandues dans différens recueils. Il étoit fecrétaire du marquis de Crequi. Ce seigneur devant jouer avec le roi, avoit conservé mille louis pour cette occasion, qu'il mit en dépôt entre les mains de son secrétaire, afin de n'être point tenté de les dissiper ailleurs. Riuperoux les alla jouer, & les perdit.

RIZZO ou RICCIO, (David) ne à Turin en Piémont, étoit fils d'un joueur d'instrument qui lui aprit la musique. Il avoit la voix affez belle & chantoit de bonne grace. Il plut au comte de Moretto, ambassadeur de Savoye en Ecosse, qui le mena avec lui. Marie Stuart regnoit alors dans ce royaume. Le muficien la charma par ses talens, qui ne se bornoient pas à celui de la musique. Cette princesse se servit de lui dans les négociations les plus importantes. Henri Stuart-Darnlei, ayant épousé Marie Stuart, sa cousine, voulut se faire déclarer roi, comme mari de la reine. Cette princesse, fatiguée de ses importunités & conduite par Rizzo, l'envoya à la campagne. Darnlei, irrité contre ce favori, résolut de s'en défaire. Il communiqua fon dessein a quelques-uns de fes amis, qui lui promirent de le fervir. Quelques jours après, la reine étant à fouper dans fon cabinet, n'avoit auprès d'elle que la comtesse d'Argile & David Rizzo, qui lui parloit de

quelque affaire; le duc de Rothfai y entra avec Retwein, armé, & fuivi de 5 perfonnes. Rizzo ayant été entrainé par les conjurés dans la chambre voisine, y fut tué, en 1566. La reine vengea cette mort fur quelques-uns des affassis, qui furent exécutés publiquement.

R O A, (Martin) Jésuite Espagnol, né à Cordoue, mourut en 1657, après avoir exercé les premières charges de sa province. Il a fait un livre intitulé: Stato dell'Anime di Purgatorio, del Beati in Cielo, &c. à Venise, 1672, in-12: curvage plus singulier qu'utile.

ROALDES, (François) d'une noble famille de la petite ville de Marfillac en Rouergue, professa le droit avec une grande réputation à Cahors & à Valence, devint ensuite professeur en droit à Toulouse, où il mourut en 1589, à 70 ans, du chagrin que lui causa la mort tragique du président Duranti. On a de Roaldes : I. Annotationes in notitiam utramque, tum Orientis, tum Occidentis. II. Un Discours des choses mémorables de la ville de Cahors. III. Quelques autres ouvrages, qui n'ont pas été imprimés.

ROBBE, (Jacques) ingénieur & géographe du roi, né à Soissons en 1643, fut maire perpétuel de St-Dénys en France, avocat au parlement de Paris, & mourut à Soissons en 1721. C'étoit un homme d'un esprit cultivé, & savant dans les langues. On a de lui la comédie de la Rapinière, qu'il donna sous le nom de Barquebois. Il est plus connu par les livres suivans. I. Méthode pour apprendre facilement la Géographie, en 2 vol. in - 12 : affez bon ouvrage, quoiqu'il y ait quelques inexactitudes. II. Emblême sur la Paix, présentée au roi le 29 Mars 1679. L'allégorie de cette emblème est ingénieuse.

I. ROBERT DE COURTENAY, empereur François d'Orient, fuccéda à fon pere Pierre de Courtenay fur la fin de l'an 1220. Il s'adressa au pape pour prêcher une croifade contre Vatace, qui, après s'être fait déclarer empereur à Nicée, avoit fait de rapides conquêtes fur les François, & refferré leur empire jusques dans le territoire de Constantinople. Le pape arma, par des indulgences, plufieurs Chrétiens pour son secours. Ils passent en Orient, sous la conduite de Guillaume de Montferrat; mais ce général meurt. Ils retournérent en Europe, & Robert fut obligé de demander la paix à Vatace. Robert épousa la fille d'un chevalier d'Artois; elle avoit été promise à un gentilhomme Bourguignon, qui outré de voir qu'on lui préférat un empereur, enleva l'impératrice & sa mere, fit jetter celle-ci dans la mer, coupa le nez & les lèvres à la fille, & la laissa sur le rivage. Robert en mourut de douleur, l'an 1228. Ce prince n'avoit aucun talent militaire: les divisions de ses ennemis l'appelloient aux conquêtes; mais fon indolence & fon goût pour les plaisirs le retinrent toujours. Il donna lieu, par sa négligence, à l'établissement de deux nouveaux empires, outre l'empire de Nicée; celui de Trébisonde, & celui de Thesialonique... Voy. COURTENAY.

II. ROBERT, ou RUPERT, dit le Bref & le Débonnaire, électeur Palatin, fils de Robert le Ténace, naquit en 1352, & fut élu empereur d'Allemagne en 1400, après la déposition du barbare Wencestas. Pour gagner les Allemands, il voulut rendre à l'empire le Milanès, que Wencestas en avoit détaché; mais

Gij

fes efforts furent inutiles. Son attachement pour le pape Grégoire XII, aliéna entiérement les esprits des princes d'Allemagne. Ils formérent contre lui une confédération; mais la mort de cet empereur, arrivée en 1410, rompit leurs mesures. Il partagea ses états entre ses 4 fils, qui font les tiges des différentes branches de la maifon Palatine. Robert acheva d'établir la fouveraineré des princes d'Allemagne. Les empereurs avoient confervé le droit de haute-justice dans les terres de plufieurs feigneurs; mais il leur céda ce droit

par des priviléges.

III. ROBERT, roi de France, furnomme le Sage & le Dévot, parvint à la couronne en 996, après la mort d'Hugues Capet, son pere. Il fut sacré a Orléans, où il étoit né; puis à Reims, après l'emprisonnement de Charles de Lorraine. Il avoit épousé Berthe sa cousine, fille de Conrad roi de Bourgogne; mais Grégoire V déclara nul ce mariage, & excommunia le monarque. Les historiens disent que cet anathême fit en France tant d'effet, que tous les courtifans du roi & fes propres domestiques se séparérent de lui. Il ne lui en resta que deux, qui, pleins d'horreur pour tout ce qu'il avoit touché, passoient par le feu jusqu'aux plats où il avoit mangé, & jusqu'aux vafes où il avoit bu. Le cardinal Pierre Damien rapporte, qu'en punition de cet inceste prétendu, la reine accoucha d'un monstre, qui avoit la tête & le coû d'un canard. On ajoûte que Robert fut si frappé de cette espèce de prodige, qu'il se sépara de sa femme. Il contracta un fecond mariage avec Confzance, fille de Guillaume comte d'Arles & de Provence; mais l'humeur altiére de cette princesse auroit

bouleversé le royaume, si la sagesse du roi ne l'eût empêchée de fe mêler du gouvernement de l'état. Henri duc de Bourgogne, frere de Hugues Capet, mort en 1002 fans enfans légitimes, laissa fon duché au roi de France, fon neveu. Robert investit de ce duché Henri, fon fecond fils, qui depuis étant devenu roi, le céda à Robert, fon cadet. (Voy. HENRI I, nº IX.) Le duc Robert fut chef de la 1re branche royale des Ducs de Bourgogne, qui dura jusqu'en 1361. Ce duché fut alors réuni à la couronne par le roi Jean, qui le donna à son 4° fils, Philippe le Hardi, chef de la 2º maifon de Bourgogne, qui finit en la personne de Charles le Téméraire. tué en 1477. Le roi Robert mérita par fa fagesse qu'on lui offrît l'empire & le royaume d'Italie; mais il les refufa, & après avoir fait couronner à Reims son second fils Henri I, il mourut en 1031, âgé de 60 ans, à Melun. Robert étoit un prince favant, mais de la fcience de son tems. Helgaud, moine de Fleuri, raconte dans la Vie de ce prince, que pour empêcher que ses sujets ne tombassent dans le parjure, & n'encourussent les peines qui en font la fuite, il les faifoit jurer fur un reliquaire dont on avoit ôté les reliques : comme si l'intention ne faisoit pas le parjure! mais alors on ne raisonnoit pas mieux. Robert bâtit un grand nombre d'églises, & fit restituer au clergé les dixmes & les biens dont les feigneurs laïques s'étoient emparés. La déprédation étoit telle. que les féculiers possédoient les biens eccléfiaftiques à titre héréditaire; ils les partageoient à leurs enfans; ils donnoient même les cures pour la dot de leurs filles, ou la légitime de leurs fils. Robert cultiva les sciences, & les

protégea. On a de lui plufieurs Hymnes, que l'on chante encore dans l'Eglife. Son règne fut heu-

reux & tranquille.

IV. ROBERT DE FRANCE, 2° fils de Louis VIII, & frere de St Louis, qui érigea en sa faveur l'Artois en comté-pairie l'an 1237. C'étoit dans le tems de la funeste querelle entre le pape Grégoire IX & l'empereur Fréderic II. Grégoire offrit à St Louis l'empire pour Robert; mais les feigneurs François, assemblés pour délibérer sur cette proposition, furent d'avis de la rejetter. Ils répondirent au pape : Que le Comte Robert se tenoit asset honoré d'être frere d'un Roi, qui surpassoit en dignité, en forces, en biens, en noblesse, tous les autres Potentats du monde... Robert suivit St Louis en Egypte, & ce sut lui qui engagea, avec plus de bravoure que de prudence, la bataille de la Maffoure, le 9 Février 1250. Comme il poursuivoit les fuyards à travers cette petite ville, il y fut assommé des pierres, bûches, & autres choses que l'on jettoit par les fenêtres. C'étoit un prince intrépide, mais trop fougueux, trop opiniâtre, trop querelleur.

V. ROBERT II, comte d'Artois, fils du précédent, surnommé le Bon & le Noble, fut de l'expédition d'Afrique en 1270. Il châtia les rebelles de Navarre en 1276. Il mena un puissant secours après les Vêpres Siciliennes à Charles I roi de Naples, & fut régent de ce royaume pendant la captivité de Charles II. Il défit les Arragonois en Sicile l'an 1289, les Anglois proche Bayonne en 1296, les Flamands à Furnes en 1298. Mais l'an 1302, ayant voulu imprudemment forcer les mêmes Flamands retranchés près de Courtrai, il recut 30 coups de pique,

& perdit dans cette journée la réputation & la vie. Homme vaillant, mais emporté & violent, il n'étoit bon que pour un coup de main. Mahaud, fa fille, hérita du comté d'Artois, & le porta en mariage à Othon comte de Bourgogne, dont elle eut deux filles: Jeanne, femme de Philippe le Long: & Blanche, femme de Charles le Bel. Cependant Philippe, fils de Robert II, avoit un fils, Robert III; qui disputa le comté d'Artois à sa tante Mahaud. Mais il perdit son procès. par 2 Arrêis rendus en 1302 & 1318. Il voulut faire revivre ce procès en 1329, fous Philippe de Valois, à la faveur de prétendus nouveaux titres qui se trouvérent faux. Robert fut condamné pour la 3° fois, & banni du royaume en 1331. Ayant trouvé un azyle auprès d'Edouard III roi d'Angleterre, il l'engagea à se déclarer roi de France : fource des guerres longues & cruelles qui affligérent ce royaume. Robert fut bleffé au fiége de Vannes en 1342, & mourut de sa bleffure en Angleterre. Jean, fils de Robert, eut le comté d'Eu, fut prisonnier à la bataille de Poitiers en 1356, & termina fa carrière en 1387. Son fils Philippe II fut connétable de France, fit la guerre en Afrique & en Hongrie, & mourut prisonnier des Turcs en 1397. Il eut un fils, nommé Charles, mort en 1472 fans postérité.

VI. ROBERT d'ANJOU, dit le Sage, 3° fils de Charles le Boiteux, fuccéda à fon pere dans le royaume de Naples en 1309, par la protection des papes & par la volonté des peuples, à l'exclusion de Charobert, fils de son frere aîné. Il fut un grand roi, juste, sage, vaillant. Il régna 33 ans 8 mois, & mourat le 19Janv. 1343, âgé de 64 ans. Philippe de Valis s'abstint de livrer bataille en

1339, sur les avis réitérés que lui donna ce prince, grand ami de la France par inclination & par intérêt. Robert détessions, & il avoit d'ailleurs étudié la science des aftres moins pour en connoître le cours, que pour apprendre par cette science chimérique les mystères de l'avenir. Il croyoit avoir lu, dans le grand livre du ciel, un malheur extrême pour la France, si Philippe hazardoir une bataille contre les Anglois.

VII. ROBERT I, dit le Magnifique, duc de Normandie, 2º fils de Richard II, succéda l'an 1028 a fon frere Richard III, mort (dit-on) du poison qu'il lui avoit fait donner. Il eut à réprimer dans les commencemens les fréquentes révoltes de plufieurs de fes grands vaffaux. Il rétablit dans ses états Baudouin IV comte de Flandres, que son propre fils en avoit injustement dépouillé. Il força Canut roi de Danemarck, qui s'étoit emparé de ceux d'Angleterre, à lespartager avec ses coufins Alfrède & Edouard. L'an 1035 il entreprit nuds pieds le voyage de la Terre-fainte; à son retour il mourut empoisonné à Nicée en Eithynie, laissant pour fuccesseur Guillaume, son fils naturel, depuis roi d'Angleterre, qu'il avoit fait reconnoître avant son départ dans une affemblée des états de Normandie.

VIII. ROBERT, dit Coute-cuiffe, fils ainé de Guillaume le Conquérant, fut établi l'an 1087 duc de Normandie par son pere, qui donna la couronne d'Angleterre à son autre fils Guillaume le Roux: (Voy. ce mot.) Ce sur des plus vaillans princes de son siècle dans les combats, & un des plus foibles hommes dans la conduire. A la Croisade de 1096, il sit des prodi-

ges de valeur ; l'armée Chrétienne lui dut, en grande partie, les batailles qu'elle gagna sur les Infidèles, notamment celle qui suivit la prise d'Antioche l'an 1098, où ils perdirent cent mille cavaliers. Après la prise de Jérusalem, à l'affaut de laquelle il monta un des premiers fuivi de ses seigneurs, il revint en Europe, trouva le trône d'Angleterre occupé par Henri son jeune frere après la mort deGuillaume leRoux, & tenta envain de le recouvrer. Livré à l'indolence & aux plaifirs, il fe laiffa gouverner par fes courtisans, & perdit le duché de Normandie avec la liberté, ayant été pris l'an 1106 à la bataille de Tinchebrai par son frere Henri, qui l'enferma dans une prison en Angleterre, où il mourut en 1134.

IX. ROBERT DE BRUS, roi d'Ecosse, monta sur le trône en 1306, après l'expulsion de Jean Bailleul ou Baillol, qui avoit usurpé la couronne d'Ecosse, par le fecours d'Edouard I roi d'Angleterre. Il fecoua le joug des Anglois, les chassa de son pays, & rendit l'Ecosse très puissante & très-florissante. C'étoit un prince chéri de son peuple, quoiqu'il aimât la guerre; mais il ne la fit que pour tirer sa nation de l'esclavage, & pour la rendre heureuse. Il mourut en 1329, à 55 ans. Etant près d'expirer, il conjura Jacques Douglas, un de ses courtifans, de porter fon cœur dans la Terre-sainte. Il laissa pour successeur, David II, âgé de 5 ans; & une fille, qui porta le sceptre d'Ecosse dans la maison de Stuart.

X. ROBERT DE BAVIERE, prince Palatin du Rhin, duc de Cumberland; fils de Fréderic, prince électeur Palatin du Rhin, & d'Elizabeth, fille de Jacques I roi

d'Angleterre & d'Ecosse; se signala d'abord en Hollande, puis passa en Angleterre l'an 1642. Le roi Charles I, fon oncle, le fit chevalier de la Jarretiére, & lui donna le commandement de son armée. Le prince Robert remporta d'abord de grands avantages fur les Parlementaires; mais il fut ensuite obligé de se retirer en France. Charles II, ayant remonté sur le trône de ses peres, le fit membre de son conseil-privé en 1662, & lui donna le commandement de sa flotte contre les Hollandois en 1664. Le prince Robert défit, l'année suivante, la flotte Hollandoise, & fut fait amiral d'Angleterre en 1673. Il se montra digne de cet emploi par fon intelligence & par fa valeur. Ce prince, mort en 1682, s'appliquoit aux sciences, entr'autres à la chymie.

XI. ROBERT IV, comte d'Alençon, est peu connu dans l'hiftoire; mais il mérite une place dans celle de France, parce qu'en lui finit la postérité masculine des comtes d'Alençon. Après sa mort, arrivée en 1319, sa sœur Alix donna le comté à Philippe-Auguste en 1220.S. Louis en inveftit ensuiteson fils Pierre, qui mourut sans enfans au retour de l'expédition d'Afrique en 1283. Charles de Valois, frere de Philippe VI dit de Valois, defcendant comme lui de Philippe III dit le Hardi, fut duc d'Alençon, & mourut en 1346. Jean II, fon arriére-petit-fils, ayant favorisé le Dauphin contre fon pere Charles VII, fut condamné à mort en 1456, fous prétexte d'intelligence avec les Anglois. La peine de mort fut commuée en une prison perpetuelle. En 1461, Louis XI parvenu à la couronne, l'en délivra. Ce duc s'engagea encore avec les Anglois, & fut jugé à mort en

1474. Louis XI commua encore la peine en une prison perpétuelle, où il resta 17 mois. Il venoit d'être remis en liberté, lorsqu'il termina sa carrière en 1476. Son fils René fut aussi condamné en 1482 à passer sa vie en prison, pour avoir voulu vendre fon duché au duc de Bourgogne. Charles VIII l'en fit fortir en 1483, & il vécut jusqu'en 1492. Son fils Charles, mort de honte en 1525, pour avoir fui à la bat. de Pavie, n'eut point de postérité, & son duché fut réuni à la couronne. Le duché fut donné au dernier des fils de Henri II: (Voy. François de France.) La mort de ce prince qui ne laissa point de lignage, fit encore réunir Alençon au domaine. Cette ville fut depuis une partie de l'appanage de Gafton, fils d'Henri IV, duc d'Orléans. Il passa en 1660 à Isabelle d'Orléans, sa seconde fille, mariée à Joseph de Lorraine duc de Guise. Après la mort de cette princesse en 1696, le duché fut encore réuni à la couronne; & par lettres-patentes, le nom en fut donné au fils de Charles duc de Berri, petit-fils de Louis XIV, lequel mourut en 1713.

XII. ROBERT, 2° fils de Richard III duc de Normandie, eut en appanage l'an 989 le comté d'Evreux. Promu en même tems à l'archevêché de Rouen, dans cet âge où les passions ont plus d'empire, il fe livra sans retenue à la diffolution. Il ne rougit pas d'épouser, en sa qualité de comte, une femme nommée Herlève, dont il eut trois fils. Ce fut lui qui baptisa en 1004 Olaüs roi de Norvège, appellé au fecours du duc Richard II contre la France. Ce comte-archevêque, dans sa vieillesse, revint de ses égaremens, & mourut en bon pafteur l'an 1037. Sa postérité con-

ferva le comté d'Evreux jusqu'à Amauri V, qui le céda en 1200 à Philippe-Auguste. Le roi Philippe III, dit le Hardi, le donna a fon fils puîné Louis, mort en 1319. Celuici fut pere de Philippe, qui devint roi de Navarre par sa femme Jeanne, fille de Louis X, & mourut en 1343. De leur union fortit Charles II roi de Navarre, dont le fils Charles III mourut sans postérités masculine en 1425. L'an 1404 il avoit cédé ce comté au roi de France Charles VI. Il fervit d'appanage à François duc d'Alençon, fils de Henri II, en 1569. Mais ce prince étant mort sans ensans en 1584, il fut réuni à la couronne. Enfin il a été donné à la maison de Bouillon en échange de Sédan... Voyez l'Histoire généalogique de France par le P. Anselme, & l'Abrégé chronologique des grands Fiefs, in-8°.

ROBERT DE GENÈVE, Voyez GENÈVE.

XIII. ROBERT, (St) 1et abbé de la Chaise-Dieu, mort le 17 Avril 1067, donna à ses religieux l'exemple de toutes les vertus... Il est différent de S. Robert, abbé de Molesme, 1et auteur de l'ordre de Citeaux en 1093, mort le 21 Mars 1108, à 84 ans, sut canonisé en 1222 par Honorius III.

XIV. ROBERT DUMONT, né à Thorigni en Normandie, & abbé du Mont St-Michel au diocéfe d'Avranches, fut employé dans plufieurs affaires importantes par Henri II roi d'Angleterre. Ses occupations ne l'empêchérent pas de compofer un grand nombre d'ouvrages, dont il ne nous refte que la Continuation de la Chronique de Sigebert, & un Traité des Abbayes de Normandie, que D. d'Acheri a donné à la fin des Œuvres de Guibert de Nogent. Il mourur l'an 1186.

ROBERT D'ARBRISSEL, Voyet ARERISSEL.

ROBERT SORBON, Voyez SORBONNE.

XV. ROBERT GROSSE-TESTE. en latin Capito, naquit en Angleterre dans le pays de Suffolck, de parens pauvres. Ses talens lui méritérent l'archidiaconé de Leicester, & en 1235 l'évêché de Lincoln. Il s'opposa fortement aux entreprifes de la cour de Rome & des moines, fur la jurifdiction des ordinaires; & eut un démêlé confidérable avec Innocent IV, fur une difpense que ce pape avoit accordée pour un canonicat de l'église de Lincoln. Il mourut en 1253. Ses écrits, encore plus que fon zèle à défendre la jurisdiction épiscopale contre les moines & contre Innocent IV, ont confervé son nom. Sans parler de son Abrégé de la Sphére, de ses Commentaires sur les Analytiques d'Aristote, ni de quelques-unes de ses Lettres, renfermées dans le recueil de Brown, intitulé: Fasciculus rerum expetendarum; nous citerons seulement son ouvrage fur les Observations légales, réimprimé à Londres dans le dernier fiécle; & son Testamentum XII Prophetarum, Haganoæ, 1532, in-8°, très-rare. Dans fes autres écrits, il reprend avec liberté, & peut-être avec trop d'amertume, les vices & les déréglemens des eccléfiaftiques. Ce prélat aimoit les lettres & les protégeoit.

XVI. ROBERT, (Claude) né à Bar-fur-Aube, vers 1564, devint précepteur d'André Fremioe, depuis archevêque de Bourges, avec lequel il voyagea en Italie, en Allemagne & dans les Pays-Bas. Les cardinaux Baronius, d'Offat & Bellarmin lui donnérent des marques de leur estime. De retour en France, il fut nommé are

chidiacre & grand-vicaire de Châlons-fiir-Saòne. Ce favant mourut en 1636. Le plus important de fes ouvrages est le grand recueil intitulé: Gallia Christiana, qu'il publia en 1625, en 1 vol. in-fol. MM. de Ste-Marthe augmentérent dans la fuite cet ouvrage utile, infiniment moins inexactique dans les premières éditions, depuis que les Bénédictins de la congrégation de St Maur en ont donné une nouveile, qui est en 12 vol. in-fol. & qui n'est pas achevée.

XVII. ROBERT, muficien François, mort vers l'an 1686, étoit maître de la mufique de la chapelle du roi. Nous avons de lui plufieurs Motets à grands chœurs, qui prouvent combien il étoit favant dans fon art; mais on ne trouve point dans fes ouvrages, les agrémens que les muficiens qui l'ont fuivi ont fu répandre dans

leurs compositions.

XVIII. ROBERT, (Nicolas) peintre d'Orléans au siécle dernier, excellent dessinateur d'animaux & d'insectes, sit pour Gaston de France une belle suite de Miniatures en ce genre, qu'on voit au cabinet des estampes du roi. Il travailla aussi aux 319 planches des Plantes de l'académie des Sciences de Paris.

ROBERTSON, (Guillaume) théologien Anglois, dont on a un Distionnaire Hébreu, Londres 1680; & un Lexicon Gree, Cambridge 1695. Ces deux ouvrages sont in-4°, & jouissent de l'estime des savans.

ROBERVAL, (Gilles Perfonne, fieur de) naquit en 1602 à Roberval, paroiffe du diocèfe de Beauvais. Il devint professeur de mathématiques au collége de Maître Gervais à Paris; il disputa ensuite la chaire de Ramus, & l'emporta. La conformité des goûts le lia avec Gasseudi & Morin, Il succéda à ce

dernier dans la chaire de mathématiques au collége-royal, fans quitter néanmoins celle de Ramus. Il fit des expériences fur le vuide, inventa deux nouvelles fortes de Balances, dont l'une est propre à peser l'air, & lui mérita d'être de l'académie des Sciences. principaux ouvrages font : I. Un Traité de Méchanique dans l'Harmonie du P. Mersenne. II. Une édition d'Aristarcus Samius, &c. Ils furent recherchés dans leur tems. Ce favant estimable mourut en 1675, à 73 ans. Sa présomption l'engagea dans quelques disputes avec Descartes, dont il ne fortit pas à fon avantage. Il eut l'injuftice de lui contester la gloire de fes inventions analytiques, & voulut déprimer fon favoir géométrique. Descartes en vrai philosophe se contenta de lui proposer un problême, dont il ne trouva la folution qu'avec une extrême difficulté, & après de longues méditations.

ROBOAM, roi de Juda, fuccéda à Salomon fon pere l'an 975 avant J. C. A peine fut-il monté fur le trône, que Jéroboam, à la tête du peuple, alla le prier de décharger ses fujets des impôts immenses dont fon pere les avoit accablés. Roboam, livré à de jeunes courtisans, ne lui répondit qu'en menaçant le peuple d'un traitement encore plus fâcheux. Cette. dureté fit foulever dix tribus, qui se séparérent de Roboam, & qui choisirent pour leur roi Jéroboam. Telle fut l'origine du royaume d'Ifraël. Roboam, auguel il n'étoit resté que 2 tribus, sut ensuite attaqué par Sésach roi d'Egypte. Ce prince, fuivi d'une armée innombrable, entra dans le pays, & prit en peu de tems toutes les places. de défense. Jérusalem, où le roi-

s'étoit retiré avec les principaux de sa cour, alloit être assiégée. Pour leur ôter toute espérance, Dieu envoya le prophète Séméias, qui leur déclara de sa part, que puisqu'ils l'avoient abandonné, il les abandonnoit aussi au pouvoirde Sésach. Cette menace les toucha; ils s'humilièrent fous la main. de Dieu, & reconnurent la justice de ses jugemens. Le Seigneur, fléchi par cette humiliation, adoucit la rigueur de l'arrêt porté par sa justice. Sésach se retira de Jérufalem, après avoir enlevé les tréfors du temple du Seigneur & ceux du palais du roi. Roboam continua à vivre dans l'iniquité. Il mourut l'an 958 avant J. C. après avoir regné 17 ans, laissant le royaume à Ahia, un de ses fils.

ROBOREUS, Voyez ROVERE. ROBORTELLO, (François) d'Udine, enseigna avec réputation la rhétorique & la philosophie morale à Lucques, à Pise, à Bologne & à Padoue, où il mourut en 1567, à 51 ans. On a de lui: I. Un Traité d'Histoire, 1543, in-8°. très-superficiel. II. Des Commentaires sur plusieurs des Poëtes Grecs & Latins. III. De vita & viftu populi Romani sub Imperatoribus, 1559, in-fol. livre favant & curieux. IV. Un grand nombre d'autres Ecrits, dans lefquels il fait fouvent paroître une aigreur indigne d'un homme de lettres: Baptiste Egnace, qu'il avoit outragé, s'en vengea par un coup de poignard, qui le bleffa dangereusement.

ROBUSTI, Voy. I. TINTORET. ROCABERTI, (Jean-Thomas de) né vers 1624 à Péfelade, fur les frontières du Roufillon & de la Caralogne, d'une maifon illufère, entra jeune dans l'ordre de St Dominique. Il devint provincial d'Arragon en 1666, général

de son ordre en 1670, archevêque de Valence en 1676, & grandinquisiteur de la foi en 1695. Il s'acquit l'estime du roi Catholique, qui le fit 2 fois viceroi de Valence. Il employa le tems que lui laissoient ses places, à composer plusieurs ouvrages. Les principaux font : I. Un traité indigeste, De Romani Pontificis auctoritate, en 3 vol. in-fol. estimé des Ultramontains. II. Bibliotheca Pontificia. C'est énorme Recueil de tous les Traités composés par différens auteurs en faveur de l'autorité & de l'infaillibilité du pape, impr. à Rome en 1700 & années suiv. en 21 vol. in-fol. Le parl. de Paris en défendit le débit dans le royaume. III. Un livre intitulé : Aliment Spirituel, &c. Il mourut vers 1699.

ROCCA (Ange): Cet article a été déja employé sous le mot ANGE; mais comme il est inexact & très-incomplet, nous le remettrons ici à sa vraie place, & tel qu'il doit être... ROCCA, né en 1545 à Rocca-Contrata dans la Marche d'Ancone, mort à Rome en 1620, fut chargé par Sixte V de veiller à l'impression de la Bible, des Conciles & des Peres, qu'il faifoir faire dans l'imprimerie apostolique. Il fit diverses remarques fur l'Ecriture-sainte & sur les Peres; mais on ne lit plus ses Commentaires. Il s'y fert indifféremment des bons & des mauvais auteurs, de monumens authentiques & de piéces douteuses. Il écrit nettement, mais fans élévation. Ses différens Ouvrages parurent à Rome en 1719, 2 vol. in-fol. Les littérateurs font quelque cas de la Bibliotheca Vaticana illustrata de cet auteur, quoique fort inexacte. Son The faurus pontificiarum antiquitatum, necnon rituum ac caremoniarum, 2 vol. in-fol. Rome 1745 . oft un recueil curieux,

ROCH, (St) né à Montpellier d'une famille noble, perdit fon pere & sa mere à l'âge de 20 ans. Il alla à Rome en pélerinage, il y guérit un grand nombre de personnes affligées de la peste; & à fon retour il s'arrêta à Plaifance, affligée de cette maladie. Roch en fut frappé lui-même, & contraint de fortir de la ville, pour ne pas infecter les autres. Il se retira dans une forêt, où le chien d'un gentilhomme voisin, nommé Gothard, lui apportoit tous les jours un pain. Guéri de la contagion, il retourna à Montpellier & y mourut en 1327. Cet arricle est composé d'après les traditions populaires, & ces traditions sont fondées sur des légendes pleines d'abfurdités & de menfonges. On peut & I'on doit invoquer St Roch; mais on ne croit pas qu'il soit nécessaire pour le falut; de croire tout ce qu'on a dit de son chien.

I. ROCHE, (Jean de la) né dans le diocèse de Nantes, entra dans la congrégation de l'Oratoire. Son talent pour la prédication se manifesta de bonne heure. Il remplit avec fuccès les principales chaires de la province & de la capitale. Cet orateur mourut en 1711, dans fa 55° année. On a de lui, un Avent, un Carême, & des Mystéres, en 6 vol. in-12; & 2 vol. in-12 de Panégyriques. C'est principalement dans ce dernier genre qu'il excelloit. Ses Panégyriques de St Augustin & de St Louis furent applaudis, lorfqu'il les débita, & plaisent encore lorsqu'on les lit. Ses Sermons font folides, & l'Evangile n'y est pas défiguré par le vernis de nos orateurs à la mode. Ils sont écrits avec noblesse & avec élégance.

II. ROCHE, (Antoine-Martin) ex-Oratorien, né dans le diocèse

de Meaux, fut un exemple de mortification & de vertu. Lorfqu'il eut quitté l'Oratoire, par esprit de modération & de paix dans les tems orageux de la Bulle, il se retira chez une pieuse veuve à Paris, où il vécut aussi solitaire que dans les forêts; il termina sa sainte carriére en 1755, avant la 50e année de fon âge. On a de lui un Traité de la nature de l'ame & de l'origine de ses connoissances, contre le système de Locke & de ses partifans, en 2 gros vol. in-12, qui ont paru en 1759. Cet ouvrage solide & bien écrit mérite d'être lu.

III. ROCHE, (Jacques-Fontaine de la) prêtre du diocéfe de Poitiers, également fanatique & vertueux, mort en 1761, vécut à Paris dans une obscurité prudente. Il eut, depuis 1731, la principale part aux feuilles qui paroissent toutes les semaines, sous le titre de Nouvelles Eccléstastiques. Il avoit été pourvu d'une cure dans le diocéfe de Tours; mais il quitta la houlette pastorale en 1728, pour prendre la plume périodique.

ROCHEBLAVE, (Henri de) prédicateur de la religion Prétendue-Réformée, né en 1665, fut ministre à Schaffhouse en Suisse, dès l'âge de 20 ans. Il passa ensuite en Angleterre, & devint ministre de l'Eglise Françoise de Dublin, où il mourut en 1709. On a de lui un volume de Sermons, écrits avec plus de solidité

que d'éloquence.

ROCHEBLOND, (Charles HOTMAN, dit la) bourgeois de Paris, fut l'auteur de la faction connue fous le nom des Seize, parce qu'ils avoient diftribué à feize d'entre eux les 16 quartiers de Paris. Elle fe forma en 1589, pendant la Ligue. Le but de cette affociation féditieuse étoit de s'op-

pofer aux desseins du roi Henri III. lequel favorifoit, difoit-on, les Huguenots, & d'empêcher que le roi de Navarre ne succédât à la couronne de France. La Rocheblond eut d'abord une conférence secrette avec 2 curés, l'un de St. Severin, & l'autre de St. Benoit à Paris. Peu de jours après, ces curés unis à 2 docteurs, en attirérent 8 autres à leur parti; & ce furentlà comme les 12 faux Apôtres, & les fondateurs de la Ligue de Paris, qui fut bientôt composée d'une foule de fanatiques de tout état. Pour garder quelque ordre dans cette conspiration, ils en choisirent Seize d'entre eux, auxquels on distribua les 16 quartiers de la ville de Paris, afin d'y observer ce qui se feroit & d'y exécuter tous les ordres de leur confeil. Cette faction se joignit à la grande Ligue, commencée à Péronne; mais elle eut aussi ses intérêts particuliers, & ne feconda pas toujours les intentions du duc de Guise, ni celles du duc de Mayenne, à qui elle préféra le roi d'Efpagne.

ROCHECHANDIEU, Voy.

CHANDIEU.

 ROCHECHOUART, (René de ) baron de Mortemart & seigneur de Vivonne, étoit d'une des plus anciennes familles du royaume, à laquelle la terre de Rochechouart en Poitou avoit donné fon nom. Il fervit dès l'age de 15 ans au fiége de Perpignan, & s'y fignala par fa valeur. Il fe trouva enfuite à la défense de Metz en 1552, & après avoir acquis beaucoup de gloire dans diverses occasions importantes, il mourut en 1587, à 61 ans, laissant plufieurs enfans de Jeanne de Saulx, fille du maréchal de Tavannes. L'aîné, Gabriel de Rochechouart, mort

en 1643, à 68 ans, fut le pers de Gabriel de Rochechouart, duc de Mortemart, pair de France, & premier gentilhomme de la chambre, qui mourut en 1675. C'étoit un feigneur plein d'ambition & d'efprit.

II. ROCHECHOUART, (Franço de) chev. de Jars; Voyez II. Jars.

III. ROCHECHOUART, (Louis-Victor) duc de Mortemart & de Vivonne, prince de Tonnai-Charente, fils de Gabriel duc de Mortemart, né en 1636, servit de maréchal-de-camp à la prife de Gigeri en Afrique l'an 1664, à celle de Douai en Flandre en 1667, & au siége de Lille l'année d'après. Sa valeur le fit choifir pour conduire les galéres du roi au fecours de Candie, où il fut en qualité de Général de la Ste-Eglise, titre dont le pape Clément IX l'honora. Ce pontife, pénétré de reconnoissance pour les fervices qu'il avoit rendus à cette occasion, lui permit de porter dans l'écusson de ses armes, lui & sa postérité, le Gonfanon de l'Eglife. Il ne fe diftingua pas moins dans la guerre de Hollande en 1672, où il reçut une bleffure dangereufe. Le bàton de maréchal de France, le gouvernement de Champagne & de Brie, & la place de général des galéres, furent les récompenses de fon courage, & le fruit de la faveur de la marquise de Montespan sa sœur. Devenu viceroi de Messine, il s'y fit aimer & respecter. Ce seigneur mourut en 1688, avec la réputation d'un des plus beaux-esprits de la cour. Il faisoit des vers; mais il n'en reste aucun de lui, qui mérite d'être retenu. On se souvient plus volontiers de fes bons-mots. Louis XIV lui demandant ce que la lecture faifoit à l'esprit ? Ce que vos perdrix fons à mes joues; il faut remarquer qu'il avoit les couleurs extrêmement vives. Le même prince le raillant fur sa grosseur extraordinaire, devant le duc d'Aumont aussi gros que lui : Vous grofissez à vue d'ail , lui dît-il; vous ne faites point d'exercice. -- Ah! Sire, c'est une médifance, repliqua Vivonne; il n'y a point de jour que je ne fasse au moins trois fois le tour de mon cousin d'Aumont. On en rapporteroit beaucoup d'autres; mais ce qui est saillie dans le feu d'une convertation libre, devient fouvent platitude lorfqu'on le répète.

IV. ROCHECHOUART, (Marie-Magdelène-Gabrielle de ) fœur du précédent, abbesse de Fontevrault, morte en 1704 à 59 ans, laissa un grand nombre d'ouvrages manuscrits, qui donnoient une idée avantageuse de son savoir & de sa piété. Elle avoit un esprit fécond, une mémoire heureuse & un génie propre à tout. Elle se délaffoit de la lecture des philosophes, par celle des poëtes. Homere , Virgile , Platon , Ciceron lui étoient familiers, ainsi que les langues dans lesquelles ils ont écrit, & quelques-unes des modernes.

V. ROCHECHOUART, (Françoise-Athenaïs de) sœur de la précédente, fut d'abord connue fous le nom de Mlle de Tonnay - Charente. Sa beauté la rendit encore moins célèbre, que le caractére de fon esprit, plaisant, agréable & naturel. Recherchée par les plus grands seigneurs, elle sut mariée au marquis de Montespan, qui lui facrifia des partis considérables, & qui ne fit qu'une ingrate. La duchesse de la Vallière, maîtresse de Louis XIV, l'admit dans sa société, & le roi ne la regarda d'abord que comme une aimable étourdie. Elle agaçoit sans cesse

ce monarque, qui disoit en se mocquant à Made de la Vallière: Elle voudroit bien que je l'aimasse, mais je n'en ferai rien. Il ne tint pas parole, & il fut bientôt épris de ses charmes. La marquise de Montespan régna avec empire. Elle aima le roi par accès, & encore plus l'argent. Ses fantaisies engagérent ce prince dans des dépenfes excessives & inutiles. Elle domina long-tems fur le cœur de ce monarque; mais fon humeur impérieuse & bizarre l'en chassa peu à peu. Elle avoit supplanté la Vallière, & elle fut supplantée à son tour, d'abord par la duchesse de Fontanges, puis par la marquise de Maintenon. Louis XIV lui ordonna de guitter la cour vers 1680; & elle mourur en 1707, âgée de 66 ans, à Bourbon, où elle avoir été prendre les bains. Elle avoir ordonné par fon testament que ses entrailles feroient portées à la communauté de St. Joseph. Elles jettoient une si grande puanteur, à cause de la chaleur de la saison, que le porteur revint fur ses pas, & alla les remettre aux Capucins de Bourbon. Le P. Gardien, infecté de cette odeur, les fit jetter, dit-on, aux chiens. Quand on apprit à la cour ce qu'étoient devenues les entrailles de Made de Montespan, un de ses amis dit : Eftce qu'elle en avoit? Quoiqu'elle eût naturellement beaucoup de fierté & de hauteur, son caractére étoir aussi rusé que son esprit étoit fin. Lorfqu'elle tentoit d'engager Louis XIV dans ses filets, elle tâcha de donner le change à la reine, dont elle étoit dame-d'honneur. Pour lui inspirer une haute opinion de fa vertu, elle communicit tous les 8 jours en sa présence. Elle visitoit les hôpitaux, & faisoit plufieurs de ces bonnes œuvres d'éclat, qui trompent si souvent les hommes. Son crédit fut tel pendant quelque tems, que, dans la promotion des maréchaux de France de 1679, elle fouilla dans les poches du roi pour y prendre la liste; n'ayant pas vu le nom du duc de Vivonne son frere, elle éclata en reproches, & le roi ne, la calma qu'en lui donnant le bâton.

ROC

ROCHE-FLAVIN, (Bernard de la) né l'an 1552 à St-Cernin en Rouergue, fut d'abord conseiller à Toulouse, puis au parlement de Paris. Son favoir lui procura la place de premier préfident en la chambre des requêtes au parlement de Toulouse, puis celle de conseiller-d'état. Il mourut en 1627, à 76 ans. On a de lui : I. Un excellent Recueil des Arrêts notables du parlement de Toulouse, imprimé en cette ville, 1720, in-4°. On y trouve: I. Un Traité des Droits Seigneuriaux, très-confulté. II. Un Traité des Parlemens, 1617, in-fol. &c. plein de recherches & peu commun.

ROCHEFORT, Voyez I. GAR-LANDE ... Voyez MONTLHERI ... Voy.

RIEUX, nº II.

I. ROCHEFORT , (Gui de) seigneur de Pleuvaut, d'une maifon originaire de Bourgogne, s'appliqua à l'étude des belles-lettres, & fe fignala à la guerre & dans le confeil de Charles duc de Bourgogne, qui le fit fon conseiller & fon chambellan. Ses fervices n'empêchérent pas qu'on ne lui rendît de mauvais offices auprès de ce prince. Louis XI, lui ayant fait des offres avantageuses, il vint fervir ce monarque, qui le fit premier préfident au parlement de Dijon en 1482. Charles VIII, fon fils, l'appella auprès de fa perfonne, & l'honora de la charge de chançelier en 1497. Il mourut

en 1507, après avoir soutenu la dignité de la couronne, d'une manière qui rend fa mémoire immortelle. C'est lui qui fit créer le grand-confeil en 1497... Guillaume de Rochefort, son frere, chancelier de France comme lui, mais moins célèbre, étoit mort en 1492. Il détourna Charles VIII de dépouiller Anne de Bretagne, & lui persuada de l'épouser, pour réunir plus fûrement & plus honorablement cette province à la cou : ronne.

II. ROCHEFORT, (Henri Louis d'Aloigni de) fe fignala dans la guerre contre les Espagnols; & après la paix des Pyrénées, il fuivit la Feuillade en Hongrie, & n'y montra pas moins de valeur. De retour en France, il fervit avec distinction, & parvint à la dignité de maréchal de France en 1676. Il mourut la même année. Il étoit capitaine des Gardes-du-corps, & gouverneur de Lorraine. Son fils, mort en 1701 fans alliance, laissa une sœur héritière, mariée d'abord au marquis de Nangis, de la maifon de Brichanteau, & ensuite au comte de Blanzac, de la maison de la Rochefoucauld.

I. ROCHEFOUCAULD, (François comte de la) d'une maison illustre, qui ne le cède qu'à celle des souverains, fut chambellan des rois Charles VIII & Louis XII. Il fit admirer à la cour son caractére bienfaisant, généreux, droit & fincére. Il tint en 1494, fur les fonts baptismaux, François I. Ce prince, ayant obtenu le sceptre, conferva beaucoup de confidération pour son parrein. Il le fit son chambellan ordinaire; il érigea en 1515 la bafonnie de la Rochefoucauld en comté. Ce monarque observe, dans les lettres d'érection, que c'étoit en mémoire des

grandy

grands, vertueux, très-bons & très-recommandables services qu'icelui Francois son très-cher & amé coufin & parrein avoit faits à ses prédécesseurs à la Couronne de France & à lui. Le comte de la Rochefoucauld mourut en 1517, laissant une mémoire illustre & un nom respecté. C'est depuis lui que tous les aînés de fa famille ont pris le nom de Frangois... Son fils François II du nom, comte de la Rochefoucauld, foutint dignement la réputation de fon pere. Il épousa en 1528 Anne de Polignac, veuve du comte de Sancerre, tué à la bataille de Pavie en 1525. Cette dame unissoit à toute la simplicité de la vertu, l'éclat de la représentation la plus brillante. Elle reçut en 1539, dans fon château de Vertueil, l'empereur Charles-Quint. Ce prince fut tellement frappé de la dignité de fes maniéres, qu'il dît hautement, fuivant un historien François, n'avoir jamais entré en maison qui mieux sentit sa grande vertu, honnêteté & feigneurie que celle-là... François de la Rochefoucauld, Ve du nom, né en 1588, mort en 1650, feigneur diftingué par sa valeur & fa probité, obtint de Louis XIII les récompenses dues à fon mérite. Ce prince le nomma chevalier de ses ordres en 1619, & érigea en 1622 le comté de la Rochefoucauld en duché-pairie. Il fut pere de François VI, duc de la Rochefoucauld, dont nous célébrerons, dans un article féparé, l'esprit & les vertus.

II. ROCHEFOUCAULD, (François de la) né en 1558, de Charles de la Rochefoucauld, de la même famille que le précédent, fe fit connoître très-avantageusement dès son enfance. Le roi Henri III l'éleva, en 1585, à l'évêché de Clermont, qu'il gouverna avec Tome VI.

beaucoup de sagesse. Le pape Paul V, instruit de son zèle pour faire recevoir le concile de Trente en France, & pour détruire l'héréfie, lui envoya le chapeau de cardinal en 1607. Louis XIII, voulant l'avoir plus près de sa personne, lui fit quitter l'évêché de Clermont pour celui de Senlis en 1613. Ce prélat travailla beaucoup pour la réforme des ordres de St. Augustin & de St. Benoît, & il eur le bonheur d'introduire la réforme dans fon abbaye de Ste Gèneviéve-du-Mont. Il mourut en 1645. a 87 ans. Cet homme illustre avoit des défauts; mais ils ont été réparés par fa piété, par l'innocence de ses mœurs, & par de grandes vertus. Les Janfénistes lui ont reproché d'avoir fait de grands biens aux Jésuites, & d'avoir agi avec trop de chaleur dans les querelles excitées par le docteur Richer. Voyfa Vie, 1646, in-4°. par le P. la Morinière, chanoine régulier. Il étoit frere d'Alex. de la Rochefoucauld: Voy. BROSSIER.

III. ROCHEFOUCAULD, (François duc de la) prince de Marfillac, fils de François, 1er duc de la Rochefoucauld, naquit en 16:3. Sa valeur & fon esprit le mirent au premier rang des feigneurs de la cour, qui mêloient les lauriers de Mars à ceux d'Apollon. Il fut lié avec la fameuse duchesse de Longueville; & ce fut en partie par l'instigation de cette princesse, qu'il entra dans les querelles de la Fronde. Il fe fignala dans cette guerre, & fur-tout au combat de St-Antoire, où il recut un coup de mousquet, qui lui fit perdre quelque tems la vue. C'est alors qu'il dît ces vers si connas, tirés de la tragédie d'Alcyonée:

Pour mériter son cœur, pour plairs

à ses beaux yeux, l'ai fait la guerre aux Rois; je l'aurois faite aux Dieux.

On fait qu'après fa rupture avec made de *Longueville*, il parodia ainfi ces vers:

Pour ce cœur inconstant, qu'enfin je connois mieux, J'ai fait la guerre aux Rois; j'en ai perdu les yeux.

Après que ces querelles furent affoupies, le duc de la Rochefoucauld ne fongea plus qu'à jouir des doux plaisirs de l'amirié & de la littérature. Sa maison étoit le rendez-vous de tout ce que Paris & Verfailles avoient d'ingénieux. Les Racine, les Boileau, les Sévigné, les la Fayette, trouvoient dans sa conversation, des agrémens qu'ils cherchoient vainement ailleurs. La goutte le tourmenta fur la fin de ses jours. Il supporta les douleurs de cette maladie cruelle avec la constance d'un philofophe, & il mourut à Paris en 1630, à 68 ans, avec les fentimens d'un Chrétien. On trouve à la fin des lettres de made de Maintenon, un portrait bien peint du duc de la Rochefoucauld. " Il avoit une » physionomie heureuse, l'air » grand, beaucoup d'esprit, & peu " de favoir. Il étoit intriguant, " fouple, prévoyant; je n'ai pas " connu d'ami plus folide, plus " ouvert, ni de meilleur conseil. " Il aimoit à régner. La bravoure " personnelle lui paroissoit une " folie, & à peine s'en cachoit-" il; il étoit pourtant fort brave. " Il conferva jusqu'à la mort la " vivacité de fon esprit, qui étoit " toujours fort agréable, quoique " naturellement férieux. " On a de lui : I. Des Mémoires de la Régence d'Anne d'Autriche, Amsterdam, (Trevoux) 1713, 2 vol. in-12; écrits avec l'énergie de Tacite. C'est un tableau fidèle de ces tems orageux, peint par un peintre qui avoit été lui-même acteur. II. Des Réflexions & des Maximes, réimprimées plufieurs fois en un petit vol. in-12. Quoiqu'il n'y ait presque qu'une vérité dans ce livre, qui est que l'amour-propre est le mobile de tout, cependant certe penfée se présente sous tant d'aspects variés, qu'elle est presque toujours piquante. Ce petit recueil, écrit avec cette finesse & cette délicatesse qui donne tant de prix au ftyle, accoutuma à penfer, & à renfermer ses pensées dans un tour vif & précis. Les prétendus gens de goût l'accuférent de donner dans l'affectation & dans une fubtilité vicieuse; mais ces gens, de goût avoient bien peu d'esprit. Le reproche que lui a fait l'abbé Trublet, de fatiguer par le changement des matiéres, par le peu d'ordre qui règne dans ses réflexions. & par l'uniformité du style, paroît mieux fondé. Mais on a remédié en partie à ces inconvéniens, du moins à celui du défaut de méthode, en rangeant fous certains titres, dans les dernières éditions, les pensées de l'illustre auteur, qui ont rapport à un même objet. Pour connoître combien valoit le duc de la Rochefoucauld, il n'y a qu'a consulter les Lettres de made de Sévigné.

IV. ROCHEFOUCAULD, (Fréderic-Jérôme de Roye, de la) de l'illustre maison des comtes de Rouci-Rochesoucauld, étoit fils de François de Roye de la Rochesoucauld, second du nom, lieutenant-général & commandant de la gendarmerie de France. Un naturel heureux, un caractère doux, un

esprit conciliant, un grand sens; telles furent les qualités qui diftinguérent de bonne heure l'abbé de la Rochefoucauld, & qui lui méritérent l'archevêché de Bourges en 1729. Il fe montra dans ce poste tout ce qu'il avoit paru dès sa plus tendre jeunesse, ami de la vertu, de la paix, & fur-tout des indigens, qui avoient besoin de sa générosité. Elu coadjuteur de l'abbaye de Cluny, en 1738, il en devint abbé titulaire par la mort du cardinal d'Auvergne, en 1747. Ce fut cette même année qu'il fut honoré de la pourpre Romaine. Il fut envoyé l'année d'après ambassadeur de France à Rome; & il fut à la fois se faire aimer des Italiens, & foutenir la gloire du nom François. De retour à Paris, il y fut accueilli comme il le méritoit. Le roi le nomma à l'abbaye de S. Vandrille en 1755, & le chargea en même tems du miniftire de la feuille des bénéfices. Le cardinal de la Rochefoucauld, habile à connoître les bons fujets, ne le fut pas moins à les placer. Rien n'égala fon attention à ne choisir pour les siéges épiscopaux que des eccléfiastiques éclairés, dont l'esprit sage pût modérer le zèle. Si la France est moins déchirée par les guerres du Janfénisme & du Molinisme, c'est à lui en partie qu'elle le doit. Ce fut cet esprit de modération qui fit jetter les yeux fur lui pour préfider aux affemblées du Clergé de 1750 & 1755. On fait avec quel zèle il se servit de sa droiture & de ses lumiéres, pour rétablir la paix dans l'Eglise Gallicane. Ce zèle lui mérita de plus en plus la confiance de Louis XV, qui le regardoit, moins comme fon miniftre, que comme son ami : terme dont on ne se sert, qu'après ce

monarque, qui favoit également gagner les cœurs & en connoître le prix. Ce prince éleva le cardinal de la Rochefoucauld en 1756, à la place de fon grand-aumônier. Il n'en jouit pas long-tems; une fluxion de poitrine l'enleva à l'Eglise & à la patrie en 1757. Les malheureux dont il étoit le confolateur, & les indigens dont il étoit le pere, le pleurérent amérement. Son cœur généreux & bienfaisant s'ouvroit de lui-même à la pitié, & des libéralités abondantes suivoient à l'instant les sentimens de compassion que l'indigence lui inspiroit. Ses autres qualités égaloient sa bienfaisance, & il fut le modèle des hommes ainsi que celui des évêques. « Ses prê-" tres " ( difent MM. les grandsvicaires de Bourges dans leur Mandement fur la mort de leur digne archevêque; ) » ses prêtres étoient » plutôt conduits par ses princi-" pes, que gouvernés par fon au-" torité. Il étoit leur conseil, leur " ami, leur protecteur. Si l'éclat " de ses dignités intimidoit quel-» ques-uns de fes diocéfains, il les " rassûroit par la douceur & la » bonté de fon accueil. Il démê-" loit,dans leurs regards,leurs pen-" fées & leurs peines. Il leur épar-" gnoit fouvent l'embarras de s'ex-" pliquer. Son cœur alloit au-de-" vant de leurs befoins. Senfible " à l'amitié, il en goûtoit les dou-" ceurs & en remplifioit les de-" voirs. Tendre & reconnoissant, " il n'oublioit que les offenfes. " Son ame, exemte de toute pré-" vention, n'étoit accessible qu'aux " lumiéres de la religion & de la " raison. Il chercheit la vérie , » favoit la trouver, & l'exprimer " avec cette candeur noble, cette " simplicité sublime qui respi-" roient dans sa figure & dans son

" ame " Ses vertus ne font point perdues pour le public. Le cardinal de la Rochefoucauld vit encore; il est tout entier dans M. l'archevêque de Rouen, aussi cardinal.

V. ROCHEFOUCAULD, (Alexandre-Nicolas de la) marguis de Surgéres, né en 1709, mort le 29 Avril 1760, se fit un nom par la délicateffe de fon esprit, & par les agrémens de fon caractére. Il prit le parti des armes, & cut les vertus guerrières ainsi que les qualités fociales. On a de lui: 1. Une comédie intitulée, Ecole du Monde; bien écrite, & pleine de traits auxquels le célèbre auteur des Maximes auroit applaudi. II. Un Abrégé de Cassandre, roman ennuyeux, qu'il a trouvé l'art de rendre agréable, 3 vol. in-12. III. Un Abrégé de Pharamond, 4 vol. in-12, dans le goût du précédent.

ROCHEMAILLET, (Gabriel-Michel de la) avocat de Paris, né à Angers en 1562 & mort en 1642, a donné de bonnes éditions de Fontanon, du Coutumier Géneral, &c. & a fait un Théâtre Géographique de la France, Paris 1632,

in-fol.

ROCHERS, Voyez Andier des Rochers.

ROCHES, (Madame & Mademoisclle des) de Poitiers. Il ne faut point féparer ces dames illuftres, que le sang, le goût de l'étude, l'inclination avoient unies, & que la mort ne put défunir. Made des Roches, devenue veuve après 15 ans de mariage, s'attacha à cultiver l'éducation de sa fille, qui devint sa rivale en esprit & fon amie la plus tendre. Cele-ci, recherchée par un grand nombre de beaux-esprits, refusa constamment de se marier par tendresse pour sa mere. Elles desi-

roient de ne pas se survivre; elles furent emportées le même jour, par la peste qui désoloit Poiriers, en 1587. Made des Roches s'appelloit Magdelène Neveu, & étoit mariée à Fredenoit, seigneur des Roches; sa fille se nommoit Catherine des Roches. Elles composoient des ouvrages en profe & en vers, dont la derniére édition est celle de Rouen 1604, in-12, & avoient une grande connoissance des langues & des sciences. (Voyez PASQUIER.) Au reste les Poëses de la mere & de la fille pouvoient être bonnes pour leur tems & leur pays; aujourd'hui la lecture en est fort infipide.

ROCHESTER, (Jean Wilmot, comte de) poëte Anglois, né dans le comté d'Oxford en 1648. Un gouverneur habile cultiva fes talens avec tant de fuccès, que ce feigneur, à l'âge de 12 ans, célébra en vers le rétablissement de Charles II. Il voyagea en France & en Italie, prit enfuite le parti des armes, & servit avec distinction sa patrie. Enfin il s'adonna tout entier à fon goût pour les plaisirs & pour l'étude. Cette alternative fatiguante ruina fa fanté, & le fit mourir à la fleur de son âge, en 1680. (Voyez la relation de sa mort par Burnet, traduite en françois in-8°.) Le comre de Rochester s'étoit attiré les faveurs de son roi par son zèle; il mérita fon indignation par fes Satyres, publiées à Londres en 1714, in-12. C'est le genre dans lequel il a principalement travaillé. Les passions y donnent fouvent le ton, plus que le goût & le génie. Ses poëfies font la plupart obscènes; mais il en est qui méritent d'être lues, par les traits fublimes, les penfées hardies, les images vives

qu'elles renferment. Piusieurs de fes Satyres ont été traduites en françois.

ROCHESTER, (l'Evêque de)

Voyer ATTERBURY.

RODOGUNE ou RHODOGUNE, fille de Phraates roi des Parthes, fut mariée à Demetrius Nicanor, que Phraates tenoit prisonnier; ce qui causa de grands malheurs, par la jalousie de Cléopâtre: (Voyez CLÉOPATRE, n° I.) Il y a eu d'autres princesses de ce nom.

I. RODOLPHE, comte de Reinfelden, duc de Suabe, époux de Mathilde, sœur de l'empereur Henri IV; fut élu roi de Germanie l'an 1077, par les rebelles que le pape Grégoire VII avoit soulevés contre l'empereur fon beau-frere. La fortune fut douteuse pendant quelque tems, en se déclarant tantôt pour un parti, & tantôt pour l'autre. Mais enfin elle abandonna totalement Rodolphe, l'an 1080, à la bataille de Wolcksheim: ce prince y périt, & en mourant il témoigna un grand regret de sa rebellion. Il ne laissa qu'une fille, qui épousa Bertholde duc de Zeringhen.

II. RODOLPHE I, DE HAS-POURG, empereur d'Allemagne, furnommé le Clément, étoit fils d'Albert comte d'Haspourg, château situé entre Basle & Zurich. Il fut élu 'empereur au mois d'Octobre 1273, & ne voulut point aller à Rome pour se faire couronner, difant qu'aucun de ses prédécesseurs n'en étoit jamais revenu, qu'après avoir perdu de ses droits ou de son autorité. Il fit cependant un traité en 1278 avec le pape Nicolas III, par lequel il s'engagea à défendre les biens & les priviléges de l'Eglise Romaine. Son règne fut troublé par la guerre contre Ottocare, roi de Bohême, fur lequel il remporta

une victoire fignalée. Le vaincu fur obligé de céder au vainqueur l'Autriche, la Stirie & la Carniole. Il consentit de faire un hommage-lige à l'emporeur, dans une isle au milieu du Danube, sous un pavillon dont les rideaux devoient être fermés, pour lui épargner une mortification publique. Ottocare s'y rendit, couvert d'or & de pierreries. Rodolphe, par un faste supérieur, le reçut avec l'habit le plus fimple. Au milieu de la cérémonie les rideaux du pavillon tombent, & font voir aux yeux du peuple & des armées qui bordoient le Danube, le fuperbe Ottocare à genoux, tenant ses mains jointes entre les mains de fon vainqueur. Quelques écrivains ont traité cela de conte; mais ce fait est accrédité, & il importe peu qu'il foit vrai ou faux. La femme d'Ottocare, indignée de cet hommage, engagea fon époux à recommencer la guerre. L'empereur marche contre lui, & lui ôte la victoire & la vie le 26 Août 1278. Pour mettre le comble à la gloire de Rodolphe, il eût fallu s'établir en Italie, après s'être affûré l'Allemagne; mais le tems étoit passé. Il se contenta de vendre la liberté aux villes d'Italie qui voulurent bien l'acheter. Florence donna 40,000 ducats d'or, Lucques 12000, Gênes & Bologne 6000. Cette liberté confistoit dans le droit de nommer des magistrats, de se gouverner fuivant leurs loix municipales, de battre monnoie, d'entretenir des troupes. Rodolphe mourut à Gemersheim près de Spire, en 1291, à 73 ans, avec la réputation d'un des plus braves guerriers & des plus grands politiques de son siécle. Il y a un Recueil de EXI Lettres de cet empereur. On H iii

conserve précieusement ce manuscrit dans la bibliothèque impériale à Vienne.

à Vienne. III. RODOLPHE II, fils de l'emp. Maximilien II, né en 1552, roi de Hongrie en 1572, roi de Bohême en 1575, élu roi des Romains à Ratisbonne le 27 Octobre de la même année, prit les rênes de l'empire en 1576, après la mort de fon pere, & les tint d'une main foible. La grande pafsion de ses prédécesseurs étoit d'amaffer de l'argent, & celle de Rodolphe fut de vouloir faire de l'or. Toute sa gloire se borna à la réputation d'avoir été un grand diftillateur, un astronome passable, un affez bon écuyer, & un fort mauvais empereur. La Hongrie entière fut envahie par les Turcs en 1598, fans qu'on pût les en empêcher. Les revenus publics étoient si mal administrés, qu'on fut obligé d'établir des troncs à toutes les portes des Eglises, non pour faire la guerre, (comme le dit M. de Voltaire,) mais pour secourir dans les hôpitaux les malades & les bleffés qui l'avoient faite. Rodolphe envoya une armée en Hongrie, qui n'arriva qu'après la prise d'Agria & de plusieurs autres places importantes. Le duc de Mercaur, accompagné d'un grand nombre de François, rétablit en 1600 les affaires de ce royaume. L'empereur eut d'autres chagrins à effuyer. Son frere Matthias se révolta, & il fut obligé de lui céder les royaumes de Hongrie & de Bohême. Les divisions de fa maison, jointes au vif reffentiment que lui cauférent les électeurs, par la demande qu'ils lui firent de choisir un successeur à l'empire; tout cela hâta sa mort, arrivée en 1612, à 60 ans. Ticho-Brahé, qui se mêloit de prédire,

lui avoit confeillé de se mésier defes plus proches parens: conseil bien indigne de ce grand philofophe! Ausii Rodolphe ne les laissoit point approcher de sa personne; il en usoit de même envers les étrangers: ceux qui vouloient le voir, étoient obligés de se déguifer en palfreniers, pour l'attendre dans fon écurie, quand il venoit voir fes chevaux. Ce prince ne se maria jamais : il devoit époufer l'infante Isabelle, fille de Philippe II; mais l'irréfolution qui formoit son caractère, lui sit manquer ce mariage, ainfi que cinq autres. Il eut plusieurs maitresses & quelques enfans naturels.

RODON, (David de) Calviniste du Dauphiné, enseigna la philosophic à Die, puis à Orange & à Nîmes, fut banni du royaume en 1663, & mourut à Genève vers 1670. C'étoit un homme turbulent, plein de subtilités & d'idées bizarres. On a de lui : I. Un ouvrage rare qu'il publia fous ce titre : L'Imposture de la prétendue Confession de foi de St Cyrille, Paris 1629, in-8°. II. Un livre peu commun intitulé : De Supposito, Amsterdam 1682, in-12, dans lequel il entreprend de justifier Nestorius, & accuse St Cyrille de confondre les deux natures en J. C. III. Un traité de controverse, intit. : Le Tombeau de la Messe, Francfort 1655, in-8°; c'est ce traité qui le fit bannir. IV. Disputatio de libertate & Atomis, Nîmes 1662, in-8°, affez rare. V. Divers autres ouvrages, imprimés en partie à Genève 1668, 2 vol. in-4°. Quoique ce recueil ne foit pas commun, il n'est pas beaucoup recherché.

RODRIGUE, Voyez SANCIO.
I. RODRIGUEZ, (Alfonfe)
Jéfuite de Valladolid, enfeigna
long-tems la théologie morale,

& fut ensuite recteur de Monteroi en Galice. Il mourut à Séville, le 21 Février 1616, à 90 ans, en odeur de fainteté. Ce pieux Jéfuite est principalement connu par fon traité de la Perfection chrétienne, traduit en françois par les solitaires de Port-royal, en 2 vol. in-4°. & par l'abbé Regnier Desmarais, 3 vol. in-4°, 4 in-8°, & 6 in-12. Cet ouvrage, excellent en fon genre, feroit encore meilleur, fi l'auteur ne l'eût rempli de plusieurs histoires qui ne paroissent pas trop bien appuyées. On peut aussi lui reprocher un peu de prolixité. L'abbé Tricalet en a donné un Abrégé en 2 vol. in-12.

II. RODRIGUEZ, (Simon) Jéfuite Portugais, de Voussella, sur disciple de St Ignace de Loyola, & resusa l'évêché de Conimbre. Il fut fait précepteur de Don Juan, alla prêcher au Brésil, & devint provincial des Jésuites Portugais. Il sur aussi provincial d'Arragon, & mourut à Lisbonne en 1579, avec de grands sentimens de re-

ligion.

III. RODRIGUEZ, (Emmanuel) religieux Franciscain, d'Estremos en Portugal, mourut à Salamanque en 1619, à 68 ans. On a de lui: I. Une Somme des Cas de conscience, 1595, 2 vol. in-4°. II. Questions régulières & canoniques, 1609, 4 vol. in-fol. III. Un recueil des Privilèges des Réguliers, Anvers 1623, in-fol. & plusieurs autres ouvrages qui n'ont plus de cours.

RÔELL, (Herman-Alexandre) né en 1653 dans la terre de Doëlberg, dont fon pere étoit seigneur, dans le comté de la Marck en Westphalie, devint en 1704 professeur de théologie à Utrecht, & mourut à Amsterdam en 1718, à 66 ans. Il possédoit les langues, la philosophie & la théologie. On

a de lui: I. Un Difeours & de savantes Dissertations Philosophiques sur la religion naturelle & les idées innées, Francker 1700, in-8°. II. Des Thèses, 1689, in-4°. & plusieurs autres ouvrages peu connus.

ROEMER, (Olaüs) né à Arhus dans le Jutland en 1644, se rendit très-habile dans les mathématiques, l'algèbre & l'astronomie. Picard, de l'académie des sciences de Paris, ayant été envoyé en 1671 par Louis XIV, pour faire des observations dans le Nord, conçut tant d'estime pour le jeune aftronome, qu'il l'engagea à venir avec lui en France. Roëmer fut préfenté au roi, qui le chargea d'enfeigner les mathématiques au Grand Dauphin; & lui donna une penfion. L'académie des sciences se l'affocia en 1672, & n'eut qu'à fe féliciter d'avoir un tel membre. Pendant dix ans qu'il demeura à Paris, & qu'il travailla aux observations aftronomiques avec Picard & Cassini, il fit des découvertes dans ces différentes parties des mathématiques. De retour en Danemarck, il devint mathématicien du roi Christiern V, & professeur d'astronomie avec des appointemens confidérables. Ce prince le chargea aussi de perfectionner la monnoie & l'architecture, de régler les poids & les mesures, & de mesurer les grands chemins dans toute l'étendue du Danemarck. Roëmer s'acquitta de ces commissions avec autant d'intelligence que de zèle. Ses services lui méritérent les places de confeiller de la chancellerie, & d'affeffeur du tribunal fuprême de la justice. Enfin il devint bourguemestre de Copenhague, & conseiller - d'état fous le roi Fréderic IV. Pierre Horrebow fon disciple, & professeur d'astronomie à Copenhague, y fit

H iv

imprimer en 1735, in-4°, diverfes Observations de Roemer, avec la Méthode d'observer du même, sous le titre de Basis Astronomia. Roëmer mourut en 1710, avec une ré-

putation étendue.

ROGAT, (Rogatus,) évêque Donatiste d'Afrique, se fit chef d'un nouveau parti dans la Mauritanie Césarienne, aujourd'hui le royaume d'Alger, vers l'an 372. Il donna à ceux qui le fuivirent le nom de Rogatistes. Ils étoient autant opposés aux autres Donatiftes, qu'aux Catholiques; & les Donatistes n'avoient pas moins de haine contre eux, que contre les Catholiques même. Ils les firent perfécuter par Firmus Maurus, roi de Mauritanie. L'évêque de Céfarée, qui étoit Rogatiste, lui livra lui-même sa ville. On a accusé Rogat d'avoir fuivi les fentimens particuliers de Donat de Carthage, touchant l'inégalité des trois Personnes Divines. Sa fecte dura quelque tems en Afrique, & il eut pour successeur Vincent Victor.

ROGER, 1er roi de Sicile, né l'an 1097, étoit petit-fils de Tancrède de Hauteville en Normandie. Le comte Roger son pere le laissa en mourant fous la tutelle d'Adelaïde sa mere. Dès que ce prince fut en âge de gouverner son état, il ne fongea plus qu'à étendre les bornes du comté de Sicile dont il avoit hérité de son pere. Il s'empara de la Pouille, après la mort du duc Guillaume son oncle. Le pape Honoré II, effrayé de ses progrès, tenta de l'arrêter par les armes & par les excommunications. Roger dissipa les troupes qu'on lui oppofoit, contraignit le pape à lui donner l'investiture de la Pouille, de la Calabre & de Naples, & Robert comte de Capoue à se reconnoître fon vaffal. L'an 1130, il embrassa le parti de l'anti-pape Anaclet; & celui-ci, en reconnoissance, lui accorda le titre de roi de Sicile avec la fuzeraineté fur la principauté de Capoue & le duché de Naples. Les princes fes voifins appellérent à leur fecours l'empereur Lothaire, qui enleva à ce nouveau roi une partie de ses conquêtes; mais à peine eut-il repris le chemin de l'Allemagne, que Roger s'en ressaisit avec la même facilité qu'elles lui avoient été ôtées. Il fit prisonnier Innocent II avec toute sa suite; & ce pape n'obtint sa liberté, qu'en accordant au roi & à fes descendans le royaume de Sicile, le duché de Pouille & la principauté de Capoue, comme fiefs-liges du faint-fiége. L'an 1146, il tourna ses armes contre Manuel, empereur des Grecs, prit Corfou, pilla Cephalonie, le Négrepont, Corinthe, Athênes, s'avança jusqu'aux fauxbourgs de Constantinople, & revint chargé d'un immense butin. Ces expéditions furent suivies de la prise de Tripoli, & d'autres places sur les côtes d'Afrique, & de la défaite d'une partie de la flotte de l'empereur Grec. Enfin, après avoir affûré la paix dans ses états, s'être fait respecter de ses sujets & craindre des ennemis, ce prince illustre mourut l'an 1154, âgé de 58 ans. Il avoit fait graver ce vers fur fon épée:

Appulus & Calaber, Siculus mihit fervit & Afer.

ROHAN, (Anne & Catherine

de) Voyez PARTHENAY.

I. ROHAN, (Pierre de) chevalier de Gié & maréchal de France, plus connu fous le nom de Maréchal de Gié, étoit fils de Louis de Rohan, d'une des plus anciennes & des plus illustres maisons du royaume, originaire de Breta-

gne. Louis XI récompensa sa valeur par le bâton de maréchal de France en 1475. Il fut un des 4 feigneurs qui gouvernérent l'état pendant la maladie de ce prince à Chinon, en 1484. Deux ans après il s'opposa aux entreprises de l'archiduc d'Autriche sur la Picardie. Il commanda l'avant - garde à la bataille de Fornoue en 1495, où il se fignala. Sa faveur se soutint fous Louis XII, qui le fit chef de fon conseil, & général de son armée en Italie. La reine Anne de Bretagne le perdit dans l'esprit de ce prince. Le maréchal lui avoit déplu, en faifant arrêter ses équipages qu'elle vouloit renvoyer à Nantes, pendant une maladie dangereuse dont le roi fut attaqué. Cette princesse engagea son époux à lui faire faire fon procès par le parlement de Toulouse, qui passoit alors pour le plus sévére du royaume. Quelques efforts que fit cette femme vindicative pour faire flétrir Rohan, il ne fut condamné qu'à un exil de la cour & à une privation des fonctions de sa charge pendant 5 ans. Cette affaire ne fit honneur, ni au roi, ni à la reine : on blâma Anne de s'être acharnée à perdre un homme de bien, & Louis XII de s'être prêté au ressentiment de cette princesse. Rohan mourut en 1513, entiérement défabufé des grands & de la grandeur.

II. ROHAN, (Henri duc de) pair de France, prince de Léon, naquit au château de Blein en Bretagne l'an 1579. Henri IV, fous les yeux duquel il donna des marques distinguées de bravoure au siège d'Amiens à l'âge de 16 ans, l'aima avec tendresse. Après la mort de ce monarque il devint chef des Calvinistes en France, & chef austiredoutable par son génie que par

son épée. Il soutint, au nom de ce parti, trois guerres contre Louis XIII. La 1re, terminée à l'avantage des Protestans, s'alluma lorfque ce prince voulut rétablir la religion Romaine dans le Béarn; la 2°, à l'occasion du blocus que le cardinal de Richelicu mit devant la Rochelle; & la 3°, lorfque cette place fut assiégée pour la fecende fois. On fait les événemens de cette guerre; la Rochelle fe rendit: (Voyez les art. de Louis XIII & de PLESSIS-RICHELIEU. ) Le duc de Rohan, s'appercevant, après la prise de cette place, que les villes de fon parti cherchoient à faire des accommodemens avec la cour, réuffit à leur procurer une paix générale en 1629, à des conditions plus avantageuses. Le seul facrifice un peu confidérable que les Huguenots furent obligés de faire, fut celui de leurs fortifications; ce qui les mit hors d'état de recommencer la guerre. Quelques esprits chagrins, mécontens de voir tomber leurs forteresses, accusérent leur général de les avoir vendus. Ce grand-homme, indigné d'une si odieuse ingratitude, présenta sa poitrine à ces enragés, en difant : Frapez, frapez; je veux bien mourir de votre main, après avoir hazardé ma vie pour votre service. La paix de 1629 ayant éteint le feu de la guerre civile, le duc de Rohan, inutile à fon parti & désagréable à la cour, fe retira à Venise. Cette république le choifit pour son généralissime contre les Impériaux. Louis XIII l'enleva aux Vénitiens pour l'envoyer ambassadeur en Suisse & chez les Grifons. Il vouloit aider ces peuples à faire entrer fous leur obéissance la Valteline, dont les Espagnols & les Impériaux soutencient la révolte, Rohan, déclaré général des Grisons par les trois Ligues, vint à bout par plusieurs victoires de chasser entiérement les troupes Allemandes & Espagnoles de la Valteline, en 1633. La France ne paroissant pas devoir retirer ses troupes, les Grisons se soulevérent; & le duc de Rohan, mécontent de la cour, fit un traité particulier avec eux en 1637. Ce héros, craignant le ressentiment du cardinal de Richelieu, se retira à Genève, d'où il alla joindre le duc de Saxe-Weimar, fon ami, qui voulut lui donner le commandement de son armée, prête à combattre celle des Impériaux près de Rheinfeld. Le duc de Rohan refusa cet honneur, & s'étant mis à la tête du régiment de Nassau, il enfonça les ennemis; mais il fut bleffé le 28 Février 1638, & mourut de ses blessures le 13 Avril suivant, dans fa 59° année. Il fut enterré le 27 Mai dans l'église de St Pierre de Genève, où on lui a dressé un magnisique tombeau de marbre, avec une épitaphe qui comprend les plus belles actions de sa vie. Sa femme, Marguerite de Bethune, fille du grand Sully, qu'il avoit époufée en 1605, étoit Protestante comme lui, & se rendit célèbre par son courage. Elle défendit Castres contre le maréchal de Thémines en 1625, & partagea les fatigues d'un époux dont elle captiva tous les fentimens. Elle mourut à Paris le 22 Octobre 1660. Le duc de Rohan fut un des plus grands capitaines de fon fiécle; comparable aux princes d'Orange, capable comme eux de fonder une république; plus zèlé qu'eux encore pour sa religion, ou du moins paroissant l'être; homme vigilant, infatigable, ne fe permettant aucun des plaisirs qui détournent des affaires, & fair pour être chef de

parti: poste toujours glissant, où l'on a également à craindre ses ennemis & ses amis. C'est ainsi que le peint M. de Voltaire, qui a fait ces vers heureux sur cet homme illustre:

Avec tous les talens le Ciel l'avoie fait naître:

Il agit en héros; en sage il écrivit.

Il fut même grand-homme en combattant son Maître, Et plus grand lorsqu'il le servit.

Les qualités militaires étoient relevées en lui par une douceur extrême dans le caractére, par des maniéres affables & gracieuses, par une générofité qui a peu d'exemples. On ne remarquoit en lui ni ambition, ni hauteur, ni vue d'intérêt; il avoit coutume de dire que la gloire & l'amour du bien public ne campent jamais où l'intérêt particulier commande. Le duc de Rohan avoit eu dessein d'acheter l'isle de Chypre, pour y introduire les familles Protestantes de France & d'Allemagne. Le grand-Seigneur devoit la lui céder moyennant 200,000 écus, & un tribut annuel de 60,000 liv.; mais la mort du patriarche Cyrille, auquel il avoit confié cette affaire, la fit échouer. Nous avons de ce grand capitaine plusieurs ouvrages intéressans : I. Les Intérêts des Princes, livre imprimé à Cologne en 1666, in-12, dans lequel il approfondit les intérêts publics de toutes les cours de l'Europe. II. Le Parfait Capitaine, ou l'Abrégé des guerres des Commentaires de César, in-12. Il fait voir que la Tactique des anciens peut fournir beaucoup de lumiéres pour la Tactique des modernes. III. Un Traité de la corruption de la Milice ancienne. IV. Un Traité du Gouvernement des Treize Cantons. V. Des Mémoires, dont les plus amples éditions font en 2 vol. in-12. Ils contiennent ce qui s'est passé en France depuis 1610 jusqu'en 1629. VI. Recueil de quelques Discours politiques sur les affaires d'Etat, depuis 1612 jusqu'en 1629, in-8°, à Paris, 1644 - 1693 - 1755; avec les Mémoires & Lettres de Henri Duc de Rohan, sur la guerre de la Valteline, 3 vol. in-12, à Genève, (Paris) 1757. C'est la 17º édition qu'on ait donnée de ces curieux Mémoires. On en est redevable aux soins de M. le baron de Zurlauben, qui les a tirés de différens manuscrits authentiques. Il a orné cette édition de notes géographiques, historiques & généalogiques ; & d'une Préface, qui contient une Vie abrégée, mais intéressante du duc de Rohan, auteur des Mémoires. Nous avons la Vie du même duc, compofée par l'abbé Pérau. Elle occupe les tomes XXI & XXII de l'Histoire des Hommes Illustres de France. Quelque ennui que doivent causer des détails de guerres finies depuis plus de 140 ans, les Mémoires du duc de Rohan font encore quelque plaifir. Il narre agréablement, avec affez de précifion, & d'un ton qui lui concilie la croyance de fon lecteur.

III. ROHAN, (Benjamin de) feigneur de Soubife, frere du précédent, porta les armes en Hollande fous le prince Maurice de Nassau, & foutint le siège de St-Jean d'Angeli, en 1621, contre l'armée que Louis XIII commandoit en personne. Cette place se rendit. Rohan promit d'être sidèle, & il reprit les armes 6 mois après. Il s'empara de tout le bas Poitou en 1622, & après différens succès il su chasse en 1626 de l'isse de

Rhé, dont il s'étoit emparé, enfuite de celle d'Oleron, & fut contraint de se retirer en Angleterre. Il négocia avec chaleur, pour obtenir des secours aux Rochellois; & lorsque malgré ces secours cette ville eut été soumise, il ne vouhut pas revenir en France. Il se fixa en Angleterre, où il mourut sans possérité en 1641. Rohan n'avoit ni la bravoure, ni la probité de son frere; il donna quelques preuves de lâcheté, & ne se fit pas un scrupule de violer sa foi dans plusieurs occasions.

ROHAN, (Marie de) duchesse de Chevreuse, Voy. Chevreuse.

IV. ROHAN, (Marie-Eléonore de) fille de Hercule de Rohan-Guémené, duc de Montbazon, prit l'habit de religieuse de l'ordre de St Benoît dans le couvent de Montargis, en 1645. Elle devint enfuite abbeffe de la Trinité de Caen, puis de Malnoue près de Paris. Les religieuses du monastére de St Joseph, à Paris, ayant adopté en 1669 l'office & la règle de S: Benoit, made de Rohan se chargea de la conduite de cette maison. Elle y donna des Constitutions, qui sont un excellent Commentaire de la Règle de St Benoît. Cette illustre abbeile mourut dans ce monaftére en 1681, à 53 ans. La religion, la droire raiton, la douceur, formoient son caractére. On a d'elle quelques ouvrages estimables. Les principaux font : I. La Morale du Sage, in-12; c'est une paraphrase des Proverbes, de l'Eccléfiattique & de la Sagesse. II. Paraphrase des Pseaumes de la Pénitence, imprimée plufieurs fois avec l'ouvrage précédent. III. Plusieurs Exhortations aux vêtures & aux professions des filles qu'elle recevoit. IV. Des Portraits, écrits avec affez de delicateffe,

V. ROHAN, (Armand-Gaston de) né en 1674, docteur de Sorbonne, évêque de Strasbourg, obtint le chapeau de cardinal en 1712. Il fut ensuite grand-aumônier de France en 1713, commandeur de l'ordre du St-Esprit, & proviseur de Sorbonne. Il eut part à toutes les affaires eccléfiastiques de son tems, & fit paroître beaucoup de zèle pour la bulle Unigenitus. L'académie Françoise & celle des Sciences se l'affociérent, & le perdirent en 1749. C'étoit un prélat magnifique, & il ne fe fignala pas moins, par sa générofité que par la douceur de fon caractère, par son affabilité, & par les autres qualités qui rendent les hommes aimables dans la société. On a fous fon nom des Lettres, des Mandemens, des Instructions Pastorales, & le Rituel de Strasbourg... Armand de ROHAN, fon neveu, né en 1717, connu fous le nom d'Abbé de Ventadour & de Cardinal de Soubise, fut prieur de Sorbonne, recteur de l'université de Paris, à laquelle il fit révoquer l'appel de la bulle Unigenitus, docteur de la maison & société de Sorbonne, évêque de Strasbourg, abbé de la Chaise-Dieu, grand-aumônier de France, cardinal, commandeur des ordres du roi, & l'un des Quarante de l'académie Françoise. Il mourut à Saverne en 1756, après s'être distingué par son luxe & fa magnificence.

ROHAN . (le chevalier Louis

de) Voyez TRUAUMONT.

ROHAULT, (Jacques) né en 1620 d'un marchand d'Amiens, fut envoyé à Paris pour y faire fa philofophie. Son esprit pénétra tous les fystèmes des philosophes anciens & modernes; mais il s'attacha fur-tout à ceux de Descartes. Clerselier, partisan de ce phi-

losophe, fut si enchanté de lui avoir trouvé un défenseur dans Rohault, qu'il lui donna fa fille en mariage. Il l'engagea à lire tous les ouvrages de Descarces, & à les enrichir de ses réflexions. Ce travail produifit la Physique que nous avons de lui, & qu'il enfeigna 10 ou 12 ans à Paris avant que de la donner au public. Ce philosophe mourut en 1675, à 55 ans. Rohault étoit tout à lui-même & à ses livres. Il ne sépara jamais la philofophie de la religion, & concilia l'une & l'autre dans ses écrits & dans fes mœurs. Ses principaux ouvr. font : I. Un Traité de Physique, in-4°. ou 2 vol. in-12. II. Des Elémens de Mathématiques. III. Un Traité de Méchanique, dans fes Quvres posthumes, 2 vol. in-12. IV. Des Entretiens sur la Philosophie, & d'autres ouvrages qui ont été fort utiles autrefois.

ROLLE, (Michel) né à Ambert en Auvergne l'an 1652, mourut à Paris en 1719. Son inclination pour les mathématiques l'attira dans cette ville. Il fréquenta les maîtres dans cette science, &le devint bientôt lui-même. Ces maîtres voulurent l'avoir pour compagnon, & l'aggrégérent dans leur corps, l'académie des Sciences. Son mérite, fa conduite paisible & régulière, la douceur de sa société & sa probité exacte, furent ses seuls folliciteurs. Il a laissé un Traité d'Algèbre, 1690, in-4°, qui mérita l'attention des mathématiciens; & une Méthode pour résoudre les questions indéterminées de l'Algèbre,

1699.

ROLLENHAGUEN, Allemand, né en 1542, mort en 1609, est auteur d'un Poëme épique, intitulé Froschmauster, dans le goût de la Batrachomyomachie d'Homére. Ce poëme, estimé des Allemands

séroit difficilement goûté des autres nations. On a encore de lui des Comédies, des Tragédies, &c.

ROLLI, (Paul) né à Rome en 1687 d'un architecte, fut disciple du célèbre Gravina, qui lui inspira le goût des lettres & de la poësie. Un favant feigneur Anglois (le lord Sembuck) l'ayant emmené à Londres, l'attacha à la famille royale, en qualité de maître de langue Tofcane. Rolli demeura en Angleterre jufqu'à la mort de la reine Caroline, sa protectrice, & celle des lettres. Il revint l'an 1747 en Italie, & mourut en 1767, laiffant un cabinet très-curieux, & une bibliothèque riche & bien choisie. Ses principales productions poëtiques virent le jour à Londres en 1735, in-8°. Ce font des Odes non rimées, des Elégies, des Chansons, & des Hendeca-syllabes dans la manière de Catulle, qu'on estime beaucoup. On a encore de lui un recueil d'Epigrammes, imprimées à Florence en 1776, in-8°, & précédées de sa Vie par l'abbé Fondini. On peut dire de ce recueil ce que Martial disoit du sien : peu de bon, & beaucoup de médiocre ou de mauvais. Rolli passe cependant pour un des bons poëtes Italiens de ce siécle. Pendant le séjour de cet écrivain à Londres, il procura dans cette ville des Editions de quelques auteurs de fon pays. Les principales font, celle des Saryres de l'Arioste; des Œuvres burlesques du Berni, du Varchi, &c. 2 vol. in-8°, estimées; du Décaméron de Bocace, 1725, in-4° & in-fol. dans laquelle il a exactement copié la fameuse & précieuse édition donnée par les Juntes en 1527; & enfin du beau Lucrèce de Marchetti, qui, après avoir couru manuscrit, fut imprimé à Londres, in-9°, en 1717, par les foins de Rolli. Cette

édition est belle; mais elle passe pour dangereuse. On a encore de lui le Paradis perdu de Milton en vers Italiens, Londres 1735, infol. & les Odes d'Anacréon, aussi en vers Italiens, Londres, 1739, in-8°.

ROLLIN, (Charles) né à Paris 'en 1661, d'un coutelier, fut reçu maître dès son enfance. Un Bénédictin des Blancs-Manteaux, dont il servoit la messe, avant reconnu dans ce jeune-homme des dispositions heureuses, lui obtint une bourse pour faire ses études au collége du Plessis. Charles Gobinet en étoit alors principal; il devint le protecteur de Rollin, qui fut gagner l'amitié de son bienfaiteur par son caractére, & son estime par ses talens. Après avoir fait ses humanités & sa philosophie au collége du Plessis, il fit 3 années de théologie en Sorbonne; mais il ne pouffa pas plus loin cette étude, & il n'a jamais été que tonsuré. Le célèbre Hersan, son professeur d'humanités, lui destinoit sa place. Rollin lui succéda effectivement en seconde en 1683, en rhétorique en 1687, & à la chaire d'éloquence au collégeroyal en 1688. A la fin de 1694, il fut fait recteur : place qu'on lui laissa pendant 2 ans pour honorer son mérite. L'université prit une nouvelle face: Rollin y ranima l'étude du Grec ; il substitua les exercices académiques aux tragédies; il introduisit l'usage, toujours observé depuis, de faire apprendre par cœur l'Ecriture-sainte aux écoliers. L'abbé Vittement, coadjuteur de la principalité du collége de Beauvais, ayant été appellé à la cour, fit donner cette place à Rollin, qui gouverna ce collège jusqu'en 1712. Ce fut dans cette année qu'il se retira, pour

fe confacrer à la composition des ouvrages qui ont illustré sa mémoire. L'université le choisit une seconde sois pour recteur en 1720. L'académie des belles-lettres le possédoit depuis 1701. Ces deux compagnies le perdirent en 1741, à 80 ans. On a orné son portrait de ces quatre vers:

A cet air vif & doux, à ce sage maintien, Sans peine de Rollin on reconnoît

l'image:

Mais, crois-moi, cher Lecteur, médite son ouvrage,

Pour connoître son cœur & pour former le tien.

Rollin étoit principalement estimable par la douceur de son caractére, par sa modération, par sa candeur, par la simplicité de son ame. Au lieu de rougir de sa naissance, il étoit le premier à en parler. C'est de l'antre des Cyclopes, difoit-il dans une Epigramme latine à un de fes amis, en lui envoyant un couteau, que j'ai pris mon vol vers le Parnasse. Ce n'est pas qu'il n'eût en même tems une sorte de vanité, sur-tout par rapport à ses ouvrages, dont les éloges emphatiques de ses partisans lui avoient donné une haute opinion. Il disoit naïvement ce qu'il en pensoit; & ses jugemens, quoique trop favorables, étoient moins l'effet de la présomption, que de la franchife de fon caractére. C'étoit un de ces hommes qui font vains fans orgueil. Rollin parloit bien; mais il avoit plus de facilité d'écrire que de parler, & on trouvoit plus de plaisir à le lire qu'à l'entendre. Son nom passa dans tous les pays de l'Europe. Plusieurs princes cherchérent à avoir des relations avec lui. Le duc de Cumberland, & le prince royal (aujourd'hui roi de Prusse,)

étoient au rang de ses admirateurs. Ce monarque l'honora de plufieurs lettres, dans l'une desquelles il lui disoit : Des hommes tels que vous marchent à côté des Souverains. Quant au mérite littéraire de cet auteur, on l'a trop exalté de fon tems, & on le déprécie trop aujourd'hui. Peut-être que, fi l'on n'en avoit pas fait un colosse, nos philosophes d'à-présent seroient portés à le trouver moins petit. Nous jugerons cet écrivain, en jugeant ses ouvrages d'après des personnes impartiales. Les principaux sont: I. Une Edition de Quintilien, en 2 vol. in-12, à l'usage des écoles, avec des notes, & une préface trèsinstructive sur l'utilité de ce livre, tant pour former l'orateur que l'honnête-homme. L'éditeur a eu attention de retrancher de fon ouvrage quantité d'endroits qu'il a trouvés obscurs & inutiles. II. Traité de la manière d'enseigner & d'étudier les Belles-Lettres par rapport à l'esprit & au cœur, en 4 vol. in-12, plusieurs sois réimprimé. Cet ouvrage estrecommandable par les fentimens de religion qu'il refpire, par le zèle du bien public, par le choix des plus beaux traits des écrivains Grecs & Latins, par la noblesse & l'élégance du style; mais il y a peu d'ordre, peu de profondeur, peu de finesse. Après qu'on a lu un certain nombre de pages, tout vous échappe. On fait seulem. que l'auteur a dit des choses communes avec agrément, & a parlé cn orateur sur des matiéres qui demandoient à être traitées en philosophe. On ne peut presque rien réduire en principes. Connoit-on bien, par exemple, les trois genres d'éloquence, le fimple, le tempéré, le fublime; lorfqu'on a lu que l'un ressemble à une table frugale, l'autre à une belle rivière bordée de vertes forêts, le 3° à un foudre & à un fleuve impétueux qui renverse tout ce qui lui résiste? (Voyez GIBERT. ) III. L'Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, &c. en 13 vol. in-12, publiée depuis 1730 jufqu'en 1738. Il y a des morceaux très - bien traités dans cet ouvrage. C'est toujours le même goût pour le bien public, & le même amour pour la vertu; mais on s'est plaint que la chronologie n'est ni exacte, ni suivie; qu'il y a beaucoup d'inexactitudes dans les faits; que l'auteur n'a pas, affez examiné les exagérations des anciens historiens; que les récits ies plus graves font fouvent interrompus par des minuties; que fon style n'est pas égal, & cette inégalité vient de ce que l'auteur a emprunté de nos écrivains modernes des 40 & 50 pages de suite. Rien de plus noble & de plus épuré que ses réflexions; mais elles sont répandues avec trop peu d'économie, & n'ont point ce tour vif & laconique, qui les fait lire avec tant de plaisir dans les historiens de l'antiquité. On apperçoit aussi beaucoup de négligences dans la diction, par rapport à l'usage grammatical & au discernement des expressions, qu'il ne choisissoit pas toujours avec affez de goût, quoiqu'en général il écrivit bien. IV. L'Histoire Romaine depuis la fondation de Rome jusqu'à la bataille d'Actium. La mort l'empêcha d'achever cet ouvrage, que M. Crevier, son disciple, a continué depuis le 9° volume. L'Histoire Romaine eut moins de fuccès que l'Histoire ancienne. On trouva que c'étoit plutôt un Discours moral & historique, qu'une Histoire en forme. L'auteur ne fait qu'indiquer plufigurs événemens confidérables;

tandis qu'il s'étend avec une forte de prolixité fur ceux qui lui fourniffent un champ libre pour moralifer. Le plus grand avantage de ce livre, est qu'on y trouve les plus beaux morceaux de Tite-Live. rendus affez élégamment en françois. V. La Traduction latine de pluf. Ecrits théologiques fur les querelles du tems. L'auteur étoit un des plus zèlés partifans du diacre Paris; & avant la clôture du cimetiére de St Médard, on avoit vu fouvent cet homme illustre prier à genoux au pied de son tombeau: c'est ce qu'il avoue lui-même dans fes Lettres.VI. Opuscules, contenant diverses Lettres, ses Harangues, Discours, Complimens, &c. Paris 1771, 2 vol. in-12. Ce recueil est précieux, par les bonnes piéces qu'il renferme, & par l'idée avantageufe qu'on y prend de la folide probité, de la faine raifon & du zèle de l'auteur pour les progrès de la vertu & pour la conservation du goût. L'abbé Tailhié a donné un Abrégé de l'Histoire ancienne, imprimée avec des figures à Laufanne & à Genève, en 5 vol. in-12. L'Histoire ancienne, l'Histoire Romaine, & le Traité des Etudes, ont été réimprimés in - 4°. Ces trois ouvrages forment ensemble 16 vol., dont 2 pour le Traité des études, 6 pour l'Hist. ancienne, & 8 pour l'Hist. Rom. C'est la plus belle édition.

ROLLON, RAOUL ou HA-ROUL, 1<sup>et</sup> duc de Normandie, étoir un des principaux chefs de ces Danois ou Normands qui firent tant de courfes & de ravages en France dans les 11x<sup>e</sup> & x<sup>e</sup> fiécles. Le roi Charles le Simple, pour avoir la paix avec eux, conclut à St Clair-fur-Epté, en 912, un traité, par lequel il donna à Rollon leur chef, sa fille Gista ou Gi-

felle en mariage, avec la partie de la Noustrie, appellée depuis de leur nom Normandie, à condition qu'il en feroit hommage, & qu'il em rafferoit la religion Chrétienre. Rollon y confentit, fut baptifé, & prit le nom de Robert, parceque, dans la cérémonie, Robert duc de France & de Paris lui servit de parrein. Mais lorfqu'il fallut rendre l'hommage, dont une des formalités étoit de baifer le pied du roi, le fier Rollon dédaigna de le faire en personne. L'officier qui le fit pour lui , leva fi haut le pied du monarque, qu'il le fit tomber en arriére. La France étoit alors dans une fi trifte fituation, qu'on feignit de prendre cette infolence pour une mal-adresse, dont il ne falloit que rire. Le nouveau duc de Normandie montra autant d'équité fur le tròne, qu'il avoit fait éclater de courage dans les combats. Son nom seul prononcé faisoit la loi, & obligeoit de fe présenter devant les juges. C'est l'origine du fameux cri de Haro, qui est encore aujourd'hui en usage dans la Normandie. On rapporte aussi à ce prince l'institution de l'Echiquier, ou Parlement ambulatoire, qui fut rendu fédentaire à Rouen l'an 1499. Epuifé de fatigue & d'années, Rollon abdiqua en 927 en faveur de Guillaume fon fils, & vécut encore 5 ans après, fuivant Guillaume de Jumiége. C'est donc une erreur visible dans Ordric Vital, de placer famort, comme il fait, en 917.

ROLLWINCK, (Wernerus de Laët), Chartreux de Cologne, mort en 1502 à 77 ans, est auteur de Chronica sive Fasciculus temporum, Lovanii 1476, in-fol. plus

rare qu'utile.

ROMAGNESI, fils de Cinthio comédien Italien, & comédien lui

même, jouoit affez bien tous les rôles, & excelloit dans ceux d'I-vrogne, de Suiffe & d'Allemand. Il fut auteur en même tems qu'acteur. On a recueilli fes meilleures piéces en 2 vol. in-8°. 1774; & les autres fe trouvent dans le Nouveau Théâtre Italien. Comme il étoit né avec un esprit sin, plaisant & juste, les premières offrent du vrai comique, & les autres des bouffonneries assez divertissantes. Peut-être que, si fes ouvrages étoient en plus petit nombre, ils servient plus soignés. Il m. en 1742.

I. ROMAIN, (St) issu de la race des rois de France, fut nommé à l'archevêché de Rouen en 626. Sa verru & sa naissance lui acquirent l'estime des peuples. Il mourut en 639. L'église de Rouen est dans l'usage de délivrer tous les ans un criminel le jour de l'Afcenfion. Ce droit, dont elle jouit de tems immémorial, est fondé, dit-on, sur le privilége qui lui fut accordé par un de nos rois, en mémoire de ce que St Romain avoit délivré les environs de Rouen d'un horrible dragon, qui dévoroit les hommes & les bestiaux.

II. ROMAIN, pape après Etienne VI en 897, cassa la procédure de fon prédécesseur contre Formose, & mourut vers la fin de la même année où il avoit été élu. On a

de lui une Epitre.

III. ROMAINI, furnommé Lecapène, empereur d'Orient, né en Armenie d'une famille peu diffinguée, portales armes avec succès & sauva la vie à l'empereur Bafile dans une bataille contre les Sarrasins. Ce sur là l'origine de sa fortune. Constantin X lui donna sa fille en mariage, & le déclara son collègue à l'empire en 919. Bientôt Romain eut tout le pouvoir, & Constantin n'eut que le second

rang. Né avec de grands talens, il cimenta la paix avec les Bulgares, tailla en piéces les Moscovites qui s'étoient jettés sur la Thrace, & obligea les Turcs à laiffer l'empire en repos. A ces qualités guerriéres il joignit l'humanité; il soulagea ses peuples, & dans un tems de difette il eut toujours quelques pauvres à sa table. Romain voulut rendre par fon testament à Constantin X son beaupere le premier rang dont il l'avoit privé : Etienne , l'un des fils de Romain, fàché de cet arrangement, le fit arrêter & conduire dans un monastère, où il finit ses jours en 948.

IV. ROMAIN II, dit le Jeune, fils de Constantin Porphyrogenète, fuccéda en 959 à son pere, après l'avoir (dit-on) empoisonné. Il chassa du palais sa mere Hélène, & ses fœurs, qui furent obligées de fe prostituer pour trouver de quoi vivre. Les Sarrafins menacant de tous côtés l'empire, Nicéphore Phocas, grand capit. fut envoyé contre ceux de l'isse de Crète en 961, & il se seroit rendu maître de toute l'isle, s'il n'avoit été obligé d'aller descendre à Lep contre d'autres barbares de la même nation. Il les vainquit dans deux journées confécutives, tandis que le lâche Romain fe livroit à des débauches dont il mourut en 963, après un règne de 3 ans & quelques mois.

V. ROMAIN III, furnommé Argyre, fils de Léon général des armées impériales, parvint à l'empire par son mariage avec Zoé, fille de Constantin le Jeune. Il commença de régner en Novembre 1028. Il déshonora le trône par fon indolence, & vit tranquillement les Sarrafins s'emparer de la Syrie. Zoé profita de sa nonchâlance. Devenue amoureuse de Mi-

chel tréforier de l'empire, elle réfolut de lui mettre fur la tête la couronne impériale. Elle empoifonna Romain, & comme le poifon étoit trop lent, elle le fit étrangler dans un bain en Avril 1034, après un règne de 5 ans & quel-

ques mois.

VI. ROMAIN IV, dit Diogenes, étoit un des plus braves officiers & l'homme le mieux fait de l'empire. Il régna en 1068, après Conftantin Ducas, qui laissa 3 fils sous la tutelle de l'impératrice Eudoxie. Cette princesse lui avoit promis de ne pas se remarier; mais ne pouvant porter le double fardeau du trône & du veuvage, elle donna la main à Romain IV. Les Turcs faisoient des ravages sur les terres de l'empire; il marcha contre eux & les vainquit. Mais en 1071 il tomba entre les mains d'Asan, chef des infidèles. Ce général lui ayant demandé comment il l'auroit traité s'il avoit été fon prisonnier? Romain lui répondit : Je vous aurois fait percer de coups .-- Je n'imiterai point, repliqua Afan, une cruauté si contraire à ce que J. C. votre législateur vous ordonne; & il le renvoya avec beaucoup d'honnêteré. A fon retour à Constantinople, il fallut disputer fon trône contre Michel, fils de Constantin Ducas, lequel avoit été reconnu empereur pendant fa captivité. On en vint aux armes: Romain fut vaincu & on lui creva les yeux. Il mourut des fuites de ce fupplice en Octobre 1071, après 3 ans & 8 mois de règne. Romain avoit le talent de gouverner & de combattre; mais la fortune ne le favorifa point.

VII. ROMAIN, (Jules) peintre, dont le nom de famille étoit Giulio Pippi, né à Rome en 1492, étoit le disciple bien-aimé de Raphael, qui le fit son héritier. Jules

Tome VI.

Romain fut long-tems occupé à peindre d'après les dessins de son illustre maître, qu'il rendoit avec beaucoup de précision & d'élégance. Tant que Jules ne fut qu'imitateur, il se montra un peintre fage, doux, gracieux; mais fe livranttout-à-coup à l'effor de son génie, il étonna par la hardiesse de fon style, par fon grand goût de dessin, par le feu de ses compositions, par la grandeur de ses penfées poëtiques, par la fierté & le terrible de ses expressions. On lui reproche d'avoir trop négligé l'étude de la nature, pour se livrer à celle de l'antique, de ne point entendre le jet des draperies; de ne pas varier ses airs de tête; d'avoir un coloris qui donne dans la brique & dans le noir, fans intelligence du clair-obscur: mais aucun maître ne mit dans ses tableaux plus d'esprit, de génie & d'érudition. Jules étoit encore excellent architecte; plufieurs palais, qu'on admire dans l'Italie, furent élevés fuivant les plans qu'il en donna. Ce célèbre artiste fut fort occupé par le duc Fréderic Gonzague de Mantoue. Ce prince le combla de bienfaits; & sa protection lui fut très-utile contre les recherches qu'on faisoit de lui, pour les xx Dessins qu'il avoit composés d'un pareil nomb. d'Estampes très-dissolues, que grava Marc-Antoine, & que Pierre Aretin accompagna de Sonnets non moins condamnables. Tout l'orage tomba fur le graveur, qui fut mis en prison, & qui auroit perdu la vie, sans la protection du cardinal de Médicis. Les Desfins que Jules a lavés au bistre; sont très-estimés; on y remarque beaucoup de correction & d'esprit. Il n'y a pas moins de liberté & de hardiesse dans les traits qu'il faisoit toujours à la plume, de sierté

& de noblesse dans ses airs de tête 3 mais il ne saut point rechercher, dans ses dessins, des contours coulans, ni des draperies riches & d'un bon goût. On a beaucoup gravé d'après ce grand maître. Il mourut à Mantoue en 1546.

ROMAIN DE HOOGUE, Voyez Hoogue.

ROMAIN, (François) ou le Frere Romain, architecte: Voyez FRANÇOIS ROMAIN, n° XV.

ROMANELLI, (Jean-François) peintre, né à Viterbe en 1617, entra dans l'école de Pietro de Cortone. Les cardinaux Barberin & Filomarino le recommandérent à fa Sainteté, qui l'employa à plusieurs ouvrages confidérables. Romanelli fut élu prince de l'académie de St Luc. Le cardinal Barberin ayant été obligé de se retirer en France, proposa ce peintre au cardinal Mazarin, qui le fit aussi-tôt venir, & lui donna occasion de faire éclater ses talens. Le roi le créa chevalier de St Michel, & lui fit de grands présens. L'amour de sa patrie & les sollicitations de sa famille avoient rappellé Romanelli deux fois à Viterbe, lieu de sa naissance; enfin il se préparoit à revenir dans ce royaume, lorsque la mort l'enleva à la fleur de fon âge, en 1662. Ce peintre étoit d'une humeur enjouée. Le roi, la reine, & les principaux feigneurs de la cour l'honoroient quelquefois de leur présence, autant pour l'entendre parler, que pour le voir peindre. Il étoit grand deffinateur, bon coloriste; il avoit des penfées nobles & élevées, qu'il rendoit avec une touche facile ; ses airs de tête sont gracieux: il ne lui a manque que plus. de feu dans fes compositions. Il a fait peu de tableaux de chevalet.

ROMBOUTS, (Théodore) peintre, né à Anvers en 1597, possédoit très-bien la partie du coloris; mais trop prévenu en sa faveur, il opposa toujours ses ouvrages à ceux du célèbre Rubens, fon contemporain & fon compatriote. Ce parallèle, qu'il auroit dû prudemment éviter, aggrandit, en quelque forte, les défauts, & diminua les beautés de fes tableaux. Après avoir peint des sujets graves & majestueux, il se délassoit à représenter des assemblées de charlatans, de buveurs, de musiciens, &c. On a peu gravé d'après lui. Il mourut à Anvers en 1637.

ROME, (Esprit-Jean de) fieur d'Ardène, né à Marseille en 1687, fit ses premières études à Nanci, & ensuite dans une terre proche de Lyon, où ses parens s'étoient retirés. De retour en Provence. il se maria en 1711. S'étant rendu à Paris quelque tems après, il y forma des liaisons avec plusieurs écrivains de la capitale; Fontenelle, Racine, Danchet, Dubos. Après avoir fait un affez long féjour dans cette patrie des sciences & du bon goût, il se retira à Marseille, où il mourut en 1748. M. Guis lui fit une épitaphe honorable: Les Graces, y disoit-il, formérent son génie; la Sagesse forma son cour. Sa phyfionomie annonçoit de l'esprit & de la douceur, & sembloit répondre de sa probité. Naturellement férieux, il parloit peu & ne s'ouvroit qu'à ses amis ; mais quand il se répandoit dans leur sein, rien n'égaloit les charmes de fa conversation. On a publié, en 1767, fes Euvres posthumes, en 4 vol. petit in-12, parmi lesquelles on doit distinguer ses Fables, & le Discours judicieux dont il les a accompagnées, S'il n'a pas la naïveté de la Fontaine, on ne peut lui refuser beaucoup d'aménité, des images riantes, un goût de philosophie champêtre, & des tableaux agréables de la nature. On trouve encore dans ce recueil des Discours & des Odes, qui surent couronnés par diverses académies. Il étoit membre de celle de Marseille. La plûpart des autres piéces de ce recueil, auroient pu restre dans le porte-feuille de l'éditeur.

ROMILLON, (Elizabeth) de Lille au Comtat Venaissin, perdit fon mari & fes enfans dans un âge peu avancé. Il ne lui resta de son mariage qu'une fille, nommée Françoise, née en 1573, qui se joignit à elle pour établir des religieuses, sous la règle du Tiers. Ordre de St François. Elle mourut en 1619, fans avoir eu la confolation de voir perfectionner cet établiffement. Sa fille, Françoise de Barthelier, y mit la dernière main. Elle donna des Constitutions à ses Filles, & les nomma Religieuses de Ste Elizabeth. Après avoir fondé plufieurs couvens de fon ordre, elle retourna à celui de Paris, où elle mourut en odeur de sainteté l'an 1645.

ROMUALD, (St) fondateur & premier abbé de l'ordre des Camaldules, naquit à Ravenne vers 952, d'une famille ducale. Séduit par les attraits de la volupté, il fe livra à tous les charmes trompeurs du monde. La grace le toucha enfin, & il fe renferma dans un monastère, dont les moines peu réguliers, gênés par sa vertu, voulurent le précipiter du haut d'une terrasse. Il fut obligé de se retirer auprès d'un hermite, nom= mé Marin, qui demeuroit aux environs de Venise. Ce solitaire réciroit tous les jours le Pseautier,

& comme Romuald favoit à peine lire, Marin lui donnoit des coups de baguette fur la tête, du côté gauche. Le jeune folitaire, après l'avoir long-tems fouffert, lui dît enfin de le frapper du côté droit, parce qu'il n'entendoit presque plus de l'oreille gauche. Le vieillard admira sa patience, & le traita avec plus de douceur. Romuald bâtit plusieurs monastéres, & envoya des religieux prêcher l'Evangile aux Infidèles de Hongrie. Il partit lui-même pour cette mission; mais il fut arrêté en chemin par une langueur, qui l'empêcha d'aller plus loin. St Romuald fonda, l'an 1012, le monastére de Camaldoli en Tofcane : c'est de-là que son ordre a pris le nom de Camaldule. Le faint fondateur rendit son ame à Dieu en 1027, à 75 ans, près de Valde-Castro. Ses vertus lui avoient acquis une grande confidération. L'empereur Henri II l'appella à fa cour en 1022; mais le pieux folitaire, après lui avoir donné de fages confeils, retourna dans fa chére retraite.

ROMULUS, fondateur & 1er roi de Rome, étoit frere de Remus, & fils de Rhea Sylvia, fille de Numitor roi d'Albe. Ce dernier prince ayant été détrôné par son frere Amulius, sa fille fut mise au nombre des Vestales. On croyoit l'empêcher d'avoir des enfans : mais elle fe trouva bientôt enceinte; & pour couvrir fon déshonneur, lorfqu'elle eut accouché de deux jumeaux, elle publia qu'ils étoient le fruit d'un commerce avec le Dieu Mars. Amulius les fit exposer sur le Tibre, où Faustule, intendant des bergers du roi, les trouva, & les fit élever par Laurentia son épouse. C'étoit une femme à qui sa lubricité avoit mérité le nom de Louve. De-là, la ROM

fable qu'ils avoient été allaités par l'animal qui porte ce nom. Dès que les deux freres se virent en état de combattre, ils raffemblérent des voleurs & des brigands, tuérent Amulius, & rétablirent Numitor dans le royaume d'Albe. Romulus fonda ensuite la ville de Rome, vers l'an 752 avant J. C. Comme fes fujets manquoient de femmes, il célébra une grande folemnité, pendant laquelle il fit enlever les filles des Sabins & de plusieurs autres peuples. Les nations voifines coururent aux armes pour se venger de cette insulte; mais elles furent vaincues & contraintes de faire la paix. Romulus établit ensuite un Sénat, fit de bonnes loix, & disparut en faisant la revue de fon armée, près du marais de Caprée, pendant un grand orage; foit qu'il eût été tué par le tonnerre; foit que les fénateurs, qui commençoient à hair & à redouter sa puissance, l'eussent mis à mort : c'étoit vers l'an 715 avant J. C. Le fondateur de Rome avoit fait faire le dénombrement de tous les citovens de cette ville, quelque tems auparavant. Il ne s'y trouva que 3000 hommes de pied, & environ 300 cavaliers. Tel fut le berceau de l'empire Romain. Mais Jacques-Gronovius, publia en 1684 une Differtation, dans laquelle il entreprend de prouver que l'origine de Romulus, fa naissance, son éducation & l'enlèvement des Sabines, ne sont qu'un pur roman, inventé par un Grec nommé Dioclès. Cette opinion paroît affez vraisemblable. Les fables embellisfent, ou plutôt déshonorent toujours les commencemens des empires; & quoiqu'un historien fage ne les croie pas, il est obligé de les rapporter, parce qu'il est jugé très-souvent par les sots. Romulus eut les honneurs divins après sa

mort. Voyez Quirinus.

RONDEL, (Jacques de) écrivain Protestant, enseigna longtems les belles-lettres à Sedan, où il se lia d'amitié avec le fameux Bayle, qui faisoit cas de son savoir & de fa probité & qui lui adressa son projet du Dictionnaire. L'académie de cette ville ayant été détruite en 1681, il se retira à Mastricht, où il sut professeur en belles-lettres, & où il mourut fort âgé, en 1715. On a de lui: I. Une Vie d'Epicure, Paris, 1679, in-12, qui fait honneur à fon érudition. II. Un Discours sur le chapitre de Théophraste qui traite de la Superstition, à Amsterdam 1685, in-12, &c. &c.

RONDELET, (Guillaume) né à Montpellier en 1507, y professa la médecine avec réputation. C'est à sa sollicitation que le roi fit bâtir le Théâtre Anatomique de fa patrie. Il s'appliquoit a l'anatomie avec tant d'ardeur, qu'il fit lui-même l'ouverture du corps d'un de ses enfans : opération digne d'un Cannibale! Ce pere dénaturé mourut à Réalmont, dans l'Albigeois, en 1566, pour avoir trop mangé de figues. Il avoit l'efprit vif & pénétrant, & étoit trèsappliqué. Il passoit une partie de la nuit à lire & à écrire. On a de lui : I. Un Traité des Poissons, en Latin 1554, 2 vol. in-fol. & en François 1558 in-fol. Ce n'est qu'une compilation mal digérée. II. Plusieurs autres Ouvrages de Médecine, Genève 1628, in-8°. Ils ne répondent point à la réputation qu'il s'étoit acquise. C'est lui que Rabelais a joué fous le nom de Rondibilis. Ce médecin étoit prodigue, & quoiqu'il eût des appointemens confiderables, il ne

laissa guéres à ses héritiers que ses productions, très-petite succession à laquelle ils pouvoient renoncer. Sa Vie se trouve dans les Euvres de Laurent Joubert son élève.

RONSARD, (Pierre de) né au château de la Poissonnière dans le Vendômois, en 1524, d'une famille noble, fut élevé à Paris au collège de Navarre. Les sciences ne lui offrant que des épines, il quitta ce collége, & devint page du duc d'Orléans, qui le donna à Jacques Stuart, roi d'Ecosse, marié à Magdelène de France. Ronfard demeura en Ecosse auprès de ce prince plus de 2 ans, & revint ensuite en France, où il fut employé par le duc d'Orléans dans diverses négociations. Il accompagna Lazare Baif à la diète de Spire. Ce favant, lui ayant inspiré du goût pour les belles-lettres, il apprit le Grec fous Dorat, avec le fils de Baif. On dit que Ronfard étudioit jusqu'à 2 heures après minuit, & qu'en se couchant il réveilloit Baif qui prenoit sa place. Les Muses eurent des charmes infinis à ses veux; il les cultiva, & avec un tel fuccès, qu'on l'appella le Prin-CE DES POETES de son tems. Henri II, François II, Charles IX & Henri III, le comblérent de bienfaits & de faveurs. Ronfard ayant mérité le premier prix des Jeux Floraux, on regarda la récompense qui étoit promise, comme au-dessous du mérite de l'ouvrage & de la réputation du poëte. La ville de Toulouse sit donc faire une Minerve d'argent massif, & d'un prix confidérable, qu'elle lui envoya. Le présent fut accompagné d'un décret, qui déclaroit Ronfard LE POETE FRANÇOIS par excellence. Marie Stuart, reine d'Ecosse, aussi sensible à son mérite que les Touloufains, lui donna un buffet fort

Liij

riche, où il y avoit un vase en forme de Rosier, représentant le Mont-Parnasse, au haut duquel étoit un Pégase, avec cette inscription:

A RONSARD, l'Apollon de la sour-

ce des Muses.

On peut juger, par ces deux traits, de la réputation dont ce poête a joui, & qu'il foutint jusqu'au tems de Malherbe. Il y a de l'invention & du génie dans ses ouvrages; mais son affectation à mettre partout de l'érudition, & à former des mots tirés du Grec, du Latin, des différens patois de France, a rendu sa verification dure, & souv. inintelligible.

Ronfard, dit Despréaux, par une

autre methode,

Réglant tout, brouilla tout, sit un

Art à sa mode;

Et toutefois long-tems eut un heureux destin;

Mais sa Muse, en François parlant Grec & Latin,

Vit dans l'age suivant, par un retour grotesque,

Tomber de ses grands mots le faste

pédantesque.

Ce poëte a fait des Hymnes, des Odes, un Poëme intitulé la Franciade, des Eglogues, des Epigrammes, des Sonnets, &c. Dans ces ouvrages, il n'y a rien d'heureux, rien de naturel. Il prend l'enflure pour de la verve; il veut pindarifer, fuivant fes expressions, c'està-dire, prendre l'effor de Pindare, & il se perd dans les nues. Ronfard mourut à S. Cosme-les-Tours, l'un de ses bénéfices, en 1585, à 61 ans. L'homme étoit encore plus ridicule en lui, que le poëte; il étoit finguliérement vain. Il ne parloit que de fa maison, de ses prétendues alliances avec des têtes couronnées. Il étoit né la même année de la défaite de François I

devant Pavie; comme si le Ciel, difoit-il, avoit voulu par-là dédommager la France de ses pertes. Il ne finissoit point sur le récit de ses bonnes fortunes. Toutes les semmes le recherchoient; mais il ne disoir point que quelques unes lui donnérent des faveurs cuisantes. Les Poëstes de Ronsard parurent en 1567, à Paris, en 6 vol. in-4°. & en 1604, 10 vol. in-12.

I. ROQUE, (Gilles-André de la) fieur de la Lontiére, gentilhomme Normand, né dans le village de Cormelles près de Caen, en 1597, mort à Paris en 1687, à 90 ans, s'est fait un nom par plufieurs ouvrages fur les généalogies & fur le blason. Les principaux font: I. Un Traité curieux de la Noblesse, & ses diverses espèces, in-4°, Rouen, 1754. II. Traité du Ban, in-12, qui est bon. III. La Généalogie de la Maison d'Harcourt, in-fol. 4 vol. 1662; curieuse par le grand nombre de titres qu'il rapporte. IV. Traité des Noms & Surnoms, in-12, superficiel. V. Histoire Généalogique des Maisons nobles de Normandie, à Caen, 1654, in-fol. L'auteur avoit une mémoire prodigieuse; il connoissoit toutes les fraudes généalogiques dont on s'étoit servi pour illustrer certaines familles, & il se faisoit un plaisir de les dévoiler.

11. ROQUE, (Antoine de la) poëte François, né à Marfeille en 1672, mort à Paris en 1744, chevalier de l'ordre militaire de St Louis, fut chargé, durant 23 années, de la composition du Mercure. Il s'en acquitta avec distinction, fur-tout dans la partie des beaux-arts, pour lesquels il atoujours eu beaucoup d'amour & de goût. On peut même le mettre au rang de plus célèbres amateurs, soit par rapport à ses connoissans.

ces, foit à cause de la riche collection qu'il avoit formée. Jean de La ROQUE, son frere, membre de l'academie des belles-lettres de Marseille, mort en 1745 à Paris, à 84 ans, avoit fait plusieurs voyages dans le Levant. Il travailla au Mercure ayec fon frere, dont il partageoit le goût & les talens. L'un & l'autre font connus par des ouvrages. On a du premier les paroles de deux Opéra, Médée & Jason, & Théonoé, tragédies, dont la musique est de Salomon... Et du fecond: I. Voyage de l'Arabie Heureuse, in-12. II. Voyage de la Palestine, in-12. III. Voyage de Syrie & du Mont-Liban, avec un Abrégé de la Vie de du Chasteuil, in-12. Il avoit aussi promis de donner son Voyage Littéraire de Normandie: il n'a point paru; mais il en a donné la fubstance dans vIII Lettres, publiées dans le Mercure de France... Voy. ROQUES.

ROQUE, Voyez LARROQUE. I. ROQUELAURE, (Antoine de) baron de Roquelaure en Armagnac, d'une maifon noble & ancienne, fut destiné à l'état ecclésiastique, qu'il quitta, à la mort de l'ainé de ses deux freres, pour l'état militaire. Jeanne d'Albret , reine de Navarre, qui l'honoroit de son estime, l'engagea dans le parti du prince son fils, qui le fit lieutenant de la compagnie de fes Gardes. Ce prince voyant fuir fes gens au combat de Fontaine-Francoife, lui ordonne de courir après eux pour les ramener. Je m'en garderai bien, répondit ce rusé courtifan, on croiroit que je fuis tout comme eux; je ne vous quitterai point, & je mourrai à vos côtés. Le roi de Navarre, devenu roi de France fous le nom de Henri IV, récompensa ses services & sa fidélité par la place de grand-maître de sa garderobe en 1589, par le collier du

St Esprit en 1595, & par divers gouvernemens, dont le plus confidérable étoit celui de la Guienne. Louis XIII ajoûta à ces bienfaits le bâton de maréchal de France en 1614. Roquelaure ne s'endormit pas fur ses lauriers. Il remit dans le devoir Nérac, Clairac, & quelques autres places; & mourut fubitement à Leictoure en 1625, dans sa 82° année. C'étoit un courtisan fin & adroit, qui ne consultoit guéres que la politique, même dans les affaires de religion. Un ministre Huguenot exhortant Henri IV à ne point changer de communion: Malheureux que tu es, lui dît-il! mets dans une balance, d'un côté la Couronne de France, de l'autre les Pseaumes de Marot, & vois qui des deux l'emportera.

Jean-baptiste marquis, puis duc de) fils du précédent, se signala dans divers siéges & combats, fut blessé & fait prisonnier au combat de la Marfée en 1641, & à la bataille de Honnecourt en 1642. Il fervit de maréchal de camp au siége de Gravelines en 1644, & à celui de Courtrai en 1646. Il devint ensuite lieutenant-général des armées du roi, & fut blessé au siège de Bordeaux. Le roi, aussi content de ses services que charmé de ses plaisanteries, le fit duc & pair de France en 1652, chevalier de ses ordres en 1661, & gou-

verneur de la Guienne en 1676.

Ce seigneur mourut en 1683, à

68 ans. C'est à lui que le peuple

attribue une foule de bons-mots

& de bouffonneries aussi plates que

ridicules. On en a fait un recueil,

fous le titre de Momus François,

II. ROQUELAURE, (Gafton-

in-16, qui est merveilleux pour amuser les laquais. III. ROQUELAURE, (Antoine Gaston-Jean-baptiste duc de) fils

Liv

du précédent, mort à Paris en 1738 à 82 ans, commanda en chef en Languedoc, & mérita d'être élevé à la dignité de maréchal de France en 1724. Sa maison fut éteinte par sa mort; n'ayant laissé que deux filles, la princesse de Pons,

& la princesse de Léon.

ROQUES, (Pierre) né à la Caune, petite ville du haut Languedoc, l'an 1685, de parens Calvinistes, devint en 1710 ministre de l'Eglise Françoise à Bâle, où il s'acquit l'estime des honnêresgens par sa probité & par ses écrits. Il y mourut en 1748. On a de lui un très-grand nombre d'ouvrages faits avec ordre, & pleins d'une érudition profonde, mais écrits d'un style unpeu négligé. Les principaux font : I. Le Tableau de la conduite du Chrétien. II. Le Passeur évangélique, in-4°: ouvrage estimé des Protestans, & traduit en diverses langues. III. Les Elémens des vérités historiques, dogmatiques & morales, que les Ecrits sacrés renferment. IV. Le vrai Piétisme. V. Des Sermons, pleins d'une morale exactes, mais dont l'éloquence est peu pathétique. VI. Les Devoirs des Sujets. VII. Traité des Tribunaux de Judicature. VIII. Une Edition, augmentée, du Dictionnaire de Moreri; à Bâle, en 1731, 6 vol. infol. IX. La 1re Continuation des Difcours de Saurin fur la Bible, X. La nouvelle Edition de la Bible de Martin, en 2 vol. in-4°. XI. Diverses Pièces dans le Journal Helvétique & dans la Bibliothèque Germanique. Ce ministre faisoit hon neur à la Suisse, par les qualités de fon cœur, autant que par fes connoissances. Il étoit franc, sincére, officieux, ami tendre, bon parent. La beauté de son ame se peignoit sur sa physionomie, qui étoit très-heureuse.

ROQUESANNE, (Jean) fectateur des Hussites, & chef des Calixtains, fut député en 1432, avec plus. de fes disciples, au concile de Bâle, où l'on condamna les erreurs de Jean Hus, dont il étoit partisan. Il montra de la docilité aux décifions du concile, fouscrivit & fit fouscrire ses compagnons aux décrets de cette affemblée, sous la condition qu'on leur permettroit la communion sous les deux espèces; le concile y consentit, & même le récompensa en le défignant pour archevêq. de Prague. De retour en cette ville, il affecta tant de vanité &de précipitation à exercer le droit qu'on lui avoit relâché, que l'emp' qui en fut choqué lui fit refuser les bulles du faint-siége. Il s'exila luimême de dépit, & recommença à semer le trouble & ses erreurs dans la Bohême, jusqu'à sa mort.

RORARIUS, (Jérôme) de Pordenone en Italie, nonce du pape Clément VII à la cour de Ferdinand roi d'Hongrie, s'est fait un nom par un traité intit. Quòd animalia bruta ratio. ne utantur meliùs homine, Amsterdam 1666, in-12. Il entreprend d'y prouver, non seulement que les bêtes font des animaux raifonnables; mais qu'elles se servent de la raifon mieux que l'homme. Ses preuves ne sont que des lieux - communs. Son livre n'est pas mal écrit; & l'on y trouve plusieurs faits finguliers, fur l'industrie des bêtes & la malice des hommes. Il avoit composé auparavant un Plaidoyer pour les Rats, imprimé dans le pays des Grisons en 1648, On pouvoit l'appeller l'Avocat des Bêtes.

I.ROSA ALBA (Carriera,) Voy. CARRIERA.

II. ROSA, (Salvator) peintre, graveur & poëte, né à Renessa près de Naples en 1615, connut la misére, & se vit d'abord réduit à exposer ses tableaux dans les places publiques. Lanfranc, qui remarqua du talent dans fes ouvrages, en acheta plufieurs, & l'encouragea. Salvator, flaté du fuffrage de ce grand maître, fe porta avec plus d'ardeur à l'étude. Il a principalement excellé à peindre des combats, des marines, des payfages, des fujets de caprice, des animaux & des figures de soldats. Sa touche est facile & très-spirituelle; fon payfage, & fur-tout le feuiller de ses arbres est d'un goût exquis. Il peignoit avec une telle rapidité, que souvent il commençoit & finissoit un tablezu en un jour. Lorsqu'il avoit besoin de quelque attitude, il se présentoit devant un grand miroir, & la deffinoit d'après lui. On remarque dans ses ouvrages un génie bizarre, des figures gigantesques, & quelques incorrections. On a plufieurs morceaux gravés de sa main, qui font d'une touche admirable. Salvator unissoit le talent de la poëfie à celui de la peinture. Il a composé des Satyres, (Amsterdam 1719, in-8°, & 1770 ausi in-8°,) dans lesquelles il y a de la finesse & des faillies. Sa maison étoit devenue une académie, où les gens de bon goût & d'esprit se rassembloient & jouoient même la comédie. On fait fon aventure avec le connétable Colonne. Ce seigneur paya un tableau de Salvator avec une bourse pleine d'or ; le peintre lui envoya un fecond tableau, & le connétable une bourfe plus confidérable. Salvator fit un nouvel ouvrage, & fut récompensé de même; un 4e tableau lui mérita un nouveau présent : enfin au 5°, le connétable ne voulut plus continuer un jeu qui l'épuisoit. Il envoya deux bourses à Salvator. & lui fit dire qu'il lui cédoit l'hon-

neur du combat. Ce maître conferva, jufqu'à la mort, fon humeur enjouée; fa dernière parole fut une plaifanterie. Il m. à Rome en 1673.

ROSALIE, (Ange de STE-)

Voyez ANGE, no IV.

ROSCIUS, (Quintus) Gaulois de nation, & contemporain du fam. Esope, fut le plus célèbre acteur de son siécle pour la comédie. Cicéron, son ami & son admirateur, a parlé de ses talens avec enthoufiasme. Cet orateur dit qu'il plaisoit tant sur le théâtre, qu'il n'auroit jamais dû en descendre; & qu'il avoit tant de vertus & de probité, qu'il n'auroit jamais dû y monter. Il prit sa défense contre Fannius, & c'est à cette occasion qu'il fit son beau Discours pro Roscio. Pison & Sylla ne lui marquoient ni moins d'amitié, ni moins d'estime, que Ciceron. Ro/cius inspiroit ces sentimens, par la pureté de ses mœurs, par son humanité, par sa candeur, par son caractére obligeant, & par sa libéralité. La république lui faifoit une penfion de 20,000 écus, & quoiqu'on fût dix ans de fuite fans la lui payer, il ne cessa pas de représenter. Le comédien Esope, avoit, felon Pline, 125,000 ducats de rente, c'est-à-dire environ 150,000 livres. Roscius auroit pu se procurer un bien autre revenu, s'il eût voulu tirer parti de son talent, puisque Cicéron dit formellement dans sa harangue pour cet acteur, qu'il pouvoit gagner tous les ans près d'un million 650,000 liv. C'est à tort qu'on a avancé qu'il étoit le premier qui se fût servi du masque: il est vrai qu'il avoit les yeux un peu de travers; mais cette difformité ne l'empêchoit pas d'avoir très-bonne grace en déclamant. Ce comédien illustre mourut vers l'an 61 avant J. C. Il avoit composé un Parallèle des Mouvemens du Théâtre & de ceux de l'Eloquence; mais cet ouvr. n'est point parvenu jusqu'à nous.

ROSCOMMON, (Wentworth Dillon, comte de) d'une ancienne & illustre maison d'Irlande, fit une partie de ses études à Caen, fous la direction du favant Bochart. De retour en Angleterre, il passa plusieurs années à la cour; mais s'y étant fait une affaire, il fut obligé de se retirer en Irlande. Le duc d'Ormond, viceroi du pays, le fit capitaine de ses Gardes. Sa passion pour le jeu l'ayant retenu fort tard dans un lieu affez dangereux, il fut attaqué par trois voleurs : il fe défendit vaillamment; mais le nombre l'auroit emporté, s'il n'eût été fecouru par un pauvre officier réformé, qui l'aida a fortir de cet embarras. Le comte, pénétré de reconnoissance pour son libérateur, se démit en sa faveur de sa charge de capitaine des Gardes. Cet officier étant mort 3 ans après, le viceroi, qui avoit admiré la générofité du comte, le fit rentrer dans fon emploi. Rofcommon reparut à la cour d'Angleterre, & y devint écuyer de la duchesse d'Yorck, qui lui fit époufer la fille du comte de Burlington. Les charmes de son esprit & de fon caractère, lui conciliérent l'amitié de Dryden & des autres grands - hommes d'Angleterre. Il mourut en 1684, avec la réputation d'un homme qui avoit mêlé les fleurs de la poësie avec les fruits de l'érudition. Il connoisfoit parfaitement les monumens antiques, & il avoit puisé cette connoissance dans un voyage en Italie. On disoit de lui & du duc de Buckingham, que « celui-ci fai-» foit vanité de n'être pas favant » & que « l'autre l'étoit sans en ti-" rer vanité, " Ses ouvrages sont;

I. Une Traduction en vers anglois, de l'Art Poëtique d'Horace. II. Un Poëme intitulé: Essai sur la manière de traduire en vers. Ces deux ouvrages ont été imprimés avec les Poëstes de Rochester, Londres 1731, in-12. Pope, dans son Essai sur la Critique, parle de lui avec éloge:

Tel étoit Roscommon, Auteur

dont la nai∬ance,

Egaloit la bonté, l'esprit & la science.

Des Grecs & des Latins partisan déclaré, Il aimoit leurs Ecrits, mais en

Juge éclairé.
Injuste pour lui seul, pour tout

autre équitable,

Toujours au vrai mérite on le vit favorable.

I. ROSE, (Guillaume) prédicateur de Henri III, évêque de Senlis, & le plus fameux Ligueur qui fût en France, mort en 1602, étala dans ses sermons & dans ses écrits le fanatisme & l'esprit de révolte. On lui fit faire amendehonorable, le 25 Septembre 1598, à la grand'chambre, avec ses habits épiscopaux, qu'il ne voulut pas quitter. On lui attribue: De justa Reipublicæ Christianæ in Reges impios auctoritate, Parifiis 1590, in-8°. C'est ce prélat furieux que les auteurs de la Satyre Ménippée, mirent à la tête de la prétendue procession de la Ligue. Voyez le Dictionn. histor. & critique publié en 1771, fous le nom de Bonnegarde.

II. ROSE, (Ste) religieuse du Tiers-ordre de St Dominique, née à Lima dans le Pérou, sur la Ste Thérèse du Nouveau Monde. Elle sut tantôt consolée pardes ravissemens, tantôt éprouvée par des peines intérieures. Sa mortification sut extrême; elle répandoit du sele ou de l'absinthe sur ce qu'elle

mangeoit. Elle mourut en 1617,

âgée de 31 ans.

ROSEN, (Conrad de) comte de Bolweiller en Alface, d'une ancienne maison originaire de Livonie, après avoir été 3 ans cadet dans les gardes de la reine Chriftine, passa incognito en France, & fervit d'abord fimple cavalier dans le régiment de Brinon. Son mérite & sa naissance ayant été bientôt connus, il fut élevé de grade en grade, & obtint le bâton de maréchal de France en 1703. Jacques II le fit général de fes troupes. Il mourut en 1715, à 87 ans, après s'être distingué dans toutes les guerres où il fut employé. C'étoit un homme de tête & d'une bravoure reconnue. On conte de lui, qu'étant à Metz, il reçut ordre de faire changer de garnison au régiment de fon nom. Il ordonne à son lieutenant-colonel de partir; mais les officiers le refusent, sous prétexte qu'il leur est dû quelque contribution de corps. Le lieutenant-colonel va avertir le comte de Rosen. Il arrive, voit le régiment en bataille, ordonne au premier capitaine de partir; & fur son refus, il lui casse la tête. Il donne le même ordre au fecond, qui lui obéit fur le champ, & tous les autres officiers suivent son exemple... Le maréchal de Rosen favoit récompenser les bons foldats, comme punir les mutins, & il emporta dans le tombeau l'estime & l'amitié des troupes.

ROSIER, (Hugues Sureau du) Hugo Sureus Rosarius, Protestant, né à Rossi en Picardie, exerça le ministère à Orléans, avec un zèle plein d'emportement. Il publia en 1563 à Lyon, la Désense civile & militaire des Innocens & de l'Eglise de Christ. Ce libelle, plein de l'esprit de sédition & de fana-

tisme, faillit à le perdre. Il sut contraint d'abjurer pendant le masfacre de la St Barthélemi en 1572, pour racheter sa vie. Employé à exhorter le roi de Navarre, le prince de Condé & plusieurs grands feigneurs, de se réunir à la communion Romaine, il le fit avec tant de succès, que la cour l'envoya au pays Messin, avec le Pere Maldonat, pour y convertir les hérétiques; mais il s'y pervertit lui-même de nouveau, par les conférences particuliéres qu'il y eut avec les ministres. Il se retira ensuite à Heidelberg, & fut également méprifé des Catholiques & des Protestans. Il se vit obligé, pour vivre, d'accepter une place de correcteur d'Imprimerie à Francfort, chez André Vechel. II mourut de la peste dans cette derniére ville, avec toute sa famille. On a de lui plufieurs Ouvrages de Controverse; il y soutient des opinions fingulières avec beaucoup de chaleur.

ROSIERES, (François de) archidiacre de Toul, mort en 1607, prétendit prouver que la France appartenoit à la maifon de Lorraine, dans ses Stemmata Lotharingiæ ac Barri Ducum, 1580, in-fol. Il fit amende-honorable en présence de Henri III, sur ensermé à la Bastille; & il lui fallut toute la protection de la maison de Guise pour échapper à un plus grand châtiment.

ROSIMOND, Voyez MESNIL

(Jean-Bapt. du).

ROSIN, (Jeán) antiquaire, né à Eisenach en Thuringe en 1551, mort de la peste à Aschersleben, en 1626, à 75 ans, est connu par son traité des Antiquités Romaines, en latin. La meilleure édition de ce savant ouvrage est celle de 1701, in-4°, à Utrecht. C'est une source

abondante, dans laquelle plufieurs auteurs ont puifé sans le dire.

ROSNI, Voyez Sully.

ROSSELLI, (Matthieu) peintre, naquit à Florence en 1578, & mourut dans la même ville en 1660. Il s'est particuliérement attaché à la Peinture à fresque; genre dans lequel un travail raisonné, beaucoup de patience, un dessin pur, & un coloris d'une grande fraîcheur , l'ont fait exceller. Ses ouvrages se ressentent, pour l'ordinaire, de fon caractére tranquil-Ie. Ses couleurs locales ne font pas dans le vrai ton de la nature; mais il y a mis un accord qui plait, & fes compositions gagnent à être détaillées.

ROSSET, (François de) laborieux traducteur François du XVII° fiécle, se servit des connoissances qu'il avoit des langues Italienne & Efpagnole, pour faire paffer dans la nôtre quelques ouvrages écrits dans les premiéres. Nous ne citerons pas ses Versions de Roland le furieux & de Don Quichotte; celles qui font venues après, les ont entiérement effacées. Nous parlerons encore moins de ses Histoires tragiques arrivées de notre tems: elles ne peuvent être recherchées que par ceux qui veulent favoir jusqu'où l'esprit humain peut pousfer l'excès de la crédulité. Ceux qui ont la manie des Romans ne nous pardonneroient pas, peutêtre, d'avoir omis d'indiquer deux livres qu'ils recherchent : I. Le roman des Chevaliers de la Gloire, Paris 1613, in-4°. II. L'Admirable Histoire du Chevalier du Soleil, traduite du Castillan par cet auteur & par Louis Douel, imprimée à Paris en 1620, & années suiv. en 8 vol. in-S°.

I. ROSSI, (Jean-Victor) Janus Nitius Erithraus, noble Romain, mort en 1647, septuagénaire avoit été domestique du cardinal Perreti. Après la mort de ce prélat, il fe confacra tout entier à l'étude, mettant son unique plaifir à converfer avec les gens de lettres. On a de lui un grand nombre d'écrits; les plus confidérables font: I. Pinacotheca imaginum illustrium Virorum; ouvrage plufieurs fois réimprimé, in-8°, & dans lequel on trouve bien des singularités. On lui reproche de n'y pas distribuer avec discernement la louange & le blâme. II. Epistola, in-8°. III. Dialogi, in-S5. IV. Exempla virtutum & vitiorum, in-8°. Ce recueil eut les fuffrages du public. Le nom de Nitius Erithraus, que l'auteur avoit pris, fignifie en grec la même chose que Vittorio Rossi en Italien. Cet écrivain avoit des sentimens d'honneur & de la philofophie; mais il se prévenoit facilement pour ou contre, & fa bile s'enflammoit aisément contre le vice & le ridicule. Son humeur critique nuisit à sa fortune, autant que l'indifférence du cardinal Perreti pour les talens & les fervices de ceux qui lui étoient attachés.

II. ROSSI, (Jean-Antoine) Rubeus, jurisconfulte d'Alexandrie de la Paille , mort à Padoue , où il étoir professeur en droit, en 1544, à 56 ans, laissa divers ouvrages ignorés aujourd'hui.

ROSSI, Voyez SALVIATI (Fran-

çois de ) ... & PROPERTIA.

I. ROSSIGNOL, (Antoine) maître des comptes, naquit à Alby le 1er jour de l'année 1590, & fit des son enfance de grands progrès dans les mathématiques. Il parvint par la connoissance exacte de cette science, & sur-tout par la force de fon génie, à deviner toutes fortes de chiffres. sans en avoir presque trouvé un feul pendant toute sa vie, qui lui ait été impénétrable. En 1626, au siége de Réalmont, ville de Languedoc, occupée par les Protestans, il déchiffra fur le champ la lettre qu'écrivoient les affiégés à leurs freres de Montauban, pour leur demander de la poudre. Cette découverte avant été communiquée à la ville, elle se rendit le jour même. Le cardinal de Richelieu, instruit de son talent, l'appella au fiége de la Rochelle, où il le servit de manière à mériter les plus grandes récompenses. Louis XIII & Louis XIV répandirent leurs bienfaits fur ce citoyen utile. Le premier le recommanda en mourant à la reine; & le fecond lui fit une pension considérable, & lui donna des marques de l'estime la plus particulière. Ce monarque alla voir fa belle maifon de Juvisi: Rossignol le reçut avec un empressement si vif & une joie si marquée, que le roi, craignant qu'il ne s'en trouvât mal, ordonna à fon fils, qui le fuivoit, de se rendre auprès de son pere pour veiller fur fa fanté. Ce vieillard respectable mourut peu de tems après, à 83 ans, après avoir fervi l'état pendant 56 années avec un zèle ardent & une fidélité inviolable.

II. ROSSIGNOL, fameux maitre-écrivain de Paris, mort d'un excès de travail, dans un âge peu avancé, en 1736, fut employé, du tems de la Régence, à écrire les Billets de banque. On a gravé d'après ce maitre, un des premiers & peut-être le premier dans son art. Il a été du moins le plus grand peintre en écriture qu'il y ait en en France. Maitre de ses moindres mouvemens, sa marche étoit tou-jours réglée; ses ensembles étoient

d'une fagesse, d'une simplicité, d'une grace, qu'il est plus aisé de sentir que de décrire. Les Anglois ont ensévé une grande partie des piéces de Rossignol, pour lesquelles les François, trop indisférens pour le bel art d'écrire, ne marquoient pas assez d'empressement.

ROSSO, (Le) nommé ordinairement Maître Roux, peintre, naquit à Florence en 1496. Son génie & l'étude des ouvrages de Michel-Ange & du Parmefan, lui tinrent lieu de maître. C'est en France qu'est la plus grande partie de ses ouvrages. François I, qui l'avoit appellé auprès de lui, le nomma furintendant des ouvrages de Fontainebleau. La grande galerie de ce château a été construite sur ses dessins, & embellie par les morceaux de peinture, par les frises & les riches ornemens de stuc qu'il y fit. Le roi, charmé de fes ouvrages, le combla de bienfaits, & lui donna un canonicat de la Ste - Chapelle. Ce peintre ayant accufé injustement Pellegrin, son ami, de lui avoir volé une grande fomme d'argent, & ayant été cause des tourmens qu'il avoit foufferts à la question, il ne put supporter le chagrin que cet événement lui causa; & poursuivi d'ailleurs en réparation par l'accufé, il prit un poison violent qui le fit mourir le même jour, à Fontainebleau, en 1541. Maître Roux mettoit beaucoup de génie dans fes compositions; il réuffissoit parfaitement à exprimer les passions de l'ame. Il donnoit un beau caractére à ses têtes de vieillards, & beaucoup d'agrément aux figures de femmes qu'il représentoit; il possédoit bien le clair-obscur. Mais sa façon de deffiner, quoique savante, avoit quelque chose de sauvage & même de féroce. Il travailloit de ca-

au rang des ouvrages d'Homère de Virgile, ni même de Lucain. II. D'autres Poëses Hollandoises, imprimées à Leuvarden en 1715, in-4°. Rotgans, Vondel & Antonides, font les trois plus célèbres poëtes du Parnasse Hollandois.

ROT

price, confultoit peu la nature, paroissoit aimer ce qui avoit un caractére bizarre & extraordinaire. Maître Roux n'étoit point borné à un feul talent; il étoit encore bon architecte, & cultivoit la poëfie & la musique.

ROSWEIDE, (Héribert) Jéfuite, né à Utrecht en 1569, enfeigna la philosophie & la théologie à Douai & à Anvers avec réputation, & mourut dans cette derniére ville en 1629. La connoissance des antiquités ecclésiastiques brille dans tout ce que nous avons de lui. Ses ouvrages font: I. Une Edition de St Paulin, avec des notes. II. Une Histoire des Vies des Peres du Désert, Anvers 1628, in-folio, estimée. III. Une Edition du Martyrologe d'Adon, IV. Fasti Sanctorum, in-8°. L'auteur y donne le projet de l'immense compilation des Bollandistes.

ROTA, (Berardino) poëte de Naples, d'une famille noble & ancienne, mort en 1575 à 66 ans., excita des regrets univerfels. On a de lui divers ouvrages en vers, affez estimés, à Naples, 1726, 2

vol. in - 8°.

ROTGANS, (Luc) né à Amfterdam en 1645, se livra à la poëfie Hollandoife, dans laquelle il furpaffa tous les poëtes qui l'avoient précédé. Il prit le parti des armes dans la guerre de Hollande en 1672; mais après 2 ans de fervice, il se retira dans une belle maifon de campagne qu'il avoit fur le Veght, où, loin du tumulte des armes, il goûta les charmes de la poësie. Ce littérateur mourut de la petite vérole en 1710, à 66 ans. On a de lui : I. La Vie de Guillaume III, Roi d'Angleterre, Poëme épique en 8 livres, estimé des Hollandois; mais qui ne fera jamais mis par les autres nations

ROTHARIC, roi des Lombards, mort en 652 âgé de 47 ans, donna, le premier, des Loix écrites à fes sujets, en 643. Ses successeurs l'imitérent; & de leurs édits se forma infenfiblement un volume. qu'on appella les Loix Lombardes. Ces Loix, publiées par Lindenbrog, devinrent célèbres dans toute l'Europe, par leur équité, leur clarté & leur précision. Rotharic étoit Arien; mais il aimoit la justice, la rendoit avec foin, & étoit aussi fage que brave.

ROTHELIN, (Charles d'Orléans de) né à Paris en 1691, d'Henri d'Orléans, marquis de Rothelin, accompagna le cardinal de Polignac à Rome, & visita les principales villes d'Italie. Son goût pour les antiquités & pour la littérature, lui fit rassembler un riche cabinet de médailles antiques, & former une nombreuse bibliothèque. Il se faifoit un plaisir d'encourager & de favoriser les hommes de lettres, & il leur faisoit part de ses livres & de ses lumiéres. Il facrifia tout, même la crosse, au plaisir de cultiver les lettres en paix. Les langues vivantes & les langues mortes lui étoient familières. Cet illustre littérateur mourut en 1744, dans fa 53º année. Il étoit de l'académie Françoise, & honoraire de celle des Infcriptions. Le cardinal de Polignac lui ayant laissé en mourant son Anti-Lucrèce encore imparfait, l'abbé de Rothelin le mit dans l'état où nous le voyons. Le Catalogue de sa riche bibliothèque, dreffé par Gabriel Martin, est un des plus recherchés par les

bibliographes.

ROTROU, (Jean de) naquit à Dreux en 1609. Il acheta la charge de lieutenant - particulier au bailliage de cette ville, qu'il exerca jusqu'à sa mort, arrivée en 1650. Il fut enlevé par la maladie épidémique qui défoloit alors sa patrie. En vain ses amis de Paris le pressérent de quitter ce lieu empefté, il leur répondit que sa confcience ne le lui permettoit pas, & qu'étant le feul qui pût maintenir le bon ordre dans ces circonstances malheureuses, il seroit un mauvais citoyen s'il disparoiffoit. Le cardinal de Richelieu, qui lui faifoit une penfion de 600 livres, ne put jamais le porter à se joindre à la foule d'infectes qu'il avoit ligués contre le Cid. Corneille fut toujours à ses yeux un grand-homme, & il rechercha vivement son amitié. Ce refus ne lui enleva pas l'estime du cardinal, qui l'employa à la composition de la Pièce appellée des cinq Auteurs. Rotrou étoit joueur, & par conféquent exposé à manquer souvent d'argent. On rapporte un moyen affez fingulier qu'il avoit trouvé pour s'empêcher de dissiper trop tôt ce qu'il avoit. Lorsque les comédiens lui apportoient un présent pour le remercier d'une de ses piéces, il jettoit les louis fur un tas de fagots qu'il tenoit enfermés: quand il avoit besoin d'argent, il étoit obligé de secouer ces fagots; mais ne pouvant prendre tout à la fois, il avoit toujours quelque chose en réserve. Rotrou se distingua de la foule des rimailleurs de son tems, par son génie véritablement tragique, par l'élévation de ses sentimens, par l'heureux contraste des caractéres, par la sorce du style. Il ne lui

manquoit que la correction du langage & la régularité des plans. Ce poëte travailloit avec une facilité extrême; il composa 37 Piéces de théâtre, tant Tragédies que Comédies. Celles que l'on connoît font: I. Chofroes, tragédie, l'une de fes meilleures piéces, rétouchée par d'Ussé, & remise ainsi au théatre en 1704; elle fut imprimée avec l'ancien texte à côté, la même année, un vol. in-12. I I. Florimonde; c'est sa derniére piéce, qui fut représentée en 1654. III. Antigone est une de ses meilleures tragédies; elle n'est pourtant pas dans les règles du théâtre, il fait mourir les deux freres d'Antigone, Ethéocle & Polinice, enfans de Jocaste, dès le commencement du 3º acte. IV. Wenceslas, tragédie, remise au théâtre par M. Marmontel qui l'a retouchée, se joue encore avec fuccès. On trouve quelques : unes de ses piéces dans le Théâtre François, Paris 1737, 12 vol. in-12.

ROUAULT, Voy. GAMACHE. ROUELLE, (Guillaume-François ) né en 1703 à Matthieu près de Caen, lieu natal du pere du fameux Marot, mourut à Paris en 1770. Il étoit apothicaire dans cette capitale, démonstrateur en chymie au jardin royal des plantes, membre de plusieurs académies étrangéres & de celle des Sciences de Paris. Il forma divers élèves en chymie : science dont il étendit les bornes & qu'il aimoit avec passion. Les Mémoires de l'académie des sciences renferment divers écrits de lui; & il a laissé en manuscrit des Leçons de Chymie. Sa fociété étoit douce & agréable, & fon caractére franc & dé-

I. ROVERE, (François-Marie de la ) neveu du pape Jules II, fut très-cher à son oncle, jaloux

du lustre & de l'aggrandissement de fa maison. Ce pontife fit épouser à fon frere la fille du duc d'Urbin, & fit adopter fon fils François-Marie par le dernier duc d'Urbin, de la maison de Montefeltre. François-Marie, politique & guerrier comme fon oncle, se fignala par des talens; mais ayant excité la haine & l'envie, il fut empoisonné en 1538, à 48 ans. Son épouse Eléonore-Hippolyte de Gonzague, princesse vertueuse, adorée de fon époux qu'elle aimoit tendrement, participa à toutes les traverses que Léon X, ennemi perfonnel des Rovére, lui fit effuyer. Elle mourut en 1570, avec le chagrin de voir son fils Guidobaldo dépouillé de l'état de Camerino, par Paul III, qui en enrichit ses neveux. Guidobaldo avoit eu cet état par son mariage avec l'héritiére de la maison de Cibo. Comme son pere s'étoit acquis un nom par les armes, & qu'il partageoit sa gloire & fon courage, il fut capitaine des armées de Philippe II en Italie. Il mourut en 1574. Son petit-fils Fréderic Ubaldo, mort en 1623, ne laissa qu'une fille: Victoire, mariée à Ferdinand de Médicis, grand-duc de Toscane. Cette princesse mourut en 1694, à 72 ans; mais elle ne lui porta pas en dot le duché d'Urbin, qui retourna au faint - fiége. Les historiens varient beaucoup fur l'origine des la Rovére. Onuphre Panvini fait remonter leur ancienneté jusqu'en 700; mais Fregose, mieux instruit, dit que Sixte IV, le premier pape de cette famille, devoit le jour à un pêcheur. Bernard Justiniani de Venife, en le haranguant, ne craignit point de lui dire qu'il falloit confidérer non sa naissance, mais fon mérite, qui l'avoit élevé fur Ie trône pontifical, Ce qu'il y a

de sûr, c'est qu'il n'étoit pas de l'illustre maison des la Rovére de Turin. (Voyez le premier livre de l'Histoire du présid. de Thou.)

II. ROVERE, (Jérôme de la) ou DU ROUVRE, en latin Ruvereus ou Roboreus, étoit de la famille des la Rovére de Turin, où il étoit né. Il fut évêgue de Toulon en 1559, ensuite archevêque de Turin, & enfin il obtint la pourpre Romaine en 1564. Dès l'âge de 10 ans, on imprima à Pavie en 1540 un Recueil de ses Poesses Latines. qui, étant devenues fort rares, fut réimprimé à Ratisbonne en 1683, in-8°. Ses vers respirent la facilité & l'imagination d'un homme heureusement né pour la poëfie. Il faut lui passer quelques piéces de galanterie, en faveur de son extrême jeunesse. Il mourut au conclave où Clément VIII fut élu pape, le 26 Février 1592, à 62 ans.

I. ROUILLÉ, (Guillaume le) jurisconfulte célèbre, naquit à Alençon en 1494, de Louis le Rouillé, seigneur de Hertré & de Rozé. Il exerça pendant quelque tems la profession d'avocat dans sa patrie. Son mérite l'ayant fait connoître avantageusement de Fr. d'Alençon, duchesse de Vendôme, cette princesse lui donna la place de lieutenant - général de Beaumont-le-Vicomte, petite ville de fon apanage. Le roi & la reine de Navarre, (Charles d'Albret & Marguerite de Valois, ) le gratifiérent par la fuite d'une charge de confeiller à l'échiquier d'Alençon; ils lui donnérent aussi une place dans leur conseil. Nous ignorons l'année de sa mort. Le Rouillé est auteur de plusieurs ouvrages de jurisprudence qui ont eu autrefois beaucoup de réputation; il publia entr'autres un Commentaire sur la Coutume de Normandie en 1534.

ROU

in-fol. & réimprimé en 1539, qui fut si bien accueilli, & donna une si haute idée de l'auteur, que le parlement de Normandie voulut le voir, & le fit prier de venir à Rouen : invitation honorable, à laquelle il ne manqua pas de se rendre. On a encore de lui un ouvrage d'un autre genre, intitulé: Le Recueil de l'antique préexcellence de la Gaule & des Gaulois. imprimé à Poitiers en 1546, in-8°, réimprimé à Paris en 1551; & une pièce de vers qui a pour titre: Les Rossignols du Parc d'Alençon, à l'occasion de l'arrivéé de la reine de Navarre en cette ville l'an I544.

II. ROUILLÉ, (Pierre-Julien) Jésuite, né à Tours en 1681, professa successivement la théologie, les humanités, la philosophie, & montra un génie propre à plusieurs sciences. Ses supérieurs l'associérent à la composition de l'Histoire Romaine du P. Catrov, en 21 vol. in-4°: compilation boursouffée, à laquelle le Pere Rouillé ne contribua que pour les Dissertations & les bonnes Notes dont cet ouvrage est rempli. Il eut aussi quelque part à la révision & à l'édition des Révolutions d'Espagne, que le P. d'Orléans avoit laissées imparfaites. Il avoit travaillé au Journal de Trévoux depuis 1733 jusqu'en 1737. La IIe Lettre de l'examen du Poëme de Racine sur la Grace, est de lui. Ce favant Jésuire mourut à Paris en 1740, âgé de 59 ans, aimé & estimé.

ROULLET, (Jean-Louis) graveur, né en 1645 à Arles en Provence, fit le voyage d'Italie, où fes talens lui donnérent accès auprès des artiftes & des curieux. Ciro-Ferri, peintre célèbre, s'attacha à cet illustre graveur, & lui procura plusieurs occasions de se

fignaler. Roullet quitta Rome pour parcourir les plus grandes villes d'Italie, & dans tous ces endroits il trouva à exercer son burin. L'amour de la patrie le fit revenir en France, où ses talens ne furent point oisifs & fans récompense. On estime ses ouvrages, sur-tout pour la correction du dessin, pour la pureté & l'élégance de son burin. La fortune se présenta plufieurs fois à lui; mais il refusa constamment ses faveurs, qui auroient gêné sa liberté. Il mourut

à Paris en 1699.

ROULLIARD, (Sebastien) avo. cat Parifien, fut plus connu dans la république des lettres que dans le barreau. On a de lui quelques écrits mal digérés, mais favans & finguliers. Les principaux font : 1. Traité de la virilité d'un homme ne Sans testicules, 1600, in-8°. II. Hiftoire de l'Eglise de Chartres, in-8°. III. La Magnifique Doxologie du Fêtu, in-8°. IV. Les Gymnopodes, ou De la nudité des pieds, in-4°. V. Li Hungs en Santerre, in-4°. VI. Histoire de Melun, in-4°. VII. Priviléges de la Ste-Chapelle de Paris. in-S°. VIII. Le lumbrisage de Nicodême AUBIER, Scribe, Soit-difant le v'Evangéliste, & Noble de quatre races. IX. Des Poesses affez plates. Roulliard mourut en 1639. C'étoit un afiez mauvais écrivain en vers & en profe.

I. ROUSSEAU, (Jacques) peintre, né à Paris en 1630, se distingua par son grand art à peindre l'architecture, & à tromper la vue par l'illusion de la perspective. Louis XIV, informé de ses rares talens, fut les mettre à profit. Ce monarque le chargea des décorations de la falle des machines à St Germain-en-Laye, oit l'on représentoit les Opéra du célèbre Lully. Cet excellent artiste

Tome VI.

fur encore employé dans plusieurs maisons royales, & l'on voit de fes ouvrages dans quelques maifons de riches particuliers; mais ses Perspectives, destinées pour l'ordinaire à décorer une cour, un jardin, ont beaucoup fouffert de l'injure de l'air; cependant ce qui a été conservé, suffit pour faire admirer la beauté de son génie, l'éclat & l'intelligence de son coloris. Milord Montaigu, renommé par fon amour pour les beauxarts, afiocia Rousseau au travail de la Fosse & de Monnoyer, pour embellir fon hôtel à Londres. Ce maître a aussi excelle à toucher le payfage, Il mourut à Londres en

1693. II. ROUSSEAU (Jean-baptiste) fils d'un cordonnier de Paris, naquit en 1669 fuivant les uns, & en 1671 fuivant les autres. Son pere lui procura une excellente éducation dans les meilleurs colléges de la capitale. Le jeune Rousseau s'y fit un nom par de petites Piéces de poesse, pleines d'esprit & d'imagination. Il avoit à peine 20 ans, qu'il étoit déja recherché par les personnes du plus haut rang & du goût le plus délicat. Dès 1688, il fut reçu en qualité de page chez Bonrepeaux, ambassadeur de France en Danemarck. Le maréchal de Tallard le choisit ensuite pour son secrétaire, lorsqu'il passa en Angleterre. Ce fut à Londres qu'il lia une amitié étroite avec St-Evremont, philosophe aimable & ingénieux, qui fentit tout le mérite an jeune poëte. Rouillé, directeur des finances, le prit ensuite auprès de lui. Le poëte le fuivoit partout, vivant tranquille au milieu de la grandeur, cultivant les Muses à la cour, & négligeant la fortune dans le sein des finances. En vain Chamillart lui offrit une direction des

fermes-générales en province; il ne voulut jamais l'accepter. Il étoit au comble de la gloire, lorsqu'une affaire fâcheuse le précipita dans les inquiétudes les plus cuisantes. Le café de la Laurent étoit alors lerendez-vous littéraire & politique des oisifs de Paris. La Motte & Rousseau étoient les chefs de ce Parnaffe, lorfque l'opera d'Hesione vit le jour en 1708; Rousseau fit, sur un air du prologue de cet opéra, cinq Couplets contre les auteurs des paroles, de la mufique & du ballet. Ces premiers couplets, qu'on croit être incontestablement de ce poëte, furent suivis d'une foule d'autres, où tout ce que le talent infpiré par la haine, par la vengeance & par la débauche, peut enfanter de plus monstrueux, se trouve réuni. Verfailles, Paris, furent inondés de ces horreurs. Les tribunaux, fatigués par les plaintes des personnes outragées, recherchérent l'auteur de ces infamies. Tout le monde nomma Rousseau; on crut y reconnoître fa verve. Ses Epigrammes infâmes, qu'il appelloit les Gloria Patri de ses Pseaumes, plufieurs Couplets malins contre diverses personnes, ses Contes libres, son penchant à la médifance, fembloient dépofer contre lui, aux yeux de ses adversaires. On rapprocha les circonstances; on rappella les différens propos qu'on lui avoit entendu tenir. On observa que les victimes immolées dans les Coupleis, étoient précifément les personnes qu'il haiffoit le plus. Malgré ces présomptions, il étoit impossible qu'on portât un jugement certain fur cette funeste affaire, parce que d'un autre côté on favoit que Roufseau avoit des ennemis violens, qu'il devoit autant à l'envie qu'infpiroient ses talens, qu'à son esprit

satyrique. Ce poëte n'eût jamais été condamné, s'il se sût borné à nier qu'il étoit l'auteur des Couplets. Mais non content de vouloir paroître innocent, il voulut que le géomètre Saurin fût coupable du crime dont on l'accusoit. Guillaume Arnould, jeune favetier, esprit foible, fut (dit-on) l'instrument que Rousseau mir en œuvre pour accabler fon ennemi. Ce mi-Térable déposa que Saurin lui avoit remis les couplets, & les avoit donnés à un petit décroteur pour les faire passer en d'autres mains. Le procès porté au Châtelet passa au Parlement, & le coup dont Rouffeau vouloit accabler le géomètre, retomba fur sa tête. Saurin fit valoir le contrafte de ses mœurs & de celles de son ennemi. Il l'attaqua comme fuborneur de témoins, en particulier de ce Guillaume Arnould, auquel il avoit donné de l'argent. Les preuves de cette subornation parurent évidentes, & le suborneur sut banni à perpétuité du royaume. Cet arrêt, rendu le 7 Avril 1712, fut affiché à la Grêve. Rousseau se retira en Suisse, où le comte du Luc, ambaffadeur de France auprès du corps Helvétique, lui rendit la vie douce & agréable. A la paix de Bade, conclue en 1714, le prince Eugène demanda Rousseau au comte, qui l'avoit mené avec lui, & ce seigneur n'osa pas le lui refuser. Le poete François passa à Vienne avec le prince, auprès duquel il demeura près de 3 ans. La malheureuse affaire du comte de Bonneval lui attifa une difgrace, que ses partisans & ses adversaires ont attribuée à des causes bien différentes. Rousseau, obligé de quitter la cour de Vienne, se retira à Bruxelles. Ce fut dans cette ville que commencérent ses brouil-

leries avec M. de Voltaire. Roufseau avoit connu ce poëte naisfant, au collège de Louis le Grand, & avoit admiré sa facilité pour la poësie. Le jeune Arouet cultiva une connoissance qui pouvoit lui être si utile; il lui faisoit hommage de tous ses ouvrages. Rouffeau, flatté de ces déférences, le peignoit comme un homme destiné à faire un jour la gloire de son siécle. L'auteur de la Henriade ne cessa de le consulter fur ses essais, & leur amitié sut de jour en jour plus vive. Ils se voient malheureufement à Bruxelles, & la haine la plus amére entre dans le cœur de l'un & de l'autre. Quelle en fut l'origine? Ce fut, fuivant Rouffeau & ses partifans, la lecture qu'il lui entendit faire de l'Epigre à Julie, aujourd'hui à Uranie. Cet ouvrage lui fit horreur; il lui en marqua fon indignation. Le jeunehomme, piqué de ces reproches, tint des discours indignes contre celui qui les lui avoit faits. Voilà ce que dit Roussau. Mais ses adverfaires & les amis du poëte qu'il décrie, le soupconnérent peutêtre témérairement d'employer des personnalités, parce qu'il se croyoit offusqué par la gloire de son rival. Ce qu'il y a de plus fingulier, c'est que ces deux hommes célèbres aient voulu inspirer au public un mépris qu'ils n'avoient pas l'un pour l'autre, & anéantir dans leur cœur une estime qu'ils se sentoient malgré eux. Dans quelque confidération que Rousseau fût à Bruxelles, il ne pouvoit oublier Paris. Le duc d'Orléans, régent du royaume, sollicite par le grandprieur de Vendôme & le baron de Bretenil, lui accorda des lettres de rappel. Mais le poëte, avant que d'en profiter, demanda qu'on revît son procès; il vouloit être rappellé, non à titre de grace, Kii

mais par un jugement solemnel. Sa demande fut rejettée. Pour se confoler de cette nouvelle cruauté du fort, il fe mit à voyager. En 1721 il passa en Angleterre, où il fit imprimer à Londres le Recueil de ses Œuvres, en 2 vol. in-4°. Cette édition, publiée en 1723, lui valut environ dix mille écus. Il les plaça sur la Compagnie d'Ostende; mais les affaires de cette compagnie s'étant dérangées, les actionnaires perdirent leurs fonds. Cet illustre infortuné, parvenu à un âge où les biens de la fortune font les plus néceffaires, ne fubfista plus que des fecours de quelques amis. La généreuse amitié de Boutet, notaire à Paris, prévint dans tous les tems fes befoins. Il trouva une reflource encore plus grande dans le duc d'Aremberg, qui lui donna sa table à Bruxelles. Ce seigneur ayant été obligé en 1733 d'aller à l'armée en Allemagne, lui affûra une pension de 1500 livres; mais Rousseau eut encore le malheur de perdre les bonnes-graces de son illustre bienfaiteur. Il eut l'imprudence de publier dans un Journal. que M. de Voltaire l'avoit accufé, auprès du duc d'Aremberg, d'être l'auteur des Couplets pour lesquels il avoit été banni de France. M. de Voltaire, qui auroit dû dédaigner cette imputation, aima mieux s'en plaindre à ce prince, qui priva Rousseau de ses bienfaits. La ville de Bruxelles devint pour lui, après cette difgrace, un féjour infupportable. Le comte du Luc & M. de Sénozan, receveur genéral du clergé, instruits de ses chagrins, le firent venir secrettement à Paris, dans l'espérance d'avancer la fin de son bannissement. Rousseau y fit un féjour de 3 mois; mais ses protecteurs n'ayant pas pului obtenir un fauf-conduit pour un

an, il retourna à Bruxelles le 3 Février 1740, & y mourut le 17 Mars 1741, dans de grands sentimens de religion. Avant que de recevoir le Viatique, il protesta qu'il n'étoit point l'auteur des horribles Couplets qui avoient empoisonné sa vie. Cette protestation est, aux yeux de bien des gens, une démonstration complette de fon innocence. Est-il probable, disent-ils, que Rousseau en ait voulu impofer dans ces derniers momens où la vérité se fait jour? Ce qu'il y a d'étrange, c'est que ceux qu'il chargeoit d'avoir fait les Couplets, ont protesté toute leur vie, comme lui, qu'ils n'en étoient pas les auteurs. Que croire donc après cela? Piron a fait cette épitaphe à l'Horace François:

Ci git l'illustre & malheureux ROUS-SEAU; Le Brabant sut sa tombe & Paris son berecau. Voici l'abrégé de sa vie, Qui sut trop longue de moitié: Il sut trente ans digne d'envie, Et trente ans digne de pitié.

Il est plus facile de peindre dans Rousseau le poëte, que l'homme. Quelques personnes l'ont repréfenté comme impie, inquiet, capricieux, impudent, vindicatif, envieux, flatteur, fatyrique. D'autres l'ont peint comme un homme plein de candeur & de franchise, comme un ami fidèle & reconnoiffant, comme un Chrétien pénétré de sa religion. Il est difficile de se décider entre deux portraits si différens. Ceux qui voudront connoître plus particuliérement ce grand-homme, pourront confulter le Dictionnaire de M. Chaufepié, écrivain aussi exact qu'impartial, qui tâche de donner une

idée juste de son caractère. Il paroit, par ce qu'il en dit, que Roufseau ne peut être lavé fur l'accufation intentée contre lui d'avoir attaqué fes bienfaiteurs. Nous croyons qu'on peut le justifier plus facilement contre ceux qui l'accuférent d'avoir renié son pere. La plus grande noblesse d'un poëte, est de descendre d'Homère, de Pindare, de Virgile. Et quel besoin auroit eu Rousseau de cacher l'obscurité de sa naissance? elle relevoit fon mérite. M. Séguy, attaché à M. le prince de la Tour-Tassis, a donné une belle édition de ses Euvres, conformément aux intentions que le poëte lui avoit marquées. Cette édition publiée en 1743, à Paris, en 3 vol. in-4°, & en 4 vol. in-12, ne contient que ce que l'auteur a avoué; elle renferme: I. Quatre livres d'Odes, dont le premier est d'Odes sacrées, tirées des Pseaumes. Rousseau ( dit Fréron) réunit en lui Pindare, Horace, Anacréon & Malherbe. Quel feu! quel génie! quels éclairs d'imagination! quelle rapidité de pinceau! quelle abondance de traits frapans! quelle foule de brillantes comparaifons! quelle richefse de rimes! quelle heureuse verfification! mais fur - tout quelle expression inimitable! Ses vers sont achevés, autant que les vers françois peuvent l'être. II. Deux liv. d'Epîtres en vers. Quoiqu'elles ne manquent pas de beautés, il y règne un fonds de misanthropie qui les dépare. Rousseau parle trop fouvent de ses ennemis & de ses malheurs; il y étale des principes qui portent moins sur la vérité, que sur les différentes passions qui l'animoient. La coiére le jette dans le paradoxe. Si je le trouve égal a Horace dans ses Odes, il lui est bien inférieur dans ses Epîtres. Il

y a beaucoup plus de philosophie dans celles du poëte Romain. Quoi de plus ridicule d'ailleurs, que cette recherche d'expressions Marotiques, & de termes moins énergiques qu'extraordinaires? Combien de copies détestables a faites un tel original! III. Des Cantates. Il est le créateur de ce Poëme, dans lequel il n'a point eu d'égal. Les siennes respirent cette poësie d'expression, ce style pittoresque, ces tours heureux, ces graces légéres qui forment le véritableca ractére de ce genre. Il est tantôt vif & impétueux, tantôt doux & touchant, suivant les passions qui animent les personnages qu'il fait parler. IV. Des Allégories, dont plusieurs sont heureuses, mais dont quelques-unes paroissent forcées. V. Des Epigrammes, qui l'ont mis au-dessus de Martial & de Marot. On a eu soin de retrancher de cette édition celles que la licence & la débauche lui avoient inspirées. Celles-ci portent, à la vérité, l'empreinte du génie comme les autres; mais de telles productions ne peuvent que déshonorer l'esprit d'un poëte, & corrompre le cœur de ses lecteurs. VI. Un livre de Poësies diverses, qui manquent quelquefois de légéreté & de délicatesse. VII. Quatre Comédies en vers : le Flatteur, dont le caractère est très-bien repréfenté; les Aïeux chimériques, piéce qui eut beaucoup moins de fuccès, quoiqu'elle offre d'affez bonnes tirades; le Capricieux, & la Dupe de soi-même, pièces d'un trèsfoible mérite. VIII. Deux Comédies en prose; le Café & la Ceinture magique, qui ne valent pas mieux. Le théâtre n'étoit pas fon talent principal, & il avoit l'efprit plus propre à la satyre qu'à la comédie, au genre de Boileau K iii

qu'à celui de Molière. IX. Un recueil de Lettres en prose. On n'a choisi dans cette édition que les plus intéressantes. Il y en a un recueil plus confidérable, en 5 vol. Ce recueil a fait tout à la fois tort & honneur à sa mémoire. Rousseau y dit le pour & le contre sur les mêmes personnes. Il paroît trop parté à déchirer ceux qui lui déplaisent. A cela près, on voit en lui un homme d'un caractère ferme & d'une ame élevée; qui ne veut devoir son retour dans sa patrie qu'a sa pleine justification. On y trouve d'ailleurs quelques anecdotes, & des jugemens exacts fur plufieurs écrivains. Un libraire de Hollande a publié un ouvrage qui lui feroit plus de tort, si les auteurs devoient répondre des sotises qu'on met fous leurs noms : c'est fon Porte-feuille. Il y a, a la vérité, dans ce miférable recueil plufieurs piéces qui sont de Rousseau; mais il faut moins l'en blàmer, que ceux qui ont tiré ces ouvrages de l'oubli, auquel ce grand poëte les avoit condamnés. On a donné en 1741, à Paris, une fort jolie édition de ses Euvres choisies, en 1 vol. in-12, petit format.

III. ROUSSEAU, (Jean-Jacques) né à Genève en 1712 d'un horloger, quitta de bonne heure sa patrie, se fit Catholique & voyagea en Italie. Son caractére étoit dès-lors, comme il l'avoua lui-même, une orgueilleuse misanthropie & une certaine aigreur contre les riches & les heureux du monde. Après diverses aventures, il vint en France, & fut secrétaire de M. de Montaigu, ambassadeur à Venise en 1743. Il avoit près de 40 ans & étoit encore très-peu connu, lorfque fon Discours contre les Sciences, couconné en 1750 par l'académie de Dijon, le tira de fon obscurité. On n'a jamais foutenu un paradoxe avec plus d'éloquence : ce paradoxe n'étoit pas nouveau ; mais l'auteur lui donna les graces de la nouveauté, en employant toutes les resources du favoir & du génie. Plusieurs adversaires se présentérent pour attaquer son opinion; Roulleau se défendit, & de dispute en dispute il se trouva engagé dans la redoutable carriére des lettres, presque sans y avoir penfé. Son Discours sur les causes de l'inégalité parmi les Hommes & sur l'origine des Sociétés, plein de maximes hardies & d'idées bizarres, fut fait pour prouver que les hommes font égaux ; qu'ils étoient nés pour vivre isolés; & qu'ils ont perverti l'ordre de la nature en se rassemblant. L'auteur, panégyriste éternel de l'homme sauvage, déprime trop l'homme focial. Mais si son système est faux, les couleurs dont il l'embellit font bien brillantes. Ce Discours, & fur-tout la Dédicace de ce Discours à la république de Genève, sont des chefd'œuvres d'une éloquence dont les anciens feuls nous avoient donné l'idée. Sa Lettre à M. d'Alembert fur le projet d'établir un théàtre à Genève, publiée en 1757, renferme, à côté de quelques paradoxes, les vérités les plus importantes & les mieux développées. Cette Lettre, si intéressante pour les mœurs en général & pour la république de Genève en particulier, fut la première fource de la haine que Voltaire lui vouz. & des injures dont il ne cessa de l'accabler.' Ce qu'on trouvoit de fingulier, c'est que cet ennemi des spectacles avoit fait imprimer une Comédie; & qu'il avoit donné au théâtre une Pastorale dont il fit la poëse & la musique, l'une & l'autre

remplies de sentimens & de graces. Le Devin du Village (c'est le titre de cette Pastorale) respire la naïveté & la simplicité champêtres. Tout y est agréable, intéressant, & fort fupérieur aux lieux - communs doucereux & infipides de nos petits drames à la mode. L'auteur avoit cultivé la mufique dès fon enfance; il avoit, pour ce bel'art, autant de goût que de talent. Son Dictionnaire de Musique, à quelques inexactitudes près, est un des meilleurs ouvrages que nous poffedions en ce genre; & les articles qui ont rapport à la littéragure, font traités avec l'agrément d'un très-bel esprit & la justesse d'un homme de goût. Le ton intéreffant & tendre qui règne dans le Devin du Village, anime plusieurs Lettres de la Nouvelle Héloife, 1761, 6 parties in-12. Ce roman épistolaire, dont l'intrigue est mal conduite & l'ordonnance mauvaise, est, comme presque toutes les productions du génie, plein de beautés & de défauts. On desireroit plus de vérité dans les caractéres, & plus de précision dans les détails. Les perfonnages se ressemblent presque tous, & leur ton est guindé & exagéré. Quelques-unes de ses Lettres font admirables, par la force, par la chaleur de l'expression, par cette effervescence de fentimens, par ce défordre d'idées qui caractérisent une passion portée à fon comble. Mais pourquoi une Lettre touchante est-elle si souvent fuivie d'une digression froide, ou d'une critique infipide, ou d'un paradoxe révoltant? Pourquoi se fent-on glacer tout-à-coup, après avoir été pénétré de tous les feux du sentiment? C'est qu'aucun des personnages n'est véritablement întéressant. Celui de St-Preux est foible & souvent forcé: Julie est

un assemblage de tendresse & de piété, de grandeur d'ame & de coquetterie, de naturel & de pédantisme: Volmar est un homme violent & prefque hors de la nature. Enfin l'anteur a beau vouloir varier fon ton & prendre celui de ses personnages; on sent que c'est un effort, qu'il ne soutient pas long-tems, & tout effort gêne l'auteur & refroidit le lecteur... Emile fit encore plus de bruit que la Nouvelle Heloife. On fait que ce roman moral, publié en 1762 en 4 vol. in-12, roule principalement fur l'éducation. Rousseau veut qu'on suive en tout la nature ; & fi fon fystême s'êloigne en quelques endroits des idées reçues, il mérite à plusieurs égards d'être mis en pratique, & il l'a été avec quelques modifications nécessaires. Les préceptes de l'auteur font exprimés avec cette force & cette noblesse d'un cœur rempli des grandes vérités de la morale. Tout ce qu'il dit contre le luxe, contre les spectacles, contre les vices & les préjugés de fon siécle, est digne tout à la fois de Platon & de Tacite. Son style est à lui. Il paroît pourtant quelquefois, par une forte de rudesse & d'apreté affectée, chercher à se rapprocher de celui de Montaigne dont il est grand admirateur, & dont il a rajeuni plufieurs fentimens & plufieurs expressions. Ce qu'il y a de déplorable, c'est qu'en voulant élever un jeune-homme Chrétien, il a rempli fon 3° vol. d'objections contre le Christianisme. Il fait, à la vérité, un éloge fublime de l'Evangile, & un portrait touchant de fon divin auteur; mais les miracles, les prophéties qui établissent sa mission, font attaqués fans ménagement, L'auteur, n'admettant que la reli-

gion naturelle, pèse tout à la balance de la raison, & cette raison trompeuse le jette dans des écarts qui furent funestes à son repos. Il habitoit depuis 1754 une petite maison de campagne près de Montmorenci : folitude qu'il devoit à la générofité d'un fermiergénéral. Sans adopter en tout la façon de vivre trop dure des anciens Cyniques, il s'étoit retranché tout ce que peut fournir ce luxe recherché qui est la suite des richesses & qui en perverrit l'usage. Il auroit été heureux dans cette retraite, s'il avoit pu oublier ce public qu'il affectoit de dédaigner; mais le defir d'une grande réputation aiguillonnoit fon amourpropre, & c'est ce desir qui lui fit gliffer dans son Emile tant de choses dangereuses. Le parlement de Paris condamna ce livre en 1762, & pourfuivit criminellement l'auteur, qui fut obligé de prendre la fuite à la hâte. Il dirigea fes pas vers sa patrie, qui lui ferma ses portes. Proscrit dans la ville qui lui avoit donné le jour, il chercha un afyle en Suisse, & le trouva dans la principauté de Neuf-Châtel. Son premier foin fut de défendre son Emile contre le Mandement de M. l'archevêque de Paris qui avoit anathématifé ce livre. Il publia en 1763 une Lettre, où toutes ses erreurs font reproduites avec la parure de l'éloquence la plus vive & l'art le plus infidieux. Les Lettres de la Montagne virent le jour bientôt après; mais ce livre bien moins éloquent, & furchargé de difcuffions ennuyeuses fur les magistrats & les pasteurs de Genève, irrita les ministres Protestans, sans le réconcilier avec les ministres de l'Eglise Romaine. Rousseau avoit abandonné folemnellement cette

derniére religion en 1753; & ce qu'il y a d'étrange, c'est qu'il étoit résolu alors de venir vivre en France dans un pays Catholique. Les passeurs Protestans ne lui furent aucun gré de ce changement; & la protection du roi de Prusse à qui appartient la principauté de Neuf-Châtel, ne put le foustraire aux tracasseries que le passeur de Moutiers-Travers, village où il s'étoit retiré, lui suscita. Il prit le parti de passer en Angleterre, & il se brouilla bientôt avec le célèbre Hume, qui l'avoit amené avec lui dans cette Isle. Nous n'entrerons pas dans le détail de cette fameuse querelle ; il se peut que le philosophe Anglois eût dans ses politesses un ton un peu rebutant; mais il y a apparence que tous ses torts se bornérent là. La fanté délicate de Rousseau, une imagination forte & fombre, une fenfibilité trop exigeante, un caractére ombrageux, joints à la vanité philosophique, purent lui donner le change sur quelques procédés innocens de son bienfaiteur, & le rendre ingrat, fans qu'il foupçonnât l'être. Quoi qu'il en foit, le philosophe de Genève revint en France. En paffant à Amiens, il vit M. Greffet, qui le fonda fur ses malheurs & fur ses disputes ; il se contenta de lui répondre : Vous evez eu l'art de faire parler un Perroquet, mais vous ne sauriez faire parler un Ours. Ses protecteurs obtinrent qu'il demeureroit à Paris, à condition qu'il n'écriroit ni fur les matiéres de la religion, ni fur celles du gouvernement : il tint parole, car il n'écrivit pas du tout. Il se contenta de vivre en philosophe paisible, borné à la fociété de quelques amis fûrs, fuyant celle des grands, paroissant détrompé

de toutes les illusions, & n'affij chant ni la philosophie, ni le bel - esprit. Cet homme célèbre mourut d'apoplexie a Ermenonville, terre de M. le marquis de Girardin à 10 lieues de Paris, le 2 Juillet 1778. Son caractére, ainsi que ses opinions, étoit certainement original; mais la nature ne lui en avoit donné que le germe, & l'art avoit beaucoup contribué à le lui rendre encore plus fingulier. Il n'aimoit à ressembler à personne, & comme cette façon de penfer & de vivre extraordinaire lui avoit fait un nom, il manifesta peut-être un peu trop une forte de bizarrerie, soit dans sa conduite, foit dans fes écrits. Semblable à l'ancien Diogène, il allioit la fimplicité des mœurs avec tout l'orgueil du génie. Il tâchoff fur-tout de se rendre intéressant par la peinture de ses malheurs & de sa pauvreté, quoique fes infortunes fussent moins grandes qu'il ne le disoit & ne le sentoit. & quoiqu'il eût des ressources assûrées contre l'indigence. Il étoit d'ailleurs charitable, bienfaisant, fobre, juste, se contentant du pur nécessaire, & refusant les moyens qui lui auroient procuré ou des richesses ou des places. On ne peut l'accuser, comme tant d'autres fophistes, d'avoir souvent répété avec une emphase étudiée le mot de vertu, sans en inspirer le fentiment. Quand il parle des devoirs de l'homme, des principes effentiels à notre bonheur, du respect que nous nous devons à nous-mêmes, & de ce que nous devons à nos femblables; c'est avec une abondance, un charme, une force qui ne fauroit venir que du cœur. Il s'étoit nourri de bonne heure de la lecture des anciens auteurs Grecs & Romains;

& les vertus républicaines qui y font peintes, le transportent au - delà des bornes de la fimple estime. Dominé par son imagination, il admiroit tout dans les anciens, & ne voyoit dans ses contemporains que des esprits affoiblis & des corps dégénérés. Ses idées sur la politique étoient presque aussi extraordinaires que ses paradoxes fur la religion. Son Contrat focial, que Voltaire appelloit le Contrat infocial, est plein de contradictions, d'erreurs & de traits dignes d'un pinceau Cynique; il est d'ailleurs obscur, mal digéré. & peu digne de sa plume brillante. On a encore de lui quelques au ; tres petits ouvrages, qu'on trouve dans le recueil de ses Euvres, publié en 14 vol. in-8°. On a recueilli les vérités les plus utiles & les plus importantes de cette collection dans fes Penfées, vol. in-12, où l'on a fait disparoître le sophiste hardi & l'auteur impie pour n'offrir que l'écrivain éloquent & le moraliste penseur. Rousseau avoit, dit-on, dans fon porte - feuille d'autres écrits, & entr'autres des Mémoires de sa vie, que l'on préfume être remplis de traits finguliers & hardis; & le public, avide de toutes les productions de cet écrivain, ne peut les recevoir qu'avec la plus grande satisfaction.

I. ROUSSEL, (Michel) canoniste Normand du XVII° siécle, se sit estimer des François par sa science dans le droit, & par la désense qu'il prit des libertés de l'Eglise de France dans son Histoire de la Jurisdiction du Pape. Il mérita aussi l'estime de tous les gens sages par son Anti-Mariana, où il plaide la cause des Souverains contre cet Espagnol fanatique. Ces matières ont été traitées 154

cependant avec plus de profondeur, par les canonifies qui l'ont fuivi; mais Rouffel a le mèrite d'avoir été un des premiers à s'élever contre cet auteur féditieux.

II. ROUSSEL, (Guillaume) Bénédictin de la congrégation de St Maur, de Conches en Normandie, fit profession en 1680. Son esprit & son talent pour la chaire lui promettoient un fort heureux dans la capitale; mais plus ami du repos que de la gloire, il fe retira à Reims, & mourut à Argenteuil en 1717, à 59 ans. On a de lui: I. Une bonne Traduction françoise des Lettres de St Jérôme, réimprimée en 1713, en 3 vol. in-8°. II. Un Eloge du P. Mabillon, en prose quarrée. III. Il avoit entrepris l'Histoire Littéraire de France; mais à peine en avoit-il tracé le plan, & recueilli quelques Mémoires à ce sujet, que Dieu l'appella à lui. Son projet fut dignement rempli par Dom Rivet.

ROUSSEVILLE, (N.) fut procureur du roi de la commission pour la recherche de la noblesse de Picardie. Il dressa le Nobiliaire de cette province en 417 feuilles, imprimées depuis 1708 jusqu'en 1717. Chaque famille occupe une grande feuille, forme d'Atlas. Comme il est rare de les trouver toutes rassemblées, cette collection coûte fort cher lorsqu'elle est complette.

I. ROWE, (Nicolas) poète Anglois, né l'an 1673, mort à Londres en 1718, s'étoit rendu habile dans les langues. L'étude du droit l'occupa quelque tems, & lui fit un nom; enfin la poèfie eut pour lui des charmes auxquels il ne put réfifter, & il s'y adonna entièrement. On a de cet auteur une Traduction estimée de Lucain, des Comédies & des Tragédies. La plus connue est Famerlan. On y trouve

de grandes beautés de détail, & des fcènes traitées avec art & av. beaucoup de force. Ses Œuvres parurent à Londres en 1733, 3 vol. in-12.

II. ROWE, (Thomas) de la même famille que le précédent, né à Londres en 1687, mort en 1715, s'acquit de la réputation par fes Poësies Angloises, entr'autres par quelques imitations d'Horace & de Tibulle. Il avoit entrepris de donner la Vie des grands-hommes de l'antiquité, omis par Plutarque. Cet auteur en avoit déja composé 8, lorfqu'il mourut: nous n'avons que celles d'Enée, de Tullus-Hostilius, d'Aristomène, de Tarquin l'Ancien, de Lucius-Junius-Brutus, de Gélon, de Cyrus & de Jason. On y trouve peu de choses intéresfantes, du moins pour le commun des lecteurs, qui veulent que les ouvrages historiques soient aussi amufans qu'instructifs. L'abbé Bellenger les a traduites d'Anglois en François, & les a fait imprimer en 1734, à la fuite de la nouvelle édition des Vies de Plutarque par Dacier.

III. ROWE, (Elizabeth) femme du précédent, étoit fille aînée de Gaultier Singer, gentilhomme Anglois. Elle naquit à Ilchester, dans la province de Sommerset en 1674. & mourut à Frome en 1737, où elle s'étoit retirée après la mort de son mari. Cette dame aussi spirituelle que vertueuse, montra beaucoup de disposition & de goût pour les beaux-arts. Elle réuffiffoit dans la mufique & le dessin; mais l'étude des langues, & en particulier de la poësie, eut pour elle plus d'attraits, & a fait sa principale occupation. On admire dans ses compositions un génie élevé, des images fortes, des fentimens nobles, une imagination brillante, enfin beaucoup d'amour pour la vertu. On a d'elle : I. L'Histoire

ROY

155

ik Joseph, en vers Anglois. II. L'Amitié après la mort. III. Des Lettres morales & amusantes, & d'autres ouvrages mêlés de prose & de vers.

ROUVRE, Voy. II. ROVERE. ROUX, Voyez Rosso.

ROUX, (Augustin) de l'académie de Bordeaux fa patrie, docteur en médecine dans l'univerfité de cette ville, & docteurrégent de cette faculté à Paris, naquit en 1726, & mourur en 1776. Son caractére doux & honnête lui avoit fait des amis, & ses connoissances en médecine & en littérature lui procurérent des protecteurs. Il continua le Journal de Médecine, commencé par Vander-Monde, depuis le mois de Juillet 1754 jufqu'en Juin 1776. On a encore de lui : I. Recherches fur les moyens de refroidir les Liqueurs, 1758, in-12. II. La Traduction de l'Essai sur l'Eau de chaux de With, 1767, in-12. III. Annales Typographiques, depuis 1757 jufqu'en 1762. Ce journal étoit bien fait & utile.

ROUXEL, Voyez GRANCEI. ROXANE, fille d'Oxyarte, prin-

ce Persan, étoit un prodige de beauté. Alexandre l'épousa après la défaite de Darius, & en mourant l'an 324 avant J. C. il la laissa grosse d'un fils, qu'on nomma le jeune Alexandre. Cassandre sit mourir

l'enfant & la mere.

ROXELANE, fultane favorite de Soliman II, empereur des Turcs, joignit à une grande beauté beaucoup d'efprit & encore plus d'ambition. Soliman avoit pour fils aîné Mustapha, forti d'une autre femme que Roxelane, qui étoit mere de Selim II & de plusieurs autres enfans. C'étoit un obstacle à l'envie qu'avoit cette femme ambitieuse d'élever ses fils sur le trône. Elle feignit une passion extrême de bâtir une mosquée & un hô-

pital pour les étrangers. Le fultan étoit trop épris d'elle pour lui refuser son consentement; mais le muphti, gagné à force de présens, ayant déclaré que ce pieux dessein ne pouvoit être exécuté par la fultane tant qu'elle feroit esclave, elle affecta une si grande mélancolie, que Soliman, craignant de la perdre, l'affranchit & l'époufa dans les formes. Alors l'adroite Roxelane, devenue femme de ce prince, agit avec tant d'artifice, qu'elle fit périr Mustaphal'an 1553, & ouvrit par cet attentat le chemin du trône à Selim son fils aîné. Elle avoit contribué, en 1546, à la mort du grand-visir Ibrahim. Elle mourut er. 1561. (Voyez l'Histoire des Favoris & des Favorites, 2 vol. in-12.) Son caractère a été développé fur nos théâtres : aux Italiens, par M. Favart, dans Soliman II, comédie : aux François, dans les tragédies de Mustapha & Zéangir, de Mrs Belin & Chamfort, représentées avec succès, l'une en 1705 & l'autre en 1777.

1. ROY, (Louis le.) Regius, né à Coutances en Normandie, mort en 1577, avoir fuccédé en 1570 au célèbre Lambin, dans la chaire de professeur en langue Grecque au collége-royal à Paris. C'étoit un homme d'une impéruosité de caractère insupportable. Il écrivoit assez bien en latin. Ses ouvrages sont: I. La Vie de Guillaume Budé, en latin élégant, Paris 1577, in-4°. II. La Traduction françoise du Timée de Platon, in-4°, & de pluficurs autres ouvrages grecs. III. Des Lettres, 1560, in-4°, &c.

II. ROY, (Pierre le) aumônier du jeune cardinal de Bourbon, & chanoine de Rouen, publia, en 1593, la Vertu du Catholicon d'Efpagne. Cet écrit passa pour ingénieux lorsqu'il parut, & il n'a

pas eneore perdu cette réputation. Il fit naître l'idée de tous les autres écrits qui composent la fameuse Satyre Ménippée, en 3 vol. in-8°.

ROY, (Le) Voyez GOMBER-VILLE & LOBINEAU.

III. ROY, (Guillaume le) né à Caen, en Normandie, l'an 1610, fut envoyé de bonne heure à Paris, où il fit ses études. Il embrassa ensuite l'état ecclésiastique, & fut élevé au facerdoce. Son amour pour la retraite lui fit acheter en 1654 une maison de campagne, où il se retiroit fréquemment pour s'occuper à la lecture de l'Ecriture, des Peres, des Conciles & de l'histoire de l'Eglife. Ayant permuté son canonicat de Norre-Dame de Paris avec l'abbaye de Haute-Fontaine, il v vécut dans la retraite, la priére & le travail jusqu'à sa mort, arrivée en 1684, à 74 ans. Il étoit ami intime des Arnauld, des Nicole, des Pont - Château. On a de lui : I. Des Instructions recueillics des Sermons de St Augustin sur les Pseaumes, en 7 vol. in-12. II. La Solitude Chrétienne, en 3 vol. in-12. III. Un grand nombre de Lettres, de Traductions, & d'autres ouvrages, écrits d'un style noble & ferme, mais un peu monotone.

IV. ROY, (Jacques le) baron du S. Empire, né à Bruxelles, mourut à Lyon en 1719 à 86 ans. Il s'est beaucoup occupé de l'Histoire de son pays, & ses travaux nous ont procuré les ouvrages suivans: I. Notitia Marchionatûs sanchi Imperit, 1678, in-fol. avec sigures. II. Topographia Brabantia, 1692, in-fol. III. Castella & Pratoria nobilium, § 1696, in-fol. IV. Le Theâtre profane du Brabant, 1730, 2 vol, in-fol, avec sigures.

V. ROY, ( N. le ) ouvrier & correcteur d'imprimerie à Poitiers vers le milieu de ce fiécle, mérite ici un article pour son Traité de l'Orthographe Françoise, revu par M. Restand, dont la dernière édition est de 1775 in-8°. C'étoit un homme sans ambition & fans intrigue, qui ne s'occupoit que de l'arrangement de ses caractéres & des travaux du cabinet, qu'il entremêloit finguliérement. Pour ne pas interrompre les fonctions manuelles de sa profession, d'où dépendoit sa subsistance, il confumoit ses veilles aux recherches & à la composition de fon ouvrage. Ce livre eut le fuccès qu'il méritoit; des personnes en place voulurent, dit-on, faire obtenir une imprimerie à son auteur, & il les remercia, en quoi il se montra peu sage. Il exerçoit encore fon art en 1742 depuis plus de 20 ans, comme il le dit page 100 de l'édition de cette année; & il mourut depuis dans la médiocrité qu'il avoit préférée à la fortune. Le Dictionnaire de le Roy tient un rang distingué parmi ceux de son genre, tant pour l'érudition puifée dans les bonnes fources qu'offre cette nomenclature, complette sans être trop volumineuse, que pour la justesse des principes, & le ton d'impartialité qui y règne. (Art. fourni.) VI. ROY, (Julien le) né à

Tours en 1686, fit paroître des fon enfance tant de goût pour les méchaniques, que dès l'âge de 13 ans il faisoit de lui-même de petits ouvrages d'horlogerie. A l'âge de 17 ans il fe rendit à Paris, où son talent fut employé, & où il sut admis dans le corps des horlogers en 1713. Les Anglois étoient nos maîtres alors dans ce bel art; mais Julien le Ray les

TFF

égala bientôt par ses inventions & par la perfection où il porta les montres. Graham, le plus fameux horloger d'Angleterre, rendit justice à l'horloger François. Le célèbre Voltaire, parlant un jour à Mr le Roi, le fils, de son illustre pere, lui dît : Le Maréchal de Saxe & votre pere ont battu les Anglois. Cet artiste mourut à Paris en 1759, laissant quatre fils très-bien élevés & dignes de lui. On peut voir le détail de ses inventions & de ses découvertes en horlogerie, dans les Etrennes Chronométriques pour l'année 1760, de Mr le Roy, son fils ainé, horloger du roi. Le pere n'étoit pas seulement distingué comme artiste, il l'étoit comme bon, citoyen. Il fe faisoit un plaisir de cultiver les talens naissans de ses ouvriers, & les aidoit par ses bienfaits autant que par ses lumiéres.

VII. ROY, (Pierre-Charles) Parisien, eut dès sa jeunesse le talent de la poësie. Les premiers essais de sa Muse naissante annoncérent un heureux avenir. Il fe confacra à l'Opéra, & il travailla en concurrence avec la Mothe & Danchet. Il a donné plufieurs ouvrages en ce genre. Les principaux font: Philomèle, Bradamante, Hippodamie, Créufe, Callirhoé, Ariane & Thésée, Sémiramis, les Elémens, les Stratagemes de l'Amour, le Ballet des Sens, les Graces, le Ballet de la Paix, le Temple de Gnide, les Augustales, la Félicité , les Quatre parties du Monde, l'Année Galante, les Fêtes de Thétis, & le Bal Militaire. Il y a bien à bien louer dans ces différens ouvrages, & encore plus à critiquer. Les Elémens & Callirhoé sont les seuls qui paroissent devoir rester au théâtre. La verfification de Roy est ingénieuse,

mais quelquefois profaique & féche. L'auteur avoit plus de goût que de génie. Il avoit composé un grand nombre de ces Brevets de Calote, dont il existe une collection qu'on ne lit plus. Ce poëte. non content d'avoir déchiré plufieurs membres de l'académie Françoise en particulier, attaqua le corps entier par une allégorie fatyrique, connue fous le nom de Coche. Cette fatyre lui ferma pour toujours les portes de l'académie. Le célèbre Rameau préféroit aux poëmes de Roy, ceux de Cahuzac, dont les talens étoient inférieurs. mais qui avoit peut-être plus de docilité pour se prêter aux caprices du musicien. Cette présérence anima la verve du poëte Roy contre Rameau. Il enfanta cette allégorie sanglante, où l'Orphée de notre musique est désigné sous. le le nom de Marsyas. Cet écrivain fut confeiller au Châtelet, élève de l'académie des Infcriptions trésorier de la chancellerie de la cour des Aides de Clermont, & chevalier de l'ordre de St Michel. Il mourut en 1763, dans un âge avancé, fans emporter beaucoup de regrets. Son penchant à la fatyre lui avoit fait des ennemis de la plûpart des gens-de-lettres. Outre ses Opéra, on a encore de lui un Recueil de Poëses & d'autres ouvrages, en 2 vol. in-S°. Tout n'y est pas bon; mais il y a de tems en tems des vers heureux & des penfées tournées avec délicateffe. On connoît son Poëme sur la maladie du roi, qui fit naître cette jolie épigramme :

Notre Monarque, après sa ma-

Etoit à Metz attaqué d'infomnie:

Ah, que de gens l'auroient guéri
d'abord!

Roy, le Poëte, à Paris versifie. La Pièce arrive, on la lit, le Roi dort...

De St Michel la Muse soit bénie!

I. ROYE, (Guy de) fils de Matthieu seigneur de Roye, grandmaître des Arbalêtriers de France, d'une illustre maison originaire de Picardie, fut d'abord chanoine de Noyon, puis doyen de Saint-Quentin, & vécut à la cour des Papes d'Avignon avec beaucoup d'agrément. Il s'attacha ensuite au parti de Clément VII & de Pierre de Lune, autrement Benoît XIII. Ce fut par leur crédit qu'il devint successivement évêque de Verdun, de Castres & de Do! archevêque de Tours, puis de Sens, & enfin archevêque de Reims en 1391. Il fonda le collége de Reims à Paris en 1399, tint un concile provincial en 1407, & partit 2 ans après pour se trouver au concile de Pife. Arrivé à Voltri, bourg à 5 lieues de Gênes, un homme de sa suite prit querelle avec un habitant de ce bourg, & le tua. Ce meurtre excita une fédition. Roye voulut descendre de sa chambre pour appaiser ce tumulte; mais en descendant, il fut frapé d'un trait d'arbalête par un des habitans, & mourut de cette bleffure le 8 Juin 1409. Il laissa un livre intitulé : Doctrinale Sapientiæ, traduit par un religieux de Cluny fous le titre de Doctrinal de la Sapience, in-4°. en lettres gothiques. Le traducteur y ajoûta des exemples & des historiettes, contées avec naïveté. Le nom de Guy de Roye doit rester dans la mémoire des hommes qui chérifsent les vertus épiscopales.

H. ROYE, (François de) professeur de jurisprudence à Angers, sa patrie, mourut en 1686. Son livre De jure Patronatús, Angers; 1667, in-4°. & celui De missis Dominicis eorumque officio & potestate, 1672, in-4°. Prouvent beaucoup de recherches & de savoir. Roye se distingua non-seulement comme écrivain; mais il contribua par son zèle à faire sleurir l'université d'Angers.

ROYER, ( Joseph - Nicolas-Pancrace ) musicien célèbre, né en Savoye, vint s'établir à Paris vers l'an 1725. Il y acquit beaucoup de réputation par son goût pour le chant, & par son habileté à toucher de l'orgue & du clavessin. Ce fut un homme poli & d'un caractère aimable, qui lui procura de belles connoissances à Paris & même à la cour. Il obtint la furvivance de maître de la mufique des enfans de France, dont il devint titulaire en 1746. Il eut l'année fuiv, la direction du concert spirituel; en 1754 il obtint la charge de compositeur de mufique de la chambre du roi, & la même année la place d'inspecteur général de l'Opéra. Il étoit prêt à jouir d'une fortune avantageuse, lorsque la mort termina fes jours à Paris le 11 Janvier 1755, dans la 50° année de fon âge. Royer avoit un caractére honnête. Il est auteur d'un grand nombre de Piéces de clavessin, estimées. On n'en a gravé jusqu'à présent qu'un livre : il a laissé en manuscrit de quoi en former un fecond, & même un 3°. Les Opéra dont il a composé la musique sont. Pyrrhus, Zaïde, le Pouvoir de l'Amour, Amasis, Prométhée.

RUAR, (Martin) Socinien Allemand, de Krempen, aima mieux perdre fon patrimoine, que de renoncer à fa fecte. Il devint recteur du collège de Cracovie, puis ministre des Sociniens de Dantzick. Il se signala dans son parti par quelques ouvrages. On a de lui: I. Des Notes sur le Catéchisme des Eglises Sociniennes de Pologne, imprimé avec ce Catéchisme. II. Deux volumes in-12 de Lettes, qui sont curienses. Ruar mourut en 1657, à 70 ans. Il avoit des connoissances, mais encore plus d'entêtement.

RUBEN, fils aîné de Jacob & de Lia. Pendant que Jacob étoit dans la terre de Chanaan, auprès de la tour du troupeau, Ruben déshonora son lit, & abusa de Bala sa concubine. Lorsque ses freres résolurent de se défaire de Joseph, Ruben touché de compassion les en détourna, en leur perfuadant de le jetter plutôt dans une citerne ; il avoit dessein de l'entirer secrettement pour le rendre à fon pere. Jacob, au lit de la mort, adressant la parole à Ruben fon fils aîné, lui reprocha fon crime & lui dit, que » parce qu'il avoit fouillé le lit de " fon pere, il ne croîtroit point » en autorité. » La tribu de Ruben éprouva les fuites de cette imprécation. Elle ne fut jamais bien considérable, ni nombreuse dans Israël. Elle eut son partage au-delà du Jourdain, entre les torrens d'Arnon & de Jazer, les monts Galaad & le Jourdain. Ruben mourut l'an 1626 avant J. C. à 124 ans.

I. RUBENS, (Philippe) originaire d'Anvers, frere du peintre dont nous parlerons dans l'article fuivant, & né à Cologne en 1574 d'une famille noble, devint fécrétaire & bibliothécaire du cardinal Afcagne Colonne, puis fecrétaire de la ville d'Anvers, où il mourut en 1611, à 38 ans. Ce n'est pas lui, mais Albert RUBENS, fils du peintre, qui a donné un traité De re Vestiaria & lato Clavo, & un Commentaire sur les médailles

de Charles duc d'Arfehot. Ces ouvrages font savans. Philippe est conns par un traité intitulé: Antiquorum rituum emendationes, Anvers, 1608, in-4°.

in-4°. II. RUBENS, ( Pierre - Paul ) peintre célèbre, naquit à Cologne en 1577. Son pere le mit page chez la comtesse de Lalain; mais fon goût le porta à la peinture : il partit pour l'Italie, après avoir pris des leçons d'Octavio Van-Véen. Le duc de Mantoue, informé de son rare mérite, lui donna un logement dans son palais. Ce fut dans ce séjour que Rubens fit une étude particuliére des ouvrages de Jules Romain. Les tableaux du Titien, de Paul Veronese & du Tintoret, l'appellérent à Venise. L'étude qu'il fit des chef-d'œuvres de ces grands maîtres, changea fon goût qui tenoit de celui du Caravage, pour en prendre un qui lui fûr propre. Ce célèbre artiste se rendit ensuite à Rome, & de-là à Gènes. Enfin il fut rappellé en Flandres, par la nouvelle qu'il reçut que sa mere étoit dangereusement malade. Ce fut vers ce tems-là que Marie de Médicis le fit venir à Paris pour peindre la galerie de fon palais du Luxembourg. Rubens fit les tableaux à Anvers, & revine en 1625 dans cette capitale pour les mettre en place. Il devoit y avoir une galerie parallèle, repréfentant l'histoire de Henri IV: Rubens en avoit même déja commencé plusieurs tableaux; mais la disgrace de la reine en empêcha l'exécution. Rubens avoit plus d'une forte de mérite, qui le faisoit rechercher des grands, vrais estimateurs des talens.Le duc de Buckingham lui ayant fait connoître tout le chagrin que lui causoit la mésintelligence des couronnes d'Angleterre & d'Espagne, il le chargea

de communiquer ses desseins à l'infante Isabelle, pour lors veuve de l'archiduc Albert. Rubens montra, en cette occasion, qu'il y a des génies qui ne sont jamais déplacés. Il fut un excellent négociateur; & la princesse crut devoir l'envoyer au roi d'Espagne, Philippe IV, avec commission de proposer des moyens de paix & de recevoir ses instructions. Le roi fut frappé de son mérite, le fit chevalier, & lui donna la charge de secrétaire de son conseil-privé. Rubens revint à Bruxelles, rendre compte à l'infante de ce qu'il avoit fait ; il passa ensuite en Angleterre, avec les commissions du roi Catholique : enfin la paix fut conclue, au defir des deux Puiffances. Le roi d'Angleterre, Charles I, le fit aussi chevalier; il illustra fes armes, en y ajoûtant un canton chargé d'un lion, & tira en plein parlement l'épée qu'il avoit à fon côté, pour la donner à Rubens; il lui fit encore présent du diamant qu'il avoit à son doigt, & d'un cordon aussi enrichi de diamans. Rubens retourna de nouveau en Espagne, où il fut honoré de la Clef-d'or, créé gentilhomme de la chambre du roi, nommé fecrétaire du conseil d'état dans les Pays-Bas. Enfin comblé d'honneurs & de biens, il revint à Anvers, où il épousa Hélène Forment, célèbre par l'éclat de sa beauté. Il partageoit fon tems entre les affaires & la peinture. Ce peintre vécut toujours comme une personne de la première confidération; il réunissoit en lui tous les avantages qui peuvent rendre recommandable. Sa figure & fes maniéres étoient nobles, sa conversation brillante, fon logement magnifique & enrichi de ce que l'art offre de plus précieux en tout

genre. Il recut la visite de plus fieurs princes fouverains, & les étrangers venoient le voir comme un homme rare. Il travailloit avec une telle facilité, que, la peinture ne l'occupant pas tout entier, il se faisoit lire les ouvrages des plus célèbres auteurs, fur-tout des poëtes. Son génie le rendoit également propre pour tout ce qui peut entrer dans la composition d'un tableau. Il inventoit facilement; & s'il falloit recommencer un même fujet plusieurs sois, son imagination lui fournissoit aussi-tôt des ordonnances d'une nouvelle magnificence. Ses attitudes font naturelles & variées, ses airs de tête font d'une beauté fingulière. Il y a dans ses idées une abondance. & dans fes expressions une vivacité, surprenantes. On ne peut trop admirer fon intelligence du clair-obscur; aucun peintre n'a mis autant d'éclat dans fes tableaux, & ne leur a donné, en mêmetems, plus de force, plus d'harmonie & de vérité. Son pinceau est moëlleux, ses touches faciles & légéres, fes carnations fraîches, & ses draperies jettées avec beaucoup d'art. Il s'étoit fait des principes certains & lumineux, qui l'ont guidé dans tous ses ouvrages. On lui a reproché cependant quelque incorrection dans fes figures, & un goût de dessin lourd & qui tient du caractére Flamand. L'étonnante rapidité avec laquelle il peignoit, peut l'avoir fait tomber dans ces imperfections, dont les ouvrages qu'il a travaillés avec foia, font exemts. Ses dessins sont d'un grand goût, d'une touche favante; la belle couleur & l'intelligence du tout ensemble s'y font remarquer. Ses peintures font en grand nombre : les principales sont à Bruxelles, à Anvers, à Gand, en Espagne, à Londres, à Paris. On a beaucoup gravé d'après ce maître. Le Catalogue de ses ouvrages se trouve à Paris chez Briasson & Jombert. On a de lui un Traité de la Peinture, Anvers 1622; & L'Arshitesture Italienne, Amsterd. 1754, in-sol. Parmi ses disciples, les plus distingués sont Van-Dyck, Diepenbeck, Jacques Jordans, David Teniers, Juste Van-Mol, Van-Thulden, &c. RUBEUS, Voyer II. ROSSI.

RUBRUQUIS, (Guillaume) fameux Cordelier, envoyé par le roi St Louis vers Sartach, prince Tartare, en 1252, fervit ce monarque avec zèle, pour obtenir la permiffion d'annoncer l'Evangile dans fes états. Mais cette députation ne produifit d'autre fruit, que deux vestes de peaux que le prince barbare envoya au roi trèschrétien le remercier de sa bonne volonté.

I. RUCCELLAI, (Jean) d'une des premières familles de Florence, naquit dans cette ville en 1475. Il embraffa de bonne heure l'état ecclésiastique, parut avec distinction à la cour de Rome, & fut envoyé nonce en France par Léon X, fon parent. François I lui marqua beaucoup de bienveillance ; mais le pape s'étant ligué avec l'empereur Charles - Quint contre ce prince, Ruccellai fut obligé de retourner en Italie. Au moment de son départ il apprit la mort de Léon X, & cette trifte nouvelle lui fit perdre l'espérance de la pourpre Romaine, que sa nonciature lui auroit apparemment procurée. Clément VII le nomma gouverneur du château St-Ange : place destinée à des prélats d'un mérite éprouvé & d'une fidélité fans reproche; mais il n'obtint jamais le chapeau si desi-Tome VI.

ré. On croit qu'il mourut curé d'une petite parcisse dans le diocèse de Lucques; on ignore l'année précise de sa mort. Ruccellan cultiva avec succès les Muses Italiennes. On a de lui : I. La Rosemonde, in-8°. 1525; tragédie représentés devant le pape Léon X , lorsqu'il paffa en 1512 à Florence & qu'il vifita l'auteur dans sa maison de cam pagne. Elle a été plusieurs fois réimprimée, & on y trouve des beautés, qui doivent faire pardonner quelques imperfections bien excusables dans la renaissance du théatre en Italie. II. Les Abeilles, 1539, in-go: poëme en vers non rimés. qui prouve de l'imagination & du ftyle; à Florence, 1590, in-8°. III. Oreste, tragédie long-tems manuscrite, & publiée par le marquis Scipion Maffei dans le 1er vol. du Théâtre Italien, à Vérone, 1723, in-S.

II. RUCCELLAI, ( Bernard ) en latin Oricellarius, Florentin, qui vivoit fur la fin du xvº fiécle. étoit allié des Médicis, & fut élevé aux plus belles charges de fa patrie. Il connoissoit parfaitement les finesses de la langue Latine, & l'écrivoit avec une grande pureté; mais personne, pas même Erasme, ne put jamais l'engager à la parler. Le P. Mabillon l'accuse d'avoir écrit avec trop de partialité fur l'expédition du roi Charles VIII, en Italie, dans son Bellum Italicum, Londres 1733, in-4°. A ce défaut près, fes ouvrages font

TII. RUCCELLAI, (l'Abbé) gentilhomme Florentin de la même famille que le précédent, étoit fils d'un partifan, qui avoit entretenu une correspondance continuelle avec Zamet, Bandini, Cedami, & plusieurs autres gens-d'affaires de cette nation, établis en France. Son pere avoit beaucous

estimés.

de crédit à la cour; il lui procura pour plus de 30,000 liv. de bénéfices, & lui donnoit chaque année une pareille somme. Il ne fut pas plutôt engagé dans l'état eccléfiastique, qu'il porta ses vœux aux premiéres dignités de la cour de Rome, & acheta une charge de clerc de la chambre du pape. Il avoit de la littérature, & il s'énonçoit facilement & agréablement. Le pape Paul V le consultoit souvent sur les affaires les plus difficiles. Cette confiance lui attira tant d'affaires & tant d'ennemis, qu'il fut enfin obligé de quitter Rome & de passer en France. Le maréchal d'Ancre l'introduisit à la cour ; il s'y fit aimer & rechercher, moins à cause de la beauté de son esprit, que de sa grande dépense, ou pour mieux dire, de ses profusions. On vit fervir à fa table des bassins de vermeil, tout charges d'essences, de parfums, de gants, d'éventails pour les convives. Sa délicatesse en toutes choses alloit à l'excès. Il ne buvoit que de l'eau, mais d'une eau qu'il faifoit aller chercher bien loin, & choisir, pour ainsi dire, goutte à goutte. Un rien le blessoit; le soleil, le serein, le chaud, le froid, ou la moindre intempérie de l'air, altéroient sa constitution. Ce sut lui qui apporta la mode des vapeurs en France, & qui fut le premier modèle de cette espèce si basse & si vaine, connue fous le nom de Petits - Maîtres. L'abbé Ruccellai mourut du pourpre à Montpellier le 22 Octobre 1628. Il avoit, au milieu de ses petitesses, d'excellentes qualités. Il étoit généreux & reconnoissant. Ce fut lui qui fit embaumer à ses frais & traniporter à Maillé en Anjou le corps du connétable de Luynes, mort si abandonné & si pillé par

fes gens, qu'ils ne laissérent pas, un drap pour l'ensévelir.

I. RUDBECK, (Olaüs) né à Arofen dans le Westermanland en 1630, d'une famille noble, fut professeur de médecine à Upsal, où il mourut en 1702, dans sa 73° année. Ses principaux ouvrages font : I. Exercitatio Anatomica, in-4°. à Leyde. Il y publie la découverte anatomique des vaisseaux lymphatiques. Il prétend que cette découverte lui appartient, & que Thomas Bartholin la lui a dérobée. Ce qu'il y a de fûr, c'est que le docteur Jolife avoit appercu en Angleterre ces vaisseaux dans le même tems. Il y a apparence que la gloire de cette découverte leur appartient à chacun en particulier. II. Atlantica , five Manheim , vera Japheti posterorum sedes ac patria, 1679, 1689 & 1698, 3 vol. in-fol. Il devoit y avoir un Ive tom, qui est resté manuscrit. On y joint pour Ive tome un Atlas de 43 Cartes, avec deux Tables chronologiques; le portrait de Rudbeck est à la tête. Ce livre peu commun est rempli d'érudition, mais d'une érudition accablante, & l'auteur y foutient les paradoxes les plus étonnans. Il y prétend que la Suède, fa patrie, a été la demeure des anciennes Divinités du Paganisme & de nos premiers peres ; qu'elle est la véritable Atlantide de Platon; & que c'est de la Suède que les Anglois, les Danois, les Grecs, les Romains & tous les autres peuples sont fortis. III. Leges Wast-Gothica , Upfalia, in-fol. rare. IV. Une Description des Plantes, gravées en bois, 1701 & 1702, 2 vol. in-fol. il devoit y en avoir 12.V. Un Traité fur la Comète de 1667.

II.RUDBECK, (Olaüs) fils d'a précédent, non moins favant que fon pere, a donné: I. Laponia illuftrata, 1701, in-4°. II. Differtation fur l'oifeau Selaï de la Bible, 1705, in-4°. III. Specimen lingua Gothica, 1717, in-4°.

I. RUE, (Charles de la ) né à Paris en 1643, entra chez les Jéfuites, & v devint professeur d'humanités & de rhétorique. Son talent pour la poësse brilla avec éclat dès sa jeunesse. Il se signala en 1667, par un Poëme latin fur les conquêtes de Louis XIV, que le grand Corneille mit en vers françois. Ce poëte, en présentant la traduction au roi, fit un éloge de l'original & du jeune poëte, qui inspira beaucoup d'estime à ce monarque. Le P. de la Rue demanda instamment la permission d'aller prêcher l'Evangile dans les mifsions du Canada; mais il fut refusé. Ses supérieurs le destinoient à la chaire ; il remplit avec applaudissement celles de la capitale & de la cour. Il auroit peutêtre donné dans l'esprit, sans le propos que lui tint un courtifan: Mon Pere, lui dit-il, continuez à prêcher comme vous faites; nous vous écouterons toujours avec plaifir, tant que vous nous présenterez la raison; mais point d'esprit. Tel de nous en mettra plus dans un couplet de Chanson, que la plupart des Prédicateurs dans tout un Carême. Le P. de la Rue étoit le prédicateur de son siécle qui débitoit le mieux; c'étoit le vrai Baron de la chaire, si on ose se servir de cette expresfion. Croiroit-on qu'avec un talent si distingué pour la déclamation, il fue d'avis d'affranchir les prédicateurs de l'esclavage d'apprendre par cœur? Il pensoit qu'il valoit autant lire un fermon que de le prêcher. Cette méchode ne nuiroit point, selon lui, à la vivavité de l'action. Le prédicateur,

raffûré par son cahier, n'en réciteroit qu'avec plus de chaleur. Il ne perdroit pas un tems considérable à apprendre un discours. Il ne risqueroit pas de compromettre sa réputation devant la multitude, qui regarde comme un très-grand ridicule, un moment d'absence de mémoire. Cet illustre Jésuite sur employé dans les missions des Cevennes. Il eut le bonheur de faire embrasser la religion Catholique à plusieurs Protestans, & de la faire respecter aux autres. Il mourut à Paris en 1725. à S2 ans. Le P. de la Rue étoit auffi aimable dans la fociété, qu'effrayant dans la chaire.Sa converfation étoit belle, riche, féconde. Son goût pour tous les arts lui donnoit la facilité de parler da tout à propos. Il plaisoit aux grands par fon esprit, & aux petits par son affabilité. Au milieu du tumulte du monde, il favoit fe préparer à la folitude du cabinet & à la retraite du cloître. On a de lui : I. Des Panégyriques & des Oraisons funèbres, 3 vol. in-12; & des Sermons de morale, qui forment un Avent & un Carême, en 4 vol. in-8°, Paris: on les a réimprimées en 4 vol. in-12. L'ingénieu. fe distribution, le juste rapport des différentes parties, la véhémence du style & les graces de la facilité, brillent dans ses ouvrages. Il anime tout; mais fon imagination le rend quelquefois plus poëte que prédicateur. Ce défaut fe fait moins fentir dans fon Avent que dans son Carême. Son chefd'œuvre est le Sermon des Calamités publiques. Parmi ses Oraisons funèbres, celle du Maréchal de Luxembourg est ce qu'il a fait de plus beau dans ce genre. II. Des Piéces de théâtre. Ses Tragédies latines a intitulées Lysimachus &

terinariæ Medicinæ Scriptores Græci, Paris 1530, in-fol.

Cyrus, & celles de Lysimachus & de Sylla en vers françois, méritérent l'approbation de P. Corneille. Les comédiens de l'Hôtel de Bourgogne se préparoient secrettement à jouer cette dernière pièce, qu'on trouve dans la Grammaire Françoise de son confrére Buffier; mais le P. de la Rue en étant informé, les arrêta par son crédit. On lui attribue encore l'Andrienne & l'Homme à bonnes fortunes, comédies publiées fous le nom de Baron, fon ami. III. Quatre livres de Poesies Latines; à Paris, en 1680, in-12; & à Anvers, en 1693. Les freres Barbou en ont donné une nouvelle édition depuis quelques années. Ces Poësies sont pleines de délicatesse & de sentiment, & l'auteur mérite un rang distingué fur le Parnasse Latin. IV. Une Edition de Virgile, avec des notes claires & précifes, à l'ufage du Dauphin, en un vol. in-4°. & en 4 vol. in-12.

II. RUE , (Dom Charles de la) Bénédictin de la congrégation de St Maur, né à Corbie en Picardie l'an 1684, fut l'élève du célèbre Montfaucon, & son rival pour la littérature grecque. Il se fit un nom par fa nouvelle Edition d'Origène. Il en donna les 2 prem. volumes, & il étoit prêt de publier le 3e, lorsqu'il mourut à Paris en 1739, à 55 ans. Dom Vincent de la Rue, fon neveu, acheva cette édition, qui est en 4 vol. in-fol. Il avoit partagé les travaux de son oncle & mérité son estime. Il mourut en 1762.

RUELLE, (Jean) de Soiffons, chanoine de l'églife de Paris, & médecin de François I, mort en 1537, à 63 ans, fignala fon favoir par deux ouvrages recherchés encore aujourd'hui: I. De natura Stirpium, Paris 1536, in-fol, II. Vez

RUFFI, (Antoine de) conseiller dans la fénéchaussée de Marfeille, sa patrie, s'acquitta de sa charge avec une intégrité finguliére. N'ayant pas affez examiné la cause d'un plaideur, dont il étoit le rapporteur, il lui fit remettre tout ce qu'il avoit perdu par la perte de son procès : trait qu'on attribue aussi au fameux des Barreaux. Ses vertus, autant que fon favoir, lui obtinrent une place de conseiller-d'état en 1654. Il mourut en 1689, à 82 ans. On a de lui : I. Une Histoire de Marseille. dont la meilleure édition est celle de 1695, en 2 vol. in-fol. Cet ouvrage, qui suppose une lecture immense, ne va que jusqu'en 1610; mais on y trouve tout ce qu'on peut dire fur cette ville jufqu'à ce ce tems-là. II. La Vie de Gaspar de Simiane, connu sous le nom de Chevalier de la Coste, Aix 1655, in-12. III. Une Histoire des Comtes de Provence, in-fol. 1655; ouvrage aussi exact que favant. IV. Une Histoire. curieuse des Généraux des Galéres. dans le P. Anselme. Le style n'est pas le plus grand mérite de ses ouvrages ; le fien est fec & décharné. Il avoit plus de mémoire que d'imagination. L'Histoire de Marseille, donnée par Antoine de Ruffi en 1643, n'étoit d'abord qu'en un vol. in-folio. Ce fut fon fils qui y ajoûra un 2° vol. lorfqu'il fit reparoître cet ouvrage. Celui-ci, nommé Louis-Antoine de RUFFI, né en 1657 à Marseille comme son pere, se distingua par son érudition & fa profonde connoissance des antiquités de fon pays, dont il a fait des Recueils tant imprimés que manuscrits. Il mourut en 1724, âgé de 67 ans. I. RUFIN (T. Vinius) favor de Galba, Vov. l'art. de cet emper. II. RUFIN, né de parens obfours, à Eluse ( aujou. d'hui Eause,) capitale de l'Armagnac, reçut de la nature un esprit élevé, souple, poli, propre à se faire aimer des princes. Il se rendit à Constantinople à la cour de Théodose, & il lui plut. Il ménagea fi bien ce commencement de fortune, qu'il parvint en peu de tems à des emplois confidérables. L'empereur lui donna la charge de grand-maître de fon palais, le fit entrer dans tous ses conseils, l'honora de son amitié & de sa confiance, & le fit enfin conful avec fon fils Arcadius. Rufin se maintint comme il s'étoit avancé, par son adresse plutôt que par sa vertu. C'étoit affez pour être ion ennemi, d'avoir un mérite extraordinaire. Il s'enrichit des dépouilles de ceux qu'il avoit opprimés par fes calonnies, & fe fit baptifer avec un grand faste en 394. Après la mort de Théodose, ce ministre ambitieux, jaloux du crédit de Stilicon supérieur au fien, résolut de se mettre sur le trône. Il appella les Goths & d'autres barbares dans l'empire, afin que pendant cette désolation il put s'en saisir, ou le partager avec eux; mais il fut puni de sa persidie. L'armée, excitée par un capitaine Goth Lommé Gaynas, que Stilicon avoit gagné, tua Rufin en 397. Sa tête fut portée au bout d'une lance, pour l'exposer aux opprobres de la populace irritée contre ce ministre làche, avare & insolent. Un foldat, ayant coupé une de fes mains, & voyant que les nerfs qui font mouvoir les articles des doigts, étoient pendans, s'avisa d'aller demander l'aumône au nom de Rufin, ouvrant & fermant cette main fanglante, felon ce qu'on lui connoit, Le poète Claudien se signa-

la contre ce malheureux ministre, par une invective remplie de traits fort piquans; mais il attendit, en bon politique, qu'il cût été la victime de sa persidie & de sa révolte.

III. RUFIN, prêtre de Palestine, vint en 399 à Rome, où il eut pour disciple Pélage. On trouve sa Profession de foi dans les Dissertations du P. Garnier sur Marius Mercator.

IV. RUFIN, naquit à Concorde, petite ville d'Italie, vers le milieu du Ive fiécle. Il cultiva fon esprit par l'étude des belleslettres & fur - tout de l'éloquence. Le defir de s'y rendre habile le fit venir à Aquilée, ville si célèbre alors, qu'on l'appelloit communément la seconde Rome. Après s'être rendu habile dans les lettres humaines, il pensa aux moyens d'acquérir la science des Saints, & se retira dans un monastére d'Aquilée. St Jérôme revenant de Rome passa par cette ville, & se lia par une amitié étroite avec Rufin; mais il lui dît adieu, pour parcourir les provinces de France & d'Allemagne, d'où il se retira en Orient. Rufin, inconfolable de la féparation de fon ami, réfolut de quitter Aquilée pour l'aller chercher. Il s'embarqua pour l'Egypte, & il visita les solitaires qui en habitoient les déferts. Ayant entendu parler de la vertu & de la charité de Ste Mélanie l'ancienne, il eut la confolation de la voir à Alexandrie, où il alla pour écouter le célèbre Didyme. La piété que Mélanie remarqua dans Rufin, l'engagea à lui donner sa confiance, qu'elle lui continua pendant tout le tems qu'ils restérent en Orient, c'est-a-dire, environ 30 ans. Les Ariens, qui dominoient fous le règne de Valens, firent souffrir à

L iij

Rufin une cruelle persécution. Il fur mis dans un cachot, chargé de chaînes, tourmenté par la faim & par la foif, & ensuite relégué dans les lieux les plus affreux de la Palestine. Mélanie, qui employoit ses richesses à soulager les confesseurs qui étoient ou en prison ou exilés, racheta Rufin avec plusieurs autres, & se retira avec lui en Palestine. St Jérôme. croyant que Rufin iroit auffi-tôt après à Jérusalem, écrivit à un de fes amis qui y demeuroit, pour le féliciter du bonheur qu'il alloit avoir de posséder un homme d'un fi grand mérite. Vous verrez, dît-il, briller en la personne de Rufin des caractéres de sainteté, au lieu que je ne fuis que poussiére. C'est assez pour moi de soutenir avec mes foibles yeux l'éclat de ses vertus. Il vient de se purifier encore dans le creuset de la persécution, & il est maintenant plus blanc que la neige, tandis que je suis souillé de toutes sortes de péchés. Rufin, étant arrivé en Palestine, employa son bien à bâtir un monaftére sur le Mont des Oliviers, où il affembla en peu de tems un grand nombre de folitaires. Il les animoic à la vertu par ses exhortations; & outre ce travail, il étoit encore fouvent appellé par les premiers passeurs pour instruire les peuples : car il avoit été élevé au facerdoce. Il convertit un grand nombre de pécheurs, réunit à l'Eglise plus de 400 solitaires qui avoient pris part au schisme d'Antioche, & engagea plufieurs Macédoniens & plufieurs Ariens à renoncer à leurs erreurs. Son féjour en Egypte lui ayant donné la facilité d'apprendre la Jangue grecque, il traduifit en latin divers ouvrages grecs. Son attachement au parti d'Origène le Prouilla avec Se Jérôme, qui non-

feulement rétracta tous les éloges qu'il lui avoit donnés, mais qui l'accabla d'injures. Leurs divisions, pouffées jufqu'aux dernières extrémités, furent un grand scandale pour les foibles. Théophile, ami de l'un & de l'autre, les raccommoda; mais cette réconciliation ne fut pas de longue durée. Rufin ayant publié à Rome une traduction des Principes d'Origène, il loua malicieusement St Jérôme de son estime pour ce Pere Grec. Ce fut l'occasion d'une nouvelle rupture. St Jérôme se plaignit hautement de Rufin, qu'il traita d'hérétique & de prédécesseur de Pélage; & Rufin s'éleva avec encore plus de hauteur contre St Jérôme. Il fit une Apologie éloquente, dans laquelle il déclara qu'il n'avoit prétendu être que simple traducteur d'Origène, fans être le garant de ses erreurs. Le pape Anastase, auquel il envoya cet ouvrage, ne fut pas fatisfait, & condamna l'auteur. Rufin, n'ofant paroître à Rome après cet anathême, se retira en Sicile, où il mourut vers l'an 410. On a de lui : I. Une Traduction des Œuvres de l'Historien Josephe. II. Celle de plusieurs écrits d'Origène. III. Une Version latine de dix Difcours de St Grégoire de Nazianze, &de 8 de St Bafile. Quand on compare fa traduction avec le texte grec, on voit combien il fe donnoit de liberté en traduisant. IV. St Chromace d'Aquilée l'avoit engagé à traduire l'Histoire Eccléfiastique d'Eusebe. Ce travail fut achevé en moins de 2 ans. Il fit plusieurs additions dans le corps de l'ouvrage d'Eufebe, & le continua depuis la 20° année de Conftantin, jusqu'à la mort du grand Théodofe. Il y a plusieurs endroits qui paroissent écrits avec peu de foin & des faits que Rufin sema

ble n'avoir rapportés que fur des bruits populaires: il en a omis d'autres très-importans; mais on doit lui favoir gré d'avoir le premier composé une Histoire suivie, d'un tems où il s'étoit passé tant de choses remarquables. V. Un Ecrit pour la défense d'Origène.VI. Deux Apologies contre St Jérônie. VII. Des Commentaires sur les bénédictions de Jacob, sur Ofée, Joël & Amos. VIII. Plusieurs Vies des Peres du désert. IX. Une Explication du Symbole, qui a toujours été estimée. Ses Ouvrages ont été imprimés à Paris, en 1580, in-tol. par les foins de Laurent de la Barre. Voyez sa Vie, en 2 vol. in-12, par Dom Gervais.

RUFUS, médecin d'Ephèse, se fit une haute réputation sous l'emp. Trajan. Du gr. nombre de ses écrits cités par Suidas, il ne nous reste qu'un petit Traité des noms Grecs des parties du Corps, Venise 1552, in-4°. Un autre des Maladies des Reins & de la Vessie, Paris 1554, in-8°; & quelques Fragmens sur les médicamens purgatifs. Guiliaume Rinch les a recueillis & commentés,

Londres, 1726, in-4°.

RUGGERI, (Côme) aftrologue Florentin, vint en France dans le tems que Catherine de Médicis y gouvernoit. Ses horoscopes & ses intrigues lui obtinrent l'abbaye de St Mahé en basse-Bretagne. Accusé en 1574 d'avoir conspiré contre la vie du roi Charles IX, il fut condamné seulement aux galéres, d'où la reine-mere le tira peu de tems après. Il commença à publier des Almanachs en 1604, espèce d'ouvrage qui s'est étrangement multiplié en France. Cet astronome mourut en 1615. Son corps fut traîné à la voirie, parce qu'il avoit eu l'impiété de déclarer qu'il mouroit en Athée,

L'Athéisme étoit la folie de son tems, comme le Déifme est celle du nôtre.

RUINART, (Dom Thierry) né à Reims le 10 Juin 1657, entra fort jeune dans la congrégation de St Maur, & fit profeffion en 1675. Il s'appliqua ensuite avec tant de succès à l'étude des Peres & des auteurs eccléfiaftiques, qu'en 1632 le P. Mabillon le choifit pour l'aider dans ses travaux. Dom Ruinart fut un digne élève d'un tel maître. Il avoit le même caractére de fimplicité & de modestie, le même esprit de régularité, un grand jugement, une exactitude forupuleufe, une critique saine, un style net. Tels sont les caractéres qui ont distingué ses ouvrages, de tant d'autres compilations. Les principaux font : I. Les Ades sincéres des Martyrs, en latin, à Paris, in-4°, 1689. Il a enrichi ce livre de remarques favantes & d'une Préface judicieufe. Il s'y s'attache particuliérement à réfuter Dodwel, qui avoit avancé dans une de ses Dissertations sur St Cyprien, "qu'il n'y avoit eu que " peu de Martyrs dans l'Eglise. " Ce recueil a été réimprimé plusieurs fois depuis in-fol. avec des augmentations des éditeurs. La plus part de celles qui fe trouvent dans l'édit.d'Hollande,1713, in-fol. font de Dom Ruinart, qui a (dit-on) été aidé dans ce travail par Dom Placide Porcheron. Il a été aussi traduit en françois avec la préface, par l'abbe Drouet de Maupertuy, & publié pour la 11º fois en 1708, à Paris, en 2 vol. in-8°. II. L'Hiftoire de la persécution des Vandales, composée en latin par Victor, évêque de Vitte en Afrique, 1694, in-4°. Dom Ruinart orna cette édition d'un Commentaire historique latin, d'un grand nombre L iv

de remarques austi savantes que solides, & de quelques monumens qui ont rapport à cette hiftoire. III. Une nouvelle Edition des Ouvrages de St Grégoire de Tours, avec une excellente Préface, 1699, in-fol. : elle commence à devenir rare. IV. Abrégé de la Vie du P. Mabillon, 1709, in-12. V. Une longue Vie latine du pape Urbain II, imprimée par les Soins de Dom Vincent Thuillier dans les Cuvres diverses de Mabillon, 3 vol. in-4°. Dom Ruinart mourut en 1709, dans l'abbaye de Hautvilliers en Champagne.

RUISCH, Voyer RUYSCH.

RUISDAAL, (Jacob) peintre, né à Harlem en 1640, mort dans la même ville en 1681, est mis au rang des plus célèbres payfagiftes. Ses tableaux font d'un effet piquant. Il a représenté, dans la plûpart, de belles fabriques, des marines, des chutes d'eau, ou des tempêtes. Ses fites font agréables, fa touche légére, fon coloris vigoureux. Les connoisseurs font aussi beaucoup de cas de ses dessins. Cet artiste avoit coutume de faire peindre fes figures par Van-Ostade , Van-Velde , ou Wauvermans. On a gravé d'après lui. Il a aussi gravé quelques perits morceaux. Salomon son frere, mort à Harlem en 1670, s'est pareillement diftingué par ses paysages.

I. RULLAND, (Martin) médecin, de Freisingen en Baviére, fut professeur de médecine à Lawingen en Souabe. On a de lui : 1. Un Traité du Mal de Hongrie, Francfort 1600, in-8°. II. Un perit livre De la Scarification & des Ventouses, & des Maladies qu'on peut guérir par leur moyen; Bale 1596, in-8°. III. Un autre de l'origine de l'Ame, Bâle 1623, in-8°. Ce médecin étoit bon praticien & fayant homme

de cabinet. Il mourut en 1602 à 70 ans.

II. RULLAND, (Martin) fils du précédent, né à Lawingen en 1569, médecin de l'empereur, mourut à Prague, du mal de Hongrie, l'an 1611. Il est auteur, I. D'une Hydriatica Dilinga, 1598, in-8°. C'est un Traité curieux des eaux médicinaies. II. De l'Histoire de la Dent d'or, & du jugement qu'on en doit porter, 1597, in-8°. III. Enfin, d'un Traité sur le mal dont il mourut.

RULMAN, (Aulné) Voy. l'art.

FLECHIER, à la fin.

RUMPHIUS, (George-Evrard) né en 1627, docteur en médecine dans l'univerfité d'Hanau, & de l'académie des Curieux de la Nature, devint conful & ancien marchand à Amboine, l'une des isles Molugues, où il étoit allé s'établir. La botanique eut pour lui un attrait fingulier, & quoiqu'il n'eût jamais pris de leçons dans cettescience, il s'y rendit très-habile par fes propres recherches. Une chose étonnante, c'est que malgré le malheur qu'il eut de devenir aveugle à l'âge de 43 ans, il favoit parfaitement distinguer au goût & au toucher la nature & la forme d'une plante d'avec une autre. Il réunit en 12 livres ce qu'il avoit ramassé de plantes, & les dédia, en 1690, au conseil de la compagnie des Indes. Ce recueil parut avec un Supplément, par les foins de Jean Burman, en 6 vol. in-fol. fous le titre d'Herbarium Amboinense en 1755. On a encore de lui: Imagines Piscium testaceorum, Leyde 1711 & 1739 in-fol.: la 11e édition est recherchée pour les figures. Rumphius avoit composé une Hiftoire politique d'Amboine, qui n'a pas été mise au jour : on en conforve 2 exempl, I'un dans cette isse d'Asie, l'autre au dépôt de la compagnie des Indes à Amsterdam.

RUNGIUS, (David) Luthérien, né en Poméranie l'an 564, mort en 1604, professa la théologie à Wittemberg avec beaucoup de réputation, & assista au colloque de Ratisbonne en 1601. On a de lui des Commentaires sur la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les deux Epitres aux Corinthiens, l'Epître de St Jacques, &c.

Î. RUPERT, (St) évêque de Vormes, d'une famille illustre, alliée à la maison royale de France, prêcha la foi dans la Bavière, sur la fin du vii fiécle, & y convertit Théodon duc de Bavière, qu'il baptisa avec un grand nombre de personnes. Quelque tems après il fixa son siège épiscopal à Jevave, ville qu'on appelle aujourd'hui Saltzbourg. Il mourut

le 25 Mars 718.

II. RUPERT, né dans le territoire d'Ypres, embrassa la règle de St Benoît, & n'épargna ni veilles ni application pour s'avancer dans l'intelligence de l'Ecriture-sainte. Son savoir & sa piété lui acquirent une fi grande réputation, que Fréderic, archevêque de Cologne, le tira de son cloitre pour le faire abbé de Deutsch. Il mourut en 1135, à 44 ans. Tous fes Ouvrages ont été imprimés à Paris en 1638, en 2 vol. in-fol. & à Venise 4 vol. in-fol. 1748 à 1752. On y trouve: I. Des Commentaires sur l'Ecriture-sainte, dans lesquels il se propose de rapporter tout ce qu'elle renferme, aux œuvres des trois personnes de la SteTrinité.On lui reproched'avoir donné dans des allégories bizarres, & d'avoir parlé peu correctement de l'Eucharistie dans cet ouvrage. II. Un Traité des Offices divias, qui est curieux & utile. III.

Un de la Trinité, & plusieurs autres.

III. RUPERT, (Christophe-Adam) né à Altorf en 1610, y fut pendant 9 ans professeur en histoire, & y mourut en 1647. On a de lui: I. Des Commentaires sur Florus, Velleius-Paterculus, Salluste, Valére-Maxime, &c. II. Mercurius epistolicus & oratorius. III. Orator historicus, &c.

IV. RUPERT, Voy. II. ROBERT... & ROBERT de Baviere, n° x.

RUSBROCH, ou RUSBROECH. (Jean) prieur des chanoines réguliers de St Augustin, au monastére de Val-Vert près de Bruxelles, prit son nom du lieu de sa naissance, village fur la Sambre, dans le Brabant. Il mourut en 1381, à 88 ans, honoré des titres pompeux de très-excellent Contemplatif & de Docteur divin. Il les mérita par fon génie méditatif, & par son goût pour la spiritualité. Il enfanta un grand nombre d'ouvrages mystiques, pleins de visions & d'idées singulières. L2 meilleure édition de ses Œuvres. traduites de flamand en latin, par Laurent Surius Chartreux, est celle de Cologne, 1692, in-4. On y trouve sa Vie, composée par Henri de Pomére ; sa piété n'y paroît pas toujours bien réglée.

RUSCA, (Antoine) théologal de Milan, mort en 1645, fut placé par fon mérite, avec Collius, Viceromes & Ferrari, dans la bibliothèque Ambrofienne, par le fondateur de ce monument célèbre, Fréderic Eorromée. Dans la distribution des matières que ce cardinal donna à traiter aux divers savana qu'il occupoit, celle de l'Enfertomba à Rusca. Il remplit sa tâcho avec beaucoup d'érudition, dans un vol. in-4°, divisé en 5 liv. Ce volume, imprima à Milan en 1611.

fous ce titre: De Inferno, & statu Damonum, ante mundi exitium, est savant, curieux & peu commun.

RUSHWORTH, (Jean) d'une bonne famille de Northumberland, né vers l'an 1607, devint en 1643 fecrétaire d'i Thomas Fairfax, général des troupes du parlem. & eut divers autres emplois; mais après la diffolution du dernier parlement, il vécut obfcurément à Westminster, & mourut en 1690, à 83 ans, en prison, où il avoit été renfermé pour ses dettes. On a de lui des Recueils historiques de tout ce qui se passa dans le parlement, depuis 1618 jusqu'en 1644, en 6 vol. in-s.

RUSSEL, (Jean) comte de Bedford, entra fort avant dans la faveur de Henri VIII, par fon courage dans les armes, & par fon habileté dans les affaires. Il accompagna ce roi à la prise de Terouanne & de Tournai, contribua à celle de Morlaix en Bretagne, & combattità la bataille de Pavie pour Charles-Quint. Il fut employé enfuite dans diverses négociations auprès de cet empereur, en France, à Rome & en Lorraine. Henri VIII le nomma chevalier de l'ordre de la Jarretière, & confeiller du prince son fils. Edouard VI étant monté fur le trône, envoya, la 2° année de fon règne, Russel contre les rebelles de Dévon. cu'il défit au pont de Fennyton, fecourut Excester, tua 600 des rebelles, en prit 4000 prisonniers, & mérita par ses services d'être créé comte de Bedford. Il mourut l'an 1555.

RUST, (Georges) fut élevé au collége de Christ à Cambridge, & devint ensuite doyen de Connor, puis évêque de Dromore en Irlande, & mourut jeune l'an 1670. On a de lui quelques ouvrages sur des matières ecclésiastiques, genre dans lequel il étoit fort favant.

RUSTICI, ( Jean-François ) sculpteur Florentin, vint en 1528 à Paris, où François I l'employa à des ouvrages confidérables. Il avoit fait connoître dès l'enfance les talens qu'il avoit reçus de la nature, par le plaisir qu'il prenoit à faire de lui-même de petites figures de terre. André Verrochio lui montra les principes de fon art. Léonard de Vinci, qui étoit alors dans la même école, lui donna une vive émulation : ce qui contribue ordinairement beaucoup à persectionner les talens. Ses statues font la plûpart en bronze. Parmi fes ouvrages, on fait fur-tout mention d'une Leda, d'une Europe, d'un Neptune, d'un Vulcain, & d'un Homme à cheval d'une hauteur extraordinaire. On croit qu'il mourut en France, & qu'il ne voulut plus retourner dans sa patrie à cause des troubles qui l'agitoient.

RUTGERS, (Janus) littérateur du XVII° fiècle, né à Dordrecht, mort à la Haye en 1625, à 36 ans, est connu: I. Par des Poësses Latines, imprimées avec celles d'Heinss; Elzevir, 1553, in-12. & 1618, in-8°. II. Par les Notes dont il a éclairci plusieurs auteurs anciens, tels que Virgile, Horace, &c. III. Par ses Varia Lectiones, 1618, in-4°. Il avoit été conseiller de Gustare-Adolphe roi

de Suède.

I. RUTH, femme Moabite, qui épousa Mahalon, un des enfans de Noëmi & d'Elimélech, & ensuite Booz, vers l'an 1254 avant J. C. Elle sut mere d'Obed, pere d'Isa & aïeul de David. Le livre de Ruth qui contient l'Histoire decette sainte semme, est placé entre le livre des Juges & le 1es des Rois, comme une suite de celui-

là, & une introduction à celui-ci. On ne sait pas précisément en quel tems est arrivée cette histoire; elle ne peut avoir été écrite que sous David, dont l'auteur parle à la fin de son livre; & il y a apparence qu'elle est du même qui a écrit le 1er livre des Rois. A ne considérer que le style dont ce morceau est écrit, il peut paffer pour un des plus beaux qu'il y ait dans l'Ecriture. Les actions, les fentimens, les mœurs, tout y est peint au naturel, & avec une simplicité si naïve, qu'on ne peut le lire jamais fans en être touché.

H. RUTH D'ANS, (Paul-Erneft) né à Verviers, ville du pays de Liége, en 1653, d'une famille ancienne, vint à Paris, & s'attacha à Arnauld, qui fut depuis fon confeil & fon ami. Il affifta à la mort de ce célèbre dosteur en 1694, & il apporta fon cœur à Port-Royal des Champs. Ruth d'Ans ayant été exilé dans les Pays-Bas par une lettre de cachet en 1704, Précipiano, archevêque de Malines, l'accufa d'hérésie. Il alla à Rome pour se laver auprès du pape Innocent XII, qui le reçut favorablement, le fit protonotaire apostolique, & voulut qu'il prît le bonnet de docteur en théologie au collége de la Sapience à Rome. Cet écrivain mourut à Bruxelles en 1728, aumônier de la duchesse de Baviére, chanoine de Ste Gudule à Bruxelles, & doyen de l'église cathédrale de Tournai. C'est lui qui a composé le x° & le x1° volumes de l'Année Chrétienne de le Tourneux. Il est encore auteur de quelques autres ouvrages peu connus.

RUTILIE, célèbre dame Romaine, étoit sœur de Publius Rufus, qui souffrit si constamment l'injustice de son exil; & semme de Marcus-Aurelius Cotta, consul l'an 74 avant J. C. Elle eut un sils, aussi recommandable par son esprit que par ses vertus. Elle l'aima tendrement, & lui ayant été enlevé par la mort à la sleur de son âge, elle en supporta la perte avec beaucoup de courage. C'étoit un modèle de toutes les qualités qui honorent son sexe. Senèque l'a proposée pour exemple dans le livre qu'il écrivit pendant son exil pour consoler sa mere.

I. RUTILIUS - RUFUS , (Puz blius ) conful Romain, l'an 105 avant J. C. s'attira l'inimitié des chevaliers Romains par fon amour pour la justice. Ayant été accusé de péculat & banni de Rome, il fe retira en Asie, & demeura presque toujours à Smyrne. Sur son passage d'Italie en Asie, toutes les villes s'empressérent à l'envi de lui dépêcher des ambassadeurs. chargés de lui offrir une retraite füre & honorable. Son exil eut l'air d'un triomphe. Un des envoyés de la ville de Smyrne, qui l'avoit honoré du droit de bourgeoifie, lui ayant dit pour le confoler, que Rome étoit menacée d'une guerre civile, & qu'elle se verroit forcée de rappeller tous fes exilés: Quel mal vous ai-je fait. lui répliqua Rutilius, pour souhaiter un retour qui me seroit plus facheux que mon exil? J'aime mieux que ma Patrie rougise de l'un, que de la voir s'affiger de l'autre. Il tint parole. Sylla voulut le rappeller; mais Rutilius refusa de revenir dans fon ingrate patrie. Il employa le tems de son exil à l'étude. Il composa l'Histoire de Rome en grec. celle de sa Vie en latin, & plufieurs autres ouvrages. C'étoit un homme laborieux, savant, d'une

conversation agréable, & habile jurisconsulte: c'est ainsi que le peint Ciceron. Il se piquoit d'une probité exacte. Ayant resusé d'accorder une chose injuste à un de ses amis, celui-ci lui dit avec indignation: Qu'ai-je besoin de ton aminé, si tu ne veux point faire ce que je te demande? -- Et, répondit Rutilus, qu'ai-je besoin de la tienne, s'il faut que je sasse quelque chose contre l'honnêteet pour l'amour de toi?

II.\* RUTILIUS (Claudius\* Numatianus Gallus): c'est fous ce nom que nous avions mis précédemment l'article que nous plaçons maintenant fous celui de Lachanius, en suivant l'Histoire littéraire de

France , par D. Rivet.

III. RUTILIUS, (Claudius Rutilius Numatianus Gallus ) fils de Lachanius, né à Toulouse, à ce qu'on croit, ne se rendit pas moins célèbre que son pere, par son esprit, sa politesse & ses grandes qualités. Il florissoit dans le ve siècle. Il parvint aux prem éres dignités de Rome; mais quelque agrément qu'il trouvât dans la capitale du monde, il vola en 416 au fecours de sa patrie affligée, & tâcha de réparer, par sa présence, son crédit & son autorité, les maux que les Barbares venoient d'y causer. On a de lui un Itinéraire en vers élégiaques. On l'a imprimé à Amsterdam, en 1687, in-12, avec les notes de plusieurs savans; & dans les Poeta Latini minores, Leyde, 1731, 2 vol. in-12. M. le Franc l'a traduit en François avec des remarques. Ce qui nous reste de ce poëte, fait connoître la bonté de son esprit, l'étendue de son favoir; mais il ne donne que des lumiéres très - médiocres sur la géographie.

RUVIGNY, (Henri marquis de)

étoit agent général de la noblesse Protestante en France, loriqu'à la révocation de l'édit de Nantes, il passa en Angleterre, où il se fit naturaliser, & prit le titre de comte de Gallowai, qu'il porta toujours depuis. Après la mort du maréchal de Schomberg, il fut fait colonel du régiment de cavalerie légére, qui n'avoit été composé que de religionnaires François fous le règne du roi Guillaume. Ce prince lui donna le commandement des troupes Angloises en Piémont, avec le caracté÷ re d'ambassadeur plénipotentiaire auprès du duc de Savoie, avant qu'il eût fait sa paix particulière en 1696. La reine Anne le fit aussi généralissime de ses troupes en Portugal, pendant la guerre de la fuccession d'Espagne. Il perdit l'an 1707 la bataille d'Almansa en Espagne, & l'an 1709 celle de Gudina en Portugal. Ces mauvais fuccès le firent rappeller en Angleterre, & on le priva de la qualité de viceroi d'Irlande. Il fur pourtant établi depuis Lord-justicier de ce royaume avec le lord Grafton, & mourut en 1720 à 73 ans. On vit à la bataille d'Almanfa une fingularité dont on n'avoit pas eu d'exemple auparavant : l'armée Angloise & des alliés, commandée par un général François, (le comte de Gallowai ; ) & l'armée de France & d'Espagne sous les ordres d'un général Anglois de nation, (le maréchal duc de Barwick. ) RUYSCH, (Fréderic) né à

I. RUYSCH, (Fréderic) né à la Haye en 1638, prit le bonne de docteur en médecine à Fratneker. De retour dans sa patrie il exerça son art avec d'autant plus de succès, qu'il étoit plus prosond dans la botanique & surteut dans l'anatonie. Lorsque le

waar Pierre paffa en Hollande pour la 1re fois en 1698, il rendit visite à Ruysch, & fut étonné autant qu'enchanté en voyant le cabinet de cet illustre anatomiste. Il baisa avec tendresse le corps d'un petit enfant encore tout aimable, & qui fembloit lui fourire. Le monarque he pouvoit fortir de ce lieu, ni se laffer d'y recevoir des inftructions. Il dînoit à la table très-frugale de son maître, pour passer les journées entiéres avec lui. A son 2° voyage, en 1717, il acheta le cabinet, & l'envoya à Petersbourg : présent des plus utiles qu'il pût faire à la Mofcovie. L'académie des sciences de Paris choifit Ruysch, en 1737, pour être un de ses affociés étrangers. Il étoit aussi membre de l'académie Léopoldine des Curieux de la Nature, & de la fociété royale d'Angleterre. Il eut le malheur, en 1728, de se casser l'os de la cuisse par une chute; il ne pouvoit plus guéres marcher fans être foutenu par quelqu'un. Mais il n'en fut pas moins sain de corps &-d'esprit jusqu'en 1731, qu'il perdit en peu de tems toute fa vigueur, qui s'étoit maintenue fans altération fenfible. Il mourut le 22 Février, âgé de près de 93 ans, & n'ayant eu dans une fi longue carriére qu'environ un mois d'infirmités. Outre l'édition de la Description du Jardin des plantes d'Amsterdam par Commelin , 1697 & 1701, 2 vol. in-fol.; on a de lui divers ouvrages, recueillis à Amsterdam, 1737, en 4 vol. in-4°. Les principaux font : I. Dilucidatio Valvularum in vasis lymphaticis & lacteis. II. Observationum Anatomico-chirurgicarum Centuria, à Amsterdam, 1691, in-4°. III. Epistolæ problematica sexdecim. IV. Responfio ad Godefredi Bibaloi libellum

Vindiciarum adversariarum Anatomico-medico-chirurgicarum, Decades tres; à Amsterdam, 1717, in-4°. V. Thesaurus Animalium primus. VI. Thesauri Anatomici decem. VII. Museum Anatomicum. VIII. Cur. e posteriores, seu Thesaurus omnium maximus. IX. Responsio de Glandulis ad Cl. Boërhaave. X. De musculo in fundo uteri observato, & à nemine antehac detecto, à Amsterdam, 1728, in-4°.

RUY

II. RUYSCH, (Henri) fils dus précédent, non moins favant que fon pere, dans l'Histoire naturelle, dans l'anatomie & dans la botanique, a donné le JONSTHOM de Animalium, 1728, 2 vol. in-fol. augmenté. Ruyfch mourut en 1717, après avoir exercé la médecine avec autant de fagacité

que de bonheur.

RUYTER , (Michel - Adrien ) né à Flessingue, ville de Zélande. en 1607, n'avoit que onze ans, lorsqu'il commença à fréquenter la mer. Il s'y fignala dans les divers emplois qu'il y exerça fuccessivement. Après avoir été matelot, contre-maître & pilote, il devint capitaine de vaisseau. Il repoussa les Irlandois qui vouloient se rendre maîtres de Dublin & en chaffer les Anglois. Huit voyages dans les Indes Oci cidentales, & deux dans le Bréfil. lui méritérent en 1641 la place de contre-amiral. Ce fut alors qu'il fut envoyé au secours des Portugais contre les Espagnols. Il s'avança jufqu'au milieu des ennemis dans le combat, & donna tant de preuves de bravoure . que le roi de Portugal ne put lui refuser les plus grands éloges. Il acquit encore plus de gloire devant Salé, ville de Barbarie. Malgré ; vaisseaux corsaires d'Al-

cette place. Les Maures de Salé, spectateurs de cette belle action, voulurent que Ruyter entrât en triomphe dans la ville, monté fur un cheval fuperbe, & fuivi des capitaines corfaires qui marchoient à pied. Une escadre de 70 vaisseaux fut envoyée, l'an 1653, contre les Anglois, fous le commandement de l'amiral Tromp. Ruyter feconda habilement ce général dans trois combats qui furent livrés aux ennemis. Il alla enfilite dans la Méditerranée vers la fin de 1655, & y prit quantité de vaisseaux Turcs, parmi lesquels se trouva le fameux renégat Amand de Dias, qu'il fit pendre. Envoyé en 1659 au secours du roi de Danemarck contre les Suédois, il foutint fon ancienne gloire & en acquit une nouvelle. Le monarque Danois l'anoblit lui & fa famille, & lui donna une pension. En 1661 il sit échouer un vaisseau de Tunis, rompit les fers de 40 esclaves Chrétiens, fit un traité avec les Tunisiens, & mit à la raison les corfaires d'Alger. Les places de vice-amiral . & de lieutenant - amiral-général furent la récompense de ses exploits. Il mérita cette derniére dignité, la plus haute à laquelle il pût aspirer, par une victoire fignalée qu'il remporta contre les flottes de la France & de l'Angleterre. La puissance réunie des deux rois n'avoit pu mettre en mer une armée navale plus forte que celle de la république. Les Anglois & les Hollandois combattirent comme des nations accontumées à se disputer l'empire de l'Océan. Cette bataille donnée en 1672, dans le tems de la conquête de la Hollande, fit un honneur infini à Ruyter. Après cette

ger, il passa seul à la rade de journée, il sit entrer la flotte marchande des Indes dans le Texel. defendant ainsi & enrichissant sa patrie d'un côté, lorfqu'elle périssoit de l'autre. Il y eut trois batailles navales l'année fuivante entre la flotte Hollandoise & les flortes Françoise & Angloise. L'amiral Ruyter fut plus admiré que jamais dans ces trois actions. D'Estrées, vice-amiral des vaisseaux François, écrivit à Colbert: Je voudrois avoir payé de ma vie la gloire que Ruyter vient d'acquérir. Ruyter n'en jouit pas long-tems; il termina fa carrière devant la ville d'Agouste en Sicile, l'an 1676, dans un combat qu'il livra aux François: il y recut une bleffure mortelle qui l'emporta peu de jours après. Son corps fut porté à Amsterdam, où les Etatsgénéraux lui firent élever un monument digne de ce grand-homme. Il avoit commencé par être mousse, & l'obscurité de sa naissance ne la rend que plus respectable. Le confeil d'Espagne lui donna le titre & les patentes de Duc, qui n'arrivérent qu'après sa mort. Ses enfans refusérent ce titre, si brigué dans nos monarchies, mais qui n'est pas préférable à celui de Citoyen. Louis XIV eut affez de grandeur d'ame pour être affligé de la perte de cet illustre marin. On lui repréfenta gu'il avoit un ennemi dangereux de moins; il répondit qu'on ne pouvoit s'empêcher d'être sensible à la mort d'un grand-homme.

RUZANTE, (le) Voy. BEOLCO.

RUZÉ, Voy. EFFIAT.

RYANTZ, (Gilles de) cheva-lier-baron de Villeray, dans le Perche, conseiller du roi en ses confeils privé & d'état, préfident au parlement de Paris, étoit d'une maifon originaire du Dauphiné, Son pere, Dénys de Ryantz, avoit eté pendant plus de 15 ans avocat gén. ensuite président en la même cour. Gilles fit ses humanités sous Adrien Turnèbe. Après avoir foutenu fes thèfes de droit-public, il voyagea en Allemagne pour se perfectionner dans cette science. De retour à Paris, il fréquenta le barreau & plaida des causes, suivant l'usage de ceux qui aspiroient alors aux grandes places. Henri II lui donna l'office de maître - des - requêtes de fon hôtel, & Henri III celle de président au conseil. Sous Charles IX, il avoit été nommé préfident au parlement, à la place de Brisson: & en cette qualité il fit des remontrances au roi à Chartres, sur l'aliénation des domaines de la couronne; puis à Fontainebleau, fur le payement des gages de fa cour. Il mourut le 22 Janvier 1597, âgé d'environ 53 ans. Son goût pour l'étude des auteurs Grecs & pour la Jurisprudence, le rendirent célèbre.

RYCKEL, Voy. DENYS le Char-

treux, n° vIII.

RYCKIUS, (Théodore) avocat à la Haye, & enfuite profeffeur en histoire à Leyde, a donné une édition de Tacite, Leyde 1687, 2 vol. in.12, très-estimée; de Stephanus Byzantinus, 1684, infol. On trouve dans ce livre sa Differtation de primis Italia Colonis, pleine de recherches qui ont été utiles aux historiens & aux géographes. Il mourut en 1690.

I. RYER, (André du) fieur de Malezais, né à Marcigny dans le Mâconnois, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, & chevalier du St Sépulchre, féjourna long-tems à Constantinople, où le roi de France l'avoit envoyé. Il fut consul de la nation Françoise en Egypte, & mourut en France vers le milieu du dernier siècle. Il possédoit parfaitement les langues Orientales. On a de

lui : I. Une Grammaire Turque, Paris 1630, in-4°. II. Une Traduction françoise de l'Alcoran ; Elzevir, 1649, in-12; Amsterdam 1770, 2 vol. in-12 : elle n'est ni élégante, ni fidelle. Il a mêlé mal-à-propos les rêveries des commentateurs Mahométans, avec le texte de Mahomet. Galand nous en a donné une fort supérieure. III. Une Version françoise de Gulistan, ou de l'Empire des Roses, composé par Sadi, prince des poëtes Turcs & Persans; Paris, 1634, in-8°. Gentius a traduit le même livre en latin, fous le titre de Rosarium politicum. Cette derniére traduction est préférée à celle de du Ryer.

RYE

II. RYER, ( Pierre du ) hiftoriographe de France, né à Paris l'an 1605, reçu à l'académie Françoise en 1646, mort en 1658, fut secrétaire du roi, puis de César duc de Vendôme. Un mariage peu avantageux dérangea sa fortune, & il voulut la réparer par fon esprit. Il travailloit à la hâte. pour faire subsister sa famille du produit de ses ouvrages. On rapporte que le libraire Sommanville lui donnoit un écu par feuille de fes traductions, qui font en trèsgrand nombre. Le cent des grands vers lui étoit payé quatre francs. & le cent des petits quarante fols. C'est ce qui fait qu'on a de lui une multitude d'ouvrages, mais tous négligés; & l'on peut dire de lui : Magis fami quàm fama inserviebat. Il a fair 19 piéces de théâtre. Celles qui lui ont fait le plus d'honneur, font les tragédies d'Alevonée, de Saul & de Scévole. On dit que la savante Christine, reine de Suède, ne pouvoit se lasser d'adm rer les beautés d'Alcyonée, &c qu'elle se fit lire cette piece jusqu'à 3 fois dans un jour. La tragédie de Scévole paroît présentement emporter le prix sur toutes les autres; on la voit encore avec plaisir. Le ftyle de du Ryer est assez coulant; il écrivoir avec facilité en vers & en prose; mais la nécessité de sournir aux dépenses de famaison, ne lui laissoir pas le tems de mettre la dernière main à ses ouvrages. Son pere sour faac du Ryer, mort vers 1631, avoit fait quelques Poësies passorales, peu connues.

RYMER, (Thomas) favant Anglois du dernier fiécle, s'appliqua à l'érude du droit-public & de l'histoire. Nous devons à fon travail le commencement d'une collection curieuse & d'un grand prix , par la quantité de volumes & la beauté de l'exécution. Il la mit au jour par les ordres de la reine Anne, sa souveraine, & elle fut continuée par Robert Sanderson. Elle contient tous les actes publics, traités, conventions, & lettres missives des rois d'Angleterre à l'égard de tous les autres fouverains, fous ce titre:

Fadere, Conventiones, & cujuscumque generis Asta publica, &tc. Londres, 1704 & années suiv. en 17 vol. infol. Sanderson l'augmenta de 3 autres vol. en 1726. Ce vaste & utile recueil sut réimprimé l'année d'après à Londres en 20 vol. infol. & contresait avec des augmentations à la Haye 1739, 10 vol. infol. d'un plus petit caractère que l'édition originale. Ce livre seroit le sondement d'une bonne Histoire d'Angleterre.

RYSSEN, (Léonard) théologien Hollandois du XVII° fiécle, fe fervit des lumiéres qu'il avoit puifées dans l'étude de la théologie, pour donner divers Traités fur les mariéres qui la concernent. Le meilleur que l'on connoiffe de lui est contre celui de Beverland, où ce dernier renouvella l'erreur ridicule d'Agrippa sur le péché originel. Ce traité de Ryssen n'est pas commun; il est intitulé: Justa Detesfatio Libelli BEVERLANDI, de Peccato originali, in-8°, 1680.

S.

I. C A, ou SAA, (Emmanuel) Jé-J fuite, né à Condé en Portugal, prit l'habit de St Ignace en 1545. Après avoir enfeigné à Coimbre & à Rome, il se consacra à la chaire, & prêcha avec fuccès dans les principales villes d'Italie. Pie V l'employa à une nouvelle édition de la Bible. Il mourut en 1596, dans sa 66° année, à Arone au diocèse de Milan, cù il s'étoit rendu pour se délasser de ses travaux. Nous avons de lui : I. Scholia in IV Evangelia, Anvers 1596, Lyon 1610, Cologne 1620. II. Notationes in totam sacram Scri-

pturam, Anvers 1598, Cologne 1610. III. Aphorismi Confessariorum, Barcelone 1609, Paris 1609, Lyon 1612, Anvers 1615, Rouen 1617, Douai 1627. Ses notes fur la Bible font courtes & littérales. On assûre qu'il fut 40 ans à composer son livre des Aphorismes des Confesseurs quoique ce ne foit qu'un petit vol. in-12. Cependant le maître du facré Palais en fit retrancher ou corriger plus de So endroits, où les principes & les décisions ne s'accordoient pas avec l'Ecriture & avec les règles des mœurs établies dans les écrits moraux

177

des Peres de l'Eglise, ou dans les décisions des Conciles.

II. SA DE MIRANDA; (François ) chevalier de l'ordre de Christ en Portugal, né à Coimbre en 1495, fut d'abord professeur en droit de l'université de sa patrie. Il ne s'étoit adonné à la jurisprudence, que par complaisance pour son pere. Dès qu'il l'eut perdu, il se livra entiérement à la philosophie morale & à la poësse. Il voyagea en Espagne & en Italie, & revint en Portugal avec des connoissances trèsétendues. Le roi Jean III & l'infant Jean l'honorérent de leurs bontés; mais Sa n'eut pas le bonheur de les conferver. Il quitta la cour, & se confina dans une maifon de campagne, où il mena une vie douce jusqu'a sa mort, arrivée en 1558, à 65 ans. Ses ouvrages poëtiques confistent en Satyres, en Comédies, en Pastorales. Ils ont été imprimés en 1614, à Lifbonne; in-4°. Sa de Miranda est le premier poëte de fa nation qui ait eu un nom; mais il n'en est ni le plus correct, ni le plus élégant. Plus foigneux de réformer les vices du cœur que de procurer du plaisir à l'esprit, il s'attachoit à mettre en vers des maximes de morale, qui ne prêtoient pas toujours à la poefie. La fienne offre des leçons utiles.

SAADIAS-GAON, célèbre rabbin, mort en 943 à 50 ans, fut le chef de l'académie des Juifs, établie à Sora, près de Babylone. On a de lui: I. Un traité intitulé Sepher Haëmounoth, dans lequel il traite des principaux articles de la croyance des Juifs. II. Une Explication du livre Izzira. III. Un Commentaire fur Daniel; une Traduction, en arabe, de l'Ancien-Teftament; & d'autres ouvrages.

SAAS, (Jean) né au diocèse de Rouen, & membre de l'académie de cetre ville, mort en 1774, âgé de près de 72 ans. Après avoir été fecrétaire de l'archeveque, & garde de la bibliothèque du chapitre de Rouen, il fut pourvu de la cure de Darnetal en 1742, puis d'un canonicat de la métropole en 1751. Une application conftante à l'étude lui acquit des connoissances étendues dans la littérature, & le rendit un des plus habiles bibliographes de son tems. Mais plus jaloux de la gloire des lettres que de la fienne propre, il n'employa jamais plus d'activité que lorsqu'il s'agit d'être utile aux autres; foit par des recherches longues & pénibles, foit par la révision de leurs ouvrages. Outre des manuscrits intéressans qu'il a laiffés, il a fait imprimer plusieurs écrits sans nom ou fous des noms empruntés; entr'autres : I. Catéchisme de Rouen. II. Nouveau Pouille de Rouen, 1738, in-4°. III. Notice des Manuscrits de l'Eglise de Rouen, 1746, in-12. IV. Lettre fur le Catalogue de la Bibliothèque du Roi, 1749, in-12. V. Plusieurs Lettres Critiques sur le Supplément du Moreri 1735, fur l'Encyclopédie, fur le Dictionnaire de l'abbé Ladvocat. Les derniers éditeurs de ce Lexique, dans leurs additions de 1778, femblent n'avoir affecté de donner un article à l'abbé Saas. que pour avoir le triste plaisir de dénigrer notre Distionnaire Historique, qui excite tant leur jalouse bile. On pourroit leur faire une rétorfion, en cottant leurs méprises assez nombreuses sur les faits. les dates & la géographie dans leur nouvelle édition; mais nous nous contenterons de les renvoyer à leur propre réflexion:qu'il est

plus aifé de critiquer que de bien faire.

SAAVEDRA, Voy. CERVANTES. SAAVEDRA FAJARDO, (Diego) d'une famille noble du royaume de Murcie en Espagne, sut résident de cette Puissance en Suisfe. C'étoit à la fois un bon littérateur & un habile politique, parlant & écrivant purement en Espagnol. Il mourut en 1648, chev. de l'ordre de Santiago, & conseiller du conseil suprême des Indes. On a de lui : I. L'Idée d'un Prince Politique, II. La Couronne Gothique, &c. Anvers, in-fol. III. La République Littéraire : ouvrage de critique, où il y a quelques bonnes plaisanteries. Il a été traduit en françois, à Lausanne, 1770, in-12.

SABADINO DEGLIARIENTI, (Jean) Bolonois, contemporain de Bocace, qui fit tant de mauvais imitateurs de ses Contes frivoles. Sabadino fut de ce nombre; mais il s'en faut bien qu'il ait atteint la pureté & la naïveté du langage de l'original. Nous avons de lui 70 Nouvelles, ou Contes sales & galans, fous ce titre: Porretane. Ce recueil est peu commun, sur-tout en France. Il fut imprimé d'abord à Bologne, in-fol. 1483, & enfuite à Venise en 1504 & 1510. Dans les éditions postérieures on trouve une Nouvelle de plus.

SABÆUS, Voyez SABEO. I. SABAS, héréfiarque, chef des Messaliens. Animé d'un desir ardent d'arriver à la perfection évangélique, il prit tous les pafsages de l'Evangile à la lettre. Il se fit eunuque, vendit ses biens, & en distribua l'argent aux pauvres. Jesus - Christ dit à ses disciples: Ne travaillez point pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure à la vie éternelle. Sabas conclut de ce passage, que le travail étoit un crime, & se fit une loi de demeurer dans la plus rigoureuse oisiveté. Il donna ses

biens aux pauvres, parce que l'Evangile ordonne de renoncer aux richesses; & ne travailloit point pour se nourrir, parce que Dieu défend de travailler pour une nour riture qui périt. L'Ecriture nous représente le Démon comme un lion affamé, qui tourne sans cesse autour de nous; Sabas se croyoit fans cesse investi par ces esprits malins. On le voyoit au milieu de la priére s'agiter violemment, s'élancer en l'air, croire fauter pardesfus une armée de Démons, se battre contre eux, faire tous les mouvemens d'un homme qui tire de l'arc : il croyoit décocher des flèches contre les Diables. Les Messaliens avoient fait du progrès à Edesse; ils en surent chassés vers 380 par Flavien évêque d'Antioche, & se retirérent dans la Pamphylie. Ils furent condamnés par un concile, & passérent en Armenie, où ils infectérent de leurs erreurs plusieurs monastéres : Letorius, évêque de Mélitène les fit brûler dans ces monastéres. Ceux qui échappérent aux flammes, se retirérent chez un autre évêque d'Arménie, qui en eut pitié, & les traita avec la douceur qu'on doit avoir pour des hommes dont le cerveau est blessé.

II. SABAS, (Saint) abbé & fupérieur général des monaftéres de
Palestine, naquit en 439, à Mutallosque, bourg situé dans le territoire de Césarée en Cappadoce.
Des querelles domestiques le dégoûtérent du monde; il se consina dans un monastère à une lieue
de sa patrie, & il en sut l'ornement. Il défendit avec zèle la foi du
concile deCalcédoine, sous le règne
d'Anastase, & mourut en 531, à 92
ans, plein de vertus & de jours.

SABATEI-SEVI, V. ZABATHAI. SABELLICUS, (Marcus-Antonius Cocceius) né à Vicovaro,

sur le Tévérone, vers 1436, d'une famille honnête, prit le nom de Sabellicus lorsqu'il fut couronné poëte. Il alla à Rome fort jeune; il s'y appliqua à l'étude avec une ardeur incroyable fous les plus favans maîtres, & en particulier fous Pomponius-Latus & fous Domitius de Vérone. Ses talens lui procurérent la chaire de professeur des belles-lettres à Udine, où il s'acquit une grande réputation. Le fénat de Venise l'enleva à cette ville en 1484, pour lui confier la bibliothèque de S. Marc; mais ses débauches lui causérent une maladie dont il mourut en 1506, à 70 ans. Comme il n'avoit pas fuivi les maximes de fagesse qu'il étaloit dans ses ouvrages historiques, Latomus lui fit une épitaphe dans laquelle il disoit:

Quid juvat humanos scire atque

evolvere casus,

Si fugienda facis & facienda fugis? On a de lui : I. Une Histoire Univer selle, depuis Adam jusqu'en 1503, très-inexacte, en un vol. in-fol. II. L'Histoire de la République de Venise, remplie de flatteries bafses & de mensonges révoltans, in-fol. 1487; & dans le Recueil des Historiens de Venise, 1718, 10 vol. in-4°. Scaliger affure que l'argent des Vénitiens étoit, ( à ce que disoit Sabellicus lui-même, ) la fource de ses lumiéres historiques. La Traduction en vénitien par Matthieu Visconti, est rare. III. Plufieurs autres ouvrages en vers & en prose, impr. en 1560, en 4 v. in-f.

SABELLIUS, fameux héréfiarque du IIIe fiécle, né à Ptolemaïde en Libye, disciple de Noëtus de Smyrne, étoit aussi entêté que son maître. Il ne mettoit d'autre différence entre les Personnes de la Trinité, que celle qui est entre les différentes opérations d'une même chose. Lorsqu'il considéroit Dieu comme faisant des décrets dans son conseil éternei. & résolvant d'appeller les hommes au faiut, il le regardoit comme Pere. Lorfque ce même Dieu descendoit sur la terre dans le fein de la Vierge, qu'il fouffroit & mouroit fur la croix, il l'appelloit Fils. Enfin, lorfqu'il confidéroiz Dieu comme déployant fon efficace dans l'ame des pécheurs, il l'appelloit St-Esprit, Selon cette hypothèse, il n'y avoit aucune distinction entre les Personnes Divines. Les titres de Pere, de Fils & de Saint-Esprit, n'étoient que des dénominations empruntées des actions différentes que Dieu avoit produites pour le falut des hommes. Ses erreurs. anathématifées dans plusieurs conciles, & en particulier dans celui d'Alexandrie en 261, ne laissérent pas de se répandre en Italie & en Mésopotamie. S. Denys d'Alexandrie composa d'excellens Traités contre Sabellius, dont les sectateurs furent appellés Sabelliens.

SABEO, (Fauste) né près de Brefse dans l'état de Venise, de parens honnêtes, se fit connoître dès sa jeunesse par son talent pour la poësie latine. Un voyage qu'il fit à Rome dans la maturité de l'âge, lui inspira le goût des antiquités ecclésiastiques. Il s'appliqua alors à l'étude des Peres, & ne regarda plus la poësie que comme un délassement. On a de lui un recueil d'Epigrammes latines imprimé à Rome en 1556. On en trouve un grand nombre qui font pleines de fel. L'ouvrage qui lui a fait le plus d'honneur, est l'Edition d'Arnobe, à Rome, 1542, in-fol.: elle est préférée aux éditions postérieures, quoique plus amples. Henri II, auquel il dédiæ Mit

ses Epigrammes, lui fit présent d'une chaîne d'or. Il mourut âgé

de 80 ans, vers l'an 1558.

SABIN, (George) ne dans la Marche de Brandebourg en 1508, fut élevé avec un foin extrême par Mélanchthon, qui lui donna fa fille en mariage. Son Poëme intitulé: Res geftæ Casarum Germanicorum, qu'il mit au jour, âgé seulement de 20 ans, lui concilia des éloges des favans & la protection des princes. Il devint ensuite professeur de belles-lettres à Francfort-fur-l'Oder, puis recteur de la nouvelle académie de Konisberg, & conseiller de l'électeur de Brandebourg. Ce prince l'employa en diverses ambassades, dans lesquelles Sabin fit admirer fon éloquence & sa capacité dans les affaires. Il fur ennobli, à la diète de Ratisbonne, par l'emper. Charles-Quint, en 1540; & mourut à Francfortfur-l'Oder, en 1560. On a de lui diverses Poefies latines, 1597, in-8°. parmi lesquelles on distingue ses Elégies, qui ont quelque mérite.

SABINE, (Julia Sabina) femme de l'empereur Adrien, étoit petitenièce de Trajan & fille de Matidia. L'impératrice Plotine, qui favorisoit Adrien, la fit épouser à ce prince. Ce mariage, fait contre le gré de Trajan, fut très-malheureux. Adrien, devenu empereur, traita son épouse comme une esclave. Sabine étoit cependant très-belle & très-bien faite; elle avoit des graces & de la dignité; fon esprit étoit élevé, ses mœurs graves, & fa vertu ne fe démentit jamais. Mais elle mettoit un peu trop d'aigreur dans les reproches qu'elle faisoit à son époux : reproches bien pardonnables, puisqu'elle lui avoit apporté l'empire en mariage. Sabine, regardant fon mari comme fon tyran,

se vantoit de n'avoir pas voulu lui donner des enfans, dans la crainte de mettre au monde des monstres plus odieux encore que leur pere. La méfintelligence augmenta tellement, qu'Adrien, frappé de la maladie qui le conduifit au tombeau, la contraignit de s'ôter la vie, pour qu'elle n'eût pas le plaifir de lui survivre. D'autres difent qu'il l'empoisonna l'an 138 de J. C., après 38 ans de mariage. Satisfait de l'avoir ravie à la terre, il la fit placer dans le ciel. Moreri se trompe dans l'article de Sabine, qu'il fait fille de Marcienne fœur de Trajan; il auroit dû dire petite-fille de Marcienne, & fille de Matidia niéce de Trajan.

SABINIEN, diacre de l'Eglise Romaine, & nonce de St Grégoire le Grand à Constantinople, auprès de l'emper. Maurice, succéda à ce pontise le 13 Septembre 604, & m. le 22 Fév. 606. Il eut une partie des vertus de son prédécesseur.

I. SABINUS, intendant d'Auguste en Syrie, voulut, après la mort d'Hérode le Grand, qu'on lui donnât le trésor de ce prince. Cette prétention excita une révolte. Les Juifs livrérent bataille aux Romains, furent repoussés, & le tréfor pillé. Les vaincus s'étant affemblés en plus grand nombre, repoussérent à leur tour Sabinus dans le palais, où ils l'affiégérent. L'intendant demanda du fecours à Varus, gouverneur de Syrie. Les Juifs allerent au-devant de celui-ci, se justifiérent, & se plaignirent de la conduite de Sabinus, qui disparut.

II. SABINUS, (Julius) feigneur Gaulois, né dans le pays de Langres, prit le titre de Cifar au commencement du règne de Vespasien. Ayant offert la bataille à l'empereur, il sur vaincu & mis en déroute. Pour se dérober à la pour-

fuite du vainqueur, il alla dans une de ses maisons de campagne, feignit de vouloir livrer fon corps aux flammes. Il congédia tous ses domestiques, & ne retint que deux affranchis en qui il avoit confiance. Ensuite il mit le feu à la maifon, & se retira dans un soûterrein, inconnu à tout autre qu'à lui & à fes confidens. La nouvelle de sa mort s'étant répandue, la douleur de sa femme Epponine servit à la confirmer. Mais lorsque Sabinus apprit par un de ses affranchis que cette tendre épouse avoit déja passé 3 jours & 3 nuits fans prendre de nourriture, il lui fit savoir le lieu de sa retraite. Elle y vint, le confola dans cette efpèce de tombeau, & y mit au monde deux fils jumeaux. Après avoir resté caché ainsi pendant 9 ans, les fréquentes visites de la femme découvrirent la retraite du mari. Il fut saisi & conduit à Rome chargé de chaînes, avec sa fe.nme & fes deux enfans. Envain Epponine follicita la compassion de Vespasien en se jettant à ses pieds, & lui présentant ses deux enfans nés dans le soûterrein; il la fit mourir avec Sabinus. L'amour héroique & les infortunes de ces deux époux ont fourni un beau fujet de tragédie à divers poëtes.

III. SABINUS, foldat Syrien, noir, petit, d'une complexion auffi foible que fa taille, mais d'un courage peu commun, fe fignala au fiége de Jérufalem. Comme il vit que perfonne n'ofoit monter à l'affaut de la tour Antonine, malgré les promeffes de Titus, il se présente avec onze de ses compagnons, prend son bouclier de la main gauche, & s'en couvrant la tête, le sabre à la main droite, monte à l'affaut & arrive sur la brèche, d'où il mit en suite tous lea ennemis, Mais une pierre qu'il

rencontra le fit tomber. Les Juifs fe jettérent fur lui, fans lui donner le tems de se relever, & le tuérent.

SABINUS, Voyez IV. Julie....

SABLÉ, (le marquis de) Voyez

SABLIERE, (Antoine de Rambouillet de la) mort à Paris en 1680, âgé de 65 ans, se distingua par un esprit aisé, naturel & délicat. Nous n'avons de lui que des Madriganz, publiés in-12 après sa mort par fon fils. Ces petits poëmes lui ont fait beaucoup d'honneur, par la finesse des pensées. & par la délicate naïveté du style: on peut les proposer pour modèles en ce genre. Son épouse, Hesselin de la Sablière, étoit en liaifon avec les beaux-esprits de son temps. La Fontaine, qui trouva dans fa maifon un afyle paifible durant près de vingt ans, l'a immortalifée dans fes vers.

SABURANUS, capitaine de la garde Prétorienne de Trajan, no mérite une place dans l'histoire, que parce qu'il donna lieu à une belle parole de cet empereur. En l'installant dans sa charge, ce prince lui présenta l'épée & lui dit: Recois cette épée, & emploie la pour mon service, dans tout ce que je t'ordonnerai de juste; mais sers-t-en contre moi, se je te commande quelque chose d'injuste.

SACCHETTI, (François de Benci) né à Florence en 1335, passa se premières années dans le commerce, & remplit ensuite plusieurs charges dans sa republique. Il écrivoit facilement en vers & en prose; & ses Nouvelles, publiées à Florence, 1724, 2 vol. in-8°, prouvent qu'il avoit une partie du génie de son compatriote Bo: cace. Il mourut en 1408.

SACCHI, (André) peintre, né à Rome en 1599, se persectionna

M iij

fous l'Albane, après que fon pere lui eut donné les premiers principes de fon art. On retrouve dans fes ouvrages, les graces & la tendresse du coloris qu'on admire dans les rableaux de son illustre maître. Il l'a même surpassé par son goût de dessin; ses figures ont une expression admirable, ses draperies une belle simplicité; ses idées font nobles, & sa touche sinie, sans être peinée. Il a réussi fur-tout dans les sujets simples; & l'on remarque qu'il n'a jamais dessiné une seule fois : sans avoir consulté la nature. Ce peintre avoit une fingularité de mœurs. & se permettoit tant de liberté dans sa critique, que les bons peintres, ses contemporains, surent presque tous ses ennemis. Ses desfins sont précieux; une belle composition, des expressions vives, beaucoup de facilité, les ombres & les clairs bien ménagés, les caractérisent. Les principaux ouvrages de ce grand peintre font à Rome, où il mourut en 1661.

SACCHI, Voyez PLATINE.

SACCHINI, (François) Jésuite, né dans le diocese de Pérouse, mort à Rome en 1625, à 55 ans, fut profésseur de rhétorique à Rome pendant plusieurs années, & secrétaire de son général Vitelleschi pendant 7 ans. Ses principaux ouvrages sont : I. La Continuation de l'Histoire de la Société des Jésuites, en 4 vol. in-fol. Cet ouvrage refpire moins l'impartialité d'un hiftorien, que le zèle & l'enthousiasme d'un Jésuite : ( Voyez Jou-VENCI. ) II. De ratione Libros cum profectu legendi, in-12, à la fin duquel on trouve un discours : De vitanda Librorum moribus noxiorum lectione, que le P. Sacchini prononça à Rome dans sa classe de rhétorique en 1603. Ces deux Traités

offrent des réflex. sensées & utiles, SACO, (Joseph-Pompée) professeur en médecine à Padoue & à Parme, pratiqua & écrivit avec succès. Ses principaux ouvrages sont: I. Un savant traité De Febribus, 1695, in-8°. II. Medicina Theorico-Practica, 1696, infol. III. Medicina Practica-rationalis, 1717, in-fol. Il prouva sur lui-même son habileté; car il pouffa sa carrière jusqu'à 84 ans. Il mourut en 1718.

I. SACHS, (Jean) de Franstade en Pologne, secrétaire de la ville de Thorn, puis envoyé de Hollande en sa patrie, est célèbre par un Traité contre Herman Conringius, sous le nom de François Marinius; il est intitulé: De Scopa Reipublica Polonica, 1665. Cet auteur mourut à l'âge de 30 ans, comme il se préparoit à passer dans l'isse de Ceilan, par où il voulut commencer ses voyages, qui fai-

foient toute sa passion.

II. SACHS, (Philippe-Jacques) médecin de Breslau, de l'académie des Curieux de la Nature, se fit un nom de son tems par divers ouvrages savans & utiles: I. Consideratio vitis vinifere, Lipsiæ, 1661, in-8°. II. De Cancris, 1665, in-8°. III. Oceanus Macro-microcosmicus, Vratislaviæ, 1664, in-8°. IV. De mira lapidum natura, ibid. Sachs prouve la circulation du sang dans cet ouvrage, par la circulation des eaux. Il mourut en 1672, à 44 ans.

SACHSE, (Jean) cordonnier de Nuremberg, puis maître d'école & de chant, mort en 1567 à 81 ans, laissa un grand nombre de Poësies Allemandes, que Georges Weiler a fait imprimer. Leur mérite est assez superficiel.

SACKVILLE, Voyez DORSET. SACRATO, (Paul) Sacratus, chanoine de Ferrare, sa patrie,

& neveu du cardinal Sadolet, fut l'un des meilleurs Cicéroniens du xvie siécle. On a de lui un vol. in-12 de Lettres latines, écrites avec une politesse un peu affectée.

SACROBOSCO, (Jean de) appellé aussi Holywood, d'un bourg d'Angleterre de ce nom, qui étoit le lieu de sa naissance, dans le diocèfe d'Yorck, étudia dans l'université d'Oxford. Il vint à Paris, où il s'acquit un nom célèbre par fes talens pour les mathématiques. Il mourut en 1256, laissant deux ouvrages estimables, fur-tout dans fon siécle ; l'un , de Sphæra Mundi ; l'autre, de Computo Ecclesiastico. On les trouve réunis dans un vol.

in-8°. Paris, 1560.

SACY, Voy. IV. MAISTRE (le). SACY, (Louis de) avocat au parlement de Paris, & l'un des Quarante de l'académie Françoise, mort à Paris en 1727, à 73 ans, parut dans le barreau avec un fuccès distingué. Sa voix étoit touchante, fa physionomie heureuse, sa mémoire fidelle. Il avoit tout pour réussir dans cette profession, qu'ilexerça avec autant de noblesse que d'applaudissement. Il ne laissa à ses enfans que l'honneur d'avoir eu un si illustre pere. Fait pour la société, il y étoit aimable, il y étoit utile. Il avoit autant de douceur dans les maniéres que dans les mœurs. On a de lui : I. Une bonne Traduction françoise des Lettres de Pline le Jeune, & du Panégyrique de Trajan, en 3 vol. in-12. II. Un Traité de l'Amitié , in-12. III. Un Traité de la Gloire, in-12. IV. Enfin, un recueil de Factums, & d'autres Piéces, en 2 vol. in -4°. Son style est pur & élégant; il y a heaucoup de finesse dans ses pensées, & de noblesse dans fes fentimens. On lui a reproché d'affecter un ton épigram-

matique, & de donner trop dans l'antithèse; mais ces défauts sont pardonnables dans un écrivain qui s'étoit formé fur Pline, & qui vivoit avec Made de Lambers, & les autres beaux-esprits partisans de ce style délié.

SADEEL, Voyez CHANDIEU.

I. SADELER, (Jean) graveur, né à Bruxelles en 1550, apprit d'abord le métier de fondeur & de cifeleur que fon pere exerçoit ; mais l'âge développant ses inclinations, il s'attacha au deffin & à la gravure. Il parcourut la Hollande, pour travailler fous les yeux des meilleurs maîtres. Le duc de Baviére fe fit un plaisir de répandre ses bienfaits sur cet artiste. Sadeler, animé par la reconnoissance, fit pour son protecteur, des ouvrages qui ajoûtérent à sa réputation. Il partit pour l'Italie, & perfectionna fes talens par l'étude qu'il fut à portée de faire des magnifiques morceaux que cette riche contrée renferme. Il présenta quelques-unes de fes gravures au pape Clément VIII; mais sa Sainteté ne lui fit que quelques complimens stériles. Cer accueil engagea Jean Sadeler à se retirer à Venise, où il mourut peu de tems après son arrivée. Il eut un fils, nommé Juste ou Justin, dont on a aussi quelques Estampes qui ne font pas sans mérite.

II. SADELER, (Raphaël) graveur, frere de Jean, & fon difciple. Sa vue, qu'un travail affidu & la grande application, néceffaire dans fon art, avoient affoiblie, lui fit quitter quelque tems la gravure. Il s'adonna à la peinture par délassement; mais son goût le rappella à fon premier exercice. Il s'y distingua par la correction du dessin, & par le naturel qu'il répandoit dans fes figures. Il accompagna fon frere à Rome, à Venise, & mourut dans cette derniére ville. On ne fait point la date de sa naissance, ni celle de sa mort. On trouve des Estampes de lui dans un Traité De opificio mundi, 1617, in-8%.

III. SADELER, (Gilles) graveur, né à Anvers en 1570, mort à Prague en 1629, neveu & difciple de Jean & de Raphaël, qu'il furpaffa par la correction & la févérité de son dessin, par le goût & la netteté de ses gravures. Il fit quelque séjour en Italie, où il se perfectionna par fes études d'après l'antique. Ses talens distingués le firent desirer en Allemagne par l'empereur Rodolphe II, qui lui accorda une pension annuelle. Les empereurs Matthias & Ferdinand II, fuccesseurs de Rodolphe, continuérent d'honorer ses talens. Ses Vestigi della antichita di Roma, (Rome 1660, in-fol.) font recherchés. Il y a encore eu un Marc Sadeler, mais qui femble n'avoir été que l'éditeur des ouvrages de ses parens.

SADEUR, Voyer FOIGNY.

SADLER ou SADELER, (Jean) d'une ancienne famille de Shropshire en Angleterre, se livra à l'étude du droit, & eut des emplois confidérables. Il mourut en 1674, à 59 ans, après avoir publié un ouvrage intitulé : Les Droits du Royaume.

I. SADOC, fils d'Achitob, grandprêtre de la race d'Eléazar, qui fur substitué à Achimelech ou Abiathar de la race d'Ithamar, mis à mort par les ordres de Saül. Le fils de cet Achimelech s'étant refugié vers David, fut revêtu du facerdoce par ce prince, tandis que Sadoc en faisoit les fonctions auprès de Saül. Après la mort de ce malheureux roi, David ayant conservé cette dignité à ce dernier.

quoiqu'il cût fuivi le parti de Saul, il y avoit dans Ifrael deux grands-prêtres : Sadoc, de la famille d'Eléazar; & Abiathar, de celle d'Ithamar. Le premier demeura toujours depuis fidèle à David, lorsqu'Adonias voulut se prévaloir du grand âge de fon pere pour se faire déclarer roi. Sadoc donna l'onction royale a Salomon: ce prince le déclara seul souverain-pontife après la mort de David, l'an 1014 avant J. C. & dépouilla de sa dignité Abiathar. Il ne faut pas le confondre avec Sadoc II, grand-prêtre des Juiss, vers l'an 670 avant J. C. du tems

du roi Manasses.

II. SADOC, fameux docteur Juif, & chef de la fecte des Saducéens, vivoit près de deux siécles avant J. C. Il eut pour maître Antigone, qui enseignoit qu'il falloit pratiquer la vertu pour ellemême, & sans la vue d'aucune récompense. Sadoc en tira ces mauvaifes conféquences, qu'il n'y avoit donc ni récompenses à espérer, ni peines à craindre dans une autre vie. Cette doctrine impie eut bientôt un grand nombre de sectateurs, qui, sous le nom de Saducéens, formérent une des IV principales sectes des Juifs. Ils nioient la résurrection & l'immortalité de l'ame, & ils ne reconnoissoient ni anges, ni esprits. Ils rejettoient aussi toutes les traditions, & ne s'attachoient qu'au texte de l'Ecriture; mais il est faux qu'ils niassent la providence, les prophéties & les miracles, puisqu'ils admettoient les livres de l'Ancien-Testament, qu'ils pratiquoient la Loi de Moise & le culte religieux des Juifs. Leurs mœurs, si l'on en croit l'historien Josephe, étoient fort sévéres; & il est remarquable que J. C. qui les reprend de ne pas entendre l'Ecriture, ne leur fait aucun reproche fur l'article des mœurs, au lieu qu'il en fait beaucoup aux Pharifiens. La mauvaise doctrine des Saducéens ne les empêcha point d'être élevés aux plus grands emplois, & même a la souveraine facrificature. Leur secte subsiste encore en Afrique & en divers autres lieux.

SADOLET, ( Jacques ) né à Modène en 1478, d'un professeur en droit à Ferrare, eut son pere pour précepteur. Après avoir appris fous lui le grec & le latin, il étudia en philosophie sous Nicolas Léonicène. Pour multiplier ses connoissances, il se rendit à Rome, où le cardinal Olivier Caraffe, protecteur des gens de lettres, le prit chez lui. Léon X, non moins ardent à rechercher le mérite qu'à l'employer, le choifit pour son secrétaire. Sa plume élégante & facile se prêtoit à toutes les matiéres : théologie , philosophie, éloquence, poësie. Il joignoit à un rare savoir, une modération & une modestie plus rares encore: il fallut que Léon X usât de toute son autorité pour lui faire accepter l'évêché de Carpentras. Après la mort de ce pontife, il se rendit dans son diocèse, & il partagea son tems entre les travaux de l'épiscopat & les plaisirs de la littérature. Clément VII le rappella à Rome; mais Sadolet ne s'y rendit qu'à condition qu'il. retourneroit dans son évêché au bout de trois ans. Il y retourna en effet; mais Paul III le fit revenir bientôt à Rome, & l'envoya nonce en France, pour engager François I à faire la paix avec Charles-Quint. Le monarque François goûta beaucoup les charmes de son esprit; & le pontise Romain, non moins satisfait de sa négociation, l'honora de la

pourpre en 1536. Cet illustre cardinal mourut à Rome en 1547, à 71 ans, également regretté des Catholiques & des Protestans, H étoit en commerce avec les favans de l'une & de l'autre religion , estimant le mérite par-tout il le trouvoit. Il s'attacha dans sa jeunesie à la poësie latine avec un fuccès peu commun ; mais il y renonça entiérement sur la fin de ses jours. Son style, en vers & en prose, respire l'élégance & la pureté des anciens écrivains Romains. Il s'étoit formé fur Cicéron; on pourroit même lui reprocher de s'être trop attaché à l'imiter. De tous ceux qui ont fait revivre dans le xve fiécle la belle latinité, il est celui qui a le mieux réussi. Ses ouvrages ont été recueillis à Vérone en 3 vol. in-4°; le 1er en 1737, le 2e en 1738, & le 3° en 1740. Les principaux écrits de ce recueil font : I. Divers Difcours, dont tout le mérite est dans le style. II. Dixfept livres d'Epîtres, les unes intéressantes, les autres moins agréables. III. Une interprétation des Pseaumes & des Epitres de St Paul; & d'autres ouvrages de théologie, écrits avec plus de politesse que de profondeur. IV. Des Traités de morale philosophique, fur l'éducation des enfans, fur les confolations dans les malheurs; & quelques autres écrits de ce genre, dont on fait cas, quoique fes raifonnemens foient quelquefois trop fubtils & embarrafies. V. Plufieurs Poëmes, parmi lesquels son Curtius & fon Laocoon tiennent le premier rang. L'auteur copie quelquefois dans ses vers les phrases de Virgile, ainfi que dans sa prose celles de Cicéron; mais à travers les efforts d'une imitation fervile, il laisse échaper de tems en tems des traits de son esprit. Ses écrits

théologiques sont d'un ton de douceur & de modération, qui étoit l'expression de son caractére. Il osa même écrire à Paul III, « qu'il étoit étonnant qu'on pour-" fuivît avec acharnement les nou-» veaux Hérétiques ; tandis qu'on " laissoit vivre en paix les Juifs, » dont la haine irréconciliable » contre le nom Chrétien étoit " connue, & qui d'ailleurs jouis-» foient de grandes richesses, dont » ils dépouilloient les Chrétiens » par leurs concussions & leurs " ufures!" Pour avoir les ouvrages complets de Sadolet, il faut ajoûter aux 3 volumes déja cités, ses Lettres & celles des favans avec lesquels il étoit en correspondance, publiées à Rome en 1764, in-12, 3 vol.; ainfi qu'un autre recueil imprimé en 1759, in-12, qui contient ses Lettres écrites au nom de Léon X, Clément VII & Paul III; avec un abrégé de la Vie de l'auteur, écrite par Florebelli, fon contemporain.

SAENREDAM, (Jean) célèbre graveur, vivoit à la fin du xv° fiécle & au commencement du xv1°. Les Estampes de ce maître sont très-goûtées des curieux. Il a sur-tout travaillé d'après Goltzius, & il a su allier la douceur avec la fermeté dans sa touche. On desireroit plus de correction dans ses dessins; mais c'est un reproche qu'il doit partager avec la plûpart des peintres qu'il a copiés.

SAENZ, Voy. AGUIRRE.

I. SAGE, (David le) de Montpellier, mort vers 1650, eut des mœurs dépravées & quelque talent. Il s'est fait de la réputation par fes Poësies Gasconnes. On a de lui un recueil intitulé: Les Folies du sieur le Sage, 1650, in-8°. Ce sont des Sonnets, des Elégies, des Satyres & Epigranumes, dignes du titre de cette collection.

II. SAGE, (Alain-René le) excellent romancier François & bon comique, né à Ruys en Bretagne vers l'an 1677, mourut en 1747, à Boulogne-fur-mer, chez fon fils chanoine de cette ville. Son premier ouvrage fut une Traduction paraphrasée des Lettres d'Aristenète, auteur Grec, en 2 vol. in-12. Il apprit ensuite l'espagnol, & goûta beaucoup les écrivains de cette nation, dont il a donné des traductions, ou plutôt des imitations qui ont eu un grand fuccès. Ses principaux ouvrages en ce genre font: I. Guzman d'Alfarache, en 2 vol. in-12 : ouvrage où l'auteur fait passer le sérieux à travers le frivole qui y domine. II. Le Bachelier de Salamanque, en 2 vol. in-12; roman bien écrit, & femé d'une critique utile des mœurs du fiécle. III. Gilblas de Santillane, en 4 vol. in-12. On y trouve des peintures vraies des mœurs des hommes, des choses ingénieuses & amusantes, des réflexions judicieuses. Il y a du choix & de l'élégance dans les expressions, de la netteré & de la gaieté dans les récits. C'est un tableau fidèle de toutes les conditions, & le meilleur Roman moral qu'aucune nation ait produit. IV. Nouvelles Aventures de Don Quichotte, en 2 vol. in-12. Ce nouveau Don Quichotte ne vaut pas l'ancien; il y a pourtant quelques plaifanteries agréables. V. Le Diable Boiteux, in-12, 2 vol. : ouvrage qui renferme des traits propres à égayer l'esprit & à corriger les mœurs. (V. I. GUEVARA.) Il eut d'abord un si grand débit, que l'on rapporte que deux seigneurs mirent l'épée à la main pour avoir le dernier exemplaire de la 2º édition. VI. Mêlanges amusans de saillies d'esprit & de graits historiques des plus frappans,

in-12. Ce recueil est, ainsi que tous ceux de ce genre, un mélange de bon & de mauvais. VII. Roland l'amoureux, 2 vol. in-12. VIII. Estevanille, ou le Garçon de bonne humeur , 2 vol. in-12: ouvrages dans lesquels on retrouve toujours l'esprit de l'agréable auteur de Gilblas. Le Sage s'est aussi rendu célèbre par ses piéces dramatiques. On voit avec plaisir, au théâtre François, Crispin rival de son Maître, & Turcaret, comédies en prose. Molière n'auroit pas défavoué plufieurs fcènes de ces deux piéces, ainsi qu'un grand nombre de peintures originales du roman de Gilblas. L'Opéracomique est enrichi d'un grand nombre de ses ouvrages. Cet auteur avoit peu d'invention; mais il avoit de l'esprit, du goût, & l'art d'embellir les idées des autres, & de se les rendre propres. On peut le mettre au rang des auteurs qui ont le mieux possédé leur langue. Il eut plusieurs enfans, dont l'aîné s'est illustré comme acteur sur le théâtre François, sous le nom de Montmenil.

SAGITTARIUS, ( Gafpard) théologien Luthérien, historien du duc de Saxe, & professeur en histoire dans l'université de Hall. naquit à Lunebourg en 1643, & mourut en 1694. Les langues savantes, l'histoire, les antiquités, lui étoient très-familières. Sa mémoire étoit un vaste dépôt, où s'étoient rassemblées les connoisfances les plus étendues; mais elles n'y étoient pas toujours dans l'ordre le plus clair. Ses principaux ouvrages font : I. Des Differtations fur les Oracles, fur les Souliers , in-4°. & fur les Portes des anciens, in-8°. II. La succession des Princes d'Orange jusqu'à Guill. III. III. L'Histoire de la ville d'Harde-

vic, in-4°. IV. L'Histoire de St Norbert, qu'il publia en 1683. V. Hiftoria antiqua Noriberga, in-4°, favante & judicieuse. VI. Les Origines des Ducs de Brunswick, in-4°. VII. Histoire de Lubeck, in-4°. VIII. Les Antiquités du royaume de Thuringe, in-4°: ouvrage plein de recherches, ainsi que tous les écrits de cet auteur, dont on peut voir la liste dans sa Vie composée en latin par Schmidius, Iène, 1713, in-8°. IX. Une Histoire, exacte & curieuse, des Marquis & des Electeurs de Brandebourg, in-4°. & un grand nombre d'autres.

SAGREDO, (Jean) procurateur de St Marc, étoit d'une des plus anciennes familles nobles de Venise, & gui a produit de grandshommes. Il fut élu doge de la républ. en 1675; mais son élection n'ayant pas été agréable au peuple, il se démit volontairement. En 1691 il fut provéditeur-général dans les mers du Levant. Il devint ensuite ambassadeur dans les plus grandes cours de l'Europe, & il avoit passé par divers emplois distingués avant que d'être élevé à la dignité de procurateur de St Marc. Cet habile homme publia, en 1677, in - 4°, à Venise, une Histoire de l'empire Ottoman, fous ce titre: Memorie Historiche de Monarchi Ottomani. L'auteur commence à l'an 1300, & continue fon Histoire jusqu'en 1644, fous le règne d'Ibrahim 1, qui monta fur le trône en 1640. Cet historien est sage, impartial, & très-instruit de la matiére qu'il avoit entrepris de traiter. Son flyle est serré, dans le goût de Tacite; & l'auteur seme, selon les circonstances, des réflexions solides & judicieuses. Cette Histoire a été traduite en françois par Laurent, imprimée à Paris en 1724, en 6 vol. in-12, sous ce titre: Histoire de l'Empire Ottoman, traduite

de l'Italien de Sagredo.

SAGTLVEN, excellent payfagiste Hollandois, dont les tableaux & les desins sont recherchés & peu communs. Il vivoit dans le xviiº siècle; nous ignorons l'année de sa naiss. & de sa mort.

SAINCTES, (Claude de) Sanctestus, né dans la Perche, se fit chanoine régulier dans l'abbaye de St Cheron près Chartres, en 1540, à l'àge de 15 ans. Le cardinal de Lorraine le mit dans le collége de Navarre, où il fit ses humanités, sa philosophie & sa théologie. Il fut reçu docteur de Sorbonne en 1555, & entra enfuite dans la maifon du cardinal fon bienfaiteur, qui l'employa au colloque de Poissy en 1561, & le fit envoyer par le roi Charles IX au concile de Trente, avec onze autres docteurs. C'est lui & Simon Vigor, depuis archevêque de Narbonne, qui disputérent contre deux ministres Calvinistes, chez le duc de Nevers, en 1566. Leur triomphe fut complet, & de Saincles fit imprimer, 2 ans après, les Actes de cette conférence. Ses écrits, ses sermons, & son zèle contre les hérétiques, lui méritérent l'évêché d'Evreux en 1575. Il affifta l'année fuiv. aux Etats de Blois, & au concile de Rouen en 1581. Sa fureur pour la Ligue le jetta, dit-on, dans des travers monstrueux. Il fut pris dans Louviers par les gens du roi Henri IV. On trouva dans fes papiers, un écrit, où il prétendoit justifier l'affaffinat d'Henri III, & où il excitoit à commettre le même forfait sur le roi de Navarre. Ces accusations, intentées par les Calvinistes, ne furent pas prouvées démonitrativement. Il n'en

fut pas moins conduit prisonnier à Caen, où il auroit subi le dernier supplice, si le cardinal de Bourbon & quelques autres prélats n'eussent intercédé pour lui. Il fut donc, à leurs prières, condamné à une prison perpétuelle, & renfermé dans le château de Crevecœur, au diocèse de Lisieux. où il mourut de poison, dit-on, en 1591. On a de lui un grand nombre d'ouvrages. Le plus confidérable & le plus rare est un Fraité de l'Eucharistie, en latin, in-fol. chargé de citations, & qu'on ne lit plus aujourd'hui. Le seul de ses ouvrages qui soit recherché à cause des chôses curieuses & intéressantes qu'il renferme au sujet de la Messe de l'Eglise Romaine, est intitulé : Liturgiæ Jacobi Apostoli , Basilii Magni , Joannis Chrysostomi, &c. à Anvers, Plantin, 1560, in-8°. On joint ordinairement cet ouvrage au Traité sur la Messe Latine, de Francowitz, parce qu'ils ont beaucoup de rapport.

SAINT-AMAND, (Marc-Antoine-Gerard de ) fils d'un chefd'escadre, naquit à Rouen. Il passa fa vie à voyager & à rimer, deux métiers qui ne mènent pas à la fortune. L'abbé de Marolles voulut le fixer, en lui procurant la charge de gentilhomme ordinaire de la reine de Pologne; mais l'humeur inconstante de St-Amand ne pouvoit se prêter à ces offres. Il retourna à Paris, où il fut sissé. Il se montra à la cour, & n'en Voici un fut pas mieux reçu. abrégé de sa vie, tel qu'on le trouve dans les premiéres Satyres de Boileau. Les traits de ce tablcau ne sont pas très-fins; mais

ils paroissent vrais.

St-Amand n'eut du Ciel que sa veine en partage:

L'habit qu'il eut sur lui, fut son seul héritage;

Un lit & deux placets composoient tout son bien,

Ou, pour en mieux parler, Saint-Amand n'avoit rien.

Mais quoi! las de traîner une vie importune,

Il engagea ce rien pour chercher la fortune!

Et tout chargé de vers qu'il devoit mettre au jour,

Conduit d'un vain espoir, il parut à la Cour.

Qu'arriva-t-il enfin de sa Muse abusée?

Il en revint couvert de honte & de rifée;

Et la fiévre, au retour terminant son destin,

Fit par avance en lui ce qu'auroit fait la faim.

Ce fameux fatyrique ne le traita pas mieux dans fon Art Poètique; car en recommandant d'éviter des détails bas & rempans, où Saint-Amand étoit tombé dans fon Moïfe fauvé, il dit:

N'imitez pas ce fou, qui décrivant les mers,

Et peignant, au milieu de leurs flots entr'ouverts,

L'Hébreu sauvé du joug de ses injustes maîtres,

Met, pour le voir passer, les poissons aux fenêtres:

Peint le petit enfant, " qui va, faute, " revient,

» Et joyeux à fa mere offre un » caillou qu'il tient. »

Toutes les productions de St-Amand sont pleines des désauts que Despréaux reproche au Moise Sauvé. Elles ont été recueillies en 3 vol. in-12. Sa meilleure pièce est son Ode intitulée, La Solitude; le reste ne mérite pas d'être cité. St-Amand mourut en 1660, âgé de 67 ans, du chagrin de ce que Louis XIV n'avoit pu supporter la lecture de son Poëme de La Lune, dans lequel il louoit ce prince de favoir bien nager. Au reste ce Poëme de la Lune étoit trèspeu de chose; & on ne pouvoit que louer l'intention du poète, qui vouloit célébrer une divinité sous la protection de laquelle il avoit passe fa vie. Boileau disoit de St-Amand, qu'il s'étoit formé du mauvais de Regnier.

ST-AMOUR, Voyez AMOUR

(Saint-).

ST-ANGEL, Voy. BALOUFEAU. ST-AUBIN, Voy. GENDRE, n° II.

SAINT-AULAIRE, (François-Joseph de Beaupoil, marquis de ) né dans le Limousin, porta les armes pendant sa jeunesse, & les quitta dans un âge plus avancé, pour être tout entier à la société & à la littérature. La duchesse du Maine l'appella à sa cour, dont il fit les délices pendant 40 ans. par les charmes de fon esprit & de sa conversation. Ce sut pour cette princesse qu'il fit l'impromptu, La Divinité qui s'amuse, &c. " Anacréon moins vieux fit de moins jo-"lies choses, " dit le dern. historien de Louis XIV. C'est une chose bien fingulière, que les vers les plus délicats qu'on ait de lui, aient été faits dans le tems qu'il étoit plus que nonagénaire. Ce poëte fut reçu à l'académie Françoise en 1706, & mourut à Paris le 17 Décembre 1742, âgé de 98 ans. Boilean lui refusa son suffrage pour la place d'académicien, d'une maniére affez dure. Il fondoit son refus sur la pièce même qui le fit admettre:

O Muse légére & facile, &c.

Il répondit à ceux qui lui repré-

fentoient qu'il falloit avoir des égards pour un homme de cette condition: Je ne lui dispute pas ses Lettres de noblesse; mais je lui dispute ses titres du Parnasse. Un des académiciens ayant repliqué que M. de St-Aulaire avoit aussi ses titres du Parnasse, puisqu'il avoit fait de fort jolis vers : Eh bien, Monsieur, lui dîtBoileau, puisque vous estimez ses vers, faites-moi l'honneur de mépriser les miens. Le marquis de St-Aulaire répondant dans l'académie Françoife au duc de la Trimouille, qui remplaçoit le maréchal d'Estrées, dit ingénieusement : Il me convient d'arroser de larmes la respectable cendre que vous venez de couvrir de fleurs. La différence des hommages que nous lui rendons, est assortie à celle de nos âges. Les Poësies de cet Anacréon nonagénaire font répandues dans différens recueils.

ST-BONNET, Voy. TOIRAS.

I. SAINT-CYR, (Tannegui du Bouchet, dit) gentilhomme Poitevin, & l'un des plus braves capitaines des Calvinistes, sous le règne de Charles IX, fut un des chefs de la Conspiration d'Amboise, & devint gouverneur d'Orléans après la bataille de Dreux. Il fut tué à celle de Montcontour en 1569, à 85 ans. " Lorfque la bataille fut perdue (dit l'historien d'Aubigné,) »ce vieil-» lard ayant rallié trois cornettes " au hois de Mairé, & reconnu que " par une charge il pouvoit fau-" ver la vie à 1000 hommes; son » ministre qui lui avoit aidé à " prendre cette réfolution, l'aver-» tit de faire un mot de harangue. » A gens de bien courte harangue, " dit le bon-homme; Freres & com-" pagnons, voici comme il faut faire. "Là-dessus couvert à la vieille » Françoise d'armes argentées jus-» qu'aux grèves & folerets, le n visage découvert, & la barbe

» blanche comme neige, âgé de » 85 ans, il donne vingt pas de-» vant sa troupe, mena battant » tous les maréchaux de camp, & » sauva plusieurs vies par sa mort.»

II. SAINT-CYR, (Claude-Oder Giry de) de l'académie Françoife, mort le 13 Janvier 1761, âgé de 67 ans, se sit connoître par ses vertus. On lui attribue le Catéchisme des Cacouacs, 1758, in-12.

ST-CYRAN, Voy. VERGER de

Hauranne.

ST-DIDIER, Voyez LIMOJON. SAINT-EVREMONT, ( Charles de St-Denys, seigneur de ) né à St-Denys-le-Guast, à 3 lieues de Coutances, en 1613, d'une maison noble & ancienne de basse-Normandie, dont le nom étoit Marquetel ou Marguastel, fit ses études à Paris. Après avoir donné une année au Droit, il prit le parti des armes, & fervit au fiége d'Arras en 1640, comme capitaine d'infanterie. Une politesse assaifonnée de tous les agrémens du bel-esprit, une bravoure éprouvée dans les actions générales & dans quelques combats finguliers, le concours brillant des qualités qui ne font pas toujours le partage des gens de guerre, attirérent à St-Evremont l'estime des militaires les plus distingués de son tems. Le prince de Condé fut si charmé de sa conversation, qu'il lui donna la lieutenance de ses gardes, afin de l'avoir toujours auprès de lui. St-Evremont ne conserva pas long-tems fa faveur. M. le Prince avoit la foiblesse de plaisanter sur le ridicule des hommes, & n'en étoit que plus sensible à la raillerie: St-Evremont ne le ménagea point dans quelques entretiens fecrets. Le duc d'Enguien le sut, & lui ôta la lieutenance de fes gardes; on dit pourtant que ce prince, naturellement grand, eut la générofité de lui pardonner dans la suite. Mais une premiére disgrace ne corrigea point St - Evremont de son humeur caustique. Il fut mis 3 mois à la Bastille pour quelques plaisanteries faites à table contre le cardinal Mazarin, avec lequel il fe réconcilia bientôt après. La guerre civile s'étant allumée, St-Evremont fut fidèle au roi, qui le fit maréchal-de-camp, avec une pension de 3000 liv. Le Traité des Pyrenées mit fin toutes ces hostilités. Cette paix déplut à beaucoup de gens : St-Evremont écrivit à ce sujet au maréchal de Crequi, & sa lettre étoit la fatyre du Traité. Le roi ayant, dit-on, des sujets secrets de se plaindre de lui, prit occasion de cette lettre pour ordonner qu'on le mît à la Bastille. Il en fut prévenu dans la forêt d'Orléans, & se retira en Angleterre, où Charles II l'accueillit comme il le méritoit. Plusieurs personnes s'employérent inutilement à obtenir fon rappel. Le philosophe expatrié chercha à adoucir le chagrin de sa disgrace par la lecture, la composition & l'amitié. La duchesse de Mazarin, s'étant brouillée avec fon mari, quitta la cour de France, voyagea en différens pays, & passa ensin en Angleterre. St-Evremont la vit souvent, ainsi que plusieurs gens-delettres qui s'affembloient dans sa maifon. C'est à cette Dame qu'il adressa une grande partie de ses ouvrages. Ce philosophe mourut en 1703, à 90 ans, & fut enterré dans l'église de Westminster au milieu des rois & des grandshommes d'Angleterre. Il conferva jusqu'à la fin de sa vie une imagination vive, un jugement folide, & une mémoire heu-

reuse. Il avoit un fonds d'enjouement, qui, au lieu de diminuer dans sa vieillesse, sembla reprendre de nouvelles forces. Il aimoit la compagnie des jeunesgens ; il se plaisoit au récit de leurs aventures. L'idée des divertissemens qu'il n'étoit plus en état de goûter, occupoit agréablement fon esprit. St-Evremont étoit très-sensible au plaisir de la table, & il fe distingua par son rafinement fur la bonne chere; mais il recherchoit moins la fomptuofité & la magnificence, que la délicatesse & la propreté. Il ne se piquoit point d'une morale rigide; cependant il avoit toutes les qualités d'un homme d'honneur. Il étoit équitable, généreux, reconnoissant, plein de douceur & d'humanité. Quant à fes fentimens fur la religion, il a toujours fait profession de la religion Romaine, dans laq. il étoit né. Bien des gens cependant l'ont représenté comme un esprit-fort, fondés sur ce que, dans sa derniére maladie, il avoit refusé de voir des prêtres. Mais si on peut juger de sa façon de penser fur une matière de cette importance, par fes converfations ordinaires, cette opinion ne paroîtra pas fondée. Il ne lui échappoit jamais rien de licencieux contre la religion, & il ne pouvoit souffrir qu'on en fit un sujet de plaisanterie. La seule bienséance, disoit-il, & le respect qu'on doit à ses Concitoyens, ne le permettent pas. D'après ces confidérations, l'on pourroit affûrer que c'est gratuitement qu'il a paru sous fon nom un livre peu religieux, qui a pour titre: Elémens de la Religion, dont on cherche de bonne foi l'éclaircissement. On voit par ses écrits qu'il avoit de l'érudition ; mais c'étoit une érudition polie, & convenable à un homme de fa profession & de sa qualité. St-Evremont aimoit passionnément la mufique, & n'ignoroit pas la composition. On a de lui plusieurs ouvrages différens, recueillis à Londres 1705, en 3 vol. in-4°; à Amsterdam 1739, & à Paris 1740, 10 vol. in-12; & 1753, 12 vol. petit in-12. Il y a eu une édition contrefaite à Rouen, en 7 volumes in-12, avec la Vie de l'auteur par des Maiseaux. Si l'on excepte ce que St-Evremont a écrit sur les Grecs & les Romains, fur les chofes qui font d'usage dans la vie, fur la Paix des Pyrenées, fur la retraite du duc de Longueville dans fon gouvernement de Normandie. & fur la conversation du maréchal d'Hocquincourt avec le Pere Canaye; tout le reste ne mérite guéres d'être lu. Il n'y a ni intérêt ni comique dans ses Comédies. Ses vers, ses poësies légéres, sont plutôt d'un bel-esprit que d'un poëte. Sa prose vaut mieux; elle respire en certains endroits la profondeur d'un philosophe, la finesse & la délicatesse d'un homme du monde; mais elle est trop chargée d'antithèses & de pointes. Cet auteur n'avoit proprement que de l'esprit; car on ne peut lui accorder ni du génie, ni du fentiment, ni de l'érudition, ni peut-être un vrai talent, si ce n'est celui d'écrire. C'est le jugement qu'en porte le rédacteur de l'Esprit de St-Evremont , ouvrage imprimé en 1761, in-12. Cependant ses productions avoient un fuccès si étonnant, que le libraire Barbin payoit des auteurs pour lai faire du St - Evremont. Ses Poësies confistent principalem. en Stances, Elégies, Idylles, Epigrames, Epitaphes.

SAINT-FOIX, (German-François Poullain de) gentilhomme Breton, né à Rennes en 1703,

mort à Paris en 1776, avoit la vivacité & la bravoure de fon pays. Après avoir porté les armes pendant quelque tems, il vint cultiver les Muses dans la capitale, & s'ouvrit une nouvelle carrière sur la scêne comique. Il étudia en même tems notre histoire, & fes connoissances en ce genre lui méritérent la place d'historiographe de l'ordre du St-Esprit. Sa probité, autant que ses lumières . contribua à lui faire des protecteurs illustres. Il étoit d'un caractère droit & généreux, mais difficile, exigeant, inquiet, aifé à offenser. Il ne fallost pas louer en sa présence les auteurs qu'il n'aimoit point, & quand ces éloges auroient regardé les premiers écrivains de la nation, il n'auroit pu s'empêcher de témoigner de l'humeur. On a recueilli ses ouvrages en 6 vol. in-8°. Paris, 1778. Les principaux font : I. Les Lettres Turques; espèce de roman épistolaire dans le goût des Lettres Persanes, écrit d'une manière piquante, & plein de traits de fatyre fins & delicats. II. Effais Hiftoriques sur Paris, publiés séparément en 6 vol. in-12; livre instructif & agréable, mais sans ordre, & dans lequel l'auteur a fait entrer plufieurs choses qui n'ont pas rapport a ion titre. Le 6° volume n'a été publié qu'après fa mort. il offre, comme les precédens, quelques réflexions détachées sur nos usages & nos mœurs, dont quelques-unes font neuves, & dont plusieurs ne sont que des vérites rebattues qui ne mérito ent pas d'être redites. Le volume est terminé par des discusfions historiques fur le fameux Majque de Fer, que l'auteur conjecture être le duc de Montmouth: ses preuves ne sont pas demonstratives. III. Histoire de l'Ordre du St-Esprit: compilation de faits & d'anecdotes fur les grands seigneurs honorés du cordon de cet ordre. Cet ouvrage prouve que l'auteur étoit un homme instruit, judicieux, & capable de recherches. IV. Quatre volumes de Comédies. Celles qui ont eu le plus de fuccès sont les Graces, jolie pièce qui semble inspirée par elles; l'Oracle, production d'un esprit fin ; le Sylphe & les Hommes, qui méritent le même éloge. Ce font des tableaux agréables & féduifans; mais il ne faut pas comparer ce petit genre, fondé tout entier sur les prestiges de la féerie, aux comédies de Moliére, puisées dans la nature & très-supérieures à tous les romans dialogués. Le mérite de St-Foix a été d'avoir écrit les siens avec pureté & délicatesse, & d'avoir trouvé quelques fituations neuves dans un genre qu'on regardoit comme épuifé.

I. SAINT-GELAIS, (Octavien de) né à Cognac vers 1466, de Pierre de St-Gelais, marquis de Montlieu & de Sainte - Aulaye, fit ses études à Paris, embrassa l'état eccléfiastique, & se livra à la poësie & à la galanterie. Ayant été introduit de bonne heure à la cour, il y acquit les bonnesgraces du roi Charles VIII, qui le fit nommer par le pape Alexandre VI à l'évêché d'Angoulême, en 1494. Octavien de St-Gelais alla réfider dans fon diocèfe en 1497, & ne s'occupa plus que des fonctions de son ministère, & de l'étude de l'Ecriture-fainte & des SS. Peres. Il mourut en 1502, à 36 ans. On a de lui des Poëses & d'aurres ouvrages en François. Le Vergier d'Honneur fut imprimé féparément, in-8°, in-4° & in-fol. Le Château de Labour le fut en 1532,

in-16. Une traduction des fix Comédies de Terence vit le jour en 1538 in-folio; & les Héroïdes d'Ovide, aussi traduites, furent insérées dans le Vergier d'Honneur. Melin de St-Gelais étoit son fils naturel, à ce que prétendent prefque tous les biographes; mais cette opinion n'est pas universellement adoptée.

H. SAINT-GELAIS, ( Melin de ) poëte Latin & François, né l'an 1491, du précédent, à ce qu'on croit; mort à Paris l'an 1558, abbé de Réclus, aumônier & bibliothécaire du roi, fut furnommé l'Ovide François. Il ressemble à ce poëte, par le peu de précision de son style : il a autant de facilité, moins de douceur que lui; mais plus de naturel & de naiveté. Quelques phrases louches, plusieurs termes impropres, des tours obscurs, rendent la lecture du poëte François beaucoup moins agréable que celle du poëte Latin. Ses talens lui donnérent accès à la cour. Lorsque Ronfard y parut, la craince de se voir éclipsé par cette Muse naissante, lui sit avoir recours aux procédés les plus indignes. Henri II souhaitant de voir une piéce du jeune poëte, St-Gelais se chargea de lui en faire la lecture. Pour déprifer cette pièce, il tronqua la plûpart des vers, & récita les autres à contre-sens : de forte que la curiofité de ce monarque fut très-mal satisfaite. Ronfard, instruit de cette indignité, s'arma des traits les plus piquans de la Satyre. St-Gelais reconnut fon tort; & fon ennemi passa, des transports de la colére, à ceux de l'amirié. Plusieurs prétendent que c'est à ce poëte qu'on doit le Sonnet François, qu'il fit passer de l'Italie en France. Il a réussi dans l'Epigramme; on lui a même fait

l'honneur de le mettre, dans ce genre, au-deffus de Marot & de du Bellay. St-Gelais aimoit à railler : caractére dangereux, qui lui fit beaucoup d'ennemis. Ses Poësies sont des Elégies, des Epîtres, des Rondeaux, des Quatrains, des Chan-Sons, des Sonnets & Epigrammes. Il a aussi composé Sophonisbe, tragédie en profe. La derniére édirion de ces différens ouvrages est celle de Paris, in-12, en 1719. Elle est plus ample que les précédentes; mais il y a peu d'ordre dans la distribution des piéces, & beaucoup de défauts.

SAINT-GENIEZ, (Jean de) né à Avignon en 1607 d'une faamille noble, cultiva de bonne Jieure les fleurs du Parnasse Latin. Il vint à Paris, & s'y fit des amis illustres. De retour à Avignon, il fut élevé au facerdoce, & obzint un canonicat à Orange où il mourut étique en 1663, à 56 ans. On a de lui des Poësies pleines de feu & de génie, & remplies d'excellens vers, quoique le poëte laisse beaucoup à desirer pour la pureté du style. Elles ont été recueillies à Paris, in-4°, fous ce titre : Joannis San-Genesii Poëmata, Parifiis, sumptibus Augustini Courbé, 1654. On y trouve : I. Quatre Idylles; dont la 3° & la 4° contiennent une désense de la poësie. II. Huit Satyres, remplies d'excellens avis, & d'une critique judicieuse, sans fiel & sans passion. III. Sept Elégies, toutes sur des sujets utiles. IV. Un livre d'Epigrammes. V. Un livre de Poësies diverses.

ST-GERAN, Voyer GUICHE. ST-GERMAIN, V. MOURGUES.

SAINT - GERMAIN, (Louis comte de) d'une famille noble & ancienne d'Alface, entra d'abord chez les Jésuites, qu'il quitta pour prendre les armes. Il fervit avec

distinction, parvint au grade de lieutenant-général, & fignala son courage & fon intelligence dans les guerres de 1741 & de 1756. Des mécontentemens l'obligérent de passer au service du roi de Danemarck, où il devint généralissime des troupes de la couronne, & chevalier de l'ordre de l'éléphant. Les frimats du Nord étant contraires à sa santé, il repassa en France, & vécut quelque tems ignoré dans une petite terre, où, comme Dioclétien, il cultivoit fon jardin. A l'avénement de Louis XVI à la couronne, il fut tiré de sa retraite pour être mis à la tête du département de la guerre. Il fit plufieurs réformes, les unes très-applaudies, les autres très-critiquées; mais on ne peut que le louer d'avoir aboli la peine de mort contre les déferteurs, augmenté la paye du foldat, réduit la maifon militaire du roi, & corrigé divers abus introduits par le luxe & l'indifcipline. Sa mauvaise santé l'obligea de quitter le ministère, & il mourut peu de tems après, le 15 Janvier 1778. C'étoit un homme d'une valeur éprouvée, d'un génie impétueux: il avoit de grandes vues pour l'administration; mais fon esprit étoit un peu systématitique; & son caractére ardent, inconstant, souffroit difficilement la contradiction.

ST-GILLES, poëte François, Voyez GILLES, n° VII.

ST-HILAIRE, Voy. Bon de ST-HILAIRE.

SAINT - HYACINTE, (Themifeul de ) dont le vrai nom est Hyacinthe Cordonnier, naquit à Orléans le 27 Septembre 1684, de Jean-Jacques Cordonnier, sieur de Belair, & d'Anne-Marie Mathé. Sa mere étant veuve, se retira à Troves avec fon fils. Elle y donnoit des leçons de guitarre, & son fils en donnoit d'Italien. Celuici avoit pour élève une penfionnaire de l'abbaye de Notre-Dame; & fes leçons ayant eu les mêmes fuites que celles d'Abailard à Héloise, il fut forcé de quitter Troyes, où M. Boffuet, évêque de cette ville, l'accueilloit très-bien. Il s'occupoit peu à détromper le public fur l'opinion ridicule qui lui donnoit le grand Bossuet pour pere: opinion qu'autorisoient ses liaisons avec le prélat neveu de ce grand-homme, & la multitude de noms sous lesquels il masquoit le fien. Après avoir parcouru une partie de l'Europe, il se fixa à Breda où il épousa une demoifelle de condition. Il mourut dans cette ville en 1746. Nous ignorons les autres aventures de sa vie. M. de Voltaire, son ennemi, dit qu'il avoit été Moine, Soldat, Libraire, Marchand de café, & qu'il vivoit du profit du Biribi. ( LETTRES secrettes , Lettre 50°)...Il n'a guéres vécu à Londres , dit-il d'ailleurs , que de mes aumônes & de ses Libelles. Quoique le ressentiment ne dise pas toujours vrai, il est certain que St-Hyacinthe fut un aventurier, qui avoit l'esprit porté à l'intrigue. Nous avons de lui : I. Le Chef-d'œuvre d'un Inconnu, Laufanne 1754, en 2 vol. in-8°. & in-12. C'est une critique assez fine des Commentateurs qui prodiguent l'érudition & l'ennui; mais elle est trop longue pour une plaisanterie. Voilà ce que nous difions dans la 11e édition de ce Dictionnaire. L'auteur du Journal Encyclopédique a conclu de ces paroles, que nous ne connoissions pas l'ouvrage que nous censurions ; il auroit pu tirer une conséquence toute conraire. Il y a long-tems que nous

possédons le livre de St-Hyacinthe; nous l'avons relu, & en applaudiffant à plusieurs détails ingénieux, nous y avons trouvé des longueurs & des redites. La Déification du Docteur Aristarchus Masso qui est dans le 2º volume, mérite encore plus cette censure, quoiqu'elle soit du même auteur. On sçait combien M. de Voltaire a marqué de mépris pour cette mauvaise momerie. Il est malheureux pour nous de ne pouvoir adopter le jugement de l'auteur du Journal Encyclopédique; il nous trouvera plus dociles une autre fois. II. Mathanasiana, à la Haye, 1740, 2 vol. in-8°. Ce sont des Mémoires littéraires, historiques & critiques. M. l'abbé d'Artigny prétend que St-Hyacinthe auroit pu nous donner quelque chose de meilleur. III. Plusieurs Romans très-médiocres. Celui du prince Titi est le feul qu'on life ; il y a de l'intérêt & de l'esprit.

ST-JEAN, (Jean de) Voyez MA-

NOZZI.

ST-IGNACE, Voyer HENRI de, n° XXXIII.

SAINT-JULIEN DE BALEURRE, (Pierre de) né aux environs de Tournus d'une famille noble, fut chanoine & doyen de Châlonsfur-Saône. On a de fa plume: I. De l'Origine des Bourguignons, 1581, in-fol. II. Mélanges Historiques, 1589, in-8°. Ces deux productions offrent des recherches favantes, mais mal digérées; il en est de même de la fuiv. III. L'Histoire des Antiquités de la ville de Tournus. Cet écrivain mourut en 1503.

ST-LAZARE, Voy. MAIINGRE. ST-LUC, Voyez ESPINAY.

SAINT-MARC, (Charles-Huagues le Febre de) né à Paris en 1698, fut tenu fur les fonts de Baptème par le marquis de Lyon-

ne, dont son pere étoit secrétaire. Sa famille étoit originaire de Picardie, où elle avoit possédé la terre de St-Marc, près de Moreuil, dont il a toujours confervé le nom. Il étoit neveu par les femmes du favant abbé Capperonnier, profesfeur royal en langue grecque; & cousin de M. Capperonnier, qui a occupé la même place avec diftinction. St-Marc fit ses premières études au collège du Plessis, avec un succès dû sans doute en partie aux foins que l'abbé Capperonnier prenoit de fon éducation. Il quitta le Plessis pour venir au collége Mazarin prendre les leçons de MM. Morin & Gibert qui pour lors y enseignoient la rhétorique avec la plus grande célébrité. Ce fut à cette-école que se dévelopa son goût pour la faine littérature & pour toutes les belles connoissances. Ses parens & fes protecteurs l'avoient d'abord destiné à la profession des armes. Il servit pendant quelque tems dans le régiment d'Aunis. Mais en 1718 il s'engagea dans un état bien différent. Il prit le petit collet, & s'attacha particuliérement à l'Histoire eccléfiastique du fiécle dernier. Les matériaux qu'il ramassa, lui donnérent lieu de débuter dans la Littérature par le Supplément au Nécrologe de Port-Royal, qui parut en 1735. Il travailla encore à l'Hifzoire de Pavillon, évêque d'Alet. Après avoir quitté l'habit eccléfiaftique, & vu échouer plusieurs projets fur lefquels il fondoit fa fortune, il fit fuccessivement plufieurs éducations distinguées, & tous ses élèves restérent ses amis. Enfin rendu à lui-même, il se fit diverses occupations conformes à fon goût. La 11e édition des Mémoires du Marquis de Feuquiéres en 1734; la dern. édition de l'Histoire

d'Angleterre par Rapin Thoyras en 1749; la nouvelle édition des @uvres de Despréaux; la Lettre sur la tragédie de Mahomet II, en 1739; la Vie de Philippe Hecquet, célèbre médecin; les éditions d'Etienne Pavillon, de Chaulieu, de Chapelle & de Bachaumont, de Malherbe, de St-Pavin & de Charleval, de Lalane & de Montplaiser, sont des fruits de sa vie littéraire. On lui reproche d'avoir chargé ces éditions de beaucoup de pièces & de remarques inutiles. Les 17° & 18° tomes du Pour & Contre, & partie du 19°, font encore de lui; & n'ont ni la variété, ni les agrémens des volumes donnés par l'abbé Prevost. Enfin il entreprit l'Abrégé chronologique de l'Histoire d'Italie, dont le 1er volume parut en 1761, in-8°. & qu'il a continué jusqu'au 6°, qui parut en 1770 après la mort de l'auteur. On promet la continuation réduite à 3 vol., dont le dern. comprendra la Table générale. St-Marc aimoit la poésie françoise, & l'avoit même cultivée. C'est de lui qu'est le Pouvoir de l'Amour, Ballet en 3 actes avec un Prologue, qu'il fit jouer en 1735. Il étoit affocié à l'académie de la Rochelle. Il mourut presque subitement à Paris le 20 Novembre 1769, dans la 71° année de fon âge. Voyez son Eloge historique à la tête du 6° volume de l'Abrégé chronologique de l'Histoire générale d'Italie. Cette Histoire très-favante, & qui suppose de grandes recherches, est d'une lecture un peu fatiguante, foit par rapport à la fingularité de l'orthographe, foit par rapport au grand nombre de colonnes dont elle est chargée. Le style en est d'ailleurs un peu pesant & sans coloris.

ST-MARD, Voyez REMOND de St-Mard.

ST MARTIN de Bologne, pein-

tre, Voyer PRIMATICE.

SAINT-PAVIN, (Denys SAN-GUIN de ) de Paris, étoit fils d'un préfident aux enquêtes, homme de mérite, qui fut aussi prévôt des marchands. Il embrassa "l'état ecclésiastique, & n'eut point d'autre passion que celle des belles-lettres & de la poësie qu'il cultiva avec foin. Ses talens auroient pu lui procurer les plus hautes dignités de l'Eglise; mais il sacrifia son amhition à ses plaisirs. L'abbaye de Livri, à laquelle il fut nommé, fut pour lai une retraite voluptueuse, où, loin des courtisans & des grands seigneurs, il faisoit ce qu'il vouloit & disoit ce qu'il pensoit. Il poussoit la liberté de l'esprit jusques sur les matières les plus respectables; c'est ce qui engagea Boileau à mettre sa conversion au nombre des choses impossibles.

St-Sorlin Janséniste, & St-Pavin bigot.

St-Pavin, outré contre le fatyrique, lui répondit par un Sonnet qui finissoit ainsi:

S'il n'eût mal parle de personne, On n'eût jamais parlé de lui.

Boileau s'en vengea par l'Epigramme :

Alidor assis dans sa chaise, Médisant du Ciel à son aise, Peut bien médire aussi de moi; Je ris de ses discours frivoles: On sait fort bien que ses paroles Ne sont pas articles de Foi.

St-Pavin n'en fut pas moins ferme dans ses principes. Il est faux qu'il fe foit converti au bruit d'une voix effrayante, qu'il avoit cru entendre à la mort du poëte Théophile, son maître. Il persévéra dans

sa philosophie anti - chrétienne jusqu'à sa mort, arrivée en 1670, dans un âge avancé. Fieubet, maître des requêtes, décora son tombeau de cette Epitaphe:

Sous ce tombeau gît St-Pavin; Donne des larmes à sa fin. Tu fus de ses amis peut-être; Pleure ton fort, pleure le sien. Tu n'en fus pas : pleure le tien, Passant, d'avoir manqué d'en être.

Nous avons de St-Pavin plufieurs Pièces de Poësie, recueillies avec celles de Charleval, 1759, in-12. Ce font des Sonnets, des Epitres, des Epigrammes, des Rondeaux. On y trouve de l'esprit & de la gaieté; mais ce n'est ni l'imagination douce & brillante de Chaulieu, ni cette fleur de poësie que respirent les aimables productions des Voltaire & des Gresset. Celles-ci sont les filles des Grace's & d'Apollon, & les autres ne le font que du plaifir & de la débauche. Parmi les Epigrammes de St-Pavin, on distingue celle-ci:

Thirfis fait cent Vers en une heure; Je vais moins vite, & n'ai pas tort: Les fiens mourront avant qu'il meure; Les miens vivront après ma mort.

Il étoit parent de Sanguin, (Voyez ce mot.)

ST-PAUL, Voyez CHARLES, n° xxxvII.

ST-PHILIPPE, (le marquis de) Voyez BACCALAR.

I. SAINT - PIERRE , (Eustache de) le plus notable bourgeois de Calais, se signala par sa générosité héroique, lorsque cette ville fut assiégée par Edouard III; roi d'Angleterre, en 1347. Ce prince, irrité de la longue réfistance des Niij

affiégés, ne vouloit point les recevoir à composition, si on ne lui en livroit 6 des principaux pour en faire ce qu'il lui plairoit. Comme leur conseil ne savoit que réfoudre, & qu'ainsi toute la ville demeuroit expofée à la vengeance du vainqueur; Eustache s'offrit pour être une des six victimes. A fon exemple, il s'en trouva aussitôt d'autres qui remplirent le nombre, & s'en allérent, la corde au col & nuds en chemise, porter les clefs à Edouard. Ce prince vouloit absolument les faire mourir, il avoit déja fait mander le bourreau pour l'exécution; & il fallut toute la force des larmes & des priéres de la reine fon époufe, pour les foustraire à fon resfentiment. De Belloi a tiré de ce fujet sa Tragédie intitulée : Le Siège de Calais. " Nos historiens, (dit M. de Voltaire, qui affoiblit je ne sais pourquoi une si belle action, ) " s'extafient fur la gran-» deur d'ame des fix habitans qui 3) fe dévouérent à la mort. Mais , au fond, ils devoient bien fe " douter que si Edouard III vou-" loit qu'ils eussent la corde au " cou, ce n'étoit pas pour la faire " ferrer. Il les traita très-humai-" nement, & leur fit présent à " chacun de fix écus d'or, qu'on " appelloit Nobles à la Rose. S'il " avoit voulu faire pendre quelqu'un, il auroit été en droit " peut-être de se venger ainsi de "Géofroi de Charni, qui après la prise de Calais tenta de cor-" rompre le gouverneur Anglois " par l'offre de 20,000 écus, & " qui fut pris en fe présentant " aux portes avec le chevalier Eustache de Ritaumont, lequel " en fe défendant porta le roi Edouard par terre. Ce prince donna un festin le même jour " à l'un & à l'autre, & fit pré-" fent à Ribaumont d'une couron-" ne de perles, qu'il lui posa lui-» même fur la tête. Il est donc " injuste d'imaginer qu'il eut ja-" mais l'intention de faire pendre » 6 citoyens qui avoient combat-" tu vaillamment pour leur pa-" trie. " Mais le récit que nous avons fait de l'action héroïque de St-Pierre, d'après les meilleurs hiftoriens, réfute ces réflexions de M. de W. Edouard, revenu à luimême, a pu être généreux envers ceux qu'il vouloit faire périr; mais fon premier mouvement pouvoit leur être très-funeste; & c'étoit beaucoup de s'exposer volontairement à la colére vindicative du vainqueur. Les belles actions font affez rares dans l'histoire, pour ne devoir pas exténuer celles qu'on a transmises à la postérité. Eustache de St-Pierre dans la fuite devint l'homme de confiance & le pensionnaire d'Edouard; & cette faveur, qu'il lui eût été plus glorieux de refuser, a fait une tache à sa mémoire. (Art de vérif. les dates, pag. 554. 2º col.)

II. SAINT-PIERRE, (Charles Irenée Castel de ) né au château de St-Pierre-Eglise en Normandie l'an 1658, embrafía l'état ecclésiastique. Ses protecteurs lui procurérent la place de premier aumônier de Madame & l'abbaye de la Ste Trinité de Tiron, en 1702. Dès 1695 il avoit eu une place à l'académie Françoife. Le cardinal de Polignac, instruit de ses lumiéres fur la politique, l'emmena avec lui aux conférences d'Utrecht. Après la mort de Louis XIV, il fut unanimement exclus de l'académie Françoife, pour avoir préféré dans sa Polisynodie l'établiffement des confeils faits par le Régent, à la manière de gouverner de Louis XIV. Ce fut le cardinal de Polignac qui fit une brigue pour fon exclusion, & il n'y eut que Fontenelle qui s'y refusa; mais le duc d'Orléans ne voulut pas que la place fût remplie. Elle demeura vacante jufqu'à fa mort, arrivée en 1743, à 86 ans. Boyer, ancien évêque de Mirepoix, son confrére, empêcha qu'oa ne prononçât à fa mort fon éloge à l'académie : vaines fleurs, qui n'auroient rien ajoûté à fa.gloire. L'abbé de St-Pierre étoit véritablement philosophe; il ne cessa de vivre bien avec ceux mêmes qui l'avoient exclus. Ses mœurs étoient pures, & fa probité d'une exactitude rigoureuse. Naturellement froid & férieux, il n'étoit pas brillant dans la conversation; mais il fe rendoit justice & ne s'empressoit pas de parler. Il craignoit d'ennuyer, & il auroit voulu plaire, non par vanité, (il n'en avoit point;) mais par justice & par bienfaifance, deux principes auxquels il rapportoit tout. Pour le trouver agréable, il falloit le mettre fur ce qu'il favoit. Une dame, qui ne le connoissoit que depuis peu, le trouva plus amusant qu'on ne l'avoit peint. Dans la première vifite qu'il lui fit, elle fut enchantée de son esprit, & elle le remercia, en fortant, du plaisir qu'elle avoit pris à l'entendre. Le modeste philosophe lui répondit avec fon ton & fon air fimple: Je suis un instrument dont vous avez bien joué. Ses principaux ouvrages font : I. Son Projet de PAIX UNI-VERSELLE entre les Potentats de l'Europe, en 3 vol. in-12 : Projet dont le fameux Citoyen de Genève a fait un extrait. L'abbé de St-Pierre, pour appuyer ses idées, prétend que la Diète Européenne qu'il vouloit établir pour pacifier

les différends, avoit été approuvée & rédigée par le Dauphin, duc de Bourgogne, & qu'on en avoit trouvé le plan dans les papiers de ce prince. Il se permettoit cette fiction, pour mieux faire goûter fon Projet. Il a rapporté avec bonne foi la lettre par laquelle le cardinal de Fleury répondit à fes propositions : " Vous avez oublié, Monfieur, " pour article préliminaire, de " commencer par envoyer une " troupe de Missionnaires, pour " disposer le cœur & l'esprit des " Princes. " II. Mémoire pour perfectionner la Police des grands-Chemins. III. Mémoire pour perfe lionner la Police contre le Duel. IV. Mémoire sur les Billets de l'Etat. V. Mémoire sur l'établissement de la Taille proportionnelle, in-4°: ouvrage très-utile, qui contribua beaucoup à délivrer la France de la tyrannie de la Taille arbitraire. Il écrivit & il agit en homme d'état fur cette matière. VI. Mémoire sur les Pauvres Mendians. VII. Projet pour réformer l'Orthographe des Langues de l'Europe, dans lequel il y a beaucoup d'idées bizarres. Il y propose un système d'orthographe qu'il fuivoit lui-même, & qui rend la lecture de ses ouvrages fatiguante. VIII. Réflexions critiques sur les travaux de l'Académie Françoise. Cet écrit offre des vues utiles. IX. Un très-grand nombre d'autres Ecrits. Le Recueil de ses ouvrages forme 18 vol. in-12, imprimés en Hollande en 1744. L'amour du genre humain les a dictés. On y trouve quelquefois de la vérité, de la raison, de la justesse, de la netteté; & plus souvent des idées fingulières, des projets impraticables, des réflexions trop hardies, & des vérités triviales qu'il ne cesse de rebat-

tre; mais au milieu de ces chiméres, on voit le bon citoyen: aussi le cardinal Dubois disoit, que c'étoient les rêves d'un Homme de bien. On n'a pas parlé dans ce catalogue, ni du Traité de l'Anéantissement futur du Mahométisme, parce qu'il y a plusieurs traits dans cet écrit contre cette fausse religion, que l'auteur femble vouloir faire rejaillir fur la véritable; ni des Annales politiques de Louis XIV, en 2 vol. in-12 & in-8°, 1757, dans lequel l'auteur déprime trop ce monarque. L'abbé de St-Pierre a raffemblé dans cet ouvrage toutes les idées bonnes ou mauvaises qu'il avoit répandues dans ses autres écrits; mais la plûpart de fes réflexions sont écrites grossièrement, & ne répondent pas à la bonté de ses intentions. L'abbé de St-Pierre faisoit imprimer ses ouvrages à ses dépens, pour les donner à ceux qui étoient en état de profiter de ses réflexions, ou de contribuer à la réussite de ses proiets. On a publié un bon extrait des différens écrits de l'abbé de St-Pierre, fous le titre de : Rêves d'un Homme de bien , in-8°.

SAINT - POL, Voyez I. CHA-TILLON... FRANÇOIS, nº IV... LU-MEMBOURG... & LOUIS XI.

SAINT-PREUIL, (François de Juffac d'Embleville, feigneur de) gouverneur d'Arras & maréchal de camp, étoit un feigneur plein de bravoure & de graces. Favorifé par l'amour, il lia une intrigue avec une dame, auprès de laquelle il eut pour rival la Meilleraie, depuis maréchal de France, qui lui voua une haine éternelle. St.-Preuil fut d'abord capitaine-aux-gardes. Ce fut lui qui fit prifonnier de guerre le duc de Montmerenci, à la fameuse journée de Castelnaudari. Cette action lui va-

lut la protection du cardinal de Richelieu & les récompenses de la cour. Il fignala enfuite fon courage à Corbie, qu'il défendit en 1636 contre les Espagnols; & il facilita en 1640 la prise d'Arras, dont il fut fait gouverneur. L'année suivante étant allé en parti; il rencontra la garnifon ennemie qui fortoit de Bapaume, & alloit à Douai. Il l'attaqua fans la connoître, & le trompette du roi qui la conduisoit ne s'étant point fait annoncer, il la défit & la pilla; mais quoiqu'il eût cessé de combattre dès qu'il l'eut reconnue, & qu'il eût fait rendre tout le butin qu'on avoit enlevé, cette infraction d'une capitulation servit de prétexte pour le faire arrêter. Ce récit n'est pas conforme à ce qu'on lit dans Ladvocat, & n'est pas moins vrai. Il y avoit quelque tems que le maréchal de la Meilleraie cherchoit à aigrir les esprits contre lui. Dès qu'on fut maître de sa personne, on l'accusa de concussion, & on lui reprocha un grand nombre de violences: entr'aurres, d'avoir enlevé une jolie meûniére à fon époux, qui se déclara son accusateur. St-Preuil fut conduit à la citadelle d'Amiens, où des commissaires nommés par la cour lui firent son procès. Pour se laver du reproche de concussion, il produisit une piéce qui prouve combien le peuple avoit alors à souffrir de la rapacité des gens de guerre. La voici : Brave & généreux St-Preuil, vivez d'industrie; plumez la poule Jans la faire crier; faites ce que font beaucoup d'autres dans leurs gouvernemens. Tranchez, coupez; tout vous est permis. A cette étrange lettre qui lui avoit été adreffée de la cour, il en joigni d'autres semblables de Louis XIII t & du fecrétaire-d'état de Noyers,

en réponse à ses représentations fur le peu de moyens qu'il avoit pour soutenir le ton de splendeur que les riches gouverneurs fes prédécesseurs donnoient à sa place. Ces piéces ne lui servirent de rien, parce que des ennemis implacables avoient juré sa perte. Il eut beau se justifier sur l'affaire de Bapaume; il eut beau prétendre que les fautes commises avant qu'il fât gouverneur d'Arras, étoient censées pardonnées par les provifions de ce gouvernement, & faire voir qu'il avoit été autorifé dans les concussions dont on l'accusoit: il n'en fut pas moins condamné à être décapité. Cette sentence fut exécutée à Amiens le 9 Novembre 1641; il étoit dans fa 40° année. Voyez le Journal du card. de Richelieu; son Histoire, par le Clerc, 1753, 5 vol. in-12; & l'Hiftoire de Louis XIII, par le Vassor.

ST-REAL, Voyez REAL.

ST-SAIRE, Voyer BOULAINVIL-

ST-SORLIN, Voyez MARETS, nº 11.

ST-VERAN, Voy. MONTCALM.

SAINT-YVES, (Charles) habile oculifte, né en 1667 à la Viette près Rocroi, entra dans la maison de St-Lazare à Paris en 1686, & s'y appliqua à la médecine des yeux. Ses fuccès en ce genre l'obligérent de quitter cette maison; il se retira chez son frere, & eut bientô: une foule de malades. Ne pouvant suffire à les traiter tous, il choisit un jeune-homme, nommé Etienne Léofroi, pour le feconder & le suppléer dans ses opérations. L'adresse & la bonne conduite de cet élève gagnérent son cœur. Il lui permit de porter son nom, le maria avec fa gouvernante, & le fit fon légataire universel. Son

Traité des Maladies des Yeux, 1722 in-4°, Amsterdam 1736, in-8°, est très-estimé. St.-Yves mourut en 1736. C'étoit un homme simple, d'un caractère droit, & capable de sensibilité. Le Traité de St.-Yves su attaqué par Mauchard, qui sit paroitre dans le Mercure une Lettre critique de cet ouvrage, & une Apologie de sa critique.

SAINTE-ALDEGONDE, Voyez

MARNIX.

SAINTE-BEUVE, (Jacques de) naquit à Paris en 1613. Après avoir fait ses études & achevé sa théologie, il foutint une expectative avec tant de succès, qu'en considération de cet exercice, la faculté lui accorda la dispense d'âge pour être bachelier. Il fit sa licence avec éclat, & fut reçu docteur en théologie de la faculté de Paris, en 1638. Quelque tems après il fut choisi pour remplir une des chaires de théologie en Sorbonne: place qu'il perdir, pour n'avoir pas voulu fouscrire à la censure contre Arnauld. On lui défendit de prêcher en 1656, sous prétexte de Janfénisme; mais en 1670, l'asfemblée du Clergé lui assigna 1000 livres de pension annuelle. Il vécut depuis dans la retraite au milieu de Paris, continuellement appliqué à la lecture & à la priére, ou occupé à répondre aux confultations qui lui étoient faites de toutes parts sur les cas de confcience, de morale ou de difcipline. Il étoit consulté par des évêques, des chapitres, des curés, des religieux, des princes, des magistrats. Son frere Jérôme, appellé le Prieur de STE-BEUVE, recueillit après sa mort, (arrivée en 1677, à 64 ans,) ses Décisions, en 3 vol. in - 4°. & in - 8°. Cette collection précieuse décèle beaucoup de sagesse & de savoir, de

jugement & de droiture. Tout y est fondé sur l'Ecriture, la Tradition & les Peres. On a encore de lui deux Traités en latin, l'un de la Confirmation & l'autre de l'Extrême-Onstion, qu'il sit imprimer en 1686, in-4°.

STE-FOI, Voyez JEROME de Sainte-Foi.

I. SAINTE - MARTHE, (Gaucher de ) trésorier de France dans la généralité de Poitiers, plus connu sous le nom de Scévole de Ste-Marthe, naquit en 1536, d'une famille féconde en personnes de mérite. Il exerça des emplois confidérables, fous les règnes de Henri III & de Henri IV, qui l'honorérent de leur estime; & fut intendant des finances dans l'armée de Bretagne, fous le duc de Montpensier. Il se signala par sa sidélité & fon courage aux Etats de Blois, en 1588, où Henri III l'avoit appellé. Ce prince l'envoya enfuite en Poitou, pour y défarmer la Ligue & le Calvinisme par son éloquence, & il eut le bonheur d'y réussir. Aussi sidèle à Henri IV qu'à Henri III, il fit rentrer la ville de Poitiers sous l'obéissance de ce monarque, dont il défendit enfuite les intérêts dans l'affemblée des notables tenue à Rouen. Après avoir passé sa vie dans les peines des emplois publics & dans les épines des guerres civiles, il alla mourir tranquillement a Loudun, en 1623, honoré du titre de Pere de la Patrie. Le fameux Grandier prononça son Oraison funèbre, & le Parnasse François & Latin se joignit à lui pour jetter des fleurs fur son tombeau. On a de lui : I. Des éloges intitulés : Gallorum do Erina illustrium, qui sua Patrumque memoriá floruêre, Elogia; Isenaci, 1622, in-S°. Colletet les traduisit assez platement en françois,

1644, in-4°. II. Un grand nombre de Poesses Latines; 3 livres de la Pædotrophie, ou de la maniére de nourrir & d'élever les enfans à la mamelle; 2 livres de Poëses Lyriques; 2 de Sylves; un d'Elégies ; 2 d'Epigrammes ; des Poësies Sacrées. III. Plus. Piéces de Vers François, qui sont fort au-dessous des Latines. Celles-ci eurent tous les fuffrages : l'enthousiasme alla même fi loin, qu'on ofa dire qu'il avoit imité la majefié de Virgile dans sa Pædotrophie; la douceur de Tibulle & d'Ovide, dans ses Elégies; la gravité de Stace, dans ses Sylves; les pointes & le sel de Martial, dans ses Epigrammes; & dans fes Odes, le génie d'Horace, & même celui de Pindare : mais ces éloges sont outrés. Tout ce gu'on peut dire, c'est que l'auteur, fans avoir l'imagination de Virgile, avoit quelque chose de la pureté & de l'élégance de fon ftyle. Ses Œuvres furent recueillies en 1632 & 1633, in-4°. Son Poëme latin de la Padotrophie, fut imprimé séparément avec la Traduction franç. qu'en a donnée son petit-fils, Abel de STE-MARTHE, 1698, in-12. Ce dernier étoit garde de la bibliothèque du roi, & est mort en 1706.

II. SAINTE-MARTHE, (Abel de) fils ainé du précédent, chevalier, seigneur d'Estrepied, confeiller-d'état, & garde de la bibliothèque de Fontainebleau, mort en 1622 à 82 ans, avoit un génie facile & heureux pour la poësse Latine; il est cependant inférieur à son pere. Ses Poésses sont le Laurier, la Loi Salique, des Elégies, des Odes, des Epigrammes, des Poèsies sacrées, des Hymnes: elles ont été imprimées in-4°, avec celles de son pere. Il est encore auteur de quelques autres ouvra-

ges, moins connus que fes vers. Il laissa un fils, nommé Abel comme lui : (Voyez la fin de l'article

précédent.)

III. SAINTE-MARTHE, (Gaucher de, plus connu fous le nom de Scévole; & Louis de) freres jumeaux, fils de Gaucher de Ste-Marthe, naquirent à Loudun le 20 Décembre 1571. Ils se ressembloient parfaitement de corps & d'esprit; leur union fut un modèle pour les parens & pour les amis. Ils furent l'un & l'autre hiftoriographes de France, & travaillérent de concert à des ouvrages qui ont rendu leurs noms trèscélèbres. Gaucher, chevalier, seigneur de Meré-fur-Indre, mourut à Paris en 1650, à 79 ans; & Louis, confeiller du roi, seigneur de Grelay, mourut en 1656, à 85 ans. On a de ces deux hommes illustres : I. L'Histoire généalogique de la Maison de France, 1647. en 2 vol. in-fol. II. Gallia Chrifciana, publiée par les fils de Scévole de Ste-Marthe, en 1666, en 4 vol. in-fol. III. L'Histoire généalogique de la Maison de Beauvau, in-fol. &c.

IV. SAINTE-MARTHE, (Claude de ) fils de François de Ste-Marthe, avocat au parlement de Paris, & petit-fils de Scévole de Ste-Marthe, dont il est parlé dans l'article précédent, naquit à Paris en 1620. Il embrassa l'état eccléfiastique, & se livra tout entier au foulagement & à l'instruction des pauvres & des affligés. Il fut pendant long-tems directeur des religieuses du Port-royal, emploi qu'il exerça avec beaucoup de zèle; mais la cour l'ayant arraché à cette folitude, il fe retira à Courbeville en 1679, & y mourut en 1690. On a de lui : I. Une Lettre à l'archevêque de Paris, Perefixe, au fujet du Formulaire. II. Traités de piété, en 2 vol. in-12. III. Un Recueil de Lettres, en 2 vol. in-12, où l'on trouve peint au naturel fon esprit & son caractère. IV. Un Mémoire fort édifiant sur l'utilité des Petites-Ecoles, &c.

V. SAINTE-MARTHE, (Denys de) fils de François de Ste-Marthe; feigneur de Chandoiseau, & général des Bénédictins de la congrégation de St-Maur, où il étoit entré en 1667; naquit à Paris en 1650, & mourut en 1725, à 75 ans. Il fit honneur à fon corps par fa vertu & par fes ouvrages. Les principaux sont: I. Un Traité de la Confession auriculaire. II. Réponse aux plaintes des Protestans, &c. III. Entretiens touchant l'entreprise du Prince d'Orange, IV. Quatre Lestres à l'abbé de Rancé. V. La Vie de Cassiodore, in-12, 1705. VI. L'Histoire de S. Grégoire le Grand, in - 4°. Ces deux ouvrages font favans & curieux. VII. Une Edition des Œuvres de St Grégoire, 4 vol. in-fol. Il avoit entrepris, à la priére de l'affemblée du Clergé de 1710, une nouvelle édition du Gallia Christiana, in-fol. & il en fit paroître 3 vol. avant sa mort. Il y en a 12 à présent.

VI. SAINTE MARTHE, (Abel-Louis de) général des Peres de l'Oratoire, se démit de cet emploi en 1696, & mourut l'année d'après à 77 ans, à St-Paul-au-Bois près de Soissons. Il laissa divers ouvrages manuscrits, de théologie & de littérature. Il étoit fils de Scévole de St-Marthe, mort en 1650. Son frere ainé, Pierre Scévole de STE-MARTHE, historiographe de France, mort en 1690, marcha sur les traces de ses ancêtres. Le roi récompensa son mérite par une charge de conseiller & de

maitre - d'hôtel. On a de lui : I. Un livre peu exact, intitulé : L'E-tat de l'Europe, en 4 vol. in-12. II. Un Traité historique des Armes de France, in-12, dans lequel on trouve des recherches. III. L'Histoire de la Maison de la Trimoville, 1688, in-12.

Maison de la Trimouille, 1688, in-12. SAINTE - MAURE, ( Charles de ) duc de Montausier , pair de France, chevalier des ordres du roi, & gouverneur de Louis Dauphin de France, d'une ancienne maison originaire de Touraine, se distingua de bonne heure par sa valeur & par sa prudence. Durant les guerres civiles de la Fronde, il maintint dans l'obéiffance la Saintonge & l'Angoumois, dont il étoit gouverneur. Son austére probité le fit choisir pour préfider à l'éducation du Dauphin. Il parla toujours à ce prince en philosophe & en homme vertueux, qui sacrifioit tout à la vérité & à la raison. C'étoit Platon à la cour. Lorsqu'il eut cessé de faire les fonctions de gouverneur, il dit au Dauphin: Monseifeigneur, si vous êtes honnête-homme. vous m'aimerez; si vous ne l'êtes pas, vous me haïrez, & je m'en consolerai. Lorfque ce prince eut pris Philisbourg, le duc lui écrivit cette lettre, digne d'un ancien Romain: Monseigneur, je ne vous fais pas de compliment sur la prise de Philisbourg; yous aviez une bonne armée, une excellente artillerie, & Vauban. Je ne vous en fais pas non plus sur les preuves que vous avez données de bravoure & d'intrépidité; ce sont des vertus héréditaires dans votre Maison. Mais je me réjouis avec vous de ce que vous êtes libéral, généreux, humain, faifant valoir les services d'autrui, & oubliant les vôtres. C'est sur quoi je vous fais mon compliment. Ce seigneur mourut en 1690, à So ans, regretté des honnêtesgens dont il étoit le modèle, & des gens des-lettres-dont il étoit le protecteur. On fait que les ennemis de Molire voulurent persuader au duc de Montausier, que c'étoit lui que cet auteur jouoit dans le Misanthrope. Le duc alla voir la pièce, & dit en fortant, qu'il auroit bien voulu ressembler au Misanthrope de Moliére. De son mariage avec Julie-Lucie d'Angennes, (dont nous parlons au mot RAMBOUILLET,) il n'eut qu'une fille, mariée au duc d'Usez. Voyez sa Vie, Paris 1731, in-12.

STE-MESME, (le marquis de)

Voy. IV. HOSPITAL.

SAINTONGE, (Louise-Génev. Gillot de) Voy. GILLOT, nº IV.

SAINTRAILLES, (Jean Poton de ) grand - fénéchal du Limofin, né d'une famille noble de Gascogne, fe fignala par fes fervices fous Charles VI & Charles VII. Il fit prisonnier le sameux Talbot, l'an 1529, à la bataille de Patay; & le comte d'Arondel à celle de Gerberoy, en 1435. Il travailla avec ardeur dans toutes les expéditions qui affranchirent la Normandie & la Guienne du joug des Anglois. Il eut le bâton de maréchal de France en 1454. Il en fut destitué en 1461 par Louis XI, l'ennemi des meilleurs ferviteurs de son pere; & mourut 2 mois après au château Trompette, dont il avoit le gouvernement. Son courage étoit comme son caractére, franc, noble & décidé.

SALADIN, ou SALAHEDDIN, fultan d'Egypte & de Syrie, étoit Curde d'origine. Il alla avec fon frere au fervice de Noradin, fouverain de la Syrie & de la Méfopotamie. Ils fe fignalérent tellement par leur valeur, qu'Adad, calife des Fatimites en Egypte, ayant demandé du fecours à Nora-

din, ce prince crut ne pouvoir mettre à la tête de l'armée qu'il envoyoit en Egypte, de plus habiles généraux que ces deux capi-. taines Curdes. Saladin obtint, en arrivant, les charges de visir & de général de ses armées. Adad étant mort quelque tems après, il se sit déclarer fouverain de l'Egypte ; & Noradin ne lui ayant pas longtems furvécu, il se déclara tuteur de son fils. Le commencement de son règne fut marqué par des établiffemens utiles. Il réprima la rapacité des Juifs & des Chrétiens, employés dans les fermes des revenus publics & dans les fonctions de notaires. Après avoir donné des loix fages, il conquit la Syrie, l'Arabie, la Perfe & la Méfopotamie, & marcha vers Jérusalem qu'il vouloit enlever aux Chrétiens. Renaud de Châtillon avoit traité avec le dernier mépris les ambassadeurs que le prince Musulman lui avoit envoyés pour redemander quelques prisonniers. Saladin jura de venger cette injure, & livra bataille aux Chrétiens, en 1187, auprès de Tibériade, avec une armée de plus de 50,000 hommes. Il eut la gloire de vaincre, & de faire plufieurs illustres prisonniers, parmi lefquels étoit Gui de Luzignan, roi de Jérusalem. Le monarque captif, qui ne s'attendoit qu'à la mort, fut étonné d'être traité par Saladin, comme aujourd'hui les prifonniers de guerre le font par les généraux les plus humains. Le vainqueur lui préfenta une coupe de liqueur rafraîchie dans la neige. Le roi, après avoir bu, voulut donner sa coupe à Renaud de Châtillon; mais Saladin, avoit juré de le punir, & montrant qu'il favoit se venger comme pardonner, il lui abbattit la tête d'un

coup de fabre. Saladin marcha quelques jours après vers Jérusalem, qui se rendit par capitulation le 2 Octobre de la même année. Sa générofité y éclata de diverfes maniéres; il permit à la femme de Luzignan de se retirer où elle voudroit. Il n'exigea aucune rançon des Grecs qui demeuroient dans la ville. Lorsqu'il fit fon entrée dans Jérufalent, plufieurs femmes vinrent se jetter à ses pieds, en lui redemandant, les unes leurs maris, les autres leurs enfans ou leurs peres qui étoient dans les fers. Il les leur rendit avec une générofité qui n'avoit pas encore eu d'exemple dans cette partie du monde. Saladin, fit laver avec de l'eau-rose, par les mains même des Chrétiens. la mosquée qui avoit été changée en églife. Il y plaça une chaire magnifique, à laquelle Noradin, foudan d'Alep, avoit travaillé lui-même, & fit graver fur la porte ces paroles : Le Roi Sa-LADIN, serviteur de Dieu, mit cette Inscription, après que Dieu eut pris Jérusalem par ses mains. Il établit des écoles Mufulmanes. Malgré fon attachement à fa religion, il rendit aux Chrétiens Orientaux l'église du St Sépulchre; mais il voulut en même tems que les pélerins y vinssent sans armes, & qu'ils payaffent certains droits. Il déchargea plusieurs milliers de pauvres de la taxe portée par la capitulation, fournit de ses tréfors aux besoins des malades, & paya à ses troupes la rançon de tous les foldats Chrétiens. Cependant le bruit de ses victoires avoit répandu l'épouvante en Europe. Le pape Clément III remua la France, l'Angleterre, l'Allemagne, pour armer contre lui. Les Chrétiens qui s'étoient retirés à Tyr, avant recu de grands fecours ? allérent affiéger la ville de St-Jean d'Acre, battirent les Musulmans, & s'emparérent de cette ville, de Céfarée & de Jafa, à la vue de Saladin, en 1191. Ils se dispofoient à mettre le fiége devant Jérufalem; mais la diffention s'étant mise entr'eux, Richard, roi d'Angleterre, fut contraint de conclure une trève de 3 ans & 3 mois avec le fultan, en 1192, par laquelle Saladin laissa jouir les Chrétiens des côtes de la mer depuis Tyr jufqu'à Joppé. Le fultan, ne furvécut pas long-tems à ce traité, étant mort un an après, en 1192, à Damas, âgé de 57 ans, après en avoir régné 24 en Egypte, & environ 19 en Syrie. Il laissa 17 fils, qui partagérent entr'eux ses états. Ce prince étoit encore plus admirable par son humanité & par sa probité, que par sa bravoure. Il tenoit luimême fon divan tous les Jeudis, affifté de ses cadhis, soit à la ville, soit à l'armée. Les autres jours de la femaine, il recevoit les placets, les mémoires, les requêtes, & jugeoit les affaires pressées. Toutes les personnes, sans diftinction de rang, d'âge, de pays, de religion, trouvoient un libre accès auprès de lui. Son neveu, Teki-Eddin, ayant été cité en jugement par un particulier, il le força de comparoître. Un certain Omar, marchand d'Ackhlat, ville indépendante de Saladin, eut même la hardiesse de présenter une requête contre ce monarque devant le cadhi de Jérufalem, à l'occafion d'un esclave dont il réclamoit la fuccession que le fultan avoit recueillie. Le juge étonné avertit Saladin des prétentions de cet homme, & lui demanda ce qu'on devoit faire? Ce qui est juste, répondit le fultan. Il comparut au

jour nommé, défendit lui-même fa cause, la gagna; & loin de punir la témérité de ce marchand, il lui fit donner une groffe fomme d'argent, le récompensant d'avoir en affez bonne opinion de son intégrité, pour ofer réclamer sa justice dans fon propre tribunal, fans craindre qu'elle y fût violée. Ses fujets connoissoient sa bonté. Ils ne craignoient pas de l'importuner, toutes les heures, de leurs querelles particuliéres. Un jour ce prince, après avoir travaillé tout le matin avec ses émirs & son ministre, s'étoit écarté de la foule pour prendre quelque repos. Un esclave vint dans cet instant lui demander audience; Saladin lui dît de revenir le lendemain. Mon affaire, répondit l'esclave, ne souffre aucun délai; & lui jetta fon mémoire presque sur le vifage. Le fultan ramassa ce papier fans s'émouvoir, le lut, trouva la demande équitable, & accorda ce qu'on sollicitoit... Ayant une idée juste des grandeurs humaines, il voulut qu'on portât dans fa derniére maladie, au lieu du drapeau qu'on élevoit devant sa porte, le drap qui devoit l'ensévelir. Celui qui tenoit cet étendard de la mort, crioit à haute voix : Voilà tout ce que SALADIN, vainqueur de l'Orient, emporte de ses conquêtes. On dit qu'il laissa par son testament des distributions égales d'aumônes aux pauvres Mahométans, Juifs & Chrétiens : voulant donner à entendre par cette difposition, que tous les hommes font freres, & que pour les fecourir, il ne faut pas s'informer de ce qu'ils croient, mais de ce qu'ils fouffrent.... M. Marin, écrivain aussi connu par la douceur de ses moeurs, que par l'étendue de ses lumières & l'élégance de fa plume, a donné en 1758, en 2 vol. in-12, une Histoire de ce grand-homme, pleine de recherches intéressantes, bien faite & bien écrite. Il y fait valoir la vertu généreuse de Saladin, avec d'autant plus de plaisir, qu'en traçant le portrait d'un homme bienfaisant, il s'est peint lui-même fans le favoir.

SALAMIEL, fils de Surisadaï, prince de la tribu de Siméon, sortit d'Egypte à la tête de 5,9300 hommes portant les armes, & fit son offrande au Tabernacle en son rang, comme chef de sa tribu.

SALARIO DEL GOBBO, (André) peintre de Milan, fut élève de Léonard de Vinci. On a de lui plusieurs tableaux qui font trèsgracieux. Il vivoit au milieu du xv1º siécle.

SALAS, Voy. BARBADILLO.

SALATHIEL, fils de Jechonias & pere de Zorobabel, prince des Juifs, qui après la captivité de Babylone, préfida au rétabliffement de la ville & du Temple de Jérufalem. Salathiel mourut à Babylone.

SALDEN, (Guillaume) né à Utrecht, exerça le ministère dans plusieurs Eglises de Hollande, & enfin dans celle de la Haye, où il mourut en 1694. Ses ouvrages sont: I. Otia Theologica, in-4°. Ce sont des Dissertations sur différens sujets de l'Ancien & du Nouveau-Testament. II. Concionator facer, in-12. III. De Libris, varioque eorum usu & abusu, Amsterdam 1668, in-12. Cet auteur avoit du jugement & du savoir.

SALE, Voyez SALLE.

SALE, (George) étoit un des principaux membres de la Société qui a entrepris de nous donner une Histoire Universelle, dont il y a déja une grande partie d'imprimée. Il mourut à Londres en 1736, regardé comme un favant du premier ordre. On a de lui une excellente Traduction angloise de l'Alcoran, imprimée à Londres en 1734, in-4°. Il a mis à la tête de cette version une Introduction curieuse, qui a été traduite en françois, in-So: on la trouve ausii dans l'édition de l'Alcorar en françois, Amfterdam 1770, 2 vol. in-12. Le caractère des écrits de Sale, est celui de la société dont il étoit membre; beaucoup d'érudition, mais peu de goût, peu d'élégance, peu de précision.

SALE, fils d'Arphaxad, & pere d'Heber; ou felon les Septente & St Luc qui les a fuivis, fils de Cainam, & petit-fils d'Arphaxad; mourut âgé de 433 ans, en 1878

avant J. C.

SALEL, (Hugues) de Cafals dans le Quercy, s'acquit l'estime du roi François I, qui le fit fon valer - de - chambre, & lui donna l'abbaye de St Cheron près de Chartres, avec une pension. Salel fit, par ordre de ce prince, une Traduction en vers françois, des douze premiers livres de l'Iliada d'Homére, 1574, in-8°; & mourut à St Cheron en 1553, à 50 ans. On a encore de lui un recueil de Poesses, qui ont été beaucoup plus louées par ses contemporains qu'elles ne méritent. Son style est embarrassé, loûche & traînant. On peut le mettre au rang des poëtes qui doivent être rongés des vers dans les bibliothèques.

SALIAN'ou SALIAN, (Jacques) Jéfuire d'Avignon, enfeigna avec beaucoup de répuration. Il devint recteur du collége de Befançon & mourut à Paris en 1640, dans un âge avancé, après avoir publié plufieurs ouvrages de piété, & des Annales de l'Ancien

Testament, Paris 1625, 6 vol. infol. en Latin, dans lesquelles il a répandu beaucoup d'erudition. C'étoit un homme très-estimable & très-estimé de son tems.

SALIER, (Jacques) religieux Minime, professeur en théologie, provincial & définiteur, mourut à Dijon en 1707, âgé de 92 ans. La théologie scholassique étoit fon talent principal. Nous avons de cet auteur: 1. Historia Scholastica de Speciebus Eucharisticis, in-4°, 3 vol. Lyon 1637, & Dijon 1692 & 1704, II. Cacocephalus, sive de Plagiariis opusculum, 1694, in-12. III. Des Pensées sur l'Ame raisonnable, in-8°. Il y a dans tous ces écrits du savoir & de la métaphysique.

SALIEZ, Voyez SALVAN.

SALIGNAC, Voyer FENELON. SALINAS ou SALINES, (Francois de ) natif de Burgos, perdit la vue à l'âge de dix ans. Cet accident ne l'empêcha pas de se rendre habile dans les langues Grecque & Latine, dans les mathématiques, dans la mufique. Il mourut en 1590, après avoir reçu des marques d'estime de plusieurs grands feigneurs. Il compta aussi parmi ses protecteurs le pape Paul IV, & le duc d'Albe, qui lui fit donner un bénéfice. On a de lui : I. Un excellent Traité de Musique, en latin, Salamanque 1592, in-fol. II. Une Traduction en vers espagnols, de quelques Epigrammes de Martial.

SALINGUERRA, chef de la faction des Gibelins, s'empara de la principauté de Ferrare l'an 1195, & devint fi puissant, qu'il miprifa l'autorité du légat du pape, & du marquis Azon d'Est, & qu'il chessa de Ferrare tous ceux qui étoient de leur parti. Le marquis d'Est, voulant s'en venger, leva une armée & assiégea Ferrare, Salinguerra par-

la de faire la paix, & le laissa entrer dans la ville; mais le marquis d'Es, s'étant montré un peu trop difficile à accepter les conditions de la paix, en sut honteusement chasse, avec tous ceux qui l'avoient accompagné. Cependant il y entra depuis, & Salinguerra chassé à son tour, mourut prisonnier à Venise l'an 1240, âgé de 80 ans.

SALIS, (Ulyffe de) capitaine, de l'illustre maison des barons de Salis dans le pays des Grisons. né en 1594, fe fignala d'abord au fervice des Vénitiens. Il porta les armes pour sa patrie dans les troubles de la Valteline; puis pour la France, en qualité de colonel. Son régiment ayant été réformé, il leva une compagnie entière au régiment des Gardes-Suisses, & l'amena au fervice de Louis XIII, pendant le siège de la Rochelle. Salis acquit beaucoup de gloire à ce siége, & en 1629, à l'attaque du Pas-de-Suze. Il leva un nouveau régiment Grison en 1631, pour le secours de sa patrie, que les Autrichiens vouloient subjuguer. Il fervit à la tête de ce corps avec la plus grande distinction, en 1635, fous le duc de Rohan. Etabli, par ce général, gouverneur de toute la Chiavenne, il refufa les offres avantageufes du comte de Serbellonne, général des Espagnols, & remporta le 4 Avril 1635, une victoire complette fur ces derniers, au Mont-Francesca. Salis fut le dernier des Grisons qui ne voulurent point souscrire au traité, par lequel les Ligues Grifes fe réconcilioient avec les deux branches de la maison d'Autriche. Il continua de servir la France, fut nommé en 1641 maréchal-decamp; se signala, cette même année, au fiége de Coni, dont il devin: devint gouverneur; & prit, le 19 Octobre suivant, le château de Demont. Il mourut dans le pays des Grisons en 1674, à 79 ans. Il y avoit quelque tems que sa mauvaise santé & le goût de la retraite, l'avoient forcé de quitter le métier bruyant & périlleux de la guerre.

I. SALLE, (Antoine de la ) écrivain François, voyagea en Italie, où il contracta le goût des nouvelles romanesques. Il s'attacha à René d'Anjou, roi de Sicile & duc de Lorraine, dont il devint secrétaire. Les lettres qu'il avoit cultivées de bonne heure, furent pour lui un amusement plutôt qu'une occupation. Entraîné par le goût qui régnoit alors, il composa, en 1459, un roman intitulé: Hiftoire plaisante & chronique du Petit-Jean de Saintré & de la jeune Dame des Belles - Cousines ; imprimé en 1517 in-fol. & 1724 3 vol. in-12. Quelques esprits bizarres ont prétendu trouver dans ce roman, des vérités & des allusions historiques. Autrefois il se vendoit très-cher; mais aujourd'hui que la philosophie a pris le dessus, cet ouvrage n'est plus regardé que comme un roman ignoré, qui n'offre que la groffière ingénuité des tems paffés. On a encore de lui la Sallade, Paris, 1527, in-fol.

II. SALLE, (Simon-Philibert de l'Etang de la ) confeiller au préfidial de Reims, & ancien député de cette ville à Paris, mourat dans cette capitale le 20 Mars 1765. Nous devons à cet homme estimable deux ouvrages qui ont eu du cours: I. Les Prairies artificielles, petit vol. in-8°, qui a été réimprimé deux fois. II. Manuel d'Agriculture pour le Laboureur, le Propriétaire & le Gouvernement, in-8°; ouvrage dicté par l'amour du bien public, & par une expé-

rience constante de 30 années.

III. SALLE, Voyez SALE. SALLENGRE, (Albert-Henri de ) conseiller du prince d'Orange. né à la Haye en 1694, fit paroître des sa jeunesse les plus heureuses dispositions pour les belles-lettres, qu'il cultiva toujours avec fuccès. Après avoir étudié l'histoire & la philosophie à Leyde, il s'appliqua au droit, & fourint publiquement des Thèses contre la coutume de donner la question aux Coupables qui s'obstinent à nier leurs crimes. Il vint à Paris après la paix d'Utrecht, visita les bibliothèques & les savans, & profita des lumiéres des uns & des richesses des autres. Il voyagea en Angleterre, & y fut reçu membre de la société de Londres en 1719. De retour à la Haye, il fut attaqué de la petite vérole, & en mourut à l'âge de 30 ans le 27 Juillet 1723. Ce jeune favant faifoit respecter les lettres, par la douceur de ses mœurs & par la bonté de son caractère. Il étoit poli, obligeant, & sa vaste érudition dans un âge peu avancé n'affoiblit ni sa modestie, ni son jugement. Ses principaux ouvrages font : I. L'Histoire de Montmaur, professeur-royal de langue Grecque à Paris 1717,2 vol. in-12. C'est le recueil des Satyres enfantées contre ce fameux paratice. Il. Mémoires de Littérature, 1715, 2 vol. in-12, continués depuis par le P. Desmolets. III. Novus Thefaurus Antiquitatum Romanarum, 1716, 3 vol. in - folio : Recueil contenant beaucoup de Piéces fugitives qui avoient échappé aux recherches de Gravius, & qui étoient extrêmement rares. IV. L'Eloge de l'Ivresse, 1714, in-12. C'est une affez mince compilation, & un jeu d'efprit, qui ne doit donner aucune mauvaise idée de ses mœurs. V.

VI. Tome

Une édit. des Poësses de la Monnoye. SALLIER, (Claude) prêtre, garde de la bibliothèque du roi, membre de l'académie Françoise & de celle des Inscriptions, né à Saulieu, diocèfe d'Autun, mourut à Paris en 1761, âgé de 75 ans. On a de lui: I. L'Histoire de St Louis, par Joinville, avec un Gloslaire, 1761, in-fol. en fociété avec Meloz. II. De savantes Differtations qui décorent les Mémoires de l'académie des belles-lettres. Des recherches utiles & curieufes, foutenues d'une critique exacte ; des réflexions folides , ornées d'un ftyle convenable au fujet : voilà ce qu'on trouve dans les ouvrages de l'abbé Sallier. Il a travaille aussi au Catalogue raifonné de la bibliothèque du roi, dont nous avons 10 vol. in fol.: 4 fur les manuscrits; 3, des ouvrages théologiques ; 2, des belles-lettres, un pour la jurisprudence. Quelque satisfait qu'on fût de son érudition, on l'étoit davantage de fon caractére & de sa politesse. Tous ceux que la curiofité ou l'envie de s'instruire attiroient dans la bibliothèque du roi, trouvoient en lui un guide officieux & prévenant, qui leur indiquoit les routes de ce dédale avec une complaifance qui charmoit.

SALLO, (Denys de) feigneur de la Coudraye, né à Paris en 1626, étoit d'une très-ancienne noblesse, originaire de Poitou. Il parut avoir dans fa jeunesse peu de dispositions pour les sciences; mais son esprit ne tarda pas à s'ouvrir. Après avoir fait ses humanités, il foutint publiquement des thèses de philosophie en grec & en latin. Il passa ensuite à l'étude du droit, & fut reçu conseiller au parlement de Paris en 1652. La littérature l'occupoit alors autant que la jurisprudence. Il lisoit sans ces-Le & toutes fortes de livres, dont

il faisoit des extraits raisonnés. Son application à l'étude lui caufa une maladie, qui le mit hors d'état de marcher pour le reste de ses jours. Ce fut alors qu'il concut le premier projet du Journal des Savans, qu'il donna au public en 1665, fous le nom du sieur d'Hedouville, l'un de ses domestiques. A peine les prem. feuilles de cet ouvr. périodique parurent, que quelques savans firent éclater leur haine contre le journaliste, censeur impartial de leurs plagiats & de leurs inepties. Ils trouvérent un appui dans des Grands, amis de l'ignorance, ou indifférens pour les lettres: ils firent proscrire le Journal au 13° mois. Sallo, obligé d'interrompre son travail, en laissa le foin à l'abbé Gallois, qui se borna à de simples extraits, sans censurer ni les auteurs ni les ouvrages. L'abbé de la Roque, du diccèse d'Alby, lui fuccéda en 1675, & eut lui-même pour successeur le préfident Cousin. Aujourd'hui le foin du Journal est confié à quelques personnes de mérite, nommées par M. le chancelier. Les années 1707, 1708 & 1709 ont chacune un vol. de Supplément. Il a été imprimé en Hollande, in-12. On y a ajoûté des Observations tirées du Journal de Trévoux. Il y a une Table en 10 vol. in-4°: on la doit à M. l'abbé Declaustre, qui l'a exécutée avec foin & avec intelligence. Toutes les nations de l'Europe se sont empressées d'imiter le dessein de Sallo; & il faudroit un volume pour donner la liste des dissérens ouvrages qu'on publie en ce genre, dans toutes les parties du monde littéraire. Le pere de tous ces Journaux mourut à Paris en 1669, à 43 ans, de la douleur d'avoir perdu cent mille écus au jeu. C'est du moins ce que rapporte Vigneul - Marville; mais

l'abbé Gallois, fon fuccesseur dans la composition du Journal, a traité ce fait de calomnie. Son humeur satyrique lui sit beaucoup d'ennemis. Ils fermérent les yeux sur les agrémens de son caractère, sur la générosité de son cœur, sur la clarté de son sylve, sur la justesse de sa critique; & ne virent en lui qu'un gazetier amer qui s'érigeoit en Aristarque, & qui disoit du mal de tout le monde dans ses Feuilles Hebdomadaires.

I. SALLUSTE, (Crifpus-Salluftius) historien Latin, étoit natif d'Amiterne, ville d'Italie, nommée aujourd'hui San-Vittorino. Il fut élevé à Rome, où il parvint aux premiéres dignités. Ses mœurs étoient si dépravées, qu'il fut noté d'infamie & dégradé du rang de fénateur. Milon l'ayant furpris en adultére, il fut fouetté & condamné à une amende. Il confuma tout son bien par ses débauches. Jules-César, dont il avoit embraffé le parti, le fit rentrer dans l'ordre des fénateurs, & lui donna le gouvernement de la Numidie, où il amassa des richesses immenses par les injustices les plus criantes. Il fit bâtir à Rome une maison magnifique, & des jardins qu'on appelle encore aujourd'hui les Jardins de Salluste. Jamais personne ne s'est élevé plus fortement que lui contre le luxe, l'avarice & les autres vices de son tems; & jamais personne n'eut moins de vertu. Il mourut l'an 35 avant J. C., également hai & méprifé. Salluste avoit composé une Histoire Romaine, qui commençoit à la fondation de Rome; mais il ne nous en reste que des fragmens. Nous avons de lui deux ouvrages entiers : L'Hiftoire de la Conjuration de Catilina, & celle des Guerres de Jugurtha, Roi de Numidie. Ce font deux chef-

d'œuvres; Martial les goûtoit tant, qu'il appelloit l'auteur le premier des Historiens Romains. Son style est plein de précision, de force & d'énergie. Il pense fortement & noblement, dit Rollin, & il écriz comme il pense. On peut le comparer, ajoûte-t-il, à ces fleuves qui ayant leur lit plus resserré que les autres, ont aussi leurs eaux plus profondes. On ne fait ce qu'on doit admirer davantage dans cet écrivain, ou les descriptions, ou les portraits, ou les harangues; car il réusit également dans toutes ces parties. Quelques auteurs lui reprochent de s'être fervi trop fouvent d'expressions ufées, de mots nouveaux, de métaphores hardies, & de phrases purement grecques. Le Pere Dotteville de l'Oratoire, M. Bautzée de l'académie françoife, & M.l'abbé Paul, l'ont traduit en françois in-12. Les plus anciennes éditions du texte : font celle de Florence , 1470, in-fol. & une autre in-4°. de la même ville. On cite comme les meilleures les fuivantes : D'Elzevir, 1634, in-12... Cum notis Variorum, Amsterdam, 1674 & 1690, in-S° ... Ad usum Delphini , 1679 , in-4°... Cambridge 1710, in-4°... d'Amfterdam 1742, 2 vol. in-4°. Celle qui a été donnée par M. Philippe, 1744 & 1761, a Paris, in-12, chez Barbou, est fort jolie & estimée.

II. SALLUSTE, neveu du précédent, étoit fils de fa fœur. Les agrèmens de fon caractère & de fon esprit, le mirent en faveur auprès d'Auguste & de Tibére. Il sur l'ami d'Horace, qui lui adressa la feconde Ode de fon 2º livre.

III. SALLUSTE, (Secundus-Salluftius-Promotus) capitaine Gaulois, ami de l'empereur Julien, se distingua autant par sa valeur & par Q ij

fa probité, que par son habileté dans les affaires. Julien, déclaré Auguste en 360, le fit préset des Gaules; & en 363, il le prit pour collégue dans le confulat. C'étoit un exemple rare, qu'un prince fût conful avec un particulier; mais Salluste méritoit cette distinction par sa vertu. Il avoit le talent de donner des avis sans humeur, & fans cet air d'emportement qui révolte autant contre la vérité que contre ceux qui la difent. On ne fait quelle année cet homme respectable mourut. On lui attribue un Traité des Dieux & du Monde; Rome, 1638, in-12, grec & latin; Leyde, 1639, in-12; & dans les Opuscula Mythologica Physica de Th. Gale, Cambridge, 1671, & Amsterdam, 1688, in-8°. M. Formey en a donné une Traduction dans fon Philosophe Païen, 1759, 3 vol. in-12.

SALMACIS, V. HERMAPHROD. SALMANASAR, fils de Teglath-Phalasar, succéda à son pere dans le royaume d'Affyrie, l'an 728 avant J. C. Ce prince ayant fubjugué la Syrie, vint dans la Palestine, & obligea Ofée, roi d'Israël, à lui payer tribut. Ofée lui deineura affujetti pendant 3 ans; mais se lassant bientôt de ce joug, il prit des mesures avec Sua, roi d'Egypte, pour le fecouer. Salmanafar l'ayant appris, vint avec une armée formidable fondre fur Ifraël. Oféz s'étant renfermé dans Samarie sa capitale, Salmanasar y mit le siège, qui dura 3 ans. La famine & la mortalité firent périr le plus grand nombre de ses habitans. Le roi d'Affyrie prit la ville, la détruifit jufqu'aux fondemens, paffa tout au fil de l'épée, chargea Ofée de chaînes, & transféra le reste du peuple en Affyrie, à Hala & à Habor, villes du pays des Me-1736, à 59 ans. C'étoit un hom-

des, près de la riviére de Gozan. Après cette expédition, le roi d'Affyrie entreprit la guerre contre les Tyriens, & s'empara d'abord de presque toutes les villes de Phénicie. Mais ayant été battu dans un combat naval, il laissa une partie de son armée pour resferrer la ville de Tyr, reprit le chemin d'Affyrie & y mourut l'année d'après, 714° avant J. C.

SALMERON, (Alphonfe) de Tolède, vint à Paris pour y achever ses études. Il s'y joignit à St-Ignace de Loyola, & fut l'un des premiers disciples de ce célèbre fondateur. Salmeron voyagea enfuite en Allemagne, en Pologne, dans les Pays-Bas & en Irlande. Il parut avec éclat au concile de Trente, & contribua beaucoup à l'établissement du collége de Naples, où il mourut en 1585, à 69 ans. Ce Jéfuite laissa un nom célèbre, par son zèle, par sa politique & par fes ouvrages. On a de lui des Questions & des Dissertations fur les Evangiles, fur les Actes des Apôtres, & sur les Epitres Canoniques, imprimées en 8 vol. in-fol. 1612 & années fuiv. On n'a jamais écrit avec plus de prolixité; on n'y trouve ni critique, ni justesse, ni discernement, Son favoir est étendu, mais mal digéré; son style facile, mais verbeux. Il est plein de propositions Ultramontaines sur les droits des papes, fur celui de dérrôner un prince hérétique, & sur plusieurs autres points ausi importans.

I. SALMON, (François) docteur & bibliothécaire de la maifon & fociété de Sorbonne, né à Paris d'une famille opulente, se rendit habile dans les langues favantes & fur-tout dans l'Hébreu, & mourut subitement à Chaillot en me d'une vaste littérature & d'un caractére aimable. Il fit paroître beaucoup d'affection envers les jeunes-gens qui aimoient l'étude. Il les animoit par son exemple & par ses conseils, & se faisoit un plaifir de leur prêter ses livres. On a de lui : I. Un Traité de l'ésude des Conciles, imprimé à Paris en 1724, in-4°. Ce Traité, généralement estimé pour l'érudition qu'il renferme, a été traduit en latin par un Allemand, & imprimé en cette langue à Leipfick en 1729. II. Un grand nombre d'autres ouvrages qui sont demeurés manufcrits, & dont quelques-uns mériteroient de voir le jour.

II. SALMON, (Jean) furnommé Macrinus ou Macrin; Voy.

ce dernier mot.

SALMONÉE, fils d'Eole & roi d'Elide, non content des honneurs de la royauté, voulut encore fe faire rendre ceux dus à la divinité. Pour imiter Jupiter, il faisoir rouler avec rapidité son char sur un pont d'airain, & dans ce fracas semblable au bruit du tonnerre, il lançoit de tous côtés des soudres artificiels. Le Dieu dont il usurpoit la puissance, indigné de son audace impie, l'écrasa d'un coup du véritable soudre, & le précipita dans les enfers.

SALNOVE, (Robert de) page d'Henri IV & de Louis XIII, lieutenant de la grande Louveterie, & écuyer de Made Christine, depuis duchesse de Savoie, sur aussi gentilhoma-e de la chambre de Vistor-Amedée, duc de Savoie. Sa Vénerie Royale, dédiée à Louis XIV, 1655 & 1665, in-4°, est un livre curieux & affez recherché. L'auteur mourut quelques années après la publication de son ouvrage.

I. SALOMÉ: c'est le nom que l'on donne à la sille d'Hérodias,

qui dansa un jour avec tant de grace devant Hérode-Antipas, que ce prince, dans l'ivresse de sa joie, lui promit de lui donner tout ce qu'elle lui demanderoit. Salomé, conseillée par sa mere, demanda la tête de Jean - Baptiste. Voyez ce dernier mot.

II. SALOMÉ, fœur d'Hérode le Grand, non moins cruelle que fon frere, eut un empire absolu sur fon esprit. Ce fut par ses pernicieux conseils qu'il fit périr Mariamne sa femme qu'il aimoit pasfionnément, & fes deux fils Ariftobule & Alexandre qu'il en avoit eus. Saloméétant devenue veuve de deux maris, (Joseph & Costobare) que ce prince barbare avoit immolés à fon reffentiment, elle tenta vainement d'épouser Sylleus, ministre d'Obodas roi d'Arabie. Hérode la maria en 3es noces à Alexas. Elle furvécut peu au roi son frere ... Il ne faut pas la confondre avec SALOMÉ sa niéce, qu'Hérode avoit eue d'Elpide sa 9e femme.

III. SALOMÉ, (Marie) femme de Zébédée, mere de St Jacques le Majeur & de St Jean l'Evangéliste, avoit coutume de suivre le Sauveur dans fes voyages & de le fervir. Elle demanda à Jesus-Christ que ses deux fils, Jacques & Jean, fussent assis l'un à sa droite, & l'autre à fa gauche, lorsqu'il feroit arrivé à son royaume. Salomé accompagna Jesus au Calvaire, & ne l'abandonna pas même à la croix. Elle fut aussi du nombre de celles qui achetérent des parfums pour l'embaumer, & qui vinrent pour cet effet le Dimanche dès le matin au Sépulchre. C'est tout ce que l'Evangile nous apprend de Salomé, & ce que l'on ajoùte de plus est apocryphe.

I. SALOMON, fils de David & de Bethfabée, naquit l'an 1033

avant J. C. Le Seigneur l'aima, & lui fit donner par le prophète Nathan le nom de Jedidiach, c'està-dire, aimé de Dieu. Son pere le fit couronner roi de Juda & d'Ifraël de son vivant, & il donna dèslors des preuves d'une fagesse confommée. Après la mort de David il s'affermit sur le trône, par la mort d'Adonias, de Joab & de Sémei. Il épousa quelque tems après la fille de Pharaon, roi d'Egypte: c'est à l'occasion de cette alliance que Salomon composa le Cantique des Cantiques, qui en est comme l'Epithalame. Peu de tems après Dieu lui apparut en fonge, & lui ordonna de lui demander tout ce qu'il fouhaitoit. Salomon le pria de lui donner un cœur docile, difposé à écouter & à suivre les bons conseils. Dieu, touché de la demande de ce jeune prince, lui donna non seulement plus de sagesse qu'à tous les autres hommes : mais le rendit encore le plus riche & le plus magnifique de tous les rois. Salomon fit connoître cette fagesse extraordinaire, dans le jugement qu'il rendit pour découvrir quelle étoit la véritable mere d'un enfant que deux femmes fe disputoient. Cependant le roi, jouissant d'une paix profonde, résolut de bâtir un Temple au Seigneur & un Palais pour lui. Il fit pour cela alliance avec Hiram, roi de Tyr, dont il obtint des cèdres & des sapins, nécessaires pour remplir dignement fon projet. Il employa plus de 250,000 hommes à la construction de ce Temple, dont la beauté & la magnificence étoient au-dessus de celle de tous les édifices élevés jusqu'alors à l'Êtresuprême. Après 7 ans de travail, l'ouvrage fut achevé, & Salomon en fit la dédicace avec folemnité. Tous les anciens d'Ifraël & tout

le peuple furent invités à cette magnifique cérémonie. Salomon ayant achevé le Temple, fit bâtir un superbe Palais pour lui & pour ses femmes; les murs de Jérusalem; la place de Mello, qui étoit entre le Palais roval & le Temple; plusieurs villes dans toute l'étendue de ses états, & en fit fortifier beaucoup d'autres. Non content d'embellir le dedans de son royaume, il se fit respecter au-dehors. Il obligea les Amorrhéens, les Héthéens, les Phéréféens, les Hévéens & les Jébuféens à lui payer tribut. Il étendit les frontiéres de fes états jusqu'à l'Euphrate, & équipa une flotte à Afiongaber, qu'il envoya à Ophir, d'où elle remporta une quantité d'or. Son empire s'étendoit sur tous les royaumes, depuis le fleuve d'Euphrate jusqu'au pays des Philistins, & jusqu'à la frontière d'Egypte. Ses revenus annuels montoient à 666 talens d'or, fans compter les subsides que fournisfoient les Ifraëlites, & les droits que payoient les marchandises. Le luxe de fa cour, la somptuosité de sa table, la multitude innombrable de ses officiers, la richesse de leurs habits, la magnificence de fon palais, la fagesse de fon gouvernement, lui firent un nom célèbre dans les pays étrangers. La reine de Saba vint lui rendre hommage, comme au plus sage des hommes & au plus magnifique des rois. Salomon ne foutint pas la réputation qu'il s'étoit acquife. Son cœur s'ouvrit à tous les vices. Il eut jusqu'à 700 femmes & 300 concubines. Il bâtit des Temples à Astarté, déesse des Sidoniens; à Moloch, dieu des Ammonites; à Chamos, idole des Moabites. Ses crimes ont donné un juste sujet de douter de son saluz,

Quelques SS. Peres croient qu'il sit pénitence de ses désordres avant fa mort; mais l'Ecriture s'exprime clairement fur sa chute, & ne dit point s'il s'est relevé. Quelquesuns prétendent qu'il composa l'Ecclestafte pour être un monument éternel de sa conversion; mais c'en est un signe fort équivoque: il n'y dit pas un mot des égaremens, dont il eût dû faire une réparation publique. Quoi qu'il en soit de cette opinion, Dieu irrité lui fit annoncer qu'il alloit divifer fon royaume, & qu'il donneroit dix tribus à Jéroboam. Salomon mourut l'an 975 avant J. C., à 58 ans, après en avoir régné 40. Il nous reste de lui trois ouvrages reçus entre les Livres canoniques: les Proverbes , l'Eccléfiafte , & le Cantique des Cantiques. L'Ecriture marque qu'il avoit aussi composé 3000 Paraholes, & 1500 Cantiques, & qu'il avoit fait des Traités sur toutes les plantes, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hyssope, & fur tous les animaux de la terre, les oiseaux, les reptiles & les poissons; mais ces ouvrages ne font point parvenus jufqu'à nous. Les autres livres qu'on attribue à Salomon, ne sont point de lui, & ont été composés dans des tems postérieurs. Les plus recherchés des ouvrages publiés fous fon nom, font : 1. Les Clavicules de Salomon, dont on recherche les manuscrits anciens. II. De Lapide Philosophorum, dans le Recueil de Rhenanus, Francfort, 1625, in-8°. III. Les Dits de Salomon, avec les Réponses de Marcon; petit ouvrage licentieux, en rimes françoifes, in-16, fans date, gothique, en 7 feuillets, rare. Indépendamment de ces livres, les Rabbins ont mis la s'étant fait déclarer empereur, plûpart de leurs revêries fous le nom de ce roi, le plus Sage des hommes.

II. SALOMON-JARCHI, Voy. JARCHI.

III. SALOMON BEN VIRGA, rabbin Espagnol, & savant médecin, au commencement du xvie fiécle, est auteur d'un ouvrage curieux, intitulé: Schebet Juda. On y trouve une Histoire des Juifs, depuis la destruction du Temple de Jérusalem, jusqu'au tems de ce rabbin. Gentius en a donné une Traduction latine, imprimée à Amfterdam en 1651, in-4°; & Basnage en a fait usage dans sa savante Histoire des Juifs.

IV. SALOMON, muficien François en Provence, fut reçu à la musique de la Chapelle du roi, pour la basse de viole, dont il jouoit bien. Il mourut à Verfailles en 1731, âgé d'environ 70 ans. Cet homme, fimple à l'extérieur, sembloit n'avoir de talent que pour jouer avec justesse & avec précision; on a cependant de lui des Motets & deux Opéra. Lorsqu'il composa celui de Médée & Jason, qui fut fort goûté, il se trouva incognitò aux premiéres représentations, confondu avec les spectateurs, & vit avec tranguillité applaudir & critiquer son ouvrage. Théonoé est le nom de son autre Opéra.

SALONIN , (Publius - Licinius -Cornelius - Saloninus ) fils aîné de l'empereur Gallien & de Salonine, fut fait César par Valérien son aïeul en 255. On l'envoya un an après dans les Gaules avec Albinus son gouverneur, pour y être élevé dans l'art militaire. Son féjour dans ces provinces les maintint dans l'obéiffance jusqu'en 261. Posthume à la tête d'une armée victorieuse obligea les habitans de Cologne de lui livrer Salonin, qu'il fit mourir. Oiv

Ce jeune prince n'avoit qu'environ dix ans.

SALONINE, (Julia Cornelia) femme de l'empereur Gallien, joignit à une beauté régulière & à une figure noble, toutes les vertus de son sexe. Sans faste, sans orgueil, remplie de zèle pour le bien public, elle procura l'abondance dans Rome, & ne fut occupée que du soin de faire des heureux. Elle favorifa les favans, & fut favante elle-même. Sa philosophie lui fit voir sans dépit les infidélités de Gallien, qui d'ailleurs la respecta toujours, & qui se loua plusieurs fois de ses conseils. Née avec un courage héroïque, elle arrachoit fon époux du fein des voluptés, pour le faire combattre contre les tyrans qui déchiroient l'empire. Elle l'accompagnoit dans fes expéditions militaires, & peu s'en fallut qu'elle ne fût faite prifonniére par les Goths, lorsque Gallien les chassa d'Illyrie. S'étant arrêtée au retour auprès de Milan,où le tyran Auréole avoit levé l'étendard de la révolte, elle fut enveloppée dans une conjuration formée contre Gallien, & elle périt dans la même nuit où fon époux & les princes de sa famille furent mis à mort. Ce fut le 20 Mars 268. Salonine avoit obtenu au philosophe Plotin la permission de bâtir une ville, qui fe gouverneroit felon les loix de la république de Platon. Elle devoit s'appeller Platonopolis; mais ce projet n'eut pas un heureux fuccès.

SALONIUS, fils de St Eucher l'Ancien, qui fut depuis évêque de Lyon, fut élevé dans le monafére de Lerins avec fon frere Veran, & la Providence les en tira tous deux pour les faire évêques. Veran le fut de Vence; mais on ne fait pas bien quelle églife gou-

verna Salonius: on conjecture que ce fut celle de Vienne ou de Genève. Il affisfia au concile d'Orange en 441. Nous avons de cet illustre évêque deux ouvrages: I. Une Explication morale fur les Proverbes, en forme de dialogue entre les deux freres. II. Un Comentaire fur l'Ecclésaste. L'un & l'autre imprimés à Haguenau 1532, in-4°, & dans la Bibliothèque des Peres.

SALPION, sculpteur d'Athènes. C'est à lui qu'on attribue ce beau Vase antique qu'on voit à Gayette, ville maritime du royaume de Naples, où il sert pour les sonts du Baptême, dans la grande Eglise. Ce superbe morceau de sculpture avoit été construit, à ce qu'on pense, pour contenir l'eau lustrale dans quelque ancien Temple des Païens.

SALVADOR, (André) poëte Italien, fous Grégoire XV & Urbain VIII, est un des moins mauvais auteurs qui aient travaillé pour le théâtre Italien. Les principales de ses pièces sont: Medore, Flore, & Ste Urfule; mais la dernière a remporté le prix sur les deux autres. Salvador s'y est rapproché des bons modèles.

SALVAING, Voyer BOISSIEU. SALVAN DE SALIEZ, (Antoinette de ) née à Alby en 1638, de l'académie des Ricovrati de Padone, morte à 92 ans en 1730 dans le lieu de sa naissance, s'est distinguée par son goût pour les sciences, & en particulier pour la poësie Françoise. Veuve d'Antoine de Fontvielle, seigneur de Saliez, viguier d'Albi, elle consacra la liberté que lui donnoit le veuvage, à la culture des lettres & de l'amitié. Elle forma en 1704 une compagnie, qui s'affembloit une fois la semaine, sous le titre de Société des Chevaliers & Chevalières de la BONNE-FOI. Cette dame a fait des Paraphrases sur les Pseaumes de la Pénitence, & diverses Lettres & Poësies, dont une grande partie est imprimée dans la Nouvelle Pandore, ou les Femmes illustres du règne de Louis le Grand. Nous avons encore de cette Muse, l'Histoire de la Comtesse d'Isembourg, 1678, in-12, qui a été traduite en plufieurs langues.

SALVATOR ROSA, Voy. Ro-

SA, n° II.

SALVIANI, (Hippolyte) de Citta-di-Castello, dans l'Ombrie, d'une famille noble, professa & pratiqua la médecine à Rome, & y mourut en 1572 à 59 ans. On a de lui, entr'autres : I. Un Traité latin des Poissons, Rome 1554, in-fol. recherché des curieux & peu commun. II. Un autre, intitulé De Crisibus ad Galeni censuram: on y trouve quelques réflexions judicieuses.

I. SALVIATI, (Bernard) d'une des plus illustres familles de Florence, fut chevalier de Malte & devint prieur de Capoue, puis grand-prieur de Rome, & amiral de fon ordre. Il fignala fon courage dans cette place, & rendit son nom redoutable à l'empire Ottoman. Il ruina entiérement le port de Tripoli; il entra dans le canal de Fagiera, & mit en poudre tous les forts qui s'oppoférent à fon passage & à ses armes. Devenu général de l'armée de la Religion, il prit l'isle & la ville de Coron, courut jusqu'au détroit de Gallipoli, brûla l'isle de Scio, & emmena divers esclaves. Paul Jove dit que le grand-prieur Salviati étoit constanti compositoque ingenio vir, militia maritima affuetus ... Salviati embrassa ensuite l'état ecclésiastique, & obtint l'évêché de

St-Papoul en France & celui de Clermont en 1561. La reine Catherine de Médicis, sa parente, le choisit pour son grand-aumônier, & lui procura un chapeau de cardinal, dont le pape Pie IV 1honora en 1561. Cet illustre prélat mourut à Rome en 1568. Sa famille a produit plusieurs autres personnes, distinguées par leurs talens & par les dignités éminentes qu'ils ont occupées.

II. SALVIATI, (François) peintre, né à Florence en 1510, mort à Rome en 1563. Son nom de famille étoit Ross. Il s'attacha au cardinal Salviati, d'où lui est venu le furnom fous lequel il est connu. Cet artiste donna à Rome, à Florence, à Bologne & à Venise, des preuves de l'excellence de ses talens dans la peinture. Mais fon inconstance ne lui permit pas de se fixer long-tems dans le même lieu, ni à de grandes entreprises. D'ailleurs, beaucoup d'estime pour lui même, & un air de mépris pour les autres, nuisirent à sa fortune & à sa réputation. Son esprit inquiet l'amena en France, & l'en fit fortir du tems que le Primatice y florissoit. Il étoit bon deffinateur; fes carnations font d'une belle couleur; ses draperies, légéres & bien jettées, laissent entrevoir le nud qu'elles couvrent. Il inventoit facilement, & mettoit beaucoup d'agrément dans ses idées; mais il peignois de pratique : l'on defireroit que fes contours fuffent plus coulans. Les dessins de Salviari sont affez dans le goût du Palme : des airs de tête maniérés, des coeffures & des attitudes extraordinaires, les font distinguer.

III. SALVIATI, (Joseph) Voy.

PORTA.

SALVIEN, (Salvianus

de Marseille, devoit le jour à des parens illustres de Cologne, de Trèves, ou des environs. Il garda la continence avec sa femme Palladie, même avant sa prêtrise, & la traita comme si elle eut été sa fœur. Elevé au facerdoce vers 430, il déplora avec tant de douleur les dérég emens de son tems, qu'on l'appella le Jérémie du v° siécle. Ses lumiéres & ses vertus le firent aussi nommer le Maître des Evêques. Il mourut à Marseille, vers l'an 484. Il nous reste de lui: I. Un Traité de la Providence de Dieu. II. Un autre contre l'Avarice. III. Quelques Epîtres. Ces ouvrages font écrits d'un style net, orné, touchant, agréable, mais quelquefois un peu affecté. Le savant Baluze en a donné une belle édition, en 1684, in-8°. On estime aussi celles de Conrad Rittershusius, 1623, 2 vol. in-8°. & de Galesinius, Rome, 1564, in - fol.; mais elles ont été éclipfées par celle du P. Mareuil, à Paris, 1734, in-12. Nous en avons une bonne Traduction françoise par le P. Bonnet de l'Oratoire, 1700, 2 vol. in-12. Il ne paroît pas par ses écrits que Salvien ait été évêque, comme quelques auteurs l'ont prétendu.

SALVINI, (Antoine-Marie) professeur célèbre en langue Grecque à Florence sa patrie, étoit un homme de condition, favant, poli, & extrêmement laborieux. Peu d'écrivains ont plus contribué que lui au rétablissement du bon goût en Italie, Il mourut à Florence en 1729, après avoir rempli une carriére de 76 ans. On a de lui un grand nombre d'ouvrages. Il a traduit en vers Italiens, I. L'Iliade & l'Ody fice d'Homère, à Florence, 1723, 2 vol. in-8°. II. Héfiode, Padoue 1747, in-So. III. Théocrite, à Venise, 1717, in-12. IV. Anacréon, à Florence, 1695, in-12. V. Divers poëtes Grecs: tels que le Poëme d'Aratus; Musée; les Hymnes d'Orphée & de Callimaque; Oppien ; quantité d'Epigrammes grecques; le Poëme astrologique de Manethon; une partie de Nicandre; les Nuées & le Plutus d'Aristophane; les Vers dorés de Pythagore, Théognis, & Phocylidé. VI. Quelques Satyres d'Horace, avec l'Art Poetique. VII. Les 2 premiers livres des Métamorphoses d'Ovide, & les 6 Satyres de Perfe, auxquelles le favant abbé joignit une traduction du Traité de la Satyre par Cafaubon. VIII. Une partie du livre de Job, & dix Lamentations de Jérémie. IX. L'Art Poetique de Boileau, avec une de ses Satyres. X. La Tragédie de Caton par Addisson. Outre ces traductions, nous avons du même: I. Un vol. in-4° de Sonnets. II. Un autre de Proses sacrées & de Proses Toscanes; Florence 1715, 2 vol. in-4°. III. Cent Discours Académiques fur diverses questions proposées par l'académie des Apatisti. IV. L'Oraison funèbre d'Antoine Magliabechi, prononcée dans l'académie de Florence, & imprimée dans la même ville en 1715, in-fol. V. Une traduction en profe de la Viede St François de Sales, par Marfollier. L'abbé Salvini étoit de l'académie de la Crusca, & il a travaillé plus qu'aucun autre à la perfection du Dictionnaire de cette compagnie; Florence 1729, 6 in-fol.

pagnie; Florence 1729, 6 in-fol. SALVOISON, ou SALVAZON, (Jacques de) gentilhomme Périgordin, après s'être voué dans sa première jeunesse à l'état ecclé-stastique, & avoir fait de bonnes études à Toulouse, quitta l'église pour les armes, & commença par servir en qualité de chevau-léger sous M. d'Essa u voyage d'Ecosse en 154.... Fait prisonnier par les

Anglois dans un combat, la réputation de favant qu'il s'étoit acquise, ( qualité qui étoit alors une espèce de phénomène dans un homme de guerre, ) inspira au roi Edouard la curiofité de le voir, & loriqu'il l'eut entretenu, l'envie de le garder auprès de lui; mais malgré les offres avantageuses du prince, Salvoison s'excusa sur la fidélité qu'il devoit à son roi & à sa patrie, & le supplia de le mettre à rançon. Edouard, touché de la noblesse de ces sentimens, le renvoya fans rançon. De retour en France, il passa en Piémont pour y fervir fous le maréchal de Brif-Sac. Il s'y distingua surtout par une adresse singulière à surprendre des places; & il avoit en ce genre un génie si inventif, que les soldats de l'armée de Briffac lui croyoient un Esprit familier. Rien entr'autres de mieux imaginé & de plus adroitement concerté, qu'une entreprise qu'il fit sur le château de Milan en 155....; & qui ne manqua que parce que les échelles se trouvérent trop courtes de quelques pieds. Il avoit eu l'art de conduire de l'armée de Piémont, à travers un pays ennemi, 100 ou 120 soldats destinés à son expédition, jusques dans les fossés de ce château, sans être découvert. Il se retira de même, ayant disposé sa troupe par pelotons, qui dans leur retour suivirent dissérens chemins; & ce ne fut que par un hazard imposfible à prévoir, qu'il fut fait prisonnier à plusieurs lieues de Milan, avec quelques-uns de fes compagnons. Le détail très-curieux de cette entreprise, trop long pour trouver place ici, se trouve dans l'Histoire des Guerres du Piémont de Boivin du Villars. Salvoison étoit mestre - de - camp de l'infanterie Françoise en Piémont, & gentilhomme de la chambre du roi ; lorf-

qu'une mort prématurée, caufée par une pleurésse, l'enleva en 1558, à l'àge de 37 ans.

SALUS ou SANITAS, c'est-à-dire, conservation, santé. Les Romains en avoient fait une Divinité, & lui avoient élevé des temples. On la représentoit sous l'emblême d'une femme assife sur un trône, couronnée d'herbes médecinales, tenant une coupe à la main, & ayant auprès d'elle un autel autour duquel un serpent faisoit plusieurs cercles de fon corps, de forte que sa tête se relevoit au-dessus de cet autel. Elle avoit (dit-on) pour cortége ordinaire, la Concorde, le Travail, la Frugalité. On l'adoroit ausii sous le nom d'Hygiée ou Hygie.

SAMARITAINE (La): C'eft fous ce nom qu'est connue la femme à qui Jesus-CHRIST demanda à boire, comme il paffoit par Sichem, ville de Samarie, en s'en retournant en Galilée. Les disciples de cet Homme-Dieu étant allés dans la ville acheter des provisions, pressé de soif; il s'arrêta auprès d'un puits où il vit une femme qui puisoit de l'eau. Etonnée de ce qu'un Juif osât lui parler, ( car les Juifs fuyoient tout commerce avec les Samaritains, qu'ils regardoient comme hérétiques,) elle en marqua au Sauveur sa surprise. Jesus-Christ en eut pitié, il la prêcha: la touche de sa grace vivifiante, & la convertit à lui.

SAMBLANÇAY, V. BEAUNE.

SAMBLICUS, infigne voleur, pilla le temple de Diane, dans l'Elide. Il fut arrêté; & comme il refusoir d'avouer son crime, on le mit à la torture un an entier, & on lui fit souffrir de cruels tourmens. D'où est venu ce proverbe: Endurer plus de mal que Samblique.

SAMBUC, (Jean) médecin, né à Tiruau en Hongrie l'an 1531,

fréquenta les univerfités d'Allemagne, d'Italie & de France. Il fe rendir très-habite dans la médecine, les belles-lettres, la poësie, l'histoire & les antiquités. Ses talens le firent jouir de beaucoup d'agrémens à la cour des empereurs Maximilien II & Rodolphe II, dont il devint conseiller & historiographe. Il mourut d'apoplexie, à Vienne en Autriche, en 1584, à 53 ans. On a de lui : I. Les Vies des Empereurs Romains. II. Des Traductions latines d'Hésiode, de Théophylaste, & d'une partie des Œuvres de Platon. de Xenophon & Thucydide. Elles font plus fidelles qu'élégantes. III. Des Commentaires fur l'Art Poëtique d'Horace, & des Notes fur plusieurs auteurs Grecs & Latins. IV. Une Histoire de Hongrie, depuis Matthias jusqu'à Maximilien II, dans les Historiens d'Allemagne de Schardius. Elle est assez exacte; mais elle manque quelquefois d'impartialité. V. Emblemata, 1576, in-16. VI. Icones Medicorum, 1603, in-fol., &c.

SAMPIETRO, V. SANPIETRO. SAMSON, fils de Manué de la tribu de Dan, naquit d'une maniére miraculeuse, d'une mere qui d'abord étoit stérile, vers l'an 1155 avant J. C. L'esprit de Dieu parut bientôt en lui, par la force extraordinaire dont il fut doué. Il n'avoit que 18 ans, lorqu'étant allé à Thamnata, il y vit une fille qui lui plut, & il pria son pere de lui permettre de l'épouser. Manué & sa femme, après s'être opposés à son dessein, allérent avec lui en faire la demande. Dans la route, Samson qui étoit un peu éloigné d'eux, vir venir à lui un lion furieux, qu'il faisit quoiqu'il fût sans armes, & le mit en piéces. Il obtint la fille qu'il fouhaitoit; & quelque tems après recournant à

Thamnata pour célébrer son mariage, il voulut revoir le corps du lion qu'il avoit tué, & il y trouva un essain d'abeilles & un rayon de miel. Il tira de cette découverte l'énigme fuivante : La nourriture est sortie de celui qui mangeoit, & la douceur est sortie du fort. Les habitans de Thamnata, auxq. il la proposa, s'adresserent à la femme de Samfon, qui, vaincu par fes larmes, lui apprit le fens de l'énigme. Cette femme infidelle l'alla fur le champ découvrir aux jeunes-gens, qui s'en firent honneur auprès du héros Juif. En même tems l'Esprit du Seigneur le saiste, & il vint à Afcalon ville des Philistins, où il tua 30 hommes, dont il donna les habits à ceux qui avoient expliqué l'énigme, ainfi qu'il leur avoit promis. Ensuite il se retira chez son pere, laissant sa femme dont il étoit mécontent, & qui fut donnée à l'un des jeunes-gens qui l'avoient accompagné dans la cérémonie de fes noces. Quand il eut appris ce nouvel outrage de la part des Philistins, il jura qu'il s'en vengeroit fur toute la nation. Il prit 300 renards qu'il lia 2 à 2, leur attachant à chacun un flambeau à la queue. & les lâcha enfuite au milieu des bleds des Philistins, déja mûrs & prêts à être coupés ; les bleds étant confumés, le feu passa aux vignes:il en fut de même de tout ce qui étoit dans la campagne. Les Philistins, apprenant que Samfon étoit l'auteur de tout ce dégât, brûlérent fon beau-pere, fa femme & fes parens. Cependant le courageux Israëlite tuoit tous les Philistins qu'il rencontroit, & se retiroit sur un roc très-fort, appellé Etam, dans la tribu de Juda. Ses ennemis levérent une grande armée, & entrérent sur les terres de la tribu qu'il habitoit, menaçant de tout

mettre à feu & à sang si on ne leur livroit leur vainqueur. Ceux de cette tribu effrayés, prirent Samfon, le liérent & le menérent aux Philistins. Ils le mirent au milieu de leur camp, en danfant autour de lui. Samfon cassa sur le champ ses cordes, se jetta sur eux, & avec une mâchoire d'âne qu'il rencontra par hazard, en tua mille & mit le reste en fuite. L'ardeur de ce combat lui caufa une si grande foif, que si Dieu ne l'eût secouru promptement par une fource d'eau claire qu'il fit fortir d'une dent de la mâchoire, il en seroit mort. Les Philistins, n'osant plus attaquer Samson ouvertement, cherchérent à le furprendre. Un jour qu'il étoit allé dans la ville de Gaza qui leur appartenoit, les habitans fermérent vite les portes, & y mirent des gardes pour l'arrêter. Samson se leva sur le milieu de la nuit, enleva les portes avec les gonds & les verroux, malgré la garde qu'on faisoit, & les porta sur une haute montagne vis-à-vis d'Hébron. La force n'avoit pu le terraffer; l'amour le vainquit. Dalila, femme Philistine, qu'il aimoit éperdument, ayant tiré de lui le secret de sa force, lui sit couper les cheveux tandis qu'il dormoit, & le livra aux Philistins. On lui creva les yeux, & on l'employa à tourner la meule d'un moulin. Sa force revenant avec fes cheveux; 3000 Philistins assemblés dans le temple de Dagon, le firent venir pour se moquer de lui. Mais s'étant approché des deux plus fortes colonnes qui soutenoient le temple, il les ébranla, & le temple par sa chute l'écrasa avec les Philistins, l'an 1117 avant J. C. SAMSON, Voy. SANSON.

SAMUEL, fils d'Elcana & d'Anne, de la tribu de Lévi, fut pro-

plusieurs années. Anne sa mere étoit stérile depuis long-tems, lorsque, par une faveur fingulière de Dieu, elle conçut & mit au monde cet enfant, vers l'an 1155 avant J. C. Quand elle l'eut sevré, elle le mena à Silo, à la maison du Seigneur, & le présenta à Héli pour accomplir le vœu qu'elle avoit fait de le consacrer au service du tabernacle, Cependant les menaces du Seigneur ayant été exécutées sur Héli & sur ses enfans, Samuel fut établi pour juger le peuple de Dieu : il avoit alors 40 ans. Il fixa sa demeure à Ramatha, lieu de sa naissance; mais il alloit de tems en tems dans différentes villes, pour y rendre la juftice. Ce faint homme étant devenu vieux, établit Joël & Abia ses fils, pour juges fur Ifraël. Ils exerçoient cette charge dans Berfabée. ville située à l'extrémité méridionale du pays de Chanaan. Au lieu de marcher sur les traces de leur pere, ils laissérent corrompre leur équité par l'avarice. Leur gouvernement aliéna les esprits. Les anciens d'Ifraël allérent trouver Samuel à Ramatha, pour demander unroi, & le prophète de Dieu sacra Saül. Ce prince s'étant rendu par fa défobéissance indigne d'être roi, Samuel facra David en fa place; & voyant que Dieu avoit rejetté Saül qu'il aimoit, il ne vit plus jamais ce malheureux prince. Il lui apparut long-tems après sa mort, arrivée l'an 1057 avant J. C., à 98 ans, lorfque la Pythonisse évoqua son ombre, & lui prédit qu'il mourroit avec fes enfans dans la baraille qu'il livra aux Philistins fur la montagne de Gelboé. On attribue à ce prophète le livre des Juges, celui de Ruth & le 1er des Rois, du moins les vingt-quatre premiers chapitres de ce dernier, qui ne contiennent rien qu'il n'ait pu écrire, à quelques additions près, lesq. paroissent y avoir été insérées depuis sa mort. Pour les derniers chapitres, il ne peut les avoir écrits, puisque sa mort y est marquée. Samuel commence la chaîne des Prophètes, qui n'a plus été interrompue depuis lui jusqu'à Zacharie & Malachie.

SANADON, (Noël-Etienne) Jésuite, né a Rouen en 1676, professa avec distinction les humanités à Caen. Ce fut-là qu'il connut Huet, évêque d'Avranches, avec lequel le goût de la littérature & de la poësie l'unit étroitement. Le Pere Sanadon fut chargé ensuite de la rhétorique au collége de Paris. & de l'éducation du prince de Conty, après la mort du P. du Cerceau. En 1728 il devint bibliothécaire de Louis le Grand ; place qu'il remplit jusqu'à sa mort, arrivée en 1733, à 58 ans. La douceur & la pureté de ses mœurs, le firent rechercher & estimer. Il joignoit aux qualités d'un bon religieux, celles d'un littérateur aimable. On a de lui : I. Des Poësies Latines, 1715, in-12; & reimprimées chez Barbon, in-8°, 1754. Le Pere Sanadon a fait revivre dans ses vers, le goût des plus célèbres poëtes qui ont paru dans le beau siécle d'Auguste. Ses Poësies n'auroient pas été peut-être désavouées par ces grands maîtres, pour la force & la pureté de l'expression, le tour & l'harmonie du vers, le choix & la délicateffe des penfées; mais elles manquent d'imagination. Il a fait des Odes, des Elégies, des Epigrammes, & d'autres poesses sur différens sujets. II, Une Traduction des Œuvres d'Horace, avec des remarques, en 2 vol. in-4°, à Paris, 1727. Les exemplaires qui portent Amsterdam sur le ti-

tre, n'ont pas été corrigés, & sont préférés par les curieux. On la trouve aussi en 8 vol. in-12. Le traducteur écrit avec élégance & avec goût; mais il n'a pas atteint l'élévation de son original dans les Odes, ni son énergie & sa précifion dans les Epîtres & dans les Satyres. En général, sa version est une paraphrase qui affoiblit le texte. Plusieurs savans ont blâmé la liberté qu'il a prise, de faire des changemens confidérables l'ordre & dans la structure même des Odes. On n'a pas moins été choqué de fon orthographe fingulière, & ce qu'il dit pour en faire l'apologie, n'a pas fatisfait. III. Des Discours, prononcés en différens tems, & dont on a un recueil. Ils prouvent qu'il n'étoit pas moins orateur & poëte.

SANCERRE, (Louis de Champagne, comte de ) seigneur de Charenton, &c.maréchal de France en 1368, & connétable en 1397, iffu d'une illustre maison, rendit de grands services au roi Charles V, remporta plufieurs avantages sur les Anglois, contribua beaucoup au succès de la journée de Rosebecq, & mourut en 1402, à 60 ans, avec la gloire d'être un des trois plus grands généraux du règne de Charles V: les deux autres étoient du Guesclin & Clisson. L'abbé le Gendre prétend qu'il avoit vieilli dans le fervice fans y briller; on ne laissa pas de l'enterrer à St Denys dans la chapelle de Charles V, en témoignage de l'estime que ce prince avoit eue pour lui.

SANCHE I, dit le Fort, roi de Castille, ne put voir fans envie le partage que son pere Ferdinand avoit fait de ses autres états à ses freres & soeurs. Il dissimula pendant quelque tems; mais après la mort de la reine sa mere, il sie

éclater ses desseins ambitieux en 1067. Garcias étoit roi de Galice, & Alphonseroi de Léon: l'impitoyable Sanche détrôna le premier, & contraignit le second à s'enfermer dans un monastére. Après avoir dépouillé ses freres, il entreprit d'enlever à ses sœurs les places qui leur avoient été données pour dot. Il prit la ville de Toro sur la cadette, & tourna enfuite fes armes vers Zamora qui apparte noit à l'aînée. Mais ce prince téméraire & fans frein, au lieu d'un fuccès qu'il ne méritoit pas, y trouva le terme de ses attentats & de sa vie en 1072, ayant été tué en trahifon pendant qu'il en faisoit le siège.

I. SANCHEZ, (François) Sanctius, de Las-Brocas en Espagne, fut regardé comme le Pere de la Lanque Latine, & le Docteur de tous les Gens de Lettres. C'étoient les titres dont les exagérateurs l'honoroient dans fon pays. On a de lui : I. Un excellent Traité, intitulé: Minerva, ou De causis lingua Latina, à Amsterdam 1714, in-4°. MM. de Port-Royal ont beaucoup profité de cet ouvrage dans leur Méthode de la langue Latine: ( Voy. II. GARCIAS, & II. LANCELOT). II. L'Art de parler, & de la manière d'interpréter les Auteurs. III. Plufigure autres favans ouvrages fur la Grammaire. Sanchez mourut en 1600, à 77 ans... Il doit être distingué d'un autre François SANCHEZ, mort à Toulouse âgé de 70 ans, en 1632. Ce dernier, médecin Portugais, établi à Toulouse, étoit Chrétien & né de parens Juiss. Il avoit, dit Patin, beaucoup d'efprit & étoit philosophe. Son livre Quòd nihil scitur, est singulier & rare.

II. SANCHEZ, (Thomas). né à Cordoue en 1551, entra chez les Jéfuites à l'àge de 16 ans, y

remplit divers postes, & mourut à Grenade en 1610, avec la réputation d'un homme de mœurs austéres. On a de lui : I. Quatre volumes in-fol. sur le Décalogue, fur les Vaux monastiques, & fur plusieurs questions de morale & de jurisprudence, traitées d'une maniére diffuse. II. Un Traité de Matrimonio, imprimé la 11º fois à Gênes en 1592, in-fol. L'auteur a rassemblé dans cet ouvrage toutes les questions que l'imagination des Arétins auroit pu faire naître fur ces matiéres scabreuses. Ce qu'il y a de plus singulier, c'est que toutes les obscénités qu'il rassemble, ne firent jamais la moindre impression fur ses mœurs. C'est aux pieds du Crucifix qu'il écrivoit ses livres. L'édition la plus recherchée de cet ouvrage est celle d'Anvers en 1607, après laquelle vient celle de 1614. Dans toutes les autres, l'ouvrage a été purgé, à ce qu'on prétend, de plusieurs saletés. On a dit que si les obscénités qu'il contient ne firent jamais impreffion à l'auteur, elles ont paru en avoir fait beaucoup fur les Cenfeurs, puifque leur approbation porte ces mots : Legi, perlegi, maximå cum voluptate.

SANCHONIATHON, historien de Phénicie, né à Beryte, écrivir une Histoire en 9 livres, en Phénicien, dans laquelle il rendoit compte de la théologie & des antiquités de son pays. Philon de Biblos, contemporain d'Adrien, en fit une Version grecque, dont il nous reste quelques fragmens dans Porphyre & dans Eusèbe. Dodwel & Dupin rejettent ces fragmens comme supposés; mais Fourmont, & quelques autres érudits, les adoptent comme authentiques. On ne fait en quel tems vivoit cet historien; les uns le metteat sous Sémiramis, & les autres sous Gédéon

juge d'Ifraël.

SANCIO, (Rodrigue) né à Santa-Maria da Nieva, dans le diocèfe de Ségovie, en 1404, se fit connoître de bonne heure par son goût pour la piété & pour les lettres. Son mérite le fit élever à l'évêché de Zamora, de Calahorra & de Palencia; mais abandonnant à ses grandsvicaires le foin de fes diocèses, il passa sa vieà Rome, où il sut gouverneur du château St-Ange. Il se distingua par ses négociations, & par divers ouvrages histor. & ascétiques. Les principaux sont: I. Hiftoria Hispanica. Elle comprend tout ce qui s'est passé dans cette monarchie depuis son origine jusque vers le milieu du xve siécle. On l'a mife dans la Collection des Historiens d'Espagne de Schot, 4 vol. in-fol. II. Speculum vitæ humanæ, in-fol. Rome 1468. C'est un des premiers monumens de l'art si utile de la typographie, & pour cette raison il est infiniment recherché, fort cher & rare. (Il ne faut pas confondre le Speculum vita humana, avec le Speculum humanæ falvationis, in-fol. fans date, de 63 feuillets.) Il y en a deux traductions françoises, l'une de Julien Macho, Lyon 1477, vin-fol.; l'autre de P. Farget, Lyon 1482, in-fol. Sancio mourut à Rome en 1470.

SANCTA-CRUX, Voy. SANTA-

CRUX.

SANCTAREL, Voy. SANTAREL. SANCTES-PAGNIN, né à Lucques en 1470, entra à l'âge de 16 ans dans l'ordre de St. Dominique. L'étude des langues, la théologie, la controverse, la prédication, occupérent tous les instans de fa vie, qu'il termina à Lyon en 1541, à 70 ans. Son zèle & ses sermons tirérent beaucoup de pécheurs & d'hérétiques de la voie

de perdition. On a de lui : I. Thefaurus linguz fancta, dont les plus belles éditions sont celles de Robert Etienne, à Paris, en 1548, in-fol. & à Genève, en 1614, infol. avec des notes de Jean Mercier. Cette derniére édition n'est pas la meilleure, comme le dit l'abbé Ladvocat, parce que l'éditeur a corrompu le texte. II. Veteris & novi Testamenti translatio, à Lyon, en 1542, in-fol. avec des notes de Servet, qui la font rechercher. III. Plusieurs autres ouvrages fur la Eible.

SANCTIUS, Voy. SANCHEZ. SANCTORIUS, Voyer SANTO-

RIUS.

SANCY, Voy. II. HARLAY. SANDERSON, Voy. SAUNDER-SON.

SANDERSON, (Robert) théologien - casuiste, né à Sheffield dans le comté d'Yorck en 1587, mort en 1662, devint chapelain ordinaire du roi Charles I, chanoine de l'église de Christ, & professeur de théologie à Oxford. Il fut privé de ses bénéfices, & eut beaucoup à fouffrir pendant les guerres civiles d'Angleterre; mais peu de tems après le rétablissement de Charles II, il eut l'évêché de Lincoln. Ce prélat, également recommandable par la pureté de ses mœurs, par la douceur de son caractére, & par la modération de son esprit, avoit bien lu les Peres & les Scholastiques. Il favoit l'histoire de sa nation, étoit bon antiquaire, & passoit sur-tout pour un excellent casuiste. Ses principaux ouvrages font: I. Logica Artis Compendium , à Oxford , 1618, in-8°. II. Des Sermons, infol, III. Neuf Cas de conscience, De Juramenti obligatione, Londres, 1647, in-8°. IV. Physica Scientia Compendium, Oxford 1671, iu-8°. V. Pax Ecclesia, &c. VI. L'Hifzoire de Charles I, in-fol. en An-

glois, &c.

I. SANDERUS, (Antoine) naquit en 1586 à Anvers, où ses parens se trouvérent par hazard, car ils étoient de Gand. Il fut curé dans le diocèse de Gand, puis chanoine d'Ypres & théologal de Térouane. Après avoir mené une vie pure & appliquée, il mourut à Afflinghem en 1664, à 78 ans. On a de lui un grand nombre d'ouvrages en vers & en prose. Les principaux sont : I. Flandria illustrata, in fol. 2 vol. 1641 à 1644; réimprimée en 1735, 3 vol. in-fol.: ouvrage favant. II. Elogia Cardinalium, Louvain, 1626, in-fol. III. De Gandavensibus famâ claris, 1624, in-4°. IV. Brabantia Sacra & profana, 1644, in-fol. V. Chorographia facra Brabantia, Bruxelles, 1726, 3 vol. in - fol. VI. Hagiologium Flandria, 1639, in-8°. Ces ouvrages ne font que des compilations indigestes. On les recherche cependant, parce qu'elles font rares, & qu'elles renferment des choses qu'on ne trouveroit pas ailleurs. L'auteur les fit imprimer à ses dépens, & ruina sa bourse après avoir ruiné sa santé.

II. SANDERUS, (Nicolas) né à Charlewood, dans le comté de Surrei en Angleterre, parvint par son mérite à la place de professeur royal en droit-canon dans l'université d'Oxford. La religion Catholique ayant été bannie de ce royaume par Elizabeth, il se retira à Rome, où il fut élevé au facerdoce. Le cardinal Hosius l'emmena avec lui au concile de Trente & dans son ambassade de Pologne. A son retour il obtint la chaire de professeur de théologie à Louvain, d'où le pape Pie V le rappella pour l'employer dans des affaires importantes. Grégoire XIII l'envoya

Tome VI.

nonce en Espagne, & ensuite en Irlande, pour animer les Catholiques qui avoient pris les armes. La crainte de tomber dans les mains des Anglois, le fit errer pendant quelque tems dans les bois. où il mourut, en 1583, de faim & de mifére. Ses principaux ouvrages sont : I. Un Traité de la Cêne du Seigneur, & de sa présence réelle dans l'Eucharistie, en anglois : imprimé à Louvain, en 1566, in-4°. II. Traité des Images contre les Iconoclastes, in-8°. III. De Schifmate Anglicano, Cologne 1628, in-8° : livre écrit avec trop de paffion, & suspect de fausseté. Maucroix l'a traduit en François, Paris 1678, 2 vol. in-12, IV. De Ecclesia Christi, Louvain 1571, in-fol. V. De Martyrio quorumdam sub Elizaheth Regina , in-4°. VI. De explicatione Missa ac particum ejus, in-8°. VII. De visibili monarchia Ecclesia. Virceburgi, 1592, in-f. dans lequel il adopte les principes des Ultramontains sur la prétendue supériorité des papes audessus des conciles.

SANDHAGEN, (Gaspar) théologien Luthérien, & surintendant des Eglises du duché de Hossein, est auteur d'une Introduction à l'Histoire de J. C. & des Apôtres, tirée des IV Evangiles, des Astes des Apôtres & de l'Apocalypse : ouvrage

rempli d'érudition.

SANDIUS, (Christophe) fameux Socinien, né à Konisberg dans la Prusse, & mort à Amsterdam en 1680, à 36 ans, avoit beaucoup de littérature facrée & prosane, & étoit très-versé dans l'histoire ecclésiastique. Il abusa de ses connoissances pour composer divers ouvrages, qui eurent beaucoup de cours dans sa secte. Les principaux sont: I. La Bibliothèque des Antitrinitaires ou Sociniens, en latin, 1684, in-8°: livre recherché

par ceux qui veulent connoître les erreurs des disciples de Socin: II. Nucleus Historia Ecclesiastica, Cosmopoli 1669, in-8°. dans lequel il rapporte tout ce que l'on trouve dans l'Histoire ecclésiastique concernant les Ariens. III. Interpretationes Paradoxæ in Joannem. IV. De origine Anima. V. Scriptura sandæ Trinitatis revelatrix, &c.

SANDRART, (Joachim) peintre, né à Francfort en 1606, mourut à Nuremberg en 1683. Il est plus connu par les Vies des plus célèbres, Artistes qu'il a données, & par l'Académie qu'il a érigée à Nuremberg, que par ses ouvrages de peinture. Il paroît néanmoins qu'on le mit, de fon vivant, au rang des meilleurs artistes. Le roi d'Espagne ayant souhaité 12 tableaux des plus célèbres peintres qui florissoient à Rome, Sandrart fut un de ceux qui y travailla. Il fe trouva en concurrence avec le Guide, le Guerchin, Josepin, Masfini , Gentileschi , Piétre de Cortone, Valentin, André Sacchi, Lanfranc, le Dominiquin & le Poussin. On connoît de ce peintre les XII Mois de l'année, qui ont été gravés en Hollande avec des vers latins pour en donner la description. Sandrart a encore traité de grands sujets d'histoire, & a fait beaucoup de portraits. On ne peut témoigner plus d'amour pour la peinture, que cet artiste en a montré pendant le cours d'une longue vie. Son neveu, Jacob SANDRART, s'eft distingué dans la gravure des portraits, qu'il a rendus avec beaucoup de ressemblance & de naïveté. Son burin est très - gracieux. Joachim eut une fille, nommée Su-Sanne SANDRART , qui s'est diftinguée par le même talent que fon pere. Les principaux ouvrages que Joachim Sandrare a donnés touchant

sa profession, sont : I. Académie d'Architecture, de Sculpture & de Peinture, en Allemand, 2 parties in-fol. à Nuremberg 16751 & 1679. II. Academia Artis Pictoria, traduction latine de l'ouvrage précédent, 1683, in-fol. III. Admiranda Sculpturæ veteris, 1680, in-fol. IV. Roma antiqua & nova Theatrum... 1684, in-fol. V. Romanorum Fontinalia, 1685, in-fol. VI. Iconologia Deorum & Ovidii metamorphosis, 1680, in-fol. en Allemand. Tous ces ouvrages prouvent combien cet auteur avoit étudié les principes de son art, & sont recherchés de ceux qui veulent en acquérir la connoissance. On ne les trouve que difficilement rassemblés.

SANDRAS, Voy. COURTILZ. SANDYS, (Edwin) fecond fils d'Edwin Sandys archevêque d'York, naquit à Worchester en 1577. Après avoir fait ses études à Oxford, il voyagea dans les différentes parties de l'Europe. De retour dans sa patrie, il fut employé par le roi Jacques I dans diverses affaires importantes, dont il s'acquitta avec fuccès. Il déplut à ce monarque en 1621, en s'opposant aux volontés de la cour en plein parlement: & Jacques Ilui ordonna la prison pour un mois. Ce favant mourut en 1629, après avoir fondé une chaire de métaphyfique en l'univerfité d'Oxford. C'étoit un homme d'une probité rigoureuse, bon politique & affez bon écrivain. On a de lui un livre intitulé: Europæ Speculum, ou Description de l'état de la Religion dans l'Occident. La meilleure édition de ce livre est celle de 1635, in-4°. Georges SANDYS, le plus jeune de ses freres, mort en 1642, laissa une Description de la Terresainte, en Anglois, in-fol. & d'autres ouvrages en vers & en prose,

SAN

227

SANGALLO, (Antoine) né dans les environs de Florence, fut d'abord destiné au métier de menuisier; mais s'étant rendu à Rome auprès de deux oncles architectes qu'il avoit dans cette ville, il s'adonna fous leur conduite à l'architecture. Il fut aussi disciple du Bramante, & parvint bientôt à fe faire un nom dans fon art. Les papes Léon X, Clément VII & Paul III, l'employérent beaucoup. Il fut architecte de l'Eglise de S. Pierre après le Bramante, & chargé de la fortification de plusieurs places, partie de l'art qu'il entendoit très-bien. Cet artiste se distingua particuliérement par la folidité de ses constructions. Il mourut en 1546. On voit à Rome un Mo lèle en bois qu'il avoit fait pour l'Eglise de St Pierre, qu'on dit avoir coûté 4184 écus Romains. Mais Michel-Ange, qui eut après lui la furintendance de cet édifice, ne jugea pas à propos de l'exécuter.

Î. SANGÜIN, (Antoine) dit le Cardinal de Meudon, parce qu'il étoit feigneur de ce lieu dont il fit commencer le château, fut évêque d'Orléans & archevêque de Toulouse, grand - aumônier de France, (c'est le premier qui ait porté ce titre, ) & ensin sut décoré de la pourpre Romaine. Il jouit d'une grande faveur sous le règne de François I, qui lui donna aussi le gouvernement de Paris. Il étoit d'une maison ancienne de cette capitale, annoblie vers l'an 1400.

II. SANGUIN, (Claude) natif de Péronne de la famille du précédent, fut maître-d'hôtel du roi & du duc d'Orléans. Il consacra son talent pour la versification Françoise à la religion, & sit paroître des Heures en vers François, Paris 1660, in-4°. Tout le Pseautier y est traduir & assez mal, Il étoit parent de St-Pavin. On a de lui un Placet ingénieux qu'il préfenta à Louis XIV: il n'est pas commun & mérite d'être rapporté.

SIRE, il ne m'appartient pas d'entres dans vos affaires,

Ce feroit un peu irop de curiosité; Cependant l'autre jour, songeant à mes miséres,

Je calculois le bien de Votre Mojesté. Tout bien compte, ( j'en ai la mémoirs récente)

Il doit vous revenir cent millions de rente;

Ce qui fait à-peu-près cent mille écus par jour :

Cent mille écus par jour, en font quatre par heure....

Pour réparer les maux pressans Que le connerre a faits à ma Maison des champs,

Ne pourrai-je obtenir, Sire, avant que je meure,

Un quart-d'heure de votre tems?

Cette piéce d'un tour délicat lui valut, de la part du roi, la gratification de mille écus qui étoit l'objet de sa demande. L'auteur mourut à la fin du dernier siécle.

SANLECQUE, (Louis de) né à Paris en 1650, entra fort jeune dans la congrégation des chanoines de Ste Géneviève, & devint professeur d'humanités dans leur collége de Nanterre, près de Paris. Il s'attacha enfuite au duc de Nevers. qui le nomma à l'évêché de Béthléem; mais le roi, follicité par quelques personnes choquées de fes Poësies, & sur-tout de sa Satyre contre les Directeurs, s'opposa à l'enregistrement de ses bulles & l'empêcha de jouir de sa nouvelle dignité. Sanlecque, ayant perdu l'espérance d'être évêque, se retira dans fon prieuré de Garnai, près de Dreux, qui fut une espèce de captivité pour lui. Il y mourut en 1714, à 56 ans, emportant les regrets de ses paroissiens, qui

Pij

étoient plus maîtres du revenu de sa cure que lui-même. Le caractére du P. Sanlecque tenoit beaucoup de la bonté & de l'indolence qu'infpire le fréquent commerce des Muses. On dit qu'à mesure qu'il pleuvoit dans la chambre où il couchoit, il se contentoit de changer fon lit de place, & qu'il avoit fait fur ce fujet une pièce qui étoit intitulée : Les Promenades de mon Lit; mais cette piéce n'est pas de lui, & cette anecdote est absolument fausse. La meilleure édition de ce qu'on a pu recueillir de ses Poësies, est celle de Lyon, sous le nom supposé d'Harlem, en 1726, in-12. Elle contient deux Epîtres au Roi, cinq Satyres, trois autres Epitres, un Poeme sur les mauvais gestes des Prédicateurs, plusieurs Epigrammes, des Placets & des Madrigaux; & un Poëme latin fur la mort du P. Lallemant, chanoine régulier de Ste Géneviève. Les vers du P. Sanlecque offrent quelques faillies, mais ils sont négligés; il y a peu d'imagination dans l'expression, & le style nuit souvent aux pensées.

SANNAZAR, (Jacques) Actius Sincerus Sannazarus, poëte Latin & Italien, né à Naples en 1458, tiroit fon origine de St-Nazaire, dans le territoire de Lamosso, entre le Pô & le Tesin. Les graces de son esprit & de son caractére plurent au roi Fréderic, qui lui donna plusieurs marques de son estime. Ce prince, désespérant de remonter sur le trône, passa en France, où Sannazar l'accompagna & demeura avec lui jusqu'à sa mort. De retour en Italie, il partagea son tems entre les plaifirs de la volupté & ceux du Parnasse. Son caractère le portoit tellement à la galanterie, que, même dans sa vieillesse, il se

produisoit sous les habits & avec les airs & le ton d'un jeune courtisan. Ce poëte, peu philosophe, conçut tant de chagrin de ce que Philibert de Nassau, prince d'Orange, général de l'armée de l'empereur, avoit ruiné sa maison de campagne, qu'il en contracta une maladie dont il mourut en 1530. à 72 ans. On affüre qu'ayant appris, peu de jours avant sa mort, que le prince d'Orange avoit été tué dans un combat, il s'écria: Je mourrai content, puisque Mars a puni ce barbare ennemi des Muses. Il fut enterré dans la chapelle d'une de ses campagnes; il avoit fait placer son tombeau derriére l'autel quoiqu'orné des statues d'Apollon & de Minerve. Pour remédier à cette profanation, on a mis audesfus de la statue d'Apollon le nom de David, & au-dessus de celle de Minerve, celui de Judith. On a de lui des Poësies Latines & Italiennes. Les Latines ont été imprimées à Naples en 1718, in-12, & à Venise en 1746, in-8°. Les Aldes en avoient donné une édition à Venise en 1535, in-8°. Gryphe, à Lyon, en fit une portative en 1547, fous le format in-16. On trouve dans ce recueil : I. Trois liv. d'Elégies. II. Une Lamentation fur la mort de JESUS-CHRIST. III. Des Eglogues, Amsterdam 1728. in-So. IV. Un Poeme De Partie Virginis, traduit par Colletet 1634, in-12, fous ce titre: Couches facrées de la Sainte Vierge, &c. C'est fur ce dernier ouvrage qu'est fondée sa réputation d'excellent poëte Latin ; mais on le blâme d'avoir profané la fainteté de fon fujet, par le mélange monstrueux des extravagances du Paganisme, avec les Mystéres augustes de notre Religion. Tout y est rempli de Driades & de Néréides. Il met

entre les mains de la Sainte Vierge, non les Pseaumes, mais les vers des Sibylles. Ce n'est pas David ni Isaïe, c'est le Protée de la Fable qui prédit le mystère de l'Incarnation. Le nom de JESUS-CHRIST ne s'y trouve pas une feule fois, & la Vierge Marie y est appellée l'Espoir des Dieux. Voilà le défaut capital de ce Poëme, qui est admirable d'ailleurs par l'élégance & la pureté du ftyle, & qui lui mérita des Brefs honorables de la part de Léon X & de Clément VII. Parmi ses pièces italiennes, la plus célèbre est son Arcadie; traduite en François par Pecquet, 1737, in-12. Les vers & la profe de cet ouvrage charment par la délicatesse & par la naïveté des images & des expressions. Il fut imprimé à Naples, in-4°. en 1502, & réimprimé avec ses autres Poesses Italiennes à Padoue en 1723, & à Naples in-4°, 1720 in-12. Le Duchat dit que Sannazar étoit Ethiopien de naissance dans fa jeunesse, il fut fait esclave, & vendu à un Napolitain, sçavant homme & poli, nommé Sannazar, qui l'affranchit & lui donna fon nom (Ana, T. 2. p. 359.) Le Duchat renvoie sur ceci à Alexandre ab Alexandro.

SANPIETRO, dit BASTELICA, ainsi surnommé du lieu de sa naissance, fameux capitaine Corse au service de France, s'acquir une grande réputation fous les règnes de François I, Henri II & Charles IX, par une intrépidité peu commune. Après s'être avancé par dégrés, il devint colonel-général de l'infanterie Corse en France, & époufa en 1548, (& non en 1728, comme le dit le P. Anselme, ) Vanina d'Ornano, héritiére d'une branche de cette maison, l'une des plus illustres de l'isse. Il ne dut ce mariage qu'à la haute considération de sa valeur, étant de baffe naiffance, ex infimo loco natus, dit le prés. de Thou. La hardiesse de Sanvietro, son expérience, son courage, & l'affection que lui portoient les peuples de Corfe, l'avoient rendu fi redoutable, que. les Génois, feigneurs de cette isle, le firent mettre en prison à Bastia. Ils se disposoient à le sacrifier à leurs alarmes vraies ou fausses, lorsque le roi Henri 11 les menaça de faire pendre par repréfailles ceux de leurs nobles les plus qualifiés, qui étoient prisonniers en France. Sanpietro conçut dès-lors une haine implacable contre les Génois. Deux fois il entra en Corfe, deux fois il battit leurs troupes; & lorsque le traité de Cateau-Cambresis en 1559 l'eut privé du secours des armes du roi, il alla à C. P. en demander au grand-seigneur. Pendant ce voyage, Vanina d'Ornano sa femme, qu'il avoit laissée à Marseille avec ses deux fils, résolut de passer à Gênes pour y folliciter la grace de fon mari, déclaré rébelle, & dont la tête avoit été mise à prix. Cette pensée n'étoit certainement que louable; néanmoins elle déplut si fort à cet homme emporté, que, quoique Vanina ne l'exécutât pas, (parce qu'elle en avoit été empêchée par un ami de fon mari au moment qu'elle partoit, ) il lui dit en colere qu'il vouloit laver dans son sang un dessein aussi imprudent. Son épouse, sans s'effrayer & sans faire ni plaintes ni reproches, fe prépara à la mort. Sanpietro, le chapeau à la main, un genou à terre, lui demanda pardon, à ce que rapporte de Thou, l'embrassa tendrement, l'appellant sa reine & fa maîtresse; puis l'étrangla avec un linge: action barbare, qui Piii

ternit les grandes actions de ce capitaine. Etant repassé en Corse l'an 1564, accompagné seulement de 35 ou 40 hommes, il se trouva bientôt en état d'attaquer les Génois, par le grand nombre de mécontens qui vinrent se joindre à lui. La Corse sut afors un théâtre horrible de meurtres, de pillages & d'embrasemens. Mais enfin, après avoir échapé long-tems aux périls de la guerre, il succomba fous les coups de la trahison. Le 17 Janvier 1566, dans une rencontre avec les Génois, il fut làchement affaffiné par derriére, d'un coup d'arquebuse que lui donna un de ses capitaines nommé Vitello, étant âgé d'environ 66 ans.

Voyez ORNANO.

SANREY, (Ange-Bénigne) né à Langres des parens pauvres, garda les moutons d'un boucher jusqu'à l'âge de 14 ans. Après avoir furmonté tous les obstacles que la fortune opposoit à ses études, il fut fait prêtre à Lyon. Il prêcha dans cette ville, en présence de la reine Anne d'Autriche, qui lui donna un brevet de Prédicateur ordinaire de S. M. Ayant été nommé à une des chapellenies de St Martin de Langres, il quitta Beaune où il étoit théologal, & retourna dans sa patrie. Il y mourut en 1659, à 70 ans. Il étoit habile non-seulement dans les belles-lettres grecques & latines, mais aussi dans l'histoire & la théologie. Il avoit lu tous les SS. Peres, & fait une étude particulière de St Augustin, qu'il favoir presque par cœur. On a de lui plusieurs ouvrages, entr'autres un Traité savant, curieux & rare, intitulé: PARA-CLETUS, seu De recta illius pronuntiatione; 1643, in-12. Ce Traité, fait pour prouver que la véritable prononciation de ce mot est Paracle-

tus, fut attaqué en 1669, par M. Thiers, qui vouloit que ce fût Paraclitus. ( Voyez à ce sujet Fragmens d'Histoire, in-12, pag. 49 &c.)

SANSAC, (Louis Prévôt, baron de ) d'une maison noble de l'Angoumois, après avoir été page du connétable Anne de Montmorency; commença à fervir en Italie fous l'amiral de Bonnive: , & se trouva en 1525 à la bataille de Pavie, où il fut fait prisonnier; mais il eut l'adresse de s'échaper, & revint en France, d'où il fut envoyé plusieurs fois en Espagne vers François I par la reine-mere. Comme il étoit excellent homme de cheval, il fut choisi par le roi pour inftruire les princes ses enfans dans cet exercice. Sanfae ayant accompagné le maréchal Strozzi en Italie, fut chargé, en 1554, de défendre la Mirandole contre les Espagnols & les troupes du pape. Il s'y couvrit de gloire par la bravoure avec laquelle il foutint un fiége de 8 mois, que les ennemis furent enfin contraints de lever. A fon retour il fut fait chevalier de l'ordre par Henri II, qui le nomma gouverneur de ses enfans. Ce brave officier se trouva à onze batailles rangées, & la fortune lui fut fi favorable, qu'il ne fut jamais blessé qu'à celle de Dreux, où il étoit maréchal-de-camp sous le duc de Guise. Sur la fin de ses jours il quitta la cour, & se retira dans fa maison, où il mourut âgé de 80 ans, en titre de maréchal de France, dit Brantôme : non qu'il en ait été jamais pourvu; mais il en avoit l'état, les gages & la pension.

I. SANSON, (Jacques) né à Abbeville en 1595, se sit Carme-Déchaussé en 1618, sous le nom d'Ignace Joseph de JESUS-MARIA. Son talent pour la direction lui sit donner l'emploi de confesseur de Madame Royale en Savoie. Il mourut à Charenton le 19 Août 1664. Il est auteur de l'Histoire ecclésiasique d'Abbeville, Paris 1646, in -4°. & de celle des Comzes de Ponthieu, 1657, in-fol.: ouvrages sçavans, mais mal écrits.

II. SANSON, (Nicolas) de la même famille que le précédent, né à Abbeville en 1600, s'adonna pendant quelque tems au commorce; mais y ayant fait des pertes confidérables, il le quitta, & vint à Paris en 1627, où il se distingua en qualité d'ingénieur & de mathématicien. Ce fut Melchior Tavernier qui le mit principalement en vogue. Louis XIV l'honora du titre de son ingénieur & de son géographe, avec 2000 liv. d'appointemens. Ce monarque, passant à Abbeville, l'admit à fon confeil, & lui donna un brevet de conseillerd'état; mais le modeste géographe ne voulut jamais prendre cette qualité, de peur d'affoiblir, disoit-il , l'amour de l'étude dans ses enfans. Il étoit regardé à la cour de France comme un grand-homme. Il eut l'honneur de montrer pendant plusieurs mois la géographie à Louis XIV. Le prince de Conde, qui l'aimoit beaucoup, alloit fouvent chez lui pour s'y entretenir fur les sciences. Cet homme illustre, miné par ses travaux, mourut à Paris en 1667, à 67 ans, laissant après lui une mémoire refpectable. Il eut une dispute fort vive avec le Pere Labbe, qui l'avoit attaqué dans son Pharus Galliæ antiquæ, publié à Moulins en 1644, in-12. Sanson lui répondit par ses Disquisitiones Geographica in Pharum Gallia, &c. 1647 & 1648, en 2 vol. in-12. Outre cet écrit, on a de lui plusieurs autres morceaux fur la géographie an-

cienne & moderne, & un nombre infini de Cartes. On peut voir la liste de ses dissérens ouvrages, dans la Méthode pour étudier la Géographie, de l'abbé Lenglet du Fresnoy. Il eut trois sils: l'ainé, Nicolas, sut tué aux Barricades en 1648, en désendant le chancelier Séguier. Les deux autres, Guillaume & Adrien, mirent au jour un grand nombre de Cartes. Guillaume mourut en 1703, & Adrien en 1718.

I. SANSOVINO, (Jacques FATTI, dit) fculpteur & architecte, né à Florence en 1479, se rendit célèbre dans ces deux arts. Rome & Venise sont les villes où il a le plus exercé fes talens. La Monnoie, la Bibliothèque de St-Marc, le palais Cornaro à Venise, font des édifices magnifiques, qui lui ont fait beaucoup d'honneur. Il jouissoit dans cette ville, où il passa la plus grande partie de sa vie, d'une telle confidération, que dans une taxe générale impofée par le gouvernement, le Titien & lui furent les seuls que le sénat jugea à propos d'en exempter. Il y mourut en 1570, à 91 ans.

II. SANSOVINO, (François) fils du précédent, né à Rome en 1521, après avoir étudié les belleslettres à Venise, prit des dégrés en droit à Padoue; mais la jurifprudence n'étant pas de son goût, il se livra entiérement à sa pasfion pour la poësie, l'histoire & les belles-lettres. & leva une Imprimerie à Venise, où il imprima fes ouvrages & ceux des autres. Les fiens font en grand nombre, la plûpart écrits avec beaucoup de négligence, & médiocrement eftimés. Le seul pour ainsi dire qu'on recherche, furtout en France, est le recueil intitulé : Cento Novelle scelte d'a più nobili Scrittori della lingua volgare, dont les meilleures éditions sont celles de Venise 1563 in-8°, & 1566 in-4°; les éditions postérieures, quoiqu'augmentées de 100 autres Nouvelles, font moins estimées, à cause des retranchemens qui y ont été faits. Sanfovino mourut à Venise en 1586.

SANTA-CRUX, DE MARZENA-DO, ( Don Alvaro de Navia-Oforio, vicomte de Puerto, marquis de ) chef de la maison de Navia-Osorio, l'une des plus illustres de la principauté des Asturies, prit le parti des armes dès l'âge de 15 ans. Il fe distingua dans plusieurs combats, & fut envoyé en 1727 au congrès de Soiffons, où il s'acquit l'estime & la confiance de tous les négociateurs. Son mérite ayant été récompensé par le grade de lieutenant-général, il fut envoyé à Ceuta contre les Infidèles. Il s'y fignala & remporta fur eux divers avantages; mais il fut bleffé à la cuiffe, d'un coup de fusil, & renversé de cheval, dans une fortie, le 21 Novembre 1732. Les Maures, entre les mains desquels il avoit été laissé, lui coupérent la tête, & mirent le reste de son corps en piéces. On a de lui des Réstexions Politiques & Militaires en 14 vol. in-4°, en Espagnol. M. de Vergi a donné une Traduczion françoise de cet ouvrage, en 12 vol. in-12. A travers une foule de citations, d'exemples & de traits de morale assez triviaux, on y trouve de bonnes leçons de politique, & des choses utiles aux militaires & aux négociateurs.

SANTAREL, ou SANCTAREL, Sanctarellus, (Antoine) Jésuite Italien, né à Adria en 1569, enseigna les belles-lettres & la théologie à Rome, où il mourut en 1649. Ce fut dans cette ville qu'il publia, en 1625, in-4°, un Traisé De harefi, schismaie, apostasia, sol-

licitatione in Sacramento Panitentia ; & de potestate summi Pontificis in his delictis puniendis... Santarel y enfeigne les maximes les plus séditieufes, & y donne au pape un pouvoir exorbitant, non feulement fur le trône, mais même fur la vie des Souverains. La Sorbonne le censura en 1626, & le parlement de Paris le condamna le 13 Mars de la même année, à être lacéré & brûlé par la main du bourreau. Plusieurs autres Facultés du royaume fuivirent l'exemple de la Sorbonne. Le fameux docteur Edmond Richer donna en 1629, in-4°, la Relation & le recueil des Piéces que cette affaire produifit.

SANTÉ, Voyez SALUS.

SANTE, (Gilles-Anne-Xavier de la ) Jésuite, né près de Rhedon en Bretagne le 22 Décembre 1684, mort vers l'année 1763, professa les belles - lettres avec distinction au collége de Louis le Grand. Nous avons de lui des Harangues latines, 2 vol. in-12, où il y a de jolies choses; & un recueil de vers intitulé, Musa Rhetorices, en 2 vol. in-12. " On y voit par-" tout, (dit l'abbé des Fontaines, ) le " favant & ingénieux Pere de la " Sante. C'est toujours sa précision "épigrammatique, sa vivacité an-" tithétique, ses peintures, quel-» quefois burlesques, & toujours " spirituelles. Ceux qui aiment " encore les vers Latins modernes, "liront ceux-ci avec plaisir. Ils v » trouveront quelquefois la no-" bleffe de Virgile, & plus fouvent » la facilité d'Ovide. »

SANTERRE, ( Jean-baptiste ) peintre, né à Magny, près Pontoise, en 1657, mort à Paris en 1717, entra dans l'école de Boullongne l'aîné. Les avis de cet habile maître, l'assiduité du disciple, son attention à consulter la nature,

lui acquirent une grande réputation. Ce peintre n'a point fait de grandes compositions; son imagination n'étoit point affez vive pour ce genre de travail : il fe contenta de peindre de petits sujets d'histoire, & principalement des têtes de fantaisie & des demi-figures. Cet excellent artiste avoit un pinceau féduisant, un dessin correct, une touche finie. Il donnoit à ses têtes une expression gracieuse. Ses teintes font brillantes, fes carnations d'une fraîcheur admirable, fes attitudes d'une grande vérité: le froid de son caractère a passé quelquefois dans ses ouvrages. Parmi les tableaux qu'il a laissés, celui d'Adam & d'Eve est un des plus beaux qu'il y ait en Europe. Il avoit un recueil de dessins de Femmes nues, de la derniére beauté; mais il crut avec raifon devoir le supprimer dans une maladie.

I. SANTEUL, (Jean-baptiste) né à Paris en 1630, fit ses études au collége des Jésuites. Quand il fut en rhétorique, l'illustre Pere Coffart, son régent, étonné de ses heureuses dispositions pour la poësie Latine, prédit qu'il deviendroit un des plus grands poëtes de son siécle : il jugeoit sur-tout de fes talens, par une piéce qu'il fit des-lors fur la Bouteille de favon. Son amour pour l'étude le fit entrer, à l'âge de 20 ans, chez les chanoines-réguliers de l'abbaye de St-Victor. Son nom fut bientôt parmi les noms les plus illustres du Parnasse latin. Il chanta la gloire de plusieurs grands-hommes, & il enrichit la ville de Paris de quantité d'Inscriptions, toutes agréables & heureuses. Le grand Boffuet l'ayant sollicité plusieurs fois d'abjurer les Muses profanes, il confacra fon talent à chanter les Mystères & les Saints du Chris-

tianisme. Il fit d'abord plusieurs Hymnes pour le Bréviaire de Paris. Les Clunistes lui en demandérent aussi pour le leur, & cet ordre en fut fi content, qu'il lui donna des lettres de filiation & le gratifia d'une penfion. Quoique Santeul eût confacré ses talens à des sujets sacrés, il ne pouvoit s'empêcher de verfifier de tems en tems fur des sujets profanes. La Quintinie ayant donné ses Instructions pour les Jardins, Santeul l'orna d'un Poëme, dans lequel les Divinités du Paganisme jouoient le principal rôle. Bossuet, à qui il avoit promis de n'employer jamais les noms des Dieux de la Fable, le traita de parjure. Santeul, sensible à ce reproche, s'excufa par une piéce de vers, à la tête de laquelle il fit mettre une vignette en taille-douce. On l'y voyoit à genoux, la corde au cou & un flambeau à la main, sur les marches de la porte de l'église de Meaux, y faifant une espèce d'amende-honorable. Ce Poëme fatisfit le grand Bossuet; mais le poëte eur avec les Jéfuires une querelle qui fut plus difficile à éteindre. Le docteur Arnauld étant mort en 1694, tous les grands poëtes du tems s'empressérent à faire son épitaphe. Santeul ne fut pas le dernier; sa piéce déplut à plusieurs membres de la redoutable Compagnie de Jesus. Pour défarmer leur colére, il adressa une Lettre au Pere Jouvenci, dans laquelle il donnoit de grands éloges à la Société, sans rétracter ceux qu'il avoit donnés à Arnauld. Cela ne les fatisfit point ; il fallut donner une nouvelle piéce, qui parut renfermer encore quelque ambiguité. L'incertitude & la légéreté du poëte firent naître plusieurs piéces contre lui. Le P. Commire

donna son Linguarium; un Janséniste ne l'épargna pas davantage dans fon Santolius panitens. Le chanoine de St-Victor, en voulant se ménager l'un & l'autre parti, déplut à tous les deux. Santeul se consola de ces chagrins dans le commerce des gens-de-lettres & des grands. Les deux princes de Condé, pere & fils, étoient au nombre de ses admirateurs; presque tous les grands du royaume l'honoroient de leur estime, & Louis XIV lui donna des marques sensibles de la fienne en lui accordant une penfion. Le duc de Bourbon, gouverneur de Bourgogne, le menoit ordinairement aux Etats de cette province. Santeul y trouva la mort en 1697, à 66 ans. Une colique violente l'emporta à Dijon, après 14 heures des douleurs les plus aigues. Un page étant venu, dans ses derniers momens, s'informer de son état de la part de son Altesse Monseigneur le Duc de Bourbon; Santeul, levant les yeux au ciel, s'écria: Tu solus Altissimus! Son corps fut transporté de Dijon à Paris, dans l'abbaye de St-Victor. Le célèbre Rollin orna son tombeau d'une épitaphe.Un plaifant lui en fit une autre moins flatteuse:

Cy gît le célèbre Santeuil! Muses & Foux, prenez le deuil.

On a tant dit de mal & de bien de Santeul, qu'il est difficile de le peindre au naturel; nous nous bornerons au portrait qu'en a tracé la Bruyére. « Voulez-vous quel- qu'autre prodige? Concevez un homme facile, doux, complais fant, traitable; & tout d'un coup violent, colére, fougueux, capricieux. Imaginez-vous un homme me fimple, ingénu, crédule, badin, volage, un enfant en cheveux gris; mais permettez-lui

" de se recueillir, ou plutôt de » se livrer à un génie qui agit " en lui, j'ose dire, sans qu'il y » prenne part, & comme à fon » infcu. Quelle verve! quelle élé-" vation! quelles images! quelle » latinité! Parlez-vous d'une mê-" me personne, me direz-vous? " Oui, du même, de Théodas, & " de lui feul. Il crie, il s'agite, " il se roule à terre, il se relè-" ve, il tonne, il éclate; & du " milieu de cette tempête, il fort " une lumiére qui brille & qui " réjouit. Disons-le sans figure, " il parle comme un fou, & pense , comme un homme fage. Il dit " ridiculement des choses vraies. " & follement des choses sensées " & raifonnables. On est surpris de voir naître & éclore le bonfens du fein de la bouffonne-" rie, parmi les grimaces & les " contorsions. Qu'ajoûterai-je da-" vantage? Il dit & il fait mieux " qu'il ne fait. Ce font en lui com-" me deux ames qui ne se con-" noissent point, qui ne dépen-" dent point l'une de l'autre, qui " ont chacune leur tour, ou leurs " fonctions toutes féparées. Il man-» queroit un trait à cette peintu-" re fi furprenante, fi j'oubliois » de dire qu'il est tout à la fois " avide & infatiable de louanges, prêt de se jetter aux yeux de » ses critiques, & dans le fond " affez docile pour profiter de " leurs censures. Je commence à " me perfuader moi-même que j'ai » fait le portrait de deux person-» nages tout différens; il ne fe-» roit pas même impossible d'en " trouver un 3º dans Théodas, car " il est bon - homme. " Santeul ne recevoit pas toujours les avis avec docilité, & y répondoit quelquefois avec emportement. Le grand Boffuet, lui ayant fait quelques reproches, finit en lui difant : Votre vie est peu édifiante, & si j'étois votre Supérieur, je vous enverrois dans une petite Cure dire votre bréviaire. -- Et moi, reprit Santeul, si j'étois Roi de France, je vous ferois sortir de votre Germigni, & vous enverrois dans l'Isle de Pathmos faire une nouvelle Apocalypse .... Santeul n'attendoit pas qu'on louât ses vers ; il en étoit toujours le premier admirateur. Il répétoit souvent dans son enthousiasme: Je ne suis qu'un atôme, je ne suis rien; mais si je savois avoir fait un mauvais vers , j'irois tout à l'heure me pendre à la Grève. Quelques-uns de fes rivaux ont prétendu néanmoins que l'invention de ses Poësies n'étoit point riche; que l'ordre y manquoit; que le fonds en étoit sec, le style quelquefois rempant; qu'il y avoit beaucoup d'antithèses puériles, de gallicismes, & sur-tout une enflure insupportable. Mais quoi qu'en aient dit ces censeurs, Santeul est vraiment Poëte, suivant toute la fignification de ce mot. Ses vers fe font admirer par la noblesse & l'élévation des fentimens, par la hardiesse & la beauté de l'imagination, par la vivacité des penfées, par l'énergie & la force de l'expression. Il a fait des Poësies profanes & Sacrées. Ses Poefies profanes renferment des Inscriptions, des Epigrammes, & d'autres piéces d'une plus grande étendue. Ses Poësies sacrées consistent dans un grand nombre d'Hymnes, dont quelques-unes font des chef-d'œuvres de poesse. Plusieurs de ses piéces ont éré mises en vers françois. Ces traductions ont été recueillies dans l'édition de ses Œuvres. en 3 vol. in-12, Paris 1729, fous ce titre: Joannis-Baptistas ANTOLII, Victorini , Operum omnium Editio tertia, in qua reliqua Opera nondum conjunctim edita reperiuntur, apud Fratres Barbou, via Jacobaa, sub signo Ciconiarum: cum notis, cura Andrea Francisci Bilhard, Magistri in Artibus Universitatis Paristensis. Ses Hymnes forment un 4° vol. in-12. On a publié sous le nom de Santoliana, ses aventures & ses bons-mots. Ce recueil est de la Monnoye.

II. SANTEUL, (Claude) frere du précédent, né à Paris en 1628, & mort en 1684, demeura longtems au Séminaire de St-Magloire en qualité d'ecclésiastique séculier, ce qui lui fit donner le nom de Santolius Maglorianus; & se fit autant estimer par ses talens pour la poësie, que par son érudition & sa piété exemplaire. Il étoit aussi doux que son frere étoit impétueux. On a de lui de belles Hymnes, qu'on conserve en manuscrit dans sa famille, en 2 vol. in-4°; & une bonne Piéce de vers, imprimée avec les ouvrages de fon

III. SANTEUL, (Claude) parent des précédens, marchand & échevin à Paris, mort vers 1729, a fait des Hymnes, imprimées à Paris 1723, in-8°. Si la facilité de faire des vers latins étoit héréditaire dans cette famille, le génie ne l'étoit point: car les Poënes de l'échevin n'ont ni la verve, ni l'enthoufiasme de celles du chanoine de St-Victor.

SANTIS, Voy. DOMINICO.

SANTORIUS ou SANCTORIUS, professeur de médecine dans l'université de Padoue, étoit d'Istrie, ville de l'état de Venise, & slorisfoit au commencement du xVIIº siècle. Après avoir long-tems étudié la nature, il reconnut que le superssur des alimens étant retenu dans le corps, produisoit une soule de maladies. La transpiration par

les pores lui parut le plus grand remède que la médecine pût employer dans ces occasions. C'est ce qui l'engagea à faire des expériences pour convaincre les esprits de cette vérité. On prétend qu'il se mettoit dans une balance, après avoir pefé les alimens qu'il prenoit, & que par ce moyen, il parvint à déterminer le poids & la quantité de la transpiration insensible. Ce fut à ce sujet qu'il composa son petit traité, intitulé: De medicina statica Aphorismi, à Venise, 1634, in - 16. L'édition donnée par Noguez en 1725, 2 vol. in-12, avec les commentaires de Lister & de Baglivi, est la meilleure. On estime aussi celle de 1770, in-12, par M. Lorry. Cet ouvrage intéressant est tout fondé sur l'expérience. Il a été traduit en françois par le Breton, sous ce titre: La Médecine Statique de Sancorius, ou l'Art de conserver la santé par la transpiration; & imprimé à Paris en 1722, in-12. On a encore de ce médecin : Methodus vitandorum errorum qui in Arte Medica consingunt, &c. à Venise 1630, in-4°. Cet estimable auteur écrivit depuis 1600 jusqu'en 1634; nous ignorons l'année de sa mort.

SANUTI, (Marin) fils d'un fénateur de Venise, sut chargé d'affaires importantes dans sa république, & s'en acquitta avec honneur. Ses principaux ouvrages font: I. Une Histoire des Magistrats Vénitiens, en latin. II. Une Histoire ou Relation de Bello Gallico, en latin & en italien. III. Les Vies des Doges de Venise, depuis 421 jufqu'en 1493. Cet ouvrage, qui est fort considérable, se trouve dans le xxII° tome de la Collection de Muratori, qui fait cas de cet écrivain. Il mourut vers le commencement du xyi' siécle.

I. SAPOR I, roi de Perse, sueceffeur d'Artaxerces son pere, l'an 238 de Jef. Chr., ravagea la Mésopotamie, la Syrie, la Cilicie, & diverses autres provinces de l'empire Romain; & fans la vigoureuse résistance d'Odenat, capitaine, puis roi des Palmyréniens, il se seroit rendu maître de tout l'Orient. L'empereur Gordien le Jeune, le contraignit de fe retirer dans ses états; mais Philippe, qui se mit fur le trône impérial après avoir affaisiné Gordien en 244, fit la paix avec Sapor. L'emper. Valérien, fous lequel il recommença ses hostilités, marcha contre lui; & eut le malheur d'être vaincu & fait prisonnier en 260. Le féroce vainqueur le traita avec la plus grande cruauté: (Voy. VALERIEN.) Odenat, instruit de ses barbaries, joignit ses forces à celles des Romains, reprit la Mésoporamie, Nisibe, Carrhes & plusieurs autres places fur Sapor qu'il mit en fuite. Il poursuivit son armée, la tailla en piéces, enleva fes femmes & son trésor, & le poursuivit lui-même jusques sous les murs de Ctéfiphon. Sapor ne survécut guéres à cette défaite. Il fut affaffiné par les Satrapes en 269, après un règne de 32 ans, laissant une mémoire odieuse.

II. SAPOR II, roi de Perfe, & fiis possibume d'Hormislas II, sut déclaré en 310 son successeur avant que de naître. Il sit des courses dans l'empire Romain, & prit la ville d'Amide en 359. Après avoir désait l'armée Romaine, il suscita une horrible perfécution contre les Chrétiens. Les Mages & les Païens lui persuadérent qu'ils étoient ennemis de l'état; & sous ce prétexte, il abandonna ces innocentes victimes à leur cruauté. Cependant ce barbare faisoit sou;

Jours des incursions sur les provinces de l'empire Romain. Constance arrêta ses progrès. Julien le poursuivit jusques dans le centre de ses états; mais Jovien sut obligé, en faisant la paix avec lui, de lui laisser Nisibe & plusieurs autres villes. Le roi de Perse renouvella la guerre en 370, se jetta dans l'Arménie & désit l'empereur Valens; ensin il mourut sous l'empire de Gratien en 380, redouté & détessé.

III. SAPOR III, fils du précédent, succèda en 384 à son oncle Artaxercès, roi après Sapor II. Il n'eut ni la barbarie, ni la prospérité de ses prédécesseurs, & sur obligé d'envoyer des ambassadeurs à Théodose le Grand pour lui demander la paix. Ce prince mourur en 389, après 5 années & 4 mois

de règne.

SAPPHO, de Mitylène, ville de l'isle de Lesbos, excella dans la poësie lyrique. La beauté de son génie la fit surnommer la Dixième Muse. Ses concitoyens ne crurent pouvoir mieux marquer leur admiration, qu'en faifant graver fon image fur leur monnoie. On a beaucoup célébré la délicateffe, la douceur, l'harmonie, la tendresse & les graces infinies de ses vers. D'un affez grand nombre de piéces qu'elle avoit composées, il ne nous en reste que deux, qu'on imprime ordinairement avec les Poësies d'Anacréon; & qui l'ont été féparément, à Londres 1733, in-4°, avec les notes de Chrétien Wolffius. Ces morceaux ne démentent point les éloges qu'on lui a donnés. Ceux à qui le grec n'est point familier, peuvent juger de la beauté de l'original, par la belle traduction d'une de ces piéces donnée par Despréaux, (Traité du Sublime:) Heureux qui, près de toi, pour toi seule soupire, &c. On lui reproche d'avoir été trop libre dans ses mœurs & dans sa poësse. On rapporte qu'ayant trouvé dans Phaon, jeune-homme de Lesbos, une opiniatre résistance à ses desirs, elle se précipira dans la mer, du haut du promontoire de Leucade, dans l'Acarnanie. C'est de Sappho que le vers Sapphique a tiré son nom. Elle florissoir vers l'an 600 avant J. C. (Voy. le Parnasse des Dames, par M. de Sauvigny.)

SAPRICE, Voy. I. NICEPHORE. I. SARA, étoit niéce d'Abraham. Son oncle l'époufa à l'âge de 20 ans. Sa beauté extraordinaire l'exposa à être déshonorée par deux rois puissans, l'un d'Egypte, l'autre des Philistins; mais Dieu la protégea, & ne permit pas que ses deux ravisseurs lui fissent le moindre outrage. Dieu ayant envoyé trois Anges fous la forme d'hommes à Abraham, pour lui renouveller ses promesses, ils lui dirent que Sara auroit un fils; cette promesse s'accomplit, quoiqu'elle fût âgée de 90 ans, & elle mit au monde Isaac. Sa mort arriva quelques années après la fameuse épreuve que Dieu fit de la foi d'Abraham, en lui commandant d'immoler son fils unique. Elle étoit âgée de 127 ans. Abraham l'enterra dans un champ qu'il avoit acheté d'Ephron l'Amorrhéen, à Arbée, où depuis fut bâtie la ville d'Hébron. Il y avoit dans ce champ une caverne dont il fit un fépulcre pour lui & sa famille.

II. SARA, fille de Raguel & d'Anne, de la tribu de Nephthali, avoit été mariée fuccessivement à 7 maris, qu'un Démon avoit tués l'un après l'autre aussi-tôt qu'ils avoient voulu la toucher. Elle épousa Tobie, à qui elle avoit été

réservée, & que Dieu préserva. Elle en eut plusieurs fils & plusieurs filles.

SARASIN, (Jean-François) né en-1604 à Hermanville fur la Mer, dans le voifinage de Caen, avoit une imagination brillante, & travailloit avec beaucoup de facilité. Il n'étoit jamais déplacé; le tendre, le galant, l'agréable, l'enjoué, le férieux, lui convenoient également. Toujours intéressant. il étoit recherché des dames, des gens-de-lettres, & des personnes de cour. Sarafin étoit secrétaire & favori du prince de Conti. Le maire & les échevins d'une ville étant venus pour haranguer le prince, l'orateur resta court à la feconde période, sans pouvoir continuer fon compliment. Sarafin faute aussi-tôt du carosse où il étoit avec le prince de Conti, se joint au harangueur & poursuit la harangue, l'assaifonnant de plaifanteries si fines & si délicates. & w mêlant un style si original, que le prince ne put s'empêcher de rire. Le maire & les échevins remerciérent Sarafin de tout leur cœur, & lui présentérent par reconnoissance le vin de la ville. Ce poëte s'étant mêlé d'une affaire qui déplut au prince de Conti, il encourut sa disgrace. On prétend qu'il en mourut de chagrin à Pezenas en 1654, à 51 ans. On a de lui des Odes, parmi lesq. on distingue les deux sur la bataille de Lens & sur la prise de Dunkerque; des Eglogues, des Elégies, des Stances, des Sonnets, des Epigrammes, des Vaudevilles, des Chanfons, des Madrigaux, des Leteres; un Poëme en 4 chants, intitulé la Défaite des Bouts-rimés. On a aussi de lui quelques ouvrages mêlés de profe & de vers, comme la Pompe funèbre de Voiture;

product. qu'on a beaucoup vantée autrefois, & qui ne paroît aujourd'hui qu'un mêlange bizarre de latin, d'espagnol, d'italien, de françois moderne & de vieux françois. En général il y a de la facilité dans ses Poësies, & quelquefois de la délicatesse; mais elles manquent de correction, de goût & de décence. Quelques-unes de ses Piéces, telles que le Directeur, l'Epigramme sur le Curé, &c. sentent la débauche. Il faut aussi convenir que les fragmens de grande poësie, rapp. par M. Clément dans ses Lettres à M. de Voltaire, offrent de vraies beautés, & refpirent le bon goût de l'antique. Ses ouvrages en profe font : I. L'Histoire de la Conspiration de Valstein; production chargée d'antithèses & pleine d'esprit, mais dénuée de cette simplicité noble, qui est le premier ornement du genre historique. II. Un Traité du nom & du jeu des Echecs, dans lequel on trouve des recherches. III. Histoire du siège de Dunkerque par Louis de Bourbon, Prince de Condé. Ses Œuvres furent recueillies par Ménage, en 1656, Paris, in-4°. & 1685, 2 vol. in-12. Le Discours préliminaire est de Pellisson.

SARASIN, Voyez SARRASIN. SARAZIN, (Jacques) feulpteuz, né à Noyon en 1598, fe rendit à Paris & enfuite à Rome pour fe perfectionner dans fon art. Ce maître fe distingua aussi dans la peinture. De retour en France, il décora plusieurs Eglises de Paris, des fruits de sa palette & de son ciseau. Parmi le grand nombre d'ouvrages qu'il a faits pour Verfailles, nous ne citerons que le magnisque groupe de Remus & de Romulus, alaités par un chèvre. C'est encore ce célèbre artiste qui

fit le groupe si estimé qu'on voit à Marly, lequel représente deux Enfans qui jouent avec une chèvre. Sarazin mourut à Paris en 1660.

SARBIEWSKI, (Matthias-Cafimir) Sarbievius, né dans le duché de Masovie en 1595, de parens illustres, se fit Jésuite en 1612. Envoyé à Rome, il s'y livra à l'étude des antiquités & à la poëfie. Quelques Odes latines qu'il présenta a Urbain VIII, lui méritérent l'honneur d'être choisi pour corriger les Hymnes que le St-Pere vouloit employer dans le nouveau Bréviaire qu'il faifoit faire. De retour en Pologne, Sarbiewski professa successivement les humanités, la philosophie & la théologie à Wilna. Quand il s'y fit recevoir docteur, Ladislas V, roi de Pologne, qui y affistoit, tira l'anneau qu'il avoit au doigt pour le lui donner, & le choisit peu de tems après pour son prédicateur. Ce prince prenoit tant de plaisir à sa conversation, qu'il le mettoit de tous ses voyages. Ce Jésuite mourut en 1640, à 45 ans. Il avoit fait une étude particulière des poëtes Latins. On affure qu'il avoit lu Virgile 60 fois, & les autres plus de 30. Nous avons de lui un recueil de Poësies latines. On en a donné une édition élégante, à Paris, chez Barbou, en 1759, in-12. On y trouve Iv livres d'Odes, un livre d'Epodes, un de Vers Dithyrambiques, un autre de Poësies diverses, & un d'Epigrammes. On estime sur-tout fes vers lyriques, quoiqu'on y trouve des figures gigantesques, des écarts ridicules, des emportemens outrés, de l'obscurité, du galimathias, en un mot tout ce qu'on voit dans les Poësies de collége. Le flyle n'en est ni correct, ni coulant; mais il a de la chaleur & de l'élévation. Ses Epigrammes font fans sel, & ses vers Dithyrambiques manquent de goût & d'élégance. L'auteur avoit commence un Poëme épique, qu'il avoit intitulé l'Eschiade, & qu'il avoit déja distribué en 12 livres comme l'Eneide. C'est toute la ressemblance que son ouvrage auroit eue avec

celui de Virgile.

SARCER, (Erasme) théologien Luthérien, né à Anneberg en Saxe l'an 1501, & mort en 1559, 
stur fur-intendant & ministre de 
plusieurs Eglises. On a de lui: I. 
Des Commentaires sur une partie 
de l'Ancien-Testament. II. Un Corps 
du Droit Matrimonial, & plusieurs 
autres écrits. Guillaume SARCER 
fon fils, passeur à Usrecht, 
mort en 1597 à 57 ans, auteurs 
l'un & l'autre de quelques ouvrages oubliés, doivent être dis-

tingués d'Erasme Sarcer.

SARDANAPALE, fameux roi d'Affyrie, est, selon quelques uns, le même prince que Phul, dont il est parlé dans l'Ecriture-sainte, Son nom est encore confacré pour caractériser les princes uniquement occupés de leurs plaifirs, Arbaces, gouverneur de Médie, ayant vu Sardanapale dans fon palais, au milieu d'une troupe d'eunuques & de femmes débauchées, habillé & paré lui-même comme une courtisane, tenant une quenouille entre ses mains, fut si indigné de cet infame spectacle, qu'il forma contre lui une confpiration. Belesis, gouverneur de Babylone, & beaucoup d'autres avec lui, entrérent dans ses vues. Le roi, obligé de prendre les armes, remporta d'abord quelques avantages sur les rébelles; il fut enfin vaincu, & se sauva dans Ninive, qui fut bientôt affiégée par les révoltés. Dans ce même tems, les débordemens du Tigre renversérent une partie des murs de cette ville. Sardanapale, réduit à la derniére extrémité, s'enferma dans son palais, & fit élever un grand bûcher, où il se précipita avec fes femmes, fes eunuques & fes tréfors, vers l'an 770 avant J. C., après un régne de 20 années. Voilà à-peu-près ce que les anciens racontent de Sardanaple; mais quelques favans révoquent en doute les circonstances de l'hiftoire de ce prince. On trouve, dans les Observationes Hallenses, une differtation en fon honneur, intitulée : Apologia Sardanapali; cette Apologie ne doit pas plus faire d'impression sur les gens senfés, que l'éloge de l'ivresse ou de la fiévre. Des débris de l'empire de Sardanapale, se formérent les royaumes des Mèdes, de Ninive & de Babylone.

SARISBERI, SALISBERI, ou SALISBURI, (Jean de) Sarisberiensis, né en Angleterre vers l'an 1110, vint en France à l'âge de 16 à 17 ans. Le roi son maître l'envoya à la cour du pape Eugène III, pour ménager les affaires d'Angleterre. Rappellé dans fon pays, il reçut de grandes marques d'estime de Thomas Besquet, grand - chancelier du royaume. Ce ministre ayant été fait archevêgue de Cantorberi, Jean le fuivit & l'accompagna dans tous ses voyages. Lorsque ce prélat fut affaffiné dans fon églife l'an 1170, Sarisberi, voulant parer un coup qu'un des affassins portoit sur la tête du prélat, le reçut sur le bras. Ouelques années après, il fut élu évêque de Chartres, s'y acquit une grande réputation par sa vertu & par sa science, & y mourut l'an 1182. C'étoit un des plus beaux esprits de son siècle. Il nous reste de lui plusseurs ouvrages. Le principal est un Traité intitulé: Polyeraticus, sive De nugis Curialium & vessiiis Philosophorum; à Leyde, 1639, in-8°. Cet ouvrage a été traduit en françois, in-4°, sous le titre de Vanités de la Cour. On y trouve beaucoup de lieux-communs sur les grands. Les réflexions de l'auteur, aujourd'hui triviales, durent plaire beaucoup de son tems.

SARNO, Voyez COPPOLA.

SARPEDON, roi de Lycie, fils de Jupiter & de Laodamie, fille de Bellerophon, fe distingua au stége de Troie, où il porta du secours à Priam, & sur sur tué par Patroele. Les Troyens, après avoir brûlé fon corps par ordre de Jupiter, en gardérent précieusement la cendre.

SARPI, (Pierre-Paul) connu fous le nom de Fra-Paolo, ou de Paul de Venise, naquit dans cette ville en 1552. Un religieux Servite, charmé de la pénétration & de la facilité de fon esprit, le fit entrer dans son ordre en 1564. Sa réputation se répandit bientôt dans toute l'Italie : les papes, les cardinaux, les princes, lui donnérent des marques de leur estime. On étoit surpris qu'un jeunehomme, foible & délicat, pût savoir tant de choses dans un âge fi peu avancé. Outre qu'il possédoit les langues, les mathématiques, la philosophie & la théologie, il avoit fait de grandes découvertes dans la médecine & dans l'anatomie. Quelques auteurs ont prétendu qu'il avoit découvert le premier la circulation du fang, Son mérite le fit élever aux principales charges de son ordre, comme à celle de provincial, qu'on lui confix confia en 1579, quoiqu'il n'eût que 27 ans. Les querelles de la république de Venise avec le pape Paul V, suscitérent des affaires extrêmement fâcheuses au Pere Sarpi, qui étoit alors le théologien & le conseil des Vénitiens. Le pape lui ordonna en 1606 de venir à Rome, & fur fon refus il l'excommunia. Ce coup n'étonna pas ce moine citoyen, qui foutint vigoureusement les droits de sa patrie, de vive voix & par écrit. Il fut un jour attaqué sur le pont de St Marc par cinq affassins, qui le percérent de trois coups de stilet, & s'enfuirent dans une barque à dix rames qui leur étoit préparée. Un affassinat si bien concerté, la fuite des meurtriers assurée avec tant de précaution, marquoient évidemment avoient obéi aux ordres de quelques hommes puissans. La république porta alors de rigoureuses peines contre ceux qui attenteroient à sa vie. Elle le perdit en 1623, à 71 ans. Le peuple, extrêmement paissonné contre la cour Romaine, fit des vœux fur son tombeau, comme sur celui d'un Saint. Il est certain que ses mœurs étoient pures, mais sa doctrine l'étoit moins. Quand on ne feroit pas convaincu par fes propres lettres, qu'il cachoit, fous fon habit de Servite, la façon de penser des ministres de Genève, on en feroit convaincu par la lecture de son Histoire du Concile de Trente, où il ne garde aucune mesure. La meilleure édition de l'original de cette Histoire, en italien, est celle de Londres, 1619, in-fol. & en latin, 1620, in - fol. Le Pere le Courayer l'a traduite en françois, en 1736, en 2 vol. in-4°, réimprimés en 3; & y a ajoûté des notes encore plus hardies que le Tome VI.

texte. Pour profiter de cet ouvrage curieux, intéressant, & semé d'anecdotes recherchées, il faut lire en même tems l'Histoire du même concile par le cardinal Pallavicini. Cet auteur reproche à Sarpi plus de 360 erreurs dans les dates, dans les noms & dans les faits. Ils sont à la vérité d'accord pour l'effentiel; mais la maniére dont ils présentent les événemens, est bien différente. On a encore du célèbre Servite: I. Un ouvrage traduit par l'abbé de Marsy, sous le nom de Prince de Fra-Paolo. Cet écrit, extrêmement vanté par les Italiens, fait voir que ce moine entendoit bien la politique; mais on est fort étonné de voir un prêtre débiter des maximes dans le goût de celles de Machiavel. " S'il fe trouve, dit-il, parmi les » habitans de Terre-ferme des " Chefs de parti, qu'on les exter-" mine; mais s'ils font puissans, » qu'on ne se serve point de la " justice ordinaire, & que le poi-" son fasse plutôt l'office du glaive". Doit-on être surpris qu'on ait attenté fur la vie d'un homme qui donnoit de telles leçons? II. Confidérations sur les Censures du Pape Paul V, contre la République de Venise. III. Traité de l'Interdit, traduit en françois. IV. L'Histoire particulière des choses passées entre le pape Paul V & la république de Venise. V. De Jure Afylorum. VI. Traité de l'Inquisition, 1638, in-4°. &c. VII. Un Traité des Bénéfices, estimé, & qui a été traduit en françois, in-12, &c. Ces différens ouvrages recueillis à Venise 1677, 6 vol. in - 12, donnent une idée avantageuse du génie & des connoissances de Fra-Paolo; mais ils laissent de fâcheuses impressions fur fon cœur, & fur fon caractère plein d'aigreur & d'impétuofité,

SARRASIN, (Pierre) naquit à Dijon d'une très-honnête famille. Son goût pour le théâtre l'engagea de bonne heure dans plufieurs sociétés, qui en faisoient leur amusement. C'est de ces sociétés que Sarrafin passa au théâtre de la Comédie Françoise, sans avoir joué ni dans les provinces, ni sur aucun théâtre public. Il y débuta en 1729, par le rôle d'Œdipe, dans la tragédie de ce nom, de Pierre Corneille. Le fuccès de ce début lui mérita le rôle des Rois après la mort du célèbre Baron. Il fut gratifié de la pension de 1000 livres en 1756. Affligé l'année suivante d'une extinction de voix, il se retira du théâtre en 1759, avec une penfion de 1500 livres. Il mourut en 1763. On se ressouviendra long-tems avec sensibilité, des larmes qu'il a fait verser dans beaucoup de rôles tragiques, & de l'attendrissement qu'il faisoit éprouver dans les piéces du haut comique; il y jouoit les rôles de Pere.

SARRITOR, Dieu champêtre, préfidoit à cette partie de l'agriculture qui confiste à farcler, & à ôter les mauvaises herbes qui naissent dans les terres ensemencées: de même que SATOR, autre Dieu des laboureurs, étoit invoqué dans le tems des Semailles.

SARTO, (André del) peintre Florentin, Voy. ANDRÉ, n° IX.

SARTORIUS, Voy. SCHNEIDER. SAS, (Corneille) chanoine d'Ypres dans le xVII° fiécle, se distingua également par sa piété & par ses connoissances dans les matières eccléssaftiques. Nous avons de lui un Traité très-instructif, intitulé: Écumenicum de singularitate Clericorum, illorumque cum saminis extraneis vetito contubernio, Judicium; Bruxelles 1653, in-4°. Il prétend

(& il a raison) que les ecclésiastiques ne peuvent ni ne doivent prendre de semmes dans leur maison pour les servir, sussent-elles vieilles.

SASBOUTH, (Adam) Cordelier, né à Delft en 1516, d'une famille noble & ancienne, mort à Louvain, en 1553, étoit savant dans les langues Grecque & Hébraïque, & dans la théologie. Ses ouvrages ont été imprimés à Cologne en 1568, in-fol. Le plus considérable est un Commentaire sur Ifaïe & sur les Epîtres de S. Paul.

SATURNE, autrement appellé le Tems , fils du Ciel & de Vefta. Ne voulant plus fouffrir d'autres héritiers que lui & Titan fon frere, il mutila fon pere d'un coup de faulx. L'envie qu'il eut de régner, lui fit accepter la couronne de Titan, son frere aîné, à condition qu'il n'éleveroit point d'enfans mâles, & qu'il les dévoreroit aussi-tôt après leur naissance. Cependant Rhée, sa femme, trouva moyen de foustraire à sa cruauté Jupiter, Neptune & Pluton. Titan ayant fu que son frere avoit des enfans mâles, contre la foi jurée, arma contre lui, & l'ayant pris avec sa femme, il les enferma dans une étroite prison. Jupiter, qu'on élevoit dans l'isle de Crète, étant devenu grand, alla au secours de son pere, défit Titan, rétablit Saturne sur le trône, & s'en retourna en Crète. Quelque tems après, Saturne ayant appris que Jupiter avoit dessein de le détrôner, voulut le prévenir; mais celui-ci en étant averti, se rendit maître de l'empire, & en chassa son pere. Saturne se retira en Italie, où il porta l'âge d'or , & où il régna avec gloire & avec tranquillité. S'étant attaché à Philyre, il se métamorphofa en cheval, pour évie

ter les reproches de Rhée sa femme, qui le furprit avec cette Nymphe, de laquelle il eut Chiron. On le représente sous la figure d'un vieillard tenant une faulx, pour marquer que le tems détruit tout; ou d'un serpent qui se mord la queue, comme s'il retournoit d'où il vient, pour montrer le cercle perpétuel & la vicissitude du monde. Quelquefois aussi, on lui donne un fablier ou un aviron. pour exprimer cette même viciffitude. Les Romains lui dédiérent un Temple, & célébroient en son honneur les Fêtes appellées Saturnales. Il n'étoit pas permis de traiter d'aucune affaire pendant ces Fêtes, ni d'exercer aucun art, excepté celui de la cuifine. Toutes les distinctions de rang cesfoient alors, au point que les esclaves pouvoient impunément dire à leurs maîtres tout ce qu'ils vouloient, & même railler leurs défauts en leur présence.

I. SATURNIN, (Publius-Sempronius - Saturninus ) d'une famille ignorée, embrassa le parti des armes, & fut élevé par Valérien au rang de général. Devenu célèbre par ses nombreuses victoires sur les Barbares, il fut proclamé empereur vers la fin de l'an 263. Ce héros haranguant ses soldats le jour qu'ils le revêtirent de la pourpre, leur dît : Compagnons, vous perdez un assez bon Commandant, pour vous donner un Prince médiocre. Il continua de se fignaler par des actions éclatantes; mais comme il traitoit ses troupes avec sévérité, elles lui ôtérent la vie vers l'an 267. Saturninus étoit un brave homme & un galant homme, d'une conversation agréable, quoiqu'il agît toujours avec gravité; plein de probité & d'honneur, d'une prudence confommée & d'un courage Supérieur.

II. SATURNIN, (Sextus-Julius-Saturninus) Gaulois, cultiva d'abord la littérature & enfuite les armes. Aurélien le regardoit comme le plus expérimenté de fes généraux. Il pacifia les Gaules, délivra l'Afrique du joug des Maures, & rétablit la paix en Egypte. Le peuple d'Alexandrie le falua empereur en 280, la IVe année du règne de Probus. Il refusa d'abord la pourpre impériale; mais il fut forcé de l'accepter. Probus fit marcher contre lui un corps de troupes, qui l'assiégea dans le château d'Apamée, où il fut forcé & tué peu de tems après son élection. Sa mort éteignit entiérement cette révolte passagére. A la gloire d'un grand capitaine, Saturninus joignit l'éloquence d'un orateur & la politique d'un homme d'état.

III. SATURNIN, (St.) 1<sup>er</sup> évêque de Toulouse, appellé vulgairement S. Sernin, sut envoyé avec S. Denys, pour prêcher l'Evangile dans les Gaules, vers l'an 245. Placé sur le siége de Toulouse en 250, il sui tillustre par ses vertus, ses lumières & ses miracles, & engendra le plus d'enfans qu'il put à l'Eglise par la semence de la parole divine, & par celle de son sang qu'il répandit sous le fer des

bourreaux, l'an 257.

SAVARON, (Jean) natif de Clermont en Auvergne, fortoit d'une bonne famille de cette province. Il fut président & lieutemant-général en la sénéchaussée & siège présidial de sa patrie. Il se trouva aux Etats généraux tenus à Paris en 1614, en qualité de député du Tiers-Etat de la province d'Auvergne, & y soutint avec zèle & avec fermeté les droits du Tiers-Etat contre la Noblesse & le Clergé. Il plaida ensuite avec distinction au parlement de Paris, Q ij

parvint à une extrême vieillesse, & mourut en 1622. On a de lui un grand nombre d'écrits. Les principaux font : I. Sidonii Apollinaris Opera, 1609, in-4°, avec des notes. II. Origines de Clermont, ville capitale d'Auvergne, in - 8°. Pierre Durand a donné une plus ample édition, in-fol. 1662, de cet ouvrage aush favant qu'exact. Ill. Traité contre les Duels, &c. in-8°. IV. Traité de la Souveraineté du Roi & de son Royaume, aux Députes de la Noblesse, 1615, in-8°; ouvrage curieux & peu commun. V. Chronologie des Etats généraux, in-8°, pour montrer que, depuis la fondation de la monarchie, jusqu'à Louis XIII, le Tiers-Etat a toujours été convoqué par le Roi aux Etats généraux, & y a eu entrée, féance & voix opinante. L'auteur le démontre par une foule de citations.

I. SAVARY, (Jacques) natif de Caen, mort en 1670, âgé de 63 ans, poëte Latin, a fait trois Poëmes: I. Sur la Chasse du Liévre, 1655, in-12. II. --du Renard & de la Fouine, 1658, in-12. III.--du Cerss. & d'un Ive sur le Manége, 1662, in-4º. où l'on remarque de l'invention. On a encore de lui, l'Odyssée en vers latins; les Triomphes de Louis XIV, depuis son avénement à la Couronne; & un volume de Poësses mêlées, dans lequel il y a plusieurs pièces soibles.

II. SAVARY, (Jacques) né à Doué en Anjou l'an 1622, fit une fortune affez confidérable dans le négoce à Paris. Pourvu d'une charge de fecrétaire du roi, il fut nommé en 1670 pour travailler au Code Marchand, qui parut en 1673, & eut beaucoup de part à cet ouvrage. On a auffi de lui : I. Le Parfait Négociant, dont il y a eu

un grand nombre d'éditions, d'abord en un feul vol. ensuite en 2 vol. in-4°, dans lesquels on a fait entrer les Avis & Confeils sur les plus importantes matières du Commerce. Cet habile négociant mourut en 1672, à 68 ans.

III. SAVARY, (Jacques) fieur des Brulons, fils du précédent, fut inspecteur général de la Douane de Paris, & travailla conjointement avec Philemon-Louis SAY ARY l'un de ses freres, chanoine de l'Eglise de St Maur-des-Fossés au Dictionnaire universel de Commerce, qui parut en 1723, 2 vol. infol. Jacques mourut d'une fluxion de poitrine en 1716, à 56 ans; & fon frere en 1727, à 73 ans. On a de celui-ci un 3º vol., imprimé en 1730, pour servir de supplément au Dictionnaire du Commerce, qui, malgré quelques inexactitudes, est une des compilations les plus utiles que nous ayons. Elle a été réimprimée en 1748, 3 vol. in-fol. & M. l'abbé Morellet en prépare une nouvelle édition.

SAUBERT, (Jean) favant critique & bon antiquaire du XVII° fiécle, est aureur d'un Traité latin, assez estimé, sur les Sacrifices des Anciens, & de celui sur les Prêtres & les Sacrificateurs Hébreux. Ces deux Traites offrent des recherches & de l'érudition. Thomas Crenius en donna une bonne édition corrigée, augmentée & éclaircie, sous ce titre: De sacrificiis veterum, & de Sacerdotibus Hebræorum, Commentarium; Leyde 1699, in-8°.

SAVERY, (Roland) peintre, né à Courtray en 1576, mort à Utrecht en 1639, fut élève de Jacques Savery fon frere, & travailla dans fon genre de peinture & dans fa manière. Roland a excellé à peindre le payfage; & com-

me il étoit patient & laborieux, il mettoit beaucoup de propreté dans ses tableaux. L'empereur Rodolphe II, bon connoisseur, occupa long-tems cet artiste, & l'engagea à étudier les vues riches & variées que les montagnes du Tirol offrent aux yeux du spectateur. Savery a souvent exécuté, avec beaucoup d'intelligence, des torrens qui se précipitent du haut des rochers. Il a encore très-bien rendu les animaux, les plantes, les infectes. Ses figures font agréables, & sa touche est spirituelle, quoique souvent un peu seche. On lui reproche aussi d'avoir trop fait usage en général de la couleur bleue. On a gravé plusieurs morceaux d'après lui, entr'autres son St Jérôme dans le désert.

SAVILL, (Henri) théologien Anglois, né près d'Hallifax en 1549, mort à Oxford en 1621, fut un des principaux ornemens de l'université de cette derniére ville. Il s'étoit confacré de bonne heure à la littérature grecque & latine, facrée & profane. On doit à ses travaux des Commentaires sur Euclide & fur Tacite, & une Edition en grec des Œuvres de St Jean-Chrysostôme. On prétend que Fronton du Duc, qui publia dans le même tems que lui ce Pere de l'Eglife, donna fon édition sur les feuilles qu'on lui fournissoit furtivement d'Angleterre. L'ouvrage qui a le plus fait connoître Savill, est le Traité de Bradwardin contre les Pélagiens, dont il donna une édition à Londres, en 1618, in-fol. Ce Traité curieux & peu commun est sous ce titre: De Causa Dei contra Pelagium. On a encore de lui : Rerum Anglicarum Scriptores post Bedam, Londres 1596, in-fol..

SAUL, (Saulus) fils de Cis, homa

me riche & puissant, de Gabaa dans la tribu de Benjamin, fut facré roi d'Ifraël par le prophète Samuel, l'an 1035 avant J. C. Jabès ayant été affiégée par les Ammonites, le peuple s'affembla en foule pour secourir les habitans. Saül, avec cette armée nombreuse, fondit sur les Ammonites, les tailla en piéces, & délivra la ville. Ensuite Samuel tint une assemblée à Galgala, où il fit confirmer l'élection de Saul, qui 2 ans après marcha contre les Philistins. Ces ennemis du peuple de Dieu, irrités de quelques succès que Jonathas, fils de Saul, avoit eus fur eux, vinrent camper à Machmas avec 30,000 chariots, 6000 chevaux, & une multitude innombrable de gens de pied. Le roi d'Ifraël marcha contr'eux & les vainquit. Saul fut victorieux de divers autres peuples; mais il perdit le fruit de ses victoires par fa desobéiffance. Dans une guerre contre les Philistins, il offrit un facrifice sans attendre Samuel, & il conferva ce qu'il y avoit de meilleur dans les troupeaux des Amalécites, avec Agag leur roi, contre l'ordre exprès du Seigneur. Son sceptre passa dans les mains de David, qui fut facré par Samuel, & qui épousa ensuite Michol fille de Saül. Ce mariage n'empêcha point le beau-pere de perfécuter fon gendre, ni de chercher tous les moyens possibles de le perdre. Saul confulta la Pythonisse pour savoir quelle seroit l'isfue du combat qu'il alloit livrer aux Philistins, & Samuel lui apparut pour lui annoncer sa défaite. Peu après, son armée fut taillée en piéces, & croyant la mort inévitable, il pria son écuyer de le tuer; mais cet officier ayant refusé de commettre une action si barbare, Saul saisit lui-même son

épée, & s'étant laissé tomber sur sa pointe, il mourut ainsi misérablement, l'an 1055 avant J. C. Les Philistins ayant trouvé le corps de ce prince, lui coupérent la tête, qu'ils attachérent dans le temple de Dagon, & pendirent ses armes dans le temple d'Astaroth. On est partagé sur l'apparition de Samuel. A-t-elle été réelle ? N'eftce qu'une imposture, une friponnerie de la magicienne ? Arrivat-elle par la puissance du Démon, par un effet de l'art magique, ou par une permission miraculeuse de Dieu? Le sentiment le plus suivi & le plus conforme à l'Ecriture, est que Samuel apparut véritablement à Saül.

SAUL, (Saulus,) Voyez PAUL,

n° I.

SAULX DE TAVANES, Voyez TAVANES.

I. SAUMAISE, (Claude de) naquit à Semur en Auxois, l'an 1588, d'une famille distinguée dans la robe. Sa patrie fut brûlée & prefque réduite en cendres la même année qu'il vit le jour. « Cet incen-» die, (dit un de fes froids panégyristes,) » fut un présage de ses » vastes lumiéres, de même que » l'incendie du temple d'Ephèse » l'avoit été du courage d'Alexan-» dre. » Le pere de Saumaise fut son premier maître pour les langues grecque & latine. Après avoir fait sa philosophie à Paris, il alla en 1606 à Heidelberg, où il fit son droit sous le savant Godefroi. Lorsqu'il fut de retour dans sa patrie, fon pere, lieutenant-particulier au bailliage de Semur, voulut lui réfigner sa charge; mais la profession que le fils faifoit du Calvinisme, l'empêcha d'en obtenir les provisions. Saumaise se retira à Leyde, où il fut professeur honoraire après Scaliger. Le cardinal de Richelieu lui offrit une

pension de 22000 livres pour le fixer en France; mais Saumaise, ayant su que c'étoit à condition qu'il travailleroit à l'Histoire de ce ministre, il répondit qu'il n'étoit pas homme à sacrifier sa plume à la flatterie. Pendant un voyage qu'il fit à Paris en 1635, le roi lui accorda un brevet de conseiller-d'état, le fit chevalier de St Michel; & depuis étant en Bourgogne, il fut gratifié par ce prince d'une penfion de 6000 liv. Saumaise se fignala, en 1649, par fon Apologie de Charles I, roi d'Angleterre. Il soutenoit une cause excellente; mais il l'affoiblit par le ton ridiculement ampoulé qu'il donna à fon ouvrage. Voici comme il le commence : Anglois qui vous renvoyez les têtes des Rois comme des bales de paume, qui jouez à la boule avec les couronnes, & qui vous servez des sceptres comme de marôtes... L'année d'après il fit un voyage en Suède, où la reine Christine l'appelloit depuis long-tems. Après un féjour d'un an, il revint en Hollande, & mourut aux eaux de Spa en 1653. Saumaise fut le héros des littérateurs de fon fiécle; mais il a beaucoup moins de réputation dans le nôtre. On le regarde généralement comme un critique bizarre, aigre & présomptueux. Son érudition étoit immenfe, mais elle étoit mal digérée. Il avoit l'esprit très-vif : autant d'ouvrages de sa plume, autant d'inpromptu. Lorfqu'on lui confeilloit de travailler ses productions avec plus de foin, il répondoit : " Qu'il jettoit de l'encre fur le papier, aux heures que les autres jettoient des dez ou une carte fur une table, & qu'il ne faisoit cela que comme un jeu. " Quoique Saumaise écrivît avec beaucoup d'emportement & d'orgueil, il étoit doux & modeste avec ses amis, Les affaires domestiques ne le dérangeoient point; il composoit tranquillement dans le tumulte de son ménage, au milieu de ses enfans & à côté de fa femme, qui étoit une Mégére. Elle le maîtrifoit entiérement, en se glorifiant d'avoir épousé le plus savant de tous les Nobles, & le plus noble de tous les Savans. Ses principaux ouvrages sont : I., Nili , Archiepiscopi Thessalonicensis, de primatu Papa Romani, libri duo, avec des remarques; à Hanovre, 1608, in-8°; à Heidelberg, 1608 & 1612. II. Flori rerum Romanarum, libri IV, cum Notis Gruteri; nunc primum accofferunt Notæ & castigationes Cl. Salmasii: à Paris, 1609, in-8°, & 1636, in-8°. III. Historiæ Augustæ Scriptores fex, à Paris, 1620, infol. & depuis à Leyde, en 1670 & 1671, in-8°. IV. Plinianæ exercitationes in Caii Julii Solini Polyhistoria. Item Caii Julii Solini Polyhistor, ex veteribus libris emendatus, à Paris, 1629, in-fol. 2 vol. & à Utrecht, 1689, 2 vol. in-fol. V. De modo Usurarum, à Leyde, 1639, in-8°. VI. Dissertatio de fanore trepezetico, in tres libros diviso; à Leyde, 1640, in-8°. VII. Simplicii Commentarius in Enchiridion Epicteti, ex libris veteribus emendatus. VIII. De re Militari Romanorum liber, opus posthumum, chez Elzevir, 1657, in-4°. IX. De Hellenistica, Leyde, 1643, in - 8°. X. Plufieurs autres ouvrages, dont on peut voir la liste dans la Bibliothèque des Auteurs de Bourgogne.

II. SAUMAISE, (Claude de) parent du précédent, né à Dijon en 1603, entra dans l'Oratoire en 1635, & fut chargé d'écrire l'Histoire de sa congrégation. Il recueillit plusieurs matériaux; mais l'ouvrage est demeuré imparfait, Le P. Saumaise mourut à Pa-

ris avant que de l'avoir achevé, en 1680, à 77 ans. On a de lui une Traduction françoise des Directions Pastorales de Don Jean de Palasox, 1671, in-12, & quelques Piéces de vers latins & françois.

SAUMAISE, Foy. SOMAISE.

SAUNDERSON, (Nicolas) né en 1682, d'une famille originaire de la province d'Yorck, n'avoit qu'un an lorsqu'il perdit, par la petite vérole, l'usage de la vue & les yeux mêmes. Ce malheur ne l'empêcha point, au fortir de l'enfance, de faire très-bien ses humanités. Virgile & Horace étoient ses auteurs favoris, & le style de Cicéron lui étoit devenu si familier, qu'il parloit latin avec une facilité peu commune. Après avoir employé quelques années à l'étude des langues, fon pere commença à lui enseigner les règles ordinaires de l'arithmétique; mais le disciple sut bientôt plus habile que son maître, & il pénétra dans peu de tems toutes les profondeurs des mathématiques. Le jeune géomètre s'étant rendu à Cambridge, y expliqua les ouvrages immortels de Newton, ses Principes Mathématiques de la Philosophie naturelle, fon Arithmétique universelle, & les ouvrages mêmes que ce grand philosophe a publiés sur la l'umière & fur les couleurs. Ce fait pourroit paroître incroyable, fi l'on ne confidéroit que l'optique & toute la théorie de la vifion s'expliquent entiérement par le moyen des lignes, & qu'elle est soumisé aux règles de la géométrie. Wisthon ayant abdiqué sa chaire de professeur en mathématiques dans l'université de Cambridge, l'illustre aveugle sut nommé pour lui succéder en 1711. La fociété royale de Londres ie l'af-

focia, & le perdir en 1739, à 56 ans. Il laissa un fils & une fille. Ses mœurs ne répondoient pas à ses talens; il aimoit passionnément le vin & les femmes. Ses derniéres années furent déshonorées par les plus hontéux excès. Naturellement méchant & vindicatif, il déchiroit cruellement ses ennemis & même ses amis. Des juremens affreux fouilloient tout ce qu'il disoit. On a de lui des Elémens d'Algèbre, en anglois, imprimés à Londres après fa mort, en 1740, aux dépens de l'université de Cambridge, en 2 vol. in-4°. Ils ont été traduits en françois par M. de Joncourt, en 1756, 2 vol. in-4°. C'est à Saunderson qu'appartient la division du cube en fix pyramides égales, qui ont leurs fommets au centre, & pour base chacune de ses faces. Il avoit aush inventé pour son usage une Arithmétique palpable; c'està-dire, une manière de faire les opérations de l'arithmétique par le seul sens du toucher. C'étoit une table élevée sur un petit chassis, afin qu'il pût toucher également le dessus & le dessous. Sur cette rable étoient tracées un grand nombre de lignes parallèles, qui étoient croifées par d'autres, enforte qu'elles faisoient ensemble des angles droits. Les bords de cette table étoient divisés par des entailles distantes d'un demi-pouce l'une de l'autre, & chacune comprenoit cinq de ces parallèles. Par ce moyen, chaque pouce quarré étoit partagé en cent petits quarrés. A chaque angle de ces quarrés ou interfection des parallèles, il y avoit un trou qui perçoit la table de part en part. Dans chaque trou on mettoit deux fortes d'épingles, des petites & des groffes, pour pouvoir les distinguer au tact. C'étoit par l'arrangement des épingles que Saunderson faisoit toutes les opérations de l'arithmétique. On peut en voir la description à latête du 1<sup>er</sup> vol. de ses Elémens d'Algèbre, dont les géomètres sont cas. SAVOIE, Voyez SAVOYE.

SAVONAROLE, (Jérôme) né à Ferrare en 1452 d'une famille noble, prit l'habit de St Dominique, & se distingua dans cet ordre par sa piété & par le talent de la chaire. Florence fut le théàtre de ses succès: il prêchoit, il confessoit, il écrivoit; & dans une ville libre, pleine nécessairement de faccions, il n'eut pas de peine à se mettre à la tête d'un parti. Il embrassa celui qui étoit pour la France contre les Médicis. Il expliqua publiquement l'Apocalypfe, & y trouva la destruction de la faction opposée à la sienne. Il prédit que l'Eglise seroit renouvellée; & en attendant cette réformation, il déclama beaucoup contre le clergé & contre la cour de Rome. Alexandre VI l'excommunia, & lui interdit la prédication. Il se mogua de l'anathême, & après avoir cessé de prêcher pendant quelque tems, il recommença avec plus d'éclat que jamais. Alors le pape & les Médicis se servirent, contre Savonarole, des mêmes armes qu'il employoit; ils suscitérent un Franciscain contre le Jacobin. Celui-ci ayant affiché des thèses qui firent beaucoup de bruit, le Cordelier s'offrit de prouver qu'elles étoient hérétiques. Il fut secondé par ses confréres, & Savonarole par les fiens. Les deux ordres se déchaînérent l'un contre l'autre. Enfin un Dominicain s'offrit à passer à travers un bûcher, pour prouver la sainteté de leur enthoufiaste : un Cordelier proposa aussi-tôt la même épreuve, pour prouver que Save-

narole étoit un scélérat. Le peuple, avide d'un tel spectacle, en pressa l'exécution. Le magistrat fut contraint de la leur donner, le famedi 7 Avril 1498. Les champions comparurent au milieu d'une foule innombrable; mais quand ils virent tous deux de fang - froid le bûcher en flamme, ils tremblérent l'un & l'autre, & leur peur commune leur fuggéra une commune évafion. Le Dominicain ne voulut entrer dans le bûcher que l'Hostie à la main. Les magistrats le lui refusérent, & par ce refus, il fut dispensé de donner l'affreuse comédie qu'il avoit préparée. Le peuple alors, foulevé par le parti des Cordeliers, se jetta dans son monastére : on ferma les portes pour empêcher ces furieux d'y entrer; mais ils y mirent le feu, & fe firent un passage par la violence. Les magistrats se virent donc obligés de poursuivre Savonarole comme un imposteur. Il fut appliqué à la question, & son interrogatoire rendu public prouva qu'il étoit à la fois fourbe & fanatique. Il est certain qu'il s'étoit vanté d'avoir en de fréquens entretiens avec Dieu, & qu'il l'avoit persuadé à ses confréres. Un des deux Dominicains qui furent affociés à fon martyre, vit un jour deux fois de suite le St-Esprit sous la forme d'une colombe, dont les plumes étoient dorées & argentées, se reposer sur l'épaule de Savonarole & lui béqueter l'oreille. Il prétendoit aussi avoir soutenu de grands combats avec les Démons. Pic de la Mirandole, auteur de sa Vie, assûre que les Diables qui infestoient le couvent des Dominicains, trembloient à la vue de Frere Jérôme, & que de dépit ils prononçoient toujours fon nom avec quelque suppression

de lettres. Il les chassa de toutes les cellules du monastère, & ils cessérent de tourmenter les autres moines. Il se trouva quelquesois arrêté, lorsqu'il faisoit la ronde dans le couvent, l'aspersoir à la main, pour mettre ses freres à couvert des infultes des Démons. Ils lui opposoient des nuages épais. pour l'empêcher de passer outre. Le pape Alexandre VI envoya le général des Dominicains & l'évêque Romolino, qui le dégradérent des ordres sacrés & le livrérent aux juges féculiers, avec 2 compagnons de son fanatisme. Ils furent condamnés à être pendus & brûlés : fentence qui fut exécutée le 23 Mai 1498. A peine eut - il expiré, qu'on publia fous fon nom fa Confession, dans laquelle on lui prêta bien des extravagances; mais rien qui méritat le dernier supplice, & fur-tout un supplice cruel & infame. Ce faux prophète mourut avec constance, à l'âge de 46 ans; & ses partifans ne manquérent pas de lui attribuer des miracles: derniére ressource des adhérens d'un chef malheureux. Leur fanatisme sut si outré, qu'ils confervérent religieusement tout ce qu'ils purent arracher aux flammes. Jean-François Pic de la Mirandole, auteur d'une Vie de Savonarole, (publiée par le P. Quetif, avec des notes & quelques écrits du Jacobin de Ferrare, à Paris, 1674, 3 vol. in-12.) en fait un Saint à prodiges. Il affûre que le cœur de ce faint personnage fut trouvé dans la riviére, qu'il en posséde une partie, & qu'elle lui est d'autant plus chere, qu'il a éprouvé qu'elle guérit les malades & qu'elle chasse les Démons. Il observe qu'un grand nombre de ceux qui perfécutérent ce Dominicain, moururent miférablement. Il met de ce nombre le pape Alexandre VI. Savonarole a trouvé bien d'autres apologistes. Les plus célèbres sont, après le P. Quetif, Bzovius, Baron, Alexandre, Néri, religieux Dominicains; auxquels on doit joindre Ambroise Catharin, Marcile-Ficin, Matthieu-Toscan, Flaminius, &c. Il laista des Sermons en italien, un Traité intitulé: Triumphus Crucis, & d'autres ouvrages publiés par Balesdans, à Leyde, 1633, 6 vol. in-12.

SAVOT, (Louis) né à Saulieu, petite ville de Bourgogne, vers l'an 1579, s'appliqua d'abord à la chirurgie. Pour mieux y réussir, il vint à Paris, où il ne tarda pas à prendre des dégrés en médecine. Il mourut médecin de Louis XIV, vers l'an 1640. C'étoit un homme respectable par sa vertu, & dont l'air étoit fimple & mélancolique. Ses principaux ouvrages font : I. Un Discours sur les Médailles antiques, Paris, 1627, 1 vol. in-4°; ouvrage qui peut être de quelque utilité aux commencans. II. L'Architecture Françoise des Batimens particuliers. Les meilleures éditions de ce livre estimable sont celles de Paris, avec les notes de François Blondel, en 1673 & 1685, in-8°. III. Le livre de Galien, De l'Art de guérir par la Saignée, traduit du Grec, 1603, in-12. 1 V. De causis colorum, à Paris, 1609, in-8°. Tous ces ouvrages prouvent beaucoup de fagacité & d'érudition.

SAVOYE, (Jacq. & Henri de) Voy. II & IV NEMOURS.

SAVOYE, (Thomas-François de) prince de CARIGNAN, fils de Charles-Emmanuel duc de Savoye, & de Catherine d'Autriche, naquit en 1596. Il donna, dès l'âge de 16 ans, des preuves de son cou-

rage, & montra beaucoup d'empressement pour s'établir en France. L'aversion que le cardinal de Richelieu avoit pour sa maison, l'ayant empêché de réussir, il s'unit avec l'Espagne. Il surprit Trèves en 1634 fur l'archevêque de cette ville qu'il fit prisonnier, & qui fut conduit à Namur en 1635. Mais il perdit, le 15 Mai de la même année, la bataille d'Avein contre les François. Le prince Thomas, pour effacer la mémoire de cette malheureuse journée, fit lever le fiége de Breda aux Hollandois en 1636, & entra enfuite en Picardie, où il se rendit maître de plusieurs places. Il passa dans le Milanez pendant la minorité du prince fon neveu, pour obtenir la régence, & déclara la guerre à la duchesse de Savoye, sa bellefœur. Il emporta Chivas & plusieurs autres villes, & sit ensuite fon accommodement avec la France en 1640; mais ce traité ayant été rompu, il s'engagea de nouveau avec l'Espagne. Il fit un second traité avec la duchesse de Savoye en 1642, & un autre avec Louis XIII. Il fut enfuite déclaré généralissime des armées de Savoye & de France en Italie, où il fit la guerre avec divers succès. Il mourut à Turin en 1656, à 70 ans, avec la réputation d'un prince inconstant, mais actif & impétueux. L'intérêt eut autant de part à ses changemens, que son inconstance. Il eut deux fils. L'aîné Emmanuel a continué la branche de Carignan. Le cadet Eugène-Maurice, lieutenant-général en France, mort en 1673, fut pere du fameux prince Eugène qu'il eut d'Olympe Mancini, niéce du cardinal Mazarin, morte en 1708.

SAVOYE, (le Prince Eugène de) Voy, EUGÈNE, n° IX... & I. TENDE,

I. SAURIN, (Elie) ministre de l'Eglise Wallone d'Utrecht, vit le jour en 1639, à Usseaux, dans la vallée de Pragelas, frontiére du Dauphiné. Son pere, ministre de ce village, l'éleva comme un fils qui pouvoit illustrer son nom. Le jeune Saurin ne tarda pas à se distinguer. Ses talens le firent choisir en 1661 pour ministre de Venterol, puis d'Embrun. L'année suivante il étoit sur le point de professer la théologie à Die, lorsqu'il fut obligé de quitter le royaume, pour avoir refusé d'ôter son chapeau en passant auprès d'un prêtre qui portoit le Saint-Viatique : action digne d'un fanatique outré. Il se rendit en Hollande, où il devint ministre de l'Eglise Wallone de Delft. Il y eut des démêlés très-vifs avec le ministre Jurieu. dont il se tira avec honneur. Il mourut à Utrecht en 1703, âgé de 64 ans, sans avoir été marié. On a de lui : I. Examen de la Théologie de Jurieu, en 2 vol. in-S°, dans lesquels il a éclairci diverses questions importantes de théologie. II. Des Réflexions sur les Droits de la Conscience, contre Jurieu, & contre le Commentaire Philosophique de Bayle. III. Un Traité de l'amour de Dieu, dans lequel il foutient l'amour défintéressé. IV. Un Traité de l'amour du Prochain. &c. Saurin fit honneur à sa secte par son érudition & par son zèle. Ses écrits prouvent son amour pour le travail & ses connoissances théologiques.

II. SAURIN, (Jacques) né à Nimes en 1677 d'un habile avocat Protestant de cette ville, sit d'excellentes études, qu'il interrompit quelque tems pour suivre le parti des armes. Il eut un drapeau dans le régiment du colonel Renault, qui servoit en Piémont;

mais le duc de Savoye ayant fait la paix avec la France, Saurin retourna à Genève, & reprit ses études de philosophie & de théologie, qu'il acheva avec un fuccès distingué. Il alla l'an 1700 en Hollande, puis en Angleterre, où il se maria en 1703. Deux ans après il retourna à la Haye. Il s'y fixa, & y prêcha avec un applaudiffement extraordinaire. Il avoit de grands talens extérieurs : un air prévenant, une physionomie gracieuse, un ton de voix net & infinuant. La première fois que le célèbre Abbadie l'entendit, il s'écria: Est-ce un Ange ou un Homme qui parle? Son élocution n'étoit pas exactement pure, elle fentoit le réfugié; mais comme il prêchoit dans un pays étranger, on y faifoit peu d'attention, & fon auditoire étoit toujours fort nombreux. Cet illustre Réformé mourut en 1730, & il fut aussi regretté par les honnêtes-gens que par les littérateurs. Son penchant à la tolérance, fon amour pour la fociété, la douceur de son caractére & de ses mœurs, soulevérent contre lui les hommes emportés de fon parti. Ils s'efforcérent d'obscurcir son mérite & d'empoisonner fa vie par la perfécution. Ses ennemis firent beaucoup valoir fes intrigues galantes, & quelques autres aventures où fa vertu s'étoit démentie; mais ces taches furent effacées par de grands talens. Les ouvrages de ce célèbre ministre sont : I. Des Sermons, en 12 vol. in-8° & in-12, dont quelques-uns font écrits avec beaucoup de force, de génie & d'éloquence, & dont quelques autres font négligés & foibles. On n'y trouve point ces imprécations & ces fureurs, que les Calvinistes font ordinairement paroître dans leurs

Sermons contre l'Eglise Romaine : tandis que son accusateur étoit & c'étoit une des raisons de la vexation des fanatiques. Ils vouloient qu'il appellat le Pape l'Antechrift, & son Eglise la Proftituée de Babylone. Saurin ne voulut jamais employer ces grands traits d'éloquence. Il avoit publié les 5 prem. vol. pendant fa vie, depuis 1708 julqu'en 1725; les derniers ont été donnés après sa mort. II. Des Discours fur l'Ancien-Tettament, dont il publia les 2 prem. vol. in-fol. Beaufobre & Roques ont continué cet ouvrage & l'ont augmenté de 4 vol. 1720 & années fuiv. Une Differtation du 2° volume, qui traite du Mensonge officieux, fut vivement attaquée par la Chapelle, & suscita de facheuses affaires a Saurin. III. Un livre intitule : L'Etat du Christianisme en France, 1725, in-8°, dans lequel il traite de plusieurs points importans de controverse. & combat le miracle opéré fur la dame la Fosse à Paris. IV. Abrégé de la Théologie & de la Morale Chrétienne, en forme de Catéchisme, 1722, in-8°. Saurin publia, 2 ans après, un Abrégé de cet abrégé ; l'un &l'autre sont faits avec méthode, mais ils neneuvent servir qu'auxProtestans.

III. SAURIN, (Joseph) géomètre de l'académie des Sciences de Paris, naquit à Courteson dans la principauté d'Orange, en 1659. Son pere, ministre à Grenoble, sur son pere et ministre à Grenoble, sur son premier précepteur; beaucoup d'esprit & un caractère visétoient de grandes dispositions à l'étude. Il sit des progrès rapides, & sur reçu ministre fort jeune, à Eure en Dauphiné. Saurin, s'étant emporté dans un de ses Sermons, sut obligé de quitter la France en 1683. Il se retira à Ge-Berne, qui lui donna une cure

confidérable dans le bailliage d'Yverdun. Il étoit bien établi dans ce poste, lorsque quelques théologiens formérent un orage contre lui. Saurin, dégoûté de la controverse, & sur-tout de la Suisse où ses talens étoient enfouis, passa en Hollande. Il se rendit de-la en France, & se mit entre les mains de l'illustre Bossuet, qui lui fit faire fon abjuration en 1690. On douta toujours de la fincerité de cette conversion. Il est assez probable que l'envie de cultiver les sciences dans la capitale de la France, eut plus de part a son changement, que la religion. L'Hiftoire qu'il en a donnée, est une espèce de Roman. Saurin ne se trompa point dans l'idée qu'il s'étoit faite, qu'il trouveroit des protections & des secours en France. Il fut bien accueilli par Louis XIV, eut des pensions de la cour, & fut recu à l'académie des sciences en 1707 avec des distinctions flatteuses. La géométrie faisoit alors fon occupation & fon plaifir. Il orna le Journal des Savans, auquel il travailloit, de plusieurs excellens extraits; & les Mémoires de l'académie des sciences, de beaucoup de morceaux intéressans. Ce font les feuls ouvrages qu'on connoisse de lui. On lui a attribué mal-à-propos le Factum qu'il publia contre Rouffeau, lorsqu'il fut envelopé dans la trifte affaire des Couplets. Il se répandit en 1709, dans le café où Saurin alloit prendre tous les jours fon unique divertissement, des chansons affreufes contre tous ceux qui y venoient. On foupçonna violemment Rousseau d'en être l'auteur. Celuici rejetta ces horreurs fur Saurin. qui fut pleinement justifié par un arrêt du parlement, rendu en 1712, neve, d'où il passa dans l'Etat de

banni du royaume. Saurin, échappé à cette tempête, ne s'occupa plus que de ses études. Il mourut à Paris en 1737, d'une fiévre léthargique, laissant un fils qui a foutenu fon nom par plufieurs Tragédies & Comédies dont il a orné la scène Françoise. Son caractére étoit vif & impétueux; il avoit cette noble fierté qui fied si bien, & qui est si nuisible, parce que nos ennemis la prennent pour de la hauteur. Sa philosophie étoit rigide; il pensoit affez mal des hommes, & le leur disoit souvent en face avec beaucoup d'énergie. Cette franchise dure lui fit beaucoup d'ennemis. Sa mémoire a été attaquée après sa mort, comme sa réputation l'avoit été pendant sa vie. On fit imprimer dans le Mercure Suisse, une prétendue Lettre, écrite de Paris à un ministre, dans laquelle il s'avouoit coupable de plufieurs crimes qui auroient mérité la mort. Quelques ministres Calvinistes viennent tout récemment de foutenir & de publier que cette Lettre avoit existé. Il a fallu que M. de Voltaire fit des recherches pour savoir si cette piéce n'étoit point supposée. Il a consulté non seulement le seigneur de l'endroit où Saurin avoit été pasteur, mais encore les doyens des pasteurs de ce canton. Tous fe font généralement récriés sur une imputation aussi atroce. Mais il faut avouer que ce poëte philosophe, en voulant défendre Saurin dans son Hiscoire générale, a laisse de facheuses impressions sur son caractère. Il infinue que ce géomètre facrifia sa religion à son intérêt, & qu'il se joua de Bossuet, qui crut avoir converti un Ministre , & qui ne fit que servir à la petite fortune d'un Philosophe. Cela peut être vrai;

mais c'est un aveu singulier de la part d'un homme qui fait l'apologie d'un autre.

SAUSSAY, (André du) docteur en droit & en théologie, curé de Saint Leu à Paris sa patrie, official & grand - vicaire dans la même ville, & enfin évêque de Toul, naquit vers 1595. Il s'acquit l'eftime du roi Louis XIII, dont il fut prédicateur ordinaire, & qui l'honora de la mitre en 1649. Il gouverna son diocèse avec beaucoup de zèle & de sagesse, & mourur à Toul en 1675, à 80 ans. Il est auteur de plusieurs ouvrages, & du Martyrologium Gallicanum, 1638, 2 vol. in-fol., dans lequel on remarque beaucoup d'érudition, mais très-peu de critique, & encore moins d'exactitude. Il entreprit cet ouvrage par ordre de Louis XIII.

SAUSSAYE, (Charles de la) né en 1565 d'une famille noble, fut chanoine d'Ortéans, fa patrie, jusqu'en 1614, qu'il accepta la cure de St Jacques de la Boucherie à Paris. Le cardinal de Retz le nomma chanoine de l'église de Paris, ce qui ne l'empêcha pas de conferver sa cure. Il mourut en 1621, à 56 ans. On a de lui : Annales Ecclesia Aurelianensis, Paris 1615, in-4°; ouvrage plein de recherches savantes.

SAUTEL, (Pierre-Juste) Jésuite, né à Valence en Dauphiné l'an 1613, mort à Tournon en 1662, poète Latin. Cet auteur rend les petits sujets intéressans, par la manière ingénieuse & délicate dont il les décrit. Il sussite pour s'en convaincre de lire la première Elégie de ses Jeux allégoriques, sur une Monche tombée dans une terrine de lait. Mais cette pièce seroit encore plus estimable, si l'auteur avoit su modérer sons

imagination & s'arrêter où il le falloit. Ses digressions trop longues, ses moralités insipides, prouvent que son goût n'étoit pas aussi fain que son génie étoit heureux & facile. Les autres sujets de ses Jeux allégoriques font: Un Essain d'Abeilles distillant du miel dans le carquois de l'Amour ; la Querelle des Mouches; un Oiseau mis en cage; le Perroquet qui parle, &c. On a encore de lui des Epigrammes afsez fades, sur tous les jours de fêtes de l'année, qu'il a intitulées : L'Année Sacrée Poëtique, ouvrage imprimé à Paris, 1665, in-16. Les Jeux allégoriques l'avoient été à Lyon, l'an 1656, in-12, avec une autre production qui a pour titre: Les Jeux sacrés & les Pieuses larmes de la Magdelène. La latinité en est pure, mais les penfées n'en font pas naturelles.

I. SAUVAGE, (Jean) en latin Ferus, Cordelier de Mayence, mourut en 1554, à 60 ans. Ses Prédications qui ont été imprimées en plusieurs vol. in-8°, & ses Explications de l'Ecriture-Sainte, publiées aussi en différens tems, in-8°, prouvent qu'il avoit lu l'Ecriture & les Peres; mais il connoissoit peu le véritable goût de

l'éloquence.

II. SAUVAGE, (Denys) feigneur de Fontenailles en Brie, autrement dit le Sieur DV PARC, étoit Champenois & historiographe du roi Henri II. Il a traduit en françois les Histoires de Paul Jove; & a donné les éditions d'un grand nombre d'Histoires & de Chroniques. Son édition de Froiffart, à Lyon 1559, en 4 vol. infol. & celle de Monsfrelet à Paris, 1572, en 2 vol. in fol. font ce qu'il a fait de mieux en ce genre. On estime aussi l'édition d'une Chronique de Flandres qu'il publia

en 1562. Elle s'étend depuis 792 jusqu'en 1383. Sauvage l'a continuée jusqu'en 1435; mais il n'a presque sait que copier Froissate & Monstrelet. Son style est barbare, & il étoit plus propre à compiler qu'à écrire.

SAUVAGES, (François Boisfier de) né à Alais en 1706, se confacra à la médecine. Il fit les plus grands progrès dans cette science, & devint professeur royal de médecine & de botanique en l'université de Montpellier, membre de la fociété royale des sciences de la même ville, de celles de Londres, d'Upfal, de la Phyfico-Botanique de Florence, des académies de Berlin, de Suède, de Toscane, des Curieux de la Nature de Bologne. Il étoit consulté de toutes parts, & on le regardoit comme le Boerhaave de Languedoc. Parmi les ouvrages qu'il a donnés fur la médecine, on distingue sa Pathologia, in-12, plusieurs fois réimprimée; & sa Nosologia Methodica, à Amsterdam 1763, 5 vol. in-8°. Ce dernier livre a été traduit en françois par M. Nicolas, à Paris 1771, en 3 vol. in-8°, fous ce titre: Nosologie Méthodique, dans laquelle les Maladies sont rangées par classes, suivant le système de Sydenham & l'ordre des Botanistes. On publia peu de tems après une autre Version du même ouvrage, à Lyon, en 10 vol. in-12; la Nosologie méritoit cet honneur. On y trouve tout à la fois un Dictionnaire universel & raisonné des maladies, & une Introduction générale à la manière de les connoître & de les guérir. C'est un livre vraiement classique, nécesfaire aux commençans, utile aux professeurs, & le bréviaire de tous les médecins. On a encore de Sauvages la Traduct, de la Statique des Vegetaux de Halles, 1744, in-4; & des Elémens de Physiologie en latin. Ses Differtations ont été recueillies en 2 vol. in-12. Cet habile médecin, mort à Montpellier en 1767, à 61 ans, conserva, avec une réputation très-étendue, une grande fimplicité de mœurs. Il trouvoit ses plaisirs dans les travaux de son état. Il fut aimé de ses disciples, & mérita de l'être. Il leur communiquoit avec plaisir ce qu'il favoit; fes connoissances paffoient fans faste & sans effort dans ses conversations. L'habitude du cabinet lui donnoit quelquefois dans le monde, cet air pesant & distrait qui s'oppose à l'enjouement & aux graces. ( Voyer fon Eloge historique à la tête de la Nofologie françoife, en 3 vol. in-8°.) N. B. Un médecin sans malades nous a reproché dans une Lettre très-malhonnête, enterrée dans un Journal, le silence que gardoit notre premiére édition . imprimée en 1765 & 1766, fur Sauvages qui n'est mort qu'en 1767. Ce galant homme ne fait point que nous ne parlons d'aucun auteur vivant. Nous ne pouvions pas faire mourir les hommes avant le tems, & empiéter ainsi sur les droits de notre critique.

SAUVAL, (Henri) avocat au parlement de Paris, mort en 1670, est auteur d'un ouvrage, en 3 vol. in-sol. intitulé: Histoire des Antiquités de la Ville de Paris. Il employa 20 années à faire des recherches sur les agrandissemens de cette ville, sur les changemens des lieux les plus considérables, sur les aventures singulières qui y sont arrivées, sur les cérémonies extraordinaires, sur les priviléges & sur les anciens usages & coutumes qui y ont été observés. Il puisa ses matériaux, tant

au trefor des Chartres & dans les Registres du Parlement, que dans les Archives de la Ville, dans celles de Notre-Dame, de la Sainte-Chapelle, de Ste-Gèneviéve, dans les Manuscrits de St Victor. Cet ouvrage vaut mieux pour le fonds des choses, que pour la maniére dont elles font rendues. L'auteur mourut sans avoir eu le tems de le finir. Rousseau, auditeur des Comptes, y mit la derniére main. y rectifia & fuppléa beaucoup de choses. La mort le prévint aussi, & l'ouvrage ne fut donné au publie gu'en 1724. On en a donné une édition en 1733. Pour l'avoir complette, il est nécessaire que le cahier concernant les Amours des Rois de France, n'en soit pas détaché. Il parut féparément, (Hollande 1738,) en 2 vol. in-12 avec figures, fous le titre de : Galanteries des Rois de France.

SAUVEUR, (Joseph) né à la Flèche en 1653, fut entiérement muet jufqu'à l'âge de 7 ans. Les organes de sa voix ne se débarrafférent qu'à cet âge, lentement & par dégrés, & ils ne furent jamais bien libres. Des-lors Sauveur étoit machiniste : déja il construifoit de petits moulins; il faifoit des Siphons avec des chalumeaux, des Jets d'eau, & d'autres machines. Il apprit sans maître la géométrie, & se trouva ensuite assidument aux conférences de Rohault. Ce fut alors qu'il fe confacra tout entier aux mathématiques. Il enseigna la géométrie dès l'âge de 23 ans, & il eut pour disciple le prince Eugène. Le jeu appellé la Bassette étoit alors à la mode à la cour. Le marguis de Dangeau lui demanda, en 1678, le calcul du Banquier contre les Pontes. Le mathématicien satisfit si pleinement à cette demande, que

Louis XIV voulut entendre de lui-même l'explication de fon calcul. En 1680, il fut choisi pour enfeigner les mathématiques aux pages de Made la Dauphine, qui en faisoit beaucoup de cas. Le grand Condé prit aussi du goût pour Sauveur, & ce goût fut bientôt suiv. de l'amitié. Un jour que le mathématicien entretenoit le prince en présence de deux savans, ils se mirent à expliquer ce que le géomètre venoit de dire. Quand ils eurent fini , le grand Condé leur dît : Vous avez cru que Sauveur ne s'entendoit pas bien, parce qu'il parle avec peine; je l'ai pourtant compris. Vous m'avez parlé beaucoup plus éloquemment, & je n'ai rien entendu. Lorsque ce prince ne pouvoit pas avoir Sauveur auprès de lui, il l'honoroit de ses lettres. Les fréquens voyages qu'il faisoit à Chantilli, lui inspirérent le desfein de travailler, vers ce temslà, à un Traité de Fortifications; & pour mieux y réussir, il alla en 1691 au siège de Mons, où il monta tous les jours la tranchée. Il visita ensuite toutes les places de Flandres, & à son rerour il devint le Mathématicien ordinaire de la Cour. Il avoit déja eu, en 1686, une chaire de mathématiques au collége-royal, & il fut reçu de l'académie des sciences en 1696. Enfin, Vauban ayant été fait maréchal de France en 1703, il le proposa au roi pour son successeur dans l'emploi d'Examinateur des Ingénieurs; le roi l'agréa & l'honora d'une pension. Sauveur en jouit jusqu'à sa mort, arrivée en 1716, à 64 ans. Ce favant étoit officieux, doux & fans humeur, même dans l'intérieur de son domestique. Quoigu'il eut été fort répandu dans le monde, sa simplicité & son ingénuité naturelles n'en

avoient point été altérées. Il étoit fans présomption, & il disoit souvent que ce qu'un homme peut en Mathématiques, un autre le peut aussis On a de lui plusieurs ouvrages dans les Mémoires de l'Académie des Sciences. Les principaux sont : L. Des Méthodes abrégées des grands Calculs. II. Des Tables pour la dépense des Jets-d'eau. III. Le Rapport des Poids & des Mesures de différens Pays. IV. Une Manière de jauger avec beaucoup de facilité & de précision toutes sortes de Tonneaux. V. Un Calendrier universel & perpétuel. On a encore de lui une Géométrie, in-4°, & plufieurs Manuscrits concernant les mathématiques.

SAXE, Voyez IV. ALBERT, duc

de... & WEIMAR.

SAXE (électeurs de): Voyez x. Fréderic... & III. Maurice.

SAXE, (Maurice comte de) naquit en 1696 de Frédéric-Auguste I, électeur de Saxe, roi de Pologne, & de la comtesse de Konigsmarck. Suédoife, aussi célèbre par son esprit que par sa beauté. Il sut élevé avec le prince électoral, depuis Frédéric - Auguste 11, roi de Pologne. Son enfance annonça un guerrier. Sans goût pour l'étude, on ne parvint à l'y faire appliquer, qu'en lui promettant de le laisser monter à cheval ou de faire des armes. Il fervit d'abord en Flandres dans l'armée des Alliés, commandée par le prince Eugène & par Marleborough. Il fut témoin de la prise de Lille en 1709, se fignala au fiége de Tournay, à celui de Mons, à la bataille de Malplaquet, & dît le foir de ce jour mémorable qu'il étoit content de sa journée. La campagne de 1710 acquit à ce héros enfant un nouvezu surcroît de gloire. Le prince Eugène & le duc de Marleborough firent publiquement son

éloge.

eloge. Le roi de Pologne affiégea l'année d'après Stralfund, la plus forte place de la Poméranie. Le jeune comte servit à ce siège, & y montra la plus grande intrépidité. Il passa la rivière à la nage, à la vue des ennemis, & le pistolet à la main. Sa valeur n'éclata pas moins à la fanglante journée de Guedelbusck, où il eut un cheval tué fous lui, après avoir ramené 3 fois à la charge un régiment de cavalerie qu'il commandoit alors. Après cette campagne, la comtesse de Konismarck le maria avec la comtesse de Lobin, également riche & zimable; mais cette union ne dura pas. Le comte fit dissoudre son mariage en 1721, & se repentit plusieurs fois de cette démarche. Son épouse ne l'avoit quitté qu'avec beaucoup de regret; mais ses regrets ne l'empêchérent pas de se remarier peu de tems après. Le comte de Saxe s'étoit rendu en Hongrie l'an 1717. L'empereur y avoit alors une armée de 15000 hommes fous les ordres du prince Eugène, la terreur des Ottomans. Le héros Saxon se trouva au fiège de Belgrade, & à une bataille que ce prince gagna fur les Turcs. De retour en Pologne l'an 1718, le roi le décora de l'ordre de l'Aigle Blanc. L'Europe pacifiée par les traités d'Utrecht & de Passarowitz, n'offrant au héros Saxon aucune occasion de se signaler, il se détermina en 1720 à passer en France, pour y jouir des douceurs de la société. Il avoit eu de tout tems beaucoup d'inclination pour les François, & ce goût sembloit être né en lui avec celui de la guerre: la langue Françoise fut la seule langue étrangére qu'il voulut apprendre dans fon enfance. Le duc d'Orléans, instruit de son mérite, Tome VI.

le fixa en France par un brevet de maréchal de camp. Le comte de Saxe employa tout le tems que dura la paix, à étudier les mathématiques, le génie, les fortifications, les méchaniques, sciences pour lesquelles il avoit un talent décidé. Le délassement de tant d'études pénibles & de recherches profondes, étoit un amusement guerrier. L'art d'exercer les troupes avoit fixé l'attention du comte de Saxe presqu'au sortir de l'enfance. Dès l'age de 16 ans, il avoit inventé un nouvel exercice, & l'avoit fait exécuter en Saxe avec le plus grand fuccès. En 1722, ayant obtenu un régiment en France, il le forma & l'exerça luimême fuivant sa nouvelle methode. Le chevalier Follard, iuste appréciateur des talens militaires, présagea dès-lors qu'il seroit un grand-homme. Tandis que la France formoit ce héros, elle fut menacée de le perdre. Les Etats de Courlande le choisirent pour souverain de leur pays en 1726. La Pologne & la Russie s'armérent contre lui. La Czarine voulut faire tomber ce duché fur la tête de Menzicoff, cet heureux aventurier. de garçon pâtifier devenu général & prince. Ce rival du comte de Saxe envoya à Mistaw 800 Rusfes, qui investirent le palais du comte & l'y assiégérent. Le comte, qui n'avoit que 60 hommes, s'y défendit avec le plus grand courage. Le siège fut levé, & les Russes obligés de se retirer. La Pologne armoit de son côté. Maurice, retiré avec ses troupes dans. l'isle d'Usmaiz, parle à ses peuples en souverain, & s'apprête à les défendre en héros. Les Ruffes veulent le forcer dans cette retraite, où il n'avoit que 300 foldats, Le général qui en avoit 4000,

joignant la perfidie à la force, tente de le furprendre dans une entrevue. Le comte, instruit de ce complot, le fit rougir de sa lâcheté, & rompit la conférence. Cependant, comme il n'avoit pas affez de forces pour se défendre contre la Russie & la Pologne, il fut obligé de se retirer l'an 1729, en attendant une circonstance favorable. On prétend que la duchesse de Courlande douairiére, Anne Iwanowa, (2º fille du czar Iwan Alexiowitz, frere de Pierre le Grand, ) qui l'avoit soutenu d'abord, dans l'espérance de l'époufer, l'abandonna enfuite, défefpérant de pouvoir fixer son inconstance. Certe inconstance lui fit perdre non seulement la Courlande, mais encore le trône de Moscovie, sur lequel cette princesse monta depuis. Une anecdote qu'on ne doit point cublier, c'est que le comte de Saxe ayant écrit de Courlande en France pour avoir un fecours d'hommes & d'argent, Mile le Couvreur, fameufe actrice. mit ses bijoux & sa vaisselle en gage pour secourir son amant, & lui envoya une fomme de 40 mille liv. Le comte, déchargé du fardeau de gouverner les hommes, se retira de nouveau en France. Entiérement livré aux mathématiques, il y composa en 13 nuits & pendant les accès d'une fiévre, fes Rêveries. Cet ouvrage, digne de César & de Condé, est écrit d'un Ayle peu correct, mais mâle & rapide, plein de vues profondes & de nouveautés hardies, & également instructif pour le général comme pour le foldat. La mort du roi de Pologne, son pere, alluma le flambeau de la guerre en Europe l'an 1733. L'électeur de Saxe offrit au comte son frere, le commandement général de tou-

tes ses troupes. Celui-ci aima mienz servir en France en qualité de maréchal-de-camp, & se rendit sur le Rhin à l'armée du maréchal de Berwick. Ce général, fur le point d'attaquer les ennemis à Etlinghen. voit arriver le comte de Saxe dans fon camp. Comte, lui dit-il aussitot, j'allois faire venir 3000 hommes, mais vous me valez seul ce renfort. Ce fut dans cette journée qu'il pénérra, à la tête d'un détachement de grenadiers, dans les lignes des ennemis, en fit un grand carnage, & décida la victoire par sa bravoure. Non moins intrépide au siége de Philisbourg, il sut chargé d'un grand nombre d'atta. ques, qu'il exécuta avec autant de succès que de valeur. Le grade de lieutenant - général fut, en 1734, la récompense de ses services. La mort de Charles VI replongea l'Europe dans les dissenfions, que la paix de 1736 avoir éteintes. Prague fut affiégée à la fin de Novembre 1741, & en ce même mois le comte de Saxe l'emporta par escalade. La conquête d'Egra suivit celle de Prague; elle fut prife après quelques jours de tranchée ouverte. La prise de cette ville fit bezucoup de bruit dans l'Europe, & caufa la plus grande joie à l'emp. Charles VII. qui écrivit de sa propre main au vaingueur pour l'en féliciter. Il ramena enfuite l'armée du maréchal de Broglio fur le Rhin, y établit différens postes, & s'empara des lignes de Lauterbourg. Devenu maréchal de France en 1744, il commanda en chef un corps d'armée en Flandres. Cette campagne, le chef-d'œuvre de l'art militaire, fit placer le maréchal de Saxe à côté de Turenne. Il observa si exactement les ennemis supérieurs en nombre, qu'il les

réduisit dans l'inaction. L'année 1745 fut encore plus glorieuse. Il se conclut en Janvier un Traité d'union à Varsovie, entre la reine de Hongrie, le roi d'Angleterre & la Hollande. L'ambassadeur des Etats-généraux, ayant rencontré le maréchal de Saxe dans la galerie de Verfailles, lui demanda ce qu'il pensoit de ce Traité? Je pense, répondit ce général, que si le Roi mon maître veut me donner carte blanche, j'irai lire à la Haye l'original du Traité avant la fin de l'année. Cette réponse n'étoit point une rodomontade; le maréchal de Saxe étoit capable de l'effectuer. Il alla prendre, quoique très-malade, le commandement de l'armée Françoise dans les Pays-Bas. Quelqu'un le voyant dans cet état de foiblesse avant son départ de Paris, lui demanda comment il pourroit fe charger d'une si grande entreprise? Il ne s'agit pas de vivre, réponditil, mais de partir. Peu de tems après l'ouverture de la campagne, fe livre la bataille de Fontenoi. Le général étoit presque mourant: il se fit trainer dans une voiture d'osier, pour visiter tous les postes. Pendant l'action il monta à cheval; mais son extrême foiblesse faifoit craindre qu'il n'expirât à tout moment. C'est ce qui fit dire au roi de Prusse, dans une lettre qu'il lui écrivit long-tems après : Agitant il y a quelques jours la question, quelle étoit la bataille de ce siécle qui avoit fait le plus d'honneur au Général; tout le monde tomba d'accord que c'étoit sans contredit celle dont le Général étoit à la mort, lorsqu'elle se donna. La victoire de Fontenoi, due principalement à fa vigilance & à sa capacité, sut suivie de la prife de Tournay, de celle de Bruges, de Gand, d'Oudenarde, d'Ostende, d'Ath & de

Bruxelles. Au mois d'Avril de cette année 1746, le roi donna au vainqueur de Fontenoi des Lettres de naturalité, conçues dans les termes les plus flatteurs. Les campagnes fuivantes lui méritérent de nouveaux honneurs. Après la victoire de Raucoux, le roi lui fit présent de six piéces de canon, créa maréchal de toutes ses armées en 1747, & commandantgénéral de tous les Pays-Bas nouvellement conquis en 1748. Cette année fut marquée par des fuccès brillans, & fur-tout par la prise de Mastricht. L'année précédente l'avoit été par la victoire de Lawfeld & par la prise deBerg-op-zoom. La Hollande épouvantée trembla pour ses états, & demanda la paix après l'avoir refusée. Elle sut conclue le 18 Octobre 1748, & l'on peut dire que l'Europe dut fon repos à la valeur du maréchal de Saxe. Ce grand-homme fe retira enfuite au château de Chambord, que le roi lui avoit donné pour en jouir comme d'un bien propre. Il ne quitta fa retraite que pour faire un voyage à Berlin, où le roi de Prusse l'accueillit commé Alexandre auroit reçu Céfar. De retour en France, il se délassa de ses fatigues au milieu des gens-delettres, des artiftes & des philofophes. La patrie le perdit en 1750, à 14 ans. Cet homme, dont le nom avoit refenti dans toute l'Europe & en avoit fait trembler une partie, compara en mourant fa vie à un rève : M. de Senae, ditil à fon médecin, j'ai fait un beau Jonge. Il avoit été élevé & il mourut dans la religion Luthérienne. Il est bien facheux, dit une grande princesse en apprenant sa mort, qu'on ne puisse pas dire un DE PRO-FUNDIS pour un homme qui a fait chanter tant de TE DEUM! Le héros

Saxon avoit demandé que fon corps fût brûlé dans de la chaux vive : Afin , dit - il , qu'il ne reste rien de moi dans le monde, que ma mémoire parmi mes amis. Louis XV. trop juste & trop sensible pour souscrire à cette demande, sit transporter fon corps avec la plus grande pompe à Strasbourg, pour y être inhumé dans l'Eglise Luthérienne de St Thomas. Un beau Maufolée en marbre, ouvrage du célèbre Pigal, doit être placé par ordre du roi à l'Ecole militaire. L'Académie proposa pour sujer, en 1759, l'Eloge de ce héros; & ce prix fut remporté par M. Thomas, homme éloquent, qui a peint le maréchal de Saxe du pinceau, dont Tacite s'étoit servi pour immortaliser Agricola. Nous avons déja parlé de l'ouvrage intitulé : Mes Rêveries. On en a fait plufieurs éditions. La feule bonne est celle de Paris en 1757, en 2 vol. an-4°. Elle a été conférée avec la plus grande exactitude fur le manufcrit original qui est à la bibliothèque du roi. Cette édition est accompagnée de plufieurs desfins gravés avec précision, & précédée d'un abrégé de la Vie de l'auteur. Elle avoit déja été écrite fort au long, mais avec moins d'exactitude & d'élégance, en 1752, en 2 vol. in-12. Voyez aussi l'Eloge du Comte de Saxe par M. Thomas, à Paris, 1761, in-8°; & fon Histoire par M. d'Espagnac, 2 vol. in-12.

SAXI, (Pamphile) poëte Latin, de Modène, florissoit à la fin du xve siècle. Ses Poësies, publiées à Bresse en 1499, in-4°, sont peu

communes.

SCACCHI, Voyer SCHACCHI. SCALCKEN, (Godefroi) peintre, né en 1643 à Dordrecht, ville de Hollande, mort à la Haye en 1706, excelloit à faire des por-

traits en petit, & des sujets de caprice. Ses tableaux font ordinairement éclairés par la lumiére d'un flambeau ou d'une lampe. Les reflets de lumiére qu'il a favamment distribués, un clair-obscur dont personne n'a mieux posfédé l'intelligence, des teintes parfaitement fondues, des expressions rendues avec beaucoup d'art, donnent un grand prix à ses ouvrages. Ce maître se fit desirer en Angleterre, où il eut l'honneur de peindre Guillaume III. Scalcken étoit de ces hommes bizarres qui se laissent trop aller à leur humeur libre. On rapporte que faisant le portrait du roi, il eut la témérité de lui faire tenir la chandelle. Le prince eut la complaifance de s'y prêter, & de fouffrir même patiemment que le suif dégouttât sur ses doigts.

I. SCALIGER, (Jules - Céfar) né en 1484, au château de Ripa, dans le territoire de Vérone, se disoit descendu des princes de l'Escale, souverains de Vérone. Scioppius lui donne une origine un peu différente. Il prétend qu'il étoit fils d'un maître d'école appellé Benoît Burden. Ce maître d'école étant allé demeurer à Venise, y changea le nom de Burden contre celui de Scaliger, parce qu'il avoit une échelle pour enfeigne, ou parce qu'il habitoit la rue de l'Echelle. Quoi qu'il en foit, fon fils porta les armes avec honneur dans sa jeunesse, & s'ac-, quit ensuite une grande réputation dans les belles-lettres & dans les fciences. Il exerça long-tems la médecine avec fuccès dans la Guienne. Son fils le représente comme le plus habile médecin de l'Europe, quoiqu'il exerçât cet art moins pour guérir les autres, que pour s'empêcher de mourir de faim. On

fait combien il faut se mésier de ces éloges. Jules Scaliger mourut à Agen en 1558, âgé de 75 ans. On a de lui : I. Un Traité de l'Art Poëtique, 1561, in-fol. II. Un livre des Causes de la Langue Latine, 1540, in-4°. III. Des Exercitations contre Cardan, 1557, in-4°. IV. Des Commentaires sur l'Histoire des Animaux d'Aristote, & sur le Traité des Plantes de Théophraste. V. Des Problêmes fur Aulu-Gelle. VI. Quelques Traités de Phyfique. VII. Des Lettres, Leyde, 1600, in-8°. VIII. Des Harangues. IX. Des Poësies, in-8°, & d'autres ouvrages en latin. On remarque dans ces différens ouvrages de l'esprit, & beaucoup de critique & d'érudition; mais comme il étoit peu habile dans la poësie grecque, on ne doit faire aucun fonds fur les jugemens qu'il porte d'Homére & des autres poëtes Grecs. Sa vanité & fon esprit satyrique lui attirérent un grand nombre d'adversaires, parmi lesquels Gaspar Scioppius & Cardan fe fignalérent.

II. SCALIGER, (Joseph-Juste) fils du précédent, né a Agen l'an 1540, embrassa le Calvinisme à l'age de 22 ans , & vint achever ses études dans l'université de Paris, où il apprit le Grec fous Turnèbe. Il se rendit aussi très-habile dans la langue Hébraïque, dans la chronologie & dans les belleslettres. Appellé à Leyde, il y fut professeur pendant 16 ans, & y finit ses jours en 1609, à 69 ans. Joseph Scaliger, parfaitement semblable à son pere, avoit la vanité la plus déplacée, & l'humeur la plus caustique & la plus insupportable. Ses écrits sont un amas de choses utiles, & d'invectives grosfiéres contre tous ceux qui ne le déclaroient point le Phénix des anteurs. Ebloui par la sottise de quelques compilateurs qui l'appelloient Abyme d'Erudition, Océan de Science, Chef - d'auvre, Miracle, dernier effort de la Nature; il s'imaginoit bonnement qu'elle s'étoit épuifée en sa faveur. C'étoit un tyran dans la littérature. Il fe glorifioit de parler 13 langues, l'hébreu, le grec, le latin, le françois, l'espagnol, l'italien, l'allemand, l'anglois, l'arabe, le fyriaque, le chaldaïque, le perfan & l'éthiopien; c'est-à-dire, qu'il n'en favoit aucune à fonds. La connoissance imparfaite qu'il avoit de toutes, étoit un répertoire dans lequel il puisoit des termes infultans & groffiers. Auteurs morts & vivans, tous furent également immolés à sa critique. Il leur prodigua plus ou moins les épithètes de fou, de sot, d'orgueilleux, de bête, d'opiniâtre, de plagiaire, de misérable esprit, de rustique, de méchant, de pédant, de grosse bête, d'étourdi, de conteur de sornettes, de pauvre homme, de fat, de fripon, de voleur, de pendard. Il appelle tous les Luthériens, barbares; & tous les Jésuites, anes... Origène n'est qu'un rêveur, selon lui; Se Justin, un imbécille; St Jérôme, un ignorant; Rufin, un vilain maraut; St Chrysoftôme, un orgueilleux vilain; St Bafile, un superbe; & St Thomas, un pédant. Une si grande déraison faifoit dire « qu'affûrément le Dia-» ble étoit auteur de son érudi-» tion. » Il méritoit de rencontrer quelqu'un encore plus emporté que lui. Le champion qu'on desiroit se présenta. Joseph Scaliger ayant donné, en 1594, une Lettre fur l'ancienneté & fur la splendeur de la race Scaligérienne, (De origine gentis Scaligera, in-4°;) Scioppius, indigné du ton de hauteur qu'il prenoit, chercha à l'humiher, en publiant les bassesses & les.

infamies de sa famille: ( Voyez la fuite de cette querelle dans l'article de ce dernier.) Scaliger se mêla de poësie, comme son pere; mais il n'y réuffit pas mieux que lui. Le plus grand fervice qu'il ait rendu à la littérature, est d'avoir imaginé le premier un fil dans le labyrinthe de la chronologie, & d'avoir trouvé des principes sûrs pour ranger l'histoire dans un ordre exact & méthodique. Ses ouvrages font : I. Des Notes fur les Tragédies de Senèque, sur Varron, fur Aufone, fur Pompeius Festus, &c. Il y a fouvent trop de finesse dans ces commentaires, & en voulant donner du génie à fes auteurs, il laiffa échaper leur véritable esprit. II. Des Poëses, 1607, in-12. III. Un Traité De emendatione Temporum, très-favant, quoiqu'il y ait des inexactitudes. La meilleure édition de cet ouvrage est celle de Genève, 1609, infol. IV. La Chronique d'Eusebe, avec des notes, Amsterdam 1658, 2 vol. in-fol. V. Canones Isagogici. VI. De tribus Sectis Judaorum, à Delft, 1703, 2 vol. in-4°: édition augmentée par Trigland. VII. Divers autres ouvrages, dans lefquels on voit qu'il avoit beaucoup plus d'étude, de critique & d'érudition, que Jules-Céfar Scaliger, fon pere; mais moins d'esprit. Les Recueils intitulés Scaligerana, (imprimés avec d'autres Ana, 1740, en 2 vol. in-12,) ont été recueillis des conversations de Joseph Scaliger. Ce n'est point lui qui en est l'auteur.

III. SCALIGER, (Camille) poëte burlefque Italien du XVIº fiécle, assez peu connu, est auteur: I. De Il Furto amoroso, Comedia onesta, Venise 1613, in-12. II. De Bertoldo equ Bertoldino, Poëma, Bologne, 1636, in-4°, avec figures,

SCAMOZZI, (Vincent) né à Vicence en 1552, mort à Venise en 1616, fur un des plus excellens architectes & des plus employés de son tems. Il voyagea beaucoup, non feulement en Italie, mais en France, en Allemagne, en Hongrie, pour perfectionner ses talens & ses connoissances. Il travailla à Vicence sa patrie, à Padoue, à Gênes, à Florence, & fit quantité de desseins pour différens pays, qui lui furent demandés par des Princes ou grands Seigneurs. Ses principaux ouvrages se voient à Venise où il s'étoit fixé. & dans les environs de cette ville où il bâtit plusieurs maifons de campagne. C'est sur fes desseins que fut construite l'importante citadelle de Palma dans le Frioul Vénitien. Tant d'occupations ne lui permirent pas de mettre la derniére main à un grand ouvrage qu'il avoit entrepris, fous le titre d'Idea della Architectura universale, qui devoit contenir x liv. mais dont il n'en a publié que vi, à Venise, en 1615, en 2 vol. infol. Le vie qui traite des différens ordres d'architecture, & qui est un chef-d'œuvre, a été traduit par d'Aviler. Scamozzi avoit une basse jalousie contre le Palladio. fon compatriote, & en parloit toujours avec dédain. Ce n'est pas en blâmant & en dénigrant les grands-hommes, qu'on parvient à les furpaffer; mais en leur rendant justice & en faisant mieux.

SCANDERBERG, ou plutôt SCANDERBEG, c'est-à-dire Alexandre Seigneur, est le surnom de George CASTRIOT, roi d'Albanie. It naquit en 1404, & fut donné en ôtage par son pere au sultan Amurat II, avec ses trois freres, Repose, Stonise & Constantin. Ces trois princes périrent d'un poison leux

que le fultan leur fit donner. George dut la vie à fa jeunesse, à son esprit & à sa bonne mine. Amurat le sit circoncire, l'éleva avec foia, & lui donna enfuire le commandement de quelques troupes, avec le titre de Sangiac. Scanderberg devint en peu de tems le premier des héros Turcs. Son pere étant mort en 1432, il forma le dessein de rentrer dans l'héritage de ses ancêtres & de secouer le joug Musulman. L'empereur ayant envoyé une puissante armée en Hongrie, voulut que Scanderberg y jouât un rôle. Dès qu'il y fut arrivé, il se lia secrettement avec Huniade - Corvin , un des plus redoutables ennemis de l'empire Ottoman. Il affûra ce général qu'à la premiére bataille il chargeroit les Turcs, & se tourneroit du côté des Albanois. Il exécuta fidellement fa promesie. Les Turcs furent obligés de plier, & il en demeura 30,000 fur le champ de bataille. Scanderberg, profitant du désordre où étoient les ennemis, fe faisit du secrétaire d'Amurat, le met aux fers, & le force d'écrire & de sceller un ordre au gouverneur de Croie, capitale d'Albanie, de remettre la ville & la citadelle à celui qui portoit cet ordre expédié au nom de l'empereur. Scanderberg fait massacrer le secrétaire & tous ceux qui avoient été présens à l'expédition de ces fausses lettres, afin qu'Amurat n'en pût avoir aucune connoissance. Il se transporte ausii - tôt à Croie, & après s'être emparé de la place, il se fait reconnoître à ses peuples qui le proclament leur souverain. Il remonta ainsi sur le trône de fes peres en 1443, & s'y foutint par ses armes. Son parti lui gagna toute l'Albanie. Envain Amurat arma contre lui, & mit deux fois

le fiége devant Croie; il fut obligé de le lever. Scanderberg sut tirer tant d'avantage de l'affierre d'un terrein âpre & montagneux, qu'avec peu de troupes il arrêta toujours de nombreuses armées Turques. Mahomet II, fils & succesfeur d'Amurat, continua la guerre pendant onze ans par fes généraux, qui furent fouvent battus, fans que leurs pertes fusient compenfees par aucun avantage. Enfin las de la guerre, Mahomet rechercha la paix & l'obtint en 1461. Le héros Albanois vint austi-tôt en Italie, à la priére du pape Pie II, pour secourir Ferdinand d'Aragon, affiégé dans Bari. Il fit lever le fiége, & contribua beaucoup à la victoire que ce prince remporta fur le comte d'Anjou. L'empereur Turc ne tarda pas de recommencer la guerre; mais ses généraux étant toujours repouffés, il voulut tenter la fortune lui-même. Croie fut encore affiégée 2 fois en deux campagnes confécutives, & 2 fois aussi le siège sur levé. Ensin Scanderberg, couvert de gloire, mourut en 1467, à 63 ans. Les Musulmans le regardoient comme un perfide; mais il ne trompa que fes ennemis. S'il fut cruel dans quelques occasions, il fut contraint de l'être. Sa mort fut une véritable perte pour la Chrétienté, dont il avoit été le rempart. Les Albanois, crop foibles après la perte de leur chef, fubirent de nouveau le joug de la domination Turque. Seanderberg peut être mis. au premier rang des guerriers les. plus heureux , puisque s'étant trouvé à 22 batailles, & ayant tué (dit-on) près de 2000 Turcs de fa. propre main, il ne reçut jamais qu'une légére bleffure. Sa force ctoit fi extraordinaire, que Mahomet, étonné des coups prodi; gieux qu'il portoit, lui fit demander fon cimeterre, s'imaginant qu'il y avoit quelque chose de furnaturel. Mais il le renvoyabientôt, comme une arme inutile dans les mains de ses généraux. Alors Scanderberg lui fit dire, qu'en lui envoyant le cimeterre, il avoit gardé le bras qui savoit s'en servir. Le Pere du Poncet, Jéfuite, publia en 1709, in-12, la Vie de ce grand-homme; elle est curieuse & intéressante.

SCANTILLA, (Manlia) femme de Didier Julien. Ce fut par son conseil que son époux alla offrir fes tréfors aux foldats Romains. qui avoient mis l'empire à l'encan, après la mort de Pertinax, massacré le 28 Mars 193. Julien fut en effer proclamé empereur; mais Scantilla paya cher le titre d'impératrice. Elle passa les 66 jours du règne orageux de son époux, dans des allarmes continuelles; & elle le vit au bout de ce tems exécuter par la main du bourreau. tel qu'un vil scélérat. Septime-Sévére la dépouilla du nom d'Auguste que le sénat lui avoit donné. Toute la grace qu'elle obtint, fut de faire inhumer le corps de fon époux; après quoi elle rentra dans une vie privée : vie plus heureuse que celle du trône, si le fouvenir de ses grandeurs & celui de ses infortunes n'avoientpoint troublé fa tranquillité.

SCAPULA, (Jean) après avoir fait fes études à Laufanne, sut employé dans l'imprimerie de Henri Etienne. Pendant que cet habile homme imprimoit son excellent Trésor de la Langue Grecque, son correcteur en faisoit en secret un Abrégé. Il prit du Trésor ce qu'il jugea être plus à la portée des étudians, & en composa un Distionnaire Grec, qu'il publia en 1580. Ce Lexicon, réimprimé à Leyde par

les Elzévirs, 1652, in fol., en pêcha la vente du grand Tréfor, & causa la ruine de la fortune de Henri Etienne. Scapula jouit tranquillement des fruits de son infidélité envers son maître.

SCARGA, (Pierre) Jésuite Polonois, né en 1536, mort à Cracovie en 1612, sur recteur du collège de Wilna, & prédicateur aulique de Sigismond III. On a de lui un Abrégé peu connu des Annales de Baronius, & un grand nombre d'ouvrages théologiques,

impr. en 4 vol. in-fol.

SCARRON, (Paul) fils d'un confeiller au parlement, d'une famille ancienne de robe, naquit à Paris à la fin de 1610, ou au commencement de 1611. Son pere, marié en secondes noces, le forca d'embraffer l'état eccléfiaffique: il obéit, & vécut en mondain. Il fit à 24 ans un voyage en Italie, où il se livra à tous les plaifirs. De retour à Paris, il continua la même vie; mais des maladies longues & douloureuses l'avertirent de l'affoiblissement de fa complexion. Enfin une partie de plaisir lui ôta subitement, à l'âge de 27 ans, ces jambes qui avoient bien dansé, ces mains qui avoient su peindre & jouer du luth. Il étoit allé paffer, en 1638, le carnaval au Mans, dont il étoit chanoine. Un jour s'étant masqué en Sauvage, cette fingularité le fit poursuivre par tous les enfans de la ville. Obligé de se réfugier dans un marais, un froid glaçant pénétra ses veines, une lymphe âcre se jetta sur ses nerfs & le rendie un raccourci de la misére humaine. Gai en dépit des fouffrances, il se fixa à Paris, & attira chez lui, par ses plaisanteries, les perfonnes les plus aimables & les plus ingénieuses de la cour & de la

ville. La perte de sa santé sut suivie de celle de sa fortune. So 1 pere étant mort, il eut des procès à soutenir contre sa marâtre. Il plaida burlesquement une cause où il s'agissoit de tout son bien, & il la perdit. Made de Hautefort. fon amie, fenfible à fes malheurs. lui obtint une audience de la reine. Le poëte lui demanda la permission d'être son Malade en titre d'office. Cette princesse sourit, & Scarron prit ce fouris pour un brevet : depuis il prit le titre de SCAR-RON, par la grace de Dieu, Malade indigne de la Reine. Il tàcha de fe rendre utile cette qualité. Il loua Mazarin, qui lui donna une penfion de 500 écus; mais ce miniftre ayant reçu dédaigneusement la dédicace de son Typhon, & le poëte ayant lancé contre lui la Mazarinade, la pension sut supprimée. Il s'attacha alors au prince de Condé, dont il célébra la victoire; & au coadjuteur de Paris, auquel il dédia la 11e partie du Roman Comique. Son mariage avec Mll° d'Aubigné, en 1651, vint augmenter ses plaisirs, sans augmenter sa fortune. La bonne compagnie n'en fut que plus ardente à se rasfembler chez lui; mais elle changea de ton. Scarron réforma ses mœurs & ses faillies indécentes, & peu-à-peu la société s'habitua à cune bienféance, qui, fans bannir la gaieté excessive du maître de la maison, en adoucissoit les traits. Cependant Scarron vivoit avec fi peu d'économie, qu'il fut bientôt réduit à quelques rentes viagéres, & à son marquisat de Quinet : ( c'étoit ainsi qu'il appelloit le revenu de ses livres, du nom du libraire qui les imprimoit.) Il demandoit des gratifications à ses supérieurs, avec l'effronterie d'un poëte burlesque, & la baffesse d'un cul-de-

jatte. Il parle ainsi au Roi dans sa Dédicace de Don Japhet d'Arménie: "Je tâcherai de persuader à " Votre Majesté, qu'elle ne se " feroit pas grand tort, fi elle me " faisoit un peu de bien; je serois » plus gai que je ne fuis. Si j'étois " plus gai que je ne fuis, je fe-» rois des Comédies enjouées. Si » je faisois des Comédies en-» jouées, Votre Majesté en se-" roit divertie. Si elle en étoit di-" vertie, son argent ne seroit pas " perdu. Tout cela conclud fi né-" cessairement, qu'il me semble » que j'en serois persuadé, si j'é-» tois aussi bien un grand Roi, " comme je ne fuis qu'un pauvre " malheureux. "Dans l'abondance, Scarron dédioit ses livres à la levrette de sa sœur; & dans le befoin, à quelque Monseigneur, qu'il louoit autant, & qu'il n'estimoit pas davantage. Une charge d'Hiftoriographe vint à vaquer; il la demanda & ne l'obtint point. Enfin Foucquet lui donna une penfion de 1600 liv. La reine Christine ayant passé à Paris, voulut voir Scarron. Je vous permets, lui dît-elle, d'être amoureux de moi ; la Reine de France vous a fait son Malade, & moi je vous crée mon Roland... Scarron ne jouit pas long-tems de ce titre : il fut surpris d'un hoquet si violent, qu'on craignoit à tout moment qu'il n'expirat. Cet accident diminua : Si j'en reviens, dit-il, je ferai une belle Satyre contre le hoquet. Ses parens, fes domestiques fondoient en larmes au chevet de son lit: Mes enfans, leur dît-il, je ne vous ferai jamais autant pleurer que je vous ai fait rire. Et un moment avant que d'expirer, il dit : Je n'aurois jamais cru qu'il fut si aisé de se moquer de la mort. Il rendit le dernier soupir en Octobre 1660, à 51 ans. Ses Ouvrages ont été

recueillis par Bruzen de la Marziniére en 10 vol. in-12, 1737. On y trouve: I. L'Enéide travestie, en 8 livres. II. Typhon, ou la Gigantomachie. III. Plusieurs Comédies, telles que : Jodelet, ou le Maître Valet; Jodelet foufflete; Don Japhet d'Arménie; l'Héritier ridicule; le Gardien de soi-même; le Marquis ridicule; l'Ecolier de Salamanque; la fausse Apparence; le Prince Corsaire, Tragi-Comédie ; & d'autres petites Piéces de vers. IV. Son Roman Comique, ouvrage en prose, & le feul de fes ouvrages qui mérite quelque attention. Il est écrit avec beaucoup de pureté & de gaieté, & il n'a pas peu contribué à la perfection de la langue Françoise. V. Des Nouvelles Espagnoles, traduites en françois. VI. Un volume de Lettres. VII. Des Poësies diverses, des Chansons, des Epitres, des Stances, des Odes, des Epigrammes. Tout respire dans ce recueil l'enjouement, & une gaieté pleine de vivacité & de feu! Scarron trouve à rire dans les fujets les plus férieux; mais ses saillies sont plutôt d'un Bouffon, d'un Trivelin, que d'un homme délicat & ingénieux. Il tombe presque toujours dans le bas & dans l'indécent. Si l'on excepte quelques - unes de fes Comédies, plus burlefques cependant que comiques, quelques morceaux de son Enéide travestie, & son Roman Comique; tout le reste n'est digne d'ètre lu que par des laquais ou des baladins de village. On a dit qu'il a été le premier homme de son fiécle pour le burlesque; mais quelle gloire peut-on retirer du premier rang dans un genre aussi détestable que celui-là?

SCARUFFI, (Gaspar) écrivain Italien du xvie fiécle, est peu connu, quoiqu'il ait composé un ouvrage très-rare sur les monnoies, intitule : L'Atitinonfo, per far ragione e concordanza d'Oro e d'Argento, &c. a Reggio, 1582, in-fol. 65 feuillets. On doit trouver ensuite to feuillets qui ont pour titre: Breve Instruzione sopra il Discorso di Scaruffi. Ce livre est recherché

par les curieux.

SCAURUS, (M. Æmilius) d'une ancienne famille de Rome, fit construire, étant édile, le Théâtre le plus vaste & le plus magnifique qui ait jamais été vu. Il étoit capable de contenir 80,000 personnes. Il y avoit 360 colonnes de marbre. Le 1er étage étoit tout de marbre; celui du milieu étoit de verre, & le plus bas n'étoit que de colonnes qui foutenoient un plancher & un lambris dorés. Les colonnes d'en-bas avoient toutes 38 pieds de haut, & dans les intervalles il y avoit 3000 statues de bronze. Tout l'appareil de ce Théâtre, & tout ce qui fervoit aux acteurs, étoit de toile d'or, avec un grand nombre de riches tableaux. Scaurus épousa la fameuse Murcie, répudiée par le grand Pompée ... Il y a eu un autre Scaurus, célèbre par un trait d'histoire. La cavalerie Romaine repoussée par les Cimbres près le fleuve Adèse, ayant abandonné le proconful Quintus-Catulus, & pris la fuire en tremblant vers Rome. Scaurus envoya des gens dire à son fils qui avoit part à ce désordre : Qu'il auroit vu avec plus de satisfaction son corps étendu sur le champ de bataille, que de le voir revenir complice d'une fuite aussi honteuse: Qu'ainsi ce sils indigne devoit éviter la présence d'un pere irrité, s'il avoit encore quelque reste de honte. Le jeune - homme ayant appris cette nouvelle, tourna contre lui-même une épée dont il ne s'étoit point fervi contre fon ennemi, &fe donna la mort.

5CEVOLA, Voyez MUTIUS. SCEVOLE, Voy. STE-MARTHE. SCHAAF, (Charles) né en 1646 à Nuys, ville de l'électorat de Cologne, étoit fils d'un major dans les troupes du Landgrave de Hesse-Caffel. Il perdit son pere dès l'âge de 8 ans. Sa mere l'accompagna à Duisbourg, où il enseigna les langues Orientales. Trois ans après il fut appellé à Leyde pour y exercer le même emploi. Il s'en acquitta avec tant de fuccès, que les curateurs de l'université augmentérent fouvent ses appointemens. Ce favant, non moins diftingué par la douceur & la pureté de ses mœurs, que par son érudition & fon amour pour le travail, mourut en 1729, à S3 ans, d'une atraque d'apoplexie. Ses principaux ouvrages font: I. Grammatica Chaldaïca & Syriaca, 1686, in-8°. II. Novum Testamentum Syriacum, à Leyde, 1708, in-4°. avec une traduction latine. III. Lexicon Syriacum concordantiale, à Leyde, 1708, in-4°. IV. Epitome Grammatica Hebraa, 1716, in-So.

SCHABOL, (Jean Roger) diacre du diocèse de Paris, licencié en Sorbonne, étoit fils d'un sculpteur, qui lui donna une éducation supérieure à sa naissance. La nature lui avoit donné une espèce de passion pour le jardinage; il s'en occupa toute fa vie, qui fut longue. Il fit part au public de fes observations, dans trois ouvrages pleins de choses excellentes, mais mal digérées. I. La Théorie du Jardinage, Paris, 1774, in-12. II. La Pratique du même, 1774, 2 vol. in-12. III. Le Dictionnaire du Jardinage, 1767, in-8°. La mort enleva l'auteur en 1768, à l'âge de 77 ans. Cet écrivain avoit beaucoup de littérature; il écrivoit sans élégance, mais avec chaleur.

Sa conversation étoit amusante, & s'il étoit prévenu en faveur de son mérite, il ne déprimoit jamais celui des autres.

SCHACCI, SCHACCHI, ou SCAC-CHI, (Fortunat) religieux Augustin, né à Trau en Dalmatie vers 1560, fut le fruit du mariage illégitime d'un gentilhomme d'Ancone & d'une fervante. Il enseigna la théologie, l'Hébreu & l'Ecriture dans plusieurs villes d'Italie, avec beaucoup de réputation. Il devint ensuite maître de la chapelle du pape Urbain VIII, qui, prévenu contre lui par ses ennemis, lui ôta cette charge. Le Pere Schacei en concut tant de chagrin. qu'il vendit sa nombreuse bibliothèque, & se retira à Fano, où il mourut en 1633. On a de lui un livre intitulé : Myrothecium, Rome, 1625, 1627 & 1637, en 3 vol. in-4°, & Amsterdam, 1701, 1 vol. in-f. ouvr. très-favant, mais prolixe, & plein de digressions étrangéres à fon sujet. Il y traite de toutes les onctions dont il est parlé dans l'Ecriture-sainte : comme de celles des Rois, des Prêtres, des Prophètes, & des choses saintes, & même de l'huile des lampes & de l'huile des parfums. On a eficore de lui : I. Une Traduction larine de la Bible, faite fur l'hébreu, le grec des Septante, & la Paraphrase chaldaïque; à Venise, 1609, 2 vol. in-fol. II. De cultu Sanctorum, Romæ, 1639, in - 4°. III. Des Sermons Italiens, Rome 1636, in-4°. La vie de Schacci fut fort agitée ; il étoit naturellement bilieux & inquiet. La vivacité avec laquelle il s'éleva contre divers abus qui régnoient dans fon ordre, & le peu de ménagement avec lequel il reprenoit la conduire de fes supérieurs, lui attirérent des chagrins cuifans. Il avoit d'autant

plus mauvaile grace de censurer les autres, que ses mœurs n'étoient point irréprochables, & qu'il avoit un penchant décidé pour le sexe.

I. SCHAH-ABBAS, furnommé le Grand, & VIIe roi de Perse de la race des Sophis, monta sur le trône en 1586. Les Turcs & les Tartares avoient enlevé plufieurs provinces à son pere Codabendi; il fe les fit rendre. Les Portugais s'étoient rendus maîtres, depuis 1507, de l'isse & de la ville d'Ormus; il la reprit en 1622. Il se préparoit à de plus grands, exploits, lorfqu'il mourut a la fin de 1628, après un règne de 44 ans. Ce conquérant fut le restaurateur de l'état par ses armes, & le bienfaiteur de la patrie par ses loix. Il commença par détruire une milice aussi insolente que celle des Janissaires. Il transporta des peuples d'un pays dans un autre; il construisit des édifices publics; il rebatit des villes; il fit des fondations utiles; Ispahan devint sous lui la capitale de la Perse; l'ordre fut rétabli par-tout. Mais en travaillant pour le bien public, Schah-Abbas s'abandonna souvent à la cruauté de son carastére.

II. SCHAH - ABBAS, arriérepetit-fils du précédent, fut le Ix° roi de Perfe de la race des Sophis. Il commença à régner en 1642, à l'age de 13 ans, & reprit à 18 la ville de Candahar, que son pere avoit cédée au Mogol, qui tenta en vain de la reprendre. Le jeune monarque amassoit de grandes fommes d'argent pour étendre les bornes de son empire; mais la maladie vénérienne l'enleva au monde, au milieu de fes projets, en 1666, à 37 ans. Son nom doit avoir une place parmi ceux des princes justes; il protégeoit ouvertement le Christianisme, & ne permettoit pas qu'on inquiétat personne pour sa religion. L'intérieur des hommes relève, disoit-il, de Dieu seul, & mon devoir doit se borner à veiller au gouvernes ment extérieur de l'Etat.

SCHAH-ISMAEL, Voyez Is-MAEL, n° 111.

SCHAH-SOPHI, Voy. KARIB. SCHARDIUS, (Simon) né en Saxe l'an 1535, affeffeur de la chambre impériale à Spire, mouteur en Mai 1573. On doit à cet auteur un Recueil des Ecrivains de l'Histoire d'Allemagne, 1574, en 4 tomes in-fol.; & d'autres ouvr. en latin, médiocrement bons.

SCHEDIUS, ( Paul Melisse) né à Meristad en Franconie l'an 1539 . mort à Heidelberg en 1602, poëte Latin & Allemand, mérita, n'étant encore âgé que de 25 ans, la couronne de laurier que les empereurs avoient coutume de donner à ceux qui fe distinguoient dans la poësie. Il fut aussi comblé d'honneurs dans les cours étrangéres. En Angleterre la reine Elizabeth lui témoigna beaucoup d'eftime & de bienveillance; & en Italie il fut fait comte Palatin & citoyen Romain. Nous avons de cepoëte VIII livres de Considérations ou de Pensées, 1586 & 1625, in-8°; deux d'Exhortations ; deux d'Imitations. Des Epigrammes, des Odes, &c. 1592, in-8°. Il a aussi traduit les Pseaumes en vers allemands. On a trop vanté ce poëte, versificateur médiocre, en le comparant à Horace.

SCHEELSTRATE, (Emmanuel de) chanoine & chantre d'Anvers fa patrie, puis garde de la bibliothèque du Vatican, & chanoine de StJean deLatran, puis de St Pierre à Rome, mourut dans cette derniére ville en 1692, à 46 ans. Il y jouit de la confidération que

Hevoit avoir un homme, qui s'étoit toujours proposé d'étendre la jurisdiction du pape & de relever sa dignité. On a de lui un grand nombre d'ouvrages. Les plus connus font : I. Antiquitates Ecclesia illustrata, 1692 & 1697, 2 vol. in-fol. Les préjugés Ultramontains y dominent. II. On fait le même reproche à son ouvrage intitulé: Ecclesia Africana sub Primate Carthaginensi, 1679, à Anvers, in-4°.III. Acta Constantiensis Concilii, in-4°. IV. Acta Ecclesia orientalis contra Calvini & Lutheri Hareseon, Rome, 4 vol. in-fol. On voit par ces différens écrits, que l'auteur étoit très-versé dans l'antiquité eccléfiastique; mais fon sçavoir n'étoit pas éclairé par le flambeau de la critique, du goût & de la philosophie.

I. SCHEFFER, (Pierre) de Gernsheim, doit être regardé comme l'un des premiers inventeurs de l'Imprimerie, avec Guttemberg & Fusth... Voyez ces deux arti-

cles.

II. SCHEFFER, ( Jean ) né à Strasbourg en 1621, fut appellé en Suède par la reine Christine. qui le fit professeur en éloquence & en politique à Upfal. Il devint enfuite bibliothécaire de l'université de cette ville, où il mourut en 1679. On a de lui : I.Un Traité, De Militia navali Veterum, à Upfal 1659, in-4°. II. Upfalia antiqua, in-8°. III. Laponia, in-4°. traduit en franç. par le P. Lubin, 1678, in-4°. IV. Suecia litterata, dans Bibliotheca Septentrionis eruditi, Leipfick 1699, in-8°. V. De re vehiculari Veterum, Francfort 1671, in-4°. & un grand nombre d'autres ouvrages pleins d'érudition.

SCHEGKIUS, (Jacques) né à Schorndorff, dans le duché de Wittemberg, professa pendant 13 ans la philosophie & la médecine à Tubinge. Il devint aveugle, & il fut si peu sensible à la perte de sa vue, qu'un oculiste lui en promettant la guérison, il le refusa pour n'être pas obligé de voir tant de choses qui lui paroissoient odieuses ou ridicules. Cet accident ne l'empêcha pas de continuer ses occupations jusqu'à sa mort, arrivée en 1587. On a de lui un Dialogue, De Animæ principatu , un Traité , De una persona & duabus naturis in Christo, adversus Anti-Trinitarios; une Refutatio errorum Simonii, Tubinge, 1573. in-fol. & beaucoup d'autres livres de philosophie, de médecine & de théologie, où l'auteur préconise les antiques délires du Péripatétisme.

SCHEINER, (Christophe) Jésuite, né à Schwaben dans le pays de Mindelheim, mort à Nice en 1650, fut mathématicien & confesseur de l'archiduc d'Autriche. On dit qu'il observa le premier les taches du Soleil, quoique d'autres attribuent, avec plus de raison, cette découverte à Galilée. Scheiner publia, en 1630. in-fol. fon ouvrage intitulé : Rosa Ursina, dans lequel il traite de ces taches. Quoique ce livre manque de précision, on y trouve quelques observations utiles. Lorsqu'il communiqua la découverte des taches du Soleil à son provincial, ce bon-homme, qui penfoit comme les Péripatéticiens, que cet astre étoit tout brillant de la plus pure lumiére, se moqua de lui, & lui confeilla de mieux nettoyer fes verres. Il fallut, diton, que Scheiner tint pendant quelque tems fa découverte fort fecrette.

SCHELHAMMER, (Gonthier-Christophe) né à lène en 1649, mort en 1716 à 75 ans, devint

fuccessivement professeur de médecine à Helmstadt, à Iène & à Kiel, où il sur aussi médecin du duc de Holstein. On a de lui Introductio in artem Medicam, à Halle, 1726, in-4°. & un grand nombre d'écrits curieux & savans sur cette science objet de ses travaux, dont il seroit à souhaiter qu'on donnât un recueil complet, après les avoir élagués. Voy. sa Vie par Schesseius, à la tête des Lettres qui lui ont été écrites par divers savans; Wismar 1727, in-8°.

SCHENCKIUS, (Jean-Théodore) favant professeur en médecine à lène, mort en 1671 dans sa 52° année, enseigna, pratiqua & écrivit avec succès. On a de lui: I. Observations de Médecine, 1644, infol. ou 1670, in-8°. II. De sero sanguinis, 167; in-4°. III. Le Catalogue des Plantes du Jardin Médicinal d'Iène, 1659, in-12. &c.

SCHERBIUS, (Philippe) professeur en logique & en métaphysique à Altorfoù il mourut en 1605, étoit grand Aristotélicien, & combattit avec chaleur les partifans de Ramus, de sa plume & de vive voix.

SCHERTLIN, (Sébastien) né en 1495 à Schorndorff, dans le duché de Wittemberg, d'une famille honnête, fit ses premiéres armes en Hongrie & dans les Pays-Bas. Il passa en Italie, & signala tellement fon courage à la défense de Pavie, que le viceroi de Naples le créa chevalier. Il ne se distingua pas moins à la prise de Rome, à celle de Narni, & au secours de Naples en 1528. Plufieurs princes lui offrirent des penfions annuelles; mais il aima mieux s'attacher au fervice du fénat d'Augfbourg. En 1546 il épousa ouverrement le parti de la Ligue de

Smalkalde contre l'empereur, & la fervit de toutes ses forces. Il attaqua le premier le comte de Tirol; mais les Protestans le rappellérent, dans le tems qu'il coupoit le passage aux troupes Impériales qui venoient d'Italie. On attenta 3 fois à sa vie, & toujours inutilement. La ville d'Augsbourg, menacée d'un siége, lui confia sa défense. Scherelin déploya alors toute sa bravoure; mais cette ville ayant fait la paix, il fut exclus du traité, & obligé d'abandonner Augsbourg & de se retirer à Constance. Le héros difgracié paffa au fervice des François, & aida en 1551 à conclure l'alliance entre le roi Henri II & Maurice électeur de Saxe. Il accompagna Henri II dans ses expéditions du Rhin & des Pays-Bas. Charles-Quint & fon frere Ferdinand lui accordérent fa grace en 1553, & lui rendirent tous ses emplois. Il servit depuis avec zèle l'empereur Ferdinand I, fut annobli en 1562, & mourut fort âgé en 1577, avec la réputation d'un général habile & d'un politique entreprenant.

SCHERZER, (Jean-Adam) professeur Luthérien de théologie à Leipfick, mort en 1684, à 56 ans, est auteur d'une résutation du Socinianisme, intiulée: Collegium Anti-Socinianum, in-8°, 1684.

I. SCHEUCHZER, (Jean-Jacques) docteur en médecine, & professeur de mathématiques & de physique à Zurich, naquit dans cette ville en 1672, & y mourut en 1733. On a de lui un très-gr. nombre de livres. Le principal est sa Physique sacrée, ou Histoire naturelle de la Bible, en 4 vol. in-fol.: ouvrage savant, mais dissus. L'édition originale de ce livre est de 1731, en allemand. La Traduction en latin parut à Augsbourg, 1731,

en 4 vol. in-fol.; & en françois, à Amsterdam, 1732, en 8 vol. infol. L'édition allemande est préférée à toutes les autres, à cause
de la beauté des épreuves des 750
planches dont elle est ornée; &
l'édition latine est présérée à la
françoise. On a encore de lui: I.
Itinera Alpina, Leyde 1723, 4 tomes en 2 vol. in-4°. II. Piscium
Querelæ, 1708, in-4°. fig. III. Herbarium Diluvianum, Tiguri 1709,
in-fol.

II. SCHEUCHZER, (Jean-Gafpar) fils du précédent, se rendit habile dans les antiquisés & dans l'histoire naturelle. Sa Traduction, en anglois, de l'Histoire du Japon de Kempfer, donnoit de ce jeunehomme de belles espérances, que sa mort prématurée, arrivée en

1729 , fit évanouir.

111. SCHEUCHZER, (Jean) frere de Jean-Jacques, étoit profeffeur ordinaire de phyfique à Zurich, dosteur en médecine, & premier médecin de la république de Zurich, où il mourut en 1738. On a de lui plusieurs ouvrages peu connus hors de la Suisse. Son Agrossographia, seu Graminum, juncorum, &c. Historia, Tiguri 1775, in-4°. avec sig. est cependant recherchée.

SCHIAVONE, (André) peintre, né l'an 1522 à Sebenigo en Dalmatie, mourut à Venife en 1582. La néceffité lui fit apprendre la peinture, & cette dure néceffité ne lui permit pas d'étudier toutes les parties de fon art. Son dessin est incorrect; mais ce défaut n'empêche point qu'il ne foir mis au rang des plus célèbres artistes. Il s'attacha aux ouvrages du Titien, du Georgion & du Parmefan. Il defina fur-tout beaucoup d'après les estampes de ce dernier. Schiavone est un excellent coloriste. Il pei-

gnoit parfaitement les femmes; fes têtes de vieillards font trèsbien touchées. Il avoit un boa goût de draperie, une touche facile, fpirituelle & gracieuse; ses attitudes sont d'un beau choix & savamment contrastées. L'Aretinétoit son ami, & lui fournit des idées ingénieuses pour ses tableaux. Le Tintoret avoit toujours un tableau de Schiavone devant les yeux lorsqu'il peignoit.

SCHICKARD, (Guillaume) professeur d'Hébreu dans l'université de Tubinge, mort de la peste en 1635 à 43 ans, est auteur d'un petit abrégé de Grammaire hébraique, intitulé: Horologium Schickardi, in-8°; & de quelques autres ouvrages, où l'on trouve beaucoup d'érudition. Les plus estimés sont: De jure regio Judzorum, à Leipsick, 1674, in-4°. & Series Regum Persie, à Tubinge, 1623, in-4°.

SCHIDONE, (Barthélemi) peintre, ne dans la ville de Modène vers l'an 1560, mort à Parme en 1616, s'attacha principalement à imiter le style du Corrége. Personne n'a plus approché de ce grand maître. Le duc de Parme le fit fon premier peintre, & lui fournit plusieurs fois l'occasion de se procurer un état honnête. Mais fa passion pour le jeu le réduisit au point de mourir de douleur & de honte, de ne pouvoir payer ce qu'il perdit en une nuit. Ses tableaux font très - rares. Ceux qu'on voit de lui sont précieux pour le fini, pour les graces & la délicatesse de sa touche, pour le choix & la beauté de fes airs de tête, pour la tendresse de son coloris & la force de fon pinceau. Ses dessins font pleins de seu & d'un grand goùt. Il a fait plusieurs Portraits fort estimés , entr'autres une Suite des Princes de la Maison

S CHILLI, NG, (Diebold) de Soleure en Suisse, sut fait gressier de l'un des tribunaux de la ville de Berne, dans le xv° siecle. Il a laissé une Histoire, en allemand, de la Guerre des Suisses contre Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, publiée pour la première fois à Berne en 1743, in-fol. L'auteur s'étoit trouvé à presque toutes les batailles & actions de guerre qu'il décrit; aussi son ouvrage

passe pour exact.

SCHILTER, (Jean) jurisconfulte, né à Pegaw en Mifnie l'an 1632, exerça des emplois honorables à Iène. Il obtint les places de conseiller & d'avocat de Strafbourg, & de professeur honoraire de l'université de cette ville, où il mourut en 1705. On a de lui : I. Codex Juris Allemanici Feudalis, 1696, 3 vol. in-4°. II. Thefaurus Antiquitatum Teutonicarum, 1728, 3 vol. in-fol. III. Des Institutions Canoniques, 1721, in-8°. dans lefquelles il se propose d'accommoder le droit-canon aux usages des Eglises Protestantes. IV. Analyse de la Vie de Pomponius Atticus, imprimée à Leipfick en 16;4, in-4°. V. Institutiones Juris publici, 1696, 2 vol. in-8°; ouvrage favant & méthodique. VI. De pace Religiosa, in-8°, petit traité judicieux.

SCHINDLERUS, (Valentin) professeur en langues Orientales, est auteur d'un Lexicon Pentaglotton, dont la meilleure édition est de 1612, in-fol. ouvrage assez estrimé. Ce savant florissoit dans le

xvi° fiécle.

SCHLICHTING, (Jonas de Bukowiec) écrivain Socinien, né en Pologne l'an 1596, exerça le ministére jusqu'à ce qu'il fût chassé, en 1647, par la diète de War-

fovie, où l'on fit brûler sa Confessio fidei Christiana. Il se retira en Moscovie, parcourut plusieurs villes d'Allemagne, & se fixa enfin à Zullichaw, où il mourut en 1661, à 65 ans. C'étoit un homme inquiet, remuant, toujours en guerre avec les Catholiques & les Protestans, en un mot avec tous ceux qui ne pensoient pas comme lui. Son attachement au Socinianisme lui attira de fâcheuses affaires. On a de lui plusieurs savantes productions. La plûpart font des Commentaires sur divers livres de l'Ecriture-fainte. Ils ont été imprimés à Amsterdam, en 1666, infol. & ils fe trouvent dans la Bibliothèque des Freres Polonois.

SCHMEIZEL, (Martin) ne en 1679 à Cronstad en Ingrie, enseigna la philosophie & la jurisprudence à lène, jusqu'en 1731. Ce fut cette année que le roi de Prusse, inftruit de fon mérite, lui donna le titre de conseiller-aulique, & le fit professeur en droit & en histoire à Halle. Il mourut dans cette ville en 1747. Ses principaux ouvrages Latins font : I. Præcognita Historia Civilis. II. Pracognita Historiz Ecclesiastica. III. Bibliotheca Hungarica, en manuscrit, dont la publication pourroit être utile. IV. D'autres Ecrits en latin & en

allemand.

I. SCHMID, (Erasme) natif de Delitzch en Misnie, professa avec distinction le Grec & les mathématiques à Wittemberg, où il mourut le 22 Septembre 1637, à 77 ans. On a de lui une Edition de Pindare, 1616, in-4°. avec un Commentaire chargé d'érudition.

II. SCHMID, (Sebastien) professeur en langues Orientales à Strasbourg, mort en 1697, ne doit pas être consondu avec Jean-André SCHMID, abbé de Marien-

dal

dal , & professeur Luthérien en théologie, mort en 1726. L'un & l'autre ont enfanté un grand nombre de livres peu connus. On diftingue, parmi ceux du dernier : I. Compendium Historia Ecclesiastica, 1704, in-S°. Il. De Bibliothecis, 1703, in-4°. III. Lexicon Ecclesiasti-

cum minus, 1714, in-8°.

III. SCHMID, (George-Fréderic ) graveur célèbre, né à Berlin en 1712, & mort dans cette ville en Janvier 1775, vint de bonne heure à Paris pour se perfectionner dans fon art. Le fameux Larmessin fut son maître ; & le disciple fit tant de progrès, que l'académie royale de peinture l'admit en 1742 au nombre de ses membres, quoique les Protestans soient exclus de son corps. Revenu deux ans après dans fa patrie, il fut nommé graveur du roi de Prusse, & accrut sa réputation par des chef-d'œuvres successifs. Il excelloit furtout dans l'art de graver les portraits. En 1757, l'impératrice Elizabeth de Russie l'avoit appellé à Petersbourg pour exécuter son portrait peint par Toqué. Elle en fut si contente, qu'elle le renvoya à Berlin comblé de présens & de faveurs.

SCHEIDER, en latin Sartorius, ( Jean Friedman ) professeur de philosophie à Halle, étoit né en 1669 à Cranichfeld, petite ville de Thuringe. On a de lui : I. Philosophiæ rationalis fundamenta. II. De affectată Moralium omni scientia,

&c. &c.

SCHODELER, (Wernher) Avoyer de la ville de Bremgarten en Suisse, engagea ses concitoyens, l'an 1532, à rentrer dans le fein de l'Eglise Catholique. On a de lui une Chronique de Suisse, en allemand, estimée pour son exactitude.

Tome VI.

SCHOEFFER, Voy. SCHEFFER. SCHOLARIUS, ( Georges ) l'un des plus sçavans Grecs du xvº fiécle, fur juge général des Grecs, secrétaire de l'empereur de C. P. & son prédicateur ordinaire. Il embrassa depuis l'état monastique, & prit le nom de Gennade. N'étant encore que laic, il assista au concile de Florence, où il fe déclara hautement en faveur de l'union des Grecs avec les Latins; il fit, à fon retour à Constantinople, une excellente Apologie des articles contenus dans le décret du concile de Florence. Il y dépeint, avec l'éloquence la plus touchante, l'état où cette malheureuse ville de Constantinople se trouvoit réduite ; mais Marc d'Ephèse l'ayant depuis fait changer de sentiment, il devint un des plus grands adversaires de la réunion. Après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453, Gennade fut élu patriarche de cette ville. Le sultan Mahomet II lui donna l'investiture, suivant la coutume des empereurs Grecs, & lui mit en main le bâton paftoral; mais voyant les troubles s'augmenter, sans espérance de pouvoir les appaiser, ce patriarche abdiqua en 1458, & se retira dans un monastére de la Macédoine, où il mourut vers 1460. Ses principaux ouvrages, (qu'on trouve dans les Conciles du P. Labbe & dans la Biblio thèque des Peres ) sont : I. Une Lettre adressée aux Evêques Grecs touchant l'Union. II. Trois Difcours, prononcés dans le concile de Florence, sur les moyens de procurer la paix. III. Un Traité de la Procession du St-Esprit, contre Marc d'Ephèfe. IV. Un de la Prédestination, & plusieurs autres, dont l'abbé Renaudot nous a donné le catalogue dans la Créance de l'E- glife Orientale fur la Transsubstantiation. Ce favant a publié aussi une Homélie de Scholarius, dans laquelle il reconnoît la Transsubstantiation.

SCHOLASTIQUE, (Ste) vierge, fœur de St Benoît, née à Nurtie, ville d'Italie, fur la fin du ve fiécle, fuivit la vie afcétique, & établit une communauté de religieufes. Elle alloit vifiter fon frere tous les ans; la derniére année qu'elle lui rendit ce devoir, elle prédit fa mort prochaine, qui arri-

va vers l'an 543.

 SCHOMBERG, (Henri de) d'une ancienne famille de Mifnie en Allemagne, établie en France, porta d'abord les armes fous le nom de comte de Nanteuil. Son pere, Gaspar de Schomberg, avoit mérité par sa valeur le gouvernement de la haute & baffe Marche. Il avoit servi, en qualité de maréchal - de - camp général des troupes Allemandes en France . fous Charles IX, Henri III & Henri IV. Protesteur des gens-de-letres, ils célébrérent fes vertus & ses exploits. La membrane qui envelope le cœur étant devenue offeuse, il mourut subitement dans fon carroffe en 1599. Son fils fuccéda à fon gouvernement de la Marche & à fa valeur. Il fervit en 1617 dans le Piémont sous le maréchal d'Eftrées; & fous Louis XIII. cn 1621 & 1622, contre les Huguenots. Après s'être distingué en diverses occasions, il fut honoré du bâton de maréchal de France l'an 1625. Il prouva qu'il en étoit digne par la défaite des Anglois au combat de l'isle de Rhéen 1627, & en forçant le Pas de Sufe en 1629. Il fut bleffé, dans cette dernière journée, d'un coup de moufquet aux reins ; & dès qu'il fut guéri, il se rendit maitre de Pignerol en 1630, & secourut Cas sal. Envoyé en Languedoc contre les rebelles, il gagna en 1632 la victoire de Castelnaudari, où le célètre duc de Montmorenci fut bleffé & fait prisonnier. Cette victoire valut le gouvernement de Languedoc au maréchal de Schomberg, qui mourut à Bordeaux d'apopléxie, le 15 Novembre de la même année, à 49 ans. On a de lui la Relation de la Guerre d'Italie, à laquelle il eur tant de part. Elle fut imprimée en 1630, in-4°. & réimprimée en 1669 & 1682. Le maréchal de Schomberg avoit été ambasiadeur en Angleterre & en Allemagne. Il étoit aussi adroit dans les négociations qu'habile dans la guerre. Homme d'une prudence admirable, d'une éloquence mâle, d'une probité finguliére, & ausii magnifique qu'obligeant.

II. SCHOMEERG, (Charles de) fils du précédent & frere de la duchesse de Liancourt, étoit duc d'Halluin par sa femme, Anne duchesse d'Halluin. Il fut élevé enfant - d'honneur auprès de Louis XIII, qu'il fuivit dans fon voyage de Savoye en 1630. Trois ans après, le roi lui donna le collier de l'ordre du St-Eferit, le gouvernement de Languedoc, & enfin le bâton de maréchal de France en 1637, après qu'il eut remporté une victoire sur les Espagnols près de Leucate en Roussillon. Il eut plusieurs autres avantages sur eux dans le cours de cette guerre. Devenu viceroi de Catalogne, il prit d'affaut la ville de Tortose en 1648. Ce guerrier mourut à Paris en 1656, à 56 ans. Le duc d'Halluin, ( car c'étoit fous ce nomlà que Schomberg étoit le plus connu. ) épousa en secondes noces, l'an 1646, Marie d'Hautefort, dame aussi helle que sage, que Louis XIII avoit beaucoup estimée. Il n'eut point d'enfans de cette 2º femme, non plus que de la · Ire. Son pere lui avoit appris le métier des armes, & il foutint dignement le nom illustre qu'il lui avoit transmis.

III. SCHOMBERG, (Fréderic-Armand de ) d'une famille illustre, mais différente de celle des précédens, porta d'abord les armes fous Fréderic-Henri prince d'Orange, & ensuite sous son fils le prince Guillaume. Son nom avoit pénétré en France ; il passa au fervice de cette monarchie, & obtint les gouvernemens de Gravelines, de Furnes, & des pays circonvoisins. En 1661 il fut envoyé en Portugal, & y commanda fi heureusement, que l'Espagne fut contrainte de faire la paix en 1668, & de reconnoître la maison de Bragance légitime héritiére du royaume de Portugal. Schomberg, ayant combattu avec autant de succès en Catalogne l'an 1672, obtint, quoique Protestant. le bâton de maréchal de France en 1675. Il passa ensuite dans les Pays-Bas, où il fit lever les fiéges de Mastricht & de Charleroi. La France le perdit en 1685, année de la révocation de l'Edit de Nantes. Il se retira en Portugal, d'où il passa bientôt après en Allemagne, puis en Angleterre, avec Henri-Guillaume prince d'Orange, qui alloit s'emparer de ce royaume. Ce monarque l'envoya commander en Irlande en 1689, & s'y étant rendu l'année d'après, il y eut un combat contre l'armée du roi Jacques, campée au-delà de la riviére de la Boine. Schomberg, s'y étant exposé sans cuirasse, fut tué par un officier Irlandois. Sa postérité est restée au fervice du roi d'Angleterre, Les titres de Maréchal de France, de Duc & de Grand en Portugal, de Milord - Duc & de Chevalier de la Jarretière en Angleterre, marquent affez quelle estime on avoit pour lui dans toute l'Europe.

SCHOMER, (Juste Christophe) né à Lubeck en 1648, mort en 1693, étoit professeur de théologie à Rostock. Il publia en 1690 fa Theologia moralis sibi constans. Elle est estimée dans les universités de la basse-Saxe. C'est presque l'unique que l'on fuive dans les Écoles Luthériennes. La meilleure édition de cet ouvrage est celle de 1707. On a encore de Schomer des Commentaires sur toutes les Epitres de St Paul, en 3 vol. in-4°.

SCHONÆUS, (Corneille) natif de Goude en Hollande, mort en 1611 àgé de 71 ans, poëte Latin, a joui d'une grande réputation. Ses Poësies se font encore rechercher dans fon pays: car on les lit peu ailleurs; on le regarde comme un poëte médiocre. Il a composé des Elégies, des Epigrammes, &c. Mais ce qui l'a fait connoitre, ce sont des Comédies saintes, dans lesquelles il a tâché de faifir le style de Térence, dont il a imité la pureté de l'expression, le naturel & la précision, comme un esclave mal-adroit copie un maître habile. Le recueil des Comédies de Schonaus a pour titre: Terentius Christianus, seu Comedia sacra, Amsterdam, 1629, in-8°.

SCHONER, (Jean) mathématicien, né à Carlstadt en Franconie l'an 1477, mort en 1547, occupa une chaire de mathématiques à Nuremberg. Ses Tables Astronomiques, (Wittemberg 1588, in-4°.) qu'il publia après celles de Regiomontan, & qui furent appellées Resoluta, à cause de leur clarté, lui firent un nom célèbre. On a encore de lui, le recueil de ses Euvres Mathématiques, à Nurem-

berg , 1551 , in-fol.

SCHONLEBEN, (Jean-Louis) né à Laubach en Alface, étudia l'Histoire avec succès, & mérita d'en être nommé prosesseur dans l'académie de sa parrie. Ses souverains qui l'honorérent, en furent honorés à leur tour. Il composa une Histoire savante de leur maison, intitulée : Differtatio de primá origine Domús Habsburgo-Austriaca, in-fol. Après avoir rendu cet hommage littéraire à ses maîtres, il en rendit un pareil à son pays. Il en sit l'Histoire sous ce titre: Carniola antiqua & nova, jusqu'à I'an 1000, 3 tom. in-fol. Cet auteur mourut au commencement de ce siécle.

SCHOOCKIUS, (Martin) né à Utrecht en 1614, fut successivement professeur en langues, en éloquence & en histoire, en phyfique, en logique & en philosophie-pratique à Utrecht, à Deventer, à Groningue, & enfin à Francfort fur l'Oder, où il mourut en 1665, à 51 ans. C'étoit un sçavant plein de préjugés, qui faisoit plus d'usage de sa mémoire que de sa raifon. On a de lui un nombre prodigieux d'ouvrages de critique, de philosophie, de théologie, de littérature, d'histoire, &c. in-12 & in-8°. dans lesquels il ne fait que compiler. Les principaux sont: I. Exercitationes variae, 1663, in-4°. qui ont reparu avec ce titre, MartiniThemidis Exercitationes, 1688, in-4°. II. Des Traités fur le Beurre. III. Sur l'aversion pour le fromage. IV. Sur l'Euf & le poulet. V. Sur les Inondations. VI. De Harengis, seu Halecibus. VII. De signaturis fatús. VIII. De Cisoniis. IX. De scepticismo, X.

De sternutatione. &c. Cétoit un des plus ardens ennemis de Descartes & bon-fens.

SCHOREL, (Jean) peintre, natif d'un village nommé Schorel en Hollande, étudia quelque tems fous Albert Durer. Un religieux qui alloit à Jérufalem, engagea Schorel de le suivre. Ce voyage lui donna occasion de dessiner les lieux fanctifiés par la présence de Jesus-Christ, & les autres objets qui peuvent intéresser la curiosité ou la piété. Il parcourut ensuite l'Europe. S'étant arrêté pendant quelque tems en Italie, le pape Adrien VI lui donna l'intendance des ouvrages du bâtiment de Belvédère; mais la mort de ce pontife, qui furvint un an après, engagea Schorel à s'en retourner en sa patrie, & dans sa route il passa par la France, où François I voulut inutilement le retenir. Ce peintre, recommandable par la connoissance de la poësie, de la musique, des langues, & par l'intégrité de fes mœurs, mourut en 1572, à 76 ans. Le roi de Suède, pour lequel il avoit fait un tableau de la Vierge, lui fit préfent d'un anneau d'or.

SCHORUS, (Antoine) gram-mairien, natif d'Hooghstrate en Brabant, embrassa la Religion Protestante, & mourut à Lausanne en 1552. On a de lui plusieurs bons ouvrages de Grammaire, dont les humanistes venus après lui ont fouvent profité fans les citer. Les princip. font : I. Thefaurus Ciceronianus, Strasb. 1570, in-4°. II. Phrases linguæ Latinæ è Cicerone collectæ, in-8°. III. Ratio discenda, docendaq. lingua Latina ac Graca, in-8°. IV. Une Comédie latine, intitulée: Eusebia, sive Relligio, qu'il fit représenter par ses écoliers en 1550 à Heidelberg, où il étoit profesfeur de belles-lettres; & comme dans cette piéce faryrique, il vouloit prouver que les grands méconnoiffoient la religion & qu'elle n'étoit accueillie que par le peuple, l'empereur le fit chasser de la ville.

SCHOT ou Scot, (Reginald) gentilhomme Anglois, avoit beaucoup de jugement. On a de lui un Livre latin, où il a entrepris de prouver que tout ce que l'on dit des Magiciens & des Sorciers est fabuleux, ou fe peut expliquer par des raifons naturelles. Il parut en 1584, in-4°. & fut condamné au feu en Angleterre, qui, comme le reste de l'Europe, n'en savoit pas plus long alors sur ces graves matières, aujourd'hui abandonnées aux nourrices & aux vieilles.

I. SCHOTT ou Schot, (André) né à Anvers en 1552, se fit Jésuite en 1586, & fut nommé professeur en éloquence à Rome. Il retourna enfuite à Anvers, où il enseigna le Grec avec réputation jusqu'à sa mort, arrivée en 1629, dans sa 77° année. C'étoit un homme laborieux, franc, généreux, poli, officieux. Il cherchoit à obliger tous les favans, de quelque religion qu'ils fussent. Aussi les Hétérodoxes l'ont autant loué que les Catholiques. On a de lui : I. Des Traductions de Photius & de divers autres ouvrages Grecs dont il a aussi donné des éditions. Sa verfion de Photius, imprimée à Paris en 1606, in-fol., manque d'exactitude & de précision. II. De savantes Notes fur plusieurs auteurs tant Grecs que Latins. III. De bonnes Editions de différens écrivains, entr'autres de St Isidore de de Peluse, in-fol. à Paris, 1638. IV. Les Vies de St François de Borgia, 1596, in-8°. de Ferdinand Nunnez, & de Pierre Ciaconius, V. Hispania illustrata, 1603 à 1608, 4 vol. infol. On lui attribue encore la Bibliothèque d'Espagne, in-4°. en latin; mais cer ouvrage a été fait seulement sur ses Mémoires. Tous ces écrits sont remarquables par un grand fonds de savoir... François SCHOT, son frere, & membre de la régence d'Anvers, mort en 1622, est connu par son Itinerarium Italia, Germania, Gallia, Hispania; Vienne 1601, in-8°.

II. SCHOTT, (Gaspar) Jésuite, né dans le diocèse de Nurtzbourg en 1508, & mort dans cette ville en 1666, cultiva la philosophie & les mathématiques, qu'il professa jusqu'à sa mort. On a de lui divers ouvrages, qui prouvent beaucoup d'érudition. Les plus connus sont : I. Sa Physica curiosa, five Mirabilia natura & artis. Cet ouvrage réellement curieux est en 2 vol. in-4°. L'auteur y a compilé beaucoup de fingularités fur les hommes, fur les animaux, fur les météores. On y trouve des recherches fur le pouvoir du Diable, fur les monstres, &c. L'auteur montre autant de crédulité que de savoir. II. Magia naturalis & artificialis, 1677, 4 vol. in-4°. Ce que nous avons dit du livre précédent, peut-être appliqué à celui-ci. III. Technica curiosa, à Nuremberg, 1664, in-4°.

SCHOTTELIUS, (Juste-George) né à Eimbeck en 1612, confeiller du duc de Brunswick-Lune-bourg, mourut à Wolffenbutel en 1676. Sa Grammaire Allemande & les autres Ecrits qu'il a faits pour enrichir & pour perfectionner sa langue, ont eu beaucoup de cours.

cours

SCHREVELIUS, (Corneille) écrivain Hollandois, morten 1667, étoit un compilateur sans discernement & un critique sans justesse.

Siij

On a de lui: I. Des éditions d'Homére, d'Héstode, & de plusieurs autres auteurs anciens, qui sont fort belles, mais faites sans goût. II. Un Lexicon Gree & Latin, Leyde 1647, in-S°, fort commode pour les commençans. C'est son meilleur cuvrage; on s'en sert dans plusieurs colléges.

SCHUDT, (Jean-Jacques) né à Francfort fur le Mein en 1664, y fut recteur de l'université, professeur en langues Orientales, & y mourut en Février 1722. On a de lui un Commentaire sur les Pseumes, & plusieurs autres ouvrages remplis d'érudition, & qui marquent plus de connoisance des langues de l'Orient, que de l'art

de bien écrire.

SCHULEMBERG, ( Jean de ) comte de Mondejeu, après avoir fervi long-tems contre les Efpagnols, fur fait gouverneur d'Arras en 1652. Deux ans après, il en fourint le fiége avec tant d'habileté, qu'il força les Espagnols de le lever avec perte de leurs bagages, munitions & artillerie. Ce service lui valut le bâton de maréchal de France en 1658. Il mour, 10 ans après, sans posserité, après avoir été décoré du titre de chevalier des ordres du roi en 1661.

SCHULEMBOURG, (Matthias-Jean, comte de) né en 1661, fe confacra à la guerre dès fa plus rendre jeuneffe. Il fe mit au fervice du roi de Pologne, qui lui confia en 1704 les troupes Saxones dans la grande Pologne. Schulembourg, pourfuivi par le roi Charles XII, &t se voyant à la tête d'une armée découragée, songea plus à conserver les troupes de son maître, qu'à vaincre. Ayant été attaqué avec son petit corps de troupes le 7 Novembre de cette année, près de Punitz, par le roi

de Suède, fort de 1000 hommes de cavalerie, il fut se poster si avantageusement, qu'il déconcerta toutes fes mesures. Après cinq attaques, Charles fut obligé de fe retirer, laissant les Saxons maîtres du champ de bataille. Cette action fut regardée comme un coup de maître, & Charles XII ne put s'empêcher de dire : Aujourd'hui Schulembourg nous a vaincus. Ce héros fut battu l'année d'après, mais fans que ses défaites alteraffent sa gloire. En 1708, il obtint le commandement de 9000 hommes que le roi Auguste donna à la folde des Hollandois, & il se trouva l'année d'après à la bataille de Malplaquet. Le prince Eugène, témoin de son courage, conçut dès-lors pour lui l'estime la plus fincére. Schulembourg ayant quitté le fervice Polonois en 1711, pour passer à celui de Venise; ce prince le recommanda en termes fi forts, que la république lui donna 10,000 fequins par an, & le commandement de toutes fes forces par terre. Son courage fut bientôt nécessaire aux Vénitiens. Les Turcs tournérent leurs regards, en 1716, sur l'isle de Corfou, qui est comme l'avantmur de Venise. Ils abordérent dans cette isle avec 30,000 hommes, munis d'une nombreuse artillerie. & les firent avancer vers la forteresse qu'ils commencérent à assiéger vigoureusement. Schulembourg, qui s'y étoit renfermé de bonne heure, foutint avec tant de courage les assauts, & fit des sorties fi vives, que les Turcs furent obligés, la nuit du 21 Août, de lever le fiége de cette place. Ils abandonnérent leur camp, leur artillerie, plusieurs milliers de bufles & de chameaux, & laifférent un nombre considérable de leurs morts fans fégulture. Schue

lembourg fit rétablir ensuite tout ce qui avoit été endommagé; il forma des projets pour mieux fortifier l'isle de Corfou; il mit une garnison dans l'isle de Maura, que les Turcs avoient abandonnée. Après avoir fait tout ce qu'on peut attendre d'un général expérimenté, il s'en retourna vers la fin de l'année à Venise, où il fut reçu avec les marques d'estime qu'il méritoit. On augmenta sa pension. On lui fit présent d'une épée enrichie de diamans. On lui fit dreffer une statue dans l'isle de Corfou, comme un monument perpétuel de fon courage. En 1726, · il fit un voyage en Angleterre, pour aller voir sa fœur, qui étoit comtesse de Kendale : George I l'accueillit avec diffinction. Après avoir été comblé d'honneurs, il s'en retourna à Venise, où il mourut en 1743. Schulembourg fut pendant plus de 28 ans général Weltmaréchal au service de la République. Il est presque sans exemple, qu'un général étranger ait fervi pendant tant d'années cette république avec une entiére approbation du fénat & du peuple.

SCHULTENS, (Albert) né à Groningue, montra beaucoup de goût pour les livres Arabes. Il devint ministre de Waisenar, & 2 ans après, professeur en langues Orientales à Francker. Enfin on l'appella à Leyde, où il enfeigna l'Hébreu & les langues Orientales avec reputation julqu'à sa mort, arrivée en 1750, âgé d'environ 70 ans. On a de lui un grand nombre d'ouvrages qui font aussi remarquables par la justesse de la critique, que par la profondeur de leur érudition. Les principaux font : I. Un Commentaire fur Job, 2 vol. in-4°. II. Un Commentaire far les Proverbes, in - 4°. III. Un

livre intitulé: Vetus & regia via hebreizandi, in-4°. IV. Une Traduction latine du livre Arabe d'Hariri. V. Un Traité des Grigines hébraiques. VI. Plusieurs Ecrits contre le fystème de Gonste. Il y soutient, contre cet aureur, que pour avoir une parfaire intelligence de l'Hébreu, il saut y joindre l'étude de l'Arabe. VII. La Vie de Saladin, traduite de l'Arabe; Leyde, 1732, in-fol. &c.

SCHULTINGIUS, (Corneille) régent de la Bourse Laurentienne, & chanoine de Et André à Cologne, mort en 1607. Il a mis au jour plusieurs ouvrages, dans lesquels les citations font répandues abondamment, mais fans choix, & qui manquent de critique. Le principal eft: Bibliotheca Catholica & Orthodoxa contra Theologiam Calvinianam, seu Varia Lectiones contra Institutiones Calvini, Cologne 1602, 4 tom. en 1 vol. in-fol. Il y fait voir l'antiquité des Offices de l'Eglife, & combat les Liturgies des Protestans. Cet ouvrage n'est pas commun.

SCHUPPIUS, (Jean-Balthafar) né à Giessen en 1610, sit divers voyages littéraires, & occupa différentes places, entr'autres celle de pasteur à Hambourg en 1661. On a de lui des ouvrages de littérature & de philosophie, imprimés à Francfort en 1701, en 2 vol. in-8°. On estime fur-tout ses Oraisons latines, & un petit Traité en allemand, intitulé : L'Ami au bessein. Ce théologien avoit de l'esprit, des connoissances, mais

SCHURMAN, (Anne-Marie de) née à Cologne en 1607, montra un génie précoce. A l'âge de 6 ans, elle faifoit avec des cifeaux fur du papier toutes fortes de figures fans aucun modèle; à 8, elle

trop de penchant à la fatyre.

SCH

apprit à crayonner des fleurs d'une manière qui faisoit plaisir; & à dix, il ne lui fallut que 3 heures pour apprendre à broder. Elle s'appliqua à la mufique, à la fculpture, à la peinture, à la gravure, & y réussit parfaitement. Elle étoit fur-tout habile à peindre en miniature, & à faire des portraits sur verre avec la pointe d'un diamant. Le Latin, le Grec, l'Hébreu lui étoient si familiers, que les plus habiles en étoient furpris. Elle parloit ausi facilement le François, l'Italien, l'Anglois, & favoit la géographie. Vers l'an 1650, il fe fit un affez grand changement dans la vie de cette fille illustre. Labadie en fut la caufe. Ce visionnaire s'étant infinué auprès d'elle. lorsqu'elle étoit à Utrecht, lui inspira toutes ses rêveries. Sa maison avoit été jusqu'alors une académie de belles-lettres; elle devint un bureau de controverse & de Quiétisme. Après la mort de cet apôtre du délire, elle se retira à Wieward en Frise, où elle ne s'occupa plus qu'à continuer l'ouvrage de son directeur. Après avoir fait tourner la tête à quelques fous qui pretendoient à la perfection, elle mourus dans de grands fentimens de religion, en 1678, à 71 ans. Elle avoit pour devife ces mots: Amor meus crucifixus Est. On dit qu'elle aimoit beaucoup à manger des araignées. Les plus favans hommes de fon fiécle fe firent honneur d'avoir un commerce épistolaire avec elle. Leurs éloges la firent connoître, & dès qu'elle fur produite sur le théâtre du grand monde, plusieurs princes & princesses l'honorérent de leurs lettres & de leurs visites. On a d'elle divers ouvrages, qui ne justifient pas l'enthousiasme qu'elle inspira. Les principaux

font: I. Des Opuscules, dont sa meilleure édition est celle d'Utrecht, 1652, in-8°. II. Deux Lettres que Made de Zonteland a traddu Flamand en François, Paris, 1730, in-12: l'une roule sur la Prédestination, l'autre sur le miracle de l'Aveugle-né. III. Des Poëses Latines. IV. Une Differtation latine sur cette question, Si les Femmes doivent étudier : C'est l'apologie de sa conduite; mais l'abus qu'elle sit de son esprit, affoiblit beaucoup ses preuves.

SCHURTZFLEISCH, (Conrad-Samuel) né en 1641, à Corbac, dans le comté de Waldeck, docteur de Wittemberg, obtint dans cette univerfité une chaire d'hiftoire, puis celle de poësie, & enfin celle de la langue Grecque. Ces emplois ne l'empêchérent point de faire des voyages littéraires en Allemagne, en Angleterre, en France & en Italie. De retour à Wittemberg en 1700, il devint professeur d'éloquence, conseiller & bibliothécaire du duc de Saxe-Weimar. Ce savant mourut en 1708, avec la réputation d'un critique févére & d'un compilateur exact. On a de lui un très - grand nombre d'ouvrages d'histoire, de poësse, de critique, de littérature, &c. Les plus connus font : I. Disputationes historicæ civiles, Leipfick, 1699, 3 vol. in-4°. II. Trois vol. in-8°. de Lettres. III. Une Continuation de Sleidan, jufqu'en 1673. IV. Un grand nombre de Dissertations & d'Opuscules fur divers fujets, dans lefquels il a mis plus de citations que de raisonnemens. Il écrivoit avec facilité & avec netteté... Il ne faut pas le confondre avec son frere Henri-Leonard SCHURTZFLEISCH, dont on a auffi quelques ouvrages, entr'autres : Hiftoria Ensiferorum ordinis Teutonici, Vittemberg, 1701; in - 12.

SCHUT, (Corneille) peintre, élève de Rubens, naquit à Anvers en 1600. Ses tableaux sont estimés, & d'une composition ingénieuse. Il en a orné plusieurs Eglises d'Anvers. Ce maître a gravé quelques sujets à l'eau-forte. On a aussi gravé d'après lui... Il ne faut point le confondre avec Corneille Schut, son neveu, peintre en portrait, mort à Séville en 1676.

I. SCHWARTZ, (Berthold) fameux Cordelier de la fin du XIII° fiécle, originaire de Fribourg en Allemagne, passe pour l'inventeur de la poudre à canon & des armes à feu. On dit qu'il fit cette sunesse invention par le moyen de la chymie, dans le tems qu'il éroit en prison. Les Vénitiens se servoient du canon dès 1300, les François en 1338, & les Anglois un peu auparavant.

II. SCHWARTZ, (Christophe) peintre, né à Ingolstad vers l'an 1550, mourut à Munich en 1594. L'excellence de ses talens le fit nommer le Raphaël d'Allemagne. Il travailla à Venise sous le Titien, & l'étude particulière qu'il fit des ouvrages du Tintoret, le porta à imiter la manière de cet illustre artiste. Schwartz réussissoit dans les grandes compositions; il avoit un bon coloris & un pinceau facile. Il a peint tant à fresque qu'à l'huile. L'électeur de Bavière le nomma fon premier peintre, & l'occupa beaucoup à orner son palais.

SCHWEITZER, (Jean-Henri) ministre de Richenbach en Suisse, étoit de Zurich. Il exerça le ministère pendant 18 ans, jusqu'en 1612. On a de lui: Compendium Historia Helvetica, qui finit en 1607. Cet ouvrage est assez estimé.

SCHWENCKFELD , (Gafpar de) né l'an 1490, dans fon château d'Ossig, au duché de Lignitz en Silésie, soutint d'abord le parti des Protestans; mais peu après il les attaqua dans un Traité de l'abus qu'on fait de l'Evangile en faveur de la sécurité charnelle. Cet ouvrage l'engagea dans une conférence avec Luther en 1525. Ses erreurs particulières le firent également rejetter des Catholiques, des Luthériens & des Calvinistes. Devenu odieux à tous les partis, il fut chassé de la Silésie, où il avoit déja fait un grand nombre de partisans. Il roula de lieu en lieu. fans être presque nulle part en fûreté; & mourut à Ulm en 1561. à 71 ans. Toutes ses Euvres ont été recueillies & imprimées en 1564, in-fol. & en 1592 en 4 vol. in-4°. On trouve encore aujourd'hui dans quelques villages de Silésie, des Schwenckfeldiens, qui vivent paifiblement & qui ne dogmatisent point. Son Traité : De Statu , officio & cognitione Christi , 1546, in-8°, de 22 pages, est trèsrare & recherché des curieux.

SCHWENTER, (Daniel) natif de Nuremberg, professa pendant 28 ans à Altors les mathématiques, jusqu'en 1636, qu'il mourut dans sa 51° jannée. Sa semme l'avoit devancé de quelques jours dans ce fatal passage, ainsi que deux jumeaux dont elle étoit nouvellement accouchée. Un même tombeau les réunit tous les quatre. On a de Schwenter des Récréations Philosophiques & Mathématiques, intitulées: Delicia Physico-Mathematica.

SCHWERIN, (N. Comte de) général du roi de Prusse, s'éleva par son mérite, & gagna la bataille de Molwitz, le 10 Avril 1741, dans le tems que les Prus-

fiens la croyoient perdue. Il se fignala dans toutes les batailles qui se donnérent depuis contre les Autrichiens, & fut tué à celle de Potschernitz, autrement de

Prague, en 1757.

SCIOPPIUS, (Gaspar) né dans le haut Palatinat en 1576, étudia dans les univerfités de fa patrie avec tant de fuccès, qu'à l'âge de 16 ans il avoit déja la réputation d'un bon auteur. Son cœur ne répondit pas à son esprit. Naturellement emporté & méchant, il abjura la religion Protestante, & fe fit Catholique vers l'an 1599; mais sans changer de caractére. Il devint l'Attila des écrivains; il avoit tout ce qu'il falloit pour bien jouer ce rôle; de l'imagination, de la mémoire, une profonde littérature, & une préfomption démesurée. Les mots injurieux de toutes les langues lui étoient connus, & venoient d'abord fur la fienne. Il joignoit à cette belle érudition, une ignorance complette des usages du monde; il n'avoit ni décence dans la fociété, ni respect pour les grandeurs. C'étoit un frénérique d'une espèce nouvelle, débitant de fang-froid les calomnies les plus atroces, un vrai fléau du genre humain. Joseph Scaliger fut fur-tout l'objet de sa fureur & de ses satvres. Ce favant ayant donné l'Hiftoire de fa famille, alliée felon lui à des princes; Scioppius détruifit toutes les prétentions de Scaliger, qui à fon tour découvrit toutes les taches de la famille de fon adverfaire. Son libelle intitulé: La Vie & les Parens de Gaspar Scioppius, nous apprend la généalogie de ce Cerbère de la littérature. Quoiqu'il y ait apparence que ses ennemis le traitérent comme il les avoit traités, nous rap-

porterons en peu de mots les particularités racontées par Scaliger. Scioppius eut pour pere un homme qui fut successivement fosfoyeur, garçon libraire, colporteur, foldat, meûnier, enfin braffeur de bière. Nous y voyons que la femme & la fille de ce bas aventurier, étoient des personnes sans mœurs. La femme, long-tems entretenue, & délaissée enfin par un homme débauché qu'elle avoit suivi en Hongrie, fut obligée de revenir avec fon mari, qui la traita durement, jusqu'à condamner son époufe aux plus viles occupations de servante. La fille aussi déréglée que la mere, après la fuite d'un mari scélérat qu'on alloit faire brûler pour le crime le plus infâme, exerça la profession de courrisane. Elle poussa si loin le scandale, qu'elle fut mise en prison, & qu'elle ne put échaper que par la fuite à la sévérité des loix. Tant d'horreurs publiées fur la famille de Scioppius, ne lui semblérent qu'une invitation à mieux faire. Il ramassa toutes les médifances, toutes les calomnies répandues contre Scaliger, & il en fir un gros volume, fous leguel il s'efforça de l'écrafer. Baillet dit que Scioppius y paffa les bornes d'un Correcteur de Collège, & d'un Exécuteur de la Haute-Justice. Personne n'entendoit comme lui les représailles. Il traita avec le dernier mépris Jacques I, roi d'Angleterre, dans fon Ecclefiasticus, Hartbergæ, 1611, in-4°; & fes deux plus zèlés partifans, Cafaubon & du Plessis - Mornay, parce qu'ils l'avoient contredit fur un point d'érudition. On fit brûler publiquement fon libelle à Londres. Son effigie fut pendue dans une Comédie représentée devant le monarque, qui lui fit donner des coups de bâton par le moyen da

son ambassadeur en Espagne. Dans ses démêlés avec les Jésuites, il publia contre la Société plus de 30 Libelles diffamatoires dont on a la liste. Ce qui surprendra davantage, c'est que, dans un endroit où il se déchaîne le plus contre ces Peres, il met son nom au bas avec de grandes marques de piété: Moi GASPAR SCIOPPIUS, déja sur le bord de ma combe, & prêt à paroître devant le Tribunal de Jesus-Christ pour lui rendre compte de mes auvres. Il s'occupa, fur la fin de ses jours, de l'explication de l'Apocalypse, & il prétendoit avoir trouvé la clef de ce livre myftérieux. Ce miférable mourut 3a 1649, âgé de 74 ans, à Padoue, la feule retraite qui lui restat contre la multitude d'ennemis au'il s'étoit faits. On a de lui 104 ouvrages, dans lesquels on remarque de la littérature & quelque esprit. Les principaux font: I. Verisimilium Libri IV, 1596, in-8°. II. Commentarius de Arte critica, 1661, in-8°. III. De sua ad Catholicos migratione, 1600, in-8°. IV. Notationes critica in Phedrum, in Priapeia, Patavii, 1664, in-8°, qu'on peut joindre aux Variorum. V. Suspectarum Lecvionum libri v, 1664, in - S°. VI. Classicum Belli facri, 1619, in-4°. VII. Collyrium regium, 1611, in-8°. VIII. Grammatica Philosophica, 1664, in-8°. 1X. Relatio ad Reges & Principes de Stratagematibus, &c. Societatis Jesu, 1641, in-12. Il publia ce libelle fous le nom d'Alphonse de Vargas. Il avoit été d'abord très-lié avec les Jésuites; mais ces Peres n'ayant pas été favorables à une requête qu'il avoit présentée à la diette de Ratisbonne en 1630, pour obtenir une penfion : requête renvoyée aux Jéfuites, confesseurs de l'empereur & des électeurs; Scioppius tourna toute fon artillerie contre eux, Bellarmin avoit cependant loué en lui peritiam Scripturarum facrarum, zelum conversionis Hæreticorum, libertatem in Thuano reprehendendo, sapientiam in Rege Anglicano exagitando, &c. I es Jésuires changérent de ton, & chantérent la palynodie, comme il l'avoit lui même chantée.

I. SCIPION, (Publius-Cornelius) furnommé l'Africain, fils de Publius-Cornelius Scipion, conful dans la 2º guerre Punique, n'avoit pas encore 18 ans, lorfqu'il fauva la vie à son pere à la bamille du Tesin. Après celle de Cannes, il empêcha la noblesse Romaine d'abandonner Rome. Son pere & fon oncle ayant perdu la vie en combattant contre les Carthaginois, il fut envoyé en Espagne à l'âge de 24 ans. Il en fit la conquête en moins de 4 années, battit l'armée ennemie, & prit Carthagène en un seul jour. La femme de Mardonius & les entans d'Indibilis, qui étoient des principaux du pays, s'étant trouvés parmi les prisonniers, le généreux vainqueur les fit mener honorablement à leurs parens. Ses vertus contribuérent autant à ses victoires que son courage. Il mit fin à la guerre d'Espagne, par une grande bataille qu'il donna dans la Bétique, où il désit plus de 50,000 hommes de pied & 4000 chevaux. Scipion porta enfuite la guerre en Afrique. Il battit Afdrubal, un des meilleurs généraux Carthaginois, & vainquit Syphax, roi de Numidie, l'an 203 avant J. C. Il furprit d'abord fon camp pendant la nuit, y mit le feu, & enfuite il le défit en bataille rangée. Lès fuites de cette victoire furent étonnantes, & peut - être elles l'auroient été davantage, fa

Scipion eut marché droit à Carthage. Le moment paroissoit favorable; mais il crut, comme Annibal aux portes de Rome, qu'avant de faire le siège d'une capitale, il falloit s'y établir folidement. L'année suivante il y eut une entrevue entre ces deux fameux capitaines, pour y parler de paix; mais ils se séparérent sans convenir de rien, & ils coururent aux armes. La bataille de Zama fut donnée ; elle décida entre Rome & Carthage. Annibal, après avoir Jong-tems disputé le terrein, sut obligé de prendre la fuite. Vingt mille Carthaginois restérent sur le champ de baraille, & autant furent faits prisonniers. Cette victoire produifit la paix la plus avantageuse pour Rome, qui en eut toute l'obligation à Scipion, & qui lui en laissa toute la gloire. Il fut honoré du triomphe & du furnom d'Africain. On accorda à chacun de ses soldats deux arpens de terre pour chaque année qu'ils avoient porté les armes en Espagne & en Afrique. Quelques années après, il obtint une seconde fois le confulat ; mais les intrigues de ses concurrens affoiblirent fon crédit. Las de lutter contre eux à Rome, il passa en Asie, où, de concert avec fon frere, il defit Antiochus, l'an 189 avant J. C. Ce prince lui fit proposer des conditions de paix, peu avantageuses à la république, mais flatteufes pour lui. Il lui proposoit de rendre sans rançon son fils encore jeune, pris au commencement de la guerre, & il lui offroit de partager avec lui les revenus de son royaume. Scipion, sensible à cette offre, mais plus sensible encore aux intérêts de la république, lui fit une réponse digne de lui & des Romains. Ce grand-homme, revenu à Rome après

qu'Antiochus se fut foumis aux conditions qu'on voulut, y trouva l'envie acharnée contre lui. Il fut traduit devant le peuple par les deux Petilius. Ces tribuns, à l'inftigation de Caton, qui (pour me fervir de l'expression de Tite-Live ) ne cessoit d'aboyer après le grand Scipion, l'accuférent de péculat. Ils prétendirent qu'il avoit tiré de grandes fommes d'Antiochus, pour lui faire accorder une paix avantageuse. Il fallut que le vainqueur d'Annibal, de Syphax & de Carthage, qu'un homme à qui les Romains avoient offert de le créer conful & dictateur perpétuel, fe réduisît à soutenir le trifte rôle d'accufé. Il le fit avec cette grandeur d'ame qui caractérifoit toutes fes actions. Comme fes accufateurs, faute de preuves, se répandoient en reproches contre lui, il se contenta le premier jour de faire le récit de ses exploits & de ses services : défense ordinaire aux illustres accufés; elle fut reçue avec un applaudissement universel. Le second jour fut encore plus glorieux pour lui: Tribuns du Peuple, dit-il, & vous, Citoyens, c'est à pareil jour que j'ai vaincus Annibal & les Carthaginois : Venez 2 Romains, allons dans les Temples rendre aux Dieux de solemnelles actions. de graces. On le suivit en effet, & les tribuns restérent seuls avec le crieur qu'ils avoient amené pour citer l'accufé. L'affaire fut agitée une 3º fois; mais Scipion n'étoit plus à Rome. Il s'étoit retiré à sa maison de campagne à Literne, où, à l'exemple des anciens Romains, il cultivoit la terre de ses mains victorieuses. Il y mourut peu de tems après, l'an 180 avant J. C., avec la réputation d'un général qui joignoit à de grandes vues une exécution prompte. Ses vertus égaloient son courage, On fait le rare exemple de continence qu'il donna pendant la guerre d'Efpagne. A la prise de Carthagène, fes foldats lui amenérent une jeune Espagnole, trouvée dans la ville. Sa beauté surpassoit l'éclat de sa naissance, & elle étoit éperduement aimée d'un prince Celtibérien, nommé Alintius, (Voyez ce mot) auquel elle étoit fiancée. Scipion vit sa belle prisonnière, l'admira, & la remit entre les mains de son pere & de son amant. Il est certain cependant que ce grand-homme eut de la paffion pour les femmes; mais sans doute il en eur beaucoup plus pour la gloire & pour la vertu. Après la défaite du roi Syphax, voyant Mafinissa se livrer à un amour hors de faison pour Sophonishe, sa prisonnière; Scipion le prit à l'écart & lui dit: Croyez-moi, nous n'avons point tant à craindre pour notre âge, des ennemis armés, que des passions qui nous affiégent de toutes parts. Celui qui par sa sagesse a su leur mettre un frein & les dompter, s'est acquis en vérité beaucoup plus d'honneur, & a remporté une victoire plus glorieuse que celle que nous venons de gagner fur Syphax. Dans une victoire qu'il remporta fur les Espagnols, il se conduisit à leur égard avec tant de bonté, qu'une multitude de voix confuses le proclamérent Roi d'un consentement unanime. Alors Scipion ayant fait faire filence par un hérault, dît : " Que la qualité de " Général que ses soldats lui » avoient donnée, étoit la plus » grande & la plus honorable " pour lui : Que le titre de Roi, » par-tout ailleurs illustre, étoit " odieux & insupportable à Rome: " Que s'ils regardoient comme " quelque chose de plus glorieux, tout ce qui approchoit de la

» majesté d'un Roi, ils pouvoient » aifément juger en eux-mêmes " qu'il en avoit le cœur; mais » qu'il les prioit de ne lui en " point impoier le nom ". L'abbé Seran de la Tour a donné, en 1738, une Histoire estimée de ce célèbre Romain, pour fervir de suite aux Hommes illustres de Plutarque, avec les observations du chevalier Folard fur la bataille de Zama, in-12, à Paris. Publius-Cornelius Scipion son fils, fut fait prisonnièr dans la guerre d'Afie, & adopta le fils de Paul-Emile, qui fut nommé le jeune Scipion l'Africain. Il se montra digne de fon pere, par fon courage, & par fon amour pour

les lettres.

II. SCIPION, (Lucius-Cornelius) furnommé l'Afiatique, frere de Scipion l'Africain, le fuivit en Espagne & en Airique. Ses fervices lui méritérent le consulat, l'an 189 avant J. C. On lui donna alors la conduite de la guerre d'Afie contre Antiochus, auguel il livra une sanglante bataille dans les champs de Magnéfie, près de Sardes, où les Afiatiques perdirent 50,000 hommes de pied & 4000 chevaux. Le triomphe & le furnom d'Assaigue furent la récompense de sa victoire; mais ses fuccès excitérent l'envie. Caton le Censeur fit porter une loi pour informer des fommes d'argent qu'il avoit recues d'Antiochus; & Lucius Scipion fut condamné à une amende pour le même prétendu crime de péculat dont on avoit accusé son frere. Ses biens furent vendus, & leur modicité le justifia assez: il ne s'y trouva pas de quoi payer la fomme à laquelle il avoit été condamné.

III. SCIPION-NASICA, fils de Cneïus Scipion Calvus, & coufin de Scipion l'Africain, vécut toujours en homme privé, & n'en fut que plus heureux. Les qualités de fon cœur le firent adorer du peuple Romain. Il eut un fils non moins célimable, & qui mérita d'être furnommé les Délices des Romains.

IV. SCIPION, (Publius-Æmilianus) furnommé Scipion l'Africain le jeune, étoit fils de Paul-Emile, & fut adopté par Scipion, fils de l'Africain. Après avoir porté les armes fous fon pere, il alla fervir en Espagne en qualité de tribun légionnaire. Quoiqu'àgé seulement de 30 ans, il annonça par ses vertus & par sa valeur ce qu'il feroir un jour. Un Espagnol, d'une taille gigantesque, ayant donné le défi aux Romains, Scipion l'accepta & fut vainqueur. Cette victoire accéléra la prise d'Intercatie. Le jeune héros monta le premier à l'affaut, & obtint une couronne murale. De l'Espagne il passa en Afrique, & y essaça tous ses concurrens. Phaméas, géneral de la cavalerie ennemie, le redoutoit tellement, qu'il n'ofoit paroître, quand c'étoit son tour d'aller en parti. Pénétré d'estime pour ce grand-homme, il passa enfin au camp des Romains pour vivre fous fa discipline. Le roi Masinissa ne lui donna pas une moindre marque de sa considération; il le pria, en mourant, de régler le partage de fes états entre ses trois fils. Scipion ayant brigué la charge d'édile, on le défigna conful l'an 143 avant J. C. quoiqu'il n'eût pas l'âge requis pour cette charge; mais Rome favoit faire des exceptions, & certainement Scipion les méritoit. Il eut, comme fon aïeul adoptif, l'avantage d'être chargé de la guerre d'Afrique, avec la permission de choifir fon collègue; &, par un

nouveau trait de ressemblance entr'eux, il se fit accompagner dans ces expéditions par Lælius, son intime ami, fils de cet autre  $L_{\alpha}$ lius qui avoit autrefois fi bien fecondé la valeur du grand Scipion. Le général Romain trouva le siége de Carthage moins avancé qu'il ne l'étoit à la fin de la première campagne. Les lignes des affiégeans n'étoient pas affez refferrées : pour remédier à ce défaut, il établit son camp fur une langue qui formoit une communication entre les terres & la presqu'isse dans laquelle Carthage étoit fituée. Par ce moyen il ôtoit aux assiégés toute espérance de recevoir des vivres de ce côté-là; mais ils pouvoient en faire venir par mer, attendu que les vaisseaux Romains n'osoient s'approcher jusqu'à la portée des machines de guerre, qui les auroient accablés. Scipion leur enleva cette derniére ressource, en faisant fermer l'entrée de leur port par une longue & large digue de pierre; cette digue avoit (dit-on) 24 pieds de long par le haut, & 92 par la base : travail immenfe & presque inconcevable. Les Carthaginois cependant en firent un encore plus furprenant. Leur ville contenoit 700 mille habitans, qui tous à l'envi, hommes, femmes & enfans, s'employé~ rent à creuser un nouveau port, & à construire une flotte. Les Romains eurent tout lieu d'être furpris, lorsque du milieu des dunes ils virent fortir 50 galéres qui s'avançoient en bel ordre, toutes prêtes à livrer bataille, & à foutenir les convois qu'on leur ameneroit. On croit que les Carthaginois firent une grande faute de ne point attaquer les vaisseaux Romains dans cette première surprise; ils ne donnérent bataille que 3

jours après, & elle ne fut pas à leur avantage. Le conful s'empara d'une terrasse qui dominoit la ville du côté de la mer, s'y retrancha, & y établit 4000 Toldats pour y passer l'hiver. La suite de ces manœuvres fut la prife de Carthage; Scipion répandit des larmes sur les cendres de cette ville. De retour à Rome, il eut les honneurs du triomphe, & se rendit propre le furnom d'Africain, qu'il portoit déja par droit de succession. Le confulat lui fut décerné pour la 2° fois l'an 134 avant J. C. : il l'avoit été la 1re fois pour aller détruire Carthage; il le fut celle-ci pour aller détruire Numance. Il eut le bonheur de la prendre, & d'obtenir un fecond triomphe & le nom de Numantin. Quelque tems après, ayant aspiré à la dictature, les triumvirs le firent étrangler dans fon lit. Ainsi périt le second Africain, qui égala ou même surpasfa le vainqueur d'Annibal, par fa valeur, par ses vues, par son zèle pour la discipline militaire, par fon amour pour la patrie. Il cultiva, comme lui, les lettres dans le tumulte des camps; & servit d'exemple aux foldats par les vertus d'un particulier, & aux capitaines par les qualités d'un général. On ne fit point d'information fur sa mort, parce que, (dit Plutarque,) le peuple appréhendoit que si on approfondifioit cette affaire, Caius-Gracchus ne se trouvât coupable. On cite plufieurs traits honorables à sa mémoire. Après la mort de Paul-Emile, Scipion fut héritier avec fon frere Fabius; mais voyant qu'il avoit moins de biens que lui, il lui abandonna l'héritage en entier, qui étoit estimé plus de 60 talens. Cette action étoit belle; mais il donna une marque plus éclatante encore de son bon cœur. Fabius ayant dessein de donner le spectacle des gladiateurs aux funérailles de son pere, & ne pouvant aisément soutenir cette dépense, Scipion lui fournit pour cela la moitié de fon bien. Papiria, mere de ces illustres freres, étant morte quelque tems après, Scipion laissa toute sa succession à fes fœurs, quoiqu'elles ne puffent y prétendre aucune part suivant les loix. Ce grand homme avoit fenti de bonne heure l'importance du danger où les richeffes excessives exposeroient sa patrie. Célébrant le lustre en qualité de censeur, le greffier, dans le facrifice ordinaire de ce jour folemnel, lui dictoit le vœu par lequel on conjuroit les Dieux de rendre les affaires du peuple Romain meilleures & plus brillantes: Elles le sont affez, dît-il, & je les prie de les conferver zoujours en ce même état. Il fit auffi-tôt changer le voeu de cette manière. Les cenfeurs, par respect, s'en servirent depuis dans la cérémonie des luftres.

V. SCIPION-MAFFÉE, Voyez Maffée, n° v.

SCOPAS, architecte & sculpteur, de l'isse de Paros, vivoit vers l'an 430 avant J. C. Il travailla au fameux Maufolée qu'Artemise fit ériger à son mari, dans la ville d'Halicarnasse, & qui étoit réputé pour l'une des Sept Merveilles du monde. Il sit aussi à Ephèse une Colonne, célèbre par les beautés dont ce favant artifte l'avoit enrichie. Mais parmi fes ouvrages on fait fur-tout mention d'une Vénus, qui fut transportée à Rome, & qui n'étoit pas un des moindres ornemens de cette grande ville.

SCORZA, (Sinibaldo) peintre & graveur, de Voltaggio dans le

territoire de Gênes, mourut dans cette derniére ville en 1631, âgé de 41 ans. Né avec un goût fingulier pour le dessin, il copioit à la plume les estampes d'Albert Durer, d'une manière à tromper les connoisseurs, qui les croyoient gravées, ou qui les prenoient pour des originaux mêmes. Il excelloit aussi à peindre des animaux, des fieurs & des payfages. Ce peintre s'attacha ensuite à la miniature. Le cavalier Marini, avec lequel il étoit lié d'amitié, l'introduisit à la cour de Savoye. Vers ce tems, les Génois eurent une guerre à soutenir contre cette puissance. Scorza revint dans sa patrie, où ses envieux l'accusérent d'être en intelligence avec le duc de Savoye. On crut trop facilement les dépositions de la calomnie; il fut banni, mais peu de tems après on le rappella.

SCOT, (Jean) Voyez Duns. SCOT, Voyez SCHOT.

SCOT, (Jean) appellé aussi ERIGÈNE, du nom d'Erin que portoit anciennement l'Irlande, sa patrie. Après avoir fair quelques progrès dans les belles-lettres & la philosophie, il passa en France fous le règne de Charles le Chauve; ce prince, qui aimoit les sciences, conçut pour lui une grande estime. Il goûta son caractére enjoué, au point de l'admettre à sa table, & de s'entretenir familiérement avec lui. Erigène, appuyé de la protection du roi, se crut tout permis. C'étoit un esprit vif, pénétrant & hardi, mais peu verfé dans les matiéres de religion: malgré cela il voulut se mêler des questions théologiques; & en fe livrant à son génie sophistique, il fronda l'Ecriture & la Tradition, & tomba bientôt dans plufieurs erreurs. Ses écrits ne tardé 4 rent pas à foulever tous ceux qui étoient attachés à la religion. Le pape Nicolas I en porta fes plaintes au monarque protecteur de ce téméraire écrivain : on ne sçait pas fi elles firent effet fur l'esprit de Charles le Chauve. Ce qui paroit constant, c'est que Jean Scot termina ses jours en France quelques années avant ce prince, qui mourut en 877. Ainsi c'est une erreur de dire qu'il soit retourné en Angleterre, & qu'il ait été tué l'an SS3 à coups de canifs par ses écoliers. Nous n'avons plus le Traité qu'il composa sur l'Eucharistie contre Paschase Ratbert. Cet ouvrage, qui contenoit, à ce qu'on prétend, le premier germe de ce qui a été écrit depuis contre laTranssubstantiation & la Présence réelle, fut proferit par plufieurs Conciles, & condamné au feu l'an 1059, par celui de Rome. Mais nous avons le Traité de la Prédestination Divine, qu'il fit à la prière de Hincmar de Reims & de Pardule de Laon; il se trouve dans Vindicia Pradestinationis & Gratia, 1650, en 2 vol. in-4°.

SCOTTEN, Voy. HUDDE. SCOTTI, (Jules-Clément ) ex-Jésuite, quoique proses des quatre vœux, enfeigna la philofophie & la jurisprudence canonique a Padoue. On lui attribue Monarchia Solipsorum, 1648, in-12; traduite en françois par Restaut, 1721, in-12, fous le titre de la Monarchie des Solipses : livre peu lu aujourd'hui, quoique fort recherché dans le tems que les Jésuites étoient puissans & haïs. Ses autres ouvrages sont : I. De potestate Pontificia in Societatem JESU, 1646, in-4°. II. De obligatione Regularis, &c. 1647, in-4°. Cet auteur mourut en 1669, âgé de 67 ans, à Padoue,

où il jouissoit d'une assez grande réputation.

SCOTUS, Voy. MARIANUS.

SCRIBANIUS, (Charles) Jéfuite, né à Bruxelles en 1562, mort en 1629, fut professeur, puis recteur de Bruxelles & d'Anvers, & enfin provincial de Flandres. On a de lui un Amphithéâtre d'honneur, in-4°, en latin. Il y avance des maximes si horribles contre la fûreté de la vie des princes, que Pasquier & Casaubon disoient, pour faire un jeu de mots, que ce livre étoit plutôt un Amphithéâtre d'horreur. Il le publia en 1606, fous le nom de Clarus Bonarscius, qui est l'anagramme du nom de ce Ravaillac théologien.

SCRIBONIUS - LARGUS, ancien médecin du tems d'Auguste ou de Tibére, est auteur de plusieurs ouvrages, dont la meilleure édition est celle de Jean Rhodius; ils sont consultés par les savans.

SCRIMGER, (Henri) favant Ecossois, mort à Genève en 1571, à 65 ans, passa en Allemagne, où il s'attacha à Ulric Fugger, bienfaiteur des gens-de-lettres, qui lui procura beaucoup de manufcrits grecs & latins. Il alla à Genève pour les faire imprimer par Henri Etienne, ainsi que les Novelles de Justinien. Après avoir professé la philosophie 2 ans dans cette ville, il fut le premier qui y enseigna le droit. On a de lui une Histoire d'Ecosse, imprimée fous le nom de Henri d'Ecosse. Il avoit aussi travaillé à éclaircir Athénée; mais fes Notes n'ont pas vu le jour.

I. SCUDERI, (George de) naquit au Havre de Grace en 1601, d'une famille noble, originaire d'Apt en Provence. Après avoir passé quelque tems dans cette ville, il vint ouvrir boutique de vers dans la capitale. L'académie FranTome VI.

çoife lui donna une place dans fon corps en 1650. Il étoit alors gouverneur de Notre-Dame de la Garde en Provence, gouvernement trèsmince qu'il exaltoit fans ceffe. Il en fit dans un Poëme une description magnifique, quoique, fuivant Chapelle & Bachaumont, il n'y eût pour toute garde qu'un Suisse peint avec fa hallebarde fur la porte. Cette place ne tira pas Scuderi de l'indigence ; mais il n'en fut pas moins fanfaron. Il eut tous les travers des mauvais poêtes; l'effronterie dans l'humiliation, l'orgueil dans la mifére, les diftractions, & la manie cruelle de parler de vers. Il se piquoit surtout de noblesse & de bravoure. Dans une Epitre dédicatoire au duc de Montmorenci, il lui dit : Je veux apprendre à écrire de la main gauche, afin que ma droite vous serve plus noblement. Et ailleurs il dit: Qu'il est sorti d'une Maison, où l'on n'a jamais eu de plumes qu'au chapeau. Ayant porté la modestie à cet excès, il n'est pas étonnant qu'il traitât Corneille, le premier auteur de son tems, avec une hauteur insultante. Cet homme bizarre étoit fait pour les aventures fingulières. Dans un voyage qu'il fit avec fa sœur en Provence, on les plaça dans une chambre où il y avoit deux lits. Avant que de se coucher, Scuderi demanda à sa fœur ce qu'ils feroient du prince Mazaro, ( un des héros du Roman de Cyrus:) il fut arrêté, après quelques contestations, qu'on le feroit assassiner. Des marchands qui étoient dans une chambre voifine ayant entendu cette converfation, crurent que c'étoit la mort de quelque grand prince que l'on complottoit. La Justice fut avertie; le frere & la sœur furent mis en prifon, & ce ne fut qu'avec

peine qu'ils parvinrent à se justifier. Ce poëte mourut à Paris en 1667, à 66 ans. Ses ouvrages sont: I. Seize Picces de Théarre, représentées depuis 1629 jusqu'en 1643. Elles font défigurées par des intrigues de ruelle, & auffi platement que maussadement écrites. II. Le Cabinet, ou Mêlange de Vers sur des tableaux, des estampes, &c. III. Recueil de Poësies diverses, dans lequel, outre 101 Sonnets & 30 Epigrammes, on trouve des Odes, des Stances, des Rondeaux, des Elégies, &c. IV. Alaric, ou Rome vaincue, Poëme héroïque en 10 livres, que Boileau a jugé digne de la Pucelle de Chapelain. V. Apologie du Theâtre. VI. Des Discours politiques. VII. Des Harangues, qui marquent plus de fécondité que de génie.

II. SCUDERI, (Magdelène de ) fœur du précédent, née au Havre de Grace comme lui, en 1607, fur auteur par nécessité. Elle vint de bonne heure à Paris, & tout concourut à y faire parler d'elle : les agrémens de son esprit, la difformité de son visage, & surtout les Romans dont elle inonda le public, & que le fatyrique Despréaux appelloit une boutique de verbiage. La plûpart de ceux qu'elle a composés, ne sont que le tableau de ce qui se passoi: à la cour de France. Les petits-maîtres applaudirent fur-tout à la Carte du Pays de Tendre, qui se trouve dans Clélie. Cette Carte représente trois riviéres, sur lesqueiles fort fituées trois villes nommées TENDRE; Tendre fur inclination, Tendre sur estime; & Tendre sur reconnoissance. L'abbé d'Aubignac lui enleva la gloire de cette frivole découverre, en publiant sa Relation du royaume de Coquetterie. Ce plagiar excira une querelle

qui auroit pu devenir importante, si Mlle de Scuderi n'avoit pris le parti du filence. Cette fille illustre mourur à Paris en 1701, à 94 ans, honorée du titre de Sanho de son fiécle. Les plus beaux génies de l'Europe étoient en commerce de lettres avec elle. L'académie des Ricovrati de Padone se l'affocia. Son Discours sur la Gloire remporta le premier prix d'éloquence que l'académie Françoife ait donné. La reine Christine de Suède, le cardinal Mazarin, le chancelier Boucherat, & Louis XIV, lui firent des pensions. Le célèbre Nanteuil la peignit en paftel, & Mile de Scuderi l'en remercia par ces vers :

Nanteuil, en faifant mon image, A de son art divin signalé le pouvoir; Je hais mes traits dans mon miroir, Je les aime dans son ouvrage.

On ne peut nier qu'elle n'ait répandu de la délicateffe & des agrémens dans fes vers : fa profe n'en offre pas moins quelquefois. Il y a des morceaux heureux; & dans ses Romans même qu'on affecte tant de mépriser, il y a plusieurs traits ingénieux, & des portraits très-bien rendus & pleins de fineffe. Ses principaux ouvrages font: I. Clélie , 10 vol. in-S°. 1660. II. Artamène, ou le grand Cyrus, 1650. 10 vol. in-So. III. La Promenade de Versailles, 1698, in-12. IV. Ibrahim, ou l'illustre Bassa, 1641, 4 vol. in-So. V. Almahide on l'Esclave Reine, 1660, 8 vol. in-So. VI. Celinte, in-So. VII. Mathilde d'Aguilar, in-8°. VIII. Des Conversations & des Entretiens, en 10 vol. &c. C'est ce qu'elle a fait de meilleur. Autrefois on les lisoit pour se former aux belles manières & à la politesse; mais le ton de la fociété ayant bien chan-

gé depuis, on n'y apprendroit aujourd'hui qu'à se rendre ridicule. On a publié en 1766, in-12, l'Efprit de Mademoiselle de Scuderi. Cette nouvelle Sapho cultiva l'amitié & même l'amour. Elle fut très-liée avec Pelisson, dont la laideur épouvantable empêchoit de foupconner qu'elle s'attachât à la matiére. Un plaisant dit à cette occafion, que chacun aimoit son semblable. La maîtresse étoit presque aussi laide que l'amant; mais son ame étoit belle. La douceur de son caractére lui fit beaucoup d'amis illustres. Les princes & les princesses de la famille royale ne dédaignoient pas de la prévenir, & Madame lui disoit quelquesois : C'est moi qui suis l'amant dans notre commerce; c'est moi qui vous cherche avec mystere. Elle avoit souvent des faillies. Ayant été éclaboussée par le carrosse d'un financier : Cet homme-là, dit-elle, est vindicatif; nous l'avons crotté autrefois, il nous crotte maintenant. On parloit en sa présence de Versailles, & l'on difoit que c'étoit un lieu enchanté. Oui, répartit-elle, pourvu que l'enchanteur y soit.

I. SCULTET, (Abraham) né à Grumberg en Siléfie l'an 1566, se fignala par son talent pour la chaire. Nommé professeur de théologie à Heidelberg, il fut envoyé au fynode de Dordrecht, où il travailla en vain à mettre la paix entre les Protestans. Les fanatiques se vengérent de ses soins pour la tranquillité commune, en lui faifant perdre fa chaire par les calomnies les plus atroces. On a de lui un livre intitulé Medulla Patrum, 1634, in-4°. & plusieurs autres favans ouvr. de théologie. Il mourut à Embden en 1626. Son amour pour le travail lui avoit tait placer fur la porte de fon cabinet cette inscription, qui étoit à la fois une invitation pour les savans & un épouvantail pour les oisses :

AMICE, quisquis huc venis, Aut agito paucis, aut abi, Aut me laborantem adjuva.

II. SCULTET, (Christophe) Luthérien, né à Trugard, connu par un assez bon Commentaire sur Job; mourut en 1649, après avoir exercé le ministère à Stérin, & mis au jour divers autres écrits.

SCYLAX, mathématicien & géographe, de l'isse de Cariande dans la Carie, florissoit sous le règne de Darius fils d'Hystaspes, vers l'an 522 avant J. C. Ce prince l'envoya à la découverte de l'Inde, dont il vouloit faire la conquête. Scylax, après un voyage de 30 mois, aborda en Egypte, & lui rendit un compte exact de ses observations. Plufieurs savans lui attribuent l'invention des Tables géographiques. Nous avons, fous son nom, un Périple, publié par Haschelius avec d'autres anciens Geographes, Leyde, 1697, in-4°; mais cet ouvrage est d'un auteur beaucoup plus récent.

SCYLITZES, (Jean) dit Curcpalate, grand-maître de la maison
de l'empereur de Constantinople,
composa en Grec dans le MIº siécle l'Hisloire abrégée de cet empire, depuis les premières années du
IMº siécle, jusqu'à l'an 1081 que
vivoit cet écrivain. Cedrenus a copié une partie de cette Hisloire
dans la sienne, imprimée à Paris
en 1647, 2 vol. in-fol L'ouvrage
entier de Scylitzès parut en latin

à Venise en 1570.

I. SEBA, de la tribu de Benjamin, étoit un des complices de la révolte d'Absalon contre son pere. Loin de détester son crime après la mort de ce fils rebelle, il empêcha onze des tribus d'Ifraël de reconnoître David pour leur roi. Il eut lieu de s'en repentir. Etant allé se renfermer dans la ville d'Abela pour se soustraire aux poursuites de Joab général de David, les habitans allarmés lui coupérent la tête vers l'an 1023 avant l'ère chrétienne, & la jettérent par dessus les murailles à la vue de Joab, qui leva aussitôt le siége de cette ville.

II. SEBA, (Albert) natif d'Etzéel en Oostfrise, membre de l'académie des Curieux de la Nature, est auteur de la Description d'un immense recueil fur l'Histoire Naturelle, qu'il fit imprimer & graver à Amsterdam en 1734, & années fuiv. en 3 v. in-fol.; le Ive vol. n'a point paru. Les explications font

en latin & en françois.

I. SEBASTIEN, (Saint) furnommé le Défenseur de l'Eglise Romaine, fut martyrisé le 20 Janvier 288; mais on ne fait rien de bien certain fur fes derniers momens.

II. SEBASTIEN, frere cadet de Jovin, tyran dans les Gaules, fut affocie à la puissance souveraine par fon frere vers l'an 412; mais le roi Ataulphe, qui étoit venu d'Italie pour partager les Gaules avec Jovin, ne put fouffrir un pareil concurrent. S'étant raccommodé avec Honorius, il jura la perze des deux freres. Il poursuivit d'abord Sébastien, qui fut pris & décapité à Narbonne en 413; & Jovin fubit peu de tems après le même Sort. Sébastien, l'un des plus puisfans feigneurs Gaulois, vivoit heureux ; mais il perdit la félicité dont il jouissoit, dès qu'il se fut livré aux desseins d'un frere ambitieux. Les têtes des deux freres furent exposées comme celles des plus vils scélérats.

III. SEBASTIEN, roi de Por-

tugal, fils posthume de l'infant Jean, & de Jeanne fille de l'emper. Charles-Quint, naquit en 1554. Il monta sur le trône en 1557, après Jean III fon aïeul. Son courage & fon zèle pour la religion lui firent entreprendre, en 1574, un voyage en Afrique contre les Maures; mais cette course n'eut qu'un médiocre fuccès. Quelquetems après, Mulei - Mohammed lui demanda du secours contre Moluc fon oncle, roi de Fez & de Maroc. Don Sébastien lui mena l'élite de la noblesse de Portugal, & aborda à Tanger le 29 Juillet 1578. Il fe donna le 4 Août fuivant une grande bataille, dans laquelle presque toute la noblesse resta sur la place. Moluc mourut dans sa litiére. Mohammed périt dans un marais, & Sébastien fut tué, dans la 25° année de fon âge. Comme on ne trouva pas fon corps, & qu'il s'étoit répandu un bruit qu'il s'étoit fauvé de la bataille pour aller faire pénitence de ses péchés dans un désert, le Portugal vit à la fois deux faux Sébastiens, tous deux hermites; l'un fils d'un tailleur de pierre, & l'autre d'un faiseur de tuiles. Après avoir joué un rôle affez important pendant quelque-tems, ils finirent leur vie , l'un fur l'échafaud, & l'autre aux galéres. SEBASTIEN, (Le Pere) Voy.

TRUCHET.

IV. SEBASTIEN DEL PIOMBO, peintre, est encore connu sous les noms de Sébastien de Venise, & de Fra-Bastien. Il naquit à Venise en 1485, & mourut en 1547. Sa réputation naissante le fit appeller à Rome, où il s'attacha à Michel-Ange. Instruit des secrets de l'art par ce maître, il sembla vouloir disputer le prix de la peinture au célèbre Raphaël. Sébastien avoit en effet retenu du Giorgion, son pre-

mier maître, la partie féduisante de la peinture, je veux dire, le coloris; mais il n'avoit ni le génie, ni le goût de dessin de son rival. Le tableau de la Résurrection de Lazare, dont on attribue même l'invention & le dessin sur la toile au grand Michel-Ange, & que Sébastien peignit pour l'opposer au tableau de la Transfiguration, est admirable pour le grand goût de couleur ; mais il ne prévalut point sur celui de Raphaël: ce tableau précieux est actuellement au Palais-royal. Sébastien travailloit difficilement, & fon irréfolution lui fit commencer beaucoup d'ouvrages à la fois, fans en terminer aucun. Le portrait est le genre qui lui convenoit le mieux; aussi en a-t-il fait un grand nombre, qui font tous excellens. Il employoit quelquefois le marbre & autres pierres semblables, faisant fervir leurs couleurs naturelles de fond à ses tableaux. L'office que le pape Clément VII lui donna, de scelleur dans la chancellerie, le mit dans un état d'opulence qui lui fit quitter la peinture. Il ne songea plus alors qu'à mener une vie douce & oifive, fe livrant tout entier à ses amis, & affociant à ses plaifirs la poësie, & sur-tout la mufique pour laquelle il avoit du goût & du talent. Les dessins de Sébastien, travaillés à la pierre noire, font dans le goût de ceux de Michel-Ange.

SEBONDE, (Raymond) philofophe Espagnol du xve siècle, s'est fair connoître par un Traité latin, peu commun, sur la Théologie naturelle; Strasbourg 1496, infol. en lettres gothiques. Il offre des fingularités hardies, qui plurent dans le tems aux philosophes de ce siécle, & qui ne déplairoient pas à ceux du nôtre, Montaigne le trouva, en beaucoup d'endroits. conforme à ses idées, & en fit une Traduction, imprimée par Vascosan,

Paris, 1581, in-8°.

SECKENDORF, (Vite - Louis de) né dans la Franconie en 1626. d'une maison ancienne, devint gentilhomme de la chambre du duc de Gotha, confeiller - aulique, premier ministre & directeur en chef de la régence, de la chambre & du confistoire ; puis conseiller-privé & chancelier de Maurice, duc de Saxe-Zeitz; & après la mort de ce prince, conseiller-privé de l'électeur de Brandebourg, & chancelier de l'univ. de Halle. On a de lui : I. Une Histoire du Luthéranisme, Francfort 1692, 2 vol. in-fol. dans laquelle ce sujet est traité avec beaucoup d'étendue & d'érudition. II. Etat des Princes d'Allemagne , in-8°. III. Description de l'Empire Germanique, in-8°. Ces deux ouvrages sont en allemand & paffent pour exacts. L'auteur mourut en 1692, à 66 ans. Ses connoissances s'étendoient à tout ; il ne possédoit pas seulement les langues savantes, il peignoit & il gravoit.

SECOND, (Jean) Secundus, célèbre poëte Latin, né à la Haye en Hollande l'an 1511, d'une famille qui portoit le nom d'Everard; & mort à Utrecht en 1536, à 25 ans; a laissé quantité d'ouvrages où l'on remarque une facilité & une fécondiré rares, jointes à beaucoup de délicatesse & d'agrément. Nous avons de lui, 3 livres d'Elégies, un d'Epigrammes, 2 d'Epîtres, un d'Odes, un de Sylves, un de Piéces funèbres; outre des Poësies galantes, qui font honneur à fon goût & à fon esprit, mais où il règne trop de licence. Ces Juvenilia ont été recueillis dans la Collection de Barbou, & im-

T iij

primés dans le volume intitulé: Theodori Bezæ, Vezelii, Poëmata; Marci - Antonii Mureti Juvenilia; Joannis Secundi, Hagiensis, Juvenilia; Joannis Bonefonii, Arverni, Pancharis; & Pervigilium Veneris; 1757, I vol. Le recueil des Poësies de Jean Second parut à Leyde en 1631, in 12; & elles ont été traduites en François, 1771, in-8°. avec le Latin à côté. Second cultivoit aussi la peinture & la gravure ; mais fes ouvrages en ce genre font peu connus. Il étoit frere de Nicolas Grudius & d'André Marius, distingués l'un & l'autre par leurs Poësies: ( Voyez leurs art. ) Leur pere Nicolas Everard, préfident du conseil souverain Hollande & Zélande, mort en 1532 à 70 ans, est auteur de deux ouvrages in-fol. intitulés, l'un Topica Juris; l'autre, Confilia.

SECONDAT , Voyer Montes-

QUIEU.

SECOUSSE, (Denys-François) ne à Paris en 1691, d'une bonne famille, fut l'un des premiers difciples du célèbre Rollin, avec lequel il lia une étroite amitié. Après avoir plaidé quelques causes avec assez de fuccès, il quitta le barreau, pour lequel il ne se sentoit aucun goût, & fe livra tout entier à l'étude des belles-lettres & de l'Histoire de France. Son application au travail, qu'aucune autre passion ne détournoit, le sit bientôt connoître des favans. L'académie des belles-lettres l'admit dans son sein en 1723; & le chancelier d'Aguesseau le chargea, en 1728, de continuer le Recueil des Ordonnances de nos Rois, commencé par Laurière. Secousse remplit toutes les vues du favant magistrat. On lui confia, en 1746. l'examen des Piéces confervées dans les dépôts des différentes vil-

les des Pays-Bas nouvellement cons quises. Au milieu de ces grands travaux, il trouvoit encore le tems de remplir les fonctions de Censeur Royal, de travailler à différens ouvrages, & d'aider les auteurs qui le consultoient, de ses lumiéres & de ses conseils. Sa vue s'affoibliffant de jour en jour, il essaya de tous les remèdes; mais les foins des médecins ne produifant rien, on la vit s'éteindre peuà-peu les 2 dernières années de fa vie, & il mourut à Paris en 1754, à 63 ans. La douceur de fon caractére rendoit fon érudition attrayante & l'ornoit beaucoup. Il étoit d'un accès facile . d'une probité à toute épreuve, d'un cœur droit, libéral & compatiffant. Il remplifioit tous les devoirs de Chrétien, de citoyen, de parent, d'ami, d'académicien. Son goût pour l'Histoire de France, lui avoit fait recueillir tous les livres & toutes les piéces qui ont rapport à cet objet. Sa bibliothèque étoit, en ce genre, la plus ample & la plus curieuse qu'aucun particulier eût encore possédée.Les piéces les plus rares & les plus curieuses de cette importante collection, furent déposées par son ordre à la bibliothèque du roi. Ses ouvrages font : I. La fuite du Recueil des Ordonnances de nos Rois. depuis le 11º jufqu'au 1xº inclufivement. M. de Villevaut, confeiller à la cour des Aides, publia ce dernier volume en 1755, & l'enrichit de l'Eloge de l'auteur. Il est chargé de continuer cet ouvrage dont il donna une Table qui forme le x° vol., & il a publié depuis le xi° & le xii°. Il marche dignement fur les traces de fon prédécesseur, qui avoit donné beaucoup de prix à fon travail par de petites Notes pleines d'érudition, & par des Tables de matiéres d'une exactitude férupuleuse. II. Mémoires pour servir à l'Histoire de Charles le Mauvais, 2 vol. in-4°. III. Plufieurs Differtations dans les Mémoires de l'académie des Inscriptions. On y trouve des recherches, de la méthode, & une élégante simplicité.

1. SEDECIAS, nommé auparavant Mathanias, fils de Josias & d'Amital. Nabuchodonofor le mit sur le trône de Juda à la place de fon neveu Jéchonias, l'an 599 avant J. C. Ce prince avoit alors 21 ans, & il en régna onze dans l'impiété & dans la débauche. Il oublia les bienfaits de Nabuchodonofor. Pour punir la mauvaise foi de ce prince, le monarque Affyrien fe mit en marche avec une puiffante armée, & arriva à la tête d'un chemin qui se partageoit en deux, dont l'un conduitoit a Rabbath, & l'autre à Jérusalem. Ce prince, incertain de guel côté il devoit d'abord tourner, voulut se décider par le fort des flèches; & ayant écrit Jérusalem fur l'une & Rabbath fur l'autre, Dieu, qui faifoit concourir toutes choses à l'exécution de son dessein, fit sortir la 1re de son carquois celle qui portoit Jérusalem. Nabuchodonosor alla donc en Judée, où il mit tout à feu & à sang ; & après avoir saccagé toutes les places, il vint affiéger la capitale. La ville fut prise, & les Chaldéens y entrérent en foule. Sédécias ne voyant point d'espérance d'arrêter l'ennemi, chercha fon falut dans la fuite; mais il fut bientôt atteint, chargé de chaînes, & mené à Nabuchodonofor qui étoit à Reblatha au pays d'Emath. Après avoir vu égorger ses deux fils, on lui arracha a lui-même les yeux, & il fut conduit dans cette capitale d'Affyrie. Il y mourut dans les

par des Tables de matières d'une fers, & c'est en lui que finit le exactitude scrupuleuse. II. Mémoiroyaume de Juda, l'an 588 avant res pour servir à l'Histoire de Charles J. C.

II. SEDECIAS, fils de Chanana, faux-prophète de Samarie, un de ceux qu'Achab, roi d'Ifraël, confulta fur la guerre que Josaphat & lui vouloient aller faire à la ville de Ramoth en Galaad. Ces impofteurs prédirent au roi un heureux fuccès. Sédécias, qui s'étoit fait faire des cornes de fer , imitoit l'action d'un taureau furieux qui renverse avec ses cornes tout ce qu'il trouve en son chemin. Il étoit affez ordinaire aux Frophètes de joindre l'action à la parole, pour faire plus d'impression sur les efprits. Ce prophète de mensonge eut la douleur de voir arriver précisement le contraire de ce qu'il avoit prédit.

SEDULIUS, (Caïus-Calius ou Cæcilius) prêtre & poëte du ve fiécle, n'est guéres connu que par son Poëms latin de la Vie de J. C. intitulé: Paschale Carmen. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais il offre quelques vers heureux. On le trouve dans la Bibliothèque des Peres. Les Aldes en ont donné une belle édition dans un Recueil in-8°,1502, qui renferme ceux de Juvencus, d'Arator & de plusheurs autres Auteurs facrés. On le trouve aussi dans le Corpus Poëtarum de Maittaire.

SEGAUD, (Guillaume) né à Paris en 1674, mort dans la même ville en 1748, prit l'habit de Jéfuite à l'àge de 16 ans. Ses fupérieurs le choifirent pour enfeigner les humanités au collége de Louis le Grand à Paris, puis à Rennes & a Rouen. Une des places de régent de rhétorique à Paris étant venue a vaquer, les Jéfuites balancérent entre Porée & Segand-Le premier l'emporta, & le fecond

fut destiné à la chaire, quelque envie qu'il eût d'aller annoncer l'Evangile aux Infidèles. Ce fut à Rouen que le Pere Segaud fit l'effai de son talent. Il commença à prêcher à Paris en 1729. On ne tarda pas à l'y admirer; appellé à la cour pendant trois Carêmes, il fatisfit tellement le roi, qu'il lui fit une pension de 1200 livres. Le P. Segaud vivoit d'une manière conforme à la morale de ses sermons : fidèle à tous ses exercices de piété, dur à lui-même, & ne connoissant point d'autres délassemens que ceux qui étoient prescrits par sa règle. Au sortir d'un Avent ou d'un Carème, il couroit avec zèle faire une Mission dans le fond d'une campagne. Ses maniéres douces, fimples & unies, fon air affable, lui attiroient les cœurs de tout le peuple. Les plus grands pécheurs accouroient à lui dans le tribunal de la Pénitence. Il étoit également recherché des grands & des petits, fur-tout aux approches de la mort : on s'estimoit heureux de mourir entre ses mains. Le Pere Segaud avoit des manières fimples; mais fous un extérieur peu impofant, il cachoit beaucoup de mérite. On trouve dans fes Sermons un grand fonds d'instruction, beaucoup d'élégance & d'énergie, & fur-tout cette onction qui pénètre l'ame & qui la dispose à profiter des vérités évangéliques. Ils ont été imprimés à Paris, chez Guérin, en 1750 & 1752, en 6 vol. in-12, par les foins du P. Berruyer, si connu par son Histoire du Peuple de Dieu. Entre les Sermons de son respectable confrére, on estime fur-tout le Pardon des injures; les Tentations; le Monde; la Probité; la Foi pratique; & le Jugement général. Le P. Segand a aussi composé plusieurs petites piéces de vers,

qui ont eu le suffrage des connois feurs. La principale est son Poeme latin fur le camp de Compiégne:

Castra Compendiensia.

I. SEGHERS, (Gérard) peintre, né à Anvers en 1592, mort dans la même ville en 1651, imita le goût de Rubens & de Van-Dyck. Ses premiers tableaux font d'un coloris vigoureux. Les ombres y sont très-fortes, & ses figures prefque rondes. Un voyage qu'il fit à Londres l'obligea de quitter cette manière, pour en prendre une plus brillante & plus gracieuse. Les ouvrages qu'il a faits dans ces différens genres, font tous également estimés. Il a peint beaucoup de Sujets de dévotion; il a aussi repréfenté des affemblées de Joueurs & de Musiciens.

II. SEGHERS, (Daniel) frere aîné de Gérard, naguit à Anvers en 1590, & mourut dans la même ville en 1660. Il ne se fit pas, comme lui, un état de la peinture; mais il la choisit comme un amusement : il étoit Jésuite. Il excelloit à peindre des fleurs; on ne peut trop admirer l'art avec lequel il faififfoit le coloris brillant, propre à ce genre de peinture. Sa touche étoit d'une légéreté & d'une fraicheur fingulières. Ses ouvrages sont précieux, & ils étoient d'autant plus recherchés, qu'on ne pouvoit se les procurer par une fomme d'argent.

SEGNERI, (Paul) né à Nettuno en 1624, d'une famille originaire de Rome, montra dès sa jeunesse beaucoup de goût pour l'état religieux. Il entra dans la fociété des Jéfuites, & y brilla par la fainteté de ses mœurs & par le succès de fes prédications. Il joignit à l'emploi de prédicateur celui de miffionnaire, & il remplit l'un & l'autre avec un zèle apostolique Le pape Innocent XII l'appella à Rome, pour y remplir les places de son prédicateur ordinaire & de théologien de la pénitencerie; mais il ne les exerça pas longtems. Ce faint religieux, ce directeur infatigable, usé par ses travaux & par ses austérités, tomba dans une langueur qui l'emporta en 1694, à 70 ans. Tous ses ouvrages furent réunis après sa mort dans un Recueil en 3 vol. in-fol. Outre ses Sermons traduits en françois, Lyon, 7 vol. in-12, fous le titre du Chrétien instruit dans sa Loi; nous avons de lui : I. Des Méditations, traduites en françois, en 5 vol. in-12. II. L'Incrédule fans excuse, III. La Manne ou la Nourriture de l'Ame. IV. Le Pasteur instruit. V. Le Confesseur instruit. VI. Le Pénitent instruit. VII. L'Accord de l'action & du repos dans l'Oraison. VIII. Les Illusions des Quiétistes. IX. Le Serviteur de Marie. X. L'Exposition du Miserere, traduite en françois par l'abbé Laugier. XI. Divers autres Opuscules de piété. On en a traduit quelques-uns en notre langue.

SEGRAIS, (Jean Regnault de) né à Caen l'an 1624, d'une famille noble, fut d'abord destiné à l'état eccléfiaftique. Il n'avoit que 20 ans, lorsque le comte de Fiesque, éloigné de la cour, se retira dans cette ville. Ce courtisan charmé de son esprit, l'emmena à Paris & le plaça chez Mil' de Montpensier, qui lui donna le titre de son aumônier ordinaire, avec la chantrerie de la collégiale de Mortain, & depuis la qualité de son gentilhomme ordinaire. Segrais, n'ayant pas approuvé son mariage avec Lauzun, fur obligé de quitter cette princesse. Il se retira alors chez Mad° de la Fayette, qui lui donna un appartement. Cette nouvelle

retraite lui fit prendre part à la composition de Zaïde, un des Romains les plus ingénieux que nous ayons. Enfin lassé du grand monde, il fe retira dans sa patrie, où il épousa en 1676 une riche héritiére, Claude Acher du Mesnilvitté, sa cousine. L'académie de Caen étant dispersée par la mort de Matignon, son protecteur, Ségrais en recueillit les membres, & leur donna un appartement. Sa converfation avoit mille agrémens, & la vivacité de fon efprit lui fourniffoit toujours quelque chose de nouveau. Son long féjour à la cour avoit enrichi fa mémoire de plusieurs anecdotes intéressantes. Quoiqu'il fût devenu fourd dans fa vieillesse, il n'en fut pas moins fréquenté, & l'on se faisoit un plaifir fingulier d'écouter celui qui ne pouvoit pas entendre les autres. Il mourut en 1701, à 76 ans, après avoir fait son testament où font empreints les fentimens de religion dont il étoit pénétré. Quoiqu'il fût de l'académie Françoife, & qu'il eût passé une partie de fa vie à la cour, il ne put jamais perdre l'accent natal. Cela donna lieu à Mile de Montpensier de dire à un gentilhomme qui alloit faire avec lui le voyage de Normandie: Vous avez-là un fort bon guide, il sçait parfaitement la langue du pays...Segrais est principalement connu comme poëte François. Il s'est rendu célèbre par ses Eglogues, (Amsterdam, 1723, in-12,) dans lesquelles il a su conferver la douceur & la naïveté propres à ce genre de poësie, fans avoir rien de la baffeile où sont tombés quelques-uns de nos poëtes. Sa Traduction des Géorgiques & celle de l'Enéide de Virgile en vers franc., l'une & l'autre in-8°, lui ont aussi acquis beaucoup, de réputa-

SEG tion. Celle-ci parut en 1681. Il y a des morceaux très-bien rendus; mais les anteurs du Moréri ont tort de dire qu'elle est telle que Virg'le nous l'auroit donnée lui-même, s'il étoit né Francois. Le traducteur est fort loin de son original. Sa verification est inégale, láche, trainante. La Traduction des Géorgiques veut mieux, quoiqu'elle ne foit pas parfaite. Elle parur en 1712, in-8°. Elle a été éclipfee par celle de M. l'abbé de Lille, de l'acatémie françoise. On a encore de Segrais des Poésies diverses, & son Poeme pastoral d'Athis, dans lequel il a atteint quelquerois la simplicité noble des Paftorales des anciens, Ses ouvrages en profe font: I. Les Nouvelles Françoises, Paris, 1722, in-12, en 2 vol. C'est un Recneil de quelques historiettes racontées à la cour de Mlle de Monspensier. II. Segresiana, ou Mélanges d'Histoire & de Littérature, in-So, 1722; à Paris, fous le titre de la Haye; & a Amsterdam, 1723, in-12: cette dernière édition est beaucoup plus belle. Parmi quelques faits finguliers & curieux, on en trouve un grand nombre de minutieux & de faux. III. Il a eu part à la Princesse de Clèves & à la Princesse de L'antpensier.

SEGUENOT, (Claude) né à Avalon en 1596, entra dans l'Oratoire, après avoir brillé dans le barreau a Dijon & a Paris. Il fut supérieur de plusieurs maisons; mais ayant publié en 1638, in-S°, une Traduction françoise du livre de la Virginité, de St. Auguftin, avec des notes; le fameux Pere Joseph, Capucin, crut y voir l'image & la satyre de sa conduite, & il fit mottre l'auteur à la Bastille. La Sorbonne censura l'ouvrage en même tems. Seguenot

ayant obtenu sa liberté, sut élevé à la place d'affiftant du général, & mourut à l'aris en 1676, à So ans, après avoir effuyé quelques nouvelles difgraces, qu'il dut à ses liaisons avec les solitaires de Port-royal. On a de lui plusieurs autres écrits.

SEGUI, (Joseph) né à Rodez, fe confacra de bonce heure à l'éloquence & a la poesse. Il remporta le prix de vers à l'académie Françoise en 1732, & il remplit les chaires de la cour & de la capitale avec distinction. Cer auteur mourut en 1761, à 72 ans, après avoir publié : I. Le recueil de ses Panegyriques, 2 vol. in-12; fes Sermons en 2 vol. & des Discours académiques en 1 vol. L'academie Francoife se l'étoit affocié. L'abbé Segui écrivoit avec affez de nobleffe & de pureté; mais il ne faut pas chercher chez lui ces peintures faillantes, ces coups de génie, ces traits frappans qu'on trouve dans Eoffuet & dans Bourdaloue. Il étoit fa.t pour marcher dans les routes battues, & non pas pour fe tracer une carrière nouvelle.

I. SEGUIER, (Pierre) président-à-mortier au parlement de Paris, d'une ancienne famille de Quercy, illufire dans la magifirature & dans les armes, rendit des fervices importans aux rois Henri 11 & Charles IX. Ces monarques l'employérent dans diverses négociations; il fit briller dans toutes une éloquence & une intelligence peu communes. Il mourut en 1580, à 70 ans, comblé d'honneurs & de biens. On a de lui des Harangues & un Traité De cognitione Dei & fui.

II. SEGUIER, (Antoine) fils du précédent, occupa successivement les places de maître-des-requêtes, de conseiller-d'état, d'avocat - général au parlement de Paris, & enfin de préfident-à-mortier. Il fut envoyé à Venife, l'an 1598, en qualité d'ambassadeur, place qu'il remplit avec succès. Sa mort, arrivée en 1624, sut une perte sensible pour les gens de bien. Il fonda, par son testament, l'Hôpital des Cent Filles, au fauxbourg de St-Marcel à Paris.

III. SEGUIER, (Pierre) né à Paris en 1588, de Jean Seguier, fils de Pierre, remplit les charges de confeiller au parlement, de maître-des-requêtes, de préfident-àmortier, & enfin de garde-dessceaux & de chancelier de France en 1635. Louis XIII le trouvoit bien jeune pour remplir une place de cette importance; mais il obtint son suffrage, en lui disant qu'il n'en seroit que plus long-tems à fon service. Les émotions populaires s'étant élevées en Normandie, il passa dans cette province en 1639, & y mit la paix. Il ne fe fignala pas moins dans les troubles des Barricades, & il ofa réfister au parlement, soulevé contre le ministère. Les sceaux lui furent enlevés en 1650 & en 1652; mais ils lui furent rendus en 16;6, & il les garda jusqu'à sa mort. A cette charge il joignoit les titres de Duc de Villemor, & de Protecteur de l'Académie Françoise. Après la mort du cardinal de Richelieu, il fuccéda aux vues de ce grand ministre, & consola généreusement de sa perte cette illustre compagnie. L'académie de peinture. & de sculpture n'eut pas moins à se louer de sa protection & de son zèle. Il mourut à St. Germain en Laye en 1672, à S4 ans. Il ne laissa que deux filles; Marie, qui épousa le marquis de Coislin, & ensuite le marquis de Laval, & qui mourut en 1710; & Charlotte, d'abord duchesse de Sully, puis duchesse de Verneuil, morte en 1704. Mais les branches collatérales de sa maison ont produit d'autres magistrats illustres. Le chancelier Seguier avoit quelques foiblesies; il aimoit, dit-on, les femmes. Il avoit plus de talent pour être magifirat que ministre; mais le fecret qu'il eut d'intéreffer à fa gloire la plupart des gensde-lettres, a effacé ou fait oublier tous les propos de la médifance & de l'envie. Son nom est parmi les plus illustres de la magistrature & du ministère, & ceux qui le portent aujourd'hui l'ont dignement foutenu.

IV. SEGUIER, (Jean-François) botaniste, natif de Nimes, publia sa Bibliotheca Botanica, à Amst. 1740, in-4°. Il en donna un Supplément dans Planta Veronenses, Veronæ, 1742, 2 vol. in-3°. Ces deux ouvrages sont estimés.

SEGUIN, (Joseph) avocat, né à la Ciotat, mort en 1694, est auteur des Antiquités de la ville d'Arles; à Arles, 1687, in-4°, 2 part. Cet ouvr. sav. est unile aux antiquaires.

I. SEGUR, (Olympe de) dame illustre par les vertus conjugales, époufa le marquis de Beleier, fils du prem. préfident deBordeaux. Son mari étant prisonnier dans le château Trompette, elle réfolut de le délivrer, l'alla voir, & lui perfuada de prendre ses habits et fa coësure. Cette entreprise lui réussit : Beleier s'esquiva le foir sous cet habit, sans être reconnu des gardes. Elle demeura comme en ôtage pour fon époux, & elle fortit dans la fuite. Hérodote rapporte que des femmes Lacédémoniennes fauvérent la vie à leurs maris par ce stratagême. En 934, Dona Sancha, femme de Ferdinand de Castille, employa aussi la même rufe, dictée par la même vertu.

II. SEGUR, (Jean-Charles de) vit le jour à Paris en 1695. Après avoir été quelque tems dans le service militaire, il entra dans la congrégation de l'Oratoire, & appella de la Bulle Unigenitus. La grande faveur où étoit sa famille fous la régence du duc d'Orléans. lui inspira de l'ambition. Il révoqua fon appel, & fut pourvu de l'abbaye de Vermand. Il quitta l'Oratoire, devint grand-vicaire de M. de St-Albin évêque de Laon. & enfin évêque de St-Papoul. Dès qu'il eur obtenu ce qu'il fouhaitoit, il fentit des scrupules sur fon entrée dans l'épiscopat. Ses remors furent si violens, qu'il s'éclipsa de son diocèse, laissant à fes ouailles une inftruction paftorale, dans laquelle il leur rendoit compte des raisons qui l'obligeoient de se démettre de son evêché. Sa retraite fut une énigme; elle l'est encore pour bien du monde. Les Molinistes l'ont représentée comme une apostasie affreuse, comme la démarche d'un ignorant & d'un esprit médiocre. Les Jansénistes la regardent comme une action généreuse, digne des plus beaux siècles de l'Eglise. Quoi qu'il en foit, Ségur vécut 13 ans depuis son abdication, dans l'obseurité qu'il méritoit (dit le Lexicographe des livres Janfénistes) par tant de titres. La priére, la lecture de l'Ecriture-Sainte, les bonnes œuvres, les austérités remplirent ses derniers jours & les abrégérent. Il mourut à Paris en 1748, à 53 ans. SEGUSIO, (Henri de) Voyez

HENRI de Suze, n° XXVII.

SEJAN, (Ælius) né à Vulfine en Tofcane d'un chevalier Romain, fuivit d'abord la fortune de Caïus-Céfar, petit-fils d'Auguste. Il s'attacha ensuite à Tibére, auquel il fe rendit agréable par la souplesse de son caractère & par l'enjouement de son esprit. Endurci au travail, audacieux, habile à cacher

fes vices & à faire éclater ceux des autres, tour-à-tour infolent & flatteur, modeste au dehors, mais dévoré au-dedans de la foif de régner; il employoit, dans cette vue, tantôt le luxe & les largeffes, tantôt l'application & la vigilance. Il mit en œuvre tant d'artifice auprès de Tibére, que ce prince, caché pour tout le monde, étoit pour lui sans secret & sans défiance. Il l'éleva à la dignité de chef des cohortes Prétoriennes, le nommant partout le compagnon de ses travaux, & souffrant que les statues de son favori fusfent placées fur les théâtres & dans les places publiques. Sejan, parvenu au plus haut dégré de puissance fans avoir affouvi fon ambition, aspiroit au trône impérial. Il fit périr, par les artifices les plus odieux, tous les fils & tous les petits-fils de Tibére. Drusus, fils de ce prince, lui ayant donné un foufflet, il ne trouva point de moyen plus sûr pour se venger, que de corrompre Livie sa femme, qui empoisonna son mari. Agrippine, Germanicus & fes fils, furent ausii les victimes de ses sourdes perfidies. Alors il voulut épouser Livie; mais Tibére la lui refusa. Outré de colére, il se vanta « qu'il étoit Em-» pereur de Rome, & que Tibére » n'étoit que Prince de l'isse de " Caprée où il étoit alors ". Il osa le faire jouer sur le théâtre. Une telle audace ne pouvoir refter long-tems impunie. Tibére donna ordre au fénat de lui faire fon procès. Cet ordre fut bientôt exécuté, & dans le même jour il fut arrêté & étranglé en prison, l'an 31 de J. C. Le peuple déchira son cadavre, & en jetta dans le Tibre les misérables restes. Ses enfans périrent aussi par le dernier supplice, & Tibére envelopa dans la perte de ce scélérat, tous ceux qui

tui étoient suspects, & dont il vouloit se venger.

SEIGNELAY, (le marquis de)

Voyez II. COLBERT.

SEKENDORF, Voyez Secken-DORF.

SELDEN, (Jean) né à Salving-ton, dans le Sussex, en 1584, fit fes études à Chichester, puis à Oxford, & s'y confacra principalement à la connoissance du droit & de l'antiquité sacrée & profane. Ce favant auroit pu être élevé aux plus grandes places d'Angleterre, s'il n'eût préféré son cabinet à tous les emplois. Après avoir mené une vie douce & appliquée, il mourut en 1654, à 70 ans. Il avoit pris pour devise: LA LIBERTÉ sur toutes choses. Cette liberté, qu'il mettoit dans fes propos comme dans fa conduite, le brouilla quelquefois avec Jacques I & Charles I. Mais comme le zèle plutôt que l'esprit de fatyre animoit ses discours, on les lui pardonnoir plus facilement qu'à tout autre. La république des lettres le compte parmi ceux de fes membres qui l'ont le plus enrichie. On a de lui : I. De Successionibus in bona defuncti, secundum Hebræos. II. De Jure Naturali & Gentium, juxta disciplinam Hebraoram; ouvrage fort estimé par Puffendorf, qui n'est pas d'accord en cela avec le Clerc & Barbeyrac. Il paroît qu'il s'étoit un peu entêté des écrits des rabbins, & qu'il a voulu y puiser des connoissances qu'il auroit pu prendre ailleurs. III. De Nuptiis & divortiis. IV. De Anno civili veterum Hebræorum. V. De Nummis. VI. De Diis Syriis, Amsterdam 1680, in-8°: ouvrage plein de profondes recherches. VII. Uxor Hebraica. VIII. De laudibus Legum Anglia. IX. Jani Anglorum facies altera. X. Mare claufum, contre Grotius, L'auteur y

donne l'empire des quatre Mers à sa nation. Le zèle patriotique l'anima toute sa vie. XI. Analeston Anglo-Britannicum, &c. livre curieux; dans lequel on trouve l'Histoire du gouvernement d'Angleterre, jusqu'au règne de Guillaume le Conquérant. XII. De Synedriis Hebraorum; traité favant & estimé. XIII. Une Explication des Marbres d'Arundel, 1628, in-4°, en latin, avec des notes pleines d'érudition. Elle nous a valu les belles éditions que Prideaux & Maittaire ont données de ces Marbres, l'un en 1676, & l'autre en 1732, XIV. Un Traité des Dixmes, qui irrita beaucoup le clergé d'Angleterre. XV. Un autre de l'Origine du Duel. C'est lui austi qui a publié le livre d'Entichius d'Alexandrie. Tous les ouvrages de Selden, tant latins qu'anglois, ont été imprimés à Londres en 1726, 3 vol. in-fol. Ce recueil est recherché, quoiqu'on reproche à l'auteur un style plein d'obscurité. On a imprimé en anglois un Recueil des Paroles remarquables de cet habite juriconfulte, fous le titre de Seldeniana.

SELENUS, (Gustave) Voyez

AUGUSTE, no IÌ.

I. SELEUCUS I, Nicanor, (c'eftà-dire, Victorieux) roi de Syrie fils d'Antiochus, devint l'un des principaux généraux d'Alexandre le Grand. Après la mort de ce conquérant, il s'établit à Babylone; mais il en fut chassé par Antigone, & se retira en Egypte près de Ptolomée. Pour se venger de son ennemi, il fe ligua avec Ptolomée, Cassandre & Lysimachus, contre Antigone, qui fut tué dans la bataille d'Ipsus, l'an 301 avant J. C. Seleucus partagea avec les vainqueurs les provinces qui furent le fruit de leur victoire, & commença le royaume de Syrie, qui, de fon

nom, fut appellé le Royaume des Séleucides. Tranquille fur le trône, il fit la guerre à Demetrius, arma contré Lysimachus & le tua dans une bataille, l'an 282 avant J. C. Il alloit tomber fur la Thrace & fur la Macédoine, lorfque Ptolomée Céraune, un de ses courtisans, confpira contre lui & le tua à Argon, la même année, à 78 ans. dont il en avoit régné 34 avec beaucoup de gloire. Il s'étoit élevé par ses vertus sur le trône de l'Afie; fa valeur & fon expérience secondérent son ambition; sa sagesse & son humanité la justi-Mérent. Il fut conquérant pour faire du bien. & il acquit des fujets pour en être le pere & le bienfaiteur. Ce prince aimoit les sciences; il renvoya aux Grecs les livres & les monumens précieux que Xercès leur avoit enlevés; il leur rendit entr'autres les flatues d'Harmodius & d'Aristogiton, ces illustres défenseurs de la liberté. Les Grecs, par reconnoissance, placérent sa Statue à l'entrée du portique de Ieur académie. Ce roi fit bâtir jusqu'à 34 villes dans l'Afie, & les peupla de colonies Grecques, qui apportérent dans cette partie du monde leur langage, leurs mœurs & leur religion.

II. SELEÜCUS II, fils d'Antiochus le Grand, succéda à son pere l'an 187 avant J. C., & fut surnommé Philopator. Ce prince, par le respect qu'il eut pour le grand-prêtre Onias, sournissoit tous les ans ce qu'il falloit pour les facrissces du Temple; mais comme c'étoit un prince soible, ses flateurs l'engagerent à envoyer Héliodore piller le Temple de Jérusalem. Quelque tems après le même Héliodore l'empoisonna. Son règne sut de 12 ans.

I. SELIM I, empereur des Turcs, 2° fils de Bajazet II, voulut détrô-

ner fon pere; mais il perdit, l'an 1511, la bataille qu'il lui livra. Cette défaite ne le découragea point; il revint à la charge, & Bajazet fut obligé de lui céder l'empire l'année fuivante, au préjudice d'Achmet son ainé. Après s'être défait par le poison de ce pere malheureux, il ôta la vie à Achmet, & à Korkud fon puiné, prince paifible & ami de lettres. Affermi sur le trône par ses forfaits, il porta les armes en Egypte contre Kanfon, fouverain de ce royaume. Il lui livre bataille près d'Alep en Syrie, l'an 1516, & remporte une victoire long-tems disputée par le foudan, qui périt dans le combat. Cependant les Mammelucks fe préparérent à réfister aux Ottomans; mais Selim, entrant dans leur pays en 1517, attaqua près du Caire Toumonbai, qu'ils avoient créé nouveau sultan, & le désit fuccessivement dans deux batailles. Ce prince infortuné ayant été trouvé dans un marais, où les Arabes l'avoient caché, fut pendu par l'ordre de Selim. Ce barbare se rendit maître du Caire, d'Alexandrie, de Damiette, de Tripoli, & de tout le reste de l'Egypte, qu'il réduisit en province. C'est ainsi que finit la domination des Mammelucks en Egypte, où elle avoit duré plus de 260 ans, à compter depuis la mort du sultan qui avoit fait St Louis prisonnier. Quelque tems auparavant, Selim avoit remporté une victoire fignalée à Chalderon contre les Perses, & leur avoit enlevé Tauris. Il se préparoit à faire la guerre aux Chrétiens; mais en retournant à Constantinople, il fut attaqué d'un charbon pestilentiel à l'épine du dos. Il voulut se faire porter à Andrinople, croyant que l'air de cette ville le rétabliroit; mais il mourut à Shuastdy, sur la

route de cette ville l'an 1520, dans le même lieu où il avoit fait empoisonner son pere. Il étoit dans sa 54° année & en avoit régné s. Ce prince étoit courageux, infatigable, sobre, libéral. Il se plaifoir à la lecture de l'Histoire, & faisoit affez bien des vers dans sa langue; mais malgré ces qualités, il sur l'horreur de ses sujets. Il trempa ses mains dans le sang de son pere, de ses freres, de 8 de ses neveux, & d'autant de bachas qui l'avoient servi fidellement.

II. SELIM II, empereur des Turcs, fils de Soliman II, & petit - fils de Selim I, monta fur le trône après son pere en 1566. Il fit, l'année suivante, une trève de 8 ans avec l'empereur Maximilien II. Vers le même tems, il confirma le traité de paix que son pere avoit fait avec les Vénitiens. Mais en 1570, au mépris de sa parole, il tourna ses armes contre eux, & leur prit l'ise de Chypre par son général Mustapha. Il en fut bientôt puni: le 7 Octobre 1571, il perdit la célèbre bataille de Lépante, dans laquelle Hali Baffa fut rué avec près de 32000 Infidèles, outre 3500 prisonniers, & 161 galéres prises ou coulées à fond. Cette victoire jetta la consternation dans Conftantinople, & hata la paix avec Venise. Dès que Selim l'eut conclue, il posa le glaive & le sceptre, pour aller s'ensévelir au fond de son serrail avec fes femmes. Il fe plongea dans la débauche jusqu'à sa mort, arrivée en 1574 à 52 ans. La mort de ses freres Mustapha & Bajazet lui avoit ouvert le chemin du trône dont il fe rendit indigne par ses vices. Sans talens & fans courage, il n'aima que les femmes & le vin, & ne dut l'éclat passager de ses conquêtes qu'à la valeur de ses généraux,

SELLIUS, (Godefroi) né à Dantzick, membre de l'académie impériale, & de la fociété royale de Londres, passa une partie de sa vie en France, où il cultiva les lettres avec fuccès. Il mourur en 1767. Nous avons de lui des traductions & d'autres ouvrages. Les plus connus font : I. Defeription géographique du Brabant Hollandois, in-12. II. Voyage de la Bais d'Hudson, in-3°. III. Dictionnaire des Monogrammes, in-S°. IV. Hiftotre naturelle de l'Irlande. V. Hiftoire des anciennes révolutions du Globe Terrestre, in - 12. VI. Traduzion des Satyres de Rabener avec M. da Jardin, 4 vol. in-12. VII. Histoire des Provinces-Unies, en 8 vol. in-4°. avec le même. Cet ouvrage intéressant est sait soignousemeat, à quelques erreurs près qu'il feroit facile de corriger.

SELLUM, meurrier de Zacharie roi d'Ifraël, ufurpa la couronne l'an 771 avant J. C. Mais au
bout d'un mois il fut mis à mort
par Manahem, général des troupes
de Zacharie, qui fut lui-même
proclamé roi par fon armée.

SEM, fils de Noé, né vers l'an 2446 avant J. C. couvrit la nudité de fon pere. Noé a fon réveil lui donna une bénédiction particulière. Sem mourut à zé de 600 ans, laissant 5 fils, Ælam, Assur, Arphaxad, Lud, Aram, qui eurent pour partage les meilleures provinces de l'Asse. D'Arphaxad descendirent en ligne directe, Salé, Heber, Phaleg, Reü, Sarug, Nachor, & Tharé pere d'Abraham.

SEMEI, parent du roi Saül, imita & fervit ce prince dans fa haine pour David. Voyant ce pere infortuné contraint de s'enfuir par la rébellion de fon fils Alfilon, il profita de cette calamité pour le poursuivre, & lui lança des pier-

res avec les injures les plus outrageantes. Mais David ayant été vainqueur, Semei courut au-devant de lui, se jetta à ses pieds, implorant fon pardon, & le priant de confidérer qu'il étoit le premier à se soumettre. David lui sit grace; mais il recommanda en mourant à son fils Salomon de ne pas laisser impunie la conduite du rebelle. Ce prince devenu soi fit venir Semei, & lui défendit sous peine de la vie de fortir de Jérufalem. Le coupable, s'estimant heureux d'obtenir fon pardon à ce prix, remercia Salomon, & fe foumit à la peine qu'il lui imposoit. Mais 3 ans après, un de ses gens s'étant enfui à Geth chez les Philistins, Semei trop prompt oublia fon engagement, & courut après fon esclave, qu'il atteignit & ramena chez lui. Le roi, instruit de sa désobéissance, le fit arrêter, & le condamna à avoir la tête tranchée: ce qui fut aussitôt exécuté.

SEMEIAS, enthousiaste de la ville de Nehélèle, voulut se mêler de composer des Prophéties, & envoya à Sophonias, fils de Maasias, un livre de prétendues révélations, où il disoit que Dieu ordonnoit à Sophonias de prendre foin du peuple qui restoit à Jérufalem. Le prophète Jérémie avertit, de la part de Dieu, Sophonias de ne pas croire ce fourbe, qui en seroit puni par une captivité éternelle pour lui & pour sa postérité... Il ne faut pas le confondre avec le prophète SEMEIAS, qui vivoit fous Roboam roi de Juda; & qui défendit à ce prince, de la part du Seigneur, de faire la guerre aux tribus révoltées... Il y a un 3° SE-MEIAS, dit Noadias, qui se laissa corrompre par les présens du gouverneur de Samarie, pour susciter des obstacles au faint homme Néhémie qui vouloit rebâtir Jérusalem. Ce sourbe avare supposa des révélations, arme employée dans tous les tems pour en imposer à la multitude; mais sa tentative n'eut pas plus de succès que celle du 1<sup>et</sup> Semeïcs.

SEMELIER, (Jean-Laurent le) prêtre de la Doctrine-Chrétienne, né a Paris, d'une bonne famille, enfeigna la théologie dans fon ordre avec un succès distingué. Ses talens lui méritérent la place d'assistant du général. Il mourut à Paris en 1725, à 65 ans. On a de lui : I. D'excellentes Conférences sur le Mariage: l'édition la plus estimée est celle de Paris en 1715, 5 vol. in-12, parce que cette. édition fut revue & corrigée par plusieurs docteurs de la maison de Sorbonne. II. Des Conférences sur l'Usure & sur la Restitution, dont la meilleure édition est celle de 1724, en 4 vol. in-12. III. Des Conférences sur les Péchés, 3 vol. in-12. Ce livre est rare. Le Pere Semelier s'étoit proposé de donner de semblables Conférences sur tous les traités de la morale chrétienne; mais la mort l'empêcha d'exécuter un si louable dessein. On a cependant trouvé dans ses papiers, de quoi former 10 vol. in-12, qui ont eté publiés en 1755 & en 1759, & qui ont foutenu la réputation de ce savant & pieux Doctrinaire. Il y en a 6 fur la Morale & 4 fur le Décalogue.

SEMIRAMIS, née à Afcalon, ville de Syrie, vers l'an 250 avant J. C., épousa un des principaux officiers de Ninus. Ce prince entraîné par une forte passion, que le courage de cette femme & se sautres grandes qualités lui avoient inspirée, l'épousa après la mort de son mari. Le roi laissa, en mourant, le gouvernement de son

royaume

royaume à Semiramis, qui gouverna comme un grand-homme. Elle fit construire Babylone, ville superbe, dont on a beaucoup vanté les murailles, les quais, & le pont construit fur l'Euphrace, qui traversoit la ville du nord au midi. Le lac, les digues, & les canaux faits pour la décharge du fleuve, avoient éncore plus d'utilité que de magnificence. On a aussi admiré les palais de la reine, & la hardieffe avec laquelle on y avoit fuspendu des jardins; mais ce qu'il y avoit de plus remarquable étoit le Temple de Belus, au milieu duquel s'élevoit un édifice immense. qui confistoit en huit tours bâties l'une fur l'autre. Semiramis, ayant embelli Babylone, parcourut son empire, laissa par - tout des marques de fa magnificence. Elle s'appliqua sur-tout à faire conduire de l'eau dans les lieux qui en manquoient, & à construire de grandes routes. Elle fit aussi plusieurs conquêtes dans l'Ethiopie. Sa dernière expédition fut dans les Indes, où son armée fut mise en déroute. Cette reine avoit un fils de Ninus, nommé Ninias. Avertie qu'il conspiroit contre sa vie, elle abdiqua volontairement l'empire en sa faveur; fe rappellant alors un Oracle de Jupiter Ammon, qui lui avoit prédit que « sa fin seroit prochai-" ne , lorsque son fils lui dresse-" roit des embûches. " Quelques auteurs rapportent qu'elle se dérobà à la vue des hommes, dans l'espérance de jouir des honneurs divins; d'autres attribuent, avec plus de vraisemblance, sa mort à Ninias. Cette grande reine fur honorée après sa mort par les Assyriens, comme une Divinité, sous la forme d'une colombe. Semiramis a été la fource de beaucoup de Tome PI,

fables qui ne méritent point d'être

rapportées. SENAC, (Jean) né dans le diocèse de Lombez, mort à Paris le 20 Décembre 1770, avec les titres de premier médecin du roi, de confeiller-d'état, & de furintendant-général des eaux-minérales du royaume, mérita ces places par des talens distingués & par des ouvrages utiles. Les principaux sont : I. La Traduction de l'Anatomie d'Heister 1735, in-8°. II. Traité des caufes des Acides, & de la cure de la Peste, 1744, in-4°. III. Nouveau Cours de Chymie, 1737, 2 vol. in - 12. IV. Traité de la structure du Cour, 1748, 2 vol. in-4°, réimprimé en 1777 avec les additions & corrections de l'auteur. C'est le chef-d'œuvre de cer habile médecin. Il employa 20 ans à ce travail, le plus vaste [& le plus pénible. V. De recondita Febrium natura & curatione , 1759 , in-8°. L'académie des sciences avoit mis Senac dans la liste de ses membres. Il ne lui faisoit pas moins d'honneur par les connoissances de son esprit, que par les qualités de son cœur. Il avoit tout ce qu'il faut pour plaire à la cour & dans le grand monde.

SENAILLE, (Jean-baptifie) muficien François, mort à Paris en 1730, âgé de 42 ans, étoit recommandable par la précision & l'art avec lequel il touchoit le violon. La cour de Modène, cù il s'étoit rendu, applaudit à fes talens, & fur-tout à fes Sonates. En effet, il y a mis un mélange agréable du chant noble & naturel de la mufique Françoise, avec les faillies & l'harmonie sçavante de la mufique Italienne. Nous en avons 5 livres

pour le violon.

SENAULT, (Jean-François) né à Anvers en 1599, d'un secrétaire

du roi, Ligueur furieux, montra dès son enfance autant de douceur, que son pere avoit fait éclarer de frénésie. Le cardinal de Berulle, instituteur de l'Oratoire, l'attira dans sa congrégation naissante, comme un homme qui en seroit un jour la gloire par sestalens & par ses vertus. Après avoir professé les humanités, il se consacra à la chaire, livrée alors au phébus & au galimathias : il fut lui rendre la dignité, la noblesse qui convient à la parole divine. Ses succès en ce genre lui firent offrir des penfions & des évêchés; mais fa modestie les lui sit refuser. Ses confréres l'élurent supérieur de S. Magloire, & il s'y conduifit avec tant de douceur & de prudence, qu'ils le mirent à leur tête en 1662. Il exerça la charge de général pendant dix années, avec l'applaudissement & l'amour de ses inférieurs, & mourut à Paris en 1672, à 71 ans. L'abbé Fromentière, depuis évêque d'Aire, prononça fon oraifon funèbre. Parmi les ouvrages qu'il a laissés, on distingue : I. Un Traité de l'Usage des Passions, imprimé plusieurs fois in-4° & in-12, & traduit en Anglois, en Allemand, en Italien & en Espagnol. On trouve dans cet ouvrage plus d'élégance que de profondeur; & quoique l'auteur eût purgé la chaire des anrithèses puériles & des jeux-demots recherchés, fon style n'en est pas tout-à-fait exemt. II. Une Paraphrase de Job, in-8°, qui, en con-Tervant toute la majesté & toute la . grandeur de son original, en éclaircit toutes les difficultés. III.L'Homme Chrétien , in-4° , & l'Homme Criminel , aussi in-4°. IV. Le Monarque , ou les Devoirs du Souverain, in-12; ouvrages estimés. V. Trois volum. in-8°. de Panégyriques des Saints. VI. Plusieurs Vies des Personnes illustres

par leur pieté, &c. Senault fut pour le Pere Bourdaloue ce que Rotrou fur pour Corneille, fon prédéceffeur & rarement son égal.

SENEÇAI ou SENECÉ, (Antoine Bauderon de) né à Mâcon en 1643, étoit arriére-petit-fils de Brice Bauderon, savant médecin, connu par une Pharmacopée. Son pere , lieutenant-général au préfidial de Mâcon, qui mérita par son zèle patriotique un brevet de confeiller-d'état, lui donna une excellente éducation. Il suivit le barreau quelque tems, moins par inclination, que par déférence pour ses parens. De retour dans sa patrie, il accepta un duel, qui l'obligea de se retirer à la cour du duc de Savoye. Poursuivi par-tout par son mauvais deftin, il y eut une autre affaire avec les freres d'une demoifelle amoureuse de lui, qui vouloit l'épouser malgré eux. Ce nouvel incident l'obligea de passer a Madrid. Sa première affaire ayant été accommodée, il revint en France, & achera en 1673 la charge de premier valet-de-chambre de la reine Marie-Thérèse, femme de Louis XIV. A la mort de cette princesse, arrivée en 1683, la duchesse d'Angoulême le reçut chez elle avec toute sa famille qui étoit nombreuse. Cette princesse étant morte en 1713, Senegai retourna dans sa patrie, où il mourut en 1737, à 94 ans. La Littérature, l'Histoire, les Muses Françoises & Latines étoient l'objet de ses plaisirs. Il ne négligea pourtant pas la société, & il y plut autant par son caractère que par son esprit. Il conserva, jusqu'à la fin de sa vie, un esprit sain & animé de cette gaieté & de cette joie innocente, qu'il appelloit avec raison le baume de la vie. Les Poesses que nous avons de cer auteur, le mettent au rang des Poëtes

lavorisés d'Apollon. Sa verfification est cependant quelquefois un peu négligée; mais les agrémens de sa poësie dédommagent bien le lecteur de ce défaut. Il a fait des Epigrammes, 1727, in-12; des Nouvelles en vers, des Satyres, 1695, in-12, &c. Son conte du Kaimac est d'un style plaisant & singulier; il se trouve dans l'Elite des Poesies Fugit. On distingue aussi le Poëme intit.: les Travaux d'Apollon, dont le poëte Rouseau faisoit grand cas.

SENECHAL, (Sébastien - Hyacinthe le) marquis de Kercado, de la maison des seigneurs de Molac en Bretagne, (Voyez MOLAC) porta les armes dès sa jeunesse. Il donna en diverses occasions des marques si signalées de courage & de capacité, qu'il fut envoyé, dès l'àge de 27 ans, n'étant encore que brigadier des armées du roi, pour commander en chef dans le royaume de Naples, en 1704 & en 1705. Il y fut chargé de plusieurs affaires importantes, également politiques & militaires, dont il se tira avec honneur. Elevé au grade de maréchal-de-camp, il vint au fiége de Turin en 1706, & y fut tué d'un éclat de bombe à l'age de 30 ans, dans le tems qu'il donnoit les plus grandes espérances.

I. SENEQUE, (Lucius Annaus Seneca ) Orateur, né à Cordoue en Espagne vers l'an 61 avant J. C., dont il nous reste des Déclamations, que l'on a faussement attribuées à Sénèque le Philosophe, son fils. Sénèque l'Orateur épousa Helva, illustre dame Espagnole, dont il eut trois fils: Sénèque le Philosophe; Annaus Novatus; & Annaus Mela, pere du poete Lucain... Les défauts du style de Sénèque l'Orateur sont les mêmes que ceux de Sénèque le Philofophe; ainfi voyez l'article fui-

vant.

II. SENEQUE, le Philosophe, (Lucius Annaus Seneca) fils du précédent, naquit à Cordoue, vers l'an 6° avant J. C. Il fut formé à l'éloquence par fon pere, par Hygin, par Ceftius , & par Afinius Gallus ; & à la philosophie, par Socion d'Alexandrie & par Photin ; célèbres. Stoïciens. Après avoir pratiqué pendant quelque tems les abstinences de la secte Pythagoricienne, (c'està-dire, s'être privé dans ses repas de tout ce qui a vie, ) il fe livra au barreau. Ses plaidoyers furent admirés ; mais la crainte d'exciter la jalousie de Caligula, qui aspiroit aussi à la gloire de l'éloquence, l'obligea de quitter une carriére si brillante & si dangereuse fous un prince baffement envieux. Il brigua alors les charges publiques, & obtint celle de questeur. On croyoit qu'il monteroit plus haut , lorsqu'un commerce illicite avec  $\mathit{Julie-Agrippine}$  , veuve de  $\mathit{Do-}$ mitius un de ses bienfaireurs, le fit reléguer dans l'isse de Corfe. C'est-là qu'il écrivit ses Livres de Consolation, qu'il adressa à sa mere. Agrippine ayant époufé l'empereur Claude, rappella Séneque, pour lui donner la conduite de son fils Néron, qu'elle vouloit élever à l'empire. Tant que ce jeune prince suivit les instructions & les conseils de son précepteur, il fut l'amour de Rome; mais après que Poppée & Tigellin se furent rendus maîtres de son esprit, il devint la honte du genre humain. La vertu extérieure de Sénèque lui parut être une censure continuelle de ses vices; il ordonna à l'un de fes affranchis, nommé Cléonice, de l'empoisonner. Ce malheureux n'ayant pu exécuter son crime par la défiance de Sénèque, qui ne vivoit que de fruit & ne buvoit que de l'eau; Néron l'enveloppa dans la Y 11

conjuration de Pison, & il fut dévoué à la mort comme les autres conjurés. Le philosophe condamné parut recevoir avec joie l'arrêt de sa mort, dont l'exécution fut à fon choix. Il demanda de pouvoir disposer de ses biens; mais on le lui refusa. Alors il dit à ses amis: Que puisqu'il n'étoit pas en sa puissance de leur faire part de ce qu'il croyoit posséder, il laissoit au moins sa vie pour modèle, & qu'en l'imitant exactement, ils acquerroient parmi les gens de bien une gloire immortelle. Paroles pleines de faste & de pétitesse! Ses abstinences continuel les l'avoient si fort exténué, qu'il ne coula point de fang de fes veines ouvertes. Il eut recours à un bain chaud, dont la fumée, mêlée à celle de quelques liqueurs, l'étouffa. Il parla beaucoup, & trèssensément, en attendant la mort; & ce qu'il dit fut recueilli par ses secrétaires, & publié depuis par ses amis. Tacite, plus équitable ou plus indulgent que Dion & Xiphilin, lui a donné un beau caractère; mais fi le portrait qu'en font les deux autres est d'après nature, on doit avouer que Sénèque ayant vécu d'une manière très-opposée à ses écrits & à ses maximes, sa mort peut paffer pour une punition de fon hypocrifie. Elle arriva l'an 65 de J. C. & la 12° année du règne de Néron. Pompeïa Paulina, son épouse, voulut mourir avec lui: Sénèque, au lieu de l'en empêcher, l'y exhorta, & ils fe firent ouvrir les veines l'un & l'autre en même tems. Mais Néron, qui aimoit Paulina, donna ordre de lui conferver la vie. On ne peut nier que Sénèque ne fût un homme d'un génie rare; mais sa sagesse étoit plus dans ses discours que dans ses actions. Il avoit une vanité & une présomprion ridicules dans un philosophe.

Quant à l'auteur, il avoit toutes les qualités nécessaires pour briller. A une grande délicatesse de sentimens, il unissoit beaucoup d'érendue dans l'esprit ; mais l'envie de donner le ton à fon fiécle, le jetta dans des nouveautés qui corrompirent le goût. Il fubstitua à la fimplicité noble des anciens, le fard & la parure de la cour de Néron ; un style fententieux, femé de pointes & d'antithèses; des peintures brillantes, mais trop chargées; des expressions neuves; des tours ingénieux, mais peu naturels. Enfin il ne se contenta pas de plaire, il voulut éblouir, & il y réussit. Ses ouvrages peuvent être lus avec fruit par ceux qui auront le goût formé. Ils y trouveront des leçons de morale utiles, des idées rendues avec vivacité & avec finesse. Mais pour profiter de cette lecture, il faut sçavoir discerner l'agréable d'avec le forcé, le vrai d'avec le faux, le folide d'avec le puéril, & les penfées véritablement dignes d'admiration, d'avec les simples jeuxde-mots. Un des défauts de Sénèque, qu'on n'a pas affez remarqué. c'est qu'il manque de précision. " Un écrivain (dit l'abbé Trublet) " peut être concis, & néanmoins » diffus; tel est entr'autres Sénèque. On est concis, lorsque, pour exprimer chaque pensée, on " n'emploie que le moins de ter-" mes qu'il est possible. On est " diffus, lorsqu'on emploie trop " de penfées particulières pour " exposer & déveloper sa princi-" pale penfée; lorfqu'à cette idée » principale on joint trop d'idées. " accessoires, peu importantes; » enfin loríque, non content d'a-" voir dit une fois une chose, on , la répète plusieurs fois en d'aun tres termes & avec des tours

... differens. Or tel est Séneque. C'est " ce qui a fait dire qu'il est très-" beau entre deux points. " La premiére édition de ses ouvrages est celle de Naples 1475, in-f. Les meilleures font celles d'Elzevir, 1640, 3 vol. in-12; & d'Amfterdam 1672, en 3 vol. in-8°, avec les notes des interprètes connus fous le nom de Variorum. Les principaux ouvrages de ce recueil font : I. De ira. II. De confolatione. III. De Providentia. IV. De tranquillitate animi. V. De constantia Sapientis. VI. De clementia. VII. De brevitate vitæ. VIII. De vita beata. IX. De otio sapienti. X. De beneficiis, & un grand nombre de Lettres morales. Malherbe & du Ryer ont traduit en François ces différens ouvrages 1659, infol. & en pluf. vol. in-12. D'autres écrivains se sont exercés sur cet auteur; mais la feule traduction complette qu'on estime, à quelques inexactitudes près, est celle de la Grange, Paris 1777, 6 vol. in-12. Nous avons fous le nom de Sénèque plufieurs Tragédies latines, qui ne font pas toutes de lui; on lui attribue Médée, Edipe, la Troade & Hippolyte. On y trouve des penfées mâles & hardies, des fentimens pleins de grandeur, des maximes de politique très-utiles; mais l'auteur est guindé, il se jette dans la déclamation, & ne parle jamais comme la nature. Les meilleures éditions de ses Tragédies sont celle d'Amsterdam 1662, in-8°. cum notis Variorum; de Leyde 1708, in-8°; & celle de Delft 1728, en 2 vol. in-4°. L'infatigable abbé de Marolles les a maussadement traduites en françois. On a Senecæ Sententiæ cum notis Variorum, Leyde, 1708, in-S°. qui ont été traduites en partie dans les Pensées de Sénèque par la Beaumelle, 2 volumes in - 12.

SENETERRE, Voyer FERTÉ.

SENGUERD, (Arnold) philofophe Hollandois, hatif d'Amferdam, fut professeur de philosophie
à Utrecht, puis à Amsterdam, où
il mourut en 1667, à 56 ans. On
a de lui divers ouvrages sur toutes les parties de la philosophie.
Wolferd SENGUERD, son fils, professeur de la même science à Leyde, est aussi auteur de plusseurs
ouvrages philosophiques.

SENNACHERIB, fils de Salmanasar, succéda à son pere dans le royaume d'Affyrie, l'an 714 avant J. C. Ezéchias, qui régnoit alors fur Juda, ayant refusé de payer à ce prince le tribut auguel Teglatphalassar avoit soumis Achaz, Sennacherib entra fur les terres de Juda avec une armée formidable. Il prit les plus fortes places de Juda qu'il ruina, & dont il passa les habitans au fil de l'épée. Ezechias fe renferma dans sa capitale, où il fe prépara à faire une bonne défense. Cependant il envoya faire des offres de paix à Sennacherib, qui exigea de lui 300 talens d'argent & 30 talens d'or, qu'Ezechias lui fit toucher bientôt après; mais l'Affyrien, rompant tout d'un coup le traité, continua ses hostilités, & voulant profiter de la consternation où ce nouveau malheur jetteroit Ezechias & les habitans de Jérusalem, il leur envoya trois de fes premiers officiers pour les fommer de se rendre. Ils revinrent rendre compte de leur commission à Sennacherib, qui avoit quitté le siége de Lachis pour faire celui de Lebna. Sennacherib ayant appris que Tharaca, roi d'Ethiopie, venoit au fecours des Juifs, & s'avançoit pour le combattre, leva le fiége de Lebna, alla au-devant de lui, tailla fon armée en piéces, & entra comme vainqueur jusqu'en Egypte où il ne trouva aucune réfistance.Il revint ensuite en Judée, mit le fiége devant Jérusalem ; mais la nuit même qui fuivit le jour de fon arrivée, un Ange exterminateur envoyé de Dieu, tua 185000 hommes, qui faisoient presque toute son armée, Sennacherib, après ce carnage, s'enfuit dans fes états, & fut tué à Ninive, dans un temple, par ses deux fils aînés, vers l'an 710 avant J. C. Assarhaddon, le plus jeune de ses enfans, monta fur le trône après lui.

SENNE, (La) Voyez LASCENE. SENNERT, (Daniel) né l'an 1572 à Breslaw d'un cordonnier, devint docteur & professeur en médecine à Wittemberg. La manière nouvelle dont il enseignoit & pratiquoit son art, lui sit un nom célèbre; mais sa passion pour la chymie, jointe à la liberté avec laquelle il réfutoit les anciens, & à la singularité de ses opinions, lui fuscita beaucoup d'ennemis. On a de lui un grand nombre d'ouvrages imprimés a Venise en 1640, en 3 vol. in-fol. & réimprimés en 1676 à Lyon en 6 vol. in-fol. On y remarque beaucoup d'ordre & de solidité: il suit en tout la théorie Galénique. Il ne faut pas y chercher les lumiéres qu'on a acquiles depuis; mais les principes fondamentaux de la médecine y font favamment établis, les maladies & leurs différences exactement décrites, & les indications pratiques très-bien déduites. Ses ouvrages sont une Bibliothèque complette de médecine, & ils valent infiniment mieux que beaucoup de livres modernes fort vantés. Cet habile médecin mourut de la peste en 1637, à 65 ans. André SEN-NERT, son fils, mort à Wittemberg en 1689, à 84 ans, après y avoir enseigné les langues Orienvales avec fuccès pendant 51 ans,

foutint dignement la réputation de fon pere. On a de lui beaucoup de gros livres sur la langueHébraïque.

SENSARIC, (Jean-Bernard) Bénédictin de la congrégation de S. Maur, prédicateur du roi, né à la Réole, diocèfe de Bazas, en 1710, mort le 10 Avril 1756; se distingua autant par fon éloquence & par ses talens, que par les qualités qui forment le religieux & le Chrétien. On a de lui : I Des Sermons, 1771, 4 v. in-12. II. L'Art de peindre à l'esprit, ouvrage dans lequel les préceptes sont confirmés par les exemples tirés des meilleurs orateurs & poëtes François, en 3 vol. in-3°. Paris 1758. Le choix de cette compilation est en général affez bon ; mais peut-être seroitil à fouhaiter qu'une critique plus févére eût retranché un affez grand nombre d'exemples, qui ne servent qu'à groffir ce recueil, fans le rendre plus estimable. On ne doit pas être tenté d'acheter des tableaux médiocres, lorsqu'on est à portée d'avoir les chef-d'œuvres de Raphaël.

SEPHORA, fille de Jethro, prêtre du pays de Madian. Moise, obligé de se sauver de l'Egypte, arriva au pays de Madian où il fe reposa près d'un puits. Les filles de Jethro étant venues à ce puits pour y abbreuver les troupeaux de leur pere, des bergers les en chafsérent ; mais Moise les défendit. Jethro l'envoya chercher, & lui donna en mariage Sephora, une de fes fept filles, dont il eut deux

fils, Gerson & Eliezer.

SEPTIME, Voyer SEVERE. SEPULVEDA, (Jean-Genès de) ne à Cordoue en 1491, devint théologien & historiographe de l'empereur Charles-Quint. Il eut un démelé très-vif avec Barthélemi de Las Cafas, au sujet des cruautés que les Espagnols exerçoient contre les Indiens. Sepulveda autorifoit ces atrocités barbares. Ce miférable composa même un livre pour prouver qu'elles étoient permises par les loix divines & humaines, & par le droit de la guerre. De telles idées peuvent-elles entrer dans la tête d'un théologien Chrétien? Ce professeur du meurtre mourut en 1572, à Salamanque où il étoit chanoine, dans fa 82° année. On a de lui plusieurs traités : I. De regno & Regis officio. II. De appetenda gloria. III. De honestate rei militaris. IV. De Fato & Libero-Arbitrio contra Lutherum. V. Des Lettres latines, curieuses. Ces différens ouvrages ont été recueillis à Cologne en 1602, in-4°. VI. Des Traductions d'Ariftote avec des notes. On n'estime ni la version, ni les remarques.

SERAFINO, Voyez AQUILINO. SERAPION, (Jean) médecin Arahe, vivoir entre le vIII & le xuº fiécle. Ses Ouvrages, imprimés à Venife, 1497, in-fol. & plufieurs fois depuis, ne traitent que des maladies internes. Ils sont re-

cherchés.

SERARIUS, ( Nicolas ) favant lésuite, né à Rambervillers en Lorraine l'an 1555, s'appliqua à l'étude des langues savantes avec un fuccès peu commun. Il enfeigna ensuite les humanités, la philosophie & la théologie à Wurtzbourg & à Mayence. C'est dans cette derniére ville qu'il finit ses jours en 1609. On a de lui un grand nombre d'ouvrages, I. Des Commentaires fur plusieurs livres de la Bible à Mayence, 1611, infol. II. Des Prolégomenes estimés fur l'Ecriture-sainte, Paris 1704., in-fol. III. Opuscula Theologica, en 3 tomes in-fol. IV. Un Traité des trois plus fameuses Sectes des Juifs,

(les Pharifiens, les Saducéens, & les Efféniens,) en 1703. On en donna une édition à Delft 1703, en 2 vol. in-4°, dans laquelle on a joint les Traités fur le même fujet de Drufius & de Scaliger. V. Un favant Traité De retus Moguntinis, 1722, 2 vol. in-fol. Tous fes ouvrages, recueillis en 16 vol. in-fol. décèlent un homme confommé dans l'érudition.

SERBELLONI, (Gabriel) chevalier de Malte, grand-prieur de Hongrie, étoit d'une ancienne maifon d'Italie, féconde en personnes de mérite. Après avoir donné des preuves de sa valeur au fiége de Strigonie en Hongrie, il devint lieurenant-général dans l'armée de l'empereur Charles-Quint en 1547, lorsque ce prince triompha du duc de Saxe, qui étoit à la tête des Protestans d'Allemagne. Il se signala enfuite dans les guerres d'Italie. Son courage éclata fur-tout à la journée mémorable de Lépante. en 1571. On le fit vice-roi de Tunis; mais cette ville ayant été prife & fon défenseur fait prisonnier, il fallut donner 36 officiers Turcs pour obtenir sa liberté. Serbelloni, gouverna ensuite le Milanois, en qualité de lieutenant-général, en 1576. Il avoit de grands talens pour l'architecture militaire, dont il se servit pour fortifier plusieurs places importantes. Ce héros finit sa brillante carrière en 1580.

SERENUS SAMMONICUS, (Q.) médecin du tems de l'empereur Sévére & de Curaçalla, vers l'an 210 de J. C., écrivit divers Traités fur l'Hiffoire naturelle. Il ne nous est parvenu qu'un Poème, affez plat, de la Médecine & des Remèdes, 1581, in 4°. & Amsterdam 1662, in 8°. On le trouve austi dans le Corpa des Poètes Latins de Maittaire & dans les Poète Latini minores. Seçenus

périt dans un festin par ordre de Caracalla. Il avoit une bibliothèque de 62000 volumes. Il faut le distinguer de SERENUS Antiffensis, qui a écrit sur les Sections coniques un Traité en 2 livres, publié par le célèbre Halley: [Voyez son article.]

I. SERGIUS - PAULUS, proconful & gouverneur de l'isle de Chypre pour les Romains, fut converti par S. Paul. Ce proconful, homme prudent, avoit auprès de lui un magicien nommé Barjesu, qui s'efforçoit d'empêcher qu'on ne l'instruisit; mais Paul l'ayant frapé d'aveuglement, Sergius, éton-

né de ce prodige, embrassa la soi

de J. C.

II. SERGIUS I, originaire d'Antioche, & né à Palerme, fut mis sur la chaire de S. Pierre après la mort de Conon, en 687. Son élection avoit été précédée de celle d'un nommé Paschal, qui se soumit de son bon gré à Sergius, & de celle de Théodore, qui le fit aussi, mais malgré lui. Il improuva les canons du concile connu sous le nom de in Trullo ou de Quini-Sexte. Cette action le brouilla avec l'empereur Justinien le Jeune. C'est ce pape qui ordonna que l'on chanteroit l'Agnus Dei à la Messe. Il mourut le 8 Septembre 701, avec une réputation bien établie.

III. SERGIUS II, Romain, fut pape après la mort de Gregoire IV, le 10 Février 844, & mournt le 27 Janvier 847. L'empereur Lozhaire trouva fort mauvais qu'on l'eût ordonné sans sa participation.

IV. SERGIUS III, prêtre de l'Eglise Romaine, sur élu par une partie des Romains pour succéder au pape Théodore, mort l'an 898; mais le parti de Jean IX ayant prévalu, Sergius sut chassé & se tint caché pendant 7 ans, il sut rap-

pellé ensuite & mis à la place du pape Christophe , l'an 905. Sergius regardant comme usurpateur Jean 1X qui lui avoit été préféré, & les trois autres qui avoient fuccédé à Jean, se déclara contre la mémoire du pape Formose, & approuva la procédure d'Etienne VI. Ce pape déshonora le trône pontifical par fes vices, & mourut comme il avoit vécu, en 911. Luitprand, que nous avons fuivi en parlant de ce pape, est le seul qui l'accuse d'un commerce infâme avec la fameuse Marosie; mais il pourroit cependant avoir exagéré; car Flodoard fait l'éloge de fon gouvernement.Il est vrai que Paterculus loue excesfivement Tibére, & qu'on ne peut guéres compter sur le témoignage des historiens.

V. SERGIUS IV, (appellé Os Porci ou Bucca porci) fuccéda l'an 1009 au pape Jean XVIII. Il étoit alors évêque d'Albane. On le loue fur-tout de fa libéralité envers les pauvres. Il mourut l'an 1112.

VI. SERGIUS I, patriarche de Constantinople en 610, Syrien d'origine, se déclara l'an 626 chef du parti des Monothélites; mais il le fit plus triompher par la ruse que par la force ouverte. L'erreur de ces hérétiques confistoit à ne reconnoître qu'une volonté & qu'une opération en J. C. Il perfuada à l'empereur Heraclius que ce fentiment n'altéroit en rien la pureté de la Foi; & le prince l'autorisa par un Edit qu'on nomma Echèse, c'est-à-dire Exposition de la Foi. Sergius le fit recevoir dans un fynode, & en imposa même au pape Honorius qui lui accorda fon approbation. Cet homme artificieux mourut en 639, & fut anathématifé dans le vie concile général, en 681... Un autre patriarche de Constantinople, nommé Sergius

II, foutint, dans le x1<sup>e</sup> fiécle, le fchisme de *Photius* contre l'Eglise Romaine. Il mourut l'an 1019, après un gouvernement de 20 ans.

SERIPAND, (Jérôme) né à Naples en 1493, se sit religieux de l'ordre de S. Augustin. Il devint ensuite docteur & professeur en théologie à Bologne. Son mérite lui procura les dignités d'archevêque de Salerne, de cardinal, & légat du pape Pie IV au concile de Trente, où il mourut en 1563, regardé comme un prélat aussi pieux qu'éclairé. On a de lui : I. Un Traité latin de la Justification. II. Des Commentaires latins sur les Epitres de S. Paul, & sur les Epîtres Catholiques. III. Un Abrégé en latin des Chroniques de son ordre. IV. Des Sermons en italien fur le Symbole. Ces différens ouvrages font peu confultés aujourd'hui.

SERLIO, (Sébastien) célèbre architecte, né à Bologne, floristoir vers le milieu du xvi fiécle. C'étoir un homme de goût, & qui avoit bien étudié l'architecture ancienne & moderne. François I, l'appella en France. Cet architecte embellit les maifons royales, entr'autres Fontainebleau, où il mourut vers 1552, dans un âge avancé. On a de lui un livre d'Architecture en italien, qui est une preuve de son goût & de sa fagacité. La meill. édition est de Venise, 1584, in-4°.

SERLON, moine Bénédictin de Cerifi, né à Vaubadon près de Bayeux, paffa avec Géofroi son maitre d'études, par le motif d'une plus grande perfection, dans la célèbre abbaye de Savigny, au diocèse d'Avranches, & en devint abbé l'an 1140. Sept ans après, s'étant rendu au chapitre général de Citeaux, il réunit, entre les mains de S. Bernard, en présence du pape Eugène III, son abbaye à l'ordre de

Citeaux, & la lui foumit, avec tous les autres monastéres qui en dépendoient, tant en France qu'en Angleterre. Cet abbé, recommandable par fon talent pour la parole, & encore plus par fa fagesse & sa piété, se retira dans l'abbaye de Clairvaux après avoir abdiqué, & vécut 5 ans en fimple religieux. Il mourut faintement l'an 1158. On a de lui un Recueil de Sermons dans dans le Spicilége de Dom d'Achery. tome xe; un écrit de Pensées morales, dans le vie vol. de la Bibliothèque de Citeaux; & quelques autres ouvrages manuscrits.

SERMENT, (Louife-Anastasie) de Grenoble en Dauphiné, de l'a-cadémie des Ricovrati de Padoue, sur furnommée la Philosophe, morte à Paris vers 1692, âgée de 50 ans, s'est rendue célèbre par sa grande érudition & par son goût pour les belles-lettres. Plusieurs beaux-esprits, & entr'autres Quinault, la consultoient sur leurs ouvrages. Elle a fait aussi quelques Poësés françoises & latines, qui sont d'un mérite assez médiocre.

SERNIN, Voy.III. SATURNIN.

SERON, général d'Antiochus Epiphanes, ayant appris la déroute des troupes d'Apollonius, crut avoir trouvé une belle occasion de s'illustrer par la défaite de Judas & des siens. Il s'avança donc dans la Judée jusqu'à la hauteur de Bethoron, suivi d'une armée nombreuse. Judas, qui n'avoit qu'une poignée de foldats, courut aux ennemis, qu'il renversa & mit en dérroute, & après en avoir tué 800, il chassa le reste sur les terres des Philistins.

I. SERRE, (Jean Puget de la) né à Toulouse vers l'an 1600, mort en 1665, sut d'abord eccléssaftique, & se maria ensuite. Il vécut des fruits de sa plume. Il a beau-

coup écrit en vers & en prose; mais ses ouvrages sont le rebut de tous les lecteurs. La Serre se connoissoit lui-même : ayant un jour affifté à un fort mauvais discours, il alla, comme dans une espèce de transport, embrasser l'orateur, en s'écriant : « Ah, Monsieur, depuis » 20 ans j'ai bien débité du gali-" mathias; mais wous venez d'en " dire plus en une heure, que je " n'en ai écrit en toute ma vie. " La Serre se vantoit d'un avantage inconnu aux autres auteurs : C'est disoit-il, d'avoir squ tirer de l'argene de mes Ouvrages, tout mauvais qu'ils Sont, tandis que les autres meurent de faim avec de bonnes productions. Ses livres les plus connus sont: I. Le Secrétaire de la Cour, qui a été imprimé plus de 50 fois, & qui ne méritoit pas de l'être une seule. II. Sa tragédie de Thomas Morus, qui eut un fuccès infini dans le tems du mauvais goût. L'anecdote de Diomède, que rapporte ici Ladvocat, est citée à faux, & appartient à l'article suivant.

II. SERRE, (Jean-Louis-Ignace de la) fieur de Langlade, censcur royal, étoit du Quercy, & mourut l'an 1756, à 94 ans. Voyez ce que nous en disons à l'article II. Lussan, (Marguerite de). Ajoûtez qu'outre son opéra de Pyrame & Thisbé, il donna à la Comédie françoife, Artaxare; & à l'Opéra, Polixène & Pyrrhus; Diomède; Polydore; Scanderberg; & d'autres piéces. On a encore de lui le roman d'Hyppalque, Prince Scythe, 1727, in-12; & les Désespérés, traduits de l'Italien de Marini, 1732, 2 vol. in-12. La tragédie de Pirithoüs, publiée fous le nom de la Serre, est de Seguineau. La Serre joignoit à la passion des lettres, celle du jeu. Ayant risqué un jour, sur le tapis, le revenu de fon opéra de Diomède à l'hôtel de Gèvres, tandîs qu'on représentoit cette piéce; un plaisant, présent à cette séance, dit finement: Miracle, Messieurs l'on joue aujourd'hui Diomède en deux endroits.

I. SERRES, Serranus, (Jean de) fameux Calviniste, s'acquit une grande réputation dans son parti-Ayant échappé au massacre de la St-Barthélemi, il devint ministre à Nismes en 1582. Il fut employé, par le roi Henri IV, en diverses affaires importantes. Ce prince lui ayant demandé si on pouvoit se fauver dans l'Eglife Romaine? il répondit qu'on le pouvoit. Cette réponse ne l'empêcha pas d'écrire. avec emportement, quelque tems après, contre les Catholiques. Il entreprit ensuite de concilier les deux communions dans un grand Traité qu'il intitula : De Fide Catholica. five De Principiis Religionis Christiana, communi omnium Christianorum. consensu semper & ubique ratis, 1607, in-8°. Cet ouvrage fut méprifé par les Catholiques, & reçu avec tant d'indignation par les Calvinistes de Genève, que plusieurs auteurs les ont accusés d'avoir fait donner à Jean de Serres du poison. On prétend qu'il en mourut en 1598, à 50 ans. Cet écrivain étoit d'un emportement insupportable dans la fociété & dans ses écrits. Tout ce qui nous reste de lui est rempli de contes faux, de déclamations indécentes, de réflexions frivoles & triviales. Ses principaux ouvrages font : I. Une Edition de Platon en grec & en latin, avec des notes, 1573, 3 vol. in-fol. Cette version, bien imprimée, étoit pleine de contre-fens; mais Henri Etienne la corrigea avant qu'elle fût livrée au public. II. Un Traité de l'Immortalité de l'Ame, in-8°. III. Inventaire de l'Histoire de France, en 3.

vol. in-12, dont la meilleure édition est en 2 vol. in-folio, 1660. Elle fut retouchée par des gens habiles, qui en retranchérent les traits hardis, l'aigreur & la partialité: il n'y reste plus que la platitude. IV. De staruReligionis & Reip. in Francia. V. Mémoires de la IIIº Guerre civile & des derniers troubles de France fous Charles IX, en 4 livres, 3 vol. in-8°. VI. Recueil des choses memorables advenues en France fous Henri II, François II, Charles IX, & Henri III, in-8°. Ce livre est connu sous le titre de l'Histoire des Cinq Rois, parce qu'il a été continué fous le règne de Henri IV, jusqu'en 1597, in-8°. VII. Quatre Anti-Jesuita, 1594, in-8°; & dans un Recueil qu'il intitula: Doctrina Jesuitica pracipua Capita. L'inexactitude, l'incorrection, la groffiéreté caraftérifent fon ftyle. De Serres s'est trompé en tant d'endroits à l'égard des personnes, des fairs, des lieux & des tems, que Dupleix a fait un gros volume de fes erreurs.

II. SERRES, (Jean de) Voy. LAM-BERT, n° V.

SERRONI, (Hyacinthe) premier archevêque d'Albi, fut pourvu, dès l'âge de 8 ans, de l'abbaye de St Nicolas à Rome, où il étoit né en 1617. Il prit l'habit de Dominicain, & lui fit honneur par sa vertu & par les progrès qu'il fit dans les sciences ecclésiastiques. Il reçut, en 1644, le bonnet de docteur. Le Pere Michel Mazarin, frere du cardinal-ministre, l'emmena en France pour lui fervir de conseil. Ses talens le firent bientôt connoître à la cour, qui le nomma à l'évêché d'Orange. Quelquetems après le roi le fit intendant de la marine, & en 1648 il l'envoya en Catalogne, en qualité d'intendant de l'armée. Il se fignala dans

ces différentes places; mais son esprit parut fur-tout à la conférence de St-Jean de Luz. Ses services furent récompensés par l'évêché de Mende, & par l'abbaye de la Chai se-Dieu; enfin il fut transféré en 1676 à Alby, dont il fut le premier archevêque. Cet illustre prélat finit sa carrière à Paris, le 7 Janvier 1687, à 77 ans. Il étoir fort zèlé pour la discipline eccléfiastique. Mende & Alby lui doivent des Séminaires & d'autres établissemens utiles. Nous avons de lui des Eneretiens affectifs de l'Ame, 5 vol. in - 12, livre de piété oublié; & une Oraison funèbre de la Reine-mere, qui n'est pas du premier mérite, ni même du second.

SERRY, Voyez SERY.

SERTORIUS, (Quintus) capitaine Romain, de la ville de Nurcia, se fignala d'abord dans le barreau, qu'il quitta pour suivre Marius dans les Gaules, où il fut questeur, & où il perdit un ceil à la premiére bataille. Il rejoignit enfuite Marius, & prit Rome avec lui, l'an S7 avant J. C. Mais au retour de Sylla, il se sauva en Espagne. On dit que, dans un accès de mélancolie, il fongea à se retirer dans les Isles fortunées, pour y paffer le reste de ses jours au sein d'une vie privée & tranquille. La douceur de son caractère pouvoit le porter à cette réfolution; mais l'amour de la gloire le ramena en Lusitanie, où il se mit à la tête des rebelles. Il eut bientôt une nombreuse cour, composée de ce qu'il y avoit de plus illustre parmi les Romains, que les proferiptions de Sylla avoient obligés à s'expatrier. Il donnoit des loix à prefque toute l'Espagne, & il y avoit formé comme une nouvelle Rome, en établissant un Sénat, & des Ecoles publiques, où il faisoit inf-

truire les enfans des nobles dans les arts des Grecs & des Romains. Le bas peuple lui étoit aussi dévoué que la noblesse. Sertorius lui avoit perfuadé qu'il étoit en commerce avec les Dieux, & qu'ils lui donnoient des avis par l'organe d'une biche blanche qu'il avoit élevée, & qui le suivoit par-tout, même dans les batailles. Les Romains, alarmés des progrès de Sertorius, envoyérent contre lui Pompée, dont les armes ne furent pas d'abord fort heureuses. Il fut obligé de lever le siége de la ville de Laurone dans l'Etpagne citérieure, après avoir perdu 10,000 hommes. La bataille de Sucrone, donnée l'année d'après, demeura indécise entre les deux partis. Sertorius y perdit sa biche; mais elle fut retrouvée quelques jours après par des foldats, qu'il engagea au secret. Il feignit d'avoir été averti en songe du prochain retour de cet animal favori, & ausli-tôt on làcha la biche, qui vint careffer son maître au milieu des acclamations de toute l'armée. Metellus, autre général Romain, envoyé contre Sertorius, se réunit avec Pompée & le battit auprès de Segontia. Ce fut alors que Sertorius fit un traité avec Mithridate. Ces deux héros donnoient beaucoup d'alarmes à Rome, lorsque Perpenna, un des principaux officiers de Sertorius, lassé d'être subalterne d'un homme qui lui étoit inférieur en naissance, l'assassina dans un repas, l'an 73 avant J. C. Sertorius, devenu voluptueux & cruel fur la fin de ses jours, ne s'occupoit plus que des plaisirs & de la vengeance, & ne se soucioit plus de la gloire. Il fit oublier par fes vices les qualités qui l'avoient illustré, sa générofité, son affabilité, sa modération; mais on n'oubliera jamais

fes talens militaires. Perfonne, ni avant, ni après lui, n'a été plus habile dans les guerres de montagnes. Il étoit intrépide dans les dangers, vaste dans ses dessers, prompt à les exécuter, zèlé observateur de la discipline militaire. La nature lui avoit donné beaucoup de force & d'agilité, qu'il entretint lontems par une vie simple & frugale.

SERVAIS, (St) évêque de Tongres, transporta son siège épiscopal, de cette ville en celle de Maëstricht, où il resta jusqu'au ville siécle, qu'il fut encore transféré à Liége. Il assista, l'an 347, au concile de Sardique, où S. Athanase sut absous, & au concile de Rimini en 359, où il soutint la soi de Nicée. Il mourut en 384. Il avoit composé un Ouvrage contre les hérétiques Valentin, Marcion, Aëtius, &c. que nous n'avons plus.

SERVANDONI, (Jean-Nicolas) né à Florence en 1695, s'est signalé par son grand goût d'architecture, & a travaillé dans prefque toute l'Europe. Il avoit, pour la décoration, les fêtes & les bâtimens, un génie plein d'élévation & de noblesse. Il méritoit d'être employé & récompensé par les princes, & il le fut. En Portugal, il fut décoré de l'ordre royal de Christ. En France, il eut l'honneur d'être architecte, peintre & décorateur du roi, & membre des académies établies pour ces différens arts. Il eut les mêmes titres auprès des rois d'Angleterre, d'Efpagne, de Pologne, & du duc de Vittemberg. Malgré ces avantages, il n'a pas laissé de richesses, parce qu'il ne connut jamais la nécessité de l'économie. Il mourut à Paris le 19 Janvier 1766. La liste de ses ouvrages seroit trop longue. Indépendamment de plufieurs édifices particuliers, tels

que le grand Portail de l'Eglise de St Sulpice à Paris, (édifice d'un goût mâle & noble), & une partie de la même Eglise; on a de lui plus de 66 Décorations au Théâtre de Paris, dont il eut la direction pour cette partie, pendant environ 18 ans. Il en a fait un trèsgrand nombre pour les Théâtres de Londres & de Dresde. On observera, pour donner une idée de la magnificence des Spectacles étrangers, que dans une de fes décorations qui servoit à un triomphe, plus de 400 chevaux firent leurs évolutions sur la scène avec toute la liberté nécessaire à l'illusion. Le Théâtre du Roi, appellé la Salle des Machines au Palais des Tuileries, fut à sa disposition pendant quelque tems. On lui permit d'y donner à son profit des spectacles de fimples décorations pour former des élèves en ce genre. On fçait à quel point il étonna, dans la Descente d'Enée aux enfers, & dans la Forêt enchantée, fujet tiré de la Jérufalem délivrée du Tasse. Il construisit & décora un Théâtre au château de Chambor, pour le maréchal de Saxe. Il donna les plans, les desfins & les modèles du Théâtre royal de Drefde. Né avec un génie particulier pour les fêtes, il en donna un très-grand nombre à Paris, à Bayonne, à Bordeaux. On l'appella à Londres pour celles de la Paix de 1749. Il en donna une à Lisbonne pour les Anglois, à l'occasion d'une victoire remportée par M. le duc de Cumberland. Il fut ausii employé fort souvent par le roi de Portugal, à qui il préfenta de très - beaux plans & plufieurs modèles. Il en avoit fait aussi un grand nombre pour le feu prince de Galles, pere du roi d'Angleterre régnant : la mort de ce prince en empêchal'exécution Il préfida aux

grandes & magnifiques fêtes qui fe firent à la cour de Vienne, pour le mariage de l'archiduc Joseph & de l'infante de Parme. Il en fit de très. belles encore, à la cour de Stukart, pour le duc de Vittemberg; il donna, au théâtre de l'Opéra de ce prince, plusieurs superbes décorations. Il avoit fait, dans un goût plein de noblesse & de grandeur, les projets, les plans & les dessins d'une Place pour la Statue équestre du Roi au bout des Tuileries, entre le Pont-Tournant & les Champs Elyfées, Cette Place, destinée encore pour les fêtes publiques, auroit pu contenir à l'aise, sous ses galeries & ses péristiles, plus de 25000 personnes, fans compter la foule presque innombrable qui auroit pu tenir dans l'enceinte même. Elle devoit être ornée de 316 colonnes, tant grandes que petites, de 520 pilastres, & de 136 arcades. Les bornes de ce Dictionnaire ne nous permettent pas d'entrer dans un plus grand détail fur les projets & les ouvrages de cet illustre architecte.

SERVET, (Michel) né à Villanueva en Aragon l'an 1509, fit fes études à Paris, où il obtint le bon net de docteur en médecine, Il se fignala de bonne heure par des opinions hardies & fingulières, qui l'engagérent dans plusieurs difputes. Son humeur contentieuse lui fuscita une vive querelle, en 1536, avec les médecins de Paris. Il fit fon Apologie, qui fut supprimée par arrêt du parlement. Les chagrins que ce procès lui caufa, & sa méfintelligence avec ses confréres, le dégoûtérent du féjour de la capitale. Il alla à Lyon, où il demeura quelque tems chez les Frellons, libraires célèbres, en qualité de correcteur d'imprimerie. Il fit enfuite un voyage à

SER

Avignon, puis retourna à Lyon; mais il ne fit qu'y paroître. Il alla s'établir en 1540 à Charlieu, où il exerça la médecine pendant 3 ans. Ses infolences & fes bizarreries l'obligérent de quitter cette ville. Il trouva à Lyon Pierre Palmier, archevêque de Vienne, qu'il avoit connu à Paris. Ce prélat aimoit les favans & les encourageoit par fes bienfaits: il le pressa de venir à Vienne, où il lui donna un appartement auprès de son palais. Servet auroit pu mener une vie douce & tranquille à Vienne, s'il se fût borné à la médecine & à ses occupations littéraires ; mais toujours rempli de ses premiéres idées contre la religion, il ne laissoit échapper aucune occasion d'établir son malheureux systême. Il s'avisa d'écrire à Calvin sur la Trinité. Il avoit examiné ses ouvrages; mais ne trouvant pas qu'ils méritaffent les éloges emphatiques que les Réformés en faisoient, il confulta l'auteur, moins pour l'avanrage de s'instruire, que pour le plaifir de l'embarraffer. Il envoya de Lyon trois Question à Calvin. Elle rouloient sur la Divinité de J. C., fur la Régénération, & fur la Nécessité du Baptême. Ce théologien lui répondit d'une manière affez honnête. Servet réfuta sa réponse avec beaucoup de hauteur. Calvin repliqua avec vivacité. De la difpute il passa aux injures, & des injures à cette haine polémique, la plus implacable de toutes les haines. Il eut, par trahison, les feuilles d'un ouvrage que Servet faifoit imprimer fecrettement. Il les envoya à Vienne avec les lettres qu'il avoit reçues de lui, & son adversaire fut arrêté. Servet s'étant échappé peu de tems après de la prison, se sauva à Genève, où Calvin fit procéder con-

tre lui avec toute la rigueur possible. A force de presser les juges, d'employer le crédit de ceux qu'il dirigeoit, de crier & de faire crier que Dieu demandoit le supplice de cet Antitrinitaire, il le fit brûler vif, en 1553, à 44 ans. « Comment les » magistrats de Genève, (dit l'auteur du Dictionnaire des Héréfies,) » qui ne reconnoissoient point de " juge infaillible du fens de l'E-» criture, pouvoient-ils condam-"ner au feu Servet, parce qu'il y " trouvoit un sens différent de " Calvin ? Dès que chaque parti-" culier est maitre d'expliquer "l'Ecriture comme il lui plaît, » fans recourir à l'Eglise, c'est " une grande injustice de con-" damner un homme qui ne veut » pas déférer au jugement d'un " enthousiaste, qui peut se trom-, " per comme lui. " Cependant Calvin ofa faire l'apologie de sa conduite envers Servet. Il entreprit de prouver qu'il falloit faire mourir les Hérétiques. Cet ouvrage traduit par Colladon, l'un des juges de l'infortuné Aragonois ( Genève 1560, in-8°.) a fourni aux Catholiques un argument invincible ad hominem contre les Protestans, lorsque ceux-ci leur ont reproché de faire mourir les Calvinistes en France. Les ministres équitables de la Réforme ont abandonné aujourd'hui la doctrine meurtriére de leur Apôtre. Servet a composé plusieurs ouvrages contre le mystére de la Trinité; mais ses livres ayant été brûlés à Genève & ailleurs, ils sont devenus fort rares. On trouve fur-tout très-difficilement l'ouvrage publié in-8°. en 1531, fous ce titre : De Trinitatis erroribus Libri septem, per Michaëlem Servet, aliàs Revès, ab Aragonia Hispanum. Le lieu de l'édition n'est point marqué. Ce volume, qui est

imprimé en caractères italiques, fut fuivi de deux autres Traités sous ce titre : Dialogorum de Trinitate Libri duo, 1532, in-S°. De justitia regni CHRISTI Capitula quatuor, per Michaëlem Servetum, alias Revès ab Aragonia Hispanum, anno 1532, in-8°. Dans l'avertissement qu'il a mis au-devant de ses Dialogues, il rétracte ce qu'il a écrit dans ses VII livres de la Trinité. Ce n'est pas qu'il eût changé de sentiment, car il le confirme de nouveau dans fes Dialogues; mais parce qu'ils étoient mal écrits, & qu'il s'y étoit expliqué d'une manière barbare. Servet paroît dans tous fes livres un pédant opiniatre, qui fut la victime de ses folies & la dupe d'un théologien cruel. On a encore de lui : I. Une Edition de la Version de la Bible de Santès-Pagnin, avec une Préface & des Scholies, fous le nom de Michael Villanovanus. Cette Bible, imprimée à Lyon en 1542, in-fol., fut supprimée, parce qu'elle est marquée au coin de ses autres ouvrages. On y voit un homme qui a des idées confuses sur les matiéres qu'il traite. Un passage de la description de la Judée, qui se trouvoit dans la 1re édition à la tête de la KIIe Carte, forma un chef d'accusation contre lui, dans le procès qui lui fut intenté à Genève. Il tâche d'infirmer tout ce que l'Ecriture a dit fur la fertilité de la Palestine. Cette Bible est rare. II. Christianismi restitutio, à Vienne, 1553, in 8°. Cet ouvrage rempli d'erreurs sur la Trinité, & dont on ne connoît qu'un exemplaire unique, actuellement dans la bibliothèque de M. le duc de la Vallière, renferme les trois Traités publiés en 1531 & 1532, avec quelques Traités nouveaux. III. Sa propre Apologie en latin, contre les médecins de Paris, qui fut supprimée avec tant d'exactitude, qu'on n'en trouve plus d'exemplaire. Postel, aussi fanarique que lui, a fait son apologie, dans un livre fingulier & peu commun, qui a resté manuscrit. fous ce titre : Apologia pro Serveto, de Anima Mundi, &c. IV. Ratio Syruporum, Paris, 1537, in-8°. Servet n'étoit pas sans mérite, considéré comme médecin. Il remarque dans un des Traités de sa Christianismi Restitutio, que toute la masse du fang passe par les poumons, par le moyen de la veine & de l'artére pulmonaires. Cette observation fur le premier pas vers la découverte de la circulation du sang, que quelques auteurs lui ont attribuée ; mais cette vérité, confusément connue par Servet, ne fut bien développée que par l'illustre Harvée: Voyez ce mot, nº I... Mofheim a écrit en latin l'Histoire de ses délires & de ses malheurs, in-4°, Helmstad 1728; elle se fair lire avec plaisir, par les détails curieux qu'eile renferme.

SERVIEN, (Abel) ministre & . fecrétaire d'état, furintendant des finances, & l'un des Quarante de l'académie Françoise, d'une ancienne maison du Dauphiné, sur employé dans des affaires importantes, qui lui méritérent la premiére présidence au parlement de Bordeaux. Il alloit exercer cet emploi, lorsque le roi le retint pour lui confier une place de fecrétaire-d'état. Sa capacité & sa prudence le firent nommer ambaffadeur extraordinaire, avec le maréchal de Thoiras, qui alloit négocier la paix en Italie. Des qu'elle fut conclue, il revint exercer sa charge; mais le cardinal de Richelieu cherchant à la lui enlever; il la remit entre les mains du roi même en 1636, Retiré en

Anjou, il vécut en philosophe jusqu'en 1643, qu'il fut rappellé par la reine-régente. Cette princesse l'envoya à Munster en qualité de plénipotentiaire, & il eut la gloire de conclure la paix avec l'Empire à des conditions glorieufes pour la France. Le roi reconnut un fi grand fervice,par la charge de surintendant des finances. Ce ministre mourut à Meudon en 1659, à 65 ans. On a de lui des Lettres, imprimées avec celles du comte d'Avaux, en 1650, à Cologne, in-8°.

SERVIERE, Voyer GROSLIER. SERVIN, (Louis) avocat-général au parlement de Paris, & confeiller-d'état; se fit connoître de bonne heure par ses talens & par fon zèle patriotique. Henri III, Henri IV & Louis XIII eurent en lui un serviteur actif & fidèle. Il mourut aux pieds de ce dernier prince, en 1626, en lui faifant des remontrances, au parlement où il tenoit son lit de justice, au sujet de quelques édits burfaux, C'étoit un magistrat équitable, bon parent, bon ami, excellent citoyen, & un des hommes de France le plus digne de fon emploi. On recueillit à Paris, 1640, in fol., ses Plaidoyers & ses Harangues, qui font remplis d'érudition; mais il y en a beaucoup trop. On y trouve digressions sur digressions, &: une foule de citations inutiles. C'étoit le goût de l'éloquence de fon tems.

I. SERVIUS-TULLIUS, viº roi des Romains, étoit fils d'Ocrifia, esclave, qui sortoit d'une bonne famille de Corniculum au pays Latin. Ses talens donnérent de bonne heure des espérances, qui ne surent pas trompeufes. Il devint gendre de Tarquin l'Ancien , dans le palais duquel il avoit été élevé. Après la

mort de son beau-pere, il monta fur le trône, l'an 577 avant J. C. Le nouveau monarque se signala comme guerrier & comme législateur. Il vainquit les Vélens & les Toscans, institua le dénombrement des Romains, dont le nombre se trouva alors de 84000; établit la distinction des rangs & des centuries entre les citoyens. régla la milice, & augmenta l'enceinte de la ville de Rome, en y renfermant les Monts Quirinal, Viminal & Esquilin. Il fit bâtir un temple de Diane fur le Mont Aventin, & donna fa fille Tullia en mariage à Tarquin le Superbe, qui devoit lui succeder. Ce prince, impatient de régner, fit affassiner Servius-Tullius, l'an 533 avant J. C. & monta sur le trône. Tullia : loin d'être touchée d'un attentat fi horrible, fit paffer fon char fur le corps de fon pere, encore fanglant & étendu au milieu de la rue : c'étoit la rue Cyprienne, qui porta depuis le nom de rue Scélérate. Servius fut d'autant plus regretté, qu'il avoit toutes les parties d'un grand prince. Il fut le premier des rois de Rome qui fit marquer la monnoie à un certain coin. Elle porta d'abord l'image d'une brebis, d'où vint, diton, ( à pecude ) le mot de pecunia.

II. SERVIUS , ( Honoratus-Maurus ) grammairien Latin du Iv° siécle, laissa de savans Commentaires fur Virgile, imprimés, dans le Virgile d'Etienne 1532, in-fol. Les Commentateurs modernes y ont beaucoup puifé. Quelques savans prétendent que nous n'en avons

plus que des extraits.

SERY, ( Jacques-Hyacinthe) fils d'un médecin de Toulon, entra fort jeune dans l'ordre de St Dominique, & devint un des plus célèbres théologiens de son tems.

Après

Après avoir achevé ses études à Paris, où il reçut le bonnet de docteur en 1697, il alla à Rome & enfeigna la théologie au cardinal Altieri. Il devint consulteur de la congrégation de l'Index, & professeur de théologie dans l'université de Padoue, où il mourut en 1738; à 79 ans. Ses principaux ouvrages font : I. Une grande Histoire des Congrégations de Auxiliis, dont la plus ample édition est celle de 1709 ; in-fol. à Anvers. On peut appeller son livre un ROMAN THEOLOGIQUE, tant il y a de faussetés, de calomnies & de mensonges débités avec une audace incrovable: dit l'auteur du Distionnaire des livres Janféniftes; mais tout le monde n'en a pas pensé comme lui. Ce fut le P. Quesnel qui revit le manuscrit, & qui se chargea d'en diriger l'édition. II. Une Differtation intitulée: Divus Augustinus, summus Prædestinationis & Gratice Doctor, à calumnia vindicatus; contre Launoy; Cologne 1704, in-12. III. Schola Thomistica vindicata; contre le Pere Daniel, Jéfuite; Cologne 1706, in-8°. IV. Un Traité intitulé: Divus Augustinus Divo Thoma conciliatus, dont la plus ample édition est celle de 1724; à Padoue, in-12. V. Un Traité en faveur de l'infaillibilité du Pape, publié au La Padoue en 1732, in-8°, fous ce titre: De Romano Pontifice. Il foutenoit une opinion qu'il n'adoptoit pas, & qu'il vouloit faire adopter. VI. Theologia supplex, Cologne 1736, in-12; traduite en françois 1756; in-12. Cet ouvrage concerne la Conflitution Unigenitus. VII. Exercitationes historica, critica, polemica; de Christo ejusque Virgine Matre . Veneriis , 1719, in-4°.

SESACH; roi d'Egypte, donna retraite dans ses états à Jeroboam Tome VI.

qui fuyoit devant Salomon. Ce prince fit enfuite la guerre à Roboam; & étant entré en Judée avec une armée formidable; prit en peu de tems toutes les places de défense, & s'avanca vers Jérufalem; où Roboam s'étoit renfermé avec les principaux de sa cour. Le roi d'Egypte s'empara de cetté ville ; d'où il se retira, après avoir pillé les tréfors du Temple & ceux du Palais du roi ; il emporta tout ; jufqu'aux boucliers d'or que Salomon avoit fait faire.

SESOSTRIS, roid Egypte; vivoit quelques fiécles avant la guerre de Troie. Son pere avant conçu le dessein d'en faire un conquérant, fit amener à la cour tous les enfans qui naquirent le même jour. On les éleva avec le même foin que fon fils. Ils furent furtout accoutumés, dès l'àge la plus tendre, à une vie dure & laborieuse. Ces enfans devinrent de bons ministres & d'excellens officiers; ils accompagnérent Sefoftris dans toutes fes campagnes. Ce jeune prince fit fon apprentiflage dans une guerre contre les Arabes, & cette nation; jusqu'alors indomptable, fut fubjuguée. Bientôt il attaqua la Libye; & soumit la plus grande partie de cette vafte région. Sesostris ayant perdu fon pere, ofa prétendre à la conquête du monde. Avant que de fortir de fon royaume, il le divisa en 36 gouvernemens, qu'il confia à des personnes dont il connoissoit le mérite & la sidélité. L'Ethiopie ; fituée au midi de l'Egypte, fut la première victime de son ambition. Les villes placées fur le bord de la mer Rouge; & toutes les isles, furent soumises par son armée de terre. Il parcourt & fubjugite l'Afie avecjune rapidité étonnante ; il pénètre dans

les Indes plus loin qu'Hercule & que Bacchus, plus loin même que ne fit depuis Alexandre. Les Scythes, jusqu'au Tanaïs, l'Arménie & la Cappadoce, recoivent faloi. Il laiffe une colonie dans la Colchide; mais la difficulté des vivres l'arrêta dans la Thrace, & l'empêcha de pénétrer plus avant dans l'Europe. De retour dans ses états, il eut à fouffrir de l'ambition d'Armais, régent du royaume pendant fon abfence: ce roi tira vengeance de ce ministre infolent. Tranquille alors dans le fein de la paix & de l'abondance, il s'occupa à des travaux dignes de fon loifir. Cent temples fameux furent les premiers monumens qu'il érigea en actions de graces aux Dieux. On construisit dans toute l'Egypte un nombre confidérable de hautes levées, fur lesquelles il bâtit des villes pour fervir d'asyle durant les inondations du Nil. Il fit aussi creufer des deux côtés du fleuve, depuis Memphis jusqu'à la Mer, des canaux pour faciliter le commerce, & établir une communication aifée entre les villes les plus éloignées. Enfin devenu vieux, il fe donna lui-même la mort. Ce roi fut grand par fes vertus & par fes vices. On lifoit dans pluf. pays cette, infcription fastueuse gravée sur des colonnes: SESOSTRIS, le Roi des Rois, & le Seigneur des Scigneurs, a conquis ce pays par ses armes. Il prenoit souvent le plaisir barbare de faire atteler à son char les rois & chefs de nations vaincues. Au refte le tems où l'on place Sesostris est si éloigné de nous, qu'il est prudent de ne rien affûrer & de ne rien croire légérement sur les établiffemens & les conquêtes de ce monarque.

SESSA, ou Shehsa, philosophe Indien, passe pour le premier in-

venteur des échecs. Voici ce qui donna lieu à la découverte de ce jeu ingénieux & favant. Ardschir, roi des Perses, ayant imaginé le jeu de trictrac, s'en glorifioit. Scheram, roi des Indes, fut jaloux de cette gloire: il chercha quelque invention qui pût équivaloir à celle-là. Pour complaire au roi, tous les Indiens s'étudiérent à quelque nouveau jeu. Sessa l'un d'eux fut assez heureux pour inventer le jeu d'échecs. Il présenta cette invention au roi fon maître, qui lui offrit pour récompense tout ce qu'il pourroit defirer. Toujours ingénieux dans ses idées, Seffa lui demanda seulement autant de grains de bled, qu'il y a de cafes dans l'échiquier, en doublant à chaque case; c'est-à-dire, 64 fois. Le roi choqué méprifa une demande cui fembloit si peu digne de sa magnificence. Seffa infifta, & le roi ordonna qu'on le fatisfit. On commença à compter les grains en doublant toujours; mais on n'étoit pas encore au quart du nombre des cases, qu'on fut étonné de la prodigieuse quantité de bled qu'on avoit déja. En continuant la progression, le nombre devint immense, & on reconnut que, quelque puissant que fût le roi, il n'avoit pas affez de bled dans ses états pour la finir. Les ministres allérent en rendre compte à ce monarque, qui ne pouvoit le croire. On lui expliqua la chose, & le prince avoua qu'il fe reconnoissoit infolvable. On croit que Seffa vivoit au commencement du x1° fié-

SETH, 3° fils d'Adam & d'Eve, naquit l'an 3874 avant J. C. Il eut pour fils Enos, à l'âge de 105 ans, & vécut en tout 912 ans. On à débité bien des fables fur ce faint patriarche. Josephe parle fur-tout de

Les enfans, qui se distinguérent dans la science de l'Astrologie, & qui gravérent fur deux colonnes, l'une de brique & l'autre de pierre, ce qu'ils avoient acquis de connoissances en ce genre, afin de le dérober à la fureur du Déluge qu'ils prévoyoient. Mais tout ce qu'il débite n'est point appuyé sur l'Ecriture, Il y a eu des hérétiques nommés Séthéens, qui prétendoient que Seth étoit le Christ, & que ce patriarche, après avoir été enlevé dumonde, avoit paru de nouveau d'une manière miraculeuse sous le nom de J. C.

I. SEVERA, (Julia-Aquilia) 2° femme d'Héliogabale, étoit une Veftale, qu'il épousa malgré les loix de la religion Romaine. Son pere se nommoit Quintus-Aquilius Sabinus, qui avoit été 2 fois consul. Quoique Severa sût d'une figure touchante & pleine de graces, elle ne put fixer le cœur inconstant de son époux. Il la renvoya à sa famille, & ayant éprouvé de nouveaux dégoûts avec d'autres femmes, il la reprit & la garda jusqu'à sa mort, arrivée l'an 222 de l'ère Chrétienne.

II. SEVERA, ( Valeria) 1re femme de Valentinien, & mere de Grazien, se déshonora par son avarice. Elle mit à prix toutes les graces de la cour. Valentinien instruit de fes exactions la répudia, & se remaria. L'exil de Severa dura jusqu'à la mort de ce prince. Gratien son fils la rappella à la cour, & la rétablit dans les honneurs de son premier rang: il se fit un devoir de la confulter; & comme elle avoit de l'esprit & un jugement sain, ses avis lui furent falutaires. C'étoit d'après son conseil que Valentinien, au lieu de commencer par donner à Gratien la qualité de Céfar, suivant l'usage observé par ses

prédécesseurs, l'avoit fait reconnoître empereur, dès qu'il eut pasfé par d'autres dignirés. Ainsi l'empire fut assuré à Gratien, qui le méritoit d'ailleurs par ses talens & ses vertus.

I. SEVERE , ( Lucius-Septimius ) empereur Romain, naquit à Leptis en Afrique, l'an 149 de J. C. d'une famille illustre. Il y eut peu de grandes charges chez les Romains qu'il n'exerçât, avant que de parvenir au comble des honneurs : car il avoit été questeur, tribun, proconful & conful. Il s'étoit acquis une grande réputation à la guerre, & personne ne lui contestoit la valeur & la capacité. On remarquoit en lui un esprit étendu, propre aux affaires, entreprenant, & porté aux grandes choses. Il étoit habile & adroit, vif, laborieux, vigilant, hardi, courageux & plein de confiance. Il voyoit d'un coup-d'œil ce qu'il falloit faire, & à l'instant il l'exécutoit. On prétend qu'il a été le plus belliqueux de tous les empereurs Romains. A l'égard des sciences, Dion nous affure qu'il avoit plus d'inclination pour elles, que de disposition. Il étoit ferme & inébranlable dans ses entreprises. Il prévoyoit tout, pénétroit tout, & songeoit à tout. Ami généreux & constant, ennemi dangereux & violent : au reste fourbe, dissimulé, menteur, perside, parjure, avide, rapportant tout à lui-même, prompt, colére & cruel. Après la mort de Pertinax . Didier-Julien; se fit proclamer emper mais ce prince étant indigne du trône, Sévére, alors gouverneur de l'Illyrie, fit révolter fes troupes, & le lui enleva l'an 193 de J. C. Arrivé à Rome, il se défit de Julien & de Niger ses compétiteurs, fit mourir plufieurs féna-Xii

teurs qui avoient suivi leur parti, en relégua d'autres, & confisqua leurs biens. Il alla enfuite affiéger Byzance par mer & par terre, & s'en étant rendu maître, il la livra au pillage; de-là il passa en Orient, en soumit la plus grande partie, & punit les peuples & les villes qui avoient embrassé le parti de Niger. Il se proposoit d'attaquer les Partines & les Arabes; mais il pensa que tant qu'Albin, qui commandoit dans la Grande-Bretagne, fubfisteroit, il ne seroit pas le maître absolu de Rome. Il le déclara donc ennemi de l'empire, marcha contre lui, & le rencontra près de Lyon. La victoire fut long-tems indécife; mais Sévére la remporta, l'an 197 de J. C. Sévére vint voir le corps de son ennemi, & le fit fouler aux pieds par fon cheval. Il ordonna qu'on le laissat devant la porte, jusqu'à ce qu'il fût corrompu & que les chiens l'eussent déchiré par morceaux, & fit jetter ce qui en restoit dans le Rhône. Il envoya fa tête à Rome, & piqué contre les fénateurs; qui dans un fénatusconfulte avoient parlé d'Albin en bien, il leur écrivit en ces termes : Je vous envoie cette tête, pour vous faire connoître que je suis irrité contre vous, & jusqu'où peut aller ma colére. Peu apres il fit mourir la femme & les enfans d'Albin, & at jetter leurs cadavres dans le Tibre. Il lut les papiers de cet infortuné, & fit périr tous ceux qui avoient embraffe fon parti. Les premiéres personnes de Rome & quantite de dames de distinction furent envelopées dans ce massacre. Il marcha ensuite contre les Parthes; prit Séleucie & Babylone, & alla droit a Ctefiphon, qu'il prit vers la fin de l'automne, après un fiége rrès-long & très-pénible. Il livra

cette ville au pillage, fit tuer tous les hommes qu'on y trouva, & emmena prisonniers les femmes & les enfans. Il se sit donner, pour cette victoire, le nom de Parthique. Le barbare vainqueur marcha alors vers l'Arabie & la Palestine, & pardonna à ce qui festoit de partisans de Niger. Une violente persécution contre les Juiss & contre les Chrétiens étoit allumée. Il ordonna de proferire ceux qui embrafferoient ces deux religions, & le feu de la perfécution n'en fut que plus vif. Il paffa enfuite en Egypte, visita le tombeau du grand Pompée, accorda un fénat à ceux d'Alexandrie, se fit instruire de toutes les religions du pays, fit ôter tous les livres qui étoient dans les Temples, & les fit mettre dans le tombeau du grand Alexandre, qui fut fermé pour que personne ne vit dans la fuite, ni le corps de ce héros, ni ce que contenoient ces livres. Les peuples ayant de nouveau pris les armes en Bretagne l'an 208, Sévére y vola pour les réduire. Après les avoir domptés, il y fit bâtir en 210 un grand mur, qui alloit d'un bout de l'Océan à l'autre; dont il reste encore, dit-on, des vestiges. Cependant il temba malade au milieu de fes conquêtes. Les uns attribuérent cette maladie aux fatigues qu'il avoit effuyées; les autres, au chagrin que lui avoit caufé fon fils aîné Caracalla, qui étant à cheval derrière lui, avoit voulu le tuer d'un coup d'épée. Ceux qui les accompagnoient. voyant Caracalla lever le bras pour frapper Sévére, poussérent un cri, qui l'effraya & l'empêcha de porter le coup. Sévère se retourna, vit l'épée nue entre les mains de fon fils parricide, & s'apperçui de fon dessein; mais il ne dit rien;

& finit ce qu'il avoit à faire. Lorsqu'il fur rentré à la maison où il logeoit, il fit venir Caracalla dans sa chambre, & lui dit, en lui préfentant une épée : Si vous voulez me tuer, exécutiz votre dessein à présent que vous ne serez vu de personne. Les légions ayant proclamé son fils peu de tems après, il fit trancher la tête aux principaux rebelles, excepté a son fils; ensuite portant la main a fon front, & regardant Caracalla d'un air impérieux : Apprenez , lui dit-il , que c'est la tête qui gouverne, & non pas les pieds. Comme sa mort approchoit, il s'écria : J'ai été tout ce qu'un homme peut être; mais que me servent aujourd'hui ces honneurs? Les douleurs de la goutte augmentant, sa fermeté ordinaire l'abandonna. Aurelius-Victor rapporte, qu'après avoir vainement demandé du poifon, il mangea exprès fi avidement des mets indigestes, qu'il en mourut à Yorck l'an 211, à 66 ans. Ce prince avoit d'excellentes qualités & de grands défauts, qui tour-à-tour lui firent faire ou de belles actions, ou des crimes horribles. Ce mélange extraordinaire a donné lieu de dire de lui, par une application affez impropre, ce qu'on avoit dit autrefois d'Auguste, qu'il eut été plus avantageux, ou qu'il ne fût point né, ou qu'il ne fût point mort. Il aima & protégea les gens-de-lettres, & écrivit luimême l'Histoire de sa vie, dont il ne nous reste rien. Ce siécle étoit si déréglé, que, sous le seul règne de cet empereur, on fit le procès à 3000 personnes accusées d'adultére.

II. SEVERE II, (Flavius-Valerius Severus) d'une famille inconnue de l'Illyrie, étoit un homme adonné au vin & aux femmes; il fefit aimer de Galége-Maximien, qui

avoit du goût pour les ivrognes. Ce vice infame fut la source de son élévation : tant la fortune est bizarre! Maximien-Hercule le nomma César en 305, a la follicitation de Galére. Maxence ayant pris le titre d'empereur à Rome en 307. Sévére marcha contre lui & ayant été abandonné d'une partie des siens, il fut obligé de se renfermer dans Ravenne. Maximien-Hercule, qui après avoir abliqué l'empire l'avoit repris, vint l'y assiéger. Sévére se rendit à lui, espérant qu'on lui conserveroit la vie; mais le barbare vainqueur lui fit ouvrir les veines en Avril 307. Il laissa un fils, que Licinius fit mourir.

III. SEVERE III, (Libius-Severus ) d'une famille de Lucanie, fut falué empereur d'Occident dans Ravenne après la mort de Majorien en Novembre 461. Le fénat approuva cette élection, avant que d'avoir eu le consentement de Léon, empereur d'Orient, Mais le nouveau César n'eut le tems de rien entreprendre. Le général Ricimer, qui pour régner fous son nom lui avoit fait donner la couronne, le fit (dit-on) empoisonner. Sévére ne fut qu'un fantôme, qui viola la justice & les loix, & qui se plongea dans la mollesse, tandis que Ricimer avoit réellement l'autorité suprême.

IV. SEVERE - ALEXANDRE, emper.Rom. Voy. VI. ALEXANDRE.

V. SEVERE, (Lucius-Cornelius) poëte Latin, fous le règne d'Auguste, l'an 24 avant J. C., fut distingué de la foule des poëtes médiocres. Il a paru en 1715, à Amferdam, in 12, une belle édition de ce qui nous reste de ce poète. Elle avoit éte précédee par une autre in-8°, en 1703.

SEVERE, Voy. Sulpice-Severe.

X iij

I. SEVERIN, (St) abbé & apôtre de Baviére & d'Autriche, prêcha l'Evangile en Pannonie dans le v° fiécle, & mourut le 8 Janvier 482, après avoir édifié & éclairé les peuples barbares.

II. SEVERIN, (St) de Château-Landon dans le Gatinois, & abbé d'Agaune, avoit le don des miracles. Le roi Clovis étant tombé malade en 504, le fit venir à Paris, afin qu'il lui procurât la guérison. Le Saint l'ayant obtenue du ciel, le prince lui donna de l'argent pour distribuer aux pauvres. & lui accorda la grace de plufieurs criminels. St Séverin mourut fur la montagne de Château-Landon, le 11 Février 507... Il ne faut pas le confondre avec un autre ST SE-VERIN, folitaire & prêtre de St Cloud.

III. SEVERIN, Romain, élu pape après Honorius I, au mois de Mai 640, ne tint le fiége que 2 mois, étant mort le 1e<sup>12</sup> Août de la même année. Il fe fit estimer par sa vertu, sa douceur & son amour pour les pauvres.

SEVERINE, (Ulpia Severina) femme de l'empereur Aurélien, étoit fille d'Ulpius Crinicus, grand capitaine qui descendoit de Trajan, dont il avoit la figure, la valeur & les talens. Sa fille avoit comme lui les inclinations guerriéres. Elle fuivit Aurélien dans fes expéditions, & s'acquit le cœur des foldats par ses bienfaits. Quoiqu'elle fût d'une vertu à toute épreuve, son époux, naturellement porté à la jalousie, eut toujours les yeux ouverts fur fa conduite. Il exigeoit d'elle qu'elle eût foin de sa maison comme une bourgeoife, & ne voulut jamais lui permettre les robes de foie. Séverine survécut à Aurélien, dont elle eut une fille qui fut mere

de Sévérien, fénateur distingué sous le règne de Constantin.

SEVI, Voyez ZABATHAI. I. SEVIGNÉ, (Marie de Rabutin, dame de Chantal & marquise de ) fille de Celse-Benigne de Rabutin, baron de Chantal, Bourbilly, &c. chef de la branche aînée de Rabutin, & de Marie de Coulanges, naquit en 1626. Elle perdit son pere l'année suivante, à la descente des Anglois dans l'isle de Rhé, où il commandoit l'escadre des gentilshommes volontaires. Les graces de son esprit & de fa figure la firent rechercher par ce qu'il y avoit alors de plus aimable & de plus illustre. Elle époufa en 1644 Henri, marquis de Sevigné, qui fut tué en duel, l'an 1651, par le chevalier d'Albret, & elle en eut un fils & une fille. La tendresse qu'elle porta à ses deux enfans, lui fit sacrifier à leur intérêt les partis les plus avantageux. Sa fille ayant été mariée en 1669 au comte de Grignan, commandant en Provence, qui emmena son épouse avec lui, elle se confola de fon absence par de fréquentes Lettres. On n'a jamais aimé une fille autant que Made de Sevigné aimoit la fienne. Toutes ses penfées ne rouloient que fur les moyens de la revoir, tantôt à Paris, où Made de Grignan venoit la trouver; & tantôt en Provence, où elle alloit chercher sa fille. Cette mere si sensible sut la victime de sa tendresse. Dans son dernier voyage à Grignan, elle fe donna tant de foins, pendant une longue maladie de fa fille, qu'elle en contracta une fiévre continue qui l'emporta le 14 Janvier 1696. Made de Sevigné est principalement connue par ses Lettres; elles ont un caractére si original, qu'aucun ouvrage de cette espèce ne peux lui être comparé. Ce font des traits fins & délicats, formés par une imagination vive, qui peint tout, qui anime tout. Elle y met tant de ce beau naturel, qui ne se trouve qu'avec le vrai, qu'on fe sent affecté des mêmes sentimens qu'elle. On partage sa joie & sa trifteffe, on fouscrit à ses louanges & à ses censures. On n'a jamais raconté des riens avec tant de graces. Tous ses récits sont des tableaux de l'Albane; enfin Made de Sevigné est dans son genre, ce que la Fontaine est dans le fien, le modèle & le défespoir de ceux qui fuivent la même carriére. La meilleure édition de ses Lettres est celle de 1775, en 8 vol. in-12. On a aussi donné, séparément, un recueil de Lettres de la Marquise à M. de Pomponne. Il auroit été peutêtre à souhaiter que l'on fit un choix dans ces différens morceaux. Il est difficile de soutenir la lecture de 8 volumes de Lettres, qui, quoiqu'écrites d'une manière inimitable, offrent beaucoup de répétitions, & ne renferment que de petits faits. On donna en 1756, fous le titre de Sevigniana, un Recueil des Pensées ingénieuses, des Anecdotes littéraires, historiques & morales, qui se trouvent répandues dans ces Lettres. Ce recueil, fait fans choix & fans ordre, est semé de notes, dont quelques-unes font fort fatyriques.

II. SEVIGNÉ, (Charles marquis de ) fils de la précédente, hérita de l'esprit & des graces de sa mere. Il fut un des amans de la célèbre Ninon de Lenclos. Dégoûté de l'amour, il se livra aux lettres, & eut une dispute avec Dacier sur le vrai sens d'un passage d'Horace. Il n'avoit pas raison pour le fond, mais il l'eut pour la forme. Il publia trois Fastums, où, sans faire

parade d'une pefante érudition, il montre heaucoup de délicatesse. Il se désend avec la politesse & la légéreté d'un homme du monde & d'un bel-esprit, tandis que son adversaire ne combat qu'avec les armes lourdes de l'érudition. Il mourut en 1713.

III. SEVIGNÉ, (Françoise-Marguerite de) Voyez GRIGNAN.

SEVIN, (François) né dans le diocèfe de Sens, parvint par fon mérite aux places de membre de l'académie des belles-lettres, & de garde des manufcrits de la bibliothèque du roi. Son esprit, son érudition & fon zèle pour le progrès des sciences, lui firent des amis illustres. Il entreprit avec l'abbé Fourmont, en 1728, par ordre de Louis XV, un voyage à Constantinople, pour y recnercher des manuscrits. Il en rapporta environ 600. On a de lui une Dissertation curieuse sur Menès ou Mercure, premier roi d'Egypte, in-12; & plusieurs Ecrits dans les Mémoires de l'Académie des Inscript., qui le perdit en 1741.

SEVOY, (François-Hyacinthe) natif de Jugon en Bretagne, entra l'an 1730 dans la congrégation des Eudistes, à l'âge de 23 ans, & s'y distingua par une grande application à l'étude. Après avoir professé avec fuccès la philosophie & la théologie dans plusieurs maifons de sa congrégation, on le chargea de la conduite du féminaire de Blois, qu'il gouverna quelque tems. Mais ce genre d'occupation ne s'accommodant pas avec fon goût, il obtint d'être dispensé de toutes fortes d'emplois, & préféra l'état de simple particulier pour fe confacrer entiérement à l'étude. Son travail n'a pas été infructueux au public. Nous devons à fes veilles un ouvrage intitulé : Devoirs

X 14

Ecclesiastiques , Paris , 4 vol. in-12. C'est le résultat des conférences & des infructions qu'il donnoit de tems en tems aux jeunes eccléfiaffiques. Le 1et vol. 1760, est une Introduction au sacerdoce : les 2° & 3° vol. 1762, contiennent une Retraite pour les prêtres : le 4° traite des vices que les miniftres doivent éviter, & des vertus qu'ils doivent pratiquer. Ce dernier ne parut qu'après la mort de l'anteur, arrivée le 11 Juin 1765 au séminaire de Rennes. En général les matières y font traitées d'une manière nouvelle, avec exactitude & solidité. Le style en est

concis, nerveux &plein de chaleur. SEXTUS-EMPYRICUS, philofophe Pyrrhonien, fous l'empire d'Antonin le Débonnaire, étoit médecin de la fecte des Empyriques. On dit qu'il avoit été l'un des précepteurs d'Antonin le Philosophe. Il nous reste de lui des Institutions Pyrrhoniennes, en 3 livres, traduiges en françois par Huart, 1725, in-12; & un grand ouvrage contre les Mathématiciens, &c. La meil-Leure édicion de Sextus-Empyricus, est celle de Fabricius, en grec & en latin, in-fol., Leipfick, 1718. Ses ouvrages offrent beaucoup d'idées fingulières; mais on y trouve des choses curieuses & intéreffantes.

SEYMOUR, (Anne, Marguerite & Jeanne) trois fœurs illuftres, étoient filles d'Edouard Seymour, protecteur du royaume d'Angleterre fous le Roi Edouard VI, & duc de Sommerfet, &c. qui eur la tête tranchée en 1552; & niéces de Jeanne Seymour, époufe du roi Henri VIII, laquelle perdit la vie, en la donnant au prince noment depuis Edouard VI. La poéfie fut un de leurs talens; elles enfantérent 104 Diffiques latins fur

la mort de la reine de Navarre, Marguerite de Valois, sœur de François I. Ils sûrent traduits en françois, en grec, en italien, & imprimés à Paris en 1551, in-8°, 
fous le titre de: Tombeau de Marguerite de Valois, Reine de Navarre. Il y en 2 quelques-uns d'heureix; mais en général ils sont trèsfoibles.

SEYSSEL, (Claude de) natif d'Aix en Savoye, ou felon d'autres, de Seyssel, petite ville du Bugey, professa le droit à Turin avec un applaudissement univerfel. Son favoir & fes intrigues lui obtinrent les places de maître-desrequêtes & de conseiller de Louis XII, roi de France, l'évêché de Marfeille en 1510, puis l'archevêché de Turin en 1517. Il publia un grand nombre d'ouvrages. Son Histoire de Louis XII, Pere du Peuple, in-4°, Paris 1615, n'est qu'un panégyrique historique. Il déprime tous les héros anciens & modernes pour élever le sien. On y trouve pourtant quelques anecdotes curieuses. On a encore de lui un Traité peu commun & affez fingulier , intitulé : La Grande Monarchie de France, 1519, in-8°. dans lequel il fait dépendre le roi du parlement. Ce prélat mourus en 1520.

I. SFONDRATI, (François) fénateur de Milan, & confeiller-d'état de l'empereur Charles-Quint, naquit à Cremone en 1494. Ce prince l'envoya à Sienne, déchirée par des divisions intestines; il s'y conduisti avec tant de prudence, qu'on lui donna le nom de Pere de la Patrie. Il embrassa l'état eccléssassique après la mort de son épouse. Le pape Paul III, instruit de son mérite, l'éleva à l'évêché de Crémone & à la pourpre Romaine. Il mourut en 1550,

à 56 ans. On a de lui un Poëme intitulé: L'Enlévement d'Hélène, imprimé à Venise en 1559. Il laissa deux fils, Paul & Nicolas. Ce dernier, venu au monde par le moyen de l'opération césarienne, obtine la tiare sous le nom de Grégoire IV. Voyez ce mot.

II. SFONDRATI, (Paul-Emile) neveu de *Grégoire IV*, né en 1561, mérita par fes vertus le chapeau de cardinal, & mourut à Rome en

1618.

III. SFONDRATI, (Célestin) petit-neveu du précédent, entra dans l'ordre des Bénédictins, professa les saints Canons dans l'université de Saltzbourg, & fut enfuite abbé de S. Gal. Son favoir & sa naissance lui procurérent la pourpre Romaine en 1695. Il mourut à Rome, le 4 Septembre 1696, âgé de 53 ans. Ce cardinal est fort connu par plufieurs ouvrages contraires aux maximes de l'Eglise Gallicane; tel est le Gallia vindicata, qu'il composa en 1687 contre les décisions de l'affemblée du Clergé de 1682, sur l'autorité du pape. En 1688 il en publia un autre contre les Franchises des quartiers des Ambassadeurs à Rome. C'étoit au fujet de l'ambaffade du marquis de Lavardin, & de son différend avec le pape Innocent XI. Mais celui qui a fait le plus de bruit est un ouvrage posthume, intitulé: Nodus Prædestinationis dissolutus, Rome, 1696, in-4°. On y trouve des opinions fingulières fur la grace, fur le péché originel, & fur l'état des enfans morts avant le baptême. Le grand Boffuet & le cardinal de Noail-Les écrivirent à Rome, pour y faire condamner cet ouvrage; mais le pape Clément XI, qui avoit eu pour maître le cardinal Sfondrati, ne voulut pas que son livre fût cenfuré.

I. SFORCE, (Jacques) furnommé le Grand, est la tige de l'illustre maison des Sforces, qui a joué un si grand rôle en Italie dans le xv° & dans le xv1° fiécles. Elle a eu 6 ducs de Milan, & s'est alliée avec la plupart des souverains de l'Europe. Jacques Sforce vit le jour en 1369, à Cotignola, petite ville de la Romagne, entre Imola & Faënza, d'un laboureur, ou selon Commines, d'un cordonnier. Une compagnie de foldats ayant paffé par Cotignola, il jetta le coûtre de sa charue & s'enrôla sur le champ. Il passa par tous les dégrés de la discipline militaire, & parvint jufqu'à commander 7000 hommes. Le héros Italien combattit longtems pour Jeanne II reine de Naples, fut fait connétable de ce royaume, gonfalonier de la Sainte-Eglise, & créé comte de Cotignola par le pape Jean XXIII, en dédommagement de 14000 ducats que l'Eglife de Rome lui devoit. Ses exploits devinrent de jour en jour plus éclatans. Il obligea Alfonse, roi d'Aragon, de lever le fiége de devant Naples, & reprit plusieurs places qui s'étoient révoltées dans l'Abruzze & le Labour. Mais en poursuivant les ennemis, il se noya au passage de la riviére d'Aterno, aujourd'hui Pescara, en 1424, à 54 ans. Son vrai nom étoit Giacomuzzo ou Jacques Attendulo, qu'il changea en celui de Sforza. Les qualités héroïques qui le distinguérent, ne l'empêchérent pas de se livrer à l'amour, Il aima dans sa jeunesse une demoiselle, nommée Lucie Trezana, qu'il maria après en avoir eu plufieurs enfans : entr'autres , François Sforce, dont il fera parlé dans l'article suivant; & Alexandre Sforce, feigneur de Pefaro. Il eut enfuite trois femmes : I. Antoinette Salembini, qui lui apporta plusieurs belles terres, & dont il eut Bosso SFORCE, comte de Santa-Fior, gouverneur d'Orviette pour le pape Martin V, & bon guerrier, qui sul sige des comtes de Santa-Fior qui subsistent encore. II. Il épousa en secondes nôces Catherine Alopa, sœur de Rodolphe, grand-camerlingue du royaume de Naples; & en 36 Marie Marqana, fille de Jacques duc de Sessa, il eut de celle-ci Charles Sforce, général de l'ordre des Augustins, & archev. de Milan.

II. SFORCE, (François) duc de Milan, & fils-naturel du précédent, naquit en 1401. Elevé par son pere dans le métier des armes. il n'avoit que 23 ans , lorfqu'il défit en 1424 les troupes de Braccio, qui lui disputoit le passage d'Aterno. Son perè s'étant malheureusement noyé dans cette action, al fuccéda à tous ses biens, quoiqu'il fût illégitime. Il combattit avantageusement contre les Aragonois, contribua beaucoup à leur faire lever le siège de Naples, & à la victoire remportée le 6 Juin 1425, près d'Aquila, fur les troupes de Braccio, où ce général fut tué. Après la mort de la reine Jeanne, arrivée en 1435, il s'attacha à René duc d'Anjou, qu'elle avoit fait son héritier. Malgré les malheurs de ce prince, François Sforce, aussi habile politique que grand - général, fut se soutenir. Il fe rendit maître de plusieurs places dans la Marche d'Ancone, d'où il fut chassé par le pape Eugène IV, qui le battit & l'excommunia. Sforce rétablit bientôt ses affaires par une victoire. La réputation de sa valeur étant au plus haut point, le pape, les Vénitiens & les Florentins l'élurent pour leur général dans la guerre contre le duc de Milan. Il avoit déja commandé l'armée des Vénitiens con? tre ce prince, & il en avoit époufé la fille. C'étoit Philippe - Marie Visconti. Ce duc étant mort en 1447, les Milanois appellérent François Sforce, fon gendre, pour être leur général contre les Vénitiens. Mais après plusieurs belles actions en leur faveur, il tourna fes armes contre eux-mêmes, affiégea Milan, & les força en 1450 à le recevoir pour duc, malgré les droits de Charles duc d'Orléans, fils de Valentine de Milan. Le roi Louis XI, qui n'aimoit pas le duc d'Orléans, transporta en 1464 à François Sforce Tous les droits que la France avoit sur Gênes, & lui donna Savone qu'il tenoit encore. Sforce, avec cet appui, se rendiz maître de Gênes. Ce vaillant capitaine mourut en 1466, avec la réputation d'un homme qui vendoir fon fang à qui le payoit le plus cher, & qui n'étoit pas scrupuleusement esclave de sa parole. Il avoit époufé en fecondes nôces Blanche-Marie, fille-naturelle de Philippe-Marie duc de Milan. Il en eut : I. Galeas-Marie & Ludovic-Marie, ducs de Milan; ( Voyez les articles suivans. ) II. Philippe-Marie, comte de Pavie. III. Sforce-Marie, duc de Bari, qui épousa Léonore d'Aragon. IV. Ascagne-Marie, évêque de Pavie & de Crémone, & cardinal. V. Hippolyte, mariée à Alphonfe d'Aragon, duc de Calabre, puis roi de Naples. VI. Elizabeth, mariée à Guillaume marquis de Montferrat. Il eut aussi plusieurs enfans-naturels: entr'autres Sforce, tige des comtes de Burgo-Novo; & Jean-Marie, archevêque de Gênes... Jean Simoneta a écrit l'Histoire de François Sforce, Milan 1479, in fol. : c'est plutôt un modèle pour les guerriers, que pour les citoyens justes & équitables.

III. SFORCE, (Galeas-Marie) né en 1444, fut envoyé en France au secours de Louis XI. Il succéda à François Sforce son pere dans le duché de Milan, en 1466; mais fes débauches & son extrême férocité le firent affassiner en 1476, dans une Eglife, au milieu de la multitude affemblée. De fon mariage avec Bonne, fille de Louis duc de Savoie, il eut Jean Galeas-Marie, (Voyez l'article qui fuit); & Blanche - Marie, femme de l'empereur Maximilien. Il eut aussi une fillenaturelle, qui est l'objet de l'article V. ci-après.

IV. SFORCE, (Jean - Galeas-Marie) fils du précédent, fut laissé fous la tutelle de sa mere & du fecrét. d'état Cecus Simoneta. Mais Ludovic-Marie S FORCE, fon oncle, furnomme le More, obligea la duchesse de s'enfuir de Milan. & fit trancher la tête à Simoneta malgré son état de septuagénaire. S'étant emparé du gouvernement, il fit donner à fon neveu un poison lent, dont il mourut à Pavie en 1494, peu de jours après l'entrée du roi Charles VIII en cette ville. Le crime de Ludovic le More ne demeura pas impuni. Louis de la Tremouille, s'étant rendu maître de sa personne, il sur amené en France, & Louis XII le fit enfermer à Loches où il mourut en 1510. Jean-Galeas - Marie Sforce avoit épousé Isabelle d'Aragon, fille d'Alphonse roi de Naples. Ses enfans furent : I. François Sforce, qui, pour être soustrait à la fureur de son grand-oncle, fut envoyé en France par la duchesse sa mere auprès du roi Louis XII, & qui mourut abbé de Marmoutier en 1511. Il. Bonne, mariée à Sigismond roi de Pologne.

Ludovic-Marie SFORCE, furnommé le More, leur grand-oncle, avoit époufé Béatrix d'Eft, fille d'Hercule marquis de Ferrare. De ce mariage naquirent : I. Maximilien Sforce, qui fut rétabli duc de Milan par l'emper. Maximilien en 1512; mais qui ne pouvant s'y foutenir, céda la ville de Milan au roi François I. Il vint en France avec une penfion de 30 mille écus d'or, & mourut à Paris en 1530. II. François Sforce, 3° du nom, qui fut aussi rétabli en 1529, par l'empereur Charles-Quint. Il mourut le 24 Octobre 1535, sans laisser de postérité. Après sa mort, Charles-Quint s'empara du duché de Milan , lequel a passé aux successeurs de cet empereur. Ludovic-Marie Sforce eut ausii plusieurs enfans natureis, entre autres Jean-Paul, tige des marquis de Caravaggio, éteints en 1697.

V. SFORCE, (Catherine) fillenaturelle de Galeas-Marie Sforce, duc de Milan, affaffiné en 1476. & femme de Jerôme Riario, prince de Forli , est regardée comme une des héroines de son siècle. Les fujets de son mari s'étant révoltés. & ce prince ayant été affaffiné par François Urfus, chef des rebelles, elle fut mise en prison avec ses enfans. La forteresse de Rimini tenoit encore pour elle. Comme cette place ne vouloit pas fe rendre par son ordre, la princesse témoigna qu'il étoit nécessaire qu'on lui permît d'y entrer, afin qu'elle pût engager le commandant à se soumettre aux vainqueurs. Sa demande lui fut aussi-tôt accordée. Mais à peine y fut-elle entrée, que se voyant en fûreté, elle commanda aux rebelles de mettre les armés bas, les menaçant des derniers fupplices s'ils n'obéiffoient. Les conjurés, frustrés de leurs espérances. la menacérent de leur côté de tuer fes enfans, qu'elle leur avoit laissés en ôtage. Mais elle leur répondit hardiment, en levant ses jupes,

qu'il lui restoit encore de quoi en faire d'autres. Sur ces entrefaires, elle reçut un secours considérable, que lui envoyoit Ludovic-Marie Sforce, duc de Milan, fon oncle. & elle recouvra peu après, par fa prudence & par fon courage; la puissance souveraine. Pendant les guerres des François en Italie , elle se montra toujours ferme, soujours courageuse, & se fit refpecter même de fes ennemis. Elle se remaria à Jean de Médicis, pere de Cosme dit le Grand. Le duc de Falentinois, bâtard du pape Alexandre VI, l'ayant asségée dans Forli en 1500, elle s'y défendit vigoureusement, & ne céda enfin qu'à la force & à la dernière extrémité. On l'emmena prisonnière dans le château St-Ange, & peu après on la mit en liberté; mais fans lui restituer ses états, dont le duc de Valentinois fut investi, & qui après la mort d'Alexandre VI; furent réunis au St-Siège. Cette héroine mourut quelque tems après, couronnée des mains de la Politique & de la Victoire. La postérité l'a placée au nombre de ces femmes illuftres, qui font au-deffus de leur fiécle & de leur fexe.

S'GRAVESANDE, Voyer GRA-

VESANDE.

SHADWELL, (Thomas) poëte dramatique Anglois, morten 1692, a 52 ans. On a de lui, outre fes Piéces dramatiques, une Traduction en vers des Satyres de Juvenal, & d'autres Poèles, qui plurent davantage à ce qu'on appelle le petit public, qu'aux gens de goût. Dans le tems de la révolution, il fut fait poète lauréat & historiographe du roi Guillaume, à la place du célèbre Dryden. Il étoit peu propre à cet emploi : car on le peignit dans son oraison funèbre comme un homme droit & intègre,

qui aimoit sincérement la vérité. SHAFTESBURY, (Antoine ASHLEY-COOPER, comte de) petitfils d'un grand-chancelier d'Angleterre, vit le jour à Londres en 1671. Il fut élevé d'une manière digne de sa naissance. Après avoir brillé dans fes études, il voyagea dans les principales cours de l'Europe, étudiant partoutles hommes, observant le physique & le moral, & s'attachant fur-tout à celui ci. De retour de Angleterre, il fit éclater son éloquence & sa fermeté dans le parlement, & prit des leçons du célèbre Locke. Il passa en Hollande en 1698, & y chercha Bayle, le Clerc, & les autres philosophes qui pensoient comme lui. Le roi Guillaume lui offrit une place de secrétaire-d'état, qu'il refusa. La reine Anne, moins sensible à son mérite, le priva de la vice-amirauté de Dorset, qui étoit dans sa famille depuis 3 générations. Cet illustre philosophe mourut a Naples en 1713. Il s'y étoit rendu pour changer d'air. Son cœur étoit généreux, autant que son efprit étoit éclairé. Bayle ressentit les effets de sa libéralité. On l'a accufé d'avoir porté trop loin la liberté de penser. On a de lui plufieurs ouvrages, dans lesquels on remarque le génie profond & l'habile observateur. Les principaux font: I. Les Maurs ou Caractéres, Londres 1732, 3 vol. in-8°. & traduits en françois, 1771, 3 vol. in 8°. Il y a dans ce livre des choses bien vues & fortement penfées. Mais ses réflexions sont quelquefois trop hardies, & quelques-unes dangereuses. Il prétend que le mal de chaque individu compose le bien général, & qu'ainsi, a pro-

prement parler, il n'y a point de mal. Ce système a été développé

depuis avec beaucoup de force &

d'élégance. II. Essai sur l'usage de la raillerie & de l'enjouement dans les Conversations que roulent sur les mazières les plus importantes, traduit en françois, à la Haye, 1707, in-8°. III. Une Lettre sur l'Enthousiasme, traduite en françois par Sanson, à la Haye 1708, in-8°.

SHAKESPEAR , ( Guillaume ) célèbre poëte Anglois, né à Stratford dans le comté de Warwick en 1564, d'un pere qui, quoique gentilhomme, étoit marchand de laine. Après avoir reçu une éducation affez commune dans fa patrie, son pere le retira des écoles publiques pour l'appliquer à fon négoce. On prétend que notre poëte s'affocia dans fa jeuneffé avec d'autres jeunes-gens, pour dérober les bêtes fauves d'un feigneur de Stratford. C'est la tradition de cet aventure, vraic ou fauffe, qui a fait imaginer la ridicule fable que Shakespear avoit embrafie le métier de voleur. Il se maria, à l'âge de 16 ans, avec la fille d'un riche paysan. Après avoir distipé son bien & celui de sa femme, il ne trouva d'autre ressource que celle de se faire comédien; mais se sentant un génie fort au-dessus de son état, il composa des Tragédies, dont le brillant fuccès fit sa fortune & celle de ses camarades. Le trait qui fait le plus d'honneur à la mémoire de Shakespear, est la manière dont commença son amitié pour Ben-Johnson, poëte tragique. Celui-ci étoit jeune & ignoré. Il avoit présenté une piéce aux comédiens; auxquels il faifoit respectueusement sa cour pour les engager à la jouer. La troupe orgueilleuse : excédée de sa préfence, alloit le renvoyer. Shakefpear demanda à voir la pièce. Il en fut si content; & la vanta à tant de personnes, que non seulement elle fut représentée, mais applaudie. C'est ainsi que Molière encouragea l'illustre Racine, en donnant au public ses Freres Ennemis, A l'égard des talens du comédien, ils n'étoient pas, a beaucoup près, aush grands dans Shakespear; que ceux du poëte. Le rôle où il brilloit le plus, étoit celui de Spectre. Dans l'Aristophane François, comme dans le Sophocle Anglois, l'auteur effaçoit l'acteur : Molière ne réuffiffoit que dans certains perfonnages, tels que ceux de Mafcarille, de Sganarelle, &c. Shakefpear quitta le théâtre vers l'année 1610. Il se retira à Stratford, cà il vécut encore quelque tems, esimé des grands, & jouissant d'une fortune considérable pour un poete. Il la devoit à ses ouvrages & aux libéralités de la reine Elizabeth, du roi Jacques I, & de plusieurs seigneurs Anglois. Un milord lui envoya un jour un fac de mille louis. Ce trait de générofité paffereit pour une fable, dans tout autre pays qu'en Angleterre, où l'on récompense solidement le mérite, qu'une autre nation ne fait qu'eltimer. Shakespear mourut en 1616; à la 52° année de fon âge. La nature s'étoit plue à rassembler dans la tête de ce poëte, ce qu'on peut imaginer de plus fort & de plus grand, avec ce que la groffiéreté fans esprit peut avoir de plus bas & de plus détestable. Il avoit un génie plein de force & de fécondité, de naturel & de fublime, (dit Voltaire) sans la moindre étincelle de bon goûr, & fans aucune connoissance des règles. Ses pièces sont des monstres admirables, dans lesquels, parmi des irrégularités grossiéres & des abfurdités barbares, on trouve des scènes supérieurement rendues des morceaux pleins d'ame & de

vie, des pensées grandes, des fentimens nobles & des fituations rouchantes. Celles de ses piéces qu'on estime le plus, sont : Othello; les Femmes de Windsor; Hamlet; Macbeth ; Jules Céfar ; Henri IV ; & la Mort de Richard III. M. de la Place a traduit cinq de ces piéces dans son Théâtre Anglois, qu'il commença de publier en 1745. M. le Tourneur en promet une nouvelle Traduction complette, qui aura 12 vol. in-8°. La meilleure édition des Œuvres du Sophocle Anglois, est celle que Louis Théobald a donnée en 1740, & qui a été réimprimée en 1752, 8 vol. in-8°. L'édition de Glascow, 1766, 8 vol. in-12, est la plus belle. On estime aussi les Corrections & les Notes critiques faites fur ce poëte par le favant Guillaume Warburton. On trouve dans les dernières éditions de Shakefpear, outre ses Tragédies, des Comédies & des Poesies mêlées. Les unes & les autres offrent des traits de génie, mais sans bienséance & fans régularité. On a érigé en 1742 dans l'abbaye de Westminster, un superbe monument à la mémoire de ce créateur du théâtre Anglois.

SHARP, (Jean) l'un des meilleurs prédicateurs que l'Angleterre ait produits, né à Bradfordt, mourut en 1713, dans fa 69° année. Il devint doyen de Norwick, occupa plus, autres places importantes, & fut placé fur le siège d'Yorck, qu'il occupa dignement pendant 22 ans. On a de lui 7 vol.

de Sermons, estimés.

SHAW, (Thomas) médecin Anglois, de la fociété royale de Londres, professeur en langue grecque & principal du collége d'Edmond à Oxford, où il mouvru en 1751, est connu par ses Voyages en divers lieux de la Barbarie & du Livant. Ces Voyages ont été traduits en françois, la Haye, 1743, 2 vol. in-4°; & ils méritoient cet honneur par leur exactitude.

SHEFFÎELD, (Jean) duc de Buckingham, ministre d'état du roi d'Angleterre, naquit vers 1646. Il fervit sur mer contre les Hollan-, dois, & fit ensuite une campagne en France fous Turenne. La réputation de sa valeur lui sit donner le commandement de la flotte que les Anglois envoyérent contre Tanger. Le roi Guillaume & la reine Marie l'honorérent de leur confiance. Il refusa la place de grandchancelier d'Angleterre, fous le règne de la reine Anne. Sa seule ambition étoit de cultiver, dans un doux repos, l'amitié & la littérature. On a de lui des Essais sur la Poësie & sur la Satyre, & plufieurs autres ouvrages en vers & en prose, imprimés en 2 vol. in-8°, Londres 1729, qui font très-estimés des Anglois. Ses Essais sur la Poësie ont été traduits en françois, & font honneur à fon génie & à fes talens. Il donne, dans cet ouvrage, des préceptes fur chaque genre, qu'il embellit de traits ingénieux, de réflexions fines & de comparaisons brillantes. Cet illustre écrivain mourut en 1721, à 75 ans.

SHEHSA, Voyez SESSA.

SHELDON, (Gilbert) archevêque de Cantorberi, naquit dans le Staffordshire en 1598, & mourut à Lambeth en 1677, âgé de 80 ans. Il est le fondateur de ce fameux Théâtre d'Oxford d'où nous viennent de si belles éditions, pour lequel il dépensa près de 15000 livres, & dont l'entretien coûte 2000 livres sterlings de rente, qu'il légua à l'université dans cette vue. Quoiqu'il ne regardât la Religion que comme un Mystère d'Etat; il étoit fort hon-

Mète - homme & très - charitable. On dit qu'il employa plus de 37000 liv. Rerlings en œuvres de piété.

 SHERLOCK, (Guillaume) théologien Anglois, né en 1641, mort en 1707, eut plusieurs places confidérables dans le clergé, & devint doyen de S. Paul de Londres. On a de lui plusieurs ouvrages de morale & de métaphyfique, parmi lesquels on diftingue le Traité de la Mort & du Jugement dernier; & celui de l'Immortalité de l'Ame & de la Vie éternelle. Ils ont été traduits en françois, le 1er en 1696, in-8°; le 2° en 1708, in - S°. Les autres ouvrages du même auteur respirent, comme ceux-ci, une piété folide & une saine morale.

II. SHERLOCK, (Thomas) prélat Anglois, mort vers 1749, âgé d'environ 78 ans. Après avoir pris fes dégrés de théologie, il fut fuccessivement doyen de Chichester, maître du Temple, & enfin évêque de Bangor. Les livres scandaleux que l'incrédulité produisit de son tems contre la religion en Angleterre, attirérent son attention. Il réfuta folidement les Difcours impies sur les fondemens & les preuves de la Religion Chrétienne, dans six Sermons pleins de lumiére, qu'il prêcha au Temple lorfqu'il en étoit le maître. Abraham le Moine les traduifit en françois fous ce titre : De l'usage & des fins de la Prophétie, in-8°. Le traducteur y a joint trois Differtations savantes du même auteur. Sherlock ayant triomphé de l'auteur des Discours, attaqua Wolfton. Il vengea contre lui la vérité du fait de la Réfurrection de J. C., dans un excellent Traité intitulé : Les Témoins de la Résurrection de J. C. examinés selon les règles du Barreau. Le Moine a ausi traduit in-12 cet ouvra-

ge, qui a été réimprimé plufieurs fois, ainfi que le précédent, tant en anglois qu'en françois. Cet honneur leur étoit bien du, pour la justeffe & la profondeur qui y règnent. On a encore de Sherlock des Sermons, traduits en françois en 2 vol. in-8°.

I. SHIRLEY, (Antoine) né à Wiston, dans le comté de Sussex, l'an 1565, montra de bonne heure beaucoup de sagacité & d'intelligence pour les affaires. La reine Elizabeth l'envoya en Amérique & enfuite en Italie. L'objet de cette derniére mission étoit de fecourir les Ferrarois, foulevés contre le pape. Mais ayant appris en chemin qu'ils avoient fait leur paix, il passa en Perse avec des fondeurs de canons. Schah-Abbas, à qui ces ouvriers manquoient. l'accueillit très-favorablement. Il l'envoya en 1599, avec un Perfan, en ambasfade vers les princes Chrétiens d'Europe, pour les engager d'armer contre le Turc, tandis qu'il les attaqueroit luimême d'un autre côté. Shirley fe fixa à la cour d'Espagne, & ne retourna plus en Perse. Il y vivoit encore en 1631. La Relation de ses Voyages se trouve dans le Recueil de Purchaff, Londres 1625 & 1626, 5 vol. en anglois.

II. SHIRLEY, (Thomas) frere aîné du précédent, le suivit en Perse, où il plut à Schah-Abbas. Ce prince lui sit épouser une belle Circassienne de son serail, parente de la reine. Il l'envoya aussi en ambassade dans les diverses cours d'Europe; mais en Angleterre il eut le désagrément d'y voir un nouvel ambassadeur Persan le traiter d'imposseur. Jacques I, ne sechant quel étoit le véritable envoyé de Perse, les renvoya tous les deux sur une flotte de six vais-

feaux avec Dodmer Cotton, auquel il donna la qualité d'ambassadeur. Le Persan s'empoisonna sur les côtes de Surate; mais Shirley n'ayant pu obtenir une satisfaction authentique, mourut de chagrin le 23 Juillet 1627, à 63 ans. Sa veuve revint en Europe, & alla se fixer à Rome.

SHIRLY, (Jacques) naquit à Londres en 1594, & mourut en 1666. Après avoir fait fes études à Oxford, il embrassa la religion Catholique, & s'appliqua ensuite à composer des Piéces de Théacre. La plupart eurent une approbation universelle; mais ce sussinge ne sut qu'éphémére, & on n'en représente aucune aujourd'hui.

SHUCFORD, (Samuel) curé de Shelton, dans la province de Norfolck, puis chanoine de Cantorberi, & chapelain ordinaire du roi d'Angleterre , confacra fa vie à l'étude. Ses mœurs étoient celles d'un favant, que le commerce du grand monde n'a pas corrompu. On a de lui : I. Une Histoire du Monde : sacrée & profane, 3 vol. in-12; pour fervir d'introduction à celle de Prideaux; ce livre dont le 1º volume parut en 1728, a été tradùit en françois, & ne va que jusqu'à la mort de Josué. Il est écrit pesamment, mais avec beaucoup d'équdition. La mort de l'auteur, arrivée en 1754, l'empêcha de pouffer son Histoire jusqu'à l'an 747 avant J. C., tems auguel Prideaux a commencé la fienne. II. Un ouvrage imprimé en 1753, qui n'a pas encore été traduit en françois , & qui est intitulé : La Créazion & la Chute de l'Homme , pour fervir de supplément à la Préface de son Histoire du Monde. Il y a dans ce livre des choses singuliéres.

SIBA, ferviteur de 'Saül, que David chargea de prendre soin de Miphiboseth; fils de Jonathas. Siba sur exact à rendre ses bons ossices à son maître pendant 14 ans; mais lorsque David sut obligé de sortir de Jérusalem pour échaper à Abfalon, le perside econome prosita de cette conjoncture pour s'emparer des biens de Miphiboseth: Voyez ce mot, n° II.

SIBELIÚS, (Gafpar) théologien Hollandoisau xvir fiécle, né à Deventer, est auteur d'un Commentaire sur le Cantique des Cantiques, & de plusieurs autres ouvrages imprimés en 5 vol, in-fol. plus savans que méthodiques.

SIBER, (Ürbain-Godefroi) professeur des antiquités ecclésssiques à Leipsick, né à Schandau, près de l'Elbe, en 1669, mourut en 1742. Il est auteur de plusseurs savans ouvrages en latin. Les principaux sont, une Dissertation sur les Tourmens qu'on faisoit souffir aux anciens Martyrs; une autre sur l'Usage des Fleurs dans les Eglises.

SÍBERUS, (Adam) poete Latin, né à Kemnitz en Misnie, mort en 1583, âgé de 68 ans, a composé des Hymnes; des Epigrammes & d'autres Poesses, impr. en 2 vol. & dans les Delicie Poetarum Germanorum. Ses vers sont languissans; mais il y a de l'élégance &

de la douceur.

SIBILET, (Thomas) Parifien; fe fit recevoir avocat au parlement de Paris; mais il s'appliqua plus à la poëfie françoife; qu'à la plaidoierie. C'étoit un homme de bien; habile dans les langues favantes, & dans la plupart des langues de l'Europe. Il mourut l'an 1589, à l'âge de 77 ans, peu de tems après être forti de prifon; où il avoit été enfermé

avec l'Etoile, pendant les troubles de la Ligue. On a de lui : L'Art Poëtique François , Paris 1548 & 1555 , in-12. Il y fait l'énumération des poëtes de fon tems qui avoient acquis le plus de réputation. Iphigénie, traduite d'Euripide, ibid. 1549, recherchée pour la variété des mefures dans les vers; & d'autres ouvrages.

SIBILOT, étoit un fou de la cour de Henri III, roi de France. Il remplit ce méchant emploi avec tant de distinction, que fou & Sibilot fignifiérent long-tems la même chose. En voici un exemple, tiré de l'Epigramme composée par le célèbre d'Aubigné, fur M. de Candale, qui avoit embrassé la Religionréformée pour plaire à la duchesse

de Rohan, laquelle étoit de cette re-

ligion, & dont il étoit extrêmement

amoureux.

Hé quoi donc, petit Sibilot, Pour l'amour de Dame Lisette, Vous vous êtes, fait Huguenot, A ce que dit la Gazette? Sans ouir Anciens, ni Pasteurs, Vous vous êtes donc fait des no-

Vraiment nous en verrons bien d'autres,

Puisque les yeux sont nos Docteurs.

SIBRAND - LUBBERT , Voyez LUBBERT.

SIBYLLES, Voy. ALBUNÉE... & II. Amalthée.

SICARD, (Claude) Jésuite, né à Aubagne, près de Marseille, en 1677, enseigna les humanités & la rhétorique dans sa Société. Ses fupérieurs l'envoyérent en mission en Syrie, & de-là en Egypte. Il mourut au Caire en 1726, avec la réputation d'un voyageur exact & d'un observateur intelligent.

Tome VI.

On a de lui une Dissertation sur le passage de la Mer Rouge par les Ifraëlites, & plufieurs Ecrits fur l'Egypte, dans lesquels il y a des choses intéressantes. On les trouve dans les Nouveaux Mémoires des Missions, S vol. in-12.

. SICHARD , (Jean) professeur en droit à Tubinge, ne en 1499, mort en 1552, publia le premier l'Abrégé latin d'Anien, des Spremiers livres du Code Théodofien, qu'il trouva par hazard en manuscrit. On lui doit encore les Institutes de Caius, & une édition des Sententiæ receptæ de Julius Paulus. Son Commentaire latin fur le Code, eut beaucoup de cours autrefois.

SICHEM, fils d'Hémor, prince des Sichimites, étant devenu paffionnément amoureux de Dina; l'enleva & la déshonora. L'ayant ensuite demandée en mariage à Jacob & à ses fils, il l'obtine, à condition que lui & tous ceux de Sichem se feroient circoncire. Ce n'étoit qu'un prétexte pour couvrir le barbare projet de vengeance que méditoient les freres de Dina: ils se servirent de cette cérémonie de religion pour l'exécuter. Le 3º jour, lorsque la plaie étoit la plus douloureuse, & que les Sichimites étoient hors de défense, Siméon & Lévi entrérent dans la ville & massacrérent tout ce qu'ils trouvérent d'hommes. Après avoir affouvi leur vengeance, ils n'eurent pas honte de satisfaire leur avarice par le pillage de la ville, & l'enlèvement des femmes & des enfans, qu'ils réduisirent en servitude.

SICINIUS DENTATUS, tribun du peuple Romain, porta les armes pendant 40 ans; se trouva à 121 combats ou barailles; gagna 14 couronnes civiques, 3 mura,

les, 8 d'or; 83 colliers de ce même métal; 60 bracelets, 18 lances; 23 chevaux avec leurs ornemens militaires, dont 9 étoient le prix d'autant de combats finguliers d'où il étoit forti vainqueur. Il avoit reçu 45 bleffures, toutes par-devant, dont 12 à la reprise du Capitole sur les Sabins. Appius décemvir voulant se défaire de lui, parce qu'il frondoit hautement la tyrannie des décemvirs, l'envoya à l'armée avec le titre de légat, sous prétexte de lui faire honneur, mais en effet pour le perdre. A son arrivée au camp, on le détacha avec un parti de 100 hommes qui avoient ordre de le tuer. Il se défendit d'une manière qui tient du merveilleux. Denys d'Halicarnasse affûre qu'il en tua 15, en blessa 30, & que les autres furent obliges de l'accabler de loin à force de traits & de pierres, vers l'an 405 avant J. C. Il avoit alors 58 ans, & portoit depuis long-tems le furnom d'Achille Romain, qu'il méritoit à tant de titres.

I. SIDNEY, (Philippe) d'une illustre famille d'Irlande, fit ses études à Oxford avec distinction. Le comte de Leicester, son oncle, le fit venir à la cour, où il devint l'un des plus grands favoris de la reine Elizabeth. Cette princeffe l'envoya en ambaffade vers l'empereur. La prudence & la capacité avec laquelle il fe conduifit, frapérent tellement les Polonois, qu'ils vouloient l'élire pour leur roi; mais sa reine ne voulut point y confentir. Cette princesse, le connoissant également propre aux armes & à la négociation, l'envoya en Flandres au fecours des Hollandois. Il y donna de grandes preuves de sa valeur, sur-tout à la prise d'Axel. Mais dans une

rencontre qu'il eut avec les Efpagnols près de Zutphen, il reçut une bleffure à la cuisse, dont il mourut peu de tems après, en 1586, là 36 ans. On a de lui plufieurs ouvrages, outre fon Arcadie, Londres 1662, in-fol. qu'il composa à la cour de l'empereur. Il ordonna en mourant de brûler cet ouvrage, comme Virgile avoit prié de jetter au feu l'Enéide; mais quoique la production du poëte Anglois valût infiniment moins que celle du poëte Latin, on ne lui obéit pas. Baudouin a donné une mauvaise traduction de l'Arca-

die, 1624, 3 vol. in-8°.

II. SIDNEY, (Algeron) coufin-germain du précédent, fut ambaffadeur de la république d'Angleterre, auprès de Gustave roi de Suède. Après le rétablissement du roi Charles II, Sidney, qui s'étoit fignalé pour la liberté dans le tems des troubles, quitta sa patrie. Il eut l'imprudence d'y revenir, à la follicitation de ses amis. La cour lui fit faire fon procès, & il eut la tête tranchée en 1683. On a de lui un Traité du Gouvernement . qui a été traduit en françois par Samson, & publié à la Haye en 1702, en 4 vol. in-12. L'auteur veut qu'on foumette l'autorité des monarques à celle des loix . & que les peuples ne dépendent que de celles-ci. Il y a dans fon ouvrage des réflexions hardies mais peut-être assez justes. On y trouve ausi quelques paradoxes. & des idées qui ne sont pas assez dévelopées.

SIDONIUS APOLLINARIS, (Caïus Sollius) étoit fils d'Apollinaire, qui avoit eu les premiéres charges de l'empire dans les Gaules. Il naquit à Lyon vers l'an 430. Il étoit parfaitement instruit des lettres divines & humaines, & fes écrits en vers & en prose font voir la beauté de son esprit. Il fut successivement préset de la ville de Rome, patrice & employé dans diverses ambassades. Il avoit aussi les qualités du cœur qui font l'homme & le Chrétien. Il étoit humble, détaché du monde, aimoit tendrement l'Eglise, & compatissoit aux miséres du prochain. Îl fut élevé, malgré lui, en 472 sur le siége de la ville d'Auvergne, qui a pris dans la suite le nom de Clermont, qu'elle porte encore. Dès ce moment il s'interdit la poësie qu'il avoit tant aimée, & fut encore plus sévére à l'égard du jeu. Il se désit aussi d'un certain air enjoué qui lui étoit naturel. Saintement avare de son tems, il étudioit continuellement l'Ecriture-fainte & la théologie, & il fit de si grands progrès, qu'il devint bientôt comme l'oracle de zoute la France. Quoiqu'il fût d'une complexion délicate, toute sa vie fut une pénitence continuelle. Dans un tems de famine, il nourrit, avec le secours de son beaufrere Ecdice, non seulement son diocèfe, mais aussi plus de 4000 personnes que la misére y avoit attirées. Il mourut le 23 Août 488, à 58 ans. Il nous reste de lui 1x livres d'Epitres, & 24 Piéces de Poefie. Les meilleures éditions sont celles de Jean Savaron, 1609, in-4°; & du Pere Sirmond, 1652, in-4°, avec des notes pleines d'érudition. Son Panégyrique de l'empereur Majorien, en vers, est intéressant pour nous, parce qu'il y décrit la manière de combattre & de s'habiller, des François de fon tems.

SIDRACH, Voyer I. ANANIAS. SIDRONIUS, Voy. Hossch. I. SIGEBERT, 3° fils de Clo-

tairs I, eut pour son partage le

royaume d'Austrasie en 561, & epousa Brunehaut , qui d'Arienne s'étoit faite Catholique. Les commencemens de son règne surent troublés par une irruption des Huns dans ses états : mais il en tailla une partie en piéces, & chasfa le reste jusqu'au delà du Rhin. Il tourna ensuite ses armes contre Chilperic roi de Soissons, qui, profitant de son absence, s'étoit emparé de Reims & de quelques autres places de la Champagne. Il reprit ces villes, & étant entré dans le royaume de Soissons, il se rendit maître de la capitale, & força fon frere à accepter la paix aux conditions qu'il voulut lui prescrire. Au bout de quesques années il la rompit, à la follicitation de la reine Brunehaut, pour venger la mort de Galfuinte, fœur de cerre princesse & femme de Chilperic. Les succès de Sigebert furent rapides, & la victoire le suivoit par-tout. lorfqu'il fut affaffiné l'an 575 par les gens de Frédegonde, la fource des malheurs de Chilperic, qui l'avoit épousée après Galsuinte. Ce prince fut pleure de tous ses sujets, dont il faifoit les délices par son affabilité, fa douceur & fa générofité... Il ne faut pas le confondre avec SIGE-BERT, dit le Jeune, fils de Dago. bert, & fon successeur dans le royaume d'Austrasie l'an 638. Ce prince, mort en 656, a mérité par sa piété d'être mis au nombre des Saints.

II. SIGEBERT, moine de l'abbaye de Gemblours, mort en 1112, passoit de son tems pour un hom: me d'esprit, pour un savant universel, & un bon poëte. Il prit parti dans les querelles de Grégoire VII, d'Urbain II & de Paschal II avec l'empereur Henri IV, & il écrivit contre ces pontifes fans aucun ménagement. Sigebert est auteur d'une Chronique, dont la meilleure édition est celle d'Aubert le Mire, à Anvers, 1608, in-4°. Elle est écrite lâchement, grossièrement; mais on y trouve des chofes curieuses & des faits exacts. On a encore de lui un Traité des Hommes Illustres, dans la Bibliothèque Eccléssaftique de Fabricius, Ham-

bourg 1718, in-fol.

SIGÉE, (Louise) Aloisia Sigea, née à Tolède, & morte en 1560, étoit fille de Diego Sigée, homme favant, qui l'eleva avec foin, & qui la mena avec lui à la cour de Portugal. Elle fut mise auprès de l'infante Marie de Portugal, qui aimoit les sciences; Alfonse Cueva, de Burgos, l'épousa. On a d'Aloisia Sigea un Poeme latin intitulé Sintra, du nom d'une montagne de l'Estramadoure, où l'on a vu, dit le peuple, des Tritons jouant du cornet; & d'autres ouvrages. Mais le livre infâme De arcanis Amoris & Veneris, qui porte fon nom, n'est point d'elle. Ceux qui le lui ont attribué, ont fait un outrage à la mémoire de cette dame-illustre. C'est une production digne-de l'esprit corrompu de CHORIER : Voyez ce mot.

I. SIGISMOND, (St) roi de Bourgogne, fuccéda l'an 516 à Gondebauld, fon pere, qui étoit Arien. Le fils abjura cette héréfic. Clodomir, fils de Clovis, lui déclara la guere & le dépouilla de fes états. Sigismond fut défait, pris prisonnier, & envoyé à Orléans, où il fut jetté dans un puits avec sa femme & ses enfans, l'an

523.

II. SIGISMOND, empereur d'Allemagne, fils de Charles IV & frere de l'empereur Wenceflas, naquit en 1368. Il fut élu roi de Hongrie en 1386, & empereur en 1410.

Après avoir fait différences constitutions pour rétablir la tranquillité en Allemagne, il s'appliqua à pacifier l'Eglise. A cet effet il passa les Alpes & se rendit à Lodi, où il convint avec le pape Jean XXIII de convoquer un concile. Sigifmond choisit la ville de Constance pour être le théâtre où cette affemblée auguste devoit se tenir. A ce concile, commencé en 1414, se rendirent plus de 18000 prélats ou prêtres, & plus de 16000 princes ou seigneurs. L'empereur y fut presque toujours présent, & il se rendit maître du concile, en mettant des foldats autour de Constance pour la sûreté des Peres. Son zèle y éclata dans plusieurs occasions. Le pape Benoît XIII, continuant de braver l'autorité du concile, Sigismond fit le voyage du Roussillon, pour l'engager à se démettre de la papauté. N'ayant pu y réussir, il se rendit à Paris, puis à Londres, pour concerter avec les rois de France & d'Angleterre les moyens de rendre la paix à l'Eglise & à la France; mais il revint à Constance sans avoir pu faire réussir son entreprise. Ses foins contribuérent beaucoup à la fin du schisme; mais en donnant la paix à l'Eglife, il fe mit fur les bras une guerre cruelle. Jean Hus & Jerôme de Prague avoient été condamnés au feu par le Concile. Les Hussites, voulant venger la mort de ces deux hérétiques, armérent contre l'empereur. Ziska étoit à leur tête. Il remporta une pleine victoire en 1419 fur Sigismond, qui put à peine en 16 années réduire la Bohême avec les forces de l'Allemagne & la terreur des Croifades. Ce prince mourut en 1437, à 70 ans, après avoir appaifé le reste des troubles de Bohême, & fait reconnoître Albert

d'Autriche, fon gendre, pour hétitier du royaume. Depuis lui, l'Aigle à deux têtes a toujours été conservée dans les armoiries des empereurs. Ce prince étoit bien fait, libéral, ami des gens-de-lettres. Il parloit facilement plusieurs langues, & régnoit avec éclat en tems de paix; mais il fut malheureux en tems de guerre. Il fcandalifa fes fujets par fon amour pour les femmes, & souffrit les excès de l'impératrice qui fouffroit les fiens. La couronne impériale rentra après sa mort dans la maison d'Autriche, d'où elle ne sortit plus jusqu'à son extinction. en 1740. Voyez SIGNET.

III. SIGISMOND I, roi de Pologne, furnommé le Grand, fils de Casimir IV, parvint au trône en 1507, par les suffrages des anciens des Lithuaniens & des Polonois. Il employa les premiéres années de son règne à corriger les abus qui s'étoient gliffés dans le gouvernement par la foiblesse de ses prédécesseurs. Il remit la république dans fon ancien luftre au dedans & au dehors. Il battit les Moscovites, & les chassa de la Lithuanie en 1514. Il reprit sur les chevaliers Teutoniques quelques villes qu'ils avoient enlevées à la Pologne, tailla en piéces l'an 1531 les Valaques qui avoient fait une irruption dans ses états, & affûra par ses victoires la paix à la Pologne. Ce grand prince mourut en 1548, à 82 ans, aimé de ses sujets, & respecté de toutes les nations de l'Europe. C'étoit un fage fur le trône, fouverain bienfaisant, juste appréciateur du mérite, enfin le modèle des véritables héros. Il s'attacha à polir les mœurs des Polonois, à faire fleurir les sciences & les arts, à fortifier les places de guerre,

à embellir les principales villes. Sigismond étoit d'un caractére sérieux, mais affable ; il étoit fimple dans ses habits & dans ses repas, comme dans ses maniéres. Il étoit sans ambition : il refusa les couronnes de Suède, de Hongrie, de Bohême, qui lui furent offertes. Il avoit une force extraordinaire, qui le fit regarder comme

l'Hercule de son tems.

IV. SIGISMOND II, furnommé Auguste, fils du précédent, lui fuccéda en 1548. Aussitôt qu'il se vit maître du trône , il fit rendre à Barbe Radziwil, sa maîtresse, qu'il avoit époufée en fecret, les honneurs qui lui étoient dûs en qualité de reine. La nation délibéra dans une diète si elle ne casseroit point un mariage fi disproportionné; mais Auguste résista à leurs menaces. Pour gagner la noblesse Polonoise, il permit d'envoyer leurs enfans dans les universités hérétiques d'Allemagne : ce qui avoit été défendu jusqu'alors. Ce fut par-là que l'hérésie pénétra dans la Pologne. Dans la suite son zèle fe réveilla; mais il n'opéra pas de grands fruits. Ce prince acquit la Lithuanie à la couronne. Il mourut en 1572, après un règne de 24 ans , fans laisser de postérité. En lui finit la ligne masculine des Jagellons. Le duc d'Anjou. depuis roi de France fous le nom de Henri III, lui fuccéda. Sigifmond-Auguste étoit brave, quoiqu'il aimât la paix; lent dans le confeil, & vif dans l'exécution. Il connoissoit les hommes, il les aimoit; fon éloquence avoit cette douce perfuafion, qui parle autant au cœur qu'à l'esprit. Les Polonois trouvérent toujours en lui un pere tendre, un juge équitable, un roi vigilant, qui s'offensoit de la flatterie, & qui aimoi Y iii

à pardonner. L'érude des sciences faisoit son amusement, dans un siècle où l'ignorance étoit comme l'un des titres de la noblesse. L'amour des semmes sut presque la seule tache de sa vie. Mencken sit imprimer en 1703, à Leipsick, in-8°, les Lettres & les Réponses attribuées à ce monarque, en latin. Ce recueil contient aussi les Lettres attribuées au roi Battori.

V. SIGISMOND III, fils de Jean III, roi de Suède, monta sur le trône de Pologne en 1587, & fut couronné à l'exclusion de Maximilien d'Autriche, qui avoit été élu par quelques seigneurs. Après la mort de son pere, il alla recevoir le sceptre des Suédois en 1594. Ce roi étoit zèlé Catholique, & il ne tarda pas de déplaire à ses nouveaux sujets, zèlés Protestans. Charles, prince de Sudermanie, oncle du roi, se servit de cette conjoncture, & se fit mettre la cou. ronne de Suède sur la têre en 1604. Cette usurpation fut la semence d'une guerre très longue, dans laquelle Sigismond ne fut pas heureux. Il eut d'autres démêlés avec les Tartares & les Moscovites, fur lesquels il fit quelques conquêtes; mais Gustave-Adolphe lui faisoit essuyer des pertes d'un autre côté. Consumé d'inquiétudes, il mourut en 1632 à 66 ans. La piété, la justice, la clémence formoient le caractère de ce prince. Il perdit la couronne de Suède en voulant embrasser trop vivement les intérêts de la religion Catholique. Ce fut encore ce même zèle indiscret & précipité qui le priva de l'empire de Moscovie. Il étoit trop attaché à son sentiment, & il ne consulta pas affez le génie des peuples, les tems & les circonstances. Il ignoroit l'art d'une politique habile, qui fait fouvent plier en apparence, pour dominer ensuite avec éclat.

SIGISMOND, Voy. XI. LADISLAS. SIGNET, (Guillaume) gentilhomme François, est célèbre dans l'histoire par l'honneur qu'il recut de l'emp, Sigismond. Ce prince. passant par la France en 1416 pour aller en Angleterre, féjourna quelque tems à Paris. Ayant eu la curiofité de voir le parlement, il y alla un jour d'audience. Il entendit plaider une cause qui étoit commencée, touchant la fénéchaussée de Beaucaire ou de Carcassone, pour la possession de laquelle Guillaume Signet & un chevalier étoient en contestation. Une des principales raifons qu'on alléguoit contre Signet, étoit qu'il n'avoit pas la qualité requise, & que cet office avoit toujours été exercé par un chevalier. L'empereur ayant oui cette contestation, demanda une épée à un de fes officiers, & appella Signet, auquel il la donna en le faisant chevalier; puis il dit à sa partie: La raison que vous alléguiez cesse maintenant, car il est Chevalier. Quoiqu'aucun n'aprouvât ce procédé de l'emp', on ferma les yeux sur cette espèce d'attentat, & Signet obtint gain de cause.

SIGNORELLI, (Luca) peintre, natif de Cortone, mort en 1521 âgé de 82 ans, a travaillé à Orviette, à Lorette, à Cortone & à Rome. La partie dans laquelle il excelloit le plus, étoit le deffin. Il mettoit beaucoup de feu & de génie dans fes compositions. Le célèbre Michel-Ange en faisoit un cas singulier, & n'a point dédaigné de copier quelques traits de cet habile artiste. Luca étoit élève de Pietro della Francisca. Il peignoit tellement dans sa maniéze, qu'il est dissicile de pouvoir

distinguer leurs ouvrages.

SIGONIUS, (Charles) d'une famille ancienne de Modène, fut destiné par son pere à la médecine ; mais son génie le portoit à la littérature. Il professa les humanités à Padoue, & obtint une pension de la république de Venise. Il alla mourir dans sa patrie en 1584, à 60 ans. Ce favant avoit de la difficulté à parler; mais il écrivoit bien, & sa latinité est affez pure. Son esprit étoit modéré. Il refusa d'aller auprès d'Etienne Battori, roi de Pologne, qui vouloit le fixer à sa cour. Il ne voulut jamais se marier, & quand on lui en demandoit la raison, il répondoit : Minerve & Vénus n'ont jamais pu vivre ensemble. On a de lui un grand nombre d'ouvrages, recueillis à Milan, en 1732 & 1733, 6 vol. in-folio. Les principaux font : I. De Republica Hebraorum; traité méthodique, & qui renferme dans un petit espace bien des choses utiles. II. De Republica Atheniensium, libri IV; savant & recherché. III. Historia de Occidentis Imperio; livre nécessaire pour connoître l'Histoire de la décadence de l'empire Romain, & la formation des principautés d'Italie. IV. De Regno Italia, libri xx, depuis l'an 679, jusqu'à l'an 1300: traité plein de recherches, d'exactitude, & éclairé par une sage critique. V. Une Histoire Ecclesiastique, imprimée à Milan en 1734, en 2 vol. in-4°. dans laquelle on trouve beaucoup d'érudition.

SIKE, (Henri) favant Allemand du xvIIe fiécle, s'adonna à l'étude des langues Orientales, dans la vue d'approfondir les difficultés théologiques. Il y parvint à force de travail & d'application, & il remplit avec autant de fuccès que de distinction, les meil-

leures chaires de sa patrie. L'édition la plus estimée de l'Evangile apocryphe de l'Enfance de Jesus-Christ, est dûe à ses soins; il la fit imprimer à Utrecht en 1697, in-8°, en arabe & en latin, & l'enrichit de notes. Cet ouvrage est curieux & estimé.

SILANUS, fils de Titus-Manlius, fut accusé par les Macédoniens, d'avoir exercé des concussions dans leur province pendant sa préture. Le pere, héritier de la févérité de fes aïeux, pria les fénateurs de ne rien décider avant qu'il eût examiné la cause des Macédoniens & de son fils. Le sénat accorda volontiers cette demande à un homme d'un rang & d'un mérite si élevés. Ayant donc travaillé chez lui à l'examen de cette affaire, il employa 2 jours entiers à entendre seul les deux parties, & prononça le 3° jour cette sentence: Que son fils ne lui paroissoit pas s'être comporté dans la Province avet autant d'intégrité que ses ancêtres; & il le bannit de fa présence. Silanus, frapé d'une condamnation si accablante de la part d'un pere, ne put vivre plus longtems, & la nuit d'après se pendit.

SILAS ou SILVAIN, un des 72 disciples, fur choisi avec Jude pour aller à Antioche porter le décret fait dans le concile de Jérufalem sur l'observation des cérémonies légales. Silas s'attacha à St Paul, & le suivit dans la visite qu'il fit des Eglises de Syrie & de Cilicie, d'où ils vinrent en Macédoine. Il fut battu de verges avec cet apôtre par les magistrats de Philippes, devant qui on les avoit accusés de vouloir introduire dans la ville des coutumes contraires à celles des Romains, & il eut beaucoup de part à ses sousfrances & à ses travaux.

Yiv.

SILENCE, Divinité allégorique. On la représentoit sous la figure d'un homme, tenant un doigt sur sa bouche; ou sous la figure d'une femme, & alors on l'appel« loit Muta chez les Latins, c'est-àdire, Muette. Voyez MUETTE & HARFOCRATE.

SILENE: C'étoit un vieux Satyre, qui avoit été le nourricier & le compagnon de Bacchus. Il monta sur un âne, pour accompagner ce Dieu dans la conquête qu'il fit des Indes. A fon retour il s'établit dans les campagnes d'Arcadie, où il se saisoit aimer des jeunes bergers & bergéres par fes propos gais & naïfs. Il ne passoit pas un jour fans s'enivrer.

SILHON, (Jean) confeillerd'état ordinaire, & un des premiers membres de l'académie Francoife, naquit à Sos en Gascogne. Il mourut étant directeur de cette compagnie, en 1667. Le cardinal de Richelieu l'employa dans plusieurs affaires importantes, & lui obtint des pensions. On a de lui un Traité de l'Immortalité de l'Ame, à Paris, 1634, in-4°. Il y a plus d'éloquence que de profondeur dans cet ouvrage. Ce fut lui qui proposa le plan d'un Dictionnaire de la langue Françoise. Il a aussi laissé quelques Ouvrages de Politique.

SILHOUETTE, (Etienne de) né à Limoges en 1709, fut doué de deux esprits qu'on voit rarement ensemble : de celui des finances, & du génie de la littérature. Il acheta une charge de maîtredes-requêtes & après avoir dirigé les affaires de M. le duc d'Orléans, il devint contrôleur-général & ministre d'état. C'étoit dans des tems difficiles; la guerre ruineuse de 1756 avoit épuisé les coffres du roi & les ressources des particuliers. M. de Silhouette ne confe;va pas long - tems fa place. Il fe retira dans sa terre de Bry-sur-Marne, où il vécut en philosophe Chrétien, répandant les bienfaits fur ses vassaux, & profitant de toutes les occasions de faire le bien. Il y mourut en 1767, à 58 ans. Les ouvrages qui l'ont fait connoître dans la république des lettres, font : I. Idée générale du Gouvernement Chinois, 1729, in-4°, 1731, in-12. II. Réflexions Politiques sur les grands Princes, traduites de l'Espagnol de Balthafar Gracian , 1730 , in-4°. & in-12. III. Une Traduction en prose des Esfais de Pope sur l'Homme, in-12. Cette version est sidelle, le style est concis; mais on y defireroit quelquefois plus d'élégance & de clarté. IV. Mélanges de Littérature & de Philosophie, de Pope, 1742, 2 vol. in-12. V. Traité Mathématique sur le Bonheur, 1741, in-12. VI. L'Union de la Religion & de la Politique, de Warburton , 1742 , 2 vol. in-12.

SILIUS ITALICUS, ( Caius ) homme consulaire, mort au commencement du règne de Trajan, âgé de 7% ans, se laissa mourir de faim, n'ayant pas le courage de supporter le mal qui le tourmentoit. Silius avoit d'abord fait le métier de délateur; mais il effaça cette tache dans la suite. Sa fortune étoit affez confidérable. Il possédoit une maison qui avoit été à Cicéron, & une autre où étoit le tombeau de Virgile; mais il n'avoit ni l'éloquence du premier, ni la verve du second. Silius est connu par un Poëme latin fur la IIe Guerre Punique. Cette production ressemble a une Gazette, par la foiblesse de la versification, & par l'exactitude & l'ordre qu'il a mis dans les faits. Son principal mérite est d'avoir écrit avec assez de pureté.

Çe Poëme fut trouvé par le Pogge dans une tour du monastère de St-Gal, durant la tenue du concile de Constance. La 1'e édition de Silius Italicus est de Rome, 1471, in-fol. Les meilleures sont celles d'Alde, 1523, in-8'; de Paris, 1618, in-4'; & d'Utrecht, 1717, in-4', par Drakenborch.

SILLERY, Voy. I. BRULART. SILLEUS, ambaffadeur d'Oboda, l'un des rois d'Arabie, à Jérusalem, étant venu pour traiter de plufieurs affaires importantes avec Hérode le Grand, conçut de l'amour pour Salomé sa sœur, & la demanda à ce roi en mariage. Hérode la lui accorda, à condition qu'il se feroit Juif. Le prince Arabe refusa cette condition; mais Salomé, étouffant la voix de l'honneur, épousa clandestinement son amant. Silleus, de retour dans son pays, attenta aux jours du roi son maître, & fit périr aussi plusieurs feigneurs Arabes, pour monter fur le trône. Mais les crimes de cet ambitieux étant parvenus aux oreilles d'Auguste, cet empereur le fit punir du dernier supplice.

SILLY, (Madeleine de) Voyez

ARGIS.

I. SILVA, Voyez SYLVA.

II. SILVA, (Jean-baptiste) né à Bordeaux en 1684, d'un médecin, prit le même état que fon pere. Après avoir reçu le bonnet de docteur à Montpellier à l'âge de 19 ans, il vint à Paris, & obtint le même grade dans la faculté de médecine de cette ville. Plusieurs cures importantes lui ayant donné une grande réputation, il fut recherché dans les maisons les plus distinguées. Son nom pénétra dans les pays étrangers. La czarine Catherine lui fit proposer la place de son premier médecin, avec des avantages considérables; mais Silva ne voulut pas abandonner le pays auguel il devoit sa naissance, sa réputation & sa fortune. Il mourut à Paris en 1744, à 61 ans, avec les titres de premier médecin du prince de Condé & de médecin - consultant du roi. Il laissa une fortune trèsconfidérable, & quelques écrits: entr'autres un Traité de l'usage des différențes sortes de Saignées, & principalement de celle du pied, 1727, 2 vol. in-12. Il étoit fort au-denus de son livre, & c'étoit un de ces médecins que Moliére n'eût pu, ni ofé rendre ridicules.

I. SILVAIN, Voyer SILAS.

II. SILVAIN , (Flavius-Silvanus) fils de Bonitus capitaine François. Ses services militaires l'élevérent, fous le règne de Constance, au grade de commandant de la cavalerie, & ensuite à la place de général de l'infanterie dans les Gaules. Il combattit avec succès les barbares. Il étoit occupé à les repousser, lorsque ses ennemis le calomnioient à la cour & lui fupposoient le dessein de se faire élire empereur. Comme il connoifsoit le caractére soupçonneux de Constance, il se crut perdu; & dans cette idée, il accepta le titre d'Auguste que ses soldats lui donnérent en Juillet 355. Ursicin, envoyé avec une armée contre lui, feignit de le reconnoître pour son prince légitime, & après l'avoir endormi par cet artifice, il le fit poignarder dans une chapelle. Silvain ne porta la pourpre qu'environ un mois. Il en étoit digne par ses vertus : il supportoit tranquillement les fatigues de la guerre, & joignoit à une valeur plus réfléchie que téméraire, une douceur de mœurs & une politesse qui le faisoient aimer de tous les militaires. La plûpart de ses officiers furent punis de mort; mais Conftance épargna fon fils, & lui laissa les biens de fa famille.

SILVERE, natif de Campanie, fils du pape Hormisdas, monta fur la chaire de S. Pierre après le pape Agapet 1, en 536, par les foins du roi Théodat. Peu de tems après ayant été accusé d'avoir des intelligences avec les Goths, il fut envoyé en exil à Patare en Lycie, par Bélisaire, qui fit ordonner à sa place Vigile, le 22 Novembre 537. L'emper. Justinien, ayant appris les outrages qu'on faisoit à ce faint pape, ordonna qu'on le rétablit sur son siège; mais l'impératrice Theodora, qui de nouveau noircit le pontife, le fit conduire dans l'isle Palmaria, où il mourut de faim en Juin 537. Après sa mort , Vigile fut reconnu pour pape légitime.

I. SILVESTRE I, (St) pape après S. Melchiade en Janvier 314, envoya des députés au concile d'Aries pour l'affaire des Donatifles, & en tint lui-même plufieurs à Rome. Il envoya aufii Vitus & Vincent, prêtres de l'Eglife de Rome, avec Ofius évêque de Cordoue, au concile général de Nicée, en 325, pour y affifter en fon nom. Sa mort, qui arriva en Décembre 335, fut celle d'un faint. C'est fous fon pontificat que commença d'éclater l'hérésie d'Arius, qui déchira

fi long-tems l'Eglise.

II. SILVESTRE II, appellé auparavant Gerbert, né en Auvergne d'une famille obscure, sur élevé au monastère d'Aurillac, & devint par son mérite abbé de Bobio. Il se retira ensuite à Reims, où il sut chargé de l'école de cette ville, & où il eut pour disciple, Robert, sils de Hugues Capet. Son savoir lui sit tant d'admirateurs, qu'il sut élevé sur la chaire archié-

piscopale de cette ville en 992 : après la déposition d'Arnoul. Mais celui-ci ayant été rétabli en 998 par Grégoire V, Gerbert se retira en Italie, où il obtint l'archevêché de Ravennes, à la priére d'Othon qui avoit été son disciple. Enfin le pape Grégoire V étant mort, le favant Bénédictin obtint la papauté, par la protection du même prince, en 999, & il en jouit jusqu'en 1003, année de sa mort. Gerbert étoit un des plus favans hommes de fon siécle. Il étoit habile dans les mathématiques & dans les sciences les plus abstraites. Il nous reste de lui 149 Epîtres, & divers autres ouvrages, qui déposent en faveur de son érudition.

III. SILVESTRE, (François) pieux & favant général des Dominicains, étoit d'une illustre famille de Ferrare: ce qui l'a fait appeller Franciscus Ferrariensis. Il mourut à Rennes dans le cours de ses visites en 1528, à 54 ans, après avoir gouverné son ordre avec beaucoup de prudence. On a de lui plusieurs ouvrages. Les principaux sont : I. De bons Commentaires sur les Livres de St Thomas contre les Gentils, dans le tome Ixe des Œuvres de ce S. Docteur. II. Une Apologie contre Luther. III. La Vie de la bienheureuse Osanna de Mantoue, religieuse.

SILVESTRE DE PRIERIO, Voy.

Mozzolino.

IV. SILVESTRE, (Ifraël) graveur, né à Nancy en 1621, mourut à Paris en 1691. Ce maître, élève d'Ifraël Henriet, fon oncle, qu'il furpassa en peu de tems, est célèbre par le goût, la finesse & l'intelligence qu'il a mis dans divers Paysages & dans différentes Vues gravées de sa main. Sa maniére tient beaucoup de celles de Callot & de la Belle, dont il possédoit

plusieurs planches. Louis XIV occupa Silvestre à graver ses palais, des places conquises, &c. Ce célèbre artiste sur aussi décoré du titre de maître à dessiner de Mg¹ le Dauphin, & gratisié d'une pension & d'un logement au Louvre: honneurs qui ont passé successivement, avec son mérite, à ses descendans. On le met aussi au rang des habiles compositeurs.

V. SILVESTRE, (François) écrivain Français, réfugié en Hollande, a traduit le Flambeau de la Mer de Van-Loon, à Amsterdam,

1687, 5 vol. in-fol.

VI. SILVESTRE, (Louis) premier peintre du roi de Pologne, électeur de Saxe, mour. le 14 Avril 1760, âgé de 85 ans. Il manioir le pinceau avec beaucoup de fuccès, & joignoit les agrémens de l'esprit aux talens de la main.

SILVIA, Voyez RHEA. SILVIUS, Voyez SYLVIUS.

SILURE, roi des Scythes, est célèbre par un trait curieux rapporté par Plutarque. Etant près de la mort, il sit apporter un paquet de dards, & le donna à ses 80 enfans pour le rompre. Chacun en particulier, après l'avoir essayé, avoua qu'il ne pouvoit en venir à bout. Silure le prit à son tour, délia le paquet, & brisa chaque dard l'un après l'autre: leur montrant par-là que s'ils étoient toujours unis ensemble, ils seroient invincibles; mais que s'ils se séparoient une sois, il seroit très ais éde les vaincre.

I. SIMEON, chef de la tribu du même nom, & fecond fils de Jacob & de Lia, naquit vers l'an 1757 avant J. C. Etant allé durant la famine avec fes freres en Egypte, pour acheter du bled, il resta en ôtage pour affürer leur retour. Il vengea avec Levi l'enlèvement de sa sœur Dina, en égorgeant tous

les sujets de Sichem : (Voyez ce mot.) action atroce, par laquelle on fit périr une foule d'innocens pour punir un seul coupable. Jacob. au lit de la mort, témoigna son indignation contre la violence que Siméon & Lévi avoient exercée envers les Sichimites. Il leur prédit qu'en punition de leur crime, Dieu les fépareroit l'un de l'autre. disperseroit leurs descendans parmi les autres tribus. L'événement justifia la prédiction d'une manière frapante. Lévi n'eut jamais de lot, ni de partage fixe dans Ifraël; & Siméon ne reçut pour partage qu'un canton que l'on demembra de la tribu de Juda, & quelques autres terres. Le crime de Zamri attira aussi la malédiction fur la tribu de Siméon, & c'est la feule que Moyfe ne bénit point en mourant. Quoique cette tribu fût composée de 59000 combattans lorfqu'ils fortirent d'Egypte, il n'en entra que 22200 dans la Terrepromise. Les autres périrent dans le défert à caufe de leurs murmures.

II. SIMEON, aïeul de Mathathias, pere des Machabées, de la race des Prêtres, descendoit du ver-

tueux Phinées.

III. SIMEON, homme juste & craignant Dieu, vivoit à Jérusalem dans l'attente du Rédempreur d'I-fraël. Il demeuroit presque tou-jours dans le Temple, & le St-Esprit l'y conduisit, dans le moment que Joseph & Marie y présentérent J. C. Alors ce vicillard, prenant l'ensant entre ses bras, rendit graces à Dieu, & lui témoigna sa reconnoissance par un admirable Cantique, qui est un excellent modèle d'action de graces.

IV. SIMEON, frere de Jesus-Christ, c'est-à-dire, son cousin germain, étoir fils de Cleophas & de Marie, seeur de la Ste Vierge, & freres de S. Jacques le Mineur, de Joseph & de S. Jude. Il fur disciple du Seigneur, & élu évêque de Jérusalem après la mort de Jacques son frere. Trajan ayant fait faire des recherches exactes de ceux qui se discient descendus de David, on déféra Siméon à Atticus gouverneur de Syrie. Après avoir été long-tems tourmenté, il sut ensin crucissé l'an 107 de J. C., âgé de 120 ans, dont il en avoit passé 40 dans le gou-

vernement de son Eglise.

V. SIMEON-STYLITE, (St) né à Sisan sur les confins de la Cilicie, étoit fils d'un berger, & fut berger lui même jusqu'à l'âge de 13 ans. Il entra alors dans un monaftere, d'où il sortit quelque tems après, pour s'enfermer dans une cabane. Après y avoir resté 3 ans, il alla se placer sur une colonne haute de 36 coudées, sur le haut d'une montagne de Syrie, où il fit la pénitence la plus austère jusqu'à sa mort, arrivée en 461, à 69 ans. Il y a des choses si surprenantes dans l'histoire de ce héros de la mortification, que quelques écrivains les ont révoquées en doute. Mais ils ne faifoient pas attention que Théodoret qui les a écrites, en parle comme témoin oculaire. Nous avons de lui une Lettre & un Sermon dans la Bibliothèque des Peres. Il y a eu un autre St Simeon STY-LITE, qu'on surnomma le Jeune, parce qu'il vivoit près d'un fiécle après l'Ancien, c'est-à-dire vers 522. Il mourut en 595.

VI. SIMEON-METAPHRASTE, né au xº fiécle à Constantinople, s'éleva par sa naissance & par son mérite aux emplois les plus considérables. Il sut secrétaire des empereurs Léon le Philosophe & Constantin Porphyrogenète, & eut le département des affaires étrangéres. Ce prince l'ayant exhorté à faire le

recueil des Vies des Saints, il ne se contenta pas de compiler les faits, il les broda d'une manière romanesque. Il rassembla tout à la fois des exemples des vertus les plus héroiques, & des prodiges les plus ridicules. On a traduit plusieurs fois son ouvrage en latin, & on le trouve dans le recueil des Vies des Saints par Surius; mais il feroit à fouhaiter qu'on l'imprimât en grec : car , quoiqu'il foit rempli de fables, il renferme des monumens anciens & authentiques qu'un habile critique discerneroit. Cet écrivain fut nommé Métaphraste, parce qu'il paraphrasoit les récits en amplificateur. C'est d'après cet hagiographe que plusieurs historiens ont écrit, avant le règne de la critique, des Vies des Saints, pour lesquelles il faut autant de crédulité dans les lecteurs, qu'il y a eu de simplicité dans leurs auteurs. On a encore de lui des vers grecs dans le Corpus Poëtarum Gracorum, Genève 1606 & 1614, 2 vol.

VII. SIMEON, fameux rabbin du IIº fiécle, est regardé par les Juiss comme le Prince des Cabalistes. C'est à lui qu'on attribue le livre Hébreu, intitulé Zohar, c'està-dire la Lumière; Crémone, 1560,

3 vol. in-fol.

SIMEONI, ou DE SIMEONIEUS, (Gafpard) d'Aquila, dans le royaume de Naples, chanoine de Ste Marie Majeure, & fecrétaire du pape Innocent X, brilla à Rome par fes Poëfes latines & italiennes. Il a confervé dans les unes & dans les autres, & fur-tout dans les premières, le goût de l'antiquité qui fembloit être banni de l'Italie. Ses vers ne manquent ni de force, ni d'harmonie, ni de graces; & il mérite d'être diftingué dans la foule des verificateurs Latins,

SIM

349

qu'ont produit ces derniers sié-

SIMIANE, (Charles Jean-baptiste de) marquis de Pianèze, ministre du duc de Savoye, & colonel-général de fon infantérie, fervit ce prince avec zèle dans fon confeil & dans fes armées. Sur la fin de ses jours, il quitta la cour, & se retira à Turin chez les Prêtres de la Mission, où il ne s'occupa que de son falut. Sa solitude n'étoit troublée que par les confeils qu'on lui demandoit comme à l'oracle de la Savoye. Il finit faintement ses jours en 1677. On a de lui : I. Un Traité de la vérité de la Religion Chrétienne, en italien, dont le Pere Bouhours a donné une Traduction françoise, in-12. II. Piissimi in Deum Affectus, ex Augustini Confessionibus delecti, in-12, &c.

SIMLER, (Josias) ministre de Zurich, mourut dans cette ville en 1576, à 45 ans. On a de lui: I. Divers ouvrages de Théologie & de Mathématiques. II. Un Abrégé de la Bibliothèque de Conrard Gesner, estimé, quoiqu'il y ait quelques inexactitudes. Cet Abrégé parut à Zurich en 1574, in-fol.; & Frisus en donna une édition augmentée en 1583. III. De Helvetiorum Republica, chez Elzevir, 1624, in-24; tradut en françois, 1579, in-8°. IV. Vallesse Descriptio, ibid. 1633, in-24.

EDOUARD Plantagenet.

I. SIMON I, grand-prêtre des Juifs, furnommé le Juste, étoit fils d'Onias I, auquel il fuccéda dans la grande facrificature. Il répara le Temple de Jérusalem qui tomboir en ruine, le fit environner d'une double muraille, & y fit conduire de l'eau par des canaux pour laver les hosties.

SIMNEL, (Lambert) Voyez

II. SIMON II, petit-fils du précédent, succéda à Onias II, son pe-

re. C'est sous son pontificat que Ptolomée Philopator vint à Jérusalem. Ce prince ayant voulu entrer dans le Saint des Saints, malgré les oppositions de Simon, Dieu étendit fur lui son bras vengeur, & punit sa profanation, en le renversant par terre sans force & sans mouvement.

III. SIMON-MACHABÉE, fils de Mathathias, surnommé Thasi, fut prince & pontife des Juifs, l'an 143 avant J. C. Il fignala sa valeur dans plusieurs occasions, fous le gouvernement de Judas & de Jonathas ses freres. Le premier, l'ayant envoyé avec 3000 hommes dans la Galilée, pour secourir les Juiss de cette province contre les habitans de Tyr, de Sidon & de Ptolémaide, Simon défit plusieurs fois les ennemis. Il battit Apollonius, conjointement avec Jonathas; & celuici ayant été arrêté par Tryphon, Simon alla à Jérusalem pour rassûrer le peuple, qui, ne voyant personne plus digne que lui d'être à la tête des affaires, l'élut tout d'une voix. Simon, devenu pere de fa nation par ce choix unanime, fit d'abord affembler tous les gens de guerre, répara en diligence les murailles, les fortifications de Jérusalem, & s'appliqua à fortifier les autres places de la Judée. Il envoya ensuite des ambassadeurs à Demetrius, qui avoit fuccédé dans le royaume de Syrie au jeune Antiochus, & le pria de rétablir la Judée dans ses franchises. Le prince lui accorda tout ce qu'il demandoit. La liberté étant rendue aux Juiss. Simon renouvella l'alliance avec les Spartiates, battit les troupes d'Antiochus Soter, roi de Syrie, & sur la fin de ses jours, il visita les villes de son état. Lorsqu'il arriva au château de Doch, où demeuroit Prolomée son gendre, cet ambitieux, qui vouloit s'ériger en fouverain du pays, fit inhumainement massacrer Simon & deux de ses fils, au milieu d'un sestin qu'il leur donna,

l'an 135 avant J. C.

IV. SIMON, (Saint) Apôtre du Seigneur, fut furnommé Cananéen, c'est-à-dire Zèlé. On ignore le motif de ce furnom. Son zèle pour Jesus-Christ le lui fit-il donner, ou étoit-il d'une certaine secte de Zèlés? On est aussi peu instruit sur les particularités de sa vie, sur sa prédication, & le genre de sa mort. Quelques-uns le sont aller dans l'Egypte, la Libye, la Mauritanie; d'autres lui sont parcourir la Perse, mais avec aussi peu de sondement que les premiers.

V. SIMON LE CYRENÉEN, pere d'Alexandre & de Rufus, étoit de Cyrène dans la Libye. Lorsque Jesus-Christ montoit au Calvaire, & succomboit sous sa propre croix, les soldats contraignirent Simon, qui passoit, de la porter avec lui.

VI. SIMON LE MAGICIEN, du bourg de Gitron dans le pays de Samarie, féduisoit le peuple par ses enchantemens & ses prestiges, & fe faifoit appeller la grande Vertu de Dieu. Le diacre Philippe étant venu prêcher l'Evangile dans cette ville, Simon, étonné des miracles qu'il faisoit, demanda & obtint le baptême. Les Apôtres quelque-tems après vinrent pour imposer les mains aux baprifés. Simon voyant que les fidèles qui recevoient le St-Esprit, parloient plusieurs langues fans les avoir apprises, & opéroient des prodiges, offrit de l'argent pour acheter la vertu de communiquer ces dons. Alors Pierre indigné le maudit avec son argent, parce qu'il avoit cru que le don de Dieu pouvoit s'acheter. C'est de-là qu'est venu le mot de Simonia;

que, qu'on applique à ceux qu'i achètent ou vendent les choses spirituelles. Après le départ des Apôtres, Simon tomba dans des erreurs grossiéres, & se fit des profélytes. Il quitta Samarie, & parcourut plusieurs provinces qu'il infecta de ses impiétés. Il attiroit beaucoup de monde après lui par les prestiges, & se fit sur-tout une grande réputation à Rome, où il arriva avant S. Pierre. Les Romains le prirent pour un Dieu, & le fénat lui-même fit ériger à cet imposteur une statue dans l'isle du Tibre, avec cette inscription: Simoni Deo Sancto. Il est vrai que d'habiles critiques contestent ce fait , & prétendent que cette statue étoit consacrée à Semô-Sachus, qui étoit une Divinité adorée parmi les Romains. Quoi qu'il en foit, les illufions de ce fourbe fascinérent les yeux des habitans de Rome; mais le charme ne dura pas. S. Pierre étant venu peu après lui dans cette ville, ruina sa réputation par un coup d'éclat que quelques critiques révoquent en doute.Le Magicien se disoit fils de Dieu, & se vantoit comme tel de pouvoir monter au ciel. Il le promit à Néron lui-même, & le jour pris, en préfence d'une foule de peuple qui étoit accouru à ce spectacle, il se fit élever en l'air par deux Démons dans un chariot de feu. Mais aux priéres de Pierre & Paul, Simons qui étoit à une certaine hauteur, tomba par terre & se rompit les jambes. Accablé par la honte de sa défaite, il se précipita bientôt après du haut du logis où on l'avoit porté.

VII. SIMON, noble Juif de la ville de Scythopolis, prit le parti des Romains, & défendit avec beaucoup de valeur la ville contre les attaques des Juifs. Il devint fufpect aux habitans, qui lui dirent de se retirer avec les Juiss de fon parti dans un bois proche de la ville. Lorsqu'ils furent retirés, les habitans de la ville allérent de nuit les égorger. Simon surpris se contenta de se récrier contre une si horrible perfidie. Il se reprochoit de n'avoir pas fuivi le parti des Juifs. En même tems il prit fon pere par les cheveux, lui enfonça son épée dans le ventre, en fit autant à sa mere & à ses enfans; puis il monta fur ces corps morts, & levant le bras pour être vu de tout le monde, il se donna un coup d'épée, dont il mourut fur l'heure.

VIII. SIMON, fils de Gioras, l'un des plus grands feigneurs d'entre les Juiss, fut cause de la ruine de Jérusalem & de la nation. Les Juifs l'avoient reçu dans Jérusalem comme un libérateur. Ils l'avoient appellé pour les délivrer de la tyrannie de Jean; mais il fut encore plus cruel que ce tyran , avec lequel il partagea la fouveraine autorité. Quand la ville fut prise par les Romains, il se cacha dans les foûterreins avec des ouvriers munis d'outils nécessaires pour creufer. Mais il manqua bientôt de provisions, retourna sur ses pas, fut pris par les ennemis, attaché au char de triomphe de Tite, puis exécuté fur la place publique de Rome. Voy. GISCALA.

IX. SIMON, moine d'Orient dans le XIII' siècle, passa en Europe où il·se fit Dominicain, & composa un Traité contre les Grecs fur la Procession du S. Esprit, qu'on trouve dans Allatius.

X. SIMON, (Richard) né à Dieppe en 1638, entra dans la congrégation de l'Oratoire & en fortit peu de tems après. Il y rentra enfuite vers la fin de 1662, la mé-

moire enrichie d'une partie des langues Orientales. Quelques chicanes qu'on lui fit sur cette étude, lui firent naître l'idée de quitter de nouveau l'Oratoire pour les Jéfuites; mais il en fut détourné par le Pere Bertad, supérieur de l'Inftitution. Il fut employé bientôt à dresser un catalogue de livres Orientaux de la bibliothèque de la maifon de St Honoré, & il s'en acquitta avec succès. Le préfident de Lamoignon, ayant eu occasion de le voir, fut si satisfait de son érudition, qu'il engagea fes supérieurs de le retenir à Paris; mais comme il ne pouvoir pas payer fa penfion. on l'envoya à Juilli pour y professer la philosophie. Ce fut alors qu'il commença à publier ses différens ouvrages. La hardiesse de ses fentimens, la fingularité de ses opinions, & les épines de fon caractére, l'obligérent de quitter l'Oratoire en 1678, pour se retirer à Belleville en Caux dont il étoit curé. On a de lui une Satyre amére de cette congrégation dans la Vie du P. Morin, inférée dans les Antiquitates Ecclesia Orientalis de ce savant. Simon répétoit fouvent : Alterius ne sit, qui suus esse potest. Ren. du à lui-même, il vécut à Dieppe sa patrie, & y mourut en 1712, à 74 ans. On ne peut lui refuser une érudition très-vaste & une littérature très-variée. Sa critique est exacte, mais elle n'est pas toujours modérée; & il règne dans tout ce qu'il a écrit un esprit de singularité & de nouveauté, qui lui suscita bien des adversaires. Les plus célèbres sont Veil, Spanheim, le Clerc, Jurieu, le Vassor, Du - Pin, Boffuet, &c. Simon ne laiffa presque aucun de leurs écrits fans réponfe: la hauteur & l'opiniâtreté dominent dans tous ses écrits polémiques. Son caractère mordant, fa-

tyrique & inquiet ne fit que s'aigrir dans fa vieillesse. On a de lui un très-grand nombre d'ouvrages. Les principaux sont : I. Une édition des Opuscules de Gabriel de Philadelphie, avec une Traduction latine & des notes, 1686, in-4°. II. Les Cérémonies & Coutumes des Juifs, traduites de l'Italien de Léon de Modène, avec un Supplément touchant les Sectes des Caraïtes & des Samaritains, 1681, in-12; ouvrage estimable. III. L'Histoire critique du Vieux Testament, dont la meilleure édition est celle de Rotterdam, chez Regnier Leers, in-4°, 1689. IV. Histoire critique du Texte du Nouveau-Testament, Rotterdam, 1689, in-4°; qui fut suivie, en 1690, d'une Histoire critique des Verfions du Nouveau - Testament, & en 1692, de l'Histoire critique des principaux Commentateurs du Nouveau-Testament, &c. avec une Dissertation critique sur les principaux Actes manuscrits cités dans ces trois parties, in-4°. Tous ces écrits respirent l'érudition & la hardiesse d'une critique téméraire. V. Réponse au livre intitulé : Sentimens de quelques Théologiens de Hollande, 1686, in - 4°. VI. Inspiration des Livres sacrés, 1687, in-4°. VII. Nouvelles Observations sur le Texte & les Versions du Nouveau-Testament , Paris 1695 , in-4°. VIII. Lettres critiques, dont la meilleure édition eft celle d'Amsterdam en 1730, 4 vol. in-12, dans lesquelles il y a des choses curieuses & intéressantes. IX. Une Traduction françoise du Nouveau-Testament, avec des remarques littérales & critiques, 1702, 2 vol. in-8°. Noailles archevêque de Paris, & Boffuet, condamnérent cet ouvrage. X. Histoire de l'origine & du progrès des Revenus eccléstastiques. Cet ouvrage curieux & recherché parut en 1709, 2 vol. in-12, sous

le nom supposé de Jérôme Acosta: C'est, dit-on, le réfultat d'un mécontentement de Simon contre une commun. de Bénédictins. XI. Créance de l'Eglise Orientale sur la Trans-Substantiation, 1687, in-12. XII. Bibliothèque critique, sous le nom de Saint-Jorre, avec des notes, 1708 & 1710, 4 vol. in-12. Ce livre fut supprimé par arrêt du Confeil; il est devenu rare. On y trouye des piéces qu'on chercheroit vainement ailleurs. XIII. Bibliothèque choisie, 2 vo!. in-12. XIV. Critique de la Bibliothèque des Auteurs Ecclésiastiques de M. Du-Pin. & des Prolégomenes sur la Bible du même, 1730, 4 vol. in-8°; avec des éclaircissemens & des remarques du Pere Souciet, Jéfuite, qui est l'éditeur de cet ouvrage. XV. Histoire critique de la Croyance & des Coutumes des Nations du Levant, sous le nom de Moni, &c. livre intérestant & instructif, 1693, in-12.

XI. SIMON, (Jean-François) né à Paris en 1654 d'un habile chirurgien, fut élevé avec soin par fon pere, prit l'habit eccléfiastique, & se fit recevoir docteur en droit-canon. On le plaça l'an 1684, en qualité de précepteur, auprès de Pelletier-des-Forts. Ses fervices & fes ralens lui méritérent les places de contrôleur des fortifications; & d'affocié de l'académie des Infcriptions & belles - lettres. L'abbé de Louvois l'ayant choifi, en 1719, pour garde des médailles du cabinet du roi; il quitta alors l'habit eccléfiaftique, parce que Louis XIV, prince d'habitude, qui n'avoit vu que des laïcs dans cette place, ne voulut jamais la donner à d'autres. Simon la remplit dignement. Il excelloit fur-tout dans les devises & les infcriptions. On a de lui plufieurs favantes Differtations dans les Mémoires de l'Académie des Inferiptions. Il mourut en 1719, à 65

XII. SIMON, (Denys) confeiller du présidial & maire-de-ville de Beauvais, mort en 1731, possédoit l'histoire & la jurisprudence. On a de lui: I. Une Bibliothèque des Auteurs de Droit, 1692 & 1695, 2 vol. in - 12. II. Un Supplément à l'Histoire de Beauvais, 1706, in-12.

XIII. SIMON, (Claude-François) imprimeur de Paris, mort dans certe ville en 1767, à 55 ans, joignoit aux connoissances typographiques celles de la littérature. On a de lui: I. Connoissance de la Mythologie, in-12. II. Deux Comédies: Minos ou l'Empire Soûterrein, les Considences réciproques, non représentées. On lui attribue les Mémoires de la Comtesse d'Horneville, 2 vol. in-12: Roman foiblement & négligemment écrit, & dénué d'imagination.

SIMONEL, (Dominique) avocat, a donné un Traité estimé des Droits du Roi sur les Bénésices de ses Etats, 1752, 2 vol. in-4°. Il. Disfertation sur les Pairs de France, 1753, in-12. III. Traité du resus de la Communion à la Sainte Table, 1754, 2 vol. in-12. Il mourut en

1755.

SIMONET, (Edmond) né à Langres en 1662, se sit Jésuite en 1681. Ses supérieurs le chargérent de professer la philosophie à Reims & à Pont-à-Mousson, où il enseigna ensuite la théologie scholastique. Il mourut dans cette ville en 1733. On a de lui un Cours de Théologie sous ce titre: Institutiones Theologica ad usum Seminariorum, à Nanci, 1721, 1728, 11 vol. in-12; & à Venise, 1731, 3 vol. in-fol.

SIMONETTA, (Boniface) né dans l'Etat de Gènes, entra chez les Cifterciens, & mourut yers la Tome VI.

fin du XV° fiécle, après avoir rempli les devoirs de son état, & tourné ses études du côté de l'Histoire ecclésastique. On doit à ses soins un ouvrage relatif à cet objet, sous ce titre: De persecutionibus Christiane sidei & Romanorum Pontificum. Il sut imprimé d'abord à Milan en 1492, & ensuire à Bâle en 1509, in-fol. Les critiques ne le consultent guéres, parce qu'ils reprochent à cet auteur beaucoup d'inexactitude & de crédulité.

SIMCNIDE, (Simon) poëre Latin, né à Léopold en Pologne, fut secrétaire de Jean Zamoski. La couronne poëtique dont Clémene VIII l'honora, sut la récompense de son talent. Ses Vers ont été recueillis à Varsovie, 1772, in -4°. L'auteur mourur en 1629, à 72 ans.

SIMONIDES, né à Céos, auaujourd'hui Zéa, isle de la mer Egée, florissoit du tems de Darius fils d'Hystaspes, vers l'an 480 avant J. C. La poesse fut son principal talent; il excella fur - tout dans l'Elégie. A l'age de 80 ans , il lutta pour le prix des vers, & eut la gloire de remporter la victoire. Hiéron roi de Syracuse, l'appella à fa cour ; mais le poëte y parla en philosophe. Paufanias n'eut pas moins d'estime pour lui ; ce général lui ayant demandé un jour quelque sentence judicieuse : Souvenez-vous, lui répondit Simonides, que vous êtes homme. Cette réponse parut si froide a Pausanias, qu'il ne daigna pas y faire attention. Mais s'étant trouvé dans un afyle. où il combattoit contre une faim infupportable, dont il ne pouvoir fortir fans s'expofer au dernier fupplice, malheur que fon ambition lui avoit attiré; il se souvint des paroles de ce poëte, & s'écria par trois fois: O Simonides, qu'is y avoit un grand sens dans l'exhortation que tu me fis !.. Simonides pacifia deux princes extrêmement irrités. & actuellement fous les armes l'un contre l'autre. Ce philosophe mourut l'an 460 avant J. C. à 89, ans. Sa gloire fut obscurcie par son avarice & par la vénalité de sa plume. Il ne nous reste que des fragmens de ses Poesses, dont Léon Allatius a donné les titres. Fulvius Urfinus les a recueillies, avec des notes, Anvers 1568, in - 8°; & dans le Corpus Poetarum Gracorum, Genève, 1606 & 1614, 2 vol. infol. On prétend que les Dieux le préservérent du péril qu'il alloit courir dans une maison prête a tomber. Cette anecdote racontée par Phèdre, & versifiée par la Fontaine, paroît fabuleuse. Simonides avoit une mémoire prodigieuse, & on lui attribue l'invention de la mémoire locale artificielle. Voy. THE --MISTOCLE.

I. SIMONIUS, (Pierre) évêque d'Ypres, natif de Tiel, mort en 1605 à 66 ans, publia des ouvrages contre les Calviniftes. Les principaux font: I. De veritate. II. Apologia contra Calvinum. III. De Hærefeos Hæreticorumque naturá. IV. Des

Sermons, Anvers, in-fol.

II. SIMONIUS, (Simon) ou Simo, médecin de Lucques dans le xviº fiécle, paffa tour-à-tour de l'Eglise Romaine dans le parti des Calvinistes, & enfin dans celui des Sociniens. Il est constant qu'il fut plus attaché à cette dern. secte qu'à aucune autre. Il se retira en Pologne p' être plus en liberté, & s'y fit des ennemis, qui profitérent de fes variations en matiére de religion pour le décrier. Le plus acharné de tous fut un certain Marcel Squarcia-Lupi, Socinien comme lui, qui le peint comme un homme constamment Athée. La satyre où ce fectaire est si maltraité, parut à Cracovie en 1588, in-4°. fous ce ritre: Simonis SIMONII fumma Religio. Cette production fut prife pour l'ouvrage d'un impie, & non pour le libelle d'un fatyrique; & fupprimée avec tant d'exactitude, qu'elle est d'une rareté extrême.

 SIMONNEAU, (Charles) graveur, né à Orléans vers l'an 1639, mort à Paris en 1728, fut d'abord destiné par sa famille à la profession des armes; mais s'étant cassé une jambe à la chasse, il fut obligé de changer d'état. & dès - lors il cultiva fon goût pour les arts. Il devint élève de Noël Coypel, qui le perfectionna dans le dessin, & lui apprit même à manier le pinceau. Il grava en grand & en petit, avec un égal fuccès, le portrait, les figures, & des sujets d'histoire. Plusieurs vignettes de fon invention peuvent auffi le mettre au rang des habiles compositeurs. Cet excellent artiste a gravé d'après plusieurs maîtres célèbres, François ou Italiens; mais il s'est distingué particuliérement par les Médailles qu'il a gravées pour servir à l'Histoire métallique de Louis le Grand,

II. SIMONNEAU, (Louis) artifte différent du précédent, a gravé l'Histoire de l'Imprimerie & de la Gravure, en 1694; & l'Histoire des autres Arts & Métiers, depuis 1694 jusqu'en 1710, 2 vol. in-f. en 168 planches. Ce recueil est recherché.

I. SIMPLICIUS, natif de Tivoli, pape après Hilaire, le 25 Février 468, gouverna avec beaucoup de prudence dans des tems très-difficiles. Il fit tous fes efforts pour faire chaffer Pierre Mongus du fiége d'Alexandrie, & Pierre le Foulon de celui d'Antioche. Il fut démèler tous les artifices dont Acace de Constantinople se servit pour le surprendre. Il nous reste de lui XVIII Lettres, dont plusieurs sont très-importantes. Il mourut le 27 Février 483, après 15 ans d'un

pontificat glorieux.

11. SIMPLICIUS, philosophe Péripatéticien du v° siécle, étoit Phrygien. Nous avons de lui des Commentaires sur Aristote & sur Epidète, Leyde 1640, in-4°; dans lesquels il y a des choses curieuses & intéressantes, & d'autres minutieuses.

SIMPSON, (Thomas) habile mathématicien Anglois, naquit à Bosworth, dans la province de Leicester en Angleterre, le 20 Août 1710. Son pere étoit un artisan très-pauvre. Il le plaça chez un ouvrier en foie, avec lequel il profita très-peu. Son esprit étoit trop supérieur à de pareilles occupations, pour qu'il pût y donner de l'attention & de l'assiduité. Un aftrologue du voifinage lui enfeigna un peu d'arithmétique pour servir à faire des horoscopes. Ces premiers commencemens lui donnérent du goût & du courage. Il vint à Londres en 1732, & fut obligé de travailler aux métiers de foie, en attendant qu'il eût des écoliers de mathématique. Ce n'étoit qu'avec peine qu'il trouvoit des momens de loisir pour composer son Traité des Fluxions, qui parut en 1737; mais qui a été réimprimé avec beaucoup d'augmentations, en 1750. Il donna ensuite 3 vol. d'Opuscules en anglois, qui parurent en 1740, 1743, 1757. On y trouve 37 Mémoires très-intéressans, dont plusieurs sont relatifs à l'astronomie. En 1742, il mit au jour fon livre fur les Annuités, qui lui occasionna une dispute avec le célèbre Moivre. En 1743, il fut nommé professeur de

2700 livres de France. C'est-là qu'il mourut en 1760. Il sur reçu de la société royale de Londres & de l'académie des Sciences de Paris, en qualité d'affocié. Il orna le recueil de la société royale de plusieurs bons Mémoires sur le Calcul intégral, & donna au public des Elémens clairs & méthodiques de Géométrie. La Traduction françoise de ces Elémens a éré imprimée à Paris en 1755, in-8°.

I. SIMSON, (Archimbaud) théologien Ecoflois, est connu par quelques ouvrages médiocres: I. Un Traité des Hiéroglyphes des Animaux, dont il est parlé dans l'Ecriture, Edimbourg 1622, in-4°. II. Un Commentaire anglois sur la seconde Epitre de St Pierre, imprimé à Londres en 1632, in-4°. II

est favant & diffus.

II. SIMSON, (Edouard) autre théologien Anglois, publia en 1652 une Chronique universelle, depuis le commencement du Monde jusqu'à J. C. On en donna une belle édition à Leyde en 1739, in-fol.; & on l'a réimprimée fous le même format, à Amsterdam, en 1752. Ce livre, cité souvent par les chronologistes, est aussi favant que méthodique. La Vie de l'auteur est à la tête, avec la liste de ses ouvrages.

parut en 1737; mais qui a été réimprimé avec beaucoup d'augmentations, en 1750. Il donna commerce par le confeil de St Vincensulois, qui parurent en 1740, 1743, eléfiastique. L'abbé de St Cyran lui 1757. On y trouve 37 Mémoires fit recevoir la prêtrise, & l'engatrès-intéressant, dont plusieurs sont gea à se charger de la direction relatifs à l'astronomie. En 1742, des religieuses de Port-royal. Sinil mit au jour son livre sur les glin sur leur consesseur pendant Annuités, qui lui occasionna une dispute avec le célèbre Maivre. En 1743, il sut nommé professeur de une piété tendre, un esprit éclairé mathématiques à l'école militaire & un jugement solide. Pascal lui de Woolwich, avec des gages de

Zij.

de les publier, & s'en rapportoit à ses avis. Singlin eut beaucoup de part aux affaires de Port-royal, & aux traverses que ce monastére essuya. Craignant d'être arrêté, il se retira dans une des terres de la duchesse de Longueville. Il mourut dans une autre retraite, en 1664, consumé par ses austérités, par ses travaux & ses chagrins. On a de lui un ouvrage folide & bien écrit, intitulé: Instructions Chrétiennes sur les Mystères de Notre-Seigneur, & les principales Fêtes de l'année, Paris 1671, en 5 vol. in-8°, réimpr. depuis en 6 vol.in-12. Il a austi laitlé quelques Lettres.

SINHOLD, (Jean-Nicolas) théologien Allemand, & professeur d'éloquence à Ersord, mort en 1748, continua l'Ersordia Litterata, commencée par Motschman.

SINNICH, (Jean) docteur de Louvain & professeur de cette université, étoit Irlandois. Il mouret en 1666, après avoir publié un livre in-fol. contre les théologiens de la confession d'Augsbourg, intitulé: Confessionistarum Goliath smus profligatus; & plusieurs autres ouvrages, dont les tirres sont bizarres. Il étoit grand défenseur des écrits de Jansenius.

SINNIS, fameux brigand qui défoloit les environs de Corinthe. Il attachoit ceux qui tomboient entre ses mains, aux branches de deux gros arbres qu'il avoit pliés & abaissés jusqu'à terre, lesquels se redressant tout-à-coup, mettoient en piéces les corps de ces malheureux. Thésée le sit mourir de ce même supplice.

SINON, fils de Sifyphe, paffa pour le plus fourbe & le plus artificieux de tous les hommes. Lorfque les Grecs firent femblant de lever le siége de Troie, Sinon se laissa prendre par les Troiens, & leur dit qu'il venoit chercher un afyle parmi eux. Dès que le cheval de bois fut entré dans Troie, ce fut lui qui pendant la nuit en alla ouvrir les flancs où les Grecs s'étoient enfermés, & livra ainfi la ville.

SIONITE, Voy. II. GABRIEL.

SIRENES, monstres marins, filles de l'Océan & d'Amphitrite, chantoient avec tant de mélodie, 'qu'elles attiroient les passans, & ensuite les dévoroient. Uly Je se garantit de leurs piéges, en bouchant les oreilles à ses compagnons, & en te faisant attacher au màt de son vaisseau. Les Sirènes étoient au nombre de trois, qu'on représentoit ensemble sous la figure de jeunes filles avec une tête d'oiseau, des ailes & des pares de poules; & plus communement comme de belles femmes dans la partie supérieure du corps, jufqu'a la ceinture, ayant le reste en forme d'oifeaux avec des plumes, ou la queue de poisson. L'une d'elles tient à la main une espèce de tablette, la 2° a deux Aûtes , & la 3° une lyre.

SIRI, (Vittorio) historiographe du roi, & ancien abbé de Vallemagne, étoit Italien. Il vint s'établir à Paris, où il se fit un nom par son Mercure, qui contient l'Histoire du tems, depuis 1635 jusqu'en 1649, en 15 tomes reliés en 21 vol. in-4°. On a encore de lui un ouvrage, dont son Mercure n'est qu'une continuation. Ce sont fes Memorie recondite, en 8 vol. in-4°. Ces ouvrages font précieux, par le grand nombre de piéces originales qu'on y trouve. Les faits sont appuyés sur les instructions secrettes de plusieurs princes & ministres; mais il faut beaucoup se méfier de la manière dont l'auteur les rend. Il étoit payé pour écrire, & il aimoit beaucoup mieux

l'argent que la vérité. M. Requier a publié quelques volumes du Mercure, en françois: ouvrage le plus intéressant de l'abbé Siri. C'est moins cependant une Traduction complette, qu'un choix fait avec goût de morceaux curieux répandus dans ce Mercure. Le même auteur a traduit les Mémoires de Siri, sous ce titre: Mémoires secrets tirés des Archives des Souverains de l'Europe depuis Henri IV, en plusieurs volumes in-12. L'abbé Siri mourut à Paris en 1685, à 77 ans. Vigneul Marville dit que " c'étoit un " moine Italien qui vendoit sa plu-» me au plus offrant : ce qui a " fait dire de lui aux gens mêmes » de fa nation que fon Histoire » est non da historico, mà da salario. " Le cardinal Mazarin ne l'aimoit " pas, & s'il lui faifoit du bien, » c'étoit pour se racheter de ses » mains qui pinçoient en écri-» vant. »

SIRICE, (St) Romain, monta fur la chaire de St Pierre après Damase I, en Décembre 384, à l'exclusion d'Ursicin, & mourut en Novembre 398. On a de lui plufieurs Epitres intéressantes, dans le Recueil de D. Coustant; entr'autres une à Himére, évêque de Taragone, dans laquelle il répond à diverses questions importantes de ce prélat. Elle passe, parmi les savans, pour la 1'e Epitre Décrétale qui foit véritable. Il condamna Jovinien & fes fectateurs; mais il n'eut ni pour St Jérôme, ni pour St Paulin, les égards que ces deux grands-hommes méritoient.

STRIQUE, Voyez III. MELECE. I. SIRLET, (Guillaume) de Squillacci dans la Calabre, mort en 1585 à 71 ans, posséda l'estime des papes Marcel II & de Pie IV, dont le dern. le fit cardinal & hibliothécaire du Vatican, à la follicitation de St Charles Borromee. Ce cardinal possédoit bien les lan-

gues favantes.

II. SIRLET, (Flavius) graveur en pierres fines, mort en 1737. florissoit à Rome. Ce célèbre artiste avoit une finesse de touche & une pureté de travail qui l'approchent des plus excellens graveurs de l'antiquité. On a de lui beaucoup de Portraits, & il a donné, sur des pierres fines, les représentations en petit des plus belles statues antiques qui sont à Rome. Le fameux groupe de Laocoon, un de ses derniers ouvrages, passe pour son chef-d'œuvre;

il est sur une améthyste.

I. SIRMOND, (Jacques) né à Riom en 1559, d'un magistrat de cette ville, entra chez les Jésuites & s'y distingua par son érudition. Aquaviva, fon général, l'appella à Rome en 1590, & Sirmond lui fervit de secrétaire pendant 16 ans. Le favant Jésuite profita de son séjour à Rome: il rechercha les monumens antiques, visita les bibliothèques; mais en enrichissant son esprit, il n'oublia pas sa fortune. Les cardinaux d'Offat & Barberin furent ses protecteurs & ses amis. Il jouit aussi de l'estime du cardinal Baronius, auquel il ne fut pas inutile pour la composition de ses Annales. On vouloit le retenir à Rome; mais l'amour de la patrie le rappella en France en 1608. Louis XIII, pour mieux l'attacher à fa personne, le choisit pour son confesseur. Il remplit long - tems ce poste avec l'estime du public & la confiance du roi, & il ne cessa de l'occuper que quelques années avant sa mort, arrivée en 1651, à 92 ans. Le Pere Sirmond avoit les. vertus d'un religieux & les qualités d'un citoyen. Lorsqu'il etoit à Rome, il s'employa fort utilement

Ziii

pour les intérêts de la France. La ville de Clermont ayant voulu enlever à Riom sa patrie le Bureau des Finances, il obtint une Déclaration du roi, qui l'y fixoit pour toujours. Quoique d'un caractère doux dans la fociété, il étoit affez vif dans ses écrits polémiques. On prétend que, lorsqu'il faisoit ses ouvrages, il tenoit toujours quelque chose en réserve pour la réplique. On a de lui un grand nombre d'écrits, qui marquent une connoissance consommée de l'antiquité ecclésiastique. Le style en est pur & agréable; ils sont presque tous en latin. Voici les principaux : I. D'excellentes Notes fur les Capitulaires de Charles le Chauve & fur le Code Théodossen. II. Une édition des Conciles de France, avec des remarques, Paris, Cramoifi, 1629, 3 vol. in-fol. Pour la completter, il faut y joindre le Supplément du P. de la Lande, Paris, 1666, in-fol. & les Concilia novissima Gallia d'Odespun, Paris, 1646, in-fol. &c. III. Des éditions des Œuvres de Théodoret & d'Hinemar de Reims, IV. Un grand nombre d'Opuscules sur différentes matiéres, imprimés à Paris en 1696, en 5 vol. in-fol. L'érudition y est ménagée à propos, & son style peur servir de modèle à ceux qui traitent les matiéres théologiques. Cependant, quelques éloges qu'on ait donnés au Pere Sirmond, il est certain que l'on a des éditions fupérieures aux fiennes; que dans les écrits qu'enfanta sa dispute avec l'abbé de St-Cyran, il enseigna plus d'une opinion que le Clergé de France n'a jamais adoptée; que son Histoire Prédestinationne & celle de la Pénizence publique, doivent être lues avec beaucoup de précaution.

II. SIRMOND, (Jean) neveu, sinfi que le fuivant, du fameux

Pere Sirmond, membre de l'académie Françoife, & historiographe de France, mort en 1649, étoit regardé par le cardinal de Richelieu comme un des meilleurs écrivains de fon tems, parce qu'il étoit un de fes flatteurs les plus assidus. On a de lui: I. La Vie du Cardinal d'Amboise, imprimée en 1631, in-8°. sous le nom du sieur des Montagnes, dans laquelle il fait servir ce ministre de piédestal au cardinal de Richelieu. II. Des Poëses latines, 1654, qui ont quelque mérite.

III. SIRMOND, (Antoine) Jéfuite, né à Riom & frere du précéd. mourut en 1643. Il avoir publié 2 ans auparavant un ouvrage intitulé: Défenfe de la Vertu, 1641, in-8°. dans lequel il avançoit qu'il n'eft pas tant commandé d'aimer Dieu, que de ne pas le hair, & qu'on ne peut marquer aucun tems de la vie où l'on foit tenu de faire un acte d'amour de Dieu. Ces propofitions révoltantes furent défavouées par fes confréres, & réfutées par Nicole dans les Notes fur les Provinciales.

SISARA, général de l'armée de Jabin roi d'Afor, que fon maître envoya contre Barac & Debora, qui avoient une armée de dix mille hommes fur le Thabor. Sifara ayant affemblé toutes fes troupes. & 900 chariots armés de faulx, vint de Héroseth au torrent de Cison. Barac marcha contre lui & le vainquit. Sisara alla se réfugier dans la tente d'Heber le Cinéen. Jahel, femme d'Heber, le voyant épuisé de fatigue, lui donna à boire du lait, le fit coucher & le couvrit d'un manteau; mais Sisara s'écont endormi, elle lui enfonça dans la tête un grand clou, dont il mourut fur le champ, vers l'an 1285 av.J. C. SISGAU, Voyer AUTHIER.

SISINNIUS, Syrien de nation, fuccéda au pape Jean VII, le 18 Janv.

708,& mourut subitement le 7 Fév. suivant, après 20 jours de pontificat.

I. SISYPHE, fils d'Eole, qui défolant l'Attique par ses brigandages, sut tué par Thésée. Ce sut un homme si méchant, que les poètes ont feint qu'il tôtit condamné dans les Ensers à rouler continuellement une grosse pierre ronde, du bas d'une montagne en haut, d'où elle retomboit sur le champ.

II. SISYPHE, natif de l'isle de Cos, écrivit (dit-on) l'Histoire du siège de Troie, où il avoit accompagné Teucer sils de Télamon. On ajoûte qu'Homére s'étoit beaucoup servi de cet ouvrage; mais ces faits n'ont

aucun fondement.

I. SIXTE I, ou XISTE (St) Romain, pape après Alexandre I, l'an 119, mourut vers la fin de 127.

II. SIXTE II, Athénien, pape après Etienne I, en 257, fouffrit le martyre 3 jours avant son fidèle disciple St Laurent, le 6 Août 258, durant la persécution de Valérien.

III. SIXTE III, prêtre de l'Eglise Romaine, obtint la chaire de S. Pierre, après le pape Célestin I, en 432. Il trouva l'Eglise victorieuse des hérésies de Pélagé & Nestorius, mais déchirée par la division des Orientaux. Il réussit à éteindre cette espèce de schisme, en réconciliant S. Cyrille avec Jean d'Antioche. On a de ce pape trois Epitres dans le Recueil de Dom Coustant; & quelques Pièces de Poësse sur le péché originel, contre Pélage, dans la Biblioth. des Peres. On place sa mort en Août 440.

IV. SIXTE IV, appellé auparavant François d'Albecola de la Rovére, fils d'un pêcheur du village de Celles, à 5 lieues de Savone dans l'état de Gênes, embrassa la règle des Cordeliers, professa la théologie à Padoue & dans les plus célèbres universités d'Italie & devint général de son ordre, Paul 11

l'honora du cardinalat. Après la mort de ce pontife en 1471, il fut élevé sur la chaire de S. Pierre. Il accorda le chapeau de cardinal à deux de ses neveux, quoique fort jeunes encore, & ce fut un sujet de mécontentement pour les anciens. Il étoit si facile, qu'il ne pouvoit rien refuser. Il arriva souvent qu'il avoit accordé une même grace à plufieurs personnes. Il fut obligé, pour éviter cet inconvénient, de charger un de fes officiers de tenir registre des requêtes qu'on lui présentoit. Un de ses premiers soins fut d'envoyer des légats chez les princes Chrétiens, pour les exciter à la guerre contre les Infidèles; mais fon zèle n'eut pas beaucoup de fuccès. Cependant il fit partir, en 1472, le cardinal Caraffe à la tête d'une flotte de 29 galéres, qui s'étant jointe à celle des Vénitiens & des Napolitains, se saisse de la ville d'Attalie en Pamphylie ; ce qui obligea l'armée des Turcs à se retirer fans avoir rien fait. Le légat prit enfuite Smyrne, aidé des Vénitiens seuls, & y fit un riche butin. Après cette expédition, il rentra à Rome comme en triomphe, menant avec lui 25 Turcs montés fur de beaux chevaux, 12 chameaux chargés de dépouilles, avec beaucoup d'enseignes prises sur les ennemis, & une partie de la chaîne de fer qui fermoit le port d'Attalie. L'année 1476 fut célèbre par une Bulle, dans laquelle Sixte IV accorda à ceux qui célébreroient avec dévotion la fête de l'Immaculée Conception de la Ste Vierge, les mêmes indulgences qui avoient été accordées par les papes pour la fête du S. Sacrement. Ce décret, le 1er de l'Eglise Romaine touchant cette fête, ayant souffert des contradictions, il donna une nouvelle Bulle en 1483, pour réprimer

les excès de quelques eccléfiaftiques, qui prêchoient que tous ceux qui croyoient la Conception Immaculée de la Ste Vierge, péchoient mortellement & étoient hérétiques. Cette Bulle fut donnée à l'occasion des disputes survenues entre les religieux de St Dominique & ceux de St François. Une autre dispute aussi vive, mais bien moins importante, divisoit ces deux ordres. Les Cordeliers nioient que Ste Catherine de Sienne eût eu des stigmates, & prétendoient que ce privilége n'avoit été accordé qu'à St François, leur patriarche. Le pape, qui avoit été de leur ordre, se laissa tellement prévenir en leur faveur, qu'il défendit, fous peine des censures ecclésiastiques, de peindre les images de cette Sainte avec les stigmates. Une contestation nonmoins frivole agitoit alors les Chanoines-réguliers de St Augustin & les Hermites du même nom. Ils vou-Joient les uns & les autres être enfans de St Augustin. Le pape se préparoit à terminer cette affaire, Iorfqu'il mourut en 1484, âgé de 71 ans. Ce pontife ternit la gloire, par la confiance aveugle qu'il eut pour ses neveux, & par la passion qu'il montra contre la maison de Médicis & contre les Vénitiens. C'eft à lui qu'est attribué l'établissement de la fête de St Joseph par toute l'Eglise. On lui impure aussi la rédaction des Regulæ Cancellariæ Romanæ, 1471, in-4°. très-rare; traduites en françois par Dupinet, 1564, in-8°; & réimprimées sous le titre de la Banque Romaine, 1700, 14-12: livre qui a donné aux Protestans le moyen de déclamer beaucoup contre la cour de Rome. Nous avons de lui plusieurs Traités en latin: un sur le Sang de Jesus-Christ, Rome 1473, in-fol.; un autre sur la Puissance de Dieu; une Explication du Traité de Nicolas Richard touchant les Indulgences.

V. SIXTE V, naquit en 1521 dans un village de la Marche d'Ancone, appellé les Grottes, près du château de Montalte. Son pere. qui étoit vigneron, ne pouvant le nourrir, le donna fort jeune à un laboureur, qui lui fit garder fes moutons, enfuite fes pourceaux. Felix Peretti (c'est ainsi qu'il s'appelloit) s'acquittoit de cet emploi. lorfqu'il vit un Cordelier conventuel qui étoit en peine du chemin qu'il devoit prendre pour aller à Ascoli. Il le suivit, & témoigna une si grande passion pour l'étude, qu'on l'instrussit. Ses talens répondant aux foins qu'on prenoit de lui, on le revêtit de l'habit de Cordelier. Le Frere Felix devint en peu de tems bon grammairien & habile philosophe. Sa faveur auprès de ses supérieurs lui attira la jaloufie de fes confréres, & fon humeur indocile & pétulante leur aversion. Cet obstacles ne l'arrêtérent pas dans sa carrière. Il fut fait prêtre en 1545, peu de tems après docteur & professeur de théologie à Sienne, & prit alors le nom de Montalte. Il s'acquit enfuite une si grande réputation par ses sermons, à Rome, à Gênes, à Peroufe & ailleurs, qu'ilfut nommé commissaire-général à Bologne & inquisiteur à Venise; mais s'étant brouillé avec le fénat, & avec les religieux de fon ordre, il fut contraint de s'enfuir de cette ville. Comme on le railloit fur fon évasion précipitée, il répondit, qu'ayant fait vœu d'être Pape à Rome, il n'avoit pas cru devoir se faire pendre à Venise. A peine fut-il arrivé dans cette capitale du monde Chrétien, qu'il devint l'un des confulteurs de la congrégation, puis procureur-général de son ordre. Il accompagna en Espagne le cardinal Buoncompagno, en qualité de théologien du légat & de confulteur du Saint-Office. C'est alors qu'il changea tout-à-coup fon humeur. Il devint fi complaifant, que tous ceux qui le voyoient, étoient aussi charmés de la beauté de son esprit que de la douceur de fon caractère. Cependant le cardinal Alexandrin, fon disciple & son protecteur, ayant obtenu la tiare sous le nom de Pie V, se souvint de Montalte, & lui envoya en Piémont un bref de Général de son ordre. Il l'honora enfuite de la pourpre Romaine. Le cardinal Buoncompagno ayant fuccédé à Pie V en 1572, fous le nom de Grégoire XIII, Frere Felix, dont l'ambition n'étoit pas affouvie, aspira au trône pontifical, & pour mieux y parvenir, il cacha fes vues. Il renonça volontairement à toutes fortes de brigues & d'affaires, se plaignit des infirmités de sa vieillesse, & vécut dans la retraite, comme s'il n'eût travaillé qu'à fon falut. Grégoire XIII étant mort, les cardinaux se divisérent en cinq factions. Le cardinal de Montalte ne paroifioit alors qu'avec les dehors d'un vieillard qui fuccombe fous le poids des années. On le voyoit la tête penchée fur l'épaule, appuyé fur un bâton, comme s'il n'eût pas eu la force de se soutenir, ne parlant plus qu'avec une voix interrompue d'une toux qui fembloit à tous momens le menacer de fa fin derniére. Quand on l'avertit que l'élection pourroit bien le regarder, il répondit avec humilité, "qu'il étoit indigne d'un " fi grand honneur : qu'il n'avoit » pas affez d'esprit pour se char-» ger feul du gouvernement de l'Eglife: que fa vie devoit moins " durer que le conclave; & parut " être résolu, si on l'élisoit, de " ne retenir que le nom de Pape, " & d'en laisser aux autres l'au-" torité. " Il n'en fallut pas davantage pour déterminer les cardinaux à l'élire, le 24 Avril 1585. A peine eut-il la tiare fur la tête, qu'étant forti de sa place, il jetta le bâton fur leguel il s'appuyoit, leva la tête droite, & entonna le Te Deum d'une voix si forte, que la voute de la chapelle en retentit. En fortant du conclave, il donnoit des bénédictions avec tant de légéreté, que le peuple ne pouvoit concevoir que ce fût le cardinal Montalte, qu'il avoit vu ne pouvant fe tenir fur ses jambes. Le cardinal de Medicis lui ayant fait son compliment fur la bonne fanté dont il jouissoit depuis son élection, tandis qu'il avoit été si infirme étant cardinal: N'en Soyez pas Surpris, répondit Sixte - Quint : Je cherchois alors les clefs du Paradis, & pour les mieux trouver, je me courbois, je baissois la tête; mais depuis qu'elles sont entre mes mains, je ne regarde que le Ciel, n'ayant plus besoin des choses de la Terre. Dès qu'il fut élevé fur le faint-fiége, il s'appliqua à purger les terres de l'Eglise, des brigands qui, exerçoient impunément toutes fortes de violences. Il montra une rigueur excessive dans les moyens qu'il employa pour procurer la fûreté publique. Il arrêta la licence qui étoit sans bornes fous le dernier pontificat. Il faisoit dreffer des potences pour punir fur le champ ceux qui faifoient quelque insolence pendant les divertissemens du Carnaval. Il fit des Edits très-févéres contre les voleurs, les affaffins & les adultéres. Il donna en même tems des preuves de fon ambition & de sa hauteur, L'ambassadeur de Phi-

lippe II, roi d'Espagne, lui ayant présenté la haquenée avec une bourse de 7000 ducats, pour l'hommage du royaume de Naples, fit en même tems un compliment conforme à l'ordre qu'il avoit reçu de son maître. Le pape répondit d'un ton railleur : Que le Compliment n'étoit pas mauvais, & qu'il fal-Lois être bien éloquent, pour perfuader d'échanger les Charges d'un Royaume contre un Cheval ... Mais , ajoûta-t-il , je compte que cela ne durera pas longtems. Sa passion dominante étant d'éterniser sa mémoire, il entreprit d'abord de relever le fameux obélifque de Granite que Caligula avoit fait transporter d'Espagne à Rome. Il étoit le seul qui fût resté entier; mais il se trouvoit presque enterré derriére la facrissie de l'Eglise de St Pierre, Sixte-Quint vou-Iut le faire porter devant l'Eglise. Jules II & Paul III avoient eu le même dessein; mais la grandeur de l'entreprise les avoit effrayés. Le nouveau pape surmonta les difficultés. Il employa le nombre d'hommes & de chevaux nécessaire pour faire agir les machines destinées à mettre en place cette énorme masse, qui a cent pieds de hauteur. Il ordonna des priéres fo-1emnelles; & après 4 mois & 10 jours de travail, l'obélisque fut placé sur son piédestal, & dédié par le pape à la Ste Croix, (Voyer II. FONTANA. ) Après avoir achevé ce grand ouvrage, il fit déterrer trois autres obélifques, & les fit placer devant d'autres Eglises. Quoigu'il aimât à amasser des tréfors, le desir de s'immortaliser lui sit encore bâtir à grands frais dans l'Eglise de Ste Marie-Majeure, une chapelle superbe de marbre blanc, & deux tombeaux : un pour lui, & un autre où il fit transporter le corps de Pie V, par reconnoissance des biensaits qu'il en avoit reçus. Au commencement de l'année fuivante, 1586, il donna une Bulle pour défendre l'Astrologie Judiciaire, qui étoit alors en vogue à Rome. Quelques personnes de condition s'étant amufées à cette science absurde, furent condamnées aux galéres. Par une Bulle non moins ridicule que cer arrêt étoit cruel, il défendit aux Cordeliers de se faire Capucins, sous peine d'excommunication. Il fixa le nombre des cardinaux à 70, par une Bulle du 3 de Décembre 1586, qui a été observée par fes fuccesseurs. Il entreprit aussi de bâtir une ville autour des Grottes du bourg de Montalte, au milieu desquelles il avoit pris naiffance; mais le terrein rendant l'exécution de ce projet impossible, il se contenta de faire bâtir cette nouvelle ville à Montalte même. dont il avoit porté le nom étant cardinal, & il l'érigea en évêché. Sixte-Quint donna une nouvelle forme à la congrégation du St-Office, établie par Paul IV pour juger les Hérétiques. On le regarde, en quelque forte, comme l'instituteur de la congrégation des Rits. La dernière année de fon pontificat, il voulut réparer la célèbre Bibliothèque du Vatican à laquelle le dernier fac de Rome avoit caufé un grand dommage. Il résolut de n'épargner ni soins, ni dépenses, pour la rendre la plus riche & la plus belle de l'univers. Il fir bâtir, dans la partie du Vatican appellée Belveder, un fuperbe édifice pour l'y placer, & fit orner ce lieu de très-belles peintures, qui représentoient les principales actions de son pontificat, les Conciles généraux, & les plus célèbres bibliothèques de l'antiquité. Il fit des réglemens fort sages,

pour empêcher qu'elle ne fût diffipée dans la fuite, par la trop grande facilité à communiquer les livres. Il fit encore bâtir près de cette Bibliothèque une très-belle Imprimerie, destinée à faire des éditions exactes & correctes de beaucoup d'ouvrages altérés par la mauvaise foi des Hérétiques, ou par l'ignorance des Catholiques. Ces monumens de fon favoir & de sa magnificence, lui font certainement plus d'honneur que la Bulle qu'il lança contre Henri III, & l'approbation folemnelle qu'il donna au crime détestable de Jacques Clément, affassin de ce roi. Ses injustes préventions lui firent enfanter une Bulle contre Henri IV. qu'il estimoit cependant beaucoup. Un travail excessif le minoit peuà-peu; sa derniére maladie ne put le lui faire interrompre. Il mourut en 1590, à 69 ans, généralement détefté. Le peuple Romain, qui gémissoit sous le fardeau des taxes, & qui haiffoit un gouvernement trifte & dur, brifa la statue qu'on lui avoit élevée. Il avoit été dans une crainte continuelle pendant son pontificat. Plusieurs gouverneurs ou juges qui paroissoient avoir trop de clémence, furent destitués de leurs places par ses ordres: il n'accordoit sa faveur qu'à ceux qui penchoient vers la févérité. Lorsqu'il appercevoir quelqu'un d'une physionomie sévére, il le faisoit appeller, s'informoit de sa condition, & lui donnoit selon ses réponses quelques charges de judicature, en lui déclarant que « le véritable moyen " de lui plaire, étoit de se servir » de l'Epée à deux tranchans, à la-» quelle J. C. est comparé. » Il n'avoit lui-même, (difoit-il,) accepté le Pontificat, que suivant le sens littéral de l'Evangile : Je

ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive; paroles qu'il répétoit toujours avec complaifance. Un jeune-homme qui n'avoit que 16 ans, fut condamné à mort pour avoir fait quelque réfistance à des Sbirres. Les juges mêmes lui ayant représenté qu'il étoit contraire à la loi de faire mourir un coupable si jeune, l'inflexible pontise leur répondit froidement, qu'il donnoit dix de ses années au criminel pour le rendre sujet à la loi. La sévérité de ce pape paroîtra bien cruelle; ce fut néanmoins à cette févérité que Rome dut la satisfaction de voir le libertinage exclus de fes murs. Avant Sixte, les loix, trop foibles contre les grands, ne mettoient pas les jeunes filles à l'abri des entreprifes de la témérité & de l'impudence. Mais fous le règne de ce nouveau pape, elles purent jouir en fûreté de leur vertu , & fe pro• mener dans les rues de Rome avec autant de tranquillité que dans l'enceinte d'un couvent. L'adultére connu étoit condamné au dernier fupplice. Il ordonna même, " qu'un " mari qui n'iroit pas se plaindre à » lui des débauches de sa femme, " feroit puni de mort. " Il avoit coutume de dire comme Vespasien, qu'un Prince doit mourir debout : sa conduite ne le démentit point. Aussi grand prince que grand pape, Sixte - Quint fit voir qu'il naît quelquefois fous le chaume, des gens capables de porter une couronne, & d'en foutenir le poids avec dignité. Ce qui le distingue des autres papes, c'est qu'il ne fit rien comme eux. Il fut licencier les foldats, les gardes mêmes de ses prédécesseurs, & dissiper les bandits par la seule force des loix, fans avoir de troupes; se faire craindre de tout le monde par sa place & par son

caractére; renouveller Rome, & laisser le trésor pontifical très-riche : telles sont les marques de son règne, & marques qui n'appartiennent, qu'à lui. [ Voyez la Vie de Sixte-Quint par Leti, traduite en François en 2 vol. in-12, par Jean le Pelletier: livre qui fait defirer quelque chose de mieux.] On travailla par ordre de Sinte-Quint à une nouvelle Version Latine de la Bible, qui parut en 1590, 3 parties en un vol. in-fol. Les fautes dont on la trouva chargée , obligérent Clément VIII d'en faire faire une nouvelle édition en 1592, dans laq.furent corrigées les inexactitudes répandues en la 1 re. On reconnoît celle-ci, ( qu'on recherche à cause de sa rareté,) à la Bulle de Sixte-Quint, qui ne se trouve plus à celle de Clément VIII, qu'on appelle la Bible de Sixte V corrigée. Les éditions les plus recherchées sont: Celle du Louvre 1642, 8 vol. in-fol... Celle de Paris 1656, in-12, connue fous le nom de Bible de Richelieu...Celle qu'on appelle des Evêques, qui est rare; elle est de Cologne 1630. in-12: on la distingue de sa réimpression, parce que cette derniére a des Sommaires aux Chapitres. La Bulle de Sixte - Quint contre Henri III & le prince de Condé occasionna les Réponses suivantes, que les curieux recherchent : I. Brutum Fulmen, 1585, in-8°. II. La Fulminante pour Henri III, in-8°. III. Moyens d'abus du Rescrit, & Bulle de Sixte V, 1586, in-8°. IV. Aviso piacevole sopra la Mentita data dal Re di Navarra à Papa Sixto V, Monaco 1586, in-4°.

VI. SIXTE DE SIENNE, fut converti du Judaïíme à la religion Chrétienne, & fe fit Cordelier. Convaincu d'avoir enfeigné des hérésies, & refusant avec opiniâtreté de les abjurer, il fut condamné au feu. La sentence alloit être exécutée, lorsque le pape Pie V, alors cardinal & inquifiteur de la Foi, vainquit fon obstination, & le fit passer de l'ordre de St François dans celui de St Dominique. Sixte s'y confacra à la chaire. & à l'étude de l'Ecriture-fainte. Il réuffit dans ces différens travaux. l'un & l'autre si importans. Le pape Pie V, charmé de ses vertus & de fon favoir, lui donna des marques d'une estime distinguée. Sixte termina sa carriére à Gènes en 1659, à 49 ans. Son principal ouvrage est sa Bibliothèque Sainte, dans laquelle il fait la critique des livres de l'Ancien-Testament, & donne les moyens de les expliquer. Le favant Hottinger fait grand cas de cet ouvrage, quoiqu'il foit rempli de jugemens faux & qu'il manque de critique. La meilleure édition est celle de Naples en 1742, en 2 vol. in-fol. avec des remarques pleines d'érudition. On a encore du pieux Dominicain: I. Des Notes sur différens endroits de l'Ecriture-sainte. II. Des Questions Astronomiques, Géographiques , &c. III. Des Homélies fur les Evangiles, &c. plus remplies de citations que d'éloquence.

VII. SIXTE DE HEMMINGA, né dans la Frise occidentale en 1532, d'une samille ancienne, & mort vers 1586, s'est fait connoître par un Traité judicieux contre l'Astrologie Judiciaire, imprimé à Anvers, in-4°. chez Planin, en 1583.

SLEIDAN, (Jean) né dans le village de Sleide, près de Cologne, en 1506, de parens obscurs, passa en France l'an 1517. Ses talens le liérent avec les trois illustres freres de la maison du Bellay. Après avoir été quelque tems à

leur fervice, il se retira à Strasbourg, où son ami Sturmius lui procura un établiffement avantageux. Sleidan fut député en 1545 par les Protestans vers le roi d'Angleterre, puis envoyé au concile de Trente. Il fut une des colonnes de son parti. Il avoit embrasfé la secte de Zuingle en arrivant à Strasbourg; mais il la quitta dans la suite, & mourut Luthérien en 1556. La mort de sa femme, arrivée l'année d'auparavant, le plongea dans un fi grand chagrin, qu'il perdit presque entiérement la mémoire. Il ne se rappella pas même les noms de ses trois filles, les feuls enfans qu'il eût eus de cette épouse chérie. On a de lui : I. Une Histoire en 26 livres, sous ce titre: De statu Religionis & Reipublica Germanorum sub Carolo V. La meilleure édition de cet ouvrage est celle de 1555. Sleidan écrit avec clarté, & même avec élégance; mais on fent qu'il n'aimoit pas les Catholiques. Il est pourtant en général affez impartial. Le P. le Courayer a traduit cet ouvrage en françois, Leyde, 1767, 3 vol. in-4°. II. De Quatuor summis Imperiis, 1711, in-8°. C'est un assez médiocre abrégé de l'Histoire Universelle. Il a été traduit en françois in-8°. 1757, à Paris. III. Une Traduction des Mémoires de Philippe de Comines, qui n'est pas toujours fidelle. Charles-Quint appelloit Paul Jove & Sleidan sEs MENTEURS, parce que le premier avoit dit trop de bien de lui, & le second trop de mal.

SLICHTING , Voyer SCHLICH-

TING.

SLINGELAND, (Jean Pierre) peintre, né à Leyde en 1640, mourut en 1691. Elève du célèbre Gérard Dow, il suivit de près son. maitre. Ses ouvrages sont d'un fi-

ni admirable. On ne peut porter plus loin que cet artifte la patience dans le travail, & la scrupuleuse exactitude à détailler les moundres choses. On remarque dans fes ouvrages, une belle entente de couleurs, jointe à une heureuse intelligence du clairobscur & à un ensemble merveilleux. Sa lenteur à opérer, a répandu un peu de froid & de roideur dans ses figures; un cableau l'occupoit des années entiéres.

SLOANE, (le chevalier HANS ) naquit à Killileah, dans le comté de Down en Irlande, en 1660, de parens Ecossois. Dès l'age de 16 ans il avoit déja fait des progrès confidérables dans l'hiftoire naturelle & dans la phyfique. II se perfectionna par le commerce de Ray & de Boyle, & par un voyage en France, où Tournefort, du Verney & le Mery lui ouvrirent le riche trésor de leurs recherches. De retour en Angleterre, le fameux Sydenham se sit gloire de l'avancer dans la médecine. La fociété royale de Londres l'aggrégea a fon corps en 1685; & 2 ans après, il fut elu membre du college royal des médecins de Londres. Le duc d'Albemarle avant été nommé en 1687 viceroi de la Jamaïque, Hans Sloane l'y suivit en . qualité de fon médecin. Ce favant naturaliste revint à Londres en 1688, rapportant avec lui environ 800 Plantes curieuses. Peu de tems après on lui donna l'importante place de médecin de l'Hôpital de Christ, qu'il remplit avec un défintéressement fans exemple. Il recevoit ses appointemens, en donnoit quittance, & les rendoit fur le champ pour être employés au besoin des pauvres. Environ un an après, il sur elu secrétaire de l'académie royale. Cette socié-

té ne l'occupa pas entiérement ; Sloane, ami de l'humanité, établit le Dispensatoire de Londres, où les pauvres, en achetant toutes fortes de remèdes, ne paient que la valeur intrinsèque des drogues qui y entrent. Le roi George I le nomma en 1716 chevalier-baronet & médecin de ses armées. La même année il fut créé préfident du collège des médecins, auquel il fit des présens considérables. La compagnie des apothicaires dut aussi à sa générosité le terrein du beau jardin de Chelsea, dont il facilità l'établissement par ses dons. Le roi George II le choifit en 1727 pour son premier médecin, & la fociété royale pour fon président à la place de Newton. C'étoit remplacer un grand-homme par un autre grand - homme. L'académie des sciences de Paris se l'étoit affocié en 1708. Ce digne citoyen, âgé de So ans, se retira en 1740 dans fa terre de Chelsea, où il s'occupoit à répondre à ceux qui venoient le consulter, & à publier des remèdes utiles. C'esta lui qu'on doit la poudre contre la rage, connue fous le nom de Pulvis Anti-Lyf. sus. Il mourut dans cette terre en 1753, à 93 ans. Il étoit grand & bien fait. Ses manières étoient aisées & libres; sa conversation gaie, familière & obligeante. Rien n'égaloit son affabilité envers les étrangers; on le trouvoit toujours prêt à faire voir fon cabinet, pourvu qu'on l'eût averti à tems. Il tenoit un jour la semaine table ouverte pour les personnes de distinction, & sur-tout pour ceux de ses confréres de la société royale qui vouloient y venir. Quand il se trouvoit quelque livre double dans fa bibliotheque, il l'envoyoit soigneusement au collège des médecins, fi c'étoit un

livre de médecine ; ou à la bibliothèque du chevalier Bodley, à Oxford, s'il traitoit d'autres matiéres. Il croyoit par ce moyen les confacrer à l'utilité publique. Lorsqu'il étoit appellé auprès des malades, rien n'etoit égal à l'attention avec laquelle il observoit jusqu'aux moindres symptômes de la maladie. C'étoit par ce moyen qu'il se mettoit en état d'en portre un pronostic si sûr, que ses decisions étoient des espèces d'oracles. A l'ouverture des cadavres de ceux qui mouroient, on trouvoit presque toujours la cause de mort qu'il avoit indiquée. On lui doit d'avoir étendu l'usage du Quinquina, non feulement aux fiévres réglées, mais à un grand nombre de maladies, fur-tout aux douleurs dans les nerfs, aux gangrènes qui proviennent de caufes internes, & aux hémorragies. Il s'en étoit fouvent fervi lui-même, dans les attaques de crachement de sang auxquelles il étoit sujet. On a de lui : I. Un Catalogue latin des Plantes de la Jamaique, in-8°, 1696. II. Une Hiftoire de la Jamaique, in-fol, 2 vol. en anglois, dont le 1er tome parut en 1707, & le fecond en 1725. Cer ouvrage, auffi exact que curieux & intéressent, est orné de 274 figures. III. Plufieurs Piéces dans les Transactions Philosophiques. & dans les Mémoires de l'académie des Sciences de Paris. Sa bibliothèque étoit a'environ 50,000 volumes. Le Catalogue de son Cabinet de curiosités qui est en 38 vol. in-fol. & huit in-4°, contient 69352 articles, avec une courte description de chaque piéce. Ce Cabinet étoit la plus riche collection qu'aucun particulier ait peut-être jamais eue. Comme il souhaitoit, que ce trésor (destiné,

felon ses propres termes, à procurer la gloire de Dieu & le bien des
Hommes,) ne sût pas dissipé après
sa mort; & que cependant il ne
vouloit pas priver ses enfans d'une partie si considérable de sa fuccession, il le laissa par son testament au public, en exigeant qu'on
donneroit 20 mille livres sterlings à sa famille. Le parlement
d'Angleterre accepta ce legs, &
paya cette somme, bien peu considérable pour une collection de

cette importante.

SLODTZ, (René-Michel) furnommé Michel-Ange, né à Paris en 1705 & originaire d'Anvers, eut beaucoup de goût pour la fculpture, dont le talent paroissoit héréditaire dans sa famille. Après avoir remporté le fecond prix de ce bel art à l'académie de Paris, âgé seulement de 21 ans, il fut envoyé à Rome en qualité de penfionnaire. De retour à Paris, il fut recu de l'académie, & nommé deffinateur de la chambre du roi en 1758. Le roi de Prusse, qui vouloit l'attirer à Berlin, lui fit faire les propofitions les plus avantageuses; mais rien ne fut capable de l'enlever à sa patrie, qui le perdit peu de tems après, en 1764, à 59 ans. Cet habile homme s'étoit fait une manière pleine de vérité & de graces. Les attitudes de ses figures étoient fouples, fes contours coulans, fes draperies vraies, fes dessins excellens. Il modeloit & travailloit le marbre avec un goût délicat & une netteté féduifante. Les qualités qui font aimer l'homme, ornoient chez lui les talens qui font estimer l'artiste. Il eut des amis, même chez fes rivaux, par fes mœurs simples, sa probité exacte, fon caractére égal, doux & enjoué. Ses ouvrages sont :

I. St Bruno refusant la mître, dans l'Eglise de St Pierre de Rome. II. Le Tombeau du Marquis Capponi, dans l'Eglise de St Jean des Florentins. III. Deux Bustes de marbre, dont l'un est une tête de Chalcas, & l'autre celle d'Iphigénie. IV. Le Tombeau du Cardinal d'Auvergne, à Vienne en Dauphiné. V. Le Tombeau de M. Languez, Curé de St Sulpice, dont la figure est à tous égards de la plus grande beauté. VI. Des Bas-Reliefs en pierre, dont il orna le Porrique du rez-de-chaussée du Portail de l'Eglise de Saint Sulpice. Ce sont tout autant de chef-d'œuvres de bon goût & de graces. Sébastien SLODTZ, son pere, né à Anvers, mort à Paris en 1728 à 71 ans, & élève de Girardon, s'étoit diftingué dans le même art; ainsi que son frere Paul-Ambroise, qui avoit été comme lui dessinateur de la chambre du roi, & qui mourut en 1758.

SLUSE, (René-François WAL-TER, baron de ) de Visé, perite ville du pays de Liége, étoit frere du cardinal de Sluse, & du baron de ce nom, confeiller-d'état de l'évêque de Liége. Il devint abbé d'Amas, chanoine, confeiller & chancelier de Liége, & fe fit un nom célèbre par ses connoissances théologiques, physiques & mathématiques. La fociété royale de Londres le mit au nombre de ses membres. Cet illustre savant mourut à Liége, en 1685, à 62 ans. On a de lui de favantes Lettres, & un ouvrage intitule: Niesolabum & Problemata solida, Leodii, 1668, in-4°.

SMERDIS, fils de Cyrus, fut tué par ordre de Cambyse, son frere, qui mourut quelque tems après, vers l'an 524 avant J. C. Alors un Mage de Perse prit le nom de Smerdis; & faifant accroire qu'il étoit frere de Cambyse, parce qu'il lui ressembloit beaucoup, il se mit sur le trône: mais il prit tant de précautions pour cacher sa fourberie, que cela même le découvrit. Il se soma un complot environ 6 mois après son usurpation, entre sept des principaux seigneurs de Perse, du nombre desquels étoit Darius sils d'Hystaspes, qui régna après la mort de Smerdis. Cet usurpateur sut tué par les conjurés, & sa tête sut exposée au bout d'une lance.

SMILAX, Nymphe qui euttant de douleur de se voir méprisée du jeune Crocus, qu'elle fut changée. aufii bien que lui, en un arbriffeau dont les fleurs font petites, mais d'une excellente odeur. Il y a des Mythologistes qui rapportent ce trait de Fable d'une manière plus naturelle. Crocus & Smilaz, disent-ils, étoient deux époux, qui s'aimoient si tendrement & avec tant d'innocence, que les Dieux touchés de la force & de la pureté de leur union, les métamorphoférent Crocus en Safran, & Smilax en If.

1512 dans la province d'Essex, & mort en 1575, sut élevé dans l'université de Cambridge, où ses progrès dans les belies-lettres & dans les sciences, lui méritérent la chaire de prosesseur propule la place de secrétaire d'état, sous le règne d'Edouard VI, & sous cesui de la reine Elizabeth, qui l'employa en diverses ambassades & négociations importantes. On a de cet habile politique : I. Un Traité touchant la République d'An-

gleterre, in-4°, qu'on ne lit guéres. Il. Inscriptiones Græcæ Palmyreno-

rum, in-8°. III. De moribus Turca-

I. SMITH, (Thomas) né en

rum, Oxford, 1672, in-12. IV. De Druidum moribus, in-8°. Tous ces ouvrages font remplis d'érudition. Le dernier est le plus rare.

II. SMITH, (Richard) théologien Anglois, fut élevé à l'épifcopat par le pape Urbain VIII. fous le titre d'évêque de Chalcédoine, & envoyé en Angleterre en 1625. N'ayant pas affez ménagé les religieux qui étoient dans ce royaume, ils foulevérent contre lui les Catholiques. Smith fut obligé l'an 1628 de se retirer en France, où il fut très-bien reçu du cardinal de Richelieu. Ce fut alors que deux Jéfuites, Knot & Floid, publiérent deux Ecrits contre le droit que les Evêques prétendoient avoir d'éprouver les Réguliers: droit que Smith avoit vainement réclamé en Angleterre. Ces deux livres furent censurés par Gondi. archevêque de Paris, par la Sorbonne, & par le Clergé de France, qui manda les Jéfuites & les obligea de les désapprouver. Malgré ce désaveu, le Pere Floid opposa deux autres ouvrages à ces censures. C'est à cette occasion que l'abbé de St-Cyran fit, avec l'abbé de Barcos son neveu, le gros livre , intitulé PETRUS Au-RELIUS. Rich. Smith, qui avoit occasionné ces disputes, mourut saintement à Paris en 1655 ... Il y a eu un autre Richard SMITH qui publia, en 1550, contre Pierre Martyr, un écrit intitulé: Diatriba de hominis justificatione, in-8°.

III. ŚMÍTH, (Jean) est un des premiers, & des plus excellens graveurs en manière noire. Il étoit Anglois, & mourut à Londres dans un âge avancé, au commencement de ce siècle. On a de lui beaucoup de Portraits, & des Effets de Nuit propres à son genre de gravure, rendus avec beaucoup d'intelligence. La Madeleine à la lampe, d'après Scalken, est un de ses plus beaux ouvrages. Scalken étoit son peintre favori.

I. SNELL DE ROYEN, (Rodolphe) Snellius, philosophe Hollandois, né à Oudewater en 1546, fut professeur en Hébreu & en mathématiques à Leyde, où il mourut en 1613. On a de lui plusieurs ouvrages sur la géométrie, & sur toutes les parties de la philosophie, qui ne sont plus d'auloriente.

cun usage.

II. SNELL DE ROYEN, (Wilbrod ) fils du précédent, né à Leyde en 1591, succéda à son peen 1613 dans la chaire de mathématiques, & mourut à Ley. de en 1626, à 35 ans. C'est lui qui a découvert le premier la vraie loi de la réfraction : découverte qu'il avoit faite avant Descartes. comme Huyghens nous l'affûre. Il entreprit aussi de mesurer la Terre, & il l'exécuta par une suite de triangles, femblable à celle qu'ont employée depuis Picard & Cassini. Il est auteur d'un grand nombre de favans ouvrages de mathématiques, dont les plus connus font l'Eratosthenes Batavus, & le Cyclometrium, in-4°. Ils prouvent beaucoup en faveur de ses talens, & ils font sentir tout ce qu'il auroit pu faire, s'il étoit venu un demi-fiécle plus tard.

SNORRO, (Sturlesonius) illustre Islandois d'une ancienne famille, sur ministre-d'état du roi de Suède, & de trois rois de Norvège. Une sédition l'obligea de se retirer en Islande, dont il sur gouverneur; mais en 1241, Gyssurus son ennemi le força dans son château, & le sit mourir. On a de lui, I. Chronicon Regum Norvegorum, qui est utile pour cette partie de l'Histoire du Monde,

Tome VI.

II. Histoire de la philosophie des Islandois, qu'il a intitulée: Edda Islandica. M. Mallet l'a traduite en françois à la tête de son Histoire de Danemarck, 1756, 3 vol. in-4°. eu 6 vol. in-12. Nous en avons une édition par Resenius, à Hanau, 1665, in-4°.

SNOY, (Reinier) habile Hollandois, natif de Goude, mort en 1537, à 60 ans, est auteur d'une Histoire de Hollande, en XIII livres, & de plusieurs autres ou-

vrages de littérature.

SNYDERS, (François) peintre & graveur, né à Anvers en 1587, mort dans la même ville en 1657, s'étoit d'abord confacré à peindre uniquement des fruits; mais son goût le porta encore à représenter des animaux : personne ne l'a surpassé en ce genre. Ses Chasses, ses Paysages, & ses tableaux où il a représenté des Cuifines, font aussi fort estimés. Sa touche est légére & assûrée, ses compositions riches & variées, & fon intelligence des couleurs donne un grand prix à fes ouvrages. Quand les figures étoient un peu grandes, Snyders avoit recours au pinceau de Rubens, ou de Jacques Jordans. Rubens à son tour recouroit quelquefois à Snyders, pour peindre le fond de fes tableaux. Les touches de ces grands maîtres fe confondent & paroissent être de la même main. Snyders a gravé un Livre d'Animaux d'une excellente maniére; on a aussi gravé d'après lui.

SOANEN, (Jean) fils d'un procureur au préfidial de Riom en Auvergne, & de Gilberte Sirmond, niéce du favant Jacques Sirmond, Jéfuite, naquit à Riom en 1647. Il entra en 1661 dans la congrégation de l'Oratoire à Paris, où il prit le P. Quefnel pour son con-

il enseigna les humanités & la rhé- Les Quesnélistes en ont fair un torique dans plusieurs villes de Saint, & les Molinistes un Rebelprovince, avec un fuccès rare. Confacré au ministère de la chaire pour lequel il avoit beaucoup de talent, il prêcha à Lyon, à Orléans, à Paris. Il fut souhaité à la cour; il y prêcha les Carêmes de 1686 & de 1688, & obtint tous les suffrages. Il étoit un des quatre prédicateurs les plus distingués de sa congrégation, & on les appelloit ordinairement LES IV EVANGELISTES. Fénelon ne propofoit d'autre modèle pour l'éloquence de la chaire , que Massillon & Soanen. On récompensa ses succès par l'évêché de Viviers; mais il le refusa, par la raison que cette ville est sur une route fréquentée, & que son revenu, le bien des pauvres, se consumeroit à représenter. Il préséra en 1695 l'évêché de Senez, peu riche, mais ifolé. Son économie le mit en état de faire beaucoup de charités. Il donnoit à tout le monde : un pauvre s'étant présenté, & le charitable évêque ne se trouvant point d'argent, il lui donna sa bague. A son désintéressement, à son zèle, à sa piété, Soanen joignoit la fermeté de caractére que donne la vertu. La Bulle Unigenitus lui ayant paru un Décret monstrueux, il en appella au futur concile, & publia une Instruction Pastorale, dans laquelle il s'élevoit avec force contre cette Constitution. Le cardinal de Fleury, voulant faire un exemple d'un prélat Quesnéliste, profita de cette occasion pour faire assembler le concile d'Embrun, tenu en 1727. Le cardinal de Tencin y préfida. Soanen y fut condamné, suspendu de ses fonctions d'évêque & de prêtre, & exilé à la Chaife-Dieu en Auvergne, où il

fesseur. Au sortir de l'institution, mourut en 1740, âgé de 92 ansi le. Il faut admirer ses mœurs, & plaindre le zèle qui jetta tant d'amertume fur une vie pure. Sa retraite fut fort fréquentée; on le visitoit & on lui écrivoit de toutes parts. Il fignoit ordinairement : JEAN Evêque de Senez, prisonnier de J. C. On a de lui : I. Des Instructions Pastorales. II. Des Mandemens. III. Des Lettres, imprimées avec sa Vie, en 2 vol. in-4°. ou S vol. in-12, 1750. Ce recueil auroit pu être élagué; mais ceux qui le faifoient, croyoient tout précieux. On a imprimé sous son nom, en 1767, 2 vol. in-12 de Sermons; mais quelques-uns doutent qu'ils soient de lui.

SOARE, (Cyprien) Soarius, Jéfuite Espagnoi, mort à Placentia en 1593, à 70 ans, est auteur d'une Rhétorique en latin à l'ufage des colléges, mais qui ne peut fervir aux gens de goût. On en a un Abrégé, Paris, Cramoisi, 1674, in-12.

SOAREZ, Voyez SUAREZ. SOAREZ, (Jean) évêque de Conimbre & comte d'Arganel, de l'ordre des Augustins, parut avec éclat au concile de Trente, & mourut en 1580. On a de lui des Commentaires sur les Evangiles de S. Matthieu, de S. Marc, & de S. Luc, dans lesquels il entasse citations fur citations.

SOBIESKI, (Jean) roi de Pologne, & l'un des plus grands guerriers du XVII° fiécle, obtint les places de grand-maréchal & de grand-général du royaume. Il les illustra par ses conquêtes sur les Cosagues & sur les Tartares, & par fes victoires fur les Turcs. Il gagna fur eux la célèbre bataille de Chotzin, le 11 Novembre 1673. Les ennemis y perdirent 28000

hommes. Sa valeur & fes autres grandes qualités lui méritérent la couronne de Pologne en 1674. Son courage parut avec non moins de gloire au siège de Vienne en 1683. Cette ville auroit été prise fans son secours. Il répandit tellement la terreur dans le camp ennemi, que le grand-visir se retira précipitamment avec ses soldats. Ils abandonnérent leurs tentes, leurs bagages, & jusques au grand étendard de Mahomet, que le vainqueur envoya au pape. Il écrivit à la reine sa semme, qu'il avoit trouvé dans les tentes la valeur de plusieurs millions de ducats. On connoît affez cette Lettre, dans laquelle il lui dît: " Vous ne " direz pas de moi ce que disent " les femmes Tartares, quand elles " voient entrer leurs maris les 29 mains vuides: Vous n'êtes pas un homme, puisque vous revenez sans butin. Le lendemain 13 Septemb. Sobieski fit chanter le Te Deum dans la cathédrale, & l'entonna lui-même. Cette cérémonie fut suivie d'un fermon, dont le prédicateur prît pour texte: Il fut un homme envoyé de Dieu , nommé JEAN ; paroles qui avoient été déja appliquées à un empereur de Constantinople, & à Don Juan d'Autriche, après la victoire de Lépante. Ce prince mourut en 1696, regretté des héros dont il étoit le modèle, & des gens-de-lettres dont il étoit le protecteur. Il parloit presque toutes les langues de l'Europe, & avoit autant d'esprit que de bravoure. M. l'abbé Coyer a écrit sa Vie en 3 vol. in-12.

SOBRINO, (François) est auteur d'un Dictionnaire Français & Espagnol, imprimé à Bruxelles en 1705, en 2 vol. in-4°. & depuis en 3. Il a fait aussi une Grammaire Espagnole, in-12. Ces ouvrages

ont encore du cours, mais moins qu'autrefois.

1. SOCIN, (Marianus) naquit à Sienne en 1401, & professa le droit-canon dans sa patrie, avec un succès qui lui mérita l'estime de Pie II. Il mourut en 1467.

II. SOCIN, (Barthélemi) fila du précédent, mort en 1507 à 70 ans, professa le droit dans plufieurs universités d'Italie, & laissa des Consultations, imprimées à Venise avec celles de son pere, en 1579, en 4 vol. in-fol. On die que ce professeur disputoit un jour fur des matiéres de droit avec un jurisconsulte, qui, pour se tirer d'affaire, s'avisa de forger sur le champ une loi qui lui donnoit gain de cause. Socin, ni moins habile, ni moins rusé que son adversaire , renversa cette loi aussi-tôt par une autre tout aussi formelle. Sommé d'en citer l'endroit : Elle se trouve , dît-il , précisément auprès de celle que vous venez de m'alléguer. Jerôme Donato avoit usé aussi d'une replique concluance en face du pape Jules 11: Voyez CONSTANTIN , nº 111 , à la fin.

III. SOCIN , (Lélie ) arriérepetit-fils de Marianus Socin, naquit à Sienne en 1525, & fut destiné par son pere à l'étude du droit. " Il " conçut de fort bonne heure , (dit l'abbé Racine , ) " le dessein " de changer de religion ; parce " que , difoit-il , l'Eglife Catholique , n enseignoit plusieurs choses qui n'én toient pas conformes à la raison. " Il ne distinguoit point la raison " fouveraine, quin'est autre chose " que la fagesse divine, de la rai-" fon aveugle de l'homme, qui ne " peut que jetter dans l'égarement " ceux qui ont la folie de la pren-" dre pour guide. Socin ofoit donc " rejetter tout ce qui ne lui pa-" roiffoit pas s'accorder avec fa

Aa ij

SOC

" raison; & d'abord il voulut ap-» profondir par lui-même le fens » de l'Ecriture, & suivre dans cet » examen fon esprit particulier. » Il n'est pas étonnant qu'il se soit » fi prodigieusement égaré, en » fuivant une lumière si fausse & » si trompeuse. Il étudia le Grec, " l'Hébreu & même l'Arabe, & ac-» quit une érudition qui ne pouvoit » que lui être funeste dans la mal-» heureuse disposition où il étoit. » Il quitta l'Italie en 1547, pour » aller chercher, parmi les Pro-» testans, des connoissances ca-» pables de le fatisfaire. Il em-» ploya 4 ans à voyager en An-» gleterre, en France, dans les » Pays-Bas, en Allemagne & en " Pologne. Après y avoir confé-» ré avec les plus fameux héré-» tiques, il se fixa à Zurich, où, " malgré la réputation que fa scien-, ce & fes talens lui acquirent, , il se rendit bientôt suspect, mê-» me aux Protestans, de l'hérésie " Arienne qu'il embrassa. " Calvin lui donna de bons conseils à ce sujet en 1552. Lélie Socin profita des avis de ce patriarche de la Réforme, & plus encore du supplice de Servet. Il ne découvrit ses erreurs qu'avec beaucoup d'artifices & de précautions. Il fit un voyage en Pologne vers 1558, & mourut à Zurich le 16 Mars 1562. On a de lui quelques Ecrits, moins connus que l'auteur.

IV. SOCIN, (Fauste) neveu du précédent, naquit à Sienne en 1599. Il fut gâté de fort bonne heure, austi bien que plusieurs de ses parens, par les lettres de son oncle; & pour éviter les poursuites de l'Inquisition, il se retira en France. Lorsqu'il étoit à Lyon, n'étant âgé que de 20 ans, il apprit la mort de son oncle, & alla receueillir ses papiers à Zurich, De-

là il passa en Italie, où il demeura 12 ans à la cour du duc de Florence. Ayant appris des Calviniftes à ne s'arrêter ni à l'autorité de l'Eglise, ni à celle de la Tradition. il réfolut de donner à ce principe toute l'étendue qu'il pouvoit avoir. Il ne se contenta pas de rejetter les dogmes de l'Eglise Catholique, que les Luthériens & les Calviniftes avoient déja rejettés; il entreprit l'examen de tous les autres que les nouveaux Hérétiques avoient retenus, & même de ceux auxquels fon oncle n'avoit point porté atteinte. Il prétendoit que les Ariens avoient trop donné à J. C., & nia nettement la Préexistence du Verbe. Il soutenoit que le St-Efprit n'étoit point une personne distincte, & qu'ainfi il n'y avoit que le Pere qui fût proprement Dieu. Il étoit forcé d'avouer que l'Ecriture donne le nom de Dieu à J.C.; mais il disoit que ce n'étoit pas dans le même fens qu'au Pers; & que ce terme, appliqué à J. C., fignifie seulement que le Pere, seul Dieu par effence, lui a donné une puiffance fouveraine fur toutes les créatures, & l'a rendu par-là digne d'être adoré des Anges & des hommes. Ceux qui ont lu ses écrits, favent quelle violence il a été contraint de faire à l'Ecriture pour l'ajuster à ses erreurs. Il anéantie la Rédemption de Jesus - Christ, & réduit ce qu'il a fait pour fauver les hommes, à leur avoir enseigné la vérité, à leur avoir donné de grands exemples de vertu, & à avoir scellé sa doctrine par sa mort. Le Péché originel, la Grace, la Prédestination passent chez cet impie pour des chiméres. Il regarde tous les Sacremens comme de fimples cérémonies sans aucune efficace. Il prend le parti d'ôter à Dien les attributs qui paroissent choquer

la raison humaine, & il forme un affemblage d'opinions qui lui paroissent plus raisonnables, sans se mettre en peine si quelqu'un a pensé comme lui depuis l'établifsement du Christianisme. Socin ne jouit pas tranquillement de la gloire à laquelle il avoit aspiré avec tant d'ardeur.Les Catholiques & les Protestans lui causérent des chagrins,& il mourut en 1604, dans le village de Luclavie, près de Cracovie, où il s'étoit retiré pour fe dérober aux poursuites de ses ennemis ; il étoit dans fa 65° année. On mit sur son tombeau une Epitaphe, dont le fens étoit : LUTHER a détruit le toît de Babylone, CALVIN en a renversé les murailles. & SociN en a arraché les fondemens. L'idee de cette Epitaphe fut prise d'un Tableau qu'avoit fait exécuter Pauli, (Voyez ce mot.) La fecte Socinienne, bien loin de mourir ou de s'affoiblir par la mort de fon chef, devint confidérable par le grand nombre de personnes de qualité & de favans qui en adoptérent les principes. Les Sociniens furent affez puissans pour obtenir dans les diètes la liberté de conscience. Au reste, quoique Fauste Socin ait surpassé tous les Hérétiques par le nombre de ses erreurs, & par la hardiesse de ses sentimens, il a donné peu de prife fur lui du côté des mœurs. Il a écrit avec élégance, & d'une manière fort éloignée des emportemens de Luther & de Calvin. Avant que l'on eût fait les recueils des livres qui sont dans la Bibliothèque des Freres Polonois , il étoit difficile de recouvrer les ouvrages de Fauste Socin. Mais ils ont été imprimés à la tête de cette Bibliothèque, qui est en 9 tomes in-fol. Les deux premiers ne contiennent que les productions de cet auteur.

SOCOLOVE, (Stanislas) théo-

logien Polonois, chanoine de Cracovie, & prédicateur du roi Etienne
Battori, mourut en 1619, avec la
réputation d'un favant. On a de lui
des Commentaires sur les trois premiers Evangelistes, & d'autres ouvrages de Controverse & de Morale.
Le plus estimé de tous est une Traduction de Jérémie, patriarche de
Constantinople, sous ce titre: Censura Ecclesia Orientalis de practipuis
nostris faculi Hareticorum Dogmatibus,
è Graco in Latinum conversa, cum annotationibus, Cracovie, 1582, in-s.

I. SOCRATE, fils d'un sculpteur & d'une fage-femme, naquit à Athènes, l'an 469 avant J. C. II s'appliqua d'abord à la profession de son pere, & l'Histoire fait mention de trois de ses statues repréfentant les Graces, qui étoient trèsbelles. Criton, ravi de la beauté de fon esprit, l'arracha de son attelier pour le confacrer à la philofophie. Il eut pour maître le célèbre Archelaus, qui conçut pour lui toute l'amitié qu'il méritoit. Lo jeune philosophe porta les armes comme tous les Athéniens, & fe trouva à plusieurs actions, dans lesquelles il se distingua par son courage. Ce philosophe guerrier s'étoit accoutumé de bonne-heure à une vie fobre, dure, laborieuse. Il est difficile de porter plus loin qu'il le fit, le mépris des richeffes & l'amour de la pauvreré. Voyant la pompe & l'appareil que le luxe étaloit dans certaines cérémonies, & la quantité d'or & d'argent qu'on y portoit : Que de chofes, disoit-il en se felicitant luimême sur son état, que de choses dont je n'ai pas besoin! ... Socrate. n'étoit pas seulement pauvre; mais, ce qui est admirable, il aimoit à l'être ; il ne rougissoit pas de faire connoître ses besoins. Si j'avois de l'argent, dit-il un jour dans une

assemblée de ses amis, j'aurois acheté un manteau. Chacun de fes disciples voulut lui faire ce petit présent... Quoique très-pauvre, il se piquoit d'être propre sur lui & dans sa maison. Il dit un jour à Antisthène, qui affectoit de se distinguer par des habits fales & déchirés, qu'à travers les trous de son manteau & de ses vieux haillons, on entrevoyoit beaucoup de vanité... Une des qualités les plus marquées dans Socrate, étoit une tranquillité d'ame que nul accident ne pouvoit alterer. Il ne se laissoit jamais emporter par la colére. Un esclave ayant excité en lui quelque émotion : Je te fraperois, lui dît-il, sije n'étois pas en colére. Un brutal lui ayant donné un soufflet, il se contenta de dire en riant : Il est fåcheux de ne pas savoir quand il faut s'armer d'un casque. Une autre fois, fes amis étant étonnés de ce qu'il avoit fouffert, fans rien dire, un coup de pied d'un infolent: Quoi donc! leur dit-il , si un ane m'en donnoit autant, le ferois-je citer en Justice? Enfin, comme on lui rapportoit qu'un certain homme l'accabloit d'invectives, il ne fit que cette réponse : C'est qu'apparemment il n'a pas appris à bien parler... " Que " celui d'entre vous, (disoit-il à ses disciples,) » qui en consultant " le miroir, s'y trouvera beau, » prenne garde de corrompre les " traits de sa beauté par la diffor-» mité de ses mœurs ; mais que " celui qui s'y trouvera laid, s'ap-» plique à effacer la laideur de fon " visage par l'éclat de sa vertu "... » Comme le peuple fortoit un jour du théâtre, Socrats forçoit le pafsage pour y entrer. Quelqu'un lui demandant la raifon de cette conduite : C'est, répondit-il, ce que j'ai foin de faire dans toutes mes démarches, de résister à la foule... On lui de-

manda pourquoi il se satiguoit à travailler avec tant d'ardeur jufqu'au foir ? Il répondit : « Qu'il " gagnoit de l'appétit pour mieux " fouper; que, felon lui, le meil-» leur affaisonnement des viandes » étoit la faim, & que celui de " la]boisson étoit la soif " ... On dit que, pour endurcir son corps contre les accidens de la vie, il avoit coutume de se tenir debout un jour entier dans l'attitude d'un homme rêveur, immobile, sans fermer les paupières & sans détourner les yeux du même endroit. Il marchoit en plein hiver nuds pieds fur la neige. Après avoir gagné de la foif par les fatigues & les mouvemens qu'il se donnoit, il ne buvoit point, qu'il n'eût verfé dans le puits la premiére cruchée d'eau qu'il en tiroit... Socrate avoit invité à fouper quelques personnes riches, & fa femme Xantippe rougissoit de les recevoir si simplement. " Ne vous inquiétez point, (lui répondit Socrate : ) "si ce sont " des gens de bien & fobres, ils " feront contens; mais s'ils font » déréglés & méchans, peu impor-" te qu'ils le soient. " Il trouva, fans fortir de sa propre maison, de quoi exercer sa patience: Xantippe fa femme le mit aux plus rudes épreuves, par son humeur bizarre, violente & emportée. Un jour, après avoir vomi contre lui toutes les injures dont fon dépit étoit capable, elle finit par lui jetter un pot d'eau sale sur la tête. Il ne fit qu'en rire, & il ajoûta : Il falloit bien qu'il plut après un si grand tonnerre. On a cru que le caractére de cette femme étoit de fon choix, & qu'il l'avoit époufée à dessein d'être exercé; mais cette conjecture suppose une bizarrerie qui n'étoit point dans l'esprit de Socrate, déclaré par l'Oracle, le plus Sage

de sous les Grecs ... Parmi le grand nombre de sentences & de bonsmots qu'on lui a attribués, nous avons choisi les principaux. Parlant d'un prince qui avoit beaucoup dépenfé à faire un superbe palais, & n'avoit rien employé pour former ses mœurs; il faisoit remarquer qu'On couroit de tous côtés pour voir sa Maison; mais que personne ne s'empressoit pour en voir le Maître... Dans le tems du massacre que faisoient les 30 Tyrans qui gouvernoient la ville d'Athènes, il dît à un philosophe : Consolons-nous de n'être pas, comme les Grands, le sujet des Tragédies. Il difoit que l'ignorance étoit un mal; & que les richesses & les grandeurs, bien loin d'être des biens, étoient des sources de toutes sortes de maux... Il recommandoit trois choses à ses disciples, la sagesse, la pudeur & le silence; & il disoit qu'il n'y avoit point de meilleur héritage qu'un bon ami... Un physionomiste ayant dit de lui qu'il étoit brutal, impudique & ivrogne, fes disciples vouloient maltraiter ce satyrique impudent; mais Socrate les en empêcha, en avouant " qu'il avoit eu du pen-" chant pour ces vices; mais qu'il » s'en étoit corrigé par la rai-" fon " ... Il disoit ordinairement qu'On avoit grand soin de faire un Portrait qui ressemblat, & qu'on n'en avoit point de ressembler à la Divinité dont on est l'image; qu'On se paroit au miroir, & qu'on ne se paroit point de la vertu. Il ajoûtoit, qu'il en est d'une mauvaise Femme comme d'un Cheval vicieux, auquel lorsqu'on est accoutumé, tous les autres semblent bons... C'est principalement à ce grand philosophe, que la Grèce fut redevable de sa gloire & de sa splendeur. Il eut pour disciples & forma les hommes les plus célèbres en tous genres, tels qu'Alcibiade, Xenophon, Platon, &c. Il n'avoit point une école ouverte, comme les autres philosophes, ni d'heure marquée pour ses lecons. C'étoit un Sage de tous les tems & de toutes les heures, & il faifissoit toutes les occasions pour donner des préceptes de morale. La sienne n'étoit ni sombre, ni fauvage; il étoit toujours fort gai, & il aimoit la douce joie d'un repas frugal, affaisonné par l'esprit & par l'amitié. Ce ne seroit pas bien connoître Socrare, que d'oublier son Démon, ou ce Génie qu'il prétendoit lui fervir de guide. Il en parloit souvent & fort volontiers à ses disciples. Qu'étoit - ce que ce Démon familier, cette voix divine, cet efprit qui lui obéiffoit constamment quand il le confultoit ? Ce n'étoit autre chose, suivant les philosophes judicieux, que la justesse & la force de son jugement, qui par les règles de la prudence & par le fecours d'une longue expérience, foutenue de férieuses réflexions, lui faisoit prévoir quel devoit être le fuccès des affaires & des entreprises sur lesquelles on lui demandoit fon avis, Quant aux principes de sa philofophie, il ne se piqua pas d'approfondir les mystéres impénétrables de la nature. Il crut que le Sage devoit la laisser dans les ténèbres où elle s'étoit enfévelie; il tourna toutes les vues de son esprit vers la morale, & la Sette Ionienne n'eut plus de physicien. Socrate chercha, dans le cœur même de l'homme, le principe qui conduifoit au bonheur : il y trouva que l'homme ne pouvoit être heureux que par la justice, par la bienfaifance, par une vie pure. Il forma une école de morale, bien supérieure à toutes les écoles de phy-

figue; mais dans le tems qu'il inftruisoit les autres, il ne veilloit pas affez fur lui - même. Il s'expliquoit-très-librement sur la religion & fur le gouvernement de fon pays. Sa paffion dominante étoit de régner sur les esprits, & d'aller à la gloire en affectant la modestie. Cette conduite lui fit beaucoup d'ennemis : ils engagérent Aristophane à le jouer sur le théâtre. Le poëte leur prêta sa plume, & sa piéce, pleine de plaifanteries fines & faillantes, accoutuma insensiblement le peuple à le mépriser. Il se présenta deux infàmes délateurs, Anitus & Melitus, qui l'accuférent d'Athéisme, parce qu'il se moquoit de la pluralité des Dieux. Lysias, qui passoit pour le plus habile orateur de fon tems, lui apporta un Discours travaillé, pathétique, touchant, & conforme à fa malheureuse situation, pour l'apprendre par cœur, s'il le jugeoit à propos, & s'en fervir auprès de fes juges. Socrate le lut avec plaifir, & le trouva fort bien fait. Mais de même, lui dît-il, que si vous m'eussiez apporté des souliers à la Sicionienne, (c'étoient alors les plus à la mode) je ne m'en servirois point, parce qu'ils ne conviendroient point à un Philosophe; ainsi votre Plaidoyer me paroit éloquent & conforme aux règles de la Rhétorique, mais peu convenable à la grandeur d'ame & à la fermeté digne d'un Sage. Il défendit sa cause avec une fermeté qui parut infultante. Il répondit à ses juges, qui lui laissoient le choix de la peine qu'il croyoit mériter : Qu'il méritoit d'être nourri le reste de ses jours dans le Prytanée, aux frais de la République; honneur qui, chez les Grecs, passoit pour le plus distingué. Cette réponse révolta tellement tout l'Aréopage;, que

l'on résolut sa perte; tout innocent qu'il étoit. Quelqu'un étant venu lui annoncer qu'il avoit été condamné à mort par ses juges : Et eux, repliqua-t-il, l'one été par la Nature. On ordonna qu'il boiroit du jus de ciguë. Dès que sa sentence fut prononcée, il marcha avec une fermeté admirable vers la prison. Apollodore, un de ses disciples, s'étant avancé pour lui témoigner sa douleur de ce qu'il mouroit innocent : Voudriezvous, lui dît-il, que je mourusse coupable? Ses amis voulurent lui faciliter fon évafion, ils corrompirent le geolier à force d'argent; mais Socrate ne voulut point profiter de leurs bons offices. Il but la coupe de ciguë avec la même indifférence dont il avoit envisagé les différens événemens de fa vie; ce fut l'an 400 avant J. C. Il étoit alors âgé de 70 ans. Sa femme & fes amis recueillirent fes derniéres paroles. Elles furent toutes d'un Sage; elles roulérent fur l'immortalité de l'ame, & prouvérent la grandeur de la fienne. " Au fortir de cette vie s'ouvrent " deux routes, dît-il; l'une mène » à un lieu de supplices éter-" nels, les ames qui se sont souil-" lées ici-bas par des plaifirs hon-" teux & des actions criminelles; " l'autre conduit à l'heureux fé-" jour des Dieux, celles qui se " font confervées pures fur la " terre, & qui dans des corps hu-" mains ont mené une vie divi-" ne. " Quelqu'un demandant à Aristippe comment Socrate étoit mort? Comme je voudrois, répondit - il , mourir moi - même. Quelques Peres de l'Eglise décorent ce Sage du titre de Martyr de Dieu. Erasme dit, qu'autant de fois qu'il lisoit la belle mort de Socrate, il étoit tenté de s'écrier : O sains Socrate, priez pour nous! On a taché vainement de noircir sa réputation, en l'accufant d'un amour criminel pour Alcibiade : l'abbé Fraguier l'a pleinement justifié. A peine eut-il rendu les derniers foupirs, que les Athéniens demandérent compte aux accusateurs, du fang innocent qu'ils avoient fait répandre. Melitus fut condamné à mort, & les autres furent bannis. Non contens d'avoir ainsi puni les calomniateurs de Socrate. ils lui firent élever une Statue de bronze de la main du célèbre Lyfippe, & lui dédiérent une Chapelle comme à un demi - Dieu. On a de lui quelques Lettres, recueillies par Allatius avec celles des autres Philosophes de sa secte, Paris, 1637, in-4°. Socrate avoit mis en vers dans sa prison les Fables d'Esope; mais cette traduction n'est pas parvenue jusqu'à nous.

II. SOCRATE, le Scholastique, naquit à Constantinople, au commencement du règne du grand Théodose, vers l'an 380. Il étudia la grammaire fous deux fameux professeurs Païens, & fit des progrès qui annonçoient beaucoup de talent. Il s'appliqua à l'Histoire Eccléfiastique, & entreprit de continuer celle d'Eusèbe de Céfarée, en reprenant à l'Arianisme, qu'Eusèbe n'avoit touché que fort légérement. L'Histoire de Socrate, divifée en VII livres, commence à l'an 306, & finit en 439 : ainfi elle renferme ce qui s'est passé pendant 134 ans. Son style n'a rien de beau ni de relevé. Quoiqu'il proteste qu'il s'est donné beaucoup de peine pour s'instruire exactement de tous les faits qu'il rapporte, il y en a néanmoins plufieurs auxquels on ne peut ajoûter foi. Il n'est pas même toujours exact dans les dogmes. Il

n'étoit que laic, & peu versé dans les matiéres de théologie. Il parle fouvent des Novatiens d'une manière avantageuse. Ce n'est pas qu'il fût engagé dans leur schisme; mais il faifoit trop de cas de leurs belles qualités apparentes. Il ne paroît pas avoir été fort instruit de la discipline des différentes Eglises. On ne dit pas en quelle année il mourut. On trouve fon Histoire dans le recueil des Historiens Ecclésiastiques de Valois, à Cambridge, 1720, 3 vol. in-fol. Cousin l'a traduite en françois.

SOEMIAS, (Julie) fille de Julius Avitus, & mere de l'empereur Héliogabale, étoit d'Apamée en Syrie. Julie Mammée, sa sœur, époufa l'empereur Septime - Sevére, & Soémias fut mariée à Varius-Marcellus. Devenue veuve de bonne heure, ainsi que sa sœur, Masa leur mere les emmena l'an 217 à Emèse. Ce fut par les intrigues de ces trois femmes qu'Héliogabale fut élu empereur en 218. Soémias & sa mere furent admises au fénat, où elles donnoient leurs voix comme les autres fénateurs. Peu satisfaite de dominer dans cette assemblée auguste, Soémias forma un fénat composé de femmes, pour décider sur les ajustemens des dames Romaines. Ses folies & celles de fon fils irritérent les citoyens de Rome ; on encouragea les Prétoriens à se soulever, & ils tranchérent la tête à l'un & à l'autre en 222. Soémias avoit de la beauté & du courage. Dans une occafion, les foldats qui combattoient pour Héliogabale, commençant à fuir, elle se jetta au milieu d'eux & les fit retourner au combat. Mais ce fut la seule occasion où elle parut avec honneur. Née avec un esprit vain,

ambitieux, un caractère railleur, infolent & cruel, elle donna les plus mauvais confeils à fon fils. Elle avoit un front incapable de rougir, & elle fe donna en fpectacle par les débauches les plus criantes.

SOGDIEN, 2° fils d'Artaxercès-Longuemain, ne put voir fans jalousie Xercès, son frere ainé, sur le trône de Perse; il le sit assafsiner l'an 425 avant J. C., & s'empara de la couronne. Il ne jouit pas long-tems du fruit de son crime. Son règne ne sut que d'enviton 7 mois.

SOHÊME, frere de Ptolomée roi d'Iturée, fut élevé à la cour d'Hérode le Grand, qui lui avoit donné toute sa confiance. Ce roi, en partant pour aller faire sa paix avec Auguste, après la bataille d'Actium, lui remit sa femme Mariamne, avec ordre de la tuer, en cas qu'on le fit mourir à Rome. Un pareil ordre avoit déja été donné à Josepн , beau - frere d'Hérode : (Voyez ce mot', n° v.) Sohême, gagné par les civilités de la reine, ne put garder son secret; & Mariamne, indignée de la cruauté de son mari, accabla de reproches Hérode, qui, pour s'en venger, fit périr & Sohême & Mariamne ellemême.

SOISSONS, (Louis de Bour-BON, comte de) grand-maître de France, fils de Charles comte de Scissons, né à Paris en 1604, se distingua d'abord contre les Huguenots & au siége de la Rochelle. Il commanda en Champagne ès années 1635, 1636 & 1637, & desti au combat d'Yvoi les Polonois & les Croates qui entroient en France. Poussé à bout par le cardinal de Richelieu, dont il avoit resusé d'épouser la niéce, il résolut de s'en désaire; mais le coup ayant manqué, il fe retira à Sedan, traita avec la maifon d'Autriche contre le roi, & défit le maréchal de Châtillon en 1641 à la bataille de la Marfée. Il y fut tué d'un coup de pistolet, en poursuivant sa victoire avec trop d'ardeur. C'étoit un prince bien fait de sa personne, plein de seu & de courage, mais d'un esprit médiocre & désiant; sier, sérieux, & aussi propre pour l'intrigue que pour la guerre.

SOLEIL: Les Païens distinguoient cinq Solcils. L'un fils de Jupiter; le 2° fils d'Hypérion; le 3° fils de Vulcain, surnommé Opas; le 4° avoit pour mere Acantho; & le dernier étoit pere d'Æetès &

de Circé.

SOLEISEL, (Jacques de) gentilhomme du Forez, naquit en 1617 dans une de fes terres, nommée le Clapier, proche la ville de St - Etienne, & mourut en 1680, à 63 ans, après avoir formé une célèbre Académie pour le manége. Sa probité étoit au-dessus de son favoir, quoiqu'il fût beaucoup. On a de lui quelques ouvrages; le plus estimé est intitulé: Le Parfait Maréchal, 1754, in-4°. Il y traite de tout ce qui concerne les chevaux, & fur-tout de leurs maladies, & des remèdes qu'on peut y apporter. Il y a quelques endroits qui auroient besoin d'être retouchés dans ce livre; mais, en général, il est très-utile & assez exact. Soleisel passoit pour un fi galant homme, qu'on a dit de lui, " qu'il auroit encore mieux fait " le livre du Parfait Honnête-hom-" me, que celui du Parfait Maré-" chal."

SOLIGNAC, (Pierre - Joseph de la Pimpie, chevalier de) né à Montpellier en 1687, d'une famille distinguée, vint de bonne heure à la capitale, & se fit connoître à la cour, qui lui donna une commission très - honorable pour la Pologne. Il eut occasion d'être connu du roi Stanislas, qui le prit chez lui, moins comme fon fecrétaire, que comme fon ami. Il fuivit ce prince en France, lorsqu'il vint prendre possession de la Lorraine, & il devint secrétaire de cette province, & fecrétaire perpétuel de l'académie de Nanci. C'est dans cette ville qu'il trouva ce loisir philosophique & littéraire, qui fut le délassement des longues fatigues qu'il avoit effuyées. Des mœurs douces & honnêtes, des maniéres agréables, une littérature fine & variée, le faisoient rechercher par tous ceux qui aiment les talens aimables joints à l'exacte probité. Il mourut en 1773, âgé de So ans. Le chevalier de Solignac est connu dans la république des lettres par divers ouvrages. Les principaux font : I. Histoire de Pologne, en 5 vol. in-12. Cet ouvrage, qui n'est point achevé, est bien écrit; mais le style se ressent quelquefois du ton oratoire. II. Eloge historique du Roi Stanislas. L'auteur avoit aussi composé l'Hiftoire de ce prince; mais elle n'a pas encore paru. Elle présentera, dit-on, un grand nombre de faits intéressans & nouveaux. III. Divers morceaux de littérature, dans les Mémoires de l'académie de Nanci; entr'autres quelques Eloges, qui prouvent une plume élégante & facile.

I. SOLIMAN I, s'étant fauvé de la bataille d'Ancyre, fut proclamé empereur des Turcs à la place de Bajaçet son pere, en 1402, par les troupes qui étoient restées en Europe. Il releva l'empire Ottoman, dont il reconquir une partie, du vivant même de Tamerlan. Son amour pour les plaifirs ternit sa gloire & causa sa perte. Il sut détrôné en 1410 par son frere Musa, & tué en allant implorer la protection de l'empereur de Constantinople, dans un village entre cette ville & Andri-

nople.

II. SOLIMAN II, empereur Turc, étoit fils unique de Sélim I, auguel il fuccéda en 1520. Gazeli Beg, gouverneur de Syrie, fe révolta au commencement de son règne, & entraîna une partie de l'Egypte dans sa rébellion. Après l'avoir réduit par ses lieutenans, il acheva de détruire les Mameluks en Egypte, & conclut une trève avee Ismaël Sophi. Tranquille du côté de l'Egypte & de la Syrie, il résolut de fondre en Europe. Il assiégea & prit Belgrade en 1521. L'année fuivante il concut le dessein d'assiéger l'isle de Rhodes, qui étoit depuis 212 ans entre les mains des chevaliers de S. Jean de Jérusalem. Résolu à cette entreprise, il leur écrivit une lettre très-fiére, dans laquelle il les sommoit de se rendre, s'ils ne vouloient tous passer par le fil de l'épée. Cette conquête lui coûta beaucoup de monde; mais enfin la ville, réduite aux derniéres extrémités, fut obligée de fe rendre en 1522. Le vainqueur tourna ensuite ses armes contre la Hongrie, où il remporta, le 29 Août 1526, la fameuse bataille de Mohatz fur les Hongrois : Louis II, leur roi, y périt dans un marais. Le conquérant Turc prit Bude en 1529, & alla enfuite attaquer Vienne, qui foutint 20 afsauts pendant l'espace de 20 jours ; mais il fut obligé d'en lever le siége, avec une perte de Somille hommes. L'an 1534, il passa en

Orient, & prit Tauris fur les Perfes; mais il perdit une bataille contre Schah-Tamasp. Son armée cut le même sort, en 1565, devant l'isle de Malte, qu'elle avoit eu devant Vienne; mais il se rendit maître, en 1566, de l'isse de Chio, possédée par les Génois depuis 1346. Ce héros infatigable termina ses jours en Hongrie au siège de Sigeth, le 30 Août 1566, à 76 ans, 4 jours avant la prise de cette place par les Turcs. Ses armes victorieuses le firent également craindre en Europe & en Asie. Son empire s'étendoit d'Alger à l'Euphrate, & du fond de la Mer Noire au fond de la Grèce & de l'Epire. Ce prince étoit aussi propre aux affaires de la paix, qu'à celles de la guerre: exact observateur de sa parole, ami de la justice, attentif à la faire rendre, & d'une activité furprenante dans l'exercice des armes. Plus guerrier que Charles-Quint, il lui ressembla par des voyages continuels. C'est le premier des empereurs Ottomans qui ait été l'allié des François, & cette alliance a toujours fubfifté. Soliman ternit l'éclat de sa gloire par sa cruauté. Après la victoire de Mohatz, 1500 prifonniers, feign's pour la plupart, furent placés en cercle par ordre du fultan, & décapités en présence de l'armée victorieufe. Soliman ne croyoit rien d'impossible lorsqu'il ordonnoit. Un de ses généraux lui écrit que l'ordre de faire construire un pont sur la Drave, étoit inexécutable; l'empereur, ferme dans fes volontés, lui envoya une longue bande de roile, sur laquelle étoient écrites ces paroles: "L'Empereur Soliman, ton s» maître, te dépêche par le courier que tu lui as envoyé, l'or" dre de construire un Pont sur la Drave, sans avoir égard aux dissicultés que tu pourras trouver. Il te fait savoir en même tems, que si ce Pont n'est pas achevé à son arrivée, il te ferra étrangler avec le morceau de toile qui t'annonce ses volontés suprêmes. "Voy. ROXELANE, & MUSTAPHA n° V.

III. SOLIMAN III, empereur Turc, fils d'Ibrahim, fut placé fur le trône en 1687, après la dépo-fition de Mahomet IV, à l'âge de 48 ans, & mourut le 22 Juin 1691. C'étoit un prince indolent, fuperfittieux, & presque imbécille, qui ne dut toute la gloire de son règne qu'à l'habileté de son mi-

nistre Mustapha Cuproli.

SOLIMENE, (François) peintre, né en 1657 dans une petite ville proche de Naples, mort dans une de ses maisons de campagne en 1747, étoit un de ces hommes rares qui portent en eux le germe de tous les talens. Deftiné par son pere à l'étude des loix, il s'en occupa pendant quelque tems; mais la nature le détermina à fe décider pour la peinture. Il réuffissoit également dans tous les genres. Une imagination vive, un goût délicat & un jugement sûr, préfidoient à fes compositions; il avoit le grand art de donner du mouvement à ses figures; il joignoit à une touche ferme, favante & libre, un coloris frais & vigoureux. Ce peintre a beaucoup travaillé pour la ville de Naples. Plufieurs princes de l'Europe exercérent son pinceau. Charmés de ses ouvrages, ils voulurent l'attirer à leur cour; mais Solimène, comblé de biens & d'honneurs dans sa patrie, ne put se déterminer à l'abandonner. La maison de cet illustre artiste étoir

SOL

buverte aux personnes diffinguées par leur esprit & leurs talens. Les beaux-arts y fournissoient les plaifirs les plus purs & les plus variés. Solimene avoit d'ailleurs l'efprit de société. Ses saillies & ses connoissances faisoient desirer sa compagnie. On a de lui quelques Sonnets, qui peuvent le placer au rang des poëtes estimés. Il s'habilloit d'ordinaire en abbé, & possédoit un bénéfice. Nous avons plufieurs morceaux gravés d'après les ouvrages de ce peintre.

SOLIN, (Caïus-Julius Solinus) grammairien Latin, vivoit fur la fin du 1er fiécle, ou au commencement du fecond. On a de lui un livre intitulé, Polyhistor, sur lequel Saumaise a fait de savans Commentaires, Paris 1629, & Utrecht 1689, en 2 vol. in-folio. C'est une compilation, affez mal digérée, de remarques historiques & géographiques fur les choses les plus mémorables de divers pays. Solin v parle fouvent de Rome, comme de sa patrie. On l'a surnommé le Singe de Pline, parce qu'il ne fair presque que copier ce célèbre naturaliste; mais le Singe est fort au - desfous de son original. La plus ancienne édition de son Polyhistor est de Venise, 1473; la meilleure, de Leyde, 1646.

SOLIS, (Antoine de) poëte Espagnol, né à Alcala de Henarez, l'an 1610, mort en 1686, fut fecrétaire de Philippe IV, & hiftoriographe des Indes. Il a compofé : I. Plusieurs Comédies , Madrid 1681, in-4°, dont le plan est confus, & le fond plus romanesque que comique. II. Des Poëfies, 1716, in-4°, qui font animées des charmes de l'imagination; mais dont le bon goût n'a pas sçu écarter l'emphase & les images incohérentes, III. Une

Histoire de la Conquête du Mexique, Bruxelles 1704, in-fol., & Madrid 1748, dont nous avons une traduction en françois, par Citri de la Guette, in-4°, avec figures, en 2 vol. in-12. Cet ouvrage est écrit avec seu & avec élégance; mais on y rencontre de tems en tems des phrases ampoulées, des réflexions puériles & des faits hazardés. Solis avoit embraffé l'état eccléfiastique, & il ne reçut l'ordre de prêtrise qu'à 56

SOLON, le fecond des Sept Sa. ges de la Grèce, naquit à Athènes vers l'an 639 avant J. C. Après avoir acquis les connoissances nécessaires à un philosophe & à un politique, il se mit à voyager dans toute la Grèce. De retour dans sa patrie, il la trouva déchirée par la guerre civile. Les uns vouloient le gouvernement populaire, les autres l'oligarchique. Dans ce foulèvement général, Solon fut le citoyen fur lequel Athènes tourna les yeux. On le nomma Archonte & souverain législateur, du consentement de tout le monde, Les Athéniens avoient voulu plufieurs fois lui déférer la royauté; mais il l'avoit toujours refusée. Revêtu de sa nouvelle dignité, ses premiers foins furent d'appaifer les pauvres qui fomentoient le plus la division. Il défendit qu'aucun Citoyen fût obligé par corps pour dettes civiles; & par une loi expresse, il remit une partie des dettes. Il cassa toutes les loix de Dracon, à l'exception de celles contre les meurtriers. Il procéda ensuite à une nouvelle division du peuple, qu'il partagea en Iv Tribus. Il mit dans les 3 premières les citoyens aifés, donna à eux feuls les charges & les dignités; & accorda aux pauvres qui composquent la 4° tri-

bu, le droit d'opiner avec les riches dans les affemblées du peuple : droit peu confidérable d'abord, mais qui par la fuite les rendit maîtres de toutes les affaires de la république. L'Aréopage recut une nouvelle gloire fous fon administration. Il en augmenta l'autorité & les priviléges, le chargea du soin d'informer de la manière dont chacun gagnoit sa vie : loi sage, surtout dans une démocratie, où l'on ne doit espérer de ressource que de son travail. Ce législateur sit aussi des changemens au sénat du Prytanée. Il fixa le nombre des juges à 400, & voulut que toutes les affaires qui devoient être portées devant l'affemblée du peuple, auguel feul en appartenoit le pouvoir fouverain, fuffent auparavant examinées devant ce tribunal. C'est à ce sujet qu'Anacharsis, attiré du fond de la Scythie par la réputation des Sages de la Grèce, disoit à Solon : Je suis surpris qu'on ne laisse aux Sages que la délibération, & qu'on réserve la décifion aux Foux. Après ces différens réglemens, Solon publia fes Loix, que la postérité a toujours regardées comme le plus beau monument d'Athènes. Parmi ces Loix, une des plus nécessaires dans une petite république, étoit celle qui chargeoit l'Aréopage de veiller sur les Arts & les Manufactures, de demander à chaque Citoyen compte de sa conduite, & de punir ceux qui ne travailloient point. Il ordonna que la memoire de ceux qui seroient morts au service de l'Etat, fût honorée par des oraisons funèbres; que l'Etat prît foin de leur pere & de leur mere; & que leurs enfans fussent élevés aux dépens de la république jufqu'à l'âge de puberté, tems auquel on devoit les envoyer à la guerre avec une armure com-

plette. La peine d'infamie étoit décernée contre ceux qui avoient confumé leur patrimoine, qui n'avoient point voulu porter les armes pour la patrie, ou qui avoient refusé de nourrir leur pere & leur mere. Il n'exemptoit de ce dernier devoir que les fils des courtisanes. Solon ne sit aucune Loi contre les facriléges, ni contre les parricides, parce que, disoit-il, le premier crime a été inconnu jusqu'ici à Athènes; & la nature a tant d'horreur du second, que je ne crois pas qu'elle puisse s'y déterminer... Cicéron remarque ici la fagesse de ce législateur , dont les Loix étoient encore alors en vigueur dans cette république. Les Athéniens s'étant obligés par ferment d'observer ces Loix pendant 100 ans, Solon obtint d'eux un congé de 10 ans. Le prétexte de son voyage étoit le desir de trafiquer sur mer ; mais le véritable motif fut d'éviter les importunités de ceux qui venoient se plaindre, pour obtenir des interprétations en leur faveur. Il alla d'abord en Egypte, ensuite à la cour de Crafus, roi de Lydie. C'estlà que, dans un entretien qu'il eut avec ce prince, il dît qu'il ne falloit donner à personne le nom d'heureux avant sa mort: (Voy. CRESUS.) Solon, étant revenu dans sa patrie, la trouva toute livrée à ses anciennes divisions. Pisistrate s'étoit emparé du gouvernement, & régnoit moins en chef d'un peuple libre, qu'en monarque qui vouloit avoir toute l'autorité. Après avoir reproché à ce tyran sa perfidie, & aux Athéniens leur lâcheté, il alla mourir chez le roi Philocypre, l'an 559 avant J. C. à l'âge de So ans. Pifistrate lui écrivit une lettre, pour justifier sa conduite & l'engager à revenir dans sa patrie. C'est donc à tort que Plutarque

avanca, que ce législateur se réconcilia sur la fin de sa vie avec le tyran, & qu'il fut même de son conseil. Ce fait, s'il est vrai, seroit une tache dans la vie de Solon; mais toutes ses démarches annoncent un républicain zèlé & un philosophe ami de la vérité. On sait qu'il reprocha à Thespis, poëte tragique, l'usage qu'il faisoit du mensonge dans ses piéces, comme étant un exemple pernicieux pour ses concitoyens. The pis répondit, « qu'il n'y avoit rien à craindre » de ces menfonges & de ces fic-» tions poëtiques, qu'on ne fai-" foit que par jeu. " Solon indigné répartit, en donnant un grand coup de son bâton contre terre : Mais fi nous souffrons & approuvons ce beau jeu-là, il passera bientôt dans nos contrats & dans toutes nos affaires. Les gens de bien devroient avoir continuellement dans le cœur & fur les lèvres cette maxime de Solon : Laissons en partage au reste des mortels les richesses; mais que la vertu soit le nôtre... Solon, voyant un de ses amis plongé dans une profonde trifteffe, le mena fur la citadelle d'Athènes, & l'invita à promener fes yeux fur tous les bâtimens qui s'y présentoient. Quand il l'eut fait : Figurez - vous maintenant, (lui dît-il,) si vous le pouvez, combien de deuils & de chagrins logerent autrefois fous ces toîts, combien il y en sejourne aujourd'hui, & combien dans la suite des siécles il y en doit habiter. Cessez donc de pleurer vos disgraces, comme si elles vous étoient particulières, puisqu'elles vous font communes avec tous les Hommes.

SOMAISE, (Antoine Baudeau, fieur de) mit en vers détestables la Comédie des Précieufes ridicules de Molière, contre lequel il vomit cependant beaucoup d'injures. On a encore de lui: I. Les Véritables Précieuses, II. Le Procès des Précieuses, chacune en un acte; la 1<sup>re</sup> en prose, la seconde en vers. III. Le Dictionnaire des Précieuses, Paris 1661, 2 vol. in-8°. Il y a du naturel dans le fiyle de ces trois plaisanteries, mais trop de négligences & de plates bouffonneries.

SOMERS, (Jean) né à Worcester en 1652, se distingua par fon éloquence dans le parlement d'Angleterre. Il devint grand-chancelier du royaume en 1697, place qu'il perdit en 1700. Il se consola, par l'étude, de sa disgrace, & fut élu préfident de la société royale de Londres. On le mit à la tête du conseil en 1708; mais le ministère ayant changé, on lui ôta encore cette place en 1710. Il mourut en 1716, après être tombé en enfance. C'étoit le plus grand protecteur des savans en Angleterre, On a de lui quelques Ecrits en

anglois. SOMMEIL, fils de l'Erèbe & de la Nuit, a fon palais dans un antre écarté & inconnu, où les rayons du foleil ne pénètrent jamais. Il y a à l'entrée une infinité de pavors & d'herbes affoupissantes. Le fleuve Lethé coule devant ce palais, & on n'y entend point d'autre bruit que le doux murmure des eaux de ce fleuve. Le Sommeil repose dans une falle fur un lit de plumes . entouré de rideaux noirs. Les songes sont couchés tout autour de lui ; & Morphée , (Voyez ce mot) fon principal ministre, veille pour prendre garde qu'on ne fasse du bruit. Voilà ce que la Fable raconte de cette divinité.

SOMMIER, (Jean-Claude) Franc-Comtois, curé de Champs, conseiller-d'état de Lorraine, archevêque de Césarée, & grandprévôt de l'Eglise collégiale de S. Diez, publia divers ouvrages dont le succès sur médiocre. I. L'Histoire dogmatique de la Religion, en 6 vol. in-4°. II. Celle du Saint-Siége, 7 vol. in-8°, mal reçue en France, parce qu'elle est pleine des préjugés de l'Ultramontanisme. L'auteur mourut en 1737, à 76 ans. Il étoit savant, mais d'une science un peu consuse.

SOMNER, (Guillaume) né à Cantorbery en 1606, fut très-attaché au roi Charles I, & publia en 1648, un Poëme sur les souffrances & fur la mort de ce prince infortuné. Il mourut en 1699. avec la réputation d'un favant très-habile dans le Saxon, & dans toutes les langues de l'Europe anciennes & modernes. Ses principaux ouvrages font : I. Un Dictionnaire Saxon, imprimé à Oxford en 1659, in-fol. exact & méthodique. II. Les Antiquités de Cantorbery, en anglois, Londres 1640, in-4°. III. Differtation fur le Poitus Iccius, in-8°.

SONNES, (Léonard) né dans le diocèse d'Auch, ordonné prêtre à Rouen, se signala dans ce siécle par sa haine contre les Jésuites. On a de lui un ouvrage intéressant pour les ennemis de cette société fameuse, publié sous ce sitre: Anecdotes Eccléstassiques & Jésuitiques, qui n'ont point encore paru, 1760, in-12. L'auteur mourut en 1759.

SONNIUS, (François) natif d'un petit village du Brabant, nommé Son, d'où il prit le nom de Sonnius, reçut le bonnet de docteur à Louvain. Il fut envoyé à Rome par Philippe II, roi d'Espagne, pour l'érection des nouveaux évêchés dans les Pays-Bas, & il s'acquitta si bien de sa commission, qu'à son retour il su nommé évêque de Bois-le-Duc, puis d'Anvers.

Il affista au concile de Trente, & mourut en 1576. On a de lui: I. Quatre livres de la Démonstration de la Religion Chrétienne par la parole de Dieu, Anvers 1557, in-4°. II. Un Traité des Sacremens, & d'autres ouvrages qu'on ne lit plus.

SOPATRE, (Sopater) capitaine de Judas Macchabée, qui avec Dofithée défit dix mille hommes de l'armée de Timothée. C'est aussi le nom d'un philosophe d'Apamée, que l'empereur Constantin le Grand

fit mourie à Alexandrie.

SOPHOCLE, célèbre poëte Grec, surnommé l'Abeille & la Syrène Attique, naquit à Athènes l'an 495 avant J. C. Il se distingua de bonne heure par fes talens pour la poësie & pour le gouvernement. Elevé à la dignité d'Archonte, il commanda en cette qualité l'armée de la République, & fignala fon courage en diverses occasions. II augmenta la gloire du théâtre Grec. & partagea avec Euripide les suffrages des Athéniens. Ces deux poëtes étoient contemporains & rivaux; ils mettoient à profit leur jalousie mutuelle pour s'arracher des lauriers. Après avoir traité différens sujets, ils choisirent les mêmes, & combattirent comme en champ clos. Tels nous avons vu Crébillon & Voltaire luttant l'un contre l'autre, dans Oreste, dans Sémiramis & dans Catilina. Paris a été partagé comme Athènes. La jalousie des deux célèbres tragiques devint une noble émulation. Ils fe réconciliérent, & ils étoient bien dignes d'être amis l'un de l'autre. Leurs tragédies, dit M. Lacombe, étoient également admirables, quoique d'un goût bien différent. Sophocle étoit grand, élevé, fublime; Euripide, au contraire, étoit tendre & touchant. Le premier étonnoit l'esprit, & le second

cond gagnoit les cœurs. L'ingratitude des enfans de Sophocle est fameuse. Ennuyés de le voir vivre & impatiens d'hériter de lui, ils l'accusent d'être tombé en enfance. Ils le déférent aux magistrats, comme incapable de régir ses biens. Quelle défense oppose-t-il à ses enfans dénaturés? Une seule. Il montre aux juges fon Edipe, tragédie qu'il venoit d'achever : il fut absous à l'instant. On dit qu'ayant remporté le prix aux Jeux Olympiques, malgré fon grand âge, il en mourut de joie, l'an 406 avant Jes. Chr., à 85 ans. Il avoit composé cent vingt Tragédies. Il ne nous en reste que sept, qui sont des chef-d'œuvres: Ajax, Electre, Edipe le Tyran, Antigone, Edipe à Colonne, les Trachinies & Philodète. Une des meilleures éditions des Tragédies de Sophocle, est celle que Paul Etienne publia à Bale 1558 in-8°, avec les scholies grecques, les notes de Henri Etienne son pere & de Joachim Camerarius. Pluf. estiment aussi celle qui parut à Cambridge, en 1673, in-So, avec la version latine, & toutes les scholies grecques à la fin; & celles d'Oxford 1705 & 1708, 2 vol. in-8°; & de Glasgow 1745, 2 vol. in-8°. Dacier a donné en françois l'Electre & l'Edipe, avec des remarques, in-12, 1692. On a austi l'Edipe de la traduction françoise de Boivin le cader, à Paris 1729, in-12. Voyez le Théâtre des Grecs du P. Brumoi, qui a traduit ou analyfé les piéces de Sophocle; & les Tragédies de Sophocle traduites en françois en un vol. in-4°, & 2 vol. in-12, par M. Dupui, de l'académie des belles-lettres. Cette derniére version est estimée des connoisseurs.

SOPHONIE, (Sophonias) le IX.

des petits Prophètes, fils de Chust,

Tome VI.

commença à prophétifer fous le règne de Josias, vers l'an 624 avant J. C. Ses Prophéties sont en hébreu, & contiennent 3 chapitres. Il y exhorte les Juiss à la pénitence ; il prédit la ruine de Ninive, & après avoir fait des menaces terribles à Jérusalem, il finit par des promesses consolantes sur le retour de la captivité, l'établiffement d'une loi nouvelle, la vocation des Gentils, & les progrès de l'Eglise de Jesus - Christ. Les Prophéties de Sophonie sont écrites d'un style vehément, & affez semblable à celui de Jérémie, dont il paroît n'être que l'abbréviateur.

I. SOPHONISEE, belle Carthaginoise, avoit été mariée à Syphas roi de Numidie. Ce prince ayant été vaincu dans une bataille par le roi Masinissa, son épouse tomba au pouvoir du vainqueur, qui épris de fes charmes l'époufa. Ce nouvel hymen fut rompu par Scipion l'Africain, ( Voyez ce mot , n° 1.) qui obligea Masinissa de se féparer de cette malheureuse princesse qu'il aimoit éperduement. Mais pour ne pas survivre à cer affront, elle prit du poison par le conseil de son dernier époux, & périt l'an 203 avant J. C.

II. SOPHONISBE DE CRÉMO-NE, s'acquir une grande réputation par ses talens pour la peinture. Cette dame peignit des tableaux d'une composition admirable. Philippe II, roi d'Espagne, l'attira à sa cour, & lui donna rang parmi les dames de la reine. Sophonisbe excelloit sur-tout dans le portrait.

SOPHRONE, (Sr) célèbre évêque de Jérufalem en 634, natif de Damas en Syrie, fut l'un des plus illustres défenseurs de la Foi Catuolique contre les Monothélilites. Immédiatement après sa promotion, il assembla un concile, où il foudroya leur héréfie. De-là il envoya ses lettres synodiques au pape Honorius, & à Sergius patriarche de Confrantinople, qu'il croyoit encore Catholique. Les trouvant peu favorables l'un & l'autre à ses vues, il députa à Rome Etienne évêque de Dore, pour engager les faints personnages de cette ville à anathématifer folemnellement l'erreur. Ce prélat, plein de zèle & de vertus, finit sa sainte carr. en 638. On a de lui la Vie de Ste Marie Egyptienne. On lui attribue quelques autres ouvrages, qui se trouvent dans la Bibliothèque des Peres.

SOPRANI, (Raphaël) écrivain italien du XVII° fiécle, est auteur d'une Bibliothèque des Ecrivains Génois, 1667, in-4°; & des Vies des Peintres, Sculpteurs & Architectes Génois, 1674, in-4°.

SORANUS, Voyez Valerius-Soranus.

SORBIERE, (Samuel) né à St Ambroix, petite ville du diocèfe d'Usez, en 1615, de parens Protestans, vint à Paris en 1639, & quitta l'étude de la théologie pour s'appliquer à la médecine. Il passa en Hollande l'an 1642, & s'y maria en 1646. De retour en France, il fut fait principal du collége de la ville d'Orange en 1650, & se fit Catholique a Vaison en 1653. Les papes Alexandre VII & Clément IX, Louis XIV, le cardinal Mazarin & le Clergé de France, lui donnérent des marques publiques de leur estime, & lui accordérent des pensions avec des bénéfices. Il étoit en commerce de lettres avec le cardinal Rospigliosi, qui fut élevé fur la chaire de Saint Pierre sous le nom de Clément IX Ce pape ne lui ayant donné que des bagatelles , Sorbiére dit plaifamment, qu'il envoyoit des manchettes à un homme qui n'avoit point de chemises. Le caractère de son esprit étoit de répandre fur tous ceux qui le connoissoient le sel de la fatyre, pour laquelle il avoit plus de goût que de vrais talens en aucun genre. On prétend qu'il hâta fa mort en prenant du laudanum, pour charmer les angoisses de l'agonie. Il mourut en 1670 à 55 ans. Cétoit un de ces hommes qui ont plus de réputation que de mérite. Il n'étoit pas fcavant : il cherchoit à avoir commerce de lettres avec tous ceux dont la réputation étoit étendue, pour donner de l'éclat à la sienne. Il étoit en affez grande liaifon avec Hobbes & Gaffendi. Hobbes écrivoit à Sorbiére sur des matiéres de philosophie. Sorbiére envoyoit ses lettres à Gassendi, & ce que Gassendi répondoit lui servoit pour répondre aux lettres de Hobbes, qui croyoit Sorbière grand philosophe. A la fin le jeu fut découvert, & il fallut le discontinuer. C'est lui qui appelloit les Relations des Voyageurs, les Romans des Philosophes. On a de lui : I. Une Traduction françoise de l'Utopie de Thomas Morus, 1643, in-12. II. Une autre de la Politique de Hobbes, Amsterdam, 1649, in-12. III. Des Lettres & des Discours sur diverses matiéres curieuses, Paris 1660, in-4°. IV. Une Relation d'un de ses voyages en Angleterre, Paris 1664, in-12, qui est fort peu de chose. V. Divers autres Ecrits en latin & en françois. Le livre intit. Sorberiana, Touloufe 1691, in-12, n'est point de lui. C'est un recueil des sentences ou bons-mots qu'on suppose qu'il avoit dits dans fes conversations. Il faut très peu compter sur les faits rapportés dans cet ouvrage, & dans ceux du même genre, dont le meilleur ne vaut pas grand'chose.

SORBONNE, (Robert de) naquit en 1201 à Sorbon, petit village du Rhérelois dans le diocèse de Reims, d'une famille obscure. Après avoir été reçu docteur à Paris, il se consacra à la prédication & aux conférences de piété. Il s'y acquit en peu de tems une si grande répuration, que le roi St Louis voulut l'entendre. Ce prince, charmé de son mérite, l'honora du titre de son chapelain, & le choisit pour fon confesseur, Robert de Sorbonne, devenu chanoine de Cambrai vers 1251, réfléchit sur les peines qu'il avoit eues pour parvenir à être docteur, & résolut de faciliter aux pauvres écoliers le moyen d'acquérir les lauriers doctoraux. Il s'appliqua donc à former un société d'eccléfiastiques séculiers, qui, vivant en commun, & ayant les choses nécessaires à la vie, enseignassentgratuitement. Tous ses amis approuvérent son dessein, & offrirent de l'aider de leurs biens & de leurs confeils. Robert de Sorbonne. appuyé de leurs fecours, fonda en 1253 le Collége qui porte son nom. Il raffembla alors d'habiles professeurs, & choisit, entre les écoliers, ceux qui lui parurent avoir plus de piété & de dispositions. Telle est l'origine du Collège de Sorbonne, qui a servi de modèle à tous les autres Colléges; car avant ce tems-là, il n'y avoit en Europe aucune communauté où les Eccléfiaftiques féculiers vécussent en commun & enseignaffent gratuitement. Robert de Sorbonne, après avoir folidement établi sa société pour la théologie, y ajoûta un autre Collége pour les humanités & la philosophie. Ce Collége, connu sous le nom de Collège de Calvi

& de perite Sorbonne, devint trèscélèbre par les grands-hommes qui y furent formés. Le célèbre fondateur, devenu chanoine de Paris des l'an 1258, s'acquir une si grande réputation, que les princes mêmes le prirent pour arbitre en quelques occasions importantes. II termina faincement sa carriére en 1274, âgé de 73 ans, après avoir légué ses biens, qui étoient trèsconfidérables, à la Société de Sorbonne. On a de lui plusieurs ouvrages en latin. Les principaux font : I. Un Traité de la Conscience; un autre de la Confession; & un livre intitulé, le Chemin du Paradis. Ces 3 morceaux sont imprimés dans la Bibliothèque des Peres. II. De petites Notes fur toute l'Ecrituresainte, imprimées dans l'édition de Menochius par le Pere Tournemine. III. Les Statuts de la Maison & Société de Sorbonne, en 38 articles. IV. Un Livre du Mariage. V. Un autre Des trois moyens d'aller en Paradis. VI. Un grand nombre de Sermons, &c. Ils se trouvent, en manuscrit, dans la Bibliothèque de Sorbonne; & l'on remarque dans tous affez d'onction, malgré la barbarie du style. La Maison & société de Sorbonne est une des quatre parties de la Faculté de Théologie de Paris. Elle a été une fource féconde en habiles théologiens, & quoiqu'elle ne foit plus ce qu'elle étoit dans le dernier fiécle, elle produit encore beaucoup d'hommes de mérite.

I. SOREL, ou SOREAU, (Agnès) dame de Fromentau, village de la Touraine, au diocèfe de Bourges, vit le jour dans cette terre, & devint une des plus belles perfonnes de fon tems. Le roi Cherles VII, ayant eu la curiofité de la voir, ne put s'empêcher de l'aimer, & lui donna le château de

Beauté-sur-Marne, & plusieurs autres terres. Ce prince en vint même jusqu'à quitter, par la passion qu'il avoit pour elle, le foin de fon royaume & les affaires publiques. Mais Agnès, née avec un efprit au-deffus de son sexe, lui reprocha vivement fon indolence. Pour l'animer davantage contre les Anglois, elle l'affûra « qu'un Aftro-" logue lui avoit prédit qu'elle se-» roit aimée du plus grand roi du » monde; mais que cette prédic-, tion ne le regardoit point, puis-" qu'il négligeoit d'arracher à ses » ennemis un Etat qu'ils lui avoient " ulurpé. Je ne puis, ajouta-t-elle, accomplir ma prédiction, qu'en passant à la Cour du Roi d'Angleterre. » Ces reproches touchérent tellement le monarque François, qu'il prit les armes pour satisfaire en même tems & fon amour & fon ambition. La belle Agnès gouverna ce prince jufqu'a fa mort, arrivée en 1450, au château du Mefnil, à un quart de lieue de Jumiéges. Plusieurs historiens prétendent qu'on l'avoit emsonnée par ordre du dauphin Louis XI, qui ne l'aimoit point, parce que fon pere l'aimoit trop ; mais c'est une conjecture qui n'a d'autre fondement, que le caractére cruel & vindicatif de ce prince. On dit que le roi François I se trouvant un jour dans la maison d'Artus - Gouffier de Boiffi, comte d'Estampes, autrefois son gouverneur, & pour lors grand - maître de France, s'amusa à seuilleter un porte-feuille dans la chambre de Made de Boiffy. Cette dame, de la maifon d'Hangest, aimoit la peinture, & y avoit dessiné le portrait de diverses personnes illustres, entr'autres celui d'Agnès Sorel. Le roi fit des devises & des vers pour chacun de ces portraits, & ecrivit ceux-ci de sa propre main pour la belle Agnès :

Plus de louange & d'honneur en me

rite,

La cause étant de France recouvrer, Que ce que peut dedans un Clostre

Close Nonain, ou bien dévot Hermite.

II. SOREL, (Charles) fieur de Souvigni, né à Paris en 1599, étoit fils d'un procureur, & neveu de Charles Bernard, historiographe de France, à qui il succéda en 1635. Il continua la Généalogie de la Maifon de Bourbon, que son oncle avoit fort avancée : cet ouvrage est en 2 vol. in-fol. On a encore de lui: I. Une Bibliothèque Françoise, in-12. On en estime la seconde partie, parce qu'il y donne des jugemens affez exacts fur plufieurs des historiens; tout le reste est trèspeu de chose. II. L'Histoire de la Monarchie Françoife, &c. 2 vol. in-3° : Abrégé peu exact, & plein de fables & de minuties ridicules. Il dit que "Clovis s'étant présenté au » Baptême avec une perruque gauffrée " & parfumée avec un soin merveil-" leux, S. Remi lui reprocha cette " vanité. Alors le Néophyte palla " fes doigts dans fes cheveux pour " les mettre en désordre." III. Un autre Abrégé du Règne de Louis XIV, 2 vol. in-12, aussi négligé que le précédent. IV. Droits des Rois de France, &c. in-12. V. Nouvelles Françoises, 1623, in-8°. VI. Le Berger extravagant, 3 vol. in 8°. VII. Francion, 2 vol. in - 12. fig. Tous ces ouvrages sont écrits d'un flyle plat & lourd. L'auteur croyoit pourtant que ses livres devoient être lus avec plaisir. Il mourut en 1674.

SORET, (Jean) étoit de Caen, où il naquir en 1420. S'étant foumis à la règle des Carmes à l'âge de 16 ans, il devint provincial en 1451, & ensuite général de cet ordre. La vanité & l'ambition n'étousserent point en lui les sentimens humbles du religieux. Il resusant constamment le chapeau de cardinal & l'évêché, que le pape Calixte III vouloit lui donner. Il mourut faintement à Angers en 1471. Ses principaux ouvrages sont des Commentaires sur le Maître des Sentences, & sur les Règles de son ordre.

SOSIGENES, habile aftronome Egyptien, que César fit venirà Rome pour réformer le Calendrier. Il s'engagea à déterminer avec exactitude l'étendue de l'année folaire. C'est ce que sit Sosigènes. Il trouva que cette année étoit de 365 jours & fix heures. Affûré de la justefse de cette déterminaison, Jules-César ne songea qu'à régler l'année civile. De l'avis de fon aftronome, il fixa l'année à 365 jours, qu'on appelle l'Année Julienne, & qui commença à l'an 45 avant J. C.; & pour comprendre les fix heures qu'on négligea, il fut arrêté qu'on y auroit égard tous les quatre ans, en faisant cette 4° année de 366 jours, parce que quatre fois 6 heures font un jour. On arrêta aussi qu'on feroit cette intercalation le 24 Février, qu'on nommoit Biflexto Calendas Martii; c'est-à-dire, le fecond fixiéme avant les Calendes de Mars : de-là est venu le nom de Bissextile, qu'on donne à cette 4° année. Sofigènes fit d'autres additions à fon Calendrier, & quoiqu'il ne fût pas fans erreur, cette réforme prouvoit beaucoup de génie.

SOSOMENE, Voy. SOZOMENE. SOSTRATE, célèbre architecte de l'antiquité, natif de Gnide, fut chargé de faire construire dans sa patrie, des promenades ou terrasses, souteaues sur des arcades,

qui donnoient lieu d'admirer la hardiesse de son génie, & la puissance de l'art. C'est encore cet architecte qui éleva le magnisque Fanal dans l'isse de Pharos, proche d'Alexandrie, regardé comme une des Sept Merveilles du Monde. Il florissoit vers l'an 273 avant J. C. sous Ptolomée Philadelphe, roi d'Egypte, qui faisoit beaucoup de cas de ses ralens.

SOTADE, ancien poëte Grec, natif de Maronée dans la Thrace, inventa une sorte de Vers Iambiques irréguliers, qu'on appella de fon nom Vers Sotadiques. Ce poëte, aush licencieux dans ses vers que dans fa conduite, n'épargnoit ni fes amis, ni les gens de bien, ni même la personne sacrée des rois. Il avoit composé une satyre vio. lente contre Ptolomée Philadelphe, roi d'Egypte, à l'occasion de son mariage avec Arfinoé, sa propre sœur. Pour éviter la colére de ce prince, il fe fauva d'Alexandrie; mais Patrocle, officier de Ptolomée, le fit enfermer dans un coffre de de plomb & jetter dans la mer.

SOTELO, (Louis) de l'ordre de S. François, alla faire des Miffions au Japon, d'où il fut envoyé, en qualité d'ambaffiadeur du roi Oxus, catéchumène, vers Paul V. Ce pape le reçut avec distinction, le nomma évêque au Japon, & l'y renvoya; mais en y arrivant il fut mis en prison à Omura, ville du Japon, & fut honoré peu de tems après de la couronne du martyre en 1624. On a de lui une Lettre qu'il écrivit de sa prison à Urbain VIII, sur l'état de l'Eglise du Japon elle est curieuse & intéressante.

SOTER, (St) natif de Fondi, monta sur la chaire de St Pierre après le pape S. Anicet l'an 168 de J. C. Il souffret le martyre l'an 177 durant la persécution de Marc-Ac-

Eb iij

le pere des pauvres.

I. SOTO, (Dominique) naquit à Ségovie l'an 1494. Son pere, qui étoit un pauvre jardinier, le deftina d'abord au même travail; mais le jeune-homme obtint qu'on lui apprit à lire & à écrire. Il se retira depuis dans un petit bourg près de Ségovie, où il fit, dans l'Eglife de ce lieu, la fonction de Sacristain. Il consacroit à l'étude le tems qui lui restoit : il se rendit capable d'aller enfuite étudier la philosophie dans l'université d'Alcala. De - là il vint étudier à Paris. Il retourna ensuite en Espagne, & entra dans l'ordre de S. Dominique. Il professa avec beaucoup d'éclat dans l'univerfité de Salamanque. Sa grande réputation porta l'empereur Charles-Quint à le choifir, en 1545, pour fon premier théologien au concile de Trente. Ce favant religieux fe fit généralement estimer dans cette auguste assemblée. Les autres théologiens aimoient à l'écouter; & les évêques lui commettoient ordinairement la discussion des points les plus difficiles. Il fut un de ceux à qui on donnoit le foin de rédiger ce qui avoit été décidé & de former les décrets. Il parla fouvent même dans les sessions, & soutint que la résidence des Evêques étoit de droit divin. Il fut charge de repréfenter son général qui étoit absent, & il en tint la place dans les fix premières fessions. Cette distinction lui étoit d'autant plus glorieufe, qu'il se trouvoit alors dans le Concile plus de 50 religieux du même ordre, évêques ou théologiens. Il s'y acquit beaucoup de réputation & y publia ses deux livres De la Nature & de la Grace, Paris 1549, in-4°, en latin, qu'il dédia aux Peres du concile. Il re-

sonin le Philosophe. Ce pontife étoit fusa l'évêché de Ségovie, & se démir de l'emploi de confesseur de l'empereur Charles-Quint, qu'il n'avoit pu se dispenser d'accepter, Il mourut à Salamanque en 1560, à 66 ans. Ses ouvrages les plus connus font : I. Des Commentaires fur l'Epître aux Romains, 1550, in-fol.; & sur le Maître des Sentences , in-fol. II. Des Traités De juftitia & jure , in-fol. III. De tegendis fecretis, in - 8°. IV. De Pauperum caufa. V. De cavendo Juramentorum abusu. VI. Apologia contra Ambrefium Catharinum , &c.

II. SOTO, (Fernand de) gentilhomme Portugais, & général de la Floride en Amérique, fut un des plus illustres compagnons de François Pizarro, conquérant du Pérou. Il le fervit beaucoup par son intelligence & par fon courage, & partagea avec le vainqueur les tréfors de ce pays, en 1532. Quelques années après, l'empereur Charles-Quinz lui ayanz donné le gouvernement de l'ifle de Cuba, avec la qualité de Général de la Floride, & le titre de Marquis des Terres qu'il pourroit acquerir, il partit pour l'Amérique avec une bonne flotte en 1538; mais il mourut dans fes courses le 21 Mai 1542.

III. SOTO, (Pierre de) pieux & favant Dominicain de Cordone. fut confesseur de l'empereur Charles-Quint. Il abandonna la cour de ce prince, pour aller rétablir les études dans l'université de Dillingen, fondée par Othon Truchses, évêque d'Augsbourg. Il professa dans cette univerfité jusqu'en 1553, qu'il alla en Angleterre pour rétablir la Catholicité dans les univerfités d'Oxford & de Cambridge. Après la mort de la reine Marie, arrivée en 1558, il retourna à Dillingen, & y demeura jusqu'en 1561. Il se rendit cette année; par ordre du pape, au concile de Trente, les Peres l'écoutoient avec admiration, ainfi que Dominique Soto, & on les confidéroit tous deux comme les Princes des théologiens. Soto, épuifé de fatigues & de travail, tomba malade & mourut en 1563, dans le tems que le concile paroissoit en avoir plus de besoin. Trois heures avant sa mort, il dicta & figna une Lettre pour le Pape, où il conjuroit sa Sainteté de consentir « qu'on décidat dans le Concile » l'institution & la résidence des " Evêques de droit divin ". Pallavicin & Rainald ont donné cette Lettre au public, fur les exemplaires qui font au Vatican. Le même Pallagicin dit que le Concile fut très-affligé de la mort de Soto, & qu'il le regretta comme une de fes plus grandes lumiéres. Voyez un Livre imprimé à Paris, fous le nom d'Avignon, en 1738, & intitulé: Apologie du Révérend Pere Pierre Soto, Dominicain, &c. contre le P. Duchesne, Jés. qui l'avoit accusé de favorifer les erreurs de Baius. Ses principaux ouvrages font: I. Instizutiones Christiana. II. Methodus Confessionis. III. Doctrina Christiana Compendium. IV. Tractatus de Institutione Sacerdotum, quisub Episcopis animarum curam gerunt , Lyon, 1587, in-8°.

SOTWEL, (Nathanaël) Jésuite, publia à Rome 1676, année de sa mort, in-s. une Continuation assez estimée, depuis 1642 jusqu'en 1675, de la Bibliothèque des Ecrivains de la Société de Jesu's. Cet ouvrage, qui avoit éré commencé par Ribadeneira, & continué par Philippe Alegambe, est en latin. Le Pere Oudin préparoit un livre dans le même genre, qui auroit entiérement éclipsé celui-là.

SOUBISE, (Jean de PARTHE-NAI, feigneur de) le dernier mâle de l'illustre maison de Parthenai en Poitou, se signala parmi les capi-

taines Calvinistes du xvie siécle. La cour du duc de Ferrare, où Renée de France, fille de Louis XII, & femme de ce duc, avoit introduit le Calvinisme, sur l'écueil de sa religion. Revenu en France, il fut une des colonnes de son parti. Le prince de Condé l'ayant envoyé à Lyon, pour commander cette place, il s'y foutint avec un courage peu ordinaire. Le duc de Nemours fut obligé d'en lever le fiége, & les négociations de la reine n'eurent pas un meilleur fuccès que les armes de ses généraux. Ce héros, si respecté chez les Calvinistes, & si redouté par les Catholiques, mourut en 1566, à 54 ans, ne laissant qu'une fille, Catherine de Parthenai. Voyez PARTHENAI.

SOUBISE, Voyez III. ROHAN. SOUCHAI, (Jean - baptiste) chanoine de l'Eglise cathédrale de Rhodès, conseiller du roi, lecteur & professeur d'éloquence au collége-royal, vit le jour à St-Amand près de Vendôme. Un de ses oncles fut son premier maître. Après s'être perfectionné sous lui, il vint à Paris, & se fit rechercher par tous les savans. L'académie des Inscriptions le mit au nombre de ses membres en 1726, & le perdit en 1746, dans la 59° année de fon âge. L'abbé Souchai étoit un littérateuraimable, qui, en acquérant des connoissances profondes, n'avoit pas négligé les connoissances agréables. Son caractére poli & obligeant lui acquit l'amitié & l'estime de ceux qui le connurent. On a de lui: I. Une Traduction franç. de la Pseudodoxia epidemica du savant médecin Thomas Brown, en 1738, 2 vol. in-12, fous le titre d'Esfais sur les Erreurs populaires. II. Une édition des Euvres diverses de Pélisson, en 3 vol. in-12. III. Des-Remarques fur la Fraduction de Jos-

Bb iv

Jephe, par d'Andilly, qui se trouvent dans l'édition de Paris, 1744, 6 vol. in-12. IV. Une édition des Euvres de Boileau, en 1740, 2 vol. in-4°. V. Une édition de l'Asfrée d'Honoré d'Urfé, où, sans toucher ni au sond ni aux épisodes, on s'est contenté de corriger le langage & d'abréger les conversations; à Paris, chez Didot, 1733, en 10 vol. in-12. VI. Une édition d'Ausone, 1730, in-4°, avec des notes abondantes. VII. Plufieurs Dissertations dans les Mémoires de l'Académie des Belles-Lettres. Elles embellissent ce recueil.

I. SOUCIET, (Etienne) Jéfuite, fils d'un avocat de Paris, naquit à Bourges en 1671. Après avoir professé la rhétorique & la théologie dans sa Société, il devint bibliothécaire du collège de Louis le Granda Paris. Il y mourut en 1744, a 73 ans, honoré des regrets des gens-de-lettres, dont la plupart aimoient son caractére & admiroient fon favoir. On a de lui plufieurs ouvrages. Les principaux font: I. Observations Astronomiques faites à la Chine & aux Indes, Paris, 1729 & 1732, 3 vol. in-4°. II. Requeil de Dissertations critiques sur les endroits difficiles de l'Ecriture-Sainte, &c. in-4°. III. Recueil de Differtations, contenant un Abrégé Chronologique, cinq Differtations contre la Chronologie de Newton, &c. in-4°. Ces ouvrages ont fait honneur à fon érudition & à sa sagacité. On y trouve des recherches curieuses & des observations sensées.

II. SOUCIET, (Etienne-Augustin) frere du précédent & Jésuite comme lui, ne lui survécut que deux jours. Il mourut en 1744 au collège de Louis le Grand, où il prosession la théologie. On a de lui un Poëme sur les Comètes, Caon, 2760, in-8°; & un autre sur l'Agrigulture avec des Notes, Moulins,

1712, in-8°. Ces deux ouvrages font d'une latinité pure.

SOULIER, (Pierre) prêtre du diocèfe de Viviers, curé dans le diocèfe de Sarlat, au fiécle dermer, donna au public: I. L'Abrêzê des Edits de Louis XIV contre ceux de la Religion Prétendue-Réformée, in-12, en 1681. II. L'Histoire des Edits de Pacification, & des moyens que les Prétendus-Réformés ont employés pour les obtenir, in-8°, 1682. III. L'Histoire du Calvinisme, in-4°, 1684; appuyée de bonnes preuves & de quantité d'actes utiles, mis platement & durement écrite. Nous ignorons le tems de sa mort.

SOURDIS, Voy. ESCOUBLEAU. SOUTH, (Robert) théologien Anglois, prébendaire de Westminster, & chanoine de l'Eglise de Christ à Oxford, naquit à Londres en 1631, & mourut en 1716. C'étoit un homme aussi recommandable par sa science que par sa probité; il resusa plusieurs évêchés. On a de lui 6 vol. de Sermons en anglois, qui ont eu affez de cours dans son pays; des Harangues

latines, & des Poësies.

SOUVERAIN, (N.) ecrivain François, étoit du bas-Languedoc. Il fur ministre d'une Eglise Calviniste du Poitou. Déposé du ministère, il se réfugia en Hollande, d'où il fut encore chassé pour avoir refusé de souscrire au synode de Dordrecht. Il se retira en Angleterre, où il fut regardé comme Socinien, & y mourut vers la fin du dernier siécle. On a de lui un ouvrage recherché par les incrédules. Il est intitulé: Le Platonisme dévoilé, ou Essai sur le Verbe Platonicien, Cologne 1700, in-8°. Le Pere Baltus a réfuté ce livre dans sa Défense des Saints Peres accusés de Platonisme , Paris 1711 , in-4°. Les nouveaux Philosophes, fans avoir égard à la réfutation, ont renouvellé l'accusation formée contre les Saints Peres, d'avoir pris le dogme de la Trinité dans Piaton. Mais est-il paradoxe, quel qu'il soit, capable d'arrêter l'essor de

ces génies transcendans?

I. SOUVRÉ, (Gilles de) marquis de Courtenvaux, d'une maison ancienne originaire du Perche, suivit en Pologne, l'an 1573, le duc d'Anjou, depuis roi de France fous le nom de Henri III. Ce monarque, revenu en France, le fit grand-maître de sa garde-robe, & capitaine du château de Vincennes. Il fut fon favori, dit l'abbé le Gendre, sans être de ses mignons. Le marquis de Souvré se signala à la bataille de Coutras en 1587, & conferva la ville de Tours sous l'obéiffance du roi, pendant les troubles funestes de la Ligue. Fidèle a Henri III, il ne le fut pas moins à Henri IV, qui le choisit pour être gouverneur de Louis XIII. Il occupa auprès de ce prince la place de premier gentilhomme ordinaire de la chambre, obtint le collier des ordres du roi, & le bâton de maréchal de France en 1615: il mourut en 1626, à 84 ans, regardé comme un courtisan agréable, plutôt que comme un capitaine habile. Anne de Souvré, épouse du marquis de Louvois, morte en 1715, a été le dernier rejetton de la famille de ce maréchal.

II. SOUVRE, (Jacques de) fils du précédent, fut chevalier de Malte dès l'âge de 5 ans. Après s'être diffingué au fiége de Cafal, il commanda les galéres de France pour le fiége de Porto-Longone, où il acquit beaucoup de gloire. Chargé, par fon ordre, d'ambafades ordinaires & extraordinaires auprès de Louis XIV, il s'en acquitta avec succès, Il parvint ensin

au grand-prieuré de France, l'an 1667, & après avoir foutenu ce caractére avec beaucoup d'éclat, il mourut en 1670, dans sa 70° année. C'est lui qui a fait bâtir le superbe hôtel du Temple, pour être la demeure ordinaire des grands-prieurs de France. Il sit commencer ce bel édifice dès le vivant de son prédécesseur, le grand-prieur de Boiss.

SOUZA, (Louis de) Dominicain en 1614, mort en 1633, est un des meilleurs écrivains Portugais. Ses ouvrages font: I. La Vie de Dom Barthélemi des Martyrs, Paris 1760, 2 vol. in-8°. C'est la même qui sur traduite en françois par MM. de Port-Royal, 1664, in-8° ou in-4°. II. Histoire de S. Dominique, 3 vol. in-fol. Louis de Souza a écrit d'un style animé, mais quelquesois trop métaphorique. Le discernement des saits & la critique ne sont pas

fon principal mérite.

SOZIGENE, Voy. Sosigene. SOZOMENE, (Hermias) furnommé le Scholastique, étoit originaire de Palestine. Il y avoit embrassé le Christianisme, touché par les miracles de St Hilarion. Il passa de Palestine à Constantinople, où il cultiva les belles-lettres, & fit les fonctions d'avocat. Il avoit du goût pour l'Histoire ecclésiastique, & son premier coup d'essai fut un Abrégé de ce qui s'étoit passé depuis l'Ascention du Sauveur jusqu'à la défaite de Licinius. Cet Abrégé est perdu. Il commença une Histoire plus confidérable vers l'an 443. Elle est divisée en 1x livres, & renferme les événemens arrivés depuis l'an 324 jusqu'à l'an 439. Il déclare au commencement du 1er livre, « qu'il écrit ce qui s'est » passé de son tems sur ce qu'il " a vu lui-même, ou fur ce qu'il » a appris des personnes les mieux

» instruites, & qui avoient été » témoins oculaires ». L'Histoire de Sozomène contient des choses très-remarquables; mais la plupart fe trouvent aussi dans Socrate, qu'il femble n'avoir que copié. Elle est néanmoins plus étendue & mieux écrite; mais elle n'est pas sans défaut, même pour le style; & on trouve qu'il est fort au-dessus de Socrate pour le jugement. On croit qu'il mourut vers 450. La plus belle édition de l'Histoire de Sozomène est celle qu'on voit dans le recueil des Historiens Latins, donné par Robert Etienne en 1544. On la trouve aussi dans le Recueil de Valois. Le président Cousin l'a traduite en françois.

SPAGNOLI, (Baptiste) religieux Carme, dit le Mantouan, parce qu'il étoit de Mantoue, né l'an 1444, étoit bâtard de la famille de Spagnoli. Il prit l'habit de Carme, & fe distingua tellement dans son ordre, qu'il parvint au généralat en 1513. Il mourut 3 ans après en 1516, à 72 ans. Cet auteur est principalement connu par ses Poësies. Son esprit étoit si fécond, qu'il enfanta plus de 59000 vers, dont la plupart sont semés de pointes, & n'offrent gu'une facilité molle & languissante. Parmi ses Poësies, on distingue ses Eglogues, dans lefquelles il est tour-à-tour Epicurien & dévot. Il détruit, dans l'une, la croyance d'une autre vie; & dans l'autre, la Vierge apparoît à unberger, & lui promet que " quand il » aura passé sa vie sur le Carmel, » elle l'enlevera dans des lieux » plus agréables, & l'y fera à ja-» mais habiter les Cieux avec les " Driades & les Hamadriades ": nouvelles Saintes, que nous ne connoissions pas encore dans le Paradis. Ses bergers font d'une grossiéreté dégoûtante. Ils'emporte jusqu'à la fureur contre les femmes & contre les eccléfiastiques : contre les femmes, parce qu'auparavant le versificateur Mantouan n'avoit pas pu leur plaire: & contre les eccléfiastiques, parce que les charges de son ordre n'avoient pas pu fatisfaire fon ambition. C'est surtout dans son Poëme de la calamité des Tems, qu'il s'acharne contres ces derniers avec un emportement digne de l'Aretin. Ses autres Poësies ont pour objet des sujets de morale, ou les éloges des Saints. Elles se trouvent dans le Recueil de ses ouvrages, publié à Venise, 1499, in-4°; à Paris, 1502, in-fol. 1513, 3 vol. in-fol; & Anvers, 1576, en 4 vol. in-8°. Ce recueil renferme, I. Commentaire sur les Pseaumes. II. La Vie de St Basile. III. Celle de St Nicolas de Tolentin, & quelques autres ouvrages en profe.

I. SPANHEIM, (Fréderic) né à Amberg dans le haut-Palatinat, parcourut une partie de l'Allemagne & de la France, & s'arrêta à Genève. Il y disputa en 1626 une chaire de philosophie, & l'emporta. Son mérite lui obtint en 1631 une chaire de théologie, que Benoit Turretin laissoit vacante. Il remplit cet emploi avec une approbation fi univerfelle, qu'il fut appellé à Leyde en 1642 pour y remplir la même place. Il y foutint & augmenta même sa réputation; mais fes grands travaux lui causérent une maladie, qui l'enleva à la république des lettres en 1649, à 49 ans. Ses principaux ouvrages font : I. Commentaires Historiques de la vie & de la mort de Meffire Christophe, Vicomte de Dhona, in-4°. II. Dubia Evangelica, en 7-parties, 1700, 2 tomes in-4°. III. Exercitationes de Gratia universali, en 3 vol. in 8°. IV. La Vie de l'Electrice Palacine, in-4% V. Le Soldat Suédois, in-8°. VI.Le Mercure Suiffe, &c. Spanheim laiffa 7 enfans, dont les deux aînés mar-

chérent sur ses traces.

II. SPANHEIM, (Fréderic) second fils du précédent, fut professeur de théologie à Leyde, où il mourut en 1701, à 69 ans. On a de lui une Histoire Ecclésiastique & plufieurs autres favans ouvrages en latin, recueillis & imprimés à Leyde, 1701 & 1703, en 3 vol. folio. Il y règne beaucoup d'érudition & une critique judicieufe, aux préjugés du Protestantifme près.

III. SPANHEIM, (Ezéchiel) frere aîné du précédent, né à Genève en 1629, alla à Leyde en 1642. Son esprit & son caractère lui acquirent l'amitié de Daniel Heinstus & de Claude Saumaise, dont il fut toujours très-estimé, malgré l'animoûté mutuelle qui étoit entre ces deux favans. Sa réputation s'étant répandue dans les pays étrangers, Charles-Louis, électeur Palatin, l'appella à sa cour, quoiqu'il n'eût que 25 ans, pour être gouverneur du prince électoral Charles, son fils unique. Spanheim parut, dans cette place. homme de lettres & politique habile. Son maître l'envoya dans les cours des princes d'Italie, à Florence, à Mantoue, à Parme, à Modène, à Rome, pour observer les intrigues des électeurs Catholiques en ces cours. Ces divers voyages furent pour lui une nouvelle fource de lumiéres, fur-tout pour la connoissance des médailles & des monumens antiques. De retour à Heildelberg en 1665, l'électeur Palatin l'employa en diverses négociations importantes dans les cours étrangéres. L'électeur de Brandebourg le demanda à l'électeur Palatin, qui voulut bien

lui céder un homme si utile. On l'envoya en France en 1680, & lorqu'il retourna à Berlin en 1689, il y tint la place d'un des ministresd'état. Après la paix de Ryswick en 1697, il fut renvoyé en France, où il demeura jusqu'en 1701. De-là il passa en Hollande, puis en Angleterre, en qualité d'ambassadeur auprès de la reine Anne. C'est vers ce tems-là que l'électeur de Brandebourg, qui avoit pris le titre de roi de Prusse, lui donna la qualité de baron, que fes fervices lui avoient si bien méritée. Ce savant mourut à Londres en 1710, à S1 ans. Son érudition étoit prodigieuse. Il savoit le Grec, le Latin, parloit plufieurs langues avec facilité, & étoit aussi propres aux affaires qu'à l'étude. Ses ouvrages les plus connus font : I. De prastantia & usu Numismatum antiquorum, dont la meilleure édition est d'Amsterdam, 1717, en 2 vol. in-fol.: ouvrage excellent, d'une érudition rare, & qui tient lieu d'une infinité d'autres livres aussi savans, mais moins méthodiques. II. Plusieurs Lettres & Differtations fur diverfes Médailles rares & curieuses. III. La Traduction des Césars de l'emper. Julien, avec des notes, Amsterdam, 1728, in-4°. IV. Une Préface & des Notes favantes, dans l'édition des Œuvres du même empereur, à Leipsick, 1696, in-fol.

SPANNOCHI, (N.) gentilhomme de Sienne dans le dernier siécle, se distingua par le talent d'écrire en caractéres très-déliés. On a vu de lui l'Evangile de Se Jean qu'on dit à la fin de la Messe. écrit sans aucune abbréviation sur du velin, dans un espace de la grandeur de l'ongle du petit doigt, d'un caractère néanmoins si bien formé, qu'il égaloit celui des meilleurs écrivains. On ne rapporte ce fait que d'après que ques Journaux, qui exagérent vraisemblablement.

SPARRE, baron & fénareur de Suède dans le XVI° fiécle, mérita par ses talens d'être employé dans les affaires du gouvernement. L'étude du droit naturel & public qu'il avoit approfondi, ne lui servit pas peu à se distinguer dans les emplois. Il avoit à cet égard des vues particulières qu'il configna dans un fameux Traité, in-fol. intitulé : De Lege , Rege & Grege. Ses idées déplurent au gouvernement Suédois, qui fit exactement supprimer fon ouvrage. Il est au nombre des livres défendus de la première classe dans ce royaume.

SPARTIEN, (Ælius Spartianus,) historien Latin, avoit composé la Vie de tous les Empereurs Romains, depuis Jules-César jusqu'à l'empereur Dioclétien exclusivement, sous lequel il vivoit; mais il ne nous en reste (dans l'Historie Augusta Scriptores, Leyde, 1670 & 1671, 2 vol. in-8°.) que les Vies d'Adrien, d'Ælius-Verus César, fils adoptif d'Adrien, de Didier-Julien, de Scptime-Sevére, de Caracalla & de Geta son frere; le reste a été perdu. C'est un des plus mauvais historiens.

SPEED, (Jean) natif de Farington dans le comté de Chefter, mort à Londres en 1629, fut destiné d'abord à apprendre un métier; mais ayant trouvé un Mécène, il fit ses études. Son érudition lui procura les faveurs de Jacques I, qui répandit sur lui ses biensaits. On a de lui le Théâtre de La Grande Bretagne, en anglois. Cet ouvrage sut traduit en latin, & imprimé à Amster lam, in-fol. 1646, L'auteur y doane une des-

cription exacte de cette monarchie, une juste idée des mœurs de ses habitans, & un état de son gouvernement ancien & moderne. Il fait aussi l'Histoire de ses Rois jusqu'à Jacques I, son protecteur.

SPELMAN, (Henri) chevalier Anglois, mort en 1641, se rendit habile dans l'Histoire d'Angleterre. Il s'attacha aussi à débrouiller le chaos des mots de la basse Latinité. On a de lui : I. Glossarium Archaologicum, Londres, 1684 & 1687, in-fol. La dernière. édition est la meilleure. Il v explique les termes barbares & étrangers, les vieux mots remis en ufage, & les nouveaux inventés depuis la décadence de l'empire Romain. II. Villare Anglicum , in-S°: c'est une description alphabétique des villes, bourgs & villages d'Angleterre. III. Une Collection des Conciles d'Angleterre. David Wilkins donna en 1737 une édition de cet ouvrage, plus ample que la 1re, qui n'étoit qu'en 2 vol. in-fol. 1639 & 1664. Celle que nous citons , & qui est la meilleure, est en 4 vol. in-fol. IV. Reliquiæ Spelmanicæ, in-folio, en anglois. C'est un recueil de Traités nécessaires pour étudier l'Hiftoire d'Angleterre, V. Vita Alfredi Magni, Oxonii, 1678, in-fol. VI. Codex Legum veterum Statutorum Angliæ, que Wilkins a inféré dans ses Leges Anglo-Saxonica, à Londres, 1721, in-fol.

I. SPENCER, (Edmond) poëte Anglois, natif de Londres, mort l'an 1598. La reine Elizabeth en faifoit un cas fingulier; elle lui fit compter cent livres flerlings pour une Piéce de vers que ce poëte lui préfenta. Il n'en devint pas plus riche: il vécut malheureux, & mourut de faim, dans la rigueur du termes

Le comte d'Essex lui ayant envoyé 20 liv. sterlings au moment qu'il alloit expirer : Remportez cet argent, dit Spencer, je n'aurois pas le tems de le dépenser. Parmi les ouvrages de Spencer, le plus estimé est sa Fairi Queen, c'est-à-dire, la Reines des Fées, en 12 chants. Sa versification est douce, sa poësie harmonieuse, son élocution aisée, fon imagination brillante. Cependant fon ouvrage ennuie tous les lecteurs qui n'aiment pas les allégories trop longues, les descriptions verbeuses, les stances multipliées. Il déplaît encore aux gens fages, par fes tableaux des extravagances de la chevalerie, par ses affectations & ses Concetti.

II. SPENCER, (Jean) né en 1630, devint maître du collége du Corps de Christ, & doyen d'Ely; & mourut en 1693, à 63 ans. On a de lui un ouvrage sur les Loix des Hébreux, & les raisons de ces Loix; & plusieurs autres Ecrits, imprimés à Cambridge en 1727, en 2 vol. in-fol. dans les quels on trouve beaucoup d'érudition, & plusieurs observations

finguliéres.

de Cambridge, membre du collége de la Trinité, dont on a une bonne édition grecque & latine du Traité d'Origène contre Celfe, & de la Philocalie, avec des notes où il prodigue l'érudition. Cet ouvrage parut à Cambrigde in-4°,

en 1658.

SPERATUS, (Paul) théologien Luthérien, né en 1484 d'une ancienne famille de Suabe, prêcha le Luthéranifme à Saltzbourg, à Vienne en Autriche, & en plufieurs autres villes d'Allemagne.

Luther l'envoya en Prufie, où il fut élevé à l'épiscopat de Poméranie: il y mourut en 1554, à 70

ans. On a de lui plusseurs ouvrages, entr'autres des Cantiques que l'on chante dans les Eglises Luthériennes, & dont les Protestans sont cas.

SPERLING, (Jean) né à Zeuchfeld en Thuringe l'an 1603, enfeigna la physique avec succès à Wittemberg, où il mourut en 1658. On a de lui plusieurs bons ouvrages. Les principaux sont : I. Institutiones Physica. II. Anthropologia Physica, &c. Le nom de Sperling est commun à plusieurs

autres favans.

SPERON - SPERONI, (N.) né à Padoue en 1500 d'une famille noble, mort en 1588, commença à enseigner la philosophie à 24 ans dans sa patrie. Les magistrats de cette ville l'ayant envoyé à Venise, il s'acquit tant de réputation, que lorsqu'il parloit dans le fénat, les avocats & les juges des autres tribunaux quittoient le barreau pour l'entendre. On dit qu'étant à Rome, quelques cardinaux lui demandérent quel étoit le sens de ces lettres que l'on voyoit gravées sur la porte du palais du Pape, M. CCC. LX.? II répondit : Multi Caci Cardinales Crearunt Leonem Decimum : parce que le pape étoit encore jeune, lorsqu'il fut élevé sur le saintfiége. Les principaux ouvrages de Speron, sont: I. Des Dialogues en italien, Venise 1595, in-8°. Il yen a dix fur des sujets de morale. On n'y trouve rien de bien piquant. L'auteur lisoit les vieux auteurs, & y prenoit ce qu'ils avoient de bon ; ainfi fes larcias étoient plus cachés. Ils font cependant estimés en Italie, & ont été traduits en françois par Gruget, in-So, 1551. II. Canace, Tragédie , 1597 , in-4°. Ill. Des Difcours , 1596 , in-4°. IV. Celui de la Préséance des Princes, en italien, 1598, in-4°. V. Des Lettres, 1606,

SPEUSIPPE, d'Athènes, difciple de *Platon*, fon neveu & fon fuccesseur, vers l'an 347 avant J. C., déshonora la philosophie par fon avarice, fon emporte-

ment & ses débauches.

SPIERRE, (François) de Lorraine, dessinateur & graveur, slorissoit à la fin du XVII° siécle. Ses ouvrages sont rares & très-estimés. Son burin est des plus gracieux. Les Estampes qu'il nous a données de sa composition, prouvent la facilité & la beauté de son génie. On estime sur-tout la Vierge qu'il a gravée d'après le Corrège.

 SPIFAME , ( Jacques-Paul ) né à Paris, étoit originaire de Lucques en Italie. Sa famille, qui avoit passé en France, a fini par Jean Spifame fieur des Granges, mort en 1643. Après avoir occupé différentes places, que son mérite lui avoit procurées, Jacques fut élevé à l'évêché de Nevers, & se trouva aux Etats tenus à Paris en 1557. Ce prélat entretenoit alors une femme, qui lui perfuada de se retirer avec elle à Genève. Spifame, plus touché de ses charmes, que convaincu de la fagesse de la Réforme, alla joindre Calvin en 1559. Le patriarche des Réformés l'envoya à Orléans auprès du prince de Condé, en qualité de ministre. Ce prince le députa à la diète de Francfort, pour justifier les Protestans qui avoient pris les armes, & pour implorer le fecours de Ferdinand. Il y fignala fon éloquence, & obtint tout ce qu'il voulut. De retour à Genève, il fut accusé de plusieurs crimes, & il eut la tête tranchée en 1566, après avoir été convaincu d'avoir fait un faux

contrat & des faux sceaux. On a de lui, dans les Mémoires de Casteinau & de Condé, la Harangue qu'il prononça à la diète de Francfort; & quelques autres écrits, qui ne méritent pas notre attention.

II. SPIFAME, (Raoul) frere du précédent, avocat au parlement de Paris, ne manquoit ni d'imagination, ni de connoissances; mais il avoit un caractére d'originalité, une forte d'aliénation d'esprit, qui le firent interdire. Il mourut en Novembre 1563. Nous avons de lui un livre rare; intitulé : Dicearchia Henrici ; Regis christianissimi, Progymnasmata, in-8°, fans date, ni lieu d'impression. Ce volume contient 309 Arrêts de sa composition, qu'il suppose avoir été rendus par Henri II en 1556. fe mettant à la place du fouverain, comme tant d'autres écrivains, il ordonne des choses impraticables, & plufieurs qui font très-sensées, dont quelques-unes ont été exécutées. M. Auffray a pris dans ce livre les réflexions les plus judicieuses, & les a publiées fous le titre de : Vues d'un Politique du XVIº siécle, à Paris, 1775, in-8°... Il ne faut pas le confondre avec Martin SPIFAME, dont les plates Poësies parurent en 1583, in-16.

SPIGELIUS, (Adrien) né à Bruxelles en 1578, & mort en 1625, fut professeur en anatomie & chirurgie à Padoue. Ses Œuves Anatomiques en latin, publiés à Amsterd, 1645, in-f. sont estimées.

I. SPINA, (Alexandre) religieux du couvent de Ste Catherine de Pise, de l'ordre de St Dominique, mourut en 1313. Un particulier (dit-on) ayant inventé de son tems les lunettes, vers l'an 1295, & ne voulant pas en découvrir le secret au pu-

blic, Spina trouva le moyen d'en faire de fon invention trois ans après. Mais ce que l'on prit alors (dit M. l'abbé de Fontenay ) pour une découverte en Italie, n'étoit qu'une imitation du secret connu en France depuis long-tems: les lunettes étoient en usage chez les François dès la fin du XIIe fiécle.

II. SPINA, (Alfonfe) religieux Espagnol de l'ordre de St François, inquisiteur à Toulouse vers l'an 1459, avoit été Juif, à ce qu'on dit. Il est auteur du livre intitulé : Fortalitium Fidei ; ouvrage très-médiòcre, imprimé plusieurs fois, tant in-folio que in-4°. Il y en a une édition de

Nuremberg en 1494, in-4°.

III. SPINA, (Barthélemi) natif de Pise, mort en 1546, à 72 ans, entra dans l'ordre de St Dominique vers l'an 1494. Il fut maître du facré Palais, & l'un de ceux que le pape choifit pour affifter à la congrégation deffinée à examiner les matiéres que l'on devoit proposer au concile de Trente. On a de lui divers Ouvrages en 3 vol. in-fol. qui font très-peu lus.

IV. SPINA, (Jean de l'Epine, ou) fameux ministre Calviniste, avoit été religieux Augustin. Il affista au Collogue de Poissy, & échapa au maffacre de la St-Barthélemi. On a de lui plusieurs Livres de Morale & de Controverse, affez mauvais. Ils furent imprimés à Lyon, in-8°, en différentes années. L'auteur mourut en 1594.

SPINELLO, peintre, natif d'Arezzo dans la Toscane, sur la fin du xIve siécle, sit plusieurs ouyrages qui lui acquirent de la réputation. L'on raconte qu'ayant peint la chute des mauvais Anges, il représenta Lucifer sous le forme

d'un monstre si hideux, qu'il en fut lui-même frappé. Une nuit dans un fonge il crut appercevoir le Diable, tel qu'il étoit dans son tableau, & qui lui demanda d'une voix menaçante, " où il l'avoit vu, pour " le peindre si effroyable? " Le pauvre Spinello, interdit & tremblant, pensa mourir de frayeur; & depuis ce rêve épouvantable, il eut touiours la vue égarée & l'esprit troublé.

I. SPINOLA, (Ambroise) né en 1569, & mort en 1630, étoit de l'illustre maison de Spinola, originaire de Gênes, & dont les branches se sont répandues en Italie & en Espagne. Il fit ses premières armes en Flandres, à la tête de 9000 Italiens, la plûpart vieux foldats & gens de condition. Il n'y fut pas long-tems fans fe signaler. Le roi d'Espagne lui donna ordre bientôt après de lever 5 régimens, pour s'en former une armée avec lag. il devoit exécuter quelquegrand projet; mais la mort de Fréderic I fon frere fit prendre d'autres mesures. Le siège d'Ostende trainoit en longueur, lorsque Spinola s'étant chargé du commandement, la place se rendit en 1604. Ses services le firent nommer général des troupes d'Espagne dans les Pays-Bas. Le comte Maurice de Nassau, le héros de son siécle, fut l'homme contre lequel il eut à combattre, & il se montra aussi bon capitaine que lui. Spinola passa à Paris après la reddition d'Ostende. Henri IV lui demanda quels étoient fes projets pour la campagne prochaine. Spinola les lui dévelopa; & le monarque croyant qu'il avoit voulu lui donner le change, écrivit à Maurice le contraire de ce que son rival de gloire lui avoit dit. Qu'arriva-t-il? Spinola suivit de point en point le plan qu'il avoit trace à Henri IV,

qui dit à cette occasion : Les aueres trompent en disant des mensonges, & celui - ci m'a abusé en disant la vérité. L'Espagne ayant conclu en 1608 une trève avec les Etats-généraux, Spinola jouit de quelque repos; mais il fut bientôt troublé par la contestation qui s'éleva fur la fuccession de Clèves & de Juliers. Spinola reprit les armes, se rendit maitre d'Aix-la-Chapelle, de Wefel & de Breda. Les affaires d'Espagne l'ayant rappellé dans les Pays-Bas en 1629, il s'y fignala de nouveau, & paffi en Italie où il prit Cafal l'an 1630. La citadelle de cette ville demeura entre les mains de Toiras, parce que des ordres imprudens, qui lui venoient réguliérement de Madrid, gênoient ses opérations. Il en mourut de défespoir, répétant jusqu'au dernier foupir : Ils m'ont ravi l'honneur! On demandoit au prince Maurice, quel étoit le premier capitaine de son siècle? Spinola est le second, répondit-il.

II. SPINOLA, (Charles) célèbre Jéfuire, de la même maifon que le précédent, fut envoyé en mission au Japon, & fut brûlé vif à Nangasaqui, pour la foi de J. C., le 10 Septembre 1622. Le P. d'Or-Váns, Jésuire, a publié sa Vie en

françois, in-12.

I. SPINOSA, (Baruch de) né à Amsterdam en 1632, étoit fils d'un Juif Portugais, marchand de profession. Après avoir étudié la langue latine sous un médecin, il employa quelques années à l'étude de la théologie, & il se consacra enfuite tout entier à celle de la philosophie. Plus il acquéroit de connoissances, & plus il se formoit de doutes sur le Judaïsme, que ses Rabbins ne pouvoient résoudre. Sa conduite trop libre à leur égard le brouilla bientôt avec eux, malgré l'estime qu'ils faisoient de son

érudition. Enfin, un coup de cous teau qu'il recut d'un Juif en sortant de la Comédie, l'engagea de se séparer tout-à-fait de la communion Judaïque. Il embressa la religion dominante du pays où il vivoit, & fréquenta les églifes des Mennonites ou des Arminiens. Ce fut alors qu'il changea son nom Juif de Baruch, en celui de Bénédict ou Béni. Quoique foumis extérieurement à l'Evangile, il se contenta d'emprunter le secours de la philosophie pour la recherche de la verité, & son orgueilleuse préfomption le précipita dans le plus affreux abîme. Pour philosopher avec plus de loifir, il abandonna Amsterdam, & se retira à la campagne, ou de tems en tems il s'occupoit à faire des microscopes & des télescopes. Cette vie cachée lui plut tellement, qu'il ne put s'en détacher lors même qu'il fe fut établi à la Haye. Il étoit quelquefois 3 mois de suite sans sortir de fon logis; mais cette folitude étoit égayée par les visites qu'il recevoit des raisonneurs de tout sexe & de toute condition, qui venoient prendre chez lui des leçons d'Athéisme. En renversant tous les principes de la morale, il conserva cependant les mœurs d'un philofophe; fobre, jufqu'à ne boire qu'une pinte de vin en un mois; défintéressé, quoique fils de Juif, au point de remettre aux héritiers de l'infortuné Jean de Wit, une pension de 200 florins que lui faifoit ce grand-homme. Spinofa, vieux avant le tems, fut attaqué d'une maladie lente, dont il mourut en 1677, âgé de 45 ans. On affure qu'il étoit petit, jaunatre, qu'il avoit quelque chose de noir dans la physionomie, & qu'il portoit sur son visage un caractére de réprobation. On ajoûte néanmoins

qu'il étoit tel que nous l'avons peint, d'un bon commerce, affable, honnête, officieux, & fort réglé dans fes mœurs. Sa converfation étoit agréable, & il ne disoit rien qui pût bleffer la charité ou la pudeur. Quand on lui apprenoit qu'un ami le trahissoit ou le calomnioit, il répondoit que les procédés des méchans ne doivent pas nous empêcher d'aimer & de pratiquer la vertu. Il ne juroit jamais. Il affistoit quelquefois aux fermons, & il exhortoit à être assidu aux temples. Il parloit toujours avec respect de l'Être suprême. Un tel caractére doit paroître étrange dans un homme qui a rédigé le premier l'Athéisme en fystême, & en un fystême si déraifonnable & fi abfurde, que Bayle lui-même n'a trouvé dans le Spinofilme que des contradictions, & des hypothèses absolument insoutenables. L'ouvrage de Spinosa qui a fait le plus de bruit, est son Traité intitulé : Tractatus Theologico - Politicus, publié in - 4°, à Hambourg, en 1670, où il jetta les semences de l'Athéisme qu'il a enseigné hautement dans ses Opera Posthuma, imprimées in-4°, en 1677. Le Tractatus Theologico-Politicus a été traduit en françois, sous trois titres différens, par St-Glain: (Voyez GLAIN.) Le but principal de Spinosa a été de détruire toutes les Religions, en introduisant l'Athéisme. Il soutient hardiment que Dieu n'est pas un Etre intelligent, heureux & infiniment parfait; mais que ce n'est autre chose que cette vertu de la nature, qui est répandue dans toutes, les créatures. Ce sophiste téméraire attribue tout ce qui existe à une aveugle nécessité. Il ne reconnoît dans l'Univers qu'une seule Substance, à qui il donne l'étendue & la penfée pour attributs. Il présente son système sous Tome VI.

une forme géométrique. Il donne des définitions, pose des axiômes, déduit des propositions; mais ses prétendues démonstrations ne font qu'un amas de termes fubtils, obscurs, & souvent inintelligibles, Ses raisonnemens sont fondés sur une métaphyfique alambiquée, où il fe perd, fans favoir ni ce qu'il penfe, ni ce qu'il dit. Ce qui reste de la lecture de fes écrits les moins obfcurs, en les réduifant à quelque chose de net & de précis, est que le Monde matériel, & chacune de ses parties, aussi-bien que leur ordre & leurs modes, est l'unique Être qui existe nécessairement par lui-même. Pour affoiblir les preuves de la Religion Chrétienne, il tâche de déprimer les prédictions des Prophètes de l'Ancien - Testament. Il prétend qu'ils ne devoient leurs révélations qu'à une imagination plus forte que celle du commun: principe absurde qu'il étend jusqu'à Moyse & à J. C. même. A la fin de la 1re partie de fon Traité de Morale, il nie « que " les yeux foient faits pour voir, " les oreilles pour entendre, les " dents pour mâcher, l'estomac " pour digérer; " il traite de préjugé de l'enfance, le sentiment contraire.On peut juger, par ce trait, de la bezuté du génie de ce prétendu philosophe. L'obscurité au reste est le moindre défaut de Spinosa. La mauvaise foi paroît être fon caractère dominant. Il n'est attentif qu'à s'enveloper pour surprendre. Spinosa avoit un tel desir d'immortaliser son nom, qu'il eût facrifié volontiers à cette gloire la vie présente, eût-il fallu être mis en piéces par un peuple mutiné: autre vanité ridicule dans un Athée. Ce n'étoit que par dégrés qu'il étoit tombé dans le précipice de l'Athéifme. Il paroît bien éloigné de cette doctrine dans les Principes de Rine

DESCARTES, démontrés selon la manière des Géomètres, Amsterdam, in-4°, 1667, en latin. Les absurdités du Spinosisme ont été folidement réfutées par un très-grand nombre d'auteurs, entr'autres: Par Cuper, dans fes Arcana Atheismi revelata, Roterdam, 1676, in-4°; par Dom François Lami, Bénédictin; par Jacquelot, dans son Traité de l'Existence de Dieu; par le Vassor, dans son Traité de la Véritable Religion, imprimé à Paris en 1688; & dans les Ecrits donnés sur cette matiére en ces derniers tems. Voyez les Mémoires de Nicéron, (tome 13) qui a profité de la Vie de Spinosa par Colerus, inférée dans la Réfutation de Spinofa par divers auteurs, recueil publié par l'abbé Lenglet, 1731, in-12; & d'une autre Vie de ce philosophe, par un de ses partisans, 1712, in-8°. Celle-cin'eft pas commune, non plus que le Recueil de Lenglet, lequel fut fupprimé, comme plus favorable que contraire au Spinosisme.

II. SPINOSA, (Jean) auteur Efpagnol, natif de Belovado, fut fecrétaire de Don Pedro de Gonzalès de Mendoza, capitaine-général de l'empereur dans la Sicile. On a de lui un Traité à la louange des Femes, plein d'éloges emphatiques & de citations fastidieuses. Ce livre, écrit en Espagnol, parur à Milan en 1580, in-4°. Cet auteur

vivoit au xv1° fiécle.

SPIRIDION, (St) évêque de Tremithunte dans l'isle de Chypre, assista au concile-général de Nicée en 326, & vécut jusqu'après le concile de Sardique en 347. Son zèle & ses miracles lui firent un nom respectable.

SPIZELIUS, (Théophile) écrivain Protestant, né à Augsbourg en 1639, mort en 1691, est auteur de plusieurs ouvrages. Les plus con-

nus sont deux Traités: l'un intitule, Felix Litteratus, 2 vol. in-8°; & l'autre, Infelix Litteratus, 2 vol. in-8°. Spizelius prétend faire voir, dans ces deux ouvrages, les vices des gens-de-lettres, & les malheurs qui leur arrivent quand ils étudient par de mauvais motifs, & plutôt pour eux-mêmes que pour l'amour de Dieu & l'utilité du prochain. Nous avons encore de lui : I. Une espèce d'Essai de Bibliothèque, fous le titre de Sacra Bibliothecarum illustrium Arcana detecta, imprimé en 1668, in-8°; mais cet Essai manque de clarté & de méthode, & ne s'étend qu'à un petit nombre d'auteurs. II. Sinensium res Litteraria. Leyde 1660, in-12.

I. SPON, (Charles) né à Lyon en 1609, d'un riche marchand, exerça la médecine dans fa patrie avec beaucoup de réputation. Il cultiva la poëfie avec un fuccès égal, & mourut à Lyon en 1684, après avoir publié plufieurs ouvrages, parmi lesquels on distingue

la Pharmacopée de Lyon.

II. SPON, (Jacob) fils du précédent, naquit à Lyon en 1647. Honoré du bonnet de docteur en médecine à Montpellier, il passa de-là à Strasbourg, où il fit admirer fon érudition. Le célèbre Vaillant étant allé à Lyon pour se rendre en Italie, le jeune Spon se joignit à lui. Il voyagea ensuite en Dalmatie, en Grèce, dans le Levant, & à son retour il publia la Relation de fon voyage. Son attachement pour la Religion prétendue-réformée le fit sortir de France en 1685, dans le dessein de se fixer à Zurich en Suisse; mais il mourut en chemin à Veray, ville du Canton de Berne. Les académies de Padoue & de Nimes se l'étoient affocié : il méritoit cet honneur par l'étendue de son érudition. Nous avons de fui divers ouvrages; les principaux font : I. Recherches curieuses d'Antiquités, in-4°, Lyon, 1683; ouvrage favant. II. Miscellanea eruditæ Antiquitatis, Lyon 1685, infol.; aussi curieux pour les inscriptions que pour les médailles. III. Voyages d'Italie, de Dalmatie, de Grèce & du Levant; imprimés à Lyon en 1677, 3 vol. in-12; réimprimés à la Haye en 1680 & en 1689, en 2 vol. in-12. Cet ouvrage est intéressant pour les amateurs d'antiquités. IV. Histoire de la Ville & de l'Etat de Genève, in-12, 2 vol.; réimprimée à Genève en 1730, en 2 vol. in-4° & en 4 vol. in-12, avec des augmentations confidérables. Cette Histoire est pleine de recherches; mais elle n'est pas toujours fidelle. Le style manque de précision, de pureté & d'élégance. V. Recherches des Antiquités de Lyon, in-8°. VI. Bevanda Afiatica, seu de Café, Lipsiæ 1705, in-4°. VII. Observations sur les Fiévres, in-12, 1684, &c.

I. SPONDE,(Henri de)né à Mauléon de Soule, bourg de Gascogne, en 1568, d'un Calviniste, fut élevé dans cette religion. Sa jeunesse annonça beaucoup de goût pour les belles-lettres, & une grande facilité pour apprendre les langues. Il exerçoit la charge de maître-des-requêtes pour le roi de Navarre, lorsque les livres de controverse des cardinaux du Perron & Bellarmin touchérent son cœur & éclairérent son esprit. Il abjura le Calvinisme en 1595, & accompagna à Rome le cardinal de Sourdis. Quelques années après, il embrassa l'état eccléfiastique, & fut nommé à l'évêché de Pamiers en 1626. Il n'oublia rien pour tirer de l'erreur les Hérétiques de fon diocèfe. Il y établit une Congrégation ecclésiastique, des Séminaires, des Maifons religieuses, & se signala par toutes les vertus épiscopales. Cet illustre prélat finit ses jours à Touloufe en 1643, âgé de 75 ans. Son principal ouvrage est l'Abrégé des Annales de Baronius, 2 vol. in-fol., & la Continuation qu'il en a faite jusqu'à l'an 1640, 3 vol. in-folio. Quoique cet ouvrage ne foit pas parfait, & qu'il y ait presqu'autant de fautes que dans Baronius, il doit être acheté par ceux qui ont les Annales de ce cardinal. Il fervira à leur rappeller les faits principaux, qui y font détaillés avec netteté & choisis avec jugement. Pour rendre ce Recueil plus complet, Sponde y joignit les Annales sacrées de l'Ancien - Testament jusqu'à Jesus-CHRIST, in-fol., qui ne font proprement qu'un abrégé des Annales de Torniel. On a aussi de Sponde des Ordonnances Synodales. La meilleure édition de ses Œuvres est celle de la Noue, à Paris, 1639, 6 vol. in-fol. Son Traité de Cameteriis sacris, 1638, in-4°, renferme des recherches curieuses. Pierre Frizon, docteur de Sorbonne, a écrit sa Vie.

II. SPONDE, (Jean de) frore du précédent, abjura le Calvinif-me, & mourut en 1595. On a de lui: I. D'affez mauvais Commentaires fur Homére, 1606, in-f. II. Une Réponse au Traité de Bèze fur les marques de l'Eglise, Bordeaux 1595, in-8°.

SPOTSWOOD, (Jean) né l'an 1566 en Ecosse, d'une ancienne famille qui avoit rang & séance parmi les Pairs du royaume, suit, en qualité de chapelain, Louis duc de Lenox, dans son ambassade auprès d'Henri IV, roi de France. Jacques I, roi d'Angleterre, qui avoit été auparavant roi d'Ecosse, & qui avoit connu toure l'étendue du mérite de Spotswood, l'éleva à l'archevêché de Glascow

& lui donna une place dans fon conseil-privé d'Ecosse. Il fut ensuite aumônier de la reine, archevêque de St-André, & primat de toute l'Ecoffe. Charles I voulut être couronné de sa main en 1633, & le fit fon lord-chancelier. Ce prélat mourut en Angleterre en 1639, à 74 ans. On a de lui une Histoire Ecclésiastique d'Ecosse, en anglois, Londres 1655, in-fol. Celivre, qui s'étend depuis l'an 203 de J. C. jusqu'en 1624, est savant : mais la critique n'en est pas toujours exacte, ni impartiale. L'auteur n'a pas le vrai style de l'histoire.

SPRANGER, (Barthélemi) peintre, naquit à Anvers en 1526. L'envie d'apprendre fit concevoir au jeune artiste le projet de voyager : il vint en France , d'où il partit peu de tems après pour aller en Italie. Un tableau de Sorciers qu'il fit à Rome, lui mérita la protection du cardinal Farnèse, qui l'employa à fon château de Caprarole. Ce prélat se présenta ensuite au pape Pie V, dont Spranger recut heaucoup de témoignages d'estime & de générofité. Après la mort de ce pontife, Spranger fut mandé à Vienne, pour être le prem. peintre de l'empereur. Maximilien II & Rodolphe II le mirent dans l'opulence, & le combiérent d'honneurs. Cette protection fingulière lui mérita des marques de distinction dans les lieux par lesquels il paffa en un voyage qu'il fit. Amsterdam & Anvers, entre autres villes, le reçurent à fon paffage comme un homme d'une grande confidération, & lui firent des présens. Spranger, dans ses productions, s'est toujours laissé conduire par fon caprice, fans confulter la nature: ce qui lui a donné un goût maniéré. Ses contours font aussi trop prononcés; mais ce

peintre avoit une légéreté de main fingulière. Sa touche est en même tems hardie & gracieuse, & son pinceau d'une douceur admirable. Il mourut après l'an 1582.

SPRAT, (Thomas) fils d'un ministre de la province de Devon, naquit en 1636. Il devint l'un des premiers membres de la fociété royale de Londres, chapelain de Georges duc de Buckingham, puis chapelain du roi Charles II, prébendaire de Westminster, & enfin évêque de Rochester en 1684. Ce prélar, aussi versé dans la politique que dans les sciences, mourut d'apoplexie en 1713. Tous ses ouvrages sont bien écrits en anglois. On estime fur-tout fon Hiftoire de la Société Royale de Londres, dont on a une mauvaise traduction françoise, imprimée à Genève en 1669 in-8°. Sprat cultivoit aussi la poësie, & on a de lui quelques morceaux en ce genre, qui ne font pas sans mérite.

SQUARCIA - LUPI , Voyer SI-

MONIUS (Simon). STAAL, (Madame de) connue d'abord sous le nom de Mlle de Launai, étoit née à Paris d'un peintre. Son pere ayant été obligé de fortir du royaume, la laissa dans la misére, encore enfant. Le hazard la fit élever avec distinction au prieuré de St Louis de Rouen; mais la supérieure de ce monastére, à laquelle elle devoit fon éducation, étant morte, MIIº de Launai retomba dans son premier état. L'indigence l'obligea d'entrer, en qualité de femme - de - chambre , chez Made la duchesse du Maine. La foiblesse de sa vue, sa maladresse & sa façon de penser, la rendoient incapable de remplir les devoirs qu'exige ce service. Elle pensoit à sortir de son esclavage, lorsqu'une aventure singulière sit

connoître à la duchesse du Maine tout ce que valoit sa femme-dechambre. Une jeune demoiselle de Paris, d'une grande beauté, nommée Tetard, contresit la possédée par le conseil de sa mere. Tout Paris, la cour même, accourut pour voir cette prétendue merveille. Comme le philosophe Fontenelle y avoit été avec les autres, Mlle de Launai lui écrivit une lettre pleine de fel, fur le témoignage avantageux qu'il avoit rendu de la prétendue possession. Cette ingénieuse bagatelle la tira de l'obscurité. Dès-lors la duchesse l'employa dans toutes les fêtes qui se donnoient à Sceaux. Elle faisoit des vers pour quelques-unes des piéces que l'on y jouoit, dressoit les plans de quelques autres, & étoit confultée dans toutes. Elle s'acquit bientôt l'estime & la confiance de la princesse. Les Fontenelle, les Tourreil, les Valincourt, les Chaulieu, les Malezieu, & les autres personnes de mérite qui ornoient cette cour, recherchérent avec emprefsement cette fille ingénieuse. Elle fut envelopée, fous la régence, dans la difgrace de Made la duchesse du Maine, & renfermée pendant près de deux ans à la Bastille. La liberté lui ayant été rendue, elle fut fort utile à la princesse, qui, par reconnoissance, la maria avec M. de Staal, lieutenant aux Gardes Suiffes, & depuis capitaine & maréchal-de-camp. Le favant Dacier l'avoit voulu épouser auparavant; mais elle n'avoit pas cru devoir donner sa main à un vieillard & à un érudit. Made de Staal montroit beaucoup moins d'esprit & de gaieté dans sa conversation que dans ses ouvrages. C'étoit une fuite de sa timidité & de sa mauvaise santé. Son caractére étoit mêlé de bonnes & de mauvaises

qualités; mais celles-là l'emportoient. Elle mourut en 1750. On a imprimé depuis sa mort les Mémoires de sa vie, en 3 vol. in-12, composés par elle-même. On y a ajoûté depuis un Ive volume, qui contient deux jolies Comédies, dont l'une est intitulée l'Engoûment, & l'autre la Mode. Elles ont été jouées à Sceaux. Ses Mémoires n'offrent pas des aventures fort importantes ; mais elles font affez finguliéres. Le cœur humain y est peint avec autant de vérité que de finesse. Cet ouvrage, plein de traits ingénieux, se fait lire avec délices, par l'union si rare de l'élégance & de la fimplicité, de l'efprit & du goût , de l'exactitude grammaticale & du naturel. Quant aux Comédies, elles ne sont bonnes que pour le style & les détails. Quelques critiques prétendent, que Made de Staal n'a pas dit tout ce qui la regardoit dans ses Mémoires. Une dame de ses amies lui ayant demandé comment elle parleroit de ses intrigues galantes? Je me peindrai en Buste, lui répondit Made de Staal. Mais cette réponse pouvoit n'être qu'une plaifanterie, qu'on a mal interprétée.

STACE, (P. Papinius Statius) Napolitain, vivoit du tems de Domitien, qu'il flatta avec autant de l'àcheté que de bassesse. Ce poëte Latin plaisoit fort à cet empereur, par la facilité qu'il avoit de faire des vers fur le champ. Il mourut à Naples vers l'an 100 de J. C. Nous avons de Stace deux Poemes héroïques, dédiés à ce tyran odieux qu'il place dans le ciel, fans doute entre Octave & Néron. C'est la Thébaide en 12 livres ; & l'Achilleide, dont il n'y a que 2 livres, la mort l'ayant empêché de la continuer, Ce poëte a encore fait 5 livres. de Sylves, ou un recueil de pe-

Cciij

tites piéces de vers sur différens sujets. Les Poësies de Stace furent fort estimées de son tems à Rome; mais le goût étoit alors corrompu. En cherchant à s'élever, il tombe souvent dans le ton déclamateur; & à l'égard de ses Poëmes héroïques, il a traité son sujet plutôt en historien qu'en poëte, fans s'attacher à ce qui fait l'effence de la poësie épique. C'étoit un homme d'une imagination forte, mais déréglée. La 1re édition de ce poëte est celle de Rome 1475, in-fol. Les meilleures font celle de Barthius, 1664, 3 vol. in-4°. celle Cum notis Variorum, Leyde 1671, in-8°. & celle Ad usum Delphini, 1685, 2 v. in-4°. très-rare.

stackhouse, (Thomas) théologien Anglois, mort en 1752, fe fit un nom par ses écrits contre Tyndal, Coilins & Woolfton. Ses ouvrages les plus estimés sont: I. Le Sens littéral de l'Ecriture, traduit en françois, 3 vol. in-12. II. Un Corps complet de Théologie, dont on a aussi une version françoise. III. Une Histoire générale de

la Bible.

STADIUS, (Jean) né à Loënhout, dans le Brabant, en 1527, & mort à Paris en 1579, a composé des Ephémérides, Cologne 1560, in-4°; les Fastes des Romains, & pluseurs ouvrages sur l'Astrologie judiciaire, vaine science dont

il étoit infatué.

STAHL, (Georges-Ernest) naquit en Franconie en 1660. Lorsque l'université de Hall sur sondée en 1694, la chaire de médecine lui sur consérée. Il remplit dignement l'attente qu'on avoit conçue de lui. Sa maniére d'enseigner, la folidité de ses ouvrages, les heureux succès de sa pratique concoururent à lui faire une réputation des plus brillantes. La

cour de Prusse voulut s'attacher un homme si habile. Stahl fut appellé à Berlin en 1716, & il y eut les titres de conseiller de la cour & de médecin du roi. Il acheva glorieusement sa carriére en 1734, dans la 75° année de fon âge. Stahl est un des plus grandshommes que la médecine ait poffédés, & il tient même le rang de fondateur d'une secte particulière. Il proposa ses principes dans un vol. in - 4°, imprimé à Hall en 1708, fous le titre de Theoria Medica vera; auquel il joignit dans la fuite divers autres Traités, tels que Opusculum Chymico-Physico-Medicum, 1715, in-4°. & fes Observations Chymiques, Berlin 1731, in-S°. C'est par son intelligence en chymie que Stahl s'est surtout rendu recommandable. Il en puisa le fond dans des ouvrages qui avant lui étoient presque ignorés, & dont il répandit la connoissance aussi bien quel'usage : c'étoient ceux du fameux Bécher, qu'il commenta, rectifia & étendit. On pouvoit les regarder comme un recueil d'énigmes, qu'il eut le talent de déchiffrer. Cette étude le conduisit à la composition de plusieurs remèdes, qui ont eu & ont encore une grande vogue : tels font les Pillules Balfamiques, la Poudre Antipasmodique, son Essence Alexipharmaque, &c. La métallurgie lui a les plus grandes obligations; fon petit Traité latin sur cette matiére, que l'on trouve à la fuite de ses Opuscules, est excellent. Ses Elémens de Chymie ont été traduits en françois par M. de Machy, en 1757, en 6 vol. in-12.

STANDONHC, (Jean) docteur de la maison & société de Sorbonne, né à Malines en 1443, d'une famille obscure, vint achever ses études à Paris, & sut fait régent dans le collège de Ste Barbe, puis principal du collége de Montaigu. Ce dernier collége reprit fon ancien lustre, & il en fut regardé comme le fecond fondateur. Son zèle n'étoit pas toujours affez modéré. Ayant parlé avec trop de liberté sur la répudiation de la reine Jeanne, femme du roi Louis XII, il fut banni du royaume pour 2 ans. Il se retira alors à Cambrai, où l'évêque, allant partir pour l'Espagne, le fit son vicaire spécial pour tout le diocèse. Standonhe revint à Paris, après le tems de fon exil, & continua de faire fleurir la piété & l'étude dans le collége de Montaigu. Il y mourut saintement en 1504, après avoir rempli la place de recteur de l'université, fondé diverses communautés en Flandres, & converti beaucoup de pécheurs par ses sermons.

STANHOPE, (Jacques, comte de) d'une ancienne famille du comté de Nottingham, naquit en 1673. Il fuivit en Espagne Alexandre Stanhope, fon pere, qui fut envoyé extraordinaire en cette cour, au commencement du règne du roi Guillaume. Le séjour de Madrid lui acquit la connoissance de la langue espagnole. Il voyagea en France & en Italie pour apprendre le françois & l'italien. De retour en Angleterre, il prit le parti des armes, & se distingua au siège de Namur fous les yeux du roi Guillaume, qui le gratifia d'une compagnie d'infanterie. Il s'éleva de grade en grade jufqu'à celui de lieutenantgénéral. En 1709, il fut nommé commandant en chef des troupes Angloifes en Efpagne. Le 27 Juillet 1710 il remporta une victoire près d'Almanara, qui fut attribuée à sa conduite & à sa valeur, & dont il fut remercié publiquement

par l'empereur. Le 20 Août suivant il acquit beaucoup de gloire à la bataille de Saragosse, ainsi que le 9 Décembre de la même année, à la défense de Brihuega, où il fit une vigoureuse résistance. Mais il fut obligé de céder à la valeur du duc de Vendôme, généralissime des troupes Espagnoles, & de se rendre prisonnier de guerre à Brihin? ga. Après avoir été échangé, en 1712, contre le duc d'Esculona. vice-roi de Naples, il recourna en Angleterre, où il fut favorablement reçu de toute la cour. Le roi George étant parvenu au trône, le fit secrétaire - d'état & membre du confeil-privé. En 1714, il l'envoya à Vienne, où l'empereur lui fit présent de son portrait enrichi de diamans. Il étoit nommé plénipotentiaire au congrès de Cambrai, lorfqu'il mourut à Londres en 1721, à 50 ans. Bon politique & grand capitaine, citoyen zèlé & philosophe compatissant, il s'acquit les cœurs des fujets & mérita les regrets de son prince. C'est lui qui s'empara du Port-Mahon & de l'isle Minorque, que les Anglois ont toujours possédés depuis.

I. STANISLAS, (Ŝt) né en 1030, de parens illustres par leur naisfiance & par leur piété, sit ses études à Gnesne & à Paris. De retour en Pologne en 1059, il sur élu évêque de Cracovie en 1071; mais ayant repris vivement Boleslas II, roi de Pologne, qui avoit enlevé la semme d'un seigneur Polonois, ce prince le tua dans la chapelle de S. Michel, le 8 Mai 1077, où il expira martyr de son zèle.

II. STANISLAS I, (LECZINSKI) roi de Pologne, grand-duc de Lithuanie, duc de Lorraine & de Bar, né à Léopold le 20 Octobre 1677, du grand-tréforier de la

C 18

couronne, fut député en 1704, par l'affemblée de Varfovie, auprès de Charles XII, roi de Suède, qui venoit de conquérir la Pologne. Il étoit alors âgé de 27 ans, palatin de Pofnanie, général de la grande Pologne, & avoit été ambaffadeur extraordinaire auprès du grand-seigneur en 1699. Sa physionomie étoit heureuse, pleine de hardiesse & de douceur, avec un air de probité & de franchise. Il n'eut pas de peine à s'infinuer dans l'amitié du roi de Suède, qui le fit couronner roi de Pologne à Varsovie en 1705. Le nouveau roi suivit Charles XII en Saxe, où l'on conclut en 1706 un traité de paix entre les deux rois d'une part, & le roi Auguste, qui renonça à la couronne de Pologne, & reconnut pour légitime souverain de cet état Staniflas. Le nouveau monarque refta avec Charles XII en Saxe, jufqu'en Septembre 1707. Ils revinrent alors en Pologne, & y firent la guerre pour en chasser entiérement les Moscovites. Le Czar fut obligé d'ensfortir en 1708; mais le roi de Suède ayant trop pouffé son ennemi, après avoir remporté plufieurs avantages fur lui, fut défait entiérement luimême au mois de Juillet 1709. Stanislas ne se trouvant pas en sûreté dans la Pologne, où les Mofcovites revinrent, & où le roi Auguste renoua un nouveau traité en sa faveur, fut obligé de se retirer en Suède, puis en Turquie. Les affaires de Charles XII n'ayant pu se rétablir, Stanislas se retira dans le duché de Deux-Ponts & ensuite en Alface. Il vécut dans l'obscurité jusqu'en 1725, que la princesse Marie sa fille épousa Louis XV, roi de France. Après la mort du roi Auguste en 1733,

ce prince se rendit en Pologne; dans l'espérance de remonter sus le trône. Il y eut un parti, qui le proclama roi; mais son compétiteur, le prince électoral de Saxe, devenu électeur de Saxe après la mort du roi fon pere, foutenu de l'empereur Charles VI, & de l'impératrice de Russie, l'emporta sur le roi Stanislas. Ce prince infortuné se rendit à Dantzick pour foutenir fon élection; mais le grand nombre qui l'avoit choifi, céda bientôt au petit nombre qui lui étoit contraire. Dantzick fut pris; Stanislas, obligé de fuir, n'échapa qu'à travers beaucoup de dangers, & à la faveur de plus d'un déguisement, après avoir vu sa tête mise à prix par le général des Moscovites dans sa propre patrie. Lorsque la paix fe fit en 1736, il renonça au royaume qu'il avoit eu deux fois. & conserva le titre de Roi. Il eut la jouissance des duchés de Lorraine & de Bar, qu'il rendit heureux. Il foulagea fes peuples; il embellit Nancy & Lunéville; il fit des établissemens utiles; il dota des pauvres filles; il fonda des Colléges; il bâtit des Hôpitaux : enfin il fe montra l'ami de l'humanité. La Lorraine jouissoit de ses bienfaits, lorsqu'un accident hâta sa mort.Le feu prit à sa robe-de-chambre, & ses plaies lui causérent une fiévre, qui l'enleva au monde le 23 Février 1766. Sa mort a été un deuil public, & les pleurs de fes fujets font le plus bel éloge que nous puissions faire de ce prince. Charles XII disoit de lui, qu'il n'avoit jamais vu d'homme si propre à concilier tous les partis. Dans fa jeunesse il s'étoit endurci à la fatigue, & avoit fortifié son esprit en fortifiant fon corps. Il couchoit toujours sur une espèce de paillasse, n'exigeant jamais aucun fervice de ses domestiques auprès de sa personne. Il étoit d'une tempérance peu commune dans ce climat; libéral, adoré de ses vasfaux, & peut-être le feul feigneur en Pologne qui eût quelques amis. Il fat en Lorraine ce qu'il avoit été dans fa patrie; doux, affable, compatifiant, parlant avec fes fujers commé avec fes égaux, partageant leurs peines & les consolant en pere tendre. On lui donna d'une commune voix le titre de Stanistas le Bienfaisant. Les revenus de ce prince étoient modiques; cependant, lorfqu'on vouloit apprécier ce qu'il faifoit, on le croyoit le plus riche potentat de l'Europe. Il fuffira de donner un exemple de cette économie fage & raisonnée qui lui faisoit faire de si grandes choses Ce prince a donné aux magistrats de la ville de Bar 18000 écus, qui doivent être employés à acheter du bled lorsqu'il est à bas prix, pour le revendre aux pauvres à un prix médiocre, quand il est monté à un certain point de cherté. Par cet arrangement la fomme augmente tous les jours; & bientôt on pourra la répartir sur d'autres endroits de la province. Le duc d'Orléans, régent du royaume, qui connoissoit ses vertus, répondit à l'envoyé du roi Auguste, qui se plaignoit de ce qu'on avoit donné une retraite en France à son concurrent : Monsieur, mandez au Roi votre Maître, que la France a toujours été l'asyle des Rois malheureux. Ce prince avoit beaucoup d'esprit & de lumiéres ; il protégeoit les sciences & les arts. S'il avoit été un simple particulier, il se seroit distingué par son talent pour la méchanique. Nous avons de lui divers ouvrages de philosophie, de politique & de morale, imprimés d'une manière élégante sous ce titre: Œuvres du Philosophe Bienfaisant, 1765, en 4 vol. in-8°. Les libraires de Paris publièrent en même tems une édition in-12 en 4 vol. de ce recueil, en faveur de ceux qui, ne pouvant donner dans le luxe typographique, se contentent de l'utile. L'amour des hommes, le desir de les voir heureux, la sagesse des principes, la grandeur des vues, les leçons courageuses données aux princes, rendent cette collection présieurs.

collection précieuse.

STANLEY, (Thomas) natif de Cumberlow en Herefordshire, se rendit habile dans les belles-lettres & dans la philosophie. Après avoir fait divers voyages en France, en Italie & en Espagne, il se retira à Londres, où il mourut en 1678, avec la réputation d'un fçavant profond. Ses principaux ouvrages font : I. Une belle Edition d'E/chyle, avec la Traduction & des notes, in-fol. 1663. II. L'Histoire de la Philosophie, en anglois. Cette Histoire a été traduite en partie en latin, par le Clerc; & toute entiére par Godefroi Olearius, Leipfick 1712, in-4°. Tous les Journaux firent de grands éloges de l'érudition qui y règne. On y desireroit plus de profondeur dans les analyses. & plus de précision dans le style.

STANYHURST, (Richard) né à Dublin en 1552, & mort en 1618, entra dans l'état eccléfiaftique après la mort de fa femme, & devint chapelain de l'archiduc Albert. On a de lui: I. De rebus in Hybernia gestis, Antuerpiæ 1584, in-4°. II. Vita Sti Patricii, 1587,

in-8°.

STAPHYLIUS, professeur de rhétorique à Auch sa patrie, au Ive fiécle, possédoit, dit-on, un fi grande érudition qu'Ausone le compare au célèbre Varron; mais cet éloge peut être une flatterie.

STAPLETON, (Thomas) controversiste Catholique Anglois, d'une ancienne famille du comté de Suffex, naquit à Henfield en 1535, & fut chanoine de Chichester. La persécution que l'on faifoit aux Catholiques dans fa patrie, l'obligea de se retirer en Flandres. Il y enseigna l'Ecrituresainte à Douai, & fut ensuite professeur - royal de théologie à Louvain, & chanoine de S. Pierre. Il mourut dans cette ville en 1598, à 63 ans, avec une grande réputation de zèle & de piété. Il pensoit philosophiquement fur les grandeurs de ce monde; & il ne voulut point quitter sa retraite pour aller à Rome, où Clément VIII le faifoit appeller. Ses Ouvrages, recueillis & imprimés à Paris en 1620, 4 vol. in-fol. prouvent fon érudition; mais comme ils roulent presque tous sur la controverse, on ne les litplus guéres, depuis que les disputes sont assoupies.

STAROVOLSKI, (Simon) géographe & littérateur Polonois du XVII° fiécle, rendit deux hommages littéraires à fa patrie. I. Il en composa une Description Géographique en latin, sous le titre de POLONIA. Conringius, après l'avoir ornée de Carres & d'une bonne Préface, l'augmenta & la corrigea; & malgré cela, elle ne passe pas pour trop exacte. II. Les Eloges & les Vies, en latin, de Cent Ecrivains illustres de Pologne, in-4°: Recueil où l'amour de la gloire de fes compatriotes domine plus qu'une faine critique. Il y a d'ailleurs beaucoup d'inepties, parmi plusieurs choses curieuses.

STATILIE, Voyer MESSALINE, n° II.

STATIO, (Achille) Portugais, né à Vidigueira en 1524 d'une famille illustre, voyagea en Espagne, en France & dans les Pays-Bas. Il s'arrêta à Rome, où le cardinal Carasse le sit son bibliothécaire. Il mourut dans cette ville en 1581. Nous avons de lui : I. Des Remarques sur les endroits difficiles des anciens Auteurs, 1604, in-8°. II. Des Oraisons. III. Des Epitres. IV. Une Traduction latine de divers Traités de St Chryssoftôme, de St Grégoire de Nysse, & de St Athanase.

STATIRA, fille de Darius Codoman, fut prife avec sa mere par Alexandre le Grand, après la bataille d'Iffus, l'an 332 avant J. C. Ce prince, qui l'avoit refusée, lorsque Darius la lui offrit pour gage de la paix, l'époufa lorfqu'elle fut son esclave. Les noces furent célébrées après qu'Alexandre fut de retour des Indes; & ce fut comme une espèce de triomphe. Il y eut 9000 personnes de cette fête, à chacune desquelles ce conquérant donna une bouteille d'or pour sacrifier aux Dieux. Statira n'eut point d'enfans; Roxane lui ôta la vie après la mort d'Alexandre, l'an 323 avant J. C... La femme de Darius s'appelloit aussi STATIRA. Elle étoit enceinte lorfqu'elle fut faite prifonniére. Ses malheurs lui ayant occasionné une fausse couche, elle mourut quelque tems après, & fut enterrée magnifiquement par les foins d'Alexandre, qui l'avoit traitée avec heaucoup de respect, & qui mêla ses larmes à celles de sa famille.

STAUPITZ, (Jean) Staupitius, vicaire-général de l'ordre des Augustins, né en Mifnie d'une fa-

mille noble, fut le premier doyen de la faculté de théologie en l'université de Wittemberg. Staupitz y appella d'Erford, en 1508, le fameux Luther, pour y être professeur en théologie; mais lorsque cer héréfiarque répandit ses erreurs, Staupitz se retira à Saltzbourg, où il fut abbé de St Pierre, & où il termina fa vie en 1527. On a de lui, en allemand: I. Un Traité de l'Amour de Dieu. II. Un autre de la Foi Chrétienne, traduit en latin, Cologne 1624, in-8°. III. Un Traité de l'Imitation de la Mort de J. C.

STAURACE, fils de Nicéphore I, emp. d'Orient, avoit tous les vices de fon pere, & une figure qui annoncoit ces vices : il étoit hideux. Il fut affocié à l'empire en Déc. 803. S'étant trouvé à la bataille que fon pere perdit contre les Bulgares en 811, il y fut dangereusement bleffé. Dès qu'il fut guéri, il se rendir à Constantinople, pour prendre possession du trône impérial; mais le peuple de cette ville l'avoit donné à Michel Rhangabe, son beau-frere. Contraint de lui céder le sceptre, il se retira dans un monastére, où il mourut au commencement de l'année S12. La cruauté & la tyrannie de Nicéphore ne contribuérent pas peu à faire perdre l'empire à son fils.

STEELE, (Richard) né à Dublin en Irlande, de parens Anglois, passa de bonne heure à Londres, & eut pour condisciple le célèbre Addisson, avec qui il contracta une amitié qui dura autant que leur vie. Stéèle, parvenu à un âge mûr, servit quelque tems en qualité de volontaire dans les Gardes du roi, & y obtint ensuite une enseigne. Il eut depuis une lieutenance dans le régiment que commandoit le

lord Cutts. Stéèle lui ayant dédié fon Héros Chrétien, cette attention lui valut le grade de capitaine dans le régiment des Fusiliers. Il quitta enfuite le parti des armes, pour s'adonner entiérement à la littérature. Il eut beaucoup de part aux Ecrits périodiques d'Addisson. Ils donnérent enfemble le Spectateur, Londres 1733, 8 vol. in-12; trad. en françois, 9 vol. in-12, ou 3 in-4° ... puis le Gardien, Londres, 1734, 2 vol. in-12. Stéèle étant devenu paralytique, se retira dans une de ses terres où il mourut en 1729. C'étoit un philosophe Chrétien, qui ne faifoit pas cas des talens, s'ils n'étoient appuyés sur la vertu. On a de lui un grand nombre d'Ecrits politiques, qui l'ont moins fait connoître que ses Comédies. Les principales font : I. Le Convoi funèbre. II. Le Mari tendre. III. Les Amans menteurs, IV. Les Amans convaincus intérieurement de leurs flammes mutuelles : piéce fort applaudie, fouvent représentée & dédiée à George I, qui gratifia l'auteur d'un présent de 500 guinées. C'est aussi lui qui donna la Bibliothèque des Dames, traduite en françois, en 2 vol. in-12; & le Tatler, Londres 1733, 4 vol. in-12.

STEENWICK, (Henri de) peintre, né à Stéenvick en Flandre, vers l'an 1550, mourut en 1603. Il fit une étude particuliére de la perspective & de l'architecture. Ce peintre avoit une parfaite intelligence du clair-obscur. Il aimoit à représenter des Nuits & des lieux dont l'obscurité étoit interrompue par des seux; on ne peut rien voir de mieux entendu que ses effets de lumière. Ses tableaux sont trèsfinis. On remarque aussi beaucoup de légéreté dans sa touche. Ge

peintre a eu un fils (Nicolas,) qui a hérité de ses talens & de son

goût de peinture.

STEINBOCK, (Magnus) feltmaréchal de Suède, né à Stockholm le 12 Mai 1664, mourut le 23 Février 1717 à Frederickshaven, où il étoit prisonnier de guerre. Il est regardé comme le dernier héros de fon pays. Il fit fes premiéres armes en Hollande, d'où il fut envoyé fur le Rhin avec les troupes auxiliaires de Suède. Sa réputation le fit rechercher de plufieurs princes d'Allemagne, mais inutilement. Il fe fignala dans les plus grandes guerres de Charles XII. Il contribua beaucoup à la victoire de Nerva, & à celles qui furent remportées en Pologne. Après le départ de son maître pour la Turquie, Steinbock réprima les troubles & les diffensions ordinaires dans un royaume dont le monarque est absent. Les Danois profitérent de cette abfence, pour attaquer la Suède avec des forces nombreuses & exercées. Steinbock, à la tête de 13000 foldats très-peu aguerris & rassemblés à la hâte, les battit complettement à Gadembusck en 1712. Mais il fit tort à fa gloire en faifant brûler l'année fuivante la ville d'Altena fur l'Elbe, près de Hambourg; & voulant forcer Tonningen, il fut forcé lui-même, faute de vivres, de se rendre prisonnier par capitulation, avec toute l'armée Suédoife qu'il commandoit. Quelqu'attaché qu'il fût à fon roi, il s'en falloit bien qu'il fût toujours l'esclave de ses idées de conquête. Il ofa, en effet, désapprouver le détrônement du roi de Pologne. Cetrait vaut peut-être, lui feul, autant que toutes ses victoires. Ajoûtons qu'il fut bon politique, cito yen vertueux, fujet fidèle, le soutien & la victime des

intérêts de fon maître. Ses Mémoires ont été imprimés en 4 vol. in-4... 1765.

STEINGEL, (Charles) Bénédictin Allemand du dernier fiécle, s'est fair connoître par une Hiftoire de fon Ordre en Allemagne, 1619 & 1638, 2 vol. in-fol. & par quelques ouvrages de piéré. Parmi ces derniers on distingue la Vie de St Joseph, sons le titre de Josephus, in-8°, 1616. Ce petit ouvrage est esser 2°, 1616. Ce petit ousingularités qu'il renserme, & pour les jolies figures dont il est orné.

I. STELLA, (Jacques) peintre, né à Lyon en 1596, mourut à Paris en 1657, dans sa 61° année. Il avoit pour pere un peintre, qui le laissa l'orphelin à l'âge de neuf ans. Héritier de fon goût & de fes talens, il s'adonna tout entier à l'étude du dessin. A 20 ans il entreprit le voyage d'Italie. Le grand duc Côme de Médicis l'arrêta à Florence, & charmé de fon mérite, l'employa dans les fêtes occasionnées par le mariage de Ferdinand II, fon fils. Après un féjour de 7 ans à Florence, il se rendit à Rome, où il se lia d'amitié avec le Pouffin, qui l'aida de ses confeils. Stella fit une étude férieuse d'après les grands maîtres & les figures antiques. On rapporte que, ayant été mis en prison sur de fauises accusations, ce peintre s'amusa à dessiner sur le mur, avec du charbon, une Vierge tenant l'Enfant Jesus. Depuis ce tems, les prisonniers tiennent en cet endroit une lampe allumée, & y viennent faire leur priére. La réputation & le mérite de ce peintre s'étoient déja répandus au loin; on voulut lui donner à Milan la direction de l'Académie de peinture, qu'il refusa. Le roi d'Espagne le demandoit ; l'amour de la patrie l'attira

a Paris, où le roi le nomma son premier peintre, lui accorda une pension, avec un logement aux galeries du Louvre, & le fit chevalier de St Michel. Cet artiste a également réussi à traiter les grands & les petits sujets. Il avoit un génie heureux & facile; son goût le portoit à un style enjoué. Il a parfaitement rendu des Jeux d'Enfans, des Pastorales. L'étude qu'il fit d'après l'antique, lui donna un goût de dessin très-correct. Son coloris est crud & donne trop dans le rouge. Ses ouvrages se sentent de son caractère, qui étoit froid; il a peint de pratique : au reste, sa manière est gracieuse & fine, & ce peintre doit être mis au rang des bons artistes. Jacques Stella avoit une niéce, qui s'est beaucoup distinguée par son talent pour la gravure, & qui a mis dans ses ouvrages le goût & l'intelligence qu'on peut exiger des plus grands maîtres en ce genre.

II. STELLA, (Antoine Bouffonnet) neveu du précédent & son élève, imita beaucoup fon oncle. On voit plusieurs de ses tableaux à Lyon, d'où il étoit natif. Il mourut en 1682, dans un âge

avancé.

III. STELLA, (Jules-Céfar) poëte Latin du xvi fiécle, natif de Rome, compofa, à l'âge de 20 ans, les deux premiers livres d'un Poëme intitulé : La Colombéide, ou les Expéditions de Christophe Colomb dans le Nouveau - Monde; à Londres 1585, in-4°. Ce Poëme fut admiré de Muret, qui apparemment étoit plus surpris de la jeunesse de l'auteur, que de la bonté de l'ouvrage

STELLA, Voyez Swift.

STELLART, (Prosper) religieux Flamand de l'ordre des Augustins, mourut en 1626, à 39 ans', en allant à Rome pour les affaires de son ordre. On a de lui un Traité des Tonsures & des Couronnes, à Douai, 1625, in-8°; & d'autres ouvrages où l'on trouve des recherches.

I. STENON II, administrateur du royaume de Suède, fuccéda en 1513 à son pere, chargé de la même fonction.Il observa d'abord les loix de l'Etat; mais écoutant l'ambition, il voulut ensuite régner en monarque abfolu. La Suède se divisa en plusieurs sactions, qui se réunirent toutes pour appeller les Danois à leur secours. Christiern II, roi de Danemarck, leva une puissante armée, & assiégea Stockholm, la capitale du pays. Stenon partit auslitôt, & fit lever le fiége. Après quelques combats, les deux princes finirent la guerre; mais quelque tems après, Christiern repassa en Suède avec une armée confidérable, composée de toutes sortes de nations. Stenon s'avança pour le combattre; mais un de ses confidens l'ayant trahi, il fut obligé de fe retirer à la hâte, après avoir reçu dans le combat une bleffure dont il mourut 3 jours après, l'an 1519. Ce prince avoit beaucoup de valeur 3 mais il manquoit de politique & d'expérience, &il étoit plus propre à être à la tête d'un parti, qu'à gouverner un Etat. Après sa mort, Christiern se rendit maître de la Suède.

II. STENON, (Nicolas) né à Copenhague en 1638, d'un pere Luthérien, qui étoit orfêvre de Christiern IV, roi de Danemarck, étudia la médecine sous le savant Bartholin, qui le regarda comme un de ses meilleurs élèves. Pour fe perfectionner il voyagea en Allemagne, en France, en Hollande & en Italie. Ferdinand II, grand-duc de Toscane, instruit de son mérite, le fit fon médecin, & lui donna une penfion. Stenon, qui avoit été ébranlé à Paris par l'éloquence victorieuse du grand Bossuet, abjura l'hérésie Luthérienne en 1669. Le roi Christiern V crut le fixer dans ses états, en le nommant profesfeur d'anatomie à Copenhague, avec la liberté de faire les exercices de la religion Catholique. Mais son changement lui ayant attiré des défagrémens dans sa patrie, il retourna à Florence, & continua l'éducation du jeune prince, fils de Cosme III dont il avoit été chargé. Ce fut alors qu'il embrassa l'état eccléfiastique. Innocent XII le facra évêque de Titiopolis en Grèce. Jean-Fréderic, duc d'Hanovre, prince de Brunfwick, avant abjuré le Luthéranisme, appella auprès de lui Stenon, auquel le pape donna le titre de vicaire apostolique. dans tout le Nord. Le savant médecin étoit devenu un zèlé missionnaire. Munster, l'électorat de Hanovre, le duché de Mekelbourg fut le théâtre de fon zèle & de fes fuccès. Ce prélat mourut à Swerin en 1686, à 48 ans. Son corps fut transporté à Florence, où on l'enterra dans le tombeau des grandsducs. On a de lui un excellent Difcours sur l'Anatomie du Cerveau, Leyde 1683, in-12, & d'autres ouvrages. Il étoit oncle du célèbre Winflow.

STENTOR, un des Grecs qui allérent au fiége de Troie, avoit la voix si forte, qu'il faisoit seul autant de bruit que 50 hommes qui auroient crié tous ensemble.

STEPHANO, peintre, natif de Florence, mort en 1350, âgé de 49 ans, étoit disciple de Gioto, qu'il surpassa par son art à faire paroître le nud sous les draperies. Ce peintre étudia aussi, d'une maniére plus particulière, les règles de la

perspective; & cette étude se fait sentir dans ses ouvrages.

STEPHONIUS, (Bernardin) Jéfuite Italien, & bon poëte Latin, mort en 1620, s'est fait connoître par des Discours, in-16; & par 111 Tragédies peu théâtrales, Crispe, Symphorose & Flavie, in-12.

STERK , Voyez FORTIUS.

STERNE, (N.) curé & prédicareur Anglois, mort depuis peu, eut l'esprit comique & gai de Rabelais, & cette originalité de caractére se développa de bonne heure. Il vint en France en 1762. Plufieurs gens-de-lettres le connurent & l'estimérent. Il excitoit le rire non seulement par ses plaifanteries , mais par une figure fingulière, & une façon de s'habiller plus fingulière encore que fa figure. Malgré le revenu de ses bénéfices & le produit de ses ouvrages, dont la feconde édition lui valut 24000 liv., il mourut trèspauvre. Son goût pour la dépense étoit extrême, & sa succession ne produisit à sa femme & à sa fa fille que des dettes; mais les amis de Sterne leur firent des présens qui les mrent dans un état aifé. Sterne est connu par deux ouvrages traduits en françois. Le premier est intitulé: Voyage sentimental, in-12; & le second, La Vie & les Opinions de Tristram Shandy, 4 vol. in-12. Ce dernier livre est tout en préliminaires & en digressions. C'est une bouffonnerie continuelle, dans le goût de Scarron. Le bas comique, qui fait le fond de ce roman, n'empêche pas qu'il n'y ait des réflexions très-férieuses sur les singue larités des hommes célèbres, fur les erreurs & les foiblesses de l'humanité. Il a poussé la plaisanterie jusqu'à faire imprimer dans son ouvrage un de ses Sermons sur la

conscience. Cette bizarrerie, loin de nuire au burlesque écrivain, lui valut des protesteurs. Un grand seigneur lui donna un bénésice trèsconsidérable, pour lui témoigner l'eftime qu'il avoit pour lui, & le peu de cas qu'il faisoit de ses censeurs.

STESICHORE, poëte Grec, étoit d'Himére, ville de Sicile : il se distingua dans la poessie Lyrique. Paufanias raconte, entr'autres fables, que Stefichore ayant perdu la vue en punition des vers mordans & satyriques qu'il avoit faits contre Hélène, ne la recouvra qu'après s'être rétracté dans une piéce de vers contraire à la première. Stefichore, au rapport de Quintilien, chanta fur fa lyre les exploits des héros, & soutint la noblesse & l'élévation du Poëme épique. Horace le loue d'avoir eu un style plein & majestueux : Stefichori graves camenæ. Il est l'inventeur de cet Apologue ingénieux, de l'Homme & du Cheval, qu'Horace, Phèdre & la Fontaine ont fi bien verfifié. Il le composa pour

détourner ses compatriotes de l'al-

liance avec Phalaris, & il réuffit.

On lui attribue l'invention de l'E-

pithalame ou Chant Nuptial. Ses ou-

vrages ne font venus à nous que

par fragmens. Ce poëte florissoit

vers l'an 556 avant J. C. STESICRATE, est ce fameux sculpteur & architecte Grec, qui offrit à Alexandre le Grand de tailler le Mont - Athos, pour en former la Statue de ce prince. Il se proposoit de laisser dans chaque main un espace pour y bâtir une ville, & de faire passer la Merentre ses jambes. Alexandre rejetta ce projet, suivant la plus commu-

ne opinion.

STEVART, (Pierre) professeur à Ingolstad, ensuite chanoine de St Lambert à Liége sa patrie, mourut en 1621, à 71 ans. Il commenta la plupart des Epitres de S. Paul, en 10 vol. in-4°; & fit l'Apologie des Jéfuites, 1593, in -4°. Ces ouvrages ont en longueur ce qui leur manque en solidité.

STEUBERT, (Jean Engelhard) professeur de théologie à Rintelen, & surintendant des Eglises du comté de Schaumbourg, étoit né à Marpurg en 1693, & mourut en 1747. On a de lui des Traités sur les Jubilés des Juiss, & sur lles Premiers-Nés; & un grand nombre de Dispertations académiques, qui roulent la plupart sur des passages obscurs des Livres saints.

STEUCUS-EUGUBINUS, (Augustin) surnommé Eugubinus, parce qu'il étoit natif de Gubio, dans le duché d'Urbin. Il se sit chanoine-régulier de la congrégation du Sauveur, vers l'an 1540, devint garde de la bibliothèque apostolique, & évêque du Ghisaimo en Candie. On a de lui des Notes sur le Pentateuque, des Commentaires sur 47 Pseaumes, & d'autres ouvrages imprimés à Paris en 1577, & à Venise 1591, en 3 vol. infol. dans lesquels tout n'est pas à priser.

STEVIN, (Simon) mathématicien de Bruges, mort en 1635. fut maître de mathématiques du prince Maurice de Nassau, & intendant des digues de Hollande. On dit qu'il fut l'inventeur des Chariots à voiles, dont on s'est quelquefois servi en Hollande. On a de lui : I. Un Traité de Statique, curieux & estimé. II. Des Problémes géométriques. III. Des Mémoires mathématiques. IV. Un Traité Be Portuum investigandorum ratione, & un grand nombre d'autres ouvrages en flamand, qui ont été traduits en latin par Snellius, & imprimés en 2 vol. in-fol. On y trouve plusieurs idées utiles.

STEYAERT, (Martin) célèbre docteur de Louvain, habile dans les langues, & fur-tout dans la théologie, fut député à Rome par safaculté en 1675. Il y contribua beaucoup à faire censurer, par le pape Innocent XI, 65 propositions de morale relâchée. Son amour pour le travail & ses autres qualités lui procurérent diverses places. Il fut recteur de l'université de Louvain, préfident du collège de Baïus, puis du grand-collége, censeur des livres, chanoine & doyen de St Pierre de Louvain, professeur royal en théologie; vicaire apostolique de Bois-le-Duc, commissaire apostolique, official de tout le diocèse de Louvain, & conservateur de l'univerfité. Il mourut en 1701, après avoir publié plusieurs ouvrages de morale & de controverse. Les plus remarquables sont: I. Un petit Ecrit contre Jansenius. II. Un Livre fur l'Infaillibilité du Pape, fait dans le goût Ultramontain. III. Des Aphorismes Théologiques, critiqués par le grand Arnauld, qui a fait contre ce docteur les Steyardes, sous le titre de Difficultés proposées à M. Steyaert.

STIFELS, (Michel) ministre Protestant & habile mathématicien, natif d'Estingen, mort en 1567 à lène, âgé de 58 ans, est moins connu par son Arithmétique, que par sa fureur de faire le prophète. Il prédit que la fin du Monde arriveroit en 1553; mais il vécut assez pour être témoin lui-même de la vanité de sa prédiction. Il passa pour un très-mauvais calculateur malgré son Arithmétique.

STIGELIUS, (Jean) poëte Latin de Gotha, né en 1515, mort en 1562, laissa plusieurs Piéces de poësie. On estime sur-tout ses Elegies, 1604, in-8°; & ses Eglogues, 1546, in-8°.

STIGLIANI, (Thomas) poëte Italien & chevalier de Malte, natif de Matera dans la Bafilicate, mort fous Urbain VIII, est auteur de divers ouvrages en vers & en prose. Les premiers sont très-médiocres. Ceux qu'on estime le plus parmi les seconds, sont: I. Des Lettres, Rome 1651, in-12. II. Arte del verso Italiano, Rome 1658, in-8°. C'est une Poëtique qui eut du succès. III. Le Chansonnier, Venise 1601 & 1605. IV. Le Nouveau Monde, Poëme, Rome 1628.

STILICON, Vandale, & général de l'emper. Théodose le Grand, épousa Serène, niéce de ce prince, & fille de son frere. Quelque tems après, Théodose ayant déclaré ses fils empereurs, Arcadius d'Orient, & Honorius d'Occident, donna Rufin pour tuteur au premier, & Stilicon au second. Ce héros avoit beaucoup de courage & d'expérience : tout prospéra d'abord entre fes mains. Vers l'an 402, il défit les Goths dans la Ligurie. Alaric, qui ravageoit depuis longtems la Thrace, la Grèce & les provinces de l'Illyrie, fans trouver aucune résistance, sut contraint de fuir; mais Stilicon priva l'empire du fruit de sa victoire. Dans la crainte que fon crédit ne diminuât après la paix, il fit un traité secret avec Alaric, & le laissa échaper. Ce ne fut pas fon feul crime; il forma l'abominable dessein de détrôner Honorius, & de faire proclamer empereur fon fils Eucher, Ainfi il sacrifia à ses intérêts l'empire, auquel il avoit tant de fois facrifié sa vie. Il envoya secrettement folliciter les Vandales, les Suèves, les Alains de prendre les armes, & leur promit de seconder

leurs efforts. Il passa en Orient, pour travailler à la perte de Rufin, fon concurrent, & a force d'intrigues, il vint à bout de le faire maffacrer. L'empereur Honorius ouvrit enfin les yeux, & fut fecondé par les troupes. Les soldats, instruits des intrigues secrettes que Stilicon avoit entretenues avec les Barbares, pour mettre son fils sur le trône, entrérent en fureur contre lui, massacrérent tous ses amis, & le cherchérent pour l'immoler à leur vengeance. A cette nouvelle, Stilicon fe fauva à Ravenne; mais Honorius l'ayant pourfuivi, lui fit trancher la tête, l'an 408. Son fils Eucher & Serène sa femme furent étranglés quelque tems après. Stilicon étoit un politique habile, un négociateur adroit, un guerrier en même tems prudent & hardi. Il eût été un fujet utile & un bon citoyen fous un prince ferme & vigilant; il

fut un factieux fous Honorius. STILLINGFLEET, (Edouard) théologien Anglois, naquit en 1639 à Cranburn, dans le comté de Dorset. L'évêque de Londres le fit curé de la paroisse de S. André, & peu après le roi Charles II le choifit pour un de ses aumoniers. Son mérite le fit élever à l'évêché de Worchester, & charger par le roi Guillaume III de revoir la Liturgie Anglicane. Ses Ouvrages ont été imprimés en 6 vol. in-fol. On estime, fur-tout, ses Origines Britannica; ses Ecrits contre Locke, qui avoit avancé qu'on ne pouvoit prouver l'immortalité de l'ame que par l'Ecriture. On a une Traduction francoife du Traité intitulé : Si un Protestant, laissant la Religion Protestante pour embrasser celle de Rome, peut se sauver dans la Communion -Romaine? Ce célèbre théologien

mourut en 1699, dans la 64° année de fon âge.

STILPON, philosophe de Megare vers l'an 306 avant J. C., s'infinuoit fi facilement dans l'efprit de ses élèves, que tous les jeunes philosophes quittoient leurs maîtres pour le venir entendre. On dit que, reprochant un jour à la courtifane Glycére qu'elle corrompoit la jeunesse: Ou'importe, lui répondit - elle, par qui elle soit corrompue, ou par une Courtisane, ou par un Sophiste?... Stil-pon, piqué de cette réponse, résorma, (ajoute-t-on) l'école de Mégare, & en bannir les fophismes, les subtilités inutiles, les propofitions générales, les argumens captieux, & tout cet étalage de mots vuides de sens, qui a filongtems infecté les écoles du Paganisme & celles du Christianisme. Demetrius Poliorcète, roi de Macédoine, ayant pris Mégare, fit défense de toucher à la maison de notre philosophe; mais ses ordres furent mal observés. Le vainqueur lui ayant demandé s'il n'avoit rien perdu dans la prife de la ville ? Non , répondit Stilven ; car la guerre ne sauroit piller la vertu, le savoir, ni l'éloquence. Il donna en même tems des instructions par écrit à ce prince, pour lui inspirer l'humanité & la noble envie de faire du bien aux hommes. Demetrius en fut si touché, qu'il suivit depuis ses conseils. On dit que Stilpon avoit des sentimens fort équivoques sur la Divinité; mais ces foupçons téméraires sur la façon de penfer des grands-hommes, demanderoient des preuves convaincantes. Stilpon fut regardé comme un des chefs des Stoiques. Plusieurs républiques de la Gièce eurent recours à les lumières, & se soumirent à ses décisions.

STIMMER, (Tobie) peintre & graveur du XVI fiécle, étoit de Schaffhouse, ville de Suisse. Il peignit à fresque les façades de plusieurs maisons dans sa patrie & à Francfort. On a de lui un grand nombre d'Estampes sur bois. Le célèbre Rubens faisoit grand cas d'une suite de Figures, dont les sujets sont tirés de la Bible; on y remarque beaucoup de seu & d'invention. Elles furent publiées en 1586.

STOBÉE, (Jean) auteur Grec du Ive ou du ve fiécle, avoit écrit divers ouvrages, dont Photius fait mention dans sa Bibliothèque. Les plus importans font fes Recueils, Lyon 1608, in fol. Genève 1609, in-fol. Il ne nous est resté que des fragmens, qui sont indubitablement de lui. Il s'y trouve bien des chofes ajoûtées par ceux qui font venus après. Cet auteur n'est pas tant confidérable par fon esprit ou par fon érudition, que parce qu'il nous a conservé plusieurs morceaux précieux des anciens Poëtes & des Philosophes, sur-tout par rapport à la morale.

I. STOCK, (Simon) général de l'ordre des Carmes, étoit Anglois, & mourut à Bordeaux en 1265, après avoir composé quelques ouvrages de piété très-médiocres. Ses confréres ont prétendu que, dans une vision, la Sainte Vierge lui donna le Scapulaire, comme une marque de sa protection spéciale envers tous ceux qui le porteroient. L'Office & la Fête du Scapulaire ont été approuvés, depuis ce tems-là, par le faint-fiége. Launoy a fait un volume, pour montrer que la vision de Simon Stock est une fable, & que la Bulle appellée Sabbatine, qui approuve le Scapulaire, est supposée; mais cette dévotion n'en a pas été moins répandue.

II. STOCK, (Christian) né à Camburg en 1672, sur professeur à lène en 1717, & mourut en 1733, avec la réputation d'un homme prosondément versé dans les langues Orientales. Ses principaux ouvrages sont: I. Disputationes de panis Habracorum capitalibus. II. Clavis Lingua Sancta vet. Test.: c'est un Dictionnaire hébreu. III. Clavis Lingua Sancta novi Test.: c'est un bon Dictionnaire grec. Ces derniers ouvrages sont estimés.

STOFLER, (Jean) né à Justingen dans la Suabe en 1452, enfeigna les mathématiques à Tubinge, & s'acquit une haute réputation. qu'il perdit en se mêlant de prédire l'avenir. Il annonça un grand Déluge pour l'année 1524, & fit trembler toute l'Allemagne par cette prédiction. On fit faire des barques pour échaper à ce fléau; mais heureusement on n'en fut pas affligé, & l'astrologue infenfé reconnut lui-même la vanité de sa prédiction. On a de lui plufieurs Ouvrages de Mathématiques & d'Astrologie, pleins d'idées folles & chimériques. Il annonça, dit-on, qu'il périroit d'une chute. En effet s'étant levé précipitamment dans une dispute pour prendre un livre qu'il citoit en fa faveur, il attira en même tems une planche qui lui porta un fi grand coup à la tête, qu'il en mourut peu de jours après, le 16 Février 1531. Un fatal hazard le rendit cette fois véridique à son malheur.

STOLBERG, (Balthafar) Luthérien, natif de Mifnie, mort en 1684, fut professeur de la langue grecque à Wittemberg. On a de lui de sçavantes Dissertations sur divers Textes difficiles de l'Ecriture.

STORCK, (Ambroise) théologien Allemand, de l'ordre de S. Dominique, appellé en latin Pelargus, combattit avec zèle les Hérétiques par ses sermons. Il asfista, en 1546 & 1552, au concile de Trente, en qualité de théologien de l'archevêque de Trèves, où il mourut en 1557, après s'être fignalé dans cette auguste affemblée par son éloquence. On a de lui un Traité du Sacrifice de la Messe, contre Ecolampade; & un Recueil de ses Lettres à Erasme, avec celles que ce sçavant lui avoit écrites, & d'autres ouvrages, Fribourg, 1534, in-fol. Son ftyle eft affez poli.

I. STOSCH, (Guillaume) né à Berlin en 1646, mort dans la même ville en 1707, est auteur d'un livre intitulé: Concordia Rationis & Fidei, imprimé à Guben, sous le nom d'Amsterdam, en 1692. Ce livre est insecté des idées des So-

ciniens & des Athées.

II. STOSCH, (Philippe) donna en latin les Explications des Pierres gravées que Bernard Picard avoit mifes au jour. Limiers les traduifit en françois, & ce Recueil curieux fut imprimé à Amf-

terdam 1724, in-fol.

STOUFFACHER, (Werner) Suisse du canton de Schwitz, réfolut en 1307 de mettre en liberté sa patrie opprimée par les vexations de Grisler, qui en étoit gouverneur pour l'empereur Albert I. Il communiqua son dessein à Walter Furst, du canton d'Ury, & à Arnold de Melclal de celui d'Underwal. Après s'être affocié quelques-uns de leurs amis, entr'autres le fameux Guillaume Tell, qui tua Grisler, ils s'emparérent des citadelles qu'Albert avoit fait conftruire pour les contenir, secouérent le joug, & firent une ligue qui fut l'origine de la liberté & de la république des Cantons Suisses,

STOUP, Voyez STUPPA.

STOW, (Jean) de Londres, où il mourut en 1605, est auteur d'une Chronique d'Angleterre, in-sol. & d'une Description de Londres, in-4°. On trouve dans ces deux ouvrages des choses utiles; mais le dernier ne peut servir qu'à faire connoître ce qu'étoit Londres il

y a deux fiécles.

I. STRABON, philosophe & historien, natif d'Amasie, ville de Cappadoce, florissoit fous Auguste & fous Tibére, vers l'an 14 de J. C. Xenarchus, philosophe Péripatéticien, fut son premier maître. Il s'attacha ensuite aux Stoïciens, & eut les vertus de cette secte. On croit qu'il mourut vers la 12° année de l'empire de Tibére. De plusieurs ouvrages qu'il avoit compofés, nous ne possédons plus que sa Géographie. La plus ancienne édition est de 1472, in-f. Les meilleures font de Paris, 1620, infol.; d'Amsterdam 1707, en 2 vol. in-fol. & de la même ville 1652, 2 vol. in-12. Cet ouvrage est un monument de l'érudition & de la sagacité de son auteur ; il avoit voyagé en divers pays, pour y observer la situation des lieux & les coutumes des peuples, qu'il décrit avec beaucoup d'exactitude.

II. STRABON, Sicilien, avoit fi bonne vue, qu'étant au Cap de Marzala ou de Lilybée dans la Sicile, il découvroit les vaisseaux qui partoient du port de Carthage en Afrique, & en comptoit toutes les voiles, quoiqu'il en fût éloigné d'environ 130 milles d'Italie, c'est-à-dire à 43 lieues environ. Valére-Maxime l'appelle Lyncée; mais ce Lyncée n'a pas existé, ou n'avoit pas la faculté qu'on lui, attribue.

STRABON, Voy. WALLAFRID

I. STRADA, (Famien) Jéfuite Romain, mort en 1649, professa long-tems les belles-lettres dans sa société, & se fit un nom par sa facilité d'écrire en latin. Nous avons de lui l'Histoire des Guerres des Pays - Bas, divifée en deux décades. La première, qui s'étend depuis la mort de Charles-Quint jufqu'en 1578, vit le jour à Rome en 1640, in-fol. La seconde, qui renferme les événemens depuis 1578 jusqu'à l'an 1590, fut imprimée au même endroit en 1647, in-fol. On en a une Traduction françoise, Bruxelles, 4 vol. in-12. Cet historien a de l'imagination; il écrit d'une manière brillante & animée ; mais il est Jéfuite & rhéteur. Il ignore la guerre & la politique, & ne dit la vérité qu'à moitié, furtout lorsqu'il est question des Espagnols qu'il flatte trop. Sa qualité de Loyoliste excita la bile de Scioppius contre son Histoire. Celui-ci en fit une Cririque, qu'il intitula Infamia Famiani Stradæ, & dans laquelle il répandit le fiel à pleines mains : certe Critique, au lieu de ruiner la réputation de Strada, ne servit qu'à l'établir encore davantage.

II. STRADA, (Jacques) né à Mantoue, se fit un nom dans le XVI° fiécle par fon habileté à deffiner les Médailles anciennes. Son fils, Offave STRADA, hérita des talens de son pere. Il publia les Vies des Empereurs avec leurs médailles, en 1615, in-fol. depuis Jules Céfar jusqu'à Matthias. Cet ouvrage n'est pas toujours exact.

STRADAN , ( Jean ) peintre , né à Bruges en 1530, mort à Florence en 1604. Le séjour que ce peintre fit en Italie, & ses études d'après Raphael, Michel-Ange, & les statues antiques, perfectionnérent ses talens. Il avoit une

veine abondante, & beaucoup de facilité dans l'exécution; il donnoit des expressions fortes à ses têtes. On lui reproche des draperies seches, & un goût de dessin lourd & maniéré, Il a fait beaucoup d'ouvrages à fresque & à l'huile, à Florence, à Rome, à Reggio, à Naples; il a composé aussi plusieurs Cartons pour des tapifferies. Ses tableaux d'histoire font fort estimés; mais son inclination le portoit à peindre des Animaux, & à représenter des Chasses : ce qu'il a fait en ce genre, est parfait. Ses dessins sont d'un précieux fini.

STRAFFORT, (Thomas Wentvorth, comte de) d'une famille diftinguée d'Angleterre, étoit un seigneur plein de courage & d'éloquence. Il se fignala dans le parlement contre l'autorité royale. Charles I le mit du parti de la cour par des bienfaits ; il le nomma comte de Straffort & viceroi d'Irlande. Depuis lors, Straffort se dévoua avec tant de chaleur à son fervice, que les grands & la nation, irrités contre Charles, tournérent toute leur fureur contre fon favori. La chambre des communes l'accusa de haute trahison. On lui imputa quelques malverfations inévitables dans ces tems orageux, mais commifes toutes pour le fervice du roi. Les pairs le condamnérent au dernier supplice. Il falloit le confentement de Charles pour l'exécution. Le peuple demandoit sa tête à grands cris. Straffort poussa la grandeur d'ame jusqu'à supplier lui-même le roi de confentir à sa mort, & ce prince eut la foiblesse de signer cer acte fatal, qui apprit aux Anglois à répandre un fang plus précieux. Straffort périt ainsi sur un échaffaud le 12 Mai 1641. La Mort de Charles suivit bientôt celle de ce genéreux infortuné, dont la mémoire sut réhabilitée sous Guillaume III. (Voyez les Révolutions d'Angleterre, par le P. d'Or-

léans.)

STRAPAROLE, (Jean - François) auteur Italien, né à Caravage, s'amufa à écrire des Contes dans le goût de Bocace. Cet auteur vivoit dans le xvie fiécle. Il nous a laissé quelques rapsodies fous ce titre : Le Piacevole Notti, in-8°. Ce recueil contient treize Nouvelles , qu'il appelle agréables, & que plusieurs personnes de goût trouvent affez infipides. Louveau & la Rivei perdirent leur tems à les traduire en françois. On a fait deux éditions de cette traduction : l'une à Paris, l'Angelier, 1596, 2 tomes en 1 vol. in-16: l'autre en 1726, 2 vol. in-12. Les bonnes éditions en Italien font des années 1557, 1558, 1560, à Venise, in-S°. & 1599, in-4°. les autres sont châtrées.

STRATON, philosophe Péripatéticien, de Lampsaque, fut disciple de Théophraste, à l'école duquel il fuccéda, l'an 248 avant J. C. Son application à la recherche des secrets de la nature, le fit surnommer le Physicien. On lui a reproché de n'avoir pas reconnu l'Auteur de cette nature qu'il étudioit, & d'avoir fait un Dieu fans ame. Ce philosophe fut choisi pour être précepteur de Ptolomée Philadelphe, qui le combla de bienfaits. Il avoit fait des Traités de la Royauté, de la Justice, du Bien, & plusieurs autres ouvrages qui ne sont point parvenus

jusqu'à nous.

STREBÉE, (Jacques-Louis) de Reims, habile dans le Grec & dans le Latin, mort vers 1550, eft connu par une Version latine 1556, în-8°. des Morales, des Economiques & des Politiques d'Aristote, aussi élégante que fidelle.

STREIN, (Richard) Strinius, baron de Scwarzenaw en Autriche, confeiller bibliothécaire & fur-intendant des finances de l'empereur, mourut en 1601, & laiffa quelques ouvrages: 1. Un Traité de Gentibus & familiis Romanorum, Paris 1599, in-folio, où il a éclairci les antiquités Romaines. II. Des Discours pour défendre la liberté des Pays-Bas. III. Commonitorium de Roberti Bellarmini Scriptis atque Libris. Il étoit Protestant.

STREITHAGEN, (André de) Stræithagius, de Mertzenhauff près de Juliers, eut la direction de l'école & de l'orgue du collége des chanoines d'Heinsberg. On a de lui des Poëses & d'autres ouvrages ignorés. Pierre de STREITHA-GEN, son fils, théologien de la Religion prétendue - réformée , naquit en 1595, & mourut en 1654, après avoir été pasteur à Heidelberg, prédicateur aulique, & confeiller de l'électeur Palatin Charles-Louis. On a de lui : I. Florus Christianus, five Historiarum de rebus Christianæ Religionis libri quatuor, à Cologne, 1640, in-8°. Cet ouvrage est partial, & le style ne dédommage pas de ce défaut. Streithagen imite Florus, comme un Germain qui contrefait un Romain. II. Novus Homo. five De Regeneratione Tractatus, &c.

STRIGÉLIUS, (Victorius) né à Kaufheir dans la Suabe en 1524, fut un des premiers difciples de Luther. Il enfeigna la théologie & la logique à Leipfick; mais la conférence d'Eyfenach où il fe trouva en 1556, & fa difpute avec Francowitz, lui furent funestes. Ses ennemis lui firent défendre de

D diij

continuer ses leçons, ce qui l'obligea de se retirer dans le Palatinat. On l'y fit prosesseur en morale à Heidelberg, où il mourut en 1569, à 45 ans. On a de lui des Notes sur l'ancien & le nouveau Testament, & d'autres ouvrages que personne ne lit.

I. STROZZI, (Tite & Hercule) pere & fils, deux poëtes Latins de Ferrare, laifferent des Elégies & d'autres Poëfies latines, d'un ftyle pur & agréable. Tite mourut vers 1502, âgé de 80 ans. Hercule, fon fils, fut tué par un rival en 1508. Ils avoient l'un & l'autre du mérite. Leurs Poëfies ont été imprimées à Venise en

1513, in-8°.

II. STROZZI, (Philippe) issu d'une ancienne & riche maison de Florence, fut l'un de ceux qui, après la mort du pape Clément VII, entreprirent de chaffer de Florence Alexandre de Médicis, & d'y rétablir la liberté. On fit d'abord des remontrances à Charles-Quint; mais elles furent inutiles. Les conjurés résolurent alors d'ôter la vie à Alexandre. Ce dessein fut exécuté par Laurent de Médicis; mais Florence n'en fut que plus agitée. Après sa mort, le duc Côme, successeur d'Alexandre, (Voyez ce mot n° xv.) pourfuivit les conjurés. Philippe Strozzi se met pour lors à la tête de 2000 fantasfins ; ils se retirent dans un château, qui bientôt est assiégé & pris. Strozzi est fair prisonnier avec les autres exilés ; il est appliqué à la question, & il soutient ce supplice avec fermeté. Menacé d'être mis une seconde fois à la torture, il prend la résolution de mourir avec sa gloire. Il voit une épée qu'un des foldats qui le gardoient, avoit laissée par mégarde dans fa chambre, la prend

& se la plonge dans le sein; après avoir écrit sur le manteau de la cheminée de sa prison, ce vers de Virgile:

Exoriare aliquis nostris ex ossibus

ultor.

Il expira en 1538. Le malheur de Strozzi fut d'être mêlé dans les troubles de sa patrie. Il avoit d'ailleurs de grandes qualités ; il aimoit sur-tout l'égalité, qui est l'ame des républiques. Il posséda les premiéres dignités de Florence, fans faste & sans orgueil. Si quelqu'un de ses concitoyens, au lieu de l'appeller fimplement Philippe, lui donnoit le titre de Messire, il se mettoit en colére, comme si on lui eût fait une injure : Je ne suis, disoit-il, ni Avocat, ni Chevalier; mais Philippe, né d'un Commerçant. Si vous voulez donc m'avoir pour ami, appellez-moi simplement de mon nom, & ne me faites plus l'injure d'y ajoûter des titres; car attribuant à l'ignorance la première faute, je prendrai la seconde pour un trait de malice. M. Requier a publié l'Histoire de ce républicain, fous ce titre : Vie.de Philippe STROZZI, premier Commerçant de Florence & de toute l'Italie, sous les règnes de Charles-Quint & de François I; & chef de la Maison Rivale de celle de Médicis, sous la Souveraineté du Duc Alexandre: traduite du Toscan de Laurent, Son frere, in-12, 1764. La famille de Strozzi passa presque toute en France, où elle fut élevée aux premiéres dignités. De son épouse, Clarice de Médicis, niéce du pape Léon X, Philippe eut LAURENT SROZZI, cardinal & archev. d'Aix, mort à Avignon le 4 Décemb. 1571; ROBERT, mari de Magdeleine de Médicis ; LEON, chevalier de Malte & prieur de Capoue, illustre pour ses expéditions maritimes, & tué au fiége

du château de Piombino, en 1554; & PIERRE, maréchal de France:

( Voyez l'article suivant. )

III. STROZZI, (Pierre) fils du précédent, maréchal de France, fut d'abord destiné à l'état ecclésiastique; il quitta cette profession pour embraffer celle des armes. Il commença à les porter en Italie pour la France en qual, de colonel, fous le cointe Gui Rangoni, & contribua beaucoup à faire lever l'an 1536 le siége de Turin aux Impériaux. En 1538, après sa défaite près de Monte-Murlo en Toscane, où fut pris Philippe son pere, & où lui même courut grand risque de l'être, il se retira à Rome, & y resta jusqu'en 1542. La guerre s'étant rallumée alors entre François I.& Charles-Quint, il leva à ses dépens une troupe de 200 arquebusiers à cheval, tous hommes d'élite, qu'il vint offrir à François I. Il fe trouva au siège & à la prise de Luxembourg par les François, en 1543. Il fut battu en 1544 par les Impériaux, près de Serravalle, fur la frontière de l'état de Gênes. Après cette défaite il traversa, avec autant d'adresse que de bonheur, un pays occupé de tous côtés par les garnisons Impériales. S'etant rendu à Plaisance, il y fit une levée de 8000 hommes de pied & de 200 chevaux, avec lesquels il vint joindre en Piémont l'armée Françoife, commandée par le duc d'Enguien. En 1545, il se distingua sur la flotte commandée par l'amiral d'Annebaut, qui fit une descente fur les côtes d'Angleterre. Il passa en Ecosse l'an 1548, avec mille Italiens, qui faisoient partie des troupes envoyées cette année par Henri II, à Marie Stuart reine d'Ecosse, contre les Anglois; & il y fut blessé d'une arquebusade au

fiége d'Edimton. Il servit dans l'armée que le roi envoya, en 1552, au secours d'Offave duc de Parme, en qualité de colonel de l'infanterie Italienne ; & la même année il eut part à la défense de Metz, affiégé par l'empereur. En 1554 il commanda l'armée envoyée par Henri II en Toscane, pour secourir la république de Sienne contre l'empereur & le duc de Florence; & perdit, le 2 Août de cette année, la bataille de Marciano contre le marquis de Marignan, où il fut blessé de deux arquebusades. Sa défaire ne l'enpêcha pas d'être honoré la même année du bâton de maréchal de France, & d'être fait lieutenantgénéral de l'armée du pape Paul IV, avec laquelle il reprit le port d'Ostie & quelques autres places aux environs de Rome, l'an 1557. De retour en France, il contribua à la prise de Calais en 1558. & fut tué cette même année le 20 Juin, au fiége de Thionville, d'un coup de mousquet, à l'âge de 50 ans. Le Roi, dît-il en expirant. perd en moi un bon & fidèle serviteur. Il ne vécut qu'une heure après sa bleffure. Sa réponse ( fi on en croit les Mémoires du maréchal de la Vieilleville ) à une exhortation chrétienne que voulut lui faire en ce moment le duc de Guise, ne dépose pas en faveur de sa religion. Le maréchal Strozzi étoit cousin-germain de la reine Catherine de Médicis, par sa mere Clarice de Médicis, sœur de Laurent duc d'Urbin, pere de Catherine. C'étoit un homme de la plus haute valeur, actif, entreprenant; mais malheureux dans fes expéditions; plus propre d'ailleurs à l'exécution qu'au commandement. Il étoit libéral & magnifique : il aimoit les • ' sciences & les belles lettres, &

favoit très-bien le Grec & le Latin. Brantôme dit avoir vu de lui une Traduction en Grec des Commentaires de Céfar, qui étoient fon livre favori. Il est enterré à Epernay en Champagne, dont la seigneurie lui appartenoit. Il avoit épousé Laudamie de Médicis, dont il eut Philippe, qui suit (Voy. n° v.) & Claire, première femme d'Honorat de Savoie, 1er du nom, comte de Tende.

IV. STROZZI, (Léon) frere du précéd., chev. de l'ordre de St Jean de Jérufalem, connu fous le nom de Prieur de Capoue, fut un des plus grands - hommes de mer de fon tems. Il fe rendit célèbre par fes exploits, fur les galéres de France dont il fur général, & fur celles de Malthe. Il fut tué en 1554 d'un coup d'arquebufe, en reconnoiffant la petite ville de Scarlino fur la côte de Tofcane.

V. STROZZI, (Philippe) fils de Pierre maréchal de France, né à Venise au mois d'Avril 1541. fut amené en France par sa mere en 1547, & élevé en qualité d'enfant - d'honneur auprès du dauphin, depuis roi fous le nom de François II. Il fit fes premiéres armes sous le maréchal de Brissac, & se fignala aux batailles de St-Denys & de Jarnac, Il fut le second mestre-de-camp du régiment des Gardes Françoises en 1564, après la mort du capitaine Charry, qui avoit été le premier. Il fuccéda depuis à Dandelot dans la charge de colonelgénéral de l'infanterie Françoise. Il fut fait prisonnier au combat de la Roche-Abeille contre les Protestans en 1569, & quelque tems après, échangé contre la Noue. Ses fervices lui méritérent le collier de l'ordre du St-Efprit, qu'il reçut en 1579. Don Antoine, roi de Portugal, ayant obtenu de

Henri III, en 1532, une armée navale pour tenter de se remettre en possession de ses états, qui lui avoient été enlevés par le roi d'Espagne, Philippe Strozzi fut choifi pour la commander fous ses ordres. Il aborda dans l'isle de St-Michel, où il défit la garnifon Efpagnole; mais dans le combat naval qu'il livra à la flotte Espagnole. près les Açores, le 26 Juillet de la même année, il fut grievement blef. fé, & fut jetté à la mer encore vivant, par ordre du marquis de Santa-Cruz, amiral. Voici le récit de la mort de l'infortuné Philippe Strogzi, fuivant Torfay, auteur de fa Vie, & qui avoit été fon gouverneur. " Le Seigneur de Strozzi " porté audit Marquis, exposé sur " le pont de cordes de son ga-" lion : quelqu'un lui fourra, par-» defious ledit pont de cordes, » son épée dans le petit ventre; » lui ôtant par ce coup inhumain » & barbare.... ce qui lui restoit » encore de vie. Et étant en cet » état présenté au Marquis, ice-» lui dédaignant de le regarder, » fe retourna de l'autre côté, " après avoir fait figne qu'on le » jettat en la mer; ce qui fut aussi-"tôt exécuté, lui encore un peu » respirant ». Ainsi périt, à l'âge de 42 ans, un des plus braves & des plus honnêres hommes de l'Europe.

VI. STROZZI, (Cyriaco) philosophe Péripatéticien, né à Florence en 1504, voyagea dans la plus grande partie de l'Univers, sans que ses voyages interrompissent ses études. Il professa le Grec & la philosophie avec beaucoup de réputation, à Florence, à Bologne & à Pise, où il mourut en 1565, à 63 ans. On a de lui un 1x° & un x° livre, en grec & en latin, ajoûtés aux huit livres

eu'Aristote a composes de la Republique; il a bien pris l'esprit de cet ancien philosophe, & l'imitateur égale quelquefois fon modèle.

VII. STROZZI, (Laurence) fœur du précédent, née au château de Capalla à 2 milles de Florence, l'an 1514, mourur en 1591, religieuse de l'ordre de St Dominique. Elle s'appliqua tellement à la lecture, qu'elle apprit diverses langues, fur-tout la Grecque & la Latine. Elle devint aussi habile dans plufieurs fciences, outre la musique & la poësse. Nous avons de cette illustre religieuse un livre d'Hymnes & d'Odes latines, fur toutes les Fêtes que l'Eglise célèbre; Parme 1601, in-8°. Cet ouvrage a été traduit en vers françois, par Simon-George Pavil-

VIII. STROZZI, (Thomas) Jésuite, né à Naples en 1631, s'est fait une réputation par ses ouvrages. Les plus connus font: I. Un Poëme latin fur la maniére de faire le Chocolat. II. Un Difcours de la Liberté, dont les républiques sont si jalouses. III. Dix Discours Italiens, pour prouver que J. C. est le Messie, contre les Juifs. IV. Un grand nombre de Panégyriques, où il y a beaucoup de pensées ingénieuses, & quelques-unes de puériles.

IX. STROZZI, (Jules) se distingua par fon talent pour la poëfie Italienne. Il mourut vers l'an 1636, après avoir donné un beau Poëme sur l'origine de la ville de Venise. Il parut sous ce titre: Venetia ædificata, 1624, in f. ou 1626 in-12. On a encore de lui , Barbarigo, o vero l'Amico follevato, Poëma Eroico; Veneria, 1626, in-4°.

X. STROZZI, (Nicolas) autre poëte Italien , né à Florence en 1590, mort en 1654. Ses Poësies Italiennes sont fort recherchées. On a de lui les Sylves du Parnasse, des Idylles, des Sonnets, & plufieurs piéces fugitives; outre deux Tragédies , David de Trebizonde , & Conradin.

I. STRUVE, (George-Adam) né à Magdebourg en 1619, professa la jurisprudence à lène, & devint le conseil des ducs de Saxe : il mourut en 1691, à 73 ans, peu de tems après avoir fait le rapport d'un procès. Il appliquoit aux magistrats ce mot d'un empereur Romain: Oportet fantem mori. C'étoit un homme d'un travail infatigable, d'un tempérament fort & robuste, & d'une franchise qui lui gagnoit tous les cœurs. On a de lui des Thèses, des Dissertations, & d'autres ouvrages de droit, parmi lefquels on distingue son Syntazma Juris Civilis.

II. STRUVE, (Burchard Gotthlieb) fils du précédent, profesfeur en droit à lène comme son pere, se fit respecter par ses mœurs & estimer par son érudition, & finit sa carriére en 1738. On a de lui un grand nombre d'ouvrages. Les plus connus font : I. Antiquitatum Romanarum Syntagma, 1701, in-4°. C'est la première partie d'un grand ouvrage. Celle-ci regarde la Religion, & l'on y trouve des choses intéressantes. II. Syntagma Juris publici, 1711, in-4°: ouvrage estimable, où l'auteur fait un bon ufage de l'Histoire. III. Syntagma Historia Germanica, 1730, 2 vol. in-f. IV. Une Histoire d'Allemagne, en allemand. V. Historia Misnensis, 1720, in-8°. &c. Tous ces ouvrages font savans & pleins de recherches.

STRUYS, (Jean) Hollandois célèbre par ses voyages en Moscovie, en Tartarie, en Perse, aux Indes, &c. II commença à voyager l'an 1647, par Madagascar jusqu'au Japon; puis l'an 1655, par l'Italie dans l'Archipel; & enfin l'an 1668 par la Moscovie en Perse, & ne revint dans sa patrie qu'en 1673. Les Relations qu'il en avoit faites, surent redigées après sa mort par Glanius. Elles parurent à Amsterdam en 1681, in-4°. Et depuis en 3 vol. in-12, ibid. 1724, & Rouen 1730. Elles font intéressantes.

STRYKIUS, (Samuel) né en 1640 à Lenzen, petit lieu du marquisat de Brandebourg, mort en 1710, voyagea dans les Pays-Bas & en Angleterse. De retour en Allemagne, il fut fuccessivement professeur de jurisprudence à Francfort sur l'Oder, conseiller de l'électeur de Brandebourg Fréderic Guillaume, assesseur du tribunal souverain des Appellations à Dresse en 1690, conseiller aulique, & prosesseur en droit dans s'université de Hall. On a de lui divers ouvr. qui lui sirent un nom célèbre.

I. STUART, (Robert) comte de Beaumont-le-Roger, feigneur d'Aubigny, plus connu sous le nom de Maréchal d'Aubigny, étoit second fils de Jean Stuart III, comte de Lenox, de la maison royale d'Angleterre. Il se signala par sa valeur dans les guerres d'Italie, & contribua au gain de plusieurs batailles. Ses belies actions lui méritérent le bâton de maréchal de France. Sa mort, arrivée en 1543, fut une perte pour l'état... Il ne faut pas le confondre avec Jean STUART, comte de Boucan, petitfils de Robert II roi d'Ecosse, qui amena 6000 bons foldats à Charles VII, alors dauphin. Il battit les Anglois à Baugé en 1421, fut défait à Crevant en 1423, & enfin tué devant Verneuil en 1424. Il avoit reçu l'épée de connétable, le 24 Août de la même année. Il ne laiffa que des filles.

II. STUART, (Gautier) comte d'Athol en Ecosse, fils de Robert II roi d'Ecosse, fut convaincu, en 1436, d'une conspiration contre Jacques I, roi de ce pays. On lui fit fubir pendant 3 jours les plus rigoureux supplices. Après lui avoir fait effuyer une espèce d'estrapade le premier jour, on l'exposa à la vue du peuple sur une petite colonne, & on lui mit une couronne de fer toute rouge sur la tête, avec cette inscription: Le Roi des Traîtres. Le lendemain, il fut attaché fur une claie à la queue d'un cheval, qui le traîna dans le milieu de la ville d'Edimbourg; & le 3° jour, après l'avoir étendu fur une table élevée dans une grande place, on lui tira les entrailles du ventre, que l'on jetta dans le feu, pendant qu'il vivoit encore. Sa tête fut mise au haut d'une pique, & son corps coupé en quatre morceaux, que l'on envoya dans les 4 villes principales du royaume, pour y être expofés selon la coutume du pays.

STUART, (Les) rois d'Écoffe: Voyez JACQUES, n° VIII à XIV... MARIE, n° KII... & RIZZO.

STUCKIUS, (Jean-Guillaume) de Zurich, s'est acquis, à la fin du xviº fiécle, de la réputation par fon Traité des Festins des Anciens & de leurs Sacrifices, qui se trouve dans un Recueil d'autres ouvrages sur l'antiquité, Leyde 1695, 2 vol. infol. Il y rapporte la manière avec laquelle les Hébreux, les Chaldéens, les Grecs, les Romains, & plusieurs autres nations faisoient leurs repas, & les cérémonies qu'ils observoient les jours de sêtes dans leurs facrifices. Il y a beaucoup de recherches dans cet ouvrage. L'auteur mourut en 1607. On a encore

de lui de favans Commentaires fur Arrien. Il paya un tribut d'admiration au héros de fon fiécle, à Henri IV, fous ce titre: Carolus Magnus redivivus, in4°. C'est un parallèle de ce bon , de ce grand roi, la tige des Bourbons, avec le fondateur de l'empire d'Occident.

STUNICA, (Jacques-Lopez) docteur de l'université d'Alcala, a écrit contre Erasme, & contre les Notes de Jacques le Fêvre d'Etaples fur les Epitres de St Paul. Il mourut à Naples en 1530. On a encore de lui un Itinerarium , dum Compluto Romam proficisceretur ... Il étoit parent de Diego STUNICA, docteur de Tolède & religieux Augustin, qui vivoit dans le même siécle. Celui-ci a fait aussi plusieurs ouvrages, entr'autres un Commen-

taire fur Job.

I. STUPPA, ou Stoup, (Pierre) natif de Chiavenne au pays des Grifons, leva, en 1672, un régiment Suisse de son nom au service de Louis XIV, fervit avec distinction dans la guerre de Hollande, & fut établi, par le roi, commandant dans Utrecht. Il fe trouva à la bataille de Senef. Sa bravoure lui mérita le grade de lieutenant - général, & la charge de colonel du régiment des gardes Suisses en 1685. Le roi l'employa en diverfes négociations en Suiffe, dont il s'acquitta avec succès. Ce guerrier négociateur mourut en 1701, dans la 81° année de fon âge. Jamais Suisse ne posséda en même tems, en France, autant de régimens & de compagnies que Stuppa. Comme il sollicitoit un jour, auprès de Louis XIV, les appointemens des officiers Suisses, qui n'avoient point été payés depuis long-tems, Louvois dit au roi : " Sire, si Votre Majesté avoit tout " l'argent qu'Elle & ses prédécesn feurs ont donné aux Suisses, on " pourroit paver d'argent une » chaussée de Paris à Bâle. » Cela peut être, repliqua STUPPA; mais aussi si Votre Majesté avoit tout le sang que les Suisses ont répandu pour le service de la France, on pourrois faire un fleuve de sang de Paris à Bâle. Le roi, frappé de cette réponse, fit payer les Suisses.

II. STUPPA, (N.) compatriote & proche parent du précédent fut d'abord pasteur de l'Eglise de Savoye à Londres, où il mérita la confiance de Cromwel. Il quitta enfuite le ministère pour les armes, devint brigadier dans les troupes de France, & fut tué à la journée de Steinkerke en 1692. Il est auteur du livre intitulé : La Religion des Hollandois, 1673, in-12; que Jean Braun, professeur à Groningue, réfuta dans sa Véritable Religion des Hollandois, 1675, in-12. Ces deux livres firent du bruit dans le tems; ils font oubliés aujourd'hui.

I. STURM, (Jean-Christophe) Sturmius, né à Hippolstein en 1635, fut professeur de philosophie & de mathématiques à Altorf, où il mourut en 1703, à 68 ans. On a de lui plufieurs ouvrages de mathématiques; les plus estimés font: I. Mathefis enucleata, en 1 vol. in-8°. II. Mathefis Juvenilis, en 2 gros vol. in-8°.

II. STURM, (Léonard - Chriftophe) & non STURNI, comme d'autres l'appellent mal-à-propos, excelloit dans toutes les parties de l'architecture civile & militaire. Il naquit à Altorf en 1669, & mourut en 1719. On a de lui une Traduction latine de l'Architecture curieuse de G. A. Bockler, à Nuremberg 1664, in - fol. II. Un Cours complet d'Architecture, imprimé à Ausbourg, en 16 vol,

I. STURMIUS, (Jean) né à Sleiden près Cologne en 1507, dressa une imprimerie avec Budger Roscius, professeur en grec. Il vint à Paris en 1529, y fit des leçons publiques fur les auteurs Grecs & Latin, & sur la logique, qui eurent beaucoup d'approbateurs; mais son penchant pour les nouvelles héréfies l'obligea de se retirer àStrasbourg en 1537, pour y occuper la charge que les magistrats lui avoient offerte. Il y ouvrit l'année suivante une Ecole, qui devint célèbre, & qui par ses soins obtint de l'emp. Maximilien II le titre d'Académie en 1566. Il mourut en 1589, à 82 ans. On a de lui: I. Lingua Latina resolvenda Ratio, in-S°. II. D'excellentes Notes fur la Rhétorique d'Aristote & sur Hermogène, &c.

II. STURMIUS, (Jean) natif de Malines, médecin & professeur de mathématiques à Louvain, se fit un nom par divers Traités. Les principaux sont : De institutione Principum; De Nôbilitate litterată, qui ont été réunis en 1 vol. sous le titre de Institutio litterata, Torunii, 1586, in-4°. Il y a dans ce recueil 2 autres vol. qui ne sont pas de Sturmius. On a encore de lui : De Rosa Hierichuntina, Lovanii, 1607, in-8°. ouvrage peu commun.

SUANEFELD, (Herman) peintre & graveur, Flamand d'origine, ne vers l'an 1620. Le goût qu'Herman avoit pour le travail, lui faifoit fouvent rechercher la folitude, ce qui le fit furnommer l'Hermite; on le nomma auffi Herman d'Italie, à caufe de fon long féjour en cette contrée. Ce peintre reçut les leçons de fon art, de deux habiles maîtres, Gerard Dow & Clayde le Lorrain. Il rencontra ce dernier à Rome, & lia une êtroite amitié avec lui. Herman

étoit un excellent paysagiste, il touchoit admirablement les arbres : fon coloris est d'une grande fraicheur; mais il est moins piquant que celui de Claude le Lorrain. A l'égard des figures & des animaux, Suanefeld les rendoit avec une touche plus vraie & plus spirituelle.

I. SUARES, (François) Jéfuite, né à Grenade en 1548, professa avec réputation à Alcala, à Salamanque & à Rome. On l'appella ensuite à Conimbre en Portugal. & il y fut le premier professeur de théologie. Il mourut à Lisbonne en 1617, avec beaucoup de résignation : Je ne pensois pas, dît-il , qu'il fût si doux de mourir ! Suarès avoit une mémoire prodigieuse; il savoit si bien par cœur tous ses ouvrages, que quand on lui en citoit un passage, dans le même instant il se trouvoit en état d'achever & de poursuivre jusqu'à la fin du chapitre ou du livre. Cependant, le croiroit-on? à peine ce favant homme put-il être admis dans la fociété. Il fut d'abord refusé; il fit de nouvelles instances, jusqu'à demander même à y entrer parmi les freres. Enfin on le reçut, & l'on étoit encore fur le point de le renvoyer, lorfqu'un vieux Jésuite dit: Astendons, il me semble que ce ieune-homme conçoit aisément & pense quelquesois sort, bien. Nous avons de lui 23 vol. in-fol. imprimés à Lyon, à Mayence & pour la derniére fois à Venise 1748. Ils roulent presque tous fur la Théologie & fur la Morale. Ils font écrits avec ordre & avec netteté; il a fu fondre avec adresse dans ses ouvrages presque toutes les différentes opinions fur chaque matière qu'il traitoit : sa méthode étoit d'ajoûter enfuite fes propres idées aux discussions théologiques & d'établir avec folidite son sentiment. C'est lui qui est le principal auteur du fystême du Congruisme, qui n'est dans le fond que celui de Molina , mieux afforti à la mode & au langage des théologiens, & habillé d'une maniére moins choquante. Son Traité des Loix est si estimé, qu'il a été réimprimé en Angléterre. Il n'en est pas de même de fon livre intitulé: Défense de la Foi Catholique contre les erreurs de la secte d'Angleterre. Il fut condamné à être brûlé de la main du bourreau, par arrêt du parlement de Paris, comme contenant des maximes féditieuses. Le P. Noël Jésuite a fait un Abrégé de Suarès, imprimé à Genève en 1732, en 2 vol. in-fol. L'abbréviateur a orné fon ouvrage de deux Traités, l'un De Matrimonio, l'autre De Justitia & Jure. Le P. Deschamps a écrit la Vie de Suarès; elle fut imprimée à Perpignan en 1671, in-4°.

\*\*III. SUARÈS, (Joseph-Marie) évêque de Vaison, se recira à Rome chez le cardinal Barberin son ami, à qui il plaisoit par son favoir & par les agremens de sa conversation. On a de lui: I. Une Traduction latine des Opuscules de St Nil, à Rome, en grec & en latin, avec des Notes, en 1673, in fol. II. Une Description latine de la ville d'Avignon & du Comtat Venaissin, in 4°, & c. Ce prélat mourut en 1678,

dans un âge avancé.

SUBLET, (François) feigneur des Noyers, baron de Dangu, intendant des finances & fecrétaire-d'état, étoit fils de l'intendant de la maifon du cardinal de Joyeuse. Le cardinal de Richelieu l'employa dans les affaires les plus importantes. Après s'être fignalé par son zèle pour le service de l'état, il se retira dans sa maison de Dangu, où il mourut en 1645. Ce minifetre aimoit les arts & les talens.

Il fonda l'Imprimerie royale dans les galeries du Louvre, & encouragea les auseurs par fa protection & par des récompenses.

SUBLIGNY, (N.) avocat au parlement de Paris, au xviiº fiécle, cultiva plus la littérature que la jurisprudence, & donna des lecons de verfification à la comtesse de la Suze. Livré au goût du théàtre, il permit que sa fille sût une des danseuses de l'Opéra. Ses ouvr. font : I. Une Traduction des fameufes Leures Portugailes, dont le maréchal de Chamilly, revenant de Portugal, lui donna les originaux qu'il arrangea. Elles respirent l'amour le plus ardent. II. La folle Querelle : c'est une Comédie en prose, contre l'Andromaque de Racine. Elle fut représentée sur le théâtre du Palais royal en 1668. III. Quelques Ecrits en faveur de Racine, dont il devint le panégyriste, après en avoir été le Zoile. IV. La Fausse Clélie, in-12, Roman médiocre.

SUENKFELD, (Gaspar) Voyez Schwenfeld.

I. SUETONE, (Caïus Suetonius Paulinus) gouverneur de Numidie l'an 40 de J. C., vainquit les Maures, & conquit leur pays jufqu'audelà du Mont Atlas, ce qu'aucun autre général Romain n'avoit fait avant lui. Il écrivit une Relation de cette guerre, & commanda 20 ans après dans la Grande-Bretagne, où fon courage & fa prudence éclatérent également. Son mérite lui procura le confulat l'an 66 de J. C., & lui valut la confiance de l'empereur Othon, qui le fit un de fes généraux. Suétone ternit sa gloire, en abandonnint cet empereur. Il prit honteusement la fuite le jour du combat décifif, & s'en fit même un mérite auprès de Vitellius.

II. SUETONE , (C. Suetonius Tranquillus.) Le furnom de Tranquillus lui venoit de son pere, à qui on avoit donné celui de Lenis, qui fignifie à - peu - près la même chose. Suctonius Lenis, pere de l'historien, étoit chevalier Romain. Son fils fut fort estimé de l'empereur Adrien, qui en fit son secrétaire. Il perdit les bonnes-graces de ce prince, pour avoir manqué aux égards dus à l'impératrice Sabine. Le mépris qu'Adrien avoit pour son épouse, la rendoit triste, chagrine, d'une humeur difficile; & l'on croit que Suétone ne se rendit coupable envers cette princesse. que pour l'avoir brusquée dans ses mauvaises humeurs. Suétone, après fa difgrace, vécut dans la retraite, & fe confola avec les Muses, de la perte des faveurs de la cour. Pline le Jeune, qui étoit lié avec lui, dit que c'étoit un homme d'une grande probité & d'un caractére fort doux. Suétone avoit composé: I. Un Caralogue des Hommes illustres de Rome; mais cet ouvrage est perdu. II. Plufieurs ouvrages fur la Grammaire. III. Une Histoire des Rois de Rome, divifée en trois livres. IV. Un livre fur les Jeux Grecs, &c. Mais nous n'avons de lui que la Vie des XII premiers Empereurs de Rome, & quelques fragmens de son Catalogue des illustres Grammairiens. Dans son Histoire de la vie des douze Césars, il n'observe point l'ordre des tems : il réduit tout à certains chefs généraux, & met enfemble ce qu'il rapporte fous chaque chef. Son style manque de pureté & d'élégance. On lui reproche avec raison d'avoir donné trop de licence à fa plume, & d'avoir été aussi libre & aussi peu mesuré dans ses récits, que les empereurs dont il fait l'histoire l'avoient été dans leur vie. Il leur impute même quelque-

fois des forfaits qui ne paroissent pas être dans la nature. Il y a plufieurs édițions de cet auteur. La 1re est de Rome 1470, in-fol. Les meilleures font celles des Variorum 1690, 2 vol. in-8º ... de Leuvarde, 1714, 2 vol. in-4° ... d'Amft. 1736, 2 v. in-4° ... de Leyde, 1751, 2 vol. in-8°... celle ad usum Delphini, 1684, in-4°... celle du Louvre, 1644, in-12. Nous en avons une Traduction en françois, in-4°, par Duteil, qui est plate, rampante & tronquée en quantité d'endroits; & deux autres beaucoup meilleures, publiées tou. tes deux en 1771, l'une par M. de la Harpe en 2 vol. in-8°. L'autre par M. Deliste, sous le nom d'Ophellos de la Pause, en 4 vol. in-8°.

I. SUEUR, (Nicolas le) en latin Sudorius, conseiller & ensuite préfident au parlement de Paris, affaffiné par des voleurs en 1594, dans fa 55° année, s'est fait un nom parmi les favans par sa profonde connoissance de la langue grecque. Il en a donné des preuves, principalement dans fon élégante Traduction de Pindare en vers latins. publiée à Paris en 1582, in-8°, chez Morel; & réimprimée dans l'édition de Pindare, donnée par Prideaux à Oxford en 1697. Le Sueur imite fon original avec la même fidélité, qu'un habile desfinateur copie les tableaux d'un grand maître.

II. SUEUR, (Eustachele) peintre, né à Paris en 1617, mort dans la même ville en 1655, étudia sous Simon Vouet, qu'il surpassabientôt par l'excellence de se talens. Ce savant artiste n'est jamais sorti de son pays; cependant ses ouvrages offrent un grand goût de dessin, formé sur l'antique & d'après les plus grands peintres Italiens. Un travail résléchi, soutenu d'un beau génie, le sit atteindre au surblime de l'art. Il n'a manqué à le

Sueur, pour être parfait, que le pinceau de l'école Vénitienne : son coloris auroit eu plus de force & de vérité, & il auroit montré plus d'intelligence du clair-obscur. Ce peintre fit paffer dans fes tableaux la noble simplicité & les graces majestueuses qui font le principal caractère de Raphaël. Ses idées font élevées, ses expressions admirables, ses attitudes bien contrastées. Il peignoit avec une facilité merveilleuse. On remarque dans ses touches une franchise & une fraîcheur fingulières. Ses draperies font rendues avec un grand art. Le Sueur avoit cette simplicité de caractére, cette candeur, & cette exacte probité, qui donnent un si grand prix aux talens éminens. Ses principaux ouvrages font à Paris. On connoît les peintures dont il a orné le petit cloître des Chartreux, & dont quelques-unes ont été gâtées par des envieux. On gravé d'après ses ouvrages. Goulai, fon beau-frere, ainfi que fes trois autres freres, Pierre, Philippe & Antoine le Sueur, & Patel, avec Nic. Colombes, fes élèves. l'ont beaucoup aidé.

III. SUEUR, (Jean le) ministre de l'Eglise prétendue-résormée au xvii. siécle, passeur de la Ferrésous-Jouarre, en Brie, se dissingua par ses ouvrages. On a de lui: I. Un Traité de la Divinité de l'Esplise & de l'Empire, Amsterdam, 1730, 7 vol. in-4° & en huit in-8°. Cette Histoire, continuée par le ministre Piête, est savance & exacte, & il y a moins d'emportement que dans les autres ouvrages historiques des Protestans. On y desire seulement plus de pureté dans le style.

SUFFÉTIUS, Voyez METIUS. SUGER, né en 1082, fut mis à l'âge de 10 ans dans l'abbaye de

St Denys, où Louis fils de France, (depuis Louis le Gros,) étoit élevé. Lorsque ce prince fut de retour à la cour, il y appella Suger, qui fut fon confeil & fon guide. L'abbé Adam étant mort en 1122, Suger obtint sa place. Il avoit l'intendance de la Justice, & la rendoit en son abbaye avec autant d'exactitude que de févérité. Les affaires de la Cuerre & les négociations étrangéres étoient encore de son département; fon esprit actif & laborieux fuffisoit à tout. L'abbé Suger réforma fon monaftére en 1127, & donna le premier l'exemple de cette réforme. Les perfonnes du monde n'eurent plus dès-lors un fi libre accès dans l'abbaye, & l'administration de la Justice sut transportée ailleurs. Suger étoit dans le dessein de se renfermer entiérement en son cloître; mais Louis VII, près de partir pour la Palestine, le nomma régent du royaume. Les foins du ministre s'étendirent sur toutes les parties du gouvernement. Il ménagea le tréfor royal avec tant d'économie, que, fans charger les peuples. il trouva le moyen d'envoyer au roi de l'argent toutes les fois qu'il en demanda. Ce ministre mourut à St Denys en 1152, à 70 ans, entre les bras des évêques de Noyon, de Senlis, de Soissons. Le roi honora ses sunérailles de sa présence & de ses larmes. On a de lui des Lettres, une Vie de Louis le Gros, & quelques autres ouvrages. M. l'abbé Raynal a fait un parallèle de St Bernard & de Suger, qui est entiérement à l'avantage de celui-ci. " Ces deux hommes avoient tous » deux de la célébrité & du mé-" rite. Le premier avoit l'esprit " plus brillant; le fecond l'avoir

" plus folide. L'un étoit opiniâtre

" & inflexible; la fermeté de l'au]

SUI 432

" tre avoit des bornes. Le Soli-» taire étoit spécialement touché n des avantages de la Religion; le " Ministre, du bien de l'Etat. S. Ber-" nard avoit l'air , l'autorité d'un » homme inspiré : Suger, les sen-" timens & la conduite d'un hom-" me de bon-fens. Un fage n'a jaor mais raison auprès de la multi-" tude contre un enthoufiafte. Les » déclamations de l'un l'emporté-" rent fur les vues de l'autre, & " le zèle triompha de la politique. " Les suites de cette entreprise. ( il est question ici de la Croisade de Louis le Jeune ) " également " honteuse & funeste, apprirent à " l'Univers, qu'un homme d'Etat » lit mieux dans l'avenir qu'un " prétendu Prophète. " St Bernard est trop maltraité dans ce portrait; mais Suger y est peint sous ses véritables traits. Don Gervaise a écrit sa Vie, en 3 vol. in-12.

SUICER, (Jean-Gaspar) né à Zurich en 1620, y fut professeur public en hébreu & en grec, & y mourut en 1688. On a de lui un Lexicon, ou Trésor ecclésiastique des Peres Grecs, dont la meilleure édition eft celle d'Amsterdam, 1728, en 2 vol. in-fol. Cet ouvrage est utile & prouve beaucoup de favoir ... Henri SUICER, fon fils, professeur à Zurich, puis à Heidelberg, mort en cette dernière ville en 1705, se sit connoître aussi par quelques productions, parmi lefquelles on cite fa Chronologie Hel-

vétique, en latin.

SUIDAS, écrivain Grec fous l'empire d'Alexis Comnène, est auteur d'un Lexicon Grec historique & géographique. Outre l'interprétation des mots, on y trouve encore les Vies de plusieurs savans & d'un grand nombre de princes. Ce foat des extraits qu'il a pris dans les écrivains qui l'avoient précédé. Sa

compilation est faite fans choix & fans jugement. Queloues-ung, pour le justifier, ont dit que depuis lui on a ajoûté beaucoup de chofes à sen ouvrage, & que les faures ne sont que dans les additions. Quoique cet ouvrage ne foit pas toujours exact, il ne laisse pas d'être important, parce qu'il renferme beaucoup de choses prises des anciens. La 11e édition, en grec seulement, est de Milan 1499, in-fol.; & la meilleure est celle de Kuster, Cambridge, 1,05, en 3 vol in-fol., en grec & en latin, avec des no-

res pleines d'érudition.

I. SULLY , (Maurice de ) natif de Sully, petite ville fur la Loire, d'une famille obscure, fut élu évêque de Paris après Pierre Lombard. Son favoir & sa piété lui méritérent cette place. Il fonda les abbayes des Hérivaux & de Hermiéres. C'est lui qui jerra les fondemens de l'église Notre - Dame de Paris, l'un des plus grands bâtimens qui fe voient en France. Ce prélat, magnifique & libéral, mourut en 1195. On grava fur fon tombeau . fuivant son intention, ces mots de l'Office des Morts: Credo quòd RE-DEMPTOR meus vivit, & in novissimo die de terra surrecturus sum.

II. SULLY, (Maximilien de Bethune, baron de Rofni, duc de) maréchal de France & principal ministre sous Henri IV, naquit à Rosni en 1559, d'une famille illustre & connue dès le x° fiécle. Il étudioit au collége de Bourgogne, lorfque l'affreux maffacre de la St-Barthélemi inonda de fang la capitale. Le principal du collége l'arracha aux affaffins. Rofni entra au service de Henri, roi de Navarre, & s'y fignala par des actions de la plus grande bravoure, au fiége de Marmande, où il commandoir un corps d'Arquebufiers. Sur le point

d'être

d'être accablé par un nombre trois fois supérieur, le roi de Navarre, couvert d'une simple cuirasse, vola à son secours, & lui donna le tems de s'emparer du poste qu'il attaquoit. Eaufe, Mirande, Cahors furent ensuite les théâtres de sa valeur. En 1586, Rosni fut employé avec honneur à différens siéges; & l'année d'après, avec fix chevaux seulement, il défit & emmena prisonniers 40 hommes. A da bataille de Coutras, il contribua à la victoire, en faifant fervir à propos l'artillerie. Au combat de Fosseufe, journée très-meurtrière, il marcha s fois à la charge, eut son cheval renversé sous lui, & deux épées cassées entre ses mains. A la bataille d'Arques en 1589, Sully, à la tête de 200 chevaux, en attaqua 900 des ennemis & les fit reculer. Il partagea, à la bataille d'Ivri donnée l'année d'après, les fatigues & la gloire de son mastre. Ce bon prince ayant appris qu'il avoit eu deux chevaux tués fous lui, & reçu deux blessures, se jetta à son coû & le ferra tendrement, en lui difant les choses les plus touchantes & les plus flatteuses. En 1591, Rosni prit Gisors par le moyen d'une intelligence; il passoit dès-lors pour un des hommes les plus habiles de son tems dans l'attaque & dans la défense des places. La prife de Dreux en 1593, celle de Laon en 1594, de la Fère en 1596, d'Amiens en 1597, de Montmelian en 1600, donnérent un nouveau lustre à sa réputation. Aussi habile négociateur qu'excellent guerrier, il avoit été envoyé dès 1583 à la cour de France, pour en fuivre tous les mouvemens. On l'employa dans plufieurs autres occasions, & il montra dans chacune la profondeur du politique, l'éloquence de l'homme-d'état, le

fang-froid du philosophe, & l'activité de l'homme de génie. En 1586 il traita avec les Suisses, & en obtint une promesse de 20,000 hommes. En 1599, il négocia le mariage du roi avec Marie de Médicis. En 1600, il conclut un traité avec le cardinal Aldobrandin, médiateur pour le duc de Savoye. En 1604, il termina en faveur du roi une contestation avec le pape, sur la propriété du Pont d'Avignon, Mais c'est fur-tout dans son ambassade en Angleterre, qu'il déploya toute la pénétration de son esprit & tou. te l'adresse de sa politique. La reine Elizabeth étant morte en 1603, Sully, revêtu de la qualité d'ambaffadeur extraordinaire, fixa dans le parti d'Henri IV, le fuccesseur de cette illustre princesse. De si grands fervices ne demeurérent pas fans récompense; il fut secrétaire-d'état en 1594, membre du conseil des Finances en 1596, fur-intendant des Finances & grand-voyer de France en 1597 & 1598, grandmaître de l'Artillerie en 1601, gouverneur de la Bastille & sur-intendant des Fortifications en 1602. Bethune, de guerrier devenu miniftre des Finances, remédia aux brigandages des partifans. En 1596 on levoit 150 millions fur les peuples, pour en faire entrer environ 30 dans les coffres du roi-Le nouveau fur-intendant mit un si bel ordre dans les affaires de fon maître, qu'avec 35 millions de revenu, il acquitta 200 millions de dettes en dix ans, & mit en réferve 30 millions d'argent comptant dans la Bastille. Son ardeur pour le travail étoit infatigable. Tous les jours il se levoit à 4 heures du matin. Les deux premiéres heures étoient employées à lire & à expédier les Mémoires, qui étoient toujours mis sur son bu-Еe

reau; c'est ce qu'il appelloit nettoyer le tapis. A 7 heures il se rendoit au confeil, & passoit le reste de la matinée chez le roi, qui lui donnoit ses ordres sur les dissérentes charges dont il étoit revêtu. A midi il dînoit. Après diner il donnoit une audience réglée. Tout le monde y étoit admis. Les eccléfiaftiques de l'une & de l'autre Religion étoient d'abord écoutés. Les gens de village & autres perfonnes fimples qui appréhendoient de l'approcher, avoient leur tour immédiatement après. Les qualités étoient un titre pour être expédie des derniers. Il travailloit enfuite ordinairement juiqu'à l'heure du souper. Des qu'elle étoit venue, il faifoit fermer les portes. Il oublioit alors toutes les affaires, & fe livroit au doux plaisir de la société avec un petit nombre d'amis. Il se couchoit tous les jours à dix heures; mais lorsqu'un événement imprévu avoit derangé le cours ordinaire de ses occupations, alors il reprenoit sur la nuit le tems qui lui avoit mangué dans la journée. Telle fut la vie qu'il mena pendant tout le tems de son ministére. Henri , dans plusieurs occafions, loua cette grande application au travail. Un jour qu'il alla à l'arfenal où demeuroit Sully, il demanda en entrant où étoit ce ministre? On lui répondit qu'il étoit à écrire dans fon cabinet. Il se tourna vers deux de ses courtifans, & leur dit en riant : Ne penfiez-vous pas qu'on alloit me dire qu'il est à la Chasse, on avec des Dames? Et une autre fois il dit à Roquelaure: Pour combien voudriez-vous mener cette vie-là? La table de ce fage miniftre n'étoit ordinairement que de dix couverts. On n'y fervoit que les mets les plus fimples & les moins recherchés. On lui en fit

fouvent des reproches; il répondoit toujours par ces paroles d'un ancien: Si les conviés sont sages, il y en aura suffisamment pour eux; s'ils ne le sont pas, je me passe sans peine de leur compagnie. L'avidité des courtifans fut mal fatisfaite par ce ministre: ils l'appelloient le Négatif. & ils disoient que le mot de oui n'étoit jamais dans sa bouche. Son maître, aussi bon économe que lui, l'en aimoit davantage. A fon retour de son ambassade d'Angleterre, il le fit gouverneur de Poitou, grandmaître des Ports & Havres de France, & érigea la terre de Sully-sur-Loire en duché-pairie l'an 1606. Sa faveur ne fut point achetée par des flatteries. Henri IV ayant eu la foiblesse de faire une promesse de mariage à la marquise de Verneuil; Sully, à qui ce prince la montra, eut le courage de la déchirer devant lui. Comment morblen , dit le roi en colere, vous êtes donc fou ? --- Oui , SIRE , répondit Bethune , je suis fou; mais je voudrois l'être se fort, que je le fusse tout seul en France. Parmi les maux que causa à ce royaume la mort de Henri IV, un des plus grands fut la difgrace de ce fidèle ministre. Il fut obligé de se retirer de la cour avec un don de cent mille écus. Louis XIII 1'y fit revenir quelques années après, pour lui demander des conseils. Les petits-maîtres qui gouvernoient le roi, voulurent donner des ridicules à ce grand-homme, qui parut avec des habits & des manières qui n'étoient plus de mode. Sully s'en appercevant, dît au roi: SIRE, quand votre Perc me faisoit l'honneur de me consulter, nous ne parlions d'affaires, qu'après avoir fait passer dans l'antichambre les Baladins & les Bouffons de la Cour. En 1634 on lui donna le bâton de maréchal de France, en échange de la charge de

grand-maître de l'Artillerie, dont il se démit en même tems. Il mourut 7 ans après, en 1641, dans son château de Ville - Bon au pays Chartrain. Il s'étoit occupé dans fa retraite à composer ses Mémoires, qu'il intitula fes Economies. Ils sont écrits d'une manière très-négligée, fans ordre, fans liaison dans les récits;mais on y voit régner un air de probité & une naiveté de style, qui ne déplaît point à ceux qui peuvent lire d'autres ouvrages francois que ceux du fiécle de Louis XIV. L'abbé de l'Ecluse, qui en a donné une bonne édition en S vol. in-12, les a mis dans un meilleur ordre, & a fait parler à Bethune un langage plus pur. C'est un tableau des règnes de Charles 1X; de Henri III & de Henri IV, tracé par un homme d'esprit, pour l'inftruction des politiques & des guerriers. Bethune y paroît toujours à côté de Henri. Les amours de ce prince, la jalousie de sa femme, fes embarras domestiques, les affaires publiques, tout est peint d'une manière intéressante. On n'y exigeroit qu'un peu plus de précifion. L'abbé Baudeau a donné en 1776, une nouvelle édition du Texte original, en 12 vol. in-8°. avec d'abondantes notes. Sully étoit Protestant, & voulut toujours l'être, quoiqu'il eût confeillé à Henri IV de se faire Catholique. Il est nécessaire, lui dît-il, que vous soyez Papiste & que je demeure Réformé. Le pape lui ayant écrit une lettre, qui commençoit par des éloges sur son ministère, & finissoit par le prier d'entrer dans la bonne voie: le duc lui répondit , qu'il ne ceffoit, de son côté, de prier Dieu pour la conversion de sa Sainteté.

III. SULLY, (Henri) célèbre artifte Anglois, passa en France, où il se signala par sa fagacité. Ce sut Iui qui dirigea le Méridien de l'église de St Sulpice. Le duc d'Orléans, régent, & le duc d'Aremberg, lui firent chacun une pension de 1500 livres. Il mourut à Paris en 1728, après avoir abjuré la Religion Anglicane. Il a laissé, I. Un Traité intitulé: Description d'une Horloge pour mesurer le Tems sur mer, Paris 1726, in-4°. Il. Règle Antificielle du Tems, 1737, in-12. Ces deux ouvrages prouvent que sa main étoit conduite par un esprit intelligent.

SULPICE - APOLLINAIRE, Voyez Apollinaire, n° I.

SULPICE - SEVERE, historien eccléfiaftique, naquit à Agendans l'Aquitaine, où sa famille tenoit un rang affez distingué. Austi-tôt qu'il eut fini ses études, il se mit dans le barreau & y fit admirer fon éloquence. Il s'engagea dans les liens du mariage; mais fa femme étant morte peu de tems après, il pensa sérieusement à quitter le monde, quoiqu'à la fleur de son âge, très-riche & généralement estimé. Il ne se contenta pas de prztiquer la vertu, il la rechercha. Il s'attacha à St. Martin de Tours, suivit ses conseils, & fut fon plus fidèle disciple. Il se laissa furprendre par les Pélagiens, alla jusqu'à les défendre : mais il connut sa faute, & la répara par les larmes & les mortifications. On croit qu'il mourut vers l'an 420. Sulpice-Sevére avoit 'plusieurs terres auprès de Toulouse, de Narbonne, d'Agen & de Tarbes. Il se fervit de ses grands revenus pour mettre les pauvres en état de travailler; car étant grand ami du travail, il ne devoit point, par um faux esprit de charité, entretenir la fainéantife. Sa piété n'excluoit ni la gaieté, ni la politesse ni la vigueur d'une fage adminif E eii

tration. Il ne se déchargeoit point fur des intendans infidèles, du foin de ses affaires. Il voyoit tout par lui-même, & il n'en fut que plus en état de faire du bien. Comme il étoit prêtre, il distribuoit à fes vaffaux les fecours spirituels & temporels. Nous lui sommes redevables d'un excellent abrégé d'Histoire sacrée & ecclésiastique, qui est intitulé: Historia Sacra. Elle renferme, d'une manière fort concife, ce qui s'est passé de siécle en fiécle depuis la création du monde jusqu'au confular de Stilicon, l'an de J. C. 400. Cet ouvrage a fait donner à Sulpice le nom de Salluste Chrétien, parce qu'en l'écrivant il s'v est proposé cet historien pour modèle. Il faut avouer qu'il l'égale quelquefois pour la pureté & pour l'élégance du style. On trouve dans son Histoire quelques sentimens particuliers, tant fur l'histoire que sur la chronologie; mais ces défauts n'empêchent pas qu'il ne foit regardé comme le premier écrivain pour les Abrégés de l'Hift. Eccléfiast. Sleidan nous en a donné la Suite, écrite avec affez d'élégance; mais comme il étoit Protestant, il est très-favorable à fa secte. Un autre ouvrage qui fait beaucoup d'honneur à Sulpice-Sevére, est la Vie de S. Martin, qu'il composa du vivant de ce faint évêque, à la follicitation de plufieurs de fes amis. On lui reproche d'avoir cru trop facilement des miracles, dont quelques-uns n'avoient pour fondement que des bruits populaires. Les meilleures éditions de ses ouvrages font les fuivantes: Elzevir, 1635, in-12, cum notis Variorum. -- Leyde, 1665, in-8°. -- Leipfick, 1709, in-8°. -- Vérone, 1755, 2 vol. in-4°. -- Il y en a une édit. de 1556, in-8°, rare; & une verfion françoise de 1639, in-8°, fort plate... Il y a eu encore S. Sul-PICE-SEVERE, évêque de Bourges, mort en \$91; & S. SULPICE le Débonnaire ou le Pieux, aussi évêque de Bourges, mort en 647. L'un & l'autre se signalérent par leurs vertus & leurs lumiéres.

SULPICIA, Dame Romaine, femme de Calenus, florissoit vers l'an 90 de J. C. Nous avons d'elle un Poeme latin contre Domitien , fur l'expulsion des philosophes. Elle avoit aussi composé un Poëme fur l'amour conjugal, dont nous devons regretter la perte, fi l'éloge qu'en fait Martial n'est point flatté. Son Poëme contre Domitien se trouve avec le Pétrone d'Amsterdam, 1677, in - 24; dans les Poeta Latini minores, Leyde, 1731, 2 vol. in-4°; & dans le Corpus Poetarum de Maittairé. M. Sauvigny en a donné une Traduction libre en vers françois dans

le Parnasse des Dames. I. SULPICIUS, (Gallus) de l'illustre famille Romaine des Sulpiciens, fut le premier astronome parmi les Romains, qui donna des raisons naturelles des éclipses du Soleil & de la Lune, étant tribun de l'armée de Paul-Emile l'an 163 avant Jesus-Christ. La fagacité de son esprit lui avoit appris que, le jour qu'on alloit donner bataille à Persée, il arriveroit la nuit précédente une éclipse de Lune. Il eut-peur que les foldats n'en tiraffent un mauvais augure. Il les fit affembler avec la permission du consul, leur expliqua l'éclipse, & les avertit qu'elle arriveroit la nuit suivante. Cet avis guérit les foldats de leur fuperstition, & le fit regarder comme un homme extraordinaire. On l'honora du confulat 2 ans après, avec Marcellus, l'an

SUR

437

166 avant J. C... Servius SULPI-CIUS-RUFUS, excellent jurisconfulte du tems de Cicéron, homme recommandable par sa vertu & par ses autres belles qualités, & consul comme le précédent, étoit de la même samille. Voy. aussi SYLLA.

II. SULPICIUS, (Jean) furnommé Verulanus, du nom de Veroli fa patrie, fe fit quelque réputation dans le xve fiécle, par la culture des belles-lettres; il fit imprimer Vegèce, & publia le premier Vitruve, vers 1492. On lui doit aussi le rétablissement de la

musique sur le théâtre.

SUPPERVILLE, (Daniel de) ministre de l'Eglise Wallone de Rocerdam, naquit en 1657 à Saumur en Anjou, où il fit de trèsbonnes études. Il étudia ensuite à Genève fous les plus habiles professeurs de théologie. Il passa en Hollande l'an 1685, & mourut à Roterdam le 9 Juin 1728. On a de lui : I. Les Devoirs de l'Eglise affligée, 1691, in-8°. II. Des Sermons, in-8°, 4 vol. dont la 7° édition est de 1726. III. Les Vérités & les Devoirs de la Religion, en forme de Catéchisme, 1706. IV. Traité du vrai Communiant, 1718, &c. Ces différens ouvrages sont estimés des Protestans.

SURBECK, (Eugène-Pierre de) de la ville de Soleure, capitainecommandant de la compagnie générale des Suisses au régiment des Gardes, servit la France avec 
autant de valeur que de zèle. Son 
favoir le fit recevoir Honoraireétranger de l'académie royale des 
Inscriptions. Ce savant militaire 
mourut à Bagneux près de Paris, 
en 1741, à 65 ans. On a de lui 
en manuscrit une Histoire Métallique des Empereurs, depuis JulesCésar jusqu'à l'Empire de Constan-

tin le Grand, dans laquelle il a répandu beaucoup d'érudition.

SURENA, général des Parthes dans la guerre contre les Romains commandés par Crassus, l'an 53 avant J. C. Il étoit le fecond après le roi en noblesse & en richesses, & le premier en valeur, en capacité & en expérience. C'étoit lui qui avoit remis Orodes fur fon trône. Il se fignala sur-tout par la défaite de l'armée Romaine, commandée par Crassus. Le vainqueur ternit sa gloire par la perfidie dont il usa envers le vaincu. en lui demandant à s'aboucher pour la conclusion d'un trairé de paix. Il fit de grandes honnêtetés à ce général Romain, auquel il engagea sa parole, & l'affura que l'accord étoit conclu entre les deux armées, & qu'il ne s'agiffoit que de s'avancer jusqu'à la riviére pour le mettre par écrit. Crassus le crut & s'avança; mais peu après Surena lui fit couper la tête. Il ajoûta la plaisanterie à cette infidélité; il entra en triomphe dans Séleucie, disant qu'il amenoit Crassus. Il avoit forcé un des prisonniers à faire le personnage de ce général Romain, & il fie couvrir ce faux Crassus de toutes fortes d'opprobres. Surena ne jouit pas long-tems du plaifir de sa victoire; car s'étant rendu suspect à Orodes, ce prince le fit mourir. Il paffoit non seulement pour un homme brave, mais encore pour un homme de tête, fage & capable de donner de bons conseils; mais ses vertus étoient gâtées par le soin efféminé qu'il avoit de sa personne, & par son amour pour les femmes.

SURENHUSIUS, (Guillaume) auteur Allemand du dernier fiécle, favant dans la langue hébraique, est connu principalement par une

E e iij

bonne édition de la Mischna. Ce Recueil important pour connoître la jurisprudence, les cérémonies & les loix traditionnelles des Hébreux, est accompagné des Commentaires des rabbins Maimonides & Bartenora, d'une version latine & des savantes notes de l'éditeur. Il su imprimé en Hollande en 1698, en 6 tom. ou 3 vol. in-fol.

SURGERES, Voy. Rochefou-CAULT, n° v.

SURITA, (Jérôme) de Sarragosse, secrétaire de l'Inquisition, mort en 1580 à 67 ans, s'est fait un nom par son savoir. On a de lui : I. L'Hissoire d'Aragon jusqu'à La mort de Ferdinand le Catholique, en 7 vol. in-fol. II. Des Notes sur l'Itinéraire d'Antonin, sur César & sur Claudien.

SURIUS, (Laurent) né à Lubeck en 1522, étudia à Cologne avec Canifius, & fe fit religioux dans la Chartreuse de cette ville. Après avoir édifié son ordre par ses vertus, il mourut à Cologne en 1578, à 56 ans. On a de lui un grand nombre d'ouvrages. Les principaux font : I. Un Recueil des Conciles, en 4 vol. in-fol. Cologne 1567. II. Les Vies des Saints, en 7 tom. in-fol. 1618, Cologne. L'auteur a compilé Lippoman, dont il a changé l'ordre ; il s'est permis d'autres arrangemens, & trèsfouvent il n'a pas confervé le ftyle des originaux, & il les a furchargés d'un fatras de menfonges. III. Une Histoire de fon tems, fous le nom de Mémoires, qui commencent en 1500 jusqu'en 1566, qu'on a continués jufqu'en 1574; in-8°, 1575. On en a une Traduction françoise, 1573, in - 8°. C'est une compilation sans choix & fans discernement; elle prouve que Surius étoit plus propre à ramasser des passages qu'à arranger des faits. Voy. Suson.

SUSANNE, fille d'Helcias & femme de Joakim, de la tribu de Juda, est célèbre dans l'Ecriture par son amour pour la chasteté. Elle demeuroit à Babylone avec fon mari, qui étoit le plus riche & le plus confidérable de ceux de fa nation. Deux vieillards concurent pour elle une passion criminelle, & pour la lui déclarer, choifirent le moment qu'elle étoit feule, prenant le bain dans fon jardin. Ils l'allérent furprendre, & la menacérent de la faire condamner comme adultére, si elle refusoit de les entendre. Susanne ayant jetté un grand cri, les deux fuborneurs appellérent les gens de la maison, & l'accusérent de l'avoir surprise avec un jeunehomme. Susanne fut condamnée comme coupable; mais lorfqu'on la menoit au supplice, le jeune Daniel, inspiré de Dieu, demanda un second examen de cette affaire. On interrogea de nouveau les deux accufateurs. Ils se contredirent dans leurs réponfes, l'innocence triompha, & ils furent condamnés par le peuple au même supplice auguel ils avoient injustement fait condamner Susanne, l'an 607 avant J. C.

SUSON, (Henri) né vers 1300, d'une famille noble de Souabe, entra dans l'ordre de S. Dominique, & mourut en 1366. On a de lui : I. Des Méditations sur la Passion de Notre-Seigneur. II. Divers Sermons. III. Horloge de la Sagesse, traduit en latin par Surius, sur un manuscrit allemand fort imparfait. Cet ouvrage, tel qu'il est sortie des mains de l'auteur, sur imprimé dès l'an 1470, & avoit été traduit en françois dès 1389, par un religieux Franciscain, nar un religieux franciscain,

tif de Neuf-Château en Lorraine. Cette version sut imprimée à Paris en 1493, in-fol., après avoir été retouchée, pour le style, par les Chartreux de Paris. On en a une autre traduction, 1684, in-12, par l'abbé de Vienne, chanoine de la Ste Chapelle de Viviers en Brie.

SUTCLIFFE, (Matthieu) Sutelivius, théologien Protestant d'Angleterre, au commencement du xvIIº fiécle, a composé plusieurs Traités de controverse, dicés par le fanatisme & l'emportement, & bien contraires à cet esprit de douceur & de mansuétude qu'inspire l'Evangile. On en peut juger par fon Livre anonyme touchant la prétendue Conformité du Papisme & du Turcisme, Londres, 1604. Il a encore laissé : I. De vera Christi Ecclesia , Londini, 1600, in-4°. II. De Purgatorio, Hanoviæ, 1603, in-So. III. De Miffa Papistica, Londini, 1603, in-4°, &c.

SUTOR, (Pierre) Voy. Cou-

SWAMMERDAM, (Jean) médecin d'Amsterdam au dernier sécle, s'est fait connoître par plusieurs ouvrages. On a de lui: I. Traité de la Respiration & de l'usage des Poumons, Leyde 1738, in-8°. II. Un autre De fibrica Uteri mulichis, 1679, in-4°. III. Une Histoire générale des Inscites, Leyde 1737, 2 vol. in-solio: ouvrage dans lequel on trouve l'observateur exact & laborieux. Voyez se Vie par le célèbre Boerhaave, à la tête de ce livre.

SWERT, (François) Swertius, né à Anvers en 1567, & mort dans la même ville en 1629, est auteur d'un grand nombre d'ouvrages. Les plus connus sont: I. Resum Belgicarum Annaies, 1628, in

fol. II. Athena Belgica, 1628, in f. Ces ouvrages peuvent fournir des matériaux.

SWIFT, (Jonatham) furnommé le Rabelais d'Angleterre , naquit à Dublin en 1667, d'une bonne famille. Les liaisons de sa mere avec le chevalier Temple, ont fait concevoir quelques doutes fur la légitimité de sa naissance. On prétend que Swift lui-même n'a pas peu contribué à accréditer ce foupçon, ne doutant pas qu'il ne fût plus glorieux d'être le fils naturel de Jupiter, que le fils 1égitime de Philippe. Mais ces soupcons étoient sans fondement. La mere de Swift étoit parente de Madame Temple, & le chevalier voyoit quelquefois fon alliée: voilà tout ce qu'il y a de vrai dans ce conte. Il prit ses grades à Oxford, où Temple fournissoit aux frais de son éducation. Ce seigneur ayant renoncé aux affaires publiques, s'étoit retiré dans une de ses terres où il recevoit souvent des visites du roi Guillaume. Le jeune Swift eut des occafions fréquentes de converser avec ce prince. Le roi lui offrit une place de capitaine de cavalerie, qu'il refusa pour embrasser l'état eccléfiastique. Il obtint un bénéfice en Irlande', à la recommandation du chevalier Temple ; mais il fe lassa bientôt d'une place qui l'éloignoit de l'Angleterre àlag. il étoit attaché, & qui le privoitdeses fociétés ordinaires. Il réfigna fon bénéfice à un ami, & vint retrouver son protecteur. Swift employa tout le tems qu'il passa avec lui, à cultiver l'esprit & les talens d'une jeune personne, qu'il a célébrée dans ses ouvrages sous le nom de Stella. C'étoit la fille de l'intendant du chevalier, qui devint la femme du docteur, quoi-

que leur mariage ait toujours été caché : l'orgueil de Swift l'empêcha d'avouer pour son épouse la fille d'un domestique. Il continua même de vivre avec elle après fon mariage comme auparavant, & il ne parut rien dans leur conduite, qui fût au-delà des bornes d'un amour platonique. Stella ne s'accommoda point de ce genre de vie, qui la plongea dans une noire mélancolie, & elle mourut la victime d'un fort aussi cruel que bizarre. Long-tems avant la mort de sa femme, Swift avoit perdu son protecteur. Privé de tout secours du côté de la fortune, il vint à Londres folliciter une nouvelle prébende. Il préfenta une requête au roi Guillaume; mais ce prince avoit oublié le docteur. C'est au mauvais fuccès de cette démarche qu'il faut attribuer l'aigreur répandue dans tous les ouvrages de Swift contre les rois & les courtifans, Il obtint pourtant quelque tems après plusieurs bénéfices, entr'autres, le dovenné de S. Patrice en Irlande, qui lui valoit près de 30,000 liv. de rente. Obligé de retourner en province, il fit de l'étude sa principale occupation. En 1735 il fut attaqué d'une fiévre violente, qui eut pour lui des fuites très-fâcheuses. Sa mémoire s'affoiblit; un noir chagrin s'empara de son ame; il devint de jour en jour d'une humeur plus difficile, & tomba enfin dans un trifte délire. Il traîna le reste de sa vie dans cet état déplorable. Il eut cependant des momens heureux, quelque tems avant fa mort, qui arriva à la fin de l'année 1745. Il mit à profit ces instans de raifon pour faire fon Testament, par lequel il a laissé une partie de son bien pour la fondation d'un Hôpital de Fous de toute espèce.

Swife étoit un homme capricieux & inconstant. Né ambitieux, il ne se nourrissoit que de projets vastes, mais chimériques, & il échouoit dans presque tous ses desfeins. Sa fierté étoit extrême, & fon humeur indomptable. Il recherchoit l'amitié & le commerce des grands, & il fe plaisoit à converfer avec le petit peuple. Durant fes voyages qu'il faisoit presque toujours à pied, il logeoit dans les plus minces auberges, mangeoit avec les valets d'écurie, les voituriers, & les gens de cette forte. Il étoit aimable dans ses politesses, fincére dans ses amitiés. & fans déguisement dans ses haines; il parloit comme il pensoit. Il eut pour amis les plus grands-hommes de son siécle. Il étoit sur-tout étroitement lié avec le comte d'Oxford, (Voyez PARNELL) le vicomte de Bolingbrocke & le célèbre Pope. Les femmes, celles particuliérement qui se piquoient de belesprit, recherchoient son amitié. Il avoit fur elles un pouvoir étonnant; sa maison étoit une espèce d'académie de femmes, qui l'écoutoient depuis le matin jusqu'au soir. Son principe, en matiére de politique, étoit celui de Cicéron : L'intérêt & le bonheur du Peuple est la première de toutes les Loix. Il répétoit fouvent cette belle maxime : " Tout Sage qui refuse des " confeils, tout Grand qui ne pro-" tège point les talens, tout Riche » qui n'est pas libéral, tout Pau-" vre qui fuit le travail, font des » membres inutiles & dangereux » à la fociété. » Le docteur Swife a enfanté un grand nombre d'Ecrits en vers & en profe, recueillis en 1762, à Londres, en 9 vol. in-8°. L'ouvrage le plus long & le plus estimé que ce docteur ait fait en vers, est un Poëme intitulé: Cade-

nus & Vaneffa. C'est l'histoire de ses amours, ou pour mieux dire, de son indifférence pour une femme qui brûla pour lui d'une flamme inutile. Son véritable nom étoit Esther Vanhomrigh. Elle étoit fille d'un négociant d'Amsterdam qui s'étoit enrichi en Angleterre. Après la mort de son pere, Vanessa alla s'établir en Irlande, où l'ambition de passer pour bel-esprit lui sit rechercher la société du docteur, qui insensible à son amour, la jetta dans une mélancolie dont elle mourut. Il y a dans cette production, ainsi que dans ses autres Poesses, de l'imagination, des vers heureux, trop d'écarts & trop peu de correction. Ses ouvrages en profe les plus connus, font : I. Les Voyages de Gulliver à Lilliput, à Brodignac, à Lapute, &c. en 2 vol. in-12. Ce livre, neuf & original dans fon genre, offre à la fois une fiction foutenue & des contes puérils, des allégories plaifantes & des allufions infipides, des ironies fines & des plaifanteries grossiéres, une morale sensée & des polissonneries révoltantes; enfin une critique pleine de sel, des réflexions plates & des redites ennuyeuses. L'abbé des Fontaines, traducteur de cet ouvrage, l'a un peu corrigé. II. Le Conte du Tonneau, traduit en françois par Van-Effen : c'est une histoire allégorique & fatyrique, où fous le nom de Pierre qui défigne le Pape, de Martin qui représente Luther, & de Jean qui fignifie Calvin, il déclare la guerre à la religion Catholique, au Luthéranifme & au Calvinisme. On ne peut nier que sa plaisanterie n'ait de la force; mais il l'a poussée souvent au-delà des bornes, s'appefantissant sur des détails puérils, indécens & même odieux; enfin ne fachant jamais s'arrêter au vé-

ritable point. On ne peut montrer plus d'esprit & moins de goût. Ce qu'il y a de plus fingulier, c'est qu'il réunit une précision de style admirable, avec une extrême prolixité d'idées. III. Le Grand Mystère, ou l'Art de méditer sur la Garde - robe , avec des Pensées hardies sur les Etudes. la Grammaire, la Rhétorique & la Poëtique, par G. L. le Sage, à la Haie 1729, in-So. IV. Productions d'efprit, contenant tout ce que les Arts & les Sciences ont de rare & de merveilleux, Paris 1736, en 2 vol. in-12, avec des notes. V. La Guerre des Livres, ouvrage aussi traduit en françois, qu'on trouve à la fuite du Conte du Tonneau. Il dut sa naissance à une dispute qui s'éleva, vers la fin du dernier siécle, entre Wooton & le chevalier Temple, au sujet des anciens. Cette pièce ingénieuse est écrite dans un style héroï-comique. Le docteur Swifz y donne la palme au chevalier Temple, fon protecteur & fon ami. Il y a des vuides, qui interrompent fouvent la narration; mais en général il est très-bien écrit, & il contient des chofes extrêmement amusantes. Tous les ouvrages précédens ont été traduits en françois. Ceux que nous avons en anglois, confifent en différens écrits de morale & de politique. Le plus célèbre est son recueil intitulé: Lettres du Drapier. Voici ce qui donna lieu à cette Feuille périodique. Le roi d'Angleterre avoit accordé à Guillaume Wood des Lettres-patentes, qui l'autorisoient à fabriquer, pendant 14 ans, une certaine monnoie pour l'ufage d'Irlande. Swift fit voir au peuple l'abus qu'il y auroit à recevoir les nouvelles espèces. Au son de la trompette du Drapier, un murmu. re s'éleva parmi fes compatriotes, les espris s'échaufférent, on déclama avec force contre le gouvernement, & l'on ne prévint la révolte qu'en supprimant cette monnoie. Swift devint dès - lors l'idole du peuple ; on célébra fa fête ; son portrait fut exposé dans les rues de Dublin. Les pauvres lui curent une obligation plus effentielle. Il établit pour leur foulagement une Banque, où fans caution, sans gages, sans sûreté, fans intérêts quelconques, on prêtoit à tout homme ou femme du bas peuple, ayant quelque métier ou quelque talent, jusqu'à la concurrence de 10 liv. sterlings, c'està-dire environ 200 liv. monnoie de France. Par-là il leur ouvrit un nouveau moyen d'éviter la fainéantife, la mere des vices, & de faire valoir une louable industrie. On trouvera un Portrait beaucoup plus étendu du Rabelais d'Angleterre, dans les Lettres Historiques & Phi-Iologiques du Comte d'Orreri sur la Vie & les Ouvrages de Swift, pour servir de Supplément au Spectateur moderne de Stréèle, in - 12, 1753; livre traduit de l'anglois par M. Lacombe d'Avignon.

SWINDEN, (Jérémie) théologien Anglois, mort vers 1740, est connu par un Traité en anglois sur la nature du Feu de l'Enser & du lieu où il est situé. Cet ouvrage, rempli de choses curieuses & singulières, a été traduit en françois par Bion, & imprimé en Hollande, en 1728, in-3°. Les autres ouvrages de Swinden sont peu connus

en France.

SUYDERHOEF, (Jonas) graveur Hollandois, mort vers la fin du fiécle dernier, s'est plus attaché à mettre dans ses ouvrages un effet pittoresque & piquant, qu'à faire admirer la propreté & la délicatesse de son burin. Il a gravé plusieurs portraits d'après Rubens & Vandyck;

mais on estime sur-tout ceux qu'il nous a donnés d'après Frans-hals, bon peintre. Une de ses plus belles Estampes & la plus considérable, est celle de la Paix de Munster. Il y a saisi admirablement le goût de Terburg, auteur du tableau original, dans lequel ce peintre a représenté une soixantaine de portraits de plénipotentiaires qui assistant de cette Paix.

SUZE, (Henriette de Coligni, connue sous le nom de la comtesse de la ) étoit fille du maréchal de Coligni. Aussi aimable par son esprit que par sa figure, elle sut mariée très-jeune à Thomas Adington, feigneur Ecoffois. La mort lui ayant enlevé fon mari, elle époufa en fecondes noces le comre de la Suge. Ce nouvel hymen fut pour elle un martyre. Le comte, jaloux de ce qu'elle plaisoit, résolut de la confiner dans une de fes terres. Pour faire échouer ce projet, la comtesse quitta la religion Protestante que suivoit son mari, & se fit Catholique; pour ne pas le voir, dit la reine CHRISTINE, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Ce changement n'ayant fait qu'aigrir les deux époux, la comtesse de la Suze obtint du parlement la caffarion d fon mariage. Comme le comte ne vouloit pas confentir à cette féparation, sa femme lui donna 25000 écus pour avoir fon agrément. Ce fut alors qu'un plaisant dit : " Que la comtesse " avoit perdu 50,000 écus dans " cette affaire, parce que si elle " avoit encore attendu quelque " tems, au lieu de donner 25000 " écus à son mari, elle les au-» roit reçus de lui pour s'en dé-" barrasser. " Made de la Suze, libre du joug du mariage, cultiva ses talens pour la poësse. Remplie d'enSYD 443 A son port noble & fier, c'est la

Reine des Dieux;

Minerve, à ses Ecrits sages, ingenieux; Mais qui verra son œil, doux, brillant, plein de seux,

Interdit & confus, dira: C'est la troisième.

SYDENHAM, (Thomas) né dans le comté de Dorset en 1624, mort en 1689, se fit recevoir docteur en médecine dans l'université de Cambridge. Il exerça fon art à Londres avec un fuccès éclatant, depuis 1661 jusqu'en 1686. C'étoit l'homme le plus expérimenté de fon tems, & l'observateur le plus curieux & le plus exact des démarches de la nature. Il se distingua fur - tout par les rafraîchissans qu'il donnoit dans la petite vérole, par l'ufage du Quinquina après l'accès dans les fiévres aiguës, & par fon Laudanum. On a de lui un grand nombre d'ouvr. en latin, qui mériteroient d'être plus communs dans les pays étrangers. On les a recueillis en deux vol. in-4°, Genève 1716, fous le titre d'Opera medica. Ce recueil fervira longtems de guide aux jeunes praticiens & de secours aux malades. On y trouve un Traité de la Goutte, maladie cruelle qui avoit tourmenté la vieillesse de l'auteur. Sa Prazis medica, Lipsiæ 1695, 2 vol. in-8°. & traduite en françois par M. Sault, 1774, in-8°. est généralement estimée.

SYGALLE, (Lanfranc) gentilhomme Génois, fut envoyé en ambaffade par fes compatriores auprès de Raymond, comte de Provence. Ce prince fit avec les Génois un traité qui les mit à couvert de leurs connemis: c'est à l'esprit infinuant de Sygalle, que Gènes dut ce traité. Ce négociateur écrivit beaucoup en langue Proyençale; & on cite de lui

thousiasme pour la littérature, elle négligea entiérement ses affaires domestiques, qui ne tardérent pas à se déranger; mais elle regarda ce dérangement en héroine de roman, qui attache peu d'importance aux richesses. Sa maison fut le rendez-vous des beaux-efprits, qui la célébrérent en vers & en profe. Elle mourut en 1673, regardée comme une femme qui avoit les foiblesses de son sexe & tous les agrémens d'un bel-esprit. E le a excellé fur-tout dans l'Elégie. Ce qui nous reste d'elle en ce genre, est aussi délicat qu'ingénieux. Sa versification manque quelquefois d'exactitude & d'harmonie, mais elle a de la facilité & de l'élégance. Montplaisir & Subligni la guidérent dans l'art de rimer, & elle furpassa ses maîtres. On a encore d'elle des Madrigaux affez jolis, des Chansons qui méritent le même éloge, & des Odes qui leur sont fort inférieures. Ses Œuvres parurent en 1684, en 2 vol. in-12. On les réimprima avec plufieurs pièces de Pellisson & de quelques autres, en 1695 & en 1725, en 5 vol. in - 12. On connoit ces vers ingénieux fur la comtesse de la Suze, qu'on attribue à M. de Fieubet, ou au P. Bouhours:

Qua Dea sublimi vehitur per inania curru?

An Juno, an Pallas, an Venus ipfavenit?

Si genus inspicias, Juno; si scripta, Minerva;

Si spectes oculos, Mater Amoris erit.

On a essayé de les rendre ainsi en notre langue:

Quelle est la Déité qui, vers ces lieux qu'elle aime, Descend dans un char radieux? C'est Junon, ou Pallas, ou Vénus

elle-mê me.

diverses Poësses à l'honneur de Bererande Cibo, sa maîtresse, & un Poëme adresse à plusieurs princes pour les exhorter au recouvrement de la Terre-sainte. Sygalle sut masfacré par des brigands en retour-

nant à Gènes.

SYLBURG, (Fréderic) né près de Marpurg, dans le landgraviat de Heffe, mort à Heidelberg en 1569, à la fleur de fon âge, s'attacha à revoir & à corriger les anciens auteurs Grecs & Latins que Wechel & Commelin mettoient au jour. On loue la correction des éditions auxquelles il a travaillé. Il eut grande part au Trésor de la Langue Grecque d'Henri Etienne. On a de lui des Poesses Grecques, & quelques autres ouvrages, dans lesquels on remarque beaucoup d'érudition & de jugement. On estime sur-tout sa Grammaire Grecque, & son Etymologicon magnum, 1594, in-fol.

SYLLA, (Lucius-Cornelius) d'une maifon illustre, naquit pauvre; mais il s'éleva par la faveur de Nicopolis, riche courtifane, qui le fit héritier de ses biens. Ce legs, joint aux grandes richesses que lui laissa sa belle-mere, le mit en état de figurer parmi les chevaliers Romains. Il fit ses premières armes en Afrique fous Marius, qui l'employa en différentes rencontres. Il l'envoya contre les Marfes, nouvel essain de Germains. Sylla n'employa contr'eux que l'éloquence: il leur persuada d'embrasser le parti des Romains. Peut-être que cette nouvelle gloire acquife par Sylla, fit éclater dès-lors la jalousie de Marius. Il est certain du moins qu'ils se séparérent, & que Sylla fervoit, dès l'année suivante, sous le consul Catulus, qui fut donné pour collègue à Marius dans fon 4° consulat. Cependant Sylla battit les

Samnites en campagne, & les força deux fois en deux différens tems. Il mit lui-même le prix à ses victoires, demanda la préture & l'obtint. Strabon, pere de Pompée, prétendoit que Sylla avoit acheté cette dignité, & le lui reprocha agréablement un jour que celui-ci le menaçoit d'user contre lui du pouvoir de sa charge. Vous parlez juste, lui répliqua t-il en riant : votre charge est bien à vous, puisque vous l'avez achetée... Sylla, après avoir passé à Rome la 1re année de fa préture, fut chargé du gouvernement de la province d'Afie, & il eut la glorieuse commission de remettre sur le trône de Cappadoce Ariobarzane, élu roi par la nation, du confentement des Romains. Le roi de Pont, le fameux Mithridate Euvator, avoit fait périr par des affaffinats ou par des empoisonnemens, tous les princes de la famille royale de Cappadoce, & avoit mis sur le trône un de ses fils, fous la tutelle de Gordius, l'un de ses courtisans. Ce fut ce Gordius que Sylla eut à combattre. Une seule bataille décida l'affaire. Avant de quitter l'Afie, le préteur Romain reçut une ambassade du roi des Parthes, qui demandoit à faire alliance avec la république. Il se comporta en cette occafion avec tant de hauteur & en même tems avec tant de noblesse, qu'un des assistans s'écria : Quel homme! C'est sans doute le Maître de l'Univers, ou il le sera bientôt. Sylla se fignala une 2° fois contre les Samnites. Il prit Boviane, ville forte, où se tenoit l'assemblée générale de la nation. Il termina par cet exploit la plus glorieuse campagne qu'il eût encore faite, ou peutêtre la plus heureuse : car il convenoit lui-même que la fortune eut toujours plus de part à ses succès, que la prudence & la conduite. Il aimoit à s'entendre appeller l'heureux Sylla. Ses exploits lui valurent le consulat, l'an 88 avant J. C. Le commandement de l'armée contre Mithridate lui fut donné l'année d'après. Marius, dévoré par l'envie & par la fureur de dominer, fit tant, qu'on ôta le commandement au nouveau général. Sylla marche alors à Rome, à la tête de ses légions, se rend maître de la république, fait mourir Sulpicius qui étoit l'auteur de la loi portée contre lui, & oblige Marius à fortir de Rome. Après qu'il eut mis le calme dans sa patrie, & qu'il se fut vengé de ses ennemis, il paffa dans la Grèce, l'an 86 avant J. C., reprit Athênes, lui rendit sa première liberté, & remporta successivement trois victoires sur les généraux de Mithridate. Tandis qu'il faifoit ainfi triompher la république dans la Grèce, on rafoit fa maison à Rome, on confisquoit ses biens, & on le déclaroit ennemi de la patrie. Cependant il poursuivoit ses conquêtes, traversoit l'Hellespont, & forçoit Mithridate à lui demander la paix. Dès qu'il l'eut conclue, il laissa à Murena le commandement dans l'Afie, & reprit avec fon armée le chemin d'Italie. Sylla fut joint dans la Campanie par plusieurs personnages qui avoient été profcrits; & à leur exemple Cneius Pompeius, connu depuis fous le nom du grand Pompée, vint le trouver avec trois légions de la Marche-d'Ancone. Sylla l'aima, & fut le premier instrument de sa fortune. Malgré ces secours, ses ennemis lui étoient supérieurs en forces; il eut recours à la ruse & aux intrigues. Il les fit consentir à une suspension d'armes, a la fayeur de laquelle il gagna, par des

émissaires secrets, un grand nombre de foldats ennemis. Il battit enfuire le jeune Marius, le força de s'enfermer dans Préneste, où il l'assiégea sur le champ. Après avoir bien établi ses postes autour de la ville, il marcha vers Rome avec un détachement. Il y entra sans opposition, & borna fa vengeance à faire vendre publiquement les biens de ceux qui avoient pris la fuite. Il retourna ensuite devant Préneîte, & s'en rendit maître. La ville fur livrée au pillage, & peu de Romains du parti de Marius échapérent à la cruauté du vainqueur. Sylla ayant ainsi dompté tous ses ennemis, entra dans Rome à la tête de ses troupes, & prit folemnellement le furnom d'Heureux , FELIX : Titre qu'il eut porté plus justement, dit Velleius, s'il eût cessé de vivre le jour qu'il acheva de vaincre. Le reste de sa vie ne fut plus qu'un tiffu d'injustices & de cruautés. Il fit massacrer dans le Cirque de Rome 6 ou 7000 prifonniers de guerre, auxquels il avoit promis la vie. Le fénat étoit alors assemblé dans le Temple de Bellone, qui donnoit fur le Cirque. Les fénateurs ayant paru extrêmement émus, lorsqu'ils entendirent les cris d'une si grande multitude de mourans, il leur dit sans s'émouvoir : Ne détournez point votre attention , PERES Conscripts ; c'est un petit nombre de rebelles qu'on châtie par mon ordre. Tous les jours on affichoit les noms de ceux qu'il avoit dévoués à la mort. Rome & toutes les provinces d'Italie furent remplies de meurtre & de carnage. On récompensoit l'esclave qui apportoit la tête de fon maître le fils qui présentoit celle de son pere. Catilina se distingua dans cette boucherie. Après avoir tué son frere, il se chargea du supplice de

M. Marius Gratianus, auguel il fit arracher les yeux, couper les mains & la langue, brifer les os des cuisses, & ensin il lui trancha la tête. Pour récompense, il eut le commandement des soldats Gaulois, qui faisoient la plupart de ces cruelles exécutions. On fait monter à 4700 le nombre de ceux qui périrent par cette proscription, & ce grand nombre ne doit pas surprendre, puisque, pour être condamné à la mort, il suffisoit d'avoir déplu à Sylla, ou à quelqu'un de ses amis, ou même d'être riche. Plutarque rapporte qu'un certain Q. Aurelius, qui n'avoit jamais pris part aux affaires, ayant apperçu son nom sur la liste fatale. s'écria: Ah malheureux! C'est ma terre d'Albe qui me proscrit; & à quelques pas de là il fut affaffiné. Le barbare Sylla s'étant fait déclarer dictateur perpétuel, parut dans la place avec le plus terrible appareil, établit de nouvelles loix, en abrogea d'anciennes, & changea felon fon gré la forme du gouvernement. Quelque tems après il renouvella la paix avec Mithridate, donna à Pompée le titre de Grand, & se dépouilla de la dictature. On n'oubliera jamais qu'un jeune-homme ayant eu la hardiesse de l'accabler d'injures, comme il descendoit de la tribune aux harangues, il fe contenta de dire à ses amis qui l'environnoient : Voilà un jeune - homme qui empêchera qu'un autre qui se trouvera dans une place semblable à la mienne, songe à la quitter. Il se retira enfuite dans une maison de campagne à Pouzzole, où il fe plongea dans les plus infàmes débauches. Il mourut d'une maladie pédiculaire, l'an 78 avant J. C., âgé de 60 ans. On croit qu'il se causa cette maladie, par les excès auxquels il fe livroit pour calmer

ses remors; & en ce cas il auroir eu cela de commun avec Marius. II ajoûroit foi aux devins, aux aftrologues & aux fonges. Il écrivoit dans ses Mémoires, 2 jours avant fa mort, qu'il venoit d'être averti en fonge qu'il alloit rejoindre incessamment son épouse Metella. La chose n'étoit pas difficile à prévoir, dans l'état où il étoit; mais il hâta sa mort de quelques jours, en se livrant à un accès de colère, qui fit crever un abscès qu'il avoit dans les entrailles, & dont la matiére lui fortit par la bouche. C'est lui qui, à la prise d'Athênes, recouvra les livres d'Aristote.

SYLVA, (Beatrix de) d'une famille illustre, fur élevée en Portugal, fa patrie, auprès de l'infante Elizabeth. Cette princesse ayant épousé, en 1447, Jean II roi de Castille, mena avec elle Beatrix de Sylva. Les charmes de son esprit, de sa figure & de son caractére. ayant fait une vive impression sur tous les cœurs; les dames de la cour, dévoreés par l'envie, la calomniérent auprès de la reine, qui la fit mettre en prison. Son innocence fut reconnue; on la mit en liberté, & on lui fit à la cour des offres avantageuses, qu'elle refufa, pour se retirer chez les religieuses de St Dominique de Tolède. Elle fonda l'Ordre de la Conception en 1484. Elle termina faintement sa vie quelque tems après, pleurée des pauvres dont elle étoit la mere, & de ses filles dont elle étoit le modèle.

SYLVA, Voyer SILVA.

SYLVAIN, Dieu des Forêts. On le représente tenant un rameau de cyprès à la main, monument de ses amours & de ses regrets pour la nymphe Cyparisse, ou selon d'autres, p'un jeune-homme de ce nom qu'Apollon changea en cyprès, On

SYL

AAT

confond fouvent Sylvain avec le Dieu Pan & le Dieu Faune.

SYLVAIN, Voyez SILVAIN

(Flavius Silvanus.)

SYLVEIRA, (Jean de) Carme de Lisbonne, d'une famille noble, eut des emplois confidérables en fon ordre. Il mourut dans sa patrie en 1687, à 82 ans. On a de lui des Opuscules & des Commentaires sur les Evangiles, Venise 1751, 10 vol. & sur l'Apocalypse un vol., qui ne sont proprement que de longues & sades compilations.

SYLVESTRE, V. SILVESTRE.
SYLVIA, Voyet RHEA-SYLVIA.
I. SYLVIUS, ou DU BOIS,
(François) né à Brenne-le-comte,
dans le Hamaut, en 1581, chanoine de Douay, professa pendant
plus de 30 ans la théologie dans
cette ville, où il mourut en 1649.
On a de lui des Commentaires sur la
Somme de S. Thomas, & d'autres
savans ouvrages imprimés à Anvers 1698, en 6 vol. in-fol. On
y trouve plus de savoir que de
précision.

II. SYLVIUS, (François) professeur d'éloquence, & principal du collége de Tournay à Paris, étoit du village de Lévilly près d'Amiens, & mourut au commencement du xvie siécle, après avoir travaillé avec zèle à bannir des colléges la harbarie, & à y introduire les belles lettres & l'usage du beau Latin. Ses foins ne furent pas perdus, & la littérature de fon fiécle doit le compter parmi ses bienfaiteurs. On a de lui un ouvrage intitulé : Progymnasmatum in artem Oratoriam Francisci Sylvii Ambiani, viri eruditione resta & judicio subacto infignis, Centuria tres; ou plutôt c'est le titre que donna Alexandre Scot, surnommé l'Ecos-Sois, à l'Abrégé qu'il en fit depuis, en un in-8°. Sylvius mourut vers 1530.

III. SYLVIUS, (Jacques) frere du précédent, & célèbre médecin, mourut en 1555 à 77 ans, avec la réputation d'un homme habile dans les langues grecque & latine, dans les mathématiques & dans l'anatomie, on a de lui divers ouvrages imprimés à Cologne en 1630, in-fol. fous le titre d'Operat Medica. Parmi les traités qui composent ce volume, on doit diffinguer sa Pharmacopée, traduite séparément en françois par Caille, & imprimée à Lyon en 1574. M. Baumé, bon juge en cette matière, en fait beaucoup de cas.

SYLVIUS, Voyez Bois.

I. SYMMAQUE, natif de Sardaigne, monta fur la chaire de St Pierre, après le pape Anastase II, le 22 Novembre 498. Le patrice Festus fit élire, quelque tems après, l'archiprêtre Laurent, dont il croyoit disposer plus facilement que de Symmaque, partisan zèlé du concile de Calcédoine. Ce schisme fut éteint par Théodoric , roi des Goths, qui prononça en faveur de Symmaque, lequel fut aussi reconnu par les évêques pour pape légitime, & déclaré innocent. dans un concile, des crimes dont il étoit accusé. L'empereur Anastas'étant déclaré contre le concile de Calcédoine, le pontife Romain lança fur lui les foudres ecclesiastiques. Symmaque mourut en 114, après avoir fait bâtir plusieurs Eglises. C'étoit un homme austère & inflexible. Son zèle ne fut pas toujours éclairé; mais sa vertu sut fans tache. Nous avons de lui xx Epitres dans le recueil de D. Couftant, & divers Décrets. On dit que c'est lui qui ordonna de chanter à la Messe, les Dimanches & les Fêtes des Martyrs, le Gloria in excelsis; mais cette opinion n'a aucun fondement folide.

II. SYMMAQUE, écrivain du 2º fiécle, étoit Samaritain. Il se sit Juis, puis Chrétien, & tomba ensuite dans les erreurs des Ebionites. Il ne nous reste que des fragmens de la Verson grecque de la Bible,

SYM

qu'il avoit faite.

III. SYMMAQUE, (Quintus-Aurelius-Avianus,) préfet de Rome, &
conful en 391, fit éclater beaucoup
de zèle pour le rétablissement du
Paganisme & de l'autel de la Victoire. Il trouva un puissant adverfaire dans St Ambrois, & su tu banni de Rome par l'empereur Théodose le Grand. Il nous reste de lui
dix livres d'Epitres, Leyde 1653,
in-12, qui ne contiennent rien
d'important, mais dans lesquelles
on trouve des preuves de sa probiré & de son éloquence.

SYMMAQUE, V. THEODORIC. SYNCELLE, (George) étoit fyncelle de Taraise patriarche de Constantinople, vers l'an 792; c'est à-dire, qu'il occupoit l'office de cet homme qu'on plaçoit auprès du patriarche pour être le témoin de ses actions. C'est de cette charge qu'il tira fon nom. Il étoit moine, & il remplissoit les obligations de son état. Nous avons de lui une Chronographie, que le Pere Goar a publiée en grec & en latin, 1652, in-folio. Cet ouvrage est important pour connoissance des Dynasties d'Egypte. Il a suivi Jules Africain & Eusebe, mais avec des différences, fur lesquelles il faut confulter son savant éditeur.

I. SYNESIUS, philosophe Platonicien. On ignore le tems où il vivoit. Il nous reste de lui: Trois Traités de Philosophie Naturelle, avec les figures de Nicolas Flamel, Paris, 1612, in-4°. & un De somniis, imprimé avec les écrits de Jamblique, autre philosophe Platonicien.

tonicien, Venise, 1497, in-fol.

II. SYNESIUS, fut disciple de la fameuse Hypacie d'Alexandrie. Les fidèles, touchés de la régularité de ses mœurs, l'engagérent à embrasser le Christianisme. Député à Constantinople en 400, il présenta son livre De la Royauté à l'empereur Areadius, qui le reçut favorablement. On l'éleva dix ans après fur le trône épiscopal de Prolémaide. Synefius n'accepta cette dignité qu'avec beaucoup de répugnance. Elle lui paroiffoit contraire à la vie philosophique qu'il avoit menée, & il n'étoit pas encore convaincu de tous les dogmes de la religion Chrétienne. Synefius, devenu évêque, eut les vertus d'un Apôtre & l'humanité d'un philosophe. Il célèbra un Concile, & foulagea les indigens. Nous avons de lui cLV Epîtres, des Homélies, & plusieurs autres ouvrages, dont la meilleure édition est celle du Pere Petau, 1633, in-fol, en grec & en latin, avec des notes. Ils méritent tous d'être lus. quoiqu'ils ne soient pas entièrement exemts des erreurs de la philosophie Païenne. On y remarque de l'élégance, de la noblesse & de la pureté. On ignore l'année de la mort de cet homme illustre.

SYNPOSIUS: C'est sous ce nom qu'on trouve des Enigmes latines dans le Corpus Poëtarum de Maittaire. Quelques-uns croient que ce nom, qui en grec fignisse Banquet, vient de ce que ces Enigmes furent proposées dans un banquet.

SYPHAX, roi d'une partie de la Numidie, quitta les Romains pour les Carthaginois. Il époufa ensuite Sophonisbe, qui avoit été promife à Masinissa, à qui il déclara la guerre. Il fut vaincu &

fait

fait prisonnier près de Cyrtha; avec fon épouse, l'an 203 avant J. C. Les Romains donnérent à Masinissa une partie des etats de fon ennemi.

SYRIEN, Syrianus, fophiste d'Alexandrie vers l'an 470, avoit composé, I. Quatre Livres sur la République de Platon. II. Sept Livres sur la République d'Athênes. III. Des Commentaires sur Homére. Tous fes ouvrages font perdus, & on doit les regretter.

SYRINX, Voyez PAN.

SYRIQUE, Voyez III. MELECE SYRUS, (Publius) Publius Syrus.

SYSIGAMBIS, mere de Darius dernier roi de Perse, fit voir à la mort d'Alexandre le Grand, combien la reconnoissance & la magnanimité ont de force fur les -belles ames. Elle avoit supporté la mort de Darius, son fils; mais elle ne put furvivre au conquérant Macédonien, & mourut de douleur après lui.

## T.

ABOR, (Jean-Othon) né à Bautzen en Luface l'an 1604, voyagea en France, & s'y fit connoître par son érudition. Les guerres d'Allemagne ayant réduit en cendres sa patrie, où il exerçoit la charge d'avocat & de fyndic de la ville, il se retira en 1650 à Giessen, où il fut conseiller du landgrave de Hesse Darmstad, & en 1667 à Francfort, où fes chagrins le fuivirent. Il y mourut en 1674. Ses divers Ouvrages sur le Droit ont été publiés en 1688, en 2 vol. in-fol. Praschius, son gendre, a écrit sa Vie, qui sut celle d'un bon citoyen & d'un favant appliqué.

TABOUET, (Julien) né dans le Maine, devint procureur-général du fénar de Chambery. Sa conduite équivoque lui valut une forte mercuriale de la part du premier préfident Raymond Pelis-Son, qui la lui fit par ordre de sa compagnie. Pour s'en venger, Tabouet s'avifa d'accuser le premier préfident de malversations.

Pelisson fut condamné à une peine infamante ( à l'amende honorable & à l'amende bursale ) par le parlement de Dijon en 1552. Mais avant obtenu que son procès seroit revu par des commissaires, il fue abfous en 1556, & fon accufateur condamné à la peine qu'il avoit subie. Il fut depuis mis au pilori & banni. Il mourut en 1562. On a de lui : I. Sabaudia Principum Genealogia , versibus & latiali dialecto digesta; traduite en françois, en prose & en vers, par Pierre Trebedam. II. Une Histoire de France dans le même goût, imprimée avec l'ouvrage précédent en 1560, in-4°.

I. TABOUROT, (Jean) chanoine & official de Langres, fe fit un nom par divers ouvrages. Le Calendrier des Bergers, 1588, in-8°. & la Méthode pour apprendre toute sorte de Danses, 1589, in-4°. l'un & l'autre fous le nom de Thoinot Arbeau, font encore recherchés. Il mourut en 1595; il étoit oncle du suivant.

II. TABOUROT, ( Etienne ) plus connu sous le nom de Sieur Des-Accords, procureur du roi au bailliage de Dijon, né en 1547, s'est fait un nom par quelques ouvrages finguliers. Le moins mauvais est celui qui est intitu-1é: Bigarrures & Touches du Seigneur Des-Accords, dont on a plufieurs éditions, une entre autres avec les Apophthegmes de Gaulard & les Escraignes Dijonoises, à Paris, chez Mocroi, in-12. Il enfanta cette production à l'âge de 18 ans; mais il la revit & l'augmenta, en avant plus de 35. Son ouvrage réimprimé plusieurs fois, entr'autres en 1662, in-12, renferme des règles sur les différentes manières de plaisanter & même fur les calembourgs. Cet auteur mourut à Dijon en 1590, à 43 ans.

TACFARINAS, chef d'armée contre les Romains en Afrique, au tems de Tibére, étoit Numide de nation. Il fervit d'abord dans les troupes auxiliaires des Romains; & ayant déserté, il assembla une bande de vagabonds & de brigands, & se mit à faire des courses qui lui réussirent. Il devint chef des Muzulains, nation puissante proche des déferts de l'Afrique, & il se ligua avec les Maures du voifinage. Ceux - ci étoient commandés par Mazippa, & formérent un camp-volant, qui portoit le fer, le feu & la terreur de tous côtés; pendant que Tacfarinas, avec l'élite des troupes, campoit à la manière des Romains, & accoutumoit fes gens à la discipline militaire. Les Cinithiens, autre nation confidérable, entrérent dans les mêmes intérêts. Furius Camillus, pro-conful d'Afrique, averti de ces mouvemens, marcha contre lui & le vainquit l'an 17 de J. C. Tacfari-

nas renouvella fes brigandages quelque tems après : il affiégea même un château;où Decrius commandoit, & défit la garnison qui étoit sortie pour se battre en rase campagne. Decrius remplit les devoirs d'un guerrier très-brave & très - expérimenté. Les blessures qu'il avoit reçues, dont l'une lui avoit crevé un œil, ne l'empêchérent pas de faire tête à l'ennemi; mais fes foldats avant pris la fuite, il perdit la victoire & la vie. Sa mort fut vengée par Apronius, fuccesseur de Camille dans le proconfulat d'Afrique. Ce général, à la tête de 500 vétérans, chassa l'ennemi de devant la ville de Thala, qu'il assiégeoit. Junius Blefus, fuccesseur d'Apronius, remporta aussi divers avantages sur Tacfarinas, qui avoit changé fa méthode de faire la guerre, & ne. faifoit plus que des courses, à la manière des Numides. Ce dernier. fans être abattu par ses défaites réitérées, envoya un ambassadeur à l'empereur pour lui demander des terres, qu'il promettoit de cultiver en paix. Loin de lui accorder sa demande, Blesus reçut ordre de le poursuivre plus vigoureusement. Après avoir tenté vainement de le réduire, il céda cette gloire au pro-conful Dolabella. Ce nouveau général lui livra bataille, & le brigand y fut vaincu, & mourut les armes à la main.

TACHON, (Dom Christophe) Bénédictin de S. Sever au diocèse d'Aire, mort en 1693, cultiva le talent de la chaire avec succès. On a de lui un livre intitulé: De la fainteté & des devoirs d'un Prédicateur évangélique, avec l'Art de bien précher, & une courte Méthode pour catéchiser, in-12. Cet ouvrage ne renserme que des pré-

ceptes triviaux,

TACHOS ou TACHUS, roi d'Egypte du tems d'Artaxercès Ochus, défendit ce royaume contre les Perses, qui songeoient à l'attaquer de nouveau, malgré les mauvais fuccès de leurs premiers efforts. Il obtint des Lacédémoniens un corps de troupes, commandé par Agesilas, qui le trahit d'une manière indigne. Tachos ayant donné à Chabrias, Athénien, le commandement de l'armée, & n'ayant laisse à Agesilas que celui des troupes auxiliaires, celui-ci profita de la révolte de Nectanebus, avec lequel il se signala. Le roi d'Egypte fut obligé de fortir de son royaume, & on ne fait pas trop ce que devint ce malheureux prince. Athénée donne une cause singulière au ressentiment d'Agésilas. Il prétend que Tachos, le voyant de petite taille, lui appliqua la fable de la Montagne qui accouche d'une fouris; & qu'Agésilas en colére lui répondit : Vous éprouverez un jour que je suis un lion.

I. TACITE, ( C. Cornelius-Tacitus ) historien Latin, étoit chevalier Romain. Vespasien le prit en affection, & commença à l'élever aux dignités : Tite & Domitien eurent toujours beaucoup d'estime pour lui. Il fut consul l'an 97, à la place de Virginius-Rufus sous Nerva, & épousa la fille du fameux Agricola. Il plaida plusieurs fois à Rome, & fit admirer fon éloquence. Pline le Jeune & lui étoient étroitement liés; ils fe corrigeoient mutuellement leurs ouvrages. Nous avons de Corneille-Tacite : I. Un Traité des Maurs des Germains. Il loue les mœurs de ces peuples, mais comme Horace chantoit celles des barbares nommés Gètes; l'un & l'autre (dit Voltaire) ignoroient ce qu'ils

louoient, & vouloient feulement faire la fatyre de Rome; cependant, ce que d'autres auteurs nous ont appris des Germains, donne lieu de croire qu'à plusieurs égards le tableau de Tacite, quoigu'embelli, est d'après nature. II. La Vie de fon beau-pere Agricola. Cet écrit est un des plus beaux & des plus précieux morceaux de l'antiquité. Les gens de guerre, les courtisans, les magistrats, y peuvent trouver d'excellentes instructions. III. Histoire des Empereurs; mais de vingthuit ans que cette Histoire contenoit, (depuis l'an 69 jufqu'en 96, ) il ne nous reste que l'année 96 & une partie de 70. IV. Ses Annales: elles renfermoient l'Histoire de 4 empereurs, Tibére, Caligula, Claude, Néron. Il ne nous reste que l'histoire du premier & du dernier, à - peu - près entiére. Caligula est perdu tout entier, & nous n'avons que la fin de Claude. L'empereur Tacite, qui se faisoir honneur de descendre de la famille de l'historien, ordonna qu'on mit ses ouvrages dans toutes les bibliothèques, & qu'on en fit tous les ans dix copies aux dépens du public, afin qu'elles fusient plus correctes. Cette fage précaution n'a pas pu néanmoins nous conserver, en entier, un ouvrage si digne de passer à la postérité. Tacite est, sans comparaifon, le plus grand des historiens aux yeux d'un philofophe. Il a peint les hommes avec beaucoup d'énergie, de finesse & de vérité; les événemens touchans, d'une manière pathétique; & la vertu, avec autant de fentiment que de goût. Il posséde, dans un haut dégré, la véritable éloquence, le talent de dire simplement de grandes choses. On doit le regarder comme un des meilleurs maitres de morale, par la trifte, mais utile connoissance des hommes, qu'on peut acquerir dans la lecture de ses ouvrages. On l'accuse d'avoir peint trop en mal la nature humaine; c'est-à-dire, de l'avoir peut-être trop étudiée. On l'accuse encore d'être obscur ; ce qui fignifie seulement qu'il n'a pas écrit pour la multitude. On lui reproche enfin d'avoir le flyle trop concis: comme fi le plus grand mérite d'un écrivain n'étoit pas de dire beaucoup en peu de mots. S'il peint en raccourci, ses traits en récompenfe font d'autant plus vifs & plus frapans. Plufieurs auteurs fe font exercés sur Tacite. Il y en a une traduction françoise par d'Ablancourt, & une par Guerin, chacune en 3 vol. in-12: l'une & l'autre sont peu prifées. Celle qu'a faite Amelor n'est estimable que par les connoissances politiques qu'il a étalées dans fes longues notes; elle est en 6 vol., auxquels on a ajoûté une suite en 4 vol. L'abbé de la Bletterie a traduit les Maurs des Germains , & la Vie d'Agricola , 2 vol. in 12; les fix premiers livres des Annales, 3 vol. in-12; le P. d'Otteville a traduit le reste en 4 vol. in-12. Cette version est élégante & fidelle. L'auteur a pris pour modèle M. d'Alembert, qui a traduit divers morceaux de Tacicite en I vol. in-12... Nous avons plusieurs éditions de Tacite. La première est de Venise, 1468, infol. Juste-Lipse en a donné une infol. à Anvers 1585. Gronovius, une en 2 vol. in-8°. à Amsterdam 1672, que l'on appelle des Variorum. On préfére celle de Ryckius, où le texte est plus exact, en 2 vol. in-S°. a Leyde 1687. Elzevir, en 1634, en a donné aussi une sort estimée. On fait cas encore de celle Ad usum Delphini, 1682 & 1687, 2 vol. in-4°; & de celle d'Utrecht, 1721, 2 vol. in-4°. Celle qui parut en 1760, in-12, 3 vol. que nous devons à M. Lallemant, est exacte. Il a paru chez L. F. de la Tour, à Paris, rue S. Jacques, 1771, un Tacite en 4 vol. in-4°; & 1776, 7 vol. in-4°. dont le titre est: C. Cornelii TACITI Opera recognovit, emendavit, Supplementis explevit, Notis, Differtationibus, Tabulis geographicis illustravit Gabriel BROTIER. C'est une des meilleures éditions qu'on ait données de cet auteur.

II. TACITE, (M. Claudius) empereur Romain, fut élu par le fénat en la place d'Aurelien, le 25 Septembre de l'an 275, après un interrègne d'environ 7 mois. Il fe donna tout entier à l'adminiftration de la justice & au gouvernement de l'Etat; & dans l'une & dans l'autre de ces fonctions, il s'attira l'approbation générale. Il poussa le défintéressement si loin. qu'au lieu de profiter des revenus de l'empire, il lui facrifia fes propres biens, qui montoient en fonds & en meubles à 7 ou 8 millions d'or. La justice, exemte de corruption, fe rendoit felon le droit de chacun; & afin que le cours en fût toujours égal, il dressa de sages constitutions. Les mauvaises coutumes furent abolies, les lieux de prostitution furent condamnés, & les bains publics furent fermés après le coucher du soleil. Tacite ne se régloit que fur les conseils du sénat, & jamais empereur ne lui laissa plus d'autorité. Ce corps ayant refusé le consulat, qu'il demandoit pour Florien son frere, il répondit : Il est à croire que le Sénat a un meilleur choix à faire. Il ne voulut jamais permettre à l'impératrice de se paver de pierreries., & il défendit à qui que ce foit, de porter des habits brodés d'or. Au commencement de ce frègne, les Barbares se jettérent, lorsqu'on y pensoit le moins, sur les terres de l'empire; mais ils en fortirent très-promptement, foit qu'ils y fussent forcés, soit qu'ils eussent été payés pour s'en retirer. Le 4° ou le 5° mois de l'avénement de Tacite au trône impérial, il entreprit de porter la guerre chez les Perses & chez les Scythes Asiatiques ; & il étoit déjà à Tarfe en Cilicie, quand il fut attaqué de la fiévre, ou plutôt par ses soldats qui lui ôtérent la vie. Les historiens qui conviennent le plus entr'eux, ne lui donnent qu'environ 6 mois de règne.

TACONNET, (Touffaint Gaspard ) né à Paris en 1730, d'un menuisier, quitta le métier de son pere pour se livrer à son inclination libertine. Il fe mit à faire des vers; le cabaret fut son Parnasse. Etant entré dans la troupe des Histrions de la foire, il fut à la fois acteur & poëte. On l'appella le Moliére des Boulevards. Il fit pour le spectacle de Nicolet un grand nombre de Parodies, de Farces & de Parades, dont on peut voir la liste dans la France Littéraire. Parmi ses nombreuses productions faites pour divertir la plébécaille, les honnêtes-gens voient avec quelque plaifir les Aveux Indiscrets , le Baiser donné & rendu. Ses héros étoient des Savetiers, des Ivrognes, des Comméres, des Barbouillards, des Egrillards, & il mettoit dans ses piéces la même gaieté & les mêmes charges qu'il avoit dans fon jeu. Il mourut à Paris à l'Hôpital de la Charité, en Décembre 1774, des suites de ses débauches.

TACQUET, (André) Jéfuire d'Anvers, mort en 1660, se distingua dans les mathématiques, & donna un bon Traité d'Astronomie. Ses Ouvrages imprimes en un vol. in-sol. à Anvers en 1669 & 1707, ont été recherchés autresois.

TADDA, (François) sculpteur de Florence, florissoit au milieu du xviº fiécle. Côme de Médicis, grandduc de Toscane, l'honora de sa protection & de son estime. Ce fculpteur trouvant plusieurs morceaux de porphyre, parmi des piéces de vieux marbre, voulut en composer un Bassin de sontaine, qui parût être d'une seule pierre. Il fit (dit-on) distiller certaines herbes, dont il tira une eau qui avoit tant de vertu, qu'en y trempant plusieurs morceaux détachés, elle les uniffoit & leur donnoit une. dureté extraordinaire. Il répéta cet essai plusieurs fois avec un égal fuccès; mais son secres sut enterré avec lui.

TAFFI, (André) peintre, natif de Florence, mort en 1294, âgé de 81 ans, apprit son art de quelques peintres Grecs, que le fénat de Venise avoit mandés. Il s'appliqua fur-tout à la Mosaïque, sorte de peinture dont le secret lui fut montré par Apollonius, un de ces artistes Grecs. Taffi travailla de concert avec lui, dans l'Eglife de S. Jean de Florence, à représenter plusieurs Histoires de la Bible. On admiroit fur-tout un Christ, de la hauteur de fept coudées, composé avec un grand soin par Taffi. On reproche à ce peintre d'avoir été plus fenfible au profit, qu'à l'honneur qu'il retira de ce beau morceau de peinture, & d'avoir depuis précipité fon travail par avidité pour le gain,

TAGEREAU, (Vincent) avocatau parlement de Paris, au XVII

Ffii,

fiécle, étoit Angevin. On a de lui, I. Un Traité contre le Congrès, imprimé à Paris en 1611 in-8°, fous ce titre : Discours de l'impuissance de l'Homme & de la Femme. L'auteur y prouve que le congrès est déshonnête, impossible à exécuter, & empêche plutôt de connoître la vérité, qu'il ne sert à la découvrir. Cet usage abominable fut aboli en 1677, fur un plaidoyer de Lamoignon, alors avocat-général. II. Le Vrai Praticien François, in-8°.

TAGLIACOCCI, (Gafpar) professeur en médecine & en chirurgie dans l'université de Bologne sa patrie, mourut dans cette ville en 1553, à 64 ans. Il s'est rendu trèsfameux par un livre, où il enseigne la manière de réparer les défauts des narines, des oreilles & des levres, dans le cas de mutilation ou de difformité de ces parties. Mais Manget croit que tout ce qu'il dit sur cette matière, quelque ingénieux qu'il foit, n'a jamais pu exister que dans la théorie, & que lui-même ne l'avoit point pratiqué. Quoi qu'il en foit, Tagl. raporte des exemples de nez perdus, & rétablis par son art. Sa Statue dans la falle d'anatomie de Bologne, le repréfente un nezà la main. Son Traité plein de choses curieuses, divisé en deux livres, & accompagné de figures, parut à Francfort en 1598, in-8°, fur l'édition faite à Venise l'année précédente, 1597, in-fol. fous ce titre: De Curtorum chirurgia per institionem. Un nommé Verduin a renouvellé l'idée de Tagliacocci, dans fon livre De nova Artuum decurtandorum ratione, Amsterdam, 1696, in - 8°.

TAHUREAU, (Jacques) né au Mans vers 1527, fit quelques campagnes avant de se marier. Il n'étoit encore fixé à aucun état, quand il mourut en 1555. Ses Poësies furent

imprimées à Paris en 1574, in-8% Ses Dialogues facétieux, 1566, in-8°, prouvent que l'auteur avoit de la gaieté dans le caractère & du naturel dans l'esprit; mais ses vers sont très-peu de chose.

TAILLE, (Jean & Jacques de la) poëres dramatiques François, étoient deux freres, qui naquirent à Bondaroi dans la Beauce, près de Pithiviers, d'une famille noble & ancienne: Jean en 1536, & Jacques en 1542. Le premier s'appliqua d'abord au Droit; la lecture de Ronfard & de du Bellay lui fit bientôt abandonner les Loix pour les Mufes. Il infpira fon goût à fon frere, qui, avant l'âge de 20 ans, composa cinq Tragédies & d'autres Poesses; mais il mourut de la pesse en 1562, à la fleur de fon âge. Jean, fon frere aîné, prit le parti des armes. Il fe trouva à la bataille de Dreux, & fut dangereusement blessé au visage à celle d'Arnai-le-Duc. Au retour du combat, le roi de Navarre, depuis Henri IV, courut l'embrasser, & le remit à ses chirurgiens pour être panfé. Il mourut en 1608. On a de lui , I. Des Tragé. dies, des Comédies, des Elégies & d'autres Poësies, imprimées avec celles de son frere Jacques, en 1573 & 1574, 2 vol. in-8°. II. Une Géomance, 1574, in-4°. III. Les Singeries de la Ligue, 1595, in-8°, ou dans la Satyre Menippée. IV. Difcours des Duels, 1607, in-12. Le guerrier valoit mieux en lui que le poëte & le profateur.

TAILLEPIED, (Noël) religieux de St François, né à Pontoise, mort en 1589, fut lecteur en théologie & prédicateur. On a de lui, I. Une Traduction françoise des Vies de Luther, de Carlostad & de Pierre Martyr, in-So. II. Un Traité de l'Apparition des Esprits, 1602, in-12, fruit d'un esprit superstitieux &

crédule. III. Un Recueil sur les Antiquités de la ville de Rouen, in-8°. C'est son meilleur ouvrage. IV. L'Histoire des Druides, Paris 1585, in-8°, livre favant, rare & recherché.

TAISAND, (Pierre) avocat & jurisconsulte au parlement de Dijon, sa patrie, puis trésorier de France en la généralité de Bourgogne, naquit en 1644, & mourut en 1715, aimé & estimé. Ses meilleurs ouvrages sont: I. Les Vies des plus célèbres Jurisconsultes. La plus ample édition de cet ouvrage est celle de 1737, in-4°. II. Histoire du Droit Romain, in-12. III. Coutume générale de Bourgogne, avec un Commentaire, 1698, in-fol.

TAISNIER, (Jean) né à Ath en 1509, fut précepteur des pages de l'empereur Charles-Quint; mais cet emploi gênant fon goût pour le travail & les talens agréables, il alla fe fixer à Cologne, où il fut maître de mufique de la chapelle de l'électeur. Il passoit pour un habile chiromancien. On a de lui Opus mathematicum, Cologne 1562, in - folio. C'est dans cet ouvrage qu'on trouve sa Chiromancie & son

Astrologie judiciaire.

I. TAIX, (Jean feigneur de) d'une famille noble de Touraine, fut grand-maître de l'artillerie, & premier colonel général de l'infanterie Françoise, en 1544, époque de l'institution de cette charge. Il perdit dans la fuite celle de grandmaître de l'artillerie, pour avoir tenu quelques propos indiscrets sur la duchesse de Valentinois & le maréchal de Brissac. Il fut tué dans la tranchée au siège de Hesdin en 1553.

II. TAIX, (Guillaume de) chanoine & doyen de l'Eglise de Troyes en Champagne, & abbé de Basse-Fontaine, naquit au château de Fresnay près de Châteaudun, en 1532, de la famille du précédent, & mourut en 1599. Il a donné une Relation curieuse & intéressiante de ce qui s'est passé aux Etats de Blois en 1576, qu'on trouve dans les Mélanges de Camusat; & une autre de deux assemblées du Clergé, où il avoit assisté comme député; celle-ci parut à Paris en 1625, in-4°.

I. TALBOT, (Jean) comte de Shrewsbury & de Waterford, d'une illustre maison d'Angleterre, originaire de Normandie, donna les premiéres marques de sa valeur. lors de la réduction de l'Irlande fous l'obéiffance du roi Henri V, qui le fit gouverneur de cette isle. Il fe fignala enfuite en France, où il étoit passéen 1417, avec l'armée Angloise. Il reprit la ville d'Alençon en 1428, puis Pontoise & Laval. Il commandoit au fiége d'Orléans, avec les comtes de Suffolck & d'Escalles; mais la Pucelle les obligea de le lever. Talbot continua de se distinguer, jusqu'à ce qu'il fut fait prisonnier à la bataille du Patay, en Beauce. Après sa délivrance, il emporta d'affaut Beaumont-fur-Oise, & rendit de grands fervices au roi d'Angleterre, qui le fit maréchal de France en 1441. Deux ans après, ce prince l'envoya en qualité d'ambaffadeur, pour traiter de la paix avec le roi Charles VII; il remplit fa commission avec beaucoup d'intelligence. La Guienne ayant tenté de fe détacher du parti de l'Angleterre, il prit Bordeaux avec plufieurs autres villes, & rétablit les affaires des Anglois; mais étant accouru vers la ville de Castillon. pour en faire lever le fiége aux François, il fut tué dans une bataille, avec un de ses fils, le 17 Juillet 1453. Les Anglois l'appelloient leur Achille, & il étoit digne Ff iv

de ce nom. Aussi brave qu'habise, il étoit le plus grand général qu'ils eussent alors. Les armes n'étoient pas son seul talent; il savoit négoiles ains que combatres.

cier ainsi que combattre.

II. TALBOT, (Pierre) né en Irlande en 1620, d'une branche de l'illustre maison de Talbot, devint aumônier de la reine Catherine de Portugal, femme de Charles II roi d'Angleterre. Son zèle pour la religion Catholique le porta à quitter la cour & à repasser en Irlande, où il travailla fi utilement pour l'Eglise, que le pape Clément XI le fit archevêque de Dublin. Arrêté & renfermé par les Protestans dans une étroite prison, il y mourut en odeur de fainteté, vers 1682. On a de lui: I. De natura Fidei & Hæresis, in-8°. II. Politicorum Catechismus, in-4°. III. Tractatus de Religione & Regimine, in-4°. IV. Histoire des Iconoclaftes, Paris, 1674, in-4°. & d'autres ouvrages.

III. TALBOT, (Richard) duc de Tyrconel, frere du précédent, se trouva dès l'âge de 15 ans à une bataille, où il resta 3 jours parmi les morts. Après la mort de Cromwel, il s'attacha à Charles II roi d'Angleterre, & fut laissé viceroi d'Irlande par Jacques II, lorsque ce dernier passa en France. Talbot s'oppofa à Guillaume prince d'Orange, & fe préparoit à donner bataille, lorfqu'il mourut en 1692. Son Oraison sunèbre, prononcée à Paris par l'abbé Anselme, & publiée in-4°, donne une grande idée de fa valeur, & de fon zèle pour la religionCatholique & pour les Stuarts.

IV. TALBÔT, (Guillaume) de la même maifon que les précédens, mais d'une branche Protestante établie en Angleterre, mort en 1730, avoit été successivement évêque d'Oxford, puis de Sarisbuty, & ensin de Durham. On a de

lui un volume de Sermons, & quelques autres écrits, qui n'ont qu'un mérite médiocre.

V. TALBOT, (Charles) fils du précédent, & lord grand-chancelier d'Angleterre, naquit en 1686, & mourut en 1736, après avoir montré beaucc up de alent pour les affair res d'état & pour la politique.

TALHOUET, (N.) maître des requêtes, convaincu de prévarication à l'égard de la Banque & de la compagnie des Indes, fut condamné à mort l'an 1723, fous M. le Régent; mais la peine de mort fut commuée en une prison perpétuelle à l'isle Ste-Marguerite. Il mourut fort âgé. C'étoit un homme de plaisir, que ses concussions n'avoient point enrichi. Dans sa vieillesse; il avoit conservé son esprit & fa mémoire; mais fon imagination frappée lui avoit laissé un tic fingulier. Comme on l'avoit accufé d'avoir ordonné des chofes répréhensibles, sa têre s'étoit échauffée de cette idée, & à chaque phrase il plaçoit ces mots : d'ordonner des choses. Ce refrein causoit quelquefois des équivoques plaifantes.

TALLARD, (Camille d'Hostun, comte de) maréchal de France, naquit le 14 Février 1652, d'une ancienne & illustre maison de Provence. Il eut, à l'âge de 16 ans, le régiment royal des Cravates, à la tête duquel il fe fignala pendant dix ans. Il suivit Louis XIV en Hollande l'an 1672. Turenne, inftruit de son mérite, lui confia en 1674 le corps de bataille de fon armée au combat de Mulhausen & de Turkeim. Après s'être diftingué en diverfes occasions, il fur élevé au grade de lieutenant. général en 1693. Egalement propre aux armes & à la négociation, il fut envoyé l'an 1697, en qualité d'ambassadeur, en Angleterre

où il conclut le traité de partage pour la fuccession de Charles II. La guerre s'étant rallumée, il commanda sur le Rhin en 1702. Le bâton de maréchal de France lui fut accordé l'année d'après. Il prit le vieux Brifach, fous les ordres du duc de Bourgogne, & mit le fiége devant Landau. Les Impériaux, commandés par le prince de Hesse-Cassel, étant venus l'attaquer dans fes lignes, il alla audevant d'eux, les joignit sur les bords du Spirback, les attaqua la bayonnette au bout du fusil, les battit, & obtint tous les trophées qui fuivent la victoire la plus décidée. Son caractére avantageux lui fit gâter une action fi brillante, par une Lettre follement hyperbolique. Nous avons pris plus de drapeaux & d'étendards, écrivit-il à Louis XIV, que votre Majesté n'a perdu de soldats. La prise de Landau fut le fruit de cette victoire. Le maréchal de Tallard fut envoyé, en 1704, avec un corps d'environ 30,000 hommes, pour s'oppofer à Marleborough, & se joindre à l'électeur de Baviére. Les deux armées se rencontrérent à-peu-près dans les mêmes campagnes, où le maréchal de Villars avoit remporté une victoire un an auparavant, c'est-àdire dans la plaine d'Hochstet. Le général Anglois, auquel s'étoit joint le prince Eugène, eut tout l'honneur de cette journée. Le maréchal de Tallard courant pour rallier quelques escadrons, la foiblesse de sa vue lui fit prendre un corps ennemi pour un corps de nos troupes; il fut fait prisonnier & mené au général Anglois, qui n'oublia rien pour le confoler. Le maréchal, fatigué de tous les lieux-communs qu'on lui débitoit sur l'inconstance de la fortune, dit à Maleborough avec une impatience très-déplacée: Tout cela

n'empeche pas que votre Grandeur n'ait battu les plus braves troupes du monde .-- J'espére, repliqua Milord, que votre Grandeur exceptera celles qui les ont battues. Le maréchal de Tallard fut conduit en Angleterre, où il fervit beaucoup la France, en détachant la reine Anne du parti des Alliés, & en faifant rappeller Marleborough. De retour en France en 1712, il fut créé duc. En 1726, il fut nommé secrétaire-d'état : place qu'il ne conferva pas long-tems, étant mort en 1728, à 76 ans. Il eut un fils, Marie-Joseph de Hostun, duc de Tallard, dont le duché fut érigé en Pairie en 1715; & dont l'épouse, Marie-Isabelle-Gabrielle de Rohan, née en 1699, fuccéda à son aïeule Made de Ventadour dans la charge de gouvernante des Enfans de France. Le maréchal de Tallard avoit des lumiéres. L'académie des sciences se l'étoit affocié en 1723. Sa présomption ternit la gloire qu'il auroit pu retirer de l'ardeur de son courage & de l'activité de son esprit.

I. TALLEMANT, (François) abbé du Val-Chrétien, prieur de St Irénée de Lyon, & l'un des Quarante de l'académie Françoise, naquit à la Rochelle vers 1620. Il fut aumônier du roi pendant 24. ans, & ensuite de la Dauphine, à laquelle il plut par son amour pour les belles-lettres. Il mourut fousdoyen de l'académie Françoise, en 1693, à 73 ans. L'abbé Tallemant possèdoit les langues mortes & les vivantes; mais il écrivoit avec beaucoup de négligence dans la sienne. Nous avons de lui : I. Une Traduction françoise des Vies des Hommes illustres de Plutarque, en 8 vol. in-12. L'abbé Tallemant, sec traducteur du françois d'Amyot, (fuivant l'expression de Boileau, ) n'offre dans cette version, ni sidélité,

ni élégance. Louis' XIV, qui avoit quitté Amyot pour la lire, revint bientôt à ce naif écrivain. La verfion de Tallemant fut imprimée sept fois du vivant de l'auteur: tant il est vrai que le débit d'un livre n'en prouve pas le mérite. II. Une Traduction de l'Histoire de Venise du Procurateur Nani, 1682, en 4 vol. in-12, qui vaut mieux que la

précédente.

II. TALLEMANT, (Paul) parent du précédent, né à Paris en 1642, devint membre de l'académie Françoise & secrétaire de celle des Inscriptions. Le grand Colbert lui obtint des pensions & des bénéfices; il eut beaucoup de part à l'Histoire de Louis XIV par les Médailles. On a encore de lui des Harangues & des Discours, qui ne sont pas des chef-d'œuvres d'éloquence; & fon Voyage de l'Iste d'Amour, 1663, in-12, est un peu insipide. Il mourut en 1712. Aux richesses dont il avoit embelli fon esprit, il joignoit le tréfor plus précieux de la vertu. Sa fociété étoit douce & aifée; il fut se faire des amis & les conferver.

I. TALON, (Omer) avocat-général au parlement de Paris, d'une famille diffinguée dans la robe, en foutint la gloire par fon intégrité autant que par fes talens. Il mourut en 1652, à 57 ans, regardé comme l'oracle du barreau, & respecté même de ses ennemis. On a de lui 8 vol. in-12 de Mémoires sur différentes affaires qui s'étoient présentées au parlement, pendant les troubles de la Fronde. Ils commencent à l'an 1630, & sinissent en Juin 1653.

II. TALON, (Denys) fils du précédent, lui succéda dans la charge d'avocat-général. Il sut digne de son pere, & il se signala par les mêmes versus & les mêmes talens. Il mourut en 1698, préfisionne de lui quelques Piéces, imprimées avec les Mémoires de fon pere, qu'elles ne déparent point. Le Traité de l'autorité des Rois dans le gouvernement de l'Eglife, qu'on lui attribue, n'est point de lui. Ce Traité est Roland le Vayer de Boutigny, mort intendant de Soissons en 1685.

TAMAYO, (Martin) foldat Efpagnol, fervoit en Allemagne dans l'armée de l'empereur Charles-Quint, l'an 1546. Il se rendit célèbre par une action de bravoure, & par la fédition dont il pensa être la cause innocente. L'armée de l'empereur, plus foible que celle des Protestans, commandée par le landgrave de Heffe, étoit campée en présence des ennemis près d'Ingolftad; un rebelle d'une taille de géant, & qui se croyoit le héros de son siécle, s'avançoir chaque jour entre les deux camps, armé d'une hallebarde, & provoquoit au combat les plus braves des Impériaux. Charles-Quint fit faire des défenses, sous peine de la vie, à tous les siens d'accepter le défi. Ce fanfaron revenoit tous les jours, & s'approchant du quartier des Efpagnols, leur reprochoit leur lâcheté dans les termes les plus injurieux. Tamayo, fimple fantasfin dans un régiment de sa nation, ne put fouffrir l'infolence de ce nouveau Goliath. Il prit la hallebarde d'un de ses camarades, & se laissant couler le long des retranchemens, il alla l'attaquer; & fans avoir été bleffé, lui porta un coup de hallebarde dans la gorge & le jetta fur le carreau. Il prit ensuite l'épée de ce malheureux, dont il lui coupa la tête & l'apporta dans le camp. Il la fut présenter à Sa Majesté, & se jettant à ses pieds, il lui demanda la vie. Charles-Quine la

Iui refusa, malgré les priéres des principaux officiers de l'armée; mais voyant les troupes Espagnoles prêtes à en venir aux derniéres extrémités pour qu'on leur rendit leur illustre camarade, il le remit entre les mains du duc d'Albe, qui lui accorda sa grace.

TAMBURINI, & en françois TAMBURINI, (Thomas) naquit en Sicile d'une famille illustre, se fit Jésuite, exerça divers emplois dans cette compagnie, & mourut vers 1675. Ses Ouvrages, qui roulent tous sur la Théologie Morale, ont été recueillis à Lyon, 1659, in-fol. Il y explique le Décalogue & les Sacremens. Beaucoup de théologiens y ont trouvé des propositions répréhensibles.

TAMERLAN, appellé par les fiens Teimur-Lenc ou Teimur le Boiteux, étoit fils d'un berger fuivant les uns; & iffu du fang royal, fuivant les autres. Il naquit en 1335 dans la ville de Kesch, territoire de l'ancienne Sogdiane, où les Grecs pénétrérent autrefois fous Alexandre, & où ils fondérent des colonies. Son courage éclata de bonne heure. Sa premiére conquête fut celle de Balk, capitale du Korasan, sur les frontières de la Perse. De'-là il alla se rendre maitre de la province de Candahar. Il subjugua toute l'ancienne Perse. & retournant fur fes pas pour foumettre les peuples de la Tranfoxane, il prit Bagdad. Il paffa enfuite aux Indes, les soumit, & se saissit de Deli qui en étoit la capitale. Vainqueur des Indes, il se jette fur la Syrie, il prend Damas. Il revole à Bagdad qui vouloit secouer le joug, il la livre au pillage & au glaive. On dit qu'il y périt plus de 800,000 habitans; elle fut entiérement détruite. Les villes de ces contrées étoient aisément rafées, & se rebâtissoient de même ; elles n'étoient que de briques féchées au foleil. Ce fut au milieu du cours de ses victoires, que l'empereur Grec, qui ne trouvoit aucun fecours chez les Chrétiens, s'adressa au héros Tartare. Cinq princes Mahométans, que Bajaget avoit dépossédés vers les rives du Pont-Euxin, imploroient dans le même tems fon fecours. Tamerlan fut sensible à ce concours d'ambassadeurs; mais il ne les recut pas également. Ennemi déclaré du nom Chrétien, & admirateur de Bajazet, il ne voulut le combattre qu'après lui avoir envoyé des députés, pour le fommer d'abandonner le fiége de Constantinople, & de rendre justice aux princes Musulmans dépossédés. Le fier Bajazet recut ces propositions avec colére & avec mépris. Tamerlan, furieux de son côté, se prépara à marcher contre lui. Après avoir traversé l'Arménie, il prit la ville d'Arcingue, & fit passer au fil de l'épée les habitans & les foldats. De-là il alla sommer la garnison de Sébaste de se rendre; mais cette ville avant refufé, il l'abandonna à la fureur du foldat. Il permit de massacrer tout, à la réserve des principaux citoyens, qu'il ordonna de lui amener pour les punir comme les premiers auteurs de la réfistance. Après qu'on leur eut lié la tête aux cuisses, on les jetta dans une fosse profonde, que l'on couvrit de poutres&de planches, sur lesquelles on jetta de la terre, afin qu'ils fouffrissent plus long-tems en cet affreux abyme, & qu'ils fentissent toutes les horreurs du désespoir & de la mort. Après avoir rasé Sébaste, il s'avança vers Damas & Aleg qu'il traita de la même manière, enlevant des riches-

fes infinies , & emmenant une multitude innombrable de captifs. Ayant demandé inutilement au fultan d'Egypte de lui abandonner la Syrie & la Palestine, il s'en empara à main armée. Il entra ensuite dans l'Egypte, porta fes armes victorieuses jusqu'à Memphis, alors nommée Alcair ou le Caire, dont il tira des trésors immenses. Cependant il s'approchoit de Bajaget : les deux héros fe rencontrérent dans les plaines d'Ancyre en Phrygie en 1402. On livre bataille qui dure 3 jours, & Bajaget est vaincu & fait prisonnier. Le vainqueur l'ayant envifagé attentivement, dit à ses soldats : Estce-là ce Bajazet qui nous a insultés? -- Oui , répondit le captif , c'est moi , & il vous fied mal d'outrager ceux que la fortune a humiliés... Tamerlan lui ayant demandé comment il l'auroit traité, si la fortune lui avoit été favorable? Je vous aurois renfermé, lui répondit-il, dans une cage de fer ; & aussi-tôt il le condamna à la même peine, si l'on en croit les Annales Turques. Les auteurs Arabes prétendent que ce prince se faisoit verser à boire par l'épouse de Bajages à demi nue ; & c'est ce qui a donné lieu à la fable reçue, que les fultans ne fe mariérent plus depuis cet outrage. Il est difficile, dit Voltaire, de concilier la cage de fer & l'affront brutal fait à la femme de Bajaget, avec la générosité que les Turcs attribuent à Tamerlan. Ils rapportent que le vainqueur étant entré dans Burse, capitale des Etats Lurcs Asiatiques, écrivit à Soliman, fils de Bajazet, une lettre qui eût fait honneur à Alexandre. Je veux oublier, dit Tamerlan dans cette lettre, que j'ai été l'ennemi de Bajazet ; je servirai de pere à ses enfans, pourvu qu'ils attendent les

effets de ma clémence. Mes conquêtes me suffisent, & de nouvelles faveurs de l'inconstante fortune ne me tentent point. Supposé qu'une telle lettre ait été écrite, elle pouvoit n'être qu'un artifice. Les Turcs difent encore que Tamerlan, n'étant pas écouté de Soliman, déclara fultan un autre fils de Bajazet & lui dît: Reçois l'héritage de ton pere; une ame royale sait conquérir les royaumes & les rendre. Les historiens Orientaux, ainsi que les nôtres. mettent fouvent dans la bouche des hommes célèbres, des paroles qu'ils n'ont jamais prononcées. La prétendue magnanimité de Tamerlan n'étoit pas sans doute de la modération. On le voit bientôt après piller la Phrygie, l'Ionie, la Bithynie. Il repaffa enfuite l'Euphrate, & retourna dans Samarkande, qu'il regardoit comme la capitale de ses vastes états. Ce fut dans cette ville qu'il reçut l'hommage de plusieurs princes de l'Afie, & l'ambaffade de plufieurs fouverains. Non feulement l'empereur Grec, Manuel Paléologue, y envoya ses ambassadeurs; mais il en vint de la part de Henri III, roi de Castille. Il y donna une de ces fêtes qui ressemblent à celles des premiers rois de Perse. Tous les ordres de l'Etat, tous les artifans passerent en revue, chacun avec. les marques de sa profession. Il maria tous ses petits-fils & toutes ses petites - filles le même jour. Enfin, résolu d'aller faire la conquête de la Chine, il mourut l'an 1405, en sa 71º année, à Otrar, dans le Turquestan, après avoir régné 36 ans : plus heureux par. fa longue vie & par le bonheur de ses descendans, qu'Alexandre auguel les Orientaux le comparent; mais fort inférieur au Macédonien, en ce qu'il naquit chez

une nation barbare, & qu'il détruisit beaucoup de villes, comme Gengiskan, fans en bâtir. Je ne crois point d'ailleurs, ( dit l'hiftorien déja cité , ) que Tamerlan fût d'un naturel plus violent qu'Alexandre. Un fameux poëte Perfan, étant dans le même bain que lui avec plusieurs courtisans, & jouant à un jeu d'esprit qui consistoit à estimer en argent ce que valoit chacun d'eux : Je vous estime trente aspres, dît-il au grand Kan. -- La serviette dont je m'essuie les vaut, repondit le monarque. - Mais c'est auffi en comptant la serviette, répartit Homedi ... Peut-être qu'un prince qui laissoit prendre ces innocentes libertés , n'avoit pas un fond de naturel entiérement féroce; mais on se familiarise avec les petits, & on égorge les autres. Ses fils partagérent entr'eux ses conquêtes. Nous avons une Histoire de Tamerlan, composée en perfan par un auteur contemporain; & traduite par Petis de la Croix, 1722, en 4 tom. in-12.

TANAQUESIUS , Voyez I. Tho-

MASIUS.

TANAQUILLE, appellée aussi Cécilie, femme de Tarquin l'Ancien, née à Tarquinie ville de Tofcane, fut mariée à Lucumon, fils d'un homme qui s'étoit réfugié dans cette ville, après avoir été chassé de Corinthe sa patrie. Les deux époux, dévorés l'un & l'autre d'une ambition égale, allérent tenter fortune à Rome. Lucumon y prit le nom de Tarquin. Il gagna l'estime & l'amitié des Romains, & s'infinua tellement dans les bonnes-graces du roi, qu'il fut revêtu des plus grands emplois, & qu'il devint roi lui-même. Ce prince ayant été affaffiné la 38° année de son règne, Tanaquille sit tomher la couronne fur Servius - Tullius,

fon gendre. Elle l'aida dans l'administration des affaires, & fut fon confeil, ainfi qu'elle avoit été celui de fon époux. La mémoire de cette femme illustre fut en si grande vénération dans Rome pendant plusieurs siécles, qu'on y confervoit précieusement les ouvrages qu'elle avoit filés, sa ceinture, & une robe royale qu'elle avoit faite pour Servius - Tullius. C'est elle qui fit la première de ces tuniques tissues, que l'on donnoit aux jeunes-gens, quand ils fe défaisoient de la Pratexta pour prendre la robe virile; & de celles dont on revêtoit les filles qui fe marioient.

TANCHELIN, ou TANCHELME, fanatique du XIIº fiécle, né à Anvers, prêcha publiquement dans les Pays-Bas & dans la Hollande contre les Sacremens, les prêtres, les évêques, les papes & la dîme. Cet imposteur avoit tellement fasciné les esprits, qu'il abusoit des filles en présence de leurs meres, & des femmes en présence de leurs maris. Bien loin que les uns & les autres le trouvaffent mauvais, ils fe croyoient tous honorés de l'amour du prétendu prophète. Il paroissoit en public, escorté de 3000 hommes armés qui le suivoient par-tout. Il marchoit avec la magnificence d'un roi, & il se servoit de fon fanatisme même pour subvenir à ses dépenses. Un jour qu'il prêchoit à une grande foule de peuple, il fit placer à côté de lui un tableau de la Ste Vierge & mettant sa main sur celle de l'Image, il eut l'impudence de dire à la Mere de Dieu : Vierge Marie, je vous prends aujourd'hui pour mon épouse; puis se tournant vers le peuple: Voilà, dît-il, que j'ai éponsé la Ste Vierge; c'est à vous à

fournir aux frais des fiançailles & des noces. En même tems il fait placer à côté de l'Image deux troncs, l'un à droite & l'autre à gauche : Que les Hommes, dît-il, mettent dans l'un ce qu'ils veulent me donner, & les Femmes dans l'autre; je verrai lequel des deux sexes a le plus d'amizié pour moi & pour mon épouse. Les femmes s'arrachérent jusqu'à leurs colliers & leurs pendans d'oreille pour les lui donner. Cet enthousiaste d'une espèce singulière, fit de grands ravages dans la Zélande, à Utrecht, & dans plusieurs villes de Flandres, sur-tout à Anvers. Malgré le zèle de St Norbert, qui le confondit plusieurs fois. Il s'avisa d'aller à Rome en habit de moine, prêchant par-tout fes erreurs; mais à son retour, il fut arrêté, & mis en prison par Fréderic, archevêque de Cologne. Il s'échapa de sa prison, & un prêtre crut faire une bonne œuvre de lui donner la mort, en

I. TANCRÈDE DE HAUTE-VILLE, feigneur Normand, vassal de Robert duc de Normandie, se voyant chargé d'une grande samille, avec peu de biens, envoya plusieurs de ses sils, entre autres Guiscard & Roger, tenter fortune en Italie. Ils prirent Palerme en 1070, & se rendirent maître de la Sicile, où leurs descendans régnérent dans la suite avec beaucoup de

gloire.

II. TANCREDE, archidiacre de Bologne au XIII° fiécle, est auteur d'une Collettion de Canons. Ciron l'a donnée au public, avec des notes utiles.

III. TANCRÊDE, prétendu Duc de Rohan, fut porté jeune en Hollande par un capitaine, qui le donna à un payfan. On en eut enfuite si peu de foin, que manquant de tout, il fut fur le point d'apprendre un métier. Mais en 1645, Marguerite de Bethune, ducesse de Rohan, voulant déshériter sa fille, qui s'étoit mariée malgré elle à Henri Chabot, reconnut Tancrède pour son fils. Le soi-disant duc de Rohan vint à Paris, où le parlement le déclara supposé par un célèbre arrêt rendu en 1646. Cet imposteur fut tué fort jeune en 1649, d'un coup de pistolet, pendant la guerre civile de Paris; il avoit donné des marques de bravoure singulières.

TANEVOT, ( Alexandre ) ancien premier-commis des finances naquit à Versailles en 1691, & mourut à Paris en 1773. Il joignit les calculs de Plutus à l'harmonie d'Apollon. Ses ouvrages, recueillis en 3 vol. in-12 en 1766, confiftent en deux Tragédies non représentées, & qui n'auroient guéres fait d'effet au théâtre, quoiqu'il y ait des tirades bien versifiées. L'une est intitulée, Sethos, l'autre Adam & Eve. On trouve encore dans fon Recueil, des Fables, des Contes, des Epitres, des Chansons, &c. Son mérite principal est la pureté & la douceur du style qui dégénére quelquefois en foiblesse, & l'attachement aux bons principes de la morale & du goût. Quoiqu'il eût occupé des places qui enrichissent, il ne laissa précisément que ce qu'il falloit pour payer ses dettes, & pour récompenser ses domestiques. Plus il avoit eu de facilité d'obtenir des graces, plus il s'étoit tenu en garde contre la cupidité basse & injuste qui porte. à les demander. C'étoit un homme fincérement, religieux, & un véritable philosophe Chrétien.

TANNEGUY DU CHATEL, Voyeqi, & II. CHATEL,

TANNER, (Adam) Jésuite d'Inspruck, enseigna la théologie à Ingolstad & à Vienne en Autriche, Son favoir lui procura la place de chancelier de l'université de Prague; mais l'air de cette ville étant contraire à sa santé, il réfolut de retourner dans sa patrie. Il mourut en chemin le 25 Mai 1632, à 60 ans. On a de lui : I. Une Relation de la dispute de Ratisbonne en 1601, à laquelle il s'étoit trouvé; Munich 1602, infol. II. Et un grand nombre d'autres ouvrages en latin & en allemand, parmi lesquels on distingue fon Astrologia Sacra, Ingolstad 1621, in-fol. Il montre dans cet ouvrage comment un Chrétien peut juger, par les aftres, des choses cachées. Tanner étoit un favant laborieux & ardent.

TANQUELIN, Voyez TAN-

CHELIN.

TANSILLO, (Louis) né à Nole vers l'an 1510, acquit très-jeune la réputation d'excellent poëte; mais ayant fait un ouvrage où les mœurs & la décence étoient bleffées, fous le ritre de Il Vendemiatore, (le Vendangeur) Naples 1534, in-4°, & Venise 1549, in-4°. son livre fut mis à l'Index. C'est pour réparer en quelque sorte sa faute, qu'il fit depuis un Poëme intitulé le Lagrime di San Pietro, ou les Larmes de St Pierre. Ce Poëme a été donné en françois par Malherbe, & en espagnol par Jean Gedendo & par Damien Alvarès. Nous avons encore de Tanfillo des Comédies, des Sonnets, des Chansons, des Stances, &c. genre de poësie où il a tellement réussi, que plusieurs prétendent qu'il a surpassé Pétrarque. Mais ce n'est pas le sentiment des gens de goût. Tanfillo est plein de Concetti & de ces pointes qu'on reproche avec raison aux poëtes Italiens modernes. Quoi qu'il en foit, on a réuni ses Poesies diverses à Bologne, 1711, in-12. Tanfillo étoit juge à Gayette en 1569; on croit

gu'il y mourut.

TANTALE, fils de Jupiter & d'une Nymphe appelle Plota, étoit roi de Phrygie, & felon quelquesuns de Corinthe. Il enleva Ganimède, pour se venger de Tros, qui ne l'avoit point appellé/ à la premiére solemnité qu'on fit à Troie. Pour éprouver les Dieux qui vinrent un jour chez lui, il leur fervit à souper les membres de son fils Pelops, (Voyez ce mot) & Jupiter condamna ce barbare à une faim & à une foif perpétuelle. Mercure l'enchaîna, & l'enfonça jusqu'au menton au milieu d'un lac dans les Enfers, dont l'eau fe retiroit, lorsqu'il en vouloit boire. Il plaça auprès de sa bouche une branche chargée de fruits. laquelle se redressoit lorsqu'il en vouloit manger. Il y eut un autre TANTALE, à qui Clytemnestre avoit été promise en mariage, ou même mariée avant qu'elle épousât Agamemnon.

TAPHIUS, ou TAPHUS, fils de Neptune & d'Hyppothoë, fut chef d'une troupe de brigands, avec lesquels il alla s'établir dans une isse qu'il appella Taphiuse de son nom.

TAPPEN, (Silvestre) ministre Protestant, né à Hildesheim en 1670, mort en 1747, est auteur de divers Ecrits en allemand sur la Théologie, la Morale & l'Histoire. Le plus connu est une petite Géographie en vers latins, fous le titre de Poëta Geographus.

TAPPER, (Ruard) d'Enchuyfen en Hollande, mort à Bruges en 1559, fut docteur de Louvain. Il y enseigna la théologie avec réputation, & y fut fait chancelier de l'université, & doyen de l'Eglise de St Pierre. L'empereur Charles-Quint, & Philippe II roi d'Espagne, l'employérent dans les affaires de religion. On a de lui plufieurs Ouvrages de Théologie, Cologne 1582,

in-fol. qu'on ne lit plus.

TARAISE, fils d'un des principaux magistrats de Constantinople, fut élevé à la dignité de conful; puis choisi pour être premier fecrétaire d'état fous le règne de Conftantin & d'Irène, qui le firent ensuite élire patriarche de Constantinople en 784. Il n'accepta cette place, qu'à condition qu'on affembleroit un concile général contre les Iconoclastes. En effet, après avoir écrit au pape Adrien, il fit célébrer le IIe concile général de Nicée, l'an 787, en faveur des faintes Images. Il étoit la bonne odeur de son Eglise & la lumiére de fon clergé, lorfqu'il mourut en So6. Nous avons de lui, dans la Collection des Conciles, une Epître écrite au pape Adrien.

TARAUDET, Voy. FLASSANS. TARDIF, (Guillaume) originaire du Puy en Velai, professeur en belles-lettres & en éloquence au collège de Navarre, & lecteur de Charles VIII, a vécu jusqu'à la fin du xve siécle. Il s'est fait connoître par plusieurs ouvrages, dont le plus curieux est un Traité de la Chaffe, fous ce titre : L'Art de Faulconnerie & déduyt des Chiens de chasse, réimprimé en 1567, avec celui de Jean de Franciéres. La 1'e

édition est sans date.

TARENTE, (Louis prince de) Voyez Louis, n° xxvii...& v JEANNE.

TARIN, (Pierre) médecin, né à Courtenai, mort en 1761, est connu par des Elémens de Physiologie, ou Traité de la structure, des usages & des différentes parties du

Corps humain, traduit du latin de Haller, 1752, in-8°. On a encore de lui : I. Adverfaria Anatomica, 1750, in-8°. fig. II. Dictionnaire Anatomique, 1753, in-4°. III. Oftéographie, Myographie, chacune in-4°. IV. Anthropotomie, 1750, 2 vol. in-12. V. Desmographie, ou Traité des ligamens du Corps humain, in-S°. VI. Observations de Médecine & de Chirurgie, 1758, 3 vol. in - 4°. Ce médecin rappelle l'idée de Jean TARIN, professeur de Paris & précepteur de l'infortuné de Thou, que Gui Patin appelle un abîme de science, & qu'il regardoit comme un des plus savans hommes du monde. Il

étoit d'Angers.

TARISSE, (Dom Jean-Grégoire) né en 1575, à Pierre-Rue, près de Cessenon, perite ville du bas Languedoc, fut le premier général de la congrégation de S. Maur. qu'il gouverna depuis 1630 jufqu'en 1648, année de sa mort. On a de lui des Avis aux Supérieurs de fa congrégation, in-12, 1632. Ils font d'autant plus judicieux, que l'auteur avoit connu le fort & le foible de fon ordre. Il l'éclaira par ses lumiéres, & l'édifia par ses exemples. Rien n'égala son zèle pour rétablir les études. Il eut beaucoup de part à la publication des Constitutions de sa congrégation, imprimées par son ordre en 1645.

TARPA, (Spurius - Metius, ou Mæcius) critique à Rome du tems de Jules - Céfar & d'Auguste, avoit fon tribunal dans le temple d'Apollon, où il examinoit les piéces des poëtes avec quatre autres critiques. On ne représentoit aucune Piece de théâtre, qui n'eut éte approuvée de Tarpa, ou de l'un de fes quatre collègues. Les connoiffeurs n'étoient pas toujours fatisfaits de son jugement, & les auteurs encore moins. Cicéron & Horace en font cependant une mention honorable.

TARPEIA, fille de Tarpeius, gouverneur du Capitole fous Romulus, livra cette place à Tatius, général des Sabins, «à condition n que ses soldats lui donneroient » ce qu'ils portoient à leurs bras » gauches, » défignant par-là leurs braffelets d'or. Mais Tatius, maître de la forteresse, jetta sur Tarpeïa ses braffelets & son bouclier qu'il avoit au bras gauche; & ayant été imité par ses soldats, Tarpeia fut accablée sous le poids des boucliers l'an 746 avant J. C. Elle fut enterrée sur ce Mont, qui, de son nom, fut appellé Mont Tarpeïen. Il fut ensuite destiné au supplice de ceux qui étoient coupables de trahison ou de faux-témoignage. On les précipitoit du haut de la Roche Tarpeienne.

I. TARQUIN l'Ancien, roi des Romains, monta sur le trône après le roi Ancus-Martius, l'an 615 avant J. C. Il étoit originaire de Grèce; mais né en Etrurie dans la ville de Tarquinium, d'où il prit son nom. Une grande ambition, foutenue d'immenses richesses, l'avoit conduit à Rome. Il se distingua tellement fous le règne d'Ancus - Marzius, qu'on le jugea digne de devenir fon fuccesseur. On remarque que Tarquin fut le premier qui introduisit dans Rome la coutume de demander les charges, & de faire des démarches publiques pour les obtenir. Pour se faire des créatures & récompenser ceux qui l'avoient fervi en cette occasion . il créa cent nouveaux Sénateurs. Il les choifit parmi les familles plébéiennes, & par cette raison ils furent nommés Sénateurs du fecond ordre, Patres minorum gentium; afin de les distinguer de ceux de l'an-

cienne création, qu'on nommoit Sénateurs du premier ordre, Patres majorum gentium : mais ils étoient parfaitement égaux en autorité. Après s'être fignalé par ces établiffemens, il se distingua contre les Latins & les Sabins, sur qui il remporta une grande victoire aux bords de l'Anio. Un stratagême la lui procura. Les Sabins avoient derriére eux un pont de bois, par lequel ils tiroient leur subsistance. & qui favorifoit leur retraite. Tarquin fit mettre le feu pendant la bataille à une grande quantité de bois qu'il fit jetter dans la rivière, & qui, portée contre le pont, le mit bientot en flammes. Les Sabins effrayés voulurent prévenir sa ruine; mais le plus grand nombre se noya. Plusieurs autres avantages lui procurérent trois triomphes. Il profita du loifir de la paix, pour faire reconstruire magnifiquement les murs de Rome. Il environna la place publique de galeries, & l'orna de Temples & de Salles deftinées aux tribunaux de justice & aux écoles publiques. Rome, dans fes tems les plus fastueux, ne trouva presque qu'à admirer dans ces ouvrages. Pline, qui vivoit 800 ans après Tarquin , ne parle qu'avec étonnement de la beauté des Aqueducs soûterreins qu'il fit construire pour purger Rome de ses immondices, & procurer un écoulement aux eaux des montagnes que cette ville renfermoit dans les murs. Il introduisit aussi la coutume des faisceaux de verges qu'on lioit autour des haches des magiftrats, les robes des Rois & des Augures, les chaires d'ivoire des Sénateurs, avec les anneaux & les ornemens des Chevaliers & des enfans des familles nobles. Il fut affaffiné par les deux fils d'Ancus-Martius, l'an 577 avant J. C, à 80 ans, après en avoir régné 38. Voyez

TANAQUELLE.

II. TARQUIN le Superbe, parent du précédent, épousa Tullia, fille du roi Servius - Tullius. La soif de régner lui fit ôter la vie à fon beau-pere, l'an 533 avant J. C. Il s'empara du trône par violence, & fans aucune forme d'élection. Il se défit, sous divers prétextes, de la plus grande partie des fénateurs & des riches citoyens. Son orgueil & fa cruauté lui firent donner le nom de Superbe. Tarquin s'appuya de l'alliance des Latins, par le mariage de sa fille avec Manilius, le plus confidérable d'entr'eux. On renouvella les traités faits avec ces peuples. Tarquin signala fon règne par la confiruction d'un Temple de Jupiter, dont Tarquin l'Ancien avoit jetté les fondemens. Il étoit situé sur un mont ou colline. Dans le tems qu'on y travailloit, les ouvriers trouvérent la tête d'un certain Tolus, encore teinte de sang : ce qui sit donner le nom de Capitole (Caput Toli) à tout l'édifice. Les dépenfes de Tarquin ayant épuifé le tréfor public & la patience du peuple, il fe flatta que la guerre feroit cesser les murmures. Il la déclara aux Rutules. Il étoit occupé au fiége d'Ardée, capitale du pays, lorsque la violence que fit Sextus à Lucrèce souleva les Romains. Ils fermérent les portes de leur ville. renverférent le trône l'an 509 av. J. C., & Tarquin n'y put jamais remonter. Il se retira chez les Etruriens, dont les armes lui furent inutiles. Après une guerre de 13 ans, la paix fut conclue, & le tyran fe vit abandonné de tous ceux qui l'avoient secouru. Il seroit mort errant & vagabond, fi Aristodême, prince de Cumes dans la Campanie, ne l'eût enfin reçu chez lui. Il mourut bientôt après ; âgé de 90 ans. Il en avoit régné 24.

III. TARQUIN - COLLATIN;

TARTAGLIA, on TARTALEA. (Nicolas) mathématicien de Breffe, dans l'Etat de Venise, mort fort vieux en 1557, paffoit avec raison pour un des plus grands géomètres de fon tems. Nous avons de lui une Version italienne d'Euclide, avec des Commentaires, Venise 1543, in-folio; un Traité des Nombres & des Mesures; & d'autres ouvrages imprimés en 3 vol. in-4°, 1606. Il s'est fait un nom par l'invention de la méthode de réfoudre les Equations cubiques, que l'on attribue ordinairement à Cardan. C'est aussi le premier auteur qui a écrit expressément sur la théorie du mouvement des bombes & des boulets : fujet qu'il examine dans sa Nova Scientia, imprimée à Venise en 1537; & dans ses Quesiti ed inventione diverse. Venise 1546.

TARTAGNI, (Alexandre) jurifconsulte, surnommé d'Imola, parce qu'il étoit natif de cette ville, enseigna le droit à Bologne & à Ferrare avec tant de réputation, qu'on le nomma le Monarque du Droit & le Pere des Jurisconsultes. On a de lui des Commentaires fur les Clementines & sur le Sexte, & d'autres ouvrages dont il y a eu plusieurs éditions autrefois. Ce jurisconsulte mourut à Bologne en 1587, à 33 ans.

TARTERON, (Jérôme) Jéfuite de Paris, mort dans cette ville en 1720 à 75 ans, professa avec diftinction au collège de Louis-le-Grand. Il est auteur, I. D'une Traduction françoise des Œuvres d'Horace, dont la meilleure édition est celle d'Amsterdam en 1710, 2 vol. in-12. II. D'une Traduction des Sæ

tyres de Perse & de Juvenal, dont la dernière édition est celle de 1752, in-12. Le Pere Tarteron a fupprimé les obscénités grossiéres, dont il est étrange que Juvenal & furtout Horace aient souillé leurs ouvrages. Il a ménagé en cela la jeunesse pour laquelle il croyoit travailler; mais sa version n'est pas affez littérale pour elle: le sens est rendu, mais non pas la valeur des mots.

TARTINI, (Joseph) l'un des plus grands musiciens de notre siécle, naquit au mois d'Avril 1692, à Pirano en Istrie. Après différentes aventures, qui prouvoient une jeunesse bouillante, il se fixa à la musique vers l'an 1714. Il y sit des progrès étonnans. En 1721, il fut mis à la tête de la mufique de St Antoine de Padoue. Son nom étoit très célèbre en Europe, lorfqu'il mourut en Février 1770. On a de lui : I. Des Sonates, publiées en 1734 & 1745, & reçues avec transport par tous les maîtres de l'art. II. Un Traité de Musique, imprimé en 1754, dans lequel il y a un système qui fait autant d'honneur à son savoir dans la théorie de la musique, que celui de la basse sondamentale en fait a l'illustre Rameau.

I. TASSE, (Le) Torquato TASSO, poëte Italien, né à Sorrento, ville du royaume du Naples, en 1544, composa des vers n'étant encore âgé que de 7 ans. Le pere du Tasse étoit attaché au prince de Salerne, qui s'étant chargé de représenter à Charles-Quint l'injustice du viceroi de Naples, lequel vouloit établir l'Inquisition dans le royaume, su tobligé de prendre la fuite. Bernardo Tasso (c'étoit le nom de son pere, Voyez II. TASSE,) suivir ce prince, & suit condamné à mort comme lui, La même sentence sut

prononcée contre son fils, quoiqu'il n'eût que 9 ans, & ils n'échapérent au fupplice que par la fuite. Rome fut leur premier afyle. Le jeune Tasso fut envoyé ensuite à Padoue étudier le droit. Il recut même fes dégrés en philosophie & en théologie. Mais entraîné par l'impulsion irrésistible du génie, il enfanta, à l'âge de 17 ans, son poëme de Renaud, qui fut comme le précurseur de sa Jérusalem. Il commença ce dernier ouvrage à l'age de 22 ans. Enfin pour accomplir la destinée que son pere avoit voulu lui faire éviter, il alla fe mettre fous la protection du duc de Ferrare. A l'âge de 27 ans il alla en France, à la fuite du cardinal d'Eft. Il fut reçu du roi Charles IX avec des distinctions dues à son mérite. De retour en Italie. il fut amoureux, à la cour de Ferrare, de la fœur du duc. Cette paffion, jointe aux mauvais traitemens qu'il reçut dans cette cour, fut la fource de cette humeur mélancolique qui le confuma pendant 20 années. Le reste de sa vie ne fut plus qu'une chaîne de calamités & d'humiliations. Perfécuté par les ennemis que lui fuscitoient ses talens; plaint, mais négligé par ceux qu'il appelloit ses amis, il fouffrit l'exil, la prison, la plus extrême pauvreté, la faim même: & ce qui devoit ajoûter un poids insupportable à tant de malheurs, la calomnie l'attaqua & l'opprima. Il s'enfuit de Ferrare, où le protecteur qu'il avoit tant célébré, l'avoit fait mettre en prison. Il alla à pied, couvert de haillons, depuis Ferrare jufqu'à Surrento dans le royaume de Naples, trouver une fœur qu'il y avoit. Il en espéroit quelque fecours; mais probablement il n'en recut point, puisqu'il fut obligé de retourner à pied à Ferrare, où il fut encore emprifonné. Le désespoir altéra sa constitution robuste, & le jetta dans des maladies violentes & longues, qui lui ôtérent quelquefois l'usage de la raison. Il prétendit un jour avoir été guéri par le fecours de la Ste Vierge & de Ste Scholastique. qui lui apparurent dans un grand accès de fiévre. Sa gloire poëtique, cette confolation imaginaire dans des malheurs réels, fut attaquée de tous côtés. Le nombre de ses ennemis éclipsa pour un tems fa réputation : il fut presque regardé comme un mauvais poète. Enfin après 20 années, l'envie fut lasse de l'opprimer; son mérite furmonta tout. Il fut appellé à Rome par le pape Clément VIII. qui , dans une congrégation de cardinaux, avoit réfolu de lui donner la couronne de laurier & les honneurs du triomphe. Le Taffe fut reçu à un mille de Rome par les deux cardinaux neveux, & par un grand nombre de prélats & d'hommes de toutes conditions.On le conduisit à l'audience du pape: Je desire, lui dit le pontife, que vous honoriez la Couronne de Laurier, qui a honoré jusqu'ici tous ceux qui l'ont portée. Les deux cardinaux Aldobrandins , neveux du pape , qui aimoient & admiroient le Taffe, se chargérent de l'appareil de ce couronnement. Il devoit se faire au Capitole. Le Tasse tomba malade dans le tems de ces préparatifs, & comme si la fortune avoit voulu le tromper jufqu'au dernier moment, il mourut la veille du jour destiné à la cérémonie, le 15 Avril 1595, à 51 ans. Ses principaux ouvrages font: I. La Jérufalem délivrée, dons Mirabaud & M. le Brun nous ont donné de bonnes Traductions: le 1er en 2 vol. in-12, (Voyer MIRABAUD; ) & Te

second en 2 vol. in-12 & in-8% CePoëme offre autant d'intérêt que de grandeur : il est parfaitement bien conduit, presque tout y est lié avec art. L'auteur amène adroitement les aventures; il distribue fagement les lumiéres & les ombres. Il fait paffer le lecteur des alarmes de la guerre aux délices de l'amour, & de la peinture des voluptés il le ramène aux combats. Son style est par-tout clair & élégant ; & lorsque son sujet demande de l'élévation, on est étonné comment la mollesse de la langue Italienne prend un nouveau caractére sous ses mains, & fe change en majesté & en force. Mais avec de grandes beautés, ce poëme a de grands défauts. Le forcier Ismène qui fait un talifman avec une image de la Vierge Marie; l'histoire d'Olinde & de Sophronie , personnages qu'on croiroit les principaux du poëme, & qui n'y tiennent point du tout ; les dix princes Chrétiens métamorphofés en poissons; le Perroquet chantant des chansons de sa composition ; ce mêlange d'idées païennes & chrétiennes; ces jeux de mots & les Concetti puérils, tout cela dépare fans doute ce beau Poëme. II. La Jérufalem Conquise, 1593 , in-4°. III. Renaud, 1562 , in-4°, poëme en douze chants plein de faux-brillans, de tours affectés, d'images recherchées. Nous en avons une plate traduction en prose, par le sieur de la Ronce, en 1620, réimprimée fans changement en 1624. III. Aminte, Pastorale, qui respire cette molleffe, cette douceur & ces graces propres à la poefie Italienne. On a reproché à l'auteur d'avoir chargé fon Poëme de trop de récits, qui ne laissent presque rien à la représentation; mais on oublie facilement ce défaut en faveur des beautés touchantes de l'ouvrage. Pequet l'a traduit en prose françoife en 1734. IV. Les Sept Journées de la Création du Monde, 1607, in-8°. V. LaTragédie de Torismond, 1587, in-8°, mauvais ouvrage, indigne de l'auteur. Les productions du Tasse ont été imprimées en 6 vol. in-fol. à Florence en 1724, avec les Ecrits faits pour & contre sa Jérusalem délivrée. La contestation qui s'étoit émue sur la fin du xvi° siécle & au commencement du xvIIe, entre les partifans du Taffe & ceux de l'Arioste, touchant leur préférence sur le Parnasse Italien, semble être entiérement finie. Malgré le jugement des académiciens de la Crufca, & de quelques rimailleurs jaloux & inquiets, le Taffe est aujourd'hui en possession du premier rang fur tous les poëtes de fa langue. On peut voir l'histoire de la dispute dont nous parlons, dans le 4e volume des Querelles littéraires. Les éditions les plus recherchées de la Jérusalem, sont: Celle de Gênes, 1590, in-4°, avec les figures de Bernard Castelli, & les notes de divers auteurs; celle de l'Imprimerie royale, à Paris, 1644, grand in fol., avec les planches de Tempesta; celle de Londres 1724, 2 vol. in-4°, avec les notes de plusieurs littérateurs Italiens, celle de Venise 1745, infol. avec figures; & enfin l'édition portative & élégante des Elzevir, 1678, 2 vol. in-32, avec les figures de Sébastien le Clerc. L'Aminte a été donnée par les mêmes, 1678 in-24. La Vie de ce grand poëte a été écrite en Italien par le marquis Manso, & publiée à Venise en 1621. Nous en avons une en françois, par de Charmes, à Paris en 1690, in-12.

II. TASSE, (Le ) Bernardo Tasso, pere de Torquato, se fit aussi beaucoup de réputation par ses ouvrages poëriques: le plus connu & le plus recherché est l'Amadis. poëme en 100 chants, dont la 1re édition, faite à Venise par Giolito en 1560, in-4°. est très-estimée, & peu commune. Les Italiens font aussi beaucoup de cas du recueil de ses Lettres, imprimées à Venise 1574, in-8°. L'édition la plus complette est celle de Padoue 1733, en 3 vol. in-8°. On y a joint sa Vie par Leghezzi. Bernard Taffo mourut à Rome en 1575, au couvent de S. Onufre, où il s'étoit retiré fur la fin de ses jours. On a encore de lui : Il Floridante, 1560, in-12.

III. TASSE, (Augustin) peintre Bolonois du XVII si fiécle, réussit dans le Paysage, dans les Perspectives & dans les Tempêtes.

TASSONI, (Alexandre) né à Modène en 1565, membre de l'académie des Humoristes, suivit en Espagne, l'an 1600, le cardinal Ascagne-Colonne, en qualité de premier fecrétaire; mais ses traits satyriques contre les Espagnols, lui firent perdre sa place. Il se retira à Rome, où il partagea son tems entre la culture des fieurs de son jardin & des fruits du Parnasse. François I, duz de Modène, l'appella à fon service & l'honora des titres de gentilhomme ordinaire & de confeiller-d'état. Taffoni brilloit dans cette cour, lorfqu'il mourut en 1635, à 71 ans. Ce poëte avoit un caractère enjoué & un esprit aimable; mais il étoit trop porté à la fatyre. On le regardoit comme un des premiers savans de son fiécle, & le favoir (dit M. Grofley) étoit son moindre mérite. On a de lui quelques ouvrages. Les principaux font : I. Un Poeme Héroi-Comique, sur la guerre entre le

G giij

Modenois & les Bolonois, au sujet d'un Sceau qui avoit été pris, & qu'il intitula : La Secchia rapita. L'édition la plus recherchée est celle de Ronciglione, 1624; & la plus recente, celle de 1768, in-12. Ce Poëme a été traduit en françois par Pierre Perraule, 1678, 2 vol. in-12; & par M. de Cedors, 1759, 3 vol. in-12. L'une & l'autre version sont avec le texte Italien. Ce Poëme est un agréable mêlange de comique, d'héroïque & de saryrique ; mais la décence n'y est pas toujours observée. II. Des Observations sur Pétrarque, dont quelques-unes font curieufes. III. Une Histoire Ecclésiastique, dans laquelle il contredit souvent Baronius. IV. Son Testament. C'est une pièce pleine de sel & d'enjouement; en voici un échantillon. " Je foussigné, dit-il, sain de corps » & d'esprit, si l'on excepte la siéwre commune de l'ambition hu-» maine qui porte ses vues au-delà » du trépas, voulant déclarer ma » derniére volonté: I.Je laisse mon » Ame au principe qui l'a créée. » Pour mon Corps, il ne seroit » bon qu'à être brûlé; mais com-» me l'usage de la Religion dans » laquelle je fuis né, ne le per-» met pas, je prie les maîtres de » la maison où je mourrai, (n'en » ayant aucune à moi); ou fi je » mourois en plein air, je prie les » voifins ou les paffans, de me " faire enterrer en lieu faint, dé-» clarant que pour tout appareil » d'enterrement, je ferai content » d'un fac, d'un porte-faix, d'un " prêtre, d'une Croix & d'une » chandelle. II. Je laisse à l'Eglise » où je ferai inhumé 12 écus d'or, " fans exiger, ni obligation, ni » reconnoissance pour une si pe-» tite fomme, que je ne laisserai » d'ailleurs, de même que tout

"mon bien, que parce que je ne pourrai pas l'emporter. III. Je laisse à Marzio, mon fils-nature, el, né de Lucie Grafaguina, cent écus en carlins, asin qu'il puisse s'en faire honneur au cabaret, etc. "Ce fils-naturel du Tassoni étoit un libertin, qui lui donna beaucoup de chagrin, & qui le voloit de tems en tems. La Vie de ce poète a été écrite par le favant Muratori.

TASTE, (Dom Louis la) fameux Bénédictin, né à Bordeaux de parens obscurs, sut élevé comme domestique dans le monastére des Bénédictins de Ste Croix de la même ville. On lui trouva de l'efprit & on le revêtit de l'habit de St. Benoît. Devenu prieur des Blancs-Manteaux à Paris, il écrivit contre les fameuses convulsions & contre les miracles attribués à Pâris. Ceux de ses confréres qui respectoient la mémoire de cepieux diacre, se préparoient à faire fiétrir son ennemi, lorsqu'il fut élevé à l'évêché de Bethléem en 1738. On le nomma, environ dix ans après, visiteur-général des Carmelites. Sa conduite, tour-à-tour artificieuse & violente envers les divers monastéres de cet ordre. fouleya plufieurs perfonnes contre lui. On le regardoit comme un homme faux, qui avoit fait servir la religion à sa fortune; comme un caractére tortueux, qui favoit plier fa façon de penser suivant le tems & les circonflances. Nous n'avons pas affez connu Dom la Tafte, pour décider si ce portrait n'est pas trop chargé. Ce prélat mourut à St-Denys en 1754, à 69 ans. Ses ouvrages font: I. Lettres Théologiques contre les convulsions & les miracles attribués à Pâris, in-4°. 2 vol. Cet ouvrage contient XXI Lettres; on y trouve des faits cu-

TAT 471

rieux, mais peu de critique pour démêler les vrais d'avec les faux, & point de faine théologie fur l'article des miracles. Dom la Taste y foutient que les Diables peuvent faire des miracles bienfaisans & des guérifons miraculeuses, pour introduire ou autoriser l'erreur ou le vice : sentiment contraire à la religion & au bon-sens. L'abbé de Prades l'ayant adopté dans sa fameuse thèse, elle sut censurée par la Sorbonne. La 19e Lettre de la Taste contre le livre de Montgeron fut supprimée par Arrêt du parlement. Les 18 premiéres furent attaquées par les Anti-Conflitutionnaires, qui dans leurs écrits appellent honnêtement l'auteur : Bête de l'Apocalypse, Blasphémateur, Diffamateur, mauvaise Bête de l'isle de Crète; Moine impudent, bouffi d'orqueil; Ecrivain forcené; Auteur abominable d'impostures aeroces & d'ouvrages monstrueux: voilà le fel délicat qu'on a répandu fur les productions de l'Anti-Convulfionnaire. II.Des Lettres contre les Carmelites de St Jacques à Paris. III. Une Réfutation des fameuses Lettres Pacifiques.

TATIEN, disciple de St Justin. Après avoir utilement fervi l'Eglife, il enfeigna des erreurs dangereuses, & devint le chef de la fecte des Encratites ou Continens. Il condamnoit l'usage du vin, défendoit le mariage, & donnoit encore dans d'autres excès. C'étoit un homme très-favant, & qui écrivoit aifément. Ses talens, joints à l'austérité de ses maximes, donnérent à son école beaucoup de réputation. De Mésopotamie elle se répandit à Antioche, dans la Cilicie, dans l'Asie-Mineure & même en Occident. Tatien étoit auteur d'une Harmonie des IV Evangélistes, & d'un grand nombre d'autres ouvrages; mais il ne nous reste que son Discours contre les Gentils en faveur des Chrétiens; car la Concorde qui porte son nom, n'est point de lui, non plus que les autres écrits qu'on lui attribue. L'édition la plus estimée de son Apologie est celle d'Oxford, 1700, in-8°.

I. TATIUS, roi des Sabins, fit la guerre à Romulus, pour venger l'enlevement des Sabines, Dans un combat où Romulus étoit prêt de fuccomber, ces femmes se jettant au milieu des combattans, qui étoient leurs peres ou leurs freres & leurs époux, vinrent à bout de les féparer. La paix fut conclue l'an 750 avant J. C., à condition qu'il partageroit le trône de Rome avec le fondateur de cette ville, qui, fâché de ce partage, fit tuer Tatius 6 ans après.

II. TATIUS, (Achilles) d'Alexandrie, renonça au Paganisme & devint Chrétien & évêque. Nous avons de lui deux ouvrages fur les Phénomènes d'Aratus, traduits par le P. Perau, & imprimés en grec & en latin dans l'Uranologium. On lui attribue encore le Roman grec des Amours de Leucippe & de Clitophon, dont Saumaise a donné une belle édition en grec & en latin, avec des notes, Leyde 1540, in-12; que Baudoin a platement traduit en françois 1635, in-8°. & qui l'a été beaucoup mieux par du Perron de Caftera, 1733, in-12. Cet ouvrage est écrit d'un style peu naturel. Il y règne une morale licencieuse, & en général c'est une production médiocre.

I. TAVANES, (Gaspar de Saulx de) né en 1509, fut appellé Tavanes, du nom de Jean de Tavanes, fon oncle maternel, qui avoit rendu à l'Etat des fervices fignalés. Il fut élevé à la cour en

Gg iv

qualité de page du roi, & fait prisonnier avec François I, à la malheureuse journée de Pavie. Devenu guidon de la compagnie du grand-écuyer de France, il servit dans les guerres de Piémont où il se distingua. Le duc d'Orléans, second fils de François I. charmé des agrémens de son caractére, le nomma lieutenant de fa compagnie, & se l'attacha particuliérement. Comme ils étoient l'un & l'autre vifs, hardis & entreprenans, ils se livrérent à toute l'impétuosité de leur âge, & firent différentes folies, dans lesquelles ils couroient ordinairement risque de la vie. Ils passoient à cheval à travers des bûchers ardens; ils se promenoient sur les toîts des maisons, & sautoient quelquefois d'un côté de la rue à l'autre. Une fois, on dit que Tavanes, en présence de la cour qui était alors à Fontainebleau, fauta à cheval d'un rocher à un autre, qui en étoit distant de 33 pieds. Tels étoient les amusemens de Tavanes, & en général, des jeunes-gens de qualité qui étoient attachés au duc d'Orléans. La guerre mit fin à ces extravagances . dignes des héros des fiécles barbares. Tavanes se signala par des actions plus nobles. Il fut envoyé à la Rochelle, qui s'étoit révoltée en 1542 à l'occasion de la Gabelle, & il ramena les rebelles à leur devoir. En 1544, il eut beaucoup de part au gain de la bataille de Cérifoles. Le duc d'Orléans étant mort l'année fuivante, le roi donna à Tavanes la moitié de la compagnie de ce prince, & le fit son chambellan. Henri II. héritier des sentimens de François I pour Tavanes, le nomma en 1552 maréchal - de - camp : place d'autant plus honorable, qu'alors

il n'y en avoit que deux dans une armée. Notre héros fe montra digne de fon emploi dans les différentes guerres qu'eut le roi avec l'emp' Charles-Quint, sur-tout à la bataille de Renti en 1554. Le roi le voyant venir tout couvert de fang & de poussière à la fin de cette bataille, arracha le collier de St Michel qu'il portoit à son cou, & le jetta sur celui de Tavanes, après l'avoir embraffé. Il fe trouva, en 1558, au siége & à la prise de Calais & de Thionville. Pendant les règnes orageux de François II & de Charles IX; Tavanes appaifa les troubles du Dauphiné & de la Bourgogne, & montra en toute occasion beaucoup d'aversion pour les Protestans. Il forma même contre eux, en 1567, une Ligue, qui fut appellée la Confrérie du St-Efprit; mais cette Ligue fut supprimée par la cour, comme une innovation dangereuse. Il fut ensuite chef du conseil du duc d'Anjou . & décida de la victoire à Jarnac. à Moncontour, & en plus, autres rencontres. Le bâton de maréchal de France fut la récompense de ses fervices, en 1570. Tavanes s'opposa, 2 ans après, au dessein que l'on avoit d'envelopper le roi de Navarre & le prince de Condé dans le cruel massacre de la St-Barthélemi; & l'on a eu raison de dire que " c'est à lui que la maison de " Bourbon a l'obligation d'être au-» jourd'hui sur le trône. » Peu de tems après, il dirigea les opérations du siège de la Rochelle qui s'étoit révoltée. Le fiége traînant en longueur, le roi l'engagea à s'y transporter. Il obéit, quoique convalescent; mais s'étant mis en marche, il retomba malade, & mourut en chemin dans son château de Sulli, le 29 Juin 1575, gouverneur de Provence & amiral des Mers du Levant. Tavanes eut une jeunesse emportée, & une vieillesse sage. Il ne lui resta du feu de ses prem. années, qu'une activité de courage toujours prête à éclater, mais à qui la prudence fut imposer un frein. Voy. les Hommes illustres de France par l'abbé Pérau, tome 16.

II. TAVANES, (Guillaume de Saulx, feigneur de ) fils du précédent, étoit lieutenant-de-roi en Bourgogne. Nous avons des Mémoires in-fol. fous fon nom, & d'autres fous le nom de fon pere le maréchal de Tavanes. Il raconte dans les uns, ce qui s'est passé en Bourgogne pendant la Ligue; & dans les autres beaucoup plus amples, ce que son pere a fait de glorieux. On a peu de plaisir à lire les uns & les autres, non feulement parce qu'ils sont écrits d'un style sec & languissant; mais encore parce qu'on n'y apprend rien de considérable. L'auteur est un Caton qui moralise à tout moment, & qui voudroit par ses préceptes apprendre aux rois à gouverner & aux sujets à obéir. Mais dans ce qui le regarde, il n'est point du tout Caton : car il se loue fouvent, & ne cesse d'exalter son pere & sa famille. Elle descend, à ce qu'il croit, d'un seigneur appellé Faustus, qui vivoit l'an 214; & d'un autre Faustus, qui, environ 2 siécles après, reçut chez lui les faints Martyrs qui plantérent la foi en Bourgogne. En mémoire de ce service, continue l'auteur, « il ne meurt personne » de sa maison, qu'on ne voie des » bluettes de feu dans la chapelle » du château de Saulx ». Sa postérité subsiste.

TAUBMAN, (Fréderic) de Franconie, mort en 1613, professa la poësse & les belles-lettres à Wittemberg, avec réputation. Son érudition le fit rechercher

par les favans, & l'enjoument de fon esprit par les princes. Naturellement porté à la raillerie . il fut renfermer ce dangereux penchant dans de justes bornes. Ilétoit d'ailleurs officieux & bon ami. On a de lui : I. Des Commentaires fur Plaute, in-4°. & fur Virgile, in-4°. qui sont estimés & fur-tout le premier. II. Des Poefies, 1622, in-8°. III. Des Saillies, fous le titre de Taubmaniana,

Lipfiæ, 1703, in-8°.

TAVERNIER, (Jean-baptiste) naquit à Paris en 1605, où fon pere, qui étoit d'Anvers, étoit venu s'établir, & faisoit un bon trafic de Cartes Géographiques. Le fils contracta une si forte inclination pour les voyages, qu'à 22 ans il avoit déja parcouru la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Pologne, la Suiffe, la Hongrie & l'Italie. La curiofité le porta bientôt audelà de l'Europe. Pendant l'espace de 40 ans il fit fix voyages en Turquie, en Perse, & aux Indes, par toutes les routes que l'on peut tenir. Il faisoit un grand commerce de pierreries, & ce commerce lui procura une fortune confidérable. Il voulut en jouir dans un pays libre; il acheta en 1688 la baronie d'Auboane. proche le lac de Genève. La malversation d'un de ses neveux qui dirigeoit dans le Levant une cargaison considérable, l'espérance de remédier à ce défordre, le desir de voir la [Moscovie, l'engagérent à entreprendre un septiéme voyage. Il partit pour Moscow, & à peine y fut-il arrivé, qu'il y termina sa vie ambulante en 1689, à 84 ans. Louis XIV lui donna des lettres de noblesse, quoiqu'il fût de la Religion prétendue-Réformée; mais il regardoit moins en lui le Chrétien, que l'homme qui avoit porté son nom aux extrémités de l'Afie. Nous avons de Tavernier un Recueil de Voyages, réimprimé en 6 vol. in-12. On y trouve des choses curieuses, & il est plus exact qu'on ne pense. Nous n'ignorons pas qu'il ment quelquefois; mais quel voyageur dit toujours vrai ? Ses Voyages font fur-tout précieux aux joailliers, pour le détail qu'ils renferment sur le commerce des pierreries. Comme il n'avoit point de style, Samuel Chappuzeau, lui prêta sa plume pour les 2 premiers vol. in-4°. de ses Voyages, & la Chapelle, secrétaire du premier président de Lamoignon, pour le 3°; & avec tous ces fecours ils ne font pas bien écrits.

TAULERE, Voyez THAULERE. TAVORA, Voyer AVEIRO.

TAUVRI, (Daniel) né en 1669 d'un médecin de Laval, qui fut son précepteur, fit des progrès si rapides, que dès l'âge de 18 ans, il donna au public fon Anatomie raisonnée, & à 21 son Traité des Médicamens, 2 volumes in-12. Associé à l'académie des Sciences en 1699, il s'engagea contre Meri en la fameuse dispute de la circulation du fang dans le Fœtus. Il composa à cette occasion son Traité de la génération & de la nourriture du Fatus. Cette dispute abrégea ses jours. L'application que demandoient les réponses qu'il préparoit à son adversaire, augmenta la disposition qu'il avoit à devenir asthmatique, & le jetta dans une phtisse dont il mourut l'an 1701, en sa 32° année. Outre les ouvrages dont nous avons parlé, on a de lui une Nouvelle Pratique de Maladies aiguës, & de toutes celles qui dépendent de la fermentation des Liqueurs. C'étoit un homme d'un es-

prit vif & pénétrant, qui avoit le talent d'imaginer des idées nouvelles, dont la plûpart étoient systématiques. Il ne fut pas aussi répandu qu'il auroit pu l'être, parce qu'il n'avoit pas le talent de se faire valoir, & l'homme d'étude faisoit tort en lui au médecin praticien.

I. TAYLOR, ( Jérémie ) fils d'un barbier de Cambridge, devint professeur de théologie à Oxford. Il fouffrit beaucoup pour la caufe du roi Charles I, auquel il demeura toujours fidèle, & dont il étoit chapelain. A l'avénement de Charles II à la couronne, Taylor fut fait évêque de Downe & de Connor en Irlande : place qu'il remplit avec édification. On a de lui, I. Un livre intitulé : Ductor Dubitantium. II. Une Histoire des Antiquités de l'Université d'Oxford, & d'autres ouvrages où l'on trouve des recherches. Ce favant prélat

mourue en 1667.

II. TAYLOR, (Jean) appellé le Poëte d'Eau, naquit dans le comté de Glocester, & ne poussa jamais plus loin fes études qu'à la grammaire. Son pere le mit en apprentiffage chez un cabaretier de Londres, & au milieu du tumulte & des goûts de son art, il composa des Piéces de poësie assez agréables. Après la mort de Charles I, à qui il les avoit dédiées, il exerça fon métier à Londres, & prit pour enseigne de fon cabaret une Couronne noire ou de deuil; mais pour ne pas se rendre fuspect, il mit au-dessus son Portrait, avec 2 vers Anglois dont le fens étoit : On voit pendre aux Cabarets, pour enseignes, des Têtes de Rois & même de Saints; pourquoi n'y mettrois-je pas la mienne? Il mourut vers 1654, avec la réputation d'un bon aubergiste & d'un poëte médiocre;

TEISSIER, (Antoine) né à Montpellier en 1632, fut élevé dans le Calvinisme, & se retira en Prusse après la révocation de l'édit de Nantes. L'électeur de Brandebourg lui donna le titre de conseiller d'ambassade & le nomma fon historiogaphe, avec une penfion annuelle de 300 écus. qui fut augmentée dans la sfuite. Cet écrivain mourut à Berlin en 1715, à 83 ans. Sa probité & ses mœurs lui firent un nom respectable dans son parti; son érudition ne le fit pas moins connoître. On a de lui plusieurs ouvrages, dans lesquels on trouve des recherches; mais le style n'en est pas affez pur. Les principaux sont: I. Les Eloges des Hommes Savans, tirés de l'Histoire du président de Thou, dont on a 4 editions. La dernière est de Leyde, 1715, en 4 vol. in-12, par les foins de la Faye, qui a joint des remarques & des additions aux Eloges. Ce livre, qui pouvoit être utile avant que le P. Niceron donnât ses Mémoires, n'est presque 'plus d'aucun usage. Il est d'ailleurs écrit pefamment. II. Catalogus Auctorum qui Librorum Catalogos, Indices, Bibliothecas, Virorum Litteratorum Elogia, Vitam aut Orationes funebres scriptis confignarunt, à Genève, en 1686, in-4°. III. Des Devoirs de l'Homme & du Citoyen , traduit du latin de Puffendorf, 1690. IV. Instructions de l'Empereur Charles-Quint à Philippe II, & de Philippe II au Prince Philippe son fils; avec la Méthode tenue pour l'éducation des Enfans de France. V. Instructions Morales & Politiques, 1700. VI. Abrégé de l'Histoire des Quatre Monarchies du monde, de Sleidan, 1700. VII. Lettres choifies de Calvin, traduites en françois, 1702, in-8°. VIII. Abrégé de la Vie de divers Princes illustres, 1700, in-12. Le grand défaut de Teissier dans ses livres historiques est de n'avoir pas su discerner les choses effentielles, éclaireir les faits en les débrouillant, raccourcir & resserver sa prose traînante & incorrecte.

TEISSIER, (Jean) Voy. TIXIER. TEKELI, (Emeric comte de) né, en 1658, d'une famille illustre de Hongrie. Son pere, Etienne Tekeli, avoit été mêlé dans la funeste affaire des comtes de Serin & de Frangipani, qui périrent par les derniers supplices en 1671. Le général Spark, à la tête des troupes de l'empereur, l'alla afsiéger dans ses forteresses; il capitula, après avoir fait évader fon fils déguisé en paysan, & mourut peu de tems après. Emmeric Tekeli sortit alors de sa retraite de Pologne, pour passer en Tranfilvanie avec quelques autres chefs des mécontens de Hongrie. Son esprit & son courage le rendirent si agréable au prince Abaffi, qu'il devint en peu de tems son premier ministre. On l'envoya au fecours des mécontens, qui le reconnurent pour généralissime : fes armes eurent un fuccès heureux. La cour de Vienne fut alarmée; mais n'ayant pas voulu satisfaire à toutes les demandes de Tekeli, les mécontens recommencérent la guerre en 1680. Les étendards de ce héros rebelle portoient cette inscription : Comes TEKELI, qui pro Deo & Patria pugnat. Son armée fut renforcée par les Turcs & les Transilvains. Il fe lia avec le hassa de Bude, qui lui fit ôter son bonnet à la Hongroise,& lui en fit mettre un à la Turque, enrichi de pierreries, dont il le gratifia de la part du grand-seigneur, avec un fabre, une massed'armes & un drapeau. Quelquesuns disent qu'il lui mit la couronne de Hongrie sur la tête, & le revêtit des habits royaux par ordre de Mahomet IV, qui se croyoit en droit de disposer de cet état. Tekeli, ayant ainsi satisfait fon ambition, fongea à contenter son amour. Il épousa la princesse Ragotzki, fille du comte de Serin, au commencement d'Août 1682. Il fe joignit aux Turcs armés contre l'Empire, & répandit la terreur par-tout. Après avoir tenté dans une diète, tenue l'année d'après à Cassovie, de se raccommoder avec l'empereur, il unit ses armes à celles du grand - vifir Mustapha, qui avoit affiégé Vienne. Ce ministre fut vaincu & obligé de se retirer. Dans fon désespoir il attribua le mauvais fuccès de la campagne au comte de Tekeli, qu'il rendit fufpect à Mahomet. Tekeli part pour Andrinople, se justifie, & s'assûre de plus en plus la protection du grand - seigneur, qui le nomma prince de Transilvanie, après la mort de Michel Abaffi arrivée en 1690. Ce nouveau prince ne put jamais se faire reconnoître, quoiqu'il fit des prodiges de valeur contre le général Heuster, qui défendoit cette province pour la cour de Vienne. Il se retira alors à Constantinople, où il vécut en particulier jusqu'au 13 Septembre 1705, qu'il mourut Catholique Romain, près de Nicomédie. Le comte de Tekeli avoit plus de courage que de conduite.

TELAMON, fils d'Eaque, époufa Péribée, dont il eut le fameux Ajax. Il monta le premier à l'affaut, lorsqu'Hercule prit la ville de Troie fous le règne de Laomédon; & il eut pour récompense Hésione, qui sut mere de Teucer, Il

fut aussi du nombre des Argonautes. TELCHINS: C'étoient des magiciens & des enchanteurs, à qui on attribuoir l'invention de plusieurs arts. On les mit au nombre des Dieux, après leur mort. On croit que c'est d'eux qu'Apollon a eu le surnom de Telchinius. Leur culte étoit célèbre sur-tout dans l'isse de Rhodes, qui a été aussi nommée Telchinia.

TELEGONE, fils d'Ulysse & de Circé. L'Oracle ayant prédit qu'Ulysse périroit de la main de Télégone, il céda fon trône à Télémaque, & se confina dans un désert. Télégone étant devenu grand, obtint de Circé la permission d'aller voir son pere; & lorsqu'il débarquoit, Ulysse ramassa dans la campagne quelques gens, à la tête desquels il se mit, pour s'oppofer à la descente de Télégone, qu'il croyoit être un ennemi qui venoit furprendre l'isse d'Ithaque. Ce malheureux prince ne put éviter sa destinée; car il fut tué par son propre fils, qui ne connut fon crime qu'après avoir époufé Pénélope sa belle-mere, sans la connoître aussi.

TELEMAQUE, fils unique d'Ulysse & de Pénélope, n'étoit encore qu'au berceau, lorsque son pere partit pour le siège de Troie. Dès qu'il eut atteint l'âge de 15 ans, il alla courir les mers, accompagné de Minerve, fous la figure de Mentor, fon gouverneur, pour chercher fon pere. Pendant ce voyage, il courut beaucoup de risques, & retrouva enfin Ulysse lorfqu'il arriva dans l'isle d'Itaque. Quelque tems après que son pere se fut démis de la couronne, il alla voir Circé, & l'épousa à-peu-près dans le tems que Télégone épousoit Pénélope, après avoir tué son pere. Voyer l'art. préced.

TEL 77

TELEPHE, fils d'Hercule & d'Augé, ayant été abandonné par fa mere aussi-tôt après sa naissance, sur trouvé sous une biche qui l'alaitoit. Teuthras, roi des Mysiens, l'adopta pour son sils, & lorsqu'il sur en âge de porter les armes, il se mit en devoir de s'opposer aux Grecs qui alloient à Troie; mais Achille le blessa, & l'Oracle lui conseilla de faire alliance avec ce héros, & l'assurate les remèdes de Chiron.

TELESILLE, femme illustre d'Argos dans le Péloponnese, se fignala, l'an 557 avant J. C., envers fa patrie, par un fervice pareil à celui que la fameuse Jeanne Hachette rendit long-tems après à Beauvais. La ville d'Argos étant affiégée par Cléomène, roi de Sparte, cette héroine fit armer toutes les femmes à la place des hommes, & les posta sur les remparts pour réfister aux ennemis. Les Spartiates, plus surpris qu'effrayés d'avoir affaire à de tels combattans, & perfuadés qu'il leur seroit également honteux de les vaincre ou d'en être vaincus, levérent le fiége fur le champ. C'est ainsi que Télésille délivra sa patrie d'un ennemi puissant & redoutable; & fes concitoyens par reconnoissance, lui érigérent une statue dans une des places publiques d'Argos. Cette femme forte manioit la lyre des Muses avec autant de dextérité que l'arc de Bellone. On possède des fragmens de fes Poefies dans le recueil Carmina novem Poetarum Faminarum, Hambourg 1734, in-4°.

TELESIUS, Voyer TILESIO.

I. TELESPHORE, ou Evêmerion, médecin, qui fut célèbre dans fon art & dans celui de deviner. Les Grecs en firent un Dieu.

II. TELESPHORE, (Saint) né dans la Grèce, monta fur le trône de St Pierre, après le pape St Sixte I, fur la fin de l'an 127 & fut martyrisé le 2 Janvier 139.

TELL, (Guillaume) est l'un des principaux auteurs de la révolution des Suifies en 1307. Grifler, gouverneur de ce pays pour l'empereur Albert, l'obligea, dit-on, fous peine de mort, d'abattre d'affez loin, d'un coup de flèche, une pomme placée sur la tête d'un de ses enfans. Il eut le bonheur de tirer si juste, qu'il enleva la pomme fans faire de mal à fon fils. Après ce coup d'adresse. le gouverneur, avant apperçu une autre flèche cachée sous l'habit de Tell, lui demanda ce qu'il en vouloit faire : Je l'avois prise exprès . répondit-il, afin de t'en percer, & j'eusse eu le malheur de tuer mon fils. Il faut convenir que l'histoire de la pomme qu'on avoit déja contée d'un soldat Goth, nommé Tocho, est bien suspecte. Il semble qu'on ait cru devoir orner d'une fable le berceau de la liberté Helvétique; mais on tient pour constant que Tell, ayant été mis aux fers, tua enfuite le gouverneur d'un coup de flèche, & que ce fut le fignal des conjurés. Voy. MELCTAL.

TELLEZ, (Emmanuel-Gonzalez) professeur de droit à Salamanque, florissoir au milieu du xviiº siècle. On a de lui un Commentaire sur les Décrétales, en 4 vol. in-sol., dont l'édition la plus estimée est de l'an 1693.

TELLIAMED, Voy. MAILLET.

I. TELLIAS, poëte & devin de l'Elide, dans le Péloponnèfe, suggéra un stratagême nouveau aux. Phocéens, lorsqu'ils faisoient la guerre aux. Thessaliens. Il leur conseilla de choistr six cens hommes des plus vaillans, de blan-

chir leurs habits & leurs armes avec du plâtre, & de les envoyer vers la nuit dans le camp des Thefaliens, leur ordonnant de tuer tous ceux qui ne leur paroîtroient point blancs. Cet artifice eut un fuccès merveilleux; car les Thefaliens, épouvantés par un spectacle si extraordinaire, ne firent aucune résistance, & eurent 3000 hommes tués sur la place.

478

II. TELLIAS, d'Agrigente, a immortalifé fon nom par une libéralité presque incroyable. La porte de sa maison étoit toujours ouverte aux étrangers, & on n'y resusoit l'entrée à personne. Il reçut un jour en hyver 500 cavaliers, & les voyant mal vêtus, il donna un habit à chacun d'eux. Athénée, qui nous a fait connoître cet homme bienfaisant, ne dit pas

en quel tems il vivoit.

I. TELLIER, (Michel le) fils d'un conseiller en la cour des Aides, naquit à Paris en 1603. Son premier emploi dans la robe, fut celui de conseiller au grand-confeil, qu'il quitta l'an 1631, pour exercer la charge de procureur du roi au Châtelet de Paris. De ce poste il passa à celui de maître-des-requêtes. Nommé intendant de Piémont en 1640, il gagna les bonnes-graces du cardinal Magarin, qui le proposa au roi Louis XIII pour remplir la place de secrétaire-d'état. Les divisions qui déchiroient la France après la mort de ce prince, lui donnérent lieu de fignaler son zèle pour l'Etat. Tout ce qui fut négocié avec M. le duc d'Orléans & avec M. le Prince, passa par fes mains. Il eut la plus grande part au traité de Ruel; & ce fut à lui que la reine-régente & le cardinal Mazarin donnérent beur principale confiance, pendant

les brouilleries dont la France fut agitée depuis ce traité. Le parti des factieux ayant prévalu en 1651, Mazarin se retira, & fut bientôt rappellé. Pendant l'absence du cardinal, le Tellier fut chargé des foins du ministère, que la situation des affaires rendoit très-épineux. Après la mort de ce ministre, il continua d'exercer la charge de secrétaire-d'état, jusqu'en 1666, qu'il la remit entiérement au marquis de Louvois, son fils aîné, qui en avoit la survivance. Sa démission volontaire ne l'éloigna pas du Confeil. En 1677, il fut élevé à la dignité de chancelier & de garde-des-sceaux. Il avoit pour lors 74 ans; & en remerciant Louis XIV, il lui dît: Sire, vous avez voulu couronner mon tombeau. Son grand âge ne diminua rien de son zèle vigilant & actif. Ce zèle ne fut pas toujours prudent. Le Tellier servit beaucoup à animer Louis XIV contre les Protestans; il fut un des principaux moteurs de la révocation de l'Edit de Nantes; révocation qui auroit pu être utile, si elle avoit été faite à propos & accompagnée de moins de cruautés. Il s'écria en fignant l'Edit révocatif : Nunc dimittis servum tuum, Domine, quia viderunt oculi mei salutare tuum. Il mourut peu de jours après en 1685. à 83 ans. Bossuet prononça son Oraison funèbre. Si on lit cette piéce, ce chancelier paroît un juste & un grand-homme. Si on confulte les Annales de l'abbé de S. Pierre, c'est un lâche & dangereux courtifan, un calomniateur adroit, dont le comte de Grammont disoit en le voyant sortir d'un entretien particulier avec le Roi : Je crois voir une fouine qui vient d'égorger des poulets, en se léchant le museau teint de leur sang. Il est certain que ce ministre étoit extrême dans ses amitiés & dans ses haines, & qu'il abusa souvent de la confiance du roi, pour obtenir des places à des amis sans mérite, ou pour perdre d'illustres ennemis.

II. TELLIER, (François - Michelle) marquis de Louvois, fils du précédent, naquit à Paris en 1641. Il fut recu en survivance de la charge de ministre de laGuerre l'an 1664. Son activité, fon application & sa vigilance lui méritérent la confiance du roi, & lui procus rérent tous les jours de nouvelles faveurs. Nommé furintendant général des Postes en: 1668, chancelier des ordres du roi, grand-vicaire des ordres de St Lazare & de Mont-Carmel, il remplit ces différentes places en homme supérieur. Un grand nombre d'Hôpitaux démembrés de l'ordre de St Lazare, y furent réunis par ses soins, & destinés en 1680 à former cinq grands prieurés & plusieurs commenderies, dont le Roi gratifia près de 200 officiers estropiés ou vétérans. Les foldats que les disgraces de la guerre mettoient hors d'état de fervir, furent affez heureux pour ressentir les effets de la protection du roi, par l'établissement de l'Hôtel-royal des Invalides, qui fut bâti par les soins du marquis de Louvois. Son zèle pour l'éducation de la Moblesse lui sit encore obtenir de sa Majesté l'institution de quelques académies dans les places frontiéres du royaume, où grand nombre de jeunes gentilshommes, élevés gratuitement, apprenoient le métier de la guerre. Après la mort de Colbert, arrivée en 1683, il fut pourvu de la charge de furintendant des Bâtimens, Arts & Manufactures de France. La vaste étendue de son génie l'élevoit au-des-

fus de cette multitude d'emplois ; qu'il exerça toujours par lui-même; mais ses grands talens éclatérent fur-tout dans les affaires de la guerre. Il introduisit le premier cette méthode avantageuse, que la foiblesse du gouvernement avoit jusqu'alors rendue impraticable, de faire subsister les armées par magafins ; quelques fiéges que le Roi voulût faire, de quelque côté qu'il tournât ses armes, les secours en tout genre étoient prêts, les logemens des troupes marqués, leurs marches réglées. La discipline, rendue plus févére de jour en jour par l'austérité inflexible du ministre, enchaînoit tous les officiers à leur devoir. Il avoit si biez banni la mollesse des armées Françoifes, qu'un officier ayant paru à une alerte en robe de chambre . fon général la fit brûler à la tête du camp, comme une superfluité indigne d'un homme de guerre. L'artillerie, dont il exerça lui-même plus d'une fois la charge de grand-maître, fut fervie avec plus d'exactitude que jamais ; & des magafins établis par ses confeils dans toutes les places de guerre, furent fournis d'une quantité prodigieuse d'armes & de munitions. entretenues & confervées avec le dernier foin. Dans ce grand nombre de fortifications que le Roi fit élever ou réparer pendant son ministère, on n'entendoit plus parler de malversations. Les plans étoient levés avec toute l'exactitude poffible, & les marchés exécutés avec une entière fidélité. D'ailleurs, rien de plus juste & de mieux concerté, que les réglemens publiés pour les étapes, pour les marches, pour les quartiers & pour le détail des troupes. La paie des officiers & des foldats étoit confi tamment affûrée par des fonds tou; TEL

jours prêts, qui suivoient & devançoient les armées. La force de son génie & le succès de ses plus hardies entreprifes, lui acquirent un afcendant extrême fur l'esprit de Louis XIV; mais il abufa de fa faveur. Il traitoit ce prince avec une hauteur qui le rendit odieux. Au fortir d'un conseil où le Roi l'avoit très-mal reçu, il rentra dans fon appartement & expira, confumé par l'ambition, la douleur & le chagrin, le 16 Juillet 1691, à 51 ans. Il ne fut regretté ni par le Roi, ni par ses courtisans. Son esprit dur, son caractére hautain avoit indisposé tout le monde contre lui. Les philosophes lui reprochoient les cruautés, les ravages exercés dans le Palatinat; le proiet d'exciter le duc de Savove & les Suisses à déclarer la guerre à la France, en manquant à tous les traités faits avec eux. Il pensoit faussement qu'il falloit faire une guerre cruelle, fil'on vouloit éviter les représailles. Le seul moyen de faire cesser les incendies & les cruautés, étoit, felon lui, d'enchérir fur celui qui commençoit. Auffi écrivoit-il au maréchal de Boufflers: Si l'ennemi brûle un village de votre Gouvernement, brûlez-en dix du fien. Mais quelques reproches qu'on ait faits à sa mémoire, ses talens ont été encore plus utiles à la patrie, que ses fautes ne lui ont été funestes. On ne trouva dans aucun des fujets qu'on effaya depuis, cet esprit de détail, qui ne nuit point à la grandeur des vues; cette prompte exécution, malgré la multiplicité des ressorts; cette fermeté à maintenir la discipline militaire; ce profond secret, qui avoit fait passer de si cruelles nuits à l'ombrageux Guillaume; ces instructions savantes qui dirigeoient un général, & qui ne gênoient que

Turenne; cette connoissance des hommes qui favoit les approfondir & les employer à propos. En un mot, on ne retrouva plus cet enfant de Machiavel, moitié courtisan, moitié citoyen; né, ce semble, pour l'oppression & pour la gloire de sa patrie. Louvois étoit connu de tous les seigneurs de la cour pour un ministre impénétrable. Il étoit près de partir pour, un grand voyage, & il feignit de dire où il devoit aller. Monfieur, lui dît le comte de Grammont, ne nous dites point où vous allez, aussi bien nous n'en croirons rien. Nous avons fous fon nom un Testament Politique, 1695, in-12; & dans le Recueil de Testamens Politiques, 4 vol. in-12. C'est Courtils qui est l'auteur de cette rapfodie politique, d'après laquelle il ne faut pas juger le marquis de Louvois. Après sa mort, il parut une espèce de Drame satyrique contre lui, intitulé: Le Marquis de Louvois sur la sellette, Cologne, 1695, in-12. C'est une piéce pitoyable, qui vaut encore moins que le Testament de Courtils. Le marguis de Louvois laissa des biens immenfes, qui venoient en partie de sa femme, Anne de Souvré, marquise de Courtenvaux, la plus riche héritière du royaume. Il en eut plusieurs enfans, entr'autres François-Michel le TELLIER, marquis de Courtenvaux, mort en 1721, & pere de Louis - César, marquis de Courtenvaux. Celui-ci prit le nom & les armes de la maison d'Estrées : Voy. Estrées, n° VI.

III. TELLIER, (Charles-Maurice le) archevêque de Reims, commandeur de l'ordre du St-Esprit, docteur & proviseur de Sorbonne, conseiller-d'état ordinaire, &c. né à Paris en 1642, étoit frere du précédent. Il se distingua par son zèle pour les sciences &c.

pour l'observation de la discipline ecclésiastique. Il mourut subitement à Paris en 1710, à 68 ans. Il désendit qu'on ouvrit son corps, ni qu'on lui sit aucune oraison sunèbre. Il laissa aux chanoines-réguliers de l'abbaye de Ste Gèneviévé de Paris, sa belle bibliothèque composée de 50 mille volumes. Ce prélat tenoit beaucoup du caractère dur & inslexible de son pere & de son frere.

IV. TELLIER, (Michel le) Jésuite, né auprès de Vire, en basse Normandie, l'an 1643, professa avec fuccès les humanités & la philosophie. Il étoit provincial de la province de Paris, lorsque le P. de la Chaise, confesseur du roi, mourut. C'étoit un homme fombre, ardent, inflexible, couvrant fes violences fous un flegme apparent, aussi attentif à cacher ses menées qu'à les faire réuffir. Il fut long-tems le dénonciateur des Janfénistes, en attendant d'en être le perfécuteur. C'està lui qu'on attribue la premiére idée de la fourberie de Douai, si ressemblante à une perfidie. Ce fut à cet homme turbulent qu'on confia le poste du Pere de la Chaise. Il fit tout le mal qu'il pouvoit faire dans cette place, où il est trop aise, ( dit un historien,) d'inspirer ce qu'on veut, & de perdre qui l'on hait. On peut voir dans les arricles du cardinal de Noailles & de Quesnel, tous les resforts qu'il fit jouer pour perdre cet archevêque, & pour faire recevoir la Bulle lancée contre le livre de cet Oratorien. Il fatigua la foiblesse de Louis XIV, jusques dans fes derniers momens, pour lui faire donner des édits en faveur de cette Constitution. Après la mort de Louis XIV, fon confesfeur fut exilé à Amiens, puis à la Flèche, où il mourut en 1719, à

76 ans, chargé de l'exécration publique. Ce Jéfuite avoit quelques connoissances; il étoit membre de l'académie des belles-lettres, On a de lui plufieurs ouvrages : I. Une édition de Quinte-Curse, à l'usage du Dauphin, in-4°, 1678. II. Défense des nouveaux Chrétiens & des Missionnaires de la Chine, du Japon & des Indes, in-12. Ce livre excita beaucoup de clameurs, fut réfuté par le grand Arnauld, & cenfuré à Rome par un décret de l'Inquisition. III. Observations sur la Nouvelle Défense de la Version Françoise du Nouveau-Testament, imprimées à Mons & à Rouen, 1684, in-8°. IV. Plusieurs Ecrits Polémiques, qui ne méritent pas d'être tirés de l'oubli. Le cardinal de Polignac contoit une anecdote qui est digne d'être rapportée. Le Pere le Tellier alla un jour le trouver, & lui dît que, " le Roi étant détermi-» né de faire soutenir dans toute » la France l'Infaillibilité, il le " prioit d'y donner la main. " Le cardinal lui répondit : Mon Pere si vous entreprenez une pareille chose. vous ferez bientôt mourir le Roi. Ce qui fit fuspendre les démarches & les intrigues du confesseur à ce sujet. C'est à ce persécuteur du mérite, que les Jésuites doivent attribuer une partie de leurs malheurs. La charrue qu'il fit passer fur les ruines de Port-royal, a produit, (fuivant un homme d'esprit,) les fruits amers qu'ils ont recueillis depuis.

TEMPESTA, (Antonio) peintre & graveur de Florence, né en 1555, & mort en 1630. Strada, qui fut fon maître, lui donna du goût pour peindre les animaux, genre dans lequel il a excellé. Son dessein est un peu lourd; mais ses compositions prouvent la beauté & la facilité de son génie. Sa gravure est

inférieure à fa peinture. On a de lui, tant en tableaux qu'en estampes, beaucoup de sujets de Batail-

les & de Chasses.

TEMPLE, (Guillaume) né à Londres en 1628, & petit-fils d'un fecrétaire du comte d'Essex, voyagea en France, en Hollande & en Allemagne. De retour dans sa patrie, gouvernée par l'usurpateur Cromwel, il se retira en Irlande, où il se consacra à l'étude de la philosophie& de la politique.Après que Charles II fut remonté fur le trône de ses peres, le chevalier Temple retourna à Londres, & fut employé dans des affaires importantes. Une des négociations qui fit le plus d'honneur à son habileré, fut celle de la triple alliance qui fut conclue en 1662, entre l'Angleterre, la Hollande & la Suède. Ces trois puissances étoient pour lors amies de la France; cependant, par ses intrigues & ses clameurs, il parvint à les réunir contre elle. Il avoit formé luimême le plan de cette ligue. Le chevalier Temple, qui regardoit cette confedération comme le salut de l'Europe, passa ensuite en Allemagne, pour inviter l'empereur & les princes à y accéder; mais il eut bientôt le chagrin de voir que sa cour ne partageoit pas son zèle, & qu'elle étoit même fur le point de rompre avec la Hollande. Il fut donc rappellé, & on respecta fi peu fon ouvrage, que Charles II fe ligua avec Louis XIV pour écrafer les Provinces-Unies, Il fe trouva, en 1668, aux conférences d'Aix-la-Chapelle, en qualité d'ambassadeur extraordinaire; & à celles de Nimègue en 1678. Après avoir conclu ce dernier traité, il retourna en Angleterre, où il fut admis au confeil du roi, & difgracié peu de rems après. N'ayant plus

de rôle à jouer fur la scène du monde, il se fit auteur. Il se retira dans une terre du comté de Suffex, & y mourut en 1698, âgé de 70 ans. Par une clause affez bizarre de son Testament, il ordonna que son Caur seroit déposé dans une boëte d'argent, & qu'on l'enterreroit sous le Cadran solaire de son Jardin. Il faut convenir que cet homme célèbre, avec de grands talens, des vertus éminentes, du zèle, une rare habileté, avoit de grands défauts. Il étoit fort vain & fort violent, & quoiqu'il fût naturellement vif & gai, son orgueil rendoit fon humeur fort inégale. Quand il haiffoit quelqu'un, c'étoit au point de ne pouvoir le rencontrer sans se troubler. S'il étoit ennemi ardent, il étoit ami chaud. Il évitoit les plaintes avec ceux qu'il aimoit : Elles peuvent servir , disoit-il, entre amons, mais rarement entre amis. Son amour pour la liberté ne pouvant se plier à la servitude des cours, il ne voulut jamais d'autre emploi que celui de ministre public. Quelques pédans l'attaquérent par des écrits peu mefurés, & il leur répondit dans le même style. Nous avons de lui: I. Des Mémoires depuis 1672 jufqu'en 1692, in-12, 1692. Ils sont utiles pour la connoissance des affaires de son tems. II. Remarques sur l'état des Provinces-Unies, 1697, in-12; affez intéreffantes, mais pleines de pensées libres sur la Religion. III, Introduction à l'Histoire d'Angleterre. 1695, in-12. C'est une ébauche d'une Histoire générale. V. Des Lettres, qu'il écrivit pendant ses derniéres ambassades. Elles sont curieuses, & on les a traduites en françois, 1700, 3 vol. in-12. VI. Des Euvres mêlées, 1693, in-12, dans lefquelles on trouve quelques bons morceaux. L'auteur pensoit profondément & écrivoit avec force; mais il ne faut pas juger de fon génie, par les traductions francoifes : elles font plates & incor-

rectes. Voyez Swift.

TENA, (Louis) de Cadix, docteur & chanoine d'Alcala, puis évêque de Tortose, mourut en 1622. On a de lui : I. Un Commentaire fur l'Epitre aux Hébreux. Il excelle particulièrement dans les préludes; mais le fond de cet ouvrage n'est qu'une compilation indigeste. II. Isagoge in sacram Scripturam, in-fol.: ouvrage savant & diffus.

I. TENCIN, (Pierre Guerin de) né à Grenoble en1679, d'une famille originaire de Romans en Dauphiné, devint prieur de Sorbonne, docteur & grand-vicaire de Sens. Ses liaifons avec le fameux Law dont il reçut l'abjuration, furent aussi utiles à sa fortune que nuifibles à fa réputation. Il accompagna, en 1721, le cardinal de Bissy à Rome, en qualité de conclavifte; & après l'élection d'Innocent XIII, il fut chargé des affaires de France à Rome. Ses services le firent nommer archevêque d'Embrun en 1724 ; il y tint en 1727 un fameux concile contre Soanen, évêque de Senez : concile qui lui a fait donner tant d'éloges par un parti, & tant de malédictions par l'autre. Ayant obtenu la pourpre en 1739, fur la nomination du roi Jacques, il devint archevêque de Lyon en 1740, ministre-d'état 2 ans après. On croyoit qu'il avoit été appellé à la cour pour remplacer le cardinal de Fleury; mais ses espérances & celles du public ayant été trompées, il se retira dans son diocèse, où il se fit aimer par d'abondantes aumônes. Il y mourut en 1758, à 80 ans. Qui croire sur le compte de ce zèlé défenseur de la Bulle? Les uns en font un

génie, un homme-d'état, un politique consommé; d'autres lui disputent ces talens, & attribuent son élévation moins à son mérite, qu'à celui d'une sœur ambitieuse & bel-esprit. Vers la fin de ses jours, les choses pour lesquelles il avoit montré le plus d'ardeur, se présentérent à lui sous un autre point de vue. Ses fentimens allérent jusqu'à la tolérance. On l'a cru du moins, sur la conduite qu'il tint dans un tems de trouble, & fur quelques propos qui lui ont échapé, mais qu'on n'a pas manqué de répandre. On a de lui des Mandemens & des Instructions Pastorales.

II. TENCIN, (Claudine-Alexandrine Guerin de ) sœur du précédent, prit l'habit religieux dans le monastére de Montfleury, près de Grenoble. Dégoûtée du cloître. elle rentra dans le monde & vint à Paris. Les graces de son esprit lui firent des amis illustres; elle prit part à la folie épidémique du système, & cette folie sut avantageuse à sa fortune, ainsi qu'à celle de son frere. Elle songea dès-lors à demander à la cour de Rome un Bref, qui la rendit au monde qu'elle avoit quitté. Elle l'obtint en effet par le crédit de Fontenelle; mais comme le bref avoit été rendu fur un faux exposé, il ne fut point fulminé. Madame de Tencin n'en resta pas moins dans la capitale, où sa maifon devint le rendez-vous des gens les plus ingénieux. On la voycit, au milieu d'un cercle de beauxesprits & de gens du monde qui composoient sa cour, donner le ton & se faire écouter avec attention. Sa petite société fut troublée de tems en tems par quelques aventures affez triftes. La Fresnaye, confeiller au grand-confeil , fus

tué dans son appartement; & elle fut poursuivie, comme ayant trempé dans ce meurtre. On la transféra d'abord au Châtelet, enfuite à la Bastille; enfin elle eut le bonheur d'être déchargée de l'accufation intentée contre elle. Cette dame illustre mourut à Paris en 1749, vivement regretté par plufieurs gens-de-lettres, qu'elle appelloit ironiquement ses Bêtes. Nous avons d'elle : I. Le Siége de Calais, in-12. C'est un Roman écrit avec beaucoup de délicaresse, & plein de penfées fines. Certaines idées d'une licence envelopée, des portraits aimables de l'un & de l'autre sexe, mais qui auroient dû être plus contrastés; beaucoup de tendresse dans les expressions, le ton de la bonne compagnie: voilà ce qui en fit le succès. On ferma les yeux fur ses défauts ; sur la multitude des épisodes & des perfonnages ; fur la complication des événemens, la plupart peu vraisemblables; enfin sur la conduite, moins judicieuse que spirituelle, de ce Roman. II. Mémoires de Comminges, in-12, qui ne font bons que pour la forme. M. de Pont-de-veste, fon neveu, eut part à cet ouvrage, ainsi qu'au précédent. III. Les Malheurs de l'Amour, 2 vol. in-12: Roman dans lequel on a prétendu qu'elle traçoit sa propre histoire. IV. Les Anecdotes d'Edouard II, in-12, 1776: ouvrage posthume.

TENDE, (Gaspard de) petitfils de Claude de Savoie, comte de Tende & gouverneur de Provence, servit avec distinction en France dans le régiment d'Aumont. Il fit ensuite deux voyages en Pologne, où il acquit beaucoup de connoissance des affaires. On a de lui: I. Un Traité de la Traduction, sous le nom de l'Estang, in -8°.

II. Relation historique de Pologne, fous le nom de Hauteville, in-12. Ces deux ouvrages eurent quelque cours. L'auteur mourut à Paris en 1697, à 79 ans. Il descendoit de René de Savoie & de Villars, comte de TENDE, fils naturel de Philippe duc de Savoie. Le comte de Tende s'attacha à François I, qui le fit grand-maître de France. Il mourut des blessures qu'il avoit recues à la funeste journée de Pavie en 1525. Il eut d'Anne Lascaris comtesse de Tende, sa femme, Honorat maréchal de France, & pourvu de la charge d'amiral en 1572. Il mourut en 1580, laissant une fille, mariée au duc de Mayenne. Son frere Claude, gouverneur de Provence, mort en 1566, eut un fils légitime. Honorat, qui mourut en 1572: & un fils-naturel, Annibal, qui fervit dans les troupes de France, & qui fut pere de celui qui fait l'objet de cet article.

TENES ou TENNÈS, fils de Cygnus, ou felon d'autres d'Apollon. Ayant été accufé d'inceste par sa belle-mere Philonomé, il fut expofé dans un coffre fur la mer avec fa sœur Hemithée, qui ne voulut jamais l'abandonner. Le coffre abor. da dans l'isle de Leucophrys, qui de Tenès, prit le nom de Tenedos. Tenès y régna, & y établit des loix très-févéres, telle qu'étoit celle qui condamnoit les adultéres à perdre la tête : loix qu'il fit observer en la personne de son propre fils. Tenès fut tué par Achille, avec fon pere Cygnus, pendant la guerre de Troie ; & après sa mort, il fut honoré comme un Dieu dans l'isle de Tenedos.

I. TENIERS, dit le Vieux, (David) peintre, né à Anvers en 1582, mort dans la même ville en 1649, apprit les principes de la peinture fous Rubens. Le desir de

vòyager le fit fortir de cette école, & il alla à Rome, où il demeura durant dix années. Ce peintre a travaillé en Italie idans le grand & dans le petit. Il a peint dans le goût de fes deux maîtres; mais à fon retour à Anvers, il prit pour fujets de fes tableaux, des Buveurs, des Chymistes & des Payfans, qu'il rendoit avec beaucoup de vérité.

II. TENIERS le Jeune, ( David) né à Anvers en 1610, mort dans la même ville en 1694, étoit fils du précédent & son élève : mais il furpassa son pere par son goût & par ses talens. Teniers le Jeune jouit, de son vivant, de toute la réputation, des honneurs & de la fortune dûs à fon mérite & à fes bonnes qualités. L'archiduc Léopold-Guillaume lui donna fon portrait attaché à une chaîne d'or, & le fit gentilhomme de fa chambre. La reine de Suède donna aufsi son portrait à Teniers. Les sujets ordinaires de ses tableaux, sont des scènes réjouissantes. Il a représenté des Buveurs & des Chymistes, des Noces & Fêtes de village, plusieurs Tentations de S. Antoine, des Corps-de-gardes, &c. Ce peintre manioit le pinceau avec beaucoup de facilité. Ses ciels font très-bien rendus, & d'une couleur gaie & lumineufe. Il touchoit les arbres avec une grande légéreté, & donnoit à ses petites fig. une ame, une expression & un caractére admirables. Ses tableaux font comme le miroir de la nature; elle ne peut être rendue avec plus de vérité. On estime singuliérement ses petits tableaux; il y en a qu'on appelle des Après-Joupers, parce que ce peintre les commençoit & les finissoit le soir même. On ne doit pas oublier son talent à imiter la manière des

meilleurs maîtres , qui l'a fait furnommer le Singe de la Peinture. Il a quelquefois donné dans le gris & dans le rougeâtre; on lui reproche aussi d'avoir fait des figures trop courtes, & de n'avoir pas affez varié ses compositions. Louis XIV n'aimoit point son genre de peinture. On avoit un jour orné sa chambre de plusieurs tableaux de Teniers; mais auffi-tôt que ce prince les vit : Qu'on m'ête, dît-il, ces Magots de devant les yeux. On a beaucoup gravé d'après les ouvrages de Teniers. Il a lui-même gravé plusieurs mor+ ceaux.

I. TENTZELIUS, (André) fameux médecin Allemand du XVII\* fiécle, publia un Traité curieux, dans lequel il décrit fort au long non feulement la matière des Momies, leur vertu & leurs propriétés, mais aufil la manière de les composer & de s'en servir dans les maladies.

II. TENTZELIUS , (Guillaume-Ernest ) né à Arnstad en Thuringe, en 1659, mourut en 1707 à 49 ans. C'étoit un homme entiérement livré à l'étude & à la littérature, & qui se consoloit avec les Muses, des rigueurs de la fortune. Quoiqu'il fût affez pauvre, il parut toujours content de son sort. On a de lui un grand nombre d'ouvrages, parmi lesquels on distingue: I. Saxonia Numismatica, 1705, in-4°.4 vol., en latin & en allemand. II. Supplementum Historia Gothanæ, 1701 & 1716, 3 vol. in-4°. Il y a beaucoup d'érudition dans ces deux livres; mais l'auteur n'a pas l'art d'être précis & de ne choifir que l'utile.

TERAMO, (Jacques de) Voyés

TERBURG, (Gerard) peintre, né en 1608, à Zwol dans la pro-H hij vince d'Over-Yssel, mort à Deventer en 1681, voyagea dans les royaumes les plus florissans de l'Europe. Le Congrès pour la paix, qui se tenoit à Munster, l'attira en cette ville, où fon mérite le produisit auprès des ministres. On le chargea de plufieurs tableaux, qui ajoûtérent à sa fortune & à sa réputation.L'ambassadeur d'Espagne l'emmena avec lui à Madrid, & Terburg y fit des ouvrages qui charmérent le roi & toute la cour. Ce maître reçut de riches présens & fut fait chevalier. Londres, Paris, Deventer, lui fournirent de nouvelles occasions de se signaler. Sa réputation, & sur-tout sa probité & son esprit, le firent choisir pour être un des principaux magistrats de cette derniére ville. Terburg consultoit toujours la nature : sa touche est précieuse & très-finie. On ne peut porter plus loin que ce peintre l'intelligence du clair-obscur. On lui reproche quelques attitudes roides & contraintes. Les sujets qu'il a traités sont, pour l'ordinaire, des Bambochades & des Galanteries; il excelloit encore à peindre le portrait. Netscher a été fon difciple.

TERCIER, (Jean-Pierre) né à Paris en 1704, suivit le marquis de Monti dans son ambassade de Pologne, & connut particulièrement le roi Stanislas à Dantzick. où l'ambassade de France & son secrétaire furent retenus prisonniers pendant 18 mois. Les services qu'il rendit dans cette occasion, & furtout au congrès d'Aix-la-Chapelle en 1748, lui méritérent la place de premier commis des affaires étrangéres : place qu'il perdit pour avoir approuvé, en qualité de cenfeur royal, le dangereux livre de l'Esprit. Il mourut en 1766, laiffant quelques Mémoires dans ceux

de l'académie des belles - lettres dont il étoit membre. C'étoit un homme doux, poli & éclairé, qui jouit de l'estime publique, même après sa disgrace. On a de lui en manuscrit, dans le dépôt des affaires étrangéres, des Mémoires historiques sur les négociations, qu'il avoit composés pour l'instruction de M. le Dauphin.

TERENCE , ( Publius Terentius Afer ) né à Carthage, fut enlevé par les Numides dans les courfes qu'ils faifoient sur les terres des Carthaginois. Il fut vendu à Terentius Lacanus, fénateur Romain, qui le fit élever avec beaucoup de foin, & l'affranchit fort jeune. Ce fénateur lui donna le nom de Térence, suivant la coutume qui vouloit que l'affranchi portât le nom du maître dont il tenoit sa liberté. Son esprit le lia étroitement avec Lalius & Scipion l'Africain. On les foupçonna même d'avoir travaillé à ses Comédies; en effet ils pouvoient donner lieu à ces foupçons avantageux, par leur rare mérite, par la finesse de leur esprit, & la délicatesse exquise de leur goût. Nous avons fix Comédies de Térence ; on admire dans ce poëte l'arravec lequel il a fu peindre les mœurs & rendre la nature. Rien de plus simple & de plus naif que fon style; rien, en même tems, de plus élégant & de plus ingénieux. De tous les auteurs Latins, c'est celui qui a le plus approché de l'Atticisme, c'esta-dire, de ce qu'il y a de plus délicat & de plus fin chez les Grecs, foit dans le tour des penfées, foit dans le choix de l'expression; mais on lui reproche de n'avoir été le plus souvent que leur traducteur. Térence fortit de Rome n'ayant pas encore 35 ans; on ne le vit plus depuis. Il mourut vers

I'an 159 avant J. C. Il s'étoit, diton, amusé dans sa retraite, à traduire les Piéces de Ménandre, & à composer de son propre sonds; & ce fut, dit-on, la douleur d'avoir perdu ces différentes piéces qui lui causa la mort. Nous avons une Vie de Térence, écrite par Suétone. Les éditions les plus recherchées des VI Comédies de ce poëte font les suiv. : Milan 1470, in-f. --Venise 1471, in-fol. -- Elzevir 1635, in-12. ( à l'édition originale, la page 104 est cottée 108.) -- Au Louvre, 1642, in-fol. -- Ad ufum Delphini, 1671, in-4°. -- Cum notis Varior. 1686, in-8°. -- Cambridge 1701, in-4°. Londres 1724, in-4°. -- La Haye 1726, 2 v. in-4°. -- Urbin 1736, in-fol., fig. -- Londres, Sandby, 1751, 2 vol. in-So. fig. Celle de Birmingham, Baskerville, 1772, in-4°. est d'une grande beauté. Dacier en donna en 1717, une belle édition latine, avec sa Traduction françoife & des Notes, en 3 vol. in-8°. M. l'abbé le Monier en a publié une nouvelle traduction, 1771, 3 vol. in-8°. & 3 vol. in-12, qui a eu du succès.

TERENTIANUS MAURUS, V.

MAURUS.

TERME, Divinité qui préfidoit aux limites des champs. Lorsque les Dieux voulurent céder la place du Capitole à Jupiter, ils se retirérent dans les environs par refpect; mais le Dieu Terme demeura à fa place fans bouger. On le représentoit sous la forme d'une tuile, ou d'une pierre quarrée, ou d'un pieu fiché dans la terre.

TERPANDRE, Voyez THER-

PANDRE.

TERPSICHORE, l'une des neuf Muses, déesse de la Musique & de la Danse. On la représente fous la fig. d'une jeune fille couronnée de guirlandes, tenant une har-

TER pe & des instrumens de musique autour d'elle.

I. TERRASSON, (André) prê; tre de l'Oratoire, étoit fils ainé d'un conseiller en la sénéchaussé. & presidial de Lyon sa patrie. parut avec éclat dans la chaire ; il prêcha le Carême de 1717 devant le roi, puis à la cour de Lore raine, & enfuite deux Carêmes dans l'Eglise métropolitaine de Paris, & toujours avec le succès le plus flatteur. Il joignoit à une belle déclamation, une figure agréable. Son dernier Carême dans cette cathédrale lui causa un épuisement, dont il mourut à Paris en 1723. On a de lui des Sermons, imprimés en 1726, & réimprimés en 1736, en 4 vol. in-12. Son éloquence a autant de noblesse que de simplicité, & autant de force que de naturel. Il plaît d'autant plus, qu'il ne cherche point à plaire. On ne le voit point employer ces penfées qui n'ont d'autre mérite qu'un faux-brillant; ni ces tours recherchés, si fréquens dans nos orateurs modernes, & plus dignes d'un Roman que d'un Sermon.

II. TERRASSON, (Jean), frere du précédent, né à Lyon en 1670, fut envoyé par fon pere à la maifon de l'Institution de l'Oratoire. à Paris. Il quitta cette congrégation presque aussitôt qu'il y sut entré; il y rentra de nouveau, & il en sortit pour toujours. Son pere, irrité de cette inconstance, le réduisit par son testament à un revenu très - médiocre. Terrasson, loin de s'en plaindre, n'en parut que plus gai. L'abbé Bignon, instruit de son mérite, lui obtint une place à l'académie des Sciences en 1707, & en 1721 la chaire de philosophie grecque & latine. L'abbé Terrasson s'enrichit par le

Hhiv

fameux Système; mais cette opulence ne fut que passagére. La fortune étoit venue à lui sans qu'il l'eût cherchée; elle le quitta fans qu'il fongeat à la retenir. Quoiqu'il eût conservé, au milieu des richeffes, la simplicité des mœurs qu'elles ont coutume d'ôter, il n'étoit pas fans défiance de lui-même : Je réponds de moi, disoit-il, jusqu'à un million; ceux qui le connoissoient auroient répondu de lui par-delà. Un homme qui pensoit comme lui, ne devoit guéres folliciter de graces, même purement littéraires. Son mérite feul avoit brigué pour lui celles qu'on lui avoit accordées. Ce qui l'occupoit le moins, étoit les démêlés des princes & les affaires d'état. Il avoit coutume de dire, qu'il ne faut point se mêler du gouvernail dans un vaisseau où l'on n'est que passager. L'ignorance où étoit l'abbé Terrasson sur la plupart des choses de la vie, lui donnoit une naïveté que bien des gens taxoient de simplicité; ce qui a fait dire qu'il n'étoit homme d'esprit que de profil. Made la marquise de Lassai, qui étoit de sa société, répétoit volontiers qu'il n'y avoit qu'un homme de beaucoup d'esprit, qui pût être d'une pareille imbécillité. Ce philosophe mourut en 1750. Ses ouvrages font : I. Differtation critique fur l'Iliade d'Homère, en 2 vol. in-12, pleine de paradoxes & d'idées bizarres. Egaré par une fausse métaphysique, il analyse froidement ce qui doit être fenti avec transport. II. Des Réflexions en faveur du Système de Law. III. Sethos, Roman moral, en 2 vol. in-12. Cet ouvrage, quoique bien écrit, & estimable par beaucoup d'endroits, ne fit cependant qu'une fortune médiocre. Le mélange de whyfigue & d'érudition, que l'auteur y avoit répandu, ne fut point

du goût des François, quoique plein d'un grand nombre de cara-Ctéres, de traits de morale, de réflexions fines, & de discours quelquefois fublimes. Il n'y a rien de plus beau peut-être, que le Portrait de la Reine d'Egypte, qui se trouve dans le 1et vol. IV. Une Traduction de Diodore de Sicile, en 7 vol. in-12, accompagnée de préface, de notes & de fragmens, qui ont paru depuis 1737 jusqu'en 1744. Cette version est aussi fidelle qu'élégante. On prétend que l'abbé Terrasson ne l'entreprit que pour prouver combien les anciens étoient crédules.

III. TERRASSON, (Gafpar) frere d'André & de Jean, naquit à Lyon en 1680. A l'âge de 18 ans. Il entra à l'Oratoire, où il s'appliqua d'abord à l'étude de l'Ecriture & des Peres. Après avoir professé les humanités & la philofophie, il fe confacra à la prédication, & s'acquit bientôt une réputation supérieure à celle dont fon frere avoit joui. Il prêcha à Paris pendant 5 années. Il brilla fur-tout pendant un Carême dans l'Eglise métropolitaine, & il ne brilla que par l'Evangile & les Peres. Il ne cherchoit pas les applaudissemens. Le seul éloge qu'il exigeoit de ses auditeurs, étoit qu'ils se corrigeassent. Différentes circonstances l'obligérent ensuite de quitter en même tems la congrégation de l'Oratoire & la prédication. Ses sentimens excitérent contre lui le zèle perfécuteur des Constitutionnaires outrés; mais ses vertus auroient mérité plus d'égards. Il mourut à Paris en 1752. On a de lui : I. Des Sermons, en 4 vol. in-12, publiés en 1749. Ce recueil contient XXIX Discours pour le Carême, des Sermons Métachés, trois Panégyriques / & l'Oraison funèbre du grand Dauphin. Tout y respire la sublime simplicité de l'Evangile. II. Un livre anonyme, intitulé: Lettres sur la Justice Chrétienne, censurées

par la Sorbonne.

IV. TERRASSON, (Matthieu) né à Lyon en 1669, de parens nobles, & de la même famille que les précédens, vint à Paris, où il fe fit recevoir avocat en 1691. Il plaida quelques caufes d'éclat, qui furent le premier fondement de sa grande réputation. Profondément versé dans l'étude du Droit-écrit, il devint en quelque forte l'Oracle du Lyonnois, & de toutes les autres provinces qui fuivent ce Droit. La jurisprudence n'éteignit point en lui le goût de la littérature. Il fut affocié pendant 5 ans au travail du Journal des Savans, & il exerça pendant quelques années les fonctions de Cenfeur-royal. Cet homme, aussi estimable par fes connoissances que par sa douceur & son défintéressement, mourut à Paris en 1734, à 66 ans. On a de lui un Recueil de ses Discours, Plaidoyers , Mémoires & Confultations, fous le titre d'Euvres de Matthieu Terrasson, &c. in-4°. Il a été donné au public par son fils unique, Antoine Terrasson, avocat au parlement de Paris, & auteur de l'Histoire de la Jurisprudence Romaine, imprimée à Paris en 1750, in-fol. ouvrage plein de recherches favantes. Les Plaidoyers de Matthieu font d'un homme qui avoit de l'imagination & de l'esprit; mais il prodiguoit trop l'une & l'autre. Il est quelquefois plus fleuri que folide, & les agrémens de fon style font tort à la force de ses raisonnemens.

TERRIDE, (Antoine de Lomagne, vicomte de) d'une des plus illustres maisons du royaume, se distingua au siège de Turin,

prit Montauban, & fut capitaine de cent hommes-d'armes, & chevalier de l'ordre du roi en 1549. Son attachement à la religion Catholique l'arma contre la reine de Navarre, dont il étoit né fujet. Il entra en 1569 dans ses états, & les conquit au nom du roi de France. Il fut fait gouverneur & commandant du Béarn & de la Navarre. Montgommeri l'affiégea dans Orthès, & le fit prisonnier de guerre. On mit à mort en sa présence, contre la foi des traités, les officiers de la garnifon. Il eut la douleur de voir égorger sous fes yeux un de fes coufins-germains. On a de lui des Mémoires, qui n'ont point été imprimés. Ce guerrier mourut en 1569.

TERRIEN, (Guillaume) étoit lieutenant-général à Dieppe, vers le milieu du xv1° fiécle. C'eff le plus ancien jurisconsulte Normand que l'on connoisse. Il donna un Commentaire sur les Coutumes anciennes de Normandie, avant leur rédaction, c'est-à-dire en 1574, à

Rouen, in-4°.

TERTIUS DE LANIS, (Pierre-François) est auteur d'un livre qui a pour titre: Magisterium Naturæ & Artis, Brixiæ, 1684, 3 vol. in-fol.

fig. rare & curieux.

I. TERTRE, (Jean-baptiste du) né à Calais en 1610, quitta ses études pour entrer dans les troupes, & sit divers voyages sur terre & sur mer. De retour en France, il se sit Dominicain à Paris en 1635. Son zèle pour la conversion des ames le sit envoyer en mission dans les Isles de l'Amérique, où il travailla avec fruit. Il en revint en 1658, & mourut à Paris en 1687, après avoir publié son Histoire générale des Antilles, habitées par les François, en 4 vol. in-4°, 1667 & 1667 & 1667 : ouvrage écrit avec plus

d'exactitude, que de précision, de chaleur & d'agrément. Le 1er volume renferme ce qui s'est passé dans l'établissement des Colonies Françoises; le 11e, l'Histoire naturelle; le 111e & le 11ve, l'Etablissement & le gouvernement des Indes Occidentales depuis la paix de Breda.

II. TERTRE, (François-Joachim Duport du ) de la société littéraire-militaire de Befançon, & membre de l'académie d'Angers, vit le jour à St-Malo. Il entra chez les Jésuites, où il professa les humanités pendant quelque tems. Rendu au monde, il travailla aux feuilles périodiques avec MM. Freron & de la Porte. Il se fit connoître ensuite par plusieurs ouvrages. Les principaux sont : I, Abrégé de l'Histoire d'Angleterre, en 3 vol. in-12. Cet ouvrage se peut lire avec plaifir fans interruption, & il a les avantages d'un Abrégé Chronologique sans en avoir la sécheresse. La narration est fidelle, fimple, claire & affez rapide; le flyle un peu froid, mais en général pur & de bon goût; les portraits d'après nature, & non d'imagination. Mais comme ce n'est au fond qu'une compilation où l'auteur a mis peu de chose, on lui préfére l'Abrégé de l'Histoire d'Angleterre donné par M. · l'abbé Millot. II. Hiftoire des Conjurations & des Conspirations célèbres, en 10 vol. in-12. C'est encore une compilation, dans laquelle tout n'est pas égal, mais qui offre des choses intéressantes. III. Les deux derniers volumes de la Bibliothèque amusante. On y desireroit plus de choix, & ils ne font pas dignes du premier. IV. L'Almanach des Beaux-Arts, connu depuis fous le nom de La France Littéraire. Cet ouvrage, dont il donna une efquisse très-imparfaite en 1752, est

aujourd'hui en 3 vol. in-8°. V. Cet auteur a publié les Mémoires du Marquis de Choupes, 1753, in-12, & a eu part à l'Abrégé de l'Histoire d'Espagne, en 5 vol. in-12, donné par M. Desormeaux. Il mourut en 1759, à 44 ans, avec la réputation d'un écrivain qui devoit plus au travail qu'à la nature.

III. TERTRE, (Du) Voy. Tho-

RENTIER.

TERTULLIEM, ( Quintus Septimius Florens Tertullianus) prêtre de Carthage, étoit fils d'un centenier dans la milice, fous le proconful d'Afrique. La conftance des Martyrs lui ayant ouvert les yeux fur les illusions du Paganisme, il se sit Chrétien, & défendit la Foi de J. C. avec beaucoup de courage. Ses vertus & sa science le firent élever au sacerdoce. De Carthage il passa à Rome. Ce fut dans cette ville qu'il publia, durant la perfécution de l'empereur Sévére, fon Apologie pour les Chrétiens, qui est un, chef-d'œuvre d'éloquence & d'érudition en fon genre. Tertullien avoit un génie vif, ardent & fubtil. Quoiqu'il parle peu avantageufement de ses études, ses livres prouvent affez qu'il avoit étudié toutes fortes de sciences. Son élocution est un peu dure, ses expressions obscures, ses raisonnemens quelquefois embarraffés; mais il y brille une noblesse, une vivacité & une force qu'on ne peut s'empêcher d'admirer. On voit qu'il avoit beaucoup lu St Justin. & St Irenée. Il rendit son nom célèbre dans toutes les Eglises par fes ouvrages. Il confondit les Hérétiques de fon siécle; il en ramena plusieurs à la Foi, il encouragea par ses exhortations les Chré-, tiens à fouffrir le martyre. Tertullien avoit une sévérité naturelle, qui le portoit toujours à ce qu'il y. avoit de plus rigoureux. Il trouva que Proclus, disciple de Montan, vivoit d'une manière conforme à fon humeur. Ces apparences de piété le féduifirent, & il embrassa le Montanifme. Il donna aveuglément dans les visions ridicules de cette secte. Il devint alors aussi nuifible à l'Eglife qu'il lui avoit été utile, & les ouvrages qu'il composa contre les Catholiques cauférent de grands troubles. Il ne paroît point qu'il foit revenu de ses égaremens. Il laissa quelques sectateurs, auxquels on donna le nom de Tertullianistes. St Augustin, qui en parle, dit que de fon tems cette fecte étoit presque entiérement éteinte, & que le petit nombre qui en restoit, rentra dans le sein de l'Eglise Catholique. Cet homme, à la fois si illustre & si dangereux. mourut sous le règne d'Antonin-Caracalla, vers l'an 216. Les ouvrages de Tertullien font de deux genres: ceux qu'il a faits avant fa chute, & ceux qu'il a enfantés depuis. Les écrits du premier genre sont : I. Les Livres de la Priére, du Baptême & de l'Oraifon. II. Son Apologétique pour la Religion Chrétienne. III. Les Traités de la Patience. IV. L'Exhortation au Martyre. V. Le Livre à Scapula. VI. Celui du Témoignage de l'Ame. VII. Les Traités des Spectacles & de l'Idolatrie. VIII. L'excellent Livre des Prescriptions contre les Hérétiques ... Ceux du second genre sont : I. Les quatre Livres contre Marcion. II. Les Traités de l'Ame, de la Chair de Jesus-Christ & de la Résurrection de la Chair. III. Le Scorpiaque. IV. Le Livre de la Couronne. V. Celui du Manteau. VI. Le Traité contre les Juifs. VII. Les Ecrits coutre Praxée & contre Hermogène, où il foutient que la matière ne peut être éternelle, mais que Dieu l'a produite

de rien , de nihilo. VIII. Les Livres de la Pudicité; de la Fuite dans la perfécution; des Jeunes contre les Pfychiques; de la Monogamie, & de l'Exhortation à la Chasteté. Tous les autres ouvrages qu'on lui attribue font supposés. Les PP. Latins, qui ont vécuaprès Tertullien, ont déplocé fon malheur, & ont admiré fon efprit & aimé fes ouvrages. St Cyprien les lisoit assiduement; & lorsqu'il demandoit cet auteur, il avoit courume de dire : Donnez - moi le Maître...Vassoult a donné, en 1714 & 1715, une Traduction de l'Apologétique pour les Chrétiens, avec des notes. Manessier a aussi mis en notre langue les Livres du Manteau, de la Patience, & de l'Exhortas tion au Martyre. La Vie de Tertullien est à la tête de ses ouvrages. La meilleure édition des écrits de cet illustre Pere, est celle qu'on en a donnée en 1746, à Venise, in-fol. fous ce titre : Q. Septimii Florentis TERTULLIANI Opera, ad vetustissimorum Exemplarium fidem sedulò emendata, diligentia Nicolai Rigaltii Jur. Conf. cum ejufdem adnotationibus integris, & Variorum Commentariis seorsim antehac editis .... Accedunt Novatiani Tractatus de Trinitate, & de Cibis Judaïcis cum Notis ... Et Tertulliani Carmina de Joná & Ninive, &c. Il y en a une autre par le même Rigault, 1664, in-fol. Thomas, feigneur du Fossé, a donné les Vies de Tertullien & d'Origène, sous le nom du fieur de la Motte: c'est un ouvrage estimé... Il ne faut pas confondre Tertullien avec un SAINT de ce nom, qui fcella l'Evangile de fon fang vers l'an 260.

TESAURO, (Emmanuel) philofophe & historien Piémontois du xvi fiécle. Il mérita par ses talens la confiance de ses maîtres, & ce fut par leur ordre qu'il entreprit l'Histoire de Piémont, & ensuite cel-

le de la capitale de ce petit Etat. La I'e parut à Bologne en 1643, in-4°; & celle de Turin, en cette ville, 1679, 2 vol. in-fol. Les études qu'il fit pour ces deux ouvrages, lui fournirent l'occasion de ramasser des matériaux pour une Histoire générale de toute l'Italie. Il la réduisit & en forma un Abrégé pour les tems feulement où ce pays fut soumis à des rois barbares. Il fut imprimé à Turin en 1664, infol., avec des notes de Valerio Caftiglione. Les Histoires de Tesauro sont utiles; mais elles ne feront jamais comparables pour la fidélité à celles

de Guichardin. TESSÉ, (René Froulzi comte de) d'une famille ancienne, fervit de bonne-heure & avec distinction. Ayant fait lever le blocus de Pignerol en 1693, il commanda en chef dans le Piémont pendant l'absence du maréchal de Catinat, & devint maréchal lui-même en 1703. Il se rendit l'année d'après en Espagne, où il échoua devant Gibraltar & devant Barcelone. La levée de ce dernier siège fut très-avantageuse aux ennemis; il laissa dans fon camp des provisions immenfes, & il prit la fuite avec précipitation, abandonnant 1500 blessés à l'humanité du général Anglois, le comte de Peterborough. Plus heureux en 1707, il chassa les Piémontois du Dauphiné. Le dégoût du monde lui infpira, en 1722, le desfein de se retirer aux Camaldules; mais il fut obligé de quitter sa retraite pour se charger des affaires de France en Espagne. De retour en 1725, il rentra dans sa solitude, & y mourut le 10 Mai de la même année,avec la réputation d'un courtifan aimable& d'un négociateur ingénieux. Les sentimens de piété qui animérent ses derniers jours, prouvent que le tumulte des armes & des affaires

n'avoient point affoibli sa religion. Il laissa plusieurs enfans.

TESTAS, (Abraham) auteur François, réfugié en Angleterre pour y professer plus librement le Calvinisme auquel il étoit attaché, exerça le ministère dans une Eglise Françoise à Londres, & mourut vers 1748. Il s'est fait connoître par quelques ouvrages dogmatiques, dont le principal parut sous ce titre: La Connoissance de l'Ame par l'Ecriture, 2 vol. in-8°. Il considére l'ame sous les distérens états d'union, de séparation & de réunion avec le corps. On a trouvé dans cet ouvrages des textes dont

l'explication est forcée.

TESTE, (Pierre) peintre & graveur, natif de Lucques, alla jeune encore à Rome, fous l'habit de pélerin, pour apprendre le dessin; mais fon humeur fauvage & fon caractére timide, s'opposérent longtems à fon avancement. Il vivoit misérable, passant presque tout fon tems à dessiner des ruines autour de Rome. Sandrart, peintre & graveur comme lui, le voyant dans cet état, le recueillit & lui procura les occasions de faire connoître fes talens. Ce peintre avoit une grande pratique de dessin, & ne manquoit point d'imagination; mais il se laissoit trop aller à son feu. Il a souvent outré les caractéres & les attitudes de ses figures. Son pinceau est dur, & ses couleurs font mal-entendues; fes dessins, dont il a gravé une partie, font plus estimés. On y remarque beaucoup d'esprit & de pratique; mais on voudroit qu'il eût eu plus d'intelligence du clair-obscur, & que ses figures fusient plus correctes, & fes expressions plus raisonnées. Son principal talent étoit de dessiner des enfans. Un jour que ce peintre, assis sur le bord du Ti-

TES 493

bre, étoit occupé à dessiner, le vent emporta son chapeau; & l'effort qu'il sit pour le retenir, le précipita lui-même dans ce sleuve où il se noya, en 1648.

I. TESTELIN, (Louis) peintre, né à Paris en 1615, mourut dans la même ville en 1655. Les jeux de son enfance manifestérent son inclination pour le dessin. Son pere le fit entrer dans la célèbre école de Vouet. Testelin ne se produisit au grand jour, qu'après s'être formé fur les tableaux des plus excellens maîtres. Le tableau de la Réfurrection de Tabithe par S. Paul, que l'on voit dans l'Eglise de Notre-Dame, fit admirer la fraîcheur & le moëlleux de fon coloris, les graces & la noblesse de sa compofition, l'expression & la hardiesse de satouche. Personne n'avoit plus approfondi que ce maître, les principes de la peinture. L'illustre le Brun le consultoit souvent; l'estime & l'amitié qui régnoient entr'eux, font l'éloge de leurs talens & de leur caractère. Testelin n'étoit pas favorifé de la fortune; il reçut plusieurs bienfaits de son ami, qui se faisoit un art de ménager sa délicatesse. On a beaucoup gravé d'après ses dessins.

II. TESTELIN, (Henri) né en 1616, mort en 1695, étoit cadet du précédent. Il se distingua dans la même profession que son frere aîné. Le roi l'occupa quelque tems, & lui accorda un logement aux Gobelins. C'est lui qui a donné les Conférences de l'Académie, avec les Sentimens des plus habiles Peintres sur la Peinture; ouvrage qui reçut des applaudissemens dans sa naissance. Ces deux peintres se trouvérent à la naissance de l'Académie, où ils surent l'un & l'autre nommés professeurs.

TESTI, (Fulvio) poëte Italien, excella fur-tout dans le genre lyrique. On a de lui des Odes & d'autres Poëfies, Venife, 1656, 2
vol. in-12, où il a imité avec fuccès les meilleurs poëtes d'Athènes & de Rome. On lui reproche feulement d'écrire quelquefois d'un flyle trop enfié. Il mourut à Modène sa patrie, en 1646. Les agrémens de son esprit le firent regretter par ceux qui le connoissoent.

TESTU, (Jacques) aumônier & prédicateur du roi, reçu à l'académie Françoise en 1665, poëte François, mourut en 1706. Il a mis en vers les plus beaux endroits de l'Ecriture & des Peres, sous le titre de Stances Chrétiennes, 1703, in-12. Il a fait aussi diverses autres Poesses Chrétiennes, dont le style est foible & lâche. L'abbé Testu s'étoit d'abord confacré à la chaire; mais la foiblesse de sa santé l'obligea de quitter la prédication. Il avoit ruiné fon tempérament dans une retraite qu'il fit avec Rancé le réformateur de la Trappe. C'étoit un homme tour-à-tour mondain & dévot, que ses vapeurs jettoient tantôt dans la folitude, & tantôt dans le grand monde. On l'appelloit Testu, Tais-toi.

TESTZEL, (Jean) religieux Dominicain, & Inquifiteur de la Foi, né à Pirn sur l'Elbe, fut choisi par les chevaliers Teutoniques pour prêcher les Indulgences qu'ils avoient obtenues pour la guerre contre les Moscovites. Il s'acquitta fort bien de cette commission. Quelque tems après, l'archevêque de Mayence, nommé par le pape Léon X pour faire publier les Indulgences, l'an 1517, donna cette commission au P. Testzel, qui s'asfocia à cet emploi les religieux de fon ordre. Ils exagéroient la vertu des Indulgences, en perfuadant au

peuple ignorant, "qu'on étoit af-" fûré d'aller au Ciel, auffi-tôt p qu'on auroit payé l'argent nécef-" faire pour les gagner. " Ils tenoient leurs bureaux dans des cabarets, où ils dépensoient en débauches une partie des revenus facrés qu'ils recevoient. Jean Staupitz, vicaire-général des Augustins, chargea ses religieux de prêcher contre le Dominicain. Luther choifit cette occasion pour mettre au grand jour les erreurs qu'il enfeignoit en secret. Il soutint des Thèfes, que Testzel fit bruler. Charles Miltitz, nonce du pape auprès du duc de Saxe, ayant reproché à cet inquifiteur imprudent, qu'il étoit en partie la cause des désastres de l'Allemagne, ce religieux en mourut de chagrin, l'an 1519.

TETHYS, ou TETHIS, fille du Ciel & de la Terre, & femme de l'Océan, qui en eut un grand nombre de Nymphes, appellées Océanitides, ou Océanies, du nom de leur pere. On confond cette déeffe avec Amphitrite, & on la repréfente ordinairement fur un char en forme de coquille, traîné par des dauphins... Il faut diffinguer cette Thétys, de la nymphe THETIS, (Voyez ce mot.) celle-ci étoit fille

de Néréc.

TETRICUS, (Caïus-Pifevuvius) préfident d'Aquitaine, d'une famille confulaire, prit la pourpre impériale à Bordeaux en 268, & fut reconnu empereur des Gaules, de l'Espagne & de l'Angleterre. La ville d'Autun n'ayant pas tardé à se révolter, il la soumit après un siége mémorable. Tetricus se maintint pendant le règne de Claude II, & une partie de celui d'Aurelien; mais les allarmes continuelles où le tenoit l'humeur inquiète & insolente des soldats, l'engagérent à écrire à ce dernier, qu'il lui céderoit les

provinces dans lesquelles il régnoit, s'il venoit s'en rendre maître. Aurelien s'avança donc avec une armée jufqu'à Châlons-fur-Marne. Tetricus, après avoir fait mine de lui résister, se rendit, & les foldats furent obligés de fe foumettre. Quoigu'Aurélien l'eût fait fervir d'ornement à fon triomphe. à son retour à Rome, il le combla de faveurs. Il le nomma gouverneur de la Lucanie; en lui difant qu'il seroit plus honorable pour lui de commander à une partie de l'Italie, que de régner pardelà les Alpes. Il l'appelloit fouvent son collègue, & quelquesois empereur. Tetricus, rentré dans la tranquillité d'une vie privée, se fit aimer par sa probité, sa prudence & fon équité. Il agissoit envers tout le monde avec cette fimplicité qui accompagne le vrai mérite. Il mourut fort âgé, & il fut mis au rang des Dieux : c'est une chose remarquable dans un homme qui avoit renoncé depuis plufieurs années à la pourpre. Il laissa un fils qui fut digne de lui, Le règne du pere avoit été d'environ 5 ans.

TEUCER, fils de Télamon & d'Hésione, roi de Salamine, & frere d'Ajax, accompagna ce héros au siége de Troie. A son retour, il fut chassé par son pere, pour n'avoir point vengé la mort d'Ajax, dont Ulysse étoit la cause. Ce malheur n'ébranla point sa constance; il passa dans l'isse de Chypre, où il bâtit une nouvelle ville de Salamine. Il ne faut pas le confondre avec TEUCER, fils de Scamandre, Crétois. Il régna dans la Troade, avec Dardanus fon gendre, vers l'an 528 avant J. C. Il donna le nom d'Ida à la montagne près de laquelle Troie dans la suite sut bâtie, C'est de son nom que cette

ville fut appellée Teucrie, & les peuples de la contrée Teucriens.

TEUDAS, Voyez THEODAS.
TEUTATES, THEUT, ou THOT,
Dieu des anciens Gaulois, le même, à ce qu'on croit, que Mereure chez les Grecs & les Romains.
On n'offroit à cette barbare divinité que des victimes humaines,
que les Druides lui immoloient au
fond des forêts par le fer & plus
fouvent par le feu. Jules-Céfar eut
bien de la peine à détruire cet
horrible culte, après avoir fait la
conquête des Gaules. Voyez ce qu'il
dit à ce fujet dans fes Commentaires.

TEUTHRAS, fils de Pandion, roi de Mysie, avoit 50 filles, que Hercule épousa toutes, & qu'il rendit en une seule nuit meres d'autant de fils: ce ne sur de ses un de ses moindres travaux. Voyez TELEPHE. Certains Mythologistes donnent le nom de Thespius à ce beau-pere

d'Hercule.

TEVIUS, (Jacques) professeur de belles-lettres à Bordeaux, puis à Coïmbre en 1547, étoit natif de Prague. C'est sous son rectorat que les Jésuites prirent possession, l'an 1555, de l'université de cette dernière ville. Il étoit poëte, orateur & historien. Ses Discours latins, ses Poësses, & son Histoire aussi lat. de la conquête de Diu par les Portugais en 1535. (Paris 1762, in-12) prouvent qu'il avoit lu les bons auteurs de l'antiquité.

TEXEIRA, (Joseph) Dominicain Portugais, né en 1543, étoit prieur du couvent de Santaren en 1578, lorsque le roi Sébastien entreprit en Afrique cette malheureuse expédition où il périt. Le cardinal Henri qui lui succéda, étant mort peu de tems après, Texeira suivit le parti de Don Antoine, que le peuple avoit proclamé roi, &

lui demeura toujours áttaché. Il vint l'an 1481 avec lui en France. où il jouit de la faveur de Henri III & de Henri IV. Il mourut en 1604. Il détestoit les Espagnols, & fur-tout le roi d'Espagne Philippe II, qui avoit fait la conquête du Portugal. On dit que prêchant un jour sur l'amour du prochain, il dit que « Nous devions aimer tous les " hommes, de quelque secte & de " quelque nation qu'ils fussent, " jusqu'aux Castillans." On a de lui : I. DePortugallia ortu, Paris 1582, in-4°, affez rare. II. Un Traité de l'Oriflamme, 1598, in-12. III. Aventures de Don Sébastien, in-8°; & d'autres ouvrages politiques & théologiques, qui font trop peu connus aujourd'hui pour en donner la liste.

TEXTOR, (Benoît) médecin du Pont-de-Vaux dans la Bresse, est auteur d'un Traité sur la Peste, qu'il sit imprimer à Lyon en 1551, in-8°. On a encore de lui: De Carro, Lyon 1550, & Stirpium différentia, Strasb. 1552, in-8°.

THADÉE, Voyez JUDE.

THAIS, fameuse courtisane Grecque, corrompir la jeunesse d'Athènes: elle suivit Alexandre dans ses conquêtes, & l'engagea à détruire la ville de Persepolis. A près la mort du conquérant Macédonien, Thaës se sit tellement aimer de Ptolomée roi d'Egypte, que ce prince l'épousa... Il y eur une autre courtisane de ce nom en Egypte, que S. Paphnuce, anachorète de la Thébaïde, arracha aux charmes séducteurs du monde.

I. THALÈS, le premier des Sept Sages de la Grèce, naquir à Milet vers l'an 640 avant J. C. Pour profiter des lumiéres de ce qu'il y avoir alors de plus habiles gens, il fit plufieurs voyages selon la coutume des anciens. Il s'arrêta long-tems en Egypte, où il étudia, sous les prêtres de Memphis, la géométrie, l'astronomie & la philosophie. Ses maîtres apprirent de lui le moyen de mesurer exactement leurs immenses pyramides. Amasis, alors roi d'Egypte, lui donna des marques publiques de fon estime. Mais Thalès, avec tous ses grands talens, n'avoit pas celui de se maintenir à la cour. Il étoit grand astronome, grand géomètre, excellent philosophe, mais mauvais courtisan. Sa liberté philosophique déplut à Amasis, & Thalès prit le parti de se retirer de la cour. Il revint à Milet répandre dans le sein de sa patrie les trésors de l'Egypte. Les grands progrès qu'il avoit faits dans les sciences, le firent mettre au nombre des Sept Sages de la Grèce, si vantés dans l'antiquité. De ces Sept Sages, il n'y eut que lui qui fonda une Secte de philofophes, appellée la Secte Ionique. Il recommandoit sans cesse à ses disciples de vivre dans une douce union. " Ne vous haissez point, » (leur disoit-il) parce que vous » pensez différemment les uns des » autres; mais aimez-vous plutôt, » parce qu'il est impossible que, » dans cette variété de fenti-» mens, il n'y ait quelque point » fixe où tous les hommes vien-» nent fe rejoindre. » On lui attribue plusieurs sentences; les principales sont : I. Il ne faut rien dire à personne, dont il puisse se servir pour nous nuire; & vivre avec ses amis, comme pouvant être nos ennemis. II. Ce qu'il y a de plus ancien, c'est Dieu, car il est incréé; de plus beau, le Monde, parce qu'il est l'ouyrage de Dien; de plus grand, le Lieu; de plus prompt , l'Esprit ; de plus fort , la Nécessité ; de plus sage , le Tems. III. La chose la plus difficile du monde est de se connoître soi - même;

la plus facile, de conseiller autrui à & la plus douce, l'accomplissement de ses defirs. IV. Pour bien vivre, il faut s'abstenir des choses que l'on trouve répréhensibles dans les autres. V. La félicité du corps consiste dans la santé, & celle de l'esprit dans le Savoir. Il avoit établi, d'après Homére, que l'eau étoit le premier principe de toutes choses. L'un & l'autre avoient emprunté cette doctrine des Egyptiens, qui attribuoient au Nil la production de tous les êtres. Ce philosophe parvint à une longue vie. Il mourut l'an 548 avant J. C. à 90 ans, fans avoir été marié. Sa mère le pressa en vain de prendre une femme. Il lui répondit, lorsqu'il étoit encore jeune : Il n'est pas encore tems ; & lorsqu'il fut sur le retour : Il n'est plus tems. Sa passion pour l'astronomie le jettoit dans des distractions singuliéres. S'étant un jour laissé tomber dans une fosse pendant qu'il étoit occupé à contempler les Astres, une bonne vieille lui dit: Hé! comment connoîtrez-vous ce qui est dans le Ciel, si vous ne voyez pas ce qui est à vos pieds? Il avoit composé divers Traités en vers sur les Météores, fur l'Equinoxe, &c. mais fes écrits ne font point parvenus juíqu'à nous.

II. THALÈS, poëte Grec, ami de Lycurgue, à la follicitation duquel il alla s'établir à Sparte, excelloir fur-tout dans la poëfie lyrique. Ses vers étoient remplis de préceptes & de maximes admirables pour diriger la conduite des hommes & leur inspirer le vérita-

ble esprit de société.

THALIE, l'une des neuf Muses, felon la Fable, préside à la Comédie. On la représente sous la figure d'une jeune fille couronnée de lierres, renant un masque à sa main, & chaussée avec des brode-

quins.

quins. L'une des Graces se nommoit Thalie. C'étoit aussi le nom d'une des Néréides, & ceiui d'une autre Nymphe: Voyez PALIQUES.

I. THAMAR, Cananéenne, épousa Her, fils aîné de Juda, qui mourut subitement, ainsi que son fecond époux Onan: (Voy. ce mot). Juda, craignant le même fort pour Sella son 3° fils, ne voulut point qu'il épousat la veuve de fes deux freres, quoigu'il l'eût promis. Ce refus chagrina Thamar; elle fe voila le visage, s'habilla en courtisane, alla attendre Juda sur le grand chemin, & eur un commerce avec lui. Quelque tems après la groffesse ayant éclaté, elle fut condamnée à être brûlée vive, comme adultére; mais ayant représenté à Juda les brasselets qu'elle en avoit obtenus pour gage de son amour, ce patriarche étonné & repentant de lui avoir refusé son fils Sella, .fit caffer l'arrêt de fa condamnation, Elle accoucha enfuite de deux jumeaux, Pharès & Zara. L'histoire de Thamar arriva vers l'an 1664 avant J. C.

II. THAMAR, fille de David & de Maacha, princesse d'une beauté accomplie, inspira une passion violente à son frere Amnon. Ce jeune prince désespérant de pouvoir la fatisfaire, seignit d'être malade. Sa sœur Thamar vint le voir, & Amnon prosita d'un moment où ils se trouvérent seuls pour lui faire violence. Ce misérable la chassa ensuire honteussement, l'an 1032 avant J. C. Abfalon, spere de Thamar, lava cer outrage dans le sang d'Amnon.

THAMAS, Voyer Koulikan.

THAMYRIS, petit fils d'Apollon, étoit si vain, qu'il osa déser les Muses à qui chanteroit le mieux. Il convint avec elles que s'il les furpaffoit, elles le reconnoîtroient pour leur vainqueur, qu'au contraire, s'il en étoit vaincu, il s'abandonneroit à leur diferétion. Il perdit: les Mufes lui crevérent les yeux, & lui firent oublier tout ce qu'il favoit.

THARÉ, fils de Nachor, & pere d'Abraham, de Nachor & d'Aram, demeusoit à Ur en Chaldée, & il en fortit avec fon fils Abraham pour aller à Haran, ville de Més fopotamie; il mourut âgé de 275 ans. L'Ecriture dit clairement que Tharé étoit idolâtre, lorfqu'il habitoit dans la Chaldée, mars ayant appris de fon fils Abraham le culte du vrai Dieu, il renonça a fes idoles pour l'adorer.

THARGELIE, sameuse Miléfienne, contemporaine de Xercès, a qui elle gagna beaucoup de partifans dans la Grèce, lorsque ce prince voulut en faire la conquëte. Courtifane à la fois & Sophiste, elle donna la première l'idée de cet affortiment inoui que la célèbre Aspasie imita dans la suite. Moins belle & moins éloquente que celle-ci, Thargelie fut employer fes talens & fes charmes avec autant de succès. Elle parcourut plufieurs pays, où elle se fit des amans & des admirateurs, & termina ses courfes en Theffalie, dont elle époufa le fouverain. Elle régna pendant 30 ans.

THAULERE, (Jean) Dominicain Allemand, brilla dans l'exercice de la chaire & de la direction,
fur-tout à Cologne & à Strasbourg,
où il finit fa vie en 1361. On a
de lui: I. Un Recueil de Sermons,
en latin, Cologne 1695, in - 4°.
II. Des Institutions, 1623, in - 4°.
III. Une Vie de J. C., 1548, in8°. Ces deux derniers ouvrages
font aussi en latin. Il patut une
version françoise des Instit. a Paris

Toms VI.

1668, in-12. On lui attribue un grand nombre d'autres ouvrages; mais ils paroissent être supposés. Ceux qui sont certainement de lui, prouvent que son esprit n'étoit point au - dessus de son siécle. La plûpart ont été traduits de l'allemand par Surius; on a une édition de cette version, Paris 1623, in-4°, & Anvers 1685.

THAUMAS DE LA THAUMAS-SIERE, (Gafpar) avocat au parlement de Paris, né à Bourges, mort en 1712, se distingua comme jurifconfulte & comme favant. Il est auteur : I. D'une Histoire de Berry, in-fol. 1689. II. De Notes fur la Coutume de Berry, 1701, infol. III. -- fur celle de Beauvoifis, 1690, in - folio, qui sont esti-mées. IV. D'un Traité du Franc-Aleu de Berry. Ces ouvrages sont remplis d'érudition.

THEBUTE, Voyer THEOBUTE.

THEGAN, co-évêque de Trèves, du tems de Louis le Débonnaire, écrivit l'Histoire de ce prince, auprès duquel il avoit beaucoup de crédit. Pierre Pithou l'a publiée dans le corps des auteurs de l'Histoire de France. Cet historien

n'est ni exact, ni fidèle.

THEGLAT-PHALASSAR, roi des Affyriens, fuccéda à Phul, l'an 747 ans avant J. C. Achaz, roi des Juifs, se voyant affiégé dans Jérusalem par Rasin, roi de Syrie, implora le secours de Theglat-Phalassar. Le monarque Affyrien marcha aussi-tôt contre Rasin, le tua, ruina Damas ; mais il n'épargna pas davantage le roi des Juifs. Il ravagea fon pays, & l'obligea de lui payer annuellement un tribut confidérable. Theglat-Phalaffar prit aussi la plupart des villes de Galilée, & emmena en captivité les tribus de Nephtali, de Gad, de Ruben, & la demi-tribu de Manassé. Il mournt à Ninive, l'an 728 avant J. C. après un règne de 20 ans.

THEIAS, roi des Goths en Italie, fut élu à la fin de l'an 552, après la défaite & la mort de Baduela. Il eut à combattre le général Narsès, capitaine expérimenté, & fut obligé d'en venir aux mains près du mont Vésuve. Cette journée fut une des plus fanglantes qu'il y ait jamais eu. Theïas se défendit en héros, & tua presque tous ceux qui s'avançoient pour lui ôter la vie. Enfin ayant voulu changer de bouclier, un foldat ennemi faisit ce moment pour le percer de sa javeline & le renverfa mort. C'est ainsi que périt Theïas

à la fin de l'année 553.

THEMINES, (Ponce de Lausières, marquis de ) chevalier des ordres du roi, maréchal de France, étoit fils de Jean de Thémines, feigneur de Lausières, d'une famille noble & ancienne. Il fervit avec diffinct. fous Henri III & Henri IV, auguel il fut toujours fort attaché, & se signala en 1592 au combat de Villemur. Ayant été honoré du bâton de maréchal de France en 1616, au siège de Montauban, par Louis XIII; il prit plusieurs villes aux Protestans, & échoua devant Caitres & le Mas d'Azil. En 1626, il eut le gouvernement de Bretagne, dont le cardinal de Richelieu avoit dépouillé le duc de Vendôme, pour s'en revêtir lui-même. Mais comme ce procédé pouvoit paroître odieux, il donna ce gouvernement à Themines, qui ne pouvoit pas pouffer sa carrière fort loin. En effet il mourut l'année d'après, à 74 ans. Quoiqu'il eût rendu quelques services à la tête des armées, il étoit encore meilleur courtifan qu'habile guerrier. On prétend qu'il ne parvint au grade

de maréchal de France, que parce qu'il avoit arrêté le prince de Condé. « C'étoit un homme géné-" reux, civil, affable, magnifi-" que, grand dissipateur, se sou-» ciant fort peu qui paieroit ses " dettes; moins habile peut - être " que brave : fort ou foible, dès " qu'il avoit jetté fon coup d'œil, " il attaquoit. " Sa postérité masculine finit dans la personne de son petit-fils, mort en 1646.

THEMIS, fille du Ciel & de la Terre, & Déesse de la Justice. On la représente tenant une balance d'une main & un glaive de l'autre, avec un bandeau fur les yeux, Ayant refusé d'épouser Jupiter, ce Dieu la soumit à sa volonté, & eut d'elle la Loi & la Paix. Jupiter plaça sa balance au nombre des 12

tignes du Zodiaque.

THEMISEUL, Voyer ST-HYA-

THEMISTIUS, fameux philofophe, étoit originaire de Paphlagonie. Son pere, philosophe luimême, l'envoya de bonne heure dans un petit pays auprès du Pont-Euxin, où il étudia l'éloquence fous un habile maître. Il y fit de fi grands progrès, qu'on lui donna le furnom de Beau Parleur. Il alla à Constantinople, où il enseigna la philosophie avec beaucoup d'applaudissement. Constance le fit fénateur de cette ville, & 4 ans après il lui érigea une statue. Themistius se rendit à Rome en 376; mais comme cette ville n'étoit plus que la feconde de l'empire, il ne voulut point y demeurer, quelques offres qu'on lui fit. Théodose le Grand conçut pour lui une estime fingulière, & le fit préfet de Conftantinople l'an 384. Il étoit Païen, mais fans fanatisme, & il fut trèslié avec St Grégoire de Naziance. On ignore les autres circonstan-

ces de sa vie, ainsi que l'année de sa mort. Dès sa jeunesse il composa des Notes sur la philosophie de Platon & d'Aristote, & cet ouvrage fut fort goûté. Ce qu'il avoit fait sur Aristote parut à Venise, 1570 & 1587, in-folio; & Stobée cite un passage de son Livre sur l'Immortalité de l'Ame. Il nous refte encore de lui xxxIII Discours grecs, qui font pleins de dignité & de force. Il ofe remontrer dans un de ces Discours à l'empereur Valens, prince qui étant Arien perfécutoit les Orthodoxes, qu'il ne failoit pas s'étonner de la diverfité des fentimens parmi les Chrétiens, puisqu'elle n'étoit rien en comparaison de cette multitude d'opinions qui régnoient chez les Grecs, c'est-à-dire chez les Païens, & que cette diversité ne devoit pas se terminer par l'effusion du sang. Themistius avoit principalement en vue d'engager l'empereur a laisser la liberté de confcience, & il y réuffit. Dans ses autres Discours, Themistius prodigue moins l'encens aux princes de fon tems. que les autres déclamateurs; & il leur donne souvent des lecons d'humanité, de clémence & de fageste. Nous avons deux éditions de ses Discours ; l'une , par le Pere Petau, Jesuite; & l'autre par le Pere Hardouin : celle ci parut en grec & en latin au Louvre, en 1684. in-fo!.

THEMISTO, femme d'Athamas. fut si piquée de ce que son mari l'avoit répudiée pour époufer Ino, qu'elle réfolut de s'en venger en massacrant Léarque & Mélicerte, enfans d'Ino. Mais la nourrice, avertie de ce dessein, donna les habits de ces deux princes aux enfans de Themisto, qui sit périr ainsi ses propres fils. Elle se poignarda dès qu'elle eut reconnu fon erreur.

500 THE

THEMISTOCLE, célèbre général Athénien, eut pour pere Néocle, citoyen d'Athènes, zussi illustre par sa naissance que par ses vertus: fon fils ne l'imita point. Son libertinage fut fi grand, que fon pere le déshérita. Cette infamie, au lieu d'abattre fon courage, ne fervit qu'à le relever. Pour effacer cette honte, il se consacra entiérement à la République, travaillant avec un foin extrême à acquérir des amis & de la réputation. Il étoit à la tête d'Athènes, lorfque Xercès, roi de Perse, marcha contre cette ville. Il fut élu général. On arrêta que les Lacédémoniens iroient défendre le passage des Thermopyles, où ils firent des prodiges de valeur; & que les Athéniens conduiroient la flotte au détroit d'Artemise, au dessus de l'Eubée. Il s'éleva une contestation entre les Lacédémoniens & les Athéniens pour le commandement général de l'armée navale. Les alliés voulurent que ce fut un Lacédémonien. Thémissocle, qui avoit droit de prétendre à cet honneur, perfuada aux Athéniens d'abandonner ces difputes qui auroient pu perdre la Grèce. Il donna le premier l'exemple, en donnant toute l'autorité à Eurybiade Spartiate. Ce Lacédémonien, ayant levé le bâton fur lui, & l'accablant d'injures, Thémisiocle pour toute réponfe : Frappe, lui dit-il modestement, mais écoute. Le courage des Grecs & une tempête furieuse ruinérent une partie de la flotte ennemie; mais il n'y eut aucune action décifive. Cependant une armée de terre de Xercès, à force de facrifier des hommes à la valeur des Lacédémoniens, avoit franchi le passage des Thermopyles, & se répandoit dans la Phocide, mettant tout à feu & à fang. Dans ce défastre affreux, Themisto-

cle remua tout pour secourir sa patrie: il employa la raison pour persuader les Juges, & sit parler les Oracles pour entraîner la multitude. On rappella tous les citoyens exilés; Aristide alla au-devant de Themistocle, qui l'avoit perfécuté, (Voy. ARISTIDE) & ils travaillérent tous deux au falut de la République. Themistocle fait donner un faux avis à Xercès que les Grecs veulent s'échapper, & qu'il doit se hâter de faire avancer fa flotte, s'il veut leur couper la retraite du Péloponnèse; le Persan donna dans le piége. La perite flotte Grecque, agiffant avec tout l'avantage possible contre les Perfes, trop resierrés dans ce détroit. porta le défordre dans leurs premiéres lignes, & bientôt toute la flotte est dispersée. Cette victoire si célèbre, sous le nom de la bataille de Salamine, coûta aux Grecs 40 vaisseaux, & les Perses enperdirent 200. Themistocle eut tout l'honneur de cette fameuse journée, qu'on place 480 ans avant J. C. Le héros profita du crédit que lui donna cette victoire pour perfuader à ses concitoyens d'établir une marine puissante. C'est par ses soins qu'on bâtit le port de Pyrée, & qu'on destina des sonds pour construire des vaisseaux toutes les années. Ses fervices furent mal récompensés; on cabala contre lui, & il fut banni par la loi de l'Ostracisme. Après avoir erré de retraite en retraite, il se résugia auprès du roi de Perse, qui le combia de biens, & qui voulut lui confier le commandement général de fes armées. Le vertueux Athénien , ne voulant ni porter les armes contre sa patrie, ni déplaire à Artaxercès, s'empoisonna, l'an 464 avant J. C. à l'age de 6; ans. Themistocle, né avec une ardeur ex-

trême pour la gloire, étoit courageux, entreprenant; mais n'étoit pas exempt des foiblesses de l'envie. Le repos sembloit l'inquiéter. Grand homme-d'état, fon génie toujours prévoyant, toujours fécond en ressources, le rendit supérieur aux événemens. Perfonne n'a possédé, à un plus haut dégré, l'art'fi fouvent nécessaire de rappeller les hommes à leurs passions, pour les porter à ce qu'ils doivent faire. On cite de lui plusieurs traits honorables. Le poëte Simonides, s'appuyant sur l'étroite liaison qu'il avoit avec ce grand-homme, lui demanda quelque grace injuste. Themistocle la refusa, & lui dit : Cher Simonides , vous ne seriez pas un bon Poëte, si vous faissez des vers qui péchassent contre les règles de l'Art Poëtique; & moi je ne serois pas bon Magistrat, si je commettois quelque action qui fût opposée aux Loix de ma Patrie. Il parut à Francfort en 1629, & à Leipsick en 1710, des Lettres in-8° en grec & en latin, sous le nom de Themistocle; mais on doute qu'elles foient du général Athénien.

THEOBALDE, (Theobaldo Gatti) natif de Florence, mort à Paris en 1727, dans un âge avancé; occupa, pendant 50 ans, une place de fymphoniste pour la basse de violon dans l'orchestre de l'Opéra. On dit que, charmé de la musique de Lully, qui étoit parvenue jusqu'à lui, il quitta sa patrie pour en féliciter ce célèbre muficien. Enfin il se montra digne élève de ce grand-homme, par deux Opéra qui ont été joués sur notre théâtre : Coronis, Pastorale en 3 actes; & Scylla, Tragédie en 5 actes, celle-ci a été représentée à trois reprises différentes,

THEOBUTE ou THEBUTE. Après la mort de Se Jacques, surnommé le Juste, Siméon son frere fut élu évêque de Jérusalem, l'an 61 de J. C. Théobute, qui aspiroit à cette dignité, se sépara dé l'Eglise Chrétienne, réunit les sentimens des différentes sectes des Juiss, & en forma le corps de ses erreurs.

THEOCRITE de Syracuse, ou de l'ule de Cò, florissoit fous Piolémée Philadelphe, roi d'Egypte, vers l'an 285 avant J. C. On die que ce poëte eut l'imprudence d'écrire des fatyres contre Hiéron, tyran de Syracufe, Et qu'il fat puni de mort par ce prince. Théocrites'eft fait une grande réputation par ses Idylas, qui ont servi de modèle à Virgile dans ses Eglogues. Théocrite a employé le dialeste Dorien, qui est très-propre pour ce genre. Les Idylles de ce poëte paffent, avec raison, pour une des plus belle; images de la nature; on y trouve cetre beauté simple, ces graces naives, enfin ce je ne fais quoi, qu'il est plus facile de fentir que d'exprimer. Longapierre en a traduit quinze en françois: (Voyez fon article.)Les meilleures éditions des Poësses de Théocrite sont celles d'Oxford in-8°, 1699, qu'on joint aux Variorum; & de la même ville 1770, 2 vol. in-4°, miseau jour par Thomas Warthon. On estime audi celle de Rome 1516, in-S°, en grec. La 110 édition de ce poëte est de Venise, 1495, in-fol.

THEODAMAS, pere d'Hylas, fut tué par Hercule, à qui non feulement il avoit refufé l'hospitalité, mais qu'il avoit encore osé attaquer. Le héros prit soin du jeune orphelin qu'il avoit privé de son pere, & eut pour lui une tendre amitié.

THEODAS & THEUDAS: Ce font les noms de deux impolieurs

111

qui voulurent chacun se faire passer pour le Messe. L'un sut pris par Saturnin, gouverneur de Syrie sous l'emp. Auguste; & l'autre par Cuspius Fadus, préposé au même gou-

vernement fous Claude.

THEODAT, roi des Goths en Italie, étoit fils d'une sœur du roi Théodoric. La reine Amalasonte ayant perdu fon fils Atalaric, mit fur le trône fon neveu Théodat en 534, & l'épousa peu de tems après. Ce qui arrive presque toujours, arriva. Théodat fut ingrat; il chassa sa bienfaitrice du palais de Ravenne, ious prétexte d'adultére, & après l'avoir détenue quelque tems en prison, il la fit étrangler dans un bain. L'empereur Justinien, indigné de la mort de cette princesse & de l'ingratitude de son époux, lui déclara la guerre. Bélifaire descendit en Italie, & lui enleva la Dalmatie & la Sicile. Théodat envoya le pape Agapet à Constantinople, pour calmer l'empereur. Mais ses soldats, voyant les progrès de Bélifaire, élurent Vitigès, & le proclamérent roi en 536. Le nouveau prince fit poursuivre son compétiteur, & dès qu'on l'eut atteint, il fut immolé à la haine des Romains. C'est ainsi que la Providence se servit d'un traître pour en punir un autre. Quoique Théodat eût tous les vices d'un ambitieux, il aimoit la philofophie, & fur-tout celle de Platon. Mais rien n'est plus commun que de voir la fageffe dans les paroles, & le crime dans les actions.

I. THEODEBERT I, roi de Metz, succéda à son pere Thierry l'an 534, & sut placé sur le trône par ses vasiaux, malgré l'opposition de ses oncles. Il les aida pourtant dans leur seconde expédition en Bourgogne, & eut part au partage qu'ils sirent de ce royaume. Il se joignit à Childebert en 537, contre Clotaire

fon oncle; mais cette guerre n'eut pas de suite. Théodebert secourut en 538 Vitiges roi des Oftrogoths, & entra lui-même l'année fuivante en Italie, d'où il revint chargé de dépouilles; mais la plus grande partie de son armée périt de maladie. Il mourut lui-même en 547, lorsqu'il se préparoit à faire la guerre à Justinien, & à la porter jusqu'aux portes de Constantinople. Sa valeur, sa libéralité, sa prudence & sa clémence lui méritérent l'éloge de fes contemporains. Il eut affez d'ambition pour prendre le titre d'Auguste, qui lui est donné dans une de ses monnoies. Sa mort arriva à la chasse, par la chute d'une groffe branche d'arbre qu'un boeuf fauvage lui fit tomber fur la tête, & qui l'abattit de fon cheval.

II. THEODEBERT II, rói d'Austrasie, monta sur le trône en 596, après la mort de fon pere Childebert, dont il partagea les états avec son frere Thierry, roi d'Orléans. Il règna d'abord fous la tutelle de Brunehaud, fon aïeule ; mais les grands d'Austrasie, lassés de la domination tyrannique de cette princesse, engagérent fon perit-fils à l'exiler en 599. Théodebert, qui avoit joint fes force à celles de son frere, défit fuccessivement Clotaire & les Gafcons. Brunehaud, irritée contre lui, excita Thierry à lui faire la guerre. Ce prince le vainquit par deux fois, & le prit prisonnier. Théodebert fut envoyé à Châlons fur-Saône, où la reine Brunehaud lui fit couper les cheveux, & le fit mourir peu après l'an 612.

I. THEODORA, (Flavia Maximiana) étoit fille d'un noble Syrien & d'Eutropie, 2° femme de Maximien-Hercule. Cet empereur ayant fait César Conflance-Chlore en 292, lui fit épouser Theodora;

Et son épouse Hélène, mere de Constantin, sur répudiée. Ses médailles la représentent avec une physionomie spirituelle. Sa vie sur sans doute irréprochable, puisque le vertueux Constance-Chlore la rendit mere de plusieurs enfans.

II. THEODORA, femme de l'empereur Justinien I, étoit fille d'un homme chargé du foin de nourrir les bêtes pour les spectacles. Sa mere immola sa vertu pour de l'argent; & la jeune Theodora s'abandonna bientôt à tout le monde. Un certain Hécébole de Tyr, gouverneur de la Pentapole, l'entretint pendant quelque tems; mais il s'en dégoûta bientôt, & la chaffa de chez lui. Elle alla à Alexandrie, revint à Conftantinople, n'ayant pour fubfifter que ses prostitutions. Justinien en devint passionnément amoureux. Il en fit famaîtresse, engagea l'emp. Justin à abroger la loi qui défendoit à un fénateur d'épouser une femme débauchée, & l'époufa. Cette femme fut le fléau du genre humain, fi l'on en croit Procope, qui en fait une peinture affreuse dans ses Anecdotes, après l'avoir louée dans son Histoire. Elle mourut vers l'an 565.

III. THEODORA DESPUNA, née dans la Paphlagonie d'un tribun militaire, reçut de la nature une beauté parfaite & un génie fuperieur, qui fut perfectionné par une excellente éducation, Euphrofine, belle-mere de l'empereur Theophile, ayant fait affembler les plus belles filles de l'empire pour lui donner une épouse, Theodora eut la préférence sur toutes ses rivales. Elle embellit le trône par sa piété & ses vertus. Devenue veuve en 842, elle prit les rênes de l'empire durant la minorité de son fils Michel, &

gouverna pendant 15 ans avec fagesse. Elle rétablit le culte des Images, conclut la paix avec les Bulgares, fit observer les loix & respecter son autorité; mais comme elle gênoit les passions de Michel, ce fils ingrat, indiscosé d'ailleurs contre sa mere par de vils courtifans, la fit enfermer en 857 dans un monaftére, où elle acheva faintement ses jours. Les Grecs célèbrent sa fête le 11 Février. En quittant l'empire, elle laissa dans le trésor public des fommes très-confidérables, qu'elle avoit économisées sans succer fes fujets. Voyez DANDERI.

IV. THEODORA, 3° fille de Constantin XI, fut chassée de la cour par fon beau-frere Romain Argyre qu'elle avoit voulu faire descendre du trône pour y placer Prusien son amant. Elle fut enfermée dans un couvent jufqu'à la fin du règne de Michel Calafate, en 1042. Elle fut alors proclamée impératrice avec fa fœur Zoé, qui épousa Constantin Monomague. Après la mort de ce prince en 1054, Theodora gouverna en grand-homme ; elle fe fit craindre des ennemis de l'empire, qu'elle maintint en paix, choisit des ministres habiles, siz ficurir le commerce & les arts, & diminua les impôts. Une colique l'emporta en 1056, à 76 ans, après avoir régné environ 19 mois. En elle périt la famille de Basile le Macédonien, montée sur le trône en 867. Il y a encore cu plus.autres impératrices de ce nom,

V. THEODORA, dame Romaine, moins célèbre par sa beauté & par son esprit, que par sa lubricité & par ses crimes, étoit si puissante à Rome, vers l'an 908, qu'elle occupoit le château St-Ange, & faisoit élire les papes qu'el-

Liiv

le vouloit. Jean, un de fes amans, obtint par fon moyen l'évêché de Bologne, l'archevêché de Ravenne, et enfin la papauté, fous le nom de Jean X. Elle étoit mere de Marofie, qui ne lui céda ni en attraits, ni en débauches.

I. THEODORE I, né à Jérufalem, succéda au pape Jean IV, le 24 Novembre 642. Il condamna Pyrrhus & Paul, patriarches de Constantinople, qui étoient Monothélites, & mourut faintement le 13 Mai 649. Sa douceur, sa charité & ses vertus laissérent des regrets très-vifs. C'est le premier pape qu'on ait appellé Souverain-Pontife, & le dernier que les évêques aient appellé Frere.

II. THEODORE II, papeaprès Romain en 893, mourut 20 jours après son élection. Il sir reporter folemnellement dans la sépulture des papes, le corps de Formose, qui avoit été jetté dans le Tibre

par ordre d'Etienne VI.

III. THEODORE DE CAN-TORBERY, moine de Tarfe, fut envoyé l'an 668 en Angleterre pour remplir le trône épiticopal de l'Eglife de Cantorbery. Il y rétablit la foi & la disciplina ecclétiastique. Ce qui nous reste de son Pénitenciel & de fes autres ouvrages, a été recueilli par Jacques Petit, & imprimé à Paris en 1677, en 2 vol. in-4°, avec de favantes notes. Ce recueil important mérite d'être lu par ceux qui aiment à chercher les traces de l'ancienne discipline. Théodore mourut en 690, à 88 ans, en odeur. de sainteté, après avoir fondé des écoles pour instruire ses ouailles.

IV. THEODORE DE Mopsueste, ainsi nommé parce qu'il étoit évêque de Mopsueste, ville de Cilicie, fut élevé & ordonné prêtre dans un monastère, &

mourut l'an 428. On peut le regarder, (dit l'abbé Racine, ) comme le premier auteur de l'héréfie qui distingua deux personnes en Jesus-Christ. Quand on étudie ses ouvrages, on voit qu'il avoit dans l'esprit le principe qu'ont eu depuis les Sociniens, " qu'il faut » déférer tout au tribunal de la » raifon, & n'admettre que ce " qu'elle approuve. " Théodore avoit une grande réputation de fcience & de vertu, & paffoit pour un des plus illustres docteurs de tout l'Orient. Il avoit écrit contre St Jérôme, pour défendre l'héréfie de Pélage. Le fameux Julien d'Eclane, un des sectateurs de cet hérésiarque avant été chaffé de son siège, se réfugia chez lui, & augmenta le nombre de ses disciples. Théodore cacha long-tems sa doctrine; mais lorsque le Nestorianisme éclata, elle étoit déja répandue dans bien des esprits. Les Nestoriens se servirent, en 531, après la tenue du Concile d'Ephèse, des ouvrages de cet hérétique pour appuyer leurs erreurs. Dans le ve Concile général, tenu en 553, la personne & les ouvrages de Théodore de Mopfueste furent anathématifés. Ses principaux ouvrages font : I. Un Commentaire sur les Pseaumes, dans la Chaîne du Pere Corder. II. Un Commentaire, en manuscrit, sur les xii petits Prophètes. Ce Commentaire prouve que l'auteur étoit un Déiste. III. Plusieurs fragmens dans la Bibliothèque de Photius.

V. THEODORE-STUDITE fur ainsi nommé, parce qu'il sut abbé du monastère de Stude, sonsé par Studius, consul Romain, dans un des sauxbourgs de Constantinople, Il vir le jour en 559, & embrassa la vie monastique à l'âge de 22 ans. La liberté avec laquelle il

blama l'empereur Constantin, fils de Léon IV, qui avoit répudié l'impératrice Marie, pour épouser Theodora; & le refus qu'il fit, sous Léon l'Arménien, Michel le Bègue & les autres empereurs Iconoclastes, d'anathématiser les Images, lui attira de violentes perfécutions. Il répondit à Léon V, qui le preffoir d'embrasser ses erreurs : Vous êtes chargé de l'Etat & de l'Armée ; prenez en Soin, & laissez les affaires de l'Eglise aux Pasteurs & aux Théologiens. A la mort de ce prince, il obtint sa liberté, après 7 ans d'exil. Cet abbé plein de zèle finit sa carrière dans l'isle de Chalcide, le 11 Novembre 826, à 67 ans. Il nous reste de lui des Sermons, des Epîtres, & d'autres ouvrages peu lue.

VI. THEODORE le Le Eleur, ainsi appellé, parce qu'il étoit lecteur de la grande Eglise de Constantinople, avoit composé une Histoire de l'Eglise depuis la 20° année du règne de Constantin le Grand, jusqu'à la mort de ce prince. Cet ouvrage étoit divisé en 2 livres. Il l'avoit tiré des Hiftoires de Socrate, de Sozomène, & de Théodoret. Il est en manuscrit dans quelques bibliothèques, & n'a pas encore été imprimé. Théodore avoit encore composé une autre Histoire Ecclésiastique, depuis la fin du règne de Théodore le Jeune, jusqu'au commencement du règne de Justin. Nous n'avons que des extraits de cet ouvrage. Henri de Valois nous a donné tout ce qu'il a pu ramaffer de Théodore, dans Suidas, Théophane & Jean Damascène.

THEODORE, Voyez METO-CHITE.... BRY.... I. LASCARIS... GAZA...B4LZAMON..THEODORUS. THEODORE, roi des Cories, Voyez NEUHOFF,

THEODORET, né en 386, fut disciple de Théodore de Monfueste & de St Jean-Chrysostôme, après avoir été formé à la vertu dans un monaftére. Elevé au facerdoce, & malgré lui à l'évêché de Cyr vers 420, il fit paroître dans sa maison, à sa table, dans ses habits & dans fes meubles, beaucoup de modeslie; mais il étoit magnifique à l'égard de la ville de Cyr. Il y fit bâtir deux grands Ponts, des Bains publics, des Fontaines & des Aqueducs. Il travailla avec tant de zèle & de fuccès dans son diocèse, composé de 800 paroisses, dont un grand nombre étoient infectées de diver fes héréfies, qu'il eut le bonheur de rendre orthodoxes tous fes diocèfains. Son zèle ne fe borna point à son Eglise; il alla prêcher à Antioche & dans les villes voifines, où il fit admirer fon éloquence & fon favoir, & où il convertit des milliers d'hérétiques Et de pécheurs. La gloire de ce grand-homme fut neanmoins obscurcie, pendant quelque tems, par l'attachement qu'il eut pour Jean d'Antioche & pour Nessorius, en faveur duquel il écrivit contre les MII Anathêmes de St Cyrille d'Alexandrie; mais il effaça cette tache, en se réconciliant avec ce prélat & en anathématifant l'hérésiarque. Le malheur qu'il avoit eu de le favoriser, étoit bien excufable : féduit par l'extérieur mortifié des Nestoriens, il s'aveugloit fur le fond de leur doctrine, jusqu'a croire que le Concile d'Ephèle & St Cyrille enseignoient l'unité de nature en J. C.; mais des qu'il eut ouvert les veux; il s'éleva avec force contre ces hypocrites. Il combattit les Eutychéeus, refifta aux menaces de l'empereur Théodose II, & se vit

tranquillement déposer dans le faux fynode d'Ephèse. Sa vertu triompha en 451, dans le Concile général de Calcédoine, où ses Iumières & sa sagesse brillérent également. Il termina faintement fa carrière, quelques années après; il la finit comme il l'avoit commencée, dans la paix & dans la communion de l'Eglife. Sa politesse, son humilité, sa modération, sa charité sont peintes dans tous ses écrits, qui sont en trèsgrand nombre. I. Une Histoire Ecclésiasique, qui renferme des choses' importantes, qu'on ne trouve pas ailleurs, & plusieurs pièces originales. Elle commence où Eusèbe a fini la fienne, c'està-dire, à l'an 324 de J. C., & finit à l'an 429. Les favans y remarquent des fautes de chronologie. Son style est élevé, clair & net; mais il y emploie des métaphores un peu trop hardies. II. Un Commentaire, par demandes & par réponfes, fur les 8 premiers livres de la Bible. III. Un Commentaire fur tous les Pseaumes. IV. L'Explication du Cantique des Cantiques. V. Des Commentaires fur Jérémie, sur Ezéchiel, sur Daniel, fur les XII petits Prophètes & fur les Epîtres de St Paul. Ce ne font que des compilations, mais elles sont faites avec soin. L'auteur se compare aux femmes des Juifs. qui n'ayant point d'or ni de pierreries à donner à Dieu pour la construction du Tabernacle, ramassoient les poils, les laines & les lins que les autres avoient donnés, les filoient & les uniffoient enfemble. VI. Cing Livres des Fables des Hérétiques. VII. Dix Livres fur la Providence. VIII. Dix Discours sur la guérison des fausses opinions des Païens. IX. Un fur la Charité. X. Un fur St Jean.

XI. Quelq. Ecrits contre St Cyrilles XII. Des Sermons. On y trouve du choix dans les penfées, de la nobleffe dans les expressions, de l'élégance & de la netteté dans le style, de la suite & de la force dans les raisonnemens. XIII. Les Vies des Sts Solitaires. XIV. Des Lettres, fort courtes pour la plûpart; mais il y peint fon caractére au naturel. La meilleure édition de fes Œuvres, est celle du P.Sirmond en grec & en latin, 1642, 4 v. in-f. auxq. le P. Garnier Jés. a ajoûté un 5° en 1684, qui contient divers autres Traités auffi de Théodoret. Quoique ce Pere de l'Eglise eût été lié avec les Nestoriens, il fut reconnu pour orthodoxe par le concile de Calcédoine, & par le pape St Léon. Le v° Concile général, en condamnant ses ouvrages contre St Cyrille, ne toucha point à sa personne, & St Grégoire le Gr. déclara depuis qu'il l'honoroit avec le concile de Calcédoine.

I. THEODORIC, Ier roi des Goths en Italie, fils naturel de Théodomir, 2º roi des Ostrogoths, fut donné en ôtage, l'an 461, par Wélamir, frere & prédéceffeur de Théodomir, à l'empereur Léon L. Il rendit de grands fervices à l'enpereur Zénon, chassé de son trône par Bafilifque. Ce prince lui fit élever une Statue équestre vis-àvis du palais impérial, & l'honora du confulat en 484. Il l'envoya enfuite en Italie contre Odoacre, qu'il battit plusieurs fois, & avec leguel il fir la paix en 493. Quelque tems après, ayant fait mourir ce prince fous divers prétextes, il se vit maître de toute l'Italie. Pour s'affermir dans fes nouveaux états, il épousa une sœur de Clovis roi de France, contracta d'autres puissantes alliances, & fit la paix avec l'empereur Anaf-

rafe, & avec les Vandales d'Afrique. Théodoric, tranquille après de violentes secousses, ne pensa plus qu'à policer fon royaume. Il prit pour secrétaire-d'état le célèbre Cassiodore, qui remplit parfaitement ses vues. Ouoique ce prince fût Arien, il protégea les Catholiques. Il ne vouloit pas même qu'ils se fissent Ariens pour lui plaire, & il sit couper la tête à un de fes officiers favoris, parce qu'il avoit embrassé l'Arianisme, en lui disant ces paroles remarquables : Si tu n'as pas gardé la foi à Dieu, comment pourras-tu me la garder à moi qui ne suis qu'un Homme ? Sa droiture le fit choifir par les Orthodoxes pour jugedans une cause purement ecclésiastique. Comme il étoit fouverain de Rome, il devint l'arbitre de l'élection des papes. Après la mort du pape Anastase, en 498, Laurent & Symmaque se disputérent le trône pontifical; on s'en remit à la décision de Théodorie, qui jugea en faveur de Symmaque. Rome lui fut redevable de plusieurs édisices, & de la réparation de ses murailles. Il embellit Pavie & Ravenne. Il ajoûta 150 Loix nouvelles aux anciennes. Il régla l'afyle des Lieux-faints, & la succesfion des Clercs qui meurent fans tester. Enfin il fut pendant 37 ans le pere des Italiens & des Goths; bienfaiteur impartial des uns & des autres, & également cher aux deux nations. Il fit fleurir le commerce dans ses états. La police s'y faifoit avec tant d'exactitude. qu'à la campagne on pouvoit garder fon or comme dans les villes où il y a le plus d'ordre. Il protégea & cultiva les lettres. Les états qu'il s'étoit formés, étoient très-vastes. Sa domination sur l'Italie, la Sicile, la Dalmatie, la

Norique, la Pannonie, les deux Rhéries, la Provence, le Languedoc & une partie de l'Espagne. Sa gloire ne se soutint pas jusqu'à la fin. L'âge, les insirmités le rendirent jaloux, avare, inquiet, foupçonneux. Les adulateurs profitérent de ces dispositions, pour perdre les deux plus refoectables sujets qu'il y eût dans la République, Symmaque, & Boëce son gendre. Ils périrent tous les deux par le dernier supplice. Théodoric ne survécut pas long-tems à ce double homicide. Un jour qu'on lui servit à table une tête de poisson, il s'imagina que c'étoit celle de Symmaque, qui le menaçoit; & se levant saisi de frayeur, il se mit au lit, & rendit l'ame le 30 Août de l'an 526, déchiré par des remords que personne ne put calmer. C'est du moins ce que rapporte Procope.

II. THEODORIC, Voy. THIER RY, n° IV.

THEODORUS PRODROMUS, auteur Gree, est connu par le Roman des Amours de Rhodante & Doficles, imprimé en gree & en latin, Paris, 1625, in -8°. & traduit en françois par Beauchamps, 1746, in-12. On ne fair en quel

tems il florissoit.

I. THEODOSE LE GRAND, (Flavius Theodosus Magnus) empereur, étoit né à Cauca, ville de la Galice en Espagne. Son pere étoit le fameux comte Théodose, qui avoit sait de si grands exploits sous Valentinien I, & qui sut décapité à Carthage en 373, par ordre de Valens prince crédule & barbare. Ce grandlomme avoit illustré le nom de Théodose. Son fils se retira dans sa patrie pour pleurer son pere; mais Gratien, connoissant son mérite, l'appella à la cour & l'associa à l'empire en 379. Il lui donna en

partage la Thrace, & toutes les provinces que Valentinien avoit possédées dans l'Orient. Peu de jours après son élection, Théodose marcha vers la Thrace, & ayant formé un corps de troupes, il tomba fur le camp des Goths, leur enleva leurs femmes & leurs enfans, avec 4000 charriots qui fervoient pour les conduire. Les barbares farent effrayés par cette défaite. Les Alains & d'autres Goths qui ravageoient les provinces voifines, lui envoyérent faire des propositions de paix, & acceptérent toutes les conditions qu'il leur imposa. L'année d'après (en 380) Théodose, malade à Thessalonique, se sit baptiser par Ascole, évêque de cette ville. Pour confacrer fon entrée dans le Christianisme, il ordonna à tous fes fujets, par une loi du 28 Février, de reconnoître le Pere, le Fils & le St-Esprit, comme un feul Dieu en trois Porfonnes. A cette loi contre l'erreur. il en joignit d'autres pour le maintien de la police. L'une défendoit aux juges de connoître d'aucune action criminelle durant les 40 jours du Carême. Une autre ordonnoit de très-grandes peines contre les femmes qui contracroient de secondes noces pendant le deuil de leur premier mari, qui étoit de 10 mois. Par une loi plus fage, il ordonna qu'on délivrât les prisonniers à Pâque. Ce fut en portant cette ordonnance qu'il dit ces paroles mémorables : Plat à Dieu qu'il fût à mon pouvoir de ressusciter les Morts! Il couronna tous ces réglemens falutaires, par des édits févéres contre les délateurs convaincus de mensonges. Athalaric, roi des Goths, se refugia vers ce tems-là auprès de Théddofe, qui le traita en roi, & qui lui sit après sa mort des funérailles magnifiques; cette générofité n'empêcha pas que plufieurs Barbares ne fiffent des irruptions dans la Thrace. Théodose marche contre eux, leur livre baraille au mois d'Août 331. les défait & les force à repasser le Danube. Son nom pénétra dans les pays étrangers. Sapor III, roi de Perfe, lui envoya des ambaffadeurs, pour lui demander à faire alliance ensemble. Ces deux prind ces firent un traité de paix qui dura long-tems. L'an 385 fut célèbre par une conjuration formée contre lui. Il défendit de citer en justice ceux gui, sans en être complices, en avoient été inftruits & ne l'avoient pas découverte. Il laissa condamner les conjurés, & leur envoya leur grace lorfqu'on les conduifoir au fupplice. Ils furent redevables de la vie à Ste Flaccille, fa femme, à qui la religion infoira ce que la politique avoir inspiré à Livie, semme d'Auguste, à l'égard de Cinna. La clémence de Théodofe se démentit dans une occasion plus importante. Il y eur; en 390, une fédition à Thefsalonique, capitale de la Macédoine. Botheric, gouverneur de l'IIlyrie, avoit fait mettre en prison un cocher accufé du crime infàme de pédéraftie. Lorsqu'on donna dans certe ville des spectacles en réjouissance des victoires de Théodose, le peuple demanda qu'on mit ce cocher en liberté; & fur le refus du gouverneur on prif les armes, & l'on tua plusieurs officiers de la garnison. Botheric vint en personne pour appaiser ce tumulte, mais il fut lui-même maffacré. Théodose, à cette nouvelle, n'écoura que sa colére, & fit pasfer tous les habitans au fil de l'épée. On peut voir dans l'article de St Ambroise, comment cet illustre prélat lui fit expier cette horreur, d'autant plus révoltante dans Théodose, qu'il avoit pardonné à la ville d'Antioche coupable du même crime. Cependant Maxime, qui avoit tué Gratien & qui s'étoit fait déclarer empereur, pressoit le jeune Valentinien. Théodose fit la guerre à ce tyran, le défit en deux batailles, dans la Hongrie & en Italie; & l'ayant poursuivi jusqu'à Aquilée, il contraignit les soldats de le lui remettre. On l'amena dans le camp de Théodose, qui vouloit lui pardonner; mais les foldats le jugeant indigne de sa clémence, le tuérent hors de la tente & lui coupérent la tête. C'est ainfi que finit cette guerre, 2 ans avant la cruelle scène de Thessalonique; & que Théodose, ayant pacifié l'Occident pour Valentinien, affura la possession de l'Orient pour lui & pour ses ensans. L'année suiv. 389, il vint à Rome pour y recevoir les honneurs du triomphe, & y fit abattre les restes de l'Idolâtrie. Après ce triomphe, Théodose retourna à Constantinople, & dést une troupe de Barbares qui pilloient la Macédoine & la Thrace. Arbogaste, Gaulois d'origine, dépouilla l'empereur Valentinien de son autorité, & lui donna la mort. Pour éviter la peine due à fon crime, il choisit Eugène, homme de la lie du peuple, qui avoit enseigné la grammaire, & le sit déclarer empereur à condition qu'il permettroit l'idolâtrie. Théodose se prépara à lui faire la guerre, & après avoir été battu, il défit l'usurpateur le 6 Septembre, à Aquilee, l'an 394. Eugène eut la tête tranchée, & Arbogaste se tua luimême. On faisoit de grands préparatifs à Constantinople pour recevoir Théodofe en triomphe. Il tomba malade à Milan, & il y mourut d'hydropisie, le 17 Jan-

vier 395. Il étoit âgé de 50 ans, & en avoit régné 16. Son corps fut porté à Constantinople, où Arcadius son fils le fit mettre dans le mausolée de Constantin. Théodose doit être mis au nombre des rois qui font honneur à l'humanité. S'il eur des passions violentes, il les réprima par de violens efforts. La colére & la vengeance furent fes premiers mouvemens; mais la réflexion le ramenoit à la douceur. On connoît cette Loi fi digne d'un prince Chrétien, portée en 393, au sujet de ceux qui attaquent la réputation de leur monarque : Si quelqu'un, dit-il, s'échape jusqu'à diffamer notre Nom, notre gouvernement & notre conduite, nous ne voulons. point qu'il soit sujet à la peine ordinaire portée par les Loix, ou que nos Officiers lui fassent souffrir aucun traitement rigoureux. Car si c'est par légéreté qu'il ait mal parlé de Nous, il faut le mépriser; si c'est par une aveugle folie, il est digne de compassion; & si c'est par malice, il faut lui pardonner Plusieurs écrivains l'ont comparé à Trajan dont il defcendoit, & à qui il ressembloit par la figure & par le caractére; l'un & l'autre étoient bienfaisans, magnifiques, justes, humains. Tel Théodose avoit été à l'égard de ses amis dans l'état de fimple particulier; tel il fut envers tout le monde, après être monté sur le trône. Sa règle étoit d'en agir avec ses Su-3 jets, comme il avoit autrefois souhaité d'être traité lui-même par l'Empereur. Il n'avoit rien de la fierte qu'infpire le sceptre. S'il accordoit quelque préférence honorable, c'étoit aux favans & aux gens-de-lettres. Jamais le peuple ne fut moins chargé d'impôts que fous son règne. Il appelloit une heure perdue, celle où il n'avoit pu faire du bien. Les libéralités qu'il fit aux habitans de Constantinople y attirérent un si grand nombre de citoyens, qu'on délibéra sur la fin de son règne, si l'on ne feroit poiat une seconde enceinte, quoique dix ans auparavant les maisons n'occupat-sent qu'une très petite partie de la ville, le reste n'érant que des jardins ou des terres labourables. C'est le dernier prince qui ait possédé l'empire Romain en entier. Il laissa trois ensans, Arcade, Honorius, & Pulcherie. Arcade sut empereur d'Orient, & Honorius d'Occident.

II. THEODOSE II, le Jeune, petit-fils du précédent, né le 11 Avril 401, succéda à Arcade son pare le 1er Mai 408. Ste Pulcherie, fa fœur, gouverna fous fon nom. C'est elle qui lui fit épouser Athénais, fille du philosophe Léonce, laquelle recut au baptême le nom d'Eudocie. Théodose, placé sur le trône, ne prit presque aucune part aux événemens de son règne. Les Perses armérent contre lui en 421; il leva des troupes pour s'opposer à leurs conquêtes. Les deux armées qui se cherchoient l'une & l'autre, furent toutes les deux faifies de crainte lorfqu'elles s'approchérent, & fuirent chacune de leur côté. Les Perses se précipitérent dans l'Euphrate, où il en périt près de cent mille. Les Romains abandonnérent le fiége de Nifibe, brûlérent leurs machines & rentrérent dans les terres de l'empire. Il envoya ensuite une armée en Afrique contre Genseric. roi des Vandales, qui fut encore plus malheureufe. Il fut obligé de la rappeller pour l'oppofer aux Huns qui ravageoient la Thrace fous la conduite d'Attila. Ses troupes n'ayant pu arrêter les courses de ces barbares, ce ne fut qu'à force d'argent qu'il les fit retirer. Théodose II se rendit méprisable

par la confiance qu'il donna à fes eunuques. Sa foiblesse alloit jusqu'à signer ce qu'on lui préfentoit, fans prendre même la peine de le lire. La vertueuse Pulcherie, sa sœur, l'avoit corrigé de plusieurs défauts; elle le corrigea encore de celui-là. Un jour elle lui présenta un acte à signer, par lequel " il abandonnoit l'Impéra-" trice, sa femme, pour être ef-" clave. " Il le figna fans le lire, & lorfquePulcherie lui eut fait connoître ce que c'étoit, il en eut une telle confusion, qu'il ne retomba jamais dans la même faute. Ce prince, particulier estimable, mais monarque méprifé, avoit d'abord favorisé les Nestoriens & les Eutychéens; mais il les condamna sur la fin de fa vie. Il mourut le 28 Juillet 450, à 49 ans, ne laissant que Licinia Eudoxia, femme de Valentinien III. C'est lui qui publia, le 15 Janvier 438, le Code dit Théodosien de son nom, publié à Lyon en 1665,6 tomes in fol: c'est un recueil des Loix choisies entre celles que les empereurs légitimes avoient faites. Après la mort de ce prince, Pulcherie fit élire Mar-

III. THEODOSE III, furnommé l'Adramitain, fut mis malgré lui fur le trône d'Orient l'an 716. Il étoit receveur des impôts de la ville d'Adramite en Natolie, fa patrie, lorsque l'armée d'Anastase II s'étant revoltée, le proclama empereur. Il fut couronné par le patriarche de Constantinople. Mais n'ayant ni affez de fermeté, ni affez de génie pour tenir le sceptre impérial dans des tems difficiles , il le céda à Léon l'Isaurien . vers le mois de Mars 717, & se retira dans un monastére d'Ephèse. Il y mourut faintement. Son caractére modéré, & la noblesse de ses Tentimens, le rendoient un particulier estimable; mais il falloit un héros pour repousser les Barbares qui inondoient l'empire.

THEODOSE, Voy. GERASIME. I. THEODOTE, le Valentinien, n'est connu que par ses Eglogues, que le Pere Combefis nous a données sur le manuscrit de la Bibliothèque des Peres. Ces Eglogues ne contiennent qu'une application de l'Ecriture au système de Valentin, Théodote prétend y prouver les différens points de la doctrine de Valentin par quelques passages de l'Ecriture. Cet ouvrage a été commenté par le Pere Combesis, & se trouve dans la Bibliothèque Grecque de Fabricius.

II. THEODOTE DEBIZANCE. surnommé le Corroyeur, du nom de fa profession. Pendant la persécution qui s'éleva fous Marc-Aurèle, Théodote fut arrêté avec beaucoup de Chrétiens qui confessérent J. C. & remportérent la couronne du martyre. Ce miférable renonca à fon Dieu ; les fidèles lui firent tous les reproches que méritoit fon crime, & pour s'excufer, il voulut prouver que Jefus - Christ n'étoit qu'un homme. Sa doctrine fouleva tout le monde, & Théodote fut excommunié par le pape Victor ; il trouva cependant des disciples qu'on nomma Théodotiens. Ils prétendoient que la doctrine de leur maître avoit été enseignee par les Apôtres, jufqu'au pontificat de Zéphirin, qui avoit corrompu la doctrine de l'Eglife en faifant un dogme de la Divinité de

THEODOTION, natif d'Ephèfe, fut disciple de Tatien, puis fectateur de Marcion. Il paffa enfuite dans la fynagogue des Juifs, où il fut reçu à condition qu'il traduiroit l'Aucien-Testament en grec. Il remplit sa promesse l'an 185, fous le règne de Commode. Il ne nous reste de lui que des fragmens de cette Verfion. Elle étoit plus hardie que celle des Septante, & que celle d'Aquila, qui avoient été faites auparavant; & l'auteur s'étoit permis d'ajoûter ou de retrancher des passages entiers. THEODULE, Voyez I. N.L.

THEODULPHE, étoit originaire de la Gaule Cifalpine. Charlemagne qui l'avoit amené d'Italie, à cause de son savoir & de son esprit, lui donna l'abbaye de Fleuri, puis l'évêché d'Orléans vers l'an 793. Ce prince le choifit pour figner son testament en SII. Louis le Débonnaire hérita de l'estime que son pere avoit pour lui. Mais Théodulphe, ayant été accusé d'avoir eu part à la conjuration de Bernard roi d'Italie, fut mis en prison à Angers. C'est-là qu'il compofa l'Hymne Gloria, laus & honor, dont l'on chante le commencement au jour des Rameaux. On prétend que l'ayant chantée d'une fenêtre de la prison dans le tems que l'empereur passoit, ce prince fut si charmé de cette pièce, dont le mérite est pourtant très-médiocre, qu'il lui rendit la liberté. Théodulphe en profita pour écrire différens ouvrages. On a de lui un Traité du Baptême; un autre du St-Esprit; deux Capitulaires adresfés à ses curés, qu'on peut regarder comme des monumens de la discipline de son tems. Ce savant prélat mourut vers 821. Le Pere Sirmond, Jéfuite , publia en 1646, in-So, une bonne édition de les Euvres.

THEOGNIS, poëte Grec, natif de Mégare, florissoit 544 ans avant J. C. Nous n'avons de lui que des Fragmens, Leipfick 1576, in-8°; & dans le Corpus Poetarum Grzc. à Genève, 1606 & 1614, 2 vol. in-fol.

I. THEON; fophiste Grec, est avantageusement connu dans le monde littéraire par un Traité de Rhétorique, écrit avec goût & avec élégance. Les meilleures éditions de ce livre font celles d'Upfal, 1670, in-8°; & de Leyde, 1726, in-8°, en grec & en latin.

H. THEON D'ALEXANDRIE, philosophe & mathématicien du tems de Théodose le Grand, sut pere de la savante Hypacie. Il composa divers Ouvrages de Mathématiques, Paris 1644, in-4°.

I. THEOPHANE, fille que Neptune époufa, & qu'il métamorphofa en brebis. Elle fut mere du

fameux bélier à la Toifon-d'or. II. THEOPHANE, (George) d'une des plus nobles & des plus riches maisons de Constantinople. fut marié très-jeune, & vécut en continence avec fa femme. Il embrassa ensuite l'état monastique, & fe fit un nom respectable par fes vertus. S'étant trouvé, en 787, au viie concile général, il reçut des Peres de cette affemblée les honneurs les plus distingués. L'em. pereur Léon l'Arménien l'exila dans l'inle de Samothrace, où il mourut en SIS. On a de lui une Chronique qui commence où finit celle de Syncelle, & qui va jusqu'au règne de Michel Curopalate. Elle fut imprimée au Louvre en 1655, infol. en grec & en latin, avec des notes. On y trouve des choses utiles; mais on rencontre souvent les traces d'un esprit crédule & d'un critique sans jugement... Il y a eu un autre Théophane Cerameus. c'est-à-dire, le Potier, évêque de Tauromine en Sicile, dans le x1º siécle. On a de lui des Homélies, imprimées en grec & en latin à Paris en 1644.

THEOPHANIE, fille d'un cabaretier, parvint par ses intrigues & son adresse à se faire donner la couronne impériale. Romain le Jeune, empereur d'Orient, l'épousa en 959. Après la mort de ce prince en 963, elle fut déclarée régente de l'empire ; & malgré ce titre, elle donna la main a Nicéphore Phocas, qu'elle plaça fur le trône, après en avoir fait descendre Etienne son fils aîné. Lasse bientôt de son nouvel époux, elle le sit affassiner par Jean Zimiscès, en Décembre 969. Le meurtrier ayant été reconnu empereur, exila Théophanie dans l'isle de Proté. où il la laissa languir pendant le cours de son règne. Ce prince étant mort en 975, l'impératrice fut rappellée à Constantinople par fes fils Basile & Constantin ,

qui lui donnérent beaucoup de

part au gouvernement. On igno-

re l'année de fa mort; mais on fait qu'elle étoit d'un esprit ser-

me, & que son cœur étoit capa-

ble de tous les crimes. I. THEOPHILE, 6° évêque d'Antioche, fut élevé sur ce siège l'an 176 de J. C. Il écrivit contre Marcion & contre Hermogène, & gouverna sagement son Eglise jusques vers l'an 186. Il nous reste de lui 3 Livres en grec, adressés à Autolycus, contre les calomniateurs de la religion Chrétienne. C'est dans cet ouvrage qu'on trouve pour la première fois le mot de Trinité. Il a été imprimé en grec & en latin, avec les Œuvres de S. Juftin, 1642, in-fol. L'auteur s'attache à v montrer la vérité du Christianisme & l'absurdité de l'I-

II. THEOPHILE, fameux patriarche d'Alexandrie, après Timothée, l'an 385, acheva de ruiner les restes de l'Idolâtrie en Egy-

dolâtrie.

THE

ils le font colére, emporté, víndicatif, foupçonneux. Les Catholiques l'accuférent d'impiété. Si l'on en croit quelques historiens, il rejettoit non feulement le culte des Images, mais encore la Divinité de J. C., l'existence des Démons, & la Réfurrection des corps. Il est probable que, s'il avoit pensé ainsi, il auroit pris avec moins de chaleur la dispute des Iconoclastes, pour laquelle il ne craignit point de répandre le fang des Catholiques. Michel fon le le le catédat Coue le catalon.

fils lui fuccéda, fous la tutelle de l'impératrice Theodora Despuna, qui rétablit l'honneur des Images. (Voyez Théophobe... III. THEODORA... & DANDERI.)

IV. THEOPHILE, furnommé Viaud, poëte François, naquit vers l'an 1590, au village de Boussière-Sainte-Radegonde dans l'Agénois, d'un avocat, & non pas d'un cabaretier, comme dit le déclamateur Garasse. Sa conduite & ses écrits trop libres lui attirérent bien des chagrins. Il fut obligé de passer en Angleterre en 1619. Ses amis lui ayant obtenu fon rappel, il abjura le Calvinisme, Sa conversion ne changea ni ses mœurs peu réglées, ni fon esprit porté au libertinage. Le Parnasse Satyrique, recueil fali par la lubricité la plus dégoûtente & par l'impiété la plus effrénée, ayant paru en 1622, on l'attribua généralement à Théophile. L'ouvrage fut flétri, l'auteur déclaré crimine! de lèse-majesté divine, & condamné à être brûlé; cé qui fut exécuté en effigie. On le poursuivit vivement; il fut arrêté au Câtelet en Picardie, ramené à Paris, & renfermé dans le même cacho: où Ravaillac avoit été mis. Son affaire fut examinée de nouveau. & sur les protestations réitérées

Kk

pte, en faifant abattre le temple & les idoles des faux Dieux. Il pacifia les différends furvenus entre Evagre & Flavien, tous deux ordonnés évêques d'Antioche. Mais l'ambition ternit toutes ses vertus. Meilleur politique que bon évêque. il se déclara ouvertement contre S. Jean-Chrysostôme, le fit dépofer dans le concile du Chêne, & refusa de mettre son nom dans les diptyques. Ce prélat intrigant mourut en 412. On prétend qu'étant près d'expirer & faisant attention à la longue pénitence de S. Arsène, il s'écria : Que vous êtes heureux, Arsène, d'avoir toujours eu cette heure devant les yeux! Il nous reste de lui quelques écrits, dont on ne fait pas beaucoup de cas. On les trouve dans la Bibliothèque des Peres. III. THEOPHILE, empereur

Octobre \$29, après fon pere Michel le Bègue, qui l'avoit déja affocié à l'empire, & lui avoit inspiré fon horreur pour les faintes Images. Cette longue & funeste dispute divisoit toujours l'empire: Théophile eut la foiblesse de s'en mêler, & la cruauté de perfécuter ceux qui ne pensoient pas comme lui. Il commença fon règne par le châtiment des affaffins de Léon l'Arménien; il fongea enfuite férieusement à repousser les Sarafins. Il leur livra cinq fois bataille, & fut presque toujours malheureux. Le chagrin que lui caufa la perte de la dernière, le toucha fi vivement, qu'il en mourut de douleur en Janvier \$42.

d'Orient, monta fur le trône en

vant d'autres, il n'avoit que des vertus feintes & des vices réels; Tome VI.

On a dit beaucoup de bien &

beaucoup de mal de ce prince.

Suivant les uns, il étoit bon po-

litique & aimoit la justice; sui-

de son innocence, le parlement se contenta de le condamner à un bannissement. Ce poëte mourut à Paris en 1626, à 36 ans, dans l'hôtel du duc de Montmorenev qui lui avoit donné un afyle. Les vers de Théophile sont pleins d'irrégularités & de négligences; mais on y remarque du génie & de l'imagination. Il est un des premiers auteurs qui ait donné des ouvrages mêlés de prose & de vers. On a de lui un Recueil de Poesses, qui consistent en Elégies, Odes, Sonnets, &c.; un Traité de l'Immortalité de l'Ame, en vers & en prose; Pyrame & Thisbé, Tragédie; Socrate mourant, Trag.; Pafiphaë, Trag. 1618, trèsmédiocre; trois Apologies; des Lettres, Paris 1662, in-12; fes Nouvelles Euvres, Paris 1642, in-8°. &c. Ce poëte avoit des Inpromptus fort heureux.

THÉOPHOBE, général des armées de Théophile empereur d'Orient, étoit né à Constantinople d'un ambassadeur Persan du sang royal. Pour se l'attacher plus étroitement, Théophile lui fit épouser fa sœur. Théophobe rendit à son beau-frere des services importans. Son courage & fa bonté lui gagnoient les troupes, qui furent quelquefois victorieuses sous lui. Les Perses qui étoient à la solde de l'empire, le proclamérent deux fois empereur; mais Théophoberefusa le diadême. Théophile, craignant qu'il ne l'acceptât enfin , & qu'il n'enlevât le trône à fon fils, le fit arrêter; & se voyant près d'expirer, il lui fit trancher la tête, quoiqu'il fût innocent du crime des foldats. On dit que l'empereur mourant s'étant fait apporter, sur le lit cette tête, fit un dernier effort pour la prendre par les cheveux. Puis la regardant

avec fureur: Hé bien, dît-il, je ne ferai plus Théophile; mais toimême tu ne feras plus Théophobe... C'est ainsi que périt, en 842, un général digne d'un meilleur sort,

THEOPHRASTE, philosophe Grec, natif d'Erèfe, ville de Lesbos, étoit fils d'un foulon. Platon fut son premier maître. De cette école il passa dans celle d'Aristote, où il se distingua singuliérement. Son nouveau maître, charmé de la facilité de son esprit & de la douceur de son élocution, lui changea fon nom qui étoit Tyrtame, en celui d'Euphrafte, qui fignifie Celui qui parle bien; & ce nom ne répondant point affez à la haute estime qu'il avoit de la beauté de fon génie & de fes expressions, il l'appella Théophraste, c'est-à-dire un Homme dont le langage est divin. Ariftote disoit de lui & de Callisthène (un autre de fes disciples, ) ce que Platon avoit dit la 1re fois d'Aristote même & de Kénocrate, que " Callisthène étoit lent à con-" cevoir & avoit l'esprit tardif; " & que Théophraste au contraire " l'avoit vif, perçant, pénétrant, » & qu'il comprenoit d'abord d'u-" ne chose, tout ce qui en pou-" voit être connu. " Aristote obligé de fortir d'Athènes, où il craignoit le sort de Socrate, abandonna son école l'an 322 avant J. C. à Theophraste, lui confia ses écrits à condition de les tenir secrets: & c'est par le disciple que font venus jusqu'à nous les ouvrages du maître. Son nom devint si célèbre dans toute la Grèce, qu'il compta dans le Lycée jusqu'à 2000 élèves. Ses rares qualités ne lui acquirent pas seulement la bienveillance du peuple, mais encore l'estime & la familiarité des rois. Il fut ami de

Caffandre ; qui avoit succede à Aridée, frere d'Alexandre le Grand, au royaume de Macédoine; & Ptolomée fils de Lagus, & 1er roi d'Egypte, entretint toujours un commerce étroit avec ce philosophe. Théophraste mourut accablé d'années & de fatigues, & ne cessa de travailler qu'en cessant de vivre. Cicéron dit qu'il se plaignit, en mourant, de la Nature, « de ce qu'elle avoit accordé aux " cerfs & aux corneilles une vie in fi longue, tandis qu'elle n'a-" voit donné aux Hommes qu'une » vie très - courte »; mais cette plainte n'étoit fondée que fur une erreur : il seroit très-difficile de citer des cerfs nonagénaires. Parmi les maximes de ce philosophe, on distingue celles-ci : I. Il ne faut pas aimer ses Amis pour les éprouver, mais les éprouver pour les aimer. II. Les Amis doivent être communs entre les freres, comme tout est commun entre les amis. III. L'on doit plutôt se fier à un Cheval sans frein, qu'à l'Hommequi parle sans jugement. IV. La plus forte dépense que l'on puisse faire est celle du Tems. Il dit un jour à un particulier qui se taisoit à table dans un festin : Si tu es un habile homme, tu as tort de ne pas parler; mais si tu ne l'es pas, tu fais reaucoup en sachant te taire. La plupart des Ecrits de Théophraste sont perdus pour la postérité; ceux qui nous restent de lui, sont : I. Une Histoire des Pierres, dont Hill a donné une belle édition à Londres, en 1746, in-fol. en grec & en anglois, avec de favantes notes. Il. Un Traité des Plantes; curieux & utile, Amsterdam 16.44, in-fol. III. Ses Caractères; ouvrage qu'il composa à l'âge de 99 ans, & que la Bruyère a traduit en françois. Isaac Casaubon a fait de sayans Commentaires sur ce petit

Traité, Cambridge 1712, in-8°, qui fe joint aux Auteurs cum notis Variorum. Il renferme des lecons de morale fort utiles, & des détails bas & minucieux, mais qui

peignent l'homme.

I. THEOPHYLACTE, archevêg. d'Acride, métropole de toute laBulgarie, naquit & fut élevé à Constantinople. Il travailla avec zèle à établir la Foi de Jesus-Christ dans fon diocèse, où il y avoit encore un grand nombre de Païens. Il se fit connoître des favans par quelques ouvrages. Les principaux font : I. Des Commentaires fur les Evangiles & fur les Actes des Apôtres, Paris 1631, in-folio; -- sur les Epitres de S. Paul, & sur Habacuc, Jonas, Nahum & Ofée; Paris 1636, in-fol. Ces Commentaires ne font presque que des extraits des écrits de S. Jean-Chrysostôme. II. Des Epitres peu intéressantes, dans la Bibliothèque des Peres. III. Institutio Regia, au Louvre, 1651, in-4°, réimpr. dans l'Imperium Orientale de Banduri, &c. Ce prélat mourut après l'an 1701.

II. THEOPHILACTE SIMO-CATTA, historien Grec, florisfoit vers l'an 612, sous Heraclius. Nous avons de lui une Histoire de l'empereur Maurice, imprimée au Louvre, 1647, in-fol. Elle fait partie de la Byzantine. Le P. Schon en avoit donné une édition grecque & lat. 1599, in-5°.

THEOPOMPE, célèbre orateur & historien de l'isle de Chio, eut Socrate pour maître. Il remporta le prix qu'Antémise avoit décerné à celui qui feroit le plus bel éloge funèbre de Mausole fontépoux. Tous ses ouvrages se sont perdus. On regrette se Histoires; elles étoient, suivant les anciens auteurs, écrites avec exactitude; quoique l'autêur eut dus penchant

Kkij

à la fatyre. Josephe rapporte que Théopompe ayant voulu insérer dans un de ses ouvrages historiques quelques endroits des Livres saints, eut l'esprit troublé pendant 30 jours; & que, dans un intervalle lucide ayant résolu de quitter son dessein, il sut guéri de sa maladie. Mais il y a apparence que ce conte n'est qu'une sistino du faux Aristée.

THÉOXÈNE, se signala par un courage & une fermeté héroïques. Tite-Live, de qui nous empruntons cet article, avoue qu'en écrivant son Histoire, il étoit pénétré d'amour & d'admiration pour cette femme illustre. Après que Philippe, roi de Macédoine, eut fait mourir les principaux seigneurs de Theffalie; plufieurs, pour éviter sa cruauté, suyoient dans les pays étrangers. Poris & Théoxène prirent le chemin d'Athènes, pour trouver la sûreté qu'ils ne pouvoient avoir dans leur province; mais ils voguérent fi malheureusement, qu'au lieu d'avancer, les vents les repoufférent dans le port même d'où ils avoient fait voile. Les gardes les ayant découverts au lever du foleil, en avertirent le prince; & s'efforcérent de leur ôter cette liberté qu'ils estimoient plus que leur vie. Dans cette cruelle extrémité, Poris emploie ses priéres pour appaiser les soldats, & pour appeller les Dieux à fon fecours; mais Théoxène voyant la mort inévitable, & ne voulant pas tomber entre les mains de ce tyran, fauva ses enfans de la captivité par une réfolution extraordinaire. Elle présenta un poignard aux plus âgés, & aux plus jeunes un vase de poison, afin qu'ils fe donnassent la mort. Ses enfans lui ayant obéi, elle les jetta dans l'eau à demi morts. Puis ayant embrassé son cher Poris, elle se précipita dans la mer avec lui, à la vue des soldats attendris & admirateurs de son courage.

rage.

THERAIZE, (Michel) docteur de Sorbonne, de Chauni en Picardie, mourur en 1726, à 58 ans, après avoir été chanoine de S. Etienne de Hombourg, diocèfe de Metz, puis grand-chantre, chanoine & official de S. Fursi de Péronne, & curé de la paroisse S. Sauveur de la même ville. On a de lui un ouvrage plein de recherches, imprimé en 1690, sous le titre de Questions sur la Messe publique folemnelle. On y trouve une explication littérale & historique des cérémonies de la Messe & de

fes rubriques.

THERAMENE, illustre Athénien, fe fignala par la grandeur d'ame, avec laq. il méprisa la mort. Ayant été conduit en prison par l'ordre des 30 Tyrans d'Athènes. il fut condamné à boire la ciguë. Après l'avoir avalée comme s'il eût voulu éteindre une grande foif, il en jetta le reste sur la table, de façon qu'il rendit un certain son, & dit en riant : Ceci est à la santé du beau Critias. C'étoit l'un des tyrans, le plus acharné contre lui. Il se conforma ainsi à la coutume observée chez les Grecs dans les repas de réjouissance, de nommer celui à qui l'on devoit tendre le verre. Ensuite il donna la coupe de poison au valet qui le lui avoit préparé, pour la présenter à Critias. Ce héros se joua, jusqu'au dernier moment, de la mort qu'il portoit déja dans son sein, & prédit celle de Critias, qui fuivit de près la fienne.

THERESE, (Sainte) née à Avila dans la vieille Castille le 28 Mars 1515, étoit la cadette de trois filles d'Alphonse - Sanchez de Cepède & de Béatrix d'Ahumade, tous deux aussi illustres par leur piété que par leur noblesse. La lecture de la Vie des Saints qu'Alphonse faisoit tous les jours dans sa famille, inspira à Thérèse une grande envie de répandre son sang pour J. C. Elle s'échapa un jour avec un de ses freres, pour aller chercher le martyre parmi les Maures. On les ramena, & ces jeunes-gens ne pouvant être martyrs, réfolurent de vivre en hermites. Ils drefférent de petites cellules dans le jardin de leur pere, où ils se retirérent souvent pour prier. Thérèse continua de se porter ainsi à la vertu jusqu'à la mort de fa mere, qu'elle perdit à l'âge de 12 ans. Cette époque fut celle de fon changement. La lecture des Romans la jetta dans la diffipation, & l'amour d'elle-même & du plaisir auroient bientôt éteint toute sa ferveur, si son pere ne l'eût mise en pension dans un couvent d'Augustines. Elle apperçut le précipice auquel la grace de Dieu venoit de l'arracher, & pour l'éviter à l'avenir, elle se retira dans le monastère de l'Incarnation de l'ordre du Mont-Carmel, à Avila, & y prit l'habit le 2 Novembre 1536, à 21 ans. Ce couvent étoit un de ces monaftéres, où le luxe & les plaifirs dumonde sont poussés aussi loin que dans le monde même. Thérèse entreprit de le réformer. Après avoir essuyé une infinité de traverses, elle eut la consolation de voir le premier monastère de sa Réforme fondé dans Avila en 1562. Le fuccès de la réformation des Religieuses l'engagea à entreprendre celle des Religieux. On en vit les premiers fruits en 1568, par la fondation d'un monastére à Dorvello, diocèfe d'Avila, où le bienheureux Jean de la Croix fit profession à la tête des religieux qui embrassoient la Réforme. C'est l'origine des Carmes déchaussés. Dieu répandit des bénédictions si abondantes sur la famille de Thérèse, que cette fainte vierge laissa trente monastéres réformés, 14 d'hommes & 16 de filles. Après avoir vécu dans le cloître 47 ans, les 27 premiers dans la maifon de l'Incarnation, & les 20 autres dans la Réforme, elle mourut à Alve, en retournant de Burgos, où elle venoit de fonder un nouveau monastére, le 4 Octobre 1582, à 68 ans. Son institut sut porté de son vivant jufqu'au Mexique, dans les Indes Occidentales, & s'étendit en Italie. Il passa ensuite en France, aux Pays-Bas, & dans tous les pays de la Chrétienté. Gregoire XV la canonisa en 1621. L'ouversure de son tombeau fut faite le 2 Octobre 1750, 128 ans & 6 mois depuis esa canonisation. Tendre & affectueuse jusqu'aux larmes les plus abondantes, vive & toute de flâme fans délire & fans emportement, cette Sainte porta l'amour divin au plus haut dégré de sensibilité dont soit susceptible le cœur humain. On connoît sa sentence favorite dans fes élans de tendresse: Ou souffrir, Seigneur, ou mourir! & sa belle pensée au suiet du Démon : Ce malheureux, difoit-elle, qui ne fauroit aimer. On a de Ste Thérèse plusieurs ouvrages, où l'on admire également la piété, l'énergie des fentimens, la beauté & l'agrément du style. Les principaux font : I. Un volume de Lettres, publiées avec les notes de D. Juan de Palafox, évêque d'Ofma. II. Sa Vie, compofée par elle - même. III. La Ma-Kkiij

nière de vister les Monastères des Religieux. IV. Les Relations de son esprit & de son intérieur, pour ses Confesseurs. V. Le Chemin de la Persédion... Arnaud d'Andilly a traduit presque tous ses ouvrages en notre langue, 1670, in-4°. La Monnoie a mis en vers françois l'Action de graces que faisoit cette Sainte après la Communion.

THERMES, (Paul de la Barthe, feigneur de ) né à Conserans, d'une famille ancienne, mais pauvre, éprouva des revers aux premiers pas de sa carriére. Une affaire d'honneur l'obligea de fortir de France en 1528. Une nouv. difgrace l'en éloigna encore pour quelque tems. Au moment qu'il alloit revenir en France, il fut pris par des corfaires, & fouffrit beaucoup dans sa captivité. S'étant consacré aux armes dès sa jeunesse, il les porta avec distinction sous François I. Henri II & François II. La victoire de Cerifoles en 1544, où il combattit en qualité de colonelgénéral de la cavalerie légére, fut due en partie à sa valeur; mais son cheval ayant été tué fous lui, il fut fait prisonnier, & on ne put le racheter qu'en donnant en échange trois des plus illustres prisonniers ennemis. La prise du marquisat de Saluces & du château de Ravel, l'une des plus fortes places du Piémont, lui acquit en 1547 une nouvelle gloire. Envoyé en Ecosse 2 ans après, il répandit la terreur en Angleterre, & la paix fut le fruit de cette terreur. On l'envoya à Rome en 1551, en qualité d'ambassadeur; mais n'ayant pas pu porter Jules III à se concilier Farnèse, duc de Parme, que le roi protégeoit, il commanda les troupes Françoifes en Italie, & s'y fignala jufqu'en 1558. Ce fut dans cette année qu'il obtint le bâton de maréchal de France & qu'il prit Dunkerque d'affaut. Il fut moins heureux à la journée de Gravelines. Il perdit la bataille, fut blessé & fait prisonnier. Le maréchal de Thermes ayant recouvré sa liberté à la paix de Cateau - Cambress l'an 1559, continua de fe distinguer contre les ennemis de l'Etat. Il mourut à Paris en 1562, âgé de 80 ans, fans laisser de postérité, & après avoir institué son héritier Roger de St-Lary, seigneur de Bellegarde. Le maréchal de Thermes effuya des revers: mais sa valeur, son intrépidité, fon zèle pour l'Etat, couvrirent ses fautes, ou plutôt ses malheurs. Il dut à l'adverfité qu'il éprouva dans ses prem, années, la sagesse qui le distingua toute sa vie. C'étoit un proverbe, reçu même chez les ennemis, de dire: Dieu nous garde de la sagesse de Thermes!

THERPANDRE, poëte & musicien Grec de l'isse de Lesbos, floriffoit vers l'an 650 avant J. C. II fut le premier qui remporta le prix de musique aux Jeux Carniens, institués a Lacédémone. Il sut aussi calmer une fédition dans cette ville, par ses chants mélodieux, accompagnés des fons de la cithare. Therpandre, pour étendre le jeu de la lyre, l'avoit augmentée d'une corde; mais les Ephores le condamnérent à l'amende, à cause de cette innovation, & confiquérent fon instrument. On proposoit des prix de poësie & de musique dans les quatre grands Jeux de la Grèce, fur-tout dans les Pythiques. Ce fut dans ces jeux que Therpandre remporta 4 fois le prix de musique, qui se distribuoit avec une grande solemnité. Ses Poësies ne sont pas parvenues jusqu'à nous.

THERSITE, le plus difforme de tous les Grecs qui allérent au siége de Troie, ofa dire des injures à Achille, & fut tué par ce héros

d'un coup de poing.

nombre des demi-Dieux, étoit fils d'Egée roi d'Athènes, & d'Æthra fille de Pithée. Il fit la guerre aux Amazones, prit leur reine prifonnière, l'épousa ensuite & en eut un fils nommé Hippolyte, Il battit Oréon roi de Thèbes, tua les brigands & plufieurs monftres, comme le Minotaure, & trouva l'iffue du Labyrinthe, par le fecours d'Ariadne, fille de Minos roi de Crète. Ce héros, après avoir marché fur les traces d'Hercule dans fes travaux guerriers, l'imita dans fes amours volages. Il ealeva plufieurs femmes, comme Hélène, Phèdre, Ariadne sa bienfaitrice, qu'il abandonna enfuite; mais il les rendoit, lorfqu'elles ne consentoient pas à leur enlèvement. Il fe fignala enfuite par divers établissemens. Il institua les Jeux Isthmiques en l'honneur de Neptune. Il réunit les douze villes de l'Attique, & y jetta les fondemens d'une République vers l'an 1236 avant J. C. Quelque tems après étant allé faire un voyage en Epire, il fut arrêté par Aidoneus, roi des Molosses; & pendant ce tems-là, Mnesthée se rendit maître d'Athènes. Thefée ayant recouvré sa liberté, se retira à Scyros, où l'on dit que le roi Lycomèdes le sit périr en le précipitant du haut d'un rocher. On connoît son amitié pour Pirithoüs.

THESPIS, poëte tragique Grec, introduifit dans la Tragédie un acteur, qui récitoit quelques discours entre deux chants du chœur. Cette nouveauté le fit regarder comme l'inventeur de la Tragédie, genre de poësie très-grossier & très-imparfait dans fon origine. Thespis barbouilloit de lie le visage de ses acteurs; & les promenoit de villa-

ge en village fur un tombereau, d'où ils représentaient leurs pié-THESÉE, que la Fable met au 'ces. Ce poëte florissoit l'an 536 avant J. C. Ses Poëfies ne font pas

venues juíqu'à nous.

THESSALUS, médecin de Néron, naquit à Tralles en Lydie, d'un cardeur de laine. Il fut s'introduire chez les grands par fon impudence, sa bassesse. & ses làches complaifances. Un malade vouloit-il se baigner? il le baignoit : avoit - il envie de boire frais? il lui faisoit donner de la glace. Autant étoit-il rampant avec les grands, autant il étoit fier avec ses confréres. Sa présomption étoit extrême; il se vantoit d'avoir seul trouvé le véritable secret de la médecine. Cet entêtement le porta à traiter d'ignorans tous les médecins qui l'avoient devancé, fans épargner même Hippocrate. Il écrivit, contre les Aphorismes de cet auteur, un ouvrage qui est cité par Galien & par les anciens. Il est copendant für que Theffalus n'avoit rien inventé de nouveau dans la médecine : tout ce qu'il fit, fut de renchérir fur les principes de Thémison, chef des Méthodiques, qui vivoit environ 50 ans avant lui. Il mourut à Rome, où l'on voit fon tombeau dans la voie Appienne, & sur lequel il avoit fait graver ce titre: Vainqueur des Médecins.

THETIS, fille de Nérée & de Doris, étoit fi belle, que Jupiter vouloit l'épouser; mais il ne le fit pas, parce que Prométhée avoit prédiz qu'elle feroit mere d'un fils qui devoit être un jour plus illustre que fon pere. On la maria avec Pélée, dont cette Déesse eut Achille. Jamais noces ne furent plus brillantes ni plus belles : tout l'Olympe, les Divinités infernales, aquatiques & terresres, s'y trouvérent,

Kkiv

excepté la Discorde qui ne fut pas invitée. Cette Déeffe s'en vengea en jettant sur la table une pomme d'or, avec cette inscription: A LA PLUS BELLE. Junon, Pallas & Vénus la disputérent, & s'en rapportérent à Pâris: (Voyez I. PARIS.) Lorfqu'Achille fut contraint d'aller au fiége de Troie, Thetis alla trouver Vulcain, & lui fit faire des armes & un bouclier, dont elle fit présent elle-même à son fils. Elle le garantit souvent de la mort pendant le siège. On confond souvent cette Nymphe, avec la Déeffe TE-THYS; Voyez ce mot.

I. THEVENOT, (Jean) voyageur, mort en 1667, est auteur d'un Voyage en Asse, Amsterdam, 1727, 5 vol. in-12. Il y en a une aucienne édition, en 3 vol. in-4°. Ce Recueil est estimé, & quelques aureurs l'ont attribué à Melchisedech Thevenot, qui est l'objet de l'article suivant. La pureté de la diction n'est pas ce qu'il faut rechercher dans ces deux voyageurs.

II. THEVENOT, (Melchifedech ) naquit avec une passion extrême pour les voyages, & dès sa jeunesse il quitta Paris sa patrie, pour parcourir l'univers. Il ne vit néanmoins qu'une partie de l'Europe; mais l'étude des langues, & le soin qu'il prit de s'informer avec exactitude des mœurs & des coutumes des différens peuples, le rendirent peut-être plus habile dans la connoissance des pays étrangers, que s'il y eût voyagé lui-même. Une autre inclination de Thevenot étoit de ramasser de toutes parts les livres & les manuscrits les plus rares. La garde de la bibliothèque du roi lui ayant été confiée, il l'augmenta d'un nombre confidérable de volumes qui manquoient à ce riche tréfor. Thevenot affista au conclave tenu après la mort d'Innocent X; il

fut chargé de négocier avec la république de Gênes, en qualité d'envoyé du roi. Il remplit cet emploi avec fuccès. Une fiévre double-tierce, qu'il rendit continue par une diette opiniâtre, l'emporta en 1692, à 71 ans. On a de lui: I. Des Voyages, 1696, 2 vol. in-fol., dans lesquels il a inféré la Description d'un Niveau de son invention, qui est plus sûr & plus juste que les autres niveaux dont on s'étoit servi auparavant. Il. L'Art de nager, 1696, in-12. Il faut joindre au recueil intéressant & curieux de ses Voyages, un petit vol. in-8°, imprime à Paris en 1861.

THEVET, (André) d'Angoulême, fe fit Cordelier, & voyagea en Italie, dans la Terre-fainte, en Egypte, dans la Grèce & au Bréfil. De retour en France en 1556, il quitta le cloître pour prendre l'habit ecclésiastique. La reine Catherine de Medicis le fit son aumônier, & lui procura les titres d'hif. toriographe de France & de cofmographe du roi. On a de lui: I. Une Cosmographie. II. Une Histoire des Hommes Illustres, Paris 1584. in-fol., & 1671, in-12, 8 vol.: compilation mauffade, pleine d'inepties & de mensonges. III. Singularités de la France Antarctique, Paris 1558, in-4°, livre peu commun. IV. Plufieurs autres ouvrages peu eftimés. L'auteur s'y montre le plus crédule des hommes; il y entasse, fans choix & fans goût, tout ce qui se présente à sa plume. Ce pitoyable écrivain mourut en 1590, à SS ans.

THEUTOBOCUS, V. HABICOT.

I. THIARD, ou TYARD DE
BISSY, (Ponthus de) naquit à Biffy, dans le diocèfe de Mâcon, en
1521, du lieutenant-général du Mâconnois, Les belles-lettres, les mathématiques, la philosophie & lè

theologie, l'occupérent tour-àtour. Il fut nommé à l'évêché de Châlons par le roi Henri III, en 1578. On a de lui : I. Des Poësies Françoises, in-4°, Paris, 1573. II. Des Homélies, & divers autres ouvrages en latin, in-4°. Ronfard dit qu'il fut l'introducteur des Sonnets en France; mais il ne fut pas celui de la bonne poësie. Ses vers, fi applaudis autrefois, font infupportables aujourd'hui. Ce prélat mourut en 1605, à 84 ans. Il conferva jusqu'à la fin de sa vie, la vigueur de son corps & la force de fon esprit. Il soutenoit cette force par le meilleur vin, qu'il buvoit toujours fans eau.

II. THIARD DE BISSY, (Henri de) de la même famille que le précédent, devint docteur de la maifon & société de Sorbonne, puis évêque de Toul en 1687, enfuite de Meaux en 1704, cardinal en 1715, & enfin commandeur des ordres du roi. Son zèle pour la défense de la Constitution Unigenitus, ne fut pas inutile à sa fortune. On a de lui plusieurs ouvrages en faveur de cette Bulle. Ce cardinal mourut en 1737, à 81 ans, avec une réputation de piété. On a parlé de lui si diversement, qu'il est bien difficile de le peindre au naturel. Son Traité Théologique sur la Constitution Unigenitus, en 2 vol. in-4°, passe pour un des plus estimés & des plus complets fur cette matiere. Ses Inflructions Paftorales, in-4°, n'eurent pas le même succès: Voyer GERMON.

THIARINI, (Alexandre) l'Expressif, peintre de l'école de Bologne, enrichit cette ville de ses tableaux. Sa manière est grande, mais quelquefois indécife; fon coloris est ferme & vigoureux. Il a rendu heureusement les différenres passions. Ce peintre, né à Bologne en 1577, mourut âgé de 91 ans, en 1668.

THIBALDEI, Voy. TIBALDEI. I. THIBAULT, (St) ou THI-BAUD, prêtre, né à Provins d'une famille illustre, se sanctifia par les exercices de la vertu & de la mortification. Il mourut l'an 1066, auprès de Vicenze en Italie, où il étoit allé fe cacher pour fervir Dieu

avec plus de liberté.

II. THIBAULT IV, comte de Champagne, & roi de Navarre, né posthume en 1205, mort à Pampelune en 1253, monta fur le trône de Navarre après la mort de Sanche le Fort, fon oncle maternel. en 1234. Il s'embarqua quelques années après pour la Terre-fainte. De retour dans ses états, il cultiva les belles-lettres. Il aimoit beaucoup la poësie, & répandit ses bienfaits fur ceux qui fe distinguoient dans cet art. Il a réussi lui-même à faire des Chansons. Ses vertus lui méritérent le surnom de Grand, & ses ouvrages celui de Faiseur de Chansons. " Il sit même pour la reine Blanche, des Verstendres, (dit M. de Meaux) qu'il eut la folie de publier. " Cependant Lévesque de la Ravalière, qui a publié ses Poëses avec des observations, en 2 vol. in-12, 1742, y foutient que ce que l'on a débité sur les amours de ce prince pour la reine, est une fable. On trouve dans cette curieuse édition un gloffaire pour l'explication des termes qui ont vieilli.

THIBOUST, (Claude-Charles) né à Paris en 1706, fut imprimeur du roi & de l'université. Dégoûté du monde, il entra au noviciat des Chartreux; & s'il ne fit pas profession dans la règle de St Bruno, il conferva toute fa vie pour cet institut l'attachement le plus tendre. Cette inclination le porta à faire une traduction en profe francoise, des vers latins qu'on lit dans leur petit cloître de Paris. Ces vers renferment la vie de St Bruno, peinte par le Sueur dans 21 tableaux, qui font l'admiration des artifies & des connoisseurs. Thibouft fit deux éditions de fon ouvrage, La 1" est in-4°, en 1756, sans gravures. Cet imprimeur travailloit à une Traduction d'Horace, lorfqu'il mourut le 27 Mai 1757, à Bercy, âgé de 51 ans. On a encore de lui la Traduction du Poëme de l'Excellence de l'Imprimerie, qu'avoit composé fon pere: il la fit paroitre en 1754, avec le latin à côté. Son pere (Claude-Louis) s'occupa particulièrement de l'impression des livres de classes, & il y travailla avec beaucoup de succès. Il possédoit les langues grecque & latine.

I. THIERRI Ier, roi de France, 3° fils de Clovis II, & frere de Clotaire III & de Childebert II, monta fur le trône de Neuftrie & de Bourgogne, par les foins d'Ebroin maire du palais en 670. Mais peu de tems après, il fut rafé par ordre de Childeric roi d'Austrasie, & rensermé dans l'abbaye de St Denys. Après la mort de fon perfécuteur, en 673, il reprit le sceptre, & se laissa gouverner par Ebroin, qui facrifia plufieurs têtes illustres à ses passions. Pepin maître de l'Austrasie, lui déclara la guerre, & le vainquit à Testri en Vermandois, l'an 687. Ce prince, que le président Hénaut nomme Thierri III, mourut en 691, à 30 ans. Il fut pere de Clovis III & de Childekert III, rois de France.

II. THIERRI II ou IV, roi de France, surnommé de Chelles, parce qu'il avoit été nourri dans ce monassere, étoit sils de Dagobert III, roi de France. Il sut tiré de son cloître pour être placé sur le trône par Charles Martel, en 720. Il ne porta que le titre de roi, & son

ministre en cut toute l'autorité. Thierri mourut en 737, à 25 ans. Après sa mort il y eut un interrègne de 5 ans, jusqu'en 742.

III.THIERRI Ist, ou THEODORIC, roi d'Austrasie, sils de Clovis I roi de France, eut en partage, l'an 511, la ville de Merz capitale du royaume d'Austrasie, l'Auvergne, le Rouergue, & quelques autres provinces qu'il avoit enlevées aux Wifigoths pendant la vie de Clovis son pere. En 515, une flotte de Danois ayent débarqué à l'embouchure de la Meuse, pénétra jusques dans ses terres. Théodebert son fils, qu'il envoya contre eux, les vainquit, & tua Clochilaïe roi de ces barbares. Il fe ligua en 528 avec fon frere Clotaire I, roi de Soiffons, contre Hermenfroi, qu'ils dépouillérent de ses états, & qu'ils firent précipiter du haut des murs de Tolbiac, où ils l'avoient attiré fous la promesse de le bien traiter. Dans ces entrefaites, Childebert son frere, roi de Paris, fe jetta fur l'Auvergne. Thierri courut à fa défense, & obtint la paix les armes à la main. Il mourut au bout de quelque tems en 534, après un règne de 23 ans, âgé d'environ 51. Thierri étoit brave à la tête des armées, & fage dans le confeil; mais il étoit dévoré par l'ambition, & fe fervoit de tout pour la fatisfaire. Il fut le premier qui donna des loix aux Boïens, peuples de Baviére, après les avoir fait dresser par d'habiles jurifconsultes. Ces loix servirent de modèle à celles de l'empereur Justinien.

IV. THIERRI II, ou THEODORIO le Jeune, roi de Bourgogne & d'Amtrafie, 2° fils de Childebert, naquit en 537. Il passa avec Théodebert II, son frere, les premières années de sa vie, sous la régence de la reine Brunehaut, leur aïeule. Théodebert lui ayant ôté, le

gouvernement du royaume, cette princesse irritée se retira à Orléans vers Thierri, à qui elle perfuada de prendre les armes contre fon frere, l'affûrant qu'il n'étoit point fils de Childebert, & qu'elle l'avoit supposé à la place de son fils aîné qui étoit mort. Thierri obligea Théodebert de se renfermer dans Cologne, où il alla l'affiéger. Les habitans lui livrérent ce malheureux prince qui fut envoyé à Brunehaut, & mis à mort par les ordres de cette princesse inhumaine. Thierri fit périr tous ses enfans, à la réferve d'une fille d'une rare beauté, qu'il voulut époufer. Mais Brunehaut, craignant qu'elle ne vengeât fur elle la mort de fon pere, dit à son petit-fils qu'il ne lui étoit pas permis d'épouser la fille de fon frere. Alors Thierri, furieux de ce qu'elle lui avoir fait commettre un fratricide, voulut la percer de son épée ; mais on l'arrêta, & il se réconcilia avec fa mere, qui le fit empoifonner en 613. Cette mort d'un prince foible & cruel n'excita aucuns regrets.

V. THIERRI DE NIEM, natif de Paderborn en Weitphalie, fecrétaire de plusieurs papes, passa environ 30 ans à la cour de Rome. Il accompagna Jean XXIII au concile de Constance, & il mourut peu de tems après vers l'an 1417, dans un âge avancé. On a de lui, I. Une Histoire du Schisme des Papes, Nuremberg 1592, in-fol. Cet ouvrage divifé en 3 livres s'étend depuis la mort de Grégoire XI, jusqu'à l'élection d'Alexandre V ; il y a joint un traité intitulé : Nemus unionis, qui contient les piéces originales écrites de part & d'autre touchant le schisme. II. Un autre livre qui renferme la Vie du Pape Jean XXIII, à Francfort 1620, in-4°. III. Le Journal de ce

qui se passa zu concile de Constance, jusqu'à la déposition de ce pape. IV. Une Investive véhémente contre cet infortuné pontife, fon bienfaiteur, V. Un Livre touchant les priviléges & les droits des Empereurs aux investitures des Evêques, dans Schardii Syntagma deImperialiJurisdictions, Argentor. 1609, in-fol. Thierri, homme auftére & un peu chagrin, fait un por trait affreux de la cour de Rome & du clergé de son tems. Il écrit d'un style dur & barbare; mais il ne dit malheureusement que trop vrai fur les défordres de son fiécle.

THIERS, (Jean-baptiste) favant bachelier de Sorbonne, naquit à Chartres vers 1636, d'un cabaretier. Après avoir professé les humanités dans l'université de Paris. il fut curé de Champrond au diocèse de Chartres, où il eut quelques démêlés avec l'archidiacre, pour les droits des Curés de porter l'étole dans le cours de la visite. Cette affaire n'eut pas le succès qu'il fouhaitoit. L'abbé Thiers fe brouilla avec le chapitre. Le fujet de ce démêlé vint de l'avarice des chanoines de Chartres, qui louoient les places du porche de l'Eglife, pour y vendre des chapelets & des chemifes d'argent. L'abbé Thiers défapprouva cet ufage, & fe fit des ennemis. Il fut obligé de quitter ce diocèse, & il permuta fa cure avec celle de Vibraie au diocèfe du Mans, où il mourut àgé de 65 ans, en 1703. Cet écrivain avoit de l'esprit, de la pénétration, une mémoire prodigieuse & une érudition très-variée; mais son caractère étoit bilieux, fatyrique & inquiet. Il avoit beaucoup de goût pour le genre polémique, & il se plaisoit à étudier & à traiter des matières fingalréres. Il a exprimé dans ses li-

vres le fuc d'une infinité d'autres; mais il ne choifit pas toujours les auteurs les plus autorifés, les plus folides & les plus exacts. Ses principaux ouvrages font: I. Un Traité des superstitions qui regardent les Sacremens, en 4 vol. in-12; ouvrage très-utile & très-agréable à lire, même pour ceux qui ne font pas théologiens. L'auteur auroit pu se dispenser de ramasser toutes les pratiques superstitienses répandues dans les livres défendus ; aussi Jui reproche-t-on d'avoir fait plus de malades qu'il n'en a guéris. II. Traité de l'exposition du Saint-Sacrement de l'Autel, Paris 1663, in-12; & en 1677, 2 vol. in-12. III. L'Avocat des Pauvres, qui fait voir les obligations qu'ont les Bénéficiers de faire un bon usage des biens de l'Eglife, Paris 1676, in-12. IV. Differtations sur les Porches des Egli-Ses, Orléans 1679, in-12. V. Traité de la Clôture des Religieuses, Paris 1681, in-12. Ce n'est qu'un recueil de Décrets des conciles & de Statuts fynodaux fur cette matiére. L'auteur, qui n'a presque fait que compiler, interdit aux médecins. & aux évêques mêmes l'entrée des Maisons des filles. VI. Exercitatio adversus Joannem de Launoy. VII. De retinenda in Ecclesiasticis libris voce PARACLITUS: (VOY. SANREY.) VIII. De Festorum dierum imminutione liber. IX. Differta. eion fur l'Inscription du grand Portail du Couvent des Cordeliers de Reims, conçue en ces termes: DEO HOMINI, & B. FRANCISCO, utrique Crucifixo; 1670, in-12. X. Traizé des Jeux permis & défendus, Paris 1686, in-12. XI. Differtations fur les principaux Autels des Eglises, les Jubés des Eglises & la clôture du Chaur des Eglises, Paris 1688, in-12. XII. Histoire des Perruques, où l'on fait voir leur origine, leur usage,

leur forme, l'abus & l'irrégularité de celles des Eccléfiastiques, Paris 1690, in-12. XIII. Apologie de M. l'Abbé de la Trappe contre les calomnies du P. de Ste-Marthe, Grenoble 1694, in-12. XIV. Traité de l'Absolution de l'Hérésie. XV. Dissertation de la Sainte Larme de Vendôme, Paris 1699. in-12. XVI. De la plus solide, de la plus nécessaire & de la plus négligée des Dévotions, 1702, 2 vol. in-12. XVII. Des Observations sur le nouveau Bréviaire de Cluni, 1704, 2 vol. in - 12. XVIII. Une Critique du livre des Flagellans, par l'abbé Boileau. XIX. Un Traité des Cloches, 1721, in-12. XX. Factum contre le Chapitre de Chartres, in-12. XXI. La Sauce-Robert, ou Avis Salutaire à Messire Jean-Robert grand Archidiacre, 1re partie, 1676, in-8°; 2° partie, 1678, in - 8°. La Sauce-Robert justifiée, à M. de Riantz, Procureur du Roi au Châtelet; ou Piéces employées pour la justification de la Sauce-Robert, 1679, in-S. Ces trois brochures se relient en un feul volume, qui est recherché par les amateurs des piéces fatyriques.

THIL, Voyez GUERRE. THIMOTHÉE, Voyez TIMO-

THIOUT, (Antoine) habile horloger de Paris, mort en 1767, s'est fait un nom par un savant Traité d'Horlogiographie 1741, 2 vol. in - 4°. avec figures. Il fut le rival de Julien le Roy, pour les connoissances théoriques, & pour l'art de les mettre en pratique.

THISBÉ, Voyet PYRAME.
THOAS, Voyet IPHIGÉNIE.
THOINOT ARBEAU, Voyet
TABOUROT.

THOLA, de la tribu d'Issachar, fut établi juge du peuple d'Issaël l'an 1232 avant J. C., & le gouverna pendant 28 ans. C'eft sous ce juge qu'arriva l'histoire de Ruth,

THO

525

THOMÆUS, surnom donné à Nicolas Leonic, Voy. LEONIC.

THOMAN, (Jacques - Erneft) habile peintre, né à Hagelstein en 1588, fut élève d'Elshaimer. Il imita sa manière, au point de tromper les connoisseurs. Il travailla pour l'empereur au service duquel il s'étoit mis, & termina ses jours à Landau, on ne sait en quelle année.

I. THOMAS, furnommé DyDI-ME, qui veut dire Jumeau, Apôtre, étoit de Galilée. Il fut appellé à l'apostolat la 2° année de la prédication de J. C. Le Sauveur après sa résurrection s'étant sait voir à fes Disciples, Thomas ne se trouva pas avec eux lorfqu'il vint, & ne voulut rien croire de cette apparition. Il ajoûta qu'il ne croiroit point que Jefus-Chrift fut reffuscité, qu'il ne mît sa main dans l'ouverture de son côté, & ses doigts dans les trous des cloux. Le Sauveur confondit son incrédulité en lui accordant ce qu'il demandoit. Après l'Ascension, les Apôtres s'étant dispersés pour prêcher l'Evangile par toute la terre, Thomas porta sa lumiére dans le pays des Parthes, des Perses, des Mèdes, & même, fuivant une ancienne tradition, jusques dans les Indes. On croit qu'il y fouffrit le martyre dans la ville de Calamine, d'où son corps fut transporté à Edesse où il a toujours été honoré. D'autres prétendent que ce fut à Meliapour ou St-Thomé, autre ville des Indes, que ce Saint fut mis à mort. Les Portugais foutiennent que son corps y ayant été trouvé dans les ruines d'une ancienne Eglise qui lui étoit dédiée, on le transporta à Goa, où on l'honore encore aujourd'hui. Mais cette découverte est appuyée sur des raisons trop peu décisives pour mé-

riter le moindre dégré de certitude. II. THOMAS, né d'une famille obscure, parvint de l'état de simple soldat, à celui de commandant des troupes de l'empire fous Léon l'Armenien. Cette élévation inespérée lui donna l'idée d'aspirer au trône des Céfars. Léon ayant été affaffiné l'an 820, il prit les armes sous prétexte de venger sa mort. Soutenu par les troupes qu'il commandoit, & par l'armée navale qu'il avoit eu l'adresse de gagner, cet ambitieux se fit passer pour le fils de l'impératrice Irène, & se fit couronner à Antioche par le patriarche Job. De-là il vint mettre le fiége devant Constantinople; mais ayant été battu à diverses reprifes par mer & par terre, il fe fauva à Andrinople, où les habitans le livrérent à Michel le Bègue, fuccesseur de Léon, qui le fit mourir après lui avoir fait souffrir des tourmens horribles l'an 822. Telle fut la fin cruelle, mais bien méritée, de cet usurpateur.

III. THOMAS DE CANTORBE-RY, (Saint) dont le nom de famille étoit Becquet , vit le jour à Londres en 1117. Après avoir fait ses études à Oxford & à Paris, il retourna dans sa patrie, & s'y livra à tous les plaisirs d'une jeunesse dissipée; mais un danger qu'il courut à la chasse, le fit rentrer en lui-même. La jurisprudence des affaires civiles, auxquelles s'appliqua avec affiduité, lui fit un nom célèbre. Thibaud, archevêque de Cantorberi, lui donna l'archidiaconé de fon églife, & lui obtint la dignité de chancelier d'Angleterre fous Henri II, qui l'éleva en 1162, après bien des réfistances de sa part, sur le fiége de Cantorberi. Thomas ne vécut pas long-tems en paix avec son souverain, comme il le lui

avoit prédit. Les Anglois prétendent que les premiéres brouilleries vinrent d'un prêtre qui commit un meurtre, & que l'archevêque ne punit pas affez rigoureusement; mais la véritable origine fut son zele pour les priviléges de son Eglise. Ce zèle, qui paroissoit trop ardent au rei & à ses principaux sujets, lui fit bien des ennemis. On l'accusa devant les pairs d'avoir malversé pendant qu'il occupoit la charge de chancelier, dont il venoit de se démettre; mais il refusa de répondre à ces imputations injustes, sous prétexte qu'il étoit archevêque. Condamné à la prison par les pairs eccléfiastiques & séculiers, il se retira à l'abbaye de Pontigni, & ensuite auprès de Louis le Jeune, roi de France. Il excommunia la plupart des feigneurs qui composoient le confeil de Henri. Il lui écrivoit : Je vous dois, à la vérisé, révérence comme à mon Roi; mais je vous dois châtiment, comme à mon fils spirituel. Il le menaça dans sa lettre d'être changé en bête comme Nabuchodonofor. Henri II travailla à affoupir ces querelles; & après quelques difficultés, la paix se fit entre le roi & le prélat. S. Thomas revint en Angleterre l'an 1170, & la guerre ne tarda pas d'être rallumée. Il excommunia tous les eccléfiastiques, évêques, chanoines, curés, qui s'étoient déclarés contre lui. On se plaignit au roi, qui ne put rien gagner fur l'archevêque, parce qu'il croyoit foutenir la cause de Dieu. Henri II étoit alors en Normandie dans son château de Bures près de Caen, & non près de Bayeux, comme le dit Smolest. Fatigué par ces différends, & personnellement irrité contre Thomas, il s'écria dans un

excès de colére : Est-il possible qu'aucun de ceux que j'ai comblés de bienfaits, ne me venge d'un Prêtre que trouble mon royaume? Auffi-tôt quatre de ses gentilshommes paffent la mer, & vont affommer le prélat à coups de massué au pied de l'autel, le 29 Décembre 1170, en la 53º année de son âge, & la 9° de son épiscopat. Sa piété tendre, son zèle, ses vertus épiscopales le firent mettre au nombre des Saints par Alexandre III. On a abufé de son exemple pour excuser les entreprises téméraires & les démarches inconfidérées de quelques prélats; ou auroit dû faire attention que la principale gloire de S. Thomas ne vient pas d'avoir foutenu quelques droits; fur lesquels il auroit pu se relacher, mais d'avoir fait éclater dans tout le cours de fa vie la charité la plus ardente & la vertu la plus pure. On a de lui : I. Divers Traités, pleins des préjugés de fon fiécle. II. Des Epitres. III. Le Cantique à la Vierge, fi mal écrit & si mal rimé, sous le titre de Gaude flore Virginali. Du Fossé a écrit sa Vie, in-8°. La Relation de sa Mort, par un témoin oculaire, fe trouve dans le Thesaurus de Martenne.

1V. THOMAS D'AQUIN, (St) naquit en 1227, d'une famille illustre, à Aquin, petite ville de
Campanie au royaume de Naples.
Landulphe son pere l'avoit envoyé
dès l'àge de 5 ans au Mont-Cassin, & de-là à Naples, où il étudia la grammaire & la philosophie.
Thomas commençoit à y faire paroître ses talens, quand il entra
chez les Freres Prècheurs au couvent de St Dominique de Naples;
l'an 1243. Ses parens s'opposérent
à sa vocation; pour l'arracher à
leur persécution, ses supérieurs

l'envoyérent à Paris. Comme il éroit en chemin, & qu'il se reposcit auprès d'une fontaine, ses freres l'enlevérent & l'enfermérent dans un château de leur pere, où il fut captif pendant plus d'un an. On employa tout pour le rendre au monde. Une fille pleine d'attraits & d'enjouement, fut introduite dans fa chambre; mais Thomas, infenfible à ses caresses, la poursuivit avec un tison ardent. Enfin quand on vit qu'il étoit inébranlable dans fa réfolution, on fouffrit qu'il se sauvat par la senêtre de sa chambre. Son général, glorieux d'une telle conquête, l'amena avec lui à Paris & le conduisit peu après à Cologne, pour faire ses études sous Albert le Grand, qui enseignoir avec un succès distingué. La profonde méditation du jeune Dominicain le rendoit fort taciturne ; fes compagnons le croyant stupide, l'appelloient le Bauf muet; mais Albert ayant bientôt reconnu sa grande capacité, leur dit : Que les doctes mugissemens de ce Bouf recentiroient un jour dans tout l'Univers. L'an 1246, son maitre fut nommé pour expliquer les Sentences à Paris, où il fut suivi du jeune Thomas, qui étudia dans l'université de cette ville jusqu'en 1248. Albert alors docteur en théologie, étant retourné à Cologne pour y enseigner cette fcience, fon disciple enseigna en même tems la philosophie, l'Ecriture - fainte & les Sentences, & parut en tout digne de son maître. Les différends qui furvinrent entre les Séculiers & les Réguliers dans l'université, retardérent fon doctorat. Il retourna alors en Italie & se rendit à Anagni auprès du pape. Albert le Grand y étoit déja depuis un an avec S. Bonaensure. Ils y travaillérent tous trois à défendre leur ordre contre Guillaume de St-Amour, & à faire condamner son livre des Périls des derniers Tems. Elevé au doctorat en 1257, le pape Clémene IV lui offrit. l'archevêché de Naples ; mais le faint docteur ne voulut point se charger d'un fardeau si pesant. S. Louis, aussi sensible à son mérite que le pontife Romain, l'appella fouvent à sa cour. Thomas y portoit une extrême humilité & un esprit préoccupé de ses études. Un jour qu'il avoit la tête remplie des objections des nouveaux Manichéens, il se trouva à la table du roi , l'esprit entiérement abforbé dans cet objet. Après un long filence , frapant de la main fur la table, il dit affez haut: Voilà qui est décisif contre les Manichéens. Le prieur des Freres Prêcheurs, qui l'accompagnoit, le fit fouvenir du lieu où il étoit, & Thomas demanda pardon au roi de cette distraction; mais S. Louis en fut édifié, & voulut gu'un de fes fecrétaires écrivit austi-tôt l'argument. On peut placer une réponse que sit ce Saint à Innocent IV. Il entra un jour dans la chambre du pape, pendant que l'on comptoit de l'argent. Le pape lui dit: Vous voyez que l'Eglise n'est plus dans le fiécle où elle difoit , JE N'AI NI OR NI ARGENT. A GUCI le docteur angélique répondit : Il est vrai, saint Pere; mais aussi elle ne peut plus dire au Paralytique, LEVE-TOI ET MARCHE.... Thomas fut toujours dans une grande confidération auprès des pontifes Romains. Le pape Grégoire X, devant tenirun concile à Lyon l'an, 1274, l'y appella. Thomas s'étoit fixé a Naples, où il avoit été envoyé en 1272, après le chapitre général de l'ordre, tenu à la Pentecôte, à Florence. L'université de Paris

écrivit à ce chapitre, demandant instamment qu'on lui renvoyât le faint docteur ; mais Charles , roi de Sicile, l'emporta, & obtint que Thomas vint enseigner dans sa ville capitale, dont il avoit refusé l'archevêché. Ce prince lui affigna une pension d'une once d'or par mois. Le saint docteur partit donc de Naples pour se rendre à Lyon, fuivant l'ordre du pape; mais il tomba malade dans la Campanie. Comme il ne se trouvoit point dans le voifinage de couvent de Freres Prêcheurs, il s'arrêta à Fosse-neuve, abbaye célèbre de l'ordre de Cîteaux dans le diocèse de Terracine. Ce sut dans ce monaftére qu'il rendit l'ame, le 7 Mars 1274, âgé de 48 ans. Jean XXII le mit au nombre des Saints en 1313. Thomas d'Aquin fut pour la théologie, ce que Descartes a été pour la philosophie dans le siécle dernier. De tous les scholastiques des tems de barbarie, il est fans contredit le plus profond, le plus judicieux & le plus net. Les titres d'Ange de l'Ecole, de Docteur angélique, & d'Aigle des Théologiens, qu'on lui donna, ne durent pas paroître outrés à ses contemporains. Tous fes Ouvrages ont été imprimés plusieurs fois, & entre autres en 1570, à Rome, 18 tomes en 17 vol. infol.; mais il y en a quelquesuns qui ne sont pas du Saint, & on en a oublié d'autres, qu'on trouve imprimés féparément. On a deux autres éditions de ses Œuvres, l'une en 12 vol. à Anvers, & l'autre dirigée par le P. Nicolaï, en 19 vol. On a imprimé fous fon nom, Secreta Alchymia magnalia, Cologne 1579, in-4°: ouvrage qui n'est ni de lui, ni digne de lui. Parmi ceux qu'on ne lui conteste pas, sa Somme confer-

ve encore aujourd'hui la grandé réputation qu'elle eut d'abord, & qu'elle mérire en effer. Solide dans l'établiffement des principes, exact dans les raisonnemens, clair dans l'expression, il pourroit être le meilleur modèle des théologiens, s'il avoit traité moins de questions inutiles, s'il avoit eu plus de foin d'écarter quelques preuves peu folides; enfin s'il étoit plus exact fur le temporel des Rois, sur la puissance du pape, sur le droit de déposer un prince infidèle à l'Eglife, & fur celui de fe défaire d'un Tyran. Il faut avouer aussi que fon style manque de pureté & d'élégance, & ce n'est pas de ce côté-là qu'il faudroit l'imiter. Ses Opuscules sur des questions de Morale, montrent la justesse de son fens & sa prudence chrétienne. On le reconnoît encore dans ses Commentaires fur les Pseaumes, fur les Epitres de S. Paul aux Romains, aux Hébreux , & fur la 11e aux Corinthiens; & dans sa Chaîne dorée fur les Evangiles. Pour les Commentaires sur les autres Epîtres de S. Paul, sur Isaie, Jérémie, S. Matthieu, S. Jean, ce ne font que des extraits de ses leçons, faits par des écoliers. Ses Sermons ne sont ausii que des copies faites par fes auditeurs après l'avoir entendu. Son Office du St-Sacrement est un des plus beaux du Bréviaire Romain.

THOMAS, archevêq. d'Yorck, Voy. Douvres, n° I. & II.

V. THOMAS DE CATIMPRÉ, ou DE CANTINPRÉ, (Cantipratanus) né en 1201 à Leuves près de Bruxelles, fut d'abord chanoine-régulier de S. Augustin dans l'abbaye de Catimpré près de Cambrai, puis religieux de l'ordre de S. Dominique. Il est connu par un Traité des devoirs des Supérieurs

tieurs & des Inférieurs, publié fous ce titre singulier: Bonum univerfale de Apibus. La meilleure édition est celle de Douai, en 1627, in-8°. Ce savant Jacobin mourut en 1280.

VI. THOMAS DE VILLENEU-VE, (St) prit le nom de Villeneure du lieu de sa naissance, qui est un village ainsi nommé dans le diocèse de Tolède. Il sut élevé à Alcala, où il devint professeur en théologie. On lui offrit une chaire à Salamanque; mais il aima mieux entrer dans l'ordre de St Augustin. Ses fermons, ses directions, ses leçons de théologie lui firent bientôt un nom célèbre. L'empereur Charles-Quint & Isabelle son épouse, voulurent l'avoir pour leur prédicateur ordinaire. Ce prince le nomma à l'archevêché de Grenade, qu'il ne voulut point accepter ; mais celui de Valence étant venu à vaquer, Charles-Quine le lui donna, & fes supérieurs le contraignirent de le recevoir. Thomas eut toutes les vertus épifcopales; mais il brilla fur-tout par la charité envers les pauvres. Il leur fit distribuer, avant que de mourir, tout ce qu'il avoit, jufqu'au lit même sur leguel il étoit couché : car il le donna au geolier des prisons épiscopales, le priant de le lui prêter pour le peu de tems qui lui restoit à vivre. Il finit saintement sa carrière en 1555, à 67 ans. On a de lui un vol. de Sermons, publié à Alcala en 1581.

VII. THOMAS DE VALENCE, Dominicain Espagnol, dont on a un livre en sa langue, intitulé: Consolation dans l'adversité, &c. vivoit dans le XVI° stécle.

VIII. THOMAS DE JESU, né en Portugal d'une maison illustre, embrassa l'ordre des Hermites de

Tome VI.

St Augustin à l'âge de 15 ans. Ne pouvant engager ses confréres à accepter la réforme qu'il vouloit mettre parmi eux, il fuivit le roi Sébastien, l'an 1378, dans sa malheureuse expédition d'Afrique. Tandis qu'il exhortoit les foldats à combattre avec valeur contre les infidèles dans la bataille d'Alcacer, il fut percé d'une flèche à l'épaule, & fut fait prisonnier par un Maure, qui le vendit à un prêtre Musulman. Il en sut traité d'une manière barbare, pour n'avoir pas voulu renoncer à fa religion. Les feigneurs Portugais, la comtesse de Signarès sa sœur, le roi d'Espagne, voulurent en vain le délivrer de sa captivité; il préféra de demeurer avec les Chrétiens compagnons de fon infor-. tune, auxquels il fit des biens infinis, en les instruisant & les confolant dans leurs afflictions. Enfin après avoir passé 4 ans dans ce faint exercice, il mourut en1582 âgé de 53 ans. Il avoit composé dans sa prison un livre, traduit en françois sous ce titre: Les Souffrances de N. S. Jesus-Christ, 4 vol. in-12; bien capable d'inspirer à ses lecteurs les fentimens de zèle & de charité dont il étoit animé... Il faut le distinguer de THOMAS 'DE JESU, plus connu fous le nom d'Andrada: Voy. ce dern. mot.

IX. THOMAS, (Artus) fieur d'Embry, poëte littérateur, est connu, I. Par des Epigrammes sur les Tableaux de Philostrate, que Blaise de Vigenére a placées dans sa Traduction de cet auteur & de Callistrate, imprimée chez l'Angelier, in-fol. II. Par des Commentaires sur la Vie d'Apollonius de Thyanes par Philostrate, insérées dans la Version du même Vigenére, l'Angelier, 2 vol. in-4°. III. Par une mauvaise suite de la Tra-

duction de l'Histoire de Chalcondyle, in-fol. l'Angelier. Cet auteur vivoit dans le XVI° fiécle.

X.THOMAS DU FOSSÉ, ( Pierre ) né à Rouen en 1634. d'une famille noble, originaire de Blois, fut élevé à Port-royal des Champs, où le Maître prit soin de lui former l'esprit & le style. Pompone, ministre-d'état, instruit de sa capacité, le follicita vainement de prendre part aux travaux de ses ambassades: son amour pour la vie cachée l'empêcha d'accepter. Il entretenoit peu de commerce avec les favans, de peur de perdre en conversations inutiles, les momens qu'il destinoit à la prière & à l'étude des Livres faints: il craignoit sur-tout d'altérer par de vaines disputes cette paix qui lui étoit si chére. Sa charité n'étoit pas moins grande que fon amour pour la paix. Non content de retrancher de son néceffaire, pour fournir au besoin des pauvres, il avoit encore fait quelques études particulières, pour leur servir de médecin dans le befoin. Ce pieux folitaire mourut dans le célibat, en 1698, à 64 ans. On a de lui : I. La Vie de St Thomas de Cantorbery, in-4° & in-12. Il. Celles de Tertullien & d'Origène, in-8°. III. Deux volumes in-4°. des Vies des Saints. Il avoit dessein d'en donner la suite: mais il interrompit ce projet, pour continuer les Explications de la Bible de Sacy. Il est encore auteur des petites Notes de cette même Bible, des Mémoires de Portroyal, in-12. & d'autres ouvrages écrits avec exactitude & avec noblesse. Il rédigea les Mémoires de Pontis: ( Voy. PONTIS. ) Il fit imprimer ces ouvrages sans y mettre fon nom; mais on en reconnut bientôt l'auteur à la pureté de son

flyle & à l'onction qui lui étois particulière.

XI. THOMAS, (François de) feigneur de la Valette en Provence, porta les armes avec distinction fous Louis XIV. Il avoit 80 ans, lorsque le duc de Savoie vint former le fiège de Toulon; il eut la fermeté d'attendre l'armée ennemie dans son château de la Valette. Les Hussards en y arrivant mirent le feu aux maisons, & allérent ensuite, le pistolet à la main, à la porte du château pour le faire ouvrir. Mais la Valette, fans s'épouvanter, dît à l'officier: Tu feras bien, non de me menacer. mais de me faire tuer; sans quoi, dès que ton Prince sera arrivé, je te ferai pendre. Le duc de Savoie étant arrivé peu après : Je vous fais bon gré, dît-il à ce vénérable vieillard, de ne vous être pas méfié de mon arrivée. En effet il eut pour lui, durant & après le fiége, des sentimens d'estime & des attentions d'autant plus flatteuses, qu'elles furent approuvées par Louis XIV. La bravoure de la Valette & la supériorité de son esprit avoient éclaté dans plusieurs autres occasions. Ses vertus ont passé au Pere de la VALETTE son fils, prêtre de l'Oratoire, dont il fut élu 7° supérieur général en 1733, & qui le perdit en 1773, dans un âge très-avancé. Il avoit d'abord fervi dans la marine ; ayant quitté le monde malgré fes parens, il entra dans une congrégation qu'il édifia & qu'il inftruisit. Sa piété étoit tendre, ses lumières étendues, & son caractére doux & modeste.

THOMAS A KEMPIS, Voyez Kempis.

THOMAS WALDENSIS, Voy.

THOMAS CAJETAN, Voyez

THOMAS, (Paul) Voyez GIRAC.

THOMAS, Voyez THAUMAS.

THOMASINI, Voyez TOMA-

I. THOMASIUS, (Michel) qu'on nommoit aussi Tanaquetius, né à Majorque, secrétaire & confeiller de Philippe II roi d'Espagne, fut élevé à l'évêché de Lérida. Il joignoit à la science du droit, la connoissance de la philosophie. On lui est redevable de la correction du Décret de Gratien, & de l'édition du Cours canonique que fit Grégoire XIII avant que d'être pape. Thomasius a laissé quelques autres ouvrages, tels que, Disputes Ecclésiastiques, à Rome, 1585, in-4°; Commentarius de razione Conciliorum celebrandorum. Il vivoit encore en 1560.

II. THOMASIUS, (Jacques) professeur en éloquence à Leipfick, étoit d'une bonne famille de cette ville. Il y fut élevé avec foin. & y enseigna les belles-lettres & la philosophie. Le célèbre Leibnitz, qui avoit été son disciple en cette derniére science, disoit que «si son » Maître' avoit osé s'élever contre " la Philosophie de l'Ecole, il l'au-" roit fait; " mais il avoit plus de lumière que de courage. C'étoit un homme doux, tranquille, & incapable de troubler son repos & celui des autres par de vaines querelles. Il ne concevoit pas comment les hommes passoient leur vie à s'entre - déchirer , eux qui sont appellés à la vertu & à la paix. Il mourut dans sa patrie en 1684, à 62 ans. Ses principaux ouvr. font: I. Les Origines de l'Hift. Philosophique & Ecclésiastique. II. Plufieurs Dissertations, (Hall 1700 & années fuiv. 11 vol. in 8°,) dans l'une desquelles il traite du Plagiat littéraire, & donne une liste de cent Plagiaires. Ces ouvrages sont en latin, & renserment beaucoup de rechesches

coup de recherches.

III. THOMASIUS, (Christian) fils du précédent, né à Leipfick en 1655, prit le bonnet de docteur à Francfort - sur - l'Oder en 1676. Un Journal Allemand qu'il commença à publier en 1688, & dans lequel il semoit plusieurs traits fatyriques contre les scholastiques, lui fit beaucoup d'ennemis. On excita Mazius à l'accufer publiquement d'hérésie, & même du crime de lèse-majesté. Thomasius avoit résuté un Traité de fon dénonciateur, où il prétendoit qu'il n'y avoit que la religion Luthérienne, qui fût propre à maintenir la paix & la tranquillité de l'Etat : ce fut la femence des persécutions qu'on lui suscita. Il fut obligé de se retirer à Berlin, où le roi de Prusse se servit de lui pour fonder l'université de Hall. La 11e chaire de droit lui fut accordée en 1710. Trois ans après il sit soutenir des Thèses (Anvers, 1713, in-4°,) dans lesquelles il avança que le concubinage n'a rien de contraire au droit divin. & qu'il est seulement un état moins parfait que celui du mariage. Cette opinion dangereuse fit naître beaucoup d'écrits. Thomasus mourut en 1728, regardé comme un esprit bizarre & un homme inquiet. On a de lui un grand nombre d'ouvrages en latin & en allemand. Les principaux font : I. Une Introduction à la Philosophie de la Cour. II. L'Histoire de la Sagesse & de la Folie. III. Deux Livres des Défauts de la Jurisprudence Romaine. IV. Les Fondemens du Droit naturel & des Gens. V. Hifa

Lli

toire des Disputes entre le Sacerdoce & l'Empire, jusqu'au xv1° siècle.

I. THOMASSIN, (Louis) né à Aix en Provence l'an 1629, d'une famille ancienne & distinguée dans l'Eglife & dans la robe, fut reçu dans la congrégation de l'Oratoire dès sa 14° année. Après y avoir enseigné les humanités & la philosophie, il fut fait profesfeur de théologie à Saumur. L'Ecriture, les Peres, les Conciles prirent dans son école la place des vaines fubrilités scholastiques. Appellé à Paris en 1654, il y commença, dans le Séminaire de St Magloire, des Conférences de théologie positive, selon la méthode qu'il avoit suivie à Saumur. Ses fuccès dans cet emploi lui firent des amis illustres. Perefixe, archevêque de Paris, l'engagea à faire imprimer ses Differtations latines fur les Conciles, dont il n'y a eu que le 1er volume qui ait paru, en 1667, in-4°; & ses Mémoires sur la Grace, qui furent imprimés en 1668, en 3 vol. in-8°. Ils reparurent en 1682, in-4°, augmentés de deux Mémoires, fous les aufpices de Harlay, fuccesseur de Perefixe. Il publia aussi trois tomes de Dogmes Théologiques, en latin, le 1er en 1680, le 2e en 1684, le 3e en 1689: trois autres tomes, en franç. de la Discipline Ecclésiastique sur les Bénéfices & les Bénéficiers; le 1er en 1678, le 2e en 1679, le 3e en 1681. Cet ouvrage, le plus estimé de ceux du P. Thomassin, fut reimprimé en 1725, & traduit par luimême en latin, 1706, 3 vol. in-f.ll donna div. Traités fur la Discipline de l'Eglise & la Morale Chrétienne : de l'Office Divin, in-8°. des Fêtes, in-8°. des Jeunes, in-8°. de la Vérité & du Menfonge, in-8°. de l'Aumone, in-8°. du Négoce & de l'Usure, in-8°. Celui-ci ne fut imprimé qu'après sa

mort, ausi bien que le Traité dogmatique des moyens dont on s'est servi dans tous les tems pour maintenir l'Unité de l'Eglise, 1703, 3 vol. in-4°. Ce ne fut pas seulement sur ces matiéres que brilla le favoir du Pere Thomassin. Il possédoit parfaitement les belles-lettres, & il voulut enseigner aux autres l'usage qu'on en pouvoit faire. Ainsi il donna au public des *Méthodes* d'étudier & d'enseigner chrétiennement la Philosophie; in-8°. les Historiens profanes, 2 vol. in 4°. les Poëtes, 3 vol. in-8°. Le pape Innocent XI témoigna quelque defir de fe fervir de fon ouvrage de la Discipline pour le gouvernement de l'Eglife, & voulut même attirer l'auteur à Rome. L'archevêque de Paris en parla au roi, de la part du cardinal Casanata, bibliothécaire de sa Sainteté; mais la réponse fut, qu'un tel sujet ne devoit pas fortir du royaume. Thomassin témoigna au St-Pere sa gratitude & son zèle, en traduisant en latin les 3 vol. de la Discipline. Ce travail fatigant ne fut pas plutôt fini, qu'il en reprit un autre non moins pénible. Comme il s'étoit appliqué à l'hébreu pendant 50 années, il crut devoir faire fervir cette étude à prouver l'antiquité & la vérité de la religion. Ainsi il entreprit de faire voir que la langue Hébraïque est la mere de toutes les autres, & qu'il falloit par conséquent chercher dans l'Ecriture, qui conserve ce qui nous en reste, l'Histoire de la vraie Religion, aussi-bien que la premiére langue. Ce fut ce qui l'engagea de composer une Méthode d'enseigner chrétiennement la Grammaire ou les Langues, par rapport à l'Ecriture-Sainte, 2 vol. in - S°. Elle fut suivie d'un Glossaire universel Hébraïque, dont l'impression qui se

faisoit au Louvre, ne fut achevée qu'après sa mort. Cet ouvrage vir lejour in-folio en 1697, (par les foins du Pere Bordes, de l'Oratoire, & de Barat, membre de l'académie des Inscriptions & belles-lettres,) & ne répondit pas à la réputation de l'aureur. Le Pere Thomassin mourut la nuit de Noël de 1695, âgé de 77 ans. Ce favant avoit la modestie d'un homme qui ne l'auroit pas été. Son esprit étoit sage & son caractère modéré. Il gémissoit des disputes de l'Ecole, & n'entroit dans aucune. Sa charité étoit si grande, qu'il donnoit aux pauvres la moitié de la penfion que lui faifoit le Clergé. Il employoit chaque jour fept heures à l'étude ; mais il ne travailloit jamais la nuit, ni après les repas. Nulle visite, si elle n'étoit indispensable, ne dérangeoit l'uniformité de sa vie. Il ne voulut ni charges, ni emplois. La nature & la reffaite lui avoient infpiré une telle timidité, que lorfqu'il tenoit ses Conférences à St Magloire, il faifoit mettre une efpèce de rideau entre ses auditeurs & lui. On ne peut lui refuser beaucoup d'érudition; mais il la puise moins dans les fources, que dans les auteurs qui ont copié les originaux. SaDiscipline Ecclésia stique offre beaucoup de fautes, dans tous les endroits où il s'agit de citations d'auteurs Grecs. Son style est un peu pefant; il n'arrange pas toujours fes matériaux d'une manière agréa-

II. THOMASSIN , (Philippe) graveur célèbre, prit à Troyes en Champagne, lieu de sa naissance, les premiers principes du dessin. Il voyagea ensuite en Italie, où après à Made Thomassin, & il s'établit s'être perfectionné fous les grandsmaîtres qui illustrérent la fin du Myi. fiécle, il se fixa à la gravu-

re, s'établit à Rome & s'y maria. Il donna en 1600 un Recueil in-4° de Portraits des Souverains les plus distingués, & des plus grands Capitaines des XV° & XVI° fiécles. Ces Portraits, au nombre de cent. gravés d'après les originaux, font accompagnés d'un fomniaire latin des actions les plus mémorables de chacun des Princes & des Capitaines qu'ils représentent. Cette 110 édition, ornée d'un frontispice de bon goût, a été fuivie d'un grand nombre d'éditions postérieures. Thomasin la dédia à Henri IV. Sa dédicace est remarquable par une noble simplicité, qui, en Italie surtout, se rencontre rarement dans ce genre de composition. Thomasfin s'exerça principalement sur des sujets de dévotion, d'après Raphaël, Salviati, le Baroche & autres peintres célèbres. Il fit un grand nombre d'élèves, parmi lesquels on compte le premier des Cochins, &-Michel Dorigny ses compatriotes; mais aucun ne lui fit autant d'honneur que le fameux Callot, qui apprit de lui à manier le burin. Calloz travailla d'abord fous ses yeux, d'après les Sadeler; il copia enfuite quelques piéces des Bassans & d'autres peintres. Enfin il donna une fuite des plus beaux Autels de Rome, au nombre de vingt-huit. Ces premiers esfais ne sont pas merveilleux ; mais ils annoncent la rapidité des progrès du jeune artiste, & le maître en partage I'honneur. Ces travaux furent inble, & en général il est trop diffus. terrompus par un événement aussi défagréable pour le maître que pour l'élève. Jeune , bien fait , d'une physionomie agréable, aussi enjoué que ses compositions, Callot plut entr'eux une familiarité qui ne fut pas fans doute conduite avec toute la discrétion qu'imposent les

mœurs Italiennes. Callot fut forcé de quitter sa maison, & même de s'éloigner de Rome. Cela arriva vers l'année 1612. Thomassin passa le reste de sa vie à Rome, où il mourut âgé de 70 ans. La date de

sa mort est ignorée.

III. THOMASSIN, (N.) fils d'un graveur habile, de la même famille que le précédent, entra chez le célèbre Picard, dit le Romain, où il acheva de se persociionner. Ce grand artiste s'étant retiré en Hollande en 1710, son élève le suivit & y demeura jusqu'en 1713, qu'il revint à Paris, où il fut reçu de l'académie royale en 1728. Sa manière de graver étoit belle & favante. Il entroit parfaitement dans l'esprit du peintre dont il vouloit rendre le caractére, & il avoit l'art d'en faire connoître avec finefie la touche & le goût des contours. On cite, entr'autres productions de son burin : I. La Mélancolie du Feti, célèbre peintre Florentin. II. Le Magnificat de Jouvenet. III. Le Coriolan, d'après la Fosse. IV. Le Retour du Bal, de Wateau. V. Les Noces de Cana, d'après Paul Vérone se... Thomassin étoit ne avec beaucoup de jugement & d'esprit; l'enjouement & la fincérité faifoient le fond de son caractére; sa conversation étoit légére & amusante, & fes faillies avoient le fel de l'épigramme, fans en avoir jamais l'aigreur. Il mourut le 1er Janvier 1741, âgé de 53 ans.

THOMIN, (Marc) habile opticien de Paris, s'occupa principalement à régler les Lunettes sur différentes vues. Il a donné sur ce sur un vol. in-12 en 1749; & un Traité d'Optique, 1749, in-8°. Il mourut en 1752, à 45 ans.

THOMPSON, (Jacques) poëte Anglois, naquit en 1700, à Ednan en Ecosse, d'un pere minis-

tre. Son Poëme sur l'Hiver, publié en 1726, le fit connoître des littés rateurs, & rechercher des personnes du plus haut rang. Le lord Talbot, chancelier du royaume, lui confia son fils. Il lui servit de guide dans fes voyages. Le poëte parcourut, avec son illustre élève, la plupart des cours & des villes princip.de l'Europe. De retour dans sa patrie, le chancelier le nomma son secrétaire. La mort lui ayant enlevé ce généreux protecteur, il fut réduit à vivre des fruits de son génie. Il travailla pour le théâtre jusqu'à sa mort, arrivée en 1748. Thompson emporta dans le tombeau les regrets des citoyens & des gens de goût. Sa physionomie annonçoit la gaieté, & sa conversation l'inspiroit. Bon ami, bon parent, excellent patriote, philosophe paisible, il ne prit aucune part aux querelles de fes confréres. La plupart l'aimérent, & tous le refpectérent. L'automne étoit sa saifon favorite pour composer. Il refsembloit en cela à Milton, dont il étoit admirateur passionné. La poëfie ne fut ni fon feul goût, ni fon feul talent. Il fe connoissoit en musique, en peinture, en sculpture, en architecture ; l'Histoire naturelle & l'antiquité ne lui étoient pas non plus inconnues. La meilleure édition de ses Ouvrages est celle de Londres en 1762, en 2 vol. in-4°. Le produit en fut deftiné à lui élever un mausolée dans l'abbave de Westminster. M. Murdoch, qui a dirigé cette magnifique édition, l'a ornée de la vie de l'auteur. On y trouve : I. Les Quatre Saifons , Poëme aussi philofophique que pittoresque, traduit en françois en 1759, in-8°, par Made Bontemps, avec de très-belles estampes. C'est le tableau de la nature dans les différens tems

THO TIT

THO de l'année; il est semé d'images presque toujours riantes, & quelquefois un peu outrées. II. Le Château de l'Indolence, plein de bonne poësie & d'excellentes lecons de morale. III. Le Poëme de la Liberté, auguel il travailla pendant deux ans, & qu'il mettoit au-dessus de ses autres productions. IV. Des Tragédies, qui furent représentées avec beaucoup de succès en Angleterre, & qui en auroient peut-être moins en France. Nos oreilles, accoutumées aux chef-d'œuvres de Corneille & de Racine, ne pourroient guéres entendre avec plaisir des piéces qui pèchent par le plan & fouvent par la versification : M. Saurin en a mis une sur notre Théâtre, sous le titre de Blanche & Guiscard, qui a réussi; mais il n'a pas suivi dans bien des endroits le poëre Anglois. V. Des Odes, au-desfous de celles de notre Rousseau pour la poësie, & de celles de la Motte pour la fineffe.

THORENTIER, (Jacques) docteur de Sorbonne, puis prêtre de l'Oratoire, mort en 1713, avoit eu le titre de grand - pénitencier de Paris, sous de Harlai; mais il n'en avoit jamais exercé les fonctions. La chaire & la direction l'occupérent principalement, & il opéra de grands fruits dans la capitale & en province. On a de lui: I. Les Consolations contre les frayeurs de la Mort , in-12. II. Une Differtation sur la Pauvreté Religieuse, 1726, in-8°. III. L'Usure expliquée & condamnée par les Ecritures-saintes, &c. Paris 1673, in-12, fous le nom de du Tertre, ouvrage affez bien raifonné IV. Des Sermons, in - 8°, plus folides que brillans.

I. THORILLIERE, (N. 1e Noir de la) gentilhomme, d'officier de caval, se fit comédien pour

les rôles de Roi & de Paysan en 1658, & mourut en 1679, après avoir donné au public une trag. de Marc-Antoine. L'illustre Molière étant mort en 1673, la Thorillière passa dans la troupe de l'Hôtel de Bourgogne, où il continua de jouer ses deux rôles avec le même succès.

II. THORILLIERE, (Pierre le Noir de la) fils du précédent, embrassa la profession de son pere, & sit pendant très long-tems l'agrément du théâtre dans les rôses de Valet & autres comiques. Il mourut doyen des comédiens en 1731, âgé de 75 ans. Il avoit épousé Catherine Biancolelli, connue sous le nom de Colombine, sille de Dominique, excellent Arlequin de l'ancien théâtre. Il en eut pour sils Anne-Maurice le Noir de la Thorillière, comédien médiocre, mort en 1759, âgé de 60 ans.

THORIUS, (Raphaël) médecin, mort de la peste en 1629 à Londres, se sit estimer en Angleterre, sous le règne de Jacques I, plutôt par ses connoissances que par ses mœurs, car il aimoit excessivement le vin. On a de lui: I. Un Poëme estimé sur le Tabac, Utrecht 1644, in-12. II. Une Lettre De causamorbi & mortis state Casauboni.

THORNIL, (Jacques) peintre, né en 1676 dans la province de Dorfet, mourut en 1732, dans la même maison où il reçut le jour. Il étoit le fils d'un gentilhomme, qui l'ayant laissé fort jeune & sans bien, le mit dans la nécessité de chercher dans ses talens de quoi subsister. Il entra chez un peintre médiocre, où le desir de se perfectionner, & son goût, le rendirent en peu de tems habile dans fon art. La reine Anne l'employa plufieurs grands ouvrages de peinture. Son mérite lui fit donner la place de premier peintre de sa

Lliv

Majesté, avec le titre de chevalier. Il acquit de grands biens, & racheta les terres que son pere avoit vendues. Il fut élu membre du parlement; mais les richesses ni les honneurs ne l'empêchoient point d'exercer la peinture. Il avoit un génie qui embrassoit tous les genres; il peignoit également bien l'Histoire, l'Allégorie, le Portrait, le Paysage & l'Architecture. Il a même donné plusieurs Plans qui ont été exécués.

THO

I. THOU, (Nicolas de) de l'illustre maison de Thou, originaire. de Champagne, fut confeiller-clerc au parlement, archidiacre de l'Eglise de Paris, abbé de St Symphorien de Beauvais, puis évêque de Chartres. Il facra le roi Henri IV en 1594, & fut distingué parmi les prélats dé son tems par son favoir & par fa piété. Il prêcha avec zèle & avec fruit, & mourut en 1598, à 70 ans. On a de lui : I. Un Traité de l'Administracion des Sacremens. II. Une Explication de la Messe & de ses Cérémonies. III. D'autres ouvrages peu connus.

II. THOU, (Christophe de) frere aîné du précédent, seigneur de Bonnœil, de Celi, &c. premier président au parlement de Paris, chancelier des ducs d'Anjou & d'Alençon, fervit Henri II, Charles IX & Henri III, avec un zèle actif dans le berceau des malheureux troubles de la France. Ce dernier prince le regretta, le ploura même à sa mort arrivée en 1584, à 74 ans; il lui fit faire des obsegues solemnelles, & on lui entendit souvent dire avec gémissement : " Que Paris ne se fût jan mais révolté, si Christophe de Thou " avoit été à la tête du Parlement."

III. THOU, (Jacques-Auguste de) 3° fils du présédent, né à

Paris en 1553, voyagea de bonne heure en Italie, en Flandre & en Allemagne. Son pere l'avoit deftiné à l'état ecclésiastique, & Nicolas de Thou son oncle, évêque de Chartres, lui avoit même réfigné ses bénéfices; mais la mort de son frere aîné l'obligea de s'en démettre. Il prit le parti de la robe, & fut recu confeiller au parlement, ensuite président-à-mortier. En 1586, après la funeste journée des Barricades, il sortit de Paris & se rendit à Chartres auprès de Henri III, qui l'envoya en Normandie & en Picardie, & enfuite en Allemagne. De Thou paffa de là à Venise, où il reçut la nouvelle de la mort de ce prince, assassiné par un Jacobin fanatique. Ce fut ce qui l'obligea de revenir en France. Henri IV étoit alors à Châteaudun ; le préfident de Thou se rendit auprès de lui. Ce monarque, charmé de son savoir & de son intégrité, l'appella plufigurs fois dans fon confeil, & l'employa dans plusieurs négociations importantes, comme à la conférence de Surène. Après la mort de Jacques Amyot, grand-maître de la bibliothèque du roi, le préfident de Thou obtint cette place digne de son érudition. Le roi voulut qu'il fût un des commissaires Catholiques dans la célèbre conférence de Fontainebleau, entre du Perron & du Plessis-Mornai. Pendant la régence de la reine Marie de Médicis, il fut un des directeurs-généraux des Finances. On le députa à la conférence de Loudun, & on l'employa dans d'autres affaires très - épineuses, dans lesquelles il ne fit pas moins éclater ses vertus que ses lumiéres. Commis avec le cardinal da Perron pour trouver les moyens de réformer l'Université de Paris,

& pour travailler à la construction du collége-royal qui fut commencé par ses soins, il s'en acquitta avec zèle. Ensin après avoir rempli tous les devoirs du citoyen, du magistrat & de l'homme de lettres, il mourut à Paris le 8 Mai 1617, à 64 ans. Il avoit composé pour lui-même une Epitaphe latine, dont voici une soible imitation françoise:

Ici j'attens le jour où l'éternelle Voix Doit commander aux Morts de revoir la lumière,

Jour où le juste Juste à la nature entière Donnera ses dernières loix. Ma docile rasson conserva la Foi pure, La Foi de mes Aieux & leur simplicités Combattit sans orgueil, & soussit sans

murmure Les défauts de l'humanité. Contredit & perfécuté, Je n'oposai jamais le reproche à l'injure.

Sectateur de la Vérité, Et ma plume & ma voix lui servirent

d'organe; Sans mêler à son culte ou l'intérêt pro-

fane, Ou la haine indiferette, ou la timidité.

France, si je n'eus rien de plus cher que ta gloire. Du nom de Citoyen si mon cœur sut

épris,

Donne tes pleurs à ma mémoire,

Ta confiance à mes Ecrits.

Le préfid. de Thou s'étoit nourri des meilleurs auteurs Grecs & Latins, & avoit puifé dans fes lectures & dans fes voyages la connoissance raisonnée des mœurs, des coutumes, & de la géographie de tous les pays différens. Nous avons de lui une Histoire de son Tems, en 138 livres, (depuis 1545 jusqu'en 1607,) dans laquelle il parle également bien de la politique, de la guerre & des lettres. Les intérêts de tous les peuples de l'Europe y font développés avec beaucoup d'impartialité & d'intelligence. Il ne peint

ni comme Tacite, ni comme Salluste; mais il écrit comme on doit écrire une Histoire générale. Ses réflexions, fans être fines, font nobles & judicieuses. Il entre souvent dans de trop grands détails; il fait des courses jusqu'aux extrémités du Monde, au lieu de fe renfermer dans fon objet principal; mais la brauté de son style empêche presque qu'on ne s'apperçoive de ce défaut. Le jugement domine dans cette Histoire, à quelques endroits près, où l'auteur ajoûte trop de foi à des bruits publics & à des prédictions d'aftrologues. On lui a encore reproché de latiniser d'une manière étrange les noms propres d'hommes, de villes, de pays: il a fallu ajoûter à la fin de son Histoire un Dictionnaire, fous le titre de Clavis Historia Thuana, où tous ces mots font traduits en françois. La liberté avec laquelle l'illustre historien parle fur les papes, fur le clergé, sur la maison de Guise, & une, certaine disposition à adoucir les fautes des Huguenots, & à faire valoir les vertus & les talens de cette secte, firent soupconner qu'il avoit des fentimens peu orthodoxes; mais il trouva bien des défenseurs pendant sa vie & après fa mort. La meilleure édition de son Histoire est celle de Londres en 1733, en 7 vol. in-fol. On la doit à Thomas Carte, Auglois, connu à Paris sous le nom de Philips, homme recommandable par fon favoir & par fa probité, qui se donna des peines extrêmes pour embellir cer ouvrage. Ses compatriotes, charmés du zèle qu'il faifoir paroître pour un hiftorien qui leur est cher, le déchargérent de toutes les impofitions qui se lèvent en Angleterre. fur le papier & fur l'imprimerie,

C'est sur cette nouvelle édition que l'abbé des Fontaines, aidé de plufieurs favans, en donna une Traduction françoise, en 16 vol. in-4°, Paris 1749; & Hollande, 11 vol. in-4°. Après une préface judicieuse, on y trouve les Mémoires de la vie de l'illustre historien, composés par lui-même. Ces Mémoires avoient déja paru en françois à Roterdam en 1731, in-4°, avec une traduction de la Préface qui est au-devant de la grande Histoire de cer aut ur. C'est cette version que l'on redonne ici un peu retouchée dans ce qui est en profe, & on y a feulement ajoûté à la fin les Poësies latines de M. de Thou, rapportees en françois dans les Mémoires. On a de lui des Vers latins, où l'on trouve beaucoup d'élégance & de génie. Il a fait un Poeme sur la Fauconnerie: De re accipitraria, 1584, in-4°; des Poësies diverses sur le Chou, la Violette, le Lis, 1611, in-4°; des Poësies Chrétiennes, Paris 1599, in-8°, &c. Durand a écrit fa Vie, in-8°.

IV. THOU, (François-Auguste de) fils aîné du précédent, hérita des vertus de son pere. Nommé grand-maître de la bibliothèque du roi, il se fit aimer de tous les favans par fon esprit, par sa douceur & par sa prosonde érudition. Le secret d'une conspiration contre le cardinal de Richelieu, que lui avoit confié Henri d'Effiat, marquis de Cinq-Mars, fut la caufe de sa mort. Il eut la tête tranchée à Lyon en 1642, à 35 aus. Tout le monde pleura un homme, qui périssoit pour n'avoir pas voulu dénoncer fon meilleur ami. On crut, avec affez de raifon, que Richelieu avoit été charmé de se venger sur lui, de ce que le président de Thou, son pere, avoit dit dans

fon Histoire, d'un des grands-on cles du cardinal, en parlant de la Conjuration d'Amboise, à l'année 1560: Antonius Plessiacus Richelius, vulgò dictus Monachus, quòd eam vitam professus fuisset; dein voto ejurato, omni licentia ac libidinis genere contaminasset. On prétend que le ministre vindicatif dit à cette occasion: De Thou le pere a mis mon nom dans son Histoire; je mettrai le fils dans la mienne. On peut confulter le Journal du Cardinal de Richelieu; sa Vie, par le Clerc, 1753, 5 vol. in-12; les Mémoires de Pierra Dupuy; & les autres Piéces imprimées à la fin du xv° volume de la Traduction de l'Histoire de Jacques-Auguste de Thou On y trouve une relation circonfranciée du procès criminel fait à Franç. Auguste de Thou, le détail des chefs d'accufation, les moyens pris pour le condamner à mort, &c. Dupuy tâche de justifier fon ami, & tout ce qu'il dit en sa faveur est plein de force & de raison.

THOYNARD, (Nicolas) né à Orléans en 1629, d'une des meilleures familles de cette ville, s'appliqua des sa premiére jeunesse à l'étude des langues & de l'histoire, & en particulier à la connoissance des Médailles, dans laquelle il fit de très-grands progrès. Les favans le consultérent comme leur oracle, & il fatisfaisoit à leurs questions avec autant de plaisirque de sagacité. Le cardinal Noris tira de lui de grandes lumiéres pour fon ouvrage des Epoques Syro-Macédoniennes. Thoynard ne se diftingua pas moins par la douceur de ses mœurs, que par l'étendue de ses connoissances. Il mourut à Paris en 1706, à 77 ans. Son principal ouvrage est une excellente Concorde des IV Evangélistes, 1707, in-fol, en grec & en latin, avec

de favantes Notes fur la chronologie & fur l'histoire.

THOYRAS, Voyez RAPIN-THOIRAS no III, & TOIRAS.

THRASIBULE, V.TRASYBULE. THRASIBULE, V.TRASYBULE. THRASIMOND, ou TRASAMOND, roi des Vandales en Afrique, étoit Arien, & un des plus ardens perfécuteurs des Catholiques. Il fe déchaîna fur-tout contre les ecclésiastiques, & pour attirer les fidèles à sa croyance il empêcha l'élection des évêques par des Edits très-rigoureux. Ce prince obtint le sceptre en 496, & mourut en 523.

THRASIUS, célèbre augure, qui étant allé à la cour de Bufris, tyran d'Egypte, dans le tems d'une extrême fécheresse, lui dit qu'on auroit de la pluie, s'ıl faisoit immoler les étrangers à Jupiter. Bustris lui ayant demandé de quel pays il étoit, & ayant connu qu'il étoit étranger: Tu seras le premier, lui dit-il, qui donneras de l'eau à l'Egypte; & aussistit est il est il est il mimoler.

THRASYLE, célèbre affrologue, se trouva un jour sur le port de Rhodes avec Tibére, qui avoit été exilé dans cette isle; il osa lui prédire qu'un vaisseau qui arrivoit dans le moment, lui apportoit d'heureuses nouvelles. Il reçut effectivement des lettres d'Auguste & de Livie, qui le rappelloient à Rome. Thrasyle fit quelques autres prédictions que le hazard fit trouver vraies. Les historiens les ont rapportées comme des choses merveilleuses. Nous les passons fous filence, comme des choses ridicules. Ce charlatan vivoit encore l'an 37 de J. C.

THUCYDIDE, célèbre historien Grec, fils d'Olorus, naquit à Athènes l'an 475 avant J. C. Il comptoit parmi ses ancêtres Miltiade. Après s'être formé dans les

exercices militaires qui convenoient à un jeune-homme de fa naissance, il eut de l'emploi dans les troupes, & fit quelques campagnes qui lui acquirent un nom. A l'àge de 47 ans, il fut chargé de conduire & d'établir à Thurinus une nouvelle colonie d'Athéniens. La guerre du Péloponnèse s'étant allumée peu de tems après dans la Grèce, y excita de grands mouvemens & de grands troubles. Thucydide, qui prévoyoit qu'elle seroit de longue durée, forma dès-lors le dessein d'en écrire l'Histoire. Comme il servoit dans les troupes d'Athènes, il fut lui-même témoin oculaire d'une partie de ce qui se passa dans l'armée des Athéniens, jusqu'à la 8° année de cette guerre, c'est-à-dire jusqu'au tems de son exil. Thucydide avoit été commandé pour aller au fecours d'Amphipolis, place forte des Athéniens sur les frontiéres de la Thrace, & ayant été prévenu par Brasidas, général des Lacédémoniens, ce trifte hazard lui mérita cet injuste chàtiment. Exilé de fon pays par la faction de Cléon, il ne put oublier une patrie qu'il avoit servie. C'est pendant fon éloignement, qu'il composa son Histoire de la Guerre du Péloponnèse, entre les républiques d'Athènes & de Sparte. Il ne la conduisit que jusqu'à la 21° anné inclusivement. Les fixannées, qui restoient, furent suppléées par Théopompe & Xénophon. Il employa dans son Histoire le dialecte Attique, comme le plus pur, le plus élégant, & en même tems le plus fort & le plus énergique. Demosthène faisoit un si grand cas de cet ouvrage, qu'il le copia plufieurs fois. On pretend que Thucydide fentit naître ses talens pour l'Histoire, en entendant lire celle d'Hérodote à Athènes, pendant la fête des Panathenées. On a souvent comparé ces deux historiens. Hérodote plus doux, plus clair & plus abondant; Thucydide plus concis, plus ferré, plus pressé d'arriver à son but. L'un a plus de graces; l'autre plus de feu. Le premier réuffit dans l'exposition des faits; l'autre dans la manière forte & vive de les rendre. Autant de mots, autant de pensées; mais sa précifion le rend quelquefois un peu obscur, sur-tout dans ses harangues, la plupart trop longues & trop multipliées. Quant à la vérité des faits, Thucydide, témoin oculaire, doit l'emporter fur Hérodote, qui souvent adoptoit les Mémoires qu'on lui fournissoit sans les examiner. Cet illustre historien mourut à Athènes où il avoit été rappellé, l'an 411 avant J. C. De toutes les éditions de son Histoire, les meilleures font celle d'Amsterd. 1731, in-fol. en grec & en latin; celles d'Oxford, 1696, in-fol. & de Glafgou, 1759, 8 vol. in-8°. D'Ablancourt en a donné une Tradúction en françois affez fidelle, impr. chez Billaine, en 3 vol. in-12.

THUILERIES, (Claude deMou-Ener. abbé des) né Sèes, d'une famille noble, alla achever à Paris fes human.qu'il avoit commencées en province. A l'étude des mathématiques, il joignit celles du Grec & de l'Hébreu ; mais quelque tems après il renonça à ces divers genres de connoissances, pour ne plus s'occuper que de l'Histoire de France, dont les recherches ont rempli le cours de fa vie. Il mourut ă Paris, d'une hydropifie de poirrine, en 1728. Outre quantité de Mémoires sur différens sujets, & une Histoire du diocèse de Sèes en manuscrit, on a de lui : I. Dissertation sur la mouvance de Bretagne

par rapport à la Normandie, Paris 1711, in-12; à laquelle est jointe une autre Dissertation touchant quelques points de l'Histoire de Normandie. II. Examen de la charge de Connétable de Normandie. III. Dissertations dans le Mercure de France & dans le Journal de Trevoux. IV. Les Articles du diocète de Sèes dans le Dictionnaire universel de la France, 1726, &c.

THUILLERIE, (Jean-Juvenon de la ) comédien comme son pere, au fiécle dernier, ambitionna à la fois la palme de Roscius, & celles d'Euripide & d'Aristophanes. Il fut emporté en 1688, à 35 ans, d'une fiévre chaude, qu'il dut à ses excès d'incontinence; après avoir donné 4 piéces dramatiques, qui furent réunies en un vol. in-12. On y trouve: I. Crifpin Précepteur, & Crifpin Bel-esprit, Comédies en un acte en vers, où il y a quelques grains de sel. II. Deux Tragédies , Soliman, & Hercule, dont on connoîtra le mérite en sachant qu'elles ont été attribuées à l'abbé Abeille.

THUILLIER, (Dom Vincent) naquit à Coucy, au diocèse de Laon, en 1685. Il entra dans la congrégation de S. Maur en 1703, & s'y diftingua de bonne heure par fes talens. Après avoir professé long-tems la philosophie & la théologie dans l'abbaye de St Germain des Prés, il en devint fous-prieur. Il occupoit cet emploi, lorsqu'il mourut en 1736. Dom Thuillier, écrivoit affez bien en latin & en françois; il possédoit les langues & l'histoire. A une imagination vive, il joignoit une vaste littérature. Son caractère étoit porté à la satyre, & il a fait voir, par diverses piéces qu'il montroit volontiers à ses amis, qu'il pouvoit réussir dans ce détestable genre. On a de lui des ouvrages plus imporrans; les principaux sont : I.L'Hiftoire de Polybe, trad. du grec en fr., avec un Commentaire sur l'Art Militaire, par le chev. de Folard en 6 v. in-4°. Elle est aussi élégante que fidelle. II. Histoire de la nouvelle édition de St Augustin, donnée par les Bénédictins de la congrégation de S. Maur, 1736, in-4°. IH. Leteres d'un ancien Professeur de Théologie de la Congrégation de St Maur, qui a révoqué son appel de la Constitution Unigenitus. Dom Thuillier, ardent adversaire de cette Bulle, devint un de ses plus zèlés défenseurs; il se signala par plusieurs écrits en faveur de ce décret, qui lui firent beaucoup d'ennemis dans sa congrégation. Les fanatiques du parti qu'il attaquoit, ont même voulu que sa mort ait été marquée par des fignes funestes. L'auteur du Dictionnaire, Critique dît, " que se »fentant fubitement pressé de quel-» que besoin, il se mit sur le sié-» ge, & expira avec un grand » mouvement d'entrailles ». On a dit la même chose d'Arius ; mais l'un avoit ravagé l'Eglife, & l'autre avoit montré seulement un zèle inconfidéré.

THUMNE', (Théodore) profesfeur Luthérien de théologie à Tubinge, s'est fait connoître par quelques ouvrages. Le plus recherché est le Traité, historique & théologique, des Fêtes des Juiss, des Chrétiens & des Paiens, in-4°. Cet écri-

vain mourut en 1730.

THUROT, (N.) fameux armateur François, naquit à Boulogne en Picardie. Il commença par être mousse. Ses talens se dévelopérent dans l'école de l'adversité. Pendant la guerre de 1741, il servit en qualité de garçon-chirurgien sur les Corsaires de Dunkerque, & feut fait prisonnier. Le maréchal de Belle-Isle se trouvoit en ce tems.

là en Angleterre. Thurot, à qui on laissoit apparemment une certaine liberté, fit son possible pour se cacher dans le yacht qui devoit reconduire ce seigneur en France; mais il fut découvert. Ne pouvant s'embarquer avec le maréchal , il forma fur le champ le projet de passer la mer dans un bateau. Il en voit un qui n'étoit gardé de personne, il s'en empare, s'éloigne du port sans autre guide que lui-même, & arrive heureufement à Calais. Le bruit de cette aventure parvint au maréchal de Belle-Iste, qui se déclara dèslors fon protecteur. Dans la guerre de 1756, Thurot se fignala par plusieurs expéditions glorieuses, On lui confia, dans le mois d'Oc. tobre 1760, cing frégates pour aller faire une descente en Irlande, Le capitaine Elliot l'ayant atteint avec une flotte Angloife, le combat fut engagé, & Thurot y fut tué au milieu de sa carriére. Îl n'avoit que 35 ans. Intelligence; activité, prudence, courage, fermeté, amour de la gloire & de la patrie, voilà les qualités qui le distinguérent. Lorsqu'il perdit la vie, il étoit déja descendu en Irlande & y avoit eu des succès, que l'approche de la flotte Angloise l'obligea d'interrompre. On a la Relation d'une de ses campagnes, 1 vol. in-12.

THYESTE, fils de Pelops & d'Hippodamie, & frere d'Atrée, fut incessueux avec sa belle-sœur Erope, semme d'Atrée, qui, pour, s'en venger, mit en piéces l'ensant qui étoit né de ce crime, & en servit le sang à boire à Thyeste. Le Soleil ne parut pas ce jour-là sur l'horison, pour ne point éclairer une action aussi dérestable. Thyeste par un second incesse, mais involontaire, eut un autre sils de sa propre

fille Pelopée : Voyez EGISTHE.

THYRÉE, (Pierre) Jéfuite de Nuys dans le diocèfe de Cologne, naquit vers 1600, & mourut en 1673, après s'être diffingué dans fa fociété par l'emploi de profefeur en théologie qu'il exerça longtems en différentes maifons. On a de lui quelques Traités théologiques fur diverfes matiéres, dont le plus curieux est celui fur les Apparitions des Spedres. L'auteur y a résuté plusseurs fables, & en a adopté quelques-unes.

THYSIUS, (Antoine) Allemand, vivoit dans le xvII° siécle. Il s'attacha avec fuccès à expliquer les anciens auteurs, & nous donna de bonnes éditions, dites Des Variorum, I. De Velleius-Paterculus, à Leyde, in-3°, 1658. II. De Salluste, à Leyde, 1659, in-8°. III. De Valére-Maxime, à Leyde, in-8°. IV.D'Aulugelle, in-8°, 2 vol. à Leyde, 1661. Il fut aidé dans ce dernier travail par Oifelius...Fréd. & Jacques Gronovius donnérent une édition d'Aulugelle en 1706, in-4°, dans laquelle ils inférérent les notes & les commentaires raffemblés en celle de Thyfius. Le Sallufte de cet auteur fut ausi réimprimé à Leyde en 1677; & cette édition, quoique conforme en tout à celle de 1659, est préférée par les connoisseurs, à caufe de la beauté de l'impression.

TIARINI, Voyez THIARINI. TIBALDEI, (Antoine) natif de Ferrare, poëte Italien & Latin, mort en 1537, âgé de 80 ans, cultiva d'abord la poëfie Italienne; mais Bembo & Sadolet, fes rivaux, l'ayant éclipfé, il fe livra à des Mufes étrangéres, & obtint les fuffrages du public. Ses Poëfies Latines parurent à Modène en 1500, in -4°; les Italiennes avoient été imprimées ibid, en 1498, in-4°.

I. TIBERE , ( Claudius Tiberius Nero ) empereur Romain, descendoit en ligne directe d'Appius Claudius, cenfeur à Rome, Sa mere étoit la fameuse Livie, qu'Auguste épousa, lorsqu'eile étoit enceinte \* de lui. Ce fut par les intrigues de cette femme artificieuse qu'Auguste l'adopta. Ce prince crut fe l'attacher, en l'obligeant de répudier Vipsania, pour épouser Julie sa fille, veuve d'Agrippa; mais ce lien fut très-foible. Tibére avoit des talens pour la guerre; Auguste se fervit de lui avec avantage. Il l'envoya dans la Pannonie, dans la Dalmatie & dans la Germanie . qui menaçoient de se révolter, & qu'il réduisit. Après la mort d'Auguste, qui l'avoit nommé son succeffeur à l'empire, il prit en main les rênes de l'Etat; mais ce rusé politique n'accepta le fouverain pouvoir qu'après s'être beaucoup fait folliciter. Ce fut l'an 14 de J. C. On se repentit bientôt de le lui avoir accordé. Son caractére vindicatif & cruel fe développa dès qu'il eut la puissance en main. Auguste avoit fait des legs au peuple, que Tibére ne se pressoit pas d'acquitter. Un particulier, voyant paffer un convoi fur la place publique, s'approcha du mort & lui dit : Souvenez-vous , quand vous ferez aux Champs Elysées, de dire à Auguite, que nous n'avons encore rien touché des legs qu'il nous a faits. Tibére, informé de cette raillerie, fait tuer le railleur, en lui adressant ces paroles : Va lui apprendre toi - même qu'ils sont acquittés. Il donna de nouvelles preuves de sa cruauté à l'égard d'Archelaüs, roi de Cappadoce. Ce prince ne lui avoit rendu aucun devoir pendant cette espèce d'exil où il avoit été à Rhodes, fous le règne d'Auguste: ( Voyez THRASYLE). Tibére l'invita

TIB

de venir à Rome, & employa les plus flatteuses promesses pour l'y attirer. A peine ce prince est-il arrivé, qu'on lui intente deux frivoles accufations, & qu'on le jette dans une obscure prison, où il meurt accablé de chagrin & de mifére. Ces barbaries ne furent que le prélude de plus grands forfaits. Il fit mourir Julie sa semme, Germanicus, Agrippa, Drusus, Néron, Séjan. Ses parens, fes amis, fes favoris, surent les victimes de sa jalouse méfiance. Il eut honte à la fin de rester à Rome, où tout lui retraçoit ses crimes, où chaque famille lui reprochoit la mort de fon chef, où chaque ordre pleuroit le meurtre de ses plus illustres membres. Il se retira dans l'isle de Caprée l'an 27, & s'y livra aux plus infâmes débauches. A l'exemple des rois barbares, il avoit une troupe de jeunes garcons qu'il faisoit servir à ses honteux plaifirs. Il inventa même des espèces nouvelles de luxure, & des noms pour les exprimer ; tanque d'infames domestiques étoient chargés du foin de lui chercher de tous côtés des objets nouveaux, & d'enlever les enfans juíques dans les bras de leurs peres. Pendant le cours d'une vie infàme, il ne pensa ni aux armées, ni aux provinces, ni aux ravages que les ennemis pouvoient faire fur les frontiéres. Il laissa les Daces & les Sarmates s'emparer de la Mœsie, & les Germains désoler les Gaules. Il fe vit impunément infulter par Artaban, roi des Parthes, qui après avoir fait des incurfions dans l'Arménie, lui reprocha par des lettres injurieuses ses parricides, ses meurtres & sa lâche oisiveté, en l'exhortant à expier par une mort volontaire la haine de ses sujets. La 23° année de fon regne, il nomma pour fon

fuccesseur à l'empire Caïus Caligula. Il fut déterminé à ce choix par les vices qu'il avoit remarqués en lui, & qu'il jugeoit capables de faire oublier les siens. Il avoit coutume de dire qu'il élevoit en la personne de ce jeune Prince un Serpent pour le peuple Romain, & un Phaëton pour le reste du Monde. Ce prince détestable mourut à Mizène, dans la Campanie, le 16 Mars, l'an 37 de J. C., âgé de 78 ans, après en avoir régné 23. On accusa Caligula de l'avoir étouffé. Tibére étoit un des plus grands génies qui aient paru; mais il avoit le cœur dépravé, & ses talens devinrent des armes dangereuses, dont il ne se servit que contre sa patrie. Il avoit d'abord montré le germe de l'indulgence. Il ne répondit pendant quelque tems que par le mépris aux invectives, aux bruits injurieux & aux vers mordans que la fatyre répandit contre lui. Il se contentoit de dire : Que dans une ville libre, la langue & la pensée devoient être libres. Il dît un jour au fénat, qui vouloit qu'on procédât à l'information de ces faits, & à la recherche des coupables: Nous n'avons point assez de tems inutile pour nous jetter dans l'embarras de ces sortes d'affaires. Si quelqu'un a parlé indiscrettement sur mon compte, je suis prêt à lui rendre raison de mes démarches & de mes paroles. Tibére, dans ces premiers tems, fouffroit la contradiction avec plaifir. On connoit la réplique hardie qu'il entendit fans colére au fujet d'un mot barbare qu'un fiatteur lui arrogeoit le droit de latiniser. Tibére changea bientôt de façon de penfer. Quelqu'un lui ayant dit: Vous fouvenez-vous, Prince ? L'emp', fans permettre à cet homme de lui donner des époques plus fùres de l'ancienne connoiffance qu'il vouloit lui rappeller,

répliqua brusquement: Non, je ne me souviens plus de ce que j'ai été. Quoique cruel à Rome, il ménagea cependant quelquesois ses autres sujets. Il répondit aux gouverneurs des provinces, qui lui écrivirent qu'il falloit les surcharger d'impositions: Qu'un bon Maître devoit tondre, & non pas écorcher son troupeau.

II. TIBERE-ABSIMARE, Voyez

ABSIMARE.

III. TIBERE - CONSTANTIN . originaire de Thrace, se distingua par fon esprit & par sa valeur, & s'éleva par son mérite aux premiéres charges de l'empire. Justin le Jeune, dont il étoit capitainedes-gardes, le choifit pour son collègue & le créa Céfar en 574. Il donna, par ses qualités extérieures, de l'éclat au trône & aux ornemens impériaux. Sa taille étoit majestueuse, & son visage régulier. Devenu seul maître de l'empire par la mort de Justin, il défit, par ses généraux, Hormisdas fils de Chofross. L'impératrice Sophie, veuve du dernier empereur, n'ayant pas pu partager le lit & le trône du nouveau, forma une conjuration contre lui. Tibére en fut instruit, & pour toute punition il priva les complices de leursbiens & de leurs dignités. Ce prince mourut en 582. Les pleurs que les peuples verférent fur fon tombeau, font des trophées plus glorieux à fa mémoire, que l'éloquence des plus habiles écrivains.

IV. TIBERE, fameux impofteur, prit ce nom en 726, & voulut faire croire qu'il étoit de la familie des empereurs pour pouvoir monter fur le trône. Il avoit déja féduit quelques peuples de la Tofcane qui l'avoient proclamé Auguste, lorsque l'exarque, fecouru des Romains, assiégea ce fourbe dans un château où il s'és toit retiré, & lui fit trancher la tête, qu'il envoya à Léon l'Isaurien.

TIBERGE, (Louis) abbé d'Andres, directeur du Séminaire des Missions étrangéres à Paris, mourut dans cette ville en 1730. Il fe fignala avec Brifacier, fupérieur du même Séminaire, lors des différends sur l'affaire de la Chine, entre les Jésuites & les autres Missionnaires. Ses ouvrages sont: I. Une Retraite Spirituelle, en 2 vol. in-12. II. Une Retraite pour les Ecclésiastiques, en 2 vol. in-12. III. Retraite & Méditations à l'usage des Religieuses & des personnes qui vivent en Communauté, in-12. Ces ouvrages, écrits avec une fimplicité noble, font lus dans plusieurs Séminaires. C'est ce pieux eccléfiastique qui joue un rôle si touchant dans le roman des Amours du chevalier des Grieux.

TIBULLE, (Aulus Albius Tibullus) chevalier Romain, naquit à Rome l'an 43 avant J. C. Horace, Ovide, Macer, & les autres grandshommes du tems d'Auguste, furent liés avec lui. Il suivit Messala Corvinus dans la guerre de l'isle de Corcyre; mais les fatigues de la guerre n'étant point compatibles avec la foiblesse de son tempérament, il quitta le métier des armes, & retourna à Rome, où il vécut dans la mollesse & dans les plaisirs. Sa mort arriva peu de tems après celle de Virgile, l'an 17 de J. C. Les grands biens de fa famille lui furent enlevés par les foldats d'Auguste & ne lui furent point restitués, parce qu'il négligea de faire sa cour à cet empereur, prince bienfaifant, mais qui vouloit être encensé. Son premier ouvrage fut pour célébrer fon généreux protecteur Mesala; il confacra enfuite fe lyre aux

Amours

Amours. Il eut pour première inclination une affranchie. Horace devint son rival; ce qui donna lieu à une dispute agréable entre ces deux hommes célèbres. Tibulle a composé quatre livres d'Elégies, remarquables par l'élégance & la pureté du style, & par la délicatesse avec laquelle le sentiment y est exprimé. On peut cependant lui reprocher de mettre de l'esprit dans des endroits où il ne faudroit que de la tendreffe. Ovide, son ami, a fait sur sa mort une très-belle Elégie, L'abbé de Marolles a traduit Tibulle; mais sa version est très-soible; &, pour nous fervir de la comparaifon de l'ingénieuse Sévigné, ce traducteur ressemble aux Domestiques qui vont faire un message de la part de leur Maître.Ils disent trop ou trop peu, & souvent même tout le contraire de ce qu'on leur a ordonné. M. l'abbé de Longchamps en a donné une bonne traduction, 1777, in-8°. Il en paru une autre par M. de Pezai, 2 vol. in-8°, avec Catulle & Gallus. L'édition de ce poëte, donnée par Broukhusius, Amsterd. 1708, in-4°, est estimée. On trouve ordinairement les Poëfies de Tibulle à la suite de celles de Catulle. Voyez CATULLE ... & III. CHAPELLE.

TIBURTUS, l'aîné des fils d'Amphiaras, vint avec ses freres en Italie, où ils bâtirent une ville qui fut appellée Tibur. On lui érigea un autel dans le temple d'Hercule en cette ville, un des plus célèbres d'Italie.

TICHO-BRAHE, ou TYCO-BRAHÉ, fils d'Othon - Brahé, feigneur de Knud-Strup en Danemarck, d'une illustre maison originaire de Suede, naquit en 1546. Une inclination extraordinaire pour les mathématiques, qui pa-

Tome VI.

rut en lui dès l'enfance, annonça ce qu'il seroit. A 14 ans, ayant vu une éclipse de soleil arriver au même moment que les astronomes l'avoient prédite, il regarda auffi-tôt l'astronomie comme une science divine, & s'y confacra tout entier. On l'envoya à Leipfick pour y étudier en droit; mais il employa, à l'insçu de ses maîtres, une partie de son tems à faire des observations astronomiques. De retour en Danemarck, il se maria à une payfanne de Knud-Strup. Cette méfalliance lui attira l'indignation de sa famille, avec laquelle néanmoins le roi de Danemarck le réconcilia. Après divers voyages en Italie & en Allemagne, où l'empereur, & plusieurs autres princes voulurent l'arrêter par des emplois confidérables, il obtint de Fréderic II, roi de Danemarck, l'isle de Ween, avec une grosse pension. Il y bâtit à grands frais le château d'Uraniembourg, c'est-à-dire Ville du Ciel, & la Tour merveilleuse de Stellebourg, pour fes observations aftronomiques & fes divers instrumens & machines. Christiern roi de Danemarck, & Jacques VI roi d'Ecosse, l'honorérent de leurs visites. C'est dans cette retraite qu'il inventa le système du monde qui porte son nom; système rejetté aujourd'hui par les philofophes, parce qu'il fait revivre une partie des absurdités de celui de Ptolomée : c'est, stout au plus, une chimére ingénieuse. Ce qui doit immortaliser Ticho-Brahé, c'est son zèle pour le progrès de l'astronomie, qui lui fit dépenser plus de cent mille écus. Il détermina la distance des Etoiles à l'équateur, & la fituation des autres. Il en observa ainsi 777 ac Mm

dont il forma un catalogue. Il foumit au calcul les réfractions aftronomiques, & forma des Tables de réfraction pour différentes hauteurs. Mais une obligation effentielle que nous lui avons, est d'avoir découvert trois mouvemens dans la Lune, qui fervent à expliquer sa marche. Il fit encore quelques découvertes fur les Comètes. Ce favant aftronome fut austi un habile chymiste; il fit de si rares découvertes, qu'il guérit un grand nombre de maladies qui paffoient pour incurables. Sa grande application à l'astronomie & aux sciences abstraites ne l'empêchoit point de cultiver les belles-lettres, fur-tout la poësie, & les Muses le délasfoient des travaux aftronomiques, Ce qui ternit sa gloire, c'est qu'avec tant de lumiéres, il eut le foible de l'astrologie judiciaire. Cet esprit si éclairé étoit paîtri de mille petites superstitions. Un liévre traversoit-il son chemin? il croyoit que la journée feroit malheureuse pour lui. Mais malgré ces erreurs alors fi communes, il n'en étoit ni moins bon aftronome, ni moins habile méchanicien. Sa destinée fut celle des grands - hommes ; il fut perfécuté dans la patrie. Les ennemis que son caractère moqueur & colére lui avoit faits, l'ayant defservi auprès de Christiern, roi de Danemarck, il fut privé de ses penfions. Il quitta alors fon pays pour aller en Hollande; mais fur les vives instances de l'empereur Rodolphe II, il se retira à Prague. Ce prince le dédommagea de toutes ses pertes & de toutes les injustices des cours. Ticho mourut en 1601, à 55 ans, d'une rétention [d'urine, maladie qu'une fotte timidité lui avoit fait contrac-

ter à la table d'un grand. Sa taille étoit médiocre, mais sa figure étoit agréable. Il avoit le caractère bienfaisant, & ils guérit plufieurs malades fans exiger aucune rétribution. Le feu de fon imagination lui donnoit du goût pour la poesse; il faisoit des vers, mais sans s'affujettir aux règles. Il aimoit à railler, &, ce qui est affez ordinaire, il n'entendoit point raillerie. Attaché opiniâtrément à fes fentimens, il fouffroit avec peine la contradiction. Ses principaux ouvrages font : I. Progymnasmata Astronomia instaurata, 1598, in-fol. II. De Mundi Ætherei recentioribus Phanomenis, 1589, in-4°. III. Epistolarum astronomicarum Liber, 1596, in-4°. Sophie BRAHÉ, sa sœur, excelloit dans la poësie, & l'on a d'elle une Epitre en vers latins.

TICHONIUS, écrivain Donatiste fous l'empire de Théodose le Grand, avoit beaucoup d'esprit & d'érudition. Nous avons de lui le Traité des V 11 Règles pour expliquer l'Ecriture-sainte, dont S. Augustin a fait l'Abrégé dans son Livre 111<sup>e</sup> de la Doctrine Chrétienne. On le trouve dans la Bibliothèque des PP. Tichonius est reconnu aujourdhui pe le véritable auteur du Commentaire sur S. Paul, que l'on avoit attribué à S. Ambroise. (Voyez Hist. Littér. de France, To. 12, Avertissement, pag. 7.)

TIFERNAS, ou TIPHERNAS, (Grégoire) natif de Tiferno en Italie, se rendit très-habile dans la connoissance du Grec, & professa cette langue avec succès à Paris & à Venise. Il mourut dans cette dern. ville, âgé de 50 ans, vers 1469, empoisonné (jdit-on) par des envieux de sa gloire. On a de lui: I. Des Poëses Latines, à la suite d'un Ausone, &c. Venise.

TIL

547

v472, in-fol., & séparément, in-4°. II. La Traduction des v11 derniers livres de Strabon, dont les x premiers sont de Guarino; Lyon

1559, 2 vol. in-16.

TIGRANE, roi d'Arménie; ajoûta la Syrie à fon empire. Les Syriens, lassés des diverses révolutions qui désoloient leur pays; s'étoient donnés a lui, l'an 85 avant J. C. II foutint la guerre contre les Romains en faveur de Mithridate, fon gendre; mais ayant été vaincu par Lucullus & par Pompée, il céda aux vainqueurs une partie de ses états, & s'en fit des protecteurs. Il vécut ensuite dans une profonde paix jufqu'à fa mort. Le fecond de ses fils, nommé aussi TIGRANE, se révolta contre lui; & ayant été vaincu, il fe réfugia chez Phraate, roi des Parthes, dont il avoit époufé la fille. Ce jeune prince, avec le fecours de fon beau-pere, porta les armes contre fon pere; mais craignant les duites de sa révolte, il se mit fous la protection des Romains. Tigrane fuivit fon exemple. Pompée lui conserva le trône d'Arménie, à condition de payer un tribut pour les frais de la guerre, & donna à fon fils la province ce Sophène; mais ce jeune prince, mécontent de son partage, s'attira par ses murmures la colére de Pompée, qui le fit mettre dans les fers. Tigrane le pere paífoit pour un prince courageux, mais cruel.

TIL, (Salomon Van-) né en 1644 à Wefop, à deux lieues d'Amferdam, fe fit connoître par fon habileté dans la philofophie, dans l'histoire naturelle, dans la médecine, dans la théologie, & dans les antiquités facrées & profanes. On lui donna en 1664 une chaire

de théologie à Leyde, où il lia une étroite amitié avec Cocceius, qui l'imbut de sa doctrine. Van-Til s'appliqua avec ardeur à l'étude de l'Ecriture-sainte, selon la méthode des Coccéiens. Comme fa mémoire n'étoit pas affez bonne pour retenir ses sermons, il prèchoit par analyse : méthode qu'il rendit publique. Cet habile Protestant mourut à Leyde en 1713, après avoir publié plus, écrits. Sa maison étoit toujours ouverte aux favans, qui trouvoient des refiources dans fes lumiéres. Il avoit cultivé la phyfique, la botanique, l'anatomie, &c. Parmi fes ouvrages, les uns sont en flamand & les autres en latin. Les principaux sont : I. Sa Méthode d'étudier, & celle de prêcher. II. Des Commentaires sur les Pfeaumes. III. -- fur les Prophéties de Moyse, d'Habacue & de Malachie. IV. Un Abrégé de Théologie. V. Des Remarques sur les Méditations de Descartes.

TILEMANNUS, V. HESHUSIUS. TILESIO; (Bernardin) en latin Telestus, philosophe de Cosence au royaume de Naples, mourut dans cette ville en 1588, à 79 ans. Il fut l'un des premiers favans qui secouérent le joug d'Aristore. Paul IV, instruit de son mérite, voulut lui donner l'évêché de Cosence; mais il le refusa, aimant mieux cultiver la raison en paix, que de jouer un rôle dans le monde. On a de lui: I. De naturá Rerum juxtà propria principia, Rome 1565, in-4°, & 1588, in-fol. II. Varii Libelli de rebus naturalibus, 1590, in-4°. Ces Traités font regretter qu'il ne fût pas venu dans un tems plus éclaire. Il y fait revivre la Philofophie de Parménide. On a ofé pu' blier que les Moines, qui ne pous

Mmij

voient souffrir le mépris qu'il faifoit d'Aristote dans ses leçons & fes écrits, lui ôtérent le repos & la vie.

TILINGIUS, (Matthieu) favant médecin Allemand du XVIIe fiécle, est auteur de divers ouvrages. Les principaux font : I. De Rhabarbaro, 1679, in-4°. II. Lilii albi descriptio, 1671, in-8°. III. De Laudano opiate, in - S°. IV. Opiologia nova, in-4°, 1697. V. L'Anatomie de la Rate, in-12, 1673. VI. Un Traité des Fiévres malignes, 1677, in-12.

TILLADET, (Jean-Marie de la Marque de ) né au château de Tilladet en Armagnac, vers 1650, fit deux campagnes, l'une dans l'arriére-ban, l'autre à la tête d'une compagnie de cavalerie. Après la paix de Nimègue, il quitta les armes pour entrer chez les Peres de l'Oratoire, où il se consacra à la prédication & à la littérature. Il en fortit ensuite & mourut à Versailles en 1715, à 65 ans, membre de l'académie des belleslettres. La douceur de ses maniéres, sa modestie, sa circonspection, fa droiture, fon caractére fensible & officieux, lui firent des amis illustres. Son goût & fon talent pour les matiéres de la métaphysique, le jettoient dans des distractions, dont il se tiroit avec beaucoup de franchise & de politesse. On a de lui un Recueil de Dissertations, 1712, 2 vol. in-12, fur diverses matières de religion & de philologie, qui font presque toutes du savant Huet, évêque d'Avranches, avec une longue Préface historique qui n'annonce qu'un médiocre talent pour le bel art d'écrire.

TILLEMONT, Voy. I. NAIN. I. TILLET, (Jean du) évêque de St-Brieux, puis de Meaux,

mort en 1570, se distingua par fon érudition, & par fon zèle pour la religion Catholique, à laquelle il ramena Louis du Tillet, fon frere, chanoine d'Angoulême, qui l'avoit abandonnée. Ses principaux ouvrages font : I. Un Traité de la Religion Chrétienne. II. Une Réponse aux Ministres, 1566, in-8°. III. Un Avis aux Gentilshommes séduits, 1567, in-S°. IV. Un Traité de l'Antiquité & de la Solemnité de la Messe, 1567, in-16. V. Un Traité sur le Symbole des Apôtres, 1566, in-8°. VI. Une Chronique latine des Rois de France, depuis Pharamond, jufqu'en 1547; elle a été mise en françois. & continuée depuis jufqu'en 1604. C'est un des plus savans ouvrages que nous ayons fur notre Histoire. Les faits y sont bien digérés, & dans un ordre méthodique; mais ils manquent quelquefois d'exactitude. On trouve cet ouvrage dans le Recueil des Rois de France, 1618, in-4°. VII. Les Exemples des actions de quelques Pontifes, comparés avec celles des Princes Païens, en latin, Amberg 1610, in-8°. Son style ne manque ni de pureté, ni d'une certaine élégance.

II. TILLET, (Jean du) frere du précédent, & greffier en chef du parlement de Paris, montra beaucoup d'intelligence & d'intégrité dans cette charge, qui étoit depuis long-tems dans fa maifon. Sa postérité la conserva jusqu'à Jean-François du Tillet, qui y fut recu en 1689. Cette famille a eu aussi plus. confeillers au parlement, & maîtres-des-requêtes. On a de Jean du Tillet, mort en 1570, plufieurs ouvrages. Les plus connus font : I. Un Traité pour la majorité du Roi de France (François II) contre le légitime confeil malicieusement,

inventé par les Rebelles, Paris 1560, in-4°. U. Un Sommaire de l'Histoire de la Guerre faite contre les Albigeois, 1590, in-12: ouvrage rare & recherché. III. Un Discours sur la Séance des Rois de France en leurs Cours de Parlement, dans le fecond tome de Godefroi. IV. L'Institution du Prince Chrétien , Paris , 1563 , in-4°. V. Recueil des Rois de France: ouvrage, fort exact, & fait avec beaucoup de soin fur la plupart des titres originaux de notre Histoire. La meilleure édition de ce livre est celle de Paris, en 1618, in-4°. Du Tillet écrit en homme qui ne s'attache qu'à l'exactitude des recherches, & qui se soucie fort peu de la pureté & de l'élégance du style.

TILLET, Voy. TITON du Tillet. I. TILLI, (Jean Tzerclaës, comte de ) d'une illustre maison de Bruxelles, porta d'abord l'habit de Jésuite, qu'il quitta pour prendre les armes. Après avoir fignalé fon courage en Hongrie contre les Turcs, il eut le commandement des troupes de Baviére fous le duc Maximilien, & se distingua à la bataille de Prague en 1620. Il défit enfuite Mansfeld, un des chefs des rebelles, & le contraignit d'abandonner le haut-Palatinat l'an 1622. Il mit son armée en déroute près de Darmstat, & le poussa hors d'Allemagne. Il avoit auparavant secouru l'archiduc Léopold à la prise de Bréda, & avoit pris Heidelberg, ville capitale du Palatinat du Rhin. Sa valeur éclata fur-tout contre le duc d'Halberstad, qu'il défit à Statlo. Il fallut que Tilli dans cette bataille envoyât des trompettes par-tout, pour faire ceffer le carnage : 2000 ennemis restérent sur la place, & 4 ou 5000 furent faits prisonniers. Cette victoire lui fut d'autant plus glorieu-

se, qu'il n'eut que 200 hommes de tués & presqu'autant de blessés. Il donna quelque tems après un fecond combat, qui ne lui fut guéres moins avantageux que le 1er; il y périt beaucoup d'ennemis, & quantité de leurs officiers, illustres par leur valeur & par leur naiffance. Il prit ensuite Minden & plusieurs autres villes; & obligea le landgrave de Hesse de garder la foi à l'Empire. L'an 1626, il défit l'armée de Danemarck, à la journée de Lutter, dans le duché de Brunswick, & se rendit maître de 22 canons, de 80 drapeaux, de plufieurs étendards & de tout le bagage des ennemis. Le pape Urbain VIII lui écrivit pour lui marquer la joie que toute l'Eglise avoit d'une victoire si avantageuse à tous les Catholiques. Tilly, né avec les talens de la guerre & de la négociation, alla à Lubeck en 1629, en qualité de plénipotentiaire, pour la conclusion de la paix avec le Danemarck, On lui donna l'année d'après le commandement général des armées de l'Empire, à la place de Walstein. Après avoir secouru Francfort-fur-l'Oder contre les Suédois, il prit Brandebourg d'affaut, puis Magdebourg, qui fut pillé par fes foldats, & prefque ruiné par un incendie. Ayant jetté la terreur dans la Thuringe,. il prit Leipsick l'an 1631; mais il y fut défait, 3 jours après, par Guftave Adolphe roi de Suède. Il rallia fes troupes, prit quelques villes dans la Hesse, & repoussa *Horn* , chef du parti Protestant. Enfin il fut blessé mortellement, en défendant le passage du Lech, à Ingolftad, le 30 Avril de l'an 1632. Il fit un legs de 60,000 richfdales aux vieux régimens qui avoient servi fous lui, afin que sa mémoire leur fût toujours chére. On a remar-Mm iij

qué qu'il n'avoit point connu de femme, & n'avoit jamais bu de vin. Au commencement du xvii fiecle, il paffoit pour le plus grand capitaine de l'Empire; il avoit encore cette réputation un an avant fa mort; Gustave la lui sit perdye.

II. TILLI, (Ange) professeur de botanique à Pise, & membre de la société royale de Londres, vir le jour à Castro dans le Florentin, l'an 1653. On a de lui en latin le tarslogue des Plantes du Jardin de Fise, Florence 1723, in-fol., avec 30 figures. Cet ouvrage est estimé.

TILLOTSON, (Jean) né dans le comté d'Yorck, d'une famille peu relevée, reçut une éducation audeffus de sa naissance. Il fut d'abord Presbytérien ; mais le livre du docteur Chilingworth lui étant tombé entre les mains, il embrafsa la communion Anglicane, en conservant cependant toujours l'estime gu'il avoit conçue pour fon ancien parti. La force de fes raironnemens & la clarcé de ses principes ramenérent plusieurs Non-Conformiftes dans le bercail de l'Eglise Anglicane. Tillotson les y attacha plus que bien d'autres docteurs, qui avoient plus de zèle que de prudence. Il ne les traita jamais avec mépris, ni d'une manière qui sentît l'animosité. Ce qui acheva de perfectionner fes talens, ce fut l'amitié longue & étroite qu'il eut avec l'évêque Wilkins. Dès qu'il fe fut consacré au service de l'Eglife, il fe forma à une éloquence fimple que la plûpart des prédicateurs ont suivie enAngleterre. Il commença à étudier profondément l'Ecriture, & il ne dédaignoit pas de la citer comme nos Orateurs petits-maîtres pour qui l'Evangile femble avoir vieilli. Il lut enfuite tous les anciens philofophes, & les Traités de morale, Se

Bafile & St Chryfoslome furent les Peres auxquels il s'attacha de préférence. Après avoir fait une ample moisson dans ces champs fertiles, il composa un grand nombre de Sermons: modèles de cette simplicité noble, dont nos prédicateurs François s'éloignent trop. Plusieurs écrivains Anglois jettoient alors les fondemens de l'Athéifme. Il s'opposa à ce torrent. autant qu'il le put, & il publia en 1665 son Traité de la Règle de la Foi. Les fanatiques, voyant qu'il n'avançoir que des principes fondés. fur le fimple raifonnement, voulurent le faire paffer pour un homme, qui ne croyoit rien que ce qui, éroit à la portée de la raison; mais il méprifa leurs plates critiques, & ils furent réduits au filence. Il fur fait doyen de Cantorberi, puis de St Paul, clerc du cabinet du roi. Il n'aspiroit point à une plus haute fortune, lorfqu'il fut installé, en 1691, sur le siège de Cantorberi. Çet illustre archevêque, le premier orateur de fon pays, se distingua également par sa piété & par sa modération. Il mourut à Lambeth, en 1694, à 65 ans. " Til-" lotfon (dit Burnet) avoit les idées " nettes, l'esprit brillant, le style. » plus pur qu'aucun de nos théolo-» giens. A une rare prudence il » joignoit tant de candeur, qu'il n'y " a point eu de ministre plus uni-» versellement chéri & estimé. » Paroissant avec éclat contre la » Religion Romaine, ennemi de » la persécution, terrassant les » Athées, personne ne contribua » davantage à ramener les bour-» geois de Londres au culte An-» glican, » On a de lui : I. Un Traité de la Règle de la Foi, contre les Athées & les Incrédules. II. Un vol. in-fol. de Sermons, publiés pendant sa vie. Barbeyrac & Beausebre les traduisirent d'anglois en françois, en 7 vol. in-3°, avec plus de fidélité que d'élégance. III. Des Sermons posthumes, en 14 vol. in-3°. Les Anglois regardent Tillotfon comme un homme avec lequel les orateurs François ne peuvent pas être mis en parallèle; mais il ne seroit pas peut-être difficile de montrer l'injustice de cette prétention. Du moins les verfions françoifes ont fouvent rendu son éloquence séche, triste & monotone. Ses Sermons attendent encore un traducteur.

TIMANDRIDE, Spartiate, célèbre par sa vertu. En partant pour un voyage, il abandonna le gouvernement de sa maison & de ses biens à fon fils. De retour, ayant reconnu que par son économie il avoit augmenté fon héritage, il lui dit : Qu'il avoit commis une grande injustice contre les Dieux, ses proches, ses amis, ses hôtes, & les pauvres, puisqu'il devoit, à l'exception des besoins de la vie , partager entr'eux tout

ce qui restoit de superflu.

TIMANTHE, peintre de Sicyone, & felon d'autres de Cythne, l'une des Cyclades, contemporain de Pamphile, vivoit sous le règne de Philippe pere d'Alexandre le Grand. Ce peintre avoit le talent de l'invention. C'est lui qui est l'auteur de ce fameux tableau d'Iphigénie, regardé comme un chef-d'œuvre de l'art. Le peintre avoit repréfenté Iphigénie avec toutes les graces attachées à fon fexe, à fon âge, à fon rang; avec le caractére d'une grande ame qui se dévoue pour le bien public ; & avec l'inquiétude que l'approche du facrifice devoit naturellement lui caufer. Elle étoit debout devant l'autel. Le grand-prêtre Calchas avoit une douleur majestueuse, telle qu'elle convenoit à son ministère. Uly se

paroiffoit aussi pénétré de la plus vive douleur. L'art s'étoit épuifé à peindre l'affliction de Menelas, oncle de la princesse, d'Ajax, & d'autres personnages présens à ce triffe spectacle. Cependant il restoit encore à marquer la douleur d'Agamemnon, pere d'Iphigénie. Le peintre, par un trait également ingénieux & frappant, couvrit son vifage d'un voile. Cette idée a été heureusement employée plufieurs fois depuis, & fur-tout dans le Germanicus du Poussin.

I. TIMÉE DE LOCRES, vit le jour à Locres en Italie. Pythagore fut son maître. Il supposa avec lui une matière capable de prendre toutes les formes, une force motrice qui en agitoit les parties, & une intelligence qui dirigeoit la fore ce motrice. Il reconnut, comme fon maître, que cette intelligence avoit produit un Monde régulier & harmonique. Il jugea qu'elle avoit vu un plan fur leguel elle avoit travaillé, & fans lequel elle n'auroit su ce qu'elle vouloit faire. Ce plan étoit l'idée, l'image ou le modèle qui avoit représenté à l'Intelligence suprême le Monde avant qu'il existât, qui l'avoit dirigée dans son action sur la force motrice, & qu'elle contemploit en formant, les élémens, les corps & le monde. Ce modèle étoit diftingué de l'Intelligence productrice du monde, comme l'architecte l'est de ses plans. Timée de Locres divisa donc encore la cause productrice du monde,en un esprit qui dirigeoit la force motrice, & en une image qui la déterminoit dans le choix des directions qu'elle donnoit à la force motrice, & des formes qu'elle donnoit à la manière. La force motrice n'étoit, felon Timée, que le feu. Une portion de ce feu dardée par les astres sur la Mmiv

terre, s'infinuoit dans des organes, produifoit des êtres animés. Une portion de l'Intelligence universelle s'unissoit à cette force motrice, & formoit une ame, qui tenoir, pour ainsi dire, le milieu entre la matiére & l'esprit. Ainsi l'ame humaine avoit deux parties: une qui n'étoit que la force motrice, & une qui étoit purement intelligente. La 1re étoit le principe des passions; l'autre étoit répandue dans tout le corps, pour y entretenir l'harmonie. Tous les mouvemens qui entretiennent cette harmonie, caufent du plaifir; & tout ce qui la détruit, de la douleur, felon Timée. Les passions dépendoient donc du corps; & la vertu, de l'état des humeurs & du fang. Pour commander aux passions, il falloit, felon Timée, donner au fang le dégré de fluidité nécessaire pour produire dans le corps une harmonie générale. Alors la force motrice devenoit flexible, & l'intelligence pouvoit la diriger. Il falloit donc éclairer la partie raisonnable de l'ame, après avoir calmé la force motrice, & c'étoit l'ouvrage de la philosophie. Timée ne croyoit point que les ames fussent punies ou recompenfées après la mort. Les Génies, les Enfers, les Furies, n'étoient, felon ce philosophe, que des erreurs utiles à ceux que la raifon feule ne pouvoit conduire à la vertu. On ne fair précifément en quelle année mourut Timée ; mais il est certain qu'il vivoit avant Socrate. Il nous reste de lui un petit Traité de la nature & de l'ame du Monde, écrit en dialecte Dorique. On le trouve dans les Œuvres de Platon, auquel ce Traité donna l'idée de fon Timée. Le marquis d'Argens l'a traduit en françois avec de longues notes, 1763, in-12. On avoir encore du philosophe Locrien l'Histoire de la Vie de Pythagore, dont parle Suidas, qui est perdue.

II. TIMÉE, rhéteur de Tauromine en Sicile, 285 ans avant J. C., fut chassé de la Sicile par le tyran Agathocles. Il se fit un nom célèbre par son Histoire générale de Sicile, & par son Histoire particulière de la Guerre de Pyrrhus. Diodore de Sicile loue son exastitude dans les choses où il ne pouvoit satisfaire sa malignité contre Agathocles & contre ses autres ennemis. On avoit encore de lui des ouvrages sur la Rhétorique; mais toutes ces productions sont perdues pour la postérité.

III. TIMÉE, fophiste, laissa un Lexicon vocum Platonicarum, qui parut à Leyde, 1754, in-8°, par les foins de David Ruhnkenius.

TIMOCRATE, philosophe Grec, parut véritablement digne de ce nom par l'aussérité de ses mœurs. Il s'étoit d'abord interdit les spectacles; mais il se réconcilia ensuite avec eux. On ignore le tems où il vivoit.

TIMOCREON, poëte comique, Rhodien, vers l'an 476 avant J. C., est connu par sa gourmandise, & par ses vers mordans contre Simonide & Themissocle. On n'a de ce satyrique que quelques fragmens dans le Corps des Poëtes Grecs, Genève, 1606 & 1614, 2 vol. in-fol. On lui sit cette Epitaphe:

Multa bibens, & multa vorans, malè denique dicens

Multis, hic jacet Timocreon Rhodius.

Ci gît fous ce tombeau moins un Homme qu'un Chien:

Avec voracité mordre, manger & boire,
Telle est en quatre mots l'histoire

De Timocréon le Rhodien.

TIMOLEON, capitaine Corinthien, voyant que son frere Timophane vouloir usurper le pouvoir fouverain, lui fit perdre la vie, aidé par son autre frere Satyrus: ( Voyer Timophane. ) Les Syracusains tyrannisés par Denys le Jeune & par les Carthaginois, s'adressérent, vers l'an 343 avant J. C., aux Corinthiens, qui leur envoyérent Timoléon, avec dix vaisseaux seulement & mille foldats au plus. Ce généreux citoyen marcha hardiment au secours de Syracuse, sut tromper la vigilance des généraux Carthaginois, qui, avertis de son départ & de son dessein par lettres, voulurents'opposer à son pasfage. Les Carthaginois étoient pour lors maîtres du port, Icetas de la ville, Denys de la citadesle; mais Denys se voyant sans ressource. remit à Timoléon la citadelle avec toutes les troupes, les armes & les vivres qui y étoient, & se fauva à Corinthe. Magon, général Carthaginois, le suivit bientôt après. Annibal & Amilcar, charges du commandement après lui, réfolurent d'aller d'abord attaquer les Corinthiens; mais Timoléon, marcha luimême à leur rencontre, avec une poignée de foldats, qui défirent les Carthaginois, & qui s'emparérent de leur camp, où ils trouvérent un butin immense. Cette victoire fur suivie de la prise de plufieurs villes, ce qui obligea les Carthaginois à demander la paix. Les conditions furent, qu'ils ne posséderoient que les terres qui sont au-delà du fleuve Halicus près d'Agrigente; que ceux du pays auroient la liberté de s'établir à Syracuse avec leur famille & leurs biens, & qu'ils n'auroient aucune intelligence avec les tyrans. Timoléon passa le reste de sa vie à Syracuse avec sa femme & ses enfans. Il vécut en homme privé,

fans aucune envie de dominer, se contentant de jouir tranquillement de sa gloire. Après sa mort, on lui éleva un superbe monument dans la place de Syracuse, qui sut appellée la Place Timoléonse.

TIMON, le Misanthrope, c'està-dire qui hait les hommes, fameux Athénien, vers l'an 420 avant J. C., étoit l'ennemi de la fociété & du genre humain, & il ne s'en cachoit pas. Il fuyoit la fociété, comme on évite un bois rempli de bêtes féroces. Il alla néanmoins un jour dans l'affemblée du peuple, auquel il donna cet avis impertinent: J'ai un figuier auquel plusieurs se sont déja pendus; je veux le couper pour bâtir en sa place. Ainsi, s'il y en a quelqu'un parmi vous qui s'y venille pendre, qu'il se dépêche. Cet ennemi du genre humain ne laissa pas d'avoir un ami intime, qui se nommoit Apemante, auquel il s'étoit attaché à cause de la conformité du caractère. Soupant un jour chez Timon, & s'étant écrié: Cher Timon, que ce repas me paroît doux!--Sans doute, lui repartit-il, si tu n'y étois pas. Le même Apemante lui demanda un jour pourquoi il aimoit si tendrement Alcibiade, jeune-homme hardi & entreprenant? C'est, lui répondit-il, parce que je prévois qu'il sera la cause de la ruine des Athéniens. Un tel original, à sa mort, ne dut pas être beaucoup pleuré. On lui fit une Epitaphe, où son caractére étoit heureusement rendu, & qui se trouve dans l'Anthologie; la voici en vers françois:

Passant, laisse ma cendre en paix;
Ne cherche point mon nom, apprens que
je te hais:

Il suffit que tu sois un homme.

Tiens, tu vois ce tombeau qui me couvre aujourd'hui;

Je ne veux rien de toi : ce que je veux de lui,

C'est qu'il se brise & qu'il t'assommes

TIMOPHANE, frere du célèbre Timoléon, exerça la tyrannie dans Athènes, vers l'an 343 avant J. C. Celui-ci auroit pu partager avec fon frere la souveraine autorité; mais bien foin d'entrer dans fon complot, il préféra le falut de ses compatriotes à celui de fon fang. Après avoir employé à plusieurs reprifes, mais en vain, fes priéres & ses remontrances, pour engager Timophane à rendre la liberté à ses citoyens, il le fiz affaffiner. Plufieurs admirérent cette action.comme le plus noble effort de la vertu humaine; les autres jugérent que Timoléon avoit violé les droits les plus facrés de l'amitié fraternelle. Le caractère de cet inflexible républicain est dévelopé avec force dans la Tragédie de son nom, par

M. de la Harpe.

I. TIMOTHÉE, capitaine Athénien, fils de Conon célèbre général, marcha fur les traces de fon pere pour le courage, & le surpassa en éloquence & en politique. Il s'empara de Corcyre, & remporta fur les Lacédémoniens une célèbre bataille navale, l'an 376 avant J. C. Il prit ensuite Torne & Potidée, délivra Cyfique, & commanda la flotte des Athéniens avec Iphicrate & Charès. Ce dernier général ayant voulu attaquer les ennemis pendant une violente tempête, & Timothée ayant refusé, il le fit condamner par le peuple à une amende de cent ralens. L'illuftre opprimé, hors d'état de payer une si forte amende, se retira à Chalcide, où il mourut. Ce général étoit aussi prudent que courageux. Charès montrant un jour aux Athéniens les blessures qu'il avoit reçues pendant qu'il commandoit les armées ; Timothée lui répondit : Et moi j'ai toujours rougi de ce qu'un trait étoit venu tomber affez près de moi, comme m'étant exposé en jeunehomme, & plus qu'il ne convenoit au Chef d'une si grande armée. Son désintéressement étoit extrême; il rapporta à sa patrie 1200 talens pris sur les ennemis, sans en rien réserver pour lui même.

ver pour lui-même.

II. TIMOTHÉE, poëte-musicien, né à Miler , ville Ionienne de Carie, excelloit dans la poësie Lyrique & Dithyrambique; mais ce fut à la mufique qu'il s'appliqua principalement. Ses premiers effais ne réussirent pas; ayant joué en présence du peuple, il fut sissé. Un tel début l'avoit totalement découragé; il fongeoit à renoncer à la mufique, pour laquelle il ne fe croyoit aucune disposition. Mais Euripide, dont la vue étoit plus juste que celle de la multitude, remarqua le talent de Timothée au milieu de sa disgrace; il l'encouragea, & l'affûra d'un fuccès éclatant que l'avenir justifia. En effet, Timothée devint le plus habile joueurde cithare; il ajoûta même des cordes à cet instrument, à l'imitation de Therpandre; ce qui fut de nouveau condamné par un décret des Lacédémoniens, que Boëce nous a conservé. On dit que ce fut Timothée qui introduisit dans la mufique le genre Chromatique, & qui changea l'ancienne manière de chanter simple & unie, en une nouvelle manière fort composée. Il florissoit vers l'an 340 avant J. C.

III. TIMOTHÉE, Ammonite, général des troupes d'Antiochus Epiphane, qui ayant livré plusieurs combats à Judas Machabée, fut toujours vaincu par ce grand capitaine. Après la perte de la dernière bataille, où fon armée fut taillée en pièces, Timothée s'enfuit à Gazara avec Chereas fon frere, & il y fut tué... Il y en avoit un autre de même nom, aussi général des troupes d'Antiochus, qui ayant afsemble une puissante armée au-

delà du Jourdain, fut vaincu par Judas Machabée & par Jonathas, fon frere, qui désirent entiérement fon armée. Timothée, étant tombéentre les mains de Dostinée & de Sossipatre, les conjura de lui fauver la vie, & s'engagea à renvoyer libres tous les Juits, qu'on retenoir captifs: ils le laisséernt aller.

IV. TIMOTHÉE, disciple de St Paul, étoit de Lystres, ville de Lycaonie, né d'un pere Paien & d'une mere Juive. L'Apôtre étant venu à Lystres, prit Timothée sur le témoignage qu'on lui en rendit, & le circoncit afin qu'il pût travailler au falut des Juifs. Le difciple travailla avec ardeur à la propagation de l'Evangile fous fon maître. Il le fuivit dans tout le cours de sa prédication, & lui rendit de très-grands fervices. Lorsque l'Apôtre des Gentils revint de Rome en 64, il le laissa à Ephèse pour avoir soin de cette Eglise. dont il fut le premier évêque. Il lui écrivit de Macédoine la 110 Epître qui porte son nom, vers l'an 66, dans laquelle il lui prescrit en général les devoirs de fa charge. L'Apôtre peu de tems après étant arrivé à Rome, & se voyant près de la mort, écrivit à son cher disciple la 2° Epître, que l'on regarde comme fon testament. Elle est remplie, comme la précédente, d'excellens préceptes pour tous les ministres de l'Eglise. On croit que Timothée vint à Rome où St Paul l'appelloit, & fut témoin du martyre de ce faint Apôtre. Il revint ensuite à Ephèse, dont il continua de gouverner l'Eglise en qualité d'évêque, sous l'autorité de St Jean, qui avoit la direction de toutes les Eglises d'Asie. On pense qu'il fut lapidé par les Païens, Iorfqu'il vouloit s'opposer à la célébration d'une fête impie en

l'honneur de Diane, vers l'an 97.

V. TIMOTHÉE, I' du nom, patriarche d'Alexandrie l'an 380, mort cinq ans après, est connu principalement par une Epître canonique: Balfamon nous l'a confervée. On lui attribue aussi quelques Vies de Saints.

VI. TIMOTHÉE, patriarche de Constantinople dans le v1º siécle, nous a laissé un bon Traité sur les moyens de rappeller les Hérétiques à la Foi, & sur la manière de se comporter avec ceux qui se sont convertis. Cottelier a inséré cet ouvrage dans ses Monumenta Graca.

TINDALL, (Matthieu) né dans la province de Devon en Angleterre, l'an 1656, étudia fous fon pere qui étoit ministre dans le lieu de sa naissance, & fut envoyé, à l'âge de 17 ans, au collége de Lincoln à Oxford. Après s'être fait recevoir docteur en droit, il prit le parti des armes dans les troupes du roi Jacques. Lorsque ce monarque eut été détrôné, Tindall publia un grand nombre d'Ouvrages en faveur du Gouvernement, qui lui procurérent une penfion de 200 livres sterlings, dont il jouit jusqu'à sa mort, arrivée à Londres en Août 1733. C'étoit une ame vénale, qui prenoit toujours le parti du plus fort ; tour-àtour Catholique & Protestant; partisan de Jacques lorsqu'il régnoit. & son détracteur quand on lui eut enlevé le sceptre. On a de lui un livre impie, intitulé : Le Christianisme aussi ancien que le Monde, ou l'Evangile, seconde Publication de la Religion de Nature, 1730, in-4° & in-8°. de Jean Conybéare, Jacques Foster & Jean Leland ont écrit fortement contre cet ouvrage, affez mal raisonné & ausii mal écrit. Pope a encore plus maltraité l'auteur dans sa Dunciade. Il avoit en Tindall un cenfeur importun, qui ne lui accordoit

que le mérite de mettre en œuvre l'esprit des autres. Tindall étoit d'ailleurs, ou affectoit d'être un royaliste ardent, & Pope étoit Jacobite.

I. TINTORET, (Jacques Robusti, dit le) très - célèbre peintre Italien, naquit à Venise en 1512, & fut nommé le Tintoret, parce que son pere étoit Teinturier. Il s'amufoit, dans fon enfance, à crayonner des figures; ses parens jugérent, par cet amusement, des talens que la nature avoit mis en lui, & le destinérent à la peinture. Le Tintoret se proposa dans ses études, de suivre Michel-Ange pour le dessin, & Titien pour le coloris: il desegno di Michel Angelo, il colorito di Tiziano. Ce plan lui fit une manière où il y avoit beaucoup de noblesse, de liberté & d'agrément. Ce maître étoit fort attaché à son art, & n'étoit jamais si satissait que lorfqu'il avoit ses pinceaux à la main ; jusques - là qu'il proposoit de faire des tableaux pour le déboursé de ses couleurs, & qu'il alloit aider gratuitement les autres peintres. Le Tintoret fut employé par le fénat de Venise, préférablement au Titien & à François Salviati. Ce peintre a excellé dans les grandes ordonnances. Ses touches font hardies, fon coloris est frais. Il a, pour l'ordinaire, réussi à rendre les carnations, & il a parfaitement entendu la pratique du clairobscur. Il mettoit beaucoup de seu dans ses idées. La plûpart de ses sujets sont bien caractérisés. Ses attitudes font quelquefois un grand effet; mais fouvent aussi elles sont contrastées à l'excès, & même extravagantes. Ses figures de femmes font gracieuses, & ses têtes dessinées d'un grand goût. Sa prodigieuse facilité à peindre lui a fait entreprendre un grand nombre d'ouvrages, qui tous ne sont pas également bons; ce qui a fait dire de lui, qu'il avoit trois pinceaux, un d'or, un d'argent, & un de ser. Le Tintoret mourut en 1594, à 82 ans. Il fut aimé & estimé par toutes les personnes recommandales de son tems. On a gravé d'après lui. Ses principaux ouvrages sont à Venise. Voyez ARETIN.

II. TINTORET, (Dominique) fils du précédent, mort à Venise en 1637, âgé de 75 ans, réussisfoit dans le Portrait; mais il étoit inférieur à son pere pour les grands

fujets.

III. TINTORET, (Marie) fille du célèbre peintre de ce nom, naquit en 1560, & mourut en 1590. Née avec de grandes dispositions pour la peinture, Marie reçut de fon pere, qui l'aimoit tendrement, tous les secours qu'elle pouvoit défirer. Elle réufiffoit fingulièrement dans le portrait, & fut fort employée dans ce genre; mais la mort la ravit à la fleur de son âge. & laissa son pere & son époux inconsolables de sa perte. Sa touche est facile & gracieuse, elle saisisfoit parfaitement la ressemblance; son coloris étoit admirable. Elle excelloit aussi en musique. On rapporte que son pere la faisoit habiller dans fon bas-âge en garçon, pour pouvoir la promener par-tout avec lui.

TIPHAIGNE DE LA ROCHE, (Charles-François) médecin de la faculté de Caen, & de l'académie de Rouen, étoit natif de Montebourg, au diocèfe de Coutances, & il mourut l'an 1774, dans la 53° année de fon âge. Il connoifioit bien fon art, & aux lumiéres du médecin, il joignoit les agrémens d'un littérateur ingénieux & enjoué. Il passa une partie de sa vie dans la capitale, où il publia die

vers écrits. Les principaux sont : I. L'Amour dévoilé, ou le Systême des Sympathistes, 1751, in-12. II. Amilée, ou la Graine d'hommes, 1754, in-12. III. Bigarrures Philosophiques, 1759, 2 vol. in-12. IV. Esfai sur l'Histoire aconomique des Mers occidentales de France, 1760, in-8°. V. Giphanthie, 1760, 2 vol. in-8°, traduite en Anglois & imprimée à Londres en 1761. Il a donné aussi une nouvelle édition du Distionnaire de Furetiére, fameux par les débats qu'il excita autrefois dans la république des lettres. Les ouvrages de cet estimable auteur sont écrits d'un style élégant & facile. Ils respirent une philosophie saine & aimable. Il s'étoit retiré depuis quelques années dans fa patrie, & il y vécut plus pour les autres que pour lui.

TIPHAINE, (Claude) Jésuite, né à Paris en 1571, enseigna la philosophie & la théologie dans sa société. Ses vertus & sa capacité le rendirent digne des premiéres places de fon ordre. Il fut recteur des colléges de Reims, de Metz, de la Flèche, & de Pont-à Mouffon, & provincial de la province de Champagne. Il est connu par quelques ouvrages favans: I. Avertissement aux Hérétiques de Metz. II. Declaratio & Defensio Scholastica Doctrina SS. Patrum & Doctoris Angelici de Hypostasi, seu Persona, &c, à Pont-à-Mouffon, 1634, in-4°. III. Un Traité De Ordine, seu de Priori & Posteriori, à Reims, 1640, in-4°. Quoique Jésuite, il soutenoit le sentiment des Thomistes sur la Grace, & il n'en fut pas moins estimé dans sa compagnie, qui le perdit en 1641. Il mourut à Sens, avec la réputation d'un homme plein de piété & de douceur.

TIPHERNAS, Voy. TIFERNAS.

TIRAQUEAU, (André) lieutenant-civil de Fontenai-le-Comte, sa patrie, devint conseiller au parlement de Bordeaux, puis enfin au parlement de Paris. Il travailla avec zèle à purger le barreau des chicanes qui s'y étoient introduites, & administra la justice avec une intégrité peu commune. François I & Henri II se servirent de lui dans plusieurs affaires très-intéressantes. Ses occupations ne l'empêchérent point de donner au public un grand nombre de favans ouvrages. Il eut 20 enfans felon les uns, & 30 felon d'autres, & l'on disoit de lui «qu'il donnoit tous " les ans à l'Etat un enfant & un " livre. "Il mourut dans un âge très-avancé, en 1558, après avoir honoré sa patrie & son état. Ses ouvrages forment 5 vol. in-fol., 1574. On a de lui : I. Un Traité des Prérogatives de la Noblesse, 1543, in-fol. II. Un autre du Retrait lignager. III. Des Commentaires sur Alexander ab Alexandro, Leyde, 1673, 2 vol. in-fol. IV. Un Traité des Loix du Mariage, 1515, in-4°, & plusieurs autres Livres dont le chancelier de l'Hôpital, son ami, faisoit cas. On lui fit cette Epitaphe: Hic jacet qui, aquam bibendo , viginti liberos suscepit, viginti libros edidit. Si merum bibiffet, totum orbem impleffet.

" Tiraqueau, fécond à produire, A mis au monde trente Fe-;

" Tiraqueau, fécond à bien LYit; " A fait pareil nombre d'Ecrits.

"S'il n'eût point noyé dans les eaux "Une semence si séconde,

" Il eût enfin templi le monde

" De Livres & de Tiraqueaux."

TIRESIAS, fameux devin, qui vivoit avant le fiége de Troie, étoit fils d'Evère & de la nymphe Chariclo. Ayant un jour vu deux ferpens accouplés fur le mont Citheron, il tua la femelle, & fut fur le champ

métamorphofé en femme. Sept ans après, il trouva deux autres ferpens de même, tua le mâle, & redevint homme auffitôt, Jupiter & Junon difputant un jour fur les avantages de l'homme & de la femme, prirent Tirefias pour juge, qui décida en faveur des hommes; mais il ajoûta que les femmes étoient cependant plus fenfibles. Jupiter, par reconnoiffance, lui donna la faculté de lire dans l'avenir. Ce devin ayant un jour regardé Pallas pendant qu'elle s'habilloit, devint aveugle fur le champ. Son histoire fabu-Aeufe est détaillée avec élégance dans le Poëme de Narcisse par Malfillatre. Strabon rapporte que le fépulchre de Tiresias étoit auprès de la fontaine de Tilphuse, où il mourut fort âgé, fuyant de Thèbes, ville de Béotie. On le regardoit comme l'inventeur des Auspices, & on l'honora comme un Dieu à Orcomène; où son oracle avoit beaucoup de célébrité.

TIRIN; (Jacques) Jésuite d'Anvers, entra dans la société en 1580, & mourut en 1636, dans un âge avancé. Il travailla avec beaucoup de zèle dans les missions de Hollande. Il est principalement connu par un Commentaire latin sur toute la Bible, dans lequel il a recueilli ce qu'il à trouvé de meilleur dans les autres interprètes. Ce Commenzair sirme 2 vol. in-fol. Il eft plus é . é le que celui de Menochius, & q e moins estimé, il est utile à ceumy i, fans s'attacher aux variantes, veulent feulement entendre le fens du texte, tel qu'il a été expliqué par les Peres & les com-

mentateurs.

TIRON, (Tullius-Tiro) affranchi de Cicéron, mérita l'amitié de son maître par ses excellentes qualités, il nous reste plusieurs Lettres de cet orateur, où il sait bien voir

l'inquiétude dans laquelle le mettoit la fanté de Tiron, qu'il avoit laissé malade à Patris, ville d'Achaïe, combien il ménageoit peu la dépense pour lui, & avec quel zèle il le recommandoit à ses amis. "Je vois avec plaifir, (écrit-il à Atticus,) » que vous vous inté-" ressez à ce qui regarde Tiron. » Quoiqu'il me rende toutes fortes de fervices, & en grand nombre, » je lui fouhaite néanmoins une " prompte convalescence, plutôt » à cause de son bon naturel & de " fa modestie, qu'à cause des avan-" tages qu'il me procure ". Il inventa chez les Latins la manière d'écrire en abrégé. Il passe pour le premier auteur de ces caractéres que les Romains appelloient Nota, par le moyen desquels on écrivoit aussi vite qu'on parloit. Ceux qui écrivoient de cette manière, s'appelloient Notarii, d'où nous est venu le nom de Notaires. Tiron avoit aussi composé la Vie de Cicéron, dont il étoit le confident & le conseil, & plusieurs autres ouvrages qui ne sont point parvenus jusqu'à nous. Pour faire connoître l'art d'écrire en notes, l'abbé Carpentier, de l'académie des Inscriptions, nous a donné d'anciens Monumens écrits fuivant cette méthode, auxquels il a joint ses remarques & un Alphaber, fous ce titre: Alphabetum Tironianum, seu Notas Tironis explicandi Methodus: cum pluribus notis ad Historiam & Jurisdictionem tum ecclesiasticam, tum civilem pertinentibus, Paris, 1747, infol. ( Voyez RAMSAI, n° 1.) C'est ce qu'a voulu rendre Martial dans ce distigue énergique si connu: Currant verba, &c. dont voici une foible imitation:

Je ris, triste conteur, de ta fougue empressée;

Ta langue est engourdie, & mes doiges fans effort

Devancent en jouant tavoix embarasséc: Elle a beau se hâter; plus vive en son essor,

Ma main vole, & tandis que ta voix bronche encor,

Ma plume prévoyante a tracéma pensée.

TISIPHONE, l'une des trois Furies: Voyez EUMENIDES.

TISSAPHERNE, Tillaphernes, un des principaux fatrapes de Perfe du tems d'Artaxercès : Mnemon commandoit dans l'armée de ce prince, quand Cyrus frere d'Artaxercès lui livra bataille à Cunaxa. Il eut l'honneur de la victoire; son maître lui donna le gouvernement de tous les pays dont Cyrus étoit auparavant gouverneur, & fa fille en mariage. Sa faveur ne dura pas. Tissapherne a yant été battu par Agésilas, général des Lacédémoniens, dans la guerre d'Afie, encourut la difgrace d' Artaxercès, excité contre lui par sa mere Parifatis, & fut tué par ordre de ce prince, à Colosse en Phrygie.

TISSARD, (Pierre) prêtre de l'Oratoire, né à Paris en 1666, mort dans cette ville en 1740, enseigna les humanités & la théologie. On a de lui plusieurs Pièces de vers, les unes en latin & les autres en françois; & quelques Ecrits anonymes sur les contestations qui agitoient l'Eglise.

TITAN, fils du Ciel & de Vesta: (Voyez SATURNE.) Ses enfans étoient des géans qu'on appelloit aussi witans, du nom de leur pere. Ils escaladérent le ciel & voulurent détrôner Jupiter: Voy. ce mot.

I. TITE, disciple de Se Paul, Grec & Gentil, sur converti par cet apôtre, à qui il servit de se-crétaire & d'interprète. Il le mena avec lui au concile de Jérusalem, & l'Apôtre ne voulut point que Tite se sit circoncure, pour marquer que la Circoncusion n'étoit point

nécessaire; quoique dans la suite il fit circoncire Timothée, en l'envoyant à Jérusalem, parce que les Juifs l'auroient regardé, faus cette précaution, comme impur & comme profane. St Paul l'envova depuis à Corinthe pour calmer les disputes qui partageoient cette Eglise; & Tite alla ensuite le joindre en Macédoine, pour lui rendre compre de sa négociation. Peu après il porta aux Corinthiens la 2º Lettre que St Paul leur adressoit; & vers l'an 63 de J. C., l'Apôtre l'ayant établi évêque de l'ifle de Crète, il lui écrivit l'année suiv. de Macédoine une Lettre dans laquelle il expose les devoirs du ministére facré. Tite mourut dans l'isse de Crète, fort âgé.

II. TITE, auteur eccléfiastique du IV fiécle, après avoir passé par tous les dégrés de la hiérarchie, s'éleva par son mérite à l'évêché de Bostre dans l'Arabie. La Bibliothèque des Peres nous offre de cet auteur un Traité contre les Manichéens. Il fait honneur à son zèle.

III. TITE, (Titus Vespasianus) néle 30 Decembre l'an 40 de J. C., étoit fils de Vespasien son prédécesseur, & de Flavia Domitilla. II fervit fous fon pere, & se fit estimer par une valeur jointe à une modeftie rare. Il obtint le sceptre impérial l'an 79, après s'être fignalé par la ruine de Jérufalem. Le premier acte public qu'on vit de lui, fut une confirmation des gratifications & des priviléges accordés au peuple par les autres empereurs. Sa haine pour la calomnie le rendit très-rigoureux à l'égard des Délateurs. Il condamna tous ces accusateurs de profession à être fultigés dans la principale des places publiques, à être trainés de-là devant les théatres, & enfin à être vendus comme esclaves & relégués

dans des isles désertes. Pour remédier plus efficacement que fon pere n'avoit fait, à la corruption des Juges & à la longueur des procédures, il ordonna qu'une même cause ne seroit jugée qu'une sois, & qu'il ne feroit plus permis, après un nombre d'années déterminé, de plaider pour les fuccessions. Il eut. comme Vespasien, un soin particulier de réparer les anciens édifices ou d'en construire de nouveaux. Après la dédicace du fameux amphithéâtre bâti par son pere, il fit achever, avec une incroyable diligence, les Bains qui étoient auprès. Il donna de magnifiques spectacles, entr'autres un combat naval dans l'ancienne Naumachie. Cinq mille bêtes fauvages furent employées en un seul jour à divertir le peuple, qu'il consultoit toujours avant que de lui donner une fête. Sa popularité étoit telle, qu'il voulut que ceux qui tenoient quelque rang parmi le peuple, puffent venir à ses bains, & s'y trouver en même tems que lui. Il étoit si porté à faire du bien en tout tems, que s'étant fouvenu un jour, qu'il ne s'étoit rencontré aucune occasion pour lui d'obliger quelqu'un dans la journée, il dit ce beau mot fi connu: Mes amis, voilà un jour que j'ai perdu! .. S'il avoit fujet de fe plaindre de quelqu'un, il étoit toujours en garde contre les accufations intentées fur cette même personne, lorsqu'elles avoient rapport à lui : Si je ne fais rien, disoitil, qui soit digne de repréhension, pourquoi la calomnie me mettroit-elle en colère? ... Tite ne se servit jamais de son autorité pour faire mourir aucun de ses sujers. Il ne se souilla point de leur fang, quoiqu'il ne manquât pas de justes sujets de vengeance. Il affûroit, qu'il aimeroit mieux périr lui-même, que de causer

la perte d'un homme. Deux fénateurs ayant conspiré contre lui, & ne pouvant nier le crime dont ils étoient accusés, il les avertit de renoncer à leur dessein, leur promit de leur accorder tout ce qu'ils fouhaiteroient, envoya fur le champ ses couriers à la mere de l'un, pour la tirer d'inquiétude & lui annoncer que fon fils vivoit. Il les admit tous deux à fa table, le foir même de la découverte de leur abominable complot. Le lendemain il les plaça auprès de lui à un combat de gladiateurs, & leur demanda publiquement leur fentiment fur le choix des épées, lorsqu'on les lui apporta, felon la coutume, avant que de commencer. On attribue un pareil trait de clémence à l'emp. Nerva. Il tint à-peu-près la même conduite envers Domitien, fon frere, qui excitoit les légions à la révolte. Sous le rêgne de ce bon prince, l'empire fut exposé à plufieurs calamités. La première fut l'embrasement de la plupart des villes de la Campanie par les éruprions du Mont-Vésuve ; la seconde, l'incendie de Rome ; la derniére enfin, une peste, qui emporta jusqu'à mille personnes en un jour. Durant tous ces malheurs, Tite se comporta comme un prince généreux & comme un pere tendre; il vendit les ornemens de son Palais, pour faire rebâtir les édifices publics. Rome ne jouit pas longtems de fon bienfaiteur. Tite, fe fentant malade, se retira au pays des Sabins; mais il fut furpris, en y allant, d'une fiévre violente. Alors levant fes yeux languissans au ciel, il se plaignit de mourir dans un âge fi peu avancé, lui qui ne jouissoit de la vie que pour faire du bien. Il expira le 13 Septembre, l'an SI de J. C., âgé de 41 ans, après un règne de deux ans, 2 mois & 20 jours. On

On dit que, lorsque son frere Domitien le vit à l'agonie, il le fit mettre dans une cuve pleine de neige, sous prétexte de le rafraîchir; il y rendit le dernier foupir. L'idée attachée au nom de Tite est supérieure à tous les éloges.

TITE-LIVE, (Titus-Livius) de Padoue, & felon d'autres d'Apone, passa une partie de sa vie, tantôt à Naples, tantôt à Rome, où Auguste lui fit un accueil très-gracieux. Il est un de ces auteurs qui ont rendu leur nom immortel, mais dont la vie & les actions font peu connues. Tite-Live mourut à Padoue, après la mort d'Auguste, le même jour qu'Ovide, l'an 17 de J. C., la 4° année du règne de Tibére. Son Histoire Romaine, qui commence à la fondation de Rome, & qui finissoit à la mort de Drusus en Allemagne, l'a fait mettre au premier rang des grands écrivains. On rapporte qu'un Espagnol, après la lecture de cette Histoire, vint exprès de fon pays à Rome pour en voir l'auteur, & qu'après s'être entretenu avec lui, il s'en retourna sans faire attention aux beautés de cette capitale du monde. Cet ouvr. renfermoit 140 livres, dont il ne nous refte que 35, encore ne font-ils pas d'une même fuite. Ce n'est pas la 4° partie de son Histoire. Jean Freinshemius a tâché de consoler le public de cette perte, & il y a réuffi autant que la chose étoit possible. Il règne dans toutes les parties de l'ouvrage de Tite-Live une élégance continue. Il excelle également dans les récits, les descriptions & les harangues. Le style, quoique varié à l'infini, se soutient toujours également: simple sans basfesse, orné sans affectation, noble sans enflure : étendu ou serré, Tome VI.

plein de douceur & de force, selon l'exigence des matiéres; mais toujours clair & intelligible. "On " reproche cependant, ( dit l'abbé des Fontaines ) » quelques dé-" fauts à Tite-Live. Le premier, c'est " de s'être laissé trop éblouir de " la grandeur de Rome, maîtresse de l'Univers. Parle-t-il de cette " ville encore naissante? Il la fait " la capitale d'un grand empire, " bâtie pour l'éternité, & dont l'a-" grandissement n'a point de bor-" nes. Il tombe quelquefois dans " de petites contradictions; & ce » qui est moins pardonnable, il " omet souvent des faits célèbres " & importans. " On lui a reproché encore d'avoir employé quelques expressions provinciales dans fon Histoire. Mais Pignorius croit que cette Patavinité dont on a tant parlé, regardoit seulement l'orthographe de certains mots, où Tite-Live, comme Padouan, employoit une lettre pour une autre, à la mode de fon pays, écrivant Sibe & Quase pour Sibi & Quasi. Quelques-uns pensent qu'elle confistoit simplement dans la répétition de plusieurs synonymes en une même période : redondance de style, qui déplaisoir à Rome & qui faisoit connoître les étrangers. Il est peu d'historiens qui aient raconté autant de prodiges que Tite-Live. Tantôt un bœuf a parlé; tantôt une mule a engendré; tantôt les hommes & les femmes ont changé de fexe. Ce ne sont que pluies de cailloux, de chair, de craie, de sang & de lait; mais Tite-Live ne rapportoit, fans doute, toutes ces vaines croyances, que comme les opinions du peuple & des bruits incertains, dont lui-même se moquoit le premier. Il proteste souvent qu'il n'en fait mention, qu'a cause Nn

de l'impression qu'ils faisoient sur la plupart des esprits. L'édition de Tite-Live à Venise 1470, est fort rare. Les meilleures sont les suiv. Elzévir, 1634, 3 vol. in 12, auxq.on joint les Notes de Gronovius, I vol... Cum notis Variorum, 1665, ou 1679, 3 v. in-8° ... Ad usum Delphini , 1676 & 1680, 6 vol. in-4° ... Celle de Drakenborg, 1738, 7 vol. in-4°... de le Clerc, Amsterdam, 1710, 10 vol. in-12... d'Héarne, Oxford, 1708, 6 vol. in-8°. Enfin Crevier a publié une édition de cet historien en 6 volumes, in-4°. 1735, enrichie de notes savantes & d'une préface écrite avec élégance. On l'a réimprimée en 6 vol. in-12. Guerin en a donné une Traduction: (Voyez fon article.)

TITELMAN, (François) né à Affol dans le diocèfe de Liège, de Cordelier fe fit Capucin à Rome en 1535, & mourut quelques années après. Ses ouvrages font: I. Une Apologie pour l'édition vulgaire de la Bible. II. Des Commentaires fur les Pfeaumes, Anvers, 1573, in-fol. III.—fur les Evangiles, Paris 1546, in-fol. IV. Un Ecrit fur l'Epitre de S. Paul aux Romains, contre Erasme.

TITI, (Robert) né en Toscane vers le milieu du XVI° fiécle, se fit connoître de bonne heure par fon amour pour les lettres & par ses succès. Padoue & Pise l'appellérent fuccessivement pour y professer les belles-lettres, & il s'acquirta de son emploi avec distinction. Il nous reste de lui, des Poësies estimées de leur tems, peu connues aujourd'hui, quoiqu'elles ne soient pas sans mérite. On les trouve avec celles de Gherard, 1571, in-8°. On a encore de cet auteur des Notes affez bonnes fur quelques auteurs classiques; dix Livres sur des passages d'anciens

auteurs, sur lesquels les littérateurs ne sont pas d'accord. Il mourut en 1609, à 58 ans.

TITIANE, (Flavia Titiana) femme de l'empereur Pertinax, etoit fille du sénateur Flavius Sulpicianus. Il y a apparence qu'elle étoit belle; car elle eut un grand nombre d'adorateurs & elle passa sa vie dans une fuite non interrompue d'attachemens criminels. Ses amours avec un bateleur furent le scandale de Rome; mais Pertinax, très-dérégle lui-même, n'ofa s'y opposer. Titiane ne jouit pas longtems du rang suprême. Pertinax sut tué par les foldatsPrétoriens enmars 193, & l'impératrice le vit poignarder fous fes yeux, 87 jours après son élection. Cette cataftrophe la précipita du trône dans l'obscurité d'une vie privée, où elle finit ses jours.

TITIEN, (Le) peintre dont le nom de famille est Vecelli, né à Cadore dans le Frioul en 1477. mort en 1576, montra dès son enfance une forte inclination pour fon art. Il entra à l'âge de 10 ans chez Gentil , & ensuite chez Jean Bellin, où il demeura long-tems. La réputation du Giorgion excita dans le Titien une heureuse émulation , & l'engagea à lier une étroite amitié avec lui, pour être à portée d'étudier sa manière. Beaucoup de talens & de foins le mirent bientôt en état de balancer fon maître. Le Giorgion s'appercevant des progrès rapides de fon disciple, & de l'objet de ses vifites, rompit tout commerce avec lui. Le Titien se vit peu de tems après fans rival par la mort du Giorgion. Il étoit desiré de tous côtés; on le chargea de faire les ouvrages les plus importans, à Vicence, à Padoue, à Venise & à Ferrare. Le talent fingulier qu'il

TIT

563

avoit pour le Portrait, le mit encore dans une haute réputation auprès des grands & des fouverains, qui tous ambitionnoient d'être peints de la main de ce grand-homme. Charles-Quint s'est fait peindre jusqu'à 3 fois par le Titien. Ce prince le combla de biens & d'honneurs; il le fit chevalier, comte Palatin, & lui affigna un pension confidérable. Les poëtes ont beaucoup célébré ses talens supérieurs, & il est un des hommes qui a le plus joui de la vie. En effet, son opulence le mettoit en état de recevoir à sa table les grands & les cardinaux avec splendeur. Si son caractère doux & obligeant, & fon humeur gaie & enjouée, le faisoient aimer & rechercher, son mérite le rendoit respectable. Une fanté robuste qu'il conferva jusqu'à 99 ans, sema de fleurs tous les instans de sa vie. Ce grand peintre traitoit également tous les genres; il rendoit la nature dans toute sa vérité. Chaque chose recevoit fous fa main l'impression convenable à son caractère. Son pinceau, tendre & délicat, a peint merveilleusement les femmes & les enfans. Ses figures d'hommes ne sont pas si bien traitées. Il a possédé, dans un dégré supérieur, tout ce qui regarde le coloris, & personne n'a mieux entendu le paysage; il a eu zusti l'intelligence du clair - obscur. Les reproches qu'on fait à ce peintre, sont de n'avoir pas affez étudié l'antique, d'avoir manqué fouvent l'expression des passions de l'ame, de s'être répété quelquefois, enfin d'avoir mis beaucoup d'anachronismes dans ses ouvrages. Le Titien laissoit son cabinet ouvert à ses élèves, pour copier ses tableaux qu'il corrigeoit enfuite. On rapporte que sa vue,

fur la fin de sa vie, s'étant affoiblie, il vouloit retoucher ses premiers tableaux qu'il ne croyoit pas d'un coloris afsez vigoureux. Mais ses élèves s'en étant apperçus, mirent de l'huile d'olive, qui ne séche point, dans ses couleurs, & effaçoient ce nouveau travail pendant son absence : c'est par ce moyen que plusieurs de ses chesd'œuvres admirables ont été conservés. Voyer Vecelli.

TITINIUS, Voyez FANNIA.

TITIUS, (Gérard) théologien Luthérien, né a Quedlimbourg en 1620, fut disciple de George Calixte, & devint professeur en hébreu & en théologie à Helmstadt, où il mourut en 1681, à 60 ans. On a de lui: I. Un Traité des Conciles. Helmstad, 1656, in-4°. II. Un autre De l'Insuffisance de la Religion purement naturelle & de la nécessité de la Révélation, 1667, in-4°.

TITYUS, géant énorme fils de Jupiter & d'Elara, naquit dans un antre souterrein, où sa mere s'étoit cachée pour se dérober à la colére de Junon, & passa pour fils de la Terre. Apollon & Diane le tuérent à coups de slèches, ou selon d'autres il sut soudroyé, pour avoir voulu faire violence à Latone leur mere. Il étoit attaché comme Prométhée dans les Enfers, où un vautour insatiable rongeoit sans relache se entrailles renaissantes : ce géant couvroit 9 arpens de terre, de son corps étendu.

TITON DU TILLET, (Evrard) né à Paris en 1677 d'un fecréraire du roi, sit ses études au collége des Jésuites de la rue St Jacques à Paris. Il en sortit avec un goût vis pour les belles-lettres, qu'il conserva jusqu'à la fin de ses jours. Destiné à l'état militaire, il eut, à l'àge de 15 ans, une compagnie de cent Fusiliers, qui por-

Nnij

ta fon nom. Il fut ensuite capitaine de Dragons. Ayant été réformé après la paix de Ryswick, il acheta une charge de maitre-d'hôtel de la Dauphine, mere de Louis XV. La mort prématurée de cette princesse, le rendit à lui-même. Il fit le voyage d'Italie, & faifit les beautés des chef-d'œuvres fans nombre de peinture & de sculpture qui égalent l'Italie moderne à l'ancienne. A son retour il sut commissaire-provincial des guerres; il exerça cette charge avec une rare générofité. Son attachement pour Louis XIV, & fon admiration pour les hommes de génie, lui inspirérent, dès 1703, l'idée d'élever un Parnasse en bronze à la gloire de ce roi, & des poëtes & musiciens qui avoient illustré son règne. Ce beau monument fut achevé en 1718. C'est un Parnasse, représenté par une montagne d'une belle forme & un peu escarpée. Louis XIV y paroît fous la figure d'Apollon, couronné de laurier, & tenant une lyre à la main. On voit sur une terrasse, au-dessous de l'Apollon. les trois Graces du Parnasse Francois, Mesdes de la Suze & des Houliéres, MIle de Scuderi. Huit poëtes célèbres & un excellent muficien, du règne de Louis le Grand, occupent une grande terrasse qui règne autour du Parnasse. Ils y tiennent la place des neuf Muses. Ces hommes font Pierre Corneille, Moliére , Racan , Ségrais , la Fontaine, Chapelle, Racine, Despréaux & Lulli. Les poëtes moins célèbres ont des médaillons. Du Tillet fuivit exactement, dans l'ordonnance de son Parnasse, les avis de Boileau, fon illustre ami. Il auroit été à fouhaitet que ce poëte eût préfidé au choix des favans auxquels du Tillet a donné l'immortalité: on y trouveroit moins

de fujets médiocres, & on ne verroit pas dans le même endroit, de grands génies & de plats rimailleurs, les Verrière & les Despréaux, les Folard & les Racine. Encouragé par le fuccès de fon entreprise, du Tillet projetta de faire exécuter ce monument dans une Place ou Jardin public. Il pronosa cette idée à Desforts, qui étoit à la tête des finances, en lui demandant un bon de Fermier-général pour l'exécution. Celui-ci se contenta d'amirer son défintéresfement. En 1727, il donna la Defcription du Monument poëtique qu'il avoit érigé, avec l'extrait de la vie & le catalogue des ouvrage des poëtes qu'il v avoit placés, en un vol. in-12. Cet ouvrage fut bien accueilli du public. Il le fit réimprimer en 1732, infolio, & le dédia au roi. Depuis cette époque il donnoit des Supplémens tous les 10 ans, des hommes morts pendant ces intervalles: ces Supplémens viennent jufqu'en 1760. Du Tillet, né avec le tempérament le plus robuste, sut exemt des infirmités de la vieillesfe. Il mourut d'un catarrhe, le 26 Décembre 1762, âgé de près de 86 ans. Cet illustre citoyen étoit d'une société & d'une conversation aussi utiles qu'agréables. Il se faifoit un plaisir & un devoir d'accueillir tous ceux qui cultivoient les lettres, & de secourir, sans faste & fans oftentation, ceux d'entr'eux qui étoient dans le besoin. Il favoit le Latin, l'Espagnol & l'Italien. Presque toutes les académies de l'Europe se l'étoient associé, sans qu'il l'eût sollicité. On peut voir dans le dernier Supplément du Parnasse, le nombre des Souverains auxquels il a fait hommage de ses livres, de ses estampes, de fes médaillons, ainfi que le détail des riches présens qui fui ont été envoyés. On a encore de du Tillet un Essai sur les honneurs accordés aux Savans, in-12, où l'on trouve des recherches; mais dont le style est négligé & monotone, ainsi que celui de sa Description.

TIXIER, (Jean) en latin Ravifius Textor, de St-Saulge dans le Nivernois, & seigneur de Ravify dans la même province, tira une partie de fon nom de cette terre. Il enseigna les belles-lettres, avec un succès distingué, au collége de Navarre à Paris. Il fut recteur de l'université de cette ville en 1500, & mourut en 1522, à l'hôpital, fuivant quelques auteurs. On a de lui : I. Des Lettres 1560, in-8°. II. Des Dialogues. III. Des Epigrammes. IV. Officinæ Epitome, 1663, in-8°. V. Une édition de Opera Scriptorum de claris Mulieribus , Paris 1651 , in-folio. Ces différens ouvrages sont affez bien écrits en latin, & on peut le mettre au rang des habiles humanistes de son siécle.

TOBIE, de la tribu de Nephtali, demeuroit à Cadès, capitale de ce pays, & avoit épousé Anne de la même tribu, dont il eut un fils qui portoît fon nom. Emmené captif à Ninive avec sa femme & son fils, il ne se souilla jamais en mangeant, comme les autres Ifraëlites, des viandes défendues par la loi. Dieu, pour récompenser sa fidélité, lui fit trouver grace auprès de Salmanasar, qui le combla de biens & d'honneurs. Tobie ne profita des bontés du roi, que pour soulager ses freres captifs. Il alloit les visiter, & leur distribuoit chaque jour ce qu'il pouvoit avoir. Un jour à Ragès, ville des Mèdes, Gabelus fon parent ayant besoin de dix talens, Tobie, qui avoit reçu ces dix mille écus de la libéralité du roi, les lui prêta, fans exiger de lui d'autre fûreté qu'une obligation par écrit. Sa charité fut récompensée dès cette vie ; Dieu l'éprouva par les souffrances. Un jour, après avoir enféveli plufieurs morts, il s'endormit fatigué au pied d'une muraille, & il lui tomba, d'un nid d'hirondelle, de la fiente chaude sur les yeux, qui le rendit aveugle. Tobie, fe croyant près de mourir, chargea fon fils d'aller à Ragès retirer l'argent qu'il avoit prêté à Gabelus. Le jenne-homme partit aussitôt avec l'Ange Raphaël qui avoit pris la figure d'Azarias. Son guide lui fit épouser Sara, sa cousine, veuve de 7 maris que le Démon avoit étranglés. Tobie se mit en priéres, & chassa l'Ange des ténèbres. Raphaël le ramena enfuite chez fon pere, à qui il rendit la vue avec le fiel d'un poiffon que l'Ange lui avoit indiqué. Le faint vieillard mourut l'an 663 avant J. C., à 102 ans. Son fils parvint aussi à une longue vieillesse. On croit assez communément que les deux Tobies ont écrit eux-mêmes leur Histoire, ou que du moins le Livre qui porte leur nom a été composé sur leurs mémoires. Nous n'avons plus l'original de cet ouvrage, qui étoit Hébreu ou Chaldéen. St Jérôme le traduisit en latin sur la Chaldaïque, & c'est sa Traduction que l'Eglise a adoptée, comme la plus fimple, la plus claire, & la plus dégagée de circonstances étrangéres. Les Juifs ne reconnoissent pas ce livre pour canonique; mais ils le lisent avec respect, comme contenant une histoire vénérable, & pleine de fentimens touchans & d'excellentes leçons de morale. C'est le parfait modèle d'un pere & d'un fils religieux.

TOCHO, Goth très-adroit à tirer de l'arc, ne manquoit jamais

N niij

d'abattre d'un coup de flèche une pomme au bout d'un bâton, dans quelque éloignement qu'on la mît à la portée de l'arc. Cette réputation le fit connoître à Haraud, fon roi, qui voulut en voir une expérience, & qui lui commanda d'abattre une pomme de dessus la tête de son fils. Il obéit, après s'être armé de trois flèches, & perça la pomme de part en part. Le roi lui ayant demandé ensuite pourquoi il s'étoit armé de trois flèches ? Tocho lui répondit que " c'étoit pour décocher les deux " autres contre lui, en cas qu'il » eût le malheur de bleifer ou de " tuer fon fils." On conte auffi la même chose de Tell, qui eut tant de part aux premiers foulèvemens de la Suisse contre la maison d'Autriche; mais on fait quelle foi il faut ajoûter à tous ces petits contes, dont les historiens graves ont chargé leurs compilations.

TOD, (André) né à Dieppe, docteur en droit, prêtre de l'Oratoire, mort en 1630, est connu par la Tradustion des Annales de Baronius, dont le 1et vol. parut à Paris en 1614, in-fol. Son style est fort pur pour le tems où il écrivoit. Il avoit espéré d'en donner la continuation; mais ses voyages, ses emplois, & les occupations qui en sont inséparables, ne lui en

laissérent pas le loisir.

TOINARD, Voyez THOYNARD. TOIRAS, (Jean du Caylar de St-Bonnet, marquis de) né à St-Jean de Cardonnenques en 1585, étoit d'une ancienne maison du Languedoc. Après avoir été page du prince de Condé, il servit sous Henri IV, puis sous Louis XIII, qui le fit lieutenant de sa Vénerie, puis capitaine de sa Volière. Il excelloit dans tout ce qui regarde la chasse; il n'y avoit point

d'homme qui tirât plus juste, & c'est par ce talent qu'il se fit connoître à la cour. Son emploi l'empêchant de satisfaire sa principale passion, celle des armes, il prit une compagnie dans le régiment des Gardes, & il donna des marques de fa bravoure aux siéges de Montauban & de Montpellier. Elevé au poste de maréchal-decamp, il se trouva à la prise de l'isse de Rhé, dont il eut le gouvernement, & qu'il défendit contre les Anglois qui furent obligés de lever le siège. Il fut enfuire envoyé en Italie, où il cueil? lit de nouveaux lauriers. Il commanda dans le Montferrat, & défendit en 1630 Cafal contre le mar « quis de Spinola, géneral Espagnol, digne de le combattre. Ses fervices furent récompensés par le baton de maréchal de France. La désense de Casal lui avoit fait tant de réputation, qu'étant à Rome 4 ans après, le peuple crioit après lui : Vive Toiras, le Libérateur de l'Italie! Ses freres ayant embrafsé le parti du duc d'Orléans, ennemi du cardinal de Richelieu, il fut disgracié en 1633, privé de ses pensions & de son gouvernement. Les ennemis de la France, plus éclairés fur son mérite que les François, voulurent l'attirer à leur fervice; mais St-Bonnet aima mieux être malheureux, qu'infidèle. Il adoucit les chagrins de sa disgrace par un voyage en Italie. Son mérite recut à Rome, aNaples, aVenise, &c. tous les honneurs dont il étoit digne. Victor-Amedée, duc de Savoye, lié d'intérêt avec l'Espagne, le fit lieutenant - général de son armee. Il rempliffoit ce poste avec fa valeur ordinaire, lorfqu'il fut tué en 1636, devant la forteresse de Fontanette dans le Milanez, Après qu'il eut expiré, les sol-

dats trempérent leurs mouchoirs dans le sang de sa plaie, en difant que, " tant qu'ils le porte-» roient fur eux, ils vaincroient » leurs ennemis. » Le maréchal de Toiras fur fans contredit un des plus grands-hommes de guerre de son tems. Son mérite fut son seul crime auprès de Richelieu, qui mécontent de la faveur que lui donnoient ses services, n'oublia rien pour le noircir auprès de Louis XIII. Il fe fignala fur-tout, comme nous avons dit, en défendant Casal. Spinola qui l'attaquoit, enchanté de sa bravoure, s'écria avec admiration : Qu'on me donne cinquante mille hommes aussi vaillans & aussi bien disciplinés que les troupes que Toiras a formées, & je me rendrai Maître de l'Europe entiére. Sa modestie étoit encore supérieure à sa valeur; lorsqu'il racontoit fes exploits, il parloit toujours de lui - même à la troisiéme personne, en disant: Celui qui commandoit, &c. Le seul défaut qu'on lui reproche, est d'avoir été d'un emportement excessif; Mais, comme disoit le duc de Savoye, il avoit tant d'excellentes qualités, qu'on pouvoit bien lui passer une chaleur de Sang, qui souvent n'étoit pas volontaire. Les curieux qui voudront connoître plus particuliérement ce grand-homme, pourront confulter l'Histoire de sa vie par Michel Baudiere, in-12.

TOLAND, (Jean) né l'an 1670 dans le village de Redcastle en Irlande, sur élevé dans la religion Catholique. Il fit ses études en l'université de Glasgow, puis dans celle d'Edimbourg, où il embrassa la religion Protestante. Après avoir passé quelque tems à Leyde, il se retira à Oxford, y recueillie un grand nombre de matériaux sur divers sujets. Son goût pour les

paradoxes & les nouveautés le tira de l'obscurité où il avoit croupi jusqu'alors. Il publia divers ouvrages fur la religion & fur la politique, dans lesquels l'impiété, le Déisme, l'Athéisme même paroisfent à découvert. Cet impie fit divers voyages dans les cours d'Allemagne, où il fut reçu mieux qu'il ne méritoit. De-là étant allé en Hollande, il sut présenté au prince Eugène, qui lui donna diverses marques de libéralité. Toland retourna la même année en Angleterre, où il fe ruina par ses folles dépenses & par ses débauches. Sa conduite auroit dû faire beaucoup de tort à ses opinions: elles se répandirent pourtant dans sa patrie. Toland plaisoit aux Anglois, par les endroits même qui le rendoient ridicule aux yeux des autres nations : par son animosité contre les François, les Catholiques & les Stuarts. Cet homme fingulier mourut à Londres en 1722, a 52 ans, après s'être fait l'Epitaphe suivante:

H. S. E.
JOANNES TOLANDUS,
Qui in Hibernia prope Deriam natus,
In Scotia & Hibernia studuit,
Quod Oxonii quoquè fecit adolescens;
Asque Germania plus semel petità,
Virilem circa Londinum transegit utatem.

Omnium Litterarum excultor,
Et Linguarum plus decem sciens.
Veritatis propugnator,
Libertatis assertor,
Nullius autem sectistor aut cliens;
Nec minis, nec malis est inflexus,
Quin quam elegit viam perageret,
Utili honestum anteserens.
Spiritus cum æthereo Parre,
A quo prodiit olim, conjungitur.
Ipse verò æternum est refurrecturus;
At idem suturus Tollandus nunquam,
Natus Nov. 30.

Cæsera ex Scriptis pete. Cette Epitaphe n'est pas un tableau N o iv fidèle du caractère de Toland. Il étoit vain, bizarre, fingulier; rejettant un sentiment, précisément parce qu'un auteur célèbre l'avoit foutenu ou embrassé. Opiniâtre dans la dispute, il la soutenoit avec l'effronterie & la groffiéreté d'un Cynique. Ses principaux ouvrages font : I. La Religion Chrétienne sans Mysteres, publice en anglois jà Londres, en 1696, in-8°. Ce livre impie fut condamné au feu en Irlande l'année fuivante: ce châtiment n'empêcha point Toland d'en donner une Apologie. II. Amyntor, & Défense de la Vie de Milton, à Londres, 1699, in-8°: ouvrage austi dangereux que le précédent. III. L'Art de gouverner par parties, 1701, in - 8°. IV. Le Nazoréen, ou le Christianisme Judaique, Paien & Mahométan, &c. 1718, in-3°. V. Pantheisticon, seu Formula celebranda societatis Socratica, in-S°. Cosmopoli (Londres) 1720. Ce livre est le triomphe de l'impiété la plus téméraire. VI. Adeisidemon, five Titus-Livius à superstitione vindicatus: annexæ funt origines Judaicæ; à la Haye, en 1709, in-S°. Il y foutient que les Athées font moins dangereux à l'Etat que les fuper-Stitieux, & que Moyse & Spinosa ont eu à-peu-près les mêmes idées de la Divinité. Cette impiété fut réfutée par Huet évêque d'Avranches, sous le nom de Morin, & par Elie Benoit. Les livres de Toland, excepté les deux derniers, font en anglois. La plupart ont, comme l'on a vu, des titres extravagans, & renferment des idées encore plus extravagantes. Il écrivoit d'ane mamére confuse, emprouillee & fatigante: aussi, en voulant nuire à la religion, il ne se sit du mal qu'a lui-même, & il eut encore moins d'admirateurs que de disciples. VII. L'Angleterre libre,

1701, in - 8°. VIII. Divers Ecrits contre les François, 1726, 2 vol. in-8°. & quelques autres livres de politique, moins mauvais que fes ouvrages fur la religion.

I. TOLEDE, (Ferdinand-Alvarez de ) duc d'Albe, né en 1508, d'une des plus illustres familles d'Espagne, dut son éducation à Fréderic de Tolède, son grand-pere, qui lui apprit l'art militaire & la politique. Il porta les armes à la bataille de Pavie, & au siége de Tunis, fous l'empereur Charles-Quint. Devenu général des armées d'Espagne en 1538, il servit sa nation avec succès contre la France, dans la Navarre & dans la Catalogne. Elevé au poste de généralissime des armées Impériales, il marcha contre les Protestans d'Allemagne en 1546. Il gagna l'année suivante la fameuse bataille de Mulberg, où les Protestans furent entiérement défaits. L'électeur de Saxe, leur général, y fut fait prisonnier, avec Ernest duc de Brunswick, & plusieurs autres chefs. Cette victoire fut suivie de la prise de Torgau, de Wittemberg, & de la réduction de tous les rebelles. Après s'être fignalé en Allemagne, il fuivit l'empereur au fiége de Metz, où il fit des prodiges de valeur, que le courage des affiégés rendit inutiles. Philippe II, fuccesseur de Charles-Quint, le servit de lui avec le même avantage que son pere. En 1567, les habitans des Pays-Bas, aigris de ce qu'on attentoit continuellement à leur liberté, & de ce qu'on vouloit gèner leurs opinions, parurent disposés à prendre les armes. Philippe II envoya le duc d'Albe pour les contenir. Ce choix annonça les plus grandes barbaries. On fe fouvenoit que Charles-Quint, délibérant sur le traitement qu'il

feroit aux Gantois, qui se révoltérent en 1539, avoit voulu savoir le sentiment du duc, qui répondit qu'une Patrie rebelle devoit être ruinée. Les premières démarches du duc d'Albe confirmérent l'opinion qu'on avoit de lui. Il fit périr sur un échafaud les comtes d'Egmont & de Horn. Comme quelques personnes lui parurent étonnées de cette résolution sanguinaire, il leur dît que peu de têtes de Saumons valoient mieux que plufieurs milliers de Grenouilles. Après ce trait de févérité, il marche aux Confédérés & les bat, Le plaisir d'avoir remporté une victoire signalée est empoisonné par le chagrin de voir un village réduit en cendres, après l'action, par un régiment de Sardaigne. Ce crime fut puni comme il le méritoit. Il fit pendre sur le champ les auteurs de l'incendie, & dégrada toutes les compagnies, excepté une qui n'étoit point coupable. Le prince d'Orange, chef des Confédérés, parut bientôt à la tête d'une armée confidérable. Le jeune Fréderic de Tolède, chargé de l'observer, envoya conjurer le duc d'Albe, fon pere, de lui permettre d'aller attaquer les rebelles. Le duc , qui est persuadé avec raison, que les subalternes ne doivent pas fe mêler de juger s'il faut ou s'il ne faut pas combattre, répond : Allez dire à mon fils, que sa demande ne lui est pardonnée qu'à cause de son inexpérience & de sa jeunesse. Qu'il se garde bien de me presser davantage de m'approcher des ennemis; car il en coûteroit la vie à celui qui se chargeroit de ce message. Ses succès augmentérent tous les jours, ainsi que sa cruauté. Après la prise de Harlem, le duc d'Albe quitta les Pays-Bas. Il y avoit commencé son administra-

tion, en faifant construire à Anvers une Citadelle qui avoit 5 bastions. Par une vanité jusqu'alors inconnue, il en avoit nommé 4 de son nom & de ses qualités, le Duc , Ferdinand , Tolède , d'Albe. On donna au 5° le nom de l'ingénieur; il n'étoit fait nulle mention du roi d'Espagne. Lorsque cette citadelle fut achevée, l'orgueilleux duc d'Albe, qui avoit remporté de grands avantages fur les Confédérés, y fit placer sa Statue en bronze. Il étoit représenté avec un air menaçant, le bras droit étendu vers la ville; à ses pieds étoit la Noblesse & le Peuple, qui prosternés sembloient lui demander grace. Les deux statues allégoriques avoient des écuelles pendues aux oreilles, des befaces au cou, pour rappeller le nom de Gueux que l'on avoit donné aux mécontens. Elles étoient entourées de ferpens, de couleuvres & d'autres fymboles destinés à désigner la fausseté, la malice & l'avarice : vices reprochés par les Espagnols aux vaincus. On lifoit au-devant du piédestal cette inscription fastueuse: A la gloire de Ferdinand-Alvarez de Tolède, Duc d'Albe..... pour avoir éteint les séditions, chassé les Rebelles, mis en sureté la Religion, fait observer la justice, & affermi la paix dans ces Provinces. Ce vainqueur fanguinaire laissa le gouvernement des Pays-Bas à Don Louis de Requesens, grand-commandeur de Caftille, en 1574. Le duc d'Albe jouit d'abord, à la cour, de la faveur que méritoient ses services; mais s'étant opposé au mariage de fon fils, le roi Philippe II, qui avoit projetté cet hymen, l'envoya prisonnier à Uzeda. Il obtint sa liberté 2 ans après, & fut mis à la tête d'une armée que l'on fit entrer en Portugal l'an 1581.

570

Cet habile général y fit autant de conquêtes que d'entreprises. Il défit Don Antoine de Crato, qui avoit été elu roi, & se rendit maître de Lisbonne. Il y sit un butin inestimable, qui fut encore augmenté par l'arrivée de la florte des Indes dans le port de cette ville. Mais les Espagnols y commirent tant d'injustices & de violences, que Philippe II nomma des commissaires pour rechercher la conduite du général, des officiers & des foldats. On accusoit le duc d'Albe d'avoir détourné à son usage l'argent des vaincus : comme on lui en demandoit compte, il répondit qu'il n'avoit à en rendre qu'au roi. S'il me le demande, je lui mettrai en ligne de compte des Royaumes conservés ou conquis, des victoires signalées, des siéges très-difficiles, & soixante & dix ans de service... Philippe, craignant une fedition, fit ceffer les poursuites; mais le duc d'Albe mourut peu de tems après en 1582, à 74 ans, fans avoir eu le tems de jouir du fruit de fes nouvelles victoires : ( Voyez fa Vie, Paris 1698, 2 vol. in-12.) Il laissa la réputation d'un général expérimenté & d'un politique habile; mais d'un homme cruel, vindicatif & vain à l'excès. Il donna d'abord peu d'idée de ses talens. Charles - Quint lui - même en avoit fi mauvaise opinion, que lui ayant accordé les premiers grades par des confidérations particulières, il ne lui confia de long-tems aucune forte de commandement. L'opinion de son incapacité étoit si bien établie, qu'un Espagnol très-considérable osa lui adresser une lettre avec cette fuscription! A Monseigneur le Duc d'Albe, Général des Armées du Roi dans le duché de Milan en tems de paix, & Grand-Maiere de la Maison de Sa Majesté en tems

de guerre. Ce trait de mépris perça le cœur du duc d'Albe, le tira de fon affoupiffement, & lui fit faire des chofes dignes de la postérité.

II. TOLEDE, (Don Pedre de) homme aussi fier que le duc d'Albe, & de la même famille. Il fut ambastadeur de Philippe III vers Henri IV. Ce prince lui dît un jour, que s'il vivoit encore quelques années, il iroit reprendre la partie du royaume de Navarre envahie par l'Espagne. Don Pèdre répondit que Philippe III avoit hérité de ce royaume; que la iustice avec laquelle il le possédoit, lui aideroit à le défendre. Le roi lui répliqua: Bien, bien, votre raison est bonne, jusqu'à ce que je sois devant Pampelune; mais alors nous verrons qui entreprendra de la défendre contre moi. L'ambassadeur se leva là-dessus & s'en alla avec précipitation vers la porte: le roi lui demanda où il alloit si vite? -- Je m'en vais , dit Don Pèdre, attendre Votre Majesté à Pampelune, pour la défendre. (Voy. l'art. d'HENRI IV )... Un autre Don Pèdre de Tolede, d'une famille bien moins illustre que celle des ducs d'Albe, fut nommé gouverneur de Milan par Philippe IV. A peine futil arrivé dans son gouvernement. qu'un feigneur lui envoya un beau présent de tout ce qu'il y avoit de plus rare en gibier. Don Pèdre le sit bien apprêter, & le renvoya tout prêt d'être fervi à celui qui le lui avoit envoyé; & par cêtte adresse généreuse il prouva aux Milanois, qu'il ne seroit pas facile de le corrompre par des dons.

TOLET, (François) né a Cordoue en Espagne l'an 1532, eur pour prosesseur dans l'université de Salamanque, Dominique Soto, qui l'appelloit un prodige d'esprit. Il entra dans la société des Jésuites, & sur envoyé à Rome, où il en-

TOL

seigna la philosophie & la théologie, & où il plut au pape Pie V, qui le nomma pour être son predicateur. Le Jéfuite exerça auffi cet emploi sous les pontifes ses successeurs. Grégoire XIII le sit luimême juge & cenfeur de les propres ouvrages. Grégoire XIV, Innocent IX & Clément VIII qui l'éleva au cardinalat, lui confiérent plusieurs affaires importantes. Les Jésuites n'avoient point encore eu de cardinal de leur fociété avant lui. Tolet, quoique Jésuite & Espagnol, travailla ardemment à la réconciliation de Henri IV avec le S. Siège, malgré Philippe II qui n'oublioit rien pour s'y opposer. Henri faisit toutes les occasions de lui témoigner sa reconnoissance. Lorsqu'il eut appris sa mort, arrivée en 1596, dans la 64º année de son âge, il lui fit faire un service folemnel à Paris & à Rouen. Les emplois du cardinal Tolet ne l'attachérent pas fi fortement , qu'il ne se réservat toujours quelque tems pour travailler à ses savans ouvrages. Les principaux sont : I. Des Commentaires fur St Jean, Lyon 1614, in-fol.; fur St Luc, Rome 1600, in-f.; fur l'Epître de St Paul aux Romains, Rome 1602, in-4°. II. Une Somme des Cas de Confcience, ou l'Instruction des Prêtres, Paris 1619, in - 4°; traduite en françois in-4°. Il y foutient que les sujets ne doivent point obéir à un prince excommunié. Îl y enseigne encore l'équivoque & les restrictions mentales.

I. TOLLIUS, (Jacques) natif d'Inga dans le territoire d'Utrecht, mort en 1696, étoit docteur en médecine & professeur ordinaire en éloquence & en grec dans l'université de Duisbourg. On a de lui : I. Epistolæ Itinerariæ, Amsterdam 1700, in-4°. Recueil curieux,

qui avoit été précédé 4 ans auparavant d'un autre, intit. Tollii infignia Itinerarii Italici, Utrecht, in-4°. L'auteur y raconte ce qu'il a observé de plus remarquable dans fes voyages d'Italie, d'Allemagne & de Hongrie. II. Fortuita facra, Amfterdam 1687, in-8°. III. Une Edition de Longin, en 1694, in-4°, plus estimée que l'ouvrage précédent, lequel est rempli d'idées vaines fur la Pierre philosophale. Il avoit plus d'érudition que de

jugement.

II. TOLLIUS, (Corneille) frere du précédent, fut secrétaire d'Isaac Vossius, qui fut obligé, diton, de le chaffer de chez lui. Il devint ensuite professeur en grec & en éloquence à Hardewick, & secrétaire des curateurs de l'université de cette ville. On a de lui : I. Un Traité De infelicitate Litteratorum, que Jean Burchard Mencke a fait réimprimer à Leipfick, en 1707, dans le Recueil intitulé : Analecta de calamitate Litteratorum. II. Une Edition de Palephate, & quelques autres écrits où l'on trouve, ainsi que dans les précédens, des choses curieuses & recherchées. Nous ne favons pas l'année de fa mort.

III. TOLLIUS, (Alexandre) frere des précédens , mort en 1675 , est connu par son Edition d'Appien, en 2 v. in-8°: elle est estimée, par la fidélité & la beauté de l'impression.

TOMASI, (Joseph-Marie) fils de Jules Tomasi duc de Parme, naquit à Alicare en Sicile l'an 1649. Quoiqu'il fût l'aîné d'une famille illustre, il se consacra à la Ste Vierge dès sa plus tendre jeunesse, fit vœu de chasteté; & entra dans l'ordre des Théatins. Sa modestie & fes autres vertus le rendirent le modèle de ses confréres, & son vaste favoir, l'admiration des littérateurs Italiens. Il apprit le grec, l'hébreu, le chaldéen; se rendit babile dans la théologie, & furtout dans la connoissance de l'Ecriture-sainte, & dans cette partie de la science ecclésiastique qui règle l'Office Divin. Le pape Clément XI l'honora de la pourpre Romaine en 1712, & il fallut lui faire violence pour la lui faire accepter. Le nouveau cardinal répandit dans Rome d'abondantes aumônes, & contribua beaucoup par fes sermons & par son zèle à La réforme des mœurs de cette ville. Il mourut faintement en 1713, ã 64 ans. Modeste jusqu'au tombeau, il avoit voulu être enterré sans pompe dans un cimetière; mais ce desir ne fut point écouté, & on lui érigea dans une église un monument de marbre, digne de fon rang & de ses vertus. On a de Bii : I. Theologia Patrum, 1709, 3 vol. in-S°. II. Codices Sacramentorum nongentis annis vetuftiores, in-40°, 1680. III. Pfalterium juxta duplicem Edit. Romanam & Gallicamam, 1633, in - 4°. IV. Pfalterium cum Cancicis, versibus prisco more di-Rindum, 1697, in-4°; & plufieurs ouvrages de Liturgie ancienne, réumis à Rome en 1741, 2 tomes in-f. qui prouvent beaucoup d'érudition, & une érudition très-variée.

TOMASINI, (Jacques-Philippe)
mé à Padoue en 1597, mourut
à Citta-Nova en Istrie, dont il
étoit évêque, en 1654, à 57 ans.
Les lettres dont il fit presque son
occupation journalière, surent en
quelque sorte la cause de son éléwation à la dignité épiscopale.
Il eut le courage de s'opposer
au mauvais goût de son tems, &
sur-tout à celui de Marini, pour
rappeller celui de Pétrarque. Il
recueillit sans choix & avec peu
d'ordre tout ce qu'il trouva sur

cet auteur célèbre, & le publis fous ce titre: Petrarcha redivivus, en un vol. in-4°. Il présenta son travail à Urbain VIII. Ce pontife l'agréa, & regardant Tomafini comme fon parent, le récompensa par l'évêché de Citta - Nova. L'auteur corrigea fon ouvrage, & en donna une nouv. édition en 1650. Nous avons encore de lui: I. Une bonne édit. des Epitres de Cassandre Fidèle avec faVie. II. Les Vies de pluf. perfonnages illustres, 1630 & 1644, vol. in-4°. III. Les Annales des Chanoines de S. George in alga, congrégation de Prêtres féculiers dont il avoit été membre : ce livre est en latin. IV. Agri Patavini Inscriptiones, 1696, in-4°. V. Gymnasium Patavinum, 1654, in-4°.

TONSTAL, (Cutbert) docteur d'Oxford, naquit à Tacford, dans l'Hertfodshire, en 1476, d'une famille illustre. Après avoir fortifié son esprit par l'étude des mathématiques, de la philosophie & de la jurisprudence, il devint/fecrétaire du cabinet du roi d'Angleterre. Henri VIII l'ayant envoyé dans plusieurs ambassades, fut si fatisfait de ses services, qu'il lui donna l'évêché de Londres en 1522, & celui de Durham en 1530. Tonfal, approuva d'abord la diffolution du mariage de fon bienfaiteur avec Catherine d'Espagne, & fit même un livre en faveur de cette dissolution; mais dans la suite il condamna fon ouvrage, & finit fes jours dans une prison pour la défense de la Foi, en 1559, à 84 ans. On a de lui : I. Un Traité de l'Art de compter, Londres 1522, in-fol. II. Un autre de la Réalité du Corps & du Sang de J. C. dans l'Eucharistie, Paris 1554, in-4°. III. Un Abrégé de la Morale d'Aristote, Paris 1554, in-S°. IV. Contra impios Blasphematores Dei Pradestinationis

Antuerpiæ, 1555, in - 4°. TORBERN, Voyez FEBOURG.

TORELLI, (Jacques) gentilhomme de la ville de Fano, & chevalier de l'ordre de St Etienne, naquit en 1608. Ses rares talens pour l'architecture & la décoration théâtrale, le firent appeller en France par Louis XIV, qui lui donna le titre de fon architecte & de fon machiniste. Il exécuta plufieurs piéces à machines, entr'autres l'Andromède de Corneille, & il étonna les spectateurs. On crut voir des prodiges; mais Servandoni a fait depuis des choses plus merveilleuses. Torellis'étant enrichi à Paris & à la cour, alla mourir en 1678 àFano, où il construisit le magnifique Théâtre qu'on y voit.

TORFÉE, (Thormond) de Mifnie, vivoit dans le xv11° fiécle. Il est connu par son Histoire les Orcades, 1715, in-fol.; & par celle de la Norwége, en 4 vol. in-fol., 1711. Ces deux ouvrages estimés sont en latin. L'auteur mourut ves l'an 1720, âgé de 81 ans.

TORNHILL , Voy. THORNILL.

I. TORNIEL, homme cruel, plus redouté par ses barbaries que par sa valeur, désendir Novare sa patrie, en 1522, contre le maréchal de Lescun. Ce misérable mangeoir, dir-ou, le soie des François qui tomboient éntre ses mains. La ville ayant été prise, il sur pendu avec les bourreaux qu'il employoir à ses exécutions.

II. TORNIEL, (Augustin) religieux Barnabite, né à Novare en 1543, mort en 1622, est avantageustement connu par des Annales Sacri & Profani, depuis le commencement du monde jusqu'à J. C. en 2 volumes in-fol. à Anvers, 1620. On peut les regarder comme un bon Commentaire des livres

historiques de l'Ancien-Testament. Il est un des premiers qui ont éclairci les difficultés de chronologie & de géographie qui se trouvent dans les Livres-saints & dans les Historiens profanes. Son ouvrage est fait avec méthode, & écrit avec autant de clarté que de narurel. On peut lui reprocher seulement d'être quelquesois trop crédule.

TORQUATO - TASSO, Voyez

TASSE.

TORQUATUS, Voyez MAN-LIUS-TORQUATUS, nº 111.

TORQUEMADA, (Jean de) religieux Dominicain, plus connu fous le nom de Turrecremata, naquit à Valladolid, d'une famille illuffre. Il eut divers emplois importans dans fon ordre, devint maître du facré Palais, & fut envoyé par le pape Eugène IV au concile de Bâle. Il avoit déja affisté à celui de Constance en 1417. Il fe fignala dans l'un & dans l'autre par son zèle contre les Hérétiques. Il n'en montra pas moins pour les intérêts de la cour de Rome, qui lui donna le chapeau de cardinal en 1439. On a de lui : I. Des Commentaires sur le Décret de Gratien, Venise 1578, 5 tomes. II. Un Traité de l'Eglise & de l'autorité du Pape, Venise 1562, infol. III. Expositio in Pfalmos, Moguntiæ 1474, in-fol. IV. Divers autres ouvrages en latin, écrits avec fécheresse & pleins de maximes Ultramontaines. Ce cardinal mourut à Rome en 1468, à So ans, avec la réputation d'un homme habile dans la théologie de l'Ecole & dans le droit canonique.

TORRE, (Philippe de la) né à Ciudad de Frioul en 1657, montra beaucoup de goût pour l'étude des monumens de l'antiquité. Il le satissit à Rome, où il se fixa. Son

favoir lui concilia l'estime & la bienveillance des cardinaux Imperiali & Noris, & des papes Innocent XII & Clément XI: ce dern. lui donna, en 1702, l'evêché d'Adria. Le peu de ressources qu'il avoit pour la littérature dans une petite ville, ne purent diminuer son zèle pour l'étude. On a de lui : I. Monumenta veteris Antii, 1700, in-4°, liv. très - favant. II. Taurobollium antiquum, Lugduni anno 1704 repertum, cum explicatione. Il se trouve dans la Bibliothèque choisie, tom. XVIIe. III. De annis imperii M. Antonii Aurelii Heliogabali , 1714 , in-4°. La Torre avoit les connoissances d'un érudit profond & les vertus d'un évêque. Il mourut en odeur de sainteré en 1717.

I. TORRENTIUS , (Lævinus) connu aussi sous le nom de Vander-Beken & de Torrentin, né à Gand vers 1520, fut second évêque d'Anvers, puis transféré à l'archevêché de Malines. Il mérita ces deux dignités, par la manière dont il s'acquitta d'une ambaffade auprès de Philippe II, roi d'Espagne. Ce prélat mourut en 1595, après avoir légué fon cabinet & sa bibliothèque aux Jésuites, pour lesquels il fonda un collége à Louvain. Les devoirs de son état & la littérature remplirent tout le cours de sa vie, & la poësie en sit l'agrément. Les Vers Latins qu'il a laifses, 1594 in-8°, sont estimés. Ses Commentaires sur Horace & sur Suétone, 1610, in-fol. tiennent un rang parmi ceux des meilleurs philologues.

II. TORRENTIUS, (Jean) peintre, natif d'Amsterdam en 1589, peignoit ordinairement en petit, & metroit dans ses ouvrages beaucoup de force & de vérité. Il auroit pu vivre par son mérite dans une sortune honnête & avec l'es-

time des honnêtes - gens, si som goût pour la débauche, & le libertinage de son esprit, ne l'eussent perdu. En esset il faisoit des peintures si dissolues, qu'elles surent brûlées par la main du bourreau en 1640. Il devint aussi l'auteur d'une herésie, qui le sit arrêter, & mourir dans les tourmens de la question la même année.

TORRICELLI, (Evangéliste) né à Faënza en 1608, montra beaucoup de génie pour les mathématiques. Envoyé à Rome pour s'y perfectionner, il y fut disciple du Pere *Benoît Castelli* , abbé du Mont-Cassin, qui le sit connoître à Galilée. Ce célèbre mathématicien, ayant vu le Traité du Mouvement du jeune Torricelli, l'appella auprès de lui à Florence. Galilée étant mort en 1641, Torricelli eut une chaire de professeur en mathématiques à Florence, & il cultiva également la géométrie & la physique. Il perfectionna les lunettes d'approche; il fit le premier des microscopes, avec de petites boules de verre travaillées à la lampe; il inventa les expériences du vif-argent, avec le tuyau de verre dont on se sert pour les faire, & qui porte fon nom; enfin on attendoit de nouvelles merveilles de ce grand-homme, lorsque la mort l'enleva aux sciences en 1647, à 39 ans. Outre fon Traité du Mouvement , on a de lui : I. Ses Leçons Académiques, en italien, in-4°, 1715. II. Opera Geometrica, Florence 1644, in-4°.

TORTEBAT, (François) fameux peintre de Portraits du dernier fiécle, a aussi gravé à l'eauforte, entr'autres les figures anatomiques d'après les tailles de bois de l'Anatomie de Vesal. Il étoit gendre de Voüet.

TOT

TORY, (Geoffroi) imprimeur à Paris, natif de Bourges, & mort en 1550, avoit d'abord été professeur de philosophie au collége de Bourgogne à Paris. Il contribua beaucoup à perfectionner les caractéres d'imprimerie. Il donna, fur la proportion des lettres, un livre fous le titre de Champ Fleury, Paris 1529, in-4°, & depuis in-8°, qui fut très-utile aux typographes. Il est encore auteur d'une Traduction des Hiéroglyphes d'Horus-Apollo, in-9°; & d'un ouvrage intitulé: Ædiloquium, seu Digesta circà Ædes ascribenda, in-8°.

TOSTAT , (Alfonse) docteur de Salamanque, devint ensuite évêque d'Avila, parut avec éclat au concile de Bale, & mourut en 1454, à 40 ans. On a de lui : I. Des Commentaires sur la Chronique d'Eusèbe, Salamanque 1506, 5 v. in-f. II. D'autres Commentaires fur l'Ecriture-sainte. III. Tous ses Ouvrages furent imprimés à Venise 1596, en 13 vol. in-fol. On ne peut nier qu'il n'ait entaffé beaucoup de passages; mais il seroit difficile de se persuader qu'il les ait bien digérés. On lui fit pourtant cette Epitaphe:

Hic stupor est mundi, qui scibile discutit omne.

Des savans à la fois prodige & délespoir.

Ci gît qui discuta tout ce qu'on peut savoir.

TOT, (Charles de Ferrare du) confeiller au parlement de Rouen, joignoit à une vivacité d'imagination & à une étendue d'esprit surprenante, une vaste lecture, que sa mémoire sidelle lui rendoit toujours présente. Il aimoit & connoissoit les beaux-arts, Ses talens lui acquirent le commerce de

presque tous les savans de son tems. Il mourut en 1694. On a de lui plusseurs Pièces inserées dans divers Journaux; & séparément la Relation de la Cour de Rome, qu'il donna sous le nom de Angelo Corraro, ambassadeur de Venisse à Rome.

TOTILA, dit auffi Baduilla; roi des Goths en Italie, fut mis fur le trône après la mort d'Evaric, vers 541. Son courage éclata contre les troupes de Justinien, sur lesquelles il remporta deux victois fignalées. Il se rendit maître de toute la basse Italie, & des isles de Corse, de Sardaigne & de Sicile. Son entrée dans Naples ne fut pas marquie par des barbaries. comme on devoit s'y attendre, mais par des actes de clémence & de bonté. Comme la faim avoit épuifé les forces des affiégés, & qu'il étoit à craindre qu'ils ne s'incommodaffent en prenant tout-à-coup de la nourriture, il mit des gardes aux portes, pour les empêcher de fortir; & après avoir diftribué lui - même des vivres avec une sage économie, il leur permit 'd'aller où ils voudroient. Il tourna ensuite ses armes vers Rome. qu'il prit en 546, & qu'il traita avec beaucoup moins de douceur que Naples. Les fénateurs & les plus riches citoyens furent obligés d'aller, couverts de haillons, demander du pain à la porte des Goths. Rusticienne, femme du célèbre Boëce, qui avoit distribué tous ses biens aux pauvres durant le siége, fut réduite à cette extrémité. Totila quitta Rome qu'il ne pouvoit garder, & fut défait par Bélisaire en se retirant; mais dès que ce général eut été rappellé à Conftantinople, Totila affiégea Rome de nouveau, y entra par stratagême

en 549, & répara les maux de la guerre. Jufinien envoya contre lui Narsès, qui le rencontra au pied de l'Apennin. La bataille s'engage, & quelques foldats de l'arnée impériale ayant rencontré Totila, un d'entr'eux lui porta un coup de lance, dont il mourut peu de jours après, l'an 552, après 11 ans de règne. Ce prince avoit du courage, de la hardiesse & de l'activité; & ce qui est bien plus précieux, autant d'amour pour le genre humain, que pouvoit en avoir un Coch & un conquérant

Goth & un conquérant. TOUCHE, Claude Guymond de la) né en 1719, jeune-homme aussi estimable par son caractéte, que par ses talens pour la poësie, porta pendant quelque tems l'habit de Jésuite; mais les désagrémens que lui attira de la part de ces religieux une Comédie qu'il fit jouer en 1748, l'indisposa contre eux. Dans les premiers momens de son ressentiment, il produisit son Epître, publiée en 1766, fous ce titre: Les Soupirs du Cloître, ou le Triomphe du Fanatisme. La poësie en est noble & énergique; mais les Jésuites y sont peints sous des couleurs biens noires. L'auteur ne tarda pas de les quitter, & il résolut de se consacrer au Théâtre, pour lequel il avoit du talent & du goût. Il donna en 1757 une Tragédie sans amour, intitulée : Iphigénie en Tauride, qui cut un grand fuccès, & qui est restée au Théâtre, quoique la verfification & le style n'en soient pas corrects, & que le dénoument en foit manqué: (Voy. III. GRANGES.) On excuse ces défauts en faveur d'une conduite régulière, d'une éloquence vive & féduifante, d'une scène remplie de grandeur, de tendresse & de pathétique entre Oreste & Pilade; & surtout en

faveur du grand intérêt réfuleatê d'une action fimple, & du naturel qui règne dans le dialogue & les fentimens. Notre poëte préparoit une Tragédie de Regulus, lorsque la mort l'enleva à la fleur de son âge, le 14 Février 1670. Il mourut d'une fluxion de poirrine. Quelques momens avant qu'il expirât, il dît à ceux qui l'environnoient, ces deux vers de Voltaire:

Et le riche & le pauvre, & le foible & le fort,

Vont tous également des douleurs à la mort.

On a de lui quelques Piéces fugitives manuscrites, & on a donné au public fon Epitre à l'Amitié, qui, quoiqu'un peu longue, est agréable à lire. On y trouve plufieurs vers heureux.

TOUCHES, Voy. DESTOUCHES. I. TOUR, (Fréderic Maurice de la) duc de Bouillon, frere aîné du vicomte de Turenne, commença à porter les armes en Hollande fous le prince d'Orange fon oncle, & s'acquit un nom en peu d'années par fes talens militaires. Ayant enlevé un convoi confidérable, & fait prisonnier le commandant de l'escorte, il contraignit Bois-le-Duc à se rendre peu de jours après. Etant gouverneur de Maftricht, il força les Espagnols à en lever le siège, par des sorties fréquentes & meurtriéres. Il s'attacha au fervice de France en 1635. Ce royaume étoit alors rempli de mécontens, que le ministère impérieux du cardinal de Richelieu avoit foulevés; le duc de Bouillon se laissa entraîner au torrent, & contribua beaucoup à la victoire qu'ils remportérent au combat de la Marfée. Réconcilié avec la cour, il fut nommé lieutenant-général de l'armée d'Italie; mais ayant été

TOU

accusé d'avoir favorisé le complot de Cinq-Mars contre le cardinal, il sut arrêté à Casal, & n'obtint sa liberté qu'en cédant sa souveraineté de Sédan. L'espoir de la recouvrer peut-être, le rengagea bientôt après dans la guerre civile, sous la régence de la reine-mere. Il devint l'ame de son parti. Soit dégoût, foit amour du repos, il mit has les armes au bout de quelque tems, & fit sa paix avec le roi, qui, en échange de Sédan, lui donna en propriété les duchéspairies d'Albret & de Château-Thierri, les comtés d'Auvergne & d'Evreux , &c. Il mourut l'an 1652, dans sa 48° année. Brave, actif, vigilant, le duc de Bouillon étoit digne, par son mérite perfonnel & par sa naissance, de parvenir au faîte des honneurs militaires; mais fon attachement aux intérêts des princes l'empêcha d'y monter. Un de ses fils joua ausli un rôle, fous le nom de Cardinal de Bouillon : Voyez ce mot.

II. TOUR, (Henri de la ) Voyez

TURENNE.

III. TOUR, (George de la) professeur de botanique dans l'univerfité de Padoue, mort en 1688 à 81 ans, eft connu par deux ouvrages recherchés. I. Une Histoire des Plantes fous ce titre: Dryadum, Hamadryadum, Chloridisque Triumphus, Patavii, 1685, in-fol. II. Catalogus Plantarum horti Pasavini, 1662, in-12.

TOUR - BRULEE, Voyer TOR-

QUEMADA.

TOUR-DUPIN, (Jacques-François-René de la) né en Dauphiné en 1721, abbé d'Ambournai & grandvicaire de Riez, fe fignala de bonne heure dans la chaire. Il prêcha l'Avent à la cour en 1755. Son action étoit noble & affectueuse. Elle auroit eu plus de dignité, peut-être, s'il y étoit entré moins de jeu; mais

c'étoit le ton de l'auteur. Il avoit commencé à publier ses Panégyriques, 6 vol. in-12, lorsqu'une attaque d'apoplexie l'emporta au mois de Juin 1765, à 44 ans. Son style ne manque ni d'élégance, ni de brillant; mais ces qualités se font peutêtre trop fentir. Il emploie trop fouvent l'antithèse. Ses applications de l'Ecriture font ingénieufes; mais elles ne sont pas toujours justes. Cet orateur avoit prêché le Panégyrique de St Louis devant l'academie Françoise en 1751, & avoit fatisfait cette compagnie. Il étoit de l'académie de Nanci.

TOUREIL, Voy. Tourneil.

TOURNEFORT, (Joseph Pitton de ) né à Aix en Provence, l'an 1656, d'une famille noble, fe fentit botaniste, dit Fontenelle, des qu'il vit des plantes. Quelquefois il manquoit à fa classe pour aller herhoriser à la campagne, & pour étudier la nature au lieu de la langue des anciens Romains. Ses parens le destinérent à l'état eccléfiaftique; mais la mort de son pere, arrivée en 1677, le laissa entiérement maître de suivre son inclination. Il profita auffitôt de sa liberté, & parcourut en 1678 les montagnes du Dauphiné & de Savoye. En 1679 il alla à Montpellier, où il fe perfectionna beaucoup dans l'anatomie & dans la médecine. Un Jardin des plantes, établi dans cette villepar Henri IV, lui fut d'un grand fecours. De Montpellier il paffa aux Pyrenées, où il fut dépouillé 2 fois par les Miquelets Efpagnols, fans que ces accidens puffent diminuer son ardeur. Les rochers affreux & presque inaccessibles qui l'environnoient de toutes parts, s'étoient changés pour lui en une magnifique bibliothèque, où il avoit le plaifir de trouver tout ce que sa curiosité demandoit. Un

jour, une méchante cabane où il couchoit, tomba tout-à-coup. Il fut 2 heures enféveli sous les ruines, & y auroit péri, si on eût tardé encore quelque tems à le retirer. Il revint à Montpellier à la fin de 1681, & de-là il alla chez lui à Aix, où il rangea dans fon Herbier toutes les Plantes qu'il avoit ramassées de Provence, de Languedoc, de Dauphiné, des Alpes & des Pyrenées. Fagon, premier médecin de la reine, l'appella à Paris en 1683, & lui procura la place de professeur en botanique au Jardin royal des Plantes. Cet emploi ne l'empêcha pas de faire plusieurs voyages en Espagne, en Portugal, en Hollande & en Angleterre. Il trouva par-tout des amis & des admirateurs. Herman, professeur de botanique à Leyde, voulut lui réfigner sa place, & pour l'engager à l'accepter, il lui fit entrevoir une pension de 4000 liv. des Etatsgénéraux. Mais Tournefort préféra la patrie à des offres si flatteuses. La France ne fut pas ingrate; l'académie des sciences lui ouvrit son fein en 1692, & le roi l'envoya l'an 1700 en Grèce, en Asie, non feulement pour chercher des Plantes, mais encore pour y recueillir des observations sur toute l'Hiftoire naturelle, fur la Géographie ancienne & moderne, & même fur les mœurs, la religion & le commerce des peuples. Il vouloit aller en Afrique; mais la peste qui étoit en Egypte, le fit revenir de Smyrne en France au bout de 2 ans. Ses courfes & fes travaux avoient beaucoup altéré sa santé, & ayant reçu par hazard un coup fort violent dans la poitrine, il en mourut le 28 Décembre 1708. Il laissa par son testament son Cabinet de curiofités au roi, pour l'usage des savans, & ses livres de botanique à l'abbé Bignon, C'étoient deux présens confidérables. Tournefore étoit d'un tempérament vif, laborieux, robuste. Un grand fond de gaieté naturelle le foutenoit dans le travail, & fon corps auffi-bien que son esprit, avoit été formé pour la botanique. Ses principaux ouvrages font : I. Elémens de Botanique, ou Méthode pour connoître les Plantes, imprimés au Louvre, en 3 vol. in-8°, 1694, avec 451 figures. Cet ouvrage, fait pour mettre de l'ordre dans ce nombre prodigieux de Plantes semées si confufément sur la face de la terre, les réduit toutes à 14 classes, par le moyen desquelles on descend à 673 genres, qui comprennent fous eux 8846 espèces de Plantes, soit de terre, foit de mer. Tournefort en donna, l'an 1700, une édition plus ample, en latin, fous le titre de Institutiones rei Herbaria, en 3 vol. in-4°; mais la 11° édition est plus recherchée, parce que les figures font moins usées que dans la feconde. II. Corollarium Institutionum rei Herbaria, imprimé en 1703, dans lequel il fait part au public des découvertes qu'il avoit faites fur les Plantes dans fon voyage d'Orient. III. Ses Voyages, imprimés au Louvre, 1717, 2 vol. in-4°; & réimprimés à Lyon, 3 vol. in-8°. IV. Histoire des Plantes des environs de Paris, imprimée au Louvre, 1698, in-12; réimprimée en 1725, 2 vol. in-12. V. Traité de matiére Médicale, 1717, 2 vol. in-12.

TOURNELY, (Honoré) docteur de la maison & société de Sorbonne, naquit à Antibes en 1658, de parens obscurs. Il gardoit des cochons comme Sixte-Quint, lorsqu'ayant apperçu un carosse dans la route de Paris, il lui prit envie d'aller voir un de ses oncles, qui avoit une petite place à S. Germain-l'Auxerrois. Ce sut à ce bon prêtre qu'il dut son éducation. La vivacité

de son esprit & ses talens lui firent des protecteurs. Il fut reçu docteur de Sorbonne en 1686, & devint professeur de théologie à Douai en 1688. La complaisance qu'il eut (dit-on) de se charger de tout l'opprobre de l'intrigue du faux Arnauld, lui mérita la protection des Jésuites. Ils lui procurérent un canonicat à la Ste-Chapelle de Paris, une abbaye,& enfin une chaire de professeur en Sorbonne. L'abbé Tournely la remplit pendant 24 ans avec beaucoup de fuccès, & il ne la quitta qu'en 1716. Ce docteur joua un grand rôle dans les querelles de la Constitution Unigenitus, à la défense de laquelle il confacra sa plume. Il travailloit pour elle, lorfqu'une attaque d'apoplexie le priva de la vue, & le conduisit au tombeau en 1729, à 71 ans. Ce théologien avoit de l'efprit, de la facilité, du favoir, & il s'en servit pour faire sa fortune, Ses ennemis l'ont accusé, & ce n'est pas peut-être sans raison, d'avoir eu un caractére ambitieux & fouple, qui favoit donner aux choses la tournure qu'il lui plaisoit. Ils prétendent même, peut-être fans fondement, qu'il ne se faisoit pas une difficulté d'écrire contre sa pensée. On a de lui un Cours de Théologie en latin, en 16 vol. in-8°, dans lequel on trouve 2 vol. fur la Grace, 2 fur les Attributs, 2 fur les Sacremens, 2 fur l'Eglise, 2 fur la Pénitence & l'Extrême-Onction, 2 fur l'Eucharistie, un fur le Baptême, un fur l'Incarnation, un fur l'Ordre, un fur le Mariage. Cette Théologie, une des plus méthodiques & des plus claires que nous ayons, a été réimprimée à Venife en 16 vol. in-4°. On en a trois Abrégés : L'un est de Montagne, docteur de Sorbonne, prêtre de St Sulpice, qui n'a

travaillé que sur quesques Traités. Le second, moins étendu, est de Robbe. Le 3° a paru depuis 1744; on le doit à Collet, prêtre de la Congrégation de St Laçare: c'est le plus en usage dans les Séminaires.

TOURNEMINE, (René-Joseph de) Jésuite, né en 1661, à Rennes, d'une des plus anciennes maifons de Bretagne, travailla longtems au Journal de Trévoux, & fut bibliothécaire des Jétuites de la mais son-professe à Paris. La plûpart des savans de cette capit.le regardoient comme leur oracle. Tout étoit de son ressort : Ecriture-sainte, théologie, belles-lettres, antiquités sacrée & profane, critique, éloquence, poësie même. Il est certain qu'à une imagination vive, il joignoit une érudition peu commune & variée. Il étoit d'un caractére fort communicatif, sur-tout à l'égard des étrangers; mais la plûpart de fes confréres l'accusoient d'être vain, fier, rempli de prétentions. Elles lui venoient de son vaste savoir & de sa haute naissance. Il se plaignoit quelquefois qu'on le confondît avec un simple religieux. Le président de Montesquien ayant eu à se plaindre de lui, ne s'en vengea qu'en demandant: Qu'est-ce que le P. de Tournemine? Je ne le connois pas. Ce Jésuite mourut à Paris en 1739, à 78 ans. On a de lui: I. Un grand nombre de Dissertations répandues dans le Journal de Trévoux. Il illustra cet ouvrage, non seulement par ses Dissertations, mais encore par de savantes analyfes. On fe plaignit cependant, de fon tems, que la louange & le blàme n'étoient pas dispensés avec équité; qu'on revenoit trop fouvent sur les matières polémiques, & qu'on y voyoit trop les préventions d'un Jésuite & celles d'un

théologien de parti. Le Journal de Trévoux a eu le sort des Jésuites; il est tombé avec eux, & les efforts que quelques écrivains avoient faits jusqu'à présent pour le resfusciter, n'avoient abouti qu'à lui donner une vie foible, pire que la mort. Mais M. l'abbé Aubert, MM. Castilhon, & ceux qui en ont été chargés depuis eux, l'ont remis dans fon premier état. II. Une excellente édition de Menochius, en 2 vol. in-fol., 1719. III. Une édition de l'Histoire des Juifs de Prideaux, en 6 vol. in-12. IV. Un Traité, manuscrit, contre les rêveries du Pere Hardonin, qui avoit voulu le choifir pour être un de fes apôtres, & dont il fut un des plus ardens adverfaires.

TOURNET, (Jean) avocat Parisien, se distingua moins par son eloquence que par des compilations utiles. Les principales font les suivantes : I. La réduction du Code d'Henri III, 1622, in-fol. II. II. Un Recueil d'Arrêts fur les matiéres Bénéficiales, en 1631, 2 vol. in-fol. III. Des Notes fur la Coutume de Paris. I V. Une Notice des Diocèfes en 1625, qui avoit déja paru avec sa PoliceEcclésiastique. V.Il traduisit en françois les Œuvres de Chopin; & fa traduction, publiée en 1635, fut réimprimée avec plus de foin & des augmentations en 1662, 5 vol. in-fol. Il fe piquoit aussi de poësse, & on a quelques

vers de lui.

TOURNEUX, (Nicolas le) naquit à Rouen en 1640, de parens obscurs. L'inclination qu'il fit paroître dès son enfance pour la vertu & pour l'étude, engagea du Fossé, maître-des-comptes à Rouen, de l'envoyer à Paris au collége des Jésuites. Il y fit des progrès si rapides, qu'on le donna pour ému e à le Tellier, depuis archevêque de

Reims. Après avoir fait sa philosephie au collège des Graffins fous Hersent, il devint vicaire de la paroisse de St Etienne des Tonneliers à Rouen; où il se distingua par ses talens pour la chaire & pour la direction. En 1675 il remporta le prix de l'académie Françoise, & ce triomphe lui fit d'autant plus d'honneur, qu'il ne composa son Discours que la veille du jour qu'on devoit examiner les piéces. Il quitta bientôt la province pour la capitale, où il obtint un bénéfice à la Ste-Chapelle & une pension du roi de 300 écus. Son éloquence la lui mérita. Louis XIV demandant un jour à Boileau, quel étoit un prédicateur qu'on nommoit le Tourneux, & auquel tout le monde couroit? Sire, répondit ce poëte, Votre Maj. fait qu'on court toujours à la nouveauté: c'est un Prédicateur qui prêche l'Evangile. Le roi lui ayant ordonné de lui en dire férieusement fon avis, il ajoûta: Quand il monte en chaire, il fait si peur par sa laideur, qu'on voudroit l'en voir fortir; & quand il a commencé à parler, on craint qu'il n'en sorte. L'éclat des applaudissemens lui suscita des envieux & ne lui inspira que de l'humilité. Pour se dérober à ces applaudiffemens, il passa les derniéres années de fa vie dans fon prieuré de Villers-fur-Fére, en Tardenois, dans le diocèfe de Soiffons. Ce pieux écrivain mourut subitement à Paris en 1689, à 47 ans. Son attachement à M's de Port-Royal, lui avoit attiré des tracasseries, que ses vertus auroient dû lui épargner. Ses ouvrages font : I. Traité de la Providence sur le miracle des Sept Pains. II. Principes & Règles de la Vie Chrétienne. avec des Avis falutaires & très-importans pour un Pécheur converti à Dieu. III. Instructions & Exercices

Le piété durant la sainte Messe. IV. La Vie de J. C. V. L'Année Chrétienne, 1683 & fuiv., 13 vol. in - 12. VI. Traduction du Bréviaire Romain en françois, 4 vol. in-8°. VII. Explication littérale & morale sur l'Epitre de St Paul aux Romains. VIII. Office de la Vierge en latin & en françois. IX. L'Office de la Semaine Sainte en latin & en françois, avec une Préface, des Remarques & des Réflexions. X. Le Catéchisme de la Pénitence, &c. Sa Traduction francoise du Bréviaire fut censurée par une Sentence de Cheron, official de Paris, en 1688; mais Arnauld en prit la défense. On attribue encore à le Tourneux un Abrégé des principaux Traités de Théologie, in.4°. Ces différens ouvrages sont dignes d'un prêtre nourri de l'Evangile. Il ne dit que ce que la force de fon fujet lui inspire, & il le dit avec cetre fimplicité noble qui vaut plus que tous les ornemens.

TOURNIERES, (Robert) peintre, né à Caen en 1676, vint jeune à Paris, & se mit sous la conduite de Bon de Boullongne, pour se perfectionner dans fon art. Il s'attacha principalement au Portrait, & le fit avec un fuccès merveilleuy. Il s'appliqua ensuite à peindre en petit des Portraits histories, ou des Sujets de caprice, dans le goût de Schalken & de Gérard-Dow. Dans ses portraits en grand la ressemblance égale le coloris, & l'harmonie de l'ensemble y est des mieux observée. Dans les petits, il imite très-bien le beau ton de couleur de ses modèles. leurs reflets féduifans, & ce précieux fini qu'on ne peut trop eftimer. M. le duc d'Orléans, régent, l'honoroit de tems en tems de ses visites. Je m'amuse aussi à peindre quelquefois, lui disoit ce prince, mais je ne suis pas si habile que vous...

Tournières étant vieux, & n'ayant pas d'enfans de deux mariages qu'il avoit contractés, se retira dans sa patrie en 1750, & y mourut deux ans après d'une manière très-édifiante.

1. TOURNON, (François de 1 d'une famille illustre, entra dans l'ordre de S. Antoine de Viennois, & s'y fignala par fa capacité dans les affaires & par son zèle pour la religion Catholique. Son mérite lui fraya le chemin de la fortune. Il fut l'un des principaux confeillers du roi François I; archevêque d'Embrun, d'Auch, de Bourges, de Lyon; abbé de. Tournus, d'Ambournay, de la Chaise-Dieu, d'Aînay, de S. Germaindes-Prés, de S. Antoine, &c. Clément VII l'honora de la pourpre en 1530, & le roi l'envoya ambassadeur en Italie, en Espagne & en Angleterre. Il ne se distingua pas moins par fes fuccès dans les négociations, que par fon amour pour les sciences. Il avoit toujours auprès de lui ou Muret, ou Lambin, ou quelques autres hommes doctes. Il fonda à Paris le Collège de Tournon, qu'il donna depuis aux Jésuites. Ce prélat mourutjen 1562, à 73 ans, après avoir présidé au colloque de Poissy, où fon éloquence éclata contre Bèze, qui se permettoit de mauvaises plaisanteries sur le sacrement de l'Eucharistie.

II. TOURNON, (Charles-Thomas Maillard de) issu d'une ancienne famille originaire de Savoie, naquit à Turin en 1668. Clément XI, instruit de l'éminence de ses vertus, le facra pariarche d'Antioche en 1701, & l'envoya à la Chine en qualité de légat apostolique, pour y régler les différends survenus entre les Missionnaires. Il arriva dans ces

Qoiij

empire en 1705. Son premier foin fut de défendre, par un Mandement, de mettre dans les Eglises de tableaux avec cette inscription : Adorez le Ciel; & de pratiquer le culte que les Chinois rendent à leurs ancêtres, à Confucius & aux Planètes. Il alla ensuite à Pékin, où l'empereur lui fit un accueil favorable, & eut même la bonté de lui expliquer le fens des paroles qu'il avoit défendu de placer dans les Eglises; mais cette faveur ne fut que passagére. Peu de tems après il fut conduit à Macao, & l'évêque de Conon, fon vicaire apostolique, fut banni. Tournon publia un Mandement le 25 Janvier 1707, pour servir de Réglement à la conduite que devoient garder les Missionnaires quand ils font interrogés fur le culte des Chinois, & ce Mandement ne raccommoda pas fes affaires. Clément XI lui envoya le chapeau de cardinal la même année; mais il n'en mourut pas moins en prison, en 1710. C'étoit un homme d'une piété fervente. d'un zèle ardent : il avoit des intentions pures; mais les bonnes intentions n'excusent pas les démarches précipitées. Les siennes le furent, & on ne peut nier qu'il garda trop peu de ménagement avec les Jésuites, dont le crédit étoit au-dessus du sien. On prétend qu'il disoit, que Quand l'Esprit infernal seroit venu à la Chine, ¿l n'y auroit pas fait plus de mal qu'eux. A fa mort il parut une eframpe, où l'on représentoit un Jésuite qui, auprès du cardinal mourant, s'emparoit de la barette, avec cette inscription:

La dépouille, de droit, appartient au Bourreau.

Il faut favoir qu'on accusoit les

Jéfuites de l'avoir empoisonné; mais le poison qui l'enleva à l'Eglife, fut la diserte, & les désagrémens de la captivité la plus dure.

TOURREIL, (Jacques de) né à Toulouse en 1656, du procureur-général du parlement, fit paroître, dès sa jeunesse, beaucoup d'inclination pour l'éloquence. La capitale lui fembla la plus propre à le perfectionner dans le droit & dans les belles-lettres. Il s'y rendit, & remporta le prix de l'académie Françoise en 1681 & en 1683. Cette compagnie lui ouvrit ses portes, à l'exemple de l'académie des belles-lettres qui l'avoit déja reçu dans son sein. Pontchartrain, contrôleur-général, l'attira chez lui, comme un homme de mérite & de confiance, dont le commerce & les foins pouvoient être utiles au comte fon fils. Lorsque l'académie Françoise présenta au roi son Dictionnaire, Tourreil étoit à la tête de ce corps; il fit à cette occasion 28 Complimens différens, qui eurent tous des graces particuliéres. Son principal ouvrage est une Traduction françoise de plusieurs Harangues de Démosthènes qu'on a imprimée avec ses autres ouvrages, en 1721, en 2 vol. in-4°, & en 4 vol. in-12. Il est le premier qui ait fait fentir aux François ce que yaloit ce grand orateur. Il est facheux qu'en voulant lui donner les ornemens de l'art, il ait quelquefois étouffé les graces fimples & naïves de la nature. Il tâche de donner de l'efprit a un homme qui brilloit principalement par fon génie : c'est ce que l'auteur d'Athalie lui reprochoit, en le traitant de Bourreau. Si Tourreil ne rendit pas exactement son modèle dans ses écrits, il en prit du moins les mœurs & les fentimens : Ame droite & fincére, à l'épreuve de la crainte & de l'intérêt, fans autre plaisir que celui de l'amour des lettres, fans autre ambition que celle de remplir les devoirs d'une exacte probité.On l'accufoit d'être un peu rude & trop brufque; mais ses défauts tenoient de près au caractére de ses vertus. Il empêcha par fes intrigues la réception de l'abbé de Chaulieu à l'académie Françoise. Tourreil est un de ceux qui ont le plus contribué au Recueil de Médailles sur les principaux événemens du règne de Louis XIV, réimprimé en 1702. Cette édition lui valut une augmentation de la penfion que la cour lui avoit accordée. Il mourut en 1714, à 58 ans.

TOURVILLE, (Anne-Hilarion de Costentin de ) né au château de Tourville, diocèse de Coutances, en 1642, fut reçu'chevalier de Malte à 4 ans; mais il n'en fit point les vœux, quoiqu'il eût fait ses caravanes avec beaucoup de distinction. Ayant armé un vaiffeau en course avec le chevalier d'Hocquincourt, ils firent des prises considérables, & ce qui est encore plus glorieux, ils donnérent des preuves du courage le plus intrépide. Ils mirent en fuite fix navires d'Alger, & contraignirent à une honteuse retraite 36 galéres. Le roi l'attacha à la Marine - royale, en lui donnant le titre de capitaine de vaisseau. Il commanda fous le maréchal de Vivonne au combat de Palerme. où il se fignala. Honoré du titre de chef-d'escadre en 1677, il combattit fous du Quesne, & mérita de remplacer ce grand - homme. Lieutenant - général en 1681, il posta en plem jour la première galiotte pour bombarder Alger :

opération qui ne s'étoit encore faite que de nuit. Il cueillit de nouveaux lauriers en forçant au falut, en 1689, l'amiral d'Espagne, quoiqu'il n'eût que 350 hommes & 54 canons, & que fon ennemi eût 500 hommes fort de 70 piéces de canon. L'année d'après il passa le détroit de Gibraltar avec une escadre de 20 vaisseaux de guerre, pour se joindre au reste de l'armée navale qui étoit à Brest; & il sit cette jonction importante, à la vue même des ennemis. On le chargea du commandement de toute l'armée navale; il chercha la flotte ennemie pour la combactre, mais elle prit le parti de la retraite. Enfin le roi le fit vice-amiral & général de ses armées navàles, l'an 1690, avec une permission d'arborer le pavillon d'amiral. Ce fut cette même année qu'il remporta une victoire fignalée fur les Anglois & les Hollandois jusqu'alors maîtres de l'Océan. Dix-fept de leurs vaisseaux. brifés & démâtés, allérent échouer & se brûler fur les côtes; le reste alla se cacher vers la Tamise, ou entre les bancs de la Hollande, L'illustre vainqueur fur vaincu à son tour, en 1692, à la funesse journée de la Hogue', & cette défaite ajoûta à fa gloire. Il ne lui restoit plus à desirer que le bâton de maréchal : il en fut honoré en 1701; mais ce héros ne survécut guéres à cette nouvelle dignité, étant mort le 28 Mai de la même année, à Paris, âgé de 59 ans. On a imprimé sous son nom des Mé. moires, en 3 vol. in-12, qui ne font ni de lui, ni dignes de lui.

I. TOUSSAINT DE ST-LUC (le Pere) Carme-réformé des Billetes, de la province de Bretagne, s'occupa toute sa vie de recherches d'histoire & de généalogies,

On a de lui: I. Mémoires fur l'état du Clergé & de la Noblesse de Bretagne, 1691, 2 vol. in-8°, en 3
parties: une pour le Clergé, deux
pour la Noblesse; ouvreze curieux & peu commun. II. L'Hiftoire de l'Ordre du Mont-Carmel &
de S. Lazare, Paris, 1666, in-12.
HI. Mémoires sur le même, 1681,
in-8°. IV. Histoire de Conan Mériadec, souverain de Bretagne, 1664,
in-12. V. Vie de Jacques Cochois,
dit Jasmin, on le Bon Laquais,
1675, in-12. Ce sayant mourut
en 1694.

II. TOUSSAINT, (François-Vincent ) avocat de Paris fa patrie, mort à Berlin en 1772, à 57 ans, abandonna le barreau pour cultiver la littérature. Il ne produisit que des ouvrages médiocres en ce genre, si l'on en excepte son livre des Mœurs qui parut en 1748, in-12, & qu'on lui a contesté. Ce livre, plein de choses hazardées en métaphysique & en morale, est en général bien ecrit, & fe fait lire avec plaifir. Il n'en est pas de même de l'apologie, ou plutôt de la rétractation que l'auteur en publia, en 1764, in-12, fous le titre d'Eclaircissemens sur les Maurs. Le style de cet ouvrage ressemble peu à celui des Maurs. Quoi qu'il en foit, cette derniére production fut condamnée par le parlement de Paris à être brûlée par la main du bourreau. L'auteur ayant quitté Paris pour fe retirer à Bruxelles, y travailloit aux Nouvelles publiques, lorsque le roi de Prusse l'attira à Berlin en 1764, pour être profeffeur d'éloquence dans l'académie de la Noblesse. Il y publia la Traduction des Fables de Gellert, qui, à bien des égards, peut être regardée comme un original. On a de lui plusieurs Mémoires dans les derniers volumes de l'académie de Berlin. Il a traduit de l'anglois quelques plats Romans, tels que le Petit Pompée, in-12, qui n'est gueres plus intéressant que le Petit Pousset; les Aventures de Villiams Pickle, 4 vol. in - 12. Hiftoire des Passions, 2 vol. in-12. Il a fourni à l'Encyclopédie les articles de Jurisprudence des 2 premiers vol. Il a eu part au Dictionnaire de Médecine, 6 vol. infol. Il travailloit à un Dictionnaire de la Langue Françoise, lorsqu'il mourut. Il avoit dans la converfation, comme dans fes livres. un tour d'esprit qui lui étoit propre ; il lui échapoit des faillies qui amusoient, quoiqu'elles ne fussent pas toujours à leur place.

TOUSTAIN, (Charles - François) Bénédictin de la congrégation de St Maur, naquit en 1700 dans le diocèse de Seès, d'une famille noble & ancienne. Après avoir appris l'Hébreu & le Grec. il voulut acquérir des notions de toutes les autres langues orientales. Il étudia même affez l'Italien, l'Allemand, l'Anglois & le Hollandois, pour se mettre en d'état d'entendre les auteurs de ces différens pays. Ses supérieurs. instruits de ses talens, le chargérent de travailler, conjointement avec fon ami Dom Taffin, à une édition des Œuvres de S. Théodore Studite, qu'il abandonna pour ne s'occuper que de sa nouvelle Diplomatique, dont le premier volume parut en 1750, in-4°. Après sa mort arrivée en 1754, Dom Tassin entreprir la continuation de cet ouvrage important. Il en a fait imprimer, en 1755, le 11° volume; en 1757, le IIIe; en 1759, le ive; en 1762, le ve; en 1765, le vie & le dernier, fans s'écarter du plan tracé dans la Pré-

TRA 984

face. On a encore de Dom Touftain, en faveur de la Confitution, la Vérité perfécutée par l'Erreur, 1733, 2 vol. in-12. Une piété éclairée, une modestie prosonde, une grande douceur de mœurs, & heaucoup de politesse & de patience, malgré un grand sonds de vivacité; toutes ces grandes parties sormoient le portrait de ce pieux & favant Bénédictin.

TOUTAIN DE LA MAZURIE, (Charles) lieutenant - général de la vicomté de Falaise, vivoit encore en 1584. Les fonctions de fa charge ne l'empêchérent pas de cultiver aussi les fleurs de la poésie. Il sit imprimer un livre des Chants de la Philosophie, & un des Chants d'Amour. Ce dernier ouvrage étoit le fruit de la jeunesse de ce poëte, & le premier fut le fruit de fon âge mûr. On a encore de lui une Tragédie d'Agamemnon, Paris 1557, in-4°. Toutes ces piéces ne sont bonnes qu'à occuper une place dans la Bibliothèque bleue.

TOUTIN, (Jean) habile orfèvre de Châteaudun dans le Blaifois, découvrit en 1632 le fecret

de peindre en émail.

TOUTTÉE, (D. Antoine-Augustin) Bénédictin de la congrégation de S. Maur, né à Riom en Auvergne vers 1650, mort à Paris en 1718, se rendit recommandable dans sa compagnie par sa piété & son application. Il apprit les langues avec ardeur, & donna des preuves de son savoir & de son érudition par une édition en grec & en latin, des Œuvres de S. Cyrille de Jérusalem, imprimée à Paris sen 1727 in-sol, où l'on trouve beaucoup d'exactitude.

TOZZI, (Luc) né à Aversa dans le royaume de Naples vers 1640, se rendit habile dans la médecine, à laquelle il s'appliqua

uniquement & qu'il exerça avec fuccès. Il mourut en 1717, âgé de 77 ans, avec le titre de premier médecin général du royaume de Naples. Charles II, roi d'Espagne, le sit appeller pour le fecourir dans fa dernière maladie; mais il mourut lorfque Tozzi étoit en chemin. Clément XI voulut le fixer à Rome par des places avantageuses; ce célèbre médecin aima mieux facrifier fa fortune à l'amour de la patrie. On a publié ses divers Ouvrages à Venise, 1721, en 5 vol. in-4°. On trouve de plus grands détails fur ce favant dans les Mémoires du P. Niceron, tome 17.

TRABEA, (Quintus,) poëte comique de l'ancienne Rome, floriffoit du tems d'Attilius Regulus. Il ne reste plus de ses ouvrages que quelques fragmens dans le Corpus Poetarum de Maittaire.

TRAGON, Voy. METEZEAU. TRAJAN, (Ulpius-Trajanus-Crinitus) empereur Romain, naquit à Italica près de Séville en Efpagne, le 18 Septembre de l'an 52 de Jes. Chr. Sa famille, originaire de la même ville, étoit fort ancienne; mais elle ne s'étoit point illustrée. Le pere de Trajan avoit eu les honneurs du triomphe fous Vespasien, qui l'avoit mis au nombre des fénateurs, & l'avoit admis à la dignité de conful. Son fils fut digne de lui. Ses services militaires, les talens de fon efprit & les qualités de fon cœur, engagérent Nerva à l'adopter. Cet empereur étant mort quelque tems après, l'an 98, dans le tems que Trajan étoit à Cologne, il fut una nimement reconnu par les armées ! de la Germanie & de la Mœsie. Il fit son entrée à Rome à pied. pour montrer aux Romains le mépris qu'il faisoit des vaines grandeurs. Ses premiers foins furent

de gagner le peuple; il fit diftribuer des sommes d'argent, & abolit tous les crimes de lefe-majesté. Il alloit au-devant de ceux qui le venoient faluer, & les embraffoit, au lieu que ses prédécesseurs ne se levoient pas de Ieur fiége. Ses amis lui reprochant un jour qu'il étoit trop bon & trop civil, il leur répondit: Je veux faire ce que je voudrois qu'un Empereur fit à mon égard si j'étois particulier. Son but étoit de fe faire aimer de fes sujets, & il y réussit. Il haissoit le faste & les distinctions, ne permettoit qu'avec peine qu'on lui érigeat des statues, & se moquoit des honneurs qu'on rendoit à des morceaux de bronze ou de marbre. Lorsqu'il fortoit, il ne vouloit pas qu'on allat devant lui, pour faire retirer le monde. Il n'étoit point fâché d'être quelquefois arrêré dans les rues par des voitures. Son humeur gaie, & sa conversation spirituelle & polie, faisoient les principaux affaisonnemens de sa table. Ses délassemens ordinaires confistoient à changer de travail, à aller à la chasse, à conduire un vaisseau, ou à ramer Iui-même fur une galére. Il prenoit ces divertissemens avec ses amis; car il en avoit, tout prince qu'il étoit. Fidèle à tous les devoirs de l'amitié, il leur rendoit souvent vifite, les faisoit monter dans son char, & montoit dans le leur. Il alloit manger chez eux, assistoit même aux assemblées où ils ne traitoient que de leurs affaires domestiques. Sa confiance pour eux étoit extrême. Quelques courtisans, jaloux du crédit de Sura son favori, l'accusérent de tramer des desseins contre sa vie. Il arriva que, ce jour-là même, Sura invita l'empereur à fouper

chez lui; Trajan y alla, & renvoya ses gardes. Il demanda aussitôt le chirurgien & le barbier de Sura, & il se fit exprès couper les fourcils par le premier & raser la barbe par l'autre. Il descendit enfuite aux bains, puis se plaça tranquillement à table au milieu de Saru & des autres convives. Le monarque ne fut pas moins grand en lui que le particulier. Dès qu'il eut mis ordre aux affaires publiques, il tourna ses armes l'an 102 contre Décébale, roi des Daces, qui fut vaincu après une bataille long-tems disputée. Elle fut si meurtrière, que dans l'armée Romaine on mangua de linge pour bander les plaies des bleffés. Les Daces furent obligés de se soumettre, & leur roi Décébale se tua de désespoir, l'an 105 de J. C. Trajan entra enfuite dans l'Arménie, & s'avança dans l'Orient pour faire la guerre aux Parthes. Il foumit sans beaucoup de peine la Diabène, l'Affyrie, & le lieu nommé Arbelles, si célèbre par les victoires qu'Alexandre y avoit autrefois remportées sur les Perses. Les Parthes, épuifés par leurs divisions continuelles, n'avoient point de troupes à lui opposer : Trajan entra l'an 112 dans leur pays fans presque trouver de rétistance, prit Séleucie, Ctésiphon, capitale du royaume des Parthes, & obligea Chofroës à quitter fon trône & son pays, l'an 115 de J. C. Il foumit enfuite toutes les contrées des environs, & pouffa fes conquêtes jusqu'aux Indes. Il assiégeoit Atra, située près du Tigre; mais les chaleurs excessives de ce pays le forcérent à lever le fiége, quoiqu'il eût déja fait brèche à la muraille. Trajan eut à combattre vers le même tems les Juifs de la Cyrénaïque, qui, irri-

tés contre les Romains & contre les Grecs, poufférent la rage jusqu'à dévorer leur chair & leurs entrailles, à se teindre de leur fang & à se couvrir de leurs peaux. On dit qu'ils en firent mourir plus de 200 mille; & les Juifs d'Egypte, en proie à la même fureur, exercérent des barbaries non moins attroces. Ces horreurs furent punies comme elles le méritoient. On ne fouffrit plus de Juifs sur ces côtes, & on y égorgeoit même ceux que la tempête y jettoit. Trajan, usé par les fatigues, mourut quelque tems après à Sélinunte, appellée depuis Trajanopolis, vers le commencement d'Août de l'an 117 de J. C. Ses cendres furent portées à Rome, où on les plaça sous la Colonne Trajanne, élevée des dépouilles faites sur les Daces. Trajan n'étoit pas exemt de défauts. Il aima le vin, les femmes, & fut sujet à des habitudes monitrueuses, qu'on ne peut exprimer sans voile; mais fes vices furent cachés fous l'éclat de ses vertus. Il mérita le nom de Pere de la Patrie. Il ne pouvoit fouffrir ni approuver les exactions outrées. Il disoit, que le Fisc royal ressembloit à la rate, qui, à mesure qu'elle enfle, fait sécher les autres membres du corps. (Voy. une autre belle parole de ce prince à l'article SABURANUS.) Le métier de délateur fut non seulement déclare infame fous fon regne, mais il fut encore défendu fous les peines les plus rigoureuses. Rome, l'Italie, & les principales villes de l'empire recurent, par tous les édifices publics que Trajan y fit faire, des beautes qu'elles n'avoient point encore eues. Il bâtit des villes, & accorda des priviléges à celles qu'il en jugea dignes. Le grand Cirque, renouvellé par lui, de-

vint plus heau & plus vaste, & on y mit pour inscription : Afin qu'il soit plus digne du Peuple Romain. Il est impossible de marquer en détail les ponts, les grands chemins, les levées qu'il fit faire pour faciliter la communication des villes entr'elles, ou pour les affûrer contre les inondations des riviéres & des torrens. Ce fut sous lui qu'on bâtit à Rome, en 114, cette fameuse place, au milieu de laquelle on mit la Colonne Trajanne. Pour la former, on abattit une montagne de 144 pieds de haut, dont on fit une plaine unie. La Colonne Trajanne marque par fa hauteur celle de cette montagne. Ce fut le fameux Apollodore qui en fut l'architecte. Rome avoit extrêmement fouffert par les incendies, il falloit rebâtir les édifices détruits; mais afin que ces réparations fussent moins à charge au public, il ordonna qu'aucun particulier ne pourroit donner plus de 60 pieds de hauteur à chaque maison. Nous ne nous arrêterons point à réfuter un conte qu'on a fait au fujet de ce prince. On a dit que St Grégoire le Grand, ayant vu une statue de Trajan, qui descendoit de cheval au milieu de ses expéditions militaires pour rendre justice à une femme, demanda à Dieu de retirer des Enfers l'ame d'un prince si équitable: grace qu'il obtint, à condition de ne plus en demander de pareille. Cette fable, crue dans les fiécles d'ignorance, est rejettée aujourd'hui par les hommes les moins éclairés.

TRAJAN-DECE, Voy. Dece. TRALLIEN, Voyez XIV. ALE-XANDRE.... & PHLEGON.

TRANQUILLINE, (Furia Sabinia Tranquillina) femme de Gordien le Jeune, étoit fille de Missithée, homme aussi recommandable par fon éloquence que par sa probité. La figure de cette impératrice étoit très - belle, fon caractére doux, ses mœurs pures. Comme elle ne cherchoit qu'à obliger, les dames Romaines lui élevérent une statue, & les provinces divers monumens. Gordien ayant été tué par ordre de Philippe en 244, Tranquilline rentra dans la vie privée, avec la consolation de n'avoir occupé le trône que pour

faire des heureux. TRANSTAMARE, (Henri comte de ) fils naturel d'Alphonse XI, roi de Castille , & d'Eléonore de Gusman, sa maitresse, sut un prince plein de feu & de courage, brave guerrier & excellent politique. Après la mort de son pere arrivée en 1350, Pierre le Cruel, fon frere, monta sur le trône, & aliena tous les cœurs par son naturel féroce. Transtamare résolut de mettre en œuvre la haine publique pour lui enlever la couronne. Il forma plusieurs entreprises, que Pierre le Cruel eut le bonheur de diffiper par le secours du fameux Prince Noir. Enfin il fuccomba à la dernière. Transtamare, secondé de la France, de l'Aragon & de plufieurs rebelles de Castille, ayant le fameux du Guesclin à la tête de ses troupes, vainquit son frere auprès de Tolède en 1368. Pierre retiré & affiégé dans un château après sa défaite, fut pris, en voulant s'échapper, par un gentilhomme François nommé le Bègue de Vilaines. On le conduit dans la tente de ce chevalier. Le premier objet qu'il y voit, est le comte de Transtamare. On dit que transporté de fureur, il se jetta, quoique défarmé, sur son frere, qui lui arracha la vie d'un coup de poignard. Alors le vainqueur

fut reconnu roi de Castille sous le nom de Henri II. Il gagna les grands par des largesses & le peuple par des manières affables. It mourut en 1379, après un règne de dix ans. C'est de lui que sont descendus les rois de Castille qui ont régné en Espagne jusqu'à Jeanne, qui sir passer ce sceptre dans la maison d'Autriche, par son mariage avec Philippe le Beau, pere de l'empereur Charles-Quint.

TRAP, (Joseph) écrivain Anglois, sur prosesse à Oxford. Ses talens lui méritérent les places de recteur à Harlington & de prédicateur de l'Eglise de Christ, & de S. Laurent à Londres, Ce savant mourut en 1747, à 66 ans, cinq jours après s'être marié. Il est connu par une Traduction en vers latins du Paradis perdu de Milton, & par quelques ouvrages sur l'Art poëtique, qui ne donnent pas une grande idée de ses talens.

TRASYBULE, ou THRASIBULE, général des Athéniens, chassa les 30 Tyrans & rétablit la liberté dans sa patrie. Il mit ensuite le dernier sceau à la tranquillité publique, en faisant prononcer dans une assemblée du peuple, que personne ne pourroit être inquiété au sujet des derniers troubles, excepté les Trente & les Decemvirs. Par ce fage décret, il éteignit toutes les étincelles de divifion. Il réunit toutes les forces de la République auparavant divifées, & mérita la couronne d'olivier, qui lui fut décernée comme au restaurateur de la paix. Sa valeur éclata ensuite en Thrace; il prit pluficurs villes dans l'isle de Métélin, & tua en bataille rangée Therimaque, capitaine des Lacédémoniens, l'an 394 avant J. C. Douze ans après il fut tué dans la Pamphylie par les Afpendens qui favorisoient les Lacédémoniens. Il faut le distinguer de TRASYBULE, fils & successeur d'Hiéron roi de Syracuse, qui sut à son pere, ce que l'emp. Tibére

fut à Auguste.

TREBATIUS - TESTA, (C.) savant jurisconsulte, fut exilé par Jules-César, pour avoir pris le parti de Pompée; mais Cicéron, son ami, obtint son rappel. César connut son mérite, le prit en affection, au point qu'il lui demandoit presque toujours son avis, avant de porter aucun jugement. Auguste n'eut pas moins d'estime pour ce jurisconsulte, & par son conseil, introduisit l'usage des Codiciles. Horace lui adressa deux de ses Satyres. Ce savant homme avoit composé plusieurs ouvrages fur le Droit. Il est cité en divers endroits du Digeste.

TREBELLIEN, ( Caïus Annius Trebellianus) fameux pirate, se fit donner la poupre impériale dans l'Isaurie au commencement de l'an 264. Il conserva la souveraine puissance jusqu'au tems où Gallien, qui régnoit alors, envoya contre lui Caufisolée avec une armée. Ce général ayant eu l'adresse d'attirer Trebellien hors des montagnes & des détroits de l'Ifaurie, lui livra dans la plaine une bataille fanglante. Le brigand la perdit & y fut tué, après avoir régné env. un an... Il ne faut pas le confondre avec Rufus TREBELLIEN, qui ayant été accusé du crime de lèsemaj. fous Tibére, se tua lui-même.

TREBELLIUS-POLLIO, historien Latin, florissoit vers l'an 298 de J. C. Il avoit composé la Vie des Empereurs; mais le commencement en est perdu, & il ne nous en est resté que la fin du règne de Valerien, avec la Vie des deux Galliens & des 30 Tyrans: c'est-à-dire, des

usurpateurs de l'empire, dépuis Philippe inclusivement, jusqu'à Quintille, frere & successeur de Claude II. On trouve ces fragmens dans l'Historia Augusta Scriptores. On accuse cet écrivain d'avoir rapporté avec trop de détail des faits peu intéressant, & d'avoir passé trop rapidement sur d'aures beaucoup plus importans. On lui reproche encore, comme aux autres auteurs de l'Histoire d'Auguste; d'avoir un style plat & rampant.

TREMELLIUS, ( Emmanuel ) né à Ferrare de parens Juifs, se rendithabile dans la langue Hébraïque. Il embrassa eu secret la religion Protestante, & devint professeur d'hébreu à Heidelberg, d'où il passa à Metz, puis à Sedan. Il se fit connoître par une Verfion latine du Nouveau-Testament syriaque, & par une autre de l'ancien Testament, faite sur l'hébreu. Il avoit affocié à ce dernier travail François Junius, ou du Jon, qui le publia in-fol. après la mort de Tremellius, arrivée en 1580, avec des changemens qui ne firent que le rendre plus mauvais. Le style de Tremellius est lourd, plat, affecté, & sa version sent le Judaïsme.

TREMOILLE, ou TRIMOUILLE, (Louis de la) vicomte de Thouars, prince de Talmond, &c. naquit en 1460, d'une des plus anciennes & des plus illustres maisons du royaume, féconde en grands-hommes. Il fit fes premières armes fous George de la Trimouille, fire de Craon, fon oncle. Il fe fignala tellement, que dès l'âge de 18 ans il fut nommé général de l'armée du roi, contre François duc de Bretagne, qui avoit donné retraite dans ses états à Louis duc d'Orléans, & à d'autres princes ligués. La Trimouille remporta fur eux une victoire signalée à St-Aubin-du-

Cormier, le 28 Juillet 1488. Il y fit prisonnier le duc d'Orléans, depuis Louis XII, & le prince d'Orange. La prise de Dinant & de St-Malo furent les fuites de cette glorieuse journée. Egalement habile dans le cabinet & à la tête des armées, il contribua beaucoup à la réunion de la Bretagne à la couronne, en faisant conclure le mariage de la ducheffe, Anne de Bretagne, avec le roi Charles VIII. Il fut envoyé en ambaffade vers Maximilien, roi des Romains, & vers le pape Alexandre VI. Il avoit été fait chevalier de l'ordre du roi & son premier chambellan; & la bataille de Fornoue, en 1495, lui mérita la charge de lieutenant-général des provinces de Poitou, Angoumois, Saintonge, Aunis, Anjou, & Marche de Bretagne. Louis XII, à fon avénement à la couronne, lui ayant donné le commandement de son armée en Italie, il conquit toute la Lombardie, & obligea les Vénitiens de lui remettre entre les mains Louis Sforce, duc de Milan, & le cardinal fon frere. Le roi récompensa ses services en lui donnant le gouvernement de Bourgogne, puis la charge d'amiral de Guienne en 1502, & peu après celle d'amiral de Bretagne. Il le choifit encore pour commander le corps de bataille où il étoit à la journée d'Aignadel, l'an 1509. La Trimouille fut malheureux au combat de Navarre, donné contre les Suisses l'an 1515, où il fut battu & blessé: mais il foutint vaillamment contre eux le fiége de Dijon, l'espace de fix femaines. Il se trouva encore la même année à la bataille de Marignan, donnée contre les Suisses, défendit la Picardie contre les forces Impériales & Angloifes; & s'étant zendu en Provence, il fit lever le fiége de Marseille, que le connétable de Bourbon, général de l'armée de l'empereur, y avoit mis. l'an 1523. Enfin ayant fuivi le roi François I dans fon malheureux voyage d'Italie, il finit glorieusement ses jours à la bataille de Pavie, le 24 Février 1525, âgé de 65 ans. Son corps fut apporté dans l'Eglife collégiale de Notre-Dame de Thouars qu'il avoit fondée. On l'honora du beau nom de Chevalier Sans reproche... Guichardin lui donne celui de premier Capitaine du monde; & Paul Jove ajoûte qu'il fut la gloire de son siécle, & l'ornement de la Monarchie Françoise. Ce grand - homme pour devise une roue, avec des mots: Sans sortir de l'ornière. Il avoit épousé Gabrielle de Bourbon : Voyez GABRIELLE.

TREMOLLIERE, (Pierre-Charles) peintre, né en 1603 à Chollet en Poitou, mort à Paris en 
1739, remporta plufieurs prix à 
l'académie, & jouit de la penfion 
que le roi accorde aux jeunes élèves qui fe distinguent. Il partit 
donc pour l'Italie, & y resta six 
années. On remarque de l'élégance & du génie dans ses compositions, de la correction dans ses 
dessins, un beau choix dans ses 
attitudes. Il vécut trop peu de 
tems. Ses derniers tableaux sont

d'un coloris pius foible.

TRENCHARD, (Jean) d'une maifon ancienne d'Angleterre, naquit en 1669, & exerça des emplois importans. Il mourut en 1723, avec la réputation d'un homme habile dans le droit civil & dans la politique; il avoit des fentimens hardis en matière de religion. Ses principaux ouvrages font: I. Argument qui fait voir qu'une Armée fubfiftante est incompatible avec un Gauvernement libre, Se

détruit abfolument la constitution de la Monarchie Angloise. II. Une petite Histoires des Armées subsissantes en Angleterre. III. Une fuite de Lettes sous le nom de Caton, conjointement avec Th. Gordon son ami. Tous ces écrits sont en angl.

TRESSAN, Voy. VERGNE.

TREVIÈS , (Bernard de) Bernardus de Tribus Viis, chanoine de Maguelone, sa parrie, dans le XIIe fiécle, s'occupa à des ouvrages frivoles peu dignes de son état ; mais conformes au goût de fon fiécle, & que la même frivolité fait renaître dans le nôtre. Nous voulons parler de fon Roman, imprimé fans indication de ville en 1490, in-4°. fous ce titre: Le Roman du vaillant Chevalier, PIERRE DE PROVENCE, & de la belle MAGUELONE. Les amateurs de ces bagatelles les trouveront dans les Bibliothèques à papier bleu.

TREVILLE, (Henri-Joseph de Peyre, comte de ) étoit fils du comte de Troisville, ( que l'on prononce Tréville,) capitaine-lieutenant des Mousquetaires sous Louis XIII. Il fut élevé avec Louis XIV, devint cornette de la premiére compagnie des Mousquetaires, puis colonel d'infanterie, & gouverneur du comté de Foix. Il fervit en Candie fous le commandement de Coligny; il y reçut deux coups de feu. Henriette d'Angleterre, 11e femme de Monsieur, frere unique de Louis XIV, goûta beaucoup fon esprit, & l'admit dans sa confidence & dans son amitié. Tréville fut si frapé de la mort subite de cette princesse, qu'il quitta le monde. Il vécut jusqu'en 1708, uniquement occupé de la priére & de l'étude. C'étoit un homme de beaucoup d'esprit; il parloit avec tant de justesse & d'exactitu-

de; qu'on disoit que ce proverbe, Il parle comme un Livre, sembloit être fait pour lui. Tréville fut en grande liaison avec Rance, abbé de la Trappe; avec Boileau-Despréaux; avec Arnauld, Nicole, Lalane, Ste-Marthe, Sacy, qui trouvoient en lui un juge sévére & délicat de leurs productions.

TREUL, (Sébastien du ) prêtre de l'Oratoire, né à Lyon en 1684, mort le 30 Juillet 1754, laisse des Sermons qu'on a publiés après sa mort, en 2 vol. in-12, & qui n'ont pas eu beaucoup de

lecteurs.

TREUVÉ, (Simon-Michel) docteur en théologie, fils d'un procureur de Novers en Bourgogne, entra, l'an 1668, dans la congrégation de la Doctrine Chrétienne, qu'il quitta en 1673. Après s'être formé pendant quelque tems en province, il vint à Paris, où il fut aumônier de Made de Lesdiguiéres. Il devint ensuite vicaire de la paroisse de S. Jacques du Haut - Pas, puis de S. André des Arcs. Il se livroit sans réserve aux fonctions du ministère, lorsque le grand Boffuet l'attira à Meaux, & lui donna la théologale & un canonicat de son Eglise. Le cardinal de Biffy, (fi l'on en croit M. Ladvocat, ) ayant eu des preuves que Treuvé étoit Flagellant, même à l'égard des religieuses ses pénitentes, l'obligea de fortir de fon diocèle, après y avoir demeuré 22 ans. Quoi qu'il en foit de cette anecdote qui paroît calomnieuse, l'abbé Treuvé se retira à Paris, où il mourut en 1730 , à 77 ans. On a de lui : I. Discours de Piésé, 1696 & 1697, 2 vol. in-12. II. Inftruc= tions sur les dispositions qu'on doit apporter aux Sacremens de Pénitence & d'Eucharistic, vol. in-12: ouvrage qu'il enfanta à 24 ans , & dont les principes ne sont point relâchés. III. Le Directeur Spirituel pour ceux qui n'en ont point, in-12. IV. La Vie de M. Duhamel . curé de S. Méri , in-12. Treuvé étoit un homme austére, partisan des Solitaires de Port-royal, & trèsopposé à la constitution Unigenitus : ce fut-là fans doute la véritable raison qui l'obligea de quitter le diocèse de Meaux.

TRIBBECHOVIUS, ( Adam ) natif de Lubeck, & mort en 1687, devint conseiller ecclésiastique du duc de Saxe-Gotha, & furintendant général des Eglises de ce duché. On a de lui un grand nombre d'ouvrages estimés en Allemagne. Le principal eft: De Doctoribus Scholafticis, deque corrupta per eos divinarum humanarumque rerum scientia. On l'a reimprimé en 1719. On cite aussi son Historia Naturalismi, Ien-

næ, 1700, in-4°.

TRIBONIEN, étoit de Side en Pamphylie; Justinien conçut tant d'estime pour lui, qu'il l'éleva aux premiéres dignités, & le chargea de diriger & de mettre en ordre le Droit-Romain. Cet ouvrage est estimé en général; mais les jurifconfultes y trouvent de grands défauts. On le fuit encore aujourd'hui, dans ce qu'on appelle en France le Pays de Droit-écrit. Tribonien ternit l'éclat de sa réputation par son avarice, par ses basfesses & par ses lâches flatteries. Chrétien au dehors, il étoit Païen dans le fond du cœur; & il reste quelques traces de ses sentimens dans le Digeste, qu'il entreprit par ordre du même empereur, vers l'an 531.

TRIBUNUS, médecin renommé dans le VIIe fiécle, du tems de Chofroës I, roi de Perse, étoit de la Palestine. Il eut tant de part à l'amitié de ce prince, qu'ayant

été fait prisonnier par les trous pes de Justinien, Chofroës ne voulut accorder aucune trève, à moins que Tribunus ne lui fût rendu. Elle fut conclue à cette condition; mais ce favant homme ne demeura qu'un an à la cour. Pendant le tems qu'il y resta, Chofroës voulut l'enrichir par des présens considérables ; Tribunus , par une supériorité d'ame digne de son grand coeur, les refusa, & ne demanda pour toute récompense de ses services à son libérateur, que la délivrance des Romains détenus en captivité. Sa priére lui fut accordée; on renvoya les foldats de Justinien, de quelque

nation qu'ils fussent.

TRICALET, (Pierre-Joseph) prêtre, docteur en théologie de l'université de Besançon, directeur du féminaire de S. Nicolas du Chardonnet à Paris, naquit à Dole en Franche-Comté le 30 Mars 1696; d'une famille honorable, alliée à des conseillers, &c. Il eut une jeunesse orageuse; mais la lecture de quelques bons livres le ramena à une vie plus réglée. Sa conversion fut vraie & durable: Ayant reçu les ordres facrés, il vint à Paris, où ses talens & ses vertus lui firent une réputation qu'il ne cherchoit pas. La duchefse d'Orléans, douairiére, le choifit pour son confesseur; elle lui offrit une abbaye, & le pressa inutilement de l'accepter. Tricalet ne fut pas moins confidéré du duc d'Orléans; ce prince l'honora diverses fois de ses lettres & de ses visites. L'abbé Tricalet, accablé d'infirmités, se retira en 1746 à Ville-Just. Il y vecut, ou plutôt il y fouffrit pendant 15 ans les douleurs les plus violentes. Au milieu, de ces tourmens, il compofa plusieurs livres utiles, à l'aide

d'un copiste qui n'avoit point de mains. C'est quelque chose de singulier, qu'un homme qui ne pouvoit pas parler un quart-d'heure de fuite, ait dicté tant d'ouvrages; & qu'ils aient été écrits par un malheureux qui écrivoit avec les deux moignons & qui portoit l'adresse jusqu'à tailler ses plumes. Il étoit retiré à Bicêtre, & il en fortoit tous les matins pour se rendre à Ville-Juif auprès de son protecteur. L'abbé Tricalet mourut le 30 Octobre 1761, dans la 66° année de son âge. Ses principaux ouvrages font : I. Abrégé du Traité de l'Amour de Dieu, de S. François de Sales, 1756, in-12. II. Bibliothèque portative des Peres de l'Eglise, 9 vol. in-8°. 1758 à 1761. III. Précis historique de la Vie de Jesus-Christ, in-12, 1760. IV. Année Spirituelle, contenant, pour chaque jour, tous les exercices d'une Ame Chrétienne, 1760, 3 vol. in-12. V. Abrégé de la Perfection Chrétienne de Rodriguez, 1761, 2 vol. in-12. VI. Le Livre du Chrétien , 1762, in-12. Tous ces ouvrages ne font que des abrégés, ou des compilations; mais on y remarque de l'ordre & de l'exactitude.

TRIGAN, (Charles) docteur de Sorbonne, curé de Digoville, à 3 lieues de Valognes, né à Querqueville près Cherbourg en baffe-Normandie le 20 Août 1694, mourut à sa cure le 12 Février 1764, dans la 70° année de fonâge. L'étude fut sa passion : mais ce fut fur-tout à sa patrie & à son état qu'il consacra ses veilles. Plein de zèle & de charité, il aima tendrement sa paroisse, & il en fit rebâtir à ses dépens l'église, une des plus régulières du canton. Les ouvrages qu'il a donnés au public, font : I. La Vie d'Antoine Paté, Curé de Cherbourg, mort en odeur de Tome VI.

fainteté, petit in-8°. II.L'Histoire Eccléssafique de la province de Normandie, 4 vol. in-4°. Cet ouvrage finit au XII° siécle. L'auteur en a laissé la continuation jusqu'au XIV° Ces écrits manquent de grace du côté du style; ils sont d'ailleurs remplis d'une judicieuse critique & de recherches prosondes.

TRIGLAND, (Jacques) né à Harlem en 1652, se rendit habile dans les langues Orientales & dans la connoissance de l'Ecriture-sainte, qu'il professa à Leyde où il mourut en 1705, à 54 ans. On a de lui divers ouvrages, qui peuvent intéresser la curiosité des érudits, eatr'autres des Dissertations sur la Secte des Caraïtes: Voy. SCALIGER (Joseph).

TRIMOSIN, (Salomon) précepteur de Paracelse, se fit un nom par ses connoissances au commencement du XVI° sfécle. On a de lui quelques ouvrages, entr'autres la Toison d'Or, Paris 1602 & 1612, in-8°. C'est un traité d'alchymie, recherché pour sa rareté.

TRIMOUILLE, Voy. TRE-MOELLE... URSINS... & OLONNE.

TRIPTOLÊME, fils de Celeus, roi d'Eleusis, & de Méhaline, vivoit vers l'an 1600 avant J. C. Cerès, en reconnoissance des bons offices de Celeus, donna de son lait à Triptolême , qu'elle voulut rendre immortel en le faifant paffer par les flammes; mais Méhaline, effrayée de voir son fils dans le feu, l'en retira avec précipitation. Cette imprudence empêcha l'effet de la bonne volonté de la Déeffe, qui par dédommagement lui apprit l'art de cultiver la terre. Triptolême l'enseigna le premier dans la Grèce, en donnant aux. Athéniens des loix, qui se réduifoient au culte des Dieux, à l'a-Pp

mour des Parens, & à l'abstinence de La Chair.

TRISMEGISTE, Voy. HERMÈS. TRISSINO, (Jean-George) poëte Italien, natif de Vicence, mort en 1550 âgé de 72 ans, étudia de bonne heure les principes de littérature des grands maîtres de l'antiquité ; & il configna leurs leçons dans une Pratique, Vicence 1589, in-4°. qui n'est pas commune. Mais ce qui lui donna le plus de célébrité, fut un Poëme Epique en 27 chants. Le sujet est l'Italie délivrée des Goths par Belisaire, fous l'empire de Justinien. Son plan est sage & bien dessiné; on y trouve du génie & de l'invention, un style pur & délicat, une narration simple, naturelle & élégante. Il a faisi le vrai goût de l'antiquité, & n'a point donné dans les pointes & les jeux de mots, si ordinaires à la plupart des auteurs Italiens. Il s'est proposé Homére pour modèle, sans être un servile imitateur; mais ses détails sont trop longs,& souvent bas & infipides; fa poësie languit quelquefois. Le Triffino étoit un homme d'un favoir très-étendu, & habile négociateur. Leon X & Clément VII l'employérent dans plusieurs affaires importantes. Il fut le premier moderne de l'Europe, qui ait fait un Poëme Epique régulier. Il a inventé les vers libres , Versi sciolti , c'est-à-dire , les vers affranchis du joug de la rime. Il est encore auteur de la premiére & de la plus belle Tragédie des Italiens, intitulée Sophonisbe, 1524, in-4°. Cette piéce, que le pape Léon X fit représenter à Rome, est dans le goût du Théatre Grec, qui depuis la naifsance du Théâtre François, adopté aujourd'hui dans toute l'Europe, n'est guéres supportable. L'édition de toutes ses Euvres a été donnée par le marquis Massei vers 1729, 2 vol. in-sol. La première édition de son Poëme Epique, donnée à Venise en 1547 & 1548, est très-rare. Elle est en 3 tomes in-8°, divisés chacun en 1x chants. On doit y trouver le Camp de Belisaire au 1e° vol. & le Plan de Rome au 2°, l'un & l'autre gravés en bois. Ce Poëme a été réimprimé à Paris en 1729, 3 volumes in-8°.

I. TRISTAN, (François) furnommé l'Hermite, né au château de Souliers dans la province de la Marche, en 1601, comptoit parmi ses aïeux le fameux Pierre l'Hermite, auteur de la 1re Croifade. Placé auprès du marquis de Verneuil, batard de Henri IV, il eut le malheur de tuer un garde-ducorps, avec lequel il se battit en duel. Il passa en Angleterre, & delà dans le Poitou, où Scévole de Ste-Marthe le prit chez lui. C'est dans cette école qu'il puisa le goût des lettres. Le maréchal d'Humiéres l'ayant vu à Bordeaux , le présenta à Louis XIII, qui lui accorda fa grace, & Gaston d'Orléans le prit pour un de ses gentilshommes ordinaires. Le jeu, les femmes & les vers remplirent ses jours; mais ces passions, comme on l'imagine bien , ne firent pas sa fortune. Il sut toujours pauvre, & si l'on en croit Boileau, il passoit l'été sans linge & l'hiver sans manteau. Ce poëte mourut en 1655, à 54 ans, après avoir mené une vie agitée & remplie d'événemens, dont il a fait connoître une grande partie dans son Page disgracié, 1643, in-8°: Roman qu'on peut regarder comme ses Mémoires. Tristan s'est fur-tout distingué par ses Piéces dramatiques. Elles eurent toutes, de son tems, beaucoup de succès;

mais il n'y a que la tragédie de Marianne, qui soutienne aujourd'hui la réputation de fon auteur. Mondori, célèbre comédien, jouoit le rôle d'Hérode avec tant de pasfion, que le peuple fortoit toujours de ce spectacle, rêveur & pensif, pénétré de ce qu'il venoit de voir. On dit aussi que la force du rôle causa la mort à l'acteur. Nous avons de Tristan 3 vol. in-4°. de vers françois: le 1er contient ses Amours, le 11° sa Lyre, le 111° ses Vers Héroïques. Il a fait encore des Odes & des Vers sur des sujets de dévotion. Ses Piéces de théâtre font Mariamne, Panthée, la Mort de Senèque, celle du Grand Osman, tragédies; la Folie du Sage, tragicomédie ; le Parasite , comédie. La Marianne de Tristan a été retouchée par le célèbre Rousseau. Voici son Epitaphe qu'il composa lui-même :

Ebloui de l'éclat de la splendeur mondaine,

Je me flattai toujours d'une espérance vaine;

Faisant le chien couchant auprès d'un grand Seigneur,

Je me vis toujours pauvre, & tâchai de paroître.

Je vécus dans la peine, attendant le bonheur,

Et mourus sur un coffre en attendant mon Maitre.

II. TRISTAN L'HERMITE-SOU-LIERS, (Jean-baptiste) gentilhomme de la chambre du roi, avoit du goût pour l'histoire & la science héraldique. On a de lui: I. L'Histoire généalogique de la Noblesfe de Touraine, 1669, in-sol.; la Toscane Françoise, 1661, in-4°; les Corses Françoise, 1662, in-12; Naples Françoise, 1663, in-4°. &c. C'est l'histoire de ceux de ces pays

qui ont été affectionnés à la France. Il étoit frere du précédent.

III. TRISTAN, (Jean) écuyer, fieur de St-Amand & du Puy-d'Amour, fils d'un auditeur des comptes à Paris, s'attacha à Gaston de France, duc d'Orléans. Cet écrivain mourut après l'an 1656. On a de lui un Commentaire Historique Sur les Vies des Empereurs, 1644, 3 vol. in-fol. ouvrage qui marque une grande connoissance de l'antiquité & des médailles. Angeloni & le P. Surmond ont relevé plufieurs fautes de cet ouvrage, & Tristan leur répondit avec l'emportement d'un érudit qui n'a point eu d'éducation.

TRITHÊME, (Jean) né dans un village de ce nom près de Trèves en 1462, & mort en 1516, fut abbé de S. Jacques de Wirtzbourg, ordre de S. Benoît. Quoique chargé du temporel de fon monastère, il ne négligea point la discipline, cultiva l'étude & la fit cultiver. Il avoit une vaste érudition, & possédoit les langues grecque & latine. Il a composé un très-grand nombre d'ouvrages d'histoire, de morale & de philosophie. Les plus connus sont: I. Un Catalogue des Ecrivains Ecclésiastiques, Cologne 1546, in-4°. Il contient la vie & la liste des Œuvres de 870 auteurs, que Trithême ne juge pas toujours avec goût. II. Un autre des Hommes illustres d'Allemagne, & un troisiéme de ceux de l'Ordre de S. Benoît, 1606, in 4°, traduit en françois, 1625, in-4°. III. Six Livres de Polygraphie, 1601, in fol. traduit en françois: ( Voyez COLLANGE. ) IV. Un Traité de Steganographie, c'està dire, des diverses manières d'é. crire en chiffres, 1621, in-4°. Nuremberg 1721. Il y a fur cet ouvrage un livre attribué à Auguste

duc de Brunswick, qui n'est pas commun, intitulé: Gustavi Seleni Enodatio Staganographia J. Trithemii , 1624 , in-fol. V. Des Chroniques, dans Trithemii Opera historica, 1601, in-folio, 2 parties. VI. Ses Ouvrages de piété, 1605, infol. Parmi ceux-ci, on trouve un Commentaire fur la Règle de S. Benoit, des Gémissemens sur la décadence de cet ordre, Et des Traités fur les différens devoirs de la vie religieufe. On a aussi de lui les Annales Hirfaugienses, 2 vol. infol. ouvrage qui renferme dans un affez grand détail plusieurs faits importans de l'Histoire de France & de celle d'Allemagne. On lui a attribué encore un Traité, intitulé : Veterum Sophorum sigilla & imagines magica. Quoiqu'on ait prouvé que cette piéce n'étoit pas de lui, quelques aureurs fans jugement n'ont pas laissé de le foupconner de magie, & de sourenir qu'il avoit commerce avec les Démons.

TRITON, Dieu Marin, fils de Neptune & d'Amphitrite, fervoit de trompette à fon pere. Il est peint avec une coquille ou une conque en forme de trompette. Il avoit la partie supérieure du corps semblable à l'homme, & le reste semblable à un poisson. La plûpart des Dieux Marins sont aussi appellés Tritons, & sont peints de la sorte

avec des coquillages.

TRIVERIUS, Voyez DRIVERE. I. TRIVULCE, (Jean-Jacques) marquis de Vigevano, d'une ancienne famille de Milan, montra tant de peffion pour les Guelfes, qu'il fut-chassé de sa patrie. Il entra au fervice de Ferdinand I d'Arragon, roi de Naples, & passa depuis à celui de Charles VIII roi de France, lorsque ce prince sur à la conquête de Naples, Ce sut lui

qui lui livra Capoue l'an 1495, & qui eut le commandement de l'avant-garde de l'armée, avec le maréchal de Gié, à la bataille de Fornoue. L'ordre de St Michel fut la récompense de sa valeur, & on ajoûta à cette grace celle de le nommer lieutenant-général de l'armée Françoise en Lombardie. Il prit Alexandrie de la Paille, & défit les troupes de Louis Sforce, duc de Milan. Louis XII étant entré en Italie l'an 1499, fut fuivi par-Trivulce à la conquête du duché de Milan. Il se fignala auprès de ce prince, qui l'en établit gouverneur en 1500, & qui l'honora du bâton de maréchal de France; Trivulce acccompagna le monarque son bienfaiteur à l'entrée solemnelle qu'il sit dans Génes le 19 Août 1504, & acquit beaucoup de gloire à la bataille d'Aignadel en 1509. Quarre ans après il fut cause que les François furent battus devant Novare, pendant que Louis de la Trimouille, homme d'une grande réputation, faifoit le fiége de cette place. Il avoit été arrêté dans le conseil de guerre, que Trivulce iroit avec la cavalerie au-devant d'un secours qu'on appréhendoit: mais ce n'étoit point l'avis de cet homme vain & jaloux. Il se posta fi mal, qu'il laissa passer le renfort, & ne put arriver à tems pour soutenir les affiégeans, lorfqu'ils furent attaqués d'un côté par la garnison, & de l'autre par les nouvelles troupes. Une fi grande faute diminua beaucoup la reputation & la faveur de Trivalce ; mais il recouvra l'une & l'autre fous François I, par les fervices qu'il rendit au passage des Alpes en 1515. Ce fut lui qui, avec des peines incroyables, fit guinder le canon par le haut des montagnes. Il fe furpassa à la journée de Marignan,

Il disoit que Vingt autres actions où il s'étoit trouvé n'étoient que des jeux d'enfans auprès de celle-là, qu'il appelloit une Bataille de Géans. Sa faveur ne se soutint pas, & il mourut à Châtre, aujourd'hui Arpajon, en 1518, des fuites de quelques tracasseries de cour. Accusé auprès de François I, par Lautrec, d'être d'intelligence avec les ennemis de l'Etat, il passa les Alpes en hiver & a So ans, pour fe justifier. Lorfqu'il se présenta devant François I, ce prince détourna la tête, & ne répondit rien. Ce trait de mépris fut un coup mortel, que le repentir du monarque ne put jamais guérir. Le maréchal répondit à celui qui le visita ensuite de sa part, qu'il n'étoit plus tems. Le dédain que le Roi m'a témoigné, ajoûta-t-il, & mon esprit, ont déja fait leur opération; je suis mort. Il ordonna qu'on gravât sur son tombeau cette courte Epitaphe, qui exprimoit bien son caractére : Hic quiescit, qui nunquam quievit; Ici repose, qui ne se repofa jamais. Louis XII voulant faire la guerre au duc de Milan , demandoit à Trivulce, ce qu'il falloit pour la faire avec fuccès? Trois choses sont absolument nécessaires, lui répondit le Maréchal : premiérement de l'argent, secondement de l'argent, troisiémement de l'argent. Ce héros s'étoit fait naturaliser Suisse. Il étoit fur le point de se faire recevoir aussi noble Vénitien : voilà, diton, les causes du refroidissement de François I à son égard. C'étoit le particulier le plus riche d'Italie, le plus avare d'inclination, & quelquefois le plus prodigue par ostentation. Louis XII étant à Milan en 1507, le fomptueux Trivulce lui donna un festin d'une dépense énorme. Il s'y trouva 1200 dames, qui eurent chacune un écuyer tranchant pour les servir.

Il y avoit, pour ordonner un si prodigieux repas , 160 maîtresd'hôtel, qui portoient à la main un bâton couvert de velours bleu, semé de fleurs de lis d'or. Le Roi fut fervi en vaisselle d'or. & les autres convives en vaisselle d'argent: vaisselle toute neuve, & toute aux armes du maréchal. Le Roi & 4 cardinaux mangérent dans des chambres à part, & toutes les dames dans une falle que Trivulce avoit fait faire dans la rue où il demeuroit. Il y eut bal dans cette salle, avant que de se mettre à table. La presse y étoit si grande, que n'y ayant plus de place pour pouvoir danser, le Roi se leva de fon fauteuil, prit la hallebarde d'un de ses gardes, & fit lui-même ranger le monde en frapant à droite & à gauche.

II. TRIVULCE, (Théodore) parent du précèdent, maréchal de France, mérita le bâton par le courage qu'il montra à la bataille d'Aignadel en 1509, & à la journée de Ravenne en 1512. François I le pourvut du gouvernement de Gênes, dont il défendit le château contre les habitans en 1528. Obligé de fe rendre, faute de vivres, il alla mourir en 1531 à Lyon, dont il étoit gouverneur.

III. TRIVULCE, (Antoine) frere du précédent, se déclara pour
les François lorsqu'ils se rendirent
maîtres du Milanès. Il sut honoré
du chapeau de cardinal, à la priére du roi, par le pape Alexandre
VI, en 1500. Il mourut en 1508,
à 51 ans, de douleur d'avoir perdu un de ses freres. Il y a eu 4 autres cardinaux de cette maison,
dont nous parlerons dans les articles suivans.

IV. TRIVULCE, (Scaramutia) mort en 1527, & neveu de Jean-Jacques, fut confeiller - d'état en

Ррііј

France fous Louis XII, & fucceffivement évêque de Côme & de Plaifance. Son mérite lui valut la

pourpre.

V. TRIVULCE , ( Augustin ) abbé de Froidmont en France, & camerier du pape Jules II, puis fuccessivement évêque de Bayeux, de Toulon, de Novare & archevêque de Reggio, mourut à Rome en 1548. Après la prise de cette ville par les troupes de Charles-Quint, il fut emmené en ôtage à Naples, où il fe fignala par une fermeté héroique. Bembo & Sadolet faisoient grand cas de ses talens & de ses vertus, dont le cardinalat fut la récompense. Il avoit composé une Histoire des Papes & des Cardinaux, que la mort ne lui permit pas de faire imprimer.

VI. TRIVULCE, (Antoine) évêque de Toulon, & enfuire vicelégat d'Avignon, s'opposa avec vigueur à l'entrée des Hérétiques dans le comtat. Envoyé légat en France, il fit conclure le Traité de Cateau-Cambress. Il mourut d'apoplexie, à une journée de Paris, le 26 Juin 1559, comme il retournoit en Italie. Il fut élevé à la

dignité de cardinal.

VII. TRIVULCE, (Jean-Jacques-Théodore) étoit de l'illustre famille des précédens. Après avoir fervi avec gloire dans les armées du roi Philippe III, il embrassa l'érat eccléssassique, & sur honoré de la pourpre Romaine en 1629. Il mourut à Milan en 1657, après avoir été vice-roi d'Aragon, puis de Sicile & de Sardaigne, gouverneur général du Milanez, & ambassadeur extraordinaire d'Espagne à Rome. C'étoit un prélat éclairé & un homme éloquent.

TROGUE - POMPÉE, natif du pays des Voconces, dont la capitale étoit Vaison, est compté parmi les bons historiens Latins. Il avoit mis au jour une Histoire en 44 livres, qui comprenoit tout ce qui s'étoit passé de plus important dans l'Univers jusqu'à Auguste. Justin en fit un abrégé, fans y changer ni le nombre des livres, ni le titre d'Histoire Philippique. On croit que c'est cet abrégé qui nous a fait perdre l'ouvrage de Trogue-Pompée, dont le style étoit digne des meilleurs écrivains. Le pere de Trogue-Pompée, après avoir porté les armes fous Céfar, devint fon secrétaire & le garde de son sceau; le fils eut sans doute aussi des emplois honorables.

TROILE, fils de *Priam* & d'Hécube. Le destin avoit résolu que *Troie* ne seroit jamais prise tant qu'il vivroit. Il sut affez téméraire pour attaquer *Achille*, qui le tua; & peu de tems après la ville sut prise.

TROMMIUS, (Abraham) théologien Protessant, né à Groningue en 1633, sut pasteur dans sa patrie, où il mourut en 1719. On a de lui, une Concordance Grecque de l'Ancien-Testament, de la version des Septante, 1718, 2 vol. in-fol.; & une autre Concordance du même, en stamand, qu'il continua après

J. Martinius de Dantzick.
I. TROMP, (Martin Happertz)
amiral Hollandois, natif de la Brille, s'éleva par fon mérite. Il s'em-

le, s'éleva par son merite. Il s'embarqua à huit ans pour les Indes, sur pris successivement par des pirates Anglois & Barbaresques, & apprit sous eux toutes les ruses des combats de mer. Il signala sur tout son courage à la journée de Gibraltar en 1607. Elevé à la place d'amiral de Hollande, de l'avis même du prince d'Orange, il dést, en cette qualiré, la nombreuse sous de l'Espagne en 1639, & gagna 32 autres batailles navales. Il fut tué sur sons a sur coma

bat contre les Anglois, le 10 Août 1653. Les Etats-généraux ne fe contentérent pas de le faire enterrer solemnellement dans le Temple de Delft, avec les héros de la République; ils firent encore fraper des médailles pour honorer sa mémoire. Le mérite & les prospérités de l'amiral Tromp lui avoient attiré des envieux; mais il avoit fu les dompter par fes bons offices & ses bienfaits. Il fut modeste au milieu de sa fortune. De tous les titres d'honneur dont on voulut le qualifier, il n'accepta que celui de Grand-Pere des Matelots; & parmi ceux de fon pays, il ne prit jamais que la qualité de Bourgeois.

II. TROMP, (Corneille, dit le comte de ) fils du précédent, marcha dignement fur les traces de son pere. Il devint lieutenant-amiralgénéral des Provinces-Unies, & mourut le 21 Mai 1691, à 62 ans. Il étoit né à Roterdam le 9 Septembre 1629. Sa Vie a été donnée au public, à la Haye, 1694, in-12, & quoique moins brillante que celle de fon pere, elle ne laisse pas d'in-

téreffer. TRONSON, (Louis) né à Paris d'un secrétaire du cabinet, obtint une place d'aumônier du roi, qu'il quitta en 1655, pour entrer au Séminaire de St Sulpice, dont il fut élu supérieur en 1676, & mourut en 1700, à 79 ans. C'étoit un homme d'un grand fens, d'un favoir affez étendu & d'une pieté exemplaire. Il assista, en 1694, avec les évêques de Meaux & de Châlons, aux conférences d'Iffy, où les livres de Madame Guyon, & ceux de l'abbé de Fénelon son ami, furent examinés. On a de lui deux ouvrages affez estimés, quoiqu'il y air quelques petitesses dans le premier. Celui-ci, qui a pour titre : Examens parsiculiers, fut imprime in-12, en 1690, à Lyon, pour la I'e fois. Il y en a aujourd'hui 2 vol. Le second, intitulé: Forma Cleri, est une collection tirée de l'Ecriture, des Conciles & des Peres, touchant la vie & les mœurs des eccléfiastiques. Il n'en avoit d'abord paru que 3 vol. in-12; mais on a imprimé, en 1724, à Paris, l'ouvrage entier , in-4°.

TROPHIME, né à Ephèse, ayant été converti à la Foi par St Paul, s'attacha à lui, & ne le quitta plus. Il le fuivit à Corinthe, & de-là à Jérusalem. On croit que Trophime fuivit l'Apôtre à Rome, en son 1er voyage; & St Paul dit dans son Epître à Timothée, qu'il avoit laissé Trophime malade à Milet. Ce fut l'an 65. C'est tout ce qu'on sait sur ce Saint, & tout ce qu'on a raconté de plus fur lui paroît fabuleux.

TROPHONIUS, fils d'Apollon, rendoit des oracles dans un antre affreux. Ceux qui vouloient le confulter, devoient se purifier. Après bien des cérémonies, ils entroient dans la caverne, & s'y étant endormis, ils voyoient ou entendoient en fonge ce qu'ils demandoient ... Voyez AGAMEDE.

TROUIN, Voy. GUAY-TROUIN. I. TROY, (François de) peintre, né à Toulouse en 1645, mort à Paris en 1730, apprit les premiers principes de son art sous fon pere. Il s'appliqua fur-tout au Portrait, qui est un genre lucratif, & fut reçu à l'académie en 1674. Il devint fuccessivement professeur, adjoint du recteur. & enfin directeur. Ce maître donnoit beaucoup d'expression & de noblesse à ses figures. Son dessein étoit correct; il étoit grand coloriste, & finissoit extrêmement ses ouvrages. La famille royale & les grands seigneurs de la cour, occupérent fon pinceau, Louis XIV l'envoya

Ppiy

en Baviére pour peindre Made la Dauphine. Ce célèbre artifte savoit ajoûter à la beauté des dames qu'il représentoit, sans altérer leurs traits. Il avoit en cela un si grand talent, que l'on disoit de lui ce que Boileau a dit d'Homére, qu'il sembloit avoir dérobé la ceinture de Vénus. Ce talent, joint à une probité exacte, à une belle physionomie & à un esprit enjoué, le mit dans un grand crédit. Ses dessins, comparables pour la beauté à ceux de Van-Dyck, sont très-recherchés.

II. TROY, (Jean-François de ) fils du précédent, chevalier de l'ordre de St Michel, secrétaire du roi, mourut à Rome en 1752, âgé de 76 ans. Son mérite le fit choifir pour être recteur de l'académie de peinture de Paris, & depuis directeur de celle que Sa Majesté entretient à Rome. Il est un des bons peintres de l'école Françoife. On admire dans fes ouvrages, un grand goût de dessin. un beau fini, un coloris suave & piquant, une magnifique ordonnance, des penfées nobles & heureusement exprimées, beaucoup d'art à rendre le fentiment & les diverses passions de l'ame, des fonds d'une simplicité majestueuse; enfin un génie créateur, qui communique fon feu & fon activité à toutes ses compositions.

TRUAUMONT, (N. la) né à Rouen d'un auditeur des comptes, étoit un jeune - homme perdu de dettes & de débauches. Il fut l'infigateur, en 1674, d'une révolte contre Louis XIV. Cette conjuration n'auroit eu aucun effet, fi elle n'avoit été embraffée par le chevalier Louis de Rohan, fils du duc de Montbaçon. Il avoit été exilé par Louis XIV, qui le foupçonnoit d'entraîner dans la débauche le duc d'Orléans son frere; il étoit mécon-

tent du marquis de Louvois. Il crut pouvoir se venger, en se mettant à la tête d'un parti. On fit entrer dans ce complot un chevalier de Préau, neveu de la Truaumont: féduit par son oncle, il séduisit sa maîtreffe, Louise de Belleau, fille d'un seigneur de Villars. Les conjurés s'affociérent un certain Boudeville & un maître d'école nommé Vanden-Ende. Leur but étoit de livrer au comte de Monterey Honfleur, le Havre, & quelques autres places de Normandie. Cette trame mal-ourdie fut découverte. Le supplice de tous les coupables fut le feul événement que produisit ce crime infensé & inutile, dont à peine on fe fouvient aujourd'hui. Ils furent tous décapités, à l'exception de Vanden - Ende qui fut pendu, & de la Truaumont qui se fit tuer par ceux qui vinrent l'arrêter.

TRUBLET, (Nicolas - Charles-Joseph ) de l'académie Françoise & de celle de Berlin, trésorier de l'Eglise de Nantes, & ensuite archidiacre & chanoine de St-Malo fa patrie, naquit en 1697. Il étoit parent du célèbre Maupertuis, qui lui dédia le 3° vol. de ses Œuvres. Dès 1717, il ofa être auteur. Il fit imprimer dans le Mercure de Juin des Réflexions sur Télémaque, qui le firent connoître de la Motte & de Fontenelle. Ces aimables philosophes trouvérent en lui ce qu'ils cherchoient dans leurs amis, un esprit très-fin,& un caractére très-doux. L'abbé Trublet fut attaché pendant quelque tems au cardinal de Tencin. & il fit avec lui le voyage de Rome. Mais préférant la liberté aux avantages que la protection du cardinal lui faisoit espérer, il revint à Paris, où il vécut jusques vers l'an 1767. Accablé des vapeurs qu'on contracte dans presque toutes les grandes villes, il se retira à St-Malo

pour y jouir de la fanté & du repos; mais il mourut quelque tems après, au mois de Mars 1760. Une conduite irreprochable, des principes vertueux, des mœurs douces, lui avoient affûré les fuffrages de tous les honnêtes-gens. ( Voy. III. PALME.) Sa conversation étoit inftructive; quoiqu'il pensat finement, il s'exprimoit avec fimplicité. Ses principaux ouvrages font, I. Essais de Littérature & de Morale, en 4 vol. in-12, plufieurs fois réimprimés,& traduits en plufieurs langues. L'auteur a laissé des matériaux pour un 5° volume. Quelques critiques qu'on ait faites de cer ouvrage, où il y a quelquefois des choses communes dites d'un air de découverte, on ne peut s'empêcher d'y reconnoître l'esprit d'analyse, la sagacité, la finesse, la précision, qui caractérifent tous les écrits de l'abbé Trublet. Plusieurs de ses réflexions sont neuves, & toutes inspirent la probité, l'humanité, la fociabilité, II. Panégyriques des Saints, languissamment écrits; précédés de Réflexions fur l'Eloquence, pleines de choses bien vues & finement rendues. Dans la seconde édition, de 1764, en deux vol., l'auteur a ajoûté divers extraits de livres d'éloquence. Ces analyfes avoient été faites pour le Journal des Savans & pour le Journal Chrétien, auxquels il avoit travaillé pendant quelque tems. La manière dont il s'exprima fur Voltaire en ce dernier ouvrage, lui attira (dans la piéce furtout, intitulée le Pauvre Diable) des épigrammes très-mordantes de la part de ce célèbre poëte, qui lui avoit écrit auparavant des lettres très - flatteuses. III. Mémoires pour servir à l'Histoire de Messieurs de la Motte & de Fontenelle, à Amsterdam, 1761, in-12. Ces Mémoires,

fouvent minutieux, offrent tout ce qu'on peut savoir sur la vie & les ouvrages de ces deux illustres amis de l'abbé Trublet. Il y a des anecdores intéressantes & des réflexions ingénieuses.

TRUCHET, (Jean) né à Lyon en 1657 d'un marchand, entra dans l'ordre des Carmes. Il fut envoyé à Paris pour y étudier en philosophie & en théologie; mais il s'y livratout entier à la méchanique, pour laquelle la nature l'avoit fait naître. Charles II, roi d'Angleterre, ayant envoyé à Louis XIV deux montres à répétition, les premières qu'on ait vues en France; ces montres se dérangérent, & il n'y eut que le Pere Truchet qui pût les raccommoder. Colbert, charmé de ses talens & de son adresse, lui don. na 600 livres de pension, dont la 1re année lui fut payée le même jour. Il n'avoit alors que 19 ans. Le P. Sébastien (c'étoit son nom de religion) s'appliqua dès-lors à la géométrie & à l'hydraulique, & il ne s'est guéres fait de grand canal en France pour lequel on n'ait pris son avis. Sa réputation le répandit dans toute l'Europe. Il fut employé dans tous les ouvrages importans, recut la visite du duc de Lorraine, de Pierre le Grand, czar de Moscovie, & de plufieurs autres princes, & enrichir les manufactures de plusieurs. belles découvertes. Il travailla pour perfectionner les filiéres des tireurs d'or de Lyon, le blanchifsage des toiles à Senlis, les machines des monnoies, &c. C'est lui qui a inventé la machine à transporter de gros arbres tout entiers fans les endommager. Ses Tableaux mouvans ont été encore un des ornemens de Marly. Le premier, que le roi appella son petit Opéra, changeoit 3 fois de déco-

ration à un coup de sifflet; car ces tableaux avoient aussi la propriété des résonnans ou sonores. Le deuxième tableau qu'il présenta au roi, plus grand & encore plus ingénieux, représentoit un paysage où tout étoit animé. Le Roi nomma le Pere Sébastien pour être un des honoraires de l'académie des Sciences, au renouvellement de cette académie en 1699, & l'on trouve plusieurs Mémoires de sa composition dans le recueil de cette fociété. Les dernières années de sa vie se sont paffées dans des infirmités continuelles, qui l'enlevérent aux sciences en 1729. Quoique fort répandu au dehors, le Pere Sébastien fut un très-bon religieux, très-fidèle à ses devoirs, extrêmement défintéressé, doux, modefte, & selon l'expression dont fe servit feu M. le Prince en parlant de lui au Roi , aussi simple que Jes machines. Il conserva toujours, dans la derniére rigueur, tout l'extérieur convenable à son habit.

TRYPHON, ou DIODOTE, de la ville d'Apamée, général des troupes d'Alexandre Balès', servit bien son maître dans les guerres qu'il eut contre Demetrius Nicanor. Après la mort de Balès, il alla en Arabie chercher le fils de ce prince, & le fit couronner roi de Syrie, malgré les efforts de Demetrius son compétiteur qui fut vaincu & mis en fuite. Mais le perfide Tryphon, qui méditoit de s'emparer de la couronne, ne pensa plus qu'à se désaire d'Antiochus; & craignant que Jonathas Machabée ne mît obstacle à fes desseins, il chercha l'occasion de le tuer. Il vint pour cela à Bethsan, où Jonathas le joignit avec une nombreuse escorte. Tryphon le voyant fi bien accompa-

gné, n'osa exécuter son dessein. & eut recours à la ruse. Il recut Jonathas avec de grands honneurs, lui fit des présens, & ordonna à toute son armée de lui obéir comme à lui-même. Quand il eut ainfi gagné sa confiance, il lui persuada de renvoyer fa troupe, & de le suivre à Ptolémaïde, lui promettant de remettre cette place entre ses mains. Jonathas, qui ne foupçonnoit aucune trahison, fit tout ce que Tryphon lui propofoit. Mais étant entré dans la ville de Ptolémaïde, il y fut arrêté, & les gens qui l'accompagnoient furent passés au fil de l'épée. Après cette infigne trahison, Tryphon passa dans le pays de Juda avec une nombreuse armée, & vint encore à bout de tirer des mains de Simon les deux fils de Jonathas. avec cent talens d'argent, sous prétexte de délivrer leur pere. Mais mettant le comble à sa perfidie, il tua le pere & les deux fils, & reprit le chemin de fon pays. Ces meurtres n'étoient que les préludes d'un plus grand, qui devoit lui mettre sur la tête la couronne de Syrie. Il ne tarda pas à achever son barbare projet, en affaffinant le jeune Antiochus, dont il prit la place, & il se fit déclarer roi d'un pays qu'il défola par fes cruautés. Mais il ne garda pas long-tems le royaume que ses crimes lui avoient acquis. Le succeffeur légitime du trône entra dans son héritage, & toutes les troupes, lasses de la tyrannie de Tryphon, vinrent aussi-tôt se rendre au premier. L'usurpateur se voyant ainfi abandonné, s'enfuit à Dora, ville maritime, où le nouveau roi le poursuivit, & l'assiégea par mer & par terre. Cette place ne pouvant tenir long-tems contre une aussi puissante armée,

Tryphon trouva le moyen de s'enfuir à Orthofiade, & de-là il gagna Apamée sa patrie, où il croyoit trouver un afyle; mais y ayant été pris, il fut mis à mort.

TSCHIRNAUS, (Ernfroi Walter de ) habile mathématicien, naquit à Kislingswald, seigneurie de son pere, dans la Lusace, en 1651, d'une famille ancienne. Après avoir servi dans les troupes de Hollande, en qualité de volontaire, l'an 1672, il voyagea en Allemagne, en Angleterre, en France & en Italie. Il vint à Paris pour la 3º fois en 1682, & il proposa à l'académie des Sciences la découverte de ces fameuses Cauftiques, fi connues fous le nom de Caustiques de M. de Tschirnaüs. Cette compagnie, en les approuvant, mit l'inventeur parmi fes membres. De retour en Allemagne, il voulut perfectionner l'optique, & établit trois Verreries d'où l'on vit sortir des nouveautés merveilleuses de dioptrique & de physique, & entr'autres, le Miroir ardent qu'il présenta à M. le duc d'Orléans, régent du royaume. C'est à lui aussi que la Saxe est principalement redevable de sa porcelaine. Content de jouir de fa gloire littéraire, il refusa tous les honneurs auxquels on vouloit l'élever. Les lettres étoient son seul plaisir. Il cherchoit des gens qui eussent des talens. foit pour les sciences utiles, soit pour les arts. Il les tiroit des ténèbres, & étoit en même tems leur compagnon, leur guide & leur bienfaiteur. Il fe chargea afsez souvent de la dépense de faire imprimer les livres d'autrui, dont il espéroit de l'utilité pour le public. Cette générofité ne vepoit point d'offentation; il faifoit du bien à ses ennemis avec chaleur & fans qu'ils le fussent. Ce favant estimable mourut en 1708. Le roi Auguste fit les frais de ses funérailles. On a de lui un livre intitulé : De Medicina mentis & corporis, à Amsterdam, 1687, in-4°. Cet ouvrage est à peine connu aujourd'hui.

TUBAL-CAIN, fils de Lamech le Bigame & de Sella, fut l'inventeur de l'art de battre & de forger le fer, & toutes fortes d'ouvrages d'airain. On pourroit croire que le Vulcain des Païens a été

calqué fur ce patriarche.

TUBI, dit le Romain, (Jeanbaptifte ) sculpteur de l'académie royale de peinture & de sculpture, mort à Paris en 1700, âgé de 70 ans, tient un rang distingué parmi les excellens artiftes qui ont paru fous le règne de Louis XIV. On voit de lui, dans les Jardins de Verfailles, une Figure repréfentant le Poëme Lyrique. Il a encore embelli le Jardin de Trianon, par une belle copie du fameux grouppe de Laocoon.

TUCCA, (Plautius) ami d'Horace & de Virgile, cultiva la poëfie latine. & revit l'Enéide avec Va-

rius, par ordre d'Auguste.

TUDESCHI, (Nicolas) plus connu fous le nom de PANOR-ME, & appellé zussi Nicolas de Sicile, l'Abbé de Palerme & l'Abbé Panormitain, étoit de Catane en Sicile. Il fe rendit fi habile dans le Droit-canonique, qu'il fut furnommé Lucerna Juris. Son mérite lui valut l'abbaye de Ste Agathe, de l'ordre de St Benoît, puis l'archevêché de Palerme. Il affifta au concile de Bâle, & à la création de l'anti-pape Félix, qui le fit cardinal en 1440, '& fon légat à latere en Allemagne. Il persista quelque tems dans le schisme

mais y ayant renoncé, il se retira à Palerme en 1443, & y mourut en 1445. On a de lui un grand nombre d'ouvrages, principalement sur le Droit-canon, dont l'édition la plus recherchée est celle de Venise en 1617, 9 vol. in-sol. Son style est barbare, & ses matériaux sont en trop grand nombre pour être bien digérés.

TUILLERIE, TUILLIER, Voy.

THU. &c.

TULDEN, Voy. VAN-TULDEN.

I. TULLIE, fille de Servius Tullius, 6° roi des Romains, fut mariée à Tarquin le Superbe, après avoir donné la mort à fon premier époux. Tarquin ayant voulu monter fur le trône de Servius-Tullius, elle confentit au meurtre de fon pere, l'an 533 avant Jesus-Christ. Après cette action détesfable, elle fit passer fon char par-dessus le corps tout sanglant de son pere. Ce monstre sut chassée de Rome avec son mari, auprès duquel elle finit sa détestable vie.

II. TULLIE, (Tullia) fille de Cicéron, fut le premier fruit de fon mariage avec Terentia. Son pere l'éleva avec beaucoup de foin, & elle répondit parfaitement à son éducation.Elle fut mariée trois fois: d'abord à Caius Pison, homme d'un grand mérite, plein d'esprit & d'éloquence, très - attaché à son beau-pere ; puis elle époufa Furius Crassipes; & enfin Publius Cornelius Dolabella, pendant que Ciceron étoit gouverneur de Cilicie. Ce troifiéme mariage ne fut point heureux; & les troubles que Dolabella, dont les affaires étoient fort dérangées, excita dans Rome, causérent de grands chagrins à Cicéron & à Tullie. Cette femme illustre mourut l'an 44 avant J. C. Cicéron, inconfolable d'une telle perte, fit éclater

une douleur si vive, que les malins disoient qu'il y avoit eu plus que de la tendresse paternelle entre le pere & la fille; mais cette conjecture odieuse fut rejettée par les gens de bien. C'est à l'occasion de la mort de Tullie, que Cicéron composa un Traité de Consolatione que nous n'avons plus. On a prétendu que sous le pape Paul III, on trouva dans la Voie Appienne un ancien tombeau avec cette infcription: Tulliolæ filiæ mea. Il y avoit, dir-on, un corps de femme, qui au premier sousse d'air fut réduit en poussière, avec une lampe encore allumée, qui s'éteignit à l'ouverture du tombeau, après avoir brûlé près de 1500 ans; mais c'est un conte ridicule. Voyez-en la réfutation dans l'ouvrage d'Offave Ferrari, intitulé De Lucernis sepulchralibus.

TULLIUS - SERVIUS , Voyez

SERVIUS-TULLIUS.

TULLUS-HOSTILIUS, 3° roi des Romains, fuccéda à Numa Pompilius, l'an 671 avant J. C. Ce prince guerrier fit ouvrir le temple de Janus, fit marcher devant lui des gardes qui portoient des faisceaux de verges, & tâcha d'inspirer à ses peuples du respect pour la majesté royale. Les habitans d'Albe furent les premiers qui ressentirent l'effort de ses armes. Après le combat des Horaces & des Curiaces, il fit rafer la ville d'Albe, & en transporta les richesses & les habitans dans celle de Rome. Enfuite il fit la guerre aux Latins & à d'autres peuples, qu'il défit en diverses rencontres, & dont il triompha. Il périt avec toute sa famille, d'une manière tragique, l'an 640 avant J. C. Quelques historiens prétendent qu'ayant tenté une operation magique, dans laquelle il n'observa pas les cérémonies nécessaires, le ciel irrité lança la foudre sur lui & sur sa maison. D'autres, avec plus de vraisemblance, rejettent le soupçon de sa mort sur Ancus-Martius, petit-fils de Numa, qui sur son successeur au trône. Selon eux, le coup de foudre ne sur qu'un incendie, procuré par Ancus, qui espéroir faire tomber l'election sur lui, si Tullus mouroir sans postérité: ce qui arriva en effet.

TURENNE, (Henri de la Tour, vicomte de ) maréchal-général des camps & armées du roi, colonelgénéral de la cavalerie · légére, étoit 2° fils de Henri de la Tour d'Auvergne, duc de Bouillon, & d'Elizabeth de Nassau, fille de Guillaume I de Nassau, prince d'Orange. Il naquit à Sedan le 11 Septembre 1611. La nature & l'éducation concoururent également à former ce grand-homme. Ayant, dès l'âge de dix ans, entendu répéter plufieurs fois que sa constitution étoit trop foible pour qu'il pût jamais foutenir les travaux de la guerre, il se détermina, pour faire tomber cette opinion, à passer une nuit d'hiver sur le rempart de Sédan. Comme il n'admit personne dans sa confidence, on le chercha long-tems inutilement; on le trouva enfin fur l'affut d'un canon, où il s'étoit endormi. Son goût pour les armes, augmenta par l'étude de la vie des grands capitaines. Il étoit sur-tout frappé de l'héroisme d'Alexandre, & lisoit avec transport Quinte - Curce. On l'envoya apprendre le métier de la guerre fous le prince Maurice de Nassau, fon oncle maternel, un des plus grands généraux de fonfiécle. Après s'être formé dans cette école, il fut mis à la tête d'un régiment François, avec lequel il fervit, en 1634, au siège de la Motte. Cette

ville de Lorraine fut vaillamment & savamment défendue. Le maréchal de la Force, qui commandoit les asségeans, fit attaquer un bastion qui devoit décider du fort de la place. Tonneins, fon fils, chargé de cette opération, échoua. Turenne, nommé pour le remplacer, réussit par des coups de génie qui étonnérent tout le monde. La Force eut la probité de rendre à la cour un compte exact de tout ce qui s'étoit passé : action dissicile & généreuse, dont Turenne lui fut tant de gré, que pour cette raison il épousa dans la suite sa fille. Ce goût pour la vertu fe manifestoit dans toutes les occafions. Le vicomte, chargé en 1637 de réduire le port de Solre dans le Hainaut, l'atagua si vivement, qu'en peu d'heures il réduifit une garnifon de 20,000 hommes à se rendre à discrétion. Les premiers soldats qui entrérent dans la place y ayant trouvé une très-belle personne, la lui amenérent, comme la plus précieuse portion du butin. Turenne. feignant de croire qu'ils n'avoient cherché qu'à la dérober à la brutalité de leurs compagnons, les loua beaucoup d'une conduite si honnête. Il fit tout de suite chercher fon mari, & la remit entre fes mains, en lui difant publiquement: Vous devez à la retenue de mes soldats l'honneur de votre femme. L'année suiv.1638 il prit Brifach,& mérita que le cardinal de Richelieu lui offrît une de ses niéces en mariage; mais Turenne, né au fein du Calvinisme, ne voulut pas l'accepter. Envoyé en Italie l'an 1659, il fit lever le fiége de Cafal, & fervit beaucoup à celui de Turin, que le maréchal d'Harcourt entreprit par son conseil. Turenne defit les ennemis à Montcalier, tandis qu'on prefloit la ville affiégée;

mais une bleffure qu'il reçut, pensa faire manquer l'entreprise. Il ne se signala pas moins à la conquête da Roussillon en 1642, & en Italie en 1643. Il avoit été fait maréchal - de - camp à 23 ans, & il obtint le bâton de maréchal de France à 32, en 1644, après avoir servi dix-sept ans sous différens généraux. Ce fut alors qu'on lui confia le commandement de l'armée d'Allemagne, qui manquoit de chevaux & d'habits; il la mit en état à ses dépens. Il passa le Rhin avec 7000 hommes, défit le frere du général Merci, & feconda le duc d'Enguien, depuis le Grand Condé. Il eut le maineur d'être battu au combat de Mariendal, l'an 1645; mais il eut sa revanche à la bataille de Nortlingue 3 mois après. Ce fut cette même année qu'il rétablit l'électeur de Trèves dans ses états; l'année suiv. il fit la fameuse ionction de l'armée de France avec l'armée Suédoife, commandée par le général Wrangel, après une marche de 140 lieues, & obligea le duc de Baviére à demander la paix. Lorsque ce prince eut rompu le traité qu'il avoit fait avec la France, le vicomte de Turenne gagna contre lui la bataille de Zumartshausen, & le chassa entiérement de ses états, en 1648. La guerre civile commença à éclater alors en France. Le duc de Bouillon l'engagea dans le parti du parlement; mais las de combattre contre son roi, il passa en Hollande, d'où il revint en France, dans le dessein de fervir la cour. Mazarin lui ayant refufé le commandement de l'armée d'Allemagne, il se tourna du côté des Princes, & fut sur le point de les tirer de leur prison de Vindennes. On lui opposa le maréchal du Plessis-Prastin, qui le battit on 1650, près de Rhetel. Le maré-

chal de Turenne, interrogé longa tems après, par un homme également borné & indifcret, comment il avoit perdu cette bataille? répondit simplement : Par ma faute. Mais quand un homme n'a pas fait de fautes à la guerre, il ne l'a pas faite long-tems ... Turenne, quoique vaincu a Rhetel, paroissoit si grand aux Espagnols, qu'ils lui donnérent pouvoir de nommer à tous les emplois qui vaquoient à la mort des officiers tués dans le combat, & lui envoyérent cent mille écus à compte de ce qu'ils lui avoient promis. Mais cet homme, vertueux jufques dans ses égaremens, averti qu'on travailloit efficacement à la liberté des Princes, renvoya les cent milie écus, ne croyant pas devoir prendre l'argent d'une Puissance avec laquelle il voit que fon engagement va finir. Il fit effectivement sa paix avec la cour en 1651. Devenu général de l'armée royale, il empêcha les troupes de Condé de paffer la Loire sur le Pont de Gergeau. Le maréchal d'Hocquincourt avec qui il commandoit, ayant laissé enlever ses quartiers à Gien, quoiqu'il l'eût averti du danger qu'il couroit de les laisser éloignés, on voulut parier de ce confeil dans la relation de cette journée; mais Turenne s'y opposa, en disant qu'un homme aussi affligé que le Maréchal, devoit avoir au moins la liberté de se plaindre. Le vainqueur poursuivit ensuite le prince de Condé jusqu'au fauxbourg St Antoine où il l'attaqua, & il alloit le suivre jusques dans Paris, si Mademoiselle n'eût fait tirer sur l'armée du roi le canon de la Bastille. qui l'obligea de faire retraite. Le prince de Condé tenta d'enfermer l'armée royale à Villeneuve-St-George entre la Seine & la Marne; mais Turenne sut lui échaper.

L'année 1654, il fit lever le fiége d'Arras aux Espagnols, prit Condé, St-Guillain, & plusieurs autres places en 1655. L'année fuivante il fit une retraite honorable au siège de Valencienne; il se rendit maître enfuite de la Capelle. La prife de St-Venant & du fort de Mardick furent ses exploits de l'an 1657, avec Cromwel, protecteur de l'Angleserre. Turenne fut chargé d'entreprendre, avec les troupes des deux nations, le siège de Dunkerque. Les Espagnols furent entiérement défaits aux Dunes, & cette victoire fut suivie de la prise de Dunkerque. Après une action si glorieuse. Turenne écrit simplement à sa femme : Les ennemis sont venus à nous ; ils ont été battus : Dieu en soit loué! L'ai un peu fatigué toute la journée; je vous donne le bon soir, & je vais me coucher. La victoire des Dunes & la prise de Dunkerque eurent un si grand éclat, que Mazarin, premier ministre de France, voulut que le vainqueur écrivît une Lettre pour lui en attribuer toute la gloire. Le vicomte refufa, en répondant qu'il lui étoit impossible d'autoriser une fausseté par sa signature. La prise des villes d'Oudenarde, d'Ypres, & de presque tout le reste de la Flandres, furent la suite des victoires de Turenne; & ce qui est encore plus avantageux, elles procurérent, en 1659, la paix des Pyrénées entre l'Espagne & la France. Les deux rois de ces grandes monarchies se virent dans l'isse des Faisans, & se présentérent mutuellement les gens confidérables de leur cour. Comme Turenne, toujours modeste, ne se montroit pas & étoit confondu dans la foule, Philippe demanda à le voir. Il le regarda avec attention, & fe tournant vers Anne d'Autriche sa sœur :

Voilà, lui dit-il, un homme qui m'a fait passer bien de mauvaises nuits. La guerre s'étant renouvellée en 1667, le roi se servit de lui par préférence à tout autre, pour faire son apprentissage de l'art militaire. Il l'avoit honoré du titre de maréchal-général de fes armées; Turenne en parut digne par de nouveaux succès. Il prit tant de places en Flandres, que les Espagnols furent obligés l'année suivante de demander la paix. Ce fut alors qu'il fit abjuration du Calvinisme, plus par conviction que par intérêt : car on n'avoit jamais pu le lui faire abandonner auparavant, même en lui faisant entrevoir la charge de Connétable. Louis XIV ayant résolu la guerre en Hollande, lui confia le commandement de ses armées. On prit 40 villes fur les Hollandois en 22 jours, en 1672. L'année suivante il poursuivit jusques dans Berlin l'électeur de Brandebourg , qui étoit venu au secours des Hollandois; & ce prince, quoique vaincu, n'en prit pas moins d'intérêt à son vainqueur. Instruit qu'un scélérat étoit passé dans le camp de Turenne à dessein de l'empoisonner, il lui en donna avis. On reconnut ce misérable, que le vicomte fe contenta de chaffer de fon armée. Ce ne fut pas le seul exemple de générofité qu'il donna. Un officier-général lui propofa un gain de 400,000 francs, dont la cour ne pouvoit rien savoir : Je vous suis fort obligé, répondit-il. Mais comme j'ai souvent trouvé de ces occasions, sans en avoir profité, je ne crois pas devoir changer de conduite à mon âge. A-peuprès dans le même tems une ville fort confidérable lui offrit 100 écus, pour qu'il ne passat point fur fon territoire. Comme votre

Ville, dit - il aux députés, n'est point sur la route où j'ai résolu de faire marcher l'Armée, je ne puis pas en conscience prendre l'argent que vous m'offrez ... Après que Turenne cut forcé l'électeur de Brandebourg à demander la paix, il favorisa en 1674 la conquête de la Franche-Comté, & empêcha les Suisses, par le bruit de fon seul nom, de donner passage aux Autrichiens. La conquête de la Franche-Comté par Louis XIV, & fes autres fuccès, furent l'occasion d'une Ligue redoutable contre ce monarque dans l'Empire. Pour prévenir la féunion de tant de forces dispersées, Turenne, qui étoit en Alface, paffa le Rhin à la tête de dix mille hommes, fit 30 lieues en 4 jours, attaqua à Seintzim, petite ville du Palatinat, les Allemands commandés par le duc de Lorraine & par Caprara, les battit, & les poussa jufqu'au - delà du Mein. Après l'action, on s'affembla autour de lui pour le féliciter d'une victoire qui étoit visiblement le fruit de ses favantes manœuvres. Avec des gens comme vous, Messieurs, on doit, leur répondit-il, attaquer hardiment, parce qu'on est sur de vainere... Quoique Turenne fût dans l'usage de visiter fouvent fon camp, fa vigilance redoublois lorsque les soins devenoient plus nécessaires. Durant l'expédition rapide dont nous parlons, il s'aproche un jour d'une tente où pluf. jeunes foldats, qui mangeoient ensemble, se plaignoient de la pénible & inutile marche qu'ils venoient de faire. Vous ne connoissez pas notre pere, leur dit un vieux grenadier, tout criblé de coups; il ne nous auroit pas exposés à tant de fatigues, s'il n'avoit pas de grandes vues que nous ne saurions pénétrer encore. Ce discours fit ceffer toutes les plaintes, & on se mit à boire à la fanté du général. Turenne avoua depuis, qu'il n'avoit jamais fenti de plaisir plus vif ... Les fatigues inféparables d'une si rude guerre causérent de grandes maladies dans l'armée Françoise. On voyoit par-tout Turenne tenant aux foldats des difcours paternels, & toujours la bourse à la main. Lorsque l'argent étoit fini , il empruntoit du premier officier qu'il rencontroit, & le renvoyoit à fon intendant pour être payé. Celuici, qui soupçonnoit qu'on exigeoit quelquefois plus qu'on n'avoit prêté à fon maître, lui infinua de donner à l'avenir des billets de ce qu'il empruntoit. Non , non , dit le Vicomte, donnez tout ce qu'on vous demandera. Il n'est pas possible qu'un Officier aille vous demander une somme qu'il n'a point prêtée, à moins qu'il ne soit dans un extrême besoin; & dans ce cas, il est juste de l'assister... Les Allemands ayant reçu des renforts très - confidérables après leur défaite de Sinthzeim, passérent le Rhin & prirent des quartiers d'hiver en Alface. Turenne, qui s'étoit retiré en Lorraine, rentra au mois de Décembre par les Vosges, dans la province qu'il feignoit d'abandonner, battit les Impériaux à Mulhausen, les défit encore mieux à Turkem quelques jours après, & les força de repasser le Rhin le 6 Janvier 1675. Un événement fi peu attendu étonna l'Europe. La furprise fit place à l'admiration, lorsqu'on fut que tout ce qui étoit arrivé, avoit été prémédité 2 mois auparavant, & qu'il avoit tout fait malgré la cour & les ordres réitérés de Louvois, animé d'une basse jalousie contre le héros qui faisoit triompher la France. Le conseil de Vienne lui oppofa un rival digne de lui , Montecuculli. Les deux généraux étoient prêts d'en venir aux mains, mains. & de commettre leur réputation au fort d'une bataille auprès du village de Saltzbach, lorf. que Turenne, en allant choisir une place pour dreffer une batterie, fut tué d'un coup de canon, le 27 Juillet 1675, à 64 ans. On fait les honneurs que le roi fit rendre à sa mémoire. Il fut enterré à St-Denys comme le connétable du Guesclin, au-deffus duquel la voix publique l'élève, autant que le siécle de Turenne est supérieur au fiécle du connétable. ( Voy. GUES-CLIN.) Ce héros n'avoit pas toujours eu des succès à la guerre, Il avoit été battu à Mariendal, à Rhetel, à Cambrai. Il ne fit jamais de conquêtes éclatantes, & ne donna point de ces grandes batailles rangées, dont la décision rend une nation maîtresse de l'autre. Mais ayant toujours réparé ses défaites, & fait beaucoup avec peu, il paffa pour le plus habile capitaine de l'Europe dans un tems où l'art de la guerre étoit plus approfondi que jamais. De même, quoiqu'on lui eût reproché sa défection dans les guerres de la Fronde ; quoiqu'à l'âge de près de 60 ans, l'amour lui eût fait révéler le secret de l'Etat; quoiqu'il eût exercé dans le Palatinat des cruautés qui ne fembloient pas nécessaires : il conferva la réputation d'un homme de bien, sage & modéré. Ses vertus & ses grands talens, qui n'étoient qu'à lui, firent oublier des foiblesses & des fautes qui lui étoient communes avec tant d'autres hommes. Si on pouvoit le comparer à quelqu'un, on oferoit dire que, de tous les généraux des fiécles passés, Gonzague de Cordoue, surnommé le Grand Capitaine, est celui auquel il ressembloit davantage. On va recueillir quelques faits propres à achever de peindre les Tome II.

mœurs militaires de Turenne. Quoiqu'il ne fût pas riche, il étoit né généreux. Voyant plufieurs régimens fort délabrés, & s'étant fecrettement affûré que le défordre venoit de la pauvreté & non de la négligence des capitaines, il leur distribua les sommes nécessaires pour l'entier rétablissement des corps. Il ajoûta à ce bienfait l'attention délicate de laisser croire qu'il venoit du roi... Un officier étoit au désespoir d'avoir perdu. dans un combat, deux chevaux, que la fituation de ses affaires ne lui permettoit pas de remplacer. Turenne lui en donna deux des fiens. en lui recommandant fortement de n'en rien dire à personne. D'autres, lui dît-il, viendroient m'en demander, & je ne suis pas en état d'en donner à tout le monde. Cet homme modeste, sous un air d'économie, vouloit cacher le mérite d'une bonne action... Condé averti qu'on étoit mécontent de la boucherie horrible de Sénef : Bon , dît-il , c'est tout au plus une nuit de Paris. Turenne pensoit avec plus d'humanité, quand il difoit qu'il falloit 30 ans pour faire un foldat. Selon lui, une Armée qui passoit 50 mille hommes étoit incommode au Général qui la commandoit & aux soldats qui la composoient... Turenne étoit parvenu à être le maître absolu de ses plans de campagne. Louis XIV dit à un officiergénéral, qui alloit joindre l'armée en Alface : Dites à M. de Turenne que je serois charmé d'apprendre un peu plus souvent de ses nouvelles, & que je le prie de m'instruire de ce qu'il aura fait. Ce n'est qu'avec ce pouvoir fans bornes qu'on peut faire de grandes choses à la guerre. Le grand Condé demandoit un jour à Turenne, quelle conduite il voudroit tenir dans la guerre de Flandres? Faire peu de fiéges, répondir

cet illustre général, & donner beaucoup de combats. Quand vous aurez rendu votre Armée supérieure à celle des ennemis par le nombre & par la bonté des troupes; quand vous serez maître de la campagne, les Villages vous vaudront des places. Mais on met son honneur à prendre une Ville forte, bien plus qu'à chercher le moyen de conquérir aisément une Province. Si le Roi d'Espagne avoit mis en troupes ce qu'il a dépensé en hommes & en argent pour faire des sièges & forzifier des places, il seroit le plus considérable de tous les Rois. Nous avons fa Vie par Ramfay. Voyez l'article de cet écrivain.

TURINI, (André) médecin des papes Clément VII & Paul III, & des rois Louis XII & François I, étoit né dans le territoire de Pife, & vivoit encore vers le milieu du xvr° fiécle; mais on ignore le tems de fa mort. Il s'acquit une grande réputation par fa pratique & par fes Ouvrages, publiés en

1544, à Rome, in-fol.

I. TURNEBE, (Adrien) né en 1512 à Andeli, près de Rouen, fut professeur royal en langue grecque à Paris. Il fe fit imprimeur, & eut pendant quelque tems la direction de l'Imprimerie Royale, fur-tout pour les ouvrages grecs. La connoissance qu'il avoit des belles-lettres, des langues & du droit, une mémoire prodigieuse. un jugement admirable & une grande pénétration lui firent des admirateurs à Toulouse & à Paris, où il professa. Ce savant mourut dans cette derniére ville, en 1565, âgé de 53 ans. La douceur de son visage témoignoit celle de son ame. Ses actions étoient innocentes, ses mœurs irrepréhensibles, & toutes ses vertus étoient accompagnées d'une modestie sans exemple. Henri Etienne a dit de lui :

Hic placuit cunctis, quod fibi non placuit. Son cabinet avoit tant de charmes pour lui, que le jour de ses nôces il y passa plusieurs heures. Les Italiens, les Espagnols, les Anglois & les Allemands lui offrirent des avantages confidérables pour l'attirer chez eux. Mais il aima mieux vivre pauvrement dans fon pays, que d'être riche ailleurs. Ses principaux ouvrages ont été imprimés à Strasbourg, en 3 vol. in-fol. 1606. On y trouve: I. Des Notes fur Cicéron, fur Varron, fur Thucydide, fur Platon. II. Ses Ecrits contre Ramus. III. Ses Traductions d'Aristote, de Théophraste, de Plutarque, de Platon, &c. IV. Ses *Poësies* Latines & Grecques. V. Des Traités particuliers. On a encore de lui un Recueil important, intitulé : Adversaria, 1580, in - fol. en 30 livres, dans lequel il a ramassé tout ce qu'il a trouvé d'intéressant dans ses lectures.

II. TURNEBE, (Odet) fils du précédent, fut avocat au parlem, de Paris, & prem. préfident de la cour des Monnoies. Il est auteur d'une Comédie, pleine d'obscénités, intitulée: Les Contens, Paris, 1584, in 8°. Il mourut en 1581, à 28

ans.

I. TURNER, (Robert) théologien Anglois, quitta fon pays pour la Foi Catholique, & trouva un afyle auprès de Guillaume, duc de Baviére, qui l'employa dans plusseurs négociations importantes; mais il perdit dans la suite la faveur de ce prince. Il devint chanoine de Breslaw, & mourut à Gratz en 1597. On a de lui des Commentaires sur l'Ecriture-sainte, & d'autres ouvrages.

II. TURNER, (François) théologien Anglois, fut élevé par son mérite à l'évêché de Rochester en 1683, puis l'année suivante à cefui d'Ely; mais les intrigues l'ayant brouillé avec la cour d'Angleterre, il fut privé de son évêché. On a de lui quelques ouvrages.

TURNUS, roi des Rutules, à qui Lavinie avoit été promise, fut tué par Enée son rival, dans un

combat fingulier.

TURPIN, moine de St-Denys, fut fait archevêque de Reims, au plus tard vers l'an 760, & reçut du pape Adrien I le Pallium en 774, avec le titre de Primat. Il mit en 786 des Bénédictins dans l'Eglife de St-Remi, abbaye célèbre, au lieu des chanoines qui y étoient; & mourut vers l'an 800, après avoir gouverné son église plus de 40 ans. On lui attribue le livre intitulé: Historia & Vita Caroli Magni & Rollandi; mais cette Histoire, ou plutôt cette fable est l'ouvrage d'un moine du XVI° fiécle, qui a pris le nom de Jean Turpin. C'est de ce miscrable Roman qu'on a tiré tous les contes qu'on a faits fur Roland & fur Charlemagne. On le trouve dans Schardii rerum Germanicarum quatuor vetuftiores Chronographi, Francfort 1556, in-fol. & il y en a une version françoise, Lyon 1583, in-8°.

TURRECREMATA, Voy. Tor-

QUEMADA.

I. TURRETIN, (Benoît) étoit d'une illustre & ancienne famille de Lucques. Son pere ayant embrafié l'héréfie Calvinienne, fe retira à Genève. Benoît Turretin y naquit en 1588, & devint, à l'âge de 33 ans, pasteur & professeur en théologie. Sa science, sa modération & fa prudence lui firent des admirateurs & des amis. On a de lui : I. Une Défense des Versions de Genève, contre le Pere Cotton, in-fol. II. Des Sermons, en françois, sur l'Utilité des Châtimens, in-So; & d'autres ouvrages aujour-

d'hui peu connus. Il mourut en

1631.

II. TURRETIN, (François) fils du précédent, né en 1623, voyagea en Hollande & en France, où il augmenta ses connoissances, & où il se lia avec divers favans. A fon retour il devint professeur de théologie à Genève en 1653; & fut député l'an 1661 en Hollande, où il obrint la fomme de 75000 florins, qui servirent à la construction du bassion de la ville, qu'on appelle encore aujourd'hui le Beftion de Hollande. Ce favant mourut en 1687, après avoir publié divers ouvrages. Les plus connus fort : I. Institutio Theologia Elenchtica, 3 vol. in - 4°. II. Thefes de Satisfactione J. C., 1667, in - 4°. III. De secessione ab Ecclesia Romana, 2 vol. IV. Des Sermons & d'au-

tres ouvrages.

III. TURRETIN, (Jean-Alfonse) fils du précédent, né à Genève en 1671, se livra tout entier à l'étude de l'Histoire de l'Eglise. Ce fut en sa faveur qu'on érigea à Genève une chaire d'Histoire eccléfiastique. Il avoit voyagé en Hollande, en Angleterre & en France, pour converser avec les favans, & avoit eu l'art de profiter de leurs entretiens. Ses ouvrages font : I. Plusieurs volumes de Harangues & de Dissertations, 1737, 3 vol. in-4°. II. Plufieurs Ecrits fur la vérité de la religion Judaïque, diffus, mais folides, traduits en partie du latin par M. Vernet, 5 part. in-So. III. Des Sermons. IV. Un Abrégé de l'Histoire Ecclésiastique, dont la 2° édition est de 1736, in-8°; ouvrage favant & méthodique, mais fouillé par des déclamations emportées contre l'Eglise Romaine. Turretin mourut en 1737, dans sa 66° année. Il étoit l'ornement de fon Eglise & la lumière de ses con-

Qqu

fréres. Il gémissoit sur les funestes querelles qui ont fouvent divisé les Protestans entr'eux, querelles aussi opposées à la charité

qu'à la faine politique.

IV. TURRETIN, (Michel) né en 1646, mort en 1721, pasteur & professeur en langues Orientales à Genève, étoit de la même famille que les précédens. On a de lui plusieurs Sermons estimés des Protestans, deux entr'autres fur l'Utilité des afflictions. Sa piété & sa candeur le faisoient chérir & res-

pecter.

V. TURRETIN, (Samuel) fils du précédent, professeur en Hébreu & en théologie à Genève, né en 1688, mort en 1727, a donné des Thèses sur lesquelles a été composé le Traité intitulé : Préservatif contre le Fanatisme & les prétendus Inspirés du dernier siècle, à Genève, 1723, in-S°. Il fut regretté comme pasteur & comme professeur. Les lumiéres, le jugement, l'affabilité & le zèle, faifoient de lui un favant aimable, & un

ministre respectable.

TURRIEN, (François) dont le vrai nom est Torrès, né à Herrera en Espagne, vers l'an 1504, parut avec éclat au concile de Trente. Il se fit ensuite à l'âge de plus de 60 ans, & alla en Allemagne, où il continua d'écrire avec plus d'affiduité que de fuccès. Il mourut à Rome en 1584. C'étoit un homme d'une grande lecture; mais il n'avoit pas le goût fûr, & étoit affez mauvais critique, traducteur & controversiste. On l'a accusé de citer quantité de fausses piéces pour défendre ses opinions, & d'avoir forgé des manuscrits. Ses ouvrages font en grand nombre; ils roulent tous fur la théologie, & sont infectés des préjugés Ultramontains.

TURSELIN, (Horace) Jésuite naquit à Rome, où il enseigna pendant 20 ans. Il auroit continué encore plus long-tems l'exercice pénible de cet emploi, fi l'on n'eût jugé à propos de le lui faire quitter, pour lui donner le gouvernement de quelques maifons. Il fut donc recteur du séminaire de Rome, enfuite du collège de Florence, & enfin de celui de Lorette. Il mourut à Rome en 1599, à 54 ans. Ses principaux ouvrages font : I. De vitâ Francisci Xaverii. in-4°, Rome 1596, en fix livres. II. Historia Lauretana, in-8°, écrite avec élégance, mais fans critique. III. Un Traité des Particules de la Langue Latine. IV. Un Abrégé de l'Histoire Universelle, depuis le commencement du Monde jusqu'en 1598, in-8°; continué par le Pere Philippe Briet, jusqu'en 1665. On lit cet Abrégé avec plaifir, quand on aime la belle latinité; mais cette lecture dégoûte bientôt, lorfqu'on veut de l'exactitude dans la chronologie, du difcernement dans les faits, de la justesse & de la finesse dans les réflexions. On voit que Turselin n'étoit qu'un rhéteur. qu'un Jésuite, & non un historien & un philosophe. On en a une traduction françoife en 4 vol. in-12, par M. l'abbé Lagneau. Le Ive vol. n'est pas de Turselin. Cette version offre des notes abondantes & instructives. TURSTIN, archevêgue d'Yorck,

Voyez CONDÉ (Turstin de).

TUSCO, (Dominique) né à Reggio en Calabre, commença fa carriére par les armes, en qualité de capitaine, la continua dans le facerdoce & les dignités eccléfiastiques, & l'eût finie par la tiare, sans les vives oppositions de Baronius. Il mourut en 1620, à 90 ans, après avoir publié 8 vol. infol. où il a rédigé alphabétiquement toutes les matières du Droit

civil & canonique.

TUTELA. C'étoit le nom qu'on donnoit chez les Romains à la statue du Dièu ou de la Déesse, qu'on mettoit sur la proue d'un vaisseau, pour en être la divinité tutélaire : de même que TUTELINA étoit celle qui présidoit à la conservation des grains recueillis & ferrés.

TUTIA, Vestale Romaine, étant accusée d'un crime, prouva, dit-on, son innocence en portant, du Tibre au Temple de Vesta, de l'eau

dans un crible.

TUTOLE, jeune Romaine, s'est illustrée par un conseil prudent qu'elle donna au fénat de Rome. Les Latins demandoient des filles Romaines en mariage, les armes à la main, pour se venger si on les leur refusoit. Le sénat fort embarrassé ne savoit que répondre làdesfus. Il prévoyoit que le refus feroit naître une guerre affûrée; & que d'un autre côté le consentement mettroit leurs Etats en danger, parce que cette alliance n'étoit qu'un prétexte pour se rendre les maîtres de Rome. Tutole, quoique fort jeune, se présente, & ayant remarqué beaucoup d'irrésolution dans les discours de tant de vieux fénateurs, elle leur donne un avis auquel tout le monde adhéra. Elle leur dît, qu'il falloit accorder à ces Etrangers ce qu'ils demandoient . & donner en toute sûreté les habits nuptiaux des Dames Romaines à leurs Servantes, afin que les Latins s'amusant à satisfaire leurs desirs déréglés, fussent distraits du dessein qu'ils avoient de faire la guerre. Cela réussit à merveille. Ces esclaves voyant leurs prétendus maris plongés dans un profond fommeil, leur dérobérent subitement leurs armes, & avertirent les foldats Romains

par un flambeau allumé, afin qu'ils vinffent surprendre leurs ennemis qui étoient hors d'état de se défendre. On ne sauroit assez louer la conduite, le courage & l'affection patriotique de Tutole, qui trouva des moyens sirs pour sauver la république, lors même que tant d'illustres personnages flottoient dans l'incertitude.

TYARD, Voyez THIARD.

TYDÉE, fils d'Œnée & d'Althée, fut envoyé par Polynice auprès d'Ethéocle, roi de Thèbes, pour le fommer de lui rendre fon royaume; mais en ayant été mal reçu, il le défia en toutes fortes de combats, où il eut toujours l'avantage. Etheocle indigné de fe voir toujours vaincu, lui tendir plusieurs piéges, dont il eut l'art de se tirer. Quelque tems après, Tydée sut ensin tué au siège de Thèbes.

TYNDARE, roi d'Ebalie, & mari de Léda, passa pour pere de Castor & de Pollux, qui furent gratuitement appellés Tyndarides.

TYPHON, ou TYPHÉE, Géant, étoit fils du Tartare & de la Terre. felon Hésiode, ou plutôt de Junonfeule. Cette Déesse, indignée de ce que Jupiter avoit enfanté Minerve fans aide, ni compagnie, frapa la Terre de fa main, & recut les plus fortes vapeurs qui en sortirent : ce fut de ces vapeurs que naquit (dit-on ) Typhon. Sa taille étoit prodigieuse; car d'une main il touchoit l'Orient, & de l'autre l'Occident. Sa tête s'élevoit jufqu'aux étoiles; fes yeux étoient tout de feu ; il vomissoit des flammes par la bouche & par les narines; son corps étoit couvert de plumes entortillées de ferpens, & ses cuisses & ses jambes avoient la figure de deux gros dragons. Ce monstre se présenta avec les autres Géans, pour com-

Qqiij

battre & pour détrôner les Dieux, auxquels il fit figrande peur, qu'ils furent contraints de s'enfuir en Egypte, où ils prirent de nouveiles formes. Enfin Apollon le tua à coups de flèches, & felon d'autres, Jupiter le foudroya & le précipita fous le mont Gibel, ou Ethna. C'étoit aux efforts terribles, mais impuissans de Typhon pour s'affranchir de cette masie énorme, que les anciens attribuoient les éruptions de slammes & de cendres calcinées qui en sortoient.

TYPOT, (Jacques) de Diestem ville de Brabant, né d'une bonne famille, enfeigna le droit en Italie. Il alla s'établir enfuite à Wirtzbourg, d'où Jean III, roi de Suède, l'appella auprès de lui. Ce prince s'étant laissé prévenir contre lui , le fit mettre en prison. Il ne fut élargi que sous Sigismond. Typot se retira ensuite à la cour de l'empereur Rodolphe II, qui le fit fon historiographe. On a de lui, I. Historia Gothorum, in-8°. II. Hiftoria rerum in Succia gestarum, in-8°. III. Symbola divina & humana Pontificum, Imperatorum, Regum, cum iconibus, Pragæ, 1613, 3 tom. in-f. & d'autres ouvrages qui font écrits avec plus d'érudition que d'élégance. Typot mourut à Prague en 1602.

TYRANNION, grammairien, natif d'Amife dans le royaume de Pont, s'appelloit d'abord Théophrafte; mais fa méchanceté envers fes condiciples le fit nommer Tyrannion. Il fut difciple de Denys de Thrace à Rhodes. Il tomba entre les mains de Lucullus, lorsque ce général eur mis en suite Mithridate, & se fut emparé de ses états. Murena l'affranchit. La captivité de Tyrannion ne sui sur point désavantageuse. Elle lui procura l'oc-

casion d'aller à Rome, où Cicéron; dont il arrangea la bibliothèque, l'honora de son amitié. Il se rendit illustre par ses leçons: il amassa de grands biens, qu'il employa à dresser une bibliothèque de plus de 30,000 volumes. Sa passion pour les livres contribua beaucoup à la conservation des ouvrages d'Aristote. Il mourut fort vieux à Rome, miné par la goutre. Il ne faut pas le consondre avec un autre humanisse nommé d'abord Dioclès, & qui ayant été disciple de Tyrannion, prit le nom de son maître.

TYRANNUS, Voyez l'article de

Jucundus.

TYRCONEL, (leduc de) Voy. II. TALBOT.

TYRO, l'une des Néreïdes, fut mere de Nélée, de Pélias, d'Eson, d'Amithaon & de Pherès. Voyez ENIPÉE.

TYRRHUS, gardien des troupeaux du roi Latinus. Un cerf qu'il avoit apprivoifé, ayant été tué par Afcagne, fut la première cause de la guerre entre les Troïens & les Latins: leçon que les potentats devroient sans cesse avoir sous

les yeux.

TYRTHÉE, poëte Grec, né, à ce que l'on croit, à Athènes, fit une grande figure dans la feconde guerre de Messène. Il excelloit à célébrer la valeur guerrière. Les Spartiates avoient reçu plufieurs échecs, qui leur avoient abattu le courage. L'Oracle de Delphes leur ordonna de demander aux Athéniens, un homme capable de les aider de fes avis & de ses lumiéres. Tyrthée leur fut envoyé. A peine les Lacédémoniens eurent-ils entendu fes vers, qui ne respiroient que l'amour de la parrie & le mépris de la mort', qu'ils attaquérent les Messéniens avec fureur; & la victoire qu'ils remportérent en cette occasion ; termina à leur avantage une guerre qu'ils ne pouvoient plus foutenir. Ils accordérent à Tyrthée le droit de bourgeoisie, titre qui ne se prodiguoit pas à Lacédémone, & qui par-là devenoit infiniment honorable. Le peu qui nous reste de ses Poësies dans le Recueil des Poëtes Grecs de Plantin, Anvers, 1568, in-8°. fait connoître que son style étoit plein de force & de noblesse. Il paroît lui-même transporté de l'ardeur dont il vouloit enslammer l'esprit de ses auditeurs :

Tyrtæufque mares animos in Martia bella

Versibus exacuit.

Horat. in Art. Poët.

Voyez la trad. en vers françois des fragmens de Tyrtée par M. Poinfinet de Sivry.

I. TZETZES, (Isaac) littérateur Grec, vivoit vers l'an 1170. Il publia sous son nom un ouvrage dont son fiere Jean l'avoit gratisé. Ce sont les Commentaires sur le Lycophron, que Potter a insérés tout au long dans la belle édition qu'il donna de ce poète à Oxford en 1697, in-fol. & dont nous parlons dans l'article suivant, n° v.

II. TZETZĖS, (Jean) poëte Grec, frere du précédent, mourut vers la fin du XIIº fiécle. A l'âge de 15 ans, on le mit fous des maîtres qui lui apprirent les belleslettres, la philosophie, la géométrie, & même la langue hébraique. On affûre qu'il favoit par cœur toute l'Ecriture-sainte. Il dit lui-même, que "Dieu n'avoit pas " créé un homme qui eût été doué » d'une mémoire plus excellente » que la fienne; » mais peut-être y a-t-il là un peu d'enthousiasme ou de vanité poëtique. On a de lui , I. Des Allégories sur Homère , Paris 1616, in-8°. qu'il dédia à Irène, femme de l'empereur Manuel Comnene. II. Histoires mélées, Bâle 1546, in-fol. en 13 chiliades, en vers libres, pleines d'inutilités infipides, écrites d'un style emphatique. III. Des Epigrammes & d'autres Poëses en Grec, dans le Recueil des Poëtes Grecs, Genève, 1606 & 1614, 2 vol. in-fol. IV. Des Ouvrages de Grammaire & de Critique, & des Scholies sur Hésiode. V. Des Commentaires sut le Poëme de Lycophron, appellé l'Alexandre ou la Cassandre. Il a renfermé dans cet ouvrage une infinité de choses utiles pour entendre l'Histoire & la Fable. Ils peuvent servir même à l'intelligence de divers endroits obscurs & difficiles. qui se rencontrent dans les autres auteurs.

## U.

U BALDIS, (Balde DE) Voyez

UBERTI, (Fasio, c'est-à-dire Bonifacio de gli) poète & géographe Florentin du XIV° siècle, a fait un Poème géographique Italien, sous ce titre: Ditta mundo, ou Dista mundi, Il sut imprimé à Vicence, 1474, in-fol. à Venise 1501, in-4°. & plusieurs fois depuis; mais il n'y a que la 11° édition qui soit, rare & recherchée.

UDALRIC, Voyez ULRIC.
UDEN, Voyez VAN-UDEN.
UDINE, (Jean d') Voyez JEAN,
n° LXXXIV.

UGHELLI, (Ferdinand) né à Florence en 1595, d'une bonne famille, entra chez les Cifterciens. Il cut divers emplois honorables dans fon ordre, & devint abbé de Trois-Fontaines à Rome, procureur de la province, & confulteur de la congrégation de l'Index. Son humilité lui fit refuser les évêchés qui lui furent offerts par les fouverains pontifes; mais il accepta les penfions qu'Alexandre VII & Clément IX lui donnérent. Ce savant mourut à Rome en 1670, à 75 ans, aussi estimé pour ses connoissances que pour ses vertus. On a de lui un ouvrage important, & plein de recherches, fous le titre d'Italia facra, dans lequel il a exécuté sur les évêques d'Italie ce que See-Marthe avoit fait pour les Eglises de France. Il y en a deux éditions : l'une de Rome, in-fol. en 9 vol. imprimés depuis 1641 jusqu'en 1662; l'autre de Venise, in-fol. 10 vol. dont le 1er est de l'an 1717, & le dernier de 1722. Cette édition est fort augmentée & perfectionnée, & on y a ajoû-· té une Table dans le x° vol.; mais elle est remplie de fautes d'impreffion.

UGONIUS, (Matthias) évêque de Famagouste en Chypre, au commencement du XVIe fiécle. On a de lui, I. Un Traité de la dignité Patriarchale, en forme de Dialogue, imprimé à Basse en 1507. II. Un Traité des Conciles, appellé Synoda Ugonia, imprimé à Venise l'an 1563, in-fol. approuvé par un Bref de Paul III, du 16 Décembre de l'an 1553. C'est un des meilleurs ouvrages & des plus rares qui se soient faits dans le xvi siécle sur ce sujet. On prétend qu'il fut supprimé secrettement par la cour de Rome, parce qu'elle crut appercevoir dans ce livre des maximes quelquefois oppofées à fes ufages, & des paffages favorables aux libertés de l'Eglife de France. Plufieurs bibliographes l'ont annoncé fous ces différentes dates, 1531, 32, 34, 1565 & 68; mais c'est la même édition. Le feuillet feul du titre a été changé pour des raifons particulières que l'on ignore.

ULACQ, (Adrien) mathématicien de Gand, a donné: I. Une Trigonométrie latine, Goudæ 1633, in-fol. II. Logarithmorum Chiliades centum, 1628, in-fol. traduites en françois in-8°. & dont Ozanam a

beaucoup profité.

ULADISLAS, Voy. LADISLAS. ULFELD, (Cornifix, ou Corfits, comte d') étoit le dixiéme fils du grand-chancelier de Danemarck, d'une des premières maisons du royaume. Christiern IV le fit grandmaître de sa maison & viceroi de Norvège, & lui fit épouser sa fille naturelle; mais Fréderic III, fils & fuccesseur de Christiern IV, craignant fon ambition, lui fit effuyer plusieurs désagrémens. Le comte fortit secrettement de Danemarck. & se retira en Suède. La reine Christine le reçut très-bien, & l'employa dans plusieurs négociations importantes. Mals lorfque cette princesse eut abdiqué le trône, il tomba dans la difgrace des Suédois, & fut mis en prison. Ayant trouvé le moyen de s'évader, il fe retira à Copenhague, avant que d'avoir obtenu l'abolition de ce qu'il avoit fait contre fon fouverain. Fréderic III le fit alors arrêter, & l'envoya, avec la comtesse sa femme, dans l'isle de Bernholm; mais peu de tems après, il leur permit de voyager. A peine étoient - ils partis, qu'on prétendit avoir dé-

couvert une horrible conspiration que le comte avoit tramée contre fon prince. Il avoit, dit-on, propofé à l'électeur de Brandebourg de détrôner le roi de Danemarck, & de faire passer la couronne sur. la tête de ce monarque. Quoi qu'il en foit de cette accusation, Ulfeld fut condamné à être écartelé le 24 Juillet de l'an 1663, comme atteint du crime de lèse majesté au premier chef. L'arrêt fut exécuté fur une statue de cire en effigie. Il en reçut la nouvelle à Bruges, d'où il partit aussi-tôt pour se rendre à Basse. Il vécut quelque tems inconnu, avec 3 de fes fils & une fille; mais une querelle furvenue entre un de ces fils, & un bourgeois de la ville, le fit reconnoître. Contraint d'abandonner cet afyle, quoique tourmenté par la fiévre, il descendoit le Rhin dans un batteau, lorfqu'ayant été faisi du froid, il en mourut, âgé de 60 ans, en 1664, & fut enterré au pied d'un arbre. Ses talens auroient pu le rendre utile à son roi & à fa patrie; mais il ne s'en fervit que pour perdre l'un & l'autre, & pour se perdre lui-même par fon ambition, fon orgueil & fon humeur inquiette.

ULLOA DE TAURO, (Louis d') poëte Castillan, storissoir sous le roi Philippe IV. Baillet dit dans ses Jugemens des Savans, que c'étoit un de ces poëtes facétieux & plaisans, dont la cour de Philippe étoit remplie. Son talent pour le comique ou le burlesque, ne l'empêchoit pas de s'exercer quelquesois dans le sérieux & d'y réussir. Ses ouvrages ont été imprimés en Espane, in-4°. Voyez la Bibliothèque de Nicolas Antoine; & les Jugemens des Savans, édition de Paris, in-4°, avec les notes de la Monnoye,

tome v , pag. 215.

ULOLA, (D. Antonio) Voyez III. Juan.

ULPHILAS , ou GUIPHILAS , évêque des Goths qui habitoient dans la Moesie, partie de la Dacie, floriffoit vers l'an 370, fous l'empire de Valens. On croit qu'il a été l'inventeur des lettres gothiques; au moins il est certain qu'il a été le premier qui ait traduit la Bible en langue des Goths; & c'est peut-être ce qui a donné lieu de lui attribuer cette invention, parce qu'avant cette traduction, les lettres gothiques n'étoient connues que de très-peu de personnes. On est persuadé qu'il n'existe de cette traduction d'Ulphilas que les feuls Evangiles: c'est ce qu'on nomme le Codex Argenteus d'Ulphilas, parce qu'il est écrit en lettres d'or & d'argent. Ce rare & précieux manuscrit est conservé dans la bibliothèque du roi de Suède. Le célèbre Junius en a donné une édition en caractéres pareils à ceux de ce manuscrit. Ce fut Ulphilas qui obtint l'an 376 de l'empr Valens la permission, pour les Goths, d'habiter la Thrace, & afin de l'obtenir , il embrassa l'Arianifme.

ULPIEN , (Domitius Ulpianus) célèbre jurisconsulte, fut tuteur, & depuis secrétaire & ministre de l'empereur Alexandre-Sévére. Il s'éleva jusqu'à la dignité de préset du Prétoire, qui étoit la plus confidérable de l'empire. Son attachement aux superstitions Paiennes lui inspira une haine violente contre les Chrétiens, qu'il perfécuta cruellement. Il fut tué par les foldats de la garde Prétorienne l'an 226. Il nous reste de lui 29 titres de Fragmens recueillis par Anien, qui se trouvent dans quelques éditions du Droit Civil; ils sont curieux pour connoître les mœurs des Romains.

I. ULRIC, (St) évêque d'Augsbourg, d'une maison illustre d'Allemagne, mort en 973 à 83 ans, se fignala dans son diocèse par un zèle apostolique. Jean XV le mit dans le catalogue des Saints au concile de Latran, tenu en 993; & c'est le premier exemple de canonifation faite par les papes.

II. ULRIC, ou UDALRIC, moine de Cluni, né à Ratisbonne vers l'an 1018, & mort au monastère de la Celle en 1093, fut l'une des plus grandes lumiéres de l'ordre monastique. Il nous reste de lui, dans le Spicilège de D. d'Acheri, un recueil des Anciennes Coutumes de Clani, qui peut fervir à faire connoître quelques usages de son fiécle.

ULRIQUE-ÉLÉONORE DE BA-VIÉRE, seconde fille de Charles XI, roi de Suède, & sœur de Charles XII, naquit en 1688. Elle gouverna la Suède, pendant l'absence de fon frere, avec une fagesse que ce monarque ne put s'empêcher d'admirer. Après la mort de l'Alexandre du Nord, elle fut proclamée reine l'an 1719, par les suffrages unanimes de la nation. Elle céda la couronne à son mari Fréderic, prince héréditaire de Hesse-Cassel, l'année d'après; mais elle régna avec lui. Les Etats assemblés à Stockholm, engagérent cette princesse à renoncer solemnellement à tout droit héréditaire sur le trône, zfin qu'elle ne parût le tenir que des suffrages libres de la nation. Le pouvoir arbitraire fut alors aboli; les Etats prescrivirent une forme de gouvernement qu'ils firent ratifier par la princesse; l'autorité du trône fut tempérée par celle des Etats & du Sénat; & le peuple fut rétabli dans ses anciens droits, que Charles XII avoit tous violes. Ulrique - Eléonore employa les ressources de son génie, pour appeller dans fon royaume la paix, & avec elle les arts, le commerce & l'abondance. Elle mourut le 6 Décembre 1741, à 54 ans, chérie & adorée de ses sujets qui la regardoient comme leur mere.

ULUG-BEIG, prince Persan, s'attacha à l'astronomie. Son Catalogue des Etoiles fixes, rectifié pour l'année 1434, fut publié par le favant Thomas Hyde, à Oxford en 1665, in-4°, avec des notes pleines d'érudition. Ce prince fut tué par son propre fils en 1449, après avoir régné à Samarcand environ 40 ans. Outre l'ouvrage dont nous avons parlé, on lui en attribue un autre fur la chronologie, intitulé: Epochæ celebriores Chataïorum, Syro-Gracorum, Arabum, Persarum & Charasmiorum. Il a été traduit en latin par Jean Gréaves, & publié à Londres avec l'original Arabe, 1650, in-4°.

ULUZZALI, Voy. LOUCHALI. ULYSSE, roi de l'isse d'Ithaque, fils de Laërte & d'Anticlée, contrefit l'insensé pour ne point aller au siège de Troie. Mais Palamède découvrit cette ruse, en mettant son fils Télémaque, encore enfant. devant le foc d'une charrue qu'il faisoit tirer par des bœufs. Ulysse, de crainte de blesser son fils, leva la charrue. Cette attention découvrit sa feinte, & il fut contraint de partir; mais gardant au fond du cœur une haine implacable pour Palamede, (Voyez cet article.) qu'il ne tarda pas de fatisfaire. Il rendit de grands fervices aux Grecs par fa prudence & ses artifices. Ce fut lui qui alla chercher Achille chez Lycomède, où il le trouva déguisé en femme. Il le découvrit, en présentant aux dames de la cour des bi-

joux, parmi lesquels il y avoit des armes, fur lefquelles ce jeune prince se jetta aushtôt. Ulysse enleva le Palladium avec Diomède, fut un de ceux qui s'enfermérent dans le Cheval de bois, & contribua par son courage à la prise de Troie. Pour prix de ses exploits & de son éloquence, les capitaines Grecs lui adjugérent, après la mort d'Achille, les armes de ce héros, qu'il disputa à Ajax : (Voyez ce mot.) En retournant à Ithaque, il courut plusieurs dangers sur mer, & lutta pendant dix années contre sa mauvaife fortune. Il fit naufrage dans l'isle de Circé, où cette enchanteresse eut un fils de lui, appellé Télégone. Pour le retenir, elle changea tous fes compagnons en bêtes fauvages. Mais il fortit enfin de cette isle, & fit naufrage dans celle de Calypso, qui voulut envain se l'attacher; enfin fon vaisseau se brisa auprès de l'isse des Cyclopes, où Polyphême dévora 4 de ses compagnons, l'enferma avec le reste dans fon antre, d'où ce prince fortit heureusement. Ulysse évita par son adresse l'enchantement des Sirênes; & lorsqu'il quitta l'Eolie, Eole, pour marque de sa bienveillance, lui donna des outres où les vents étoient enfermés. Mais ses compagnons les ayant ouverts par curiofité, les vents s'échappérent & firent un désordre épouvantable. L'orage jetta Ulysse sur les côtes d'Afrique, lorsqu'il étoit sur le point de rentrer dans sa patrie. Il fit enfin naufrage pour la derniére fois, perdit ses vaisseaux & ses compagnons, se sauva sur un morceau de hois, & arriva à Ithaque dans un état si triste, qu'il ne fut reconnu de personne. Il se mit cependant parmi les amans de Pénélope, pour tendre l'arc qu'on avoit proposé, & dont Pénélope de-

voit être le prix. Il en vint à bout, fe fit reconnoître, rentra dans le fein de fa famille, & tua tous fes rivaux. Quelque tems après il se démit de ses états entre les mains de Télémaque, parce qu'il avoit appris de l'Oracle qu'il mourroit de la main de son fils. Il sut en effet tué par Télégone, qu'il avoit eu de Circé: (Voyer TÉLÉGONE.) Il sut mis au nombre des demi-Dieux. Les aventures d'Ulysse font le sujet de l'Odyssée d'Homére.

UPTON, (Nicolas) Anglois, se trouva au siège d'Orléans en 1428. Il sut depuis chanoine & précenteur de Sarisbery. Edouard Bisseus publia un Traité de ce chanoine: De Studio militari, joint à d'autres ouvrages de même espèce, Londres, 1654, in-fol. Upton vivoit

encore en 1453.

URANIE, l'une des 1x Muses, préside à l'astronomie. On la repréfente fous la figure d'une jeune fille, vêtue d'une robe couleur d'azur, couronnée d'étoiles, foutenant un globe avec les deux mains, & ayant autour d'elle plusieurs inftrumens de mathématiques. URA-NIE fut aussi le nom de plusieurs Nymphes, & un furnom célèbre de Vénus. Sous le nom d'Uranie, c'est-à-dire céleste, on adoroit Vénus comme la Déesse des plaisirs innocens de l'esprit; & on l'appelloit par opposition Vénus terrestre, quand elle étoit l'objet d'un culte infâme & groffier.

URANUS, Voyez SATURNE.

I. URBAIN, (St) disciple de l'Apôtre de St Paul, sut évêque de Macédoine; mais on ne saitrien de

particulier fur fa vie.

II. URBAIN I, (St) pape après Calixte I, le 21 Octobre 223; eut la tête tranchée pour la Foi de J. C., fous l'empire d'Alexandre Sévére, le 25 Mai de l'an 230. Il avoit

rempli fon ministère en homme

apostolique.

III. URBAIN II, appellé auparavant Otton ou Oddon, religieux de Cluni, natif de Châtillon-fur-Marne, parvint aux premiers emplois de son ordre. Grégoire VII, Bénédictin comme lui, ayant connu sa piété & ses lumiéres, l'honora de la pourpre Romaine. Après la mort du pape Victor III, il fut placé fur la chaire de St Pierre le 12 Mars 1088. Il fe conduisit avec beaucoup de prudence pendant le schisme de l'anti-pape Guibert. Il tint, en 1095, le célèbre concile de Clermont en Auvergne. Il y fut ordonné de communier en recevant séparément le Corps & le Sang de J. C.: ce qui prouve que l'usage ordinaire étoit encore de communier fous les deux espèces. On y fit aussi la publication de la 11º Croifade pour le recouvrement de la Terre-fainte. Les pélerinages des Chrétiens d'Occident aux Lieux-faints furent l'occasion de cette confédération. Les pélerins marchoient à la Terresainte en grandes troupes, & bien armés; on le voit par l'exemple de 7000 Allemands qui firent ce voyage en 1064, & qui se défendirent si vaillamment contre les voleurs Arabes. Les Mufulmans laissoient, à la vérité, aux Chrétiens leurs fujets, le libre exercice de la religion; ils permettoient les pélerinages, faifoient eux-mêmes celui de Jérusalem, qu'ils nomment la Maison-Sainte, & qu'ils ont en vénération; mais leur haine pour les Chrétiens éclatoit en mille maniéres; ils les accabloient de tributs, leur interdisoient l'entrée des charges & des emplois, & les obligeoient de se distinguer en portant un habit qui passoit pour méprifable parmi eux; enfin ils leur défendoient de confiruire de nouvelles Eglises, & les tenoient dans une contrainte qui pouvoit être regardée comme une perfécution perpétuelle. Ce furent ces mauvais traitemens qui excitérent le zèle d'Urbain II; mais les Croifades ne fervirent pas beaucoup aux Chrétiens de l'Orient, & elles corrompirent ceux de l'Occident. (Voyez le Difcours de l'abbé Fleuri fur les Croifades.) Urbain mourut à Rome le 29 Juillet 1099. On a de lui LIX Lettres, dans les Conciles de Labbe. Dom Ruinare a écrit sa Vie en latin : elle est aussi curieuse qu'intéressante. On la trouve dans les Œuvres Posthumes de D. Mabillon.

IV. URBAIN III, appellé auparavant Hubert Crivelli, archevêque de Milan, sa patrie; sut élu pape après Lucius III, à la fin de Novembre 1185. Il eut de grandes contestations avecl'empereur, touchant les terres laissées par la comtesse Mathilde à l'Eglise de Rome. Il l'auroit excommunié, si on ne lui avoit fait sentir l'imprudence de cette démarche. Ce pontife mourut à Ferrare le 19 Octobre 1187, après avoir appris la funeste nouvelle de la prise de Jérusalem par Saladin. Ce fut cette perte qui avança sa derniére heure. Son zèle étoit ardent, mais il ne fut pas toujours éclairé.

V. URBAIN IV, (Jacques Pantaléon, dit de Court-Palais) natif de Troyes en Champagne, d'un favetier, s'éleva par fon mérite. Après la mort d'Alexandre IV, il fut placé fur la chaire pontificale le 29 d'Août 1261. Il publia une Croifade contre Mainfroi, usurpateur du royaume de Sicile, en 1263, institua la fête du S. Sacrement, qu'il célèbra pour la 1<sup>re</sup> fois le Jeudi d'après l'Octave de la

Pentecôte 1264. Il fit composer l'Office de cette Fête par St Thomas d'Aquin; c'est le même que nous récitons encore. Mais le pape Urbain étant mort cette même année à Pérouse, la célébration de cette solemnité fut interrompue pendant plus de 40 ans. Elle avoit été ordonnée dès l'année 1246 par Robert de Torote, évêque de Liége, à l'occasion des révélations fréquentes qu'une fainte religieuse Hospitalière, nommée Julienne, recevoit depuis long-tems. On a d'Urbain IV une Paraphrase du Miserere dans la Bibliothèque des Peres, & LXI Lettres dans le Trésor des Anecdotes du P. Martenne. Elles peuvent servir

à l'Histoire ecclésiastique & profane

de ce tems-là.

VI. URBAIN V, (Guillaume de Grimoald) fils du baron du Roure, & d'Emphelise de Sabran, sœur de St Elzéar, né à Grisac, diocèse de Mende, dans le Gevaudan, se fit Bénédictin, & fut abbé de S. Germain d'Auxerre, puis de S. Victor de Marfeille. Après la mort d'Innocent VI en 1362, il obtint la papauté. Le faint-fiége étoit alors à Avignon; Urbain V le transféra à Rome en 1367. Il y fut reçu avec d'autant plus de joie, que depuis 1304 que Benoît XI fortit de cette ville, aucun pape n'y avoit réfidé. L'an 1370 Urbain quitta Rome pour revenir à Avignon. Ste Brigitte lui fit dire de ne pas entreprendre ce voyage, parce qu'il ne l'acheveroit pas. Il partit cependant, & arriva le 24 Septembre à Avignon, où il fut aussitôt attaqué d'une grande maladie qui l'emporta le 10 Décembre. Le pape Urbain V. avoit bâti plusieurs Eglises & fondé divers chapitres de chanoines, & fignalé son pontificat en réprimant la chicane, l'usure, le déréglement des ecclésiastiques, la simonie, &

la pluralité des bénéfices. Il entretint toujours mille écoliers dans diverses universités, & il les fournissoit des livres nécessaires. Il fonda à Montpellier un Collége pour 12 étudians en médecine. On a de lui quelques Lettres, peu impor-

VII. URBAIN VI, (Barthélemi Prignano, ) natif de Naples, & archevêque de Bari, fut élevé sur la chaire de St Pierre contre les formes ordinaires, n'étant pas cardinal; & dans une espèce de sédition du peuple, le 9 Avril 1378. Les cardinaux élurent, peu de tems après, le card. Robert de Genève, qui prit le nom de Clément VII. Cette double élection fut l'origine d'un schisme aussi long que fâcheux, qui déchira l'Eglise. Urbain sut reconnu par la plus grande partie de l'Empire, en Bohême, en Hongrie, en Angleterre. L'an 1383, le pontife fit prêcher une Croifade en Anglet, contre la France, & contre le pape Clément VII, son compétiteur; & pour la foutenir, il ordonna la levée d'une décime entière fur toutes les Eglifes d'Angleterre : Car, dit Froissard, les gens de guerre ne se paient pas de pardons. Un évêque fut chargé de cette armée ecclésiastique, qui se battit également contre les Clémentins & les Urbanistes, & qui finit par être disfipée. Urbain au désespoir fit arrêter fix de fes cardinaux, qui avoient, disoit-on, conspiré de le faire déposer & brûler comme hérétique. Ce complot étoit réel; Urbain fit mourir les coupables, après leur avoir fait fubir la question la plus cruelle. Il n'excepta qu'un cardinal-évêque de Londres, qu'il délivra à la priére du roi d'Angleterre. Une telle conduite n'étoit guéres propre à lui attirer des amis; fes plus intimes l'abandon-

nérent de jour en jour. Sa cour étoit un désert. Il n'en devint que plus dur & inflexible. Aussi fa mort, arrivée en 1389, fut une fête pour le peuple. Il avoit fait le II Avril précédent trois institutions mémorables. La 1re fut de diminuer encore l'intervalle du Jubilé; il le fixa à 33 ans, se fondant sur l'opinion que Jesus-Christ a vécu ce même nombre d'années sur la terre. La 2° institution sut la sête de la Visitation de la Ste Vierge. Enfin il statua qu'à la fête du S. Sacrement on pourroit célébrer nonobstant l'interdit; & que ceux qui accompagneroient le Viatique depuis l'Eglise jusques chez un malade, & de chez le malade à l'Eglise, gagneroient cent jours d'indulgence.

VIII. URBAIN VII, Romain, appellé auparavant Jean - Baptiste Castagna, & cardinal sous le titre de St Marcel, obtint la tiare après Sixte-Quint, le 15 Septembre 1590. Sa piété & fa science faisoient attendre de grandes choses de son gouvernement; mais il mourut 12 jours après son élection, le 27 du même mois. Sa réfignation éclata dans fes derniers momens. Le Seigneur, dît-il avant que d'expirer. me dégage des liens qui auroient pu m'é-

ere funestes.

IX. URBAIN VIII, de Florence, (Maffeo Barberino) monta sur le trône pontifical après le pape Grégoire XV, le 6 Août 1623. Il réunit le duché d'Urbin au faint-fiége; il approuva l'ordre de la Vifitation, & supprima celui des Jésuitesses. Il donna en 1642 une Bulle qui renouvelle celles de Pie V contre Baïus, & les autres qui défendent de traiter des matiéres de la Grace. La même Bulle d'Urbain déclare que l'Augustin de Jansenius renferme des propositions déja condamnées. Ce pontife mourut en 1644, après

avoir rempli tout ce qu'on est en droit d'attendre d'un pape vertueux & éclairé. Il entendoit si bien le Grec, qu'on l'appelloit l'Abeille Attique, & il réuffissoit dans la poëfie Latine. Il corrigea les Hymnes de l'Eglise. Ses Vers Latins sacrés ont été imprimés à Paris au Louvre in-fol. avec beaucoup d'élégance, fous ce titre: Maffei Barberini Poëmata. Les plus confidérables de ces Piéces sont, I. Des Paraphrases sur quelques Pseaumes & fur quelques Cantiques de l'Ancien & du Nouveau Testament. II. Des Hymnes & des Odes sur les Fêtes de Notre-Seigneur, de la Ste Vierge & de plufieurs Saints. III. Des Epigrammes fur divers hommes illustres. Ces différens ouvrages ont de la noblesse; mais ils manquent de chaleur & d'imagination. On a encore de lui des Poësies Italiennes, Rome, 1640, in-12. Ce fut Urbain VIII qui donna le titre d'Eminentissime aux cardinaux, aux trois électeurs eccléfiastiques, & au grand-maître de Malte.

X. URBAIN DE BELLUNO . ( Urbanus Valerianus ou Bolzanus ) Cordelier & précepteur du pape Léon X, mort en 1524 à 84 ans, est le premier, felon Vossius, qui ait donné une Grammaire Grecque en latin, qui mérite quelque estime, in-4°. Paris 1543. Il a donné aussi une Collection d'anciens Grammairiens, fous le titre de The faurus Cornucopia, Venise 1496, in-fol.

URBIN, Voyer BRAMANTE. URCEUS, (Antoine) furnommé Codrus, né en 1446 à Herberia ou Rubiera, ville du territoire de Reggio, enseigna les belles-lettres à Forli, avec des appointemens considérables. De - là il passa à Bologne, où il fut professeur des langues grecque & latine, & de rhétorique. L'irreligion & le li-

623

bertinage déshonorérent sa jeunesse, & quoiqu'il fit l'esprit-fort, il ajoûtoit foi aux présages les plus ridicules; mais il se repentit de ses impiétés & de ses égaremens, & il mourut à Bologne, dans de grands fentimens de piété, en 1500, à 54 ans. On mit fur fon tombeau pour toute épitaphe: Codrus ERAM. Sa santé avoit été toujours très-foible. Avec un extérieur doux, il avoit l'humeur bilieuse & sévére. Il étoit avare de louanges, & prodiguoit les critiques, fur-tout à l'égard des auteurs modernes. On a de lui, I. Des Harangues. II. Des Sylves, des Satyres, des Epigrammes & des Eglogues en latin, dont il y a eu plusieurs éditions, quoique le mauvais l'emporte fur l'excellent. Urceus étoit cependant un homme d'esprit, plein de gaieté & de faillies. Le prince de Forli s'étant un jour recommandé à lui: Les affaires vont bien, répondit Urceus, Jupiter se recommande à Codrus; depuis ce mot, le nom de Codrus lui fut donné. Ses Ouvrages font affez rares, sur-tout de l'édition de Bologne 1502, in-fol. Bayle, qui n'avoit pas eu occasion de les voir, a commis beaucoup de fautes dans l'article d'Urceus Codrus.

UREE, (Olivier) en latin Uredius, jurisconfulte des Pays-Bas, mort en 1642, connoissoit l'histoire aussi bien que la jurisprudence. On a de lui : I. La Généalogie des Comtes de Flandre, en latin, Bruges, 1642 & 1643, 2 v. in-f. Il. Les Sceaux des Comtes de Flandre, 1639, in-f. L'un & l'autre ont été maussadement traduits en françois, & imprimés à Bruges, 1641 & 1643, 3 v. in-f. III. Une Histoire de Flandre en latin, Bruges 1650, 2 vol. in-fol. Ledernier tome est le plus rare à trouver. Voyez la Méthode pour étudier l'Histoire, de Lenglet, T. XIV, p. 262.

I. URFÉ, (Honoré d') comte de Château-neuf, marquis de Valromery, naquit à Marseille en 1567, de Jacques d'Urfé, d'une illustre maison de Forez, originaire de Suabe. Il fut le 5° de fix fils, & le frere de six sœurs. Après avoir fait fes études à Marseille & à Tournon, il fut envoyé à Malte, d'où il retourna dans le Forez, ne pouvant pas supporter les privations du célibat. Anne d'Urfé, son frere. avoit épousé, en 1574, Diane de Chevillac de Château-Morand, riche & seule héritière de sa maison. Ce mariage ayant subsisté pendant 22 ans, fut rompu pour cause d'impuissance, en 1596. Anne embrassa l'état ecclésiastique. Diane resta libre pendant quelques années; enfuite cédant aux poursuites d'Honoré, qui ne vouloit pas laisser sortir de sa maison les grands biens qu'elle y avoit apportés, elle confentit à l'époufer. Ce mariage n'étant fondé que sur l'intérêt, les deux époux ne vécurent pas longtems dans une parfaite intelligence. La malpropreté de Diane, toujours environnée de grands chiens, qui causoient dans sa chambre & même dans fon lit une saleté insupportable, dégoûtérent bientôt fon mari. D'ailleurs d'Urfé avoit espéré qu'il naîtroit de ce mariage des enfans, qui pussent conserver dans sa maison les biens que Diane y avoit apportés; mais au lieu d'enfans, elle accouchoit tous les ans de moles informes. Il fe retira done en Piémont, où il coula des jours heureux, débarrassé des épines de l'hymen & de l'ennui du ménage. Il mourut à Ville-Franche en 1625. âgé de 58 ans. Sa maison est éteinte. Ce fut vraisemblablement pendant sa retraite en Piémont qu'il composa son Astrée, 4 vol. in-8%, augmentes d'un 5° par Bare, fon fecrétaire. Cette ingénieuse Pastorale a été la folie de toute l'Europe, dit Garlencas, pendant plus de 50 années. C'est un tableau de toutes les conditions de la vie humaine, qui laisse peu à desirer du côté de l'invention, des mœurs & des caractéres. Ce tableau n'est point fait à plaisir, & tous les faits, couverts d'un voile très-ingénieux, ont un fondement véritable dans l'histoire de l'auteur, ou dans celle des galanteries de la cour de Henri IV. Il est vrai que les caractéres ne sont pas toujours affortis au genre pastoral, & que les bergers de l'Astrée jouent le rôle tantôt d'un courtifan délicat & poli, & tantôt d'un fophiste très-pointilleux. La meilleure édition de cet ouvrage est celle de Paris 1753, en 10 vol. in-12, par l'abbé Souchai : ( Voyez Souchai.) On a encore de d'Urfé: I. Un Poëme intitulé la Sirène, 1611. in-8°. II. Un autre Poëme sous le titre de la Savoysiade, dont il n'y a qu'une partie d'imprimée. III. Une Pastorale en vers non rimés, intitulée la Sylvanire, in-S°. IV. Des Epitres morales, in-12, 1620.

H. URFÉ, (Anne d') frere aîné du précédent, fut comte de Lyon, & mourut en 1621 à 66 ans. C'étoit un homme de lettres, qui avoit autant de vertu que d'éfprit. On a de lui des Sonness, des Hymnes & d'autres Poëfies, 1608, in-4°, qui étoient médiocrement bonnes

même pour fon tems.

I. URIE, mari de Bethfabée. Sa femme étant enceinte de l'adultére qu'elle avoit commis avec David, en donna avis à ce prince, qui, pour cacher fon crime, engagea Urie à revoir fa femme. Mais comme il refusa d'aller à sa maison, David le renvoya au siège de Reblath, d'où il venoit, avec des lettres pour Joab, qui eut ordre

de le mettre dans l'endroit le plus périlleux, puis de l'y abandonner pour y périr. Cet ordre cruel fut fidellement exécuté, & le vertueux Urie fut la victime de l'impudicité de sa femme & de son roi.

II. URIE, fuccesseur de Sadoc II, dans la grande facrificature des Juiss, vivoit sous le roi Achaz. Ce prince étant allé à Damas au-devant de Teglath-Phalassar, & ayant vu dans cette ville un autel profane dont la forme lui plut, en envoya austitôt le dessin au granda prêtre Urie, en lui ordonnant de faire un autel pour le Temple sur ce modèle. Le grand-prêtre exécuta ponctuellement l'ordre du roi, & se couvrit d'un opprobre éternel, en trahissant ainsi son ministère.

III. URIE, fils de Semei, prophétifoit au nom du Seigneur en même tems que Jérémie, & prédifoit, contre Jérufalem & tout le pays de Juda, les mêmes chofes que ce prophète. Le roi Joakim & les grands de fa cour l'ayant entendu, voulurent se saisir de lui & le faire mourir : Uric , qui en fut averti, se sauva en Egypte. Mais Joakim l'ayant fait poursuivre, il fut pris & mené à Jérusalem, où le roi le fit mourir par l'épée, & ordonna qu'on l'enterrât fans honneur dans les fépulchres des derniers du peuple.

UROOM, (Henri-Corneille) peintre, né à Harlem en 1566, passa la plus grande partie de sa vie à voyager. L'Italie, ne sur pas oubliée. Il sit, dans cette grande école, les études nécessaires pour se persectionner. Paul Bril, qu'il rencontra à Rome, lui su sur fur-tout d'un grand secours. Uroom s'étant embarqué avec un grand nombre de ses tableaux pour l'Espagne, eut à essuyer une affreuse tempéte, qui le jetta sur des côtes in-

con-

connues, & lui enleva tout fon trésor pittoresque. Quelques Hermites, habitans de ces demeures sauvages, exercérent envers lui l'hospitalité, & lui fournirent bientôt l'occasion de retourner dans sa patrie. Le peintre, par reconnoissance, fit plusieurs tableaux pour orner leur Eglise. Ce maître avoit un rare talent pour représenter des Marines & des Combats fur mer. L'Angleterre & les princes de Nassau l'occupérent à confacrer, par fon pinceau, les victoires maritimes que ces deux Puissances avoient remportées. On exécuta même des tapisseries d'après ses ouvrages. Nous ignorons l'année de sa mort.

URSATUS, Voyer ORSATO.

URSICIN ou URSIN, antipape, fut élu évêque de Rome par une faction en 384, le même jour que fut ordonné S. Damafe. Ces deux élections causérent un schisme. Les deux partis prirent les armes, & il y eut plusieurs Chrétiens tués de part & d'autre. Urficin su banni de Rome par l'empereur Gratien; mais étant revenu, il excita de nouveaux troubles. Enfin il sut exilé pour toujours, & Damase maintenu sur le trône pontifical.

1. URSINS, (Guillaume Jouvenel des ) se signala à l'exemple des anciens Romains dans presque tous les emplois de la robe & de l'épée. Successivement conseiller au parlement, capitaine des Gendarmes, lieutenant-général du Dauphiné, bailli de Sens, il sut nommé chancelier de France en 1445. Louis XI formant sur lui des soupeons injustes, le déposa & l'emprisonna en 1461; mais ayant reconnu son innocence, il le rétablit avec éloge en 1465. Ce mipistre mourut en 1472, avec la ré-

putation d'un homme plus propre pour la guerre que pour la robe. Son pere étoit un avocat de Paris, qui étant devenu prévôt des marchands en 1388, réprima l'insolence des gens de guerre, & maintint les priviléges des bourgeois de Paris. On lui donna par reconnoissance l'Hôtel nommé des Ursins, dont il prit le nom. Jouvenel n'a été ni le premier, ni le dernier qui a altéré fon nom roturier, pour s'enter sur une famille noble. Celle des Ursins en Italie. dont quelques ignorans l'ont cru. est une des plus illustres de l'Europe. Elle a donné à l'Eglise cinq papes, & plus de 30 cardinaux.

II. URSINS , ( Jean Jouvenel des ) frere du précédent, s'éleva par le crédit du chancelier. II exerça la charge de maître-desrequêtes & divers autres emplois. avec une intégrité peu commune. Son goût pour la piété le porta à embraffer l'état ecclésiffique, & il fut successivement évêque de Beauvais, de Laon, & archevêque de Reims en 1449. Ce prélat, également illustre par ses vertus épiscopales & par fes connoissances littéraires, mourut en 1473 à 85 ans, après s'être fignalé parmiles évêques qui revirent la sentence injuste prononcé par les Anglois contre la Pucelle d'Orléans. On a de lui une Histoire du règne de Charles VI, depuis l'an 1380 jusqu'en 1422; elle passe pour assez exacte, & elle est écrite avec naïveté. L'auteur penche beaucoup plus pour le parti des Orléanois, que pour celui des Bourguignons. II ne ménage point ceux-ci, & il encense les autres. Son Histoire est écrite année par année, sans autre liaison que celle des faits. Les événemens y font afiez détaillés; cependant, à l'exception de quelques circonstances, il n'y a rien de bien particulier. Théodore Godefroi la sit imprimer in-4°. & Danys son sils la donna depuis in-fol. avec des augmentations.

III. URSINS, (Anne-Marie de la Trimouille, épouse en secondes nôces de Flavio des ) duc de Bracciano; femme de beaucoup d'efprit & d'ambition, joua un rôle à Rome, & ne contribua pas peu à la disgrace du cardinal de Bouillon. Devenue veuve, elle fut nommée Camerera - Mayor de Louise-Marie de Savoie, reine d'Espagne & Ire femme de Philippe V. Ce titre répond à celui de Dame-d'honneur en France. Elle prit un tel empire sur l'esprit du roi & de la reine, que Louis XIV, craignant qu'elle n'engageât par ses intrigues fon petit-fils dans de fausses démarches, la fit renvoyer en 1704. La reine d'Espagne, qu'elle gouvernoit, fut inconfolable; & fa dame-d'honneur lui fut rendue, & eut plus de pouvoir que jamais. Elle préfidoit à toutes les délibérations, fans être admise dans les conseils où elles se prenoient. Les ambaffadeurs traitoient avec elle, les ministres lui rendoient compte de leurs desseins, & les généraux d'armée même la consultoient. Ceux qui ne plioient pas fous elle, étoient ou congédiés ou tracaffés. Elle rendit les plus mauvais ofices au duc d'Orléans, qui faifoit triompher les armes de France en Espagne. La reine étant morte en 1712, Philippe époufa en fecondes nôces Elizabeth-Farnefe, fille & héritière du duc de Parme, qui commença son règne en chassant la princesse des Ursins, accourue au-devant d'elle. Forcée de fortir du royaume, sans même qu'elle sût la raison d'une si prompte disgrace, elle ne put trouver un afyle

ni à Paris, ni à Gênes. Enfin elle fe retira dans la ville d'Avignon, & de-là à Rome, où le pape avoit d'abord refusé de la recevoir. Elle y mourut en 1722. " Les histo-" riens, ( dit M. l'abbé Millot, ) » ont trop flétri sa mémoire, & " trop peu connu ce qu'elle pof-» sédoit de qualités respectables. " Elle avoit le talent des affaires » avec celui de l'intrigue; de l'é-" lévation dans les fentimens ; " avec les petiteffes de la vanité; " beaucoup de zèle pour ses maî-" tres , avec la jaloufie de la fa-" veur ; moins de vertu & d'agré-" mens que Made de Maintenon . " mais plus de force d'esprit & de " caractere. Si elle fit quelques " fautes, elle rendit aussi de grands " fervices; car elle fut le con-" feil, le soutien d'une jeune rei-» ne sans expérience, qui se sit » adorer de ses peuples, qui ani-" ma le roi dans les circonstan-" ces les plus orageuses, qui le » rendit supérieur à toutes les » tempêtes, & qui fans cesse sut " exposée avec lui à se perdre " par de fatales imprudences. L'Ef-" pagne étoit alors si difficile à » gouverner, qu'une grande par-" tie des reproches faits à la prin-" cesse des Urfins, semblent de-" voir retomber fur les conjonc-» tures. Elle fut intrigante , al-" tière, ambirieuse. Combien de » ministres célèbres l'ont été de " même? Mais son courage & sa » réfolution au milieu des périls " extrêmes du monárque, con-» tribuérent beaucoup à le main-" tenir fur le trône. " Le roi & la reine d'Espagne avoient voulu, à fà follicitation, réferver un petit territoire dans les Pays-Bas, qu'ils auroient fait ériger en fouveraineté pour la princesse des Urfins; mais ce fut une chimère

qui l'occupa long-tems, & que sa mauvaise fortune dissipa.

URSINUS , on ORSINI , Voyer

Fulvius-Ursinus, nº II. I. URSINUS, (Zacharie) théologien Protestant, né à Breslaw en 1534, se fit un nom en Allemagne, & fut ami intime de Melanchton. Après la mort de cet homme célèbre, Urfinus étant perfécuté par les théologiens de la cond'Ausbourg , fortit de Breflaw. Il fe retira a Zurich, & mourut à Neustadt en 1583, a 49 ans. On a de lui plusieurs Quvrages estimés des Protestans, Heidelberg 1611, 3 tomes in-folio. Ils roulent presque tous fur la conrroverse... Il ne faut pas le confondre avec George URSINUS, théologien Danois, qui s'est fait un nom par ses Antiquités Hébraiques.

II. URSINUS, (Jean-Henri) théologien Luthérien furintendant des Eglifes de Ratisbonne, où il mourut le 14 Mai 1667, étoit un homme d'une grande érudition facrée & profane. Ses principaux ouvrages font: I. Exercitationes de Zoroaftre, Hermete, Sanchoniatone, Norimbergæ 1661, in-8°. II. Sylvæ Theologiæ fymbolicæ, 1685, in-12. III. De Eccleftarum Germanicarum origine & progreffu, 1664, in-8°.

III. URSINUS, (George-Henri) fils du précédent, philologue & littérateur, mourut le 10 Septembre 1707, à 60 ans. On a de lui : I. Diatribe de Taprobana, Cerne & Ogyride veterum. II. Disputatio de Locustis. III. Observationes philologica de variis vocum etymologiis & significationibus. IV. De primo & proprio Aoristorum usa. V. Des Notes critiques sur les Eglogues de Virgile, sur la Troade de Senèque le Trag. VI. Grammatica Graca. VII. Dionysii Terra orbis Descriptio sum notis. Ces ouvrages prouvent qu'il

avoit hérité du fçavoir de son pere.

I. URSULE, intendant des largeffes fous l'empereur Constance, fut mis a mort au commencement du règne de Julien l'Apostat, en 325. Constance, en envoyant Julien dans les Gaules, avoit expressement recommandé quon lui ôtat le moyen de faire des largesses aux troupes. Urfule, qui affectionnoit ce prince, avoit donné des ordres fecrets, pour lui remettre autant d'argent qu'il voudroit; & par-là il lui avoit facilité l'accomplissement de ses desfeins. Son supplice exposa Julien à l'exécramon publique. L'empereur, affectant une compassion politique, se défendit, en protestant qu'Ursule avoit été exécuté à fon iniçu, & qu'on l'avoit immolé au ressentiment des soldats. irrires de la nauteur avec laquelle ce ministre les avoit traités au siége d'Amide. Ammien avoue que l'apologie étoit frivole, & que l'empereur démentit en cette occafion, ce caractére d'équité & de douceur qu'il avoit montré jufqu'alors.

II. URSULE, (Ste) fille d'un prince de la Grande Bretagne , fut couronnée de la palme du martyre par les Huns, auprès de Cologne fur le Rhin, avec plusieurs autres filles qui l'accompagnoient, vers l'an 384, felon la plus commune opinion. Plufieurs écrivains ont dit que les compagnes de Ste Ursule étoient au nombre de onze mille, & les appellent les Onze mille Vierges. Mais Usuard , qui vivoit au Ixº fiécle, dit feulement qu'elles étoient en grand nombre; & d'autres prétendent qu'elles n'étoient qu'onze en tout. Cette opinion est la plus probable; mais ce n'est pas la plus suivie par les au-

Rrij

seurs des Légendes. On prétend que l'erreur des onze mille Vierges vient de l'équivoque du chiffre Romain XI. M. V. qu'on a mal interprété; ou du mot Undecimilla, compagne de Ste Ursule. Il y a dans l'Eglife un ordre de Religieuses qui prennent le nom de cette Sainte. La bienheureuse Angele de Bresse, établit cet institut en Italie, l'an 1537. Voy. ANGELE-Merici, & Bus.

URSUS, (Nicolas - Raymarus) mathématicien Danois, garda les pourceaux dans fa jeunesse. Il ne commença d'apprendre à lire qu'à 18 ans; mais ses progrès furent rapides, & il devint, presque sans maître, l'un des plus favans aftronomes & des plus habiles mathématiciens de fon tems. Il enfeigna les mathématiques à Strasbourg avec réputation, & fut enfuite appellé par l'empereur pour enfeigner la même fcience à Prague, cù il mourut vers l'an 1600. On a de lui quelques Ecrits mathématiques. Il avoit eu l'imprudence de lutter contre Ticho-Brahé, qui le réduisit au filence.

USPERG, (l'Abbé) Voyez Con-RAD , nº III.

USSERIUS, (Jacques) en anglois Ushen, né à Dublin en 1580, d'une famille ancienne, étudia dans l'université de Dublin, établie par Henri de Usher, son oncle, archevêque d'Armach. La pénétration de son esprit lui facilita l'étude de toutes les sciences. Langues, poëtique, éloquence, mathématiques, chronologie, hiftoire facrée & profane, théologie, il n'oublia rien pour orner son esprit. En 1615, il dressa, dans une assemblée du clergé d'Irlande, les articles touchant la religion & la discipline ecclésiastique; & ces articles furent approu-

vés par le roi Jacques, quolqu'ils fussent différens de ceux de l'Eglife Anglicane. Ce monarque, pénétré de son mérite, lui donna l'évêché de Méath en 1620, puis l'archevêché d'Armach en 1626. Usserius passa en Angleterre en 1640, & ne pouvant plus retourner en Irlande déchirée par les guerres civiles, il fit transporter fa bibliothèque à Londres. Tous ses biens lui furent enlevés dans ce flux & reflux de factions. L'université de Leyde, instruite de fon état, lui offrit une pension confidérable, avec le titre de professeur honoraire, s'il vouloit se rendre en Hollande. Le cardinal Richelieu lui envoya fa médaille, & ajoûta à ce présent des offres avantageuses s'il venoit en France, où il auroit la liberté de professer sa religion. Userius aima mieux demeurer en Angleterre, où il continua de mettre au jour plusieurs ouvrages, qui ont fait un honneur infini à l'étendue de son érudition & à la justesse de la critique. Les principaux sont: I. Son Histoire Chronologique, ou fes Annales de l'Ancien & du Nouveaus Testament, Genève 1722, en 2 v. in-fol. dans lefq. il concilie l'hiftoire facrée & profane, & raconte les principaux événemens de l'une & de l'autre, en se servant des propres termes des auteurs originaux: fes calculs n'ont rien d'incroyable. Il fit paroître la chronologie des Affyriens sous une forme plus régulière, en réduifant à cinq cens ans avec Hérodote la durée de leur empire, que la plupart des historiens, trompés par Diodore de Sicile, faifoient aller à 1400. II. L'Antiquité des Eglises Britanniques, Londres 1687, in-folqu'il fait remonter jusqu'au tems de la mission des Apôtres; mais Tes Actes qu'il produit pour appuyer cette prétention, font fort fuspects. III. L'Histoire de Gotesehale, Dublin 1631, in-4°. IV. Une édition des Epîtres de S. Ignace, de S. Barnabé, & de S. Polycarpe, avec des notes pleines d'érudition, Oxford 1644, & Londres 1647, 2 tom. en 1 vol. in-4°. Ce recueil est aussi rare qu'estimé. V. Un Traité de l'édition des Sepeante, Londres, 1655, in-4°. dans lequel il a foutenu des opinions particulières, que tout le monde n'adopte point. Ce prélat eut toutes les qualités d'un bon citoyen. Inviolablement attaché au roi Charles I, il tomba en défaillance au premier appareil du supplice de ce monarque. Sa vertu fut respectée par l'usurpateur, qui avoit mis ce roi à mort en 1649. Cromwel le fit venir à sa cour, & lui promit de le dédommager d'une partie des pertes qu'il avoit faites en Irlande. Il l'affûra aussi qu'on ne tourmenteroit plus le clergé épifcopal; mais il ne lui tint pas parole.  $U_f$ -Serius tomba malade bientôt après, & mourut d'une pleurésie en 1655. âgé de 75 ans. Sa conduite fut toujours marquée au coin de la modération : aussi les Anglicans fanatiques l'accusérent de pencher vers la religion Catholique. Le roi de Danemarck & le cardinal Mazarin voulurent acheter sa bibliothèque; mais Cromwel la fit vendre à un prix fort médiocre, pour en faire un présent à l'université de Dublin. Voyez fa Vie par Richard Part, à la tête de ses Lettres, Londres 1686, in-fol.

USUARD, Bénédictin du IX° fiécle, est auteur d'un Martyrologe qu'il dédia à Charles le Chauve. Cet ouvrage est fort célèbre; mais on ignore les particularités de la vie de son auteur. Les meilleures édi-

tions font celles de Molanus, à Louvain , 1568, in-8°. & du P. Sollier Jésuite, in-fol. Anvers 1714, qui est très-curieuse & faite avec beaucoup de foin. Molanus a donné plusieurs éditions du même ouvrage; mais celle de 1568 est la plus ample, parce que dans les autres, fes censeurs l'obligérent de retrancher beaucoup de notes qui méritoient d'être confervées. Il y a une édition du même Martyrologe, à Paris 1718, in-4°. par Dom Bouillart, Béné dictin de St Maur; mais elle est moins recherchée que celle de Sollier.

USUM-CASSAN, dit auffi Ozum-Asembec, de la famille des Assambléens, étoit fils d'Alibec. & devint roi de Perse. On assûre qu'il descendoit de Tamerlan, & qu'il fortoit de la branche nommée du Bélier blanc. Il étoit gouverneur de l'Arménie , lorfqu'il leva l'étendard de la révolte contre le roi de Perse Joancha. Après lui avoir ôté la vie, il monta fur le trône, & fit la guerre aux Turcs, uni avec les Chrétiens : mais ses exploits n'apportérent aucun avantage à ceux-ci. Ce prince mourut en 1572, avec la réputation d'un homme remuant, ambitieux & cruel. Quoique Mahométan, il avoit époufé la fille de l'empereur de Trébizonde, qui étoit Chrétienne.

UTENHOVE, (Charles) né à Gand en 1536, fut élevé avec foin dans les belles-lettres & dans les sciences par son pere, homme distingué par sa vertu & par son éloquence, non moins que par l'ancienneté de sa famille. Envoye à Paris pour y achever ses étus des, il s'y lia avec Turnèbe, qui l'est précepteur des trois savante-filles de Jean Morel. De Paris Utenhove passa en Angleterre, où il

Rr iij

écrivit en faveur de la reine Eliqabeth, qui lui donna des marques de sa libéralité. Enfin, s'étant retiré à Cologne, il y mourut d'apoplexie en 1600. On a de lui des Poesses latines & d'autres ouvrages; les principaux font : I. Epigrammata, Epitaphia, Epithalamia græca & latina. 11. Xeniorum Liber, Bale, 1564, in-8°. III. Epistolarum Centuria. IV. Mythologia Æsopica, metro elegiaco, Steinfurt, 1607, in-S°. Tous ces ouvrages marquent un esprit orné; mais le latin n'en est pas toujours assez pur & affez élégant.

UXELLES, (Nicolas Châlon du Blé, marquis d') porta d'abord le petit collet; mais fon frere aîné étant mort en 1669, il se confacra aux armes. Plufieurs belles actions le distinguérent, & il se signala furtout dans Mayence, dont il foutint le siège pendant 56 jours, & qu'il ne rendit que par ordre du roi. Propre à négocier comme à combattre, il fut plénipotentiaire à Gertruidemberg & à Utrecht, & il fit respecter la France aux yeux des étrangers. Il mourut sans avoir été marié, en 1730. Il avoit obtenu le bâton de maréchal de France en 1703, & avoit été en 1718 du conseil de régence, où il n'ouvrit que de bons avis, qui ne furent pas tous fuivis. C'étoit un homme froid, taciturne, mais plein de fens. Son esprit étoit plus sage, qu'élevé & hardi.

UZEDA, (le Ducd') Voyer I. GIRON, & LERME.

VACE, Voy. WACE (Robert).

I. VACHET, (Jean-Antoine le) prêtre, instituteur des Sœurs de l'Union Chrétienne, & directeur des Dames Hospitalières de S. Gervais, étoit hatif de Romans en Dauphiné, d'une famille noble. Après avoir distribué son bien aux pauvres, il fe retira à St Sulpice, s'appliqua aux Missions dans les villages, & vifita les Prifons & les Hôpitaux, Ses mortifications & fes travaux lui cauférent une maladie dont il mourut en 1681, âgé de 78 ans. L'abbé Richard donna sa Vie en 1692. Nous avons de lui: I. L'Exemplaire des Enfans de Dieu. II. La Voie de Jesus-Christ. III. L'Arzisan Chrécien. IV. Réglemens pour les Filles & les Veuves qui vivent dans le Séminaire des Sœurs de l'Union Chrétienne, Ces ouvrages sont écrits avec plus d'onction que de pureté.

II. VACHET, (Pierre-Joseph de ) prêtre de l'Oratoire , natif de Beaune, & curé de S. Martin de Sablon au diocèse de Bordeaux. mort vers 1655, laissa des Poësies latines, Saumur 1664, in-12.

VACQUERIE, ou VAQUERIE. (Jean de la) premier président du parlement de Paris, fous Louis XI. fe fit admirer par sa probité, par sa fermeté, par son zèle à soutenir les intérêts des citoyens. Le roi avoit donné des édits, dont le peuple auroit été incommodé; la Vacquerie vint, à la tête du parlement, trouver Louis XI, & lui dît: SIRE, nous venons' remettre nos Charges entre vos mains, & Souffrir tout ce qu'il vous plaira, plutôt que d'offenser nos consciences. Le roi, touché de la généreuse intrépidité da ce magistrat, révoqua ses édits. La Vacquerie mourut en 1497. Le chancelier de l'Hôpital fait de ce préfident cet éloge : Qu'il étoit beaucoup plus recommandable par sa pauvreté, que Rolin, chancelier du Duc

de Bourgogne, par ses richesses. VACQUETTE, ou VAQUETTE, (Jean) écuyer, feigneur du Cardonnoy, né à Amiens en 1658, fut confeiller au préfidial de cette ville. On reconnut en lui une fcience profonde des loix, dirigée par une parfaite intégrité: double mérite, auquel il dut la mairie & lieutenance-générale de police, que lui déférérent 2 fois tous les suffrages. Il remplit ces places avec autant de zèle que d'intelligence. Il eut l'honneur de complimenter Jacques II, roi d'Angleterre, lorfqu'allant à Calais, il passa par Amiens, le 29 Février 1696. Il fe forma dans cette ville, en 1700, une société de gens-de-lettres; Mr du Cardonnoy en conçut la premiére idée. Elle étoit composée des amareurs de ce tems-là, dont sa maison étoit le Lycée. Cette société ne subfista que jusqu'à 1720, & fut refluscitée 30 ans après par cette Académie des sciences, belles-lettres & arts, établie à Amiens par lettres-patentes de 1750, dont quelques membres se sont rendus célèbres. M' du Cardonnoy faisoit particuliérement ses délices de la poësie & de la musique; il cultivoit les belles-lettres & la fcience des médailles antiques & modernes, dont il avoit un cabinet curieux & riche. Ses Poësies sont quelques Contes en vers libres, & d'une poëfie plus facile qu'énergique; tels que: L'Exilé à Versailles ; Les Religieuses qui vouloient confesser; Le Singe libéral; La Précaution inutile... M' du Cardonnoy mourus au mois d'Octobre 1739, regretté de tous

ceux qui se connoissoient en vrai mérite. Il étoit dans la 81° année de fon âge.

VADÉ, (Jean-Joseph) né en 1720 à Ham en Picardie, fut amené à Paris, à l'âge de 5 ans, par son pere qui vivoit d'un petit commerce. Il eut une jeunesse si fougueuse & si dissipée, qu'il ne fut jamais possible de lui faire faire fes études. Il ne fut jamais que très-peu de latin; mais il corrigea le défaut d'éducation par la lecture de tous nos bons livres françois. Vadé est le créateur d'un nouveau genre de Poësie, qu'on nomme le genre Poissard. Ce genre ne doit point être confondu avec le Burlesque. Celui-ci ne peint rien. Le Poissard au contraire peint la nature, basse à la vérité, mais qui n'est point sans agrémens. Un tableau qui représente, avec vérité, une guinguette, des gens du peuple dansans, des soldats buvans & fumans, n'est point désagréable à voir. Vadé est le Teniers de la poësie; & Teniers est compté parmi les plus grands artistes, quoiqu'il n'ait peint que des Fêtes flamandes. Les Œuvres de Vadé, contenant ses Opéra-Comiques, ses Parodies, ses Chansons, ses Bouquets, ses Lettres de la Grenouillère, son Poëme de la Pipe cassée, ses Complimens des clôtures des Foires de St Germain & de St Laurent, ont été recueillies en 4 vol. in-8°, chez Duchesne. On a encore de lui un vol. de Poësies Posthumes, contenant des Contes en vers & en prose, des Fables, des Epitres, où il y a du naturel & de la facilité; des Couplets, des Pot-pourris, &c. Vadé étoit doux, poli, plein d'honneur, de probité, généreux, fincére, peu prévenu en sa faveur, exemt de jalousie, incapable de nuire, bon parent, bon ami, bon

Rriv

citoyen. Il avoit cette gaieté franche qui décèle la candeur de l'ame. Il étoit desiré par-tout. Son caractére facile & fon goût particulier, ne lui permettoient pas de refuser aucune des parties qu'on Iui proposoit. Il y portoit la joie. Il amusoit par ses propos, par ses chansons, & sur-tout par le ton poissard qu'il avoit étu lié, & qu'il possédoit bien. Ce n'étoit point une imitation, c'étoit la nature. Jamais on n'a joué ses Piéces aussi bien qu'il les récitoit, & l'on perdoit beaucoup a ne pas l'entendre lui-même ; mais fa complaifance excessive, ses veilles, ses travaux, & les plaisirs de toute espèce auxquels il s'abandonnoit fans retenue, prenoient fur sa fanté. Il aimoit les femmes avec paffion, le jeu & la table ne lui étoient point indifférens, & il abufoit de son tempérament qui étoit robuste. Il commença enfin a connoître les égaremens & les dangers de sa conduite, & il mourut dans des sentimens très-chrétiens, le lundi 4 Juillet 1757, âgé de 37 ans.

VADIAN, (Joachim) Vadianus, né à St-Gal en Suisse l'an 1484, fe rendit habile dans les belleslettres, la géographie, la philofophie, les mathématiques & la médecine. Il professi les belles-lettres à Vienne en Autriche, & mérita la couronne de laurier que les empereurs donnoient alors a ceux qui excelloient dans la poësie. Il mourut en 1551, à 66 ans, après avoir exercé les premiéres charges dans sa patrie. On a de lui des Commentaires sur Pomponius Mela, 1577, in - fol. ; un traité de Poëtique, 1518 in - 4°. & d'autres ouvrages en latin, écrits pesamment.

VADING, Voyez WADING. VÆNIUS, Voyez VENIUS.

I. VAILLANT DE GUELLIS (Germanus VALENS Guellius, Pimpontius) abbé de Paimpont, puis évêque d'Orléans sa patrie, more à Meun sur-Loire en 1587, mérita par fon goût pour les belleslettres la protection de François I. On a de lui, I. Un Commentaire fur Virgile, Anvers 1575, in-fol. II. Un Poeme qu'il composa à l'âge de 70 ans, & qu'on trouve dans Delicia Poetarum Galiorum. Il y prédit l'horrible attentat commis deux ou trois ans après, sur le roi Henrà III, & les défordres qui fuivirent ce forfait.

II. VAILLANT, (Jean-Foy) né a Beauvais en 1632, fut élevé avec foin dans les fciences, par son oncle maternel, & destiné à l'étude de la médecine ; mais fon goût ne se tourna point de ce côté-là. Un laboureur ayant trouve dans fon champ, près de Beauvais, un petit coffre plein de Médailles anciennes, les porta aujeune médecin, qui des ce moment se livra tout entier à la recherche des monumens de l'antiquité. Il se forma, en peu de tems, un cabinet curieux en ce genre, & sit plufieurs voyages dans les pays étrangers, d'où il rapporta des Médailles très-rares. Le defir d'augmenter ses richesses littéraires l'engagea de s'embarquer à Marfeille, pour aller a Rome; mais il fut pris par un corfaire, conduit à Alger, & mis a la chaîne. Environ 4 mois après, on lui permit de revenir en France, pour folliciter fa rançon. Il s'embarqua donc fur une frégate, qui fut à fon tour attaquée par un corfaire de Tunis. Vaillant, à la vue de ce nouveau malheur, afin de ne pas tout perdre, comme il avoit fait dans le premier vaisseau, avala une quinzaine de Médailles d'or qu'il avoit

Sur lui: & après avoir failli périr plusieurs fois, il trouva enfin le moyen de se fauver avec l'esquif. Quelque tems après, la nature lui rendit le dépôt qu'il lui avoit confié. De retour à Paris, il reçut des ordres de la cour pour entreprendre un nouveau voyage. Vaillant poussa ses recherches jusques dans le fond de l'Egypte & de la Perfe. & y trouva les Médailles les plus précieuses & les plus rares. Au renouvellement de l'académie des Infcriptions & belles-lettres, Vaillant y fut d'abord reçu en qualité d'associé, & peu de tems après il ortint la place de penfionnaire. Il avoit été marié 2 fois, & par une dispense particulière du pape, il avoit époufé successivement les deux fœurs. Il mourut en 1706, âgé de 74 ans. Ses ouvrages font : I. L'Histoire des Césars, jusqu'à la chute de l'empire Romain 1594, 2 vol. in-4°. Cette Histoire a été réimprimée à Rome sous ce titre : Numismata Imperatorum, &c. 1743, en 3 vol. in-4°, avec beaucoup d'augmentations qui font de l'éditeur , le Pere François Baldini. II. Seleucidarum Imperium, five Hiftoria Regum Syria, ad fidem Numifmatun accommodata; à Paris, 1631. in-4°. III. Historia Ptolemzorum Egypti Regum, ad fidem Numismatum accommodata; à Amsterdam, 1701, in - fol. IV. Nummi antiqui familiarum Romanarum perpetuis illustrationibus illustrati; a Amsterdam, 1703, 2 vol. in-fol. V. Arsacidarum Imperium, five Regum Parthorum Hiftoria, ad fidem Numismatum accommodata; a Paris, 1725, in-4°. VI. Achamenidarum Imperium , five Regum Ponti , Bosphori , Thracie & Bithyniæ Historia, ad fidem Numismatum accommodata; à Paris, 1725, in-4°. VII. Numismata area Imperatorum, 1688, 2 vol. in-fol. VIII. Numismata Graca, Amsterdam 1700,

in-fol. IX. Une feconde édition du Cabinet de Seguin, 1684, in-4°. X. Plufieurs Differtations sur différentes Médailles. Tous ces ouvrages font honneur à son érudition, & ont beaucoup servi à éclaircir l'Histoire. On disoit de lui, qu'il lisoit aussi facilement la légende des plus anciennes Méadailles, qu'un Manceau lit un Exploit. » L'auteur étoit non seulement estimable par son savoir, mais encore par son caractère.

III. VAILLANT, ( Jean-François-Foy ) fils du précédent , naquit à Rome en 1665. Son pere l'emmena à Paris, & lui fit faire un voyage en Angleterre, dans lequel il prit beaucoup de goût pour la science numismatique. De retour à Paris, il fit son cours de médecine, & pendant qu'il étoir far les bancs, il composa un Traité de la nature & de l'usage de Café. En 1691 il fut reçu docteur-régent de la faculté de Paris. En 1702, on l'admit dans l'académie royale des Inscriptions. Il donna plufieurs Differtations curieuses sur des Médailles ; il composa aussi une Explication de certains mots abrégés ou lettres initiales, qui fe trouvent à l'exergue de prefque toutes les Médailles d'or du bas Empire, au moins depuis les enfans du grand Constantin juiqu'à Léon l'Isaurien. Il fit encore une Differention fur les Dieux Cabires, par laquelle il termina sa carriére littéraire. Il n'eut, pendant les 2 ans qu'il furvécut à fon pere, qu'une santé fort dérangée, & mourut en 1708, à 44 ans.

IV. VAILLANT, (Sébastien) né à Vigny, près de Pontoise, en 1669, sit paroître dès sa plus tendre jeunesse une passion extrême pour la connoissance des Plantes. Il sut d'abord organisse chez les religieuses Hospitalières

de Pontoise, puis chirurgien, & ensuite secrétaire de Fagon, premier médecin de Louis XIV. Cet habile médecin, ayant connu les talens de Vaillant pour la botanique, lui donna entrée dans tous les Jardins du roi. Ce ne fut pas le feul bienfait qu'il reçut de son maître. Fagon lui obtint la direction du Jardin royal, qu'il enrichit de plantes curieufes, & les places de professeur & sous-démonstrateur des plantes du Jardin royal, & de garde des drogues du cabinet du roi. Le czar Pierre ayant voulu voir les rates de ce cabinet précieux, Vaillant répondit à toutes les questions de ce monarque philosophe avec autant d'efprit que de fagacité. L'académie des Sciences se l'associa en 1716. Il méritoit cet honneur par ses cuvrages. Les principaux font : I. D'excellentes Remarques sur les In fitations de Botanique de Tournefort. II. Un Difcours fur la ftrucrure des Fleurs & fur l'usage de leurs différentes parties. III. Un Livre des Plantes qui naissent aux environs de Paris, imprimé à Leyde, par les soins de Boerhaave, en 1727, in-fol. sous le titre de Botanicon Parifiense, ou Dénombrement par ordre alphabétique, des Plantes qui se trouvent aux environs de Paris, &c. avec plus de 300 figures. Cet ouvrage, fruit de 40 années de recherches, est très-estimé. IV. Un perit Botanicon, Leyde 1743, in-12. Vaillant mourut en 1722, de l'afthme.

VAIR, (Guillaume du) fils de Jest du Vair, chevalier & procureur-général de la reine Catherine de Médicis, naquit à Paris en 1576. Il fut fucce fivement confeiller au parlement, maître-des-requêtes, premier préfident au parlement de Provence, & enfin garde-desfaeaux en 1616. Il embraffa enfuire l'état eccléfiaftique, & fut facré évé. que de Lifieux en 1618.Il gouverna fon diocèfe avecbeaucoup de fagelfe. La fermeté parut d'abord former fon caractere; il aima mieux quitter les sceaux, que de se prêter aux vues du maréchal d'Ancre, qui abusoit de sa faveur. Mais il fur plus complaifant sous le ministère du duc de Luynes, qui lui faisoit espérer la pourpre Romaine : il n'eut plus de volonté que celle du nouvezu ministre. Ce changement fit beaucoup de tort à sa réputation, & plus il avoit affecté une vertu auftére, plus on le méprifa quand on le vit courir après la fortune. Il finit fa rriére à Tonneins en Agenois, où il étoit à la suite du roi durant le fiège de Cleric en 1621, à 65 ans. Du Vair étoit d'une sagacité surprenante, & d'une éloquence peu commune pour son fiécle. Il eut de fon tems la même réputation que le chancelier d'Aguesseau a eu de nos jours. L'un & l'autre ont composé des ouvrages ; mais le mérite en est différent. Ceux de du Vair forment un gros volume in-fol. Paris, 1641. On y trouve des Harangues, des Traductions, qui font moins infectées, que les autres productions de son tems, du mauvais goût qui régnoit alors mais qui n'en font pas tout-à-fait exemtes.

NAISSETTE, (Dom Joseph) né à Gaillac en Agenois en 1685, exerça pendant quelque tems la charge de procureur du roi du pays Albigeois. Dégoûté du monde, il se sit Bénédictin de la congrégation de St Maur, dans le prieuré de la Daurade à Toulouse, en 1711. Son goût pour l'Histoire le sit appeller à Paris en 1713 par ses supérieurs, qui le chargérent, avec Dom Claude de Vic, de travailler à celle de Languedoc. Le 1et volume de cette Histoire parut en lume de cette Histoire parut en

1730, in-fol. Peu d'Histoires générales, dit l'abbé des Fontaines, font mieux écrites en notre langue : l'érudition y est profonde & agréable. On a ajoûté, à la fin, des notes très-savantes sur différens points de l'Histoire de Languedoc; ces notes sont autant de dissertations sur des matiéres curieuses. Dom de Vic étant mort en 1734, Dom Vaissette resta seul chargé de ce grand ouvrage, qu'il exécuta avec succès, & dont il publia les 4 autres volumes. Ce favant mourut à St-Germain des Prés en 1756, regretté par ses confréres & par le public. Ses autres ouvrages sont : I. Un Abrégé de son Histoire de Languedoc, en 6 vol. in-12, 1740. Il peut suffire à ceux qui ne sont pas de cette province; mais les Languedociens le trouvent trop fec & trop décharné. II. Une Géographie universelle, en 4 vol. in-4°, & en 12 vol. in-12. Quoiqu'elle ne foit pas exemte de fautes, on la regarde, avec raison, comme une des plus détaillées, des plus méthodiques & des plus exactes que nous ayons.

VAL, (Du) Voyez DUVAL.
VALBONAIS, V. BOURCHENU.
VALDIVIESO, (Pierre BARAHONA, ou) théologien Espagnol,
de l'ordre de St François, vivoit
encore en 1606. Il se rendit trèshabile dans lathéologie, & il la
professa long-tems. Il a laissé divers ouvrages qui sont la preuve
de son savoir.

VALDO, (Pierre) héréstarque, né au bourg de Vaud en Dauphiné, d'où il prit son nom, commença à dogmariser à Lyon vers 1180. Ses disciples surent appellés Vaudois, du nom de leur maître; ou Gueux de Lyon, de la ville où cette secte prit naissance; ou Salatès, à gause de leur chaussure

fingulière. La mort d'un ami de Valdo, qui expira fubitement en fa présence, le frappa tellement, qu'il distribua aussitôt aux pauvres une grande fomme d'argent. Cet ." te générofité en attira une prodigieuse quantité à sa suite. Leur bienfaiteur voulut bientôt devenir leur maître. Comme il étoit un peu lettré, il leur expliquoit le Nouveau - Testament en langue vulgaire, & leur prêchoit l'estime de la pauvreté oifive. Les Eccléfiastiques ayant blâmé sa témérité, il se déchaîna contre eux & contre leur autorité, en leur égalant les Laïcs. Il y a des auteurs qui prétendent que Valdo ne pouffa pas plus loin ses erreurs; mais que ses disciples s'étant répandus en Dauphiné, en Languedoc & en Catalogne, &c. & s'étant mêlés avec les Arnaldistes & les Albigeois, adoptérent plufieurs erreurs de ceux - ci. D'autres affûrent que le mépris de Valdo pour les Eccléfiastiques, fut porté jusqu'à celui pour les Sacremens, dont ils font lesministres légitimes. Quoiqu'il en foit, il est certain qu'on a quelquefois confondu tous ces hérétiques.

VALDRADE, Voyez IV. Lo-THAIRE.

VALEMEOURG, Voyez WAL-LEMEOURG.

VALENÇAI, Voy. Estamies. VALENCE, V. Parès, & vii. Thomas.

I. VALENS, (Flavius) empereur, étoit fils puîné de Gratien furnommé le Cordier: (Voyez I. GRATIEN.) Il naquit près de Cibale en Pannonie vers l'an 328,8t fut affocié à l'empire l'an 364 par fon frere Valentinien I, qui lui donna le gouvernement de l'Orient en 365. Effrayé par la révolte de Procope, il voulut d'abord quitter la pourpre; mais il fut plus heu-

reux l'année suivante : car il désit fon ennemi, & lui fir couper la tête. Après avoir pacifié l'empire, il se fit conférer le baptême par Eudoxe de Constantinople, Arien, qui l'obligea par ferment de foutenir ses erreurs. Sa femme, Albia Dominica, qui étoit hérétique, l'y engagea aussi, & le rendit complice de son hérésie, & perfécuteur de la Foi orthodoxe, dont il s'étoit montré jusqu'alors un des plus zèlés défenfeurs. Il publia un édit pour exiler les prélats Catholiques, édit qui fut exécuté avec la derniére rigueur. Il alla lui-même à Césarée de Cappadoce, pour en chaffer St Basile; à Antioche, où il exila Mélece; à Edesse, & ailleurs, où il persécuta cruellement les Orthodoxes. C'étoit après la guerre contre les Goths que Valens se déclara contre l'Eglise. Cette guerre avoit eu le plus heureux fuccès. Les Barbares, effrayés des victoires de Valens, forcérent Athalaric leur roi à demander la paix. Valens voulut bien la leur accorder en 370; mais il en prefcrivit les conditions. Il fut défendu aux Goths de passer le Danube, & de mettre le pied fur les terres des Romains, à moins que ce ne fût pour le commerce. Ils n'eurent plus la liberté, comme auparavant, de trafiquer indifféremment dans tous les lieux foumis à l'obéissance de l'empereur. On leur marqua deux villes frontiéres, où ils pourroient apporster leurs marchandises, & acheter celles dont ils auroient besoin. Tous les tributs qu'on leur payoit furent supprimés; mais on confirma la pension d'Athalaric. Valens, plus complaisant qu'il n'auroit dû l'être, permit aux Goths de s'établir dans la Thrace: ils y furent

fuivis de divers autres Barbares; & comme la province ne pouvoit suffire pour leur entretien, ils commencérent à ravager les pays voifins. Lupicin, général de l'armée Romaine, ayant été battu, Valens marcha en personne contre les ennemis. On engagea une bataille près d'Andrinople en 378, & il eut le malheur de la perdre. La nuit le surprit avant qu'il se fût décidé sur le parti qu'il avoit à prendre; & les foldats, qui s'étoient rangés autour de lui, l'enlèvent & le portent dans une maifon, où les Goths mirent le feu. & où il fut brûlé vif, à l'age de 50 ans , après en avoir régné 15. Valens fut un prince timide, cruel & avare. Ses défauts furent plus pernicieux à l'Etat, que ses vices. Il étoit ignorant, & il laiffoit languir les sciences. Incapable de juger du mérite, il n'élevoit aux grands emplois que ceux qui applaudissoient à ses soiblesses. Sa superstition étoit telle, qu'il fit mourir tous ceux, dont le nom commençoit par Théod, parce qu'un magicien lui avoit dit que fon sceptre tomberoit entre les mains d'un homme dont le nom commenceroit ainfi; & le comte Théodose, pere de Théodose le Gr. se trouva de ce nombre malheureusement. Protecteur de l'Arianisme, il fit autant de mal aux fidèles que les plus ardens perfécut. de l'Eglife.

les plus ardens perfécut. de l'Eglife. II. VALENS, (Valerius) étoit proconful d'Achaïe, lorsqu'une partie de l'Orient se fouleva contre Gallien & reconnut Macrien. Le nouvel empereur, craignant que Valens n'armât contre lui, envoya une pecite armée commandée par Pison pour le surprendre & lui ôter la vie. Valens se voyant poursuivi, se sit reconnoître empereur dans la Macédoine, & se désit de

Pijon. Cette mort fut suivie de la fienne; puisqu'il fut rué peu de jours après par ses soldats, en Juin 261, après 6 semaines de règne.

III. VALENS, (Pierre) dont le vrai nom est Sturck, né a Groningue en 1561, s'appliqua avec succès à la poësse, à l'éloquence, & à toutes les parties des belles-lettres. Il sit un voyage à Paris, où ses talens lui méritérent une place de professeur au collégeroyal. Il mourut en 1641, âgé de 80 ans. On a imprimé ses Harangues & ses Poësses latines, in-8°, in-4°. Ces dern. offrent quelq.vers heureux, mais peu de cette imagination qui constitue le vrai poète.

VALENTIA, (Grégoire) Jéfuite, né à Medina-del-Campo, dans la vieille Castille, professa la théologie dans l'université d'Ingolftad, & mourut à Naples en 1603, à 54 ans, après avoir eu de vives disputes avec Lemos sur la Prédestination. Ses adversaires dirent de lui, que "s'il n'avoit pas " eu d'autre Grace que celle qu'il » avoit défendue, il n'étoit fûre-" ment pas en Paradis. " On a de lui des Livres de controverse, & des Commentaires fur la Somme de St Thomas. Ses Ouvrages recueillis en 5 gros v. in-f. demandent beaucoup de parience de la part du lecteur.

I. VALENTIN, Romain, pape après Eugène II, mourut le 21 Septembre 827, le 40° jour après

son élection.

II. VALENTIN, fameux héréfiarque du 2° fiécle, étoit Egyptien & fectateur de la philosophie de Platon. Il se distingua d'abord par son sevoir & par son éloquence; mais indigné de ce qu'on lui avoit retusé l'épiscopat, il se separa de l'Eglise, après avoir enfanté mille erreurs. Il les sema à Rome sous le ponsificat du pape Hygin, & con-

tinua de dogmatifer jufqu'à celui d'Anicet', depuis l'an 140 jusqu'à 160. Il avoit imaginé une généalogie d'Æons, dont il composoit la Divinité qu'il appelloit Plerome ou Plénitude, au-dessous de laquelle étoit le fabricateur de ce monde, & les Anges auxquels il en attribuoit le gouvernement. Ces Æons étoient mâles & femelles . & il les partageoit en différentes classes. Valentin eut beaucoup de disciples, qui répandirent sa doctrine, & formérent des sectes qui étoient fort nombreuses, & surtout dans les Gaules du tems de St Irenée, qui nous a donné le plus de lumières sur ces hérétiques.

III. VALENTIN (Bafile): C'est fous ce masque que se cacha un habile chymiste du xvie siècle , que quelques uns ont présumé être un Bénédictin d'Erford, mais dont on ignore le vrai nom. Ses Ouvrages, écrits en haut Allemand, ont été imprimés à Hambourg en 1677. 1717, ou 1740, in-8°. La plupart font traduits en latin & en françois. Parmi les latins, le plus connu est, Currus triumphalis Antimonii, Amsterdam 1671, in-12. On cite parmi les françois: I. L'Azoth des Philosophes, avec les XII Clefs de Philosophie, Paris 1660, in-S°, & la figure de ces 12 Clefs. II. Révélation des Mystéres des Teintures efsentielles des sept Métaux, & de leurs Vertus médicinales, Paris 1646, in-4°. III. Testament de Basile Valentin, Londres 1671, in-8°.

IV. VALENTIN, peintre, né à Colomiers en Brie, l'an 1600, mort aux environs de Rome en 1632, entra fort jeune dans l'école de Vouet, & peu de tems après fe rendit en Italie. Les tableaux du Caravage le frappérent, & il l'imita. Il s'attacha fur-tout à repréfenter des Concerté, des Jaueurs,

des Soldats & des Bohemiens. On voit aussi de ce maître des tableaux d'histoire & de dévotion; mais ils font en petit nombre, & pour l'ordinaire, inférieurs à ses autres ouvrages. Le Valentin trouva un protecteur dans le cardinal Barberin. C'est à sa recommandation qu'il peignit, pour l'Eglise de St Pierre à Rome, le Martyre des SS. Processe & Martinien, morceau très-estimé. Il se lia d'amitié avec le Poussin. & l'on remarque qu'il a quelquefois fuivi la manière de cet excellent artiste. Le Valentin a toujours confulté la nature ; sa touche eft légére, fon coloris vigoureux, ses figures bien disposées. Il exprimoit tout avec force; mais il n'a guéres confulté les graces; & entraîné par la rapidité de fa main, il a souvent péché contre la correction. Ce peintre s'étant baigné imprudemment, fut faisi d'un frisson, qui lui causa peu de tems après la mort.

V. VALENTIN, (Michel-Bernard) professeur en médecine à Giesseu, de l'académie des Curieux de la Nature, cultiva la botanique avec beaucoup de succès. On a de lui: I. Historia Simplicium reformata, Francfort, 1716, in fol. 16 pl.; 1723, in-fol. 23 pl. II. Amphitheatrum Zootomicum, Francfort 1720, in-fol. sig. Ces deux ouvrages sont

estimés.

VALENTIN GENTILIS, Voyez

GENTILIS , nº IV.

de France, duc d'Orléans, étoit fille de Jean Galeas, duc de Milan. Cette princesse hautaine mourut se 5 Décembre 1408, de douleur de n'avoir pu venger la mort du duc son mari. Charles VI, dans les accès de sa solie, ne se laissoit gouverner que par elle. De-là vint le bruit qu'elle l'avoit ensorcelé. Les

gens de bon-sens étoient bien per fuadés que si elle l'avoit charmé, ce n'étoit que par sa beauté & son enjouement. Cependant, pour n'être point exposée aux insultes de la populace, elle sut obligée de quitter la cour pour quelque tems.

I. VALENTINIEN, 1er empereur d'Occident, fils aîné de Gratien surnommé le Cordier. de Cibale en Pannonie, s'éleva, par fa valeur & par fon mérite, fur le trône impérial. Il fut proclamé empereur à Nicée, après la mort de Jovin, le 26 Février 364. Il affocia Valens son frere à l'empire, lui donna l'Orient, & garda pour lui l'Occident, où il se rendit redoutable par fon courage. Il repouffa les Germains qui ravageoient les Gaules, pacifia l'Afrique révoltée, dompta les Saxons qui s'étoient avancés jusques sur le bord du Rhin, & bâtit un grand nombre de forts en différens endroits de ce fleuve & du Danube. Les Quades ayant pris les armes en 374, il passa dans leur pays pour les châtier. Il met tout à feu & à fang, rafe les campagnes, brûle les villages, renverse les villes, laisse partout des traces de sa fureur. Il repasse le Danube, & va fe reposer à Bregetion, petit château de la Pannonie. Là les Quades lui envoient des ambassadeurs pour implorer sa clémence. Ces envoyés étoient des hommes groffiers, pauvres & mal vêtus. Valentinien, croyant qu'on les lui avoit envoyés pour l'insulter, entra en fureur, & leur parla avec tant d'emportement, qu'il se cassa une veine. Il expira peu de tems après, le 17 Novembre 375. Il étoit alors âgé de 55 ans, & en avoit régné 12, moins quelques mois. Si l'on excepte quelques occafions particulières où sa grande

vivacité l'emportoit au - delà des Fornes de de modération, Valengialea mout : dans toute la conduite de l'esprit, du courage, de la politede & de la grandeur. Il étois zèle pour la religion Catholique, & l'avoit confessée généreusement sous Julier au péril de sa fortune & de sa vie.

II. VALENTINIEN II, fils du précédent, ne en 371, fut falué empereur à Cinque en Pannonie, le 22 Novembre 375. Il succéda à Gratien, fon frere er. 383, & fut dépouillé de ses états en 387 par le tyran Maxime. Il eut recours à Théodofe, qui defit Maxime, lui fit couper la tête en 383, rétablit Valentinien, & entra triomphant dans Rome avec lui. Le jeune empereur, formé par les avis, les inftructions & l'exemple de Théodofe, quitta de bonne heure les impreffions que sa mere Justine lui avoit données contre la Foi Catholique. On le fouoconna de quelques déréglemens ordinaires à la jeuneffe; aussitôt qu'il le sut, il se priva de tout ce qui pouvoit donner occafion à ces faux bruits. On trouvoit qu'il se plaisoit trop aux jeux du Cirque; pour s'en corriger, il retrancha ceux mêmes qui se donnoient à la naissance des empereurs. Ayant fu que quelques-uns le blâmoient d'aimer trop les combats des bêtes, il fit tuer dans le même jour toutes celles qui étoient destinées à cet usage. Ce ne surent pas fes feules vertus. Les chefs d'une famille distinguée, ayant été accufés d'une conspiration, il en examina lui - même les preuves; & sa clémence lui en ayant dissimulé la force, il fit élargir les coupables, méprifant ces défiances & ces soupçons, qui ne tourmentent, difoit-il, que les Tyrans. Plus occupé du bien de ses sujers que du

639 sien propre, il modéra extrêmement les impôts; & comme fes officiers vouloient qu'il les augmentât, afin d'en profiter eux-mêmes, il leur répondit : Quelle apparence y a-t-il que j'impofe des nouvelles charges à ceux qui ont bien de la pcine à payer les anciennes? Il faifoit jouir l'empire de la paix, de la justice & de l'abondance , lorfqu'Arbogaste, Gaulois d'origine, à qui il avoit confié le commandement de fes armees, se revolta. Ce général s'étoit acquis, par la valeur, fa science dans l'art militaire & fon défintéressement, la confiance des troupes, au point qu'il régloit tout, & tenoit Valentinien fous fa dépendance. Le prince ouvrit enfin les yeux, & craignant les fuites de son pouvoir, il lui ora le commandement des armées. Mais ce traître mit le comble à fes crimes, & fit périr ce prince qu'il avoit déja dépeuillé de fon autorité. Il fut étranglé à Vienne en Dauphiné, le samedi 15 Mai 392, âgé feulement de 20 ans, a, rès un règne de neuf.

III. VALENTINIEN III. (Flavius Placidus Valentinianus) empereur d'Occident, fils du général Constance & de Placidie, fille de Théodose le Grand, naquit à Rome en 419, & fut honoré du titre de Céfar à Thessalonique; mais il ne fut reconnu empereur que le 23 Octobre 425 à Rome, après la défaite entiére de Jean, qui s'étoit emparé de l'empire. Ce fut d'abord Placidie qui eut toute l'autorité, & la fagesse de cette princesse ne out prévenir la perte de l'Afrigue, que le comre Boniface livra en 428 aux Vandales, qui v fondérent un état très-puissant. Le général Aetius conferva par fa valeur les autres provinces.Les Bourguignons, les Goths, les Alains,

les Francs furent battus en diverses rencontres, & forcés à demander la paix; il n'y eut que les Suèves de la Galice qui ne purent être domptés. Valentinien reconnut mal de si grandes obligations. Il immola ce général, de sa propre main, à la haine d'un de ses eunuques; mais il périt bientôt après lui. Ayant violé la femme de Pétrone Maxime, ce mari outragé le fit tuer au milieu de Rome en 455. Il avoit alors 36 ans, & il fut le dernier de la race de Théodose. Valentinien étoit un prince flupide, qui facrifioit sa gloire & ses intérêts à ses passions, & ses passions l'emportoient toujours de crime en crime. Il n'excita aucun fentiment d'amour pendant sa vie, ni aucun regret après sa mort.

VALENTINOIS, (Voyez I. Borgia, duc de)... & Poitiers,

duchesse de).

I. VALERE-MAXIME, (Valerius-Maximus ) historien Larin, fortoit de la famille des Valéres & de celle des Fabiens. Son goût pour la littérature ne lui ôta point celui des armes; il fuivit Sexte Pompée à la guerre. A fon retour, il composa un Recueil des actions & des paroles remarquables des Romains & des autres hommes illuftres. Son travail est en ix livres; il le dédia à Tibére. Plusieurs croient que i'ouvrage que nous avons n'est qu'un abrégé du sien, composé par Nepotien d'Afrique. Son style est barbare, à quelques endroits près. Il intéresse plus par le fond des choses, que par la manière dont il les rend. La meilleure édition de cet auteur est celle de Leyde 1670, in-So. cum notis Variorum; & 1726, in-4°. On estime aussi celle de Paris, 1679, in-4°, à l'usage du Dauphin, Nous en avons une Traduction françoise, en 2 v. in-12. II. VALERE, (Cyprien de) audteur Protestant. Nous avons de lui une Version Espagnole de toute la Bible, que l'on peut regarder comme une seconde édition de la Version de Cassiodore Reyna, Amsterdam 1602, in-fol.

III. VALERE, (Luc) enseigna à la fin du XVI° fiécle, la géométrie dans le collége de Rome avec trat de réputation, qu'il fut nomé l'Archimède de son tems, par le célèbre Galilée. On le connoît à peine aujourd'hui, quoiqu'il ait publié deux ouvrages assez bons, l'un De Centro gravitatis folidorum, in-4°, 1604; & un autre De Quadratura Parabolæ per simplex fassum.

VALERE, (André) Voyez AN-

DRÉ VALERE, n° XII. I. VALERIEN, (Publius-Licinius Valerianus) empereur Romain, proclamé l'an 253 de J. C., associa à l'empire son fils Gallien, avec lequel il régna 7 ans. Dans les premiéres années de son gouvernement, il témoigna quelque affection pour les Chrétiens; mais Macrien, un de ses généraux, changea ses dispositions, & il s'alluma une persécution violente dans tout l'empire. Valerien, obligé de réfifter aux Goths & aux Scythes, fe relâcha un peu de fa fureur. Une autre guerre l'occupa bientôt: il fallut qu'il tournât ses forces contre Sapor, roi de Perse, qui faisoit des progrès prodigicux en Syrie, en Cilicie & en Cappadoce. Les deux armées se rencontrérent en Mésopotamie, & Valerien fut fait prisonnier en 260. Le roi Sapor le mena en Perse, où il le traita avec indignité, jusqu'à le faire servir de marche-pied lorfqu'il montoit à cheval. Il mourut en captivité l'an 263, âgé de 71 ans, après en avoir régné 7. Sapor le fit écorcher tout vif, & fit jetter en sel sur sa chair sanglante. Après qu'il fut mort, il fit corroyer sa peau, la fit teindre en rouge, & la mit dans un temple, pour être un monument éternel de la honte des Romains. Valerien parut mériter les honneurs de la République,tant qu'il fut particulier; mais lorfque, parvenu à la puissance suprême, il fut en spectacle à tout le monde, il parut avoir moins de vertus & plus de défauts. Il ne savoit pas juger du mérite, & eut toujours de mauvais ministres. Il abufoit fouvent de fa puissance. Ses lauriers furent flétris par plufieurs traits de lâcheté. Son imprudence fut la source de son malheur, & fit une tache à la gloire des Romains, qu'ils n'ont jamais pu effacer... Il ne faut pas confondre Valerien, le vieux, avec VALE-RIEN le Jeune, fon petit fils, fur lequel on peut voir l'article de GALLIEN, (Publius Licinius Gallienus ...

II. VALERIEN, évêque de Cemèle, dont l'évêché a été tranfféré à Nice, affista au concile de Riez l'an 439, & à celui d'Arles en 455. Il nous reste de lui XX Homélies, avec une Epitre adressée aux Moines, Paris 1612, in-8°. Il avoit autant de savoir que de piété.

VALERIEN MAGNI, Voyez

MAGNI.

I. VALERIO, ou plutôt VAL-LERIO, (Augustin) né à Venise en 1531, d'une des meilleures familles de cette ville, devint docteur en théologie & en droitcanon, & sur fait profesieur de morale dans sa patrie en 1558. Défabusé des vains plaisirs du monde, il prit l'hebit eccléssafique, & sur nommé évêque de Vérone en 1565, sur la démission du cardinal Bernard Navagero, son oncle, Son zè-Tome VI,

le apostolique, sa vigilance active & ses connoissances le liérent d'une étroite amitié avec S. Charles Borromée. Grégoire XIII l'appella à Rome, où il le mit à la tête de plusieurs congrégations, après l'avoir honoré de la pourpre Romaine. Valerio mourut faintement dans cette ville en 1606. à 75 ans. Ses ouvrages les plus estimés sont : I. La Rhétorique du Prédicateur, composée par l'avis & fur le plan de S. Charles Borromée. Cet ouvrage solide & instructif renferme des réflexions judicieuses sur l'art d'exciter les passions des auditeurs, sur celui d'orner ou de fortifier la diction. fur les défauts dans lesquels les orateurs Chrétiens peuvent tomber; il est en latin. Nous en avons une Traduction françoise par M. l'abbé Dinouart, à Paris, chez Nyon, 1750, in-12. II. De cautione adhibenda in edendis libris. 1719, in-4°. On trouvera dans ce dernier livre le catalogue de tous les autres ouvr. d'Augustin Valerio, tant imprimés que manuscrits : ils font en grand nombre.

II. VALERIO VINCENTINI, dont le vrai nom est Valerio le Belli, graveur fur pierres fines, natif de Vicence, mourut en 1546. C'est un des graveurs modernes qui à le plus approché des anciens qui se sont distingués dans ce genre. On remarque dans fes ouvrages une dextérité & une propreté qui ne laiffent rien à desirer. Plus de finesse dans le dessin & plus de génie l'auroient rendu un artiste parfait. Il avoit une facilité prodigieuse, & l'on a de lui une grande quantité de pierres précieuses embellies par son travail. Il s'est aussi exercé sur les crystaux, & il a gravé beaucoup de poinçons pour les Médailles. Clément VII, qui l'estimoit, l'occupa long-tems: entr'autres ouvrages, il grava pour ce pape, un beau costre de crystal de roche, dont sa sainteré sit présent à François I. Ce graveur avoit amassé de grands biens, qu'il employoit à acquérir des ches-d'œuvres que l'art offre en tout genre.

I. VALERIUS - PUBLICOLA, (Publius) fut jun des fondateurs de la République Romaine. Il triompha avec Brutus de Tarquin & des Toscans, l'an 507 avant J. C. Il fut 4 fois conful, & mourut si pauvre, qu'il fallut faire une quêre pour fournir aux frais de ses suné-

railles.

642

II. VALERIUS-SORANUS, poëre Latin du tems de Jules-Céfar, l'an 50 avant J. C., fut mis à mort, pour avoir divulgué des chofes qu'il étoit défendu de dire. On présume qu'il ne reconnoissoit point d'autre Dieu que le Monde, ou l'assemblage de tous les êtres de cet univers. Varron cite de lui deux vers sur la nature de Dieu, qui semblent le prouver:

Jupiter omnipotens, Regum Rex ipfe, Deufque,
Progenitor genitrixque Deûm, Deus unus & omnis.

III. VALERIUS-CORVINUS-MESSALA, (Marcus) citoyen Romain, également recommandable par fa naissance & par son génie, sur consul avec Auguste l'an 5° de J. C. Il perdit tellement la mémoire 2 ans avant sa mort, qu'il ne se souvenoit pas même de son nom, si l'on en croit Pline. Messala étoit connu par plusieurs ouvrages qui sont perdus.

IV. VALERIUS-FLACCUS, (C. Val. Fl. Setinus Balbus) poëte Latin, florissioit sous le règne de Vespassen, Nous avons de lui un Poëme héroïque du voyage des Argonautes, divisé en viii livres, Bologne 1474, in-folio, & Leyde 1724, in-4°. Ce Poëme est adressé à Vespasien; une mort prématurée empêcha l'auteur de l'achever. Son style est froid & languissant, & les règles de l'art y sont trèsfouvent violées.

V. VALERIUS, (Cornelius) né à Utrecht en 1512, mort en 1578 à 66 ans, professa les belles-lettres dans sa patrie & à Louvain. Il forma d'excellens disciples. On a de lui une Rhétorique, in-4°; une Grammaire, in-4°; une Philosophie, in-fol., écrites avec clarté & méthode; mais que de meilleurs livres, ensantés depuis, ont rendues inutiles. On a encore de lui d'autres ouvrages.

VALERIUS - PROBUS, Voyez

PROBUS.

VALESIO, (François) médecin de Philippe II roi d'Espagne, obtint cette place 'pour avoir confeillé à ce prince de mettre ses pieds dans un bassin d'eau tiède, afin d'être soulagé de la goutte : remède simple, qui eut un heureux succès. On a de lui un Traité, De Methodo medendi, à Louvain 1647, in-8°, qui passe pour excellent; & plusseurs autres ouvr.

VALETTÉ PARISOT, (Jean de la) grand-maître de Malte, après Claude de la Sangle, en 1557, donna tellement la chaffe aux Turcs, qu'en moins de cinq ans il leur prit plus de 50 vaiffeaux. Soliman II, irrité de ces succès, entreprit de se rendre maître de Malte, & y envoya une armée de plus de So,000 hommes, qui formérent le siége au mois de Mai 1565. La Valette leur réssita pendant 4 mois avec tant de courage, qu'ils surent obligés de se retirer, après avoir perdu

plus de 20,000 hommes. Il fut tiré pendant lefiége 70,000 coups de canon sur Malte, aussi fut elle entiérement ruinée; mais le grand-maître répara tout. On bâtit une Cité nouvelle, qui fut nommée la Cité Valette. Il y eut tous les jours 8000 ouvriers employés, jusqu'en 1568 qu'il mourut, avec autant de piété, qu'il avoit fait éclater de courage & de prudence pendant fa vie. Pie V avoit voulu l'honorer de la pourpre; mais il l'avoit refusée, regardant cette dignité comme incomparible avec la profession des armes.

I. VALETTE, (Jean-Louis de Nogaret de la ) duc d'Epernon, naquit en 1554, d'une maison dont l'origine n'étoit pas fort ancienne. Busbec le fait petit-fils d'un notaire; mais l'abbé le Gendre dit qu'il descendoit d'un capitoul de Toulouse. Il commença à porter les armes au fiége de la Rochelle en 1573, & s'attacha à Henri IV, alors roi de Navarre, qu'il quitta peu de tems après. La guerre s'étant allumée entre les Huguenots & les Catholiques, il se distingua fous le duc d'Alençon aux prifes de la Charité, d'Issoire & de Brouage. Henri III, dont il étoit devenu le favori, le créa duc & pair en 1582, & le nomma 5 ans après amiral. Il possédoit tant de charges, qu'on l'appelloit la Garderobe du Roi. Il avoit alors le gouvernement de l'Angoumois, de la Saintonge, de l'Aunis, du Limoufin, du Boulonois, du Pays Messin. On le nomma gouverneur de Normandie en 1588. Le roi lui avoit promis de le rendre si puissant, qu'il ne pourroit pas lui ôter ce qu'il lui avoit donné. Envoyé contre les Ligueurs, il prit fur eux quelques places, entr'autres Montereau & Pontoise. Après

la mort de Henri III, il abandonna le parti de Henri 1V, qui lui pardonna dans la fuite. Ce monarque l'envoya en Provence, avec le titre de gouverneur. D'Epernon foumit bientôt toutes les villes de sa province; mais la haine qu'il inspira aux Provençaux fut fi forte, qu'on attenta sur sa vie. Henri IV lui ayant promis le gouvernement du haut & du bas Limousin, il quitta la Provence. D'Epernon fut employé dans le Languedoc & dans le Béarn. Il foumit les villes de St-Jean d'Angéli, de Lunel & de Montpellier. Pendant les querelles qui arrivérent à la cour après la mort funeste de Henri IV, il favorifa le parti de la reine Marie de Médicis, à laquelle il avoit fait donner la régence. Cette princesse ayant été exilée, il alla la tirer du château de Blois où elle étoit reléguée. & la mena dans ses terres à Angoulême, comme un fouverain qui donneroit du fecours à fon alliée. Il fallut que Louis XIII traitàt avec lui comme de couronne à couronne, sans oser faire éclater son ressentiment. Le duc d'Epernon fut moins ménagé sur la fin de ses jours. Un démêlé qu'il eut avec Sourdis, archevêque de Bordeaux, remplit fa vieillesse d'amertume. Ils étoient très-épineux l'un & l'autre, & très-jaloux des prérogatives attachées à leurs places. A la fuite de beaucoup de petits démêlés, le duc d'Epernon aush fier, mais plus entreprenant que l'archevêque, fit arrêter fon carroffe par ses gardes. L'archevêque en fort 'auffi-tôt, excommunie les gardes, & indique à l'archevêché une affemblée des principaux eccléfiaftiques de la ville, pour aviser aux moyens de fulminer ses censures. D'Epernen Sfin

moins allarmé qu'irrité de cette affemblée, fait investir l'archevê. ché, pour empêcher qu'elle ne se tienne. L'archevêque sort ausfi-tôt en criant : A moi, mon Peuple, à moi! On fait violence à l'Eglise! D'Epernon marche à la rencontre de l'archevêgue, lui donne deux ou trois fois du poing dans l'estomach, & de sa canne lui jette son chapeau à bas. Pendant ce tems l'archevêque crioit : Frappe, frappe, Tyran! Tes coups Sont des fleurs pour moi! Tu es excommunie! Dès qu'on sut à la cour cette étiange nouvelle, on interdit à d'Epernon l'exercice de toutes fes charges, jusqu'à ce qu'il eût été absous. Ses amis obtinrent son pardon, mais à des conditions bien dures pour un esprit si haut. Il fut obligé de donner la démiffion de fon gouvernement des Trois-Evêchés, d'écrire une lettre fort foumise à l'archevêque, & d'écouter à genoux la réprimande vive & févére qu'il lui fit avant de l'abfoudre, devant la grande Eglise de Courras, où il étoit relégué. Le Maire, les Jurats de Bordeaux, & 25 préfidens ou conseillers, qui étoient présens, en dressérent procès-verbal. Il mourut à Loches en 1642, à 38 ans. Il étoit gouverneur de la Guienne, & il retiroit de cette province plus d'un million de revenu. Tout chez lui étoit splendeur & faste. Sa vanité étoit sans bornes, ainfi que fon ambition; mais ses talens étoient au-dessous de ses prétentions. Ses gardes étoient obligés de faire les mêmes preuves que les chevaliers de Malte. Sa postérité masculine finit dans la personne de Bernard son fils, mort en 1661.

II. VALETTE, (Bernard de Nogaret, feigneur de la) frere du

duc d'Epernon, se fignala sur terre & sur mer. Il su amiral de France. Il reçut un coup de mousquet au siége de Roquebrune, dont il mourite la Février 1592, à 39 ans. Le roi le regretta, comme un homme qui avoit fait beaucoup & qui promettoit davantage.

III. VALETTE, (Louis de Nogaret de la ) fils du duc d'Epernon, naquit avec une forte inclination pour les armes; mais fes parens le destinérent à l'Eglise, & lui obtinrent l'abbaye de S. Victor de Marfeille & l'archevêché de Toulouse. Paul V l'honora de la pourpre en 1621, sans que cette dignité pût lui faire perdre fes inclinations guerriéres. Il [contribua à l'enlèvement de la reine Marie de Médicis, du château de Blois; mais il abandonna enfuite fon parti, pour se livrer entiére. ment au cardinal de Richelieu. Ce ministre lui donna les premiers emplois de la guerre, le pourvut du gouvernement d'Anjou, de celui de Metz; & l'envoya commander en Allemagne avec le duc de Weimar, puis en Franche-Comté contre le général Galas, enfuite en Picardie & en Italie, où il mourut à Rivoli, près de Turin, en 1639, à l'âge de 47 ans. Ainsi on vit un archevêque, un prince de l'Eglise Romaine, mourir les armes a la main. Envain le pape Urbain VIII l'avoit menacé de le dépouiller du cardinalat, s'il ne quittoit ce métier de fang ; il fut insensible à tout. Il avoit tous les vices de fon pere, la fierté, la cupidité, la prodigalité, l'amour des plaisirs. Il aimoit éperduement la princesse de Condé, Charlotte de Montmorenci, & lui faisoit des présens considérables. Jacques Talon, son secrétaire, nous a donné des Mémoires intéressans

fur la vie de ce cardinal, imprimés à Paris chez *Pierres*, 1772, 2 vol. in-12.

VALETTE, Voy. xr. Thomas.

VALGULIO, (Charles) natif de Bresse en Italie, publia en 1507 dans cette ville, chez Angelus Britannicus, une Traduction latine qu'il avoit faite du Traité de la Musique de Plutarque, petit in-4°, à la tête duquel se lit une espèce de préambule presqu'aussi long que l'ouvrage, & qui est adressé à un Titus Pyrrhinus. Ce traducteur Latin a échapé à l'exact M. Fabricius, qui, dans sa Bibliothèque Grecque fait passer en revue tous ceux qui se sont acquis le titre d'interprètes de Plutarque par la version latine de quelqu'un de fes écrits. Il a traduit encore en la même langue l'ouvrage de Plutarque des Opinions des Philosophes, recueillies avec d'autres morceaux du même auteur Grec, & imprimées à Paris en 1514. Gesner, dans sa Bibliothèque, & Simler son abbréviateur, parlent de Valgulio, fans nous apprendre autre chose, finon qu'il avoit traduit du grec de Plutarque, les Préceptes conjugaux, le livre De la Vertu morale, & celui de la Musique, auquel il avoit joint des remarques : toutes ces Verfions ont été imprimées, conjointement avec le reste de ses Opuscules, à Bâle chez Cratander.

VALIDÉ, (la Sultane) Voyez CARA... & II. MUSTAPHA.

VALIN, (René-Josué) Rochellois, avocat, procureur du roi de l'Amirauté & de l'Hôtel-de-ville, membre de l'académie de sa patrie, se distingua par son savoir & sa probité. On a de lui: I. Un Commentaire sur la Coutume de la Rochelle, 1768, imprimé en

cette ville, 3 vol. in-4°. II. L'Ordonnance de la Marine de 1681; 2 vol. in-4°, 1760. III. Traité des Prifes, 1763, 2 vol. in-8°. Cet estimable écrivain mourur en 1765.

VALINCOUR, (Jean-baptiste-Henri du Trousset de ) naquit en 1653, d'une famille noble, originaire de St-Quentin en Picardie. Il fut secrétaire-général de la Marine, académicien de la Crufca', honoraire de l'académie des sciences, & reçu à l'académie Françoise en 1699. Il fit ses études chez les Jésuires de Paris avec affez peu de succès; mais ses humanités finies, son génie se dévelopa & fa pénétration parut avec éclat. Boffuet le fit entrer, en 1685, chez le comte de Toulouse, amiral de France. Il étoit fecrétaire-général de fes commandemens, & même secrétaire de la Marine, lorsqu'en 1704 ce prince gagna la bataille de Malaga contre les flottes Angloise & Hollandoife. Valincour fut toujours à ses côtés, & y reçut une bleffure. Louis XIV l'avoit nommé son historien, à la place de Racine fon ami. Il travailla avec Boileau à l'Histoire de ce prince, qui fut souvent commencée & jamais finie; mais l'incendie qui confuma fa maifon de St-Cloud, en 1725, fit périr les fragmens de cet ouvrage, ainfi que plufieurs autres manuscrits. Il supporta cette perte avec la réfignation d'un Chrétien & d'un Philosophe. Je n'aurois guéres profité de mes Livres, disoit-il, si je ne savois pas les perdre. Cet homme illustre mourut à Paris en 1730, à 77 ans, regretté de tous les gens-de-lettres. Ami passionné du mérite & des talens, encore plus ami de la paix entre les favans, Valincour étoit le conciliateur de ceux qu'a: Sfiij

voit pu défunir la diversité d'opinions. La candeur, la probité formoient son caractére, & quoiqu'il eût été à la cour, il ne favoit ni feindre, ni flatter. On a de lui : I. Lettre à Madame la Marquise de... fur la Princesse de Clèves; à Paris, 1678, in-12. Cette critique est le modèle d'une cenfure raifonnable; l'auteur blâme avec modération & loue avec plaisir. II. La Vie de François de Lorraine, Duc de Guise, 1681, in-12 : elle est écrite avec assez d'impartialité. III. Des Observations critiques fur l'Edipe de Sophocle, in-4°. Valincour, malgré des occupations férieuses, s'est fait quelquefois un amusement de la poësie, pour laquelle il avoit du goût & du talent. On a de lui des Traductions en vers de quelques Odes d'Horace, des Stances & plusieurs Contes, où l'on remarque une imagination enjouée.

I. VALLA, (Georges) né à Plaisance, médecin & professeur de belles-lettres à Venise, sur emprisonné pour la cause des Trivulces. Ayant été mis en liberré, il mourut vers l'an 1460. Son livre De expetendis & fugiendis rebus, Venise 1501, 2 vol. in-fol. est cu-

rieux & peu commun.

II. VALLA ou VALLE, (Laurent) né à Plaifance en 1415, fut l'un de ceux qui contribuérent le plus à renouveller la beauté de la langue Latine, & à chaffer la barbarie Gothique. Son féjour à Rome lui valut le droit de citoyen; mais fon humeur caustique l'obligea de quitter cette ville. Il se retira à la cour d'Alsonse roi de Naples, protecteur des lettres, qui voulut bien apprendre de luit le Latin à l'âge de 50 ans. Valle ne sut pas plus retenu à Naples qu'il avoit été à Rome; il s'avisa de censurer le clergé & de

dogmatiser sur le mystère de la Trinité, fur le Franc-arbitre, fur les  $V\alpha ux$  de continence, & fur plusieurs autres points importans. Ses ennemis le déférérent à l'Inquifition, qui le condamna à être brûlé vif ; mais le roi Alfonse modéra la rigueur de cette sentence. Les Inquifiteurs se contentérent de fouetter le coupable autour du cloître des Jacobins. Valla, ne pouvant demeurer à Naples après cet outrage, retourna à Rome, où le pape Nicolas V lui fit un accueil favorable. Il y vécut avec plus de prudence qu'auparavant; mais ce n'est pas une raison qui le justifie de la mechanceré dont le Pogge l'accufa à la face de l'Europe. Ces deux favans, la lumiére de leur fiécle, se déchirérent comme les plus vils des hommes. Ils s'imputérent mutuellement un caractere vain , inquiet , satyrique; ils avoient tous deux raifon, & c'est bien en vain que l'abbé Vigerini a cherché à justifier Valla. Cet auteur mourut à Rome en 1457, à 50 ans, après avoir enseigné les belles-lettres & la rhétorique avec réputation à Gènes, à Pavie, à Milan, à Naples, & dans les autres principales villes d'Italie. Il fut enterré dans l'Eglise de S. Jean de Latran, dont on dit qu'il étoit chanoine. On a de lui : I. Six livres des Elégances de la Langue Latine: ouvrage estimable, impr. à Venise en 1471, in f. à Paris en 1575, in-4°.& à Cambridge, in-8°. On l'accufa faussement de l'avoir volé. II. Un Traité contre la fausse Donation de Constantin. III. L'Histoire du règne de Ferdinand, Roi d'Arragon, 1521, in-4°. Cette Histoire prouve que Laurent Valle étoit plus propre à donner aux autres des préceptes pour écrire, qu'à les pratiquer ; il écrit en rhéteur. IV. Des

Traductions de Thucydide, d'Hérodote, & de l'Iliade d'Homére. Ces Traductions sont des Paraphrases infidelles. Valla n'entendoit pas fi bien le grec que le latin. V. Des Notes fur le Nouveau-Testament, qui valent un peu mieux que ses Versions. VI. Des Fables, traduites en françois & imprimées sans date en lettres gothiques in - fol. VII. Des Facéties, avec celles du Pogge, in-4°, fans date. VIII. Un Traité Du Faux & du Vrai, qui offre quelques bonnes réflexions. L'auteur, partifan d'Epicure, fut l'ennemi déclaré d'Aristote. Ses Ouvrages furent recueillis à Bâle 1540, in-fol.

VALLADIER, (André) né près de Montbrisson en Forez, passa 23 ans chez les Jésuites, que des tracasseries forcérent de quitter. Il fut ensuite abbé de St Arnoul de Metz, où il introduisit la résorme, non fans des traverses qu'il a décrites dans sa Tyrannomanie étrangére, 1626, in-4°. On a encore de lui 5 vol. in - 8° de Sermons, & une Vie de Dom Bernard de Montgaillard, abbé d'Orval, in-4°. Valladier mourut en 1638, à

68 ans.

VALLE, (Pierre della) gentilhomme Romain, voyagea pendant 12 ans (depuis 1614 jusqu'en 1626, ) en Turquie, en Egypte, dans la Terre-fainte, en Perie & dans l'Inde, & se rendit habile dans les langues Orientales. De retour à Rome, il publia fes Voyages, dont la Relation forme une suite de 54 Lettres, écrites des lieux mêmes à un médecin Napolitain fon ami. Ces Lettres, quoique retouchées en quelques endroits lors de l'impression, sont d'un style vif, aisé & naturel, qui plaît & qui attache le lecteur; elles n'ont ni la fécheresse d'un Journal, ni l'apprêt d'une Rela-

tion qui auroit été rédigée sur des Mémoires. Il est peu de Voyages aussi intéressans & aussi variés. Ils font fur-tout très-curieux pour ce qui regarde la Perse, où l'auteur (homme d'ailleurs fort inftruit & rempli de connoissances) avoit fait un féjour de plus de 4 ans. Il paroît croire trop facilement au pouvoir de la magie & des enchantemens; mais il vivoit dans un tems où les tribunaux condamnoient des sorciers au feu. Pierre della Valle se maria dans le cours de ses voyages, & épousa à Bagdad une jeune Syrienne, née de parens Chrétiens, & d'une famille distinguée. Il la perdit à Mina, fur le Golphe Persique, après cinq ans de mariage. Une circonstance fingulière qui prouve fon attachement pour elle, c'est qu'il fit embaumer fon corps, dans le dessein de le transporter à Rome, & de le déposer dans la chapelle de sa famille; & en effet, après l'avoir emballé de façon à éviter les embarras que ce cadavre auroit pu lui causer, il le transporta partout avec lui pendant 4 ans que durérent encore ses voyages; il eut la satisfaction de lui donner la fépulture à Rome, dans le caveau où reposoient ses ancêtres. Ce célèbre voyageur mourut en 1652, âgé de 66 ans, après avoir époufé en fecondes noces, malgré les oppositions de sa famille : une jeune Géorgienne qui avoit été attachée à sa première femme, & qu'il avoit conduite à Rome. La meilleure édition de f.s Voyages est celle de Rome 1662, en 4 vol. in-4°. Le P. Carneau, Célestin, en donna une Traduction françoise, imprimée en 1663, aussi en 4 vol. in-4°, peu estimée. Elle fut cependant réimprimée àRouen, 1745, 8 vol.in-12.

VALLE, Voyez II. VALLA, Sfiv

VALLEE, (Geofroi) fameux Déiste d'Orléans, né au commencement du xvie siècle, fut brûlé en place de Grève à Paris, pour avoir publié un livre impie, en S feuillets seulement, sous ce titre: La Béatitude des Chrétiens, ou le Fléau de la Foi. Il y débite un Déifme commode qui apprend à connoître un Dieu, fans le craindre, & fans appréhender des peines après la mort. Cet ouvrage est fort rare. Géoffroi Vallée étoit grandoncle du fameux des Barreaux : ainfi l'incrédulité étoit héréditaire dans cette famille.

VALLEMONT , (Pierre de ) prêtre & laborieux écrivain, se nommoit le Lorrain, & prit le nom d'abbé de Vallemont. Il naquit à Pont-audemer en 1649, & y mourut en 1721. Il avoit été chargé d'enseigner l'Histoire à Courcillon , fils du marquis de Dangeau, & c'est pour lui qu'il fit ses Elémens. L'abbé de Vallemont étoit un homme inquiet, qui se fit plusieurs affaires. & qui ne sut conserver aucun emploi. On lui doit quelques livres qui ont du cours. L. La Physique occulte, ou Traité de la Baguette divinatoire : ouvrage qui montre que l'auteur n'entendoit rien en cette matière, non plus que le Pere le Brun qui l'a réfuté. II. Les Elémens de l'Histoire. La meilleure édition est celle de 1758, en 5 vol. in-12, avec plufieurs additions considérables. Les principes de l'Hiftoire, de la Géographie & du Blason sont exposés dans cet ouvrage avec affez de clarté, de méthode & d'exactitude; mais l'auteur a fait plufieurs fautes fur les Médailles, dont il n'entendoit pas quelquefois les légendes, fi l'on en croit Baudelot. Son style pourroit être plus pur & plus élégant.

III. Curiosités de la Nature & de l'Are fur la Végétation des Plantes, réimprimées en 1753, in-12,2 v. IV. Dissertations Théologiques & Hisoriques touchant le servet des Myséres, ou l'Apologie de la Rubrique des Missels, qui ordonne de dire secrettement le Canon de la Messe, 2 vol. in-12.

VALLES, (François) Voyez VA-

LESIO.

I. VALLIERE, (François de la Baume le Blanc, de la ) chevalier de Malte, descendoit de l'ancienne maison de la Baume, originaire du Bourbonnois. Il porta les armes de bonne heure, & fut maréchal de bataille à 26 ans, fous le maréchal de Gramont. Il remplit cet emploi avec tant de succès, que le grand-maître de Malte, & les Vénitiens, firent tous leurs efforts pour l'attirer à leur fervice. Il fe fignala dans plufieurs fiéges & combats, sur-tout à Lérida, où il reçut la mort en 1644. Il étoit lieutenant-général des armées du roi... On a de lui : I. Un Traité intitulé: Pratiques & Maximes de la Guerre. II. Le Général d'Armée. Ces deux ouvrages prouvent qu'il étoit aufit, profond dans la théorie de l'art militaire, qu'habile dans la pratique. Son pere Laurent, seigneur de la Vallière & de Choifi, avoit été tué au fiége d'Offende.

II. VALLHERE, (Gilles de la Baume le Blanc, de la) naquit au château de la Vallière en Touraine, en 1616. Il fut d'abord chanoine de St Martin de Tours, & il fut élevé enfuite à l'évêché de Nantes, dont il fe démit en 1677. Il mourur en 1709, à 98 ans, avec une grande réputation de favoir & de vertu. On a de lui un Traité intitulé: La Lumière du Chretien, réimprimé à Nantes en 1693, 2

vol. in-12.

III. VALLIERE, (Louise-Françoife de la Baume le Blanc, duchesse de la ) étoit de la même maison que les précédens. Elle fut élevée fille-d'honneur d'Henriette d'Angleterre, 1re femme de Philippe duc d'Orléans. Dès ses premiéres années, elle se distingua par un caractére de l'agesse marqué. Dans une occasion où des jeunes perfonnes de son âgemontrérent beaucoup de légéreté, Monfieur dîttout haut : " Pour Milie de la Vallière , " je fuis affûré qu'elle n'y aura pas. » de part; elle eft trop fage pour ce-" la ". Elle se fit aimer & estimer à la cour, moins encore par fes qualités extérieures, que par un caractère de douceur, de bonté & de naïveté qui lui étoit comme naturel. Quoique vertueuse, elle avoit le cœur extrêmement tendre & sensible. Cette sensibilité la trahit; elle vit Louis XIV, & elle l'aima avec tranfport. Le roi, instruit de ses sentimens, lui donna tout fon amour. Elle fut, pendant deux ans, l'objet caché de tous les amusemens galans & de toutes les fêtes que Louis XIV donnoit. Enfin, lorfque leurs sentimens eurent éclaté, il créa pour elle la terre de Vaujour en duché-pairie, sous le nom de la Vallière. La nouvelle duchesse, recueillie en elle-même & toute renfermée dans sa passion, ne se mêla point des intrigues de la cour, ou ne s'en mêla que pour faire du bien. Elle n'oublia jamais qu'elle faisoit mal; mais elle espéroit toujours de faire mieux. C'est ce qui lui fit recevoir avec beaucoup de joie le remerciement d'un pauvre Religieux qui lui dît, après avoir reçu d'elle l'aumône : Ah! Madame, vous serez sauvée; car il n'est pas possible que Dieu laisse périr une personne qui donne si libéralement pour L'amour de lui. Dieu se servit de l'in-

constance du roi pour la ramener. La ducheffe de la Vallière s'apperçut dès 1669, que Made de Montespan prenoit de l'ascendant sur le cœur de ce monarque. Elle supporta avec une tranquillité admirable le chagrin d'être témoin longtems du triomphe de sa rivale. Enfin en 1675, elle se fit Carmelite à Paris, & perfévéra. Se couvrir d'un cilice, marcher pieds nuds, jeûner rigoureusement, chanter la nuit au chœur dans une langue inconnue; tout cela ne rebuta point la délicatesse d'une femme accoutumée à tant de gloire, de molleffe & de plaifirs. Elle vécut dans ces austérités depuis 1675 jusqu'en 1710, année de sa mort, fous le nom de Saur Louise de la Misericorde. On avoit voulu la retenir dans le monde pour l'édifier par ses exemples. Ce seroit à moi, répondit-elle, une horrible présomption, de me croire propre à aider le prochain. Quand on s'est perdu soimême, on n'est ni digne ni capable de servir les autres. En entrant dans le cloître, elle fe jetta aux genoux. de la supérieure, en lui disant : Ma Mere, j'ai toujours fait un si mauvais usage de ma volonté, que je viens la remettre entre vos mains, pour ne. la plus reprendre. Lorsque le duc de Vermandois fon fils mourut, elle répondit avec courage à ceux qui lui annoncérent cette perte: Qu'elle. n'avoit pas trop de larmes pour soi, & que c'étoit sur elle - même qu'elle devoit pleurer. Elle ajoûta cette parole si souvent imprimée : Il faut que je pleure la naissance de ce fils encore plus que sa mort! Ce fut avec la même constance & la même réfignation qu'elle apprit depuis la mort du prince de Conti, qui avoit époufé Mlle de Blois sa fille. Ce qu'on raconte de sa patience dans. fes maladies est admirable, & fe-

roit incroyable, si l'on ne savoit ce que peut la grace. Une érésipelle violente, qui s'étoit jettée sur sa jambe, la fit beaucoup souffrir, fans qu'elle en voulût rien dire. Le mal devint si considérable qu'on s'en apperçut & qu'on l'obligea d'aller à l'infirmerie. Elle répondit aux reproches que lui fit la mereprieure, de cette espèce d'excès : « Je ne savois pas ce que c'étoit; » je n'y avois pas regardé. » On a d'elle des Réflexions sur la miséricorde de Dieu , in-12 , qui font pleines d'onction. On fait que le Tableau de la Madeleine pénitente, l'un des chef-d'œuvres de le Brun, fut peint d'après cette femme iluftre, qui imita si sincérement la Péchereffe dans ses auftérités, comme elle l'avoit fait dans ses foibleffes.

IV. VALLIERE, (Jean-Florent de) lieutenant-général des armées du roi, de l'académie des fciences, mé à Paris le 7 Septembre 1667, mort en 1759 à 92 ans, avoit acquis une telle expérience dans l'Arrillerie, qu'il en étoit regardé comme le meilleur officier.

VALLIS, Voyez WALLIS.

VALLISNIERI, (Antoine) né en 1661, dans le château de Trefilico près de Reggio, fut reçu docteur en médecine dans fa patrie. La république de Venise l'appella pour remplir une première chaire extraordinaire de professeur en médecine-pratique dans l'université de Padoue. Les académies d'Italie & la fociété royale de Londres se l'associerent, & le duc de Modène le créa. de fon propre mouvement, chewalier, lui & tous fes descendans aînes à perpetuite. Cet illustre favant mourut en 1730, à 69 ans, regretté de plusieurs savans de l'Europe, avec lesquels il étoit en commerce. Son fils a recueilli ses ouvrages en 3 vol. in-fol., dont le 1e<sup>t</sup> parut à Venife en 1733. Les principaux font: I. Dialogue fur l'origine de pluseurs Insectes, in-8°. II. Considérations & Expériences sur la génération des Vers ordinaires dans le corps humain, contre Andri, médecin de Paris, qui a écrit sur la même matière. III. Un Traité sur l'origine des Fontaines. Ces ouvrages font en italien.

VALOIS, (le Comte de) Voyez CHARLES, nº XXII... & I. MARI-GNY.

VALOIS, (Félix de) Voyez VER-MANDOIS, & XIV. JEAN.

VALOIS, (Marguerite de) reine de Navarre, Voyez MARGUE-RITE, n° VII.

I. VALOIS, (Henri de) né à Paris en 1603, d'une famille noble originaire de Normandie, s'appliqua de bonne heure à la lecture des bons auteurs, des poëres Grecs & Latins, des orateurs & des historiens. Il fut envoyé à Bourges en 1622, pour y apprendre le droit-civil. A son retour il se sit recevoir avocat au parlem, de Paris plutôt par complaisance pour son pere, que par inclination. Après avoir fréquenté 7 ans le palais, il reprit l'étude des belles-lettres & travailla affidûment fur les auteurs Grecs & Latins, ecclésiastiques & profanes. Sa grande application à la lecture lui affoiblit fi fort la vue, qu'il perdit l'œil droit, & qu'il ne voyoit presque point de l'autre. Les récompenses que son mérite lui procura, le dédommagérent un peu de cette perte. Elle ne l'empêchoit pas de composer, parce que sa mémoire lui rappelloit les passages de tous les livres qu'il avoit lus. En 1633, le président de Mesmes lui donna une penfion de 2000 liv. à condition qu'il

lui céderoit ses collections & ses remarques, & le Clergé de France une de 600, qui fut depuis augmentée. En 1658 il en obtint une de 1500 du cardinal Mazarin. Deux ans après, il fut honoré du titre d'Historiographe de Sa Majesté, avec une pension considérable. Ce savant finit sa carriére en 1676, à 73 ans. Ses principaux ouvrages font : I. Une Edition de l'Histoire Ecclésiastique d'Eusèbe, en grec, avec une bonne Traduction latine & de favantes notes. II. L'Histoire de Socrate & de Sozomène en grec & en latin, avec des observations dans lesquelles l'érudition est répandue à pleines mains. III. L'Histoire de Théodoret & celle d'Evagre le Scholastique, aussi en grec & en latin, avec des notes favantes. IV. Une nouvelle édition d'Ammien Marcellin, avec d'excellentes remarques. V. Emendationum Libri v , à Amsterdam 1740, in-4°. Valois excelloit dans l'art d'éclaircir ce que les anciens ont de plus obscur. La faine critique, le savoir éclairé brillent dans ses ouvrages; mais l'auteur fent trop les avantages qu'il avoit sur les favans qui l'avoient précédé. Comme les livres de sa bibliothèque ne lui suffisoient pas, il en empruntoit de toutes parts. Il avoit coutume de dire à ce sujet, que les Livres prêtés étoient ceux dont il tiroit le plus de profit, parce qu'il les lisoit avec plus de soin, & qu'il en faisoit des extraits, dans la crainte de ne pouvoir plus les revoir. Il ne fe bornoit pas à faire des recherches dans les livres, il consultoit aussi des gens de-lettres; mais il ne faisoit pas toujours affez de cas des foins qu'ils prenoient pour l'instruire. Ayant lu dans un ancien auteur quelque chose sur le

port de la ville de Smyrne, qu'il n'étoit guére possible de comprendre fans avoir vu la disposition des lieux mêmes, il écrivit au favant Peirese sa difficulté; ce généreux protecteur des sciences fit aussitôt partir un Peintre sur une vaisseau de Marseille qui alloit à Smyrne, pour prendre le plan & la vue de fon port. Il envoya le fruit de ses recherches à Valois. qui le remercia de fes foins; mais qui lui manda en même temsqu'il n'étoit pas entiérement éclairci sur ce qu'il fouhaitoit... Peirese, fâché d'avoir fait inutilement une dépense considérable, lui écrivit qu'il avoit tâché de le satisfaire, & que si cela ne suffisoit pas, il ne devoit s'en prendre ni à lui ni à son Peintre, mais à son propre esprit qui n'étoit jamais content de rien.

II. VALOIS, (Adrien de) frere puiné du précédent, suivit l'exemple de fon frere, avec lequel il fut uni par les liens du cœur & de l'esprit. Il se consacra à l'Histoire de France, dans laquelle il fe rendit très habile. Le roi l'honora du titre de son Historiographe, & lui donna un gratification en 1664. Cet auteur mourut en 1692 à So ans, laissant un fils, qui a publié le Valefiana... Valois employa plusieurs années à rechercher les monumens les plus certains de notre Histoire, & à en éclaircir les difficultés les plus épineuses. Il n'étoit pas aussi habile que son frere dans la langue Grecque, & n'avoit pas la même beauté d'esprit ; mais il étoit laborieux, écrivoit purement en latin . & étoit bon critique. Ses ouvrages les plus estimés sont : I.Une Histoire de France, 1658, 3 vol. infol. L'exactitude & l'érudition caractérisent cet ouvrage; mais il ne va que jusqu'à la déposition de

Childeric. II. Notitia Galliarum, Paris, 1675, in-folio : livre trèsutile pour connoître la France fous les deux premiéres races. L'auteur est si exact, qu'on diroit qu'il a vécu dans ces tems-là. III. Une édition in-8°, de deux anciens Poëmes ; le 1er est le Panégyrique de Berenger, roi d'Italie; & le fecond, une espèce de Satyre, composée par Adalberon, évêque de Laon, contre les vices des Religieux & des Courtifans. IV. Une nouvelle édition d'Ammien Marcellin, & d'autres Ecrits excellens en leur genre.

III. VALOIS, (Louis le) Jéfuite, né à Melun en 1639, devint confesseur des princes petits-fils de Louis XIV, & mourut à Paris en 1700, regardé comme un homme de Dieu. On a de lui des Œuvres spirituelles, recueillies à Paris en 1758, en 3 vol. in-12, & unpetit Livre contre les sentimens de Descartes. Ses Ouvrages mystiques sont pleins de lumière

VALSALVA, (Antoine-Marie) médecin, né à Imola en 1666, mort en 1723, âgé de 57 ans, fut difciple de Malpighi, & enfeigna l'anatomie à Bologne avec une réputation peu commune. On a de lui plufieurs Ouvrages en latin, imprimés à Venife, 1740, 2 vol. in-4°. Les Italiens en font beaucoup de cas, & les Anatomifies estiment sur-tout son Traité De aure humana, à Bologne, 1707, in-4°.

& d'onction.

VALSTEIN, Voyez WALSTEIN. VALTURIUS, (Robert) né à Rimini, dans le xvº fiécle, a donné un Livre latin sur l'An Militaire, Vérone 1472, in-fol. L'édition de Bologne, 1483, moins rare que l'autre, est aussi plus corsecte. La même année il en parut

une trad. ital. à Verone, par Paul Ramusio, qui n'est pas commun.

VALVERDI, (Barthélemi) théologien de Padoue, né vers 1540, mort en 1600, s'est fair connoître dans la république des lettres par un ouvrage sur le Purgatoire, imprimé sous ce titre : Ignis Purgatorius post hanc vicam, ex Gracis & Latinis Patribus affertus; Patavii, 1581, in-4°: livre très-rare & recherché des bibliomanes curieux. Cet ouvrage eut peu de fuccès lorfqu'il parut; le propriétaire, voulant y donner cours', réimprima en 1590 le fronrispice, sous le nom de Valgrisus de Venife, & la plus grande partie de l'édition fe débita fous ce mafque.

VAN-BUYS, (N.) peintre Hollandois du XVII° siècle, a travaillé dans la manière de Mieris & de Gerard Dow. Sa composition est des plus spirituelles, & des plus gracieuses. Il rendoit les étosses avec une vérité frapante. Son dessin est pur, sa touche unie sans être froide. Ses tableaux ne sont guéres connus

qu'en Hollande.

VAN-CEULEN, (Ludolphe) mathématicien Flamand, au commencement du XVII° fiécle, travailla beaucoup pour déterminer le rapport du cercle à la circonférence. Il exprima ce rapport en 36 chiffres, de sorte que l'erreur qu'il y a entre le vrai rapport du cercle & celui qu'il trouve, est moindre qu'une fraction, dont l'unité seroit le numérateur, & le dénominateur un nombre de 36. chiffres. Ce travail est sans doute étomnant; car il fallut qu'il fit des extractions, juiqu'à ce qu'il trouvât dans la circonférence du cercle, le nombre de chiffres rapporté. Aussi, pour en conserver. la mémoire à la postérité, & pour

immortalifer cet homme laborieux, on a fait graver ces chiffres fur fa tombé, qu'on voit à Leyde dans l'Eglife de St Pierre: On a de lui: I. Fundamenta Geometria, traduits du hollandois en latin par Snellius, & imprimés in-4°. en 1615, II. De circulo & ad-

scriptis, 1619, in-4°.

VAN-DALE, (Antoine) né en 1638, fit paroître dans sa jeunesse une passion extrême pour les langues ; mais ses parens lui firent quitter cette étude pour le commerce. Il quitta cette profession à l'âge de 30 ans, & prit des dégrés en médecine. Il pratiqua cette fcience avec fuccès, & se fit une réputation dans l'Europe par sa profonde érudition. Il mourut à Harlem, médecin de l'Hôpital de cette ville, en 1708. On a de lui, I. De favantes Dissertations sur les Oracles des Païens. Il y foutient que ce n'étoit que des tromperies des prêtres. La meilleure édition de ces Differtations est celle d'Amsterdam en 1700, in-4°. Fontenelle en a donné un Abrégé en françois dans son Traité des Oracles. Il a eu foin d'y mettre la méthode, la clarté & les agrémens qui manquent à Van-Dale, favant profond, critique habile, mais écrivain lourd & pefant en latin & en françois. II. Un Traité de l'origine & des progrès de l'Idolacrie, 1696, in-4°. III. Differtations sur des sujets importans, 1702 & 1743, in-4°. IV. Dissertatio super Aristea de LXX Interpretibus , à Amsterdam , 1705 ; in-4°. Van-Dale étoit un homme d'un caractère doux & d'une probité exacte. Il entendoit plaisanterie sur ses ouvrages, ce qui n'est pas une petite qualité dans un érudit.

VANDEN-ECKOUT, (Gerbrant) peintre, né à Amsterdam en 1621, mort dans la même ville en 1674, sut élève de Rembrant, dont il a si bien sais la manière, que les curieux confondent leurs tableaux. Il a peint avec succès le Portrait & des morceaux d'histoire. Son pinceau est ferme, sa touche spirituelle, son coloris suave & conformation de la coloris suave & coloris

d'un grand effer.

I. VANDEN-VELDE, (Adrien) peintre, né à Amfterdam en 1639; mort en 1672, a excellé à peindre des animaux. Il réuffiffoit dans le Payfage; fon pinceau est délicat & moëlleux, fon coloris suave & onctueux. Il mettoit tant de goût & d'esprit dans ses petites figures, que plusieurs bons maîtres s'adresfoient à lui pour orner leurs tableaux. Cet aimable artiste a encore traité quelques superiore. On a de lui une vingtaine d'Estampes.

H. VANDEN-VELDE, (Haie) peintre Flamand, se distingua dans le dernier siècle par ses Batailles, peintes avec beaucoup de seu d'intelligence. Il vivoit à Harlent en 1626 & à Leyde en 1630. Jean VANDEN-VELDE, son frere, s'est aussi rendu très-célèbre dans l'art

de la gravure.

III. VANDEN-VELDE, (Guillaume) furnommé le Vieux, frere d'Ifaïe & de Jean, mort à Londres en 1693, excelloit à représenter des Vues & des Combats de mer. S'étant trouvé dans une bataille sous l'amiral Ruyter, il dessinoit tranquillement, durant l'action, ce qui se passioit sous ses yeux.

IV. VANDEN-VELDE, (Guiliaume) le Jeune, né à Amsterdam en 1663, mort à Londres en 1707, étoit fils du précédent. Il apprit la peinture de son pere, & le surpassa par le goût & l'art avec lequel il représentoit des Marines. Charles II & Jacq. II, rois d'Angleterre, lui accordérent des pensions. Aucun

VAN

peintre n'a su rendre avec plus de vérité que lui, la tranquillité, le transparent, les reslets & le limpide de l'onde, ainsi que ses sureurs. Son talent alloit jusqu'à faire sentir la légéreté de l'air, & les moindres vapeurs. Il étoit aussi très-exact dans les formes & dans les agrêts convenables à chaque espèce de bâtiment.

VANDEN-ZYPE, Voy. ZYPŒUS. VANDER-AA, Voyez AA.

VANDER-BEKEN, Voyez Torrentius.

I. VANDER-DOÈS, poëte,

Voyer DousA.

II. VANDER-DOÈS, (Jacob) peintre, né à Amsterdam en 1623, mort à la Haye en 1673, excelloit dans le Paysage & à représenter des animaux. Ses dessins sont d'un effet très-piquant, & sort recherchés.

VANDER-HELST, (Barthélemi) peintre, né à Harlem en 1631, a peint, avec un égal succès, le Portrait, de petits sujets d'Histoire, des Paysages. Son coloris est séduisant, son desiin est correct, son pinceau moëlleux.

peintre, né à Gorcum en 1637, mourut à Amsterdam en 1712. Son talent étoit de peindre des Ruines, des Vues, des Maisons de plaisance, des Temples, des Paysages, des Lointains, &c. On ne peut trop admirer l'entente & l'harmonie de son perspective, & le précieux sini de ses ouvrages.

VANDER - HULST, (Pierre) peintre, né à Dort en Hollande l'an 1632, a peint avec beaucoup d'art & de goût des Fleurs & des Paysages. Sa touche est d'une vérité féduifante; il avoit coutume d'enrichir fes rableaux de plantes rares, & de reptiles qui semblent être animés.

VANDER-KABEL, (Adrien) peintre & graveur, né au château de Ryfwick proche la Haye en 1631, mort à Lyon en 1695, a eu beaucoup de talent pour peindre des Marines & des Paysages qu'il ornoit de figures & d'animaux dessinés d'un bon goût. On remarque plufieurs maniéres dans fes ouvrages: Le Benedette, Salvator Rosa, Mola & les Carraches, sont les peintres qu'il a le plus cherché à imiter. Sa manière vague est opposée à celle des peintres Flamands, qui est finie & recherchée. Il se servoit de mauvaises couleurs, que le tems a entiérement noircies. Adrien a aussi gravé plusieurs estampes, surtout des Paysages estimés. Sa converfation étoit gaie & amusante, fon caractère franc & généreux; mais fon goût pour la débauche l'égaroit fouvent. On le trouvoit toujours parmi des ivrognes, & l'amateur qui vouloit avoir de ses tableaux, étoit obligé de le fuivre dans ses parties de plaisir.

VANDER-LINDEN, (Jean-Antonides) né en 1609 à Enckuife dans le Nort-Hollande, professa avec succès la médecine à Francker & à Leyde. Il mourut dans cette dernière ville en 1664, après avoir formé de savans élèves. Ses ouvrages sont: I. Une Bibliothèque des Livres de Médecine, Nuremb. 1686, in-4°. II. Universa Médicina Compendium, Francker 1630, in-4°. III. Des Editions exactes d'anciens Médecins.

I. VANDER-MEER, (Jean) peintre, né à Harlem en 1628, périt dans un petit voyage de mer en 1691. Il excella à peindre des Payfages & des Vues de Mer, qu'il ornoit de figures & d'animaux dessinés avec beaucoup de goût. Sa touche est admirable, ses compositions pleines d'esprit & pour l'or-

dinaire fort gaies. On lui reproche d'avoir mis trop de bleu dans les

fonds de ses tableaux.

II. VANDER-MEER DE JONGHE, frere du précédent, né à Harlem en 1650, avoit un talent supérieur pour peindre le Paysage & des animaux, sur-tout des moutons, dont il a représenté la laine avec un art séduisant; ses sigures, ses ciels, ses arbres sont peints d'une excellente manière. On ne distingue point ses touches; tout est sondu & d'un accord parsait dans ses tableaux.

VANDER-MEULEN, (Antoine-François ) peintre, né en 1634 à Bruxelles, mort à Paris en 1690, avoit un talent particulier pour peindre les chevaux; fon Payfage est d'une fraîcheur, & son feuiller d'une légéreté admirables; son coloris est suave & des plus gracieux; fa touche est pleine d'esprit,& approche beaucoup de celle de Teniers. Les fujets ordinaires de ses tableaux, font des Chasses, des Siéges, des Combats, des Marches, ou des Campemens d'armées. Le Mécène de la France, Colbert, le fixa près de lui par les occupations qu'il lui donna. Ce peintre suivoit Louis XIV dans ses rapides conquêtes, & dessinoit sur les lieux les villes affiégées & leurs environs. Le célèbre le Brun estimoit beaucoup cet excellent artiste; il chercha toujours les occasions de l'obliger, & lui donna fa niéce en mariage. On a beaucoup gravé d'après ce maître. Son frere, Pierre VANDER-MEULEN, s'est distingué dans la sculpture. Il passa en 1670, avec sa femme, en Angleterre.

VANDER-MONDE, (Charles-Augustin) né à Macao dans la Chine, mort à Paris en 1762, d'une super-purgation, se fit une réputation par son habileté & par ses ouvrages, Il sut censeur-royal &

membre de l'Institut de Bologne. Nous avons de lui, I. Un Recueil d'Observations de Médecine & de Chirurgie: ouvrage périodique, in-12, 1755. Ce sur le commencement du Journal de Médecine. II. Essai sur la maniére de perfectionner l'Espèce humaine, 1756, 2 vol. in-12. III. Dictionnaire portatif de Santé, 1761, 2 vol. in-12; ouvrage qui est un Cours complet de Médecine Pratique en abrégé. Il y en a eu plusieurs éditions, & ce livre méritoir le succès qu'il a eu.

VANDER-MUELEN, (Guillanme) jurisconsulte Allemand du XVII° siècle, fut si charmé du Traité de Grotius sur le Droit de la Guerre & de la Paix, qu'il le commenta amplement. Ses Commentaires, quoiqu'extrêmement longs, ont été mis dans l'édition que Fréderic Gronovius a donnée de ce Traité en 1676 & en 1704, à Utrecht & à Amsterdam, en 3 vol.

in-fol.

VANDER-NEER, (Eglon) peintre, né à Amfterdam en 1643, mort à Duffeldorp en 1697. Son pere, Arnould Vander-Neer, est célèbre parmi les payfagistes, surtout par ses tableaux, où il a représenté un Clair-de-lune. Son fils hérita de ses talens. Il rendoit la nature avec une précision étonnante. Son pinceau est moëlleux, son coloris piquant, sa touche légére & spirituelle.

VANDER-ULFT, (Jacques) peintre Hollandois, né à Gorcum en 1627, s'adonna à la peinture par amusement, & ne la fit jamais iervir à fa fortune qui étoit dailleurs considérable. Ses tableaux & ses dessins sont fort rares. On remarque beaucoup de génie & de facilité dans ses compositions. Son coloris est suave & d'un effet féduifant: son dessinares Italians.

peintres Italiens.

VAND-WERFF, Voy. WERFF.

VANDRILLE, (St) Vandregefilus, naquit à Verdun, du duc de Valchise & de la princesse Dode, sour d'Anchise, aïeul de Charles Martel. Il parut d'abord sur le théâtre du monde & se maria; mais sa femme s'étant retirée dans un monastère, ill'imita, & choisit pour sa retraite le désert de Fontenelle, à six lieues de Rouen. Il y bâtit un monastère, & y mourut le 22 Juillet avant l'an 689, à 96 ans. Le monastère de Fontenelle porte aujourd'hui le nom de son sondateur.

VAN-DYCK, (Antoine) peintre, naquit à Anvers en 1599. Sa mere qui peignoit le paysage, s'amusoit à le faire dessiner des son enfance. Il prit du goût pour cet art, & il entra dans l'école du célèbre Rubens, qui l'employoit à travailler à ses tableaux. On a dir même qu'il faisoit la plus grande partie de ses ouvrages. Van-Dyck a fait plufieurs tableaux dans le genre historique, qui sont fort estimés, & il a mérité d'être nommé le Roi du Portrait. Ce peintre fe fit par son art une fortune brillante: Il épousa la fille d'un milord; il avoit des équipages magnifiques; fa table étoit fervie fomp tueusement; il avoit à ses gages des muficiens & des alchymiftes. Pour fubvenir à ces dépenses, il lui fallut augmenter fon gain par fon travail; la précipitation avec laquelle il peignoit alors, se fait appercevoir dans ses derniers tableaux; qui ne sont pas, à beaucoup près ; aussi estimés que ses premiers, auxquels il donnoit plus de tems & de foin. Van-Dyck vint en France & n'y féjourna pas longtems. Il passa en Angleterre, où Charles I le retint par ses bienfaits.

Ce prince le fit chevalier du bain ; lui donna son portrait enrichi de diamans avec une chaîne d'or, une pension, un logement, & une somme fixe & considérable pour chacun de ses ouvrages. Un jour qu'il faisoit le portrait de Charles, ce prince s'entretenoit avec le duc de Norfolck, & se plaignoit affez bas de l'état de ses finances. Van-Dyck paroissoit attentif à cet entretien. Le roi l'ayant remarqué, lui dit en riant: « Er vous, che-» valier, favez-vous ce que c'est " que d'avoir besoin de cinq ou " fix mille guinées? " -- Oui, Sire; répondit le peintre , un Artiste qui tient table à ses amis, & bourse ouverte à ses maîtresses, ne sent que trop souvent le vuide de son coffrefort. On rapporte de lui une autre réponse singulière. La reine, épouse de ce monarque, se faisoir peindre; elle avoit des mains admirables. Comme Van - Dyck s'y arrêtoit long-tems , la reine qui s'en appercur; lui demanda pourquoi il s'attachoit plus à rendre fes mains, que sa tête? C'est, dit-il, Madame, que j'espère de ces belles mains une récompense digne de celle qui les porte. Un travail trop actif & trop continuel lui causa des incommodités, qui l'enlevérent aux beaux-arts en 1641. On reconnoît dans les compositions de Van-Dyck, les principes par lesquels Rubens fe conduifoit; cependant il n'étoit ni aussi universel, ni aussi savant que ce grand-homme. Ce peintre a quelquefois péché contre la correction du dessin ; mais ses têtes & fes mains font, pour l'ordinaire, parfaites. Aucun peintre n'a fu mieux faifir le moment où le caractière d'une personne se dévelope d'une manière plus avantageuse; il choisissoit des attitudes convenables. On ne peut rendre Ja

la nature avec plus de grace, d'esprit, de noblesse, & en même tems avec plus de vérité. Son pinceau est plus coulant & plus pur que celui de son maître; il a donné plus de fraîcheur à ses carnations, & plus d'élégance à son dessin. Van-Dyck habilloit ses portraits à la mode du tems, & il entendoit très-bien l'ajustement.

VAN-EFFEN, (Juste) né à Utrecht d'un capitaine réformé d'infanterie, mourut en 1735, inspecteur des magazins de Bois-le-Duc, dans un âge peu avancé. On lui avoit confié l'éducation dequelques jeunes seigneurs, & il s'en étoit acquitté avec succès. Cet auteur avoit de la facilité, affez d'imagination; mais il écrivoit trop vite, & employoit quelquefois des termes recherchés & bas. On a de lui, I. La Traduction des Voyages de Robinson Crusoé, fameux roman Anglois, en 2 vol. in-12. II. Celle du Mentor moderne, en 3 vol. in-12. III. Celle' du Conte du Tonneau, du docteur Swift, en 2 vol. in-12. IV. Le Misanthrope, 1726, 2 vol. in-S°: ouvrage fait fur le modèle du Spectateur Anglois , mais écrit avec moins de profondeur & de justesse. V. La Bagatelle, ou Difcours ironique, 3 vol. in-8°. L'ironie n'y est pas toujours soutenue avec affez de finesse; elle est d'ailleurs monotone. VI. Parallèle d'Homére & de Chapelain, morceau ingénieux qu'on attribue à Fontenelle; on le trouve à la fin du Chef-d'œuvre d'un Inconnu. VII. Il avoit beaucoup travaillé au Journal Littéraire.

VAN-EICK, Voyez EICK.

VAN-ESPEN , Voyez ESPEN.

VAN-EVERDINGEN, (Aldert) peintre & graveur Hollandois, né à Alcmaër en 1621, mort en 1675, est un des meilleurs paysagistes de ce pays. Ses tableaux ont, la plupart, un effet très-piquant. L'art, le goût, & une touche libre & aifée les rendent précieux. Ils ne sont guéres connus qu'en Hollande. Ses freres César & Jean V AN-EY ERDIN-GEN se firent aussi connoître avantageusement dans la peinture.

VAN-HELMONT, V. HELMONT. VAN-HEURN, Voy. HEURNIUS.

VAN-HUYSUM, (Jean) peintre, né à Amsterdam en 1682, mort dans la même ville en 1749. Le goût le plus délicat, le coloris le plus brillant , le pinceau le plus moëlleux, joints à une imitation parfaite de la nature, ont rendu les ouvrages de cet ingénieux artiste d'un prix infini. Il s'étoit d'abord adonné au Paysage avec beaucoup de succès, & dans ce genre, on peut l'égaler aux grands maîtres qui s'y font distingués; mais il n'a point eu de rival dans l'art de représenter des fleurs & des fruits. Le velouté des fruits . l'éclat des fleurs, le transparent de la rosée, le mouvement qu'il savoir donner aux infectes, tout enchante dans les tableaux de ce peintre admirable. Van-Huysum n'ignoroit point la supériorité de ses talens. Il usoit, plus que tout autre, du privilége que les personnes d'un mérité distingué semblent s'arroger trop communément, d'être fantafques & d'une humeur difficile. Ses desiins font recherchés; pour ses tableaux, il n'y a que les princes ou des particuliers très-opulens, qui puissent les acquérir.

VANIERE, (Jacques) Jéfuite, naquit à Causses, bourg du diocète de Beziers, l'an 1664, de parens qui faisoient leurs délices des occupations de la campagne; il hérita de leur goût. Cet homme célèbre étudia sons le Pere Jouber

Tome VI

qui ne lui trouva d'abord aucun goût pour les vers, & l'élève luimême prioit son régent de l'exemter d'un travail qui le rebutoit. Enfin, son génie se dévelopa, & il approfondit en peu de tems l'art des Muses. Les Jésuites le reçurent dans leur congrégation & le destinérent à professer les humanités. Son talent s'annonça à la France par deux Poëmes, l'un intitulé Stagna, & l'autre Columbæ, qu'il incrusta dans la suite en son grand Poëme. Santeul, ayant eu occasion de les voir, dit que " ce " nouveau venu les avoit tous dé-" rangés sur le Parnasse. " Mais ce qui mit le comble à la gloire du Pere Vaniére, ce fut son Pradium Rusticum, Poëme en 16 chants, dans le goût des Géorgiques de Virgile. Rien n'est plus agréable que la peinture naive que le Pere Vaniére fait des amusemens champêtres. On est également enchanté de la richesse & de la vivacité de son imagination, de l'éclat & de l'harmonie de sa poësie, du choix & de la pureté de ses expressions. On lui reproche cependant des détails petits & inutiles, des récits hors d'œuvre, des images mal choifies, &c. Le Pere Vaniére a trop oublié que, dans nos Poëmes dida Riques les plus courts, on trouve un long ennui, fuivant l'expreffion de la Fontaine. Il auroit dû, comme Virgile & le P. Rapin, ne choifir dans fon fujet que ce qu'il offroit de gracieux & d'intéressant. Peut-on espérer beaucoup de lecteurs, quand on explique en 16 livres fort étendus d'un Poëme en langue étrangére, tout le détail des occupations de la campagne? On n'exige pas d'un poëte qu'il mette en vers la Maifon Rustique; il falloit donc se borner, & c'est ce que le P. Vaniére, d'ailleurs si estimable, n'a pas su faire: la prêcision a toujours été l'écueil des imaginations méridionales. La meilleure édition du Prædium Rusticum est celle de Bordelet, à Paris, en 1746, in-12. Nous avons encore du P. Vaniére un recueil de Vers latins, in-12: on y trouve des Eglogues, des Epîtres, des Epigrammes, des Hymnes, &c. Il a aussi donné un Dictionnaire Poëtique, latin, in-4°; & il en avoit entrepris un François & Latin, qui devoit avoir 6 vol. in-fol. Le Pere Vanière mourut à Toulouse en 1739, & plusieurs poëtes ornérent de fleurs fon tombeau. Son caractère méritoit leurs éloges autant que ses talens. M' Berland de Rennes a publié en 1756 une Traduction du Pradium Rusticum, en 2 vol. in-12, fous le titre d'Economie Rurale.

VANINA D'ORNANO , Voyez

SAN-PIETRO.

VANINI, (Lucilio) né à Taurozano, dans la terre d'Otrante, en 1585, s'appliqua avec ardeur à la philosophie, à la médecine, à la théologie, & à l'astrologie judiciaire dont il adopta les rêveries. Après qu'il eut achevé fes études à Padoue, il fut ordonné prêtre, & se mit à prêcher. Mais il quitta bientôt la prédication, à laquelle il n'étoit point appellé, pour se livrer de nouveau à l'étude. Ses auteurs favoris étoient Aristote, Averroës , Cardan & Pomponace. Il abusa des idées de ces philosophes, . & après avoir roulé d'incertitudes en incertitudes, il finit par conclure qu'il n'y avoit point de Dieu. De retour à Naples, il y forma, selon le Pere Mersenne, le bizarre projet d'aller prêcher l'Athéisme dans le monde, avec 12 compagnons de ses impiérés. Mais cet étrange dessein paroit une chimére, d'autant plus que le président

Gramond, qui étoit à Toulouse lorsque Vanini fut jugé, ne dit point qu'il ait fait cet aveu à ses juges. Quoi qu'il en foit, l'athée Italien parcourut l'Allemagne, les Pays-Bas, & la Hollande, d'où il alla à Genève, & de-là à Lyon. Le poison de ses erreurs pensa lui mériter la prison, & il n'évita ce châtiment que par sa fuite en Angleterre, où il fut enfermé en 1614. Après une détention de 49 jours, on le relâcha comme un cerveau foible. Il repassa la mer & alla à Genes, où il se montra toujours le même, c'est-à-dire, esprit égaré & cœur corrompu. Il tâcha d'infecter la jeunesse de ses détestables principes, & cette nouvelle imprudence le fit repaffer à Lyon. Il y joua le bon Catholique, & écrivit son Amphitheatrum contre Cardan. Quelques erreurs semées adroitement dans cette production, alloient exciter un nouvel orage contre lui, lorfqu'il retourna en Italie. Cet Athée errant revint ensuite en France, où il fe fit moine dans la Guienne, on ne sait en quel ordre. Le déréglement de ses mœurs le fit chaffer de son monastère, & il se sauva à Paris. Peu de tems après, en 1616, il fit imprimer dans cette ville fes Dialogues, De admirandis Natura Arcanis : il les dédia au maréchal de Bassompierre, qui l'avoit pris pour son aumônier. La censure que la Sorbonne fit de cet ouvrage inintelligible, l'obligea d'abandonner la capitale. Après avoir promené son inconstance & son impiété de ville en ville, il s'arrêta à Toulouse, où il prit des écoliers pour la médecine, la philosophie & la théologie. Il fut même affez adroit pour s'introduire chez le premier président, qui le chargéa de donner quel-

ques leçons à ses enfans. Vanini profita de la confiance qu'on avoit en lui, pour répandre son Athéisme. Sa fureur dogmatique lui ayant été prouvée, il fut livré aux fiammes en 1619, âgé seulement de 34 ans, après avoir eu la langue coupée. Lorfqu'on lui ordonna de demander pardon à Dieu, au Roi & à la Justice, on prétend qu'il répondit : Qu'il ne croyoit point de DIEU, qu'il n'avoit jamais offensé le Roi, & qu'il donnoit la Justice au Diable; mais s'il tint un discours si insensé, il étoit plus fou que méchant, & dans ce cas, il falloit plutôt l'enfermer que le brûler. On a de Vanini :I.Amphitheatrum æternæ Providentiæ, in-8°, Lyon, 1615. II. De admirandis Natura, regina deaque mortalium, Arcanis, Paris 1616. in-8°. III. Un Traité d'Astronomie qui n'a pas été imprimé. Plusieurs favans ont tâché de justifier Vanini sur son Athéisme. On prétend même qu'au premier interrogatoire qui lui fut fait, on lui demanda s'il croyoit l'existence d'un Dieu ? & que s'étant baissé, il leva de terre un brin de paille, en difant : Je n'ai besoin que de ce fetu pour me prouver l'existence d'un Etre Créateur; & fit, dit-on, un long discours sur la Providence. Le préfident Gramond, qui parle de ce discours dit qu'il le prononça plutôt par crainte que par perfuafion; mais quand il se vit condamné, il leva le masque, & mourur comme il avoit vécu. " Je le vis » dans le tombereau , ( ajoûte cet historien » ) lorsqu'on le menoir " au supplice, se moquant du Cor-» delier qu'on lui avoit donné " pour l'exhorter à la repentance, » & infultant à notre Sauveur par "ces paroles impies: Il sua de v crainte & de foiblesse, & moi je meure Tri

» intrépide. Ce scélérat n'avoit pas » raison de dire qu'il mouroit sans » frayeur; je le vis fort abattu, & » faifant très-mauvais usage de la " philosophie dont il faisoit pro-» fession. » Quoi qu'il en soit de fes derniers sentimens, il est certain que ses ouvrages sont pleins d'infamies & d'impiérés. Cependant ce qui surprend, c'est que fon Amphitheatrum æternæ Providenziæ paffa d'abord à la censure, & ne fut supprimé exactement qu'après une révision plus sérieuse. On fut plus en garde lorfqu'il donna ses Dialogues, De admirandis, &c. in-8°, qu'on arrêta des leur naissance; ce qui a rendu ce dernier ouvrage bien plus rare que le premier. Les libertins & les impies trouvent également à se satisfaire à la lecture de ses Dialogues. Le 39° fur les devoirs du mariage, est écrit avec une licence effrénée. Durand a donné fa Vie, Roterd. 1717, in-12. Fréderic Arpe a fait imprimer fon inutile Apologie en latin, ibid. 1712, in-8°. Voyez encore les Mémoires de Nicéron, tome 26; & l'Anti-Dictionnaire Philosophique, tome 2.

VAN KEULEN, (Jean) favant Hollandois, s'est fait connoître dans le monde littéraire par son édition du sameux Flambeau de la Mer, Amsterd. 1687, 5 vol. in-f. Il a donné depuis une espèce de supplément de ce livre utile, fous le titre du Grand nouvel Atlas de la Mer, ou le Monde Aquatique, 1699, in-fol. 160 Cartes. Ce recueil est recherché & peu commun.

I. VANLOÓ, (Jean-baptiste) peintre, d'une famille noble, originaire de Nice, naquit à Aix en 1684, & mourut dans la même ville en 1745, jouissant de la plus grande réputation. Plusieurs prinses de l'Europe se le disputérent;

mais Vanloo aima mieux fe fixer à Paris, où le prince de Carignan le logea dans fon hôtel. Le duc d'Orléans, régent, occupa aussi son pinceau. Cer illustre artiste réusfissoit très-bien à peindre l'Histoire; mais il est, sur-tout, recommandable par ses portraits. On y remarque une touche favante, hardie, un beau choix, une composition d'un style noble & élevé, & un coloris onclueux. Il a eu l'honneur de peindre le roi Louis XV, ainsi que le roi Stanislas & la reine son épouse. le prince & la princesse de Galles. & les princesses ses sœurs. Ce maître joignoit à l'excellence de fes talens, une figure avantageufe, & un caractère doux & bienfaisant; c'étoit l'obliger, que de lui procurer l'occasion de rendre fervice. Il travailloit avec une facilité & une assiduité prodigieufes. On a plusieurs morceaux gravés d'après lui. Louis-Michel & Charles-Amédée-Philippe VANLOO. font fes fils & fes élèves; celuilà, premier peintre du roi d'Espagne, & celui-ci du roi de Pruffe, ont fait revivre avec distinction les talens de leur pere & leur maître.

II. VANLOO, (Charles-André ) frere & élève du précédent, naquit avec un talent supérieur pour la peinture. Après avoir fait le voyage d'Italie, où il étudia les chefs-d'œuvres des peintres anciens & modernes, il vint se fixer à Paris. Ses talens y furent accueillis comme ils méritoient. Il devint peintre du feu roi, gouverneur des élèves protégés par ce monarque, professeur de l'académie de peinture, & chevalier de l'ordre de St Michel. Ses tableaux font recommandables par l'exactitude du dessin, la suaVité, la fraicheur & le brillant du coloris. Quelques artiftes affûrent que, quant à cette derniére partie, ses peintures ne pourront se Soutenir, & qu'on en voit qui déja ont perdu de leur lustre. Ses principaux ouvrages sont, I. Un Boiteux guéri par St Pierre, II. Le Lavement des pieds. III. Thésée vainqueur du Taureau de Marathon, pour les Gobelins. IV. Les quarre Tableaux de la chapelle de la Vierge, à St Sulpice. V. Un Tableau à l'Hôtel-de-ville, VI. La Vie de St Augustin, dans le chœur des Petits-Peres. Le tableau qui repréfente la dispute de ce S. Docteur contre les Donatistes, est le plus remarquable. VII. Deux Tableaux à St Méderic, l'un représentant la Vierge & son Fils, l'autre St Charles-Borromée, VIII. Le tableau de Ste Clotilde, dans la chapelle du Grand-Commun à Choify. IX. Le Sacrifice d'Iphigénie, que le roi de Prusse a acheté. X. Les Graces, & plusieurs autres. Ce peintre étoit chargé de travailler aux nouvelles peintures de la coupole des Invalides, & il en avoit déja fait les esquisses, lorsque la mort l'enleva, en 1765, à 61 ans. Voyez fa Vie, imprimée à Paris, in-8°, peu de tems après sa mort. L'auteur, M. Dandré Bardon, artiste lui-même, connu par divers écrits fur l'art de la peinture, a rendu cette Vie intéressante par l'hiftoire très-circonstanciée des travaux, des progrès, des peintures & des fuccès de ce peintre.

VANLOOM, (Gerard) a traduit du Hollandois l'Histoire Métallique des Pays-Bas, la Haye, 1732 & années suiv. 5 vol. in-fol. fig. : ouvrage recherché par les curieux. VANLOON, (Jean) est l'un des Auteurs du Flambeau de la Mer.

Voyez VAN-KEULEN.

I. VANNIUS, (Valentin.) naquit dans la Suabe vers 1530, & mourut à la fin du même fiécle. Il étoit Luthérien, pasteur de Constadt, & pour se rendre recommandable dans son parti, il composa quelques Traités contre l'Eglise Romaine. Le plus connu est son Judicium de Milfa, Tubinge 1557, in-8°. Il s'efforce d'y prouver par l'Evangile, les Apôtres & les Peres, la nouveauté prétendue de cet auguste sacrifice. Cet ouvrage est peu commun, & le fiel que l'auteur y a distillé, l'a fait rechercher de quelques curieux. Vannius ayant mérité par cet ouvrage le fuffrage de ceux de fa communion, il en composa un autre fur la même matiére, fous ce titre: Missa Historia integra, 1563, in-4°. L'auteur y suit la même méthode que dans le précédent. Ce Traité est aussi peu commun que le premier & ausii recherché.

II. VANNIUS, (François) peintre, né à Sienne en 1563, mort à Rome en 1609, s'est attaché à la manière de Fréderic Baroche. C'est à l'étude de ses ouvrages & de ceux du Corrége, qu'il est redevable de ce coloris vigoureux & de cetto touche gracieuse qu'on remarque dans ses tableaux. Il inventoit facilement, & mettoit beaucoup de correction dans fes dessins. Les fujets de dévotion étoient ceux qui lui plaisoient le plus, & dans lesquels il réussissioit davantage. Le cardinal Baronius faisoit un cas fingulier de ce peintre, & ce fut par les mains de cette éminence que le pape Climent VIII lui donna l'ordre de Christ. Vannius eut encore l'honneur d'être le parrein de Fabio Chigi, qui fut dans la fuite le pape Alexandre VII, & qui le combla de biens. Ce peintre avoit lié une étroite amitié avec le Guide. Il joignit à l'excellence de ses talens,

Triii

beaucoup de connoissances dans l'architecture & dans la méchanique. Ses dessins sont dans le goût de Baroche; il y en a à la plume, à l'encre de la Chine, & au crayon rouge. Vannius a gravé quelques snorceaux à l'eau-forte.

VAN-OBSTAL, (Gerard) fculpteur, natif d'Anvers, mourut en 1668 âgé de 73 ans, dans l'exercice de la charge de recteur, dont il avoit été pourvu à l'académie royale de peinture & sculpture de Paris. Cet excellent artiste ayant eu contestation avec une personne, qui lui opposoit la prescription pour ne point lui payer son ouvrage, Lamoignon, avocat-général, foutint, avec beaucoup d'éloquence, que les arts libéraux n'étoient pas affervis à la rigueur de cette loi. Van-Obstal avoit un talent supérieur pour les bas-reliefs; il travailloit admirablement bien l'ivoire.

VAN-OORT, (Adam) peintre, né à Anvers en 1557, mort dans la même ville en 1641, a peint des sujets d'Histoire, le Portrait & le Paysage. On remarque du génie dans ses compositions. Il étoit grand coloriste, & donnoit à ses figures de beaux caractéres & une expression vive. Ses tableaux sont gecherchés.

VAN-ORLAY, (Bernard) peintre, natif de Bruxelles, mort en 1550, eut pour maître le célèbre Raphaël. Ce peintre a fait beaucoup de tableaux, qui ornent les Eglifes de fon pays. L'empereur Charles-Quint lui fit faire plusieurs dessins de tapisseries, & c'étoit lui que le pape & plusieurs autres fouverains chargeoient du foin des tapisseries qui s'exécutoient sur les dessins de Raphaël & d'autres grands maîtres. Lorsque ce peintre avoit quelque sableau de conséquence, il couchoit des feuilles d'or sur l'impression

de la toile, & peignoit dessus; ce qui n'a pas peu contribué à conferver ses couleurs fraîches, & à leur donner en certains endroits beaucoup d'éclat. Il a sur-tout excellé à représenter des Chasses.

I. VAN-OSTADE, (Adrien) peintre & graveur, né à Lubeck en 1610, mort à Amsterdam en 1685. On l'appelle communément le Bon Ostade, pour le distinguer de son frere. Ses tableaux représentent ordinairement des Intérieurs de Cabarets, de Tavernes, d'Hôtelleries, d'Habitations rustiques & d'Ecuries. Cet artisse avoit une parfaite intelligence du clair-obscur: sa touche est légére & très-spirituelle. Il a rendu la nature avec une vérité piquante; mais son goût de dessin est lourd, & ses figures sont un peu courtes.

II. VAN-OSTADE, (Isaac) frere du précédent & son élève, travailla dans le même genre que son maitre; mais ses tableaux sont bien inférieurs & de moindre prix.

VAN-RYN, Voyer REMBRANT. VAN-SWIETEN, (Gerard) né à Leyde en 1700 de parens Catholiques, fut l'élève de Boerhaave. & un élève diffingué. Reçu docteur en médecine, il en donna des lecons que l'envie fit cesser, en alléguant sa religion aù magistrat. Les Anglois lui offrirent alors un asyle; mais il aima mieux se rendre à Vienne, où l'impératrice reine l'appella en 1745. Il y professa la médecine jusqu'en 1753 avec un fuccès peu commun. Les étrangers couroient en foule à ses leçons, & l'exactitude avec laquelle il examinoit les preuves des afpirans, n'en faifoit qu'augmenter le nombre. Il pratiquoit en même tems qu'il enfeignoit. L'impératrice l'avoit nommé son premier médecin : place qui lui donnoit celle de biblio-

thécaire & de directeur général des études des Pays héréditaires. Les sciences y fleurirent bientôt; Van-Swieten se servit de son crédit à la cour, pour procurer aux favans & à ceux qui vouloient le devenir, tous les secours nécesfaires. Attaché principalement à l'art de guérir, il en recula les bornes par ses savans Commentaria in Hermanii Boerhaave Aphorismos de cognoscendis & curandis morbis; Paris, 5 vol. in-4°, 1771 & 1773. Différentes parties de ce grand ouvrage ont été traduites en françois. M. Paul en a traduit les Fièvres intermittentes, 1766, in-12; les Maladies des Enfans, 1769, in-12; le Traité de la Pleurésie, in-12; & M. Louis, les Aphorismes de Chirurgie, 1748, 7 vol. in-12. On avoit aussi commencé une Traduction des Aphorismes de Médecine, 1766, 2 vol. in-12, qui n'a pas été continuée. *Van-Swieten* a encore donné un *Trai*té de la Médecine des Armées, in-12. Cet habile homme mourut en1772, chéri & respecté. A la cour il sut toujours vrai. Elevé aux honneurs, il n'oublia, ni ne dédaigna le mérite. Il a laissé deux fils, l'un employé dans les ambassades, & l'autre auditeur des comptes à Bruxelles.

VAN-TULDEN, (Théodore) peintre & graveur, élève de Rubens. né à Bois-le-Duc, vers l'an 1620, a peint l'histoire avec succès. Mais fon goût le portoit à représenter des Foires, des Marchés, des Fêtes de village, &c. Il donnoit, dans ces fujets divertiffans, beaucoup d'action à ses figures. On admire aussi la belle disposition de ses tableaux d'histoire, la correction de son desfin,& fon intelligence du clair-obfeur. Ces morceaux ont été depuis entiérement retouchés. Ce peintre étoit d'un caractère complaifant, & avoit un génie fertile : qualités

qui faisoient souvent recourir à lui pour avoir de ses dessins. Van-Tulden a gravé à l'eau-forte les Travaux d'Hercule, peints par Nicolo dans la galerie de Fontainebleau, & quelques morceaux d'après Rubens son maître.

VAN-TYL, Voyez TYL.

VAN-UDEN, (Lucas) peintre, né à Anvers en 1595, mort vers l'an 1660, est au rang des plus célèbres paysagistes. Une touche légére, élégante & précise caracté. rise sa manière. Il donnoit beaucoup d'éclat à ses ciels; les sites de fes payfages sont agréables & variés. La vue se perd dans des lointains qu'il a su représenter; on croit voir les arbres agités par le vent.Des figurines, parfaitement desinées, donnent un nouveau prix à fes ouvrages. Le célèbre Rubens l'employoit fouvent à peindre ses fonds & les paysages de ses tableaux: alors Van - Uden prenoit le goût & le ton de couleur de ce peintre, enforte que tout paroissoit être du même pinceau.

VAN-VELDE, Voyez VELDE. I. VAN-VIANE, (François) né à Bruxelles en 1615 , prit à Louvain le bonnet de docteur, & devint président du collège du pape Adrien VI. qu'il fit briller d'un nouvel éclat. L'univerfité le députa à Rome en 1677, avec le P. Lupus, Augustin, pour y poursuivre la condamnation de pluí, propofitions de morale relâchée. Ils obtinrent, au mois de Mars 1679, un décret de l'Inquifition, qui condamna 65 de ces propofitions. A peine furent-ils de retour, qu'on les accufa à la cour de Madrid, d'enfeigner eux-mêmes des propofizions contraires à l'Etat & à la Religion. Mais le pape Innocent XI fit écrire à la cour d'Espagne en leur faveur en 1680 & 1681 par fon nonce, & le

Tt iv

coup qu'on vouloit lui porter fut détourné. Ce docteur, le premier de l'université de Louvain, qui se soit opposé au sentiment de la Probabilité, mourut en 1693, regardé comme un modèle de versu. Ses ouvrages sont: I. Tradatus triplex de ordine Amoris, in-3°. II. Un Traité de Gratia Christi, qui n'a point été imprimé.

II. VAN-VIANE, (Matthieu) frere du précédent, licentié de la faculté de Louvain, mort dans cette ville en 1663 à 40 ans, eut la confiance de l'archevêque de Malines. On ne connoit de lui que deux Ecrits. L'un est la Défense (Prohibitio) des livres de Caramuel, faite par l'archevêque de Malines en 1655; l'autre, intitulé: Juris naturalis ignorantia Notitia. Cet ouvraété traduit en françois par Nicole, qui y a mis une préface & des notes.

VARANES, Voy. II. Hor-MISDAS.

VARCHI, (Benoît) natif de Fiéfole, & mort à Florence en 1566, -à 63 ans, fut un des principaux membres de l'académie des Inflammati à Padoue, où il professa la morale. Côme de Médicis, fon fouverain, l'appella auprès de lui; & les offres du pape Paul III, qui vouloit lui confier l'éducation de fes neveux, ne purent l'arracher à sa patrie. On a de lui des Poësies latines & ital.; mais le plus rare & le plus important de ses ouvr. est une Histoire des choses les plus remarquables arrivées de son tems, principalement en Italie & à Florence, Cologne, 1721, in-fol. Elle renferme des particularités curieuses sur la révolution qui conduisit Alexandre de Médicis au trône de Florence, & fur le règne de ce prince. L'auteur écrit avec une liberté qui tient de la licence, & quoiqu'il eût pris la

plume par ordre de Côme de Médicis; il ne ménage point cette maifon. Ses Poëfies, appellées Capitoli, surent imprimées avec celles du Berni, du Mauro, & supprimées à cause de leur obseénité. On réimprima cependant ce Recueil à Florence en 1548 & 1555 en 2 vol. in-8°. Les Sonnets du Varchi, qui sont très -estimés, surent imprimés à part, 1555 & 1557, aussi en 2 vol. in-8°.

I. VARENIUS, (Auguste) théo. logien Luthérien, né dans le duché de Lunebourg en 1620, mort en 1684, fe rendit habile dans la langue hébraïque. On le regarde en Allemagne, après les Buxtorfs, comme celui de tous les Protestans. qui a porté le plus loin l'étude de la fcience de l'Hébreu & des accens hébraïques. Il favoit par cœur tout le texte hébreu de la Bible, & il parloit plus facilement (dit-on) cette langue que la fienne propre. On a de lui un Commentaire fur Isaie. réimprimé à Leipfick en 1708, in-4°, & d'autres ouvrages.

II. VARENIUS, (Bernard) Hollandois, & habile médecin, dont on a une Description du Japon & du royaume de Siam, Cambridge, 1673, in-8°. Mais il est plus connu par sa Géographie qui a pour titre: Geographia Univerfalis, in qua affectiones generales. Telluris explicantur, à Cambridge, 1672, in-8°. Son livre renferme beaucoup de problèmes géographiques; il est cependant moins utile dans ce qui concerne la pratique de cette science. Newton la jugea digne d'être transportée dans sa langue, & de l'orner de notes de sa façon, auxquelles Jurin ajoûta enfuite les fiennes. C'est sur cette Traduction angloise qu'a été faite, par M. de Puisieux, celle que nous avons en françois, Paris 1755, en 4 vol. in-12; C'est une bonne Géographie générale phyfique.

VARENNES, (Jacques-Philippe de ) licentié de Sorbonne & chapelain du roi, est auteur du Livre intitulé : Les Hommes, 2 vol. in-12, dont il y a eu 3 ou 4 éditions. On y trouve des vérités bien exprimées, des moralités folides, un grand nombre de traits d'esprit, mais quelques trivialités & des lieux-communs.

VARET, (Alexandre) naquit à Paris en 1631. Après avoir fait ses études de théologie dans les écoles de Sorbonne, il voyagea en Italie. De retour en France, il s'appliqua à l'étude de l'Ecriturefainte, & à la lecture de St Augustin. Son mérite le fit choifir par Gondrin, archevêque de Sens, pour son grand-vicaire. Il n'accepta cette place qu'avec peine, & refusa tous les bénéfices que son illustre bienfaiteur voulut lui conférer. Après la mort de ce prélat, il se retira dans la folitude de Port-royal des Champs, où il mourut en 1676 à 43 ans. On a de lui : I. Traité de la première Education des Enfans, in-12. II. Défense de la Relation de la paix de Clément IX, 2 vol. III. Lettres Spirituelles, en 3 vol. pleines d'onction. IV. Défense de la Discipline de Sens, sur la Pénitence publique, in-8°. V. Préface de la Théologie Morale des Jésuites, imprimée à Mons en 1666, & celle qui est au commencement du 1er vol. de leur Morale pratique. Il ne faut pas le confondre avec François VARET, fon frere, auteur d'une Traduction françoise du Catéchisme du Concile de Trente.

VARGAS, Voy. 14. PEREZ.

I. VARGAS, (Alphonse) religieux Augustin, natif de Tolède & docteur de Paris, fut fait évêque d'Ofma, puis de Badajox, & enfin archevêque de Séville, où il mourut l'an 1366. On a de lui des Commentaires fur le 1er livre du Maître des Sentences, qu'il avoit dictés à Paris en 1345; Venise,

1490, in-fol.

II. VARGAS, (François) jurifconfulte Espagnol, posséda plufieurs charges de judicature fous les règnes de Charles-Quint & de Philippe II. Envoyé à Bologne en 1548, il protesta, au nom de l'empereur, contre la translation du concile de Trente en cette ville; 2 ans après il affifta à ce concile, en qualité d'ambassadeur de Charles - Quint. Philippe II l'envoya réfider à Rome, à la place de l'ambassadeur. De retour en Espagne, il fut nommé confeiller - d'état. Détrompé des plaifirs du monde & des espérances de la cour, il se retira au monastére de Cissos, près de Tolède. On a de lui : I. Un Traité en latin , De la jurisdiction du Pape & des Evêques, in-4°. II. Des Lettres & des Mémoires concernant le concile de Trente, que le Vassor donna en françois, en 1700, in-8°. On y trouve plufieurs traits contre cette fainte affemblée, & contre ceux qui la composoient. Il mourut vers 1560.

III. VARGAS, (Louis de) peintre, né à Seville en 1528, mort dans cette ville en 1590, fit en Italie les études nécessaires à son art. Après 7 années d'un travail assidu, il retourna dans sa patrie; mais Antoine Florès & Pierre Campana, peintres Flamands, lui étoient fi fupérieurs en mérite, qu'ils l'obligérent de retourner en Italie, pour faire de nouvelles études pendant 7 autres années. Au bout de ce tems, Vargas n'eut plus de concurrens à craindre; il força à son tour Perez de Alegio, peintre célèbre, d'éviter le parallèle avec lui. Il se trouva des-lors en posfession, à Séville, des plus grands ouvrages. Cet artiste n'excelloit pas moins dans le portrait que dans. l'histoire. Il joignit aux plus heureux talens, les vertus les plus austéres du Christianisine; il s'enfermoit souvent dans un cercueil, & exerçoit sur lui des austérités qui hâtérent la fin de ses jours.

VARIGNON, (Pierre) prêtre, naquit à Caen, paroisse de St-Ouen, l'an 1654. Les ouvrages de Descartes lui étant tombés entre les mains, il fut frappé de cette nouvelle lumiére qui se répandoit alors dans le monde pensant. Il le lut avec avidité, & conçut une paffion extrême pour les mathématiques. L'abbé de St-Pierre eut occafion de le connoître; il le goûta, lui fit une penfion de 300 liv. l'amena avec lui à Paris en 1686, & le logea dans sa maison. Varignon se livra tout entier à l'étude des mathématiques. Ses fuccès en ce genre le rendirent membre de l'académie des sciences, & professeur de mathématiques au collége Magarin. Il avoit été admis à l'académie de Berlin en 1711, sur sa grande réputation. Il mourut subitement en 1722. Son caractére étoit zusi simple, que sa supériorité d'esprit pouvoit le demander. Ses maniéres d'agir nettes, franches, exemtes de tout foupcon d'intérêt indirect & caché, auroient seules fuffi pour justifier la province dont il étoit, des reproches qu'elle a d'ordinaire à effuyer. Il n'en confervoit qu'une extrême crainte de fe commettre, qu'une grande circonfpection à traiter avec les hommes, dont effectivement le commerce est toujours redoutable. Je n'ai jamais vu, dit Fontenelle, perfonne qui eût plus de conscience, je veux dire, qui fût plus appliqué à satisfaire exactement au sentiment intérieur de ses devoirs ? & qui se contentât moins d'avoir fatisfait aux apparences. La philosophie n'avoit pas affoibli sa foi. Dans un Recueil sur l'Eucharistie. Genève, 1730, in-8°. on trouve un Ouvrage de Varignon, pour prouver qu'une Ame peut animer plusieurs Corps, & qu'un Etre matériel, quelque petit qu'il soit, peut contenir un Corps humain. Il possédoit la vertu de reconnoissance au plus haut dégré. Il faisoit le récit d'un bienfait reçu, avec plus de plaifir, que le bienfaiteur le plus vain n'en eût senti à le détailler. On a de lui : I. Un Projet d'une nouvelle Méchanique, 1687, in-4°. II. Nouvelle Méchanique, 1725, 2 vol. in-4°. III. De Nouvelles Conjectures sur la Pesanteur, 1692, in-12. IV. Elé. mens de Mathématiques, 1731, in-4°. V. Plufieurs autres Ecrits dans les Mémoires de l'Académie des Sciences.

VARILLAS, (Antoine) né à Gueret, dans la Haute-Marche, en 1624, fut chargé de l'éducation du marquis de Carmain, & s'en acquitta avec applaudissement. Il vint ensuite à Paris, où il se livra tout entier à l'étude de l'Histoire. Gaston de France, duc d'Orléans, l'honora du titre de son Historiographe, & lui procura une place dans la bibliothèque du roi en 1655. Il y travailla avec beaucoup d'assiduité jusqu'en 1662, qu'il obtint une pension de 1200 liv. dont Colbert depuis le fit priver. Harlay, archevêgue de Paris, lui en procura une autre de la part du Clergé de France. Cet auteur mourut en 1696, laissant plusieurs legs pieux, dont un a fervi à fonder le Collége que les Barnabites ont à Gueret. Il vécut toujours en philofophe, fimple dans fes habits & dans ses meubles, quoiqu'il fût d'ailleurs à son aise. La solitude dans laquelle il vécut, le jetta dans quelques bizarreries. Il déshérita un de ses neveux, parce qu'il ne favoit pas l'orthographe. Tous fes ouvrages regardent l'Hiftoire moderne de France & d'Efpagne, & celle des Héréfies des derniers siécles. Son Histoire de France comprend, en 15 vol. in-4°, une suite de 176 ans, depuis la naiffance de Louis XI, en1423, jusqu'à la mort de Henri III, en 1589, & comprend de plus la Minorité de St Louis, qui forme un vol. Son Histoire des Hérésies est en 6 vol. in-4°, & l'on y trouve l'Histoire des révolutions arrivées en Europe en matière de Religion, depuis l'an 1274, jusqu'en 1569. Lorsque cet ouvrage parut, on y trouva des fautes fans nombre. Ménage ayant rencontré l'auteur, lui dit : "Vous avez donné une Hif-» toire des Hérésies pleine d'hérésies.» On a encore de lui : I.La Pratique de l'éducation des Princes, ou l'Histoire de Guillaume de Croy. II. La Politique de Ferdinand le Catholique. III. La Politique de la Maison d'Autriche, in - 126 TV. Les Anecdotes de Florence, in-12. Varillas avoit tant lu dans sa jeunesse, qu'il en perdit la vue. On la lui rétablit à force de remèdes; mais il l'avoit si tendre. qu'il ne pouvoit lire qu'au grand jour. Ainfi, dès que le foleil baiffoit, il fermoit ses livres, & s'abandonnoit à la composition de fes ouvrages. Quelque bonne que fût sa mémoire, il étoit difficile qu'elle ne le trompât pas souvent; & c'est-là une des raisons qu'on peut rendre du nombre prodigieux de fautes qu'il a faites : noms propres défigurés, faits évidemment faux, chronologie inexacte. Il y en a encore une autre, qui n'est pas si aifée à pardonner: c'est que, plus attentif à donner de l'agrément à

fes Histoires qu'à exposer la vérité, il a souvent avancé des choses capables de surprendre le lecteur; mais la fausseté en a été reconnue depuis. Il a même assez peu de bonne-foi pour etter des Mémoires qui n'ont jamais existé. Pour accréditer des anecdotes inconnues aux autres historiens, il disoit que de dix choses qu'il savoit, il en avoit appris neus dans la conversation. Il étoit cependant trèssolitaire, & il se vantoit d'avoir éré 34 ans sans avoir mangé une seule fois hors de chez lui.

VARIN, Voyer WARIN.

VARIUS, poëte Latin, ami de Virgile & d'Horace, eut beaucoup de part à l'amitié de ces deux il-lustres écrivains, & aux bontés de l'empereur Auguste; il composa des Tragédies qui ne sont pas parvenues jusqu'à nous. On trouve quelques fragmens de ses Poësies dans le Corpus Poëtarum de Maittaire.

I. VARLET, (Dominique-Marie) né à Paris en 1678, devint docteur de Sorbonne en 1706, & fe confacra aux Missions étrangéres. Il travailla avec zèle pendant fix ans, en qualité de missionnaire dans la Louisiane. *Clément XI* le nomma en 1718 évêque d'Afcalon, & coadjuteur de Pidou de St-Olon, évêque de Babylone, qui mourut peu de temps après. A peine fut-il arrivé dans le lieu de fa destination, que la cour de Rome, mécontente de ce qu'il avoit donné la Confirmation aux Janfénistes de Hollande, le suspendit de tout exercice de son ministère. Varlet se voyant inutile en Perse, se retira en Hollande, où il vécut avec le petit troupeau des Catholiques de ce pays-là, les édifiant & les instruisant. Il travailla à se justifier auprès d'Innocent XIII; mais n'ayant pas pu être écouté, il ap-

pella au futur concile général, le 15 Février 1723, de ce déni de justice, & de la Bulle Unigenitus qui en étoit le prétexte. Dans ces circonstances, le chapitre métro. politain d'Utrecht élut un archevêque, & n'ayant pu engager les évêques voifins à le facrer, il s'adressa à l'évêque de Babylone qui, après avoir fait toutes les démarches de bienféance envers le pape & envers les évêques voifins, facra ce prélat. Ce fut encore lui qui imposa les mains à trois de ses successeurs. Cette conduite effuya des censures. Varlet se justifia par deux favantes Apologies, qui, avec les Piéces justificatives, forment un gros vol. in-4°. Il mourut à Rhynwick, près d'Utrecht, en 1742, regardé comme un rebelle par les Molinistes, & comme un Chrysostôme par les Jansénistes.

II. VARLET, (Jacques) chanoine de S. Amé de Douai, mourut en 1736. On a de lui des Lettres sous le nom d'un Eccléstastique de Flandre, adressées à Languet, évê-

que de Soiffons.

VAROLI, (Constance) habile chirurgien & médecin de Bologne, où il naquit en 1543, mourut à Rome à l'âge de 32 ans, médecin de Grégoire XIII, & professeur d'anatomie. Quoique mort à la fleur de fon âge, il s'est immortalisé parmi les Anatomistes par sa découverte des Nerss Optiques.

NARREGE, Voy. POLEMBURG. I. VARRON, (Marcus - Tereneius) conful Romain, aussi téméraire qu'imprudent, perdit par sa
faute la basille de Cannes contre
Annibal, 216 ans avant J. C. Lorsqu'il retourna à Rome, le peuple
loin de lui demander compte de cette désaite, lui rendit des actions de
graces de ce qu'il n'avoir pas désespéré

du salut de la République après une se grande perte.

II. VARRON, (Marcus - Terentius) né l'an 116 avant J. C., fut lieutenant de Pompée dans la guerre contre les Pirates, & mérita une couronne navale. Moins heureux en Espagne, il sut obligé de se rendre à César. Ce malheur le fit proscrire, mais il reparut ensuite. Sa vie fut de cent ans, & il la passa dans les travaux de l'étude. On le regarda comme le plus docte des Romains. Il affûre luimême qu'il avoit composé plus de 500 volumes sur différentes matiéres. S. Augustin fut un des plus ardens admirateurs du favoir de Varron. Ce vaste & prosond écrivain étoit lié avec Cicéron, auquel il dédia son Traité de la Langue Latine. Il en composa un autre de la Vie Rustique, De re Rustica, qui est fort estimé. Ces deux derniers ouvrages font parvenus jufqu'à nous. Les meilleures éditions du premier font de Venise, 1474, in-fol., rare; & de Rome 1557, in-8°, avec les Notes d'Antoine Augustin. Le Traité De re Rustica, parut à Venise 1472, in-fol., & avec les autres Auteurs Rustiques, dont l'édition la plus estimée est de Leipfick 1735, 2 vol. in-4°. M. Saboureux de la Bonetrie en a donné une Traduction françoife, Paris, 1771, in-8°, qui fait le fecond vol. de l'Economie rurale, 6 vol. in-8°.

III. VARRON, le GAULOIS, (Terentius) poëte Latin fous Jules-César, né à Atace sur la rivière d'Aude, dans la province de Narbonne, composa un Poëme De Bello Sequanico. Il mit aussi ne Poëme des Argonautes d'Appellonius de Rhodes. On trouve de lui quelques fragmens dans le Corpus Poëtarum.

VAS

VARUS, (Quintilius) proconful Romain, d'une famille plus distinguée par ses places par fa nobleffe, fut d'abord gouverneur de la Syrie, ensuite de la Germanie. Il imagina qu'il pourroit gagner les Germains par la douceur & la justice : il les traita plutôt en magistrat équitable, qu'en général vigilant. Arminius, chef des Chérusques, saisit cette occafion de donner la liberté à sa patrie. Il tomba inopinément fur les troupes Romaines, les défit, & Varus honteux, se tua l'an 9 de J. C. Ce général, né avec un caractére doux & un tempérament indolent, étoit plus propre aux repos d'un camp, qu'aux fatigues de la guerre. Il aimoit l'argent ; il entra pauvre dans le gouvernement de la Syrie, & en sortit riche. Il est différent d'un autre Quint. VARUS, qui remporta une victoire fignalée fur Magon frere d'Annibal, l'an 203 avant J. C.

VASARI, (George) peintre, né à Arezzo en Toscane, l'an 1512, mort à Florence en 1574, ne s'est fait qu'une réputation médiocre dans la peinture. Il n'avoit aucun goût décidé; la nécessité fut le principal motif qui l'engagea dans l'exercice de ce bel art. Cependant fon assiduité au travail, les avis d'André del Sarte & de Michel-Ange, fous qui il étudia, & l'étude qu'il fit d'après les plus morceaux antiques, lui donnérent de la facilité & du goût pour le dessin; mais il a trop neglige la partie du coloris. Il entendoit fur-tout les ornemens. & il avoit du talent pour l'architecture. La maison de Médicis l'employa long - tems, & lui procura une fortune honnête. Ce peintre avoit plufieurs bonnes qualités qui le faisoient rechercher. Sa mémoire étoit ti heureuse, qu'à l'âge de

669 9 ans il favoit par cœur toute l'Enéide de Virgile. On a de lui les Vies des meilleurs Peintres, Sculpteurs & Architectes Italiens; à Florence, 1568, 3 vol. in-4°; & Rome 1759. même format & même nombre de vol. Elles sont écrites en Italien. avec affez de politeffe; mais l'auteur n'est pas exact; il a fait plufieurs méprifes. Comme il écrivoit dans un tems, où plusieurs peintres dont il parle étoient encore vivans, il a plus pensé à les louer, qu'à faire connoître leur véritable mérite. Il affecte d'élever toujours ceux de fon pays & de les préférer aux étrangers, suivant la coutume des Ultramontains. M. Bottari, qui a dirigé l'édition de Rome, y a ajoûté beaucoup du fien, & a corrigé plufieurs inexactitudes de Vafari. Le Traité de Peinture, publié à Florence en 1619, in-4°, est de George VASARI, neveu du précédent, quoique plus d'un bibliographe l'ait attribué à l'oncle.

VASCONCELLOS, (Michel) Portugais, secrétaire-d'état auprès de la vice-reine de Portugal, Marguerite de Savoye, duchesse de Mantoue, étoit en effet ministre absolu & indépendant. Il recevoit directement les ordres du comte-duc d'Olivarès, premier ministre de Philippe IV roi d'Espagne, dont il étoit creature. C'étoit un homme né avec beaucoup de génie pour les affaires, d'un travail inconcevable, fécond à inventer de nouvelles maniéres de tirer de l'argent du peuple; au reste impiroyable, inflexible, & dur jufqu'à la cruauté; fans parens, fans amis, & fans égards; infensible même aux plaisirs', & incapable d'être touché par aucun mouvement de tendresse. La conspiration des principaux feigneurs de Portugal, pour mettre le duc de Bragance sur le trône, termina son

bonheur & sa vie. Le jour de l'exécution de ce dessein fut fixé au 1er Décembre de l'an 1640. Les conjurés s'étant saisis du palais, entrérent dans la chambre de Vasconcellos. Ils le trouvérent dans une armoire ménagée dans l'épaisseur de la muraille, couvert de papiers. Ce malheureux ayant été percé de plusieurs coups d'épées, les conjurés le jettérent par la fenêtre, en criant: Le Tyran est mort! Vive la Liberté, & Don Juan, Roi de Portugal!

VASCOSAN, (Michel de) imprimeur de Paris, né à Amiens, époufa une des filles de Badius, & devint ainsi allié de Robert Etienne, qui avoit époufé l'autre. Vascosan passe, avec raison, pour l'un des premiers maîtres de son art. Presque tous les livres qui font fortis de sa presse, sont estimés, nonseulement pour la beauté du caractére, la bonté du papier, la grandeur des marges, l'exactitude de l'impression; mais aussi parce qu'ils ont été composés par de savans hommes. Les curieux recherchent particuliérement les Vies des Hommes Illustres, & les Quvres morales de Plutarque, traduites du grec par Amyot, que cet imprimeur donna au public en 1567, en 13 vol. in-8°.

VASQUEZ, (Luc) Voy. AYLON. VASQUEZ, (Gabriel) Jésuite Espagnol, enseigna la théologie à Alcala avec réputation, & y termina sa carriére en 1604. Ses Ouvrages ont été imprimés à Lyon en 1620, en 10 tomes in-fol. Ses confréres l'ont appellé le S. Augustin de l'Espagne; mais les favans ont jugé que ce S. Augustin ne valoit pas celui de l'Afrique. Ses gros livres font pleins de propofitions pernicieuses. Il y enseigne que le Pape, comme fouverain juge de la Foi, peut dépofer un Roi, qui est tombé en faute ou dans l'erreur, le priver de ses états. les donner à un autre, & l'en mettre en possession, s'il est befoin, par la force des armes. Il foutient aussi que les Ecclésiastiques ne sont pas sujets du Roi.

VASSE, (Antoine-François de) sculpteur du roi, membre de l'académie royale de peinture & de sculpture de Paris, étoit né à Toulon, & mourut à Paris en 1736, âgé de 53 ans. Il a décoré plufieurs Eglifes par fes ouvrages, dont on peut voir le détail dans le Mercure de France, 1736.

VASSEE, (Jean) Vasseus, de Bruges, mort à Salamanque en 1560, est auteur d'une Histoire d'Espagne en latin, Salamanque 1552, in-fol. qui a très-peu de lecteurs. On la trouve aussi dans l'Hispania

illustrata du P. Schotte.

VASSOR, (Michel le) né à Orléans, entra dans la congrégation de l'Oratoire, où il se distingua par son savoir & par la fingularité de fon caractére. Ses opinions lui ayant attiré quelques défagrémens, il quitta cette congrégation en 1690, se retira en Hollande l'an 1695, puis en Angleterre, où il embrassa la communion Anglicane, & obtint une penfion du prince d'Orange, à la follicitation de Burnet, évêque de Salisbury. Cet apostat mourut en 1718, à 70 ans. Il avoit été méprisé pendant sa vie, & il sut peu regretté après sa mort. On a de lui un Traité de la manière d'examiner les différends de Religion, in-12. Mais il est principalement connu par une Histoire de Louis XIII, pleine de faits finguliers & d'anecdotes curieuses, qui parut en 20 vol. in-12, depuis 1710 jufqu'en 1711, à Amsterdam. On l'as réimprimée en 1756, en 7 volin-4°. L'auteur étoit chez Milord Portland, lorfqu'il en composa le 1er volume. Avant que de le publier, il le communiqua à Jacques Basnage, son ami, qui lui conseilla de ne point faire paroître cet ouvrage, qui est plutôt une satyre violente contre les vivans & les morts qu'une histoire, & qui est d'ailleurs extrêmem, diffus, pefant & plein de maximes dangereuses. Le Vassor méprisa cet avis, & publia fon livre. Milord Portland indigné le chassa de sa maison, & Basnage rompit entiérement avec lui. Ainfi, pour un mauvais ouvrage, il perdit sa fortune, ses protecteurs & ses amis. Bayle disoit qu'il auroit mieux fait de rester où il étoit. Les productions qu'il avoit enfantées étant Catholique, sont, un Traité de la véritable Religion, in-4°; & des Paraphrases fur St Matthieu, fur St Jean, & fur les Epitres de St Paul. On lui doit aussi une Traduction en françois. avec des remarques, des Lettres & des Mémoires de Vargas, de Malvenda & de quelques évêgues d'Espagne, touchant le concile de Trente, in-8°.

VASSOULT, (Jean - baptiste) aumônier de Mad° la Dauphine, né au village de Bagnoiet près Paris, se distingua par son savoir & sa piété. Il mourut à Versailles en 1745, âgé de 78 ans. On a de lui une Traduction de l'Apologétique de Tertullien, imprimée in 4° & in-12. Elle est estimée pour

sa fidélité.

VAST, (St) Voyez WAST.

VATABLE, ou plutôt WATE-BLED ou GASTEBLED, (François) professeur en langue Hébraique, étoit natif, non pas d'Amiens, comme l'a cru le président de Thou, mais d'une petite ville de Picardie nommée Gammache. Frangois I le fit, en 1530 ou 1531, professeur en Hébreu au collége-royal qu'il venoit d'établir. Il avoit une si grande connoissance de cette langue, que les Juifs même affiftoient souvent à ses leçons publiques. Le Grec n'étoit pas moins familier à Vatable. Il s'adonna à l'étude de l'Ecriture-fainte, & l'expliqua avec beaucoup de fuccès. Robert Etienne ayant recueilli les Notes qu'il avoit faites fur l'Ecriture dans ses leçons publiques, les imprima l'an 1545, dans fon édition de la Bible de Léon de Juda. en 2 vol. in-8°; mais ces Notes ayant été altérées, comme on le croit, par cet imprimeur, elles furent condamnées par la faculté de théologie de Paris. Les docteurs de Salamanque leur furent plus favorables, & les firent imprimer en Espagne avec approbation. Robert Etienne les défendit contre les théologiens de Paris, qui ne les avoient censurées qu'à cause de l'endroit d'où elles fortoient. Il est certain que, malgré leurs anathèmes, les Explications de Vatable ont été très-estimées; elles font claires, précifes & naturelles. La dernière édition est de 1729, 2 vol. in-fol. Cet illustre savant mourut en 1547, laiffant vacante l'abbaye de Bellozane, qui fur donnée au célèbre Amyot. Sa piété égaloit son érudition. On a encore de lui une Tradudion latine de quelques livres d'Aristote, qu'on trouve dans l'édition de ce philosophe donnée par Duval. Ce fut Vatable qui conseilla à Marot de traduire les Pseaumes en vers. Il l'aida même dans ce travail, qui ne fait guére d'honneur aujourd'hui ni à l'un ni à l'autre.

VATACE, Voyez JEAN DUCAS, n° LI.

VATEAU, Voyez WATTEAU.

VATER, (Abraham) né en 1684, devint par son mérite professeur d'anatomie, de botanique, & de médecine à Wittemberg, fa patrie. Il avoit voyagé en Allemagne, en Angleterre & en Hollande, où le célèbre Ruysch, professeur à Amsterdam, lui donna des instructions particulières sur l'anatomie. Il lui apprit fur-tout l'art de ces belles injections, qui étoit son grand talent. Vater profita fi bien des leçons de Ruyfch, qu'après avoir été fon disciple, il devint son émule. Cet habile homme mourut dans sa patrie en 1751. membre de l'académie des Curieux de la Nature, de la fociété royale de Londres & de celle de Prusse. On a de lui plufieurs ouvrages estimables. Il a laissé des Préparations anatomiques, qui ne cèdent en rien à celles de Ruysch, & qui composent un cabinet magnifique. On en a donné la description sous ce titre: Vateri Musaum Anatomicum proprium, in-4°.

VAU, (Louis de) architecte François, mort à Paris en 1670, âgé de 58 ans, apportoit au travail une affiduité & un génie actif, qui lui firent entreprendre & exécuter de grandes choses. Il remplit avec distinction la place de premier architecte du roi. Ce fut fur ses dessins qu'on éleva une partie des Tuileries, la porte de l'entrée du Louvre, & les deux grands corps de bâtimens qui font du côté du Parc de Vincennes. Il donna les plans de l'Hôtel de Colbert, de l'Hôtel de Lionne, du Château de Vau-le-Vicomte, & les dessins du Collège des Quatre-Nations, exécutés par Dorbay, fon

élève, &c. VAVASSEUR, (François) Jéfuite, né en 1605 à Paray, dans le diocèse d'Autun, devint interprète de l'Ecriture-fainte dans le collège des Jéfuites à Paris, où il finit ses jours en 1681, à 76 ans, avec la réputation d'un religieux plein d'une piété folide & fans grimace. Le P. Vavasseur s'est principalement distingué sur le Parnasfe latin; mais il est plus recommandable par l'élégance & la pureté du style, que par la vivacité des images & l'élévation des penfées. Le Pere Lucas, fon confrêre, publia le recueil de ses Poësies en 1683. On y trouve: I. Le Poëme héroïque de Job. II. Plusieurs Poëfies faintes. III. Le Theurgicon, en 4 livres, ou les Miracles de Jesus-Christ. IV. Un livre d'Elégies. V. Un autre de Piéces Epiques. VI. Trois livres d'Epigrammes, dont plusieurs manquent de sel. Les bons critiques lui reprochent une exactitude trop scrupuleuse, & qui est plus d'un grammairien que d'un poëte. Ses vers fentent quelquefois la contrainte. Ses autres ouvrages ont été recueillis à Amfterdam, 1705, in-fol. Ils renferment: I. Un Commentaire fur Job. II. Une Dissertation sur la beauté de Jesus - Christ , où l'on trouve quelques puérilités. III. Un Traité De ludiera dictione, ou du style burlesque, contre lequel il s'éleva avec force. IV. Un Traité de l'Epigramme, qui offre quelques bonnes réflexions. V. Une Critique de la Poëtique du P. Rapin, pleine d'humeur & même de mauvaise foi.

VAUBAN, Voyez PRESTRE.

VAUCEL, (Louis Paul du) fils d'un confeiller d'Evreux, avoit été avocat avant que d'embrasser l'état ecclésiastique. Ses connoiffances dans les langues, dans le droit & dans les affaires, lui firent un nom. Pavillon, évêque d'Aleth, voulu l'avoir auprès de lui en qualité de chanoine & de théologal

CE

de sa cathédrale. Vauxel fut d'un grand fecours à ce prélat, & lui fervit comme de fecrétaire; mais tandis qu'il l'aidoit dans ses dépêches & dans les Mémoires touchant l'affaire de la Régale, il recut une lettre de cachet qui le reléguoit à St-Pourçain, dans l'extrémité de l'Auvergne. Après 4 années de captivité, il passa en Hollande l'an 1681, auprès d'Arnauld, qui l'envoya à Rome, où il fut fort utile à ce docteur & à ses amis. Le pape le chargea, en 1694, des affaires de la Mission de Hollande. Du Vaucel quitta Rome après y avoir demeuré près de dix ans. Il parcourut la plupart des villes d'Italie, & alia mourir à Mastricht en 1715. On a de lui: I. Un Traité de la Régale, qu'il envoya à Favoriti, qui le fit traduire en italien, puis en latin sous ce titre: Tractatus generalis de Regalià, è gallico latinè redditus, auctior & emendation, 1689, in-4°. II. Breves Considerationes in doctrinam Michaelis de Molinos, in-12. III. Plufieurs Lettres, Mémoires &c. fous le nom de Pavillon, évêque d'Aleth, dans le tems qu'il servoit de secrétaire à ce prélat. IV. Plusieurs Ecries sous des noms fuppofés dans des recueils d'autres auteurs, &c.

VAUGE, (Gilles) prêtre de l'Oratoire, natif de Beric au diocèfe de Vannes, enseigna les humanités & la rhétorique avec distinction, puis la théologie au séminaire de Grenoble. Le cardinal le Camus, évêque de cette ville, & Mont-Martin, son successeur, sirent un cas particulier de ses lumières & de ses vertus. Le P. Vauge, accablé par le travail & les années, se retira en la maison de l'Oratoire de Lyon, où il mourut dans un âge avancé en 1739. Ses ouvrages sont: I. Le Catéchisme de

Grenoble. II. Le Directeur des Ames Pénitentes, 2 vol. in-12. III. Deux Dialogues sur les affaires du tems. IV. Un Traité de l'Espérance Chrétienne, contre l'esprit de pusillanimité & de défiance, & contre la crainte excessive, in-12. Cet ouvrage, profond & solide, a été traduit en italien par Louis Riccoboni. VAUGELAS, Voyer FAVRE.

VAUGIMOIS, (Claude Fyot de) supérieur du séminaire de Se Irenée de Lyon, de la société listéraire-militaire, mort en 1759, étoit d'une bonne famille de Bourgogne. On a de lui quelques Ouvrages de piété, qui ont assez de cours. C'étoit un homme d'un caractére doux & d'une piété solide.

VAULUISANT, V.PRÉ (Cl. du). VAUMORIERE, (Pierre Dortigue, fieur de ) gentilhomme d'Apt en Provence, vint à Paris, où fon esprit lui mérita la place de fous-directeur d'une académie, ou plutôt d'un tripot littéraire formé par l'abbé d'Aubignac. Il mourut en 1693, fort pauvre. Sa probité. sa politesse & son enjouement lui firent plus de partifans que ses livres. On a de lui : I. L'Art de plaire dans la conversation, in-12, affez bon. II. Un Recueil affez mal choife en 4 vol. in-12, de Harangues sur toutes sortes de sujets, avec l'Art de les composer. III. Un Recueil de Lettres, avec la Manière de les écrire, 2 vol. in-12. IV. Un grand nombre de Romans verbeux & fans vraifemblance. Le Grand Scipion, 4 vol. in-8°; les cinq derniers volumes du Pharamond, qui en a 12 in-8°. Diane de France, in-12. La Galan: terie des Anciens , 2 vol. in-12. Adelaide de Champagne, 2 vol. in-12. Agiatis, 2 vol. in-12. Ce rival du fécond Scuderi n'a pas autant de réputation que lui. Il avoit dessein de mettre l'histoire deFran-

Tome VI.

17 42

ce en dialogues, & de faire parler chaque perfonnage fuivant fon caractére; mais pour un tel projet, il falloit un écrivain moins plat que Vaumoriére.

VAUQUELIN, Voyez FRES-

NAYE (la), & IVETEAUX.

VAUVENARGUES, (le Marquis de ) d'une famille noble de Provence, fervit de bonne heure, & fut long-tems capitaine au régiment du Roi. La retraite de Prague, pendant 30 lieues de glaces, lui caufa des maladies cruelles, qui lui firent perdre la vue, & lui cauférent la mort en 1747 ou 1748. Dès l'âge de 25 ans, il possédoit la vraie philosophie & la vraie éloquence, fans autre étude que le fecours de quelques bons livres. Nous avons de lui une Introduction à la connoissance de l'Esprit humain, suivie de réflexions & de maximes: ouvrage qui vit le jour en 1746, in-12, à Paris. La folidité & la profondeur font le caractére de ce livre. Il est plein d'excellentes choses, à quelques réflexions près qui tiennent du paradoxe, ou qui, mal-jentendues, pourroient être contraires à la religion.

VAUX-CERNAY, (Pierre de) religieux de l'ordre de Citeaux, dans l'abbaye de Vaux- Cernay près de Chevreuse, écrivir, vers l'an 1216 . l'Histoire des Albigeois. Nico. las Camusat, chanoine de Troyes, donna une bonne édition en 1615 de cet ouvrage, qui ne donne pas une grande idée de l'historien. Il peut cependant être utile pour les

événemens du XIII° fiécle.

VAUZELLE, (Pierre) Voyer Honoré de Ste-Marie, nº III. VAYER, Voyer MOTHE.

VECCHIETTI, (Jérôme) favant Florentin du XVII° fiécle, embrassa l'état ecclésiastique, étudia la théologie avec ardeur. & en prit les dégrés; la chronologie l'occupa ensuite. Il est principalement connu dans la répub. des lettres par un livre dont voici le titre : Opus de anno primitivo, in-fol. Cet ouvrage rare & plein de recherches favantes, fut imprimé à Ausbourg en 1621 : il est divisé en 8 livres. L'auteur tâche d'accorder la Chronologie Sainte avec la Période Julienne. Il mourut à l'âge de So ans, en prison, pour n'avoir pas voulu se rétracter de ce qu'il avoit avancé dans fon ouvrage, que J. C. ne fit pas la Paque la derniére

année de sa vie.

VECCUS, (Jean ) Cartophylax. c'est-à-dire, Garde du trésor des Chartes de Ste Sophie, fut envoyé par l'empereur Michel Paléologue au concile de Lyon, où la réunion de l'Eglife Grecque & de l'Eglise Romaine sur terminée en 1274. Il contribua beaucoup à la conclusion de ce grand ouvrage, par son éloquence & son esprit conciliant. Joseph, patriarche de Constantinople, qui fomentoit le schisme, ayant été déposé, Veccus fut élevé sur le siège patriarchal en 1275. Son zèle pour le maintien de la réunion lui attira la haine des schismatiques Grecs, qui intentérent contre lui des accufations calomnieuses. Cette perfécution le porta, en 1279, à envoyer la démission de son parriarchat à l'empereur, & à se retirer dans un monastére; mais ce prinre le rappella peu après. Michel Paléologue étant mort, Andronic, qui lui fuccéda, fe laissant conduire par la princesse Eulogia sa tante, s'opposa à l'union, fit déposer Veccus, & le fit enfermer dans une étroite prison, où ce grand prélat mourut de mifére en 1298. Il avoit composé plusieurs Ecrits pour la défense de la vérité, & ilinféra dans son Testament une

déclaration de fa croyance sur l'article du St-Esprit, consorme à la doctrine de l'Eglise Latine. Voy. le Recueil d'Allatius sur la Procession du St-Esprit, Rome, 1652 & 1659, 2 vol. in-4°.

VECELLI, Voyer TITIEN.

I. VECELLI, (François) frere du Titien, peintre, mourut dans un âge fort avancé, mais avant fon frere. François Vecelli s'adonna d'abord à la profession des armes; il vint ensuite à Venise, où il apprit la peinture fous fon frere. Il y fit des progrès rapides. Le Titien, craignant en lui un rival qui le surpassat, ou du moins qui l'égalât, tâcha de le dégoûter de ce bel art, & lui persuada d'embraffer le commerce. François Vecelli s'appliqua à faire des cabinets d'ébene, ornés de figures & d'architecture. Il peignoit cependant encore pour ses amis. Plufieurs de ses ouvrages ont été attribués au Giorgion.

II. VECELLI, (Horace) fils du Titien, peintre, mort fort jeune de la peste en 1576, faisoit des Portraits, qu'il étoit souvent difficile de ne pas confondre avec ceux de son pere. Mais l'état d'opulence où il étoit, & sur-tout sa folle passion pour l'alchymie, lui firent négliger la peinture.

VEDELIUS, (Nicolas) du Palatinat, enseigna la philosophie à Genève, puis la théologie & l'Hébreu à Deventer & à Franeker, & sur enlevé à ces sciences en 1642, lasssant un fils ministre comme lui, mort en 1705. On à de lui un Traité contre les Arminiens; intitulé: De Arcanis Arminianismi, 1632 & 1634, 4 parties in-4°.

VEENHUSEN, (Jean) littérateur Hollandois, vivoit sur la sin du dernier siécle, Il professa les

belles-lettres avec fuccès, & travailla fur divers auteurs classiques. Les principales éditions, que nous lui devons, sont celles de Stace & de Pline le Jeune, dites de Variorum. Le Stace sut imprimé à Leyde, in-8°, en 1661; & le Pline, en 1669, ibid. aussi in-8°.

VEENINX, ( Jean - baptiste) peintre, né à Amsterdam en 1621, mort près d'Utrecht en 1660, avoit une facilité étonnante : son pinceau suivoit en quelque sorte la rapidité de son génie. Il s'adonna à tous les genres, histoire, portrait, payfage, marines, fleurs, animaux. Il réussissoit principalement dans les grands tableaux; cependant il en a fait de petits, avec la patience & le talent de Gerard-Dow & de Mieris. On desireroit plus d'élégance dans ses figures, & de correction dans fon deffin.

I. VEGA, (André) théologien fcholastique Espagnol, de l'ordre de St Dominique, mourut en 1570, après avoir assisté au concile de Trente. On a de lui les Traités, De Justificatione; de Gratia; de Fide, operibus & mericis, Compluit, 1564, in-fol. Ces ouvrages sont

peu lus.

II. VEGA, (Lopès de) pocte Espagnol, appellé aussi Lope Felix de Vega Carpio, naquit à Madrid en 1562, d'une famille noble. Ses talens lui méritérent des places & des diffinctions. Il fut secrétaire de l'évêque d'Avila, puis du comte de Lemos, du duc d'Albe, &c. Après la mort de sa 2º femme, il embrassa l'état eccléfiaftique, reçut l'ordre de prêtrife, & se fit chevalier de Malte. Ce poëte se fit rechercher, à cause de la douceur de ses mœurs & de l'enjouement de son esprit. Jamais génie ne fut plus fécond

Vvij

pour composer des Comédies. Celles gu'on a raffemblées, compofent 25 vol. dont chacun renferme 12 Piéces de théâtre. L'on assûre même que ce poëte avoit fait jusqu'à 1800 Piéces en vers. On a encore de cet auteur d'autres ouvrages, comme Voga del Parnasso; diverses Nouvelles; Laure del Apollo. Un auteur si fécond n'a pas dû donner toujours de l'excellent. Aussi ses Piéces dramatiques ont plusieurs défauts; mais on y trouve de l'invention, & elles ont été fort utiles à plufieurs de nos poëtes François. Lopès de Vega mourut en 1635, à 73 ans.

III. VEGA, Voyez II. GARCIAS. VEGECE, ( Flavius - Vegetius -Renatus ) auteur qui vivoit dans le Ive fiécle, du tems de l'empereur Valentinien, à qui il dédia ses Institutions militaires, ouvrage où il traite d'une manière fort méthodique & fort exacte de ce qui concernoit la milice Romaine. Cet ouvrage est d'une latinité pure. M. Bourdon , qui l'a traduit , dit que plusieurs manuscrits donnent à l'auteur la qualité de Comte, & que Raphaël de Volterre le fait Conte de Constantinople ; mais le même traducteur ajoûte qu'il ne fait fur quel fondement. Sa Verfoa a paru en un volume in-12 en 1743, à Paris, avec une Préface & des remarques; & a été réinprimée à Amsterdam, in-8°, en 1744. Vegèce a donné aussi un Art Vétérinaire, dans Rei Rustica Scriptores, Leipfick 1735, 2 vol. in-4°, qui a été traduit par M. Saboureux de la Bonetrie , Paris 1775 , in-8°. & qui forme le tome vie de l'Economie Rurale, 6 vol. in-8°. On a imprimé ses Institutions militaires avec les autres Ecrivains sur l'Art Militaire, cum notis Variorum,

Vesel 1670, 2 vol. in-8°. & separément à Paris, 1762, in-12.

VEGIO, Voyez I. MAFFÉE.

VEIL, (Charles-Marie de) fils d'un Juif de Metz, fut converti par le grand Boffuet. Il entra dans l'ordre des Augustins, & ensuite chez les chanoines - réguliers de Ste Geneviève. On l'envoya à Angers, où il prit le bonnet de docteur, & où il professa la théologie dans les Ecoles publiques. Il quitta enfuite sa chaire pour la cure de St Ambroise de Melun, & cette cure pour le séjour de l'Angleterre, où il abjura la religion Catholique vers l'an 1679. Il fe maria bientôt après avec la fille d'un Anabaptifte, & se fit connoître par plusieurs écrits. On a de lui de favans Commentaires fur St Matthieu & St Marc, Paris 1674, in-4°. sur les Actes des Apôtres. 1684, in-8°. fur Joël, 1676, in-12. fur le Cantique des Cantiques, Londres 1679, in-3°. & fur les XII petits Prophètes, Londres 1680, in-12. Cet apostat mourut à la fin du XVII° fiécle.

I. VELASQUEZ, (Jean - Antoine ) Jésuite , né à Madrid en Espagne l'an 1585, mourut en 1669. Après avoir été plusieurs fois receur, il fut fait provincial. Le roi Philippe IV le fit venir à sa cour, & le fit conseiller de la congrég. de la Conception immaculée. On a de lui , I. Un Commentaire latin fur l'Epitre aux Philippiens, en 2 vol. in-fol. aussi diffus que favant. II. Divers Ecrits en faveur de l'Immaculée Conception de la Ste Vierge.

II. VELASQUEZ, ( Don Diego de Silva) peintre, né à Séville en 1594, mourut à Madrid en 1660. Un génie hardi & pénétrant, un pinceau fier, un coloris vigou-

reux, une touche énergique, ont fait de Velasquez un artiste célèbre. Les tableaux de Caravage le frapérent vivement. Il tâcha de l'imiter, & peut lui être comparé pour son art à peindre le portrait. Il se rendit à Madrid, où ses talens furent pour lui une puissante protection auprès de la familleroyale. Le roi d'Espagne Philippe I V le nomma fon premier peintre, lui accorda le logement & les pensions, attachées à ce titre, le décora de plusieurs charges, & lui fit présent de la Clef d'or : distinction considérable, qui donne, à toutes heures, les entrées dans le Palais. Velasquez voyagea en Italie. L'ambassadeur du roi d'Espagne le reçut à Venise dans fon Hôtel, & lui donna des gens pour l'escorter. Le roi l'ayant chargé d'acheter des tableaux de prix & des antiques pour orner fon cabinet, cette commission lui fit entreprendre un second voyage en Italie, où tous les princes lui firent un grand accueil. C'étoit faire sa cour au roi d'Espagne, que d'honorer Velasquez. Ce prince l'aimoit, il fe plaisoit à la compagnie, & prenoit un plaifir fingulier à le voir peindre. Il ajoûta aux honneurs dont il l'avoit comblé, la dignité de chevalier de St Jacques, & lui fit faire à sa mort de magnifiques funérailles.

VELD, (Jacques) favant religieux Augustin de Bruges en Flandre, mort à St-Omer en 1583 ou 1588, a composé un Commentaire sur le Prophète Daniel, auquel il a joint une Chronologie, qui sert à faire entendre les Prophéties de Jérémie, d'Ezéchiel & de Daniel. Cet ouvrage prouve que fon auteur ne manquoit ni d'érudition, ni de fagacité.

VELDE, Voy. VANDEN. VELDE,

VELEZ, Voyer GUEVARA.

VELLEIUS - PATERCULUS. né d'une famille illustre, originaire de Naples, fut tribun des foldats, puis préteur l'année de la mort d'Auguste, sous lequel il avoit servi. Il fit des campagnes dans différens pays, & fuivit Tibére dans toutes ses expéditions : il fut son lieutenant en Allemagne. Nous avons de lui un Abrégé de l'Histoire de la Grèce, de l'Orient, de Rome & de l'Occident. Cet ouvrage ne nous est pas parvenu tout entier. Nous n'avons qu'un fragment de l'ancienne Hiftoire Grecque, avec l'Histoire Romaine, depuis la défaite de Persée jusqu'à la 6° année de Tibére. Cet auteur est inimitable dans ses portraits; il peint d'un feul trait. Il a écrit avec une finesse & un agrément qu'il est difficile d'égaler; mais on lui reproche d'avoir trop flatté Tibére & Séjon. Il ne voyoit en eux que les bienfaiteurs de Paterculus, tandis que le reste du genre humain y voyoit des monstres. Rhenanus publia cet auteur en 1520, & depuis ce tems, il y en a eu un grand nombre d'édit. Elzevir , 1639 , in-12 .-- Ad ufum Delph.1765, in-4° .-- Cum notis Varior. Leyde, 1668, 1719, 1744, in-8°.-Oxford, 1711, in-8°. La jolie édition de Barbou qui parut en 1746, in-12, est due aux soins de M. Philippe, qui l'enrichit d'une Table géographique, & d'un Catalogue des éditions précédentes, & d'autres ornemens littéraires. Doujat le traduisit en françois, avec des Supplémens qui n'ont pas consolé les gens de goût. On préfére à sa version celle de l'abbé Paul, publiée à Avignon en 1768, in-8° & in-12.

VELLUTELLO, (Alexandre) naquit à Lucques vers l'an 15192 Vviii

& mourut dans la même ville, fur la fin du xvie siècle. Il composa, sur les Poësies du Dante, des Commentaires dont on fait cas en Italie, & qui sont utiles pour en pénétrer le fens. On les imprima avec ceux de Christophe Landini à Venise, in-fol. en 1578. Il lut ensuite les ouvrages de Pétrarque. & tout ce qu'on avoit écrit sur cet aureur célèbre. Il crut que le comté d'Avignon lui fourniroit des mémoires pour éclaircir l'Hiftoire de sa vie & de ses ouvrages, C'est sur des recherches superficielles & fur des oui-dires, qu'il composa la Vie de Pétrarque & des Commentaires sur ses Poesses. Ils ont été imprimés plusieurs fois. Vellutello est fort inexact, mais moins que ceux qui l'avoient précédé dans la même carrière. L'édition qu'on estime le plus de ses Commentaires, est celle de Venise, in-4°, 1545. On lui doit quelques autres ouvrages dans le même genre.

VELLY, (Paul-François) né près de Fismes en Champagne, entra dans la Société des Jésuites, & en étant forti onze ans après; il fe livra tout entier aux recherches historiques. Son Histoire de France, dont il n'a pu donner que 8 vol. publiés par Deffaint & Saillant, lui assigne un rang parmi nos historiens. Il s'est principalement proposé de remarquer les commencemens de certains usages, les principes de nos libertés, les vraies fources & les divers fondemens de notre droit public, l'origine des grandes dignités, l'institution des Parlemens, l'établissement des Universités, la fondation des Ordres Religieux ou Militaires, enfin les découvertes utiles à la société. Son style, sans être d'une force & d'une élé-

gance à se faire remarquer, est aifé, fimple, naturel & affez correct. Il respire un air de candeur & de vérité, qui plaît dans le genre historique. Villaret a continué avec succès cer ouvrage jusqu'au 16° volume : ( Voyez VILLA-RET.) L'abbé Velly mourut d'un coup de fang, le 4 Septembre, 1759, à 48 ans. C'étoit un homme réglé dans sa conduite, sincère & folide dans l'amitié, ferme dans les vrais principes de la religion & de morale, aimable dans le commerce de la vie. Il étoit même d'une gaieté fingulière , présent que la nature fait rarement. Il. rioit presque toujours, & de bon cœur. Cet écrivain s'étoit annoncé dans la littérature par une Traduction françoise de la Satyre du docteur Swift, intitulée : Jonh Bul, oule Proces Sans fin, in-12. Elle roule fur la guerre terminée par le traité d'Utrecht.

VELSEN, (Gérard) Voyez FLO-

VELSER, (Marc) V. WELSER.

VELTHUYSEN, (Lambert) Vel thuy fius, né à Utrecht en 1622, se fit recevoir doct. en médecine; mais il n'exerça jamais cette profession. Livré à l'étude de la philosophie & de la théologie, il. défendit avec zèle les opinions de Descartes contre Voëtius, ridicule ennemi de ce grand philosophe. Velthuysen fut pendant quelques années dans la magistrature d'Urrecht; mais la chaleur avec laquelle il défendit les droits des magistrats aux assemblées eccléfiastiques, lui sit des ennemis, qui trouvérent le moyen de le déposséder. Il vécut depuis dans la retraite jusqu'à sa mort, arrivée en 1685, à 63 ans. Ses Ouvrages ont été réunis en 2 vol. in-4°. Le premier contient plusieurs Trais

tés théologiques ; le fecond volume renferme différens Ecrits de philosophie, d'astronomie, de.

physique & de médecine.

VENANCE-FORTUNAT, (Venantius Honorius Clementianus Forsunatus) évêque de Poitiers, étoit Italien. Après avoir étudié à Ravenne, il alla à Tours. Ses talens & ses vertus le liérent d'une étroite amitié avec Grégoire, évêque de cette ville. La reine Radegonde l'ayant pris à son service, il donna des préceptes de politique à Sigehert, qui en faisoit beaucoup de cas. Fortunat finit faintement ses jours vers 609, & l'on célèbre fa sète à Poitiers le 14 Décembre. On a de lui un Poeme en 4 livres de la vie de St Martin, & d'autres ouvrages, que le Pere Brower publia en 1616, in - 4°. Venance-Fortunat dit qu'il composa ce Poëme, (qu'on trouve aussi dans le Corpus Poëtarum), pour remercier S: Martin de ce qu'il avoit été guéri d'un mal d'yeux par son intercession. Cet ouvrage fait plus d'honneur à sa piété, qu'à son esprit & à fon discernement.

VENCE, (Henri de) prêtre, docteur de Sorbonne, & prévôt de l'Eglise primatiale de Nancy, est auteur de plusieurs Dissertations sur la Bible, inférées dans la Biblie de Calmet, à Paris, 1748, 14 vol. in-4°; réimprimée en 1774 en 17 vol. par les foins de M. Rondet. Ces Differtations font favantes, folides & écrites avec netteté. L'auteur avoit bien médité les Livres faints, & ses lumiéres s'étendoient à plusieurs sciences. Il mourut à

Nanci en 1749.

VENCESLAS, V. WENCESLAS. I. VENDOME, (César duc de) fils de Henri IV & de Gabrielle d'Eftrées, mort en 1665, fut gouver-

tendant de la navigation. Le duché de Vendôme, ancien appanage d'une branche de la maifon de Bourbon, ayant été réuni à la couronne dans la perfonne de Henri IV, ce prince le donna à fon fils, qu'il chérissoit, & comme le fruit de ses amours, & comme l'héritier de son courage. Voici la suite généalogique de la famille ducale de Vendôme. César eut trois enfans de son mariage avec la fille de Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur: I. Louis, mort en 1669, qui époufa Laure Mancini, morte en 1657, après lui avoir donné deux fils, Louis-Joseph & Philippe qui fuivent, morts l'un & l'autre sans postérité. II. François duc de Beaufort, dont nous avons parlé fous ce dernier mot, dans un art. particulier. III. Isabelle, mariée à Charles-Amédée duc de Nemours, mort en 1664. Louis de Vendôme embraffa l'état eccléfiaftique après la mort de sa semme, obtint la pourpre Romaine, & devint légat à latere. Voyez le Dictionnaire de MORERI.

II. VENDOME, (Louis-Joseph duc de ) arriére-petit-fils de Henri IV, étoit fils de Louis duc de Vendôme, puis cardinal, & de Laure Mancini. Il naquit en 1654, & fit sa première campagne à 18 ans en Hollande, où il fuivit Louis XIV en qualité de volontaire. Il fe fignala à la prife de Luxembourg en 1684, de Mons en 1691, de Namur l'année fuivante, au combat de Steinkerque & à la bataille de la Marsaille. Après avoir passé par tous les grades comme un foldat de fortune, il parvint au généralat, & fut envoyé en Catalogne, où il gagna un combat & prit Barcelone en 1697. Le roi le nomma, en 1702, pour aller comneur de Bretagne, chef & surin- mander en Italie à la place de Vil-

leroy qui n'avoit essuyé que des échecs. Vendôme parut, & nous eûmes des avantages. Il remporta deux victoires fur les Impériaux à Santa-Vittoria & à Luzara, fit lever le blocus de Mantoue, chassa les Impériaux de Seraglio, s'avança dans le Trentin & y prit plusieurs places. La défection du duc de Savoie l'ayant obligé de marcher vers le Piémont, il fe rendit maître d'Ast, de Verceil, d'Yvrée, de Verrue, après avoir défait l'arriére-garde du duc près de Turin, le 7 Mai 1704. Il battit le prince Eugène à Cassano en 1705, & le comte de Reventlau à Calcinato en 1706. Il étoit sur le point de se rendre maître de Turin, lorsqu'on l'envoya en Flandres pour réparer les pertes de Villeroy. Après avoir tenté vainement de rétablir les affaires, il passa en Espagne, & y porta fon courage & fon bonheur. Les grands délibérent sur le rang qu'ils lui donneront. Tout rang m'est bon, leur dit-il, je ne viens pas vous disputer le pas, je viens sauver votre Roi. Il le sauva effectivement. Philippe V n'avoit plus ni troupes, ni général; la préfence de Vendôme lui valut une armée : fon nom feul attira une foule de vo-Iontaires. On n'avoit point d'argent; les communautés des villes, des villages, des religieux en fournirent. Un esprit d'enthousiasme faisit la nation. Le duc de Vendôme, profitant de cette ardeur, pourfuivent les ennemis, ramène le roi à Madrid, oblige les vainqueurs de se retirer vers le Portugal, paffe le Tage à la nage, fait prifonnier Stanhope avec 5000 Ang ois, atteint le général Staremberg, & le lendemain, (10 Décembre 1710) remporte sur lui la célèbre victoire de Villaviciofa. Cette journée affermit pour jamais la cou-

ronne d'Espagne sur la tête de Philippe V. On prétend qu'après la bataille, ce roi n'ayant point de lit, le duc de Vendôme lui dit : Je vais vous faire donner le plus beau lit Sur lequel jamais Souverain ait couché; & il fit faire un matelas des étendards & des drapeaux pris fur les ennemis. Vendôme eut, pour prix de ses victoires, les honneurs de Prince du Sang. Philippe V lui dît : Je vous dois la couronne... Vendôme, qui avoit des jaloux, quoiqu'il ne méritat que des amis, lui répond : Votre Majesté a vaincu ses ennemis, j'ai vaincu les miens... Louis XIV s'écria, en apprenant la nouvelle de cette victoire : Voilà ce que c'est qu'un homme de plus ! Il écrivit tout de fuite au général victorieux, une lettre remplie des expressions les plus honorables. Un officier-général a la lâche imprudence de dire que de tels services doivent être récompensés d'une autre manière. Vous vous trompez, replique vivement Vendôme. les hommes comme moi ne se payent qu'en paroles & en papiers. Ce grand général continuoit de chasser les Impériaux de plusieurs postes qu'ils occupoient encore en Catalogne, lorfqu'il mourût en 1712 à Vignaros d'une indigestion, à 58 ans. Philippe V voulut que la nation Efpagnole prît le deuil; diftinction qui étoit encore au-dessous de ce qu'il méritoit. Il fut enterré au monastére de l'Escurial, dans le tombeau des infans & infantes d'Espagne. Le duc de Vendôme, arriérepetit-fils de Henri IV, étoit (dit l'auteur du Siécle de Louis XIV ) intrépide comme lui, doux, bienfaifant, fan's fafte; ne connoiffant ni la haine, ni l'envie, ni la vengeance. Il n'étoit fier qu'avec des princes; il se rendoit l'égal de tout le reste. Pere des soldats, ils

auroient donné leur vie pour le tirer d'un mauvais pas, lorsque son génie ardent l'y précipitoit. Il ne méditoit point ses desseins avec affez de profondeur, négligeoit trop les détails, & laissoit périr la discipline militaire. Sa mollesse le mit plus d'une fois en danger d'être enlevé ; mais un jour d'action il réparoit tout, par une présence d'esprit & par des lumiéres que le péril rendoit plus vives. Ce désordre & cette négligence qu'il portoit dans les armées, il l'avoit à un excès surprenant dans dans fa maifon & fur fa personne même. A force de hair le faste, il en vint à une mal-propreté cynique dont il n'y a point d'exemple. Son défintéressement, la plus noble des vertus, devint en lui un défaut, qui lui fit perdre par son dérangement beaucoup plus qu'il n'eût dépensé en bienfaits. Le duc de Vendôme avoit époufé, en 1710, une des filles du prince de Condé, dont il n'eut point d'enfans, & qui mourut en 1718. Le chevalier de Bellerive a donné l'Histoire de ses Campagnes, Paris 1714, in-12.

III. VENDOME, (Philippe de) grand-prieur de France, & frere du précédent, naquit à Paris en 1655. Il se fignala d'abord sous le duc de Beaufort, son oncle, qu'il accompagna à fon expédition de Candie. Il suivit ensuite Louis XIV, en 1672, à la conquête de la Hollande, & se distingua au passage du Rhin, aux siéges de Maëstricht, de Valenciennes & de Cambrai, à la bataille de Fleurus, à celle de la Marfaille où il fut bleffé, & en plusieurs autres occasions. Elevé au poste du lieutenant-général en 1693, il eut en 1695 le commandement de la Provence, à la place du duc de Vendôme son frere, qui passoit en Catalogne. Il le sui-

vit quelque tems après, & il se montra un héros au fiége de Barcelone en 1697, & à la défaite de Don François de Velasco, viceroi de Catalogne. Dans la guerre de la fuccession, il fur envoyé en Italie, où il prit plusieurs piaces sur les Impériaux ; mais après la bataille de Cassano, donnée le 16 Août 1705, où il ne s'étoit point trouvé par un défaut de conduite, il fut disgracié. Il se retira à Rome, après avoir remis la plupart de ses nombreux bénéfices. Le roi lui assigna une pension de 24000 liv. Après un voyage à Venise, il revint en France par les terres des Grisons. Thomas Masner, conseiller de Coïre, le fit arrêter le 28 Octobre 1710, (en représuilles, disoitil, de ce que son fils étoit retenu prisonnier en France, ) & le fit passer fur les terres de l'empereur. L'ambassadeur de France en Suisse se plaignit de cette insulte, faite par un particulier à un prince du Sang. Les Grisons firent le procès à Masner, qui s'étoit fauvé en Allemagne, & ils le condamnérent à mort, par contumace en 1712. Le grandprieur élargi revint en France, & s'y livra à tous les plaisirs. Il aimoit fur-tout ceux de l'esprit, & sa cour étoit composée de ce qu'il y avoit de plus délicat & de plus ingénieux à Paris. Les Turcs ayant menacé Malte en 1715, il vola à fon fecours & fut nommé généralissime des troupes de la Religion. Mais le fiége de cette isle n'ayant pas eu lieu, il revint en France au mois d'Octobre de la même année. Il se démit du grand-prieuré en 1719, prit le titre de Prieur de Vendôme, & mourut à Paris le 24 Janvier 1727, à 72 ans. Les deux freres se ressembloient parfaitement dans leurs vertus & dans leurs défauts. En peignant l'un, nous

avons tracé le portrait de l'autre; comme le lecteur peur s'en convaincre par l'art. de Louis-Joseph.

IV. VENDOME, (Matthieu de) Voyez MATTHIEU, nº 111.

VENEL, (Madeleine de Gaillard de ) fœur de Gaillard de Lonjumeau, évêque d'Apt, d'une ancienne famille de Provence, (Voy. GAIL-LARD) naquit à Marfeille le 24 Janvier 1720. Elle époufa, à l'age de. 16 ans, Venel, d'abord conseiller au parlement de Provence, enfuite maître-des-requêtes du palais de la Reine., & conseiller-d'état. Ayant mérité la confiance d'Anne d'Auariche, cette princesse lui fit, en 1648, don des Glaciéres de Provence, qui appartenoient au Domaine, & lui accorda le privilége exclusif de faire débiter la glace par bureau dans toute cette province; ce qui lui valoit 20,000 liv. de rente. Elle eur beaucoup de part à la rupture de Louis XIV avec Mille Mancini, qu'elle conduisit à Rome, lorsqu'elle eut époufé le connétable Colonne. Elle devint enfuite dame de la Reine, & fousgouvernante des ducs de Bourgogne, de Berri & d'Anjou. Elle mourut au château de Versailles, le 24 Novembre 1687, à 67 ans. C'étoit une femme d'un caractère infinuant, pleine d'esprit, de jugement & de vertu.

VENERONI, (Jean) né à Verdun, s'appelloit Vigneron; mais comme il avoit étudié l'italien, & qu'il vouloit en donner des leçons à Paris, il fe dit Florentin, & il italianisa fon nom. La clarté de se principes lui procura beaucoup d'écoliers. Il est un des auteurs de fa nation, qui ont le plus contribué, dans le xviis siécle, à répandre en France le goût de la littéature italienne. Ses ouvrages sont:

I. Méthode pour apprendre l'Italien, Paris 1770, in-12. Cette Grammaire, dont on a fait plusseurs éditions en différens formats, est claire, mais un peu prolixe. On prétend que ce livre n'est point de. lui, mais du fameux Roselli, dont on aimprimé les aventures en forme de Roman. A fon passage en France, il alla prendre un diner chez Veneroni, qui, ayant vu qu'il raisonnoit juste sur la langue italienne, l'engagea à faire une Grammaire, pour laquelle il lui donna cent francs. Veneroni ne fit qu'y ajoûter quelque chofe à fon gré, & la donna sous son nom. II. Diccionnaire Italien-François & François-Italien, 1768, in-4°. Il a été effacé par celui de M. Alberti. III. Fables choises, avec la Traduction italienne de cet auteur. On en a une édition avec une version allemande & des figures, Ausbourg 1709, in-4°. IV. Lettres de Loredano, traduites en françois. V. Lettres du Cardinal Bentivoglio, traduites de même. Son ftyle est plus facile que pur.

VENETTE, (Nicolas) dofteur. en médecine, mourut en 1693, âgé de 65 ans, à la Rochelle-, sa patrie. Il avoit étudié à Paris sous Gui-Patin & Pierre Petit, & après avoir voyagé en Italie & en Portugal, il s'étoit retiré dans son pays natal, où il se consacra tout entier à l'exercice de la médecine. On a de lui divers ouvrages : I. Traité du Scorbut, la Rochelle 1671, in-12. II. Traité des Pierres qui s'engendrent dans le corps humain, Amfterdam, 1701, in-12, III. Tableau de l'Amour Conjugal, &c. 2 vol. in-12, avec figures. Cet ouvrage est celui qui a donné le plus de renommée à fon auteur; mais la lecture en est dangereuse pour les jeunes personnes, insuffisante pour celles qui veulent s'instruire, &c.

VENIERO, (Dominique) noble Vénitien, mort en 1581, se distingua parmi les poëtes Italiens de son tems. Ses Poësies ont été d'abord impr. dans les Recueils de Dolce & de Ruscelli, & depuis à Bergame en 1750, in - 8°, avec celles de Louis & Maffie Veniero ses neveux. Dominique étoit frere de Jérôme, François & Louis, connus ainsi que lui par divers ouvrages en prose & en vers. Louis déshonora sa plume par un Poëme d'une licence effrénée, en 3 chants, intitulé : La Putana errante; à la fuite duquel en est un autre, non moins obscène, en un seul chant, qui a pour titre : Il Trent'uno; le tout imprimé à Venise en 1531, in-8°. Ces deux productions infàmes ont été mal - à - propos attribuées à l'Aretin par quelques bibliographes, & calomnieusement à Maffée Veniero, archevêgue de Corfou, fils de ce même Louis, par un éditeur Protestant qui les fit imprimer à Lucerne en 1651 : imputation aisce à détruire, car ce prélat n'étoit pas encore né en 1531, lorsque son pere les mit au jour. Louis Veniéro mourut en 1550.

VENIUS, (Othon) peintre de Leyde, naquit en 1556. Il fut envoyé à Rome avec des lettres de recommandation qui le firent bien accueillir. Il travailla dans cette ville fous Fréderic Zuccharo, & confulta l'antique & les tableaux des excellens peintres modernes. pendant 7 ans qu'il demeura en Italie, où il fit plusieurs beaux ouvrages. L'empereur, le duc de Bavière & l'électeur de Cologne. occupérent ensuite tour-à-tour son, pinceau. Venius s'étant retiré à Anvers, orna les églises de cette ville de plusieurs magnifiques tableaux. Enfin ce peintre fut appellé par l'archiduc Albert à Bruxel-

les, & nommé intendant de la monnoie. Louis XIII, roi de France, voulut l'avoir à son service; mais l'amour, de son pays lui fit refuser les offres de ce monarque. Venius avoit une grande intelligence du clair-obscur; il mettoit beaucoup de correction dans fon dessin, & jettoit bien fes draperies; fes figures out une belle expression, il est gracieux dans ses airs de tête; enfin l'on remarque dans ses tableaux une veine facile & abondante, réglée par un jugement fain & éclairé. On estime singuliérement fon Triomphe de Bacchus . & la Cène qu'il peignit pour la cathédrale d'Anvers. Venius mourut en 1634, laissant deux filles qui ont aussi excellé dans la peinture. Il a illustré sa plume aussi bien que fon pinceau, par divers Ecrits, qu'il a enrichis de figures. & de portraits dessiné par lui-même. Ces ouvrages font : Bellum Batavicum cum Romanis, ex Cornelio Tacito, 1612, in-4°, avec 36 figures gravées par Tempesta. II. Hiftoria Hispaniarum Infantum, cum iconibus. III. Conclusiones Physica & Theologica, notis & figuris disposita. IV. Horatii Flacci emblemata, cum notis, 1607, in-4°. V. Amorum emblemata, 1608, in-4°. VI. Vita S. Thomæ Aquinacis, 32 imaginibus illustrata. VII. Amoris divini emblemata, 1615, in-4°. Le célèbre Rubens fut fon élève. Gilbert & Pierre VENIUS, ses freres, s'appliquérent l'un à la gravure, l'autre à la peinture, & s'y distinguérent.

VENTADOUR, Voyez MOTHE-

HOUDANCOURT.

VENTIDIUS - BASSUS, Romain, de basse naissance, sut d'abord muletier. Il se tira de l'obscurité par son courage. Il brilla tellement sous Jules-César & sous Marc-Antoine, qu'il devint tribun.

du peuple, préteur, pontife, & enfin conful. Il vainquit les Parthes en 3 grandes batailles, & en triompha l'an 38 avant J. C. Sa mort fut un deuil pour Rome, & fes funérailles furent faites aux

dépens du public.

VENTS, Divinités poëtiques, enfans du Ciel & de la Terre, ou felon d'autres d'Astraus & d'Heribée. Eole étoit leur roi, & les renoit enchaînés dans des cavernes. Il y en avoit quatre principaux: Borée, Eurus, Notus & Zéphire. Les autres étoient Corus, Circius, Favonius , Africus , Aquilon , Vulturne

& Subfolanus.

VENUS, Déesse de l'Amour, des Graces & de la Beauté, felon la Fable, étoit fille de Dioné & de Jupiter; ou felon d'autres, elle naquit de l'écume de la Mer. Il y a plusieurs Vénus, si l'on veut avoir égard à l'histoire; & il est vraifemblable que toutes les débauches qu'on n'attribue qu'à une feule, étoient de plusieurs femmes à qui on donnoit ce nom. Quoi qu'il en foit, dès que la Vénus de la Fable eut vu le jour, les Heures l'emportérent avec pompe dans le ciel, où tous les Dieux la trouvérent si belle, qu'ils la nommérent Déeffe de l'Amour. Vulcain l'épousa, parce qu'il avoit forgé des foudres à Jupiter contre les Geans. Cette Déesse ne pouvant fouffrir fon mari, qui étoit d'une laideur horrible, eut une infinité de courtifans, entr'autres Mercure , Mars , &c. Vulcain l'ayant furprife avec ce dernier, entoura l'endroit d'une petite grille imperceptible, & appella ensuite tous les Dieux, qui se moquérent de lui. Elle en eut Cupidon, & aima dans la fuite Adonis. Elle épousa aussi Anchise, prince Troien, dont elle eut Enée, pour qui elle fit faire des armes par Vulcain, lorsque ce prince alloit fonder un nouvel empire en Italie. Cette Déeffe avoit une ceinture, qui inspiroit si infailliblement de la tendresse, que Junon la lui emprunta pour se faire aimer de Jupiter. Vénus étoit toujours accompagnée des Grâces, des Ris, des Jeux, des Plaisirs & des Attraits. Paris, devant qui elle se montra dans toute sa beauté, lui donna la pomme que Junon & Pallas disputoient avec elle, & que la Discorde avoit jettée sur la table aux noces de Thétis & de Pélée. Elle présidoit à tous les plaifirs, & ses fêtes se célébroient par toutes fortes de débauches. On lui bâtit des Temples par - tout. Les plus fuperbes étoient ceux d'Amathonte, de Lesbos, de Paphos, de Gnide, de Cythére & de Chypre. Elle voulut que la colombe lui fût confacrée : ( Voy. PERISTÉRE.) On la représente ordinairement avec Cupidon fon fils, fur un char traîné par des pigeons ou par des cygnes ou des moineaux, & que!quefois montée fur un bouc. Il n'y a rien de plus abominable que toutes les débauches que les poëtes racontent de cette infâme Déesse. VERAN, Voyer SALONIUS.

VERARDO, (Charles) né à Céfène dans la Romagne en 1440, mort en1500, fut camerier & fecrétaire-des-Brefs des papes Paul II, Sixte IV, Innocent VIII & Alexandre VI. On a de lui un ouvrage fingulier, intitulé : Historia Caroli VERARDI de urbe Granata, fingulari virtute, felicibusque auspiciis Ferdinandi & Elizabeth Regis & Reginæ expugnata, Rome 1 493, in-4°. Cette Histoire, en forme de Drame, est dans un goût burlesque: ainsi elle mérite peu d'attention.

I. VERDIER, (Antoine du) feigneur de Vauprivas, né en 1544 a Montbrison en Forez, mort en 1600 à 56 ans, fut historiographe de France, & gentilhomme ordinaire du roi. Il inonda le public de compilations, dont la moins mauvaise est sa Bibliothèque des Auteurs François, quoiqu'il n'y ait pas beaucoup de critique ni d'exactitude. Elle fut imprimée pour la premiére fois à Lyon en 1585. M. Rigolei de Juvigni en a donné une nouvelle édition, ainsi que de la Bibliothèque de la Croix-du-Maine, à Paris, 1772 & 1773, 5 vol. in-4°. Les notes du favant éditeur rectifient les erreurs de l'original, & rendent ce livre nécessaire à ceux qui veulent connoître notre ancienne littérature. Claude DU VERDIER, fils d'Antoine, avocat au parlement de Paris, chercha à se procurer du pain par sa plume. Il publia plusieurs ouvrages mal accueillis, & il traîna une vie longue & obscure après avoir dissipé les grands biens que son pere lui avoit laissés. Il mourut en 1649, à 80 ans ; il étoit favant, mais mauvais critique.

II. VERDIER, (N.) auteur inconnu du Roman des Romans, en 7 vol. in-8°. production aussi plate

qu'insipide.

III. VERDIER, (Céfar) chirurgien & démonstrateur royal à St-Côme à Paris, étoit né à Moliéres près d'Avignon. Ses leçons & ses cours d'anatomie lui attirérent un grand nombre d'auditeurs, & il forma de bons disciples. Cet homme estimable vécut dans le célibat, & fut toujours animé par une piété fincére & fans affectation. Plein de probité & de politeffe, il cherchoit par ses égards à ne déplaire à personne. Il prononçoit volontiers ce mot, qui étoit comme sa dévise : Ami de tout Le monde; mais cette amitié générale l'empêchoit de prendre quelquefois le parti de ses amis particuliers. Verdier mourut à Paris en 1759. Il est auteur d'un excellent Abrégé d'Anatomie , Paris 1770 , 2 vol. in-12; & avec les Notes de M. Sabatier, 1775, 2 vol. in-8°. & des Notes sur l'Abrégé de l'Art des Accouchemens, composé pour Made Boursier du Coudray. On a encore de lui, (dans les Mémoires de l'académie de chirurgie, ) des Recherches fur les Hernies de la vessie; des Observations sur une Plaie au ventre, & fur une autre

à la gorge.

I. VERDUC, (Laurent) chirurgien-juré de S. Côme à Paris, étoit de Toulouse. C'étoit un homme ple : de candeur & de charité. Il employa un grand nombre d'années à professer la chirurgie, & il est sorti de son école beaucoup de disciples habiles, qui avoient profité de ses lumiéres & de son expérience. Ce fut en leur faveur que Verdue publia à Paris en 1689. fon excellent Traité intitulé : La Manière de guérir, par le moyen des bandages, les fractures & les luxations qui arrivent au Corps humain. Il y remonte jufqu'aux principes de la chirurgie & à l'histoire des Os. Cet ouvrage a été traduit en hollandois, & imprimé à Amsterdam, en 1691, in-So. Verduc mourut à Paris en 1695.

II. VERDUC, (Jean-bapt.) fils du précéd., docteur en médecine, confirma l'idée avantageuse qu'on avoit de sa science par l'ouvr. qu'il intitula : Les Opérations de Chirurgie, avec une Pathologie, 1739, 3 v.in-8°. Ce livre fur traduit en allemand, & imprimé à Leipfick en 1712, in-4°. Il avoit entrepris aussi un Traité de l'Usage des Parties, dans lequel il vouloit expliquer les fonctions du corps par les principes les plus clairs. Mais étant mort fans achever ce Traité, Laurent VERDUC, fon frere, mort en 1703, chirurgien de la communauté de St-Côme, revit ce qu'il avoit fait, suppléa à tout ce qui manquoit, en fit un excellent ouvrage, & le publia à Paris en 1696, en deux vol. in-12. On a de ce dernier le Maître en Chirurgie, on la Chirurgie de Gui de Chauliac, 1704, in-12.

VERDURE, (Nicolas - Joseph de la) né à Aire, mort à Douai en 1717 à S3 ans, étoit docteur de l'université de cette ville, premier professeur en théologie, & doven de l'églife de St-Amé. C'étoit un homme d'un savoir profond, & d'un désintéressement encore plus rare. L'illustre Fénélon l'honoroit de fon amitié. On a de lui un Traité de la Pénitence, en latin, dont la meilleure édition est.

de 1698.

VERDUSSEN, (Jean - Pierre) membre de l'académie de peinture de Marfeille, mort le 31 Mars 1763, a été un des plus célèbres peintres dans le genre des batailles. Ses talens l'ayant attiré à la cour du roi de Sardaigne en 1744; il accompagna ce prince dans ses campagnes d'Italie, & immortalifa la gloire qu'il s'étoit acquife à Parme & à Guastalla. Rendu à la France depuis plus de 16 ans; après avoir parcouru diverses cours de l'Europe, il se fixa à Avignon, & s'y fignala par de nouveaux chef-d'œuvres. La vivacité & le moëlleux de ses derniéres productions; l'emportérent sur celles dont il avoit embelli l'Italie & l'Angleterre.

VERGER DE HAURANE, (Jean du) naquit à Bayonne en 1581, d'une famille noble. Après avoir fait fes études avec le plus grand succès en France & à Louvain,

il fut pourvu en 1620, de l'abbave de St-Cyran, (ou plutôt St-Siran, Sirigannus, selon l'abbé Châtelain) par la réfignation de Henri - Louis Châteignier de la Roche-Posai, évêque de Poitiers, dont il étoit grand-vicaire. L'abbé de St-Cyran s'appliqua à la lecture des Peres & des Conciles, & crut y trouver le germe nouveau d'un système fur la Grace, qu'il s'efforça d'inspirer à Jansenius, & à un grand nombre de théologiens. Ce systême n'étoit point de lui ; il croyoit pouvoir, après Baius, affigner un fil dans le labyrinthe de la Toute - puissance divine & de la liberté. Après la mort de Jansenius, l'abbé de St-Cyran, inconfolable de la perte de fon ami, tâcha de répandre sa doctrine, ou plutôt ce qu'il croyoit être la doctrine des Peres. Paris lui parut le théâtre le plus convenable à fon zèle. Il y fit usage de ses talens pour accréditer l'Augustin de l'évêque d'Ypres. Son air fimple & mortifié, ses paroles douces & infinuantes, fon favoir, fes vertus, lui firent beaucoup de partisans. Des prêtres, des laics, des femmes de la ville & de la cour, des religieux & sur-tout des religieuses, adoptérent ses idées. Quoique ses disciples ne se distinguafient que par des bonnes œuvres, l'abbé de Saint-Cyran passa pour un homme dangereux; & le cardinal de Richelieu, fâché, dit-on, d'ailleurs de ce qu'il ne vouloit pas se déclarer pour la nullité du mariage de Gaston d'Orléans avec Marguerite de Lorraine, le fit renfermer en 1638. Après la mort de ce ministre, il sortit de prison; mais il ne jouit pas long-tems de sa liberté, étant mort à Paris en 1643 à 62 ans. On a de lui : I. La Somme des fau-

VER

tes. & fauffetés capitales contenues en la Somme Théologique du P. François Garasse. Il devoit y avoir 4 vol.; mais il n'en a paru que les 2 premicrs, & l'abrégé du 4°, 1626, 3 vol. in-4°. II. Des Lettres Spirituelles, 2 vol. in-4°, ou in-8°; réimprimée à Lyon en 1679, en 3 vol. in-12. On y ajoûta un 4° vol. qui renferme plusieurs petits Traités de M. de St - Cyran; impr. féparément: favoir la Théologie familière, ou Briève Explication des principaux Mysteres de la Foi : les Penfées Chrétiennes sur la Pauvreté. Wallon de Beaupuis a extrait de ces Lettres les Maximes principales, ğu'il a fait imprimer in-12. Arnaud d'Andilly a augmen. té ce Recueil, & l'a publié, in-8° & in-12, fous le titre d'Inftructions tirées des Lettres de M. de St-Cyran. III. Apologie pour M. de la Roche-Posay, contre ceux qui disent qu'il n'est pas permis aux Ecclésiastiques d'avoir recours aux armes en cas de nécessité, impr. en 1615, in-8°. IV. Un petit Traité publié en 1609, fous le titre de Question Royale, où on examine en quelle extrémité le Sujet pourroit être obligé de conserver la vie du Prince aux dépens de la sienne; 1609, in-12; contrefait sous la même date. Ces deux ouvrages firent grand bruit, le dernier fur-tout. Les Jésuites l'annoncérent partout comme un apôtre du fuicide ; & d'Avrigni donna un extrait fort malin de ce livre dans fes Mémoires. Mais il est évident que St-Cyran veut prouver feulement, qu'il est des occasions où l'on peut facrifier sa vie à ses amis ou a sa patrie. V. Un gros vol. infol. imprimé aux dépens du Clergé de France, sous le nom de Petrus Aurelius. L'Affemblée de 1641 en fit faire une édition en 1642,

que les Jésuites firent saifir; mais qui n'a pas laissé d'être distribuée fur les remontrances du Clergé. On a dans cette édition deux Ecrits: Confutatio collectionis Locorum quos Jesuita compilárunt, & Convitia petulantia, qui ne se trouvent pas dans la 3º édition, laq. parut aussi aux frais du Clergé en 1646. Mais à la tête de cette même édition, on lit l'Eloge que Godeau évêgue de Vence a fait de l'auteur par erdre du Clergé. Ce livre d'ailleurs auroit pu être meilleur & mieux fait ... A fon talent près pour la parole & la direction, l'abbé de St-Cyran étoit un homme ordinaire. Ecrivain foible & diffus, en latin comme en françois, fans agrément, fans correction & fans clarté : il avoit quelque chaleur dans l'imagination; mais cette chaleur n'étant pas dirigée par le goût, le jettoit quelquefois dans le phébus. Il y en a beaucoup dans fes Lettres; La plupart de ceux qui le louent tant aujourd'hui, ne voudroient pas être condamnés à le lire. Sa plus grande gloire est d'avoir fait du monaîtére de Port-Royal, une de ses conquêtes; & d'avoir eu les Arnaud, les Nicole & les Pafcal pour disciples.

I. VERGÉRIO, (Pierre-Paul) philofophe, jurifconfulte & orateur, né à Capo-d'Ifria, fur le golfe de Venife, affifia au concile de Confiance. Les qualités de fon cœur & de fon esprit le firent aimer & estimer de l'empereur Sigismond, à la cour duquel il mourut vers 1431, à l'âge d'environ 80 ans. Muratori a publié, dans sa grande Collection des Ecrivains de l'Histoire d'Italie, tom. xvi in-fol. Phistoire des Princes de la Maison de Carrari, écrite par Vergerio, avec plusieurs Discours & Lettres du

même favant. Il a composé d'autres ouvrages, dont quelques-uns sont encore manuscrits. On a donné des éloges à son Traité, De ingenuis moribus & liberalibus Adolesceniæ studiis, 1493, in-4°; & il les mérite à quelques égards.

II. VERGERIO, (Pierre-Paul) parent du précédent, fut envoyé en Allemagne par les papes Clément VII & Paul III, au sujet de la tenue d'un concile général. Il eut pour récompense l'évêché de Capo-d'Istria, sa patrie, qu'il abdiqua pour embraffer le Protestantisme. Cet apostat finit ses jours à Tubinge en 1565. Il est auteur de plufieurs ouvrages que les Proteftans mêmes méprisent. Le fiel qu'il y a répandu contre l'Eglife Romaine, qu'il abandonna de défespoir de n'avoir pu obtenir le chapeau de cardinal, les fait rechercher des malins. La suppresfion qui en fut faite, les rend précieux aux bibliomanes qui courent après les raretés. Les principaux font : I. Ordo eligendi Pontificis, 1556, in-4°. II. Quomodo Concilium Christianum debeat esse liberum, 1537, in-8°. L'édition de 1557 n'est pas recherchée. III. Operum adversus Papatum, Tomus I, 1563, in - 4°. IV. De Natura Saeramentorum, 1559, in-4°. V. Et d'autres Ecrits en italien, moins connus... J. B. VERGERIO, fon frere, évêque de Pola dans l'Istrie, apostasia comme lui.

I. VERGI, (Alix de) issue d'une des plus illustres maisons de Bourgogne, épousa en 1199 Eudes III duc de Bourgogne, & mount le 3 Mai 1251. C'est à la cour de ce prince que l'auteur du Roman de la comresse de Vergi suppose que ses aventures se sont passées. L'héroïne du Roman est Laure, fille de Matthieu II duc de

Lorraine, qui avoit été mariée à Guillaume de Vergi, fénéchal de Bourgogne, mort après 1272 fans postérité; mais l'auteur n'étoit guéres au fait des époques, puifquires fuppose cette dame veuve avant son mariage.

II. VERGI, (Antoine de) comte de Dommartin, fut très-attaché à Jean duc de Bourgogne & aux Anglois. Il étoit avec ce prince, quand il contraignit le Dauphin & les partifans du duc d'Orléans à fortir de Montreau-Faut-Yonne, où ce même prince fut affaffiné en 1419. Créé l'année fuivante maréchal de France par le roi d'Angleterre, se disant régent du royaume, il défit les troupes Françoifes à la journée de Crevant près d'Auxerre. Il fut fait chevalier de la Toisond'or, & mourut en 1439, fans laisser de postériré de ses femmes, Jeanne de Rignei & Guillemette de Vienne.

III. VERGI, (Gabrielle de) Voy. Faïel.

VERGIER, (Jacques) né à Lyon en 1657, vint fort jeune à Paris, où fon esprit agréable & . ses manières polies le firent rechercher. Il portoit alors l'habit eccléfiastique; mais cet état étant peu conforme à son génie & à son inclination pour les plaisirs, il le quitta pour prendre l'épée. Le marquis de Seignelai, (Colbert) fecrétaire-d'état de la Marine, lui donna, en 1690, une place de commissaire - ordonnateur, qu'il remplit pendant plufieurs années. Il fut ensuite président du confeil de commerce à Dunkerque; mais cette voluptueuse nonchâlance qui fit toujours ses délices. l'empêcha de monter à de plus hauts emplois, & lui fit négliger même d'amasser de grands biens. Loin

Loin de s'occuper des affaires, il ne s'occupoit pas même à la poëfie qu'il aimoit beaucoup, de peur que ses divertissemens ne devinsfent une occupation. Il menoit une vie libre & tranquille, lorfqu'il fut assassiné d'un coup de pistolet dans la rue du Bout-du-Monde à Paris, sur le minuit, en revenant de souper chez un de ses amis: c'étoit le 23 Août 1720. Il étoit âgé de 63 ans. L'auteur de cet affailinat étoit un voleur, connu fous le nom de Chevalier le Craqueur, avec deux autres complices, tous camarades du fameux Cartouche. Le Chevalier le Craqueur fut rompu à Paris, le 10 Juin 1722, & avoua ce meurtre avec plusieurs autres. Son dessein étoit de voler Vergier; mais il en fut empêché par un carrosse. C'est donc fans fondement qu'on a attribué cette mort à un prince qui vouloit se venger d'une Satyre que le poëte avoit enfantée contre lui. Vergier n'étoit pas capable de faire des vers contre personne : " C'étoit un philosophe, homme » de fociété, ayant beaucoup d'a-" grément dans l'esprit, sans au-» cun mélange de misanthropie, " ni d'amertume. " Rousseau, qui parle ainfi de ce poëte, qu'il avoit fort connu, ajoûte : " Nous n'a-» vons peut-être rien dans notre » langue, où il y ait plus de » naïveté, de noblesse & sd'élé-" gance que fes Chanfons de table, " qui pourroient le faire passer, à » bon droit, pour l'Anacréon Fran-" cois. " A l'égard de fes Contes & de ses autres ouvrages, la poësie en est négligée. Il a fait des Odes, des Sonnets, des Madrigaux, des Epithalames, des Epigrammes, des Fables, des Epitres, des Cantates, des Parodies. La meilleure édition de ces différens ouvrages est celle de 1750, en 2 vol. in-12. " Ver-" gier , (dit Voltaire, ) est à l'égard " de la Fontaine, ce que Campif-" tron est à Racine, imitateur foi-" ble, mais naturel. " On a encore de lui Zeïla, ou l'Africaine, en vers; & une Historiette en prose & en vers, intitulée Don Juan & Isabelle, Nouvelle Portugaise.

VERGNE, (Pierre de Tressan de la) né en 1618, d'une ancienne maison de Languedoc, élevé dans la religion Prétendue-Réformée, qu'il abjura à l'âge de 20 ans. Après avoir passé quelques années à la cour, il se retira auprès de Pavillon, évêque d'Alet. Il fit, avec l'agrément de ce prélat, un voyage dans la Palestine. Les missions & la direction des ames l'occupérent entiérement à fon retour. La part qu'il prit au livre de la Théologie Morale, le fit exiler; mais peu de tems après le roi lui rendit la liberté, dont il ne jouit pas longtems. Il se noya près du château de Terargues, en venant à Paris. le 5 Avril 1684. Son principal ouvrage est intitulé : Examen général de tous les Etats & conditions, & des péchés qu'on y peut commettre, 2 vol. in-12, 1670, fous le nom du fieur de St-Germain, avec un 3° volume concernant les marchands & les artisans. Ce livre, fort utile à ceux qui se consacrent à la direction des ames, eut beaucoup de fuccès.

VERGNE, Voyez FAYETTE.

VERHEYEN, (Philippe) fils d'un laboureur du village de Verrebroucq, au pays de Waës, vit le jour en 1648. Il travailla à la terre avec ses parens jusqu'à l'âge de 22 ans, que le curé du lieu. lui trouvant beaucoup d'esprit lui apprit le Rudiment, & lui pro-

Tome VI.

cura une place dans un collège de la Trinité à Louvain. Le jeune laboureur y fit tant de progrès, qu'il fut déclaré le premier de fes condifciples. Après avoir reçu le bonnet de docteur en médecine, il obtint la chaire de profesfeur. On a de lui : I. Un excellent Traité, De Corporis humani Anatomia, Bruxelles 1710, 2 vol. in-4°; & Amsterdam 1731, 2 vol. in-8°. Cet ouvrage fut traduit en allemand. II. Un Traité De Febribus, & d'autres favantes productions. Cet habile homme mourut à Louvain en 1710, à 62 ans, après avoir rempli, durant le cours de fa vie, tous les devoirs du chrétien, de l'honnête-homme & du médecin. Il ne laissa guéres d'autre bien que sa réputation. Il voulut être enterré dans le cimetiére de sa paroisse, ne Templum dehonestaret, aut nocivis halitibus inficeret, comme il le dit dans fon Epitaphe.

I. VERIN, (Hugolin) né à Florence en 1442, mort vers l'an 1505, poëte Latin, a composé différens ouvrages, qui ne lui ont acquis qu'une réputation médiocre. Nous avons de ce poëte, les Expéditions de Charlemagne, la Prife de Grenade, une Sylve en l'honneur de Philippe Benita. Les tois livres qu'il a faits à la louange de sa patrie, De illustratione Florentie, Paris 1583, in 4°, sont parmi ses ouvrages ce qu'il y a de plus es-

timé.

II. VERIN, (Michel) fils de Hugolin, natif de Florence, mourut l'an 1487, âgé d'exviron 19 ans. On dit que ce jeune-homme ne voulut point fuivre le confeil des médecins, qui lui ordonnoient de se marier s'il vouloit ecouvrer sa santé, facrifism ainsis vie à l'amour de la chasceté.

Ce poëte s'est rendu célèbre par ses Distiques moraix, dans lesquels il a su renfermer les plus belles sentences des philosophes Grecs & Latins, & parciculièrement celles de Salomon. Sa versification est facile & élégante. Ses Distiques, Florence, 1487, ont été réimprimés en France, in-8°, & traduits en vers françois & en prose.

VERINE, (Ælia Verina) fœur de Basilisque & épouse de l'empereur Léon, ne s'occupa que de ses devoirs tant que son mari vécut; mais après sa mort, elle se livra à l'ambition & à l'amour. Ayant fait élire en 474 fon gendre Zénon empereur, elle conspira enfuite contre lui, pour mettre Patrice son amant à sa place. Elle ne put réussir. Zénon, à la vérité, perdit l'empire; mais Basilisque, frere de Vérine, qui fut élu, fit donner la mort à Patrice. Alors cette princesse intriguante se vengea de la mort de fon amant, en faisant exiler Fasilisque, & replacer Zénon sur le trône. Celui-ci la laiffa d'abord gouverner; mais Vérine ayant cabalé de nouveau. il l'exila dans le fond de l'Isaurie. C'est - là qu'elle mourut en 484, après avoir tenté plusieurs fois de jouer quelque nouveau rôle.

VÉRITÉ, Divinité allégorique, fille de Saturne, & mere de la Vertu. On la représente sous la sigure d'une femme, ayant un air majestueux, & habillée simplement, ou même toute nue; & quelquesois sortant du sond d'un puits qui est son emblème. Elle a pour ennemie la Fable, autre Divinité beaucoup plus encenfée qu'elle, avec qui cependant elle sait souvent alliance, pour l'engager a adoucir ses traits austéres & rebutans. Voyez l'Allégorie

de la Vérité, du fameux lyrique

Rousseau.

VERKOLIE, (Jean) peintre & graveur Hollandois, fils d'un ferrurier, né à Amfterdam en 1550, mort à Delft en 1693, est furtout très-célèbre pour ses morceaux en manière noire. Il fut heureux, parce qu'il fut sage, & qu'il fut prositer d'un grand talent.

VERMANDER, (Charles) peintre & poëte, né à Meulebeck en Flandre l'an 1548, mort en 1607, a fait beaucoup de tableaux, dont les sujets sont la plupart tirés de l'Histoire-sainte. C'est lui qu'on chargea à Vienne de faire les Arcs - de - triomphe pour l'entrée de l'empereur Rodolphe. Ce peintre a composé un Traité de Peinture, & il a donné la Vie des Peintres Italiens & Flamands. On a aussi des Comédies & beaucoup de Poesses de Vermander. Il y a dans ses ouvrages, en général, beaucoup de feu & de génie, mais trop peu de correction.

I. VERMANDOIS, (Herbert II, comte de ) arriére-petit-fils de Bernard roi d'Italie, fut un prince diftingué par son courage. Il fit Charles le Simple prisonnier à St-Quentin, & l'envoya prisonnier à Péronne où il finit ses jours. Herbert mourut en 943. La branche de Vermandois dont il étoit la tige, finit par Adèle, qui épousa Hugues de France, 3° fils de Henri I, qui fe fignala dans les Croifades, & mourut de ses bleffures à Tarfe, l'an 1102. Son fals fut Raoul de VERMANDOIS, fénéchal de France, qui eut la régence du royaume pendant le voyage d'Outremer de Louis VII, en 1147, & mourut en 1152. Il avoit été excommunié en 1142, pour avoir répudié Aliénor de Champagne, sa première femme, dont il avoit eu

Hugues, qui fonda l'Ordre de la Trinité de la Rédemption des Captifs, fous le nom de Félix de Valois. De fon second mariage avec Alix de Guienne, naquirent des filles, & un fils mort sans postérité.

II. VERMANDOIS, (Louis de Bourbon, comte de) Voyez MAS-QUE DE FER, & III. VALLIÉRE.

VERMEYEN, (Jean-Corneille) peintre, né dans un village près d'Harlem, mort à Bruxelles en 1559, âgé de 59 ans. Cet artifte avoit une barbe si longue, qu'elle trainoit à terre, lors même qu'il étoit debout, ce qui l'a fait surnommer Charles le Barbu. L'empereur Charles Quint l'aimoit, & il le prit à sa suite dans plusseurs voyages, entr'autres, lors de son expédition de Tunis, que Vermeyen a peinte en plusieurs tableaux, depuis exécutés en tapisseries, qu'on voit encore en Portugal.

VERMIGLI, Voyez PIERRE

MARTYR.

VERNEGUE, (Pierre de) gentilhomme & poëte Provençal du XII° fiécle, passa se premières années au service du Daupain d'Auvergne. L'envie de revoir sa patrie l'obligea de se retirer sur la fin de ses jours en Provence, auprès de la comtesse semme d'Alphonse, sits de Raimond, qui lui sit dresser un superbe mausolée aorès sa mort. Vernègue a fait un Poème en rimes provençales sur la prise de Jésusalem par Saladin. C'est une production très-médiocre.

VERNEUIL, (Catherine-Henriette de Balzac-d'Entragues, marquife de) fille de François de Balzac-d'Entragues, gouverneur d'Orléans, & de Marie Touchet, qui avoit de té maîtresse de Charles IX. La fille ressembla à la mere. Elle avoit de la beauté, de l'esprit & une co-

X x ij

quetterie adroite. Après la mort de la duchesse de Beaufort, Henri IV en devint éperduement amoureux. Elle irrita fa passion par des refus, & déclara qu'elle ne pouvoit la fatisfaire sans une promesse de mariage. La promesse sut signée; mais le duc de Sulli, à qui Henri IV la montra, prit ce papier & le déchira pour toute réponse. Le roi, dominé par son amour, eut la foiblesse de faire une autre promesse de mariage, & d'acheter à sa maitresse le marquisat de Verneuil. Cependant il épousa Marie de Médicis. La marquise en fut si irritée, que, de concert avec le duc d'Angoulême fon frere utérin, elle se ligua avec le roi d'Espagne pour détrôner Henri IV, & faire proclamer roi le fils que la marquife avoit eu de lui, qu'ils traitoient de Dauphin. Ce fils fut dans la fuite duc de Verneuil, & mourut fans enfans en 1682. Sa mere & fes complices obtinrent leur pardon. Cette conspiration (suivant le préfident Henault ) avoit été conduite par un Capucin, confesseur de la marquise. Elle lui avoir perfuadé qu'elle ne s'étoit livrée aux desirs du roi, qu'en considération de sa promesse de mariage, & ce bon-homme croyoit que fon falut étoit intéressé à la faire tenir. Cette femme intriguante & hautaine mourut en 1633, à 54 ans, peu estimée & peu regrettée.

VERNEY, (Guichard-Joseph du) membre de l'académie, professeur d'anatomie au Jardin-royal, naquit à Feurs en Forez, l'an 1648, d'un médecin. Son fils vint de bonne heure à Paris, & fut produit à la cour, où il donna des leçons d'anatomie au grand Dauphin. Ses protecteurs lui procurérent des places qu'il remplit avec soin. Il mourut à Paris en 1730, à 82 ans.

On a de lui un excellent Traité de l'organe de l'Ouie, réimprimé à Leyde en 1713, in-12. C'étoit un homme très-vif, mais très bon. Il étoit passionné pour son art. Quelque tems avant sa mort, il avoit entrepris un ouvrage sur les Insectes, qui l'obligeoit à des foins trèspénibles. Malgré fon grand âge, il passoit des nuits dans les endroits les plus humides du jardin, couché sur le ventre, sans oser faire aucun mouvement, pour découvrir les allures & la conduite des limacons. Sa fanté en fouffroit; mais il auroit encore plus souffert de rien négliger. Sa religion alloit jusqu'à la piété la plus fervente, & il se reprochoit d'êtro trop occupé de sa profession, de crainte de ne l'être pas affez de l'Auteur de la nature.

VERNULÆUS, (Nicolas) né dans le duché de Luxembourg en 1570, mort à Louvain vers 1649. obtint une place de professeur en l'université de cette dernière ville. Il y fit Acurir le goût des belleslettres, pour lesquelles il en avoit assez lui-même. Il a laissé beaucoup d'ouvrages, dont la plupart ne refpirent guéres ni la délicatesse, ni l'exactitude. Les principaux font: une Histoire latine de l'Université de Louvain, 1667, in-4°, où l'on trouve bien des recherches. Elle vaut mieux que son Historia Austriaca, in-S°, qui manque de méthode & d'ordre. Ses Tragédies latines, 1635 in-8°, offrent affez de pureté, mais presque point de génie. Ses Institutiones Politica, 1647 in-fol. renferment beaucoup d'idées communes.

VERON, (François) missionnaire de Paris, entra chez les Jésuites, & en fortit quelque tems tems après. Il se consacra aux missions, & sut l'instrument du salut de plusieurs pécheurs, Il mourut sainTement en 1649, curé de Charenton. On rapporte qu'après la fameuse conférence qu'il eut à Caen sur la religion avec le ministre Bochart, (l'un & l'autre ayant un second bien inférieur en force, ) un Catholique, qui étoit présent, fit cette réponse à des Huguenots qui lui en demandoient des nouvelles: Pour vous dire la vérité, on ne peut pas asurer que votre Savant soit plus Savant que notre Savant; mais en récompense, notre Ignorant est dix fois plus ignorant que votre Ignorant. On a de lui une excellente Méthode de Controverses, & sur-tout une Règle de la Foi Catholique, & d'autres ouvrages, dont la plûpart ont été imprimés en 2 vol. in-fol. Veron s'étoit d'abord annoncé par un livre fingulier, intitulé: Le Bâillon des Jansénistes; ouvrage qui fit dire à un mauvais plaisant, que «l'au-" teur méritoit le baillon qu'il vou-" loit mettre aux autres, "

VERONESE, (Le) peintre cé-

lèbre, Voyez I. CALIARI. VERRAT, (Jean-Marie) Carme natif de Ferrare, & mort en 1563, a composé une Concorde des Evangiles & d'autres Ecrits latins, recueillis en 2 vol. in-fol.

VERRIUS FLACCUS, Voy. FES-

TUS, nº I.

VERROCHIO, (André) peintre, mort en 1488, âgé de 56 ans, réunissoit en lui plus d'une sorte de talens. Il étoit très-habile dans l'orfévrerie, la géométrie, la perspective, la musique, la peinture, la sculpture & la gravure. Il avoit ausii l'art de fondre & de couler les métaux. Il faifissoit fort bien la ressemblance des choses, & il mit en vogue l'usage de moûler avec du plâtre les vifages des perfonnes mortes & vivantes, pour en faire les portraits. Ce fut à lui que les Vénitiens s'adressérent

pour ériger une statue équestre de bronze à Barthélemi de Bergame, qui leur avoit fait remporter plufieurs avantages dans une guerre. Verrochio en fit le modèle de cire; mais comme on lui préféra un autre artiste pour fondre l'ouvrage, il gâta son modèle & s'enfuit. Le pinceau de Verrochio étoit dur, & il entendoit très-mal le coloris; mais ce peintre possédoit parfaitement la partie du dessin. Il y mit une grande correction, & donna à fes airs de tête beaucoup de grace & d'élégance.

VERSCURING, (Henri) peintre, né à Gorcum en 1627, passa à Rome pour y faire une étude férieuse de son art. Son goût le portoit à peindre des Animaux ; des Chaffes & des Batailles. Il réuffiffoit dans le Payfage, & favoit l'orner de belies fabriques. Henro suivit l'armée des Etats en 1672. y fit une étude de tous ses divers campemens, de ce qui fe passe dans les armées, dans les déroutes, dans les retraites, dans les combats; & il tira de ces connoissances les fujets ordinaires de fes tableaux. Son génie étoit vif & facile ; il mettoit un grand feu dans ses compositions, il varioit à l'infini les objets; fes figures ont du mouvement & de l'expression, & il a rendu très-bien la nature. Ce peintre étoit recommandable, non feulement pour ses talens, mais encore pour son esprit & pour ses mœurs. On lui propofa d'occuper une place de magistrature dans sa patrie; honneur qu'il n'accepta, qu'après s'être affûré que cela ne l'obligeroit point de quitter la peinture. Verscuring perit fur mer, d'un coup de vent, à 2 lieues de Dort, en 1690.

VERSE, (Noël-Aubert de ) né au Mans de parens Catholiques fe

Xxiii

fit Calviniste, & fut quelque tems ministre de la religion Prétendue-Réformée à Amsterdam. De Protestant il devint Socinien; mais il rentra enfin dans l'Eglise Catholique vers 1690. Le clergé de France lui donna une penfion pour le récompenser de ses ouvrages, qui font très-médiocres. On a de lui : I. Le Protestant pacifique, ou Traité de paix de l'Eglise, dans lequel on fair voir, par les principes des Réformés, que la Foi de l'Eglise Catholique ne choque point les fondemens du salut, & qu'ils doivent tolérer dans leur Communion tous les Chrétiens du monde, les Sociniens & les Quakers mêmes; in-12. II. Un Manifeste contre Juricu, qui avoit attaqué par un Factum l'ouvrage précédent; publié en 1687 in-4°, & qui est le meilleur livre qu'ait fait Aubert de Versé. III. L'Impie convaincu, ou Differtation contre Spinosa, Amsterdam, 1684, in - 8°. IV. La Clef de l'Apocalypse de St Jean , 2 vol. in-12. Cette Clef n'a pas pu ouvrir ce livre mystérieux. V. L'Anti-Socinien, ou Nouvelle Apologie de la Foi Catholique contre les Sociniens. VI. Le Tombeau du Socinianisme, &c. Versé mourut en 1714, avec la réputation d'un esprit ardent, sujet à prendre des travers. Quelques-uns lui attribuent un livre impie, imprime à Cologne en 1700, in-8°, sous ce titre: Le Platonisme dévoilé, ou Essai touchant le Verbe Platonicien; mais cet ouvrage est plus vrais femblablement de Souverain. (Voyez SOUVERAIN. )

VERSORIS ou VERSOIS, (Jourdain Faure, dit) religieux Dauphinois, abbé de St Jean d'Angeli, fit périr Charles de France, duc de Guyenne, dont il étoit aumônier & confesseur, avec la dame de Monsoreau, maitresse de cesprince: (Voy. Louis XI, n° XYI.) On assure

que ce fut par une pêche empoifonnée qu'il leur préfenta; mais on pourroit douter (dit , l'historien moderne de Languedoc,)s'il y avoit alors des pêches en France. Quoi qu'il en foit , cité par Artur de Montauban, archevêque de Bordeaux & commissaire de Sixte IV. cet abbé refusa de comparoître, & fut déposé par contumace. Il mourut en prison à Nantes, l'an 1472, avec tous les symptômes de poifon, la veille du jour où il devoit être jugé. " Louis XI, qu'on foup-" conna ( dit d'Argentré ) d'être " l'auteur de la mort de son frere . " fit périr ainsi l'instrument de son » crime, pour en affûrer le fe-" cret. "

VERSOSA, (Jean) né à Saragoffe en 1528, professa la langue Grecque à Paris, & parut avec éclat au concile de Trente. Il fut enfuite envoyé à Rome pour faire larecherche des Piéces & des principes qui établissoient les droits du roi d'Espagne sur les divers royaumes dont ce prince étoit en possession. Il mourut dans cette ville en 1574, à 46 ans. Il avoit du goût & du talent pour la poësie latine. On a de lui des Vers héroiques & des Vers lyriques, dans lefquels on ne voit rien de fort extraordinaire. Ses Epitres ont été plus estimées; mais il ne faut pas les comparer, comme on a fait, à celles d'Horace, qui laisse loin derriére lui tous nos versificateurs modernes.

VERT, (Dom Claude de ) religieux de l'ordre de Cluni, naquit à Paris en 1645. Après fon cours d'études qu'il fit à Avignon, la curiofité lui fit entreprendre le voyage d'Italie. Frappé de l'éclat avec lequel les cérémonies eccléfiasitiques se font à Rome, il résolu gès-lors d'en chercher l'origine

& c'est aux réflexions qu'il sit dès ce tems ·là, qu'on doit son travail fur cette marière. De retour en France, il acquir l'estime & la confiance des premiers supérieurs de son ordre, par une piété exemplaire, jointe à une érudition rare. Il contribua beaucoup au rétabliffement des chapitres généraux, & parut avec éclat dans celui de 1676. Il y fut élu tréforier de l'abbaye de Cluni, & nommé avec Dom Paul Rabuffon, fous - chambrier de la même abbaye, pour travailler à réformer le Bréviaire de leur ordre: ( Voyer RABUSSON. ) Cet ouvrage parut en 1686, & malgré les critiques de Thiers, il a été une source abondante où les auteurs des Bréviaires postérieurs ont puifé. Les fervices de Dom de Vert lui méritérent, en 1694, le titre de vicaire-général du cardinal de Bouillon, & l'année d'après on le nomma au prieuré de St Pierre d'Abbeville. Ce savant avoit publié, en 1689, la Traduction de la Règle de St Benoît , faite par Rancé, abbé & réformateur de la Trappe; & il y joignit une Préface & des notes courtes, mais favantes. Son dessein étoit de faire un plus long commentaire. Cet ouvrage même étoit presque achevé & imprimé in-4° a Paris, chez Muguet, jusqu'à l'explication du 48° chapitre de la Règle , lorsque l'auteur fut obligé de quitter Paris pour les affaires de son ordre. Il sut longsems sans donner de ses nouvelles à fon libraire, qui, le croyant mort, déchira les feuilles déja imprimées, & c'est par - la que le public s'en est trouvé privé. En 1690, Dom de Vert publia sa Lettre à Jurieu, où il défend les cérémonies de l'Eglise contre le mépris que ce ministre avoit montré pour elles. En-En l'ouvrage par lequel il est le

plus connu, eft fon Explication simple, littérale & historique des Cérémonies de l'Eglise, en 4 vol. in-8°. Le 1er volume parut en 1697, & le 11e en 1698; mais les IIIº & IVº n'ont été publiés qu'après la mort de l'auteur, Quoique presque toutes fes explications soient aussi ingénieuses que naturelles, quelquesunes paroissent tirées de trop loin. & on defireroit plus d'ordre dans l'arrangement des matériaux. Son ftyle eft fimple & net. Les deux prem. volumes furent réimprimés en 1720, avec des corrections, L'auteur termina sa carriére en 1703, à 63 ans. C'étoit un homme d'un caractère grave & d'un esprit solide. Il avoit de la douceur & de la politesse. Il n'étoit tyran ni dans le cloître, ni dans la fociété. Son air ouvert & ses maniéres polies le faifoient aimer même de ceux qu'il étoit obligé de reprendre & de contredire. Ses ouvrages prouvent ses profondes recherches.

VERTH, (Jean de) capitaine partifan Allemand, qui fut quelquetems redoutable. Turenne le fit prifonnier, & il fut le fujet des Vaudevilles de Paris. Ces Chanfons l'ont rendu célèbre.

VERTOT D'AUEGUF, (René-Aubert de ) né au château de Bennetot en Normandie, l'an 1655, d'une famille bien alliée, entra chez les Capucins malgré l'opposition de fes parens. Sa fanté ayant été dérangée par les auftérités de cet ordre, il passa en 1677 chez les chanoines-réguliers de Prémontré. Las de vivre dans des folitudes, il vint à Paris en 1701, & prit l'habit eccléfiaftique. On appelloit ces différens changemens, les révolutions de l'Abbé de Vertot. Il fut affocié en 1705 à l'académie des belles-lettres. Ses talens lui firent de puissans protecteurs. Il fut hono-

ré des titres de secrétaire des commandemens de Made la duchesse d'Orléans Bade-Baden, de fecrétaire des langues chez M' le duc d'Orléans, & il eut un logement au Palais-royal. Le grand-maître de Malte le nomma en 1715 Historiographe de l'ordre, l'affocia à tous fes priviléges, & lui donna la permission de porter la Croix. Il fut enfuite pourvu de la commanderie de Santeny. On affûre qu'il avoit été nommé pour être fous-précepteur du roi Louis XV; mais que des raisons particulières le privérent de cet honneur, dont il étoit si digne par ses connoissances & son esprit. L'abbé de Vertot passa les derniéres années de sa vie dans de grandes infirmités, au milieu desquelles il mourut, âgé de près de So ans, en 1735. C'étoit un homme d'un caractère aimable, qui avoit cette douceur de mœurs, qu'on puise dans le commerce des compagnies choifies & des esprits ornés. Son imagination étoit brillante dans sa conversation comme dans ses écrits. Ami fidèle, fincére, officieux, empressé à plaire, il avoit autant de chalour dans le cœur que dans l'efprit. Ses principaux ouvrages font: 1. L'Histoire des Révolutions de Poreugal, Paris 1689, 1 vol. in-12; bien écrite, mais composée sur des Mémoires infidèles. I I. L'Histoire des Révolutions de Suède, où l'on voit les changemens arrivés dans ce royaume au sujet de la Religion & du gouvernement; 1696, en 2 vol. in-12. On ne sauroit mieux peindre, que l'abbé de Vertot le fait dans ce livre; mais ses couleurs & ses portraits tiennent du roman. III. L'Histoire des Révolutions Romaines, en 3 vol. in-12. C'est le chef-d'œuvre de l'auteur. IV. L'Histoire de Malte, 1727, en 4 vol.

in-4°, & en 7 vol. in-12. Le style en est plus languissant, moins pur, moins naturel que celui de ses autres ouvrages, & on l'a attaqué folidement fur plusieurs points qui manquent d'exactitude. V. Traité de la Mouvance de Bretagne, plein de paralogismes & d'erreurs. V1. Hiftoire critique de l'établissement des Bretons dans les Gaules, 2 vol. in-12. VII. Plusieurs savantes Dissertations dans les Mémoires de l'académie des belles - lettres. L'abbé de Vertot peut être regardé comme notre Quinte-Curfe. Il a le style brillant & léger, une narration vive & ingénieuse. Il posséde l'art d'attacher le lecteur, & d'intéresser en faveur de ses personnages; mais comme la connoissance qu'il avoit des hommes & des affaires étoit fort bornée, ses portraits sont peu réfléchis, & il manque prefque toujours du côté des recherches.

VERTU, Divinité allégorique, fille de la Vérité. On la représente fous la figure d'une femme simple, vêtue de blanc, assif se sur une pierre quarrée. Et lorsqu'on la considére comme la Force, on la représente sous la figure d'un vieillard grave, tenant en sa main une massue.

VERTUMNE, Dieu de l'Automne, & felon d'autres, des penfées humaines & du changement. Il pouvoit prendre toutes fortes de figures. Il s'attacha fort à la déeffe Pomone, & prit la figure d'une vieille, pour lui confeiller d'aimer. L'ayant perfuadée, il fe nomma. Lorfqu'ils furent dans un âge avancé, il fe rajeunit avec elle, & ne viola jamais la foi qu'il lui avoit promife.

VERTUS, (Jean de) fecrétaired'étatifous Charles V, est un de ceux à qui on attribue le Songe du Vergier; 1491, in-fol., & dans les Libertés de l'Eglise Gallicane, 1731, 4 vol. in-fol. Mais il y a de fortes raisons de croire que Raoul de Presles en est le véritable auteur. Cet ouvrage fur enfanté contre les entreprises de la cour de Rome, vers 1374, par ordre de Charles V, roi de France, à qui il est dédié. On croit qu'il fut écrit en latin, ou du moins traduit en cette langue presqu'aussitôt qu'il parut.

VERVILLE, Voy. II. BEROALD. VERULAM, (le Baron de) Voy.

BACON, n° IV.

VERULANUS, Voy. Sulpitius. VERUS, (Lucius Ceionius Commodus ) empereur Romain , étoit fils d'Ælius & de Domitia Lucilla. Il n'avoit que 7 ans, lorfqu'Adrien qui aimoit son pere, fit adopter le fils par Marc-Aurèle, qui lui donna fa fille Lucille en mariage, & l'affocia à l'empire. Ce prince l'ayant envoyé en Orient contre les Parthes. Lucius Verus les défit l'an 163 de J. C. Six ans après il mourut d'apoplexie à Altino, en 169, à 39 ans. Après sa mort, Marc - Aurèle associa Commode à l'empire. Verus n'avoit aucune des bonnes qualités de son collègue; il étoit disfolu dans ses mœurs & dans ses discours. On avoue cependant qu'il étoit doux, simple, franc & bon zmi; il aimoit affez la philosophie & les lettres, & avoit toujours auprès de lui quelques favans. Quoiqu'il affectat un air grave & févére, & qu'il portât une barbe très-longue, il avoit cependant un penchant extrême aux plaisirs. Son respect pour Marc-Aurèle retint d'abord ce penchant dans quelques bornes; mais il éclata ensuite avec excès. Il étoit d'ailleurs gouverné par ses affranchis, dont quelquesuns étoient très - vicieux & trèsméchans. Marc-Aurèle étoir chargé feul du poids des affaires, tandis que fon collègue oifif & voluptueux ne gardoit de l'autorité, que ce qu'il lui en falloit pour fatis-

faire fes penchans.

VESAL, (André) célèbre mé-decin, natif de Bruxelles, & originaire de Vesel, dans le duché de Clèves, fit une étude particuliére de l'anatomie. Il l'enfeigna avec une réputation extraordinaire à Paris, à Louvain, à Bologne, à Pise & à Padoue. L'empereur Charles-Quint & Philippe II, rois d'Espagne, l'honorérent du titre de leur médecin. Vefal ayant fait l'ouverture du corps d'un gentilhomme Espagnol que l'on croyoit mort, & qui étoit encore vivant, les parens le déférérent à l'Inquisition; mais le roi d'Espagne le délivra de ce danger, à condition que, pour expier son espèce de crime, il feroit un pélerinage à la Terre-fainte. Vefal paffa en Chypre, & de-là à Jérufalem. Le fénat de Venise le rappella pour remplir la place de Fallope, profeffeur à Padoue; mais à son retour, fon vaiffeau ayant fait naufrage, il fut jetté dans l'isle de Zante, où il mourut de faim & de misére en 1564, à 58 ans. On a de lui un Cours d'Anatomie en latin, fous le titre de Corporis humani Fabrica, Bâle 1555, in-fol., & Leyde 1725, 2 vol. in-fol. Cette derniére édition, augmentée & corrigée, est due à Boerhaave.

VESPASIEN, (Titus-Flavius) empereur Romain, naquit dans une petite maifon de campagne près de Riti, l'an 9e de J. C., d'une famille fort obscure. Il ne rougissoit point d'avouer sa naissance, & se moquoit de ceux qui, pour le flater, lui donnoient des ancêtres illustres. Sa valeur & sa prudence. & sur tout le credit de Narcisse, af-

franchi de Claude, lui procurérent le consulat. Il suivit Néron dans son voyage de la Grèce; mais il encourut la difgrace de ce prince, pour s'être endormi pendant qu'il récitoit ses vers. Les Juifs s'étant révoltés, l'empereur oublia cette prétendue faute, & lui donna une armée pour les remettre à leur devoir. Il fit la guerre dans la Paleftine avec succès, défit les rebelles en diverses rencontres; prit Ascalon, Jotapat, Joppé, Gamala, & diverses autres places. Il se prépara à mettre le siége devant Jérusalem, mais il ne prit point cette ville; la gloire en étoit réservée à Titus son fils, qui s'en rendît maître quelque tems après. Vitellius étant mort, il fut falué empereur à Alexandrie par son armée, l'an 69 de J.C.Il commença par rétablir l'ordre parmi les gens de guerre, dont les excès & les infolences défoloient les villes & les provinces. Il eut foin fur-tout de remédier à la mollesse, l'écueil de la discipline militaire. Un jeune officier, qu'il avoit honoré d'un emploi confidérable, étant venu l'en remercier, tout parfumé, il lui dît d'un ton févére: J'aimerois mieux que vous sentiffiez l'ail que l'essence. La réforme s'étendit sur tous les ordres de l'Etat; il abrégea les procédures, il rendit inutiles les artifices de la chicane par d'excellentes loix. Après avoir travaillé lui-même à cet édifice, il embellit Rome & les autres villes de l'empire. Il répara les murs, fortifia les avenues, & les mit en état de défense. Il bâtit aussi quelques villes & sit des grands chemins. Il pourvut à la fûreté des provinces frontiéres. Mais ce qui le distingua sur-tout des autres princes, ce fut sa clémence. Loin de faire mourir ceux qui étoient simplement soupgonnés de

conspirer contre lui, il leur faifoit ressentir ses bienfaits. amis lui ayant dit un jour de prendre garde à Metius Pomposianus, parce que le bruit couroit que fon horoscope lui promettoit l'empire, il le fit conful, & ajoûta en riant: S'il devient jamais Empereur, il se souviendra que je lui ai fait du bien ... Je plains , ajoûta-t-il , ceux qui conspirent contre moi, & qui voudroient occuper ma place; ce sont des foux, qui aspirent à porter un fardeau bien pesant. Ce fut par cette modération & par sa vigilance, qu'il désarma les conspirareurs qui vouloient lui enlever le trône & la vie. Il n'étoit point ambitieux de ces grands titres, dont plusieurs de ses prédécesseurs étoient si jaloux. Il refusa même long-tems celui de Pere de la Patrie, qu'il méritoit à si bon droit. Le roi des Parthes lui ayant écrit avec cette inscription: Arsace, Roi des Rois, à Vespasien; au lieu de réprimer cet orgueil, il lui répondit fimplement : Flave Vespasien à Arsace, Roi des Rois. Il permettoit à ses amis de le railler, & lorsqu'on affichoit des plaisanteries fur lui, il en faisoit afficher aussi pour y répondre. Son penchant à pardonner ne prit rien fur sa justice. Les usuriers, ressource cruelle de la jeunesse qui empruntoit d'eux à un intérêt exorbitant, causoient la ruine de plusieurs maisons. Il ordonna que quiconque auroit prêté à un enfant de famille à un gros intérêt, ne pourroit, quand la succession seroit ouverte, répéter ni l'intérêt, ni le principal. Ennemi du vice, il fut le rémunérateur de la vertu. Il fit fleurir fur-tout les arts & les sciences, par ses libéralités envers ceux qui y excelloient, ou qui y faisoient des progrès; & il destina aux seuls profesfeurs de rhétorique 100,000 lesa

verces, payables annuellement fur le trésor de l'empire. Il est vrai qu'il bannit de Rome divers philosophes, dont l'insolence étoit extrême & les principes dangereux; mais il n'en eut ni moins d'amour pour les lettres, ni moins de générofité à l'égard des écrivains distingués. Il donnoit des penfions, ou accordoit des gratifications à ceux qui faisoient des découvertes, ou qui perfectionnoient les Arts méchaniques, qui étoient aussi précieux à ses yeux que les Arts libéraux. Un habile mathématicien avant trouvé une manière de faire transporter, à peu de frais, dans le Capitole, des colonnes d'une pesanteur prodigieuse; Vespasien paya en prince l'inventeur, fans vouloir pourtant qu'on se servit de l'invention : Il faut, dit-il, que les pauvres vivent. L'empire fut aussi florissant au dehors qu'au dedans. Outre la Judée & la Comagène, il affujettit encore les royaumes de Lycie & de Pamphylie en Afie, qui jusqu'alors avoient eu leurs rois particuliers, & les rendit provinces de l'empire. L'Achaïe & la Thrace en Europe eurent un pareil fort. Les villes de Rhodes & de Samos, la ville de Bizance, & d'autres aussi confidérables, furent foumises aux Romains. Ses grandes qualités furent ternies par une économie qui tenoit de l'avarice. N'étant encore que fimple particulier, il avoit marqué beaucoup d'avidité pour l'argent ; il n'en témoigna pas moins sur le trône. Un esclave à qui il refusa de donner la liberté gratuitement, tout empereur qu'il étoit, lui dît : Le renard change de poil, mais non de caractére. Les députés d'une ville ou d'une province étant venus lui annoncer que, par délibération publique, on

avoit destiné un million de sesterces (125000 liv.) à lui ériger une statue colossale : Placez-la ici fans perdre de tems, leur dît-il, en présentant sa main formée en creux; voici la base toute prête... Vespasien achetoit souvent des marchandises pour les revendre plus cher. Mais il fit enforte qu'une partie de fes extorsions fût attribuée à Cénis. une de ses concubines. Cette semme avoit l'esprit d'intérêt si ordinaire aux personnes de son état. Elle vendoit les charges & les commissions à ceux qui les sollicitoient, les absolutions aux àccufés innocens ou coupables, & les réponses mêmes de l'empereur. On imputoit encore à Vespasien d'employer à dessein dans les sinances, les hommes les plus avides, pour les condamner lorsqu'ils se seroient enrichis. Ce prince ne regardoit les financiers que comme des éponges, qu'il vouloit presser après qu'elles se seroient remplies. Titus fon fils n'approuvant point je ne sais quel impôr sur les urines, l'empereur lui présenta la premiére somme qu'on en avoit retirée, en lui demandant : Cet argent sent-il mauvais?.. La dernière maladie de Vespasien, fut une douleur dans les intestins. Elle ne l'empêcha point de travailler aux affaires du gouvernement avec vivacité; & il répondoit aux représentations qu'on lui faifoit fur cela, qu'il falloit qu'un Empereur mourût debout. Comme il sentoit que sa fin approchoit: Je crois, dît-il gaîment, que je vais bientôt devenir Dieu. Il mourut âgé de 70 ans, l'an 79 de J. C., dans le même lieu où il étoit né, après un règne de dix années. L'histoire ne lui reproche que sa passion pour les semmes & pour l'argent. Il poussa ce dernier vice jusqu'à la petitesse; mais

on l'excuse, en observant qu'il ne mit des impôts que pour dégager le trésor Impérial, sort endetté lorsqu'il sur nommé empereur. Voy. ZENODORE.

VESPUCE, Voy. AMERIC.

VESTA: La plûpart des auteurs donnent ce nom à Cybèle, parce qu'elle étoit aussi la déesse du feu. Il y en a beaucoup qui croient qu'il y a eu deux Vesta, l'une femme du Ciel, & l'autre semme de Saturne. Si l'on regarde Cybèle comme déesse du feu, on l'appelle Vesta. Il n'appartenoit qu'à des Vierges de célèbrer ses mystéres, & leur unique foin étoit de ne jamais laisser éteindre le feu dans ses temples. Quand elles le laissoient éteindre, ou quand elles manquoient à leur voeu de virginité, elles étoient condamnées à être enterrées toutes vives. On les appelloit Vestales.

VETRANION, général de l'armée Romaine sous Constance, né dans la haute Mœsie, avoit vieilli dans le métier des armes, Regardé comme le pere des foldats, il fut revêtu par son armée de la pourpre impériale à Sirmich dans la Pannonie, le 1er Mai 350. Magnence s'étoit révolté dans le même tems. Constance marcha contre l'un & l'autre; & ayant eu une entrevue avec Vetranion dans la Dace, il le traita d'abord en souverain, & le détermina ensuite à quitter le trône. Vetranion obtint de grands biens, pour qu'il pût mener une vie convenable au titre qu'il avoit porté. Il se retira à Pruse en Bithynie, où il vécut encore fix années dans un exercice continuel de piété & de bonnes œuvres. Il avoit régné environ fix mois. Son abdication prouve affez quel étoit fon caractére. On remarquoit en lui cette simplicité & cette grandeur

d'ame des anciens Romains, dont il avoit l'air; mais il étoit si peu lettré, qu'étant parvenu à l'empire, il sut obligé d'apprendre à écrire pour savoir signer son nom.

VETTORI, Voy. I. VICTORIUS. VETURIE, mere de Coriolan, fut envoyée vers fon fils qui affiégeoit Rome, avec Volumnia fa femme & fes 2 enfans. Le vainqueur avoit été jusqu'alors insensible aux prières; mais dès qu'il apperçut sa mere: O Patrie, s'écria-t-il, vous m'avez vaincu, & vous avez désarmé ma colére, en employant les prières de ma mere, à qui seule j'accorde le pardon de l'injure que vous m'avez faite; & aussi-tôt il cessa ses hostilités sur le territoire Romain.

VEZINS, (N. de) lieutenant-deroi dans le Quercy, se distingua dans le tems de la St-Barthélemi, par une action de générosité, digne d'être confervée dans l'histoire. Il étoit prêt de fortir de Paris pour s'en retourner dans sa province, au moment que commença cette tragédie horrible. Ayant appris qu'un gentilhomme Calviniste de fon pays avec lequel il étoit très-brouillé, alloit être envelopé dans le massacre, il va le trouver le pistolet à la main : Il faut obéir, lui dit-il d'un air farouche, fuivezmoi. Ce gentilhomme, plus mort que vif, suivit jusques dans le Quercy le lieutenant-de-roi, qui ne lui dît pas un mot dans tout le chemin. Alors de Vezins rompant le filence: J'aurois pu me venger de vous, lui dit-il, si j'eusse voulu profiter de l'occasion; mais l'honneur & votre vertu m'en ont empêché. Vivez donc par la faveur que je vous fais; mais croyez que je serai toujours prêt à vuider notre querelle par la voie reçue, comme je l'ai été à vous garantir d'une perte inévitable. Et dans le moment, sans attendre de réponse, il

VIB 70

pique & s'éloigne à toute bride, l'aissant au gentilhomme le cheval qu'il lui avoit fourni pour faire la route, sans vouloir le reprendre lorsqu'il lui fut renvoyé, ni même en recevoir le prix.

VIALART, (Charles) Voyez Charles de S. Paul, nº XXXVII.

VIALART, (Felix) évêque de Châlons, né à Paris en 1613, & mort faintement en 1680, fut un des plus illustres prélats du siécle de Louis XIV. Sa vertu étoit folide, mais sans grimace & sans amertume. La paix de Clément XI se sit en 1669, en partie par ses soins. On a de lui un Rituel, des Mandemens & des Instructions Pastorales.

VIARD ou WIARD, Chartreux à Lugny, mort au commencement du XIII° siécle, se retira dans une solitude à 4 lieues de Langres. Un grand nombre de disciples, auxquels il imposa une Règle très-austre, approuvée par Innocent III, vinrent se ranger sous sa discipline. Ces Hermites donnérent à leur monastère le nom de Notre-Dame du VAL des Choux, devenu chef-d'ordre, & réuni depuis quelques années à l'Abbaye de Sept-Fons, maison réformée comme la Trappe.

VIAS, (Balthafar de) poëte Latin, né à Marseille l'an 1587, mourut dans la même ville en 1667. Il marqua dès son enfance une inclination particulière pour les Mufes Latines, qu'il cultiva dans toutes les situations de sa vie. En 1627, il fut fait conful de la nation Françoise à Alger : emploi qu'occupoit fon pere, & qu'il remplit avec le plus grand applaudissement. Le roi le récompensa de son zèle par les places de gentilhomme ordinaire & de conseiller-d'état. Ses ouvrages font: I. Un long Panégyrique de Henri le Grand. II. DesVers

élégiaques. III. Des Piéces intitulées les Graces, ou Charitum libri tres, Paris, 1660, in-4°. IV. Sylvæ regie, Paris, 1623, in-4°. V. Un Poëme fur le pape Urbain VIII, &c. Il v a dans ces différentes piéces. de l'esprit, du goût, de la facilité; fon ftyle est quelquefois obscur par un usage trop fréquent de la Fable, & l'auteur ne sait pas s'arrêter où il faudroit. A la qualité de poëre, il joignit celles de jurisconsulte & d'astronome; il avoit formé un cabinet curieux de Médailles & d'Antiques, qui lui donna la réputation d'Amateur.

VIAUD, Voy. III. THÉOPHILE. VIBIUS SEQUESTER, ancien auteur, adressa à son fils Virgilien un Dictionnaire Géographique, où il parloit des fleuves, des fontaines, des lacs, des montagnes, des forêts & des nations. Bocace a depuis travaillé fur le même fujet; & quoique souvent il ne fasse que transcrire ce qu'a dit Vibius Sequester, il ne le cire cependant jamais. On trouve le Dictionnaire de Vibius avec Pomponius Mela; & féparément 1575, in-12, édition donnée par Josias Simler; & enfin à Roterd. 1711, in.S°.

I. VIC, (Enée) natif de Parme, fe distingua parmi les antiquaires du xvi siécle. On a de lui les xii Céfars, & d'autres Médailles gravées proprement, Paris, 1619, in-4°. Cet antiquaire manquoit de discernement; il a publié plusieurs Médailles fausses.

II. VIC, (Dominique de) gouverneur d'Amiens, de Calais, & vice-amiral de France, fe fignala par fon affabilité & par fon humanité, autant que par fa valeur. Il s'informoit dans tous les lieux où il commandoit, des marchands & des artifans qui jouiffoient d'une bonne réputation; il les visitoit

comme un ami, & alloit lui-même les prier à dîner. L'Histoire rapporte de lui deux traits bien touchans. Ayant eu en 1536 le gras de la jambe droite emporté d'un coun de fauconneau, & ne pouvant plus monter à cheval, sans refientir les douleurs les plus vives, il s'étoit retiré dans ses terres en Guienne. Il y vivoit depuis 3 ans, lorsqu'il apprit la mort de Henri III, les embarras où étoit Henri IV, & le besoin qu'il avoit de tous fes bons ferviteurs. Il fe fit couper la jambe, vendit une partie de son bien, alla trouver ce prince, & lui rendit des services signalés à la bataille d'Ivri, & dans plusieurs autres occasions. Deux jours après l'assassinat de ce bon roi, de Vic passant dans la rue de la Féronnerie, & regardant l'endroit où cet horrible attentat avoit été commis, fut si saisi de douleur qu'il tomba presque mort, & il expira le surlendemain 14 Août 1610... Son frere, Meri de VIC, mort en 1622, fut garde-des-sceaux sous Louis XIII. Dominique de Vic ne laissa pas de postérité.

III. VIC, (Dom Claude de) Bénédicin de la congrégation de St Maur, naquit à Sorèze, petite ville du diocèse de Lavaur. Il professa d'abord la rhétorique dans l'abbaye de St-Sever, en Gascogne. Ses supérieurs, instruits de sa capacité, l'envoyérent à Rome en 1701, pour y fervir de compagnon au procureur-général de fa congrégation. Ses connoissances, sa politesse, la douceur de son caractère & la pureté de ses mœurs, lui concilièrent la bienveillance du pape Clément XI, de la reine de Pologne & de plusieurs cardinaux. On le rappella en France en 1715, & il fut choifi avec Dom Vaissette pour travailler à l'Histoire de Languedoc.

Le 1er vol. de ce savant ouvrage étoit imprimé, lorsqu'il mourut à Paris en 1734, à 64 ans, après avoir été nommé procureur général de sa congrégation à Rome. On a encore de lui une Traduction latine de la Vie de Dom Mabillon, par Ruinart. Cette version fut imprimée à Padoue en 1714.

VICAIRE, (Philippe) doyen & ancien professeur de théologie dans l'université de Caen, sa patrie, curé de S. Pierre de la même ville, naquit le 24 Décembre 1689, & mourut le 7 Avril 1775. Il parut dans l'université, lorsque les triftes querelles à l'occasion des matiéres de la Grace, y étoient dans la plus grande effervescence. Son attachement à la Bulle Unigenitus ne fut pas équivoque. Il donna lieu, plus d'une fois, au parti opposé de lui en reprocher l'excès. Il ne fit pas moins paroître de zèle pour la réunion des Protestans à l'Eglise Catholique, & gouverna sa paroisse avec prudence. Nous avons de lui: I. Discours sur la Naissance de Monfeigneur le Dauphin, Caen, 1729, in-4°. II. Oraison funèbre de M. le Cardinal de Fleuri, 1743, in-4°. III. Demandes d'un Protestant faites à M. le Curé de \*\*\*, avec les réponses, 1766, in-12. IV. Exposition sidelle & Preuves solides de la Doctrine Catholique, adressées aux Protestans, &c. Caen, 1770, 4 vol. in-12.

VICECOMÉS, ou VICOMTI, (Joseph) né à Milan vers la fin du xviº sécle, sur choisi par le cardinal Fréderic Borromée pour travailler dans la fameuse Bibliothèque Ambrosienne, sondée à Milan par ce savant prélat. Viceçomès, Rusca, Collius, &c., avoient mérité, par leur capacité, ses regards, & afin que sa Bibliothèque ne sût pas oistve, il leur distribua à chacun les matières qu'ils devoient traites.

Le premier eut pour lot les rits ecclésiastiques. Il remplit sa tâche avec érudition, par un ouvrage imprimé à Milan en 4 vol. in-4°, sous ce titre: Observationes Ecclesiastica, de Baptismo, Confirmatione & de Missa. Cet ouvrage rare, ainsi que tous ceux appellés Ambrofiens, parut en différentes années: le 1er vol. en 1615, le 11° en 1618, le 111° en 1620, & le 1v° en 1626. Le dernier contient ce qui regarde les cérémonies de la Messe. L'auteur a eu soin de rassembler dans cet ouvrage, tout ce qu'on peut dire de plus curieux sur cette matière. Les anciens rits usités pendant le Sacrifice, & ceux qui leur servent de préparation, y font détaillés avec étendue. Il est auteur de quelques autres ouvrages moins confidéra-

VICENTE, (Gilles) fameux dramatiste du xviº siécle, qu'on regarde comme le Plaute de Portugal, eut la facilité du poëte Latin. Il a fervi de modèle à Lopès de Vega & à Quevedo. Ses Quvrages dramatiques virent le jour à Lisbonne en 15.62, in-fol. par les foins de ses enfans, héritiers des talens poëtiques de leur pere. Cette collect. partagée en 5 liv. comprend dans le 1er toutes les*Piéces* dugenre pieux; dans le 11° les Comédies ; dans le IIIe les Tragi-Comédies ; dans le IVe les Farces , & dans le ve les Pantomines... Vicente écrivoit facilement, mais fans correction & fans gout. Son fel étoit fade pour tout ce qui n'étoit pas peuple. On prétend néanmoins qu'Erasme apprit exprès le Portugais pour lire ses ouvrages.

VICHARD DE ST-REAL, Voy. REAL, n° I.

VICOMTI, Voy. VICECOMÈS. VICTOIRE, ou NICÉ, Défie du

VICTOIRE, ou NICÉ, Désse du Paganisme, avoit un temple à Athènes, & un autre à Rome. Elle étoit fille de la déeffe Stix & du géant Pallas. On la repréfente fous la fig. d'une jeune fille toujours gaie, avec des ailes, tenant d'une main une couronne d'olivier & de laurier, & de l'autre, une branche de palmier. Les Athéniens ne donnoient point d'ailes à leur déeffe Vidoire, comme pour l'empêcher par-là de s'éloigner d'eux. Les fètes ou réjouissances qu'on donnoit après fes faveurs, s'appelloient Niceteria.

VICTOIRE, Voy. VICTORINE.

VICTOIRE DE BAVIÉRE, Dauphine de France; Voy. MARIE, n° XVIII.

I. VICTOR, (St) d'une illustre famille de Marseille, se fignala dans les armées Romaines jusqu'à l'an 303, qu'il eut la tête tranchée pour la foi de J. C. Les fameuses Abbayes de S. Vistor à Marseille & à Paris, ont été fondées sous son invocation.

II. VICTOR I, (St) Africain, monta sur la chaire de S. Pierre après le pape Eleuthére, le 1er Juin 193. Il y eut de fon tems un grand différend dans l'Eglise pour la célébration de la fête de Pâque. Il décida qu'on devoit toujours la célébrer le Dimanche après le 14° jour de la Lune de Mars. On no regarda point comme hérétiques, ni schismatiques, ceux qui observoient une pratique contraire, jusqu'à ce que la question eût été décidée par le concile de Nicée. Le pape Victor scella de son sang la foi de J. C. sous l'empire de Severe , le 28 Juillet 202. Nous avons de lui quelques Epîtres, & S. Jérôme le compte le premier parmi les auteurs ecclésiastiques qui ont écrit en Latin.

III. VICTOR II, appellé auparavant Gebehard, évêque d'Eichstadt en Allemagne, pape après Léon IX, le 13 Avril 1055, par la faveur de l'empereur Henri III, n'accepta la tiare que malgré lui ; mais il l'illustra par ses vertus. Il déposa plusieurs évêques simoniaques, dans un concile qu'il tint à Florence ; envoya Hildebrand en France, en qualité de légat; & tint un concile à Rome l'an 1057. Le zèle de Victor pour la discipline, lui attira des ennemis implacables. Un foudiacre attenta à sa vie, & mit du poison dans le calice ; mais le pape découvrit ce crime, les uns disent naturellement, les autres par un miracle. Viffor mourut à Florence l'an 1057, laissant vacans le trône pontifical & le fiége d'Eichstat qu'il avoit ausii gardé jusqu'à sa mort.

IV. VICTOR III, appellé auparavant Didier, étoit cardinal & abbé du Mont-Cassin, lorsqu'il fut placé, malgré sa résistance, sur la chaire de St Pierre, le 14 Mai, 1086. Il assembla, au mois d'Août de l'année suivante, un concile des évêgues de la Pouille & de la Ca-Jabre à Benevent ; il y prononça la déposition de l'anti-pape Guibert, qui vouloit toujours se maintenir à Rome, & renouvella le décret contre les investitures. Viczor tomba malade pendant ce concile ; & il fut obligé de retourner promptement au Mont-Cassin, où il mourut le 16 Septembre 1087. Grégoire l'avoit défigné par son successeur. Victor ressembloit à ce pontife par ses vertus. Il s'étoit principalement fignalé par la magnifique Eglise qu'il fit élever au Mont-Cassin. On a de lui des Epitres, des Dialogues, & un Traité des Miracles de S. Benoît, dans la Bibliothèque des Peres... Il ne faut pas le confondre avec l'antipape VICTOR, nommé l'an 1138, après

la mort d'Anaclet, & qui pres' qu'aussitôt quitta la triple couronne. (Voyez INNOCENT II.)

V. VICTOR DE VITE ou D'U-TIQUE, étoit évêque de Vite en Afrique. Le roi Hunneric, prince Arien, alluma une persécution contre les Catholiques, pendant laquelle Victor eut beaucoup à souffrir. Le saint évêque écrivit, vers l'an 487, l'Histoire de cette perfécution, avec plus d'exactitude que d'élégance. Son ouvrage (donné au public par le P. Chifflet, Dijon 1665, in-4°. & par Dom Ruinart, Paris 1694, in-4°.) peut fervir non feulement pour l'Histoire de l'Eglife, mais même pour celle des Vandales, L'auteur raconte que ce tyran avoit fait couper la langue jufqu'à la racine à plusieurs Carholiques, qui parlérent encore après l'exécution. Il cite entr'autres un foudiacre nommé Reparat.

VI. VICTOR DE CAPOUE, évêque de cette ville, se rendit illustre par sa doctrine & par ses vertus. Il composa un Cycle Paschal vers l'an 545, & une Présce sur l'Harmonie des IV Evangélistes par Ammonius. Cet ouvrage se trouve dans la Bibliothèque des Peres. Le vénérable Bède nous a conservé quelques fragmens de son

Cycle Paschal.

VII. VICTOR DE TUNONES, évêque de cette ville en Afrique, fut l'un des principaux défenseurs des Trois Chapitres. La chaleur avec laquelle il les défendir, le fit exclure en 555. Après avoir essuyé plusieurs mauvais traitemens, il fut rensermé dans un monastère de Constantinople, où il mourut en 566. Nous avons de lui une Chronique qui renserme les événemens considérables arrivés dans l'Eglife & dans l'Etat. Le discernement, l'exactitude, le choix des matié-

res n'y président pas toujours; mais elle peut servir pour les ve & vie siécles de l'Eglise. On la trouve dans le Thesaurus Temporum de Scaliger, & dans Canissus.

VICTOR, (Ambroise) Voyez

XI. MARTIN.

VIII. VICTOR-AMEDÉE II. duc de Savoye & premier roi de Sardaigne, naquit en 1666, & fuccéda à son pere Charles-Emmanuel, à l'âge de 11 ans, en 1675. Son mariage avec la fille puinée de Monsieur frere de Louis XIV, lui affùra les armes de la France. Ce fut en partie par le secours du roi, qu'il chassa entiérement les Vaudois des Vallées de Luzerne & d'Angrone. Mais à peine jouisfoit-il de la paix que Louis XIV lui avoit procurée, qu'il fe ligua contre ce monarque. Catinat le battit en 1690 à Staffarde, & lui enleva toute la Savoie. Vidor se jetta sur le Dauphiné 2 ans après, & se rendit maître de Gap & d'Embrun; mais on le força d'abandonner cette province. Catinat le défit encore dans la plaine de Marseille en 1693. Obligé de faire la paix en 1696, il entra dans la guerre de 1701, & il lui en coûta la Savoie & Nice. Le duc de la Feuillade l'affiégeoit dans sa capitale, lorsque le prince Eugène vint dégager cette place le 7 Septembre 1706. Victor étant rentré dans fes états, alla mettre le siège devant Toulon, qu'il fut obligé de lever. Par la paix de 1713, le roi d'Espagne lui donna le royaume de Sicile. Le duc de Savoie s'en démit depuis en faveur de l'empereur, qui le déclara roi de Sardaigne. Victor-Amédée, après avoir régné 55 ans , laffé des affaires & de lui-même, abdiqua par un caprice en 1730, à l'àge de 64 ans, la couronne qu'il avoit portée le Tome: VI.

premier de sa famille, & s'en repentit par un autre caprice. Un an après, il voulut remonter fur le trône que son inquiétude lui avoit fait quitter. Son fils le lui auroit remis, fi fon pere feul l'avoit redemandé, & fila conjoncture des tems l'eût permis ; mais c'étoit une maîtresse ambitieuse qui vouloit regner, & tout le conseil fut force d'en prévenir les suites funestes, & de faire arrêter celui qui avoit été fon fouverain. Ce prince mourut au châreau de Rivoli près de Turin, en 1732, agé de 67 ans. C'étoir un habile politique & un guerrier plein de courage, conduifant luimême ses armées, s'exposant en foldat : entendant, aussi - bien que personne, cette guerre de chicane, qui se fait sur des terreins coupés & montagneux, tels que son pays: actif , vigilant , aimant l'ordre ; mais faifant des fautes, & comme prince, & comme général.

VICTORIA, Voyez FRANÇOIS,

nº XIII.

VICTORIN, (Marcus Piauvonius Victorinus) fils de la célèbre
Victorine, porta les armes de bonne-heure, & fe fit généralement
effimer par fes talens politiques
& militaires. Il fut affocié à l'empire en 26; par Posthume, tyvan
des Gaules. Victorin, se mainrint
dans ce haut rang jusqu'en 263,
qu'un greffier nommé Atricius,
dont il avoit violé la femme, la
fit poignarder à Cologne. VictoRIN le Jeune, son fils, qu'il avoit
déclaré empereur, fut affassiné peu
de tems après.

VICTORINE, ou VICTOIRE, (Aurelia Victorina) mere du tyran Victorin, fut l'héroïne de l'Occident. S'étant mife à la tête d'un certain nombre de légions, elle leur inspira tant de confiance, qu'el

Yy

les lui donnérent le titre de mere des armées. Elle les conduisoit ellemême avec cette fierté tranquille, qui annonce autant de courage que d'intelligence: Gallien n'eut point d'ennemi plus redoutable. Après avoir vu périr son fils & son petit-fils Victorin, elle fit donner la pourpre impériale à Marius, & ensuite au sénateur Tetricus, qu'elle fit élire à Bordeaux en 268. Vidorine ne survécut que quelques mois à la nomination de ce prince. On a prétendu que Tetricus, jaloux de sa trop grande autorité, lui avoit ôté la vie; mais plusieurs auteurs affûrent que sa mort fut naturelle.

VICTORINUS, (Marius) ancien rhéteur, dont les ouvrages se trouvent dans Antiqui Rhetores Latini, Paris 1599, in-4°. redonnés par l'abbé Capperonnier, à

Strasb. in-4°.

I. VICTORIUS, (Pierre) favant Florentin, dont le nom Italien est Vettori, étoit très - habile dans les belles-lettres grecques & latines. Il fut choisi par Côme de Médicis, pour être professeur en morale & en éloquence. Victorius s'acquit une grande réputation par fes leçons & par fes ouvrages. Il forma d'illustres disciples, entr'autres le card. Farnèse & le duc d'Ur-Fin , qui le comblérent de bienfaits. Victorius ne bornoit pas ses connoissances à la littérature, il avoit l'esprit des affaires. Côme de Médicis l'employa utilement dans plusieurs ambassades; & Jules III le fit chevalier, & lui donna le titre de comte. Il mourut comblé de biens & d'honneurs en 1585, à \$7 ans. Sa réputation éteit si éten due, qu'on venoit exprès pour le voir à Florence, & plufieurs princes de l'Europe tentérent de l'attirer chez eux par les offres les plus avantageuses; mais il préfé-

ra sa patrie aux vaines espérances des cours. On le regarde comme l'un des principaux restaurateurs des belles-lettres en Italie. Il avoit un talent particulier pour corriger le texte des auteurs anciens; il en est peu fur lesquels il n'ait porté le flambéau de la critique. On a de lui: I. Des Notes critiques & des Préfaces sur Cicéron, & fur ce qui nous reste de Caton, de Varron & de Columèle. II. Treutehuit livres de diverses Leçons, Flor. 1582, in-f. ouvr.dans leque: il compile ce que lui ont offert ses lectures. III. Des Commentaires fur les Politiques, la Rhétorique & la Philosophie d'Aristote, le 1er imprime à Florence 1576, in-fol.; le 2°, 1548 in-fol.; le 3°, 1584 in-fol. IV. Un Traité de la culture des Oliviers, qu'on trouve avec l'ouvrage de Davanzati fur la Vigne, Florence 1734, in-4°. Il est écrit en Toscan. V. Un Recueil d'Epîtres & de Harangues latines. VI. Une Traduction & des Commentaires en latin fur le Traité de l'Elocution, de Demetrius de Phalére.

metrius de Phalére.

H.VICTORIUS, ou DE VICTO-RIIS, (Benoît) médecin de Faënza, floriffoit vers l'an 1540. Il posséda la connoissance théorique de fon art, & il excella dans la pratique. On le prouve par les ouvrages que nous avons de lui. Les principaux sont: I. SaMédecine Empyrique, in-8°. II. La Grande Pratique pour la guérison des maladies, à l'usage des commençans, in-sol. III. Des Conseils de Médecine sur différentes maladies, in-4° & in-8°. IV. De morbo Gallico Liber, in-8°. Il étoit neveu du précédent.

III.VICTORIUS, ou DEVICTO-RIIS, (Léonelle) étoit un favant professeur de médecine à Bologne, où il mourut en 1520. On a de lui: I. Un bon Traité des Maladies des Enfans, in-8°. & in-16. II. Une Pratique de la Médecine, in-4°. & in-S°. III. Quelques autres ouvrages où il éclaire la théorie incertaine par le flambeau lumineux

de la pratique.

VIDA, (Marc-Jérôme) né à Crémone en 1470, entra fort jeune dans la congrégation des chanoines-réguliers de St Marc à Mantoue; il en fortit quelque tems après, & se rendit à Rome, où il fut reçu dans celle des chanoinesréguliers de Latran. Son talent pour la poësie l'ayant fait connoître à Léon X, ce pape lui donna le prieuré de St Sylvestre à Tivoli. Ce fut là qu'il travailla à fa Christiade, que le pape lui avoit demandée. Ce pontife étant mort en 1521, Clement VII voulut aussi être fon protecteur, & le nomma à l'évèché d'Albe fur le Tanaro. Vida se retira dans son diocèse, où il fe fignala par fa vigilance pastorale, & où il instruisit son peuple autant par fon éloquence que par l'exemple de fes vertus. Ce prélat mourut en 1566, à 96 ans. Parmi les différens morceaux de Poësie que nous lui devons, on distingue, I. L'Art Poetique, qui parut à Rome en 1527, in-4°, & qui a été réimprimé à Oxford dans le même format, en 1723. M. Batteux a joint sa Poëtique à celles d'Aristote, d'Horace & de Despréaux, sous le titre des Quarre Poëtiques, 1771, 2 vol. in-S°. Une imagination riante, un style léger & facile rendent le Poeme de Vida très-agréable; on y trouve des détails pleins de justesse & de goût fur les études du Poëte, fur son travail, sur les modèles qu'il doit suivre. Ce qu'il dit de l'élocution poëtique, est rendu avec autant de force que d'élégance; mais son ouvrage, ainsi que la Poërique de

707 Scaliger, est plutôt l'art d'imiter Virgile, que l'art d'imiter la nature. II. Un Poëme sur les Vers à soie, imprimé à Lyon en 1537, & à Bâle la même année. C'est le meilleur ouvrage de Vida. Il est plus correct & plus châtié que ses autres productions, & on y trouve plus de poësie. III. Un Poëme sur les Echecs, (Scacchia Ludus) qui tient le second rang parmi ses Poësies: on le trouve dans l'édition de sa Poëtique, faite à Rome en 1527. IV. Hymni de rebus Divinis, imprimées à Louvain, in-4°, en 1552. V. Christiados Libri sex, à Crémone en 1535, in-4°. Ce Poëme a été fort applaudi; mais on a reproché à l'auteur d'avoir mêlé trop fouvent le facré avec le profane, & les fictions de la Mythologie avec les oracles des Prophètes. Ses écrits sont : I. Des Dialogues, sur la dignité de la République, Crémone 1556, in . 8°. II. Discours contre les Paysans, Paris 1562, in-8°. rare. III. Des Constitutions Synodales, des Lettres & quelq. autres Ecrits, moins intéressans que ses Vers. L'édition de ses Poësies, Crémone 1550, 2 vol. in-8°. est complette; ainfi que celles d'Oxford, 1722, 25 & 33, 3 vol. in-So.

VIDEL, (Louis) secrétaire du duc de Lesdiguières, puis du duc de Crequi, & enfin du maréchal de l'Hôpital, fervit ces feigneurs avec un si grand désintéressement qu'après s'être retiré à Grenoble, il fut obligé pour subsister d'y enfeigner les langues latine, françoife & italienne. Il mourut l'an 1675, à 77 ans. Il a laissé, I. L'His. toire du Duc de Lesdiguières, 1638, in-fol. II. L'Histoire du Chevalier Bayard, 16; 1. III. La Melantes, histoire amoureuse, 1624, in-8°.

VIEILLEVILLE, (François de Scepeaux, seigneur de) maréchal

Yyij

de France, d'une ancienne maifon d'Anjou. Il fut d'abord lieutenant de la compagnie de Gendarmes du maréchal de St-André, qui le fit connoître & le produifit à la cour. Il fit ses premières armées en Italie, fe trouva aux prises de Pavie & de Melphe en 1528; aux siéges de Perpignan, de Landrecie, de St-Dizier, Hefdin & Térouanne, & à la bataille de Cerizoles en 1544; & eut beaucoup de part au fiége & à la prife de Thionville par le duc de Guise, en 1558. Il avoit obtenu, en 1553, le gouvernement des Trois-évêchés, Metz, Toul & Verdun. Celui de Bretagne ayant vagué depuis par la mort du vicomte de Martigues, (Sébastien de Luxembourg,) il y fut nommé; mais le duc de Monpensier étant venu le demander au roi pour lui-même, ce prince ne pur le lui refuser, & révoqua le don qu'il en avoit fait à Vieilleville, qui rendit son Brevet fans murmurer, (difent les Mémoires de fa vie ) & n'accepta 13000 écus que le roi lui envoya dans cette occasion, que sur une lettre de sa main, par laquelle il lui marquoit que s'il ne les acceptoit, il ne vouloit plus le voir de sa vie. Il fut honoré du bâton de maréchal de France en 156 .... Vieilleville n'étoit pas moins propre pour les négociations que pour la guerre. Il fut employé par Henri II dans cing ambaffades, tant en Allemagne, qu'en Angleterre & en Suisse. Il mourut dans son château de Durral en Anjou, le 30 Novembre 1570. Les Mémoires de sa vie, composés par Vincent Carloix, son secrétaire, qui étoient reftés manuscrits dans les Archives de ce château, furent publiés à Paris en 1757, en 5 vol. in-8°. par les foins du P. Griffet Jésuite. Ils contiennent des anecdotes & des particularités intéreffantes pour l'hiftoire de fon tems.

I. VIENNE, (Jean de ) en latin de Viana, né à Bayeux d'une ancienne famille, mais différente du fuivant, fut évêque d'Avranches, puis de Terouanne, enfin archevêque de Reims en 1334. C'est le 1er archevêque qui foit parvenu à ce fiége par les réfervations papales. Il se trouva à la funeste bataille de Crecy en 1346, & accompagna fidellement le roi Philippe de Valois dans sa retraite. Il sacra le roi Jean son fils le 28 Août 1350, & la reine Jeanne de Bologne son épouse le 21 Septembre fuivant, & mourut en 1351.

II. VIENNE, (Jean de) seigneur de Rolans, Clervaux, Montbis, &c. amiral de France & chevalier de l'ordre de l'Annonciade . d'une des plus anciennes maifons de Bourgogne. Les rois Charles V & Charles VI, fous lesquels il porta les armes, eurent beaucoup à se louer de sa bravoure. Il descendit en Angleterre en 1377, prit & brûla Rye, saccagea l'isse de Wigth & plusieurs autres villes avec dix lieues de pays, & y fit un trèsgrand butin. Il paffa en Ecoffe l'an 1380 avec foixante vaiffeaux, qui joints à ceux des Ecossois, entrérent dans la mer d'Irlande, & brûlérent la ville de Penreth. Une si puissante flotte eût pu faire beaucoup davantage, si à quelques mois de-la l'amiral ne se fût brouillé avec la cour Ecossoise. De Vienne, amoureux jusqu'à la folie, d'une parente du roi d'Ecosse, sit des présens & donna une fête à sa belle maîtresse. Cette cour, peu accoutumée à de pareilles galanteries, en fut tellement offensée, que l'amant eût couru grand risque s'il ne fut retourné en France avec

précipitation. La guerre contre le Turc ayant été réfolue, il fut du nombre des feigneurs François qui allérent au fecours du roi de Hongrie. Il commanda l'avant-garde à la bataille de Nicopolis, & y périt les armes à la main en 1396, avec 2000 gentilshommes. Françoifé de Vienne, épouse de Charles de la Vieuville, morte en 1669, a été le dernier rejetton de cette famille illustre.

VIÈTE, (François) maître desrequêtes de la reine Marguerite, né à Fontenzi en Poitou l'an 1540, s'est fait un nom immortel par son talent pour les mathématiques. Il eft le premier qui se servit, dans l'Algèbre, des lettres de l'alphabet pour désigner les quantités connues. Il trouva que les folutions, de propres qu'elles étoient à un cas particulier, devenoient par fa méthode abfolument générales, parce que les lettres pouvoient exprimer toutes fortes de nombres. Cet avantage étant reconnu, il s'attacha à faciliter l'opération de la comparaifon des quantités inconnues avec les quantités connues, en les arrangeant d'une certaine manière & en faisant évanouir les fractions. Il inventa aussi une règle pour extraire la racine de toutes les équations arithmétiques. Cette découverte le conduifit à une autre : ce fut d'extraire la racine des équations littérales par approximation, zinsi qu'il le faisoit pour les nombres. Il fit plus : Comme l'Algèbre, par la nouvelle forme qu'il venoit de lui donner, étoit extrêmement fimplifiée; en examinant les problêmes de près, il découvrit l'art de trouver des quantités ou des racines inconnues par les moyens des lignes, ce qu'on appelle Construction Géométrique. Tou-

tes ces inventions donnérent une nouvelle forme à l'Algèbre, & l'enrichirent extrêmement. On lui doit encore la Géométrie des sections angulaires, par laquelle on donne la raifon des angles par la raifon des côtés. Il méditoit avec tant d'application, qu'on le voyoit fouvent demeurer trois jours entiers dans fon cabinet sans manger & même fans dormir. Adrien Romain ayant propofé à tous les mathématiciens de l'Europe un problême difficile à résoudre, Viète en donna d'abord la solution, & le lui renvoya avec des corrections & une augmentation. Il proposa à son tour un problême à Romain, qui ne put le résoudre que méchaniquement. Le marhématicien Allemand, furpris de fa fagacité, partit aussitôt de Wirtzbourg en Franconie où il demeuroit, & vint en France pour le connoître & lui demander fon amitié. Viète ayant reconnu que dans le Calendrier Grégorien il y avoit plusicurs sautes qui avoient été déja remarquées par d'autres, en fit un nouvezu, accommodé aux Fêtes & aux Rits de l'Eglise Romaine. Il le mit au jour en 1600. & le présenta dans la ville de Lyon au cardinal Aldobrandin, qui avoit été envoyé en France par le pape pour terminer les différends mus entre le roi de France & le duc de Savoie. L'habile mathématicien fe fignala bientôt par des découvertes plus utiles que son Calendrier, qui étoit rempli d'erreurs. Comme les états du roi d'Espagne étoient fort éloignés les uns des autres, loríqu'il s'agiffoit de communiquer des desseins secrets, on écrivoit en chiffres & en caractéres inconnus, pendant les désordres de la Ligue; ce chiffre étoit composé de plus de 500 caracté-Yyii

res différens; & quoique l'on eût souvent intercepté des lettres, on ne put jamais venir à bout de les déchiffrer. Il n'y eut que Viète qui eut ce talent. Son habileté déconcerta d'une telle manière les Efpagnols pendant deux ans, qu'ils publiérent à Rome & dans une partie de l'Europe, que le roi n'avoit découvert leurs chiffres que par le fecours de la magie. Ce grandhomme mourut en 1603. Il a donné le Traité de Géométrie d'Apollonius de Perge, avec fes Commentaires, fous le nom d'Apollonius Gallus, 1610, in 4°. Ses Ouvrages furent réunis en 1646, en un vol. in-f. par François Schooten.

VIEUSSENS, (Raymond de) médecin de Montpellier, devint médecin du roi & membre de l'académie des sciences en 1688; il l'étoit déja de la fociété royale de Londres en 1685. On a de lui: I. Neurographia universalis, Lugduni, 1585, in-fol. II. De Mixti principiis & de natura Fermentationis, ibid. 1686, in-4°. III. Differtation sur l'extraction du sel acide du Sang, 1688 , in-12. IV. Novum Vaforum Corporis humani Systema, Amsterd. 1705 . in-12. V. Traités du Cour . de l'Oreille, & des Liqueurs, chacun in-4°. VI. Expériences sur les Viscéres, Paris 1755, in-12. VII. Traité des Maladies internes, auguel on a joint sa Névrographie & son Traité des Vaisseaux du corps humain, 4 vol. in-4°. Son petit-fils a été l'éditeur de cet ouvrage, qui n'a paru qu'en 1774. L'auteur, tourmenté par la goutte, avoit quitté Paris, pour vivre à Montpellier loin du fracas de la capitale. Il y mourut en 1715.

VIGAND, (Jean) né à Mansfeld en 1523, fut disciple de Lucher & de Melanchthon, ministre à Mansfeld, & ensuite sur-intendant des églises de Poméranie en Prusse. On a de lui un grand nombre d'ouvrages, qui lui sirent un nom dans son parti. On le compte parmi les auteurs des Centuries de Magdebourg, Bâle 1562, 13 tomes in fol. Ce théologien mourut en 1587, à 64 ans. Il étoit savant; mais il n'avoit ni l'art de comparer les saits, ni celui de peser les témoignages.

VIGENERE, (Blaife de) fecrétaire du duc de Nevers, puis du roi Henri III, né en 1522 à St-Pourçain en Bourbonnois, mort à Paris en 1596 à 74 ans, est un traducteur aussi maussade que fidèle. Ses versions sont méprisées aujourd'hui; mais on fait cas des notes qui les accompagnent. Elles manquent d'art & d'esprit, mais l'érudition y est prodiguée. Les ouvrages de Vigénere font: I. Des Traductions des Commentaires de Céfar, de l'Histoire de Tite-Live, de Chalcondyle, &c. avec des notes. II. Un Traité des Chiffres, 1586, in-4°. III. Un autre des Comètes, in-8°. IV. Un troisiéme, du Feu & du Sel, in-4°. Sa Traduction d'Onofander , 1605, in-4°. est la plus recherchée.

I. VIGIER, (François) Jéfuite de Rouen, mort en 1647, se sit une juste réputation de savoir par ses ouvrages. On a de lui: I. Une excellente Traductionlatine de la Préparation & de la Démonstration Evangélique d'Eusche avec des notes, Paris 1628, in-sol. 2 vol. II. Un bon Traité De Idiotismis pracipuis Lingua graca, 1632, in-12; & Leyde 1766, in-8°. Cet auteur étoit habile dans cette dernière langue.

II. VIGIER, (Jean) avocat au parlement de Paris, forti d'une famille noble d'Angoumois, mourut fort âgé vers l'an 1648. Il laissa un Commentaire estimé sur les Coutumes d'Angoumois, Aunis, & gouvernement de la Rochelle, &

augmenté par Jacques & François VIGIER, ses fils & petit-fils, Paris

1720, in-fol.

VIGILANCE, (Vigilantius) étoit Gaulois, & natif de Calaguri, petit bourg près de Cominges. Il devint curé d'une paroiffe du diocèfe de Barcelone, dans la Catalogne. Son favoir & fon esprit le liérent avec St Paulin, qui le reçut bien & qui le recommanda à St Jerôme. Ce Pere de l'Eglife étoit alors en Palestine, où Vigilance avoit desfein d'aller pour visiter les saints lieux. Le pieux & illustre solitaire ayant appris qu'il répandoit des erreurs dangereuses, prit la plume contre lui. Voici ce qu'il en dit: "On a vu dans le monde » des monstres de différentes es-» pèces; Isaie parle des Centaures, " des Syrènes, & d'autres fembla-» bles. Job fait une description » mystérieuse du Léviathan & de Be-» hemoth : les Poëtes content des " fables de Cerbére, du Sanglier de » la forêt d'Erimanthe, de la Chi-" mére, & de l'Hydre à plusieurs " têtes. Virgile rapporte l'histoire » de Cacus ; l'Espagne a produit " Gérion qui avoit trois corps ; » la France seule en avoit été " exemte, & on n'y avoit jamais " vu que des hommes courageux " & éloquens , quand Vigilance ou " plutôt Dormitance a paru tout " d'un coup, combattant, avec " un esprit impur, contre l'esprit » de Dieu. Il foutient qu'on ne » doit point honorer les fépulcres » des Martyrs , ni chanter Alle-" luia qu'aux Fêtes de Pâques; il » condamne les veilles, il appel-" le le célibat une hérésie, & dit » que la virginité est la source » de l'impureté ». Vigilance affectoit le bel-esprit : c'étoit un homme qui aiguisoit un trait, & qui ne raisonnoit pas, Il préséroit un bon-mot à une bonne raison ; il ne cherchoit que la célébrité, & il attaqua tous les objets dans lefquels il remarqua des faces qui fournissoient à la plaisanterie.

I. VIGILE, Pape, & Romain de nation, n'étoit encore que diacre, lorqu'il fut envoyé à Conftantinople par Agapet. Theodora, femme de l'empereur Justinien, lui promit de le mettre sur le siège de St Pierre, pourvu qu'il s'engageât de caffer les Actes d'un concile tenu à Constantinople contre les prélats féparés de la communion Romaine, qu'elle foutenoit. Vigile promit tout, & fut élu pape en 537, du vivant même de Sylvére, qui fut envoyé en exil. Après sa mort arrivée en 538, Vigile parut d'abord approuver la doctrine d'Anthime & des Acéphales , pour farisfaire l'impératrice; mais peu après il alla à Constantinople, où il excommunia les hérétiques & Theodora. Sa fermeté se démentit: il assembla un Concile de 70 évêques, & le rompit après quelques fessions; il aima mieux prier les évêques de donner leur avis par écrit, & envoya tous ces écrits au Palais. Il en agissoit ainsi, disoit-il, pour éviter qu'on ne trouvât quelque jour dans les Archives de l'Eglise Romaine ces réponses contraires au Concile de Chalcédoine. On doit remarquer que le pape n'étoit pas libre à Constantinople ; on le voit par une protestation qu'il sit dans une affemblée, où se voyant presfé avec la derniére violence de condamner les Trois Chapitres . il s'écria : Je vous déclare que , quoique vous me teniez captif, vous ne tenez pas S. Pierre. On appelle les Trois Chapitres, trois fameux Ecrits qui furent déférés au jugement de l'Eglife, comme remplis des blafphêmes de Neftorius. I. Les Ecrits Y y iv

de Théodore, évêque de Mopfuefte, le maître de Nestorius. II. La Lettre d'Ibas, évêque d'Edesse, à Maris. III. Les Réponfes de Théodoret, évêque de Cyr, aux Ecrits de St Cyrille d'Alexandrie contre Neftorius. Vigile condamna & approuva tour-a-tour ces trois ouvrages, anathématifés par le concile de Constantinople. L'empereur Justinien, mécontent de fa conduite, l'envoya en exil; il n'y fut pas long-tems : a fon retour en Italie, il mourut de la pierre à Syracuse en Sicile, l'an 555. On a de lui xv 111 Epítres, Paris 1642, in-8°.

H. VIGILE DE TAPSE, évêque de cette ville, dans la province de Bizacène en Afrique, au vi fiécle, prit le nom des Peres les plus illustres, & réfuta sous ce masque les hérétiques de son tems. Ce pieux artifice produifit depuis une grande confusion dans les ouvrages des premiers écrivains eccléfiastiques, & l'on eut beaucoup de peine à reconnoître ecux qui étoient véritablement de Vigile. Les cinq Livres contre Eutychès lui ont toujours été attribués. Il les composa étant à Constantinople, & comme il y jouisfoit d'une liberté entière, il ne crut pas devoir déguiser son nom. Le Pere Quesnel le fait auteur du Symbole qui porte le nom de St Athanase, & ce n'est pas sans sondement. Ses Ouvrages, & ceux qu'on lui attribue, furent imprimés à Dijon, 1665, in-4°.

I. VIGNE , (Gacédela) Voyer

BIGNE , nº I.

II. VIGNE, (André de la) auteur François du xv° fiécle, fe rendit recommandable fous Charles VIII par les armes & par les lettres. Anne de Bretagne, femme de ce prince, le prit pour son secrétaire. Ses exploits guerriers

font moins connus que ses ouvrages. On lui doir une Histoire de Charles VIII, qu'il composa avec Jaligni, imprimée au Louvre, infol. par les soins & avec les remarques de Denys Godefroi. Il est austi auteur du Vergier, d'honneur, Paris 1495, in-fol. C'est une Hustoire de l'entreprise sur Naples par Charles VIII, très-détaillée & exacte.

III. VIGNE, (Anne de la) de l'académie des Ricovrati de Padoue, naquit d'un médecin de Vernonfur-Seine, habile dans fon art. Elle avoit un frere, d'un génie affez borné; aussi son pere disoit: Quand j'ai fait ma fille, je pensois faire mon fils; & quand j'ai fait mon fils, j'ai pensé faire ma fille. Cette ingénieuse littératrice mourut à Paris en 1684, à la fleur de son âge, des douleurs de la pierre que son application lui avoit procurée. Elle sit éclater, dès sa plus tendre enfance, fon goût & fes talens pour la poësie. On remarque dans ses vers de la grace & des tournures agréables; mais ils manquent un peu d'imagination. Ses principales piéces font : I. Une Ode intitulée : Monfeigneur le Dauphin au Roi. Un inconnu lui envoya pour récompense une boëte de coco, où étoit une lyre d'or émaillée, avec des vers à sa louange. II. Une autre Ode à Mille de Scudery, fon amie. III. Une Réponse à Mil' Descartes, niéce du célèbre Philosophe : Mlle de la Vigne goûtoit beaucoup ses principes. IV. Quelques autres petites Pièces de vers, qu'on a recueillies à Paris dans un petit in-So, & qu'on retrouve dans le Parnasse des Dames par M. de Sauvigni.

VIGNEROD, V. WIGNEROD. VIGNES, (Pierre des) s'éleva, de la naissance la plus basse, à la charge de chancelier de l'em-

pereur Fréderic II. On ignore qui étoit fon pere ; la mere mendioit fon pain pour elle & pour fon fils. Le hazard l'ayant conduit auprès de l'empereur , il plut par son génie , obtint une place dans le palais, & ne tarda pas à s'avancer. Devenu habile dans la jurisprudence & dans l'art des affaires, il gagna entiérement les bonnes-graces de fon maître. Son élévation fut rapide; il fut protonotaire, conseiller, chancelier, & entra dans toutes les affaires secrettes de Fréderic. Il servit avec zèle ce prince, dans les différends qu'il eut avec les papes Grégoire IX & Innocent IV; & fut député, en 1245, au concile de Lyon, pour empêcher que ce prince 'n'y fût condamné. Il jouit long - tems d'une faveur distinguée, qui lui fit beaucoup de jaloux. Ils l'accuférent d'avoir voulu empoisonner l'empereur par les mains de fon mélecin. Les historiens varient sur l'année de cet événement, & cette variété peut causer quelque soupcon. Quelques'uns croient que Pierre des Vignes étoit véritablement coupable. Est-il croyable que le premier des magistrats de l'Europe, vieillard vénérable, le confeil, l'ami de son maître, ait tramé un aussi abominable complot? Et pourquoi? Pour plaire au pape son ennemi. Où pouvoit-il espérer une plus grande fortune ? Quel meilleur poste le médecin pouvoitil avoir, que celui de médecin de l'empereur ? Quoi qu'il en foit , il est certain que Pierre des Vignes eut les yeux crevés. Ce n'est paslà le supplice d'un empoisonneur de son maître. Plusieurs autres Italiens prétendent qu'une intrigue de cour fut la cause de sa difgrace, & porta Fréderic II à cette cruauté ; ce qui est plus vraisem-

blable. L'infortuné chancelier, las de fe voir dans une dure prison, s'y donna la mort en 1249. On a de lui : I. Epistola, dont la meilleure édition est celle de Bale, par Iselin, 1740, 2 vol. in-8°; & la plus rare, celle de la même ville, 1539, in-8°. II. Un Traité de Potestate Imperiali. III. Un autre de Confolatione, &c ... On a attribué à Fréderic II & à Pierre des Vignes, le livre imaginaire De tribus Impostoribus. Ce qui a pu y donner lieu, est la Lettre de Grégoire 1X, que nous avons citée ( article de Fréderic II; ) mais ni cet empereur, ni fon chancelier, ni aucun de ceux à qui cette production a été attribuée, n'en est l'auteur. Du moins elle a échappé à la recherche des favans. Le livre qui a paru fous la dare de M. D. II C. in-S°. composé de 46 pages fans titre, eft une impofture moderne. On attribue cette fraude à Straubius, qui fit imprimer ce livre à Vienne en Autriche, en 1753. La prétendue ancienne édition sans date, d'après laquelle celle-là a été faite, n'a jamais été vue de qui que ce foit.

VIGNEUL DE MARVILLE,

Voyez ARGONNE.

I. VIGNIER, ( Nicolas ) né en 1530 à Troyes en Champagne, mort à Paris en 1595, s'acquit beaucoup de réputation dans la pratique de la médecine. Il s'appliqua austi à l'Histoire & devine historiographe de France. On a de lui un grand nombre d'ouvrages en latin & en françois, qu'on ne lit plus, mais que les favans consultent avec fruit. Le plus curieux est son Traité de l'origine & demeure des anciens François; à Troyes, chez Garnier, 1582, in-4°. Le laborieux compilateur André du Chesne, traduist ce livre en latin, pour le mettre à la tête de sa collection des anciens Historiens François. On a encore de lui: I. Chronique de Bourgogne, in-4°. II. Présance entre la France & l'Espagne, in-8°. III. Fastes des anciens Hébreux, Grees & Romains, in-4°. IV. Bibliothèque historiale, en 4 vol. in-fol. V. Recueil de l'Histoire de l'Eglife, in-fol. peu estimé.

II. VIGNIER, (Nicolas) fils du précédent, fut minifire à Blois au commencement du XVIº fiécle, & rentra, après l'au 1631, dans l'Eglife Catholique, comme avoit fait fon pere avant de mourir. Il a fait plusieurs Ecrits de Controver-

le, entiérement oubliés.

III. VIGNIER, (Jérôme) fils du précédent, né à Blois en 1606. fur élevé dans le Calvinisme, & devint bailli de Baugency. Ayant ensuite abjuré la religion Protestante, il entra dans la congrégation de l'Oratoire, & fut supérieur de différentes maisons, où il édifia autant par sa piété, qu'il étonna par la variété de ses lumiéres. Il excella fur-tout dans la connoisf. des langues, des Médailles, des Antiquités, & de l'origine des Maisons souveraines de l'Europe. Ce favant mourut à la maison de S. Magloire à Paris, en 1661, à 56 ans. Tout ce que nous avons de lui, est plein de grandes recherches; mais le ftyle de fes ouvrages est rebutant. Les principaux font : I. La Généalogie des Seigneurs d'Alface, 1649, in-fol. II. Un Supplément aux Œuvres de St Augustin, dont il trouva des manuscrits à Clairvaux, qui n'avoient point encore été imprimés. III. Une Concordance françoise des Evangiles. IV. L'Origine des Rois de Bourgogne. V. La Généalogie des Comtes de Champagne. VI. Stemma Austriacum, 1650, in-fol. On lui

est encore redevable de deux vos. de l'Histoire Ecclésiastique Gallicane; de plusieurs Piéces de Poésie; de quelques Paraphrases des Pseaumes en latin, d'une Oraison Funère, &c.

VIGNOLE, (Jacques Baroz-ZIO, furnommé) favant architecte, vit le jour en 1507 à Vignola au duché de Modène, d'un gentilhomme Modenois, que les discordes civiles avoient obligé de quitter sa patrie. Il s'adonna d'abord à la peinture; ce fut cet art qui le fit subsister dans sa jeunesse. Entraîné par fon inclination pour l'architecture, il alla à Rome pour y étudier les plus beaux restes de l'antiquité. Son travail & les lecons qu'il prit des meilleurs architectes de son tems & des amateurs éclairés, lui donnérent une intelligence parfaite de l'art de bâtir. Il vint en France fous le règne de François I, où il donna des plans pour plufieurs édifices; quelques · uns même prétendent que le château de Chambord fut conftruit fur ses dessins. Vignole s'attacha à François Primatice, architecte & peintre Bolonnois, qui étoit au service du roi. Il le secourut dans tous ses ouvrages, & l'aida à jetter en bronze les Antiques qui sont à Fontainebleau. Le cardinal Farnèse choisit Vignole pour ordonner le bâtiment de son magnifique palais de Caprarole, à une journée de Rome. Vignole mourut dans cette ville en 1573, à 66 ans, après avoir reçu plusieurs marques d'estime de la part des fouverains pontifes. Outre les édifices, foit publics, foit particuliers, que Vignole a conduits, & qui sont en très-grand nombre; il a encore composé un Traité des cing Ordres d'Architecture, qui lui a fait beaucoup d'honneur; & qui

a été traduit & commenté par Daviler, Paris, 1691, 3 vol. in-4°. & 1738, 2 vol. grand in-4°... & un autre dans fa langue fur la Perspedive pratique, commenté par le Danti.

I. VIGNOLES, ( Etienne de) plus connu fous le nom de la Hire, étoit de l'illustre maison des barons de Vignoles, qui étant chaffés de leurs terres par les Anglois, s'établirent en Languedoc. Il fut l'un des plus fameux capitaines François du règne de Charles VII. Ce fut lui qui fit lever le fiége de Montargis au duc de Bedford; & qui accompagna la fameuse Pucelle, Jeanne d'Arc, au siège d'Orléans, où il se fignala avec cette héroine. La Hire finit ses jours à Montauban en 1447. Il tient un rang distingué parmi les héros qui rétablirent Charles VII sur le trône. Voyez à l'article de ce monarque une réponse généreuse de la Hire.

II. VIGNOLES, ( Alphonfe de) fils d'un maréchal-de-camp, d'une famille ancienne, naquit au château d'Aubais en Languedoc, en 1649, dans le fein du Calvinisme. Après avoir porté les armes pendant quelque tems, il étudia à Saumur pour pouvoir exercer le ministère. Il fut d'abord ministre à Aubais, puis à Cailar, où il resta jusqu'à la révocation de l'Edit de Nantes en 1685. Réfugié dans le Brandebourg, il fut bien accueilli par l'électeur, & devint successivement ministre de Schwedt. de Hall & de Brandebourg, près de Berlin. Son favoir profond le fit mettre dans la liste des membre de l'académie des Sciences de Berlin, lors de l'établissement de cette compagnie en 1701. Le célebre Leibnitz, ami de Vignoles, dont il étoit capable de fentir le mérite, engagea le roi de Prusse

à le faire venir à Berlin. Il s'y rendit en 1703, & y demeura les 40 dernières années de fa vie, aussi estimé pour les talens de l'esprit, qu'aimé pour les qualités du cœur. Il fut élu directeur de l'académie royale des Sciences de Berlin, en 1727, place qu'il remplit avec distinction. Vignoles s'étoit annoncé dans la république des lettres par plusieurs ouvrages. Le plus connu est la Chronologie de l'Histoire Sainte & des Histoires étrangéres qui la concernent, depuis la sortie d'Egypte, jusqu'à la captivité de Babylone , Berlin , 1738, en 2 vol. in 4°. Ce livre suppose une lecture prodigieuse, un travail incroyable, & les plus profondes recherches. On en trouve des extraits dans la nouvelle édition des Tablettes de l'abbé Lenglet du Fresnoy. On a encore de Vignoles un grand nombre d'Ecries & de Dissertations dans la Bibliothèque Germanique; dans les Mémoires de la fociété royale de Berlin; dans l'Histoire critique de la République des Lettres, par Maffon, &c. On estime sur-tout son Epistola Chronologica adversus Harduinum, & fes Conjectures fur la Ive Eglogue de Virgile, intitulée Pollion. Cet illustre savant mourut à Berlin en 1744, après avoir fourni une carriére de 95 ans. Quoiqu'il n'eût que des revenus modiques, il trouva dans une fage œconomie le moyen de secourir les indigens. La frugalité étoit son trésor. Le précieux don de la tranquillité d'esprit contribua sans doute à prolonger fes jours. Voy. II. LEN-FANT.

I. VIGOR, (Simon) fit ses études à Paris, & sur recteur de l'université en 1540. Il devint ensuite pénitencier d'Evreux, sa patrie. Il accompagna l'évêque de cette ville

au concile de Trente, où il mérita l'estime des Peres par son savoir. Nommé curé de St Paul à Paris, il prêcha avec tant de zèle contre les Calvinistes, qu'il fut fait archevêque de Narbonne en 1570. Il continua de s'y fignaler & comme controversiste & comme prédicateur. Ses Sermons ont été imprimés en 1584, 4 vol. in-4°. Ils ne fervent aujourd'hui qu'à prouver dans quel trifte état se trouvoit l'éloquence Françoise au XVIº siécke. C'est lui & Claude de Saintes, qui eurent, en 1566, une fameuse conférence de controverse avec les ministres de l'Espine & Sureau du Rosier. Les Actes de cette conférence parurent en 1568 in 8°. Le favant Pierre Pithou fut une des conquêtes de cet illustre prélat, qui mourut à Carcassonne en 1575.

II. VIGOR, (Simon) neveu du précédent, mourat en 1624, confeiller au grand - confeil. On lui attribue une Histoire curicuse & peu commune, imprimée sous ce titre: Historia eorum quæ acta sunt inter Philippum Pulchrum, Regem Christianissimum, & Bonifacium VIII. 1613, in-4°. Il se distingua par son zèle pour les libertés de l'Eglife Gallicane. Il prit la défense du docteur Richer avec beaucoup de chaleur. On a de lui quelques Ouvrages sur ces deux objets, & fur l'autorité des Conciles généraux & des Papes. On les a recueillis en un vol. in-4°, 1633.

VILLAFAGNE, (Jean Arphe de) auteur Espagnol, est comou par un livre aussi rare que recherché. Il est intitulé: Quilatador de la Plata, Oro, y Piedras, Valladolid 1572, in-4°. L'édition de Madrid 1598, in-8°, moins rare, est augmentée d'un livre.

I. VILLALPANDE, (Jean-baprifte) Jéfaite de Cordous, habile dans l'intelligence de l'Ecriturefainte, mourut en 1608, après avoir
publié un Commentaire, aussi favant
que dissus, sur Ezéchiel, en 3 tom.
in-fol. Rome 1596. La Description
de la ville & du Temple de Jérusalem, est ce qu'il y a de mieux dans
cet ouvrage, quoiqu'à cet égard
il y ait bien des conjectures hazardées. L'auteur a épussé sa matière; mais il est très-difficile d'être
aussi patient à le lire, qu'il sur
constant à le composer. La figure
du Temple ne se trouve pas dans
tous les exemplaires.

II. VILLALPANDE, (Gaspar) théologien controversisse de Ségovie, & docteur dans l'université d'Alcala, parut avec éclat au concile de Trente, & mit au jour divers Ouvrages de Controverse, dont

on ne fe fouvient plus.

III. VILLALPANDE, (François Torreblanca) est auteur d'un Traité rare, intitulé: Epitome Delistorum, seu De invocatione Damonum, His-

pali 1618, in-fol.

VILLAMENE, (François) graveur, élève d'Augustin Carrache, naquit à Assise en Italie, vers l'an 1583, & mourut à Rome âgé d'environ 60 ans. Ce maître est recommandable par la correction de son dessin, & par la propreté de son travail; mais on lui reproche d'être trop maniéré dans ses contours. Cela n'empêche pas que ses Estampes ne soient très-recherchées.

VILLANI, (Jean, Matthieu & Philippe) auteurs Florentins du xIV° siècle. Les deux premiers étoient freres, & le dernier étoit fils de Matthieu. Une même profession, celle du commerce, & un même goût d'étude, celui de l'Histoire, les occupérent tous trois & les rendirent celèbres, sur-tout les deux freres. Nous avons de Jean une Chronique en italien, en 12 li-

vres, depuis la Tour de Babel jufqu'en 1348. Elle est écrite avec beaucoup de fimplicité & de candeur; mais l'auteur paroît crédule. Remigio de Florence y a joint des notes marginales & des remarques savantes. Matthieu la poussa jusqu'en 1364. Cette continuation est aussi divisée en 12 livres, que Philippe augmenta & corrigea. Le tout fut imprimé par les Juntes à Venise, en 1559, 1562, 1581, 3 vol. in-4°. Il est très-difficile de trouver ce corps d'Histoire, de cerre édition, & il est fort cher, même en Italie. On l'a réimprimé à Milan, 1738, en 2 vol. in-fol. Il mérite d'être consulté, sur-tout pour les événemens des xIIIº & XIVº fiécles, qui y font détaillés avec affez d'ordre.

I. VILLARET, (Foulques de) grand-maître de l'ordre de St Jean de Jérusalem l'an 1307, entreprit d'exécuter le deffein que Guillaums de VILLARET, son frere & son prédécesseur, avoit formé de s'emparer de l'isle de Rhodes. A l'aide d'une croisade qu'il obtint de Clément V, il en vint à bout l'an 1310, chassa les Sarrafins, & fe rendit encore maître de plusieurs isles de l'Archipel. Le couvent de l'ordre fut transféré à Rhodes, & les Hospitaliers furent depuis appellés Rhodiens, ou Chevaliers de Rhodes. Les Turcs ayant affiégé cette ifle en 1315, le grand-maître les obligea de se retirer. Malgré les services qu'il avoit rendus à l'ordre, il fut accufé de négliger les intérêts publics, pour ne songer qu'aux fiens propres. Les chevaliers indignés de son despotisme & de son luxe, l'obligérent à se démettre l'an 1319 entre les mains du pape, pour éviter la honte d'une déposition. On lui donna pour dédommagement le prieuré de Capoue: il préféra d'all er demeurer en France auprès de sa sœur, dame de Tiran, en Languedoc, où il mou-

rut l'an 1327.

II. VILLARET, (Claude) né à Paris en 1715 de parens honnêtes, fit de bonnes études. Les passions de la jeunesse, qui l'agitérent assez long-tems, l'empêchérent d'abord d'en profiter. Il débuta dans le monde littéraire par un Roman très-médiocre, intitulé: La Belle Allemande. Il fit ensuite en société une Pièce, qui fut jouée sans succès au théasre François. Des affaires domestiques l'obligérent, en 1748, de s'eloigner de Paris, & de prendre 🔹 le parti du théâtre. Il alla à Rouen, où, sous le nom de Dorval, il débuta par les rôles d'Amoureux; il y joua ensuite le Glorieux, le Misanthrope, l'Enfant prodigue, &c. Il fut fouvent applaudi à Compiégne pendant les voyages de la cour. Il sentit bientôt les dégoûts d'un état pour lequel il n'étoit pas né, & qu'il n'avoit embraffé que par nécessité. En 1756, il renonça au théâtre à Liége, où il étoit à la tête d'une troupe de comédiens, qui ne se foutenoit que par ses talens; & il fe retira à Paris, où il avoit arrangé les affaires qui l'avoient obligé de s'en éloigner. Il fut nommé premier commis de la chambre des Comptes, & contribua beaucoup à mettre de l'ordre dans cet intéreffant dépôt, qui avoit été la proie des flammes en 1738. Ce travail l'arracha à fes diffipations, & lui fit connoître les vraies fources de l'Histoire de France. L'abbé Velly étant mort en 1759, Villaret fut choifi pour continuer fon ouvrage. On le nomma presqu'en même tems secrétaire de la Pairie & des Pairs. Ces diverses occupations affoiblirent entiérement sa complexion naturellement délicate. Une maladie de l'urcthre, dont il étoit affligé,

l'emporta au mois de Mars 1766. Son caractère étoit excellent. Quoiqu'il fût extrêmement timide, & par conféquent un peu fombre, il étoit avec ses amis doux, honnête, poli & d'un bon commerce. Sa continuation de l'Histoire de France commence au viiie vol. par le règne de Philippe VI, & finit à la page 348 du XVIIe. Elle est pleine de recherches intéressantes & d'anecdotes curieuses; mais il n'est pas affez concis. Son style élégant & plein de feu, est quelquesois trop abondant, trop poëtique, & s'écarte de tems en tems de la grave fimplicité de l'histoire. On a encore de lui des Considérations sur l'art du Théâtre, 1758, in 8°: ouvrage où il y a peu de réflexions neuves; & l'Esprit de Voltaire, 1759, in-8°.

VILLARS, (Du) Voy.I. BOIVIN. I. VILLARS, (André de BRANCAS de ) d'une famille originaire de Naples, mais établie en France vers le milieu du XIVe fiécle. S'étant laissé séduire par les partifans de la Ligue & de l'Espagne, il foutint le siège de Rouen contre Henri IV, en 1592. Mais après l'abjuration de ce prince en 1594, il lui remit la ville. La charge d'amiral fut le prix de fa foumission & de son courage. Ayant été battu & fair prisonnier à la bataille de Dourlens en 1505 par les Espagnols, il sut tué de fang-froid, felon l'ufage de ce peuple, qui massacroit alors fans pitié ceux qui les quittoient après avoir été à leur folde. L'amiral n'ayant pas été marié, un de fes freres forma la branche des ducs de Villars-Brancas.

II. VILLARS, (Louis - Hector marquis, puis duc de) pair & maréchal de France, Grand d'Espagne, chevalier des ordres du roi & de la Toison d'or, gouverneur

de Provence, &c. naquit à Mous lins en Bourbonnois, en 1653, d'une famille illustre. Il porta les armes fort jeune; fon courage & sa capacité annoncérent dès - lors à la France un défenseur. Il fut d'abord aide-de-camp du maréchal de Bellefons, fon cousin. Il fervit ensuite, l'an 1672, en Hollande, & fe trouva au passage du Rhin. Il fe fignala l'année d'après au fiége de Mastricht. Louis XIV, char mé de fon ardeur naissante, l'honora de fes éloges. Il semble, dît ce monarque, que dès que l'on tire en quelque endroit, ce petit garçon sorte de terre pour s'y trouver. La valeur qu'il montra au combat de Senef en 1674, où il fut bleffé, lui valut un régiment de cavalerie. Après s'être trouvé à plusieurs siéges & à différens combats, il attaqua, fous les ordres du maréchal de Créqui, l'arrière garde de l'armée de l'empereur, dans la Vallée de Quekembacq an paffage de Kinche en 1678. Il fit de si belles choses dans cette campagne, que Créqui lui dit devant tout le monde : Jeune-homme , si Dieu te laisse vivre, tu auras ma place plutôt que personne. Il se trouva la même année au fiége & à la prise du fort de Kell, où il justifia cet éloge. Honoré du titre de maréchal-decamp en 1690, il se distingua l'année d'après à Leuse, où 28 de nos escadrons triomphérent de 60; & l'année suivante à Phortsein. où le duc de Wirtemberg fut pris & fon armée défaite. Après la paix de Ryfwick, il alla à Vienne, en qualité d'envoyé extraordinaire; mais il en fut rappellé en 1701. On l'envoya en Italie, où dès fon arrivée il se fignala par la défaite d'un corps de troupes qui vouloir l'enlever. De - là il passa en Allemagne. A peine est-il arrivé, qu'il passe le Rhin à la vue des ennemis, s'empare de Neubourg, & remporte à Fridelinghen, par un mouvement habile, le 14 Octobre 1702, une victoire complette sur le prince de Bade, qui y perdit trois mille hommes tués fur la place. L'année d'après il gagna une bataille à Hochstet, de concert avec l'électeur de Bavière. Cet électeur n'avoit pas voulu d'abord combattre. Il vouloit conférer avec ses généraux & avec ses ministres. C'est moi qui suis votre Ministre & votre Général, lui dit Villars : Vous faut-il d'autre conseil que moi, quand il s'agit de donner bataille? Il la donna en effet & fut vainqueur. De retour en France, il fut envoyé au mois de Mars 1704, commander en Languedoc, où depuis 2 ans les fanatiques, appuyés par des puissances étrangéres, avoient pris les armes & commettoient des violences extrêmes. Le maréchal de Villars eut le bonheur de réduire ces malheureux, partie par la force, partie par la prudence, & fortit de cette province au commencement de 1705, avec la confolation d'y avoir remis le calme. Villars, nécessaire en Allemagne p' réfister à Marleborough victorieux, eur le commandement des troupes qui étoient sur la Moselle, où il déconcerta tous les projets des ennemis. Après les avoir obligés de lever le blocus du Fort-Louis, il remporta une victoire en 1707 à Stolhoffen, & y trouve 166 pièces de canon. Il traversa ensuite toutes les gorges des montagnes, & tira de l'Empire plus de 18 millions de contribution.LeDauphinéfut, en 1708, le theatre de fes exploits; l'habile général fit échouer tous les deffeins du duc de Savoye. Il faut, dit un jour ce prince éclairé, que le Ma-

Savoir tout ce que je dois faire; jamais homme ne m'a donné plus de peine, ni plus de chagriu. Rappellé en Flandres, il battoit les ennemis à Malplaquet, lorfqu'il fut bleffe assez dangereusement pour se faire administrer le Viatique. On proposa de faire cette cérémonie en fecret. Non, dît le Maréchal, puifque l'armée n'a pas pu voir mourir Villars en brave, il est bon qu'elle le voie mourir en Chrétien. On prétend que, lorsqu'il partit pour rétablir les affaires de la France, Made la duchesse de Villars voulut le diffuader de se charger d'un sardeau si dangereux. Le Maréchal rejetta ce conseil timide. Si j'ai, dît-il , le malheur d'être battu , i'aurai cela de commun avec les Généraux qui ont commandé en Flandres avant moi: Si je reviens vainqueur, ce sera une gloire que je ne partagerai avec personne. Il eut bientôt cette gloire fi flatteufe. Il tomba inopinément, le 24 Juillet 1712, sur un camp de 17 bataillons retranchés à Denain fur l'Escaut, pour le forcer. La chose étoit difficile ; mais Villars ne défespéra pas d'en venir à bout. Messieurs, dît-il à ceux qui étoient autour de lui, les ennemis sont plus forts que nous; ils sont mema retranchės. Mais nous sommes François: il y va de l'honneur de la Nation: il faut aujourd'hui vaincre ou mourir, & je vais moi-même vous en donner l'exemple. Après avoir sinfi parlé, il se met à la tête des moupes, qui, excitées par fon exemple, font des prodiges, & battent les Alliés commandés par le prince Eugène. Villars sut vaincre & profiter de fa victoire. Il emporta avec la plus grande célérité Marchiennes, le Fort de Scarpe, Douay, le Quefnoy, Bouchain. Ses fuccès hâtérent la paix. Elle fut conclue réchal de Villars soit sorcier, pour à Rastadt le 6 Mai 1714, & le Ma-

réchal y fut plénipotentre. Le vainqueur de Dénain jouit tranquillement du repos que lui méritoient rant de succès jusqu'en 1733, qu'il fut envoyé en Italie, après avoir été déclaré général des camps & armees du roi. Ce titre n'avoit point été accordé depuis le maréchal de Turenne, qui paroît en arvoir éte honoré le premier. Le 11 Novembre de cette année, il atriva au camp de Pifighitone, & se rendit maître de cette place par cipitulation, après 12 jours de tranchée ouverte. Un officier confi lérable lui représentant, pendant ce siège, qu'il s'exposoit trop : Vous auriez raison, si j'étois à votre age, répond le Maréchal; mais à l'ége où je suis, j'ai si peu de jours à vivre, que je ne dois pas les ménager, ni négliger les occasions qui pourroient me procurer une mort glorieuse. L'affoiblissement de ses forces ne lui permit de faire qu'une campagn :; mais cette campagne fraya le ch :min de la victoire. Comme il s'e a retournoit en France, une maladie mortelle l'arrêta à Turin. So 1 confesseur l'exhortant à la mort Iui dit, que Dieu lui avoit fait de plus grandes graces qu'au maréch il de Berwick, qui venoit d'être tué: d'un coup de canon au siége de Philisbourg. Quoi l répondit le hé: os mourant, il a fini de cette manière? Je l'ai toujours dit , qu'il ézoi t plus heureux que moi. Il expira peu de tems après, le 17 Juin 1734, à 82, ans. C'est un bruit populaire, qu'il foit né & qu'il foit mort dans la riême ville & dans le même appartiement. Lorfque le prince Eugene apprit cette mort, il dit: La Fra tce vient de faire une grande perte, qu'elle ne réparera pas de long-tems. Le maréchal de Villars étoit un horrme plein d'audace & de confance, & d'un génie fait pour la

guerre. Il avoit été l'artisan de sa fortune, par son opiniâtreté à faire au-delà de fon devoir. Il déplut quelquefois à Louis XIV, & ce qui étoit plus dangereux, à Louvois, parce qu'il leur parloit avec la même hardiesse qu'il servoit. On lui reprochoit de n'avoir pas eu une modestie digne de sa valeur. Il parloit de lui-même, comme il méritoit que les autres en parlassent. Il dit un jour au roi devant toute la cour, lorfqu'il prenoit congé pour aller commander toute l'armee : "SIRE, je vais » combattre les ennemis de votre " Majesté, & je vous laisse au mi-" lieu des miens "... Il dît aux courtifans du duc d'Orléans régent du royaume, devenus riches par le bouleversement de l'Etat, appellé Système: "Pour moi, je n'ai jamais » rien gagné fur les ennemis de " l'Etat "... Ses discours où il mettoit le même courage que dans fes actions, rabaissoient trop les autres hommes, deja affez irrités par son bonheur; aussi avec de la probité & de l'esprit, il n'eut jamais l'art de se faire valoir, ni celui de se faire des amis. Dès l'entrée au fervice, il s'étoit fait remarquer par une bravoure à toute épreuve. On le pressoit inutilement, en 1677, de prendre une cuiraffe pour une action qui, fe-Ion toutes les apparences, devoit être vive & meurtriére. Je ne crois pas, répondit-il tout haut en présence de son régiment, ma vie plus précieuse que celle de ces braves gens-là... Villars regarda toujours comme un devoir de se trouver aux endroirs les plus dangereux, pour encourager les autres par son exemple. Il dîr, en 1703, à quelqu'un qui l'exhortoit à se ménager, qu'un Général devoit s'exposer autant qu'il exposoit les autres. Le maré-

enal de Villars étoit de l'académie Françoise, où il fut reçu en 1714. Il avoit été président du conseil de Guerre fous la Régence. On a imprimé en Hollande les Mémoires du Maréchal de Villars, en 3 vol. in-12. Le 1er est absolument de Iui, les deux autres font d'une autre main. Le duc de Villars son fils, gouverneur de Provence, est mort sans postérité masculine.

III. VILLARS, (l'abbé de Montfaucon de ) d'une famille noble du Languedoc, étoit parent du célebre Dom de Montfaucon. Il embrassa l'état ecclésiastique, vint à Paris, où fon talent pour la chaire lui donnoit des espérances. Il y plut par les agrémens de son cara-Ctére & de son esprit. Il se fit fur-tout connoître par son Comte de Gabalis, 1742, 2 vol. in - 12. Villars n'y a mis que la façon; le fonds a été puisé dans le livre de Borri, intitulé: La Chiave del Gabinetto. Cette petite production est écrite avec assez de finesse. L'auteur y dévoile agréablement les mystéres de la prétendue cabale des Freres de la Rose-Croix. Cet ouvrage lui fit interdire la chaire. Cet auteur fut tué d'un coup de pistolet, à l'âge d'environ 35 ans, vers la fin de l'année 1675, par un de ses parens, sur le chemin de Paris à Lyon. On a encore de lui un affez mauvais Traité de la Délicatesse, in-12, en faveur de Pere Bouhours; & un Roman en 3 vol. in-12, fous le titre d'Amour fans foiblesse, qui n'est pas grand'chofe.

I. VILLE, (Antoine de) né à Toulouse en 1596, chevalier des ordres de St Maurice & de St Lazare, se distingua dans le Génie & dans les fortifications. On a de lui : I. Un Livre de Fortifications, in - 12. II. Le Siége de Corbie, en latin, Tome VI.

Paris 1637, in-fol. III. Le Siége d'Hesdin, 1639, in-folio, &c. Ces ouvrages étoient fort estimés avant les découvertes du maréchal de Vauban.

II. VILLE, (Jérôme-François, marquis de ) Piémontois, fervit fous le duc de Savoie, où il fignala fon courage & fes lumiéres. Il avoit le grade de lieutenantgénéral au fervice de France fous le prince Thomas, lorfqu'il fut recherché par la république de Venise pour aller commander dans Candie, en 1665. Il foutint les efforts des Turcs jusqu'à ce que le duc de Savoie le rappella en 1678. Il quitta l'isle le 22 Avril, au grand regret des soldats & des officiers. qui comptoient autant fur sa valeur que sur sa capacité. D'Alquié a traduit ses Mémoires sur le siège de Candie, Amsterdam 1671, en 2 vol. in - 12. C'est un Journal intéressant de ce siège fameux.

III. VILLE, (Arnold de) du pays de Liége, fit exécuter l'an 1687 la Machine de Marly. On prétend qu'il avoit furpris le fecret de cette Machine d'un de ses compatriotes, nommé Rendequin Sualem. Ce dernier, mort en 1708 âgé de 64 ans, est qualifié seul inventeur de la Machine de Marly dans fon épitaphe, qui se voit en l'église de Bougival près de Marli. Il peut en avoir conçu les premiéres idées, qui ont été perfectionnées par Ar-

nold de Ville.

VILLEBEON, (Pierre de) d'une maison illustre de France, devint chambellan par la mort de son frere aîné, Gautier de Villebéon, & fut ensuite ministre-d'état du roi St Louis. Il rendit à ce prince les fervices les plus importans, le suivit dans fes voyages d'Outre-Mer, & fut nommé l'un de ses exécuteurs testamentaires. Il sit des prodiges Zz

de valeur dans les guerres d'Outre-Mer, & mourut à Tunis en 1270, fans avoir été marié.

VILLEDIEU, Voyez JARDINS.

VILLEFORE, (Joseph-François Bourgein de ) d'une famille noble de Paris, vit le jour en 1652. Pour se livrer plus librement à son goût pour la vie tranquille & pour l'étude, il passa quelques années dans la communauté des Gentilshommes établie sur la paroisse de S. Sulpice; mais son mérite le décela, & il fut admis en 1706 dans l'académie des Inscriptions. Il s'en retira de lui-même en 1708, sous prétexte que la foiblesse de son tempérament ne lui permettoit pas d'en fuivre les exercices ; mais réellement parce que ces exercices le gênoient. Il alla enfuite fe cacher dans un petit appartement du Cloître de l'Eglise métropolitaine, où il passa le reste de sa vie, qu'une mort chrétienne termina en 1737, à 85 ans. On a de lui un grand nombre d'ouvrages historiques, de traductions, d'opuscules. Ses ouvrages historiques sont : I. La Vie de S. Bernard, in-4°. Elle est écrite avec une simplicité noble. II. Les Vies des SS. Peres des Déserts d'Orient, en 2 volumes, puis en 3 in-12. III. Les Vies des SS. Peres des Déserts d'Occident, en 3 vol. in-12. Ces deux ouvrages n'ont pas éclipsé celui d'Arnauld d'Andilly dans le même genre. IV. La Vie de Ste Thérèse, avec des Lettres choisies de la même Sainte, in-4°, & en 2 vol. in-12. V. Anecdotes ou Mémoires secrets sur la Constitution Unigenitus, 3 vol. in-12. Cet ouvrage, entrepris à la priére du cardinal de Noailles, est semé de portraits tracés avec affez de fidélité. Les menées du Jésuite le Tellier & de fa cabale y font bren dévoilées. Le style, quoiqu'un peu négligé, est en général agréable & coulant. Il y a quelques fairs qui paroissent hazardés, d'autres trop satyriques : aussi ces Mémoires farent-ils supprimés par Arrêt du confeil, de même que la Réfutation qui en a été faite par Lafitau, évêque de Sisteron. VI. La Vie d'Anne-Gèneviéve de Bourbon, Duchesse de Longueville, dont la meilleure édition est celle d'Amsterd, en 1739, en 2 vol. in-8°... Les Traductions de Villefore sont : I. Celles de plufieurs ouvrages de S. Augustin des Livres de la Doctrine Chrétienne, in-8°; de ceux de l'Ordre & du Libre-arbitre, in-8°; des trois Livres contre les Philosophes Académiciens; du Traité de la Grace & du Libre-arbitre, in-12; & du Traité de la vie heureuse, in-12. II. Celles de plusieurs ouvrages de St Bernard; des Lettres, 2 vol. in-8°; & des Sermons choisis, in-8°, avec des Notes qui servent à éclaireir le texte. III. Celles de plufieurs ouvrages de Cicéron; des Entretiens sur les Oraceurs illustres, in-12; & de toutes les Oraisons, en 8 vol. in-12. Ces différentes versions ont été bien accueillies. Elles ont presque toujours le mérite de la fidélité & de l'élégance; mais on reproche au traducteur des négligences dans la diction & des périphrafes languissantes.

fes languissantes.

VILLEFROY, (Guillaume de) prêtre, docteur en théologie, né en 1690, mourut professeur d'hébreu au collége-royal en 1777. Il avoit été secrétaire du duc d'Orléans, qui lui fit donner l'abbaye de Blassmont en 1721. C'étoit un homme d'étude & laborjeux. On a de lui :Lettres de M. l'Abbé de\*\*\* à ses Elèves pour servir d'introduction à l'intelligence des Saintes Ecrè-

tures, Paris 1751, 2 vol. in-12; & d'autres Ecrits.

VILLEGAGNON, (Nicolas Durand de ) chevalier de Malte, né à Provins en Brie, se signala en 1541 à l'entreprise d'Alger. Il ne se distingua pas moins à la défense de Malte, dont il a donné une Relation franc. 1553, in-8°. ou en latin in-4°. Né pour les entreprises finguliéres, il tenta de se former une souveraineté au Brésil en Amérique. Ayant annoncé qu'on vouloit en faire une retraite pour les Prétendus-Réformés, il eut d'abord beaucoup de colons; mais s'étant avisé de les contredire sur leur croyance, ils l'abandonnérent. Les Portugais s'emparérent du fort qu'il avoit fait bâtir pour protéger fa colonie, & le Bréfil fut perdu pour les François. Villegagnon revint en France & y mourut en 1571, laiffant plufieurs Ecrits contre les Protestans.

VILLEHARDOUIN, (Géofroi de) chevalier, maréchal de Champagne en 1200, porta les armes avec diffinction, & cultiva les lettres dans un fiécle ignorant & barbare. On a de lui, l'Histoire de la prise de Constantinople par les Frangois en 1204, dont la meilleure édition est celle de du Cange, infolio, 1657. Les exemplaires en grand papier sont préférés au petit. Cet ouvrage est écrit avec un air de naiveté & de fincérité qui plait; mais l'auteur n'est pas affez judicieux dans le choix des faits & des circonstances.

VILLENA, Voyez PACHECO. VILLENEUVE, (Arnauld de) Voyez ARNAULD, nº 11.

VILLENEUVE, V.III.BRANCAS, I. VILLENEUVE, (Helion de) grand-maître de l'ordre de S. Jean de Jérusalem qui résidoit alors à Rhodes, sut élu à la recommandation du pape Jean XXII qui le connoissoit également courageux & habile. Son élection se fit à Avignon en 1319. Le premier soin du nouveau grand-maître fut d'affembler un chapitre général à Montpellier. On prétend que ce fut dans cette affemblée qu'on divisa le corps de l'ordre en différentes langues ou nations, & qu'on attacha à chaque langue des dignités particulières & les commanderies de chaque nation. Villeneuve ayant terminé ce chapitre, se rendit à Rhodes vers l'an 1332, & il y vécut en prince qui fait gouverner. La ville & l'isle entière lui furent redevables d'un bastion, qu'il fit élever à ses dépens à la tête d'un fauxbourg. A cette fage précaution, le grandmaître ajoûta le fecours d'une garnison nombreuse, qu'il entretint toujours de ses propres deniers. D'ailleurs sa présence & sur-tout ses bienfaits attirérent à Rhodes un grand nombre de chevaliers; cette isle devint un boulevart redoutable. Il arma enfuite fix galeres, pour seconder la ligue des princes Chrétiens contre les Infidèles. Différens abus s'étoient gliffés dans l'ordre, & le pape Clément VI en avoit été instruit. Villeneuve fit différens réglemens pour la réforme des mœurs. Il fut défendu aux chevaliers de porter de draps qui coûtaffent plus de deux florins l'aune & demie. On leur interdit la pluralité des mets & l'usage des vins délicieux. Il envoya peu de tems après des députés au pape ; ils tinrent un chapitre à Avignon, où les Réglemens faits par le grand maître furent confirmés. L'ordre perdit bientôt Villeneuve ; il mourut à Rhodes en 1346. "Prince recommandable (dit Vertot) par son éco-Zzij

nomie, & qui pendant son magistére aquitta toutes les dettes de la Religion. » Sa prudence se fignala pluf. fois autant que sa valeur, & fur - tout lorfqu'il rédnifit l'isle de Lango révoltée contre l'ordre. Sa féyérité le fit appeller Manlius, parce qu'il dépouilla de l'habit de chevalier Dieu-donné de Gozon, qui , contre sa défense, avoit combattu & terraffé un monstre qui infestoir Rhodes. Il sit éclater sa magnificence par les édifices qu'il fit élever dans l'ille : une église où il fonda deux chapelles magiftrales & un château qui porta fon nom. Il fut aussi le fondateur d'un monastère de Chartreuse, dans le diocèle de Frejus, où la lœur Rofoline de Villeneuve, morte en odeur de fainteté, fut prieure. L'illustre maifon dont étoit le grand - maitre de Rhodes , a produit un grand nombre de personnages distingues ; tels que Romée de VILLE-NEUVE, premier ministre de Raimond Berenger comte de Provence, mort en 1250; Louis de VILLE-NEUVE , seigneur de Sorenon , premier marquis de Trans, chambellan de Charles VIII, & un des généraux de ses armées navales. **Enfin l'ordre de Malté lui doit plus** de cent chevaliers, & l'Eglise un grand nombre de prélats, dont les lumières ont égalé les vertus.

II. VILLENEUVE, (Gabrielle-Susanne Barbot, veuve de J. B. de Gaallon de) morte en 1755, avoit de l'esprit & de l'aménité. Son mari étoit lieutenant-colonel d'infanterie. Elle s'exerça dans le genre Romanesque, & elle eur à cet égard quelques succès. On a d'elle: I. La seune Américaine, ou les Contes Marins, 4 parties, in-12. III. Le suge prévenu, in-12. IV. Les Contes de cette année, in-12.

V. Les Belles Solitaires, en 3 parties, in-12. VI. Le Beau-Frere supposé, 4 parties in-12. VII. Mesdemoiselles de Marsange, in-12. VIII. Le Tems & la Patience, 2 v. in-12. IX. La sardinière de Vincennes, en 5 brochures in-12. Ce dernier Roman est le plus lu. C'est un tableau des caprices de l'amour & de la fortune, sans force & sans coloris; mais les situations attendisantes, la justesse des sentimens, la justesse de la foiblesse de l'incorrection du style.

VILLER, (Michel) prêtre du diocefe de Laufanne, mort le 30 Mars 1757, âgé de plus de 80 ans, est connu par des Anecdotes fur l'état de la Religion dans la Chine, 1732 & 1742, en 7 vol. in-12, où il n'a pas le mérite de la précision.

VILLEROI, (Voy. Aubespi-ME, n° iv... & Neuville. VILLETHIERY, (Jean Girard

de) Voyer GIRARD DE VILLETH ... I. VILLIERS DE L'ISLE-ADAM, (Jean de) chevalier, feigneur de l'Iste-Adam, d'une des plus anciennes & des plus illustres maisons de France, s'engagea dans la faction de Bourgogne, à laquelle il fut fort utile par ses intrigues & par son courage Il fut fait maréchal de France en 1418. Devenu suspect à Henri Vroi d'Angleterre, il fut renfermé à la Bafsille par ordre de ce prince, & n'en sortit qu'en 1422. Il servit encore les ducs de Bourgogne & les Anglois jusqu'en 1435; mais peu de tems après, il rentra au fervice du roi Charles VII, prit Pontoife, & facilità la réduction

de Paris. Ce héros fe préparoit à d'autres exploits, lorsqu'il fut

taé à Bruges, dans une fédition

populaire, en 1437, honoré des

regrets de son roi.

ADAM, (Philippe de) élu en 1521 grand-maitre de l'ordre de S. Jean de Jérusalem, étoit de la même maison que le précédent. Il commandoit dans l'isle de Rhodes, lorsque cette isle fut assiégée par 200 mille Turcs en 1522. Les efforts de cette multitude avant été inutiles, Soliman vint la commander & pressa le siège avec tant de vivacité, que le grand-maître, trahi d'ailleurs par d'Amaral, chancelier de l'ordre, fut obligé de se rendre le 20 Décembre de la même année. Le vainqueur, plein d'estime pour le vaincu, lui fit les offres les plus flatteuses pour l'engager à rester avec lui ; mais l'Isle-Adam préféra les intérêts de son ordre à sa fortune. Après avoir erré pendant S ans, avec ses chevaliers fans retraite affûrée, l'empereur Charles-Quint lui donna en 1530 Malte, le Goze & Tripoli de Barbarie; & le grand-maître de l'Isle-Adam en prit possession au mois d'Octobre de la même année. C'est depuis ce tems que les chevaliers de S. Jean de Jérusalem ont pris le nom de Chevaliers de Malte. L'Isle-Adam mourut en 1534, à 70 ans, pleuré de ses chevaliers, dont il avoit été le défenseur & le pere. On grava fur fon tombeau ce peu de mots qui renferment un éloge complet: C'est ici que repose la Vertu victorieuse de la Fortune. Son petit-neveu, Charles, mort en 1535, donna toutes fes terres à son cousin le connétable Anne de Montmorency en 1527, du confenrement de son frere puiné Claude. qui avoit cependant plusieurs enfans.

III. VILLIERS, (Pierre de) né à Cognac fur la Charente en 1648, entra chez les Jésuites en 1666. Après s'y être distingué & dans

II. VILLIERS DE L'ISLE- les colléges & dans la chaire, il en fortit en 1689, pour rentrer dans l'ordre de Cluni non-réformé. Il devint prieur de St-Taurin. & mourut à Paris en 1718, à 80 ans. Cet écrivain, appellé par Boileau le Matamore de Cluni, parce qu'il avoit l'air audacieux & la parole impérieuse, étoit d'ailleurs un homme très-estimable. On a de lui un recueil de Poefies. L'abbé de Villiers faisoit peu de cas de fes vers, & il fe rendoit justice, quoique poëte & auteur. Sa poësie, exacte & naturelle, eft trop languissante. Ses ouvrages poëtiques recueillis par Colombar, 1728, in-12, font : I. L'Art de prêcher, Poëme qui renferme les principales règles de l'éloquence. II. De l'Amitié, III. De l'Education des Rois dans leur enfance. Ces trois Poëmes font fur de grands fujets, remplis de folides préceptes & de fages instructions; mais le style est simple, dénué d'harmonie & d'images, & plein de petits détails que l'expression ne relève jamais: à peine s'élève-t-il jufqu'au rang de verfificateur. IV. Deux Livres d'Epitres. V. Piéces diverses, &c. L'abbé de Villiers s'est aussi distingué par plufieurs beaux Sermons, & par différens ouvrages en profe. Les principaux sont : I. Pensées & Réflexions sur les égaremens des hommes dans la voie du falut , à Paris , 1732, 3 vol. in-12. II. Nouvelles Réflexions sur les défauts d'autrui, & fur les fruits que chaçun en peut retirer pour sa conduite, in-12. 4. vol. III. Vérités satyriques, en 50 Dialogues in-12. IV. Entretiens fur les Contes des Fées & sur quelques Ouvrages de ce tems , pour servir de préservatif contre le mauvais goût, 1699, in-12. Il s'élève dans ce livre contre l'ufage de ne mentre que de l'amour dans ces pièces,

Ces différens ouvrages respirent une honne morale; mais ils manquent souvent de profondeur, de chaleur & d'énergie, & offrent trop d'idées communes. Cependant sa diction, pure & faine, est bien préférable à l'emphase pédantesque de nos moralistes d'aujourd'hui.

VILLIERS, Voy. BUCKINGHAM. VILLIC, Voyez WILLIC. VILLON, Voyez CORBUEIL.

I. VINCENT, (Saint) diacre de Sarragosse, reçut la couronne du martyre à Valence en 305.

II. VINCENT DE LERINS, célèbre religieux du monastére de ce nom, étoit natif de Toul, selon la plus commune opinion. Après avoir passé une partie de sa vie dans les agitations du fiécle, il se retira au monastére de Lérins, où il ne s'occupa que de la grande affaire du falut. Il composa en 434 son Commonitorium, dans lequel il donne des principes pour réfuter toutes les erreurs, quoique fon but principal foit d'ycombattre l'hérésie de Nestorius que l'on venoit de condamner. Sa règle est de s'en tenir à ce qui a été enseigné dans tous les lieux & dans tous les tems. Ce Mémoire. plein d'excellentes choses & de principes rendus avec netteté, étoit divisé en 2 parties, dont la seconde traitoit du Concile d'Ephèse. Cette partie lui fut volée, & il ne Iui resta que l'Abrégé qu'il en avoit fait, & qu'il a mis à la fin de fon Mémoire, Cet illustre solitaire mourut en 450. La meilleure édition de fon excellent ouvrage est celle que Baluze en a donnée avec Salvien, 1684, in-8°. Cette édition, enrichie de notes, a reparu augmentée à Rome 1731, in-4°. Nous avons une Traduction françoise du Commonitorium , in-12.

III. VINCENT DE BEAUVAIS, Dominicain, ainsi appellé du lieu

de sa naissance, s'acquit l'estime du roi St Louis & des princes de sa cour. Ce monarque l'honora du titre de son lecteur, & lui donna inspection sur les études des princes ses enfans. Vincent ayant fort aisement des livres par la libéralité du roi, entreprit, I. L'ouvrage qui a pour titre: Speculum majus, à Douai, 1624, 10 tom. en 4 vol. in-f. C'est un ample recueil contenant des extraits d'écrivains sacrés & profanes, où l'on trouve raffemblé dans un seul corps, tout ce qui a paru de plus utile à l'auteur. Cette collection, affez mal choine & auffi mal digérée, est pleine d'erreurs les plus groffiéres. L'auteur l'a divisée en 4 parties. La 11e est intitulée: Speculum naturale; la 11e, Speculum doctrinale; la IIIe, Speculum morale; & la IVe, Speculum historiale. L'abrégé de cet ouvrage est attribué à Doringck: (Voyez ce mot.) II. Une Lettre à St Louis sur la mort de son fils aîné. III. Un Traité de l'Education des Princes, & d'autres Traités en latin, écrits d'un style barbare. Ce favant religieux mourut en

IV. VINCENT FERRIER, (St) religieux de l'ordre de St Dominique, né à Valence en Espagne le 23 Janvier 1357, fut reçu docteur de Lerida en 1384. Ses missions en Espagne, en France, en Italie, en Angleterre, en Ecosse, firent éclater son zèle dans une partie de l'Europe. Il l'exerça fur-tout pendant le schisme qui déchiroit l'Eglise. Il fit un grand nombre de voyages pour engager les princes & les prélats à travailler à la réunion. Il fut, pendant plufieurs années, consesseur de Benoît XIII & son plus ardent défenseur. Mais rebuté par l'opiniatreté de ce schifmatique, déclaré ennemi de la paix & de l'union de l'Eglise, il disposa

Le roi d'Espagne & les autres souverains à foustraire tous leurs états à son obéissance; il s'attacha au concile de Constance, & abandonna son pénitent. En 1417 il alla prêcher en Bretagne, & mourut à Vannes en 1419, âgé de 62 ans & quelques mois, après avoir porté grand nombre de pécheurs à la pénitence. Nous avons de lui plufieurs ouvrages, publiés à Valence en Espagne, 1491, in-fol. On trouve dans ce recueil : I. Un Traité de la Vie spirituelle, ou de l'Homme intérieur. II. Celui de la Fin du Monde, ou de la ruine de la Vie spirituelle, de la dignité Ecclésiastique, & de la Foi Catholique. III. Un Traité intitulé: Des deux avénemens de l'Ante-Christ. IV. Une Explication de l'Oraison Dominicale. V. Des Sermons, pleins de faux miracles & d'inepties: on doute qu'ils foient de lui.

V. VINCENT DE PAUL, (St) né à Poy au diocèse d'Acgs en 1576, de parens obscurs, fut d'abord employé à la garde de leur petit troupeau; mais la pénétration & l'intelligence qu'on remarqua en lui, engagea ses parens à l'envoyer à Toulouse. Après avoir fini ses études, il fut élevé au facerdoce en 1600. Un modique héritage l'ayant appellé à Marseille, le bâtiment fur lequel il s'en revenoit à Narbonne, tomba entre les mains des Turcs. Il fut esclave à Tunis sous trois maîtres différens, dont il convertit le dernier, qui étoit renégat & Savoyard. S'étant fauvés tous les deux fur un esquif, ils abordérent heureusement à Aigues-Mortes en 1607. Le vice-légat d'Avignon, Pierre Montorio, instruit de son mérite, l'emmena à Rome. L'estime avec laquelle il parloit du jeune prêtre François, l'ayant fait connoître à un ministre d'Henri IV, il fut chargé d'une affaire importante auprès de ce prince en 1608. Louis XIII récompensa dans la suite ce fervice par l'abbaye de St Léonard de Chaulme. Après avoir été quelque tems aumônier de la reine Marguerize de Valois, il se retira auprès de Bérulle son directeur, qui le fit entrer en qualité de précepteur dans la maison d'Emmanuel de Gondy, général des galéres. Made de Gondy, mere de ces illustres élèves, étoit un prodige de piété. Ce fut elle qui lui inspira le dessein. de fonder une Congrégation de Prêtres qui iroient faire des Miffions à la campagne. Vincent, connu à la cour pour ce qu'il étoit, obtint par fon feul mérite la place d'aumônier-général des galéres en 1619. Le ministère de zèle & de charité qu'il y exerça, fut longtems célèbre à Marseille, où il étoit déja connu par de belles actions. Ayant vu un jour un malheureux forçat inconfolable d'avoir laissé sa femme & ses enfans dans la plus extrême misére, Vincent de Paul avoit offert de se mettre à sa place; & ce qu'on aura peine sans doute à concevoir, l'échange fut accepté. Cet homme vertueux fut enchaîné dans la chiourme des galériens, & fes pieds restérent enslés, pendant le reste de sa vie , du poids des fers. honorables qu'il avoit portés. St François de Sales, qui ne connoissoit pas dans l'Eglise un plus digne Prêtre que lui, le chargea en 1620 de la supériorité des filles de la Visitarion. Après la mort de Made de Gondy, il se retira au collége des Bons-Enfans, dont il étoit principal, & d'où il ne fortoit que pour faire des Missions avec quelques Prêtres qu'il avoit affociés à ce travail. Quelques années après, ilaccepta la maison de St Lazare, qui devint le chef de sa Congrégation. " Sa vie ne fut plus qu'un tissu de Zziv

» bonnes œuvres, (dit l'abbé Ladvo-" cat. ) Missions dans toutes les par-» ties du royaume, aussi bien qu'en » Italie, en Ecosse, en Barbarie, à " Madagascar, &c. Conférences Ec-" clésiastiques, où se trouvoient les " plus grands évêques du royaume: » Retraites spirituelles, & en même " tems gratuites : Etablissement pour " les Enfans-Trouvés, à qui , par un " discours de fix lignes, il procura " 40,000 liv. de rente: Fondation » des Filles de la Charité pour le » fervice des Pauvres malades ; ce " n'est-là qu'une esquisse des ser-" vices qu'il a rendus à l'Eglise & » à l'Etat. Les Hôpitaux de Bicêtre, " de la Salpétrière, de la Pitié; ceux " de Marseille pour les Forçats, de » Ste Reine pour les Pélerins, du " St Nom de Jesus pour les Vieil-» lards, lui doivent la plus grande " partie de ce qu'ils font. Il en-" voya en Lorraine, dans les tems » les plus fàcheux, jusqu'à deux " millions en argent & en effets ". Avant l'établissement pour les Enfans-Trouvés, on vendoit ces innocentes créatures dans la rue St Landri 20 fols la piéce, & on les donnoit par charité, disoit-on, aux semmes malades qui en avoient besoin pour leur faire succer un lait corrompu. Vincent de Paul fournit d'abord des fonds pour nourrir 12 de ces enfans; bientôt sa charité foulagea tous ceux qu'on trouvoit exposés aux portes des Eglises; mais les fecours lui ayant manqué. il convoqua une affemblée extraordinaire de Dames charitables. Il fit placer dans l'Eglise un grand nombre de ces malheureux enfans, & ce spectacle, joint à une exhortation aussi courte que parhétique. arracha des larmes; & le même jour, dans la même Eglise, au meme instant, l'hôpital des Enfans-Trouvés fut fondé & doté. Pendant

dix années qu'il fut à la tête du conseil de conscience sous Anne d'Autriche, il ne fit nommer aux bénéfices que ceux qui en étoient les plus dignes. L'attention qu'il eut d'écarter les partifans de Jansenius, l'a fait peindre par les historiens de Port-Royal comme un homme d'un génie borné; mais ils n'ont pu lui refuser une vertu peu commune. Il travailla efficacement à la Réforme de Grammont, de Prémontré, de l'abbaye de Ste Gèneviéve, aussi bien qu'à l'Etablissement des grands Séminaires. Vincent accablé d'années, de travaux, de mortifications, finit sa sainte carrière le 27 Septembre 1660, âgé de près de 85 ans. Benoît XIII le mit au nombre des Bienheureux le 13 Août 1729, & Clément XII au nombre des Saints le 16 Juin 1737. Ceux qui voudront connoître plus particuliérement St Vincent de Paul, peuvent lire la Vie que Collet en a donnée en 2 vol. in-4°. On ne peut qu'admirer Vincent en lifant cet ouvrage, & quoique ce soit le portrait d'un pere fait par un enfant, il n'est que très-peu slatté. Sa Congrégation posséde aujourd'hui environ 84 Maisons divisées en 9 provinces. Elle ne s'est pas illustrée, comme d'autres, dans la littérature: ce n'étoit pas le but de son fondateur, homme plus pieux que favant; mais elle fert utilement l'Eglife dans les Séminaires & dans les Missions. L'éditeur de Ladvocat cite à la fuite de l'article de Vincent de Paul, l'Avocat du Diable, 3 vol. in-12; mais il auroit du avertir que ce livre est un libelle, où le fondateur des Lazaristes est traité d'infâme délateur & d'exécrable boutefeu. Il y a tant d'emportement dans cet ouvrage, que l'auteur paroit réellement avoir été inspiré par celui dont il fe dit l'avocat.

VINCENTINI, Voy. VALERIO, nº II.

VINCI, (Léonard de) peintre, vit le jour de parens nobles, dans le châreau de Vinci, près de Florence, en 1445. Les fciences & les arts étoient familiers à ce peintre; il avoit inventé une forte de lyre dont il touchoit parfaitement. Il connoissoit l'architecture & l'hydraulique. Peu de tems après avoir commencé à étudier la peinture, Verrochio, fon maître, le crut en état de travailler à un Ange qui restoit à peindre dans un de ses tableaux,dont le fujet étoit le Baptême de N. S. Le jeune Léonard le fit avec tant d'art, que cette figure effaçoit toutes les autres. Verrochio, piqué de se voir ainsi surpassé, ne voulut plus manier le pinceau. Un des plus magnifiques ouvrages de Léonard est la représentation de la Cêne de N. S. qu'il peignit dans le réfectoire des Dominicains à Milan. Il avoit commencé par les Apôtres; mais s'étant épuifé par l'expression qu'il leur donna dans les airs de tête, il ne trouva rien d'affez beau pour le Christ, & le laissa ébauché. Cependant le prieur du couvent, homme inquiet, le tourmentoit fans ceffe. Léonard, pour se venger de ce moine impatient, le peignit à la place de Judas, dont la figure restoit aussi à finir. Ce fut avec ce peintre que Michel-Ange travailla, par l'ordre du Sénat, à orner la grande falle du confeil de Florence, & ils firent ensemble ces cartons qui sont devenus depuis si fameux. Il est rare que la jalousie ne détruise point l'union qui sembleroit devoir régner entre les perfonnes à talent. Cette cruelle passion força Léonard de quitter l'Italie, où Michel - Ange partageoit avec lui l'admiration publique. Il vint donc en France, à la cour de François I;

mais étant déja vieux & infirme. il n'y fit que très-peu d'ouvrages. Il mourut vers l'an 1520 à Fontainebleau, entre les bras du roi, qui l'étoit venu visiter dans sa derniére maladie. Le coloris de ce peintre eft foible, fes carnations font d'un rouge de lie. Il finiffoit tellement ce qu'il faisoit, que souvent son ouvrage en devenoit sec. Il avoit aussi une exactitude trop servile à fuivre la nature jusques dans ses minuties: mais ce peintre a excellé à donner à chaque chose le caractére qui lui convenoit. Il avoit fait une étude particulière des mouvemens produits par les passions. Il y a une correction & un goût exquis dans son dessin. On remarque aussi beaucoup de noblesse, d'efprir & de fagesse dans ses compofitions. Le Traité de la Peinture, en Italien, Paris 1651, in-fol. que ce peintre a laissé, est estimé. Nous en avons une Traduction françoise donnée par Chambray, Paris, 1651, in-fol.; & une de 1716, in-12. Nous avons encore de lui, Des Têtes & des Charges, 1730, in-4°.

VINET, (Elie) naquit auprès de Barbezieux en Saintonge. André Govea, principal du collége de Bordeaux. l'appella dans cette ville, où il lui fuccéda. Après avoir fait un voyage en Portugal, il remplit cette place avec un fuccès distingué. C'étoit un homme grave, infatigable au travail, & aimant tellement l'étude, que dans sa dernière maladie il ne cessa de lire & de faire des observations sur ce qu'il lifoit. Ses talens pour l'éducation de la jeunesse égaloient son ardeur laborieuse. Il mourut à Bordeaux en 1587, à 78 ans, regardé dans la république des lettres comme un favant profond & un critique habile. Ses principaux ouvrages iont : I. L'Antiquité de Bordeaux &

de Bourg, 1574, in-4°. II. Celle de Saintes & de Barbezieux, 1571, in-4°. Ces deux livres sont estimés à cause des recherches. III. La Maniére de faire des Solaires ou Cadrans, in-4°. IV. L'Arpenterie, in-4°. V. Des Traductions françoises de la Sphére de Proclus. & de la Vie de Charlemagne écrite par Eginard. VI. De bonnes Editions de Théognis, de Sidonius Apollinaris, du livre de Suétone sur les Grammairiens & les Rhéteurs, de Perse, d'Eutrope, d'Aufone, de Florus, &c. avec des notes & des commentaires pleins d'érudition.

VINGBOONS, (N.) architecte Hollandois du dernier siècle, s'est rendu célèbre par le grand nombre de beaux édifices qu'il a fait conftruire dans sa patrie. Ses Ouvrages ont été imprimés à la Haye, 1736,

in - fol.

VINNIUS, (Arnold) célèbre professeur de droit à Leyde, mourut en 1657 à 70 ans. On a de lui un Commentaire sur les Institutes de Justinien, Elzévir, 1665, in 4° réimprimé sous ce titre: Arnoldi VIN-NII Jurisconsulti in quatuor libros Institutionum Imperialium, Commentarius academicus & forensis, &c. Cui accedunt ejusdem Vinnii Quastiones Juris selecta, Paris, 1778, 2 vol. in-4°; & un autre Commentaire sur les anciens Jurisconsultes, Leyde, 1677, in-8°. Celui-ci fait suite des Auteurs cum notis Variorum.

VINOT., (Modeste) prêtre de l'Oratoire, né à Nogent-sur-Aube d'un avocat, professa la rhétorique à Marseille, où il se distingua par ses Harangues & par ses Posses larines. La littérature n'étoir pas son seul talent. Ses supérieurs l'ayant envoyé à Tours pour y saire des Consérences publiques sur l'Histoire eccléssassique, il mérita que d'Hervaux, archevèque de

Tours, le nommât chanoine de St-Gatien. Le P. Vinot conserva cacanonicat le reste de ses jours, fans fortir de la congrégation, qui le regarda toujours comme un de fes plus illustres membres. On a de lui, I. Une Traduction, en beaux vers latins, des Fables choisies de. la Fontaine, conjointement avec le P. Tiffard; & d'autres Poëfies latines, imprimées à Troyes en 2 petitsvol. in-12, & réimprimées à Rouenfous le nom d'Anvers, par les foins. de l'abbé Saas, en 1738, in-12. II. Une Dénonciation raisonnée d'une Thèse de Théologie soutenue à Tours le 10 Mai 1717. Le Pere Vinot, mourut à Tours en 1731, à 59 ans. Il avoit de l'esprit, de l'imagination, & le génie de la Satyre. Quelques écrivains lui ont attribué le Philotanus de l'abbé Grecourt.

VINTIMILLE, (Charles - Gafpard-Guillaume de) d'une des plus anciennes familles du royaume, fut fuccessivement évêque de Marfeille, archevêque d'Aix en 1708, & de Paris en 1729. Il mourut en 1746, à 94 ans. L'amour de la paix fut son principal mérite. Les disputes du Jansénisme qui troublérent son diocèse, n'altérérent point la tranquillité de son caractère. Il fut le premier à rire des saryres que les partisans du diacre Pácis publiérent contre lui. Son frere le comre du Luc, mort en 1740 à 87

ans, laissa des enfans.

VIO., (Thomas de) célèbre cardinal, plus connu sous le nom de Cajetan, naquit à Gaiete, dans le, royaume de Naples, en 1469. L'ordre de St Dominique le reçut dans son sein en 1484. Il y brilla par son esprit & par son savoir, devinc docteur & prosession en théologie, puis procureur-général de son ordre, & ensin général en 1508. Il rendit des services importans au

pape Jules II & à Léon X, qui l'honora de la pourpre en 1517, & le fit l'année suiv. son légat en Allemagne. Le cardinal Cujetan eut plu-, fieurs conférences avec Luther; mais fon zèle & fon éloquence ne purent ramener dans le bercail cette brebis égarée. Elevé en 1519 à l'évêché de Gaïete, il fut envoyé légat en Hongrie l'an 1523. Après y avoir fait beaucoup de bien, il retourna à Rome, où il mourut en 1534, à 67 ans. Malgré les affaires importantes dont il étoit chargé, il s'étoit fait un devoir de ne laisser passer aucun jour fans donner quelques heures à l'étude. C'est ce qui lui fit composer un si grand nombre d'ouvrages. Les principaux font: I. Des Commentaires fur l'Ecriturefainte, imprimés à Lyon en 1639, en 5 vol. in-fol. II. Des Traités fur diverses matiéres. III. Des Commentaires sur la Somme de St Thomas, qu'on trouve dans les éditions de cette Somme de 1541 & 1612. Ces différens ouvrages sont une source d'érudition. Le cardinal Cajetan avoit beaucoup lu & beaucoup compilé; mais ses livres sont trop volumineux pour croire qu'il l'eût toujours fait avec discernement.

VIOLE, (Le) peintre Italien, mourut à Rome en 1622, âgé de 50 ans. Annibel Carache lui donna des leçons & perfectionna fes talens pour le payfage, dans lequel ce maître a excellé. Le pape Grégoire XV, charmé de fon mérite, l'attacha à fon fervice; mais les bienfaits de fa fainteté, loin de l'animer au travail, lui firent embraffer une vie oisive. On doit le diftinguer de VIOLE ZANINI, qui cultiva l'architecture & qui écrivit fur cet art.

VIOLETTE, (La) Voyez CHESNE, nº III.

VIONNET, (George) Jésuite

de Lyon, d'un caractère aimable, étoit un bon littérateur & un poète foible. Nous avons de lui une Tragédie de Xercès, en 5 actes & en vers, 1749; & quelques Poèfies Latines fur différens sujets. Il termina sa carrière en 1754, à 42 ans.

VIPERANI, (Jean - Antoine) chanoine de Girgenti, puis évêque de Giovenazzo en 1588, est auteur d'une Poëtique, de Poësses Latines, & d'autres Ouvrages, Naples 1606, 3 vol. in-fol. Ils eurent du succès. L'auteur mourut en 1610.

VIRET, (Pierre) ministre Calviniste, né à Orbe en Suisse l'an 1511. s'unit avec Farel, pour aller prêcher à Genève les erreurs de Calvin. Les Genevois les ayant écoutés avec avidité, chassérent les Catholiques de la ville en 1536. Viret fut ensuite ministre à Lausanne & dans plufieurs autres villes. Il mourut à Pau en 1571, à 60 ans. Le fanatisme lui avoit donné une espèce d'éloquence; mais elle brille peu dans les ouvrages que nous avons de lui en latin & en françois : I. Opuscula, 1553, in-fol. II. Disputations sur l'état des Trépassés, 1552, in-8°.III. La Physique Papale, 1552, in-8°; que les esprits amis de la fatyre recherchent, ainfi que faNécromance Papale, Genève, 1553, in-8°.

VIRGILE, (Publius Virgilius Maro) furnommé le Prince des Poètes Latins, naquit à Andès, village près de Mantoue, l'an 70 avant J. C., d'un potier de terre. Les Ides d'Octobre, qui étoient le 15 de ce mois, devinrent à jamais fameuses par sa naissance. Sa muse s'étoit d'abord exercée dans le genre pastoral. Ce poëte, rétabli par Auguste dans son patrimoine, d'où il avoit été chassé, par la distribution faite aux soldats vétérans des terres du Mantouan & du Cré-

monois, composa, pour remerci er fon bienfaiteur, fa 11º Eglogue. Cette piéce fit connoître fon grand talent pour la poësie, & devint sa source de sa fortune. Il finit ses Bucoliques au bout de 3 ans : ouvrage précieux par les graces fimples & naturelles, par l'élégance & la délicatesse, & par la pureté de langage qui y règnent. Peu de tems après, Virgile entreprit les Géorgiques: Poëme le plus travaillé de tous ceux qu'il nous a laiffés, & qu'on peut appeller le chefd'œuvre de la poësse latine. Ces différens ouvrages lui acquirent les suffrages & l'amitié d'Auguste, de Mécène, de Tucca, de Pollion, d'Horace, de Gallus. La vénération qu'on avoit pour lui à Rome étoit telle, qu'un jour, comme il vint au théâtre, après qu'on y eut récité quelques-uns de ses vers, tout le peuple s'éleva avec des acclamations: honneur qu'on ne rendoit alors qu'à l'empereur. Tant de gloire lui fit des jaloux, à la tête desquels étoient Bavius & Nævius. On attaqua sa naissance, on déchira ses ouvrages, on ne respecta pas même ses mœurs; on Iui prêta des goûts infâmes, ainfi qu'à Socrate, Platon, &c. Ce qui encourageoit les critiques, c'étoit sa modestie, qui dégénéroit en timidité. Sa gloire l'embarrassoit en bien des occasions; quand la multitude accouroit pour le voir, il fe déroboit en rougissant. Il négligeoit ses habillemens & sa perfonne. Cette simplicité cachoit beaucoup de génie; mais ce n'étoit pas aux fots à le voir. Un certain Filistus, bel-esprit de cour, prenoit plaifir, dit-on, à l'agacer continuellement, même en préfence d'Auguste. Vous êtes muet, lui dir-il un jour, & quand vous auriez une langue, vous ne vous défendriez

pas mieux ... Virgile, piqué, se comtenta de répondre : Mes ouvrages parlent pour moi .-- Auguste applaudit a la répartie, & dît à Filistus: SE vous connoissiez l'avantage du silence, vous le garderiez toujours.. Cornificius, autre Zoile, déchiroit Virgile. On en avertit le poëte, qui répondit fimplement: Cornificius m'étonne. Je ne l'ai jamais offensé, je ne le hais point; mais il faut que l'Artiste porte envie à l'Artiste, & le Poète au Poëte. Je ne me venge de mes ennemis qu'en m'éclairant par leur critique. Un de ceux dont il fut le moins bleffé, c'est Bathille: Virgile avoit attaché pendant la nuit, à la porte du palais d'Auguste, ce Distigue où il le fait égal à Jupiter :

Nocte pluit tota; redeunt spectacula mane:

Divisum Imperium cum Jove Cæsar habet.

L'empereur voulut connoître l'auteur de cette ingénieuse bagatelle; personne ne se déclara. Bathille, profitant de ce filence, se fait honneur du Distique & en reçoir la récompense. Le dépit de Virgile lui suggéra une idée heureuse : ce fut de mettre au bas du Distique, ce vers , Hos ego versiculos feci , tulit alter honores; & le commencement du fuivant, Sic vos non vobis, répété 4 fois. L'empereur demanda qu'on en achevât le fens; mais personne ne put le faire, que celui qui avoit enfanté le Distigue. Bathille devint la fable de Rome, & Virgile fut au comble de sa gloire, fur-tout lorfqu'on eut vu quelques échantillons de fon Enéide. Virgile employa onze ans à la composition de cet ouvrage ; mais voyant approcher fa fin, fans avoir pu y faire les changemens qu'il méritoit, il ordonna qu'on le jetsåt su feu; ordre rigoureux, qui heureusement ne fut point exécuté. Il mourut à Brindes en Calabre le 22 Septembre de l'an 19 de J. C. à si ans, en revenant de Grèce avec Auguste. Ce prince se délaffoit quelquefois par la lecture de l'Eneide. On fait l'impression que fit sur l'empereur & sur Oczavie l'éloge du jeune Marcellus, placé avec tant d'art dans le vi° livre. Octavie s'évanouit à ces mots, TU MARCELLUS ERIS; & voulant marquer sa reconnoissance & son admiration au poëte, elle lui fit compter dix grands sesterces pour chaque vers; ce qui montoit à la somme de 32500 livres. Quoique Virgile ne foit venu qu'après Homère, qu'il l'ait imité dans le plan de son Poëme, & qu'il n'ait pu mettre la derniére main à son ouwrage; cependant c'est une question indécise, & qui le sera vraisemblablement toujours, de savoir lequel des deux poëtes a le mieux réussi dans la Poësse épique: (Voyez dans l'article d'Homére le Parallèle de ces deux grandshommes.) Ce Parallèle nous difpense de tracer ici le caractère de l'Eneide & de son auteur. Comme les talens sont bornés, Virgile n'étoit plus le même lorfqu'il écrivoit en prose. Sénèque le Philosophe nous apprend, qu'il n'avoit pas mieux réussi en prose que Cicéron en vers. La fanté de ce poëte avoit toujours été foible & chancelante; il étoit sujet aux maux d'estomac & de tête, & aux crachemens de fang : auffi mourut-il au milieu de sa carriére. Il ordonna par son testament qu'on laissât son Poëme tel qu'il étoit, au cas qu'on le fauvât des flammes, & l'on eut cette attention : delà vient qu'on trouve tant de vers imparfaits dans l'Enside. L'auteur de cet ouvrage unique mourut affez riche, pour laisser des sommes considérables à Tucca, à Varius, à Mécène, à l'empereur même. Son corps sur porté près de Naples; & l'on mit sur son tombeau ces vers qu'il avoit faits en mourant:

Mantua me genuit, Calabri rapuere,
tenet nunc
Parthenone: cecini Pascua, Rura

Parthenope: cecini Pascua, Rura, Duces.

Les éditions les plus recherchées des ouvrages de Virgile sont celles de 1470, 1471, 1472, in-fol. -du Pere la Cerda, Lyon 1619, 3 vol. in-fol. -- de Sedan, 1625, in-32 .-- d'Elzevir, 1636, in-12 .-- du Louvre , 1641 , in - fol . -- de Londres 1663, in-fol. donnée par Ogilvi, avec 102 figures & une carte .-- Cum notis Variorum, 1680, 3 vol. in-8° .-- Ad ufum Delphini , Paris 1682 , in-4° .-- de Lewarde, 1717, in-4° --Florence, 1741, in-4° .-- Amfterd. 1746, 4 vol. in-4° .-- Rome, 1741, in-fol. faite fur un ancien manufcrit dont on a figuré l'écriture. -- Ibid. 1763, en 3 vol. in-folio. avec fig. ital. & lat .-- de Londres Sandby, 1750, 2 vol. in-8°. fig .--Birmingham, Baskerville, 1757, in-4°. La plupart de ces éditions & fur-tout la derniére font superbes; mais ceux qui ne cherchent dans les livres que la commodité du format & l'exactitude de l'impreffion, peuvent se borner à l'édition d'Elgevir, en observant que dans l'édition originale les Bucoliques & l'Eneïde font précédées d'une page dont les capitales font en rouge; on à l'édition de Couftglier, 1745, en 3 vol. in-12, que M. Philippe dirigea. Il la revit exactement fur celle de Florence, donnée en 1741 sur un manuscrit de

1300 ans. Quant aux nombreuses Traductions françoises, dont on a furcharge notre littérature, il n'y a que celle de l'abbé des Fontaines qui foit supportable. Voyez fon article, & celui d'Annibal Caro à qui nous devons une bonne traduction Italienne.

VIRGILE, Voyez POLYDORE.

VIRGINIE, jeune fille Romaine, dont Appius Claudius, l'un des décemvirs, devint passionnément amoureux. Pour en jouir plus facilement, il ordonna qu'elle feroit remise à Marcus Claudius, avec lequel il s'entendoit, jufqu'à ce que Virginius son pere fût de retour de l'armée. Ce vénérable vieillard, ayant été averti de la violence qu'on vouloit faire à fa fille, vint à la hâte à Rome, & demanda à la voir. On le lui permit; alors ayant tiré Virginie à part, il prit un couteau qu'il rencontra fur la boutique d'un boucher : Ma chere Virginie, lui dît-il, voilà enfin tout ce qui me reste pour te conserver l'honneur & la liberté. Il lui porte à l'inftant le couteau dans le cœur & la laisse expirante. Il s'échappe de la multitude, & vole dans le camp, avec 400 hommes qui l'avoient fuivi. Les troupes, plus indignées contre le ravisseur que contre le pere, prirent les armes, & marchérent à Rome, où elles se faifirent du Mont-Aventin. Tout le peuple soulevé contre Appius, le fit mettre en prison, où il se tua pour prévenir l'arrêt de sa mort. Spurius Opius, autre décemvir qui étoit à Rome, & qui avoit souffert le jugement tyrannique de fon collègue, se donna la mort; & Marcus Claudius, confident d'Appius, fut condamné au dernier supplice. Ce crime fit abolir les décemvirs, l'an 449 avant J. C.

VIRGINIUS, (André) favant théologien Luthérien né à Schweffin, d'une famille noble de Poméranie, mort en 1664, évêque d'Esthon, à 68 ans, laissa divers Ecrits Théologiques.

VIRIPLACA, Déesse qui préfidoit au raccommodement des maris avec leurs semmes, quand il y avoit des brouilleries dans le ménage. Cette divinité avoit un temple à Rome sur le Mont-Palatin.

iarin.

VIRSUNGUS, Voy. WIRSUNG. VISCA, (Charles de) écrivain Flamand de l'ordre de Citeaux, dans le xvii° fiécle, a laifié une Bibliothèque des Auteurs de son ordre, Cologne 1656, in-4°. affez exacte; mais écrite dans un latin barbare, & plein de jugemens saux

& d'éloges emphatiques.

VISCLEDE, (Antoine-Louis Chalamont de la) naquit à Tarascon en Provence, en 1692, d'une famille noble, & mourut à Marfeille en 1760, à 68 ans. Il remplit avec distinction, pendant plufieurs années, la place de fecrétaire perpétuel de l'académie de cette ville. Il en avoit été pour ainsi dire le fondateur, & c'est à ses foins & à fon zèle qu'elle dut une partie de sa gloire. La Visclède étoit le Fontenelle de Provence par. fes talens, autant que par son caractére. Doux, poli, affable, officieux, fensible à l'amitié, il eut beaucoup d'amis, & ne mérita aucun ennemi. Les traits qu'on lui lança, ne parvinrent pas jufqu'à lui; il profita de la critique & ignora l'infulte. Son goût n'étoit pas aussi fûr que son esprit étoit sin; & il auroit volontiers préféré les Fables de la Motte à celles de la Fontaine. Avec beaucoup de finesse dans l'esprit, il en avoit trèspeu dans le caractére; & on trouve

peu d'hommes de lettres qui aient eu une simplicité de mœurs plus simable. Sa conversation ne brilloit pas par les faillies; mais son commerce étoit sûr & utile à ceux qui en jouissoient. Les jeunesgens avoient en lui un ami, un confeil & un consolateur. La Visclède est principalement connu par le grand nombre de prix littéraires qu'il remporta. L'académie Françoise & les autres compagnies du royaume, le couronnérent plufieurs fois; & (fuivant la penfée d'un homme d'esprit ) il auroit eu de quoi former un Médailler des différens prix qui lui furent adjugés. Ses ouvrages font : I. Des Discours Académiques , répandus dans les différens recueils des fociétés littéraires de la France. Ils font bien penfés & bien écrits; mais il y a plus d'esprit que d'imagination, ainfi que dans fes autres productions. II. Des Odes morales, dignes d'un poëte philofophe. Les plus estimées sont celles qui ont pour fujet l'Immortalité de l'Ame; les Passions; les Contradictions de l'Homme. III. Diverses Piéces de Poësie manuscrites, & quelques autres imprimées dans ses Œuvres diverses, publiées en 1727, en 2 vol. in-12. Ce Recueil effuya beaucoup de critiques.

VISCONTI, (Matthieu) II° du nom, fouverain de Milan, étant mort fans enfans mâles en 1355; fes deux freres, (& non fes fils, comme le dit le continuateur de Ladvocat,) partagérent fa fuccession. Bernabo régnoit dans Milan, tandis que Galeas régnoit à Pavie. Celui-ci mourut en 1378, laissant pour fils Jean-Galeas qui lui fuccéda. Bernabo, génie ambitieux & homme perside, vou-lut se rendre maître de tout le duché, en mariant Ca:herine sa

fille à son neveu, veuf d'Isabelle de France, & en l'attirant à sa cour, où il espéroit s'en défaire aisément. Jean-Galeas de son côté formoit le projet de s'emparer de la fuccession de son oncle, qu'il égaloit en ambition, & qu'il surpasfoit en rufes & en artifices. Il avoir toujours le masque de la religion fur le visage, & ses actions n'eurent jamais un dehors plus pieux que lorsqu'il méd toit quelque crime. Un jour il alla en pélerinage à une chapelle dédiée à la Vierge, auprès de Milan, avec sa garde ordinaire de 2000 hommes: Bernabo, qui ne se mésioit de rien, va au-devant de lui; mais on l'arrêta à l'instant avec ses deux fils, qui finirent leurs jours dans la prison avec leur pere. Jean-Galeas, par cette perfidie, étendit fa domination fur tout le Milanois. L'an 1395 il obtint de Wencestas, roi des Romains, le titre de duc de Milan. Ce fut alors qu'il quitta le titre de comte de Vertus, qu'il avoit porté jusques-là du chef d'/sabelle de France, sa première fe nme, de laquelle fortit une fille unique, (Valentine) mariée à Louis duc d'Orléans, qui devoit succéder au duché de Milan , après l'extinction de la postérité masculine des Visconti. Il termina sa carrière en 1402, laissant de sa seconde femme, Jean-Marie & Philippe-Marie. Le premier gouverna Milan comme Néron régnoit à Rome. Il faifoit dévorer par des chiens les malheureux qui lui avoient déplu. Ses peuples l'assassinérent en 1412. Philippe - Marie qui régnoit à Pavie, devenu souverain de tout le Milanois, laissa, à sa mort arrivée en 1447, une fille (Blanche-Marie) qu'il maria à Sforce. Celui-ci s'empara du duché de Milan, au préjudice du duc d'Orléans, qui le réclama comme l'héritage de sa mere. Telle sur la fource des guerres du Milanois, qui fut pendant long-tems le tom-

beau des François.

VISDELOU, (Claude de) né en Bretagne au mois d'Août 1656, d'une famille ancienne, entra fort Jeune dans la Société des Jésuites. Sa vertu & ses connoissances littéraires, mathématiques & théologiques, le firent choifir en 1685 par Louis XIV, pour aller en qualité de Missionnaire à la Chine, avec cinq autres Jésuites. Arrivés à Macao en 1687, il apprit avec une facilité furprenante l'écriture & les caractéres Chinois. Ses progrès furent si étonnans & si rapides, que le fils du grand empereur Camhi, héritier présomptif du trône, furpris de l'aisance singulière avec laquelle le P. Visdelou expliquoit les livres les plus obscurs des Chinois, lui en donna de lui-même une attestation des plus authentiques & des plus flatteuses. Pendant plus de 20 ans que le P. Vis. delou féjourna dans le vaste empire de la Chine, il y travailla sans relàche à la propagation de l'Evangile. Le cardinal de Tournon, légat du St-Siége, le déclara en 1708 vicaire apostolique, administrateur de plusieurs provinces, & le nomma à l'évêché de Claudiopolis. Le nouvel évêque fut le disciple, l'ami, le coopérateur de ce célèbre cardinal, partagea fes difgraces, & s'unit avec lui contre les Jésuites ses confréres ; pour former des Chrétiens, non fuivant la politique mondaine, mais felon l'Evangile. Son zèle déplut à son ordre, & on obtint de Louis XIV une lettre de cachet pour le tirer de Pondichery, où le cardinal de Tournon l'avoit placé : Visdelou ne crut pas

devoir obéir à cet ordre extorqué par la vengeance; & le Régent, auprès de qui il se justifia après la mort de Louis XIV, approuva sa conduite. Cet homme apostolique mourut saintement à Pondichery en 1737. On a de lui plusieurs ouvrages manuscrits qui mériteroient d'être imprimés. Les principaux font : I. Une Histoire de la Chine en latin. 11. La Vie de Confucius. III. Les Eloges des Sept Philosophes Chinois. IV. Une Traduction latine du Rituel Chinois. V. Un ouvrage sur les Cérémonies & fur les Sacrifices des Chinois. VI. Une Chronologie Chinoife. VII. Une

Histoire abrégée du Japon.

VISÉ, (Jean Donneau, fieur de) poëte François, né à Paris en 1640, étoit cadet d'une famille noble. Ses parens le deftinérent à l'état ecclésiastique. Il en prit l'habit, & obtint quelques bénéfices; mais l'amour lui fit quitter cet état : il fe maria à la fille d'un peintre, malgré l'opposition de ses parens. Des Nouvelles galantes & des Comédies l'occupérent dès l'âge de 18 ans. Il commença en 1672, & continua jufqu'au mois de Mai 1710, un ouvrage périodique, fous le titre de Mercure Galant, 488 volumes: Journal qui lui fit quelques admirateurs en province, & qu'on a bien perfectionné depuis. Si la Bruyére eût vécu de nos jours, il ne se seroit certainement pas avisé de mettre cet ouvrage au - dessous du rien. Le Théâtre fut encore une des reffources de Visé. Il donna plusieurs Comédies, dont on peut voir le catalogue dans le tome vie du Distionnaire des Théâtres. La 110 fois qu'on représenta sa Comédie intitulée, le Gentilhomme Guespin ou le Campagnard, il y avoit fur

le théâtre beaucoup de gens de condition, amis de l'auteur, qui rioient à chaque endroit. Le Parterre ne fut pas de leur avis, & fiffla de toute sa force. Un des rieurs s'avança sur le bord du théâtre, & dit: Messeurs, si vous n'étes pas contens, on vous rendra votre argent à la porte; mais ne nous empêchez point d'entendre des choses qui nous font plaisur. Un plaisant lui répondit:

Prince, n'avez-vous rien à nous dire de plus?

Et un autre ajoûta:

Non, d'en avoir tant dit, il est même confus.

Vist composa aussi des Mémoires sur le règne de Louis XIV, depuis 1638 jusqu'en 1638, en 10 vol. infol., qui ne sont presque que des extraits de son Mercure. Ensin il embrassa plusieurs genres, toujours avec des talens médiocres. Cet auteur perdit la vue 4 ans avant sa mort, arrivée à Paris en 1710. Il avoit de l'esprit, de la politesse; il connoissoit le monde, & lui plaisoit par les agrémens de son caractère.

VITAKER, ou WHITAKER, (Guillaume) professeur en théologie dans l'université de Cambridge, naquit à Holme en Angleterre, dans le comté de Lancastre, & mourut à Cambridge en 1595, à 47 ans. Son principal ouvrage est la Réfutation de Bellarmin. On y remarque beaucoup d'érudition, mais trop d'animosité contre les Catholiques & contre l'auteur qu'il résute. Ses Œuvres surent imprimées à Genève, 1610, en 2 vol. in-solio.

VITAL, né à Tierceville en Normandie, se rendit célèbre à la fin du XII° siècle par sa piété

& le fuccès de ses prédications. Ayant quitté un canonicat qu'il avoit dans la collégiale de Mortain, il se retira en un lieu peu fréquenté. Mais la fainteté de sa vie lui ayant attiré un grand nombre de disciples, il fonda l'abbaye de Savigny l'an 1112, & un nouvel ordre de religieux, nommé, à ce qu'on croit, de la Ste Trinité. Cet ordre se donna depuis a S. Bernard; (Voyez SERLON.) & c'est ainsi qu'il a passé dans la filiation de Citeaux, où il fe trouve aujourd'hui. Vital mourut en odeur de fainteté en 1119.

VITAL , Voyer ORDRIC. I. VITALIEN, Scythe de nation, & petit-fils du célèbre général Aspar, eut le rang de maître de la milice, sous l'emp' Anasta-Se. Ce prince rejettoit le concile. de Chalcédoine, & perfécutoit ceux qui l'admettoient. Vitalien prit le parti des Orthodoxes, & s'étant rendu maitre de la Thrace, de la Scythie & de la Micefie, il vint jusqu'aux portes de Confrantinople avec une armée formidable, qui ravageoit rout fur fon. passage. Anastase, dépourvu de secours & déteffé de fon peuple, eut recours à la négociation. Il promit de rappeller les évêques exilés, & de ne plus inquiéter les Catholiques. Ce fut à ces conditions que Vitalien renvoya fon armée, & vécut tranquille à la cour. Il jouit d'un grand crédit fous Justin; mais Justinien, neveu de ce prince, craignant que fon pouvoir ne l'empêchat de parvenir à l'empire, le fit lâchement affaffiner, après lui avoir prodigué toutes fortes de caresses. On croit que Justin, qu'on avoit prévenu contre lui, consentit à ce meurtre, exécuté en Juillet 520. Vitalien étoit alors conful, & se trouvoit dans le 7° mois de son consulat.

11. VITALIEN, de Segni en Campanie, papeaprès S. Eugène I, le 30 Juillet 657, envoya des Missionnaires en Angleterre, s'employa avec zèle à procurer le hien de l'Eglise, & mourut en odeur de sainteté le 27 Janvier 672. On a de lui quelques Epitres. On célébra divers conciles sous ce pontife austi savant que pieux. C'est aussi de son tems que commença l'usage des orgues dans les églises.

VITELLIO, ou VITELO, Polonois du XIII° fiécle. On a de lui un Traité d'Optique, dont la meilleure édition est celle de Bâle, 1572, in-folio. Cet ouvrage ne peut être que d'une utilité médiocre aujourd'hui, quoique l'auteur sût de son tems un homme trèsestimable. Son livre n'est proprement que l'Optique d'Alhazen mise dans un meilleur ordre.

VITELLIUS, (Aulus) né l'an 15° de Jes. Chr., fut proclamé empereur Romain à Cologne, prefque en même tems qu'Othon, l'an 69. C'étoit un monstre de cruauté. Lorsqu'il fut arrivé à Bédriac où l'on venoit de livrer bataille, il voulut s'y arrêter, uniquement pour se repaitre de la vue des corps morts, des membres épars & déchirés, de la terre encore teinte de fang, & enfin de tout ce qui excite dans les ames fenfibles l'horreur & la pitié. Le plaisir que lui causa ce spectacle, l'empêcha de s'appercevoir de l'infection de l'air, fentie vivement par ceux qui l'accompagnoient. It leur dit, quand ils s'en plaignirent, que l'odeur d'un ennemi mort étoit toujours agréable; & fur le champ il fit distribuer du vin aux foldats, & s'enivra

avec eux. Il ne crovoit être fouverain que pour bien manger. Il faisoit 4 ou 5 repas par jour, & afin d'y suffire, il contracta l'habitude de vomir quand il vouloit. Vitellius, à force de hoire & de manger, devint si abruti, que la feule facilité qu'il trouvoit à fatisfaire ses honteuses passions, pouvoit le faire souvenir qu'il étoit empereur. Sa cruauté ne fit qu'augmenter avec sa gourmandife. Il fit tuer en sa présence, sur une fauffe accufation, Junius Blasus, pour assouvir ses yeux de la mort d'un ennemi. Il fit mourir de faim sa mere Sextilia, parce qu'on lui avoit prédit qu'il régneroit long-tems s'il lui furvivoit. Cette femme infortunée le sçavoit, fans doute, capable d'une action dénaturée; car lorfqu'elle avoit appris qu'il étoit proclamé empereur, elle n'avoit pu retenir fes larmes. Les excès de Vitellius étant montés à leur comble, le peuple & les légions fe foulevérent & élurent Vespasien. Lorsque le monstre vit Primus, lieutenant du nouvel empereur, maître de Rome; il alla se cacher, chez le portier du palais, dans la loge aux chiens. On l'en tira pour le promener par la ville tout nud, les mains liées derriére le dos, une épée fous le menton pour le faire tenir droit; de-là on le conduifit au lieu des supplices, où il fut tué à petits coups, l'an 69 de J. C. après un règne de près d'un an. Son corps fut traîné avec un croc, & jetté dans le Tibre. Vitellius étoit fils de Lucius VI-TELLIUS, qui avoit été 3 fois conful, & qui étoit parvenu à la fortune par ses bassesses. Vitellius le pere fut le premier qui adora l'insensé Caligula comme un Dieu; il prodigua les mêmes hommages à Claude. & obtint comme une grace particulière de l'impératrice Messaline, l'honneur de la déchausser. Il avoit soin de porter sous sa robe un des fouliers de cette princesse, qu'il baisoit souvent. A sa mort arrivée vers l'an 49, le fénat lui éleva une statue avec cette inscription : A CELUI qui étoit d'une piété inaltérable à l'égard de son Prince.

VITERBE, V. Annius...v. Gil-LES... & GODEFROI de Viterbe.

VITIGÈS, Voy. BELISAIRE. VITIKIND, Voy. WITIKIND.

VITRE, (Antoine) imprimeur de Paris, s'est immortalisé par le fuccès avec lequel il a fait rouler la presse. C'est lui qui a imprimé la Polyglotte de le Jay, le chefd'œuvre de l'imprimerie. Ses autres éditions foutiennent parfaitement la réputation qu'il s'étoit acquise d'être le premier homme de France pour son art. Il auroit furpassé même Robert Etienne, s'il eût été aussi savant & aussi exact que lui; mais à peine favoit-il traduire en françois les auteurs les plus faciles. Il ternit sa gloire, par le caprice qu'il eut de faire fondre en sa présence les beaux caractéres des langues Orientales, qui avoient servi à l'impression de la Bible de le Jay, pour ôter le moyen d'imprimer à Paris, après fa mort, aucuns livres en ces langues. Elle arriva en 1674; il étoit alors imprimeur du Clergé. Un défaut de Vitré étoit de ne pas diffinguer la consonne d'avec la voyelle dans les lettres J & V. Son Corps de Droit, Paris 1638, 2 vol. in-fol... & sa Bible Latine, in-fol., in-4°, & 1652, 8 vol. in-12, font au nombre de ses meilleures éditions.

VITRI, (Jacques de) Voyez XVI. JACQUES.

VITRINGA, (Campège) né en 1659 à Lewarde dans la Frise, fut l'ornement de l'université de Francker, où il mourut en 1722. d'une attaque d'apoplexie. On a de lui : I. Un favant Commentaire latin sur Isaïe, 2 vol. in-fol. II. Apocalypseos anachrisis, 1719, in-4°. III. Typus Theologia Practica. in-8°. IV. Synagoga vetus, in-4°. V. Archifynagogus, in-4°. VI. De Decemviris otiofis Synagoge, in-4°. VII. Observationes sacra, 1711, in-4°. Ces ouvrag, théologiques manquent de précision pour la plupart. Campège VITRINGA, fon fils, ne à Francker en 1693, mort en 1723 à 31 ans, professeur en théologie, se fit aussi connoître avantageusement par un Abrégé de la Théologie naturelle, Francker, 1720, in-4°.

VITRUVE, (M. Vitruvius Pollio) né à Formie, aujourd'hui le Mole de Gayette, non à Vérone, ni à Plaisance, comme l'ont cru quelqs historiens, fut architecte de l'empereur Auguste. Ce n'est que par ses écrits qu'il nous est connu; ainsi l'on ne fait rien de particulier fur

fa vie. L'ouvrage que nous avons

de lui fur l'architecture, & gu'il

dédia à Auguste, est le seul Traité en ce genre qui nous foit venu des anciens. Il donne une idée avantageufe du génie de fon auteur. La meilleure édition de ce livre est celle d'Amsterdam, 1649, in-fol. Il y en a une Version ital. avec les Commentaires du marquis Galliani, Naples 1758, infol. figures. Nous en avons une bonne Traduction françoise, par

Perrault, in-fol. Paris, 1684. VITRY, Voyer HOSPITAL ( Nicolas ).

VITTEMENT , (Jean ) d'une famille obscure de Dormans en Champagne, l'illustra par son es-A aa ii

prit & par fes vertus. Il naquit en 1655, & après avoir fait ses études au collége de Beauvais à Paris, il succéda à son professeur même dans la chaire de philosophie. Il enseigna ensuite cette science à l'abbé de Louvois, fils du ministre-d'état, qui sut distinguer son mérite. Ayant eu l'honneur de complimenter Louis XIV, en qualité de recteur de l'univerfité de Paris, fur la Paix conclue en 1697, ce monarque en fut fi fatisfait , qu'il dît : Jamais Harangue, ni Orateur, ne m'ont fait tant de plaisir... Louis XIV ne se borna pas à des éloges; il le nomma, à la fin de la même année 1697, sous-précepteur des ducs de Bourgogne, d'Anjou & de Berri, ses petits-fils. Le duc d'Anjou, devenu roi d'Espagne en 1700, l'emmena avec lui, & lui offrit l'archevêché de Burgos & une penfion de Sooo ducats pour le fixer à sa cour; mais il refusa l'un & l'autre avec la fermeté d'un philosophe Chrétien, & repassa en France. Nommé fous-précepteur de Louis XV par le duc d'Orléans, il ne voulut accepter ni abbayes, ni bénéfices, ni même une place à l'académie Françoife. Ce prêtre défintéreffé avoit fait vœu de ne recevoir aucun bien de l'Eglise, tant qu'il auroit de quoi subsister. La cour étoit pour lui un exil; il la quitta en 1722, & alla mourir dans sa patrie en 1731, à 77 ans. Le célèbre Coffin honora son tombeau d'une Epitaphe, où il célèbre dignement les qualités de fon ame. L'abbé Vittement a laissé plufieurs ouvrages manufcrits. Les principaux font : I. Des Commentaires sur plusieurs livres de l'Ancien-Testament, II. Des Entretiens fur diverses Questions théologiques. III. Un Traité fur la Grace.

IV. Des Opuscules fur les affaires de l'Eglise & sur la Constitution Unigenitus, où l'auteur fait voir que cette Bulle est une loi dogmatique. V. Une Résutation du système impie de Spinosa, & quelques Ecrits philosophiques.

VITTORIA, (Alexandre) né à Trente en 1525, apprit la sculpture & l'architecture à l'école du Sanfovino. Il excella furtout dans la sculpture, & ne le cédoit de son tems qu'à l'illustre Michel-Ange Buonaroti. On voit quantité de ses ouvrages à Venise, tant dans les édifices publics, que dans les palais des nobles de Padoue, Vérone, Bresse; d'autres villes d'Italie en possèdent aussi plusieurs. Cet artiste a beaucoup travaillé. Il mourut en 1608, à 83 ans. Ses ouvrages d'architecture n'ont qu'un mérite médiocre.

VITULA, Déesse de la joie, selon quelques-uns. D'autres disent qu'elle présidoit aux alimens qui fervent à l'entretien de la vie. Il y en a qui prétendent que ce n'étoit qu'un surnom de la Victoire.

I. VIVALDI, (Jean-Louis) Dominicain, natif de Mondovi en Piémont, d'une famille noble de Gênes; devint évêque d'Arbe, une des isles Adriatiques, en 1519. On a de lui: I. Un Traité estimé De veritate Contritionis, ou Vera Contritionis Pracepta, in-9°. II. Sept autres petits Traités recueillis & imprimés fous le titre de Opus regale, Lugduni 1508, in-4°. Ce pieux & favant prélat mourut dans fon diocèse, qu'il avoit édifié & éclairé.

II. VIVALDI, (Antonio) célèbre mussicien Italien, mort vers 1743, étoit maître de musique de la Pieta à Venise. Son nom est ellèbre parmi les Virtuoses, par son talent pour le violon; & parmi les compositeurs, par ses Symphonies, entr'autres, par ses Qua-

tre Saisons.

VIVANT, (François) docteur de la maison & société de Sorbonne, curé de St-Leu, puis pénitencier, grand-vicaire, chanoine, grandchantre, & chancelier de l'université de Paris, sa patrie, naquit en 1688. Il contribua beaucoup à la destruction de Port-Royal, & à l'établissement des Prêtres de S. François de Sales à Paris. On a de lui : I. Traité contre la pluralité des Bénéfices, en latin , 1710, in-12. II. Un Traité contre la validité des Ordinations Anglicanes. III. Il eut aussi beaucoup de part au Bréviaire & au Missel du card. de Noailles. Il est auteur de beaucoup de Profes, de Collectes, & de quelques Hymnes. L'abbé Vivant mourut à Paris en 1739, à 77 ans, après avoir joui pendant sa vie d'une grande réputation de piété & de favoir.

VIVÈS, (Jean-Louis) né à Valence en Espagne en 1492, enseigna les belles-lettres à Louvain avec un applaudissement général. De-là il passa en Angleterre, & eut l'honneur d'enseigner le latin à Marie reine d'Angleterre . fille de Henri VIII. Ce prince faifoit tant de cas du favant Espagnol, qu'il alloit exprès à Oxford avec la reine son épouse, pour entendre ses leçons; mais malgré fon estime, il le retint en prison pendant fix mois, parce qu'il avoit osé désapprouver, de vive voix & par écrit, fon divorce avec Catherine d'Aragon. Vivès ayant recouvré sa liberté, repassa en Espagne, se maria a Burgos, & mougut à Bruges, bon catholique, en 1540 à 48 ans. On a de lui:

I.Des Commentaires sur les livres de la Cité de Dieu de S. Augustin, dont les docteurs de Louvain censurérent quelques endroits trop hardis & trop libres. II. Un Traité judicieux & favant fur la Décadence des Arts & des Sciences. III. Un Traité de la Religion. IV. Plufieurs autres Ouvrages recueillis à Bale, en 1555, en 2 vol. in-fol. Budé, Erafme & Vivès passoient pour les plus favans hommes de leur fiécle, & étoient comme les Triumvirs de la république des Lettres ; mais Vivès étoit inférieur au premier en esprit, & au second en érudition. Son style est affez pur , mais dur & fec , & fa critique est souvent hazardée. Quelques-uns de fes livres ne font qu'un amas de passages ramassés fous différens titres, & de vrais lieux communs.

VIVIANI, (Vincent) né à Florence en 1622, d'une famille noble, vécut depuis l'âge de 17 ans jusqu'à 20, avec Galilée qui le regarda comme un disciple digne de lui. Après la mort d'un fi grand maître, il passa encore 2 ou 3 ans dans la géométrie fans aucune interruption, & ce fut en ce tems là qu'il forma le dessein de sa Divination sur Aristée. Cet ancien géomètre avoit composé s Livres fur les Sections coniques, qui fe font perdus, & qu'il entreprit de faire revivre par la force de son génie. Son nom se répandit dans toute l'Europe ; il recut en 1664 une penfion de Louis XIV, d'un prince dont il n'étoit point fujer, & à qui il étoit inutile. Viviani résolut de dédier au roi le Traité qu'il avoit autrefois médité sur les lieux solides d'Aristée; mais il en fut détourné par des ouvrages publics & même par des négociations que son souverain

Aaa Hj

( Ferdinand II grand-duc de Toscane) lui confia. En 1666, il fur honoré par ce prince du titre de premier mathématicien de son altesse. Cet homme illustre mourut en1703 à 82 ans, membre de l'acad. des sciences. " Il avoit, dit Fontenelle, » cette innocence & cette fimali-» cité de mœurs que l'on confer-" ve ordinairement, quand on a " moins de commerce avec les " hommes qu'avec les livres; & " il n'avoit point cette rudesse, » & une certaine fierté fauvage, " que donne affez fouvent le com-" merce des livres fans celui des » hommes. Il étoit affable, mo-" deste, ami sûr & fidèle; & ce » qui renferme beaucoup de ver-» tus en une seule, reconnois-" fant au fouverain dégré. " Pour s'acquitter envers Louis XIV, il fit rebâtir sa maison sur un dessein très-agréable, & aussi magnifique qu'il pouvoit convenir à un particulier. Il appella cette maison Ædes à Deo data; elle porte ce titre fur fon frontispice : allusion heureuse,& au premier nom qu'on avoit donné au roi, & à la manière dont elle fut acquife. Ses ouvrages sont : I. Un Traité intitulé: Divination sur Aristée, 1701, in-fol. ouvrage plein de recherches profondes fur les coniques. II. De Maximis & Minimis Geometrica divinatio, in quintum Conicorum Apollonii Pergai adhuc desideratum, 1659, in-fol. III. Enodatio Problematum universis Geometris propositorum à Claudio Commiers, 1677, in-4°.

VIVIEN, (Joseph) peintre, né à Lyon en 1657, mourut à Bonn, ville d'Allemagne dans l'électorat de Cologne, en 1735. Il entra dans l'école de l'illustre le Brun, qui connut, en peu tems, que le talent de son disciple étoit

pour le portrait. Vivien se rendis à ses conseils : cherchant à se distinguer, il peignit au pastel. Il mettoit beaucoup de vérité dans ses ouvr., il saisiffoit très-bien la ressemblance. Son art alloit jusqu'à représenter non seulement les traits extérieurs, mais encore les impressions de l'ame qui animent le visage & caractérisent une perfonne. Il a peint en pastel des portraits en pieds. L'on voit quelques tableaux de lui ,où l'Histoire , la Fable & l'Allégorie concourent à embellir fa composition. Il eut plufieurs fois l'honneur de représenter la famille royale. L'académie le reçut dans son corps, & le roi lui donna un logement aux Gobelins. Les électeurs de Cologne & de Bavière le nommérent leur premier peintre. Ce maître s'est fouvent exercé à manier le pinceau, & à peindre à l'huile des portraits historiés, où l'on admire la fécondité & la beauté de son imagination, jointes à l'excellence de son talent pour l'exécution. On a plufieurs Portraits gravés d'après lui.

VIVIER, (Jean du) né à Liége vers le commencement de ce fiécle, mort à Paris en 1761, s'est rendu recommandable dans la gravure. Son goût pour cet art l'entraîna à Paris, où il le perfectionna. Il s'adonna principalement à la gravure des Médailles, & fon mérite en ce genre lui mérita bientôt des récompenses. Il fut nommé graveur du roi, obtint un logement au Louvre, & fut reçu de l'académie de peinture & de sculpture. C'est le graveur qui a le mieux trouvé la ressemblance de Louis XV. La douceur & la force brillent dans fes gravures. La modération & la bonté formoient son

caractére.

VIVIERS, (le Cardinal de) Voyez BROGNI.

VIVONNE, Voyez Roche-CHOUART.

VLEUGHELS, (Nicolas) peintre, natif de Flandres, vint en France. Ce maître n'a guéres peint que des petits tableaux de chevalet. Ses compositions sont ingénieuses. Il s'est particuliérement attaché à la manière de Paul Veronèse. Ses talens, son esprit & son érudition, qui le mettoient en commerce avec les favans & les gensde-lettres, le firent nommer, par le roi , directeur de l'académie royale de S. Luc établie à Rome, & chevalier de l'ordre de S. Michel. Il mourut dans cette ville en 1737, âgé de 68 ans. Il est l'auteur d'une Traduction, infidelle & peu élégante, du Dialogue italien fur la peinture, de Lodovico Dolce , intitulé l'Aretino ; précédé d'une Préface, où l'on combat les jugemens de Richardson, pere & fils, fur les ouvrages de Raphaël. Vleughels fe prononce Veugles.

VOET, (Gisbert) Voëtius, né à Heusden en 1589, exerça le ministére dans sa patrie, qu'il quitta quelquefois, pour fuivre les armées & instruire les soldats. En 1634, il fut choisi pour enseigner à Utrecht la théologie & les langues Orientales; il le fit avec fuccès. Après avoir professé dans cette ville pendant 42 ans, & y avoir exercé quelque tems les fonctions de pasteur, il mourut à l'âge de 87 ans, en 1677. C'étoit l'ennemi déclaré de la philosophie & de la personne de Descartes, qu'il osa accuser d'Athéisme dans des thè fes foutenues contre lui. Les magif trats d'Utrecht furent affez imbécilles pour approuver les impertinences du théologien, & pour condamner deuxLettres apologétiques du philosophe. On a du fanarique Voët : Disputationes Theologica . à Utrecht, 1648, 5 vol. in-4°. Ses ouvrages ne sont remarquables que par des injures groffiéres & des raisonnemens absurdes. Ses sectateurs furent appellés Voëtiens, & ont toujours été les plus grands adversaires des Coccéiens. Voet eut deux fils, Daniel & Paul, dont on a auffi plufieurs ouvrages. Jean VOET, fils de Paul, docteur & professeur en droit à Herborn, laissa. un Commentaire fur les Pandectes Hagæ 1754, 2 vol. in-fol. & d'autres ouvrages fur la jurisprudence, remplis d'érudition. Il mourut en 1714. Voyez Vouet.

VOGLERUS, (Valentin-Henri) professeur de médecine à Helmstadt, naquit dans cetteville l'an 1622, & y mou rut en 1677, avec la réputation d'un, sçavant prosond. Son principal ouvrage est une Notice des bons Ecrivains en tout genre. Ce livré est imparfait; mais Meibomius en donné une édition, Helmstadt 1700 in-4°. avec des remarques & des additions qui peuvent le rendre utile. Cet ouvrage est en latin.

VOIGT, (Godefroi) théologien Luthérien, natif de Misnie, sur recteur de l'école de Gustrow, puis de celle de Hambourg, & mournt à la fleur de son âge en 1632. On a de lui un Traité sur les Autels des anciens Chrétiens, Hambourg, 1709, in-8°. & plusieurs autres ouvrages en latin. On voir qu'il n'avoit rien saissé échaper de ce qu'il avoit trouvé dans les anciensauteurs sur les matières qu'il traite.

VOISENON, (Claude-Henri de Fusée de ) abbé de l'abbaye du Jar, membre de l'académie Françoise, né en 1708, mort dans un

Agaiv

château voifin de son abbaye en 1775, étoit ministre plénipotentiaire de l'évêque de Spire. Il fut un de ces esprits délicats & faciles, qui sont les ornemens des meilleures sociétés. La littérature ne fut pour lui qu'un amusement. Il donna au public divers Romans, en 4 petits vol. in-12, dont le plus connu est une espèce de conte moral;intitulé l'Histoire de la Félicité. Le cadre est peu de chose; mais l'auteur conte joliment, & il mêle à son récit de petites réflexions morales, finement exprimées. L'abbé de Voisenon travailla zussi pour le théâtre. Ses Comédies des Mariages assortis, publice en 1744, & de la Coquette fixée, en 1746, font du bon genre; c'està-dire, de celui que Molière n'eût point désapprouvé. Le tour de fes vers est heureux. Il est fertile en tirades & en maximes; mais il a l'art de les placer & de leur donner de la faillie, La Coquette fixée prouve qu'il sçavoit former un plan & tracer des caractéres. On a de lui beaucoup d'autres piéces, dont quelquesunes ont été attribuées à d'autres écrivains. L'abbé de Voisenon fe distingua encore par un grand nombre de Poësies fugitives, productions faciles d'un homme répandu dans le grand monde, dont la muse est aussi légère que piquan. te. Son seul désaut est de tomber quelquefois dans l'affectation en cherchant trop la finesse. Parmi ses piéces, il y en a quelquesunes de chantantes, telles que le Poëme lyrique des Israëlites à la montagne d'Oreb, qui tut mis en mufique en 1758, & applaudi.
I. VOISIN, (Joseph de) né

I. VOISIN, (Joseph de) né à Bordeaux d'une famille noble & distinguée dans la robe, sut d'abord consciller au parlement de cette ville. Son goût pour les exercices de piété lui fit embrasser l'état ecclésiastique. Il fut élevé au sacerdoce, & devint prédicateur & aumônier d'Armand de Bourbon prince de Conti. On a de lui : I. Une Théologie des Juifs , 1647, in-4°, en latin. II. Un Traite latin de la Loi divine , 'in-8°. III. Traité latin du Jubilé felon les Juifs, in-8°. IV. De sçavantes Notes sur le Pugio Fidei de Raymond Martin, 1651. V. Une Défense du Traité de M.le Prince de Conti contre la Comédie, que l'abbé d'Aubignac avoit attaqué, 1672, in-4°. VI. Une Traduction françoise du Missel Romain, en 4 vol. in-12, 1660. Elle fut condamnée par l'assemblée du Clergé, & proscrite par un Arrêt du conseil. Cette version n'en a pas moins été réimprimée depuis, & en l'anathématisant on voulut feulement condamner l'intention de l'auteur, qui étoit, dit-on, de faire dire la Messe en françois. C'étoit une calomnie : mais les ennemis de Voisin avoient intérêt de la faire valoir. Ce pieux écrivain mourut en 1685; c'étoit un homme d'une grande érudition, & ce qui est plus précieux, il savoit en faire usage. Les langues vivantes & les langues mortes lui étoient familières, & il connoifsoit affez bien les finesses de la nôtre. Sa piété égaloit fon fçavoir.

II. VOISIN, (Daniel-François) confeiller au parlement de Paris, devint maître-des-requêtes de l'Hôtel en Novembre 1684, intendant des armées de Flandres en Mars 1683, confeiller-d'état en Septembre 1694, ministre & fecrétaire-d'état en Juin 1709, enfin garde-des-sceaux & chancelier de France le 15 Juillet 1714. Il mourut subitement la nuit du x<sup>8</sup>

Leu 2 Février 1718, âgé de 62 ans, avec la réputation d'un magistrat intègre & intelligent.

VOITURE, (Vincent) né à Amiens en 1508, reçu à l'académie Françoise en 1634, dut le jour à un marchand de vin; & comme il avoit la petitesse de rougir de sa naissance, & d'être sensible aux plaisanteries que sa vanité occasionnoit, on le badinoit souvent. Made Desloges lui dit un jour en jouant aux proverbes: Celui-là ne vaut rien, percez nous-en d'un autre. Un officier lui sit à table cet inpromptu, le verre à la main:

Quoi! Voiture, tu dégénére! Hors d'ici, maugrebi de toi; Tu ne vaudras jamais ton pere, Tu ne vends du vin, ni n'en boi.

Les agrémens finguliers de l'esprit & du caractère de Voiture lui donnérent entrée à l'hôtel de Rambouiller, où il brilla beaucoup par fes faillies. Gafton d'Orléans, frere de Louis XIV, voulut l'avoir en qualité d'introducteur des ambassadeurs & de maître des cérémonies. Il fut envoyé en Espagne pour quelques affaires, d'où il passa en Afrique, pour observer les mœurs de cette partie du monde. La cour de Madrid lui donna plufieurs marques d'estime. Il y composa des vers espagnols, que tout le monde crut être de Lopès de Vega, tant la diction étoit élégante. Voiture ne fut pas moins bien accueilli à Rome dans deux voyages qu'il y fit. De retour en France, il fut maître-d'hôtel chez le roi, & obtint plusieurs pensions qui l'auroient dû mettre dans l'opulence; mais qui ne fervirent qu'à hâter sa mort, en fournissant des alimens à sa passion pour le jeu & pour les femmes, Il fe

vantoit d'en avoir conté à toutes fortes de femmes, depuis le sceptre jusqu'à la houlette. Ce poëte mourut en 1648, à 50 ans. Le commerce des grands l'avoit rendu fort vain, & en lui donnant les agrémens d'un homme de cour, lui en avoit communiqué tous les vices. Il aimoit à railler; mais il n'aimoit pas les réponfes qu'on opposoit quelquésois à ses railleries. Ayant offensé un seigneur de la cour par un trait piquant, celui-ci voulut lui faire mettre l'épée à la main. " La partie n'est " pas égale, (lui dit Voiture); vous » êtes grand, je fuis petit; vous " êtes brave, je fuis poltron; vous " voulez me tuer, hé bien je me " tiens pour mort. " Il fit rire fon ennemi & le défarma, Voiture avoit d'ailleurs le cœur généreux. Balzac lui envoya demander 400 écus à emprunter : Voiture prêta galamment la fomme ; & prenant la promesse de Balzac, que lui remit le valet qui faifoit la commission, il mit au bas de l'acte: " Je foussi-» gné confesse devoir à M. Balgae " la fomme de Soo écus, pour le " plaisir qu'il m'a fait de m'en em " prunter 400." Il donna ensuite cette promesse au valer, afin qu'il la portât à fon maître. Voilà un billet qui fait plus d'honneur à Voiture que ses plus belles Lettres. Defpréaux disoit qu'il ne faut pas toujours juger du caractére des auteurs par leurs écrits. « La socié-" té de Balzec, (ajoûtoit-il) loin " d'être guindée & épineuse com-» me ses Lettres, étoit remplie de " douceur & d'agrémens. " Voiture, au contraire, faisoit le petit Souverain avec fes égaux. Accoutumé à fréquenter des Altesses, il ne se contraignoit qu'avec les grands. La seule chose par où se reffembloient ces deux auteurs,

c'est dans la composition de leurs - Lettres, dont la plus courte leur coûtoit souvent 15 jours de travail. On a recueilli fes Ouvrages à Paris, 1729, en 2 vol. in-12. On y trouve des Lettres en prose, dans lesquelles il y en a quelquesunes d'un caractère délicat & d'un goût très-fin ; mais elles se réduisent à un très-petit nombre. La contrainte, l'affectation, les jeux de mots puérils, les plaifanteries froides, les allusions trop recherchées, en déparent la plupart. Elles font plus propres à former un bel-esprit maniéré, qu'un homme de goût. Ce qu'il y a de plus fâcheux, c'est que la petite & méprifable envie de montrer de l'esprit , lui fait dire des choses dont la décence & l'honnêteté même peuvent être alarmées. On peut appliquer ce même jugement à ses Poesses Françoifes, Italiennes & Espagnoles; il y a de la légéreré de rems en tems, mais les règles les plus communes y font violées. Elles confiftent en Epitres , Elégies , Sonnets , Rondeaux , Ballades & Chanfons ... Voy. BENSERADE.

VOLATERRAN, (Raphaël Maffée, dit le ) ainfi nommé de la ville de Volterre en Tofcane, où il vit le jour l'an 1450, se fit un nom par fes propres ouvrages, & par les versions qu'il fit de ceux des autres. Entre les productions du prem. genre, on distingue ses Commentaria Urbana , Lyon 1599 , in-fol. très - estimés. Parmi celles du second genre, on cite ses Traductions latines de l'Economique de Xenophon; de l'Hist. de la Guerre des Perfes &de celle des Vandales par Procope de Césarée; de x Oraisons de St Bafile, &c. Maffée paya la dette commune dans fa ville na-

tale, à l'âge de 71 ans.

I. VOLCKAMER, (Jean Geordge) de Nuremberg, membre de l'académie des Curieux de la Nature, mourut en 1693, à 77 ans. On a de lui: I. Opobalsami examen, 1644, in-12. II. Flora Noribergensis, 1718, in-4°.

II. VOLCKAMER, (Jean-Christophe) botaniste de Nuremberg, publia, en allemand, Nuremburgenses Hesperides, 1708, in-fol. qui furent traduires en latin 1713, 2 vol. in-fol. avec figures: ouvrage estimé. L'auteur mourut en

1720.

VOLDER, (Burchel de) né à Amsterdam le 26 Juillet 1643, devint professeur de philosophie, puis de mathématiques à Leyde, & s'y acquit une grande réputation. Ce fut le premier qui introduisit la philosophie de Descartes dans l'université de cette ville. Il résuta dans des Thèses la Censure de cette philosophie, qu'en avoit faite Huet. Ce mathématicien mourut en 1709, avec la réputation d'un bon citoyen, d'un ami fidèle, d'un philosophe humain & généreux. On a de lui plusieurs Harangues, & différentes Differtations in-8° en latin fur des sujets philosophiques. Elles font affez bien écrites, & l'on y trouve des raisonnemens judicieux.

VOLKELIUS, (Jean) ministre Socinien, natif de Grimma dans la Misnie, mourut vers 1630. Il lia amitié avec Socin, embrassa serreurs, & devint l'un de ses apôtres. Son principal ouvrage est un traité en 5 livres, qu'il a intitulé: De vera Religione. Cette production renserme le système complet de la doctrine Sociniennel, avec un précis de ce que les Sociniens ont dit de mieux pour l'établir. Il sur brûlé à Amsterdam. La meilleure édition de ce livre est celle qui est

in - 4°, imprimée à Cracovie en 1630; précédée du Traité de Crellius, De Deo & ejus attributis. On a encore de Volkelius une Replique à Smiglecius, intitulée: Nodi Gordii à Martino Smiglecio nexi Dissolutio.

VOLKIR DE SERONVILLE, (Nicolas) fecrétaire d'Antoine duc de Lorraine, au XVI° fiécle, s'est fait connoître par divers ouvrages assez rares. I. Chronique des Rois d'Austraste, en vers, 1530, in-4°. II. Traité de la Désacration de Jean Castellan, Hérétique, 1534, in-4°. III. Histoire de la Vistoire du Duc Antoine contre les Luthériens, Paris 1526, in-fol.

VOLPILIERE, (N. de la) docteur en théologie, étoit d'Auvergne. Né avec des talens pour la chaire, il fe confacra à la prédication, '& mourut au commencement du XVIII° fiécle. On a de lui: I. Des Sermons, 1689, 4 vol. in-8°. II. Des Difcours Synodaux,

1704, 2 vol. in-12.

VOLTAIRE, (Marie-François Arouet de ) gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, ancien chambellan du roi de Prusse; des académies de Paris, Rome, Florence, Boulogne, Londres, &c. naquit à Paris le 20 Février 1694, de François Arouet, ancien notaire au Châtelet, trésorier de la chambre des Comptes, & de Marie-Marguerite Daumart. A la naissance de cet homme célèbre, qui a vécu 85 ans & quelques mois, on défespéra de sa vie; & sa santé sut longtems foible. Il annonça, dès fes premiéres années, la facilité de son génie & l'activité de son imagination. Il a dit lui-même qu'au sortir du berceau il bégayoit des Vers. Il fit ses études au collège de Louis le Grand, fous le P. Porée, & elles furent brillantes. On a de lui quelques morceaux écrits à l'âge de

12 à 14 ans, qui ne se sentent point de l'enfance. La célèbre Ninon, à qui l'on présenta cet enfant ingénieux , lui légua une fomme de 2000 liv., pour fe former une petite bibliothèque. Ayant été envové aux écoles de Droit au fortir du collége, il fut si rebuté par la fécheresse de la jurisprudence, qu'il se tourna entiérement du côté de la poësie. Admis dans la société de l'abbé de Chaulieu, du marquis de la Fare, du duc de Sulli, du grand-prieur de Vendôme, du maréchal de Villars, du chevalier de Bouillon, il y puisa ce goût naturel & cette plaifanterie fine, qui distinguoit la cour de Louis XIV. Cette société ne le corrigea pas du penchant à la fatyre, qui s'étoit développé en lui de bonne heure : penchant qui lui caufa bien des désagrémens, des disgraces & des chagrins. On l'accusa d'avoir fait des vers contre le gouvernement, & il fut enfermé près d'un an à la Bafille. Il avoit déja composé sa Tragédie d'Edipe, qui fut représentée en 1718, & qui eut le plus grand fuccès. Son pere, qui vouloit que son fils fût avocat, & qui l'avoit même chassé de sa maifon parce qu'il vouloit être poëte, vint à une des représentations de la nouvelle piéce. Il fut si touché. qu'il embrassa son fils au milieu des félicitations des femmes de la cour, & il ne fut plus question de faire du jeune Arouet un jurisconfulte. Il donna en 1722 la Tragédie de Mariamne empoisonnée par Hérode. Lorsqu'elle but la coupe, un plaisant cria: La Reine boit; c'étoit vers le tems des Rois, & ce mot fit tomber la piéce, Ses Tragédies d'Eriphile & d'Artémire avoient déja éprouvé le même fort. Ces mortifications, jointes à celles que fon génie indépendant, sa façon

de penser sur la Religion, & son caractère bouillant & caustique lui occasionnérent, l'obligérent de pasfer en Angleterre, où il fit imprimer la Henriade. Le roi George I, & fur-tout la princesse de Galles qui depuis fut reine, lui accordérent des gratifications, & lui procurérent beaucoup de foufcripteurs. Ce fur le commencement de sa fortune, augmentée depuis confidérablement par les rétributions de ses ouvrages, par la faveur des princes, par le commerce, par l'économie & l'esprit d'ordre. Etant revenu en France en 1723, il mit l'argent qu'il avoit rapporté d'Angleterre à une lotterie , établie par M. Desforts , contrôleur - général des Finances. Il s'affocia, pour cette opération, avec une compagnie nombreule,& fut heureux. Les spéculations de finance ne l'empêchérent pas de cultiver les belles-lettres, qui étoient sa passion dominante. Il donna en 1730 fon Brutus, celle de toutes ses Tragédies, qui est la plus fortement écrite. Cette pièce fut plus estimée par les connoisseurs; que suivie par les spectateurs. Les plus beaux efprits de ce tems-la, Fontenelle, la Motte, lui conseillérent de renoncer au génie dramatique, qui ; felon eux, n'étoit pas le fien. Il répondit à ce confeil en donnant Zaire: Zaire, l'ouvrage le plus touchant qu'on ait vu au théâtre depuis Phèdre. Ses Lettres Philosophiques, pleines de traits hazardés & de plaifanteries contre la Religion, ayant été brûlées par arrêt du parlement de Paris, & l'auteur décrété de prise-de-corps, Voltaire prit le parti de la retraite. Il étoit lié alors avec la marquife du Châtelet, & ils étudioient ensemble les systêmes de Leibniez & les principes de Newton. Il se retira pendant plu-

fieurs années à Cirei, terre de cetté dame célèbre, près de Vassi en Champagne, & y fit bâtir une galerie où l'on fit toutes les expériences fur la lumière & l'électricité. Ce fut au miliev de ces occupations philosophiques, qu'il donna en 1736 fa Tragédie d'Alzire, qui réussit au-delà de ses espérances. Il étoit dans la force de fon âge & de son génie. Mérope, jouée quelques années après en 1743, avec presqu'autant de succès qu'Alzire, donna l'idée d'un genre de Tragédie, dont il exiftoit peu de modèles; elle fut cependant beaucoup critiquée, lorsqu'elle eut été mise sous presse, & Fontenelle dit finement : La représentation de Mérope a fait beaucoup d'honneur à Voltaire, & l'impression à MII° Dumesnil. C'est à cette piéce que le parterre & les loges demandérent à voir l'auteur : honneur accordé d'abord à un grand écrivain, & qui a été prodigué jufqu'à Polichinelle. C'est après Mérope qu'il obtint les faveurs de la cour, par le crédit de Made d'Etiole, depuis Madame de Pompadour. Il fut chargé de travailler aux fêtes que l'on devoit célébrer pour le mariage du Dauphin ; il fit la Princesse de Navarre, qui, quoique très-médiocre, lui attira de nouvelles récompenses. On lui donna la charge degentilhomme ordinaire, & la place d'historiographe de France. Dès qu'il eut ce dernier emploi, il ne voulut pas que ce fût un vain titre, & qu'on dit de lui, ce qu'un commis du Tréfor royal avoit dit de Boileau & de Racine: Nous n'avons encore vu de ces Messeurs que leur signature. Il écrivit, sous la direction du comte d'Argenson, l'Histoire de la Guerre de 1741, qui étoit dans toute sa force. L'historien avoit tenté plusieurs fois d'être reçu

de l'académie Françoise; mais les portes ne lui furent ouvertes qu'en 1746. Il fut le premier qui ne se conforma point à l'usage fastidieux de ne remplir un Discours de réception, que des louanges rebattues du cardinal de Richelieu: exemple suivi & perfectionné depuis par d'autres académiciens. Les fatyres dont cette réception fut l'occasion, l'inquiétérent tellement qu'il se retira avec Made la marquise du Châtelet à Lunéville, auprès du roi Stanislas. Cette dame illustre étant morte en 1749, il revint à Paris & n'y demeura pas long-tems. Le roi de Prusse, qui n'avoit cessé de l'appeller à sa cour, I'y attacha enfin en 1750, par une pension de 22000 liv. & par l'efpérance de la plus haute faveur. Nous avons raconté dans l'article de Maupertuis & de Kanig, l'hiftoire du fameux différend du poëte François avec le préfident de l'académie de Berlin, fuivi de la difgrace la plus complette. On a prétendu que le roi de Prusse, en lui donnant fon congé, l'avoit accablé de ces paroles : Je ne vous chasse point, parce que je vous ai appellé; je ne vous ôte point votre pension, parce que je vous l'ai donnée; je vous défends de reparoître devant moi. Rien n'est plus faux. Voltaire fut toujours libre de paroître à la cour. Mais les choses changérent de face, lorsqu'il se fut rendu auprès de la duchesse de Gotha. Maupertuis profita de son absence, à ce que disoit Voltaire, pour le desfervir auprès du prince; & il eut soin ( ajoûtoit-il) " de répandre à la cour, » qu'un jour, tandis que j'étois, avec » le général Manstein, occupé à re-" voir les Mémoires sur la Russie, " composés par cet officier, le roi " de Pruffe m'envoya une piéce de vers de sa façon à examiner, &

" que je dis au général : Mon ami , " à une autre fois. Voilà le Roi qui " m'envoie son linge sale à blanchir; " je blanchirai le vôtre ensuite. " Quoi qu'il en foit de la vérité de certe anecdote, le roi de Prusse le fit arrêter à Francfort sur le Mein , jusqu'à ce qu'il eût remis le livre de ses Poësies. Sa liberté lui ayant été rendue, il tâcha de négocier fon retour à Paris ; mais n'ayant pas pu réuffir, parce qu'un de fes ouvrages, obscène & impie, commençoit à faire un bruit scandaleux, il fe détermina, après un féjour de quelques mois à Colmar, de se retirer a Genève. Il acheta une jolie maifon de campagne auprès de cette ville, & y jouit des hommages des Génevois & des étrangers. Les querelles qui agitérent cette petite république, lui firent encore perdre cet afyle. II fur accusé de semer sourdement la discorde, de pencher pour le parti dominant, & de ridiculifer les deux partis. Forcé de quitter les Délices, ( c'étoit le nom de sa maison de campagne) il fe fixa dans une terre à une lieue de Genève, dans le pays de Gex. C'étoit un désert presque sauvage, qu'il fertilisa. Le village de Ferney, qui ne renfermoit qu'une cinquantaine de paysans, devint par ses soins une colonie de 1200 perfonnes, travaillant avec fuccès pour elles & pour l'Etat. Divers artiftes, & furtout des horlogers, établirent des manufactures fous les auspices de Voltaire, qui envoyoit leurs ouvrages en Russie, en Espagne, en Allemagne, en Hollande, en Italie. Il illustra encore sa retraite, en y appellant la petite-nièce du grand Corneille, en fauvant de l'ignominie & de l'oppression Syrven & la famille de Calas, dont il fit réhabiliter la mémoire, Ces actions généreuses, qu'il célébra lui-même plus d'une fois, pour les opposer aux cris de l'envie, contribuérent autant à sa réputation, que les marques d'estime & de bonté qu'il recut de presque tous les souverains de l'Europe. Le roi de Prusse sit exécuter sa statue en porcelaine, & la lui envoya avec ce mot gravé fur la base : IMMORTALI. L'impératrice de Russie lui fit présent des plus magnifiques pelisses, d'une boëte tournée de sa main même, ornée de son portrait & de 20 diamans. Ces faveurs ne l'empêchoient point de soupirer vers Paris. Enfin, au commencement de l'année 1778, il se détermina à quitter le repos & la tranquillité de Fernei, pour l'encens & le fracas de la capitale. Il y reçut l'accueil le plus flatteur ; les académies lui décernérent des honneurs inconnus jusqu'à lui; il fut couronné en plein théâtre; le public marqua le plus violent enthousiasme. Mais le philosophe octogénaire fut bientôt la victime de cet empressement indiscret : la fatigue des vifites & des répétitions théâtrales, le changement dans le régime & dans la facon de vivre, échaufférent son sang déja très-altéré, & il mourut des fuites d'une hémorragie & d'une rétention d'urine le 30 Mai 1778. Le portrait d'un homme dont on a dit tant de bien & tant de mal, n'est pas aisé à faire. On l'a peint comme jouant, tour-à-tour. les rôles d'Aristippe & de Diogène. Il recherchoit les plaifirs, les goûtoit & les célébroit, s'en laffoit & les frondoit. Par une fuite de ce caractére, il passoit de la morale à la plaifanterie, de la philosophie à l'enthousiasme, de la douceur à l'emportement, de la flatterie à la fatyre, de l'amour de l'argent à l'amour du luxe, de la modestie d'un sage à la vanité d'un grand feigneur. On a dit que, par ses familiarités avec les grands, il fe dédommageoit de la gêne qu'il éprouvoit quelquefois avec ses égaux; qu'il étoit fenfible fans attachement, voluptueux fans paffion, ouvert fans franchise, & libéral fans générofité. On a dit qu'avec les personnes jalouses de le connoître, il commençoit par la politesse, continuoit par la froideur, & finissoit par le dégoût. On a dit qu'il ne tenoit à rien par choix, & tenoit à tout par boutade. Ce portrait est celui d'un homme extraordinaire; Voltaire l'étoit, &, comme tous les personnages qui font hors du commun, il a fait des enthousiastes ardens & des critiques outrés. Chef d'une fecte nouvelle, ayant furvécu à tous ses rivaux, & éclipsé sur la fin de sa carrière tous les poëtes ses contemporains; il a eu, par tous ces moyens réunis, la plus grande influence sur son siècle, & a produit une révolution dans l'efprit & dans les mœurs. Mais s'il s'est servi quelquefois de ses talens pour faire aimer l'humanité & la raison, il en a abusé bien plus souvent pour répandre des principes d'irreligion & d'indépendance. Cette sensibilité vive & prompte, qui anime tous ses ouvrages, l'a dominé dans sa conduite, & il n'a jamais réfisté aux impressions de fon imagination & aux ressentimens de son cœur. Comme homme de lettres, il occupera fans contredit une des premières places dans l'estime de la postérité, & nous ferons encore mieux connoître à quel dégré il mérite cette estime, en détaillant ses productions. Commençons par les ouvrages en vers; les principaux font, I. La Henriade, en x chants : Poëme rempli de

beaux & de très-beaux morceaux, de vers très-bien faits, très-harmonieux, de descriptions touchantes, de portraits brillans. La mort de Coligni est admirable ; la bataille de Coutras est racontée avec l'exactitude de la profe & toute la noblesse de la poësie; le tableau de Rome & de la puissance pontificale est digne du pinceau d'un grand maître; la bataille d'Ivri mérite le même éloge ; l'efquisse du fiécle de Louis XIV, dans le VII° chant, est d'un peintre exercé; le 1xº respire les graces tendres & touchantes : c'est le pinceau du Corrège & de l'Albane. Mais malgré ces beautés, on ne mettra jamais Voltaire à côté de Virgile. Un Poëme franç, en vers Alexandrins qui tombent presque toujours deux à deux; un Poëme furchargé d'antithèses & de portraits monotones; un Poëme fans fiction, peuplé d'êtres moraux que l'auteur n'a pas personnisiés; un Poëme dont la Discorde est la courrière éternelle ; un Poëme qui a des morceaux supérieurement versifiés, mais qui pèche par l'invention & par l'ensemble; enfin un Poëme de piéces rapportées, & écrit dans une langue peu favorable à la poësie, ne sera comparé à l'Iliade & à l'Enéide que par ceux qui font hors d'état de lire Homére & Virgile. M. de la Beaumelle, qui étoit loin de regarder la Henriade comme le chef-d'œuvre de notre poësie, en préparoit une édition lorsque la mort le furprit. Cette édition a paru en 1775 en 2 vol. in-8°. On trouve dans le ¿º vol. un plan de la Henriade, qui auroit plus de chaleur, plus de justesse, plus d'intérêt que celui de Voltaire; mais il seroit difficile de remplacer les détails brillans de celui-ci...II. Un grand nom-

bre de Tragédies, di stinguées par de grandes vues morales & par les fentimens d'humanité dont elles font remplies. On trouve dans le flyle de Brutus & de la Mort de Céfar , la manière de Corneille perfectionnée. Celle de Racine ne pouvoit qu'être égalée. La Muse tragique n'inspira rien à Crébillon de plus mâle & de plus terrible que le Ive acte de Mahomet. Semblable à cet ordre d'architecture qui emprunte les beautés de tous les ordres, & qui est lui-même un ordre à part, Voltaire s'approprie les genres différens des poëtes fes prédécesseurs; mais il ne doit qu'à lui, (dit M. Palissot qui nous fournit cette comparation,) fes belles Tragédies de Mahomet & d'Alzire. Les critiques lui reprochent cependant que ses personnages montrent trop de penchant à débiter des fentences & des maximes qui font illusion, mais qui nuifent à l'intérêt, que ses plans manquent souvent de justesse ; qu'il amène la catastrophe par de petits moyens; que le style, quoiqu'imposant par le coloris & par des tirades brillantes, est non-seulement trop coupé, mais l'est presque toujours de la même maniére; que plusieurs de ses vers ne font que des contrefaçons de ceux de Corneille & fur-tout de Racine : mais si ces défauts ne le rendent pas fupérieur à ces deux grandshommes, il jouit à la représentation d'un plus grand nombre de spectateurs. On joue presque toutes ses Tragédies; les principales sont Edipe, représentée en 1718; Hérode & Mariamne, 1723; Brutus, 1730 ; Zaire , 1733 ; Adélaïde du Guesclin, 1734; Alzire, 1736, Zulime, 1740, la Mort de César, 1742, le Fanatisme, ou Mahomet le Prophète , 1742 ; Mérope , 1743 ; Sémis

ramis, 1748; Oreste, 1750; Rome Sauvée , 1750 ; l'Orphelin de la Chine , 1755; Tancrède, 1760...III. Plusieurs Comédies, dont les meilleures sont l'Indiferet , l'Enfant Prodigue & Nanine. Les autres sont presque oubliées : car Voltaire ne chaussa pas le brodequin avec le même fuccès que le cothurne. Il ne brode presque jamuis que sur le canevas d'autrui; il tombe dans le bas & le trivial. Quelques-uns de fes rôles font infipides, ou maussadement plaisans, comme la baronne de Croupillac dans l'Enfant Prodigue. Parmi d'excellentes plaifanteries, des détails heureux, des vers trèsbien tournés, on y trouve des choses d'un mauvais ton, des railleries forcées, des maximes hors d'œuvre ou mal amenées...IV. Des Opéra, qui ne brillent pas par l'invention, & font d'un style qui n'est pas celui de Quinault. Samson, Pandore, le Temple de la Gloire, ne lui ont pas même mérité la 3e place dans le genre Lyrique. Aussi en convenoit il lui-même. " J'ai fait, " ( écrivoit-il à un de ses amis ) "j'ai fait une grande sottise de " faire un Opéra; mais l'envie de » travailler pour un homme comn me M. Rameau, m'avoit emporté: "je ne songeois qu'à son génie, "& je ne m'apperçevois pas que " le mien n'est point fait du tout " pour le genre Lyrique..., V. Un grand nombre de Piéces Fagitives en vers, d'une poësie très-supérieure à celle des Chapelle, des Chaulieu & des Hamilton. Aucun poëre n'a donné une tournure plus ingénieuse à des bagatelles, n'a employé avec autant de grace, de finesse, de légéreté, les agrémens d'une Muse toujours naturelle & toujours brillante. Egalement propre à louer & à médire, il donne à ses éloges & à ses satyres un

tour original, qui n'appartient qu'à lui. Nous parlons ici de fes Epîtres légéres, de ses Diatribes en vers; car quant à ses Odes . il fusfit de les lire pour voir combien il est au-dessous de Rousseau dans ce genre. Nous ne ferons pas mention de quelques autres Poëmes, tels que la Guerre de Genève. Quoiqu'ils offrent des détails piquans, nous croyons fervir la gloire de l'auteur, en passant rapidement fur des ouvrages enfantés par le délire de l'irreligion & de la débauche, & par la fureur de la vengeance & de la fatyre. Le célèbre citoyen de Genève est traité, dans le Poëme sur la guerre de sa patrie, d'une manière atroce. L'auteur lui reproche jusqu'à cette maladie de la dyfurie, dont luimême est mort, ou du moins qui a avancé sa mort... Voilà les productions poëtiques de Voltaire; ses ouvrages en profe font encore plus nombreux : I. Effai fur l'Histoire Générale, qui, avec les Siécles de Louis XIV & de Louis XV, forme 10 vol. in-8°. Cette Histoire est une vaste galerie, dont chaque tableau est peint d'un pinceau léger, rapide & brillant. Sans détailler tous les événemens, l'auteur offre le résumé générale, des principaux, & rend ce réfumé intéressant par les réflexions qu'il y joint & par les couleurs dont il les embellit. Mais on s'est plaint qu'il ramène trop fouvent les faits à fon système ; qu'il ne présente la Religion que comme le fléau des peuples ; qu'il s'attache trop à montrer la -vertu malheureuse & le vice triomphant; qu'il y a entaffé un grand nombre d'erreurs, d'inexactitudes & de méprises; qu'il est trop souvent amer dans fes censures, injuste dans ses jugemens, fur-tout lorfqu'il est queftion

tion de l'Eglise, de ses ministres. Le Siècle de Louis XIV, offre les mêmes beautés & les mêmes défauts. C'est une esquisse, & non un tableau en grand. L'ouvrage n'est qu'une suite de petits chapitres. L'auteur vole successivement en Allemagne, en Espagne, en Hollande, en Suède, pour raconter quelques traits, qui n'ont fouvent qu'un rapport éloigné au fujet principal. Il présente aux yeux du lecteur, avec une rapidité incroyable, plufieurs événemens importans qu'on voudroit connoître à fond, & l'on glisse sur chacun. L'historien est content, pourvu qu'il ait eu l'occasion de placer une maxime ou une faillie. C'est une foule d'éclairs, qui éblouissent & qui laissent dans les ténèbres. Ce ne sont point les Mémoires qui ont manqué à l'hiftorien, ni l'art de les employer; car il y a plusieurs chapitres qui font des chef-d'œuvres d'élégance : c'est l'esprit de discussion néceffaire dans un travail fi long & si pénible. Son Siècle de Louis XV, moins intéressant que celui de Louis XIV, est écrit avec négligence & fouvent avec partialité. Si quelques événemens y font bien détaillés, plusieurs autres y sont présentés sous un faux jour. L'auteur rend ses peintures infidelles, en voulant les ajuster à sa façon de penser particuliére, ou au besoin qu'il a de flatter des grands & de se ménager des protecteurs. Le fonds de l'Histoire du Parlement de Paris est presque tout entier dans l'Histoire Générale, & dans les Siécles de Louis XIV & de Louis XV. L'auteur désavoua cet ouvrage, comme un énorme fatras de dates, auquel il n'avoit pu, ni voulu travailler. Il y a cependant des chapitres qui offrent des Tome VI.

discussions bien faites sur des points d'histoire assez embrouillés; mais ces chapitres font en petit nombre. Voltaire dit dans ses défaveux, que le commencement est superficiel & la fin indécente. L'ouvrage lui paroissoit informe. & l'auteur peu instruit : le sujet ( ajoute-t-il ) méritoit d'être approfondi par une très-longue étude & avec une grande fageffe... II. L'Histoire de Charles XII: bien faite. & bien écrite, qui a mérité à l'auteur le titre de Quinte Curce François. III. L'Histoire du Czar Pierre I: double emploi de celle de Charles XII; mais moins élégante & plus infidelle, parce que c'est une production de sa vieillesse & un ouvrage de commande. La préface est plus digne d'un bouffon que d'un historien ; l'introduction à paru fort fèche; la division par chapitres a déplu; les batailles font racontées avec négligence. Mais les chapitres fur les révolutions que le czar Pierre a produites dans les arts & dans les mœurs, font intéressans, ainsi que le récit des voyages qu'il fit pour perfectionner son génie...IV. Mêlanges de Littérature en plusieurs volumes. On parlera d'abord de ses Romans. Personne n'a eu, comme Voltaire, l'art de cacher une philosophie souvent profonde sous des fictions ingénieuses & riantes: à cet égard il étoit intarissable. Zadig, Memnon, le Monde comme il va, imités de l'Anglois, ont l'air original, par la finesse des critiques, par la légéreté de la narration, par les agrémens d'un style clair, élégant, ingénieux & naturel. Candide , la Princesse de Babylone, & quelques autres fictions de ce genre, n'approchent pas à beaucoup près de Memnon, ni de Zadig, Elles ne présentent qu'une fuite d'événemens invraisemblables, trop fouvent racontés avec indécence, & semés de plaifanteries qui ne sont pas d'un bon choix. Les autres ouvr. qui composent les Mélanges, sont de petites Differtations sur différentes matiéres, presque toutes écrites avec intérêt & avec goût, des critiques de différens écrivains, la plûpart plaifantes; mais fouillées d'épithètes injurieuses, de sarcasmes révoltans. Energumène, fanatique, cuistre, croquant, polisson, gueux, escroc, &c.: telles font les expreffions que le philosophe de Fernei avoit au bout de la plume, toutes les fois qu'on s'avisoit de toucher à ses lauriers, ou même qu'on paroisioit y toucher ... V. Dictionnaire Philosophique; Philosophie de l'Histoire, &c., &c. & beaucoup d'autres ouvrages impies; car la fureur anti-théologique étoit devenue chez lui une véritable manie. Sa vieillesse n'apresque été occupée qu'à détruire. Il est difficile de bien caractériser ses ouvrages contre la Religion: il prend tantôt le ton de Pasquin, & tantôt celui de Pascal; mais il revient plus souvent au premier, parce qu'il lui est plus naturel. Ainsi ses livres anti-chrétiens ne sont qu'une éternelle dérission des prêtres & de leurs fonctions, des mystéres & de leur profondeur, des conciles & de leurs décisions. Il tourne en ridicule les mœurs des Patriarches, les visions des Prophètes, la physique de Moife; les histoires, le flyle, les expressions de l'Ecriture; enfin toute la Religion. Non-seulement il attaque le Christianisme : il détruit tous les fondemens de la Morale, en insinuant les principes du Matérialifme. Saillies ingénieuses, bonsmots piquans, peintures riantes, fuite du Commentaire, on trouve

réflexions hardies, expressions énergiques : il emploie toutes les graces du style & toutes les reffources du bel-esprit pour mieux préparer son poison. Ce qu'il y a de plus odieux, c'est qu'il altére souvent les faits, tronque les passages, suppose des erreurs, imagine des contradictions, pour donner plus de sel à ses plaisanteries & plus de force à ses raisonnemens... VI. Théâtre de Pierre & Thomas Corneille, avec des morceaux intéressans, 8 vol. in-4°. & 10 vol. in-12. Ce Commentaire, entrepris pour doter la petite-niéce du grand Corneille, est un service rendu à la littérature. On peut y trouver quelques remarques plus fubtiles que justes, quelques analyfes infidelles, des critiques minutieufes, des observations grammaticales trop sévères; mais le fonds de l'ouvrage est dirigé par le jugement & le goût. Il est écrit d'ailleurs d'un style convenable; & le commentateur n'a pas la ridicule fureur de nos critiques modernes : celle d'employer de grands mots pour exprimer de petites choses... VII. Commentaire historique sur les Œuvres de l'Auteur de la Henriade, avec les pièces originales & les preuves , in-\$°. Monument élevé à Voltaire , par Voltaire luimême. Il est à la fois le sacrificateur & le Dieu. Les faits qu'on y rapporte ne peuvent qu'être honorables; c'est le détail des hommages accordés à l'auteur; c'est le tableau des actions généreufes & même des charités qu'il a faites; c'est un Mémoire historique écrit avec simplicité & avec grace. On y voit les faits, mais on n'en voit pas les resforts: ce fera aussi aux historiens de Voltaire à expliquer ses motifs. A la

quelques Lettres dont la plûpart méritoient d'être confervées. On en recueillera fans doute en plus grand nombre; car l'auteur en a beaucoup écrit, & il avoit un talent marqué pour ce genre. Il n'est point d'écrivain, (dit M. Palissot) qui ne se fût acquis par les Lettres seules de Voltaire une réputation distinguée. Nous avons différentes Collections de ses ouvrages, in-4°, in-8° & in-12; mais toutes mal rédigées, toutes furchargées d'écrits qui font peutêtre de lui, mais indignes de lui; pleines de répétitions continuelles & de doubles emplois. Ce défaut vient moins des libraires que de l'auteur, qui, dans fes derniers jours, reproduisoit sans cesse les mêmes choses & retournoit continuellement fes vieux habits.

VOLTERRE, (Raphaël de) Voy.

VOLATERRAN.

VOLTERRE, (Daniel RICCIA-RELLI de ) peintre & fculpteur , né en 1609 à Volterre, ville de la Toscane, mourut à Rome en 1666. Il fut destiné par ses parens à la peinture. Balthagar Peruggi & Michel-Ange lui montrérent les fecrets de leur art. Un travail long & opiniarre acquit à Daniel des connoissances & de la réputation. Ce peintre fut très employé à Rome, & pour la peinture & pour la fculpture. Le cheval qui porte la statue de Louis XIII dans la Placeroyale à Paris , fut fondu d'un feul jet par Daniel. Il a deffiné dans la manière de Michel-Ange. On a gravé sa Descente de croix, peinte à la Trinité du Mont ; c'est son chef-d'œuvre, & un des plus beaux tableaux qui foient à Rome.

VOLUMNIUS, ( Titus ) chevalier Romain, se signala par son amitié héroïque pour Marcus Lucullus. Le triumvir Antoine ayant

fait mettre à mort celui-ci, parce qu'il avoit suivi le parti de Casfius & de Brutus; Volumnius ne vou lut point quitter fon ami, quoiqu'il pût éviter le même fort par la fuite. Il se livra à tant de regrets & de larmes, que ses plaintes furent cause qu'on le traina aux pieds d'Antoine. " Ordonnez " que je sois conduit sur le champ " vers le corps de Lucullus, ( lui dît-il,) " & que j'y fois égorgé; " car je ne peux furvivre à famort, » étant moi-même la cause de ce » qu'il a pris malheureusement les " armes contre vous. " Il n'eut pas de peine à obtenir cette grace de ce tyran fanguinaire. Lorsqu'il fut arrivé à la place du fupplice, il baifa avec empressement la main de Lucullus, & appliqua fa tête, qu'il ramassa par terre, sur sa poitrine, puis préfenta lassenne au bourreau.

VÔLUSIEN, (Caïus Vibius Volustanus) affocié à l'empire par son pere Gallus, sur tué par les soldats, comme nous l'avons raconré dans l'article de Vibius Trebonianus Gallus: Voyez ce dern. mot.

VONDEL, (Juste ou Josse da) poëte Hollandois, né en 1587 de parens Anabaptifies, quitta cette fecte, & mourut dans le fein de l'Eglise Catholique en 1679 à 91 ans. Il dressa à Amsterdam une boutique de bas ; mais il en laissa le foin à fa femme, pour ne s'occuper presque que de la poesse. La nature lui avoit donné beaucoup de talent. Vondel n'eut pour mattre que son génie. Il avoit déja enfanté plusieurs pièces en vers, non feulement fans fuivre aucune règle, mais même fans foupçonner qu'il y en eût d'autres que celles de la versification & de la rime. Infruit, à l'âge de 30 ans, de l'avantage qu'on peut retirer des anciens, il apprit le Latin pour pou-

Bbbij

voir les lire. Ensuite il s'adonna à la lecture des écrivains Francois. Les fruits de sa Muse offrent dans quelques endroits tant de génie & une imagination fi noble & si poëtique, qu'on souffre de le voir tomber si souvent dans l'enflure & dans la bassesse. Toutes ses Poësies ont été imprimées en 9 vol. in-4°. Celles qui ornent le plus ce recueil, sont : I. Le Héros de Dieu. II. Le Parc des Animaux. III. La Destruction de Jérusalem , Tragédie. IV. La Prise d'Amsterdam par Florent V, comte de Hollande. Cette pièce est dans le goût de celles de Shakespear: c'est une bigarrure brillante. On y voit des Anges, des Evêques, des Abbés, des Moines, des Religieuses qui disent tous de fort belles choses, mais déplacées. V. La Magnificence de Salomon. VI. Palamede, ou l'Innocence opprimée. C'est la mort de Barneveld, sous le nom de Palamède faussement accusé par Uly se. Cette pièce irritale prince Maurice, instigateur de ce meurtre. On voulut faire le procès à l'auteur ; mais il en fut quitte pour une amende de 300 liv. Toutes ces Tragédies pèchent, & du côté du plan, & du côté des règles. L'auteur ne méritoit pas d'être mis en parallèle avec Sénèque le Tragique, auquel, on l'a comparé, & encore moins avec Virgile. VII. Des Satyres, pleines de fiel, contre les ministres de la religion Prétendue-réformée. VIII. Un Poëme en faveur de l'Eglise Catholique, intitulé : Les Mystéres, ou les Secrets de l'Autel. IX. Des Chansons, &c. Ce poëte négligea sa fortune pour les Muses, qui lui causérent plus de chagrins que de gloire.

VOPISCUS, (Flavius) historien Latin, né à Syracuse sous Dioclétien, se retira à Rome vers l'an 304, Il y composa l'Histoire d'Aurélien, de Tacite, de Florien, de Probe, de Firme, de Carus, de Carin & de Numérien, &c. &c. Quoique ce ne soit pas un bon auteur, il est cependant moins mauvais que tous les autres dont on a fait une compilation pour composer l'Historiæ Augusta Scriptores, Leyde 1671, 2 vol. in-8°. avec les remarques Variorum.

VORAGINE, Voyez JACQUES de VORAGINE, n° XV.

I. VORSTIUS, (Conrad) naquit à Cologne en 1569, d'un teinturier. Après avoir étudié dans les universités d'Allemagne & voyagé en France, il s'arrêta à Genève, où Théodore de Beze lui offrit une chaire de professeur qu'il ne voulut point accepter. Il fuccéda en 1610 à Arminius, professeur dans l'univerfité de Leyde; mais les ministres Anti-Arminiens employérent le crédit de Jacques I, roi d'Angleterre, & demandérent fon exclusion à la république. Vorstius. obligé de céder à leurs perfécutions, fe retira à Goude ou Tergow, où il demeura depuis 1612 jusqu'en 1619, uniquement occupé de ses affaires & de ses études. Le synode de Dordrecht le déclara indigne de professer la théologie, & cet anathême, prononcé par des fanatiques, engagea les Etats de la province à le bannir à perpétuité. Il fut obligé de se cacher comme un malfaiteur; enfin il chercha un afyle dans les états du duc de Holstein en 1622, où il mourut le 29 Septembre de la même année. On a de lui un grand nombre d'ouvrages, tant contre les Catholiques Romains, que contre les adversaires qu'il eut dans le parti Protestant. Les plus recherchés font celui De Deo, Steinfurt 1610, in-4°. que le roi Jacques fit brûler par la main du bourreau; & fon Amica Collatio cum J. Pifcatore, à Goude 1613, in-4°. Sa conduite & quelques-uns de fes écrits prouvent qu'il penchoit pour le Socinianisme; & fi fes adverfaires n'avoient fait valoir que cette rai-fon, on n'auroit pas pu les accufer d'injustice.

II. VORSTIUS, (Guillaume-Henri) fils du précédent, miniftre des Arminiens à Warmond dans la Hollande, composa plusieurs livres. Les plus considérables sont: I. Sa Traduction latine de la Chronologie de David Ganz. II. Celle du Pirke Avoth du rabbin Eliezer, 1644, in-4°. III. Celle du livre de Maimonides, Des Fondemens de la Foi, 1638, in-4°. avec des remarques savantes.

III. VORSTIUS, (Ælius-Everhard) né à Ruremonde en 1565, mort en 1624 à Leyde, où il occupoit une chaire de professeur de médecine, laissa divers ouvrages de littérature, de médecine & d'hiftoire naturelle, qui furent recherchés pour leur érudition. Les principaux font: I. Un Commentaire De Annulorum origine, dans un Recueil de Gorlaus sur cette matiére, 1599, in-4°. II. Un Voyage historique & physique de la grande Grèce, de la Japigie, Lucanie, des Brutiens & des Peuples voifins, en latin. III. Des Poissons de la Hollande. IV. Des Remarques latines fur le livre De re medica de Celse.

IV. VORSTIUS, (Adolphe) fils du précédent, fut aufi professeur en médecine à Leyde, où il mourut en 1663, à 66 ans. Il a donné un Catalogue des Plantes du Jardin Botanique de Leyde, & de celles qui naissent aux environs de cette ville. Cet ouvrage, imprimé à Leyde 1636 in-4°, est assez

bien fait.

V. VORSTIUS, (Jean) né dans le Dithmarfen, embrassa le Calvinisme, fut biliothécaire de l'électeur de Brandebourg, & mourut en 1676. On a de lui : I. Une Philologie sacrée, où il traite des Hébraifmes du Nouveau-Testament. II. Une Differtation de Synedriis Hebraorum, Rostoch; 1658 & 1665, 2 vol. in-4°. III. Un Recueil intitulé: Fafciculus Opusculorum historicorum & philologicorum, Rotterdam 1693, S vol. in-S°. On trouve dans cette collection les ouvrages fuivans: De Adagiis Novi Testamenti; De voce Sefach, Jerem. xxv; Des Differtations latines fur le 70 ans de la captivité des Hébreux, sur les 70 semaines de Daniel, sur la Prophétie de Jacob, &c. Tous ces ouvrages prouvent une grande érudition, facrée & profane. Vorsius étoit trèsversé dans la connoissance des langues & surtout de l'Hébreu.

VOS, (Martin de) peintre, né vers l'an 1534 à Anvers, mourut dans la même ville en 1604. C'est au foin qu'il prit à Rome de copier les magnifiques ouvrages des plus célèbres maîtres, & à la liaifon qu'il fit à Venise avec le Tintoret, que Vos doit la haute réputation où il est parvenu. Il a réussi également à peindre l'histoire, le paysage & le portrait. Il avoit un genie abondant : fon coloris est frais, sa touche facile; mais fon dessin est froid, quoique correct & affez gracieux. On a beaucoup gravé d'après ses ou-

vrages.

I. VOSSIUS, (Gerard) d'une famille confidérable des Pays-Bas, dont le nom est Vos, prévôt de Tongres, habile dans le Grec & le Latin, demeura plusseurs années à Rome. Il profita de ce séjour pour fouiller dans les bibliothèques Italiennes; il fut le premier qui en

tira & traduist en latin plusieurs anciens monumens des PP. Grecs, entr'autres les ouvrages de St Grégoire Thaumaturge & de St Ephrem. Il mourut à Liége sa patrie, en

1609, aimé & estimé.

II. VOSSIUS , (Gerard-Jean) parent du précédent, naquit en 1577, dans le Palatinat, auprès d'Heidelberg. Il fe rendit très-habile dans les belles-lettres, dans l'histoire & dans l'antiquité sacrée & profane. Son mérite lui valut la direction du collége de Dordracht, & il remplit cette place avec applaudiflement. On lui confia enfuite la chaire d'éloquence & de chronologie à Leyde; & il la dut plutot à sa réputation & à son mérite, qu'à ses intrigues. Appellé en 1643 à Amsterdam, pour y remplir une chaire de professeur en histoire, il s'y fit des admirateurs & des amis. Ses principaux ouvrages font: I. De origine Idololatria. II. De Historicis Gracis... De Histor, Latinis, III. De Poetis Græcis, De Latinis. IV. De Scientiis Mathematicis. V. De quatuor Artibus popu-Iaribus. VI. Historia Pelagiana. VII. Institutiones Rhetorica, Grammatica, Poetica. VIII. Thefes Chronologica & Theologica. IX. Etymologicon Lingua Lating. K. De vitiis Sermonis , &c. Tous ces écrits ont été imprimés à Amsterdam, 1695 à 1789, 6 vol. in-fol. La plupart font remplis d'un savoir profond & de remarques folides. On estime furtout ce qu'il a écrit sur l'Histoire, sur l'origine de l'Idolâtrie & sur les historiens Latins & Grecs. Ce favant mourut en 1649, à 72 ans, laiffant 5 fils. Voyez les articles suivans.

III. VOSSIUS, (Denys) fils du précédent, aussi savant que son pere, mort en 1633 à 22 ans, étoit un prodige d'érudition; mais son favoir lui fut funeste, car il accéléra sa mort. On a de lui de savantes Notes sur le livre de l'Idolàtrie du rabbin Moyse Ben-Maimon, insérées dans l'ouvrage de son pere sur la même matière.

IV. VOSSIUS, (François) frere du précédent, mourut en 1645, après avoir publié un Poëme fur une victoire navale remportée par l'a-

miral Tromp.

V. VOŚSIUS, (Gerard) 3° fils de Gerard-Jean, fut l'un des plus favans critiques du XVII° fiécle. Il mourut en 1640. On a de lui une édition de Velleius Paterculus avec des notes, à Leyde, 1639, in-16.

VI. VOSSIUS, (Matthieu) mort en 1646, frere des précédens, a donné une honne Chronique de Hollande & de Zélande, en latin; Amfter-

dam, 1680, in-4°.

VII. VOSSIUS, (Ifaac) le dernier des enfans du célèbre Vossius, & le premier en érudition, né à Leyde en 1618, passa en Angleterre, où il devint chanoine de Windfor. Ses ouvrages répandirent fon nom par toute l'Europe. Louis XIV, instruit de son mérite, chargea Colbert de lui envoyer une lettre-de-change, comme une marque de son estime & un gage de sa protection. Ce qui dut le plus flatter Vossius, ce fut la lettre dont ce ministre accompagna ce présent. Il lui disoir, que « quoique le Roi ne " fût pas fon Souverain, il vou-" loit néanmoins être fon bien-" faiteur, en confidération d'un " nom que fon pere avoit rendu " illustre, & dont il confervoit la " gloire. " Vossius se rendit surtout célèbre par son zèle pour le fystême de la chronologie des Septante, qu'il renouvella & qu'il foutint avec chalcur. Il devoit donner une nouvelle édition de la Version de ces célèbres interpré-

tes; mais il en fut empêché par sa mort, arrivée en 1689, dans sa 71° année. Ce favant avoit une mémoire prodigieuse, mais il manquoit de jugement. Son penchant étoit extrême pour le merveilleux. Rempli de doutes fur les objets de la révélation, il ajoûtoit foi aux contes les plus ridicules des voyageurs. Charles II, roi d'Angleterre, disoit de lui: Ce Théologien est un homme bien éconnant! il croit à tout, excepté à la Bible. On a de lui : I. Des Notes fur les géographes Scylax & Pomponius Mela, & fur Catulle ... Vossius aimoit les ouvrages, où l'esprit de débauche a répandu des expressions libres. Ses Commentaires fur Catulle, publiés en 1684, in-4°, ne font pas exemts de ce défaut. On prétend même qu'il y fit entrer le Traité De Proftibulis veterum de Beverland, avec lequel il étoit très-lié. II. Des Observations sur l'origine du Nil & des autres fleuves. III. Un Traité De Sibyllinis, aliifque, quæ Christi natalem præcessere, Oraculis; Londres, 1685, in-4°. IV. Des Ecrits contre Richard Simon. V. De Poematum cantu & viribus Rithmi, à Oxford, 1675, in-So. VI. Variorum Observationum liber. VII. Une édition des Lettres de St Ignace, martyr. VIII. Plufieurs Differtations philosophiques & philologiques.

VOSTERMAN, (Lucas) graveur Hollandois, mort à Anvers, au milieu du XVII° fiécle. Ses Efampes sont très-recherchées, & lui affignent un rang parmi les plus excellens artistes. Il a beaucoup contribué à faire connoître le mérite du célèbre Rubens, & à multiplier ses belles compositions. On admire, dans les ouvrages de Vosteman, une manière expressive & beaucoup d'intelligence. Il ne faut pas le confondre avec Lucas Voster-

MAN, furnommé le Jeune: c'étoit le fils du précédent; mais il fut bien inférieur à fon pere.

VOUET, (Simon) peintre, né à Paris en 1582, mort dans la même ville vers 1649, âgé de 59 ans, n'en avoit que 14, lorsqu'on le chargea d'aller peindre une dame qui s'étoit retirée en Angleterre. A l'âge de 20 ans, il accompagna Harlay baron de Sancy, ambassadeur à Constantinople. Ce peintre vit une fois le grand-Seigneur Achmet I, & cela'lui fuffit pour le peindre de mémoire très-ressemblant. Vouet passa en Italie, où il demeura plufieurs années. Il y fit une étude particulière des ouvrages du Valentin & du Caravage. Plusieurs cardinaux voulurent avoir des fiens, & lui procurérent la place de peintre de l'académie de St Luc à Rome. Le roi Louis XIII, qui lui avoit déja accordé une penfion, le fit revenir, le nomma fon premier peintre, & le logea aux galeries du Louvre. Ce prince goûtoit beaucoup de plaisir à lui voir manier le crayon, lor(qu'il peignoit en paftel. Il prit même des leçons de lui, & il réufsit en peu de tems à faire des portraits restemblans. Vouet s'étoit fait une maniéra expéditive. On a lieu d'être étonné de la prodigieufe quantité d'ouvrages qu'il a laiffés. Accablé de travail, il fe contentoit fouvent de ne faire que les dessins sur lesquels ses élèves travailloient, & qu'il retouchoit ensuite: c'est pourquoi on voit plufieurs de ses tableaux peu estimés. Ce maître inventoit facilement, il confultoit le naturel. On remarque dans quelques - uns de ses ouvrages, un pinceau frais & moëlleux; mais la trop grande activité avec laquelle il travailloit, l'a fait, pour l'ordinaire, tomber dans le gris. Il peut être regardé comme le

Bbb iv

fondateur de l'Ecole Françoise. La plûpart de nos meilleurs maîtres prirent de sel leçons. On compte parmi ses élèves, le Sueur, le Brun, Mole, Perrier, Mignart, Dorigny le pere, Testelin, Dusresnoi, & plusieurs autres: St-Aubin Vouet étoit son frere & son disciple. Les principaux ouvrages de Simon Vouet sont à Paris. Voyez Voet.

VOUGNY, (Louis-Valentin de) confeiller-clerc au parlement de Paris, sa patrie, sc chanoine de Notre - Dame, mort en 1754 à 49 ans, a traduit une partie du Spaccio della Bestia de Jordano Brani, sous ce titre: Le Ciel résormé, 1754, in-12. La Traduction ne donne pas grande envie de recourir à Poriginal, quoique les curieux le recherchent.

VOUWERMANS, Voyez WAU-WERMANS.

I. VOYER DE PAULMY, (René de ) chevalier, feigneur d'Argenson, étoit fils de Pierre de Voyer, chevalier, feigneur d'Argenfon, gentilhomme ordinaire de la chambre du roi, d'une ancienne maison originaire de Touraine. Il naquit en 1596, devint conseiller au parlement de Paris en 1619, puis maître-des-requêtes & intendant de plusieurs provinces. Les besoins de l'Etat le firent souvent changer de poste, & on lui consia toujours les plus difficiles. Quand la Catalogne se donna à la France, il sut mis à la tête de cette nouvelle province, dont l'administration demandoit un mélange fingulier & presque unique, de hauteur & de douceur, de hardiesse & de circonspecrion. Dans un grand nombre de marches d'armées, de retraites, de combats, de fiéges, il fervit autant de sa personne, & beaucoup plus de son esprit, qu'un homme de guerre ordinaire. L'enchaînement

des affaires l'engagea aussi dans des négociations délicates avec des Puissances voisines, fur-tout avec la maison de Savoie alors divisée. Enfin, après tant d'emplois & de travaux, fe croyant quitte envers sa patrie, il songea à une retraite qui lui fur plus utile que tout ce qu'il avoit fait. Comme il étoit veuf, il embrassa l'état ecclésiastique; mais le dessein que la cour forma de ménager la paix du Turc avec Venise, le fit nommer ambassadeur extraordinaire vers cette république. Il n'accepta cet emploi que par un motif de religion, à condition qu'il n'y seroit pas plus d'un an, & que quand il en fortiroit, fon fils, que l'on faisoit dès-lors conseiller-d'état, lui succéderoit. A peine étoit-il arrivé à Venise en 1651, qu'il fut pris, en disant la Messe, d'une fiévre violente dont il mourut. On a de lui un Traité de la Sagesse Chrétienne, & une Traduction de l'Imitation de J. C.

II. VOYER DE PAULMY, (René de) fils du précédent, chevalier, feigneur d'Argenfon, comte de Rouffac, fut confeiller au parlement de Rouen, puis maître-des-requêtes, confeiller-d'état ordinaire. Il fuccéda à fon pere dans la qualité d'ambassadeur, qu'il remplit jufqu'en 1655, & mourut en 1700, âgé de 70 ans. Le fénat de Venise lui accorda & à ses descendans, la permission d'ajoûter sur le tour de ses armes celles de la République, avec le lion de St Marc pour cimier.

III. VOYER DE PAULMY, (Marc-René de) chevalier & marquis d'Argenson, vicomte de Mouzé, &c., étoit fils du précédent. Il vit le jour à Venise en 1652. La République, qui voulut être sa marreine, le sit chevalier de St. Marc, & lui donna le nom de cet

Apôtre. Après avoir occupé une charge de maître-des-requêtes, le roi lui donna celle de lieutenantgénéral de police de Paris. Sous lui la propreté, la tranquillité, l'abondance, la fûreté de la ville furent portées au plus haut dégré. Aussi Louis XIV se reposa-t-il entiérement de sa capitale sur ses foins; il lui auroit rendu compte d'un inconnu qui s'y feroit glissé dans les ténèbres. Pendant la cherté excessive des denrées en 1709. le magistrat sut pourvoir aux befoins du peuple & calmer ses émotions passagéres. Un jour étant assiégé dans une maison à laquelle une troupe nombreuse vouloit mettre le feu, il en fit ouvrir la porte, fe présenta, parla, & appaisa tout. Cette action fut récompensée ou fuivie de la dignité de conseillerd'état. Il entra ensuite dans les affaires les plus importantes; & enfin au commencement de 1718, il fut fait garde-des-sceaux, président du conseil des finances, & en 1720 ministre-d'état. Obligé de remettre les sceaux la même année, il fe foulagea, dans la retraite, du poids de la grandeur. Il mourut l'année fuivante, membre de l'académie Françoife & de celle des Sciences. Ce ministre avoit une gaieté naturelle, une vivacité d'esprit heureuse, & féconde en traits qui feuls auroient fait une réputation à un homme oifif. Il dictoit à trois ou quatre secrétaires à la fois; & souvent chaque lettre eût mérité par sa matiére d'étre faite à part, & fembloit l'avoir été.

IV. VOYER DE PAULMY, (Marc-Pierre) comte d'Argenson, fils du précédent, naquit à Paris en 1696. Après avoir passé par différens emplois, où il prouva son exactitude & son intelligence; il su nommé lieutenant-général de police, &

chef du conseil du duc d'Orléans, régent. Les occupations de cette dernière charge l'obligérent de se démettre de la première, & le roi, en acceptant sa démission, le nomma en 1724 conseiller-d'état. Le chancelier d'Aguesseau travailloit alors à la rédaction des Ordonnances & des Loix, avec plusieurs magistrats distingués, au nombre desquels il admit M. d'Argenson. L'administration de la Librairie lui fut confiée peu de tems après, & dans cette place il travailla en même tems à sa propre gloire & à celle des lettres. Il passa ensuite au ministère ; il eut le département de la Guerre, la surintendance des Postes. La fameuse campagne de Bohême avoit anéanti, pour ainsi dire, l'armée Françoise. Le nouveau ministre remédia, par ses soins & par son activité, à tous les maux que les troupes avoient éprouvés. Il completta les régimens, il en augmenta le nombre, il forma les Grenadiers royaux, enfin il établit l'Ecole militaire. Disgracié en 1757, il se retira à sa terre des Ormes, où il oublia, dans le sein de la philosophie, les honneurs & les dignités qu'il avoit perdus. Il y mourut en 1764. Son frere René-Louis, ministre des Affaires étrangéres, étoit mort en 1756.

VRAC DU BUISSON, (Jean) né à Paris en 1704, d'une famille originaire d'Alface, étudia d'abord les mathématiques dans la vue d'entrer dans le corps du Génie; mais il s'attacha enfuite à l'architecture, par le conseil de Boffrand, 1<sup>et</sup> ingénieur des Ponts & chausfées de France. Assûré de la capacité & des talens de son élève, cet habile maître lui consia la conduite du sameux Puits de Bicêtre; il sut si content de son coup d'essait, qu'il le sit nommer à la place

d'inspecteur, & peu de tems après à celle d'entrepreneur des hâtimens des Hôpitaux. Vrac du Buisson eut alors lieu de travailler d'après lui-même. Parmi les opérations de ce génie inventif, on ne doit pas oublier la Citerne de Port-royal, qu'on regarde comme un chefd'œuvre en fon genre, par la facilité que l'architeste a donnée aux eaux du ciel de s'y rendre, malgré les inégalités du terrein : fecours d'autant plus important, qu'il seroit très-dispendieux de creuser des puits dans cet endroit le plus élevé de la capitale, & plus difficile encore d'en tirer de l'eau pour les befoins de cette abbaye & de fes jardins. Il fe distingua sur-tout par la solidité de sa batisse & par son ceconomie, deux parties effentielles dans l'architecture. La folidité de sa bâtisse se fait remarquer dans les vastes édifices ajoûtés à l'Hopital-général, dans ceux des Enfans-Trouvés, au Parvis Notre-Dame & au fauxbourg St-Antoine. Le goût pour l'œconomie dominoit en lui au point, qu'avant de produire au grand jour quelques-unes de ses nouvelles inventions, il en faisoit exécuter les modèles à ses frais. C'est d'après des essais ainsi répétés, qu'il fit construire, dans une forme nouvelle & plus avantageuse, les Fours à cuire le pain des Pauvres dans la Maison de Scipion du fauxbourgSt-Marceau,& les Moulins de l'Hôpital-général. Cet habile architecte jouissoit de la plus brillante réputation parmi grands maîtres de l'art, lorfque la mort l'enleva l'an 1762, après une saignée légérement demandée.

VULCAIN, ou MULCIBER, Dieu du Feu, fils de Jupiter & de Junon. Comme il étoit extrêmement laid & malfait, aussi-tôt qu'il fut né, Jupiter lui donna un coup de pied,

& le jetta du haur en bas du ciel. Vulcain fe caffa la jambe en tombant. Cet accident le rendit boiteux; mais il ne l'empêcha pas d'époufer Vénus, qui ne lui fut guére fidelle. Vulcain fut le forgeron des Dieux: il fournisfoit des foudres à Jupiter, des armes à Mars, & tenoit fes forges dans les îsles de Lypare, de Lemnos, & au fond du Mont-Ethna. Les Cyclopes, ses forgerons, qui n'avoient qu'un ceil au milieu du front, travailloient continuellement fous lui. (Voy. MARS,

VENUS & JUNON.)

VULCANIUS, (Bonaventure) né à Bruges, & mort en 1614, âgé de 77 ans, à Leyde où il étoit professeur de Grec, fut un assez bon littérateur pour son tems. Il se laissa entraîner par les erreurs du Luthéranisme, & il employa quelquesois fa plume contre l'Eglise Catholique. Ses principaux ouvrages font: I. Une version médiocre de Callimaque, de Moschus & de Bion, in-12. II. Une bonne édition d'Arrien, qui a été enfuite corrigée & augmentée par Nicolas Blanchard; c'est celle qui est connue sous le nom de Variorum. III. Une édition d'Agathias le Scholastique, sur le règne & la vie de Justinien, avec un bon commentaire : elle a été imprimée au Louvre en 1660, in-fol.

VULSON, (Marc de) fieur de la Colombiére, de la religion Prétendue-réformée, & gentilhomme de la chambre du roi, mourut en 1658. Ayant un jour furpris fa femme en adultére, il la tua elle & fon galant; puis il vint en poste à Paris folliciter sa grace, qu'il obtint. Cet événement arriva à Grenoble en 1618. Depuis, on menaçoit dans cette ville les femmes coquettes de la Vulsonade. Ses ouvrages sont: I. La Science héroique, traitant de la Noblesse, de l'ori-

gine des Armes, & &c. in-fol. Paris', chez Cramoify, 1644. Cet ouvrage fut augmenté & réimprimé dans la même ville en 1669. C'est la plus belle & la meilleure édition de ce livre, l'un des plus favans que nous ayons pour la science du Blason. H. Recueil de plusieurs Piéces & figures d'Armoiries, in-fol. Paris 1689. III. Le Théâtre d'honneur & de Chevalerie, ou le Miroir historique de la Noblesse, contenant les combats, les triomphes, les cournois, les joûtes, les armes, les carrousels,

les courses de bagues, les gages des batailles, les cartels, les duels, les dégradations de Noblesse, &c. Paris, 1648, 2 vol. in - folio: ouvrage curieux & très-utile pour connoître le cérémonial de l'ancienne Chevalerie, & pour l'intelligence de nos vieux Romans.

VULTURNE, Vent qu'on croît être le même qu'Eurus. C'étoit aussi le nom d'un Dieu adoré à Rome, en l'honneur de qui il y ayoit des fêtes qu'on nommoit Vulturnales.

W

ACE, ou WAICE, (Robert) poëte François, de l'isse de Gersei, fut clerc de la chapelle d'Henri II, roi d'Angleterre, & chanoine de Bayeux. Il vivoit vers le milieu du douziéme fiécle. Il est auteur du Roman de Rou & des Ducs de Normandie, écrit en vers françois. Ce livre est utile pour connoître les usages, la propriété & la fignification de beaucoup de termes, enfin pour certains faits historiques de son tems. Il est manuscrit dans la Bibliothèque du roi de France, sous le titre ci-deflus défigné; & dans celle du roi de la Grande-Bretagne, fous le titre de Roman des Rois d'Angleterre. (Voyez Bibliotheca Bibliothec. Mff. de Dom de Montfaucon, tom. I. pag. 627.)

I. WADING, (Pierre) naquit à Waterford en Irlande en 1586, & fe fit Jéfuite à Tournai en 1601. Il enfeigna la théologie, partie à Prague, partie à Louvain, pendant 16 ans; & fut chanceller des universités de Prague & de Gratz en Styrie. Il vécut long-tems en Bo-

hême, & en d'autres lieux des pays héréditaires de l'empereur, & par-tour fon favoir & fa piété lui attirérent une vénération finguliére. Il mourut à Gratz en 1644, laissant divers ouvrages en latin.

II. WADING, (Luc de) Cordelier Irlandois, mort à Rome en 1655, est auteur : I. Des Annales de son Ordre, dont la meilleure édit, est celle de Rome, 1731, & années fuiv. en 17 vol. in - fol. II. De la Bibliothèque des Ecrivains qui ont été Cordeliers, 1650, in-fol. parmi lesquels on en trouve plusieurs qui n'ont pas porté l'habit de St François. Cet ouvrage est cependant utile, ainsi que ses Annales, quoiqu'on reproche quelques fautes à l'auteur. L'enthousiasme pour son ordre lui a fait répéter plusieurs fables, dignes des fiécles d'ignorance. Il avoit plus de piété que de critique. Le Pere Castel, Récollet, a donné un assez bon Abrégé des Annales, en 4 vol. Le P. François Harold, Cordelier, avoit déja donné une Continuation & un Abrégé de cet ouvrage, en 2 v. in-f. Le même écrivain a continué & corrigé la Biblioth. de Wading. WAGENSEIL , (Jean-Christophe) né à Nuremberg en 1633, fut choifi pour gouverneur de quelques gentilshommes. Il voyagea avec eux en France, en Espagne, dans les Pays-Bas, en Angleterre & en Allemagne, & partout il se fit des amis zèlés. Louis XIV lui donna, en diverses occasions, des marques de son estime, & lui sit trois présens confidérables. De retour en Allemagne, il devint professeur en histoire, en droit & en langues Orientales à Altorf, & bibliothécaire de l'université de cette ville. On a sa Vie, imprimée à Nuremberg, 1719, in-4°. Ses principaux ouvrages font : I. Un Traité plein de recherches : De Urbe Noriberga, in-4°. II. Pera Librorum juvenilium, in-12 : c'est un Cours d'Etude pour les Enfans. III. Tela ignea Satana, Amsterdam 1681, en 2 vol. in-4°. C'est un recueil des ouvrages des Juifs contre le Christianisme, avec la résutation; il est curieux & utile. Ce savant mourut en 1705, à 72 ans.

WAGSTAFFE, (Thomas) chancelier de l'Eglise cathédrale de Lichfield, & habile médecin Anglois, né en 1645, mort en 1712, devint suffragant d'Ipswich. On a de lui plusieurs ouvrages estimés

des Anglois.

WAICE, Voyer WACE.

WAKÉ, (Guillaume) archevêque de Cantorberi, né en 1657, & mort à Lambeth en 1737, est connu par divers Sermons, & par plusieurs Ecrits de controverse contre Bosquet. Cet auteur avoit du savoir & du zèle.

WALEUS, (Antoine) né à Gand en 1573, d'une famille illustre dans la magistrature, mort en 1639, parcourut les principales villes de France, de Suisse & d'Al-

lemagne. De retour en Hollande il y fut pasteur en divers lieux. Il se déclara en faveur des Contre-Remontrans, & obtint une chaire de professeur de théologie à Leyde. On a de lui plufieurs ouvrages de théologie & de controverse. C'est lui qui a fait la plus grande partie de la Traduction Flamande de la Bible, qui fut entreprise par ordre des Etats, & qui parut pour la 1re fois en 1637. Presque tout le Nouveau-Testament est de la traduction de Walaus. On a encore de lui , Compendium Ethica Aristotelica, Leyde 1636, in-12.

WALDEMAR, (Marguerite de)

Voyez MARGUERITE, n° II. WALDENSIS, (Thomas)

Voyer NETTER.

WALEMBOURG, WALEM-BURCH, ou VALEMBOURG, (les freres Adrien & Pierre de) naquirent à Rotterdam de parens Catholiques. Après avoir pris des dégrés à Paris, ils se rendirent à Dusseldorp, où ils s'appliquérent avec ardeur à l'étude des controverses. Leur mérite les fit appeller à Cologne. Adrien, l'aîné des deux, fut nommé chanoine de l'Eglise métropolitaine, puis facré évêque d'Andrinople pour être suffragant de Cologne. A l'égard de Pierre, après avoir été le compagnon inséparable de son frere Adrien, il le quitta pour aller à Mayence, où il fut fait chanoine & doyen de St Pierre, & suffragant de cette ville, fous le titre d'Evêque de Mysie. Mais dans la suite les infirmités de son frere l'obligérent de retourner à Cologne, & d'y exercer les fonctions de suffragant à sa place. Adrien mourut à Cologne le 11 Septembre 1669, après avoir mis en ordre le 1er volume de leur important ouvrage. Pierre en acheva l'édition, qui parut à

Cologne en 1670, en 2 vol. infol. Il fe disposoit à donner au public ; autres Traités importans, lorsqu'il mourut le 21 Décembre 1675. Ces deux freres, également illustres par leur piété exemplaire, par leur favoir & par leur union, fondérent fix bourfes à Cologne pour de jeunes Hollandois qu'on jugeroit capables de faire des études folides. Les deux vol. de leurs Controverses sont dignes, dit Arnauld, d'être entre les mains de tous ceux qui étudient la Théologie. Cet ouvrage est peu commun, sur-tout avec la Regula Fidei, qui doit se trouver à la fin du fecond volume, & qui y manque quelquefois. On en a un excellent Abrégé fait par eux-mêmes, imprimé à Cologne en 1682, in-12, & réimpr. en 1768.

WALLAFRIDE-STRABON, Bénédictin du 1x° siécle, fut élevé dans le monastére de Fulde, sous la discipline d'Hincmar. Il devint enfuite abbé de Richenoue dans le diocèse de Constance. Sa piété exemplaire & fon favoir profond lui conciliérent l'estime générale. Les principaux ouvrages qui nous restent de lui, sont : De Officiis divinis, seu De exordiis & incrementis rerum Ecclesiasticarum. On le trouve dans la Bibliothèque des Peres & autres Recueils, II. Poemata, dans le Canisius de Basnage, impr. féparément en 1604, in-4°. III. Glossa ordinaria in sacram Scripturam, Paris 1590, 7 vol. in-folio; Anvers 1634, 6 vol. in-fol. Ces ouvrages font fort utiles, du moins le premier, pour connoître l'ancienne discipline de l'Eglise. Il mourut vers l'an 849.

WALLER, (Edmond) naquit en 1605, d'une famille de Buckinghamshire, qui lui laissa 60,000 liv. de rente. Il sur élevé à Cambridge, & sit paroître de honne heure beaucoup de goût pour les bons écrivains d'Athènes & de Rome. Les talens que la nature lui avoit donnés pour la poësie, l'ayant fait connoître à la cour, Charles I lui fit un accueil favorable. Il s'attacha à ce prince, & entra, en 1643, dans le dessein de réduire la ville & la Tour de Londres en son pouvoir; mais ce dessein ayant été découvert, il fut mis en prison & condamné à une groffe amende. Dès qu'il eut obtenu sa liberté, il passa en France, où, dans le fein des Muses & loin des orages, il coula des jours heureux pendant plusieurs années. De retour en Angleterre, il flatta le Protecteur & en fut trèsbien accueilli. Charles II ne lui marqua pas moins de confidération. St-Evremont, la duchesse de Mazarin, & ce que la cour avoit alors de plus poli & de plus ingénieux, se sit un plaisir d'être lie avec lui. Cet Anacréon d'Angleterre mourut en 1687, avec une grande réputation de probité. Mais s'il avoit des fentimens d'honneur, il n'avoit pas l'ame forte; il changeoit de façon de penser selon les tems & les circonftances. Il est peu de poëtes qui aient autant flatté leurs fouverains. Ce défaut est d'autant plus remarquable en lui, qu'il n'en est peut-être point qui aient vécu fous tant de princes différens. Dans ses ouvrages, Jacques I est le plus grand des rois; Charles I, son fils, lui fuccède à peine, qu'il l'efface, Cromwel eft encore plus grand qu'aucun d'eux. Charles II est - il rétabli fur le trône? Il éclipse le Protecteur, & est lui-même éclipsé par Jacques II fon frere. Waller avoit fait un Eloge funèbre de Cromwel, qui avec ses défauts passe pour un chef-d'œuvre. Charles II. qu'il avoit loué dans une piéce faite exprès, lui reprocha qu'il

WAL

avoit mieux fait pour Cromwel. Waller répondit: SIRE, nous autres Poëtes, nous réussissons mieux dans les fictions que dans les vérités... Les ouvrages de Waller ne roulent prefque que fur l'amour & le plaisir. Il fit cependant, sur la fin de sa vie, qui fut très-longue, un Poeme sur l'Amour divin en VI chants, & quelques autres Poenes pieuses. Au milieu même de la cour libertine de Charles II, il s'éleva avec force contre le duc de Buckingham qui prêchoit l'Athéisme : Milord , (lui dîtil un jour) je suis beaucoup plus âgé que vous, & je crois avoir entendu plus d'argumens en faveur de l'Athéisme que vous ; mais j'ai vécu affer long-tems pour reconnoître qu'ils ne significient rien, & j'espére qu'il en arrivera autant à Votre Grandeur. Il n'a écrit qu'en anglois : il eut à-peu-près à Londres la même réputation que Voiture eut à Paris, & il la méritoit mieux ; mais il n'étoit pas encore parfait. Ses ouvrages galans respirent les graces; mais la négligence les fait languir, & fouvent des penfées fausses les défigurent. On avoue cependant que c'est le premier des poëres Anglois qui ait consulté l'harmonie dans l'arrangement des mots, & la raison dans le choix des idées. Ses Poësies ont été recueillies en 1730, in-I2.

WALLIS, (Jean) né en 1616 à Ashford, dans la province de Kent, fut d'abord ministre de l'Eglise de St Martin, puis d'une autre Eglise à Londres. Son talent pour les marhématiques lui procura, en 1649, la chaire de prosessement en géométrie à Oxford, & 8 ans après, la charge de garde des archives. Il sur l'un des premiers membres de la société royale de Londres, à l'établissement de laquelle il contribua heauçoup. Il résolut les pro-

blêmes proposés par Pascal sur la cycloïde, & s'il n'eur pas les 40 pistoles que ce célèbre mathématicien avoit promifes à celui qui les réfoudroit, ce fut parce qu'il ne s'affujettit pas, dans l'envoi de fa folution, aux conditions prescrites. Il se fignala par d'autres découvertes; il détermina la vitesse que reçoivent les corps par le choc; il détermina encore le centre d'ofcillation; il donna une méthode d'approximation, & passant à des connoissances encore plus relatives à l'homme, il apprit à parler à plusieurs sourds & muets. Wallis s'appliqua aussi à l'art de déchiffrer les Lettres écrites en chiffres, pour lequel il avoit un talent particulier. L'électeur de Brandebourg, auquel il avoit été utile en ce genre, lui envoya par reconnoissance, en 1693, une chaîne d'or avec une médaille. Cet illustre mathématicien mourut à Oxford en 1703, à 87 ans. Il jouit, pendant sa longue vie, d'une santé vigoureuse & d'un esprit ferme que rien ne troubloit. Ses ouvrages ont été recueillis à Oxford, 1695 à 1699, en 3 vol. in-f. Les principaux font : I. Arithmetica. II. De Sectionibus conicis. III. Arithmetica Infinitorum. Cette production ingénieuse a conduit aux plus belles découvertes de géométrie. IV. Plufieurs Traités de Théologie, les plus foibles de ses écrits. V. Des éditions d'Archimède, de l'Harmonie dePtolomée; du Traité de la distance du Soleil & de la Lune, par *Aristar*que de Samos; des Commentaires de Porphire fur l'Harmonie, &c. VI. Une Grammaire Angloife. VII. Divers Ecrits contre Hobbes. Ce favant embraffa trop d'objets, & il n'eur une réputation justement méritée que dans les mathématiques.

WALLIUS, (Jacques) Jésuite Flamand, né à Courtrai en 1599 mort vers l'an 1680, se distingua par ses Posses latines. On y remarque heaucoup de facilité, un style pur & élégant, des pensées nobles & bien exprimées. On a recueilli ses ouvrages en un vol. in-12. Il a composé des Pisces héroïques; des Paraphrases en vers hexamètres sur Horace, des Elégies, des Odes, &c.

WALPOLE, (Robert) connu fous le nom de Comte d'Oxford & pair de la Grande-Bretagne, fue ministre principal d'Angleterre sous les rois George I & George II. Forcé, au commencement de la guerre de 1741 de se démettre de ses emplois, parce qu'il avoit été pacifique, il mourut en Mars 1745, à 61 ans. Ses plus grands ennemis convencient que jamais ministre n'avoit mieux remué ces grandes compagnies de commerce, qui font la base du crédit des Anglois, ni mieux ménagé les parlemens. Mais fes plus grands amis étoient forcés d'avouer, que personne avant lui ne s'étoit plus fervi de l'argent de la nation pour gouverner le parlement. Il ne s'en cachoir pas, & on lui a entendu dire: Il y a une drogue avec laquelle on adoucit toutes les mauvaises humeurs; elle ne se vend ici que dans ma boutique. Ces paroles, qui ne font ni d'un esprit, ni d'un style élevé, exprimoient son caractére. La guerre n'avoit jamais été de fon goût; il avoit toujours pensé qu'elle seroit l'écueil de sa fortune. Je répons, disoit - il, de gouverner un Parlement en tems de paix; je n'en répons pas en tems de guerre. Le cardinal de Fleury avoit fouvent profité de cette crainte, & conservé la supériorité dans les négociations : c'étoit ce que le parti ennemi de Robert Walpole lui reprochoit. On ne cessoit encore de se plaindre des délais qu'il avoit mis à déclarer la

guerre à l'Espagne. Le ministre Walpole, qui s'étoit foutenu 20 ans contre tant d'ennemis, vit qu'il étoit tems de céder. Le roi le fit Pair de la Grande-Bretagne, fous le nom de Comte d'Oxford, & trois jours après il se démit de tous ses emplois. On le poursuivit alors juridiquement. On lui demanda compte d'environ 30 millions de nos livres, dépenfées pendant dix ans pour le service secret, parmi lefg. on comproit 1200 mille francs donnés aux écrivains des Gazettes, ou à ceux qui avoient employé leur plume en faveur du ministre. Le roi, outragé par cette accufation, l'éluda en prorogeant le parlement, c'est-à-dire, en suspendant ses féances. Walpole, à l'abri de l'orage, passa ses derniers jours dans une retraite honorable, & emporta les regrets de ses amis. On a publié depuis peu l'Histoire de son ministère.

WALSH, (Guillaume) poëte Anglois, mort âgé de 49 ans, en 1708, apprit au célèbre Pope l'art de la versification. On remarque dans ses ouvrages beaucoup d'exactitude, jointe alun air libre & négligé, qui donne à sa poësie une grace & une douceur fingulière. C'est le jugement qu'en porte l'abbé du Resnel, dans ses notes sur le Poëme de l'Effai sur la Critique, par Pope. Nous avons deux Odes de Walsh. traduites en françois, par M. l'abbé Yare dans son Idée de la Poësie Angloife, Paris 1749, 8 vol. in-12. Il y a eu un fameux Socinien Anglois, du parti des Wighs, qui portoit le même nom.

I. WALSINGHAM, (Jean) théologien Anglois, mort à Avignon en 1330, entra dans l'ordre des Carmes, après avoir professé en Sorbonne. On a de lui un Traité en latin De la Puissance Ecclésiassique contre Occham. Ce fut par l'ordre de Jean XXII qu'il le composa,

II. WALSINGHAM, (Thomas) Bénédictin Anglois du monastére de St-Alban vers 1440, sur historiographe du roi. On a de lui l'Histoire de Henri VI, & d'autres ouvrages historiques, dans lesquels on voit qu'il avoit recherché avec soin les antiquités de son pays. On les trouve dans le Recueil des Historiens Anglois de Savill; & séparément, Londres 1574, in-fol.

III. WALSINGHAM, (François) d'une ancienne famille d'Angleterre, ajoûta aux connoissances qu'on puise dans les colléges, celles qu'on acquiert par les voyages. La reine Elizabeth l'envoya 2 fois en France, en qualité d'ambassadeur. Il eut la douleur d'être témoin, dans fon 1er voyage, du massacre de la St-Barthélemi, & manqua lui-même de s'y trouver envelopé. Il s'acquitta fi bien de fa double ambaffade, que la reine le fit fecrétaired'état. Walsingham servit beaucoup à affermir cette princesse sur le trône, par ses intelligences dans les cours étrangéres. Il l'avertit de l'entreprise des Espagnols 2 ans avant qu'elle n'éclatât. Il trouva moyen de tirer du cabinet du pape la copie de la lettre par laquelle Philippe II, roi d'Espagne, lui confioit le fecret de ce fameux dessein. C'étoit, en un mot, (dit un auteur) le cardinal de Richelieu de la reine Elizabeth. Il entretint jusqu'à 53 agens & 13 espions dans les cours étrangéres; il en fut toujours servi exactement & avec fidélité. Mais avec de fi grandes qualités, il eut le malheur d'être opposé aux Catholiques, & de jetter en Angleterre les fondemens du gouvernement Protestant. Il eut aussi beaucoup de part aux guerres des Pays-Bas, & fit par ce moyen une grande diversion des forces des Espagnols. Ses fervices ne purent empêcher fa chute; il fut difgracié & obligé de se retirer. Lorsqu'il mourut en 1590, il étoit réduit à une telle pauvreté, qu'à fabibliothèque près, à peine se trouva-t-il de quoi faire ses funérailles. Ce ministre étoit pour la Politique, ce que Cecill étoit pour l'Histoire. Le principal de ses ouvrages a été traduit en françois sous le titre de Mémoires & Instructions pour les Ambassadeurs, 4 vol. in - 12, à Amsterdam, en 1725. Le traducteur Bonlesteis de la Contie en fait un grand éloge, & les place, avec raison, à côté des Lettres du cardinal d'Ossat. On a traduit aussi ses Maximes politiques, ou le Secret des Cours, Lyon, 1695, in-12. Ce Secret des Cours n'en est plus un aujourdhui, & fon livre est du nombre de ceux que le tems a rendus inutiles.

WALSTEIN, (Albert) baron de Bohême, duc de Fridland, naquit en 1584 d'une ancienne maison. Son aversion pour l'étude le fit placer, en qualité de page, chez le marquis de Burgaw, fils de l'archiduc Ferdinand d'Inspruck. Après avoir demeuré quelque tems chez ce prince, il embraffa la religion Catholique, & voyagea en Espagne, en France, en Angleterre & en Italie. Arrivé à Padoue, il y prit du goût pour l'étude, & il s'y appliqua fur-tout à la politique & à l'aftrologie. De retour dans fa patrie, il plut à l'archiduc Ferdinand . qui le fit colonel des milices de Poméranie. Les troubles de Bohême étant survenus, il s'offrit à l'empereur avec une armée de 3000 hommes, à condition qu'il la commanderoit. Le nouveau général fubjugua le diocèse d'Halberstad & l'évêché de Hall. Il ravagea les terres de Magdebourg & d'Anhalt, défit

Mansfeld en deux batailles, reprit toute la Siléfie, vainquit le marquis d'Urlach, conquit l'archevêché de Brême & l'Holface, se rendit maître de tout ce qui est entre l'Océan, la Mer Baltique & l'Elbe, & chassa de la Poméranie le roi de Danemarck, auguel il ne laiffa que Glukstad. Ses conquêtes ayant fait conclure le traité de Lubeck, l'empereur l'en récompensa par les titres & la dépouille du duc de Meckelbourg, qui s'étoit révolté. Le premier soin de Walstein fut de faire rentrer dans ses états les biens ecclésiastiques enlevés par les Protestans, qui redoutant son courage, appellérent à leur secours Gustave-Adolphe, roi de Suède. Cette démarche intimida tellement l'empereur, qu'il accorda la déposition de Walstein, & n'opposa à Gustave que le feul Tilly. Ce général ayant été battu par les Suédois à Leipfick. le vainqueur pénétra dans l'Allemagne comme un torrent. L'empereur allarmé rappella walstein, auquel il donna la qualité de généralissime. Ce héros entra alors en lice avec le roi de Suède; il le battit & en fut battu, lui enleva presque toute la Bohême par la prise de Prague. Son courage ne put empêcher cependant la perte de la bataille de Lutzen, donnée le 15 Novembre 1632. Les Suédois remportérent une victoire complette, & Walstein fut obligé de se retirer en Bohême. Ce héros, las de combattre pour un empereur qui étoit toujours en défiance de ses généraux, s'occupa du projet de fe rendre indépendant. On prétend qu'il négocioit, à la fois, avec les princes Protestans, avec la Suede & la France; mais ces intrigues, dont on l'accufa; ne furent jamais manifestes. La conspiration de Walftein eft au rang des histoires

reçues, & on ignore absolument quelle étoit cette conspiration. Son véritable crime étoit d'attacher son armée à la personne, & de vouloir s'en rendre le maître abfolu : le tems & les occasions eussent fait le reste. L'empereur, qui craignoit l'exécution de ses desseins, le déclara déchu de tout son pouvoir, & donna le commandement à Galas. Walstein, allarmé par certe nouvelle, se sit prêter à Pilsen le serment de fidélité par les officiers de ses troupes, le 12 Janvier 1634. Ce serment consistoit à promettre de défendre sa personne & de s'attacher à sa fortune. Quoique cette démarche pût se justifier par les amples pouvoirs que l'empereur avoit donnés à Walstein, elle devoit alarmer le conseil de Vienne. Walftein avoit contre lui, dans cette cour, le parti d'Espagne & le parti Bavarois. Ferdinand prend la réfolution de faire affassiner ce général & ses principaux amis. On charge de ce meurtre Butler , Irlandois , à qui Walstein avoit donné un régiment de Dragons; un Ecossois, nommé Lascy, qui étoit le capitaine de ses gardes; & un autre Ecoffois, noma mé Gordon. Ces trois étrangers ayant reçu leur commission dans Egra, où Walftein étoit alors, font égorger d'abord dans un souper 4 Officiers, qui étoient les principaux amis du duc; & a l'instant ils montent à l'appartement de Walstein; dont ils enfoncent la porte. Ils le trouvent en chemise, & comme la hauteur de l'étage où il étoit, ne lui avoit pas permis de se jetter par la fenêtre, on le tua d'un coup de pertuifane, le 15 Févr. 1634. Ce meurtre d'un héros; le seul homme qui pût rétablir les armes & le trône de Ferdinand, ne fit qu'aigrir davantage les esprits en Bohêthè & en Silésie. Les Bohémiens no

remuérent pas, parce qu'on fut les contenir par une armée; mais les Siléfiens se révoltérent & s'unirent aux Suédois. Voy. SARASIN (J. F.)

I. WALTHER, (N.) célebre mathématicien, qui florissoit au commencement du x v 1° fiécle, paffe pour l'auteur de la découverte de la Réfraction Astronomique; & cette découverte lui a mérité un rang parmi ceux qui ont cultivé les sciences exactes. C'étoit un riche citoyen de Nuremberg, qui n'étoit qu'amateur; mais qui devint astronome par l'exemple de Regio - Montan. Il fut touché de fon zèle & de fon ardeur pour les progrès des connoiffances humaines. Il le seconda dans ses obfervations aftronomiques; & lorfqu'il partit pour Rome, il continua à observer pendant plus de 30 ans. Les instrumens dont il se servoit étoient fort beaux, & il faisoit usage, pour mesurer le tems, d'une espèce d'horloge qui marquoit fur-tout l'heure du midi très-exactement. Ses foins & fon affiduité au travail lui valurent une découverte; ce fut la Réfraction de la lumiére & des astres à travers l'atmosphére. Deux mathématiciens avoient déja écrit sur cet écart de la lumière ; mais Walther ne connoissoit point ces écrits. On ne fait à quel âge mourut cet homme de mérite. Ce n'étoit point un mathématicien du premier ordre; mais personne n'a peut-être eu autant de zèle que lui pour l'astronomie. Après la mort de Regio-Montan, il acheta tous ses papiers & ses instrumens. On s'attendoit qu'il rendroit publics les Ecrits de cet illustre mathématicien; mais il en étoit fi jaloux, qu'il ne vouloit les faire voir à personne, & ce ne sut qu'après fa mort que ces écrits furent imprimés.

II. WALTHER, (Michel) né à Nuremberg en 1596, fut profesfeur à Helmstad, & prédicateur de la duchesse - douairière de Brunswick-Lunebourg. Après la mort de cette princesse, le comte d'Oost-Frise l'appella à sa cour, pour remplir la place de furintendant général & de prem. prédicateur. Ce favant, mort en 1662, laissa plufieurs ouvrages: I. Harmonia Biblica, réimprimée pour la 7° fois en 1654, à Nuremberg, in-4°. II. Officina Biblica, 1668, in-4°. Il y a traité de l'Ecriture-sainte en général, & en particulier de chaque livre canonique & apocryphe. III. Mofaica Postilla. IV. Mifcellanea Theologica. V. Commentarius in Epistolam ad Hebraos. VI. Exercitationes Biblica, 1638, in-4°. Les différentes difficultés qui peuvent naître fur les Livres faints font applanies dans ces ouvrages, où le savoir n'est pas toujours bien ménagé.

III. WALTHER, (Michel) fils du précédent, né le 3 Mars 1638, docteur en théologie à Wittemberg, & professeur de mathématiques & de théologie, a compofé plusieurs Ouvrages sur les ma-

tiéres qu'il professoit.

IV. WALTHER, (George-Christophe) directeur de la chancellerie de Rosembourg, sapatrie, né en 1601, mourut en 1656; après avoir publié une Méthode latine pour apprendre le Droit, & quelques autres ouvrages peu connus.

V. WALTHER, Christophe-Théodose) né à Schildberg en 1699, sur envoyé en qualité de Missionnaire dans le Tranquebar, vers l'an 1720. Il en revint en 1740. On a de lui Dostrina temporum Indica, dans Historia regni Bastriani de Bayer, Petropoli 1738, in-4°.

fit imprimer à Tranquebar une Histoire sacrée en langue Malabare. Sa fanté étoit très-dérangée lorfqu'il quitta ce pays. Il mourut peu de tems après à Dresde, en 1741.

WALTON, (Briand) évêque de Chester en Angleterre, mort en 1661, étoit un prélat aussi favant que modéré. Il s'est immortalise par l'édition de la Bible en plusieurs langues, connue fous le nom de Polyglotte d'Angleterre, Londres 1657, & années fuivantes, 6 vol. in fol. Quoique plusieurs autres savans y aient travaillé avec lui, on ne laisse pas de lui attribuer ce grand ouvrage, à la tête duquel on a mis son nom & même son portrait. Outre le grand nombre de versions orientales qui font dans ce Recueil, & qui étoient déja dans la grande Bible de le Jay, il y a au commencement des Differtations fur toutes ces Bibles; c'est ce qu'on appelle ordinairement les Prolégomenes de Walton. Ils ont été imprimés séparément à Zurich, en 1673. On en a donné à Lyon une Traduction libre & abrégée, in-8°; elle fourmille de fautes. On joint quelquefois à sa Polyglotte, le Lexicon Heptaglotton de Caftell, 1686, 2 vol. in-fol. WAMBA, Voyez BAMBA.

WAMELE, (Jean) jurifconfulte de Liége, enseigna le droit à Louvain avec réputation. Il mourut en 1590, à 66 ans. Don Juan d'Autriche voulut l'attirer dans le confeil-d'état; mais ce favant préféra à tout, le repos de la vie privée & les douceurs du cabinet. On a de lui des Remarques curieuses sur divers titres de l'un & de l'autre Droit.

WANBROUCK, (N.) poëte comique Anglois, mourut vers 1705.

Il y a beaucoup de plaisanteries & de faillies dans ses Comédies; mais il y a peu de ces traits fins & délicats, qui font, s'il est permis de s'exprimer ainsi, sourire l'esprit en le surprenant agréable= ment. Ce poëte fit en France un voyage, pendant lequel il fut mis à la Bastille. On n'a jamais su le sujet de sa disgrace. Wanbrouck se mêloit aussi d'architectute; mais il bâtissoit avec autant de grossiéreté, qu'il écrivoit avec élégance. Le château de Bleinheim, qu'il a bâti en mémoire de la fameuse bataille d'Hochster, ne fait point honneur à son goût. Si les appartemens étoient, a-t-on dit, aussi larges que les murailles sont épaisses, alors ce Château seroit commode. Ses Euvres Poëtiques ont été imprimées à Londres, 1730, 2 vol. in-12.

WANDELBERT, diacre & moine de l'abbaye de Prum, fous l'empire de Lothaire. Son Martyrologe en vers héroïques, imprimé avec celui d'Usua d , Louvain 1563, in-8°, offre plus de faits que de poësie.

WANLEY, (Humfroi) né à Cowentry, mort en 1726, à 55 ans, parcourut les différentes bibliothèques d'Angleterre, pour y rechercher les livres d'anciennes langues Septentrionales. Il en a fait le Catalogue dans Antiqua Lit. teratura Septentrionalis, à Oxford, 1703 & 1705, 6 parties in fol.

WANSLEB, (Jean-Michel) né à Erford en Thuringe l'an 1635, de parens Luthériens, fut disciple de Ludolf, & devint habile dans la langue Ethiopienne. Le duc de Saxe-Gotha l'envoya en Egypte & en Ethiopie, pour examiner les dogmes & les rits de ces pays-là. Wansleb, les ayant trouvés conformes à ceux de l'E-

Cccii

glise Romaine, alla à Rome en 1665, renonça à l'hérésie, & se fit Dominicain. Son goût pour les voyages l'ayant amené à Paris en 1670, Colbert le renvoya en Egypte pour y faire de nouvelles découvertes. Cette course procura à la bibliothèque du roi 334 Manus crits Arabes, Turcs & Persans. De retour à Paris, il se vit réduit à être vicaire d'une paroiffe près de Fontainebleau, où il mourut en 1679. Ce savant auroit pu obtenir des chaires & la mitre même; mais fa mauvaise conduite l'éloigna de tous les emplois que lui méritoit fon profond favoir. Si Ludolf fut fon maître pour la langue Ethiopienne, il auroit pu être fon difciple pour bien d'autres choses. On a de lui : I. Une Histoire de l'Eglise d' Alexandrie, in-12. II. Une Relation de l'Etat de l'Egypte, in-12. III. Une Description de son second Voyage, in-12. Tous ces ouvrages satisfont également la curiofité du lecteur ordinaire & celle du favant.

WARD, (Seth) habile mathématicien Anglois, né à Buntington dans le Herefordshire, en 1617, devint fuccessivement professeur d'astronomie, chantre, doyen & évêque d'Excester, d'où il fut transféré l'an 1667 à l'évêché de Salisburi, où il essuya quelques tracafferies. Il mourut a Londres en 1689, dans sa 67° an. née, après avoir contribué à l'établissement de la société royale de cette ville. Il étoit grand politique & théologien médiocre. Son goût pour les mathématiques le fit pé nétrer bien avant dans cette fcience. Il donna une Méthode d'approximation qui fut applaudie. Il réuffit moins dans ses autres études. Il est auteur : I. De quelques Ecrits contre Hobbes, Oxford 1656, in-8°. II. D'un Traité des Comètes. III. D'une Trigonométrie, Oxford 1654, in-fol. IV. De Sermons en anglois, Londres 1670, in-4°.

WARÉ, (Jacques) chevalier de la Jarretiére, mort à Dublin sa patrie en 1667, aimé & estimé, laissa: I. Un Traité des Ecrivains d'Irlande, en latin, imprimé a Dublin en 1639, in-4°. Ce petir livre est utile aux Bibliographes; mais l'auteur, peignant ses compatriotes, ne distribue pas toujours ses éloges avec discernement. II. Les Annales d'Irlande, sous les règnes d'Henri VIII, d'Edouard & de Marie, 1658, in-8°. en latin. III. L'Histoire des Evéques d'Irlande, 1665, in-fol. &c.

WARHAM, (Guillaume) natif d'Oakley dans le Hampshire en Angleterre, devint docteur en droit à Oxford, puis professeur. Son talent pour les affaires le sit envoyer, par le roi Henri VII, en ambassade vers Philippe duc de Bourgogne. A son retour, il sut nommé évêque de Londres, ensuite chancelier d'Angleterre, & ensin archevêque de Cantorberi. Il mourut de douleur, en 1532, devoir la religion Catholique renversée dans sa patrie.

WARIN, (Jean) fculpteur & graveur, né à Liége en 1604, entra comme page au fervice du comte de Rocheford, prince du St-Empire. Il fit dès fa jeunesse fon amusement du dessin, & s'y rendit très-habile; il s'exerça aussi à la gravure & à la sculpture. Plusieurs machines très-ingénieuses qu'il inventa pour monnoyer les Médailles qu'il avoit gravées, lui firent une grande réputation. Le roi Louis XIII lui donna la charge de garde des Monnoies de France. Ce sur service du service que

Warin fit le Sceau de l'académie Françoise, où il a représenté le cardinal de Richelieu d'une maniérefi frappante, que cet ouvrage passe, à juste titre, pour un chefd'œuvre. Ce fut encore lui qui grava les poinçons des Monnoies, lors de la conversion générale de toutes les espèces légéres d'or & d'argent, que Louis XIII fit faire dans tout le royaume. Ce travail mérita à Warin une nouvelle charge, celle de graveur général pour les Monnoies. La monnoie fabriquée pendant la minorité du roi Louis XIV, est aussi de cet habile artiste; il a de plus travaillé à quantité de Médailles estimées. On lui doit encore des éloges pour ses ouvrages de sculpture. H a fait deux Bustes de Louis XIV, & celui du cardinal de Richelieu, qui font dignes d'être mis en parallèle avec ce que l'antiquité nous a laissé de mieux en ce genre. Cet artiste mourut à Paris, en 1672, du poison que des scélérats, à qui il avoit refusé des poinçons de monnoie, lui donnérent. Ce fut du moins alors un bruit public; màis on ignore s'il étoit fondé. Warin étoit d'une avarice fordide. Ayant forcé sa fille à épouser un homme fort riche, mais boiteux, boffu & rongé par les écrouelles, elle s'empoisonna en 1651 avec du sublimé qu'elle avala dans un œuf. Si Warin mourut aussi de poison, comme on le dit, on ne peut s'empêcher de reconnoître un des coups de la Providence.

WARNEFRIDE, Voyez KIV. PAUL, qui s'appelloit ainfi de son

nom de famille.

I. WARTHON, (Thomas) né dans le Yorckshire en 1610, mort à Londres en 1673, professeur en médecine dans le collége de Gres-

ham, est très-connu des médecins par son Adenographia, în-8°. C'est une description très-exacte des glandes maxillaires, par lesquelles la falive passe dans la bouche.

II. WARTHON, (Henri) né à Worstéad, dans le comté de Norfolck, vers 1664, mort en 1694, fut curé de Minster, place qu'il remplit avec zèle. Quoique trèsoccupé par les fonctions de fon ministère, il a beaucoup écrit, & la plupart de ses ouvrages contiennent bien des recherches. Les principaux font : I. Anglia Sacra, Londres 1691, 2 vol. in-fol. C'est une favante Histoire des Archevêques d'Angleterre, jufqu'en l'année 1540. La mort l'empêcha de pouffer ce bon ouvrage plus loin. II. Historia de Episcopis & Decanis Londinensibus & Asavensibus, ad annum 1540; à Londres, 1695, in-4°. III. Deux Traités en anglois : un pour défendre le mariage des Prêtres, Londres 1688, in-4°; & l'autre la pluralité des Bénéfices, Londres 1694, in-8°. Il plaidoit sa propre cause, car il en avoit plufieurs. Voy. LAUD.

WARVICK, V. XI. EDOUARD...

& BEAUCHAMP.

WASER, (Gaspar) antiquaire Allemand, mort en 1625, à 60 ans, se sit connoître de son tems par quelques ouvrages presqu'oubliés. Le seul dont on fasse quelque mention, quoique inexact, est intitulé: De antiquis Nummis Hebraorum, Chaldworum & Syrorum, quorum fanca Biblia & Rabbinorum Scripta meminerunt, in-4°.

WASSEBOURG, (Richard) historiographe François du XV1º siécle, passa la plus grande partie de sa vie à écudier notre Histoire, & à parcourir le royaume & les pays circonvoisins. Ses études &

Ceciij

sés voyages furent mis à profit dans les Antiquités de la Gaule Belgique, in-fol. Cet ouvrage, curieux & recherché, fut imprimé à Paris en 1549; il contient, outre les Antiquités de la Gaule Belgique, celles de France, d'Austrasie, de Lorraine; l'origine du Brabant, de la Flandre, &c. depuis Jules-César jusqu'à Henri II.

WAST, (St) Vedastus, évêque d'Arras, natif de Toul, instruisit Clovis des principes de la religion Chrétienne, après la bataille de Tolbiac, de concert avec S. Remi. Il mourut faintement en 540, pleuré de ses ouailles, qu'il avoit gouvernées avec autant de zèle

que de fagesse.

WATERLAND, (Daniel) chanoine de S. Paul, archidiacre du comté de Middlefex, & chapelain ordinaire du roi d'Angleterre, s'est signalé par ses Ecrits contre les ennemis de la Consubstantialité du Verbe. On a de lui: I. Une Désense de l'Ecriture contre le Christianisme de Tyndal. II. L'Importance du Dogme de la Trinité désendue. III. Dissertation sur les Articles fondamentaux de la Religion Chrétienne. Plusseurs autres ouvrages théologiques & moraux. Il sut enlevé à l'Eglise Anglicane en 1742.

WATTEAU, (Antoine) peintre, né à Valenciennes en 1684, mort au village de Nogent près Paris en 1721, étoit misanthrope & mélancolique; cependant ses tableaux ne présenvent, pour l'ordinaire que des scènes gaies & divertifiantes. Ce goût si contradictoire avec ses mœurs, peut venir de l'habitude qu'il avoit dans sa jeunesse d'aller dessiner, sur la place, l'espèce de spectacle que les charlatans donnent au peuple, pour l'assembler autour d'eux & vendre leurs marchandises, Watteau

entra dans plusieurs écoles médiocres, plus capables de détruire les talens que de les perfectionner. Claude Audran, célèbre pour les ornemens, fut fon dernier maître. Il forma fur les tableaux de Rubens fon goût & fon coloris. Le defir de se perfectionner lui fit méditer un voyage en Italie. Il follicita pour cela la pension du Roi, & présenta, pour l'obtenir, deux de fes tableaux. On fut frappé de ses ouvrages, & on le reçut à l'académie de Peinture, fous le titre de Peintre des Fêtes galantes. Vers ce même tems, fon inconftance le fit partir pour l'Angleterre, où son mérite ne fut point fans récompense. Il revint à Paris, & fe trouvant fans occupation, il peignit pour le sieur Gersaint son ami, marchand fur le Pont Notre-Dame, le plafond de sa boutique. Watteau a suivi le goût des Bambochades; il rendoit la nature avec une vérité frappante. Ses caractéres de tête ont une grace merveilleufe; fes expressions sont piquantes. fon pinceau coulant, & fa touche légère & spirituelle. Il mettoit beaucoup d'agrément dans ses compositions; ses figures sont admirables pour la légéreté, & pour la beauté des attitudes ; fon coloris est tendre, & il a parfaitement touché le Paysage. Les dessins de son bon tems font admirables, pour la finesse, les graces, la légéreté, la correction, la facilité & l'expreffion.

I. WATTS, (Guillaume) littérateur & historien Anglois, vivoit dans le dernier siècle. Ses ouvrages de philologie ne lui ont pas sait un nom semblable à celui qu'il s'est acquis par sa belle édition de l'Histoire de Matthieu Paris, imprimée à Londres en 1640, en 2 vol. in-sol, Il ajoûté à cet im-

portant ouvrage une Continuation dont la sidélité est moindre que celle de son auteur, des Variantes pleines de recherches, & un Glosfaire important pour fixer la fignification des mots barbares employés

par Matthieu Paris.

II. WATTS, (Ifaac) docteur en théologie, mérita, par fes talens & fes excellentes qualités, la place de pafteur ordinaire dans l'Eglise Presbytérienne deBeryffréet àLondres. Il la remplit avec autant de zèle que de lumiéres. Il est principalement connu en France par un ouvrage judicieux, intitulé la Culture de l'Efprit, traduit en françois en 1762, in-12. Il en publia la 1'e partie en 1741; mais la mort l'empêcha d'achever la feconde. Ce livre peut fervir à faciliter l'acquifition des connoissances utiles, & ce n'est pas la feule production qui foit sortie de sa plume. On a publié le recueil de fes ouvrages en 6 vol. in-4°. On y trouve des Traités de Morale, de Grammaire, de Géographie, d'Astronomie, de Logique & de Métaphysique. Il avoit du talent pour la poësie, qu'il cultiva dès sa tendre jeunesse. On a de lui une Imitation de Pseaumes de David, des Cantiques & des Hymnes dont l'usage a été introduit dans l'Office public de plusieurs Eglises Presbytériennes.

WAUWERMANS, (Philippe) peintre, né à Harlem en 1620, mort dans la même ville en 1663, excella dans les payfages. Il les ornoit ordinairement de chaffes, d'haltes, de campemens d'armée, d'attaques de villages, de petits combats & d'autres fujets dans lefquels il pouvoit placer des chevaux, qu'il deffinoit dans la dernière perfection. Les tableaux de ce maître, quoiqu'en très-grand nombre, foat remarquables par la

beauté du travail, l'élégance, la correction, le tour fin & spirituel des figures, par la fonte, l'accord & la vivacité des couleurs, par un pinceau fédulfant, par un beau choix, une touche délicate & moëlleuse, l'entente du clair-obscur, un coloris onclueux; enfin. par un précieux fini. Il a poussé même ce fini trop loin dans quelques-uns de ses ouvrages. Les tableaux faits dans fon dernier tems, donnent un peu trop dans le gris ou dans le bleu. Wauwermans eut à se plaindre de l'oubli de la fortune. Il avoit un fils; mais il aima mieux lui donner le goût du cloître que celui de la peinture. Il fit même brûler en sa présence, étant au lit de la mort, une cassette remplie de ses études & de ses dessins. On a beaucoup gravé d'après lui. Il a aussi grave à l'eau-forte. Jean Griffier fut son élève. Pierre & Jean WAUWERMANS, fes freres, ont peint dans fon genre, mais avec moins de succès.

WECHEL, (Chrétien & André) célèbres Imprimeurs de Paris & de Francfort, dont les éditions font correctes & fort estimées. Ils durent la perfection de leur art, principalement au favant Fréderic Sylburg, correcteur de leur Imprimerie. Chrétien vivoit encore en 1552. André fon fils mourut en 1581. On imprima à Francfort en 1590, in-8°, le Catalogue des Livres fortis

de leurs presses.

WEDEL, (George-Wolfgang) né à Goltzen dans la Luface en 1645, mort en 1721 à 76 ans, devint professeur en médecine à l'ène en 1672, puis conseiller & premier médecin des ducs de Saxe. L'académie de Berlin, & celle des Curieux de la Nature se l'associément. On a de lui un très-grand nombre d'ouvrages, qui offrent des re-

Ccciv

cherches utiles. Les principaux font: I. Physiologia medica, 1704, in-4°. II. Physiologia reformata, 1688 in-4°. III. De Sale volatili Plantarum, in-12. IV. Theoremata medica, in-12. IV. Exercitationum Medico-Philologicarum Decades XX, 1686 à 1720, in-4°. VI. Theoria Saporum medica, in-4°. VII. De morbis Infantúm, in-8°. VIII. Opiologia, 1682, in-4°. IX. Pharmacia in artis formam redacta, 1693, in-4°. X. De Medicamentorum facultatibus cognoscendis & applicandis, 1696, in-4°. XI. De Medicamentorum compositione extemporanea, 1693, in-4°.

WEHLER ou WHELER, (George) favant voyageur Anglois du XVII fiécle. Son Voyage de Dalmatie, de Grèce & du Levant, fe trouve avec celui de Spon, la Haie 1724, 2 vol. in-12; & féparément, 1689, 2 vol. in-12. Il est exact, fincére, & s'attache aux choses qui peuvent intéresser la curiosité du

lecteur.

WEIMAR, (Bernard) duc de Saxe, le dernier fils de Jean duc de Saxe-Veimar, descendoit de l'ancienne branche Electorale dépossédée par Charles-Quint. Sa haine pour la maison d'Autriche le fit ranger fous les drapeaux de Gu/= tave-Adolphe. Il perdit d'abord la bataille de Nordlingue; mais ayant été mis à la tête d'une puissante armée en Allemagne par le roi Louis XIII, il y gagna des vic-toires fignalées. Il prit Saverne, chassa les Impériaux de Bourgogne, & se rendit maître de Jonvelle dans la Franche-Comté. L'an 1638, il força Rheinsfeld, après avoir défait 6,00 Impériaux, qui étoient venus au fecours de cette place. Il alla ensuite assiéger Brissach, & ne l'assiégea pas envain. Une victoire importante fut la suite de cette conquête; toute l'Alface se

foumit à lui, & il eût remporté de plus grands avantages, fans la mort qui le surprit en 1639. Il disposa en souverain de ce qu'il crut lui appartenir, & déclara ses freres indignes de lui fuccéder dans l'héritage des pays conquis, s'ils ne demeuroient dans l'alliance & au service de la France. Elève de Gustave-Adolphe, il étoit aussi capable de former de grands projets, que de les faire exécuter. Le pouvoir du cardinal de Richelieu ne put jamais l'engager à flatter ce ministre, ni ses favoris. Un jour que le Pere Joseph Capucin, qui entendoit la guerre comme un homme de fon état peut l'entendre, montroit fur la carte des places qu'il falloit prendre pendant la première campagne de 1636 : Tout cela serois bien, Pere Joseph, lui dit Weimar, si on prenoit les Villes avec le bout du doigt. WEISS, Voyer II. ALBINUS.

WEISSENBORN, (Ifaie Fréderic) théologien Luthérien, né à Schmalkald en 1673, fut professeur en théologie & surintendant à l'ène, où il mourut en 1750. On a de lui: I. Museum Philosophia, in - 4°. II. Paradoxorum Logicorum Decades, in 4°. III. Character veræ Religionis in doctrina de fide in CHRISTUM justificante. IV. Des Sermons en allemand.

WEITZIUS, (Jean) mort en 1642, est connu par des Commentaires sur Térence, sur les Tristes d'Ovide, sur Verrius-Flaccus & sur Prudence. On y trouve plus de sa-

voir que de goût.

I. WELLER, (Jérôme) théologien Protestant, né à Freyberg en Misnic l'an 1499, sut très-attaché à Luther, qui le garda 8 ans dans sa maison. Weller devint ensuite professeur de théologie à Freyberg, où il mourut en 1572, à 73 ans. On a de lui: I. Commentaria in libros Samuel & Regum, II, Consilium de

WEN

les ouvrages de ce favant écrivain

Audio Theologia rede instituendo. III. Commentaria in Epistolas ad Ephefios, & d'autres Ouvrages imprimes à Leipfick, en 2 vol. in-fol.

II, WELLER, (Jacques) théologien Allemand, naquità Neukirk dans le Voitgland en 1602. Après avoir quelques années professé la théologie & les langues orientales à Wittemberg, il fut appellé par l'électeur de Saxe pour être son prédicateur aulique. Ses principaux ouvrages font: Spicilegium quaftionum Hebrao-Syrarum; & une bonne Grammaire Grecque. Il mour. en 1664.

WELLS, (Edmond) littérateur Anglois, favant dans la langue Grecque qu'il professa à Oxford, mourut vers 1730. Il est connu principalement par une bonne Edition de Xénophon, revue sur plufieurs manuscrits, ornée de Cartes géographiques & chronologiques, imprimée à Oxford, en 5 v. in-8°.

WELSER, (Marc) né à Ausbourg en 1558, de parens nobles, mourut en 1614. Il fut élevé à Rome fous le célèbre Muret, qui lui inspira un goût vif pour l'étude des belles-lettres latines & grecques, & pour les antiquités. De retour en sa patrie, il parut avec éclat dans le barreau. Ses succès lui méritérent les places de préteur & de fenateur d'Ausbourg. Welfer fe fit un nom, non feulement par la protection qu'il accorda aux favans. mais encore par les ouvrages dont il enrichit le monde littéraire. On a de lui : I. Rerum Augusto-Vindelicarum libri VIII, à Venise, 1594, in-fol.: ouvrage plein de recherches, & écrit avec affez de goût. II. Rerum Boiarum libri v , in - 4°. à Ausbourg, 1602. On lui attribue encore le Squittinio della liberta Veneta, que d'autres donnent à Alfonse de la Cueva, marquis de Bedmar; (Voyez CUEVA, n° 1.) Tous

furent recueillis à Nuremberg en 1682, in-fol.

WENCESLAS, fils de Charles IV empereur d'Allemagne, eut le trône impérial après la mort de ce prince en 1378. Son pere avoit réglé, par la Bulle d'or, l'age nécessaire au roi des Romains; il fut le premier à violer ce réglement en faveur de ce fils, qui fut un monstre de cruauté & de débauches. Ayant voulu défendre les Juifs contre ses sujets de Bohême, & s'étant fignalé par des actes de fureur, les Bohémiens l'enfermérent en une étroite prison l'an 1394. Dans un de ses accès de frénésie. il avoit fait jeter dans la Moldaw Se Jean Népomucène, parce qu'il n'avoit pas voulu lui révéler la confession de la reine son épouse. On dit qu'il marchoit quelquefois dans les rues accompagné d'un bourreau, & qu'il faisoit exécuter sur le champ ceux qui lui déplaisoient. Ce furent toutes ces raisons qui forcérent les magistrats de Prague de le détenir dans un cachot, d'où il se sauva 4 mois après. Un pêcheur lui fournit une corde avec laquelle il s'échapa, accompagné d'une fervante dont il fit sa maîtresse. Des qu'il fut en liberté, un parti se forma en sa faveur dans Prague. Les magistrats de cette capitale le traitant, toujours comme un prince insensé & furieux, l'obligérent de s'enfuir de la ville. C'étoit une occasion pour Sigismond son frere, roi de Hongrie, de se faire reconnoître roi de Bohême: il ne la manqua point; mais il ne put que se faire déclarer régent. Il fit enfermer son frere dans une tour à Vienne en Autriche. Wencestas s'échapa encore de sa prison, & de retour à Prague, il fe fait des partifans, condamne au dernier supplice

ceux qui l'avoient mis en prison, & annoblit le pêcheur qui lui avoit donné le moyen de se sauver. Cependant les traverses qu'il essuya le forcérent d'aliéner le reste des domaines de l'empire en Italie. Les électeurs en prirent occasion de le déposer en 1400, comme négligent, inutile, dissipateur & indigne. On dit que quand on lui annonça fa déposition, il écrivit aux villes impériales d'Allemagne, qu'il n'exigeoit d'elles d'autres preuves de leur fidélité que quelques tonneaux de leur meilleur vin. Il ne renonça toutefois au sceptre impérial qu'en 1410, & il mourut roi de Bohême en 1419, agé de 58 ans.

WENDELIN, (Godefroi) naguit dans le Brabant en 1580, voyagea en France, professa la philosophie à Digne, & mourut à Tournai où il étoit chanoine , en 1660. La philosophie & la jurisprudence partagérent ses foins: l'une & l'autre lui firent un nom célèbre. Il donna au public plusieurs ouvrages, parmi lesquels on distingue une Edition des Loix Saliques, imprimée à Anvers, 1649, in-fol. Cette édition est enrichie de savantes notes & d'un gloffaire très-utile pour l'intelligence de ces Loix. Jacques Chifflet en a orné son Recueil Politico-historique.

WEPPE, (Jean-Jacques) médecin du duc de Wittemberg, du marquis de Dourlac & de l'électeur Palatin, mourut en 1695, à 74 ans. On a de lui: I. Historia Apopleticorum, 1710, in-8°. II. Cicute aquatica Historia, 1716, in-4°. III. Observationes, 1717, in-4°. Sa Vie est à la tête de ce dernier livre, qui est estimé ainsi que les précédens.

I. WERENFELS, (Jean-Jacques) pasteur de Bàle sa patrie, mourut en 1655, après avoir publié des Sermons en allemand, & des Homé-

lies en latin sur l'Ecclésiaste. Elles offrent plus de savoir que d'éloquence.

II. WERENFELS, (Pierre) fils du précédent, archidiacre de Bâle, né à Liechtal en 1627, fignala fon zèle pendant la pesse qui désola cette ville en 1667 & 1668. Son mérite lui procura la chaire de professeur de théologie en 1675, qu'il remplit avec applaudissement. Il mourut en 1703, à 76 ans, avec une réputation de piété & de savoir justement méritée. On a de lui un grand nombre de Dissertations, des Sermons, & quelques autres ouvrages

pleins d'érudition.

III. WERENFELS, (Samuel) fils du précédent, naquit à Bâle en 1657, & fut professeur de différentes sciences dans sa patrie. Il voyagea en Hollande, en Allemagne & en France. Pendant 3 mois de féjour qu'il fit à Paris, il eut de fréquentes conversations avec les Peres Mallebranche & de Montfaucon, & avec Varignon. Il retourna à Bâle en 1702, & l'année fuiv. il fuccéda à son pere dans la chaire de théo. logie. Il fut aggrégé en 1706 à la fociété Angloise de la propagation de la Foi, & en 1708 à la société royale des Sciences de Berlin. Sa réputation, qui croissoit de jour en jour, lui procura la correspondance des plus illustres savans de l'Europe, & attira à Bâle une multitude d'étudians, à l'instruction desquels il s'appliqua avec zèle. Il conversoit familièrement avec eux, & s'attachoit à leur cultiver le jugement beaucoup plus que la mémoire. Son foin principal étoit de leur inspirer les sentimens de douceur, de tolérance & de modération, dont il étoit pénétré, & de les conduire dans les routes de la vertu & de la probité, qu'il fuivit lui-même toute sa vie. Il mourut à Bâle en 1740. Tous ses Ouvrages ont été recueillis en 2 vol. in-4°. La plus ample édition est celle de Genève & de Laufanne en 1739. Ils roulent fur la philologie, la philosophie & la théologie. Son Livre le plus connu est celui De Logomachiis Eruditorum, 1702, in-8°. Le Recueil de fes ouvrages renferme diverses Poëses, qui montrent que l'auteur n'étoit pas aussi bon poëte, qu'habile philosophe.& favant théologien. On a encore de lui un volume in-8° de Sermons.

WERFF, (Adrien Vander-) peintre, né à Roterdam en 1659, mourut dans cette ville en 1727. Le précieux fini de fes ouvrages, & leur rareté, les rendent trèschers. L'électeur Palatin, qui goûta beaucoup sa maniére, le créa chevalier, ainsi que ses descendans. Il lui permit d'ajoûter à ses armes une partie des électorales, & lui fit présent de son portrait enrichi de diamans. Vander - Werff terminoit ses ouvrages avec un soin étonnant. Son dessin est assez correct, sa touche ferme & précieuse. Ses figures ont beaucoup de relief; mais ses carnations approchent de l'ivoire, & ne font pas affez vives. Ses compositions manquent aussi de ce seu préférable au grand fini. Il a peint des Portraits & des fujets d'histoire. Ses principaux ouvrages font à Duffeldorff, dans la riche collection de l'électeur Palatin. On y admire fes x v Tableaux touchant les Mystéres de notre religion.

WERNERUS, Voyez IRNERIUS.

WESEMBEC, (Matthieu) né à Anvers en 1531, fut reçu docteur en droit à Louvain à 19 ans : honneur que personne n'avoir eu à cet âge. Il enseigna la jurisprudence avec réputation à lène & à Wittem-

berg, où il mourut en 1586 à 55 ans, après avoir embrassé la religion Protestante. On a de lui un grand nombre d'ouvrages. On estime fur-tout ses Observations sur les Pandectes & le Code, Amsterdam 1665, in-4°. en larin; & fes Paratitles, dans lesquels il explique avec briéveré & clarté ce qu'il y a de plus difficile dans les LX livres du

Digefte.

WESSELUS, (Jean) né à Groningue vers 1419, étudia d'abord à Zwol & ensuite à Cologne. Il traversoit souvent le Rhin, pour aller lire les ouvrages de l'abbé Rupert dans le monastère de Duyts. De Cologne il passa à Paris, où il trouva-les disputes de philosophie très échauffées entre les Réaux, les Formaux & les Nominaux. Comme il falloit opter entre ces infenfés, il fe déclara pour ceux-ci. Sixte IV, qui l'avoit connu lorsqu'il étoit général des Cordeliers, lui fit (diton) les offres les plus flatteuses, dès qu'il eut obtenu la tiare. Wesselus fe borna à demander un exemplaire de la Bible en hébreu & en grec. Pourquoi, lui dît le Pape, ne demandez-vous pas plutôt une mître, ou quelque chose de semblable? --- Parce que je n'en ai pas besoin, répondit le défintéressé Wesselus. De retour dans sa patrie, il y mourut en 1489. Ce favant eut des opinions particulières qui approchoient beaucoup de ceiles de Luther, dont on le regarde comme le précurseur. La plupart de ses ouvrages furent livrés aux flammes, à l'exception de quelques Traités qui parurent à Leipfick en 1522, & à Groningue en 1614, in-4°, fous le titre de Farrago rerum Theologicarum. Ce Recueil prouve que l'auteur ne méritoit guéres le titre de Lumière du Monde, qu'on lui avoit donné & libéralement.

WESTPHALE, (Joachim) théologien Luthérien, né à Hambourg en 1510, mort dans la même ville en 1574, se fignala par ses écrits contre les deux patriarches d'une des branches de la Prétendue-Réforme, Calvin & Beze. On a de lui, Epistolæ de Religionis perniciosis mutationibus, & plusieurs autres ouvrages.

I. WETSTEIN, (Jean-Rodolphe) né à Bâle en 1647, d'une famille fertile en grands-hommes, fuccéda à fon pere de même nom que lui, dans la chaire de professeur en grec, puis en celle de théologie, & mourut dans sa patrie l'an 1711. On a de lui plusseurs ouvrages de littérature; & le Dialogue d'Origène contre les Marcionites, qu'il publia en 1673, avec l'Exhortation au Martyre, &c.

II. WETSTEIN, (Jean-Henri) frere du précédent, se sit aussi un nom parmi les savans, par ses connoissances des langues grecque & latine. Il alla s'établir en Hollande, où il devint un imprimeur célèbre. Il y mourut en 1726. Ses descendans subsistent en Hollande, où leurs presses sont en honneur.

III. WETSTEIN, (Jean-Jacques) vit le jour à Bâle en 1693, de la même famille que les précédens. Il parcourut la Suisse, la France, l'Angleterre & l'Allemagne, recherchant & examinant partout les manuscrits du Nouveau-Testament, pour en donner une nouvelle édition avec les variantes. Revenu dans sa patrie, il fut fait diacre de l'églife de St Léonard; & publia, en 1730, les Prolegomènes du Nouveau-Testament qu'il préparoit. Cet essai fut vivement attaqué. On dénonça l'auteur au confeil de Bâle, comme un Socinien, comme un novateur; & il fut dépofé la même année par l'assemblée ecclésiastique, &

contraint de passer en Hollande. Les Remontrans lui firent un accueil distingué, & le nommérent à la chaire de philosophie de le Clerc, à condition néanmoins qu'il fe juftifieroit. Il passa à Bâle, où il obtint la cassation du décret porté contre lui, & revint à Amsterdam prendre possession de sa chaire, qu'il remplit avec diffinction jufqu'à fa mort, arrivée en 1754, à 61 ans. Son Edition du Nouveau-Testament grec, avec les variantes & des remarques critiques, a paru en 1751 & 1752, en 2 vol. in-fol. Il y a inséré deux Epîtres de St Clément, Romain, qui n'avoient pas encore paru, & dont il prétend démontrer l'authenticité. Elles font en Syriague, avec la Version latine de l'auteur. Elles ont été traduites en françois par M. de Premagny, de l'académie de Rouen, & imprimées en 1763, in-8°. Ce travail lui mérita une place dans les académies de Berlin & de Londres.

WEYMAR, Voyez WEIMAR. WHARTON, Voy. WARTHON.

WHARTON, Voy. WARTHON. WHEAR, (Degoreus) né à Jacobstow, dans la province de Cornousille, sut le premier professeur de la chaire d'Histoire, sondée à Oxford par le célèbre Cambden. Ce savant, mort en 1647, est auteur des Relectiones hyemales de modo legendi Historias civiles & ecclesiasticas: ouvrage qui sut bien reçu, quoiqu'il manque de précision. On l'a réimprimé plusieurs sois, & la meilleure édition est celle qu'en donna New à Tubinge, 1700 à 1708, 3 vol. in-8°.

WHICHCOT, (Benjamin) né dans le Shropshire, en 1609, fic fes études à Cambridge & fut enfuite préfet du collège du Roi, à la place du docteur Collins, qui avoit été déposé, & avec lequel

il partagea volontairement le revenu de sa charge. Il s'acquit beaucoup de réputation à Cambridge par son talent pour instruire la jeunesse, & à Londres par ses prédications. Ce double mérite lui procura la cure de Mitthon. Ce savant mourut à Cambrigde en 1683. C'étoit un homme défintéressé, charitable, modeste, d'un jugement folide, d'une converfation douce & agréable. Il se signala fur-tout par sa modération, qui le portoit à admettre la liberté de conscience. Ses Sermons & ses autres Discours ont été recueillis en 4 vol. in-8°.

WHISTON, (Guillaume) né à Norton dans le comté de Leicester en 1667, montra dès sa jeunesse beaucoup de goût pour la philosophie & pour la théologie. Les progrès qu'il y fit ne tardérent pas à lui acquérir une grande réputation, fur - tout lorfqu'il eut publié, en 1696, fa nouvelle Théorie de la Terre. Newton, dont il avoit adopté les principes, conçut tant d'estime pour lui, qu'il le choisit pour son substitut, & qu'il le recommanda ensuite pour son successeur au Professorat des mathématiques à Cambridge. Whiston se démit alors d'un bénéfice qu'il avoit possédé pendant deux ans, & il ne s'occupa plus que des sciences. Il se montra digne du choix & de la chaire de Newton , par ses Lettres Astronomiques qu'il publia en 1701, & qui 3 ans après furent fuivies de ses Leçons Physico - Mathématiques. Ses occupations philosophiques ne lui firent pas négliger la théologie. En 1702 il publia I vol. in-4° fur la Chronologie & fur l'Harmonie des IV Evangiles. On lui fit l'honneur, en 1707, de le choisir pour prêcher les Sermons de la tondarion de Boyle. Il choisit pour

fon fujet l'Accomplissement des Propheties, & fon livre fut imprimé la même année en un vol. in-S°. La gloire de Whiston fut sans tache jusqu'en 1708, qu'il commença a avoir des doutes fur le dogme de la Trinité. Il se mit à étudier les anciens Peres, pour éclais cir fes doutes : il crut y découvrir que l'Arianisme avoit été la doctrine des premiers siécles de l'Eglise. A peine eut-il embrasse le parti qui lui paroissoit le plus ancien, qu'il résolut d'en être le restaurateur ou le martyr. Son enthousiasme se répandit bientôt audehors. Il écrivit aux archevêques de Cantorberi & d'Yorck, qu'il croyoit devoir s'écarter de l'Eglise Anglicane fur le dogme de la Trinité. Il foutint cette démarche par une multitude de livres, qu'il ne cessa de publier en faveur de son système. Son entêtement & la fureur qu'il avoit de vouloir faire des profélytes, le firent enfin exclure du Professorat, chasser de l'université, & poursuivre à Londres devant la cour eccléfiastique du haut & du bas clergé. Ses livres furent condamnés, & l'on vouloit le punir d'une manière exemplais re. Mais quelques amis puissans firent enforte qu'eprès 5 ans de procédures, on laissa tomber toute cette affaire. Wisthon ne discontinua pas de foutenir l'Arianisme, de vive voix & par écrit. Ce n'étoit pas la feule opinion hétérodoxe qu'il eût embrassée. Il n'étoit pas plus orthodoxe fur l'Eternité des Peines, & fur le Bapteme des petits Enfans. Il embrassa aussi l'opinion des Millenaires, & s'avisa même de fixer l'époque du retour des Juifs, du rétablissement de leur Temple, & du règne de mille ans, au 14 Mars 1714. L'événement ayant été contraire à sa prédiction, il mare

qua l'année 1736; & se voyant encore trompé, il fit de nouveaux calculs, & prétendit que la grande révolution devoit se faire infailliblement en 1766. Toutes ces rêveries ne l'empêchérent pas de publier fans interruption un grand nombre d'excellens ouvrages de philosophie, de critique & de théologie. On peut en voir les titres dans les Mémoires qu'il fit lui-même, en 1749, de sa vie & de secrits. Ouoigue ces Mémoires se ressentent de la vieillesse de leur auteur, ils ne laissent pas d'être curieux, & ils renferment des particularités, fouvent affez hardies, fur plufieurs grands-hommes qu'il avoit connus. Il mourut dans la pauvreté en 1755. Il s'étoit joint 5 ans auparavant aux Anabaptistes, & avoit montré dans tout le cours de sa vie des vertus dignes d'un meilleur esprit.

WHITAKER, Voy. VITAKER.

WHITBY, (Daniel) né à Rufden, dans le Northampton, vers l'an 1633, devint docteur en théologie, & recteur de St Edmond de Salisburi. Son esprit, plein d'idées fingulières, le jetta dans une haine furicuse contre l'église Romaine. Il fe déclara avec la même chaleur contre les Sociniens; mais son zèle se démentit, & il sut sur la fin de ses jours un des apôtres de l'Arianisme. Il le soutint, de vive voix & par écrit, jusqu'à sa mort arrivée en 1726, à 88 ans. Cet écrivain dangereux ne connoiffoit presque que son cabinet. Il avoit cette fimplicité de mœurs, que l'éloignement des affaires du monde & du commerce de la vie civile, inspire presque toujours. Ses nombreux ouvrages font pleins d'érudition & de réflexions judicieuses. Il faut pourtant en excepter ses Traités en faveur des

Ariens, & fes Ecrits contre l'Eglife Romaine. On a de lui : I. Un Traité de la Certitude de la Religion Chrétienne en général, & de la Résurrection de Jesus-Christ en particulier, 1671, in - So. II. Discours fur la vérité & la certitude de la Foi Chrétienne. III. Paraphrases & Commentaire sur le Nouveau-Testament, en 2 vol. in-fol. IV. Discours de la nécessité & de l'utilité de la Révélation Chrétienne, en anglois. V. Examen variantium lectionum Joannis Millii in Novum-Testamentum, Londres, 1710, in-fol. V l. Differtation de S. Scripturamum interpretatione secundum Patrum commentarios, à Londres, 1714, in-8°. Il est vraisemblable que l'auteur se proposoit de tourner les Peres en ridicule; car il a ramassé dans ce livre tout ce que leurs ouvrages offrent de plus fingulier & de plus foible. VII. Sermons où l'on prouve que la Raison doit être notre guide dans le choix d'une Religion, & qu'on ne doit rien admettre comme article de Foi, qui répugne aux principes communs de la Raifon, in-8°: Difcours dont les raifonnemens ont été copiés par plufieurs incrédules modernes. VIII. Derniéres Penfées de Whitby, contenant différentes corrections de divers endroits de ses Commentaires sur le Nouveau-Testament, avec v Discours. Cet auteur impie s'y rétracte de tout ce qu'il avoit dit de sensé, dans fes premiers ouvrages, en faveur du mystère de la fainte Trinité.

WHITELOKE, (Bulftrode) né à Londres en 1605, mort en 1676, fe fignala dans le parlement d'Angleterre, fut garde de la bibliothè. que & des médailles du Roi en 1649, ambassadeur en Suède en 1653, & préfident du confeil-d'état en 1659. On a de lui : I. Des Harangues. II. Des Mémoires sur les affaires d'Angleterre, III. Plusieurs autres Ecrits qu'on ne lit plus.

WHITGIST, (Jean) né à Grimfby, dans la province de Lincoln. en 1530, étoit Protestant & Protestant fanatique. Il ne garda aucune mesure dans ses leçons ni dans ses thèses. Son zèle lui fraya le chemin de la fortune ; il fut fuccessivement principal du collége de Pembroke, & de celui de la Trinité, professeur-royal en théologie, prébendaire d'Ely, doyen de Lincoln, puis évêque de Vorchester, & enfin archevêque de Cantorberi en 1583. Il foutint avec chaleur les droits du clergé, contre la cour d'Angleterre. Ce prélat, ennemi ardent des Puritains & des Catholiques, mourut en 1604, après avoir pouffé le fanatisme jusqu'à l'emportement. On a de lui : I. Une longue Lettre à Beze. II. Plufieurs autres Ecrits , dans lesquels il traite le Pape d'Antechrist, & l'Eglise Romaine de Prostituée. Avec ces deux mots, on opéroit alors de grandes choses fur les fanatiques du parti Protes-

WIARD, Voyer VIARD.

WIBALDE ou WIBOLDE, évêque de Cambrai, mort en 966 inventa, dans le deffein de guérir son clergé de la passion du jeu de dez, un Jeu compose de 56 Vertus toutes relatives à la Charité. On trouve ce Jeu dans Baudry, avec les notes de Colvenerius.

WICELIUS, (George) dit le Major ou Senior pour le distinguer de son fils, naquit à Fulde en 1501, & se fit religieux fort jeune; mais à l'âge de 30 ans, il quitta la vie monastique pour embraffer les erreurs de Luther. Rentré dans la communion de l'Eglise, il sut pourvu d'une cure, & devint conseiller des empereurs Ferdinand & Maximilien. Il travailla toute sa vie

avec zele, mais en vain, pour réunir les Catholiques & les Proteftans. On a de lui : I. Via Regia, Helmstad 1550. II. Methodus Concordia, Leipfick, 1537, in-12. III. Un très-grand nombre d'autres Livres, la plûpart en allemand, qu'on a traduits en latin, & imprimés plusieurs fois. Wicelius mourut à Mayence en 1593. George WICE-LIUS, fon fils, donna auffi quelques ouvrages au public, tels que l'Hiftoire de St Boniface en vers latins, Cologne 1553, in-4°.

WICHCOT, Voy. WHICHCOT. VICKAM, (Guillaume) naguit au village de Wickam, dans le comté de Southampton, en 1324. Son esprit cultivé par les belleslettres, lui donna la facilité de parler & d'écrire avec autant de pureté que d'élégance. Edouard III le prit à son service, & l'honora de l'intendance des bâtimens, & de la charge de grand-forestier. Ce fut lui qui dirigea la construction du palais de Windfor. Ouelque tems après il devint premier fecrétaire-d'état, évêque de Winchefter, grand-chancelier, puis pressdent du conseil-privé. Il veilla autant fur la pureté des mœurs que fur l'administration de la justice. Sa févérité lui fit des ennemis, & fon crédit des jaloux. Edouard, prévenu contre lui par le duc de Lancastre, le disgracia. Après la mort de ce prince, il fut rappellé à la cour en 1389. De nouvelles tracasseries l'obligérent de se retirer 3 ans après. Rendu à son diocèse. & à l'abri des agitations qui fecouoient alors l'Angleterre, il travailla à perfectionner les deux Colléges qu'il avoit fondés, l'un à Oxford, & l'autre à Winchester. Une cathédrale, presque aussi superbe que celle de St Paul de Londres, fut élevée à grands frais. Il

fonda des retraites pour les pauvres & pour les orphelins; enfin il ne s'occupoit que du bien de Thum nité, lorsque ses ennemis l'accusérent de crime d'Etat en plein parlement, l'an 1397; mais il se lava de cette imputation odieufe. Cet illustre prélat, accablé d'années & épuisé par ses immenses travaux, termina en paix une carriére trop long - tems agitée, en 1404. Il montra un zèle ardent contre Wiclef, qu'il fit chaffer de l'univerfité d'Oxford. On a publié dans cette derniére ville en 1690. in-4°, la Vie de ce digne évêque.

WICLEF, (Jean) ou DE WICLIF; naquit à Wiclif, dans la province d'Yorck, vers l'an 1324. Il étudia au collége de la reine à Oxford, & y fit de grands progrès dans l'étude de la philosophie & de la théologie. Il occupoit dans cette université une petite place, qu'on ôta à des moines pour la lui donner, & qu'on lui enleva à fon tour pour la rendre à ceux à qui on l'avoit prise. Wiclef en appella au pape , qui décida en faveur des religieux. Il se déchaîna dès-lors contre la cour de Rome, dont il attaqua d'abord le pouvoir temporel, & ensuite le spirituel. Les démêlés vifs & fréquens des pontifes Romains & des rois d'Angleterre, depuis Jean Sans-Terre, avoient indisposé les esprits contre la première cour. On ne se rappelloit qu'avec beaucoup de peine l'excommunication & la déposition de ce prince ; sa couronne mise aux pieds du légat, & remise par ce ministre sur la tête du roi ; la cession de l'Angleterre au pape, & le tribut imposé par le pape fur ce royaume. Enfin les Anglois voyoient avec chagrin les bénéfices de leur isle; donnés par es pontifes aux étrangers. Com-

me dans ces démêlés le clergé avoit ordinairement pris le parti de la cour de Rome, il s'étoit attiré la haine d'une partie du peuple, qui d'ailleurs regardoit avec envie les richesses des ecclésiastiques. Wielef rouva donc dans les esprits des dispositions favorables; mais les évêques le dénoncérent à Rome. L'archévêgue de Cantorberi le cita a un concile qu'il tint à Londres en 1377. L'héréfiarque y vint, accompagné du duc de Lancastre, qui avoit alors la plus grande part au gouvernement du royaume; il s'y défendit & fut renvoyé absous. Grégoire IX, averti de la protection que Wirlef avoit trouvée en Angleterre, écrivit aux évêques de le faire arrêter. On le cita à un concile tenu à Lambeth : il y comparut; & évita encore d'être condamné. Les évêques, intimidés par les seigneurs & le peuple, se contentérent de lui impofer filence. Les troubles qui arrivérent en Angleterre fous la minorité de Richard II, donnérent occasion à Wiclef de semer ses er. reurs. Il prêcha, il écrivit. Ses livres, quoique groffiers & obscurs se répandirent, par la seule curiosité qu'inspiroit le sujet de la querelle & la hardiesse de l'auteur. dont les mœurs irrepréhenfibles donnoient du poids à ses opinions. C'étoit dans ce tems-là qu'Urbain VI & Clément VII se disputoient le siège de Rome. L'Europe étoit partagée entré ces deux pontifes; l'un étoit reconnu par les Anglois, & l'autre par les François. Urbain fit prêcher en Angleterre une Croifade contre la France, & accorda aux croisés les mêmes indulgences que l'on avoit accordées pour les guerres de la Terre-fainte. Wiclef faifit cette occasion pour foulever les esprits contre l'autorité

WIC

du pape, & composa contre cette Croifade un ouvrage plein d'emportement & de force. " Il est hon-» teux, dit-il, que la Croix de Je-" fus-Christ, qui est un monument " de paix, de miséricorde & de » charité, serve d'étendard & de " fignal à tous les Chrétiens pour » les intérêts de deux faux Prêtres » qui sont manifestement des An-» te-Christs, afin de les conserver » dans la grandeur mondaine, en " opprimant la Chrétienté plus » que les Juifs n'opprimérent J. C. » lui-même & fes Apôtres. Pour-» quoi est-ce que l'orgueilleux Prê-" tre de Rome ne veut pas accor-» der à tous les hommes Indulgence » plénière, à condition qu'ils vi-" vent en paix & en charité, pen· » dant qu'il la leur accorde pour " se battre & pour se détruire? " Guillaume de Courtenai, archevêque de Cantorberi, voulant arrêter ce défordre, affembla à Londres en 1382 un concile, qui condamna xxIV Propositions, les unes comme absolument hérétiques, les autres comme erronées, & contraires aux décisions de l'Eglise. Voici celles qui furent jugées hérétiques. " La substance du Pain & du Vin » demeure au Sacrement de l'Aun tel après la confécration; & les n accidens n'y demeurent point " fans fubstance. Jefus - Christ n'est point dans ce Sacrement vrai-" ment & réellement... Si un Evê-" que ou un prêtre est en péché " mortel, il n'ordonne, ne confa-" cre, ni ne baptife point...La Con-" fession extérieure est inutile à 29 un homme fuffisamment con-" trit... On ne trouve point dans " l'Évangile que J. C. ait ordonné " la Messe... Dieu doit obéir au » Diable... Si le Pape est un im-» posteur & un méchant, & par » conféquent membre du Diable,

" il n'a aucun pouvoir sur les fi-" dèles, fi ce n'est peut-être qu'il " l'ait reçu de l'Empereur... Après " Urbain VI, on ne doit point reconnoître de Pape, mais vivre comme les Grecs, chacun fous » ses propres loix... Il est contrai-" re à l'Ecriture-fainte que les ec-» cléfiastiques aient des biens tem-" porels. " L'auteur de ces erreurs mourut peu après, en 1384, d'une apoplexie, dont il étoit attaqué depuis 2 ans. Il laissa un grand nombre d'Ecrits, tant en latin qu'en anglois. Le principal ouvrage, parmi ceux du premier genre, est celui qu'il nomma Trialogue ou Dialogue, en 4 livres in-4°, 1525, fans nom de ville ni d'imprimeur, & réimprimé en 1753 in-4°. Dans cet ouvrage qui est fort rare, il fait parler trois personnages: la Vérité, le Mensonge & la Prudence. C'est comme un corps de théologie, qui contient tout le venin de fa doctrine, dont le fonds confifte à admettre une Nécessité absolue en toutes chofes, même dans les actions de Dieu. Wiclef soutient cependant que Dieu est libre; & qu'il eut pu faire autrement, s'il eut voulu; mais il foutient en même tems qu'il est de son essence de ne pouvoir vouloir autrement. Les livres de cet héréfiarque furent portés en Allemagne, & pénétrérent en Bohême. Jean Hus adopta une partie de ses erreurs, & s'en servit pour soulever les peuples contre le clergé. Lorsqu'on eut abattu la secte des Hussites, on n'anéantit pas dans les esprits la doctrine de Wiclef, & cette doctrine produifit ces différentes fectes d'Anabaptistes qui défolérent l'Allemagne, lorsque Luther eut donné le fignal de la révolte contre l'Eglise. Une des principales erreurs de Wiclef & de ses enthousiastes, étoit de vouloir Ddd

établir l'égalité & l'indépendance entre les hommes. Cette prétention excita, en 1379 & en 1380, un foulèvement général de tous les payfans & des gens de la campagne, qui, fuivant les loix d'Angleterre, étoient obligés de cultiver les terres de leurs maîtres. Ils prirent les armes au nombre de plus de 100 mille hommes, & commirent une infinité de défordres, en criant par-tour: LIBERTÉ, LIBERTÉ! Voyez la Vie de Wielef, Nuremberg, 1546, in-8°, ou Ox-

ford, 1612. I. WICQUEFORT , (Abraham) écrivain Hollandois, plut par son esprit à l'électeur de Brandebourg, qui l'envoya à la cour de France. où il fut son résident pendant 32 ans. Le cardinal Mazarin lui marqua d'abord une confidération diftinguée. Mais ses ennemis l'avant accusé auprès de ce ministre d'avoir écrit en Hollande plufieurs historiettes de la cour, il le fit mettre à la Bastille en 1658. Son plus grand crime étoit son attachement à la maison de Condé, que le cardinal n'aimoit pas. Wicquefort ne fortit de sa prison, que sous la promesse qu'il quitteroit le royaume. Mais Mazarin ayant eu befoin de lui, le rappella 3 mois après, & lui accorda une penfion de mille écus. La guerre qui s'alluma entre la France & la Hollande , l'obligea de retourner dans fa patrie, où il fut utile au ministére François. Accusé d'une correspondance secrette avec les Anglois, il fut condamné à une prison perpétuelle en 1675. Il soulagea l'ennui de fa folitude en composant l'Histoire des Provinces-Unies, dont il n'a paru que le 1er vol. in-fol. 1719. Son esprit , irrité

contre les auteurs de sa disgrace,

& contre le prince d'Orange qui

y avoit beaucoup de part, sema son ouvrage de traits satyriques contre ce prince & ses partisans. Il demeura en prison jusqu'en 1679, qu'une de ses filles le délivra, en lui donnant ses habits & prenant les fiens. Wicquefort se refugia alors à la cour du duc de Zell, qu'il quitta en 1681 pour retourner en Hollande. Il y vécut libre, mais privé des postes qu'il occupoit auparavant. Ces places étoient celles de Résident des ducs de Brunfwick-Lunebourg, & de fecrétaire-interprète des Etats-généraux. Wicquefort avoit de l'activité dans le génie; mais sa conduite, fouvent équivoque, prouve qu'il n'avoit pas autant de prudence dans le caractére. On a de lui : I. L'Ambaffadeur & fes Fonctions, dont la meilleure édition est celle de la Haye, 1724, 2 vol. in-4°. ouvrage intéressant, mais peu méthodique, mal digéré; & qui doit être lu avec discernement. II. Traduction françoise du Voyage de Moscovie & de Perse. écrit en allemand par Adam Olearius, dont la meilleure édition est celle de Hollande, 1727, en 2 vol. in-fol. III. Traduction françoife de la Relation allemande du Voyage de Jean-Albert de Mandeslo, aux Indes Orientales. On la trouve à la suite de l'ouvrage précédent. dont elle compose le 2° volume. IV. Celle du Voyage de Perse & des Indes Orientales , par Thomas Herbert, 1663, in-4°. V. Enfin, celle de l'Ambassade de Dom Garcias de Silva-Figueroa en Perse, 1667. in-4°.

II. WICQUEFORT, (Joachim de) chevalier de l'ordre de S. Michel, conseiller du landgrave de Hesse, & son résident auprès des Etats-généraux des Provinces-Unies, est connu par sa Correspon-

dance aves Gaspar Barlee, c'est-àdire, par un Recueil de leurs Leteres réciproques, imprimées à Amfterdam en 1696, in-12.

WIDMANSTADIUS, furnom donné à Jean Alberti, célèbre jurisconsulte Allemand. Voy. III. AL-

BERTI (Jean).

WIER, (Jean) dit Piscinarius, né en 1515, à Grave sur la Meuse dans le duché de Brabant, fit divers voyages, & poussa même jusqu'en Afrique. De retour en Europe, il devint médecin du duc de Clèves: place qu'il exerça avec beaucoup de fuccès pendant 30 ans. Son tempérament étoit si robuste, que, quoiqu'il pass'at souvent 3 ou 4 jours sans boire ni manger, il n'en étoit nullement incommodé. Il mourut fubitement en 1588, à Teklembourg. Ses Œuvres ont été imprimées à Amsterdam en 1660, en un vol. in-4°. On y trouve son Traité de Prastigiis & Incantationibus, traduit en françois par Jacques Grevin, Paris 1577, in-8°. Il y prétend que ceux qu'on accufoit de fortilége, étoient des personnes à qui la mélancolie avoit troublé le cerveau; mais en rejettant les opinions populaires fur les forciers, il adopte plufieurs autres contes indignes d'un philosophe.

WIGAND KAHLER, Voyez ce

dernier mot.

WIGGERS, (Jean) docteur de Louvain, né à Diest en 1571, professa la philosophie dans le collége du Lys à Louvain. Il fut appellé à Liège pour présider au séminaire de cette ville, & pour y enseigner la théologie. Il se fit tant d'honneur dans ce double emploi, qu'il fut rappellé à Louvain, où il fut d'abord président du collége d'Arras, puis fecond préfident du seminaire ou collège de Liége, fondé à Louvain. Wiggers fit fleurir la science & la vertu, & finit par une mort fainte une vie laborieuse, en 1639, à 68 ans. On a de lui des Commentaires latins fur la Somme de S. Thomas. 4 vol. in-fol. Les éditeurs y ont corrigé quelques opinions fausses fur la Probabilité. Ces Commentaires sont écrits avec plus de solidité que d'agrément; l'auteur se contente de mettre dans son style de la clarté & de la netteté.

I. WIGNEROD, ou VIGNEROD. (François de) marquis de Pont-Courlai en Poitou & gouverneur du Havre-de-Grace, étoit fils de René de Wignerod, seigneur de Pont-Courlai & de Glainai, gentil- .. homme ordinaire de la chambre du roi, mort en 1625, & de Francoife du Plessis, sœur du cardinal de Richelieu. Le crédit de ce ministre servit autant à sa fortune; que son mérite personnel. Il devint chevalier des ordres du roi en 1633, & général des galéres de France en 1635. Il remporta une victoire sur la flotte d'Espagne, près de Gênes, le 1er Septembre 1638. Ce feigneur mourut à Paris en 1646, à 37 ans, laifsant de Marie-Françoise de Guemadeuc, son épouse, Armand - Jean de Wignerod, qui fut substitué au nom & aux armes de Plessis-Richelieu, par le cardinal de Richelieu, fon grand-oncle. Il mourus en 1715, à 86 ans. C'est ce seigneur qui fit imprimer la Bible latine dite de Richelieu , 1656, in-12. Voyer PLESSIS-RICHELIEU.

II. WIGNEROD, (Marie-Madeleine de) duchesse d'Aiguillon . fœur du précédent, fut produite à la cour par son oncle le cardinal de Richelieu. Elle devint dame-d'atours de la reine Marie de Médicis, & fut mariée à Antoine de Beauvoir

D d dii

du Roure de Combalet, dont elle n'eut point d'enfans. Mais son oncle s'étant brouillé avec la reine Marie de Médicis, elle perdit en 1630 fes places & sa faveur auprès de cette princesse vindicative. Pour perdre le cardinal & sa niéce, elle tâcha de persuader au roi que le cardinal vouloit lui ôter fa couronne, pour la donner au comte de Soissons qui épouseroit Made du Combalet. Louis XIII n'en voulut rien croire, & se livra entiérement aux infinuations du cardinal. Il fut toujours perfuadé au contraire que fa mere même avoit voulu faire passer sa couronne sur la tête de Gaston son frere, en faisant épouser Anne d'Autriche à ce dernier, préférablement à lui-même à qui sa main étoit destinée. Le cardinal aimoit beaucoup sa niéce, parce qu'elle avoit comme lui de la hauteur, de la générofité, le goût des plaifirs & des arts. Ayant tenté en vain de la marier au frere du duc de Lorraine, il lui acheta le duché d'Aiguillon, & l'en fit recevoir duchesse & paire en 1638. Elle mourut en 1675, & légua fon duché d'Aiguillon à sa niéce Marie-Thérèse, soeur du duc de Richelieu, qui mourut en 1704 à 68 ans, sans alliance. Ce duché a paffé dans la branche cadette des ducs de Richelieu.

WILDENS, (Jean) peintre, né à Anvers en 1600, mort vers 1644, est un des plus fameux paysagistes. Rubens employoit souvent son pinceau. Ses Paysages sont précieux par les sites agréables, les belles fabriques, les animaux & les figures dont ils sont la plupart ornés. Il a représenté les XII Mois de l'année, d'une manière ingénieus & élégante. Ces sujets ont été gravés par plusieure artisses. On estime aussi beaucoup ses dessins, faits

ordinairement à la pierre noire, enfuite arrêtés à la plume & lavés à l'encre de la Chine.

I. WILKINS, (Jean) fils d'un orfêvre d'Oxford, naquit à Fausley dans le Northampton, en 1614. Il fe rendit habile dans les mathématiques & dans la théologie. Sa réputation lui mérita la place de principal du collége de la Trinité à Cambridge. Il devint enfuite membre de la société royale de Londres, puis évêque de Chester. Ce prélat avoit épousé une sœur de Cromwel. Il mourut en 1672, à 58 ans. Ses ouvrages principaux font: I. La Lune habitable , Londres 1638, in-4°, livre très-médiocre. II. Plufieurs Sermons. III. Deux livres fur les Devoirs & les Principes de la Religion naturelle. IV. Esfai sur le Langage Philosophique, 1668, in-fol. avec un Dictionnaire conforme à cet Essai. La folie de l'auteur étoit de former une langue univerfelle. Tous ces ouvrages ont été imprimés à Londres en anglois, en 1708, in-8°, & ils ne renferment guéres, fuivant Niceron, que des choses communes. On y trouve cependant quelques opinions singuliéres.

II. WILKINS, (David) chanoine de Cantorberi, & archidiacre de Suffolck, étoit un favant profondément verfé dans les antiquités profanes & eccléfiastiques. On a de lui: I. Les Conciles de la Grande-Bretagne, Londres 1737, 4 vol. in-fol. II. Leges Anglo-Saxonicæ, Londres 1721, in-fol. Ces deux collections sont estimées.

WILLEMANN, V. GUILLIMAN. WILLIAMS, (Filtz) fit paroître une ame grande & reconnoissante lors de la difgrace du cardinal de Wolfey son bienfaiteur. (Voyez WOLSEY.

WILLIS, (Thomas) médecin, né en 1622 à Gréat-Bedwin dans

le comté de Wilt, fit ses études à Oxford, où il prit les armes avec plusieurs autres écoliers en faveur du roi. Il se livra ensuite tout entier à l'étude de la médecine. Charles II étant monté sur le trône en 1660, lui procura la place de professeur de philosophie naturelle dans la chaire fondée par Guill. Sedley. Willis fut l'un des premiers membres de la fociété royale de Londres. Il quitta Oxford en 1666, & vint exercer fon art dans la capitale, où il donna la fanté & excita l'envie. Les tracafferies que ses ennemis lui sufcitérent, abrégérent ses jours. Il mourut à Londres en 1675, à 54 ans. On a de lui : Un Traité anglois, intitule: Moyen sur & facile pour pré-Jerver & guérir de la Pefte, & de toute maladie contagieuse; ouvrage posthume, composé en 1666 & imprimé en 1690. Il ne se trouve pas dans la collection de ses Œuvres en latin, recueillies & imprimées à Amsterdam en 1682, en 2 vol. in-4°, dont les médecins font cas, Elles embraffent presque tous les objets de l'art.

WILLUGHBEI, (François) naturaliste Anglois du XVII<sup>e</sup> siécle, s'est fait connoître par deux bons ouvrages d'Histoire naturelle en latin. Le 1<sup>et</sup> est intitulé: Ornithologia Libri tres, Londres 1676, infol.; le 11<sup>e</sup> De Historia Piscium Libri quatuor, Oxford 1686, infol. Ces deux Traités, qui sont peu communs & ornés de figures bien exécutées, ont été publiés par Ray, qui les revit, & qui y corrigea quelques fautes échapées à l'auteur.

WILMOT, Voy. ROCHESTER. WIMPHELINGE, (Jacques) né àSchelestat en 1450, prêcha à Spire en 1494 avec réputation. Il se retira ensuite à Heidelberg, où il s'appliqua à sétudier les Livres

saints & à instruire de jeunes clercs. L'envie l'y poursuivit. Les Augustins, fâchés de ce qu'il avoit dit que St Augustin n'avoit jamais été Moine ou Frere Mendiant, le citérent à Rome. Il se défendit par une apologie, & le pape Jules II affoupit ce différend ridicule. Wimphelinge étoit un esprit libre, qui rejettoit les préjugés,&qui cenfuroit les vices fans respect humain. Il fit une mort fainte à Schelestat en 1528, à 79 ans. On a de lui: I. Catalogus Episcoporum Argentinensium, 1651, in-4°. II. Des Poestes latines, 1492 & 1494, in-4°. III. Un Traité sur l'Education de la Jeunesse. Argentor. 1500, in-4°. IV. Libellus Grammaticalis, 1497, in-4°. V. Rhetorica, 1515, in-4°. VI. Un Traité fur les Hymnes, in-4°. VII. Un excellent Traité De Integritate, ou De la Pureté, 1503, in-4°, & un grand nombre d'autres ouvrages qui contiennent des réflexions judicieuses, appuyées sur les autorités les plus respectables.

WIMPINA, on WYMPNA, (Conrad) natif de Buchen. Son mérite lui procura un canonicat dans l'Eglife cathédrale de Brandebourg. L'électeur le nomma à la chaire de premier professeur de théologie en l'université qu'il avoit fondée à Francfort l'an 1506. Wimpina donna beaucoup d'éclat à cette école. Lorsque l'héréstarque Luther eut publié ses erreurs, on le choisit pour les réfuter. Ce savant théologien mourut en 1531. On a de lui, I. Différens Traités Théologiques. dont les plus connus font ceux De Sectis, Erroribus ac Schismatibus, Francfort 1528, 3 tom. in-fol. & de Divinatione, Coloniæ 1531, in-f. II. Diverses Harangues, qui ne difent rien. III. Des Poësies affez plates. IV. Des Epitres, qui intéressent fort peu.

Dddiij

WINCHELSEA, (Anne comtesse de ) dame-d'honneur de la duchesse d'Yorck, seconde semme de Jacques II, mourut sans postérité en 1720. Elle eut quelque réputation sur le Parnasse Anglois, où elle peut occuper une place au second ou au troisseme rang. On estime fur-tout son Poème sur la Rate, qu'on trouve dans le recueil de ses Poésics, publié à Londres en 1713.

WINCHESTER, (le Cardinal de) Voyez BEAUFORT.

I. WINCKELMANN, (Jean) né à Homberg en Hesse, mort en 1626, est auteur de dissérens ouvrages polémiques, qu'on laisse aujourd'hui dans la poudre des bibliothèques. On a encore de lui, I. Un Commentaire in fol sur les Evangiles de St Marc & de St Luc. II. Un Commentaire sur les petits Prophètes, & d'autres ouvrages.

II. WINCKELMANN, (l'Abbé Jean) président des antiquités à Rome, membre de la fociété royale & des antiquités de Londres, de l'académie de peinture de St-Luc à Rome, de l'académie Etrufque de Cortone, étoit un amateur plein de goût, de fentiment & de chaleur. Il revenoit de Vienne où l'empereur & l'impératrice reine l'avoient acqueilli d'une manière diffinguée. lorsqu'il fut assassiné en 1767 à Trieste, par un scélérat qui se difoit connoisseur, & auguel il avoit montré imprudemment diverses médailles d'or & d'argent. Nous avons de lui : L'Histoire de l'Art chez les Anciens, traduite de l'allemand en françois, 1766, 2 vol. in-8° avec figures. Ce livre, l'un des meilleurs qu'on air écrits depuis longtems fur les arts du dessin, a été recu avec un égal empressement en Allemagne, en Angleterre & en Hollande par les curieux & les artistes qui y ont persectionné leurs talens & leurs lumières. On a donné une édition très-augmentée de l'original, à Vienne 1776, in-4°, sur un manuscrit laissé par l'auteur. Ce qu'il y a de touchant, c'est que ce manuscrit est teint de son sang. L'auteur étoit occupé à le revoir, lorsque son assassin lui porta le coup mortel. L'abbé Winckelmann étoit un homme droit, sincére, consiant, capable de sentiment & d'amitié.

WINSLOW, (Jacques-Bénigne) Danois, & petit-neveu du célèbre Stenon, foutint la réputation de son oncle. Il vit le jour en 1669, à Odenzée dans la Fionie, d'un ministre Luthérien. L'envie de se perfectionner le conduisit à Paris où il étudia sous le célèbre du Verney, maître habile, qui trouva dans ce jeune-homme un disciple digne de lui. Winflow avoit le malheur d'être Protestant, & il dut au grand Boffuet sa conversion. Sa réputation fe répandant de plus en plus, il devint médecin de la faculté de Paris, démonstrateur au Jardin du roi, interprète de la langue Teutonique à la Bibliothèque du roi, & membre de l'académie des Sciences. Ses ouvrages font: I. Un Cours d'Anatomie, fons ce titre: Exposition anatomique du Corps humain, in-4°, & 4 vol. in-12: livre élémentaire qui est très-recherché. II. Une Dissertation sur l'incertitude des signes de la Mort, 1742, 2 vol. in-12. Ce livre est très-bien raisonné. III. Une Lettre sur un Traité des malgdies des Os. IV. Des Remarques sur la Machoire, V. Plufieurs favans Ecrits dans les Mémoires de l'académie des Sciences. Winflow mourut en 1760, a 91 ans, avec la réputation d'un des plus honnêtes hommes. & d'un des plus habiles anatomistes de la France.

WINTER, (George-Simon) écuyer Allemand du dernier fiécle, fit une étude profonde de fon art. Il en donna des leçons à divers feigneurs & princes d'Allemagne & en publia deux Traités estimés & peu communs en France. Le 1er parut à Nuremberg en 1672, infol. en larin, en allemand & en françois, fous ce titre: Tractatio nova de re Equaria. L'auteur y traite en détail des écuries, du régime, de l'age, du pays, des qualités & des marques des chevaux; de la manière de les dreffer, de les élever & de les dompter; de leurs haras, de leurs maladies, & des remèdes qui leur sont propres; des devoirs & des qualités des palefreniers & des écuyers. Le second, imprimé dans la même ville en 1678, 2 vol. in-fol. en latin & en allemand, ne traite que de l'art de monter à cheval. Il est intitulé : Eques peritus, & Hippiator expertus.

WION, (Arnould) Bénédictin, né à Douai en 1554, prit l'habit dans l'abbaye d'Ardembourg au diocèse de Bruges. Pendant les guerres civiles de religion il fe retira en Italie, & fut reçu parmi les Bénédictins de Ste Justine de Padoue, dits du Mont-Cassin. Il s'y fignala par quelques ouvrages, où les absurdités & les fables sont entaffées. Les principaux sont : I. La Généalogie de la famille des Anices, d'où il faisoit descendre St Benoit & la maison d'Autriche. II. Une Histoire des Hommes illustres de fon Ordre, sous le titre de Lignum vita. C'est dans ce second ouvrage, imprimé à Venise en 1595, 2 vol. in-4°. qu'on trouve les imperrinentes prédictions sur les élections des Papes, atribuées à St Malachie, évêque d'Irlande. L'oubli du sens-commun s'y fait sensir à

chaque page.

WIRLEM-BAUR, Voyez BAUR. WIRSUNGUS, ou WIRSUNGUS, ou WIRSUNGUS, (Jean-George) Bavarois, profeffeur d'anatomie à Padoue, découvrit en 1642. le Conduit pancréatique. Son mérite lui suscita des envieux, qui, à ce que l'on croit, gagnérent par argent un Italien pour l'assassiner. Wirsungus sut tué dans son étude par ce scélérat, d'un coup de pistolet, avant que d'avoir fait imprimer aucun de ses ouvrages.

WISCHER, ouVisscher, (Corneille) dessinateur & graveur Ho!landois du XVII° fiécle, laissa des fujers & des portraits, d'après des peintres Flamands. On ne peut graver avec plus de finesse, de goût, d'esprit & de vérité. Son burin est en même tems savant, pur & gracieux. Les Estampes qu'il a inventées lui-même, font honneur à fon goût & à fon génie. Jean Wisch ER fon frere, ainsi que Lambert & Nicolas Wischer de la même famille, fans avoir des talens éminens, font admirer leur goût & leur mérite, dans les Estampes qu'ils ont gravées d'après Berghem & Wauwermans.

WISSOWATIUS, (André) né en 1608, à Philippovie dans la Lithuanie, d'une famille noble, étoit petit-fils, par sa mere, de Fauste Socin. Il hérita des erreurs de son grand-pere, & les répandit en Hollande, en France & en Angleterre. De retour en Pologne, il fut l'un des principaux chefs des Sociniens, & foutint les intérêts de cette secte au péril de sa vie. Enfin contraint de se retirer en Hollande par l'arrêt qui proscrivit, en 1658, les Unitaires, il y travailla à l'édition de la Bibliothèque des Freres Polonois, qu'il mit au jour peu de tems après. en 9 vol, in-fol. On a encore de

Dddiv

Îni un Traité intitulé: Religio rationalis, feu De Rationis judicio, in Controversiis etiam theologicis ac religiosis adhibendo, Trastatus, 1685, in-16; & plusieurs autres ouvrages très-dangereux qu'il fit pour ses prosélytes. Ce sectaire mourut en Hollande en 1668.

WISTON, Voyer WHISTON. WIT, (Jean de) fils de Jacob de Wit, bourguemestre de Dordrecht, naquit en 1625 d'une famille noble & ancienne. Après s'être perfectionné dans la jurifprudence, les mathématiques & la théologie, la curiofité le porta à voyager dans les cours étrangéres. Il s'y fit des amis par les qualités de son cœur & de son esprit. De retour en sa patrie, il s'éleva de grade en grade jusqu'à celui de Penfionnaire de Hollande: emploi qu'il exerça dans des tems trèsdifficiles. La guerre avec les Anglois, quine fut pas toujours heureuse pour la République, exerça son habileté. On admira sur-tout avec quelle promptitude il travailla au rétablissement de la flotte, presque ruinée dans un combat contre les Anglois; & la résolution qu'il prit & qu'il exécuta, de se mettre lui même sur la flotte avec d'autres députés de l'Etat. Cependant les malheurs de la patrie enfaisoient soupirer plusieurs après un Stathouder. Quoique Guillaume III fût encore enfant, on faisoit de grands efforts pour l'é-Iever à cette charge. Jean de Wit s'opposoit de tout son pouvoir à cette élection, contraire felon lui à la liberté de son pays. Ce zèle pour la patrie fut la source de ses malheurs. Soupçonné d'être d'intelligence avec l'ennemi, il fut attaqué par 4 affassins qui manquérent leur coup, & dont l'un fut puni de mort. La crainte d'un pa-

reil danger lui fit demander fa retraite,& il l'obtint.Le parti du prince d'Orange ayant prévalu en 1672 dans le tems que la France preffoit la Hollande, on accusa Corneille de Wit, frere de Jean, d'avoir voulu faire affaffiner ce prince, & on le mit en prison à la Haye. Faute de preuves, il ne put être condamné qu'au bannissement ; mais comme le Pensionnaire le faisoit sortir de prison pour satisfaire à la sentence de bannissement. la populace effrénée les massacra tous deux, parce qu'ils avoient voulu la paix. Ainsi périrent deux freres, dont l'un avoit gouverné l'Etat pendant 19 ans avec vertu. & l'autre l'avoit servi de son épée. On exerca fur leurs corps fanglans toutes les fureurs dont le peuple est capable. Jean de Wit s'étoit signalé autant par ses talens que par sa modération. Affujetti à la frugalité & à la modestie de sa République, il n'avoit qu'un laquais & une fervante. Il alloit à pied dans la Haye, tandis que dans les négociations de l'Europe son nom étoit compté avec les noms des plus puissans Rois: homme infatigable dans le travail, plein d'ordre, de sagesse, d'industrie dans les affaires, excellent citoyen, grand politique, & digne d'un meilleur fort. On a de lui : I. Des Négociations, Amfterdam 1725, 5 v. in-12. II. Des Mémoires, Ratisbonne 1709, in-12. Ces ouvrages renferment des faits intéressans, & méritent d'être lus. Voyez sa Vie en 2 vol. in 12, Utrecht, 1709.

en 2 vol. in·12, Utrecht, 1709.
WITASSE, (Charl s) né à
Chauny dans le diocèfe de Noyon
en 1660, fut élevé à Paris, où il
fe rendit habile dans les humanités, dans la théologie & dans les
langues. Devenu prieur de Sorbonne en 1689, & docteur en 1690,

il obtint tous les suffrages pour la chaire de professeur-royal en théologie, à laquelle il fut nommé en 1696. Il rempliffoit cette charge avec autant d'exactitude que d'applaudiffement, lorsque la Bulle Unigenitus parut. Le refus qu'il fit de recevoir ce décret, lui attira une lettre de cachet qui l'exiloit à Noyon; mais il échapa à la perfécution par la fuite. Après la mort de Louis XIV, il reparut à Paris, où il mourut d'apoplexie en 1716. Son caractére répondoit à fes lumiéres. Plein de douceur & de gravité, il eut toujours un nombreux concours de disciples, qui le préféroient à la plûpart des autres professeurs. Quoiqu'il pût attendre de sa réputation & de l'estime générale qu'elle lui avoit acquise, des places confidérables, il borna son ambition à servir le public dans son emploi. C'est à lui qu'on doit l'établissement de la maison des Prêtres de St François de Sales, où les pauvres Curés & les prêtres invalides fur - tout du diocèse de Paris, trouvent une retraite & une subfistance honnête. Lorsque le cardinal de Noailles demanda des lettres-patentes pour cette fondation à Louis XIV, le roi les lui accorda aussi-tôt, en disant : " Il est bien » juste que, mes soldats ayant une " retraite, ceux de Jesus-Christ n'en » manquent pas. » Il étoit fort lié avec ce cardinal, & on lui attribua communément les sentimens que ce prélat fit paroître contre la Bulle. Les ouvrages de cet illustre docteur font : I. Plusieurs Lettres sur la Pâque. II. L'Examen de l'édition des Conciles du P. Hardouin. Il fit cet Examen à la follicitation du parlement de Paris. III. Une partie des Traités qu'il avoit dictés en Sorbonne; savoir ceux de la Pénitence, de l'Ordre, de l'Eucharistie', des Attributs, de la Trinité & de l'Incarnation. Celui de la Confirmation, qu'on lui a attribué, n'est point de lui, mais d'un Pere de l'Oratoire. Chacun de ces Traités est en 2 vol. in-12, excepté celui des Attributs qui est en trois. L'érudition & la netteté les caractérisent. Son style convenoit parfaitement au genre didactique: pur sans affectation, simple sans barbarie, net & concis sans séchereffe. Il ne lui manquoit qu'un peu plus de délicatesse dans le choix de ses preuves, & plus de foin à ne pas s'affujétir aux formes & aux questions que la tyrannie de l'usage a introduites.

WITHBY, Voyez WHITBY ... &c. I. WITIKIND, prince Saxon, généreux défenseur des restes de la Germanie, excita ses compatriotes à sourenir leur liberté contre Charlemagne, qui arma pour les réduire, & qui ne pouvoit en venir à bout. Enfin ce monarque, las de faire la guerre aux Saxons, & de répandre du fang, envoya à Witikind un de fes feigneurs, pour l'exhorrer à rentrer dans son devoir à des conditions très-avantageuses. Le prince Saxon s'y soumit, & alla trouver l'empereur à Attigny en Champagne. Ce conquérant le reçut avec une douceur extraordinaire, le gratifia du duché d'Angrie, & l'engagea à se faire instruire de la religion Chrétienne. Witikind en fit profession l'an 80, & fut tué, 4 ans après, par Gerold duc de Suabe. Sa postérité. (dit Pasquier,) commença le s'établir en France, & fut destinée pour la fin & clôture de celle de Charlemagne... WITIKIND II, son fils, qui prit au baptême le nom de Robert, fut pere de Robert le Fort marquis de France, bisaïeul de Hugues Capet, auteur de la 3º race de nos rois,

H. WITIKIND, WITUKIND, ou WITEKINDE, Bénédictin de l'abbaye de Corbie fur le Wefer, au x° fiécle, avoit composé plusieurs Ecrits, dont il ne nous reste que l'Histoire des Othons, publiée par Meibomius fous ce titre: Annales de gestis Othonum, dans le recueil des Historiens d'Allemagne, Helmstad, 1688, in-fol. Witikind fit sleurir la piété & les lettres dans le monastère de Corbie.

WITSIUS, (Herman) docteur Protestant, né à Enckhuysen dans le Nort-Hollande, en 1626, devint professeur de théologie à Franeker, puis à Utrecht, & enfin à Leyde, où il mourut en 1708. Ses principaux ouvrages font : I. Hiftoria Hierosolymitana. II. Egyptiaca & Decaphylon, cum Diatriba de Legione fulminatrice Christianorum. Il fait voir dans cet ouvrage, dont la meilleure édition est celle de 1683, in-4°, que les Juifs n'ont point emprunté des Egyptiens leurs loix & leurs cérémonies, comme l'avoient prétendu Spencer & Marfham. III. Miscellaneorum Sacrorum Libri duo. IV. Maletemata Leydenfia, &c. Ces différens ouvrages dénotent une érudition peu commune. On y souhaiteroit plus de choix.

WITTICHIUS, (Christophe) né à Brieg dans la baffe Silésie, en 1625, fut professeur de mathématiques à Herborn, d'où il fut appelle à Duysbourg, pour y enseigner la théologie. De là il passa à Nimègue, où il occupa une chaire de théologie pendant 16 ans. Enfin, il eut le même emploi à Leyde en 1671, & il y finit sa savante carriére en 1687. Ses ouvrages font : I. Theologia Pacifica , Leyde 1671, in-4°. II. Anti-Spinofa. III. De Deo & ejus Attributis, Amsterd. 1690, in-4°. Wittichius est, de tous les Protestans, l'un de ceux qui a le mieux fu accorder les principes philofophiques de Defeartes avec la théologie, dans fon Confenfus veritatis, Leyde 1682, in-4°.

WODVARD, V. WOODWARD. WOLDIKE, (Marc) né l'an 1699 à Sommersted en Danemarck, sut ministre d'une église, puis professeur de théologie en 1731, à Copenhague, où il mourut en 1750. Il s'est fait connoître par plusieurs Traductions latines, I. Des Traités de Moyse Maimonides touchant les viandes désendues, avec des notes. II. De plusieurs chapitres du Talmud de Jérusalem & du Talmud de Babylone. On a encore de lui quelq. Traités de Controverse.

I. WOLFF, (Christiern de) Wolfius, né à Breslau en 1679, d'un braffeur, homme de lettres. Son pere remarquant dans fon fils les plus heureuses dispositions, les cultiva avec foin, & lui donna d'habiles maîtres. L'université d'Iène, où il se rendit en 1699, fut le premier théâtre de ses talens. Après avoir achevé son cours dans cette ville, il alla enseigner à Leipfick en 1703, & s'y annonça par une Differtation sur la manière d'enseigner la Philosophie. Sa méthode étoit en partie celle de Descartes, à laquelle il ajoûta fes propres idées. Son nom pénétra dans les différentes parties de l'Allemagne, & les universités de Giessen & de Hall le demandérent en mêmetems pour professeur de mathématiques. Cette derniére ville eut la préférence en 1707. Il y enfeigna avec tant d'assiduité & d'applaudissement, qu'on l'honora du titre de conseiller de cour, & on augmenta fes appointemens. La rage de l'envie & du fanatisme vint troubler fon bonheur, & voulut éclipser sa gloire. Une Harangue qu'il prononça, en 1721, fur la

morale des Chinois, dans laquelle il comparoit les principes de Confucius avec les fiens, excita le faux zèle des théologiens de Hall. La faculté théologique de cette ville réfolut d'examiner tous les ouvrages de notre philosophe. Wolff en porta fes plaintes au confeil académigue, & obtint même un ordre portant défense à qui que ce fût d'écrire contre lui. Cette défense tyrannique ne fit qu'échauffer les esprits. On écrivit en cour. Le doyen & plusieurs membres de la faculté philosophique exposérent combien fa doctrine étoit dangereuse. Enfin après de grands flots d'encre & de vives altercations, la cour le condamna, le 15 Novembre 1723, à sortir de Hall & des Etats dans l'espace de 24 heures, fous les peines les plus rigoureuses. L'illustre opprimé se rendit à Cassel, où il obtint la chaire de mathématiques & de philosophie dans l'université de Marpourg, avec le titre de confeiller aulique du landgrave de Heffe & une bonne pension. Il fe remit aussi-tôt à ses travaux avec une nouvelle ardeur, & c'est dans ce féjour qu'il a publié la meilleure partie de ses ouvrages. La flétriffure qu'il avoit subie n'avoit fait qu'augmenter sa réputation. Il fut déclaré, en 1725, professeur honoraire de l'académie des sciences de Pétersbourg ; & en 1733, il obtint l'affociation de l'académie des sciences de Paris. Le roi de Suède le déclara aussi confeiller de régence. Wolff, attaché à Marpourg par les liens du devoir & de la reconnoissance, refusa des places très-avantageuses, entr'autres celle de président de l'académie à Petersbourg. Le roi de Prusse, revenu des préjugés qu'on lui avoit fait concevoir contre lui, voulut le rendre à

l'université de Hall en 1733, & fir une seconde tentative à cet égard en 1739, qui fut aussi inutile que la 11e. Ce prince étant mort le 31 Mai 1740, Charles-Fréderic, fon fils, philosophe couronné, & ami de Wolff, le rappella à Hall en 1741, avec les titres de conseiller-privé, de vice-chancelier & de professeur du Droit de la Nature & des Gens. Il l'éleva ensuite à la dignité de chancelier de l'université. L'électeur de Baviére, pendant la vicariat de l'Empire qu'il exerça, le promut à celle de Baron de l'Empire, fans que le philosophe l'eût recherché, ni prévu. Il jouissoit paisiblement de sa gloire & du fruit de fes travaux, lorsque des attaques fréquentes de goutte le conduifirent par dégrés à un marasme qui lui annonçoit sa fin. Elle arriva le 9 Avril 1754, dans fa 76° année. Il mourut avec l'intrépidité de la philosophie & de la religion. C'étoit un fage. Les honneurs & les difgraces, la fanté & la maladie, altérérent peu la tranquillité de fon ame. Il traitoit ordinairement ses ennemis avec douceur, & quelquefois avec générofité. La fimplicité de ses mœurs le rendoit content de ce qu'il avoir ; il vivoit sobrement, mangeoit peu, & ne buvoit point de vin. Il n'avoit d'autre ambition', que celle de la science & de la vertu. Le roi de Suède, qui en faisoit un cas infini, le pressant fouvent de lui demander des graces, il répondoit toujours: Je n'ai besoin de rien; bien différent de tant d'hommes de lettres indignes de ce nom, qui font bassement, & presque toujours inutilement, la cour aux laquais ou à la maîtresse d'un grand, pour avoir une pet, pension, arrachée par l'importunité à une avarice fastueuse. Ses principaux

ouvrages font: I. Un Cours de Mathématiques, en latin, d'abord en 2 vol. in-4°, puis en 5 in-4°. Genève, 1732 & 1741. C'est le Cours de Mathématiques le plus complet que nous ayons jusqu'à présent. Un Bénédictin de la congrégation de St Maur l'a abrégé, en 3 vol. in-8°. & c'est un service qu'on devroit rendre à tous les ouvrages de Wolff, trop longs au moins de la moitié. Il a nové. ( dit un écrivain illustre, ) le systême de Leibnitz, dans un fatras de volumes, & dans undéluge de paroles, d'argumens, de corollaires & de citations. II. Une PHILO-SOPHIE, en plufieurs vol. in-4°, que l'auteur divise en Théorétique & en Pratique. On trouve dans la premiére: 1°. La Logique qu'il a intitulée, Philosophia rationalis, sive Logica, in-4°. On en a un Abrégé in - 8°. plusieurs fois imprimé, sous le titre de Pensées sur les forces de l'Entendement humain , traduit par M. Deschamps. 11°. La Métaphysique, dont les parties sont : Philosophia prima, sive Ontologia, 1735, in-4°. Cosmologia generalis, in-4°. Psychologia Empyrica, in-4°. Psychologia rationalis, in-4°. Theologia naturalis , 2 vol. in-4. III°. La Physique, dont les parties sont la Physique expérimentale & la Physique dogmatique..... Sa PHILOSOPHIE PRATIQUE comprend Philosophia practica universalis, en 2 vol. in-4°. Philosophia moralis, sive Ethica, en 5 vol. in-4°. Ces nombreux volumes renferment de bonnes chofes; mais il faut les chercher à travers beaucoup de choses médiocres ou allongées. III. Jus Natura, ou Traité du Droit naturel, en 8 vol. in-4°. IV. Jus Gentium , in-4°. L'auteur a abrégé les deux ouvrages précédens fous ce titre : Institutiones Juris Natura, Gentium, in-So.

Nous en avons un autre Abrégé en françois par M. Formey, qui a paru en 1758, sous ce titre: Principes du Droit de la Nature & des Gens , en 3 vol. in-12. V. Hora fubceffiva Marburgenses, en 9 parties. Ce sont des Differtations fur diverses matiéres de Philosophie, de Droitnaturel & de Théologie. VI. Un grand nombre d'Ecrits dans les Alla Eruditorum de Leipsick. VII. Un Dictionnaire de Mathématiques , in-8°, en allemand. VIII. Specimen Physica ad Theologiam naturalem applicata, in-8°. IX. Une foule d'autres Ecrits, dont il feroit trop long de donner la liste; car le baron de Wolff enfantoit les gros volumes, comme nos auteurs François d'à-présent produisent les Romans & les Almanachs. Ce qui caractérife principalement les Ecrits philosophiques de ce savant homme. c'est sa méthode. Descartes, de qui il la tenoit, s'étoit borné aux parties spéculatives de la philosophie, sans toucher à la partie pratique. Wolff se proposa de suppléer à cette omission, & de commencer, pour ainsi dire, cù le philosophe François s'étoir arrêté. La méthode des géomètres, qui marchent à pas comptés, & ne posent un pied qu'après avoir bien affermi l'autre, lui parut la plus propre à le conduire à son but. Il a donc entrepris de faire de toutes les connoissances philosophiques un vrai svstême, qui procédat de principes en conféquences, & où toutes les propofitions fussent déduites les unes des autres avec une évidence démonstrative. Le style du baron de Wolff est barbare en latin; les expressions sont ou louches ou mal choifies, les phrases mal construites, les mêmes termes souvent répétés. On prétend qu'il écrivoit mieux en allemand, si tou-

WOL 7

refois l'on peut bien écrire dans une langue aussi rude.

II. WOLFF, (Jérôme) d'une ancienne famille du pays des Grifons, fit paroître, dès son enfance, une inclination fingulière pour l'étude; mais son pere craignant qu'elle n'altérât fon tempérament naturellement délicat, l'empêcha de s'y appliquer. Le jeune Wolff s'echapa de la maison paternelle, & s'en alla à Tubinge, où il se mit au service des écoliers. Son indigence ne l'empêcha point de se rendre habile dans les langues Grecque & Latine. Il les enseigna quelques années, & devint ensuite bibliothécaire & principal du collége d'Augsbourg, où il mourut de la pierre en 1580, à 64 ans. On a de lui : I. Des Traductions latines de Demosthènes, d'Isocrate, & de quelques autres auteurs. II. Un Traité De vero & licito Apologia ufu. III. Un autre De expedità utriusque Lingua discendæ ratione. IV. Lectiones memorabiles, 1600, 2 tomes in-fol.

WOLFHART, V. LYCOSTHENES. WOLKELIUS, Voy. VOLKELIUS.

WOLLASTON, (Guillaume) prêtre Anglican, né à Caton-Clanford dans le Staffordshire, en 1659, d'une famille ancienne, se vit réduit par la médiocrité de sa fortune, à accepter la place de fous-maître, puis celle de second maître dans l'Ecole publique de Birmingham. Une riche succession le mit, en 1688, dans une situation opulente, dont il fit usage pour affister un grand nombre de malheureux. Peu de tems après, il alla s'établir à Londres, & il s'y maria l'année suivante. Il resusa constamment toutes les places confidérables qu'on lui offrit, pour se livrer tout entier à l'étude des langues, de la philosophie, des ma-

thématiques, de la philosophie naturelle, de l'histoire ancienne & moderne, & de la théologie. L'art de flatter, de dissimuler, de cacher fes fentimens lorfqu'il les croyoit fondés, lui étoit inconnu. Il parloit, il pensoit en philosophe, & il agissoit de même. Son principal ouvrage est une Ebauche de la Religion naturelle, qui a été traduite en françois, & imprimée à la Haye... en 1726, in-4°. Le traducteur a assez bien débrouillé le chaos des notes de l'original; mais il fait souvent dire à l'auteur ce qu'il ne dit point. Au reste c'est en partie la faute de Wollaston; que ne s'expliquoit-il plus clairement? Il avoit jetté au feu presque tous ses autres écrits avant sa mort, arrivée en 1724 , dans fa 64º année. La délicatesse de son goût lui fit faire ce facrifice. Voy. l'Histoire des Philosophes modernes, par M. Saverien.

WOLMAR, (Melchior) natif de Rotweil en Suisse, apprit la langue Grecque à Calvin & à Beze, & leur inspira l'envie d'être réformateurs. Ulric, duc de Wirtemberg, l'attira dans ses états, & le fit professeur en droit à Tubinge. Après avoir rempli ces emplois avec distinction, il se retira à Eisenach, où il mourut d'apoplexie en 1561, à 64 ans. La Préface qu'il a mise à la tête de la Grammaire Grecque de Demetrius Chalcondyle, a passé autresois pour un chef-d'œuvre en ce genre; mais on ne la regarde plus avjourd'hui du même œil. On a aussi de lui des Commentaires fur les deux premiers livres de l'Iliade d'Homére.

WOLSEY, (Thomas) fils d'un boucher d'Ipswich en Angleterre, enseigna la grammaire dans l'université d'Oxford. Ses talens lui procurérent la place d'aumôniez. 798 WOL

du roi Henri VIII, qui le fit entrer dans le conseil, & qui se déchargea fur lui du gouvernement de l'Etat. Après lui avoir donné succeffivement plusieurs évêchés, il le fit archevêque d'Yorck & grandchancelier du royaume. Le pape Léon X l'honora de la pourpre en 1515, & du titre de légat à latere dans tout le royaume. François I & Charles-Quint, qui le regardoient comme l'arbitre de l'Europe, le comblérent de careffes & de préfens. Le dernier le traitoit tantôt de coufin & tantôt de pere, & le flatta même du trône pontifical. Le St-Siége vagua deux fois. L'empereur, loin de penser à remplir ses engagemens, fit agir pour d'autres. Wolsey rompit aussitôt le lien qu'il avoit formé entre ce prince & fon maître; & il réunit les forces de l'Angleterre & de la France, pour accabler, s'il étoit possible, son ennemi. Il imagina peu après une autre guerre de vengeance, qu'il crut plus propre à humilier Charles-Quint : ce fut le divorce de Henri avec la reine Catherine d'Aragon, tante de cet empereur ; ou du moins, s'il n'inspira pas la penfée de ce divorce, il entra dans toutes les vues du prince qui vouloit le faire. Anne de Boulen , épouse de Henri VIII après Catherine, fut la première à aigrir le roi contre un ministre insolent, qui avoit révolté tout le monde par fon faste & par ses hauteurs. Le monarque irrité confisqua tous ses biens, le dépouilla de ses charges, & le relégua dans fon archevêché d'Yorck. Il fe vit tout-àcoup méprifé des grands & haï du peuple. Filtz Williams, un de fes protégés, fut le feul qui ofa défendre sa cause, & faire l'éloge des talens & des grandes qualités du ministre disgracié. Il sit

plus : il offrit sa maison de cam= pagne à Wolfey, & le conjura d'y venir du moins passer un jour. Le cardinal, sensible à ce zèle, alla chez Filtz Williams, qui le reçut avec les marques les plus distinguées du respect & de la reconnoissance. Le roi instruit de l'accueil que ce particulier n'avoit pas craint de faire à un homme tel que Wolfey, fit venir Williams. II lui demanda d'un air & d'un ton irrités, par quel motif il avoit eu l'audace de recevoir chez lui le cardinal accusé & déclaré coupable de haute trahison? SIRE, ( répondit Williams ) ce n'est point le criminel d'Etat que j'ai reçu chez moi, c'est mon Protecteur, celui qui m'a donné du pain & de qui je tiens la fortune dont je jouis ; j'aurois été le plus ingrat des hommes, si je l'avois abandonné. Le roi, plein d'admiration, concut dès cet instant une haute estime pour le généreux Filtz Williams. Il le fit chevalier fur le champ, & peu de tems après il le nomma fon conseillerprivé. Cependant Wolfey n'ayant que cet ami dans sa disgrace, fe vit accablé d'une foule d'accufations, d'opprobres & de malheurs. Le duc de Northumberland eut ordre de l'arrêter pour crime de lèfe-Majesté. On le conduisoit à la Tour de Londres pour lui faire fon procès; mais il succomba à ses infortunes, & mourut en chemin à Leychester, en 1533, à 60 ans. Il dit, un peu avant sa mort, ces paroles remarquables: Hélas! si j'avois servi avec la même fidelité le Roi du Ciel , que j'ai servi le Roi mon Maître sur la terre, il ne m'abandonneroit pas dans ma vieillesse, comme mon Prince m'abandonne aujourd'hui. Sa Vie a été donnée en anglois, in-4°. On a débité bien des fausserés sur ce fameux cardinal, que l'abbé de

Longuerue a très-bien réfutées dans les favantes & judicieuses Remarques sur la Vie de ce prélat infortuné: (On'les trouve dans le tome VIII des Mémoires de Littérature du P. Desmolets). Wolsey étoit d'une naissance basse, mais d'un génie élevé. Si des mœurs dépravées commencérent sa fortune, il l'augmenta par beaucoup d'audace & d'habileté. Il se servit de la confiance des grands qu'il avoit gagnée, pour s'avancer, & de la connoissance qu'il avoit de leur politique, pour les détruire. Heureux à pénétrer les hommes & les choses, il se rendit absolu en flatant les pasfions de son maitre, & il auroit joui long-tems de son pouvoir, si un favori pouvoit tenir contre une maîtresse. Son principal talent étoit celui de préparer les événemens, & de profiter de ceux que le hazard lui présentoit. Son caractère ne fut pas aussi bon que sa politique. Il étoit né jaloux, inquiet, foupçonneux & vindicatif; & ces différens vices furent la premiére fource de sa chute. Rien n'est plus fingulier qu'un des chefs d'accufation qu'on intenta contre Wolfey: c'est qu'ayant le mal de Naples, il avoit eu l'infolence de prendre son haleine trop près du roi. Il falloit que la haine fût bien acharnée contre lui, pour lui faire un crime de cette nature. On trouve un petit Recueil des Lettres de ce cardinal dans le tome IIIº de la Collectio amplissima des PP. Martène & Durand, Bénédictins. Elles peuvent fervir pour l'Histoire de ce tems-là.

WOLZOGUE, ou WOLZOGEN, (Louis de) né à Amesford en 1632, de parens nobles, originaires d'Autriche, ne doit pas être confondu avec un écrivain Socinien de même nom dont les ouvre, forment

2 vol. de la Bibliothèque des Freres Polonois. Après avoir été élevé fous fon pere, habile mathématicien, & dans l'université de sa patrie, il vint en France pour s'y perfectionner dans la connoissance de notre langue. De-là il alla à Genève, parcourut la Suisse & l'Ailemægne en voyageur curieux & intelligent. De retour dans sa patrie, il fut fuccessivement ministre de l'Eglise Wallonne à Groningue, à M:ddelbourg en Zélande, à Utrecht & à Amsterdam, II remplit tous les devoirs de ces différens postes, avec autant de zèle que d'intelligence. Il mourut à Amsterdam en 1690, où il occupoit la chaire de professeur en Histoire ecclésiastique. Cet écrivain étoit aussi Socinien, & il eut de vives querelles avec le fanatique Labadie. Ses principaux ouvrages font : I. Orator Sacer , five De ratione concionandi, Utrecht 1671, in-3°. II. Differtatio Critico - Theologica de correctione Scribarum in octodecim Scriptura dictionibus adhibita. Hardewick 1689, in-4°. III. Une Traduction françoife du Dictionnaire Hébreu de Leigh. Cet ouvrage parut à Amsterdam, en 1730, in-4°.IV. De Scriptur arum Interprete contra Exercitatorem Paradoxum, 1668, in-12. Voyez les Lettres fur la vie & la mort de Wolzogue, Amft. 1692, in - 8°.

WOOD, (Antoine de) antiquaire Anglois, naquit à Oxford en 1632, & y prit le dégré de maître-ès-arts. Ennemi du fanatifme & des disputes ecclésiastiques, il se rensemme dans son cabinet, étudiant les antiquités, sur-tout celles de sa patrie & de l'université d'Oxford, tandis que des enthousiastes désoloient l'Angleterre. Il avoit fait paroitre beaucoup de penchant pour la religion Catho-

lique; mais il mourut zèlé Anglican, en 1695, à 63 ans. On a de
lui: I. Historia & Antiquitates Universitatis Oxoniensis; ouvrage plein
de recherches prosondes, écrit d'abord en anglois, & que l'univ. sit
trad. & impr. en latin, 1674 & 75,
2 vol. in-si. II. Athena Oxonienses,
en 2 vol. in-sol. Vood y parle de
toutes les personnes illustres qui
sont sorties de l'université d'Oxford, depuis l'an 1500 jusqu'en
1690. C'est une excellente Histoire
littéraire de l'Angleterre, & les bibliographes y ont beaucoup puisé.

WOODWARD, ou WODWARD, (Jean) naquit en 1665 en Angleterre. S'étant rendu profond dans l'anatomie & la médecine, il choifit Londres pour le théâtre de ses talens. Il devint en 1692 profesfeur de médecine dans le collége de Gresham, à la place du docteur Stillingflet. Il mourut après avoir fondé, dans l'université de Cambridge, une place pour un étudiant. Ses principaux ouvrages font un Effai sur l'Histoire naturelle de la Terre, Londres 1714, in-8°. Cet ouvrage, traduit du latin en françois par M. Noguès, fous le titre de Géographie Physique, ou Essai sur l'Histoire naturelle de la Terre, Paris 1735, in-4°, jouit de l'estime des savans.

WOOLSTON, (Thomas) né en 1660 à Northampton, étudia dans l'université de Cambridge. Il passa ensuite au collége de Sidnei, où il prit des dégrés en théologie, & d'où il se sit exclure par ses impiétés. De Cambridge il se rendit à Londres, où il étoit connu par VI Discours sur les Miracles de Jefus-Christ, 1727 à 1729, in-3°. Sous prétexte de les faire passer pour des allégories, il s'efforce de les déruire dans cet ouvrage pernicieux, Comme il continuoit d'é-

criré contre les vérités fondament tales de la Foi, il fut déféré au tribunal féculier. La cour du banc du roi le condamna, en 1729, à payer 25 l. sterlings d'amende pour chacun de ses Discours, à subir une année de prison, & à donner caution pour fa bonne conduite pendant le reste de ses jours. Le coupable n'ayant pas eu de quoi satisfaire à cette sentence, demeura en prison. Il mourut à Londres en 1733, du rhume épidémique qui-se fit sentir cette année dans presque toute l'Europe. Woolston attaqua la Religion autant par étourderie que par impiété. On trouve dans le tour de ses penfées & de fes expressions, un air de malignité & de vaine joie, qui décèle une inclination criminelle. On a de lui plufieurs ouvrages écrits d'un style clair, sans être élégant, & dans lesquels il abuse des passages des SS. Peres, dont il paroit qu'il s'étoit nourri. Les principaux font : I. Apologie ancienne pour la vérité de la Religion Chrétienne, renouvellée contre les Juifs & les Gentils; réimprimée à Londres en 1732, in-8°. II. Défense des Difcours de M. Woolston, sur les Miracles de J. C., contre les Evêques de St-David & de Londres, & contre ses autres adversaires, 1730; brochure in-8°. Cette apologie d'un ouvr. qui ne pouvoit être défendu. ne fit illusion à personne. Ceux qui poussent trop loin la liberté de penser en Angleterre & en France ont prodigué à cet écrivain les éloges les plus outrés; mais les gens de bien l'ont eu en horreur. Parmi les réfutations qu'on a faites de fes livres impies, on distingue celle qui a été traduite en françois fous ce titre: Les Témoins de la Ré-Surrection de J. C. examinés & jugés felon les règles du Barreau, in-8°.

I. WORMIUS, (Olaüs) médeein Danois, né à Arhus en Jutland l'an 1588, voyagea en Allemagne, en Suiffe, en Italie & en Angleterre, en homme qui ne court pas seulement pour voir, mais pour profiter des secrets des savans & de ceux de la nature. De retour à Copenhague, il obtint en 1624 la chaire de médecine, après Gafpard Bartholin. Il possédoit parsaitement cette science, & son habileté lui mérita la place de médecin du roi Christiern V. Il sit de nouvelles découvertes dans l'anatomie, & mourut recleur de l'académie de Copenhague en 1654. On a de lui plufieurs ouvrages fur l'Histoire de Danemarck, & d'autres écrits. Les principaux font : 1. Les Fastes & les Monumens de Danemarck, in-fol. 1643. II. L'Histoire de Norwege, 2 vol. III. Danica Litteratura antiquissima, sive Gothica, 1651, in-fol. Ces ouvrages font en latin; ils sont écrits avec plus d'exactitude que d'élégance.

II. WORMIUS, (Guillaume) fils aîné du précédent, né à Copenhague en 1633, exerça la médecine comme fon pere, & fes fuccès furent aussi bien récompensés. Il devint professeur de physique expérimentale, historiographe du roi & bibliothécaire royal, président du tribunal suprême de justice, confeiller-d'état, & confeiller des conférences. C'est lui qui publia la Description des Curiosités de son pere, sous le titre de Mu-Saum Wormianum, à Leyde, en 1655, in-fol. Cet ouvrage eft curieux. Guillaume Wormius mourut en 1724, à 71 ans.

III. WORMIUS, (Olaüs) fils ainé du précédent, professeur en éloquence, en histoire & en raédecine à Copenhague, finit sa Tome VI.

carrière en 1708, à 41 ans. On a de lui : I. De Renum officio in re Venerea, imprimé dans le Recueil de Bartholin : De usu stagrorum, Francfort 1670, in-12. Il. De Glossopetrie. III. De viribus Medicamentorum specificis, & d'eutres ouvrages de physique & de littérature.

IV. WORMIUS, (Christian) 2º fils de Guillaume, docteur & professour en théologie, puis évêque de Séélande & de Copenhague, mourut en 1737. Sa science, sa régularité fon zèle pour le bien public, lui méritérent tous les suffrages pendant sa vie & tous les regrets après fa mort. On a de lui plusieurs savans ouvrages. Les principaux font: I. De corruptis Antiquitatum Hebraïcarum vestigiis, apud Tacitum & Martialem. II. Dissertationes quatuor de veris causis cur delectatos Rominis carnibus & promiscuo concubitu Christianos calumniati fint Ethnici. III. Historia Sabellianismi, in - 8°, &c. Une érudition profonde rend ces ouvrages très-recommandables.

I. WOTTON, (Edouard) médecin d'Oxford, mort à Londres en 1555, à 63 ans, exerça fon art avec distinction. On a de lurun ouvrage intitulé : De la dissérence des Animaux. Ce livre rempli d'érudition, écrit en latin, & imprimé à Paris chez Vascosan, in-fol. 1552, acquit à Wotton une grande réputation parmi les favans. L'auteur y ramaile & y concilie avec art les passages des anciens sur la matière qu'il traite. Il avoit aussi commencé le Theatrum Infectorum, que Moufet donna à Londres en 1634, in-fol. avec fig.

II. WOTTON, (Antoine) théologien Anglois, natif de Londres, mort en 1626, avoit été nommé en 1596 professeur de théologie au collége de Gresham. Il est le

Lea

premier qui ait rempli cette chaire, qu'il fut ensuite obligé de quitter, parce que, contre les réglemens du fondateur, il s'étoit marié. On a de lui quelques ouvrages de controverse, qu'on estime, dit-on, en Angleterre, & qu'on ne connoît pas en France.

III. WOTTON, (Henri) né à Bockton-Hall, dans le comté de Kent en Angleterre, en 1568, annonça de bonne heure fon goût pour l'anatomie, & il le perfectionna en France, en Allemagne & en Italie. Revenu en Angleterre après 9 ans, il devint secrétaire de Robert comte d'Effex, qui fut déclaré coupable de haute trahifon quelque tems après. Wotton, obligé de fe réfugier à Florence, fut envoyé fecrettement enEcoffe par le grandduc, pour avertir le roi Jacques VI d'une conspiration tramée contre sa vie. Ce monarque, affermi sur le trône d'Angleterre, le fit chevalier, l'honora de sa confiance, & l'envoya dans diverses cours pour des affaires importantes. Wotton mourut en 1639, prévôt d'Exton. On a de lui plufieurs ouvrages dont l'utilité est fort médiocre, si l'on en excepte son Etat de la Chrétienté en anglois, qui ne plut pas à tout le monde; & un Recueil d'autres Ecrits, intitulé: Reliquiæ Wottonianæ, Londres 1651, in-8°.

IV. WOTTON, (Guillaume) né dans le comié de Suffolck en 1666, mort en 1726, est moins connu par le projet singulier qu'il eut de traduire l'Oraison Dominicale dans toutes les langues connues: (projet qu'il étoit cependant, diton, en état d'exécuter) que par les ouvr. suiv.: I. Loix civiles & eccléfiastiques du Pays de Galles, en anglois, avec des notes & un glosfaire. II. Histoire Romaine, depuis la mort d'Antonin le Pieux, jusqu'à

la mort d'Alexandre Sérére, in-3°, en anglois. Les antiquaires en font cas, parce que l'auteur y fixe l'époque des événemens confidérables par l'autorité des Médailles. III. Difcours fur les traditions & les ufages des Seribes & des Pharifiens, 2 vol. in-3°. en latin.

WOUVERMANS, Voyez WAU-WERMANS.

WOWER, ou WCUVER, (Jean) natif de Hambourg, mort en 1612 à 37 ans, fut un guide sûr pour les littérateurs & les critiques. On a de lui : I. Un Recueil favant, intitulé : Polymathia, 1603, in-4°. II. Une bonne Edition de Pétrone. III. Plusieurs Lettres, Hambourg 1609, in-8°, & d'autres ouvrages. Jean Wower fa patrie en 163°, à 66 ans, se fit connoître par quelques productions.

WRANGEL, (Charles-Gustave) maréchal-général & connétable de Suède, mort en 1676, se signala sur mer & sur terre. Il brûla les vaisseaux de l'amiral de Danemarck en 1644, désit près d'Augsbourg les Impériaux & les Bavarois en 1648, & battit l'armée navale des Hollandois au passage du Sund en 1653. C'étoir un homme de tête & de main.

I. WREN, (Chrìstophe) mathématicien Anglois, naquit à East-Knoyle, dans le Wiltshire, en 1632, fit ses études à Oxford, & s'y distingua tellement, qu'à l'âge de 16 ans, il avoit déja fait des découvertes importantes dans l'aftronomie, dans la gnomonique, dans la statique & dans les méchaniques. Il devint professeur en aftronomie au collége de Gresham à Londres, & ensuire au collége de Savilien à Oxford. Son talent pour l'architecture lui mérita, en 1668, la place d'architecte du roi. Il eut

la direction d'un grand nombre d'édifices publics. Le Théâtre d'Oxford, l'Eglise de St Paul & celle de St Etienne de Londres, le palais de Hamptoncourt, le collége de Chelféa, l'Hôpital de Gréenwich sont autant de monumens qui l'immortalifent. Si l'on eût fuivi son plan lorsqu'on rebâtit Londres après l'incendie de 1666, c'auroit été une ville superbe. En 1680, il fut élu préfident de la fociété royale, & il y a plufieurs Piéces de lui dans les Mémoires de cette compagnie. Cer habile homme n'a jamais rien fait imprimer; mais plufieurs de fes ouvrages ont été publiés par d'autres, & bien reçus du public éclairé. Il finit sa carriére en 1723, à 91 ans, honoré du titre de chevalier qu'il avoit obtenu en 1674. Les Anglois, voulant récompenser d'une manière distinguée le mérite de cet homme célèbre, lui accordérent le privilége exclusif, ainsi qu'à sa famille, d'être inhumés dans l'Eglise de St Paul.

II. WREN, (Christophe) fils du précédent, mort en 1747 à 72 ans, publia en 1708, Numismatum antiquorum Sylloge, in-4°: ouvrage qui lui coûta bien des recherches.

WUILLEMAINN, Voyez Guil-LIMAN.

WULSON, Voyer VULSON.

WYCHERLEY, (Guillaume) poëte Anglois, né en 1640 a Clive en Angleterre, passa quelques années en France dans sa première jeunesse. Il y embrassa la religion Catholique; mais dès qu'il su de retour à Londres, il redevint Protestant, & dans la suite il quitta l'Hérésie pour la Catholicité, ou plutôt il n'eut point de religion fixe. Après s'être appliqué à l'étude du droit, il se livra à des occupations plus conformes à son

génie & a celui du tems. Charles II étoit sur le trône d'Angleterre; c'étoit le règne des plaifirs & de l'esprit. Ce monarque, instruit du talent de Wycherley pour la poësse, lui fit un accueil distingué. Le poëte lui plaisoit, par la vivacité de son imagination & par les agrémens de son caractére. Wycherley eut le bonheur de gagner le cœur de la comtesse de Drogheda, qu'il épousa, & qui le fit maître de tout fon bien; mais la mort la lui ayant ravie, son droit lui sut contesté, & les frais du procès, joints à d'autres accidens, le mirent hors d'état de fatisfaire à l'impatience de ses créanciers. Il passa 7 ans en prison, & y seroit peut-être demeuré plus long-tems sans la générofité du roi Jacques II, qui, au fortir de la représentation d'une de ses piéces, ordonna que ses dettes fussent payées, & accompagna cette grace d'une penfion annuelle de 200 livres sterlings, qui lui fut payée jusqu'au tema de la retraite de ce prince. Ces bienfaits n'acquittérent pas Wycher. ley; il se maria une seconde fois; en 1715, à l'âge d'environ So ans, onze jours seulement avant sa mort. C'étoit un homme d'un commerce aisé, qui n'avoit rien de la misanthropie dont on auroit pu le foupconner, si on avoit jugé de lui par l'esprit satyrique & dur qui caractérise ses Pieces de Théâtre, Il étoit bon ami, zelé peur ceux qu'il affectionnoit; mais il avoit beaucoup de penchant pour le libertinage, & ses écrits ne s'en resfentent que trop. Wycherley vivoit dans le grand monde; il en connoisioit parfaitement les vices & les ridicules, & les peignoit du pinceau le plus ferme & des couleurs les plus vraies. On a de Ini quatre Pièces de Théâtre, Londres Eecii.

1731, in-12. I. Le Misanthrope, qu'il a imité de Molière. Tous les traits de Wycherley sont plus forts & plus hardis que ceux de notre Misanthrope; mais aussi ils ont moins de finesse. L'auteur Anglois a corrigé le feul défaut qui foit dans la piéce de Molière; le manque d'intrigue & d'intérêt. La piéce angloife est intéressante, & l'intrigue en est ingénieuse. II. Une autre Piéce non moins fingulière & non moins hardie, qu'il a aussi imitée du poëte François : c'est une espèce d'Ecole des Femmes, qui est bien l'école du bon comique, mais non celle de l'honnêteré & de la décence. Ses deux autres Piéces ont pour titre (en françois) l'Amour dans un Bois, & le Gentilhomme Maître à danser. La 1'e fut représentée en 1672. On imprima à Londres en 1728, in-12,

fes Euvres Posthumes. On avoit publié, en 1720, un volume fous le même titre. Ses vers manquent en général de douceur & d'harmonie; on n'y remarque pas affez ce tour vif, original & ingénieux, qui caractérise les vrais poëtes. L'auteur aime à s'exprimer avec force, & fouvent il y réuffit; mais fouvent aussi l'expression, pour être forte, devient outrée, ou trop laconique.

WYMPNA, Voy. WIMPINA.

WYNANTS, (Jean) peintre Hollandois, né à Harlem en 1660, a un nom célèbre parmi les payfagiftes. Il uniffoit une touche ferme & vigoureuse à un pinceau délicat & moëlleux. Il auroit porté ses talens plus loin, fi le jeu & la débauche ne lui avoient pas emporté la plus grande partie de son tems. On ignore l'année de sa mort.

## Χ.

TACCA, philosophe Indien, est A regardé par les Japonois comme leur législateur. Il leur persuada que, pour gagner le Ciel, il fuffisoit de prononcer souvent ces cinq mots : Nama , Mio , Foren , Qui, Quio; mais il n'y a pas eu un feul interprète, qui ait pu encore deviner le fens de ces paroles. Ce peuple, auquel Xacca apprit la Métempfycose & la Théologie idolâtrique des Chinois, lui a donné un rang parmi les Dieux du premier ordre. Il y a même une fecte de Bonzes , dans laquelle Xacca eft regardé comme le premier Dieu de l'Empire. L'histoire que l'on fait de sa vie, dit que sa mere étant groffe de lui, crut en fonge qu'elle mettoit au monde un élé-

phant blanc par le côté gauche. Cette fable est le motif de la passion extraordinaire qu'ont les rois de Siam, de Tonquin & de la Chine pour les éléphans de ce genre. Les Brachmanes disent que ce philosophe a fouffert 80 mille fois la Métempfycose, & que son ame a passé en autant d'animaux de différentes espèces.

I. XANTIPPE, femme de Socrate, étoit d'un caractére aussi emporté, que celui de fon mari étoit doux. Ce philosophe, avant de la prendre pour fa compagne, n'ignoroit pas, dit-on, fa mauvaise humeur. Xenophon, lui demandant pourquoi donc il l'avoit époufée ? Parce qu'elle exerce ma patience, répondit Socrate, & qu'en la souffrant je puis supporter tout ce qui peut m'arriver de la part des autres. Voyez l'article de

SOCRATE.

II. XANTIPPE, général Lacédémonien, étoir un vrai Spartiate, par l'austérité de ses mœurs & par la grandeur de son courage. Il fut envoyé l'an 255 avant J. C., par ceux de fon pays, au fecours des Carthaginois. Les Romains, fous la conduite d'Attilius - Regulus, avoient déja battu Amilear & les deux Asdrubals. Ce brave capitaine arrêta la prospérité de leurs armes, & les défit en plusieurs rencontres. Malgré la valeur active de Regulus, il remit la république de Carthage fur l'offensive. Les Carthaginois le renvoyérent, après lui avoir donné de grands témoignages de reconnoissance. Mais par une ingratitude aussi grande que ses services, ils ordonnérent au commandant du vaisseau sur lequel il s'étoit embarqué, de le précipiter dans la mer.

XAVIER, Voyez FRANÇOIS-

XAVIER, n° X.

I. XENOCRATE, l'un des plus célèbres philosophes de l'antiquité, naquit à Calcédoine. Il se mit de très-bonne heure fous la discipline de Platon, qui lui donna fon amitié & son estime. Il l'accompagna en Sicile, & comme Denys le Tyran menaçoit un jour Platon, en lui difant que quelqu'un lui couperoit la tête .-- Personne, répondit Xénocrate, ne le fera avant que d'avoir coupé la mienne. Il étudia sous Platon en même tems qu'Aristote, mais non pas avec les mêmes talens; car il avoit l'esprit lent & la conception dure, au lieu qu'Aristote avoit l'esprit vif & pénétrant Cette différence dans les dispositions des deux disciples, faisoit dire au maltre, que le premier avoit besoin d'éperon, & l'autre de bride C.e philoso-

phe fuccéda dans l'académie d'Athènes à Speufippe, successeur de Platon, l'an 339 avant J. C. Il exigeoit de ses disciples qu'ils sussent les mathématiques avant que de venir fous lui, & il renvoya un jeune-homme qui ne les favoit point, en disant qu'il n'avoit pas la clef de la Philosophie. Le changement qu'il opéra dans les mœurs de Polemon , jeune libertin , (Voyez Polemon) fit tant d'impression, que quand ce phil. paroiffoit dans les rues, la jeunesse débauchée s'écartoit pour éviter sa rencontre. Les Athéniens l'envoyérent en ambaffade vers Philippe, roi de Macédoine, & long-tems après vers Antipater; ces deux princes ne purent jamais le corrompre par leurs présens. Alexandre le Grand eut tant d'estime pour lui, qu'il lui envoya 50 talens, c'est-à-dire, plus de 50,000 écus. Les députés du conquérant Macédonien étant arrivés, il les invita à souper. Le repas fut celui d'un philosophe sobre & austère. Le lendemain, comme ils lui demandoient à qui il vouloit qu'ils comptaffent les 50 talens? Le fouper d'hier, leur répondit-il, ne vous a-t-il pas fait comprendre que je n'ai pas besoin d'argent? Votre Maître doit le garder pour lui, parce qu'il a plus de monde à nourrir que moi. Les députés d'Alexandre lui firent néanmoins de si grandes instances, qu'il prit 30 mines, c'est-à-dire 15 liv., comme un gage de la protection du monarque, & du cas qu'il faifoit de ses dons. Nous avons vu de nos jours un philosophe (J. J. Roufseau) pousser aussi loin le défintéressement. Xénocrate mourut vers l'an 314 avant J. C., âgé de 82 ans. Il avoit composé, à la prière d'Alexandre: I. Un Traité de l'art de régner. II. Six Livres de la Nature. III. Six Livres de la Philosophie. Lee iii

IV.Un des Richesses. Mais ces ouvrages ont été détruits par le tems. Alde a imprimé fous son nom un Traité de la Mort, avec Jamblique, Venife 1497, in-folio. Ce philosophe ne reconnoissoit point d'autre Divinité que le Ciel & les VII Planètes. Il prit un tel ascendant fur ses passions, qu'il sembloit être en quelque forte au-deffus de l'humanité. Il étoit grave, & d'un caractére si sérieux & si éloigné de la politesse des Athéniens, que Platon l'exhortoit souvent à sacrifier aux Grâces. Il souffroit très - patiemment les réprimandes de ce philosophe, & lorsqu'on l'excitoit à se défendre : Il ne me traite ainsi , répondoit-il, que pour mon profit... Xénocrate brilla furtout par sa chasteté. Il avoit acquis un tel empire fur lui-même, que Phryné, la plus belle courrifanne de la Grèce, ayant parié de le faire fuccomber, n'en put jamais venir à bout, quoiqu'elle eût employé tous les moyens imaginables. Comme on se moquoit d'elle en voulant l'obliger de payer la gageûre, elle répondit: Qu'elle n'avoit point perdu, parce qu'elle avoit parié de faire succomber un Homme, & non pas une Statue... Xénocrate fit paroître dans fa conduite toutes les autres parties de la tempérance. Il n'aima ni les plainrs, ni les richesses, ni les louanges. Sa probité étoit tellement reconnue, qu'il fut le feul citoyen que les magistrats d'Athènes dispenférent de confirmer son témoignage par le serment.

Îl. XENOCRATE, médecin, qui vivoit dans le r<sup>e</sup> fiécle fous l'empire de Névon. Nous apprenons de Galien, qu'il étoit d'Aphrodifias en Cilicie, & qu'ayant écrit fur les médicamens, il n'avoir rempli fes ouvrages que de remèdes la plupart impratiçables. Xénocra-

re avoit encore rendu publiques diverses recettes, également pernicieuses & superstitieuses, pour donner de l'amour, pour faire hair, pour envoyer des fonges, &c. Ce n'est pas que ce médecin n'eût mêlé quelques bons remèdes parmi tant de mauvais; il avoit trouvé une Thériaque, & quelques autres compositions utiles. Il nous reste encore aujourd'hui un petit Livre qui porte le nom de Xénocrate, & qui traite De la nourriture des Animaux aquatiques. Cet ouvrage a été imprimé à Zurich, dès l'an 1559, in-8°,

avec les notes de Gesner.

XENOPHANES, philofophe Grec, natif de Colophon, disciple d'Archelaus, étoit contemporain de Socrate, suivant la plus commune opinion. Sa vie fut de près de cent ans. Il fe fignala par plusieurs Poëmes sur des matières de philofophie, fur la fondation de Colophon, & fur celle de la colonie d'Elée, ville d'Italie. Ses opinions philosophiques lui firent un grand nom. Il croyoit que la Lune est un pays habitė; qu'il est impossible de prédire naturellement les choses futures, & que le bien surpasse le mal dans l'ordre de la nature. L'idolâtrie étoit à ses yeux un culte monstrueux. Se trouvant un jour aux Fêtes des Egyptiens, & leur voyant faire des lamentations, il leur dit en plaifantant : Si les objets de votre culte sont des Dieux, ne les pleurez pas; s'ils sont des Hommes, ne leur offrez point de Sacrifices. La liberté avec laquelle il s'exprimoit fur la Divinité, l'ayant fait bannir de fa patrie, il fe retira en Sicile, & demeura à Sancle, (aujourd'hui Messine,) & à Catane. Il y fonda la Secte Eléatique, secte qui produisit plusieurs hommes vertueux. Xénophanes ne

leur prêcha pas toujours d'exemple. Ce philosophe se plaignoit de sa pauvreté, & disant un jour à Hiéron, roi de Syracufe, qu'il étoit si pauvre, qu'il n'avoit pas le moyen d'entretenir deux serviteurs; ce prince lui répondit : Tu devrois donc attaquer, moins souvent Homére, qui, tout mort qu'il est, fait vivre plus de dix mille hommes... Son systême sur la Divinité étoit, à ce qu'on penfe, peu différent du Spinosisme. Il composa des vers contre ce qu'Homere & Hesiode ont dit des Dieux du Paganisme. Il n'est pas moins impie, difoit-il, de soutenir que les Dieux naiffent, que de soutenir qu'ils meurent; puisqu'en l'un & l'autre de ces deux cas, il seroit également vrai qu'ils n'existent pas toujours. Les Fragmens de ses Vers surent impr. l'an 1573 , par Henri Esienne.

I. XENOPHON, fils de Gryllus, né à Athènes, fut quelque tems disciple de Socrate, sous lequel il apprit la philosophie & la politique. Il prit le parti des armes, & alla au fecours de Cyrus le Jeune, dans fon expédition contre fon frere Artaxercès. Ce philosophe guerrier s'immortalifa par la part qu'il eut à la fameuse rerraite des Dix mille. De retour dans fa patrie, il se forma le cœur & l'esprit, & s'attacha enfuite à Agésilas, roi de Lacédémone, qui commandoit pour lors en Afie. Ce prince l'emmena avec lui au fecours de Sparte, où il se distingua également par son esprit & par son courage. Dès que la guerre fut terminée, il se retira à Corinthe, où il passa le reste de ses jours dans les doux travaux de l'esprit. Il y mourut vers l'an 360 avant J. C. Xénophon, difciple & ami de Socrate, eut les graces d'un Athénien & la force d'esprit d'un Spartiate. C'étoit un

philosophe intrépide, supérieur à tous les événemens de la vie. Il avoit un fils nommé Gryllus. qui, quoique blessé à mort en combattant vaillamment à la bataille de Mantinée, 363 ans avant J. C., eut le courage, malgré sa bleffure, de porter un coup mortel à Epaminondas, général des Thébains, & mourut peu de tems après. La nouvelle de cette mort ayant été portée à Xénophon tandis qu'il facrifioit, il ôta la couronne de fleurs qu'il avoit sur la tête. Mais lorsqu'on eut ajoûté que ce fils étoit mort en homme de cœur, il remit aussi-tôt sa couronne fur sa tête, en disant : Ja savois bien que mon fils étoit mortel. & sa mort mérite des marques de joie plutôt que de deuil. Ses principaux ouvrages font : I. La Cyropédie. C'est l'Histoire du grand Cyrus, renfermée en 8 livres. Quoique cet ouvrage ne foit pas écrit dans l'exacte vérité, il est digne d'un homme qui étoit à la fois bon écrivain & homme d'état; & les préceptes qu'il mêle à sa narration, peuvent être très-utiles. Xénophon, (dit Voltaire,) fait de la vie de Cyrus un roman moral, àpeu-près semblable à notre Télémaque. Il commence par supposer, pour faire valoir l'éducation mâle & vigoureuse de son héros, que les Mèdes étoient des voluptueux plongés dans la mollesse; & que les habitans de l'Hyrcanie, province que les Tartares (alors nommés Scythes) avoient ravagée pendant 30 années, étoient des Sybarites. Tout ce qu'on peut affurer de Cyrus, c'est qu'il fut un grand conquérant, par conséguent un fléau de la terre. Charpentier a donné une. tradaction françoife de la Cyropedie. II. L'Histoire de l'expédition de Cyrus le Jeune contre fore E e e iv

frere Artaxercès, & de cette mémorable retraite des Dix mille, dont il eut presque tout l'honneur. D'Ablancourt & M. Larcher ont traduit cet ouvrage; mais la traduction du dernier, Paris 1778, 2 vol. in-12, exacte, élégante, & d'une douceur de style parfaitement analogue à l'original, a fait oublier tout à-fait celle de d'Ablancourt. HI. L'Histoire Greeque, en 7 livres. Elle commence où Thucydide a fini la fienne; elle a auffi été traduite en françois par d'Ablancourt, & elle forme le 3° vol. de son Thucydide. IV. Les Dits mémorables de Socrate, en 4 livres. V. Un excellent petit Traité, intitu-16 l' Economique. VI. L'Elege d'Agésilas. VII. L'Apologie de Socrate. VIII. Un Dialogue intitulé, Hieron ou le Tyran, entre Hiéron & Simonide. IX. Un petit Traité des Revenus ou des Produits de l'Attique. X. Un autre de l'Art de monter & de dreffer les Chevaux. XI. Un 3° fur la Maniére de les nourrir. XII. Un petit Traité de la Chasse. XIII. Un excellent Dialogue, intitulé: Le Banquet des Philosophes. XIV. Deux petits Traités, l'un du gouvernement des Lacédémoniens, & l'autre du gouvernement des Athéniens. Les Livres des Equivoques qu'Annius de Viterbe & d'autres lui ont attribués, ne sont ni de lui, ni dignes de lui. Les meilleures éditions de ses Œuvres font celles: de Paris, 1625, infol. -- de Leipfick, 1763, 4 vol. in-8°. -- d'Oxford, 1703, en grec & en latin, 5 vol. in-8°. -- 1727 & 1735, 2 vol. in-4°: ces deux vol. ne contiennent que la Cyropédie, la Retraite des Dix mille & l'Elore d'Agéfilas .-- & de Glafcow, 1764, 12 vol. in-8°. On a impr. en 1745, en 2 vol. in-12, divers

ouvrages de Xénophon en françois la Retraite des Dix mille, les Choses mémorables, la Vie de Socrate Hiéron... Toutes les productions de ce philosophe militaire sont trèspropres à former des hommes d'état; Scipion l'Africain & Lucullus les lisoient sans cesse. Comme César. ce philosophe fut grand capitaine & grand historien; tous deux fe sont exprimés avec autant d'élégance que de pureté, sans art & fans affectation. Le dialecte Attique qu'il emploie, respire une douceur si aimable , qu'on diroit (dit un rhéteur) que les Graces reposoient sur ses lèvres. Les Grecs lui donnérent le furnom d'Abeille Grecque & de Muse Athénienpe. Ce fut Xénophon qui publia l'Histoire de Thucydide.

II. XENOPHON le Jeune, écrivain d'Ephèfe, vivoit, felon quelques-uns, avant Héliodore; c'eftà-dire, au plus tard, vers le commencement du Ive siécle. Il n'est connu que par ses Ephésiaques, Roman grec en 5 livres, qui contient les amours d'Abrocôme & d'Anthia. Cé Roman a été imprimé en grec & en latin, à Londres en 1726, in-4°; & M. Jourdan de Marseille en a donné une Traduction françoise en 1748, in-12. Il fut long-tems inconnu, & on le découvrit enfin chez les Bénédictins de Florence. Le fentiment v est assez bien rendu; mais le tiffu des aventures n'est pas toujours bien ourdi.

III. XENOPHON, médecin de l'empereur Claude, natif de l'isle de Cos, se disoit de la race des Afclépiades. Il sur sant dans la faveur de ce prince, que Claude, après avoir fait en plein sénat l'éloge d'Esculape & de ses descendans, dit que « le savoir & la naise

fance de Xénophon méritoient que les habitans de Cos sussent, en sa considération, exemts de tous les impêts; » ce qui leur sur accordé. Xénophon, par une horrible ingratitude, se laissa gagner par Agrippine, & hâta (dit-on) la mort de l'empereur, en lui mettant dans le gosier, comme pour le faire vomir, une plume enduite d'un poison très-prompt.

I. XERCÈS Ier, 5e roi de Perfe, & fecond fils de Darius, fuccéda à ce prince l'an 485 av. J.C. Il fut préféré à Artabazane, son ainé, parce que celui-ci avoit vu le jour dans le tems que Darius n'étoit qu'un homme privé, au lieu que Xercès fut mis au monde par fa mere Atoffa, perite-fille de Cyrus, lorfque Darius étoit roi. Son premier foin fut de continuer les préparatifs que son pere avoit faits contre l'Egypte. Il la réduifit fous sa puissance, & y laissa fon frere Achemène pour gouverneur. Encouragé par ce premier fuccès, il marcha contre les Grecs avec une armée de Soo,000 hommes, & une flotte de 1000 voiles. Il jetta un pont sur le détroit de l'Hellespont, & fit percer l'ishme du Mont-Athos, Mais étant arrivé au détroit des Thermopyles, Léonidas, roi de Sparte, avec 300 Lacédémoniens seulement, lui en disputa long-tems le passage, & s'y fit tuer avec les siens, après avoir fait un horrible carnage d'une multitude de Perses. Les Athéniens gagnérent ensuite sur Xercès la fameuse bataille navale de Salamine, & cette perte fut suivie de divers naufrages des Perses. Xercès, contraint de se retirer honteusement dans fes états, laissa dans la Grèce Mardonius son général, avec le reste de l'armée. Dégoûté de la

guerre par les fatigues qu'il avoit effuyées dans ces différentes expéditions, il s'abandonna aux charmes du luxe & de la mollesse. Artaban, Hyrcanien de naissance & capitaine de ses gardes, conspira contre sa vie, & ayant gagné son grand-chambellan, le tua pendant fon fommeil, l'an 465 avant J. C. Xercès n'avoit que l'extérieur & l'appareil de la puissance ; il manquoit de ces qualités perfonnelles qui rendent les rois vraiment puiffans. Maître du plus vaste empire qui fût alors fur la terre, chef d'armées innombrables, il se regardoit comme le fouverain de la nature. Il prétendoit maîtriser & punir les élémens; mais il vit ses forces & fon orgueil se briser contre une poignée d'hommes dirigés par un général habile, & finir honteusement une carriére qu'il avoit commencée avec gloire.

II. XERCÈS II, roi de Perse après son pere Artaxercès Longue-main, l'an 425 avant J. C., sut as-sassiné un an après par son frere Sogdien, qui s'empara du trône. Mercès n'avoit tenu le sceptre que d'une main foible.

XI, Voyez CHING, nº II.

XILANDER, Vov. XYLANDER. I. XIMENĖS, (Roderic) Navarrois, archevêque de Tolède, vint en 1247 à Lyon, pour défendre devant le pape Innocent IX, au concile général, les droits & les priviléges de fon églife, contre l'archevêque de Compostelle, qui prétendoit la primatie, parce que son église conferve le corps de S. Jacques, apôtre des Efpagnes ; mais elle fut adjugée à l'archevêque de Tolède. Il mourut fur le Rhône, en s'en retournant. On lui doit une Histoire d'Espagne, divisée en neuf livres, que nous avons dans le Recueil des 810

Historiens de ce royaume, avec des remarques du P. André Schott. Elle manque d'exactitude & de critique.

II. XIMENÈS, (François) né à Torrelaguna dans la vieille Caftille, en 1437, fit ses études à Alcala & à Salamanque. On ne lui apprit qu'une Scholastique aussi seche qu'insipide. Dégoûté de ce fatras, il se rendit à Rome; mais ayant été volé dans fon voyage, il n'en remporta qu'une Bulle pour la premiére prébende qui vaqueroit. L'archevêque de Tolède la lui refusa, & le fit mettre dans la tour d'Uzéda en prison. Un prêtre, qui y étoit détenu, & qui se mêloit de prophétiser, lui prédit qu'il seroit un jour archevêque de Tolède. Ayant été mis en liberté, il obtint un bénéfice dans le diocèse de Siguença, & le cardinal Gonfalez de Mendoza, qui en étoit évêque, le fit fon grand-vicaire. Ximenès, dégoûté du monde, entra quelque tems après chez les Cordeliers de Tolède & fit ses vœux. Ses talens lui procurant une foule de visites, il se retira dans une solitude nommée Castanel, & s'y livra à l'étude des langues Orientales & de la théologie. Ses supérieurs l'en tirérent pour le consacrer à la direction & à la chaire. La reine Isabelle, qui l'avoit choisi pour son confesseur, le nomma à l'archevêché de Tolède en 1495. Ximenès n'accepta qu'après un ordre exprès du pape, en 1498. Sa vie ne fut plus des ce moment qu'un tiffu de bonnes œuvres. Les portes de fon palais furent toujours ouvertes aux indigens; il les écoutoit avec bonté, lisoit leurs requêtes, St les soulageoit avec une charité libérale. Il visita les Eglises, les Colléges, les Hôpitaux, & employa ses revenus à les répa-

rer & à les orner. Il purgea son diocèse des usuriers & des lieux de débauches, cassa les Juges qui rempliffoient mal leurs charges . & mit en leur place des personnes dont il connoissoit l'intégrité & le défintéressement. Il tint un Synode à Alcala, & un autre à Talavera, où il fit des réglemens très-fages pour le clergé régulier & féculier. Ferdinand & Ifabelle lui confiérent le soin de réformer les Ordres Religieux, dont le désordre étoit extrême. Les Cordeliers eurent recours à toute forte de moyens pour perdre le réformateur, jusqu'à mettre un poignard entre les mains de son propre frere pour le faire périr. Leur général vint de Rome, pour détruire Ximenès dans l'esprit de la reine. Ce moine fougueux, dans une audience qu'il obtint d'Isabelle, parla avec tant d'impudence, que la princesse lui répondit : Savez-vous qui vous êtes & à qui vous parlez? -- Oui, Madame, répliqua l'insolent Cordelier : Je sçais que je parte à ISABELLE, qui comme moi n'est que cendre & poussière. Malgré les traverses qu'on suscita à Ximenès, il vint à bout de la réforme, & son zèle ne tarda nas d'être récompensé. Le pape Jules II l'honora de la pourpre Romaine en 1507, & le roi Ferdinand le Catholique lui confia l'administration des affaires d'état. Son premier soin fut de décharger le peuple du fubfide onéreux, nommé Acavale. Ses vues se tournérent ensuite du côté des Mahométans. qu'il voulut ramener à la religion Chrétienne. Il en baptisa plus de 2000 dans une place spacieuse, où il fit brûler tous les livres de l'Alcoran. L'ambition entroit pour beaucoup dans fon zèle ; il vouloit étendre la domination d'Es-

pagne chez les Mauges : il le fit en effet par la conquête de la ville d'Oran dans le royaume d'Alger, qu'il entreprit en 1509. Comme l'archevêché de Tolède & les emplois qu'il avoit à la cour, produisoient de grands revenus, il résolut de faire lui - même cette conquête à ses dépens ; mais il eut plus d'un obstacle à surmonter. Les officiers, mécontens d'avoir pour chef un général qui portoit la soutane sous sa cuirasse, refusérent de s'embarquer. Les efprits étoient disposés à la révolte: Ximenès sort de sa tente pour les ramener; mais à peine a-t-il commencé de parler aux rebelles . qu'un foldat 'l'interrompit infolemment, en criant : De l'argent ! point de harangue! Ximenès s'arrête pour le chercher des yeux. L'ayant reconnu, il le fait arrêter & pendre fur le champ en sa présence; puis il continua à parler. La rebellion étant calmée par cet exemple de févérité, sa flotte compofée de So vaisseaux fortit de Carthagène le 16 Mai, & débarqua heureusement sur les côtes d'Afrique. Le jour de l'ouverture du siège étant arrivé , le cardinal guerrier monta à cheval, revêtu de ses ornemens pontificaux & accompagné des eccléfiaftiques & des religieux qui l'avoient fuivi. Il étoit précédé d'un Cordelier, qui portoit devant lui la croix archiépiscopale, & qui avoit l'épée au côté, de même que tous les autres prêtres féculiers & réguliers. Il y eut un combat. Le cardinal, après avoir harangué ses soldats, alla s'enfermer dans une chapelle, où il demeura profterné, tant que dura la bataille. Le succès de cette comédie héroïque fut plus heureux qu'on ne devoit penser. Les Espagnols, après une attaque des

plus violentes, enfoncérent la cavalerie des Infidèles & en firent un horrible carnage. Etant entrés dans la ville, ils passérent tout au fil de l'épée, fans distinction d'âge ni de fexe. A fon retour de cette expédition, aussi glorieuse que barbare, le roi Ferdinand alla à sa rencontre jusqu'à 4 lieues de Séville, & mit pied à terre pour l'embraffer. Ces marques d'amitié n'étoient guéres fincéres : Ferdinand craignoit le pouvoir de Ximenès; il lui avoit refusé Gonsalve pour son général. Le cardinal choifit Pierre Navarre, à qui le monarque Espagnol écrivoit : Empêchez le bon-homme de repasser si-tôt en Espagne; il faut user, autant qu'on le pourra, sa personne & son argent. Le conquérant d'Oran rendit des services plus effentiels à fa nation. Prévovant une stériliré extraordinaire, il fit faire des greniers publics à Tolède, à Alcala & à Torrelaguna, & les fit remplir de bled à fes dépens. Ce bienfait fit une telle impression sur les cœurs, que pour en conserver la mémoire, on en fit graver l'éloge dans la falie du fénat de Tolède & dans la place publique. Le roi Ferdinand, malgré la haine secrette qu'il avoit pour son ministre, le nomma en mourant régent de la Castille, en 1516. Ximenès pressa la guerre de Navarre ; mais il se déshonora, en ordonnant à Villalva, général Espagnol, de mettre le feu dans ce royaume en cas de malheur , & d'en faire un vafte défert. Doit-on être surpris, qu'avec un caractére si cruel il s'opposar à la réforme de l'Inquisition , qu'il fit faire, de tems en tems, des exécutions fanglantes des Juifs & des Mahométans qui renonçoient à la religion Chrétienne, qu'ils avoient embraffée par force ? Son despo-

tisme étoit extrême. Il se vantoit de ranger avec son cordon tous les Grands à leur devoir, & d'écrafer leur fierté sous ses sandales. Les premiers seigneurs d'Espagne, révoltés d'une telle conduite, fe liguant contre lui, demandérent hautement: " De quel droit il gouvernoit le " Royaume? " En vertu du pouvoir qui m'a été confié ( réponditil) par le Testament du Roi mort, & qui a été confirmé par le Roiregnant: [ c'étoit Charles Quint ... ] " Mais " Ferdinand , lui dirent-ils , fimple » administrateur du royaume . » pouvoit-il conférer la qualité " de Régent? La Reine seule a " ce droit. " -- Eh bien , ( dit Ximenès, en les faifant approcher d'un balcon d'où on voyoit une batterie de canons, dont il fit faire une furieuse décharge: ) Voilà les pouvoirs avec lesquels je gouverne & je gouvernerai : HÆC EST ULTIMA RATIO RIGUM... Les mécontens députérent en Flandres pour se plaindre du régent. Ximenès, pour toute justification, demande au roi des pouvoirs sans bornes, & les obtient. Il s'en fervit, & commanda avec plus de fierté & de hauteur qu'auparavant. L'usage d'Efpagne n'étoit point d'entretenir des troupes en tems de paix. Ximenès, pour humilier les grands & la noblesse, permit à la bourgeoisie de porter les armes, de faire des compagnies, & l'exercice les jours de fête, & lui accorda de grands priviléges. Ainfi, sans tirer un seul laboureur de la charrue, il eur une armée de 30,000 hommes. Il retrancha les pensions & les officiers inutiles, retira tout ce qui avoit été usurpé ou aliéné du domaine royal, & fit rendre compte aux financiers. On tira d'eux des fommes immenses, avec lesquelles il acquitta les dettes de

l'Etat, & fit des établiffemens utiles. Tandis qu'il travailloit pour la gloire de sa patrie, il fut empoisonné, à ce qu'on croit, en mangeant un pâté de truites. On foupçonna les ministres Flamands d'avoir fait le coup. Il est certain que le régent avoit écrit au roi contr'eux avec beaucoup de force, & fur tout contre Chievre, qui étoit détesté en Espagne. Ximenès traîna pendant deux mois une vie languissante, & mourut en 1517, difgracié, à l'âge de 81 ans, avec la réputation du plus grand-homme & du meilleur citoyen qu'eût produit l'Espagne. Aussi habile que le roi Ferdinand dans l'art de gouverner les hommes, il le surpassa par les qualités du cœur. On vit en sa personne un simple particulier faire plus de bien à sa patrie, que tous les rois qui avoient gouverné. Noble, magnifique, grand, généreux, protecteur de l'innocence, de la vertu & du mérite, il ne conçut & n'exécuta que des projets utiles à l'humanité. Pendant 22 ans qu'il fut archevêque de Tolède, il employa près de 20 millions pour les besoins de l'Etat & du peuple. Personne n'ignore qu'il forma dans sa ville archiépiscopale, en faveur des Filles de condition, un établissement que Louis XIV a imité depuis pour le soulagement de la pauvre Nobleffe. Ximenès fonda l'université d'Alcala, & fit imprimer dans cette ville la Bible Polyglotte, qui a fervi de modèle à tant d'autres. Elle fut commencée ( pour l'impression ) en 1514, & achevée en 1517, en 6 vol. in-fol. & en 4 langues. Elle est fort rare. On y trouve le Texte hébreu, tel que les Juiss le lifent; la Version grecque des Septante; la Version latine de S. Jerôme, que nous appellons Vulgate; & la Paraphrase Chaldaique d'Onkelos fur les 5 livres de Moyse seulement. On y travailla pendant plus de 12 ans, car elle fut commencée dès l'an 1502; Ximenès s'y appliqua lui-même avec beaucoup de foin & en fit la dépense. Il acheta sept exemplaires en hébreu 400 écus, & donna tout ce qu'on voulut pour des anciens manufcrits grecs & latins. Il fit encore imprimer le Missel & le Bréviaire Mosarabe, dirigés par Ortiz; & pour conserver la mémoire de ce rit, il fit bâtir une chapelle auprès de l'Eglise métropolitaine de Tolède, y fonda des chanoines & des clercs, qui célébroient journellement l'Office en cette langue: (Voyez ORTIZ.) Quoique Ximenès écrasât l'orgueil des grands, il savoit fermer les oreilles à leurs murmures. Il répondit à des perfonnes qui vouloient qu'on recherchât les auteurs de quelques discours qui avoient été tenus contre lui : Que lorsqu'on étoit élevé en dignité, & qu'on n'avoit rien à se reprocher, on devoit laisser aux inférieurs la misérable consolation de venger leurs chagrins par des paroles. L'éclat de tant de qualités brillantes fut un peu terni par quelques défauts. Ce prélat fut fier , dur , opiniâtre, ambitieux, & d'une mélancolie si profonde, qu'il étoit presque toujours insupportable dans la société, & assez souvent à charge à lui-même. Cette tristesfe pouvoit venir de la conformation de fon crâne, composé d'un seul os sans suture. Gomès a écrit fa Vie in-fol. Voyez FLECHIER & MARSOLIER.

III. XIMENÈS, (Sébaftien) habile jurif confulte Espagnol, mort vers 1600, s'est fait un nom par un bon ouvrage sur l'un & l'au-

tre Droit, fous ce ritre: Concordantie utriusque Juris, à Tolède, 1596 & 1619, en 2 volumes infolio. Cer ouvrage est estimé. Le second vol. qui n'est pas de Ximenès, est le moins commun.

XISITHRUS, ou XISUTHRUS: Ayant été averti par Saturne d'un Déluge qui devoit inonder toute la terre, il confiruifit un grand vaisseau, par le moyen duquel il en su garanti avec sa famille. Quand il fortit de ce vaisseau, il disparut & sut mis au rang des Dieux. C'est l'histoire de Noé, de Deucalion, sous d'autres noms.

XYLANDER, (Guillaume) né à Augsbourg en 1532, se fit une réputation par son savoir. Il obtint une chaire de prosesseur en Grec à Heidelberg. Son extrême pauvreté & sa grande application à l'étude lui firent contracter une maladie, dont il mourut à Heidelberg en 1576, à 44 ans. On a de lui une Traduction latine de Dion Cassus, de Marc-Aurèle, &c... & un grand nombre d'autres ouvrages fort inexacts, parce qu'il écrivoit pour vivre.

XYPHILIN, (Jean) de Trebizonde, fut élevé dans un monaftére. Sa piété & fon savoir lui obtinrent le patriarchat de Constantinople en 1064. Il mourut en 1075, & laissa un neveu qui portoit son nom. C'est de ce dernier que nous avons un Abrégé de l'Histoire de Dion Cassius, en grec, Paris 1592, infol, traduit en françois par le préfident Coufin. Cet Abrégé commence au 34° livre, & au tems de Pompée. Il est assez bien fait; mais le style manque de pureté & d'élégance. Xyphilin l'oncle n'a laissé qu'un Sermon, dans la Bibliothèque des Peres.

AO, empereur de la Chine, monta, dit - on, sur le trône l'an 2357 avant J. C. & eut Chun pour fon fuccesseur. Les Chinois le regardent comme leur législateur, & le modèle des princes & des hommes. On prétend que c'est à Yao que l'Histoire de la Chine commence à être certaine; & que tout ce qui précède ce prince, est rempli de fables ou de faits incertains. Mais c'est encore trop dire; car il n'y a de certain dans l'Histoire, que ce qui nous est transmis par des écrits & par des monumens. Or les écrits & les monumens Chinois ne remontent, tout au plus, qu'à l'an 800 avant Jesus-Christ.

YOUNG, (Edouard) poëte Anglois, naquit en 1684, à Up-ham dans le comté de Hampt, où son pere étoit recteur. Après avoir étudié en droit, science pour laquelle il avoit très-peu de goût, il se tourna du côté de la théologie & de la morale, & réuffit beaucoup mieux. Il prit les ordres, fut nommé chapelain du roi, & enfuite curé de Wettwin dans le Herfordshire. Sa vie fut fort occupée & assez triste. Il se maria en 1731 avec la fille du comte de Lichtfield, veuve du colonel Lée. Elle avoit deux enfans, qui moururent, ainsi que leur mere, vers 1741. Un fils unique confola Young de ses pertes. mais ne le retira pas de cette profonde mélancolie, dont les accès nous ont valu son beau poëme des Nuits, traduit en françois avec tant de force & d'élégance par M. le Tourneur, à Paris, chez le Jai, 2

vol. in-So & in-12, 1769; & dont on a quelques imitations en beaux vers françois par Colardeau. Cet ouvrage est le plus original de ceux qui sont sortis de sa plume. On ne fauroit trop admirer le fombre, le terrible d'une partie de ses tableaux, la hardiesse de son pinceau, la marche rapide de ses idées. Mais le faux bel-esprit, le gigantesque, le trivial, gâtent quelquefois les beautés que ce génie fublime a répandues dans ses Nuits. On a de lui d'autres productions poëtiques : trois Drames, Busiris, la Vengeance, & les Freres ( Demetrius & Persée ); des Satyres, des Poësies morales, dont M. le Tourneur nous a donné également la traduction (Paris 1770, 2 vol. in-S° & in-12) fous le titre d'Œuvres diverses du docteur Young, qui font la suité de ses Nuits. L'auteur des Nuits mourut en 1765, au mois d'Avril, dans fa maison presbytérale de Wettwin. Comme Chrétien & comme eccléfiastique, il se montra toujours fous un jour propre à inspirer le respect. Il fut un modèle de piété. Il aimoit les hommes & les foulageoit; il ne haiffoit que leurs vices. Il les reprenoit avec force, & prêchoit la vertu par son exemple. On ne plaifantoit point impunément devant lui fur les mœurs ou fur la religion, & l'on connoît une Epigramme sanglante contre un poëte François très-célèbre, qui avoit pris avec lui ce ton de raillerie impie qu'il a dans tous ses ouvrages.

YRIARTE, (Don Jean d') né à l'isse Tenerisse en 1702, vint faire ses études à Paris & à Rouen, & les fit avec succès. Après s'ètre nourri des fruits de la littérature ancienne & moderne, il se retira à Madrid, y fut bibliothécaire du roi, membre de l'académie-royale de la langue Espagnole, & interprète de la première secrétaireried'état. Ses principaux ouvrages font: I. Une Paléographie Greeque, in-4°. II. Des Euvres diverses en espagnol, Madrid 1774, 2 vol. in-4°. On y trouve des Poësies latines qui ne font pas la partie principale de ce recueil, ni la plus distinguée. III. Le 1er vol. in-fol. du Catalogue des Manuscrits Grecs de la Bibliothèque royale. IV. Le Catalogue des Manuscrits Arabes de l'Escurial, 2 vol. in - folio. Il mourut en 1771, regretté des savans & des ses amis.

YSE, (Alexandre de) de Grenoble, professeur Protestant de théologie à Die en Dauphiné fous Louis XIV, fut privé de fa chaire pour avoir paru pencher vers la religion Rom. dans un Discours qu'il composa pour réunir les Protestans & les Catholiques. Il se retira dans le Piémont, où il mourut. On lui attribue: Proposition pour la réunion des deux Religions en France,

1677, in-4°.

YVAN, (Antoine) naquit à Rians, perite ville de Provence, en 1576, d'une famille très-obscure. Après avoir fait ses études avec beaucoup de peine à cause de sa pauvreté, il entra dans la congrégation de l'Oratoire, & alla demeurer à Aix. C'est-là qu'il connut Marie-Magdelène de la Trinité. Il fonda avec elle, en 1637, l'Ordre des Religieuses de Notre-Dame de la Miséricorde, dont il fut le premier directeur & le premier confesseur. Cet homme apostolique joignit aux travaux d'un ministre

de l'Evangile, les auftérités d'un anachorète. Il contribua beaucoup à la réformation des mœurs par fes Sermons & fur-tout par fes exemples. Sa modestie étoit telle, qu'il ne voulut jamais garder aucun bénéfice. Ce faint homme mourut en 1653. On a de lui : I. Des Lettres. II. Un livre de piété, intitulé: Conduite à la perfection Chrétienne. III. Quelques autres ouvrages, qui donnent une foible idée de ses talens & de son jugement.

YVAN-BERUDA, (Don Martin ) grand - maître d'Alcantara . vers la fin du XIVº fiécle, étoit Portugais. Il prit beaucoup de part aux guerres d'Espagne, & se montra toujours zelé pour le parti de la Castille. Vers l'an 1394, trompé par un Hermite visionnaire nommé Jean Sago, il se crut destiné de Dieu pour faire la conquête de Grenade ; & fur cette folle imagination, il fit une irruption dans le royaume. Il fut défait & tué sur la place, avec un grand nombre de gens de condition, trompés comme lui. Cependant les Maures permirent que le corps d'Yvan fût porté à Alcantara, où ce feigneur avoit ordonné que l'on gravât sur son tombeau ces mots, monument de sa vanité: Cy git YYAN, dont le cour fut exempt de crainte au milieu des dangers. On dit que Charles-Quint ayant oui raconter l'histoire de ce grand - maître, & réciter l'Epitaphe, dît qu'il ne croyoit pas que ce fanfaron eût jamais éteint une chandelle avec les doigts.

YVEL, (Jean) Voyez JEWEL. I. YVES, (Saint) naquit à Kermartin, à un quart de lieue de Treguier, en 1253, d'une famille noble. Il étudia à Paris en philofophie, en théologie & en droitcanon, & alla ensuite faire ses

études de droit-civil à Orléans. De retour en Bretagne, il se rendit à Rennes pour se mettre sous la discipline d'un pieux & savant religieux, & devint, peu de tems après, official du diocèse de cette ville. Il exerça cet emploi avec tant de sagesse & de désintéresse. ment, que l'évêque de Treguier le rappella, le fit son official, & le chargea de la cure de Tresdrets, puis de celle de Lohanec. S. Yves s'y montra un pasteur zèlé & un bienfaiteur libéral. Il termina fa fainte carriére en 1303, à 50 ans, & fut canonisé par Clément VI en 1347. Les favans doutent qu'il ait exercé la profession d'avocat.

II. YVES DE PARIS, né dans cette ville, y exerça d'abord la fonction d'avocat. Détrompé des vains plaisirs du siécle, il se sit Capucin, & se consacra à la conversion des pécheurs & des hérétiques. Après avoir rempli pendant 60 ans cette noble & pénible carrière, il mourut en 1678, à 85 ans. Le Pere · Yves avoit plus de zèle que de lumiéres. Son enthousiasme pour l'état teligieux & sur-tout pour celui de Capucin, étoit extrême. On a'de lui plusieurs ouvrages de piété dont le style est fort guindé, & quelques autres productions qui firent du bruit dans le tems : I. Heureux succès de la piété, & Triomphe de la vie Religieuse. Cet ouvrage, dans lequel l'auteur élève le Clergé régulier sur les débris du séculier, fut censuré. II. On lui attribue l'Astrologia nova Methodus, fous le nom d'Allaus, Arabe Chré? tien, Rennes 1654, in-fol. III. Fatum Universi, sous le même nom & même date. IV. Enfin une Dif-Sertation fur le livre du Destin, 1655. in-fol. Tous ces écrits font pleins d'idées bizarres & extravagantes. Il prédit dans le second Traité une grande défolation en Angleterre pour l'année 1756. Cette vaine prédiction se trouve dans l'édition de 1654, qui est rare. Il y a des corrections & des retranchemens dans les éditions suivantes, faites sur les plaintes des Puisfances maltraitées en cet ouvrage.

YVES, Voyez SAINT, YVES. YVES DE CHARTRES, V. IVES. YVETAUX, Voy. IVETEAUX.

YVON, (Pierre) étoit de Montauban en Languedoc, où le vifionnaire Labadie avoit été miniftre de l'Eglise Prétendue - résormée. Il le suivit en Hollande, & se trouva à Middelbourg dans le tems que cet insensé y étoit ministre. Celui-ci ayant été chaffé de cette Eglise, se retira en Hollande, où Yvon le suivit. Après la mort de Labadie, il fut chef des Labadistes, & s'établit à Wiéwert en Frise. Il y prêcha à son petit troupeau, & devint sur la fin de ses jours feigneur de ce village. On ignore l'année de sa mort. Il laissa plus. ouvrages remplis de son fanatisme. & dont aucun ne mérite d'être cité.

Z

I. ABARELLA, (François) DE L'ZABARELLIS, plus connu sous le nom de Cardinal de Fiorence, etudia à Bologne le droit canonique,

qu'il professa à Padoue sa patrie. Cette ville, assiégée par les Vénitiens en 1406, députa Zabarella au roi de France, pour lui deman.

mander du secours ; mais il ne put pas en obtenir. De Padoue il passa à Florence. Le succès avec lequel il professa le droit, le sit élire archevêque; mais le pape prévint cette élection, & Zabarella demeura fimple particulier , jufqu'à ce que Jean XXIII l'appella à fa cour. Ce pontife lui donna ce même archevêché, l'honora de la pourpre, & l'envoya en 1413 vers l'empereur Sigismond, qui demandoit la convocation d'un concile. On convint qu'il se tiendroit a Constance. Le cardinal de Florence fignala fon zèle & ses lumiéres dans cette assemblée, dont il fut un des plus illustres membres. On croit que, s'il eur vécu jufqu'à l'élection d'un pape, on auroit jetté Jes yeux fur lui; mais il mourut dans le cours du Concile en 1417, à 78 ans, un mois & demiavant l'élection de Martin V. L'empereur & tout le concile affiftérent a ses funérailles, & le Pogge prononça son Oraison funèbre. On a de Zabarella : I. Des Commentaires sur les Décrétales & sur les Clémentines, en 6 vol. in-fol. II. Des Confeils en un vol. III. Des Harangues & des Lettres en un vol. in-fol. IV. Un Traité de Horis canonicis. V. De Felicitate libri tres. VI. Varia Legum repetitiones. VII. Opuscula de Artibus liberalibus. VIII. De natura Rerum diversarum. IX. Commentarii in naturalem & moralem Philosophiam. X. Historia sui temporis. XI. Acta in conciliis Pisano & Constantiensi. XII. Des Notes sur l'Ancien & le Nouveau - Testament. XIII. Un Traité du Schisme , 1565 , in-folio. Les Protestans ont souvent fait imprimer ce Traité du Schisme, parce que Zabarella y parle avec beaucoup de liberté des Papes & de la cour de Rome ; & c'est aussi pour cette raison que ce livre a Tome FI.

été mis à l'Index, Il attribue tous les maux de l'Eglife de fon tems à la ceffation des Conciles, & ce dernier defordre à l'ambition des Papes, qui dans le gouvernement de l'Eglife, imitant plutôt la conduite des princes temporels que celle des Apôtres, ont voulu tout décider par leurs propres lumières.

II. ZABARELLA, (Barthélemi) neveu du précèdent, professa le droit-canon à Padoue, avec beaucoup de réputation. Il sur ensuite archevêque de Florence, & référendure de l'Église sous le page Eugène IV. Il mourut en 1442, à 46 ans, avec une grande réputation de savoir & de piété.

III. ZABARELLA, (Jacques) fils du precedent, vit le jour à Padoue en 1533, & y mourut en 1589, a 56 ans. Il acquit une connoisiance profonde de la phyfique & de la morale d'Aristote, & devint professeur de philosophie à Padoue en 1564. Il refusa les offres que Sigismond, roi de Pologne,, lui fit pour l'attirer dans fon royaume. On a de Zabarella des Commentaires sur Aristote, qu'on range dans l'ordre suivant: Logica, 1597, in-10l.; de Anima, 1606, in-fol.; Physica, 1601, in-fol.; de Rebus naturalibus, 1594, in . 4°. Zabarella foutient dans ces Commentaires, mais plus particulièrement dans un petit Traité De inventione aterni Motoris, qui fait partie de ses Euvres, Francfort 1618, in-4°. que, par les principes d'Aristote, on ne peut donner de preuves de l'immortalité de l'ame. Son esprit étoit capable de débrouiller les grandes difficultés, & de comprendre les questions les plus obscures; mais il donnoit souvent dans le faux , & on ne peut excuser sa passion pour l'astrologie & sa manie de tirer des horoscopes.

ZABATHAI-SCEVI, ou SABA-TEI SEVI, ne a Smyrne en 1626, du courtier de la factorerie Angloise, fut élevé avec soin. La lecture de l'Ecriture-sainte lui fit naître des idées fingulières; il abusa de quelques passages mal interprétés, pour se persuader qu'il étoit le libérateur promis à sa nation depuis tant de fiécles. Il étoit d'une figure avantageuse, savant, éloquent, affectant la modestie, recommandant la justice, & citant à propos les Livres faints pour infinuer l'opinion qu'il vouloit répandre. Il alla d'abord à Constantinople, d'où il fut chassé par les Rabbins ; de-là il se rendit à Jérusalem, où il reçut un accueil tout contraire. Il se fit des partifans, qui l'envoyérent dans divers pays pour recueillir les aumônes de leurs freres. En passant par Gaza, il trouva un Juif nommé Nathan, homme de quelque confidération, qui en imposa au peuple & fit reconnoître Zabathei vrai Messie & roi des Hébreux. On prétend qu'il fit alors dreffer deux trônes, un pour lui & l'autre pour son épouse favorite; qu'il prit le nom de Roi des rois, & qu'il promit aux Juifs la conquête de l'empire Ottoman. Le grand-visir Achmet Cuprogli, craignant que cette folie n'eût des suites, le fit arrêter en 1666 & mettre en prison aux Dardanelles. Le grand - feigneur voulut le voir, & après l'avoir interrogé il lui-dît " qu'il alloit » le faire attacher tout nud à un » pôteau pour fervir de but a ses » plus habiles archers; & que fi » fon corps etoit impénetrable à " leurs flèches, il reconnoîtroit sa " qualité de Meisse & embrasse-" roit le Judaisme, " Zabathei n'ofant s'expofer à une pareille épreuve, avoua fon imposture & se fit

Mahométan. Son changement de religion lui procura des honneurs & une pension; mais le sultan avant appris qu'il ne la foit pas de faire, quoique Musulman, des fêtes avec les Juifs, le fit conduire au château de Dulcigno fur les côtes d'Albanie. C'est dans cette prison qu'il mourut en 1676, à 50 ans. L'auteur du fameux Dictionnaire Philosophique dit , que Zabathei est le dernier faux Messie qui ait paru. Il auroit dû dire, que c'est le dernier qui ait fait un certain bruit; car on vit après lui un autre imposteur de ce genre dans le dernier fiécle, & on en a vu même dans celui-ci.

ZABULON, 6° fils de Jacob & de Lia, naquit dans la Mésopotamie vers l'an 1748 avant J. C. Jacob, donnant au lit de la mort sa dernière bénédiction à ses enfans, dit à Zabulon, qu'il habiteroie sur le bord de la Mer & dans le Port des Vaisseaux, & qu'il s'étendroit jusqu'à Sidon. La Tribu de Zabulon eut en effet son partage dans le pays qui s'étend depuis la Mer de Gaillee à l'Orient, jusqu'à la Mer Méditerranée à l'Occident.

ZACAGNI, (Laurent-Alexandre ) critique & littérateur Italien. mort a Rome vers 1720, eut un goût décidé pour l'étude eccléfiaftique. Il entra de bonne heure dans les ordres, qui, en le débarrassant des soins du siècle, lui laissoient plus de loisir pour vaquer à l'étude. Il regarda les langues comme un moyen pour réussir, les apprit, & ayant fait connoitre fon érudition par quelques ouvrages. il fut placé en qualité de garde dans la bibliothèque Vaticane. Cet emploi le mit à portée de déterrer plufieurs monumens eccléfiastiques, dont il publia le recueil sous ce titre: Collectanea Monumentorum veteFum Ecclesia Graca & Latina , in-4°,

Romæ, 1698.

ZACCHÍAS, (Paul) médecin du pape Innocent X, mort à Rome sa patrie en 1659, à 75 ans, cultiva les belles - lettres, la poenie, la musique, la peinture, & toutes les sciences. La variété de ses connoissances ne nuisit point à son application à la médecine. On a de lui, I. Un livre intitulé : Questiones Medico-Legales , dont il y eut plusieurs éditions, & l'une entr'autres de Lyon en 1726, en 3 tom. in-fol. Cet ouvrage, trop diffus, offre beaucoup d'érudition, de jugement & de folidité; & il est nécessaire aux théologiens qui s'appliquent à l'étude des Cas de conscience. II. Un Traité en italien, intitule: La Vie Quadragésimale, Rome 1673, in-8°. Ce livre roule fur les difpenses de l'abstinence du Carême. III. Trois Livres, en italien, fur les Maladies hypocondriaques, &c. Venise 1663, in 4°.

I. ZACHARIE, fils de Jéroboam II roi d'Ifraël, fuccèda à fon pere l'an 770 avant J. C. mais fon règne ne dura que fix mois. S'étant rendu criminel aux yeux du Seigneur, comme ses peres, Sellum, fils de Jabès, conspira contre lui, le tua à la vue du peuple, & prit

fa place.

II. ZACHARIE, fils de Joïada, grand-prêtre des Juifs, & de Jocabet, fille de Joram roi de Juda, fuccéda à fon pere dans la fouveraine facrificature. Il fut imitateur du zèle que cet illustre pontife avoit pour la gloire de Dieu. Après la mort de ce faint homme, qui par sa piété & sa fermeté avoit contenu Joas dans fon devoir, ce prince, féduit par les discours flatteurs de ses courtisans, consentit au rétablissement de l'Idolatrie. Zacharie, rempli de l'Esprit divin, voulut s'opposer à ce culte sacrilége; mais le peuple, excité par Joas lui-même, l'affomma à coups de pierres.

III. ZACHARIE, l'un des xII petits Prophètes, fils de Barachias & petit-fils d'Addo, fut envoyé de Dieu en même tems qu'Aggée pour encourager les Juifs à bâtir le Temple, & ce fut la 12° année du rè. gne de Darius, fils d'Hystaspes, l'an 520 avant J. C. On ignore le tems & le lieu de la naissance de Zacharie. Le filence de l'Ecriture sur ces deux points, rend suspect tout ce que les commentateurs en disent. La Prophétie de Zacharie est divifée en xiv chapitres, & ce qu'il dit touchant le Messie est si clair, qu'il en parle en Evangéliste plutot qu'en Prophète : Exulta satis filia Ŝion, jubila, filia Jerufalem, ECCE REX TUUS VENIET TIBI, justus & Salvator; ipse pauper, & ascendens super asinam & super pullum

filium afina.

IV. ZACHARIE, prêtre de la famille d'Abia, étoit époux de Ste Elizabeth, coufine de la Ste Vierge. Ils n'avoient point eu d'enfans, quoique déja avancés en âge; mais un jour que Zacharie faisoit ses sonctions au Temple, un Ange lui apparut, & lui annonça qu'il auroit un fils. Comme il faisoit difficulté de croire à la parole de l'Ange, celui-ci lui prédît qu'en punition de son incrédulité, il alloit devenir muet, jusqu'à l'entier accomplisfement de la promesse qu'il lui faifoit de la part de Dieu. L'événement s'étant accompli, au moment même sa langue se délia, '& il se servit du prodige qui s'opéroit en lui pour chanter le sublime Cantique Benedictus. Voilà tout ce que l'Evangile nous apprend du perc de Jean-baptiste. Les autres particularités que l'on ajoûte sur sa vie & sur sa mort, sont tirées de sour-

Fffij,

ces trop suspectes pour mériter que I'on en falle mention.

V. ZACHARIE, Grec de naiffance, monta fur la chaire de St Pierre après Grégoire III, en 741. Il célébra divers conciles pour rétablir la discipline ecclésiastique. Il racheta beaucoup d'esclaves que des marchands Vénitiens vouloient mener en Afrique, pour les vendre aux Infidèles , & établit une diftribution d'aumônes aux pauvres & aux malades. Son amour pour le clergé & le peuple Romain étoit fi vif, qu'il exposa plusieurs fois sa vie dans les troubles qui agitoientalors l'Italie. Cepontife mourut le 14 Mars 752, & Tut pleuré comme un pere. Sa clémence étoit telle, qu'il combla d'honneurs ceux qui l'avoient le plus perfécuté avant son pontificat. Nous avons de lui: I. Des Epitres. II. Quelques Décreis. III. Une Traduction de latin en grec des Dielogues de S. Grégoire, dont la plus belle & la plus ample édition est celle de Canifius, avec des notes utiles.

VI. ZACHARIE DE LISIEUX, Capucin, mort en 1661, âgé de 79 ans, est auteur de quelques Traités, moitié moraux, moitié satyriques, qui prouvent que les écrivains Latins lui étoient familiers. Trois entr'autres de ces productions font fort connues. I. Saculi Genius, imprimé plufieurs fois. II. Gyges Gallus. Dans l'un & l'autre, le P. Zacharie a pris le nom de Petrus Firmianus. Le Gyges Gallus a été imprimé à Paris en 1658, in-4°, avec un autre écrit de lui, intitulé: Somnia Sapientis. En 1739, un Allemand, nommé Gabriel Leibhit, épris des beautés qu'il crut trouver dans le Gyges Gallus, le fit réimprimer avec des notes, à Ratisbonne, in-8°. L'éditeur le regarde dans la préface comme un

chef-d'œuvre de bon-fens; de jui gement & de latinité. Il ne manque à cet éloge que d'être dicté par le goût. Il y a quelques agrémens dans le style du Capucin; mais fes livres ne sont pas des chef-d'œuvres. On a encore de lui, Relation du pays de Jansénie, Paris 1660, in-8°. Il y a dans ce livre quelques bonnes plaisanteries; il le publia sous le nom de Louis Foneaines.

ZACHÉE, prince des Publicains, demeuroit à Jéricho ; il offrit à Jesus-Christ de donner la moitié de fon bien aux pauvres, & de rendre le quadruple à ceux à qui il avoit fait tort. C'est à quoi les loix Romaines condamnoient les Publicains convaincus de concussion. L'Ecriture ne nous apprend rien de plus sur Zachée; on ne fait s'il étoit Juif ou Gentil avant sa

conversion.

ZACHT-LÉEVEN, ( Herman ) peintre, né à Roterdam en 1609, mort à Utrecht en 1685. Ce maitre, un des meilleurs payfagistes, fit des tableaux très-piquans, par le choix agréable des fites, par son coloris enchanteur, par l'art avec lequel il y a représenté des lointains clairs & légers qui femblent fuir & s'échaper à la vue. Ses desins au crayon noir sont trèsrecherchés. Il eut pour élèves Jean Griffier, & Corneille ZACHT - Léeven son frere, mort à Roterdam.

ZACUTUS, dit Lustanus, parce qu'il étoit de Lisbonne en Portugal, où il naquit en 1575, professoit la religion Juive & exerçoit la médecine. Sa nation ayant été bannie de Portugal en 1614, il fe retira en Hollande. Amsterdam & la Haye furent le théâtre de ses talens. Il mourut en 1642, à 67 ans. Nous avons de lui divers Ouvrages de Médecine en 2 vol. in-fol. à Lyon en 1649. On y trouve du favoir & plusieurs observations curieuses, dont les médecins peuvent profiter; mais il y en a quel-

ques-unes de hazardées.

ZAHN, (Jean) Prémontré, prévôt de la Celle près Wurtzbourg, s'occupoit d'expériences physiques dans fes loifirs claustraux. On a de lui : I. Specula notabilium ac mirabilium Scientiarum, Norimbergæ 1696, 3 vol. in-fol. II. Oculus Teledioptricus, 1702, in-fol. Il rejettoit follement le système de Copernic, & étoit fort attaché aux anciennes idées. Il mourut en 1707.

ZALEUCUS, fameux législateur des Locriens, peuple d'Italie, vivoit l'an 500 avant J. C. Il s'est fait un nom immortel par la fagesse de fes Loix, dont il ne nous reste presque plus que le préambule. Son but étoit de conduire les hommes plutôt par l'honneur que par la crainte. Il fit aussi plusieurs réglemens fort sages au sujet des procès & des contrats. Pythagore avoit été fon maître, & il avoit en lui un disciple qui enseignoit la vertu autant par fes exemples que par fes leçons. Une de fes Loix condamnoit à avoir les yeux crevés pour un adultére. Quelque tems après, son fils étant convaincu de ce crime, & le peuple voulant lui faire grace, Zaleucus s'y oppofa. Mais à la fois bon pere & législateur équitable, il se priva d'un de ses yeux pour éviter la moitié de la peine à son fils. Cet exemple de justice fit une si forte impression dans les esprits, qu'on n'entendit plus parler de ce vice pendant le règne de ce législateur. On ajoûte qu'il défendit le vin aux malades, fous peine de mort, à moins que le médecin ne l'ordonnât. Il fut, dit-on, fi jaloux des Loix qu'il avoit établies, qu'il or-

donna que « Quiconque voudroit " y changer quelque chose, se-" roit obligé, en proposant sa nou-" velle Loi, d'avoir la corde au » coû, afin d'être étranglé fur le " champ, au cas que la fienne " valut beaucoup mieux que l'aun tre. " Diodore de Sicile attribue la même chose à Charondas, légiflateur des Sybarites.

ZALUSKI, (André-Chryfoftôme ) naquit en Pologne & parcourut les Pays-Bas, la France & l'Italie; à fon resour-il obtint un canonicat à Cracovie, puis l'évêché de Plockho. Quelque tems après il fut nommé ambassadeur en Portugal & en Espagne, Après avoir été employé dans plusieurs affaires auffi épinenses qu'embarraffances,il mourus évêque de Varmie & grand chancelier de Pologne en 1711, à 61 ans. Ce prélat est principalement célèbre par 3 vol. in-fol. de Lettres Latines, imprimées depuis 1709 jusqu'à 1711, dans lesquel-

I. ZAMBRI, fils de Salu & chef de la tribu de Siméon, étant entré, à la vue de tout le monde, dans une tente où étoit une femme Madianite, nommée Cozbi, y fut fuivi par Phinées , fils du grandprêtre Eléazar, qui perça ces deux

les on trouve une infinité de faits

très-intéressans sur l'Histoire de Po-

logne & même fur celle de l'Eu-

infames d'un feul coup.

II. ZAMBRI, officier du roi Ela, commandoit la moitié de la cavalerie. S'étant révolté contre son maître, il l'affassina pendant qu'il buvoit à Therfa dans la maison du gouverneur, & s'empara du royaume l'an 928 avant J. C. Dieu, qui l'avoit choisi pourêtre l'infirument de sa vengeance contre les impiétés de Bafa, se servit de son ministère pour exterminer tour ce qui

Fffiii

restoir de la famille de ce roi. Zambri, après avoir accompli les desseins de Dieu sur des criminels que sa justice avoir condamnés, ne jouir paslong-tems du fruir de sa révolte & de sa trahison. Sept jours après son usurpation, l'armée d'Israël établit pour roi Amri, & vint assièger Zambri dans la ville de Thersa. Cet usurpateur se voyant sur le point d'être pris, se brûla dans le palais avec toutes ses richesses, & mourut dans ses iniquités.

quités. ZAMET, (Sébastien) riche financier sous le règne de Henri IV, étoit de Lucques en Italie. Il fur d'abord le confident du duc de Mayenne; mais il fe rangea enfuite du parti du roi, qui l'aima beaucoup, & qui ne l'appelloit que Bastien. On prétend qu'il avoit été cordonnier de Henri III. Il fit une fortune rapide & prodigieuse. Dès l'an 1585, il étoit intéressé dans le sel pour 70 mille écus. Il mourut à Paris le 14 Juillet 1614, âgé de 62 ans, avec les titres de confeiller du roi en fes confeils, gouverneur de Fontainebleau, furintendant de la maison de la reinemere, baron de Murat & de Billy. Il laissa deux fils de Magdeleine le Clerc du Tremblai. L'aîné Jean, maréchal-de-camp, furnommé le grand Mahomet par les Huguenots qu'il persécutoit, fut tué d'un coup de canon au siège de Montpellier, le 8 Septembre 1622. Le cadet Sébaftien, mourut le 2 Févr. 1655, évêque-duc de Langres & premier aumônier de la reine. Ce fut Sébaftien Zamet leur pere, qui répondit froidement au notaire qui paffoit le contrat de mariage d'une de ses filles, & lui demandoit la qualité qu'il vouloit prendre au contrat ? " Qu'il n'avoit qu'à lui donn ner celle de Seigneur de dix-sept

" cents mille écus. " Ce trait a été fort heureusement copié par Des Touches dans sa Comédie du Glorieux. Zamet faisoit un usage magnifique de ses richesses; il avoit les premiers seigneurs de la cour à sa table, & Henri IV même mangeoit quelquesois chez lui.

ZAMOLXIS, esclave de Pythagore, Gète de nation, accompagna fon maître en Egypte. Après avoir appris les coutumes des Egyptiens, il revint dans fon pays, où il civilisa les Gètes & les Thraces. Pour leur faire croire ce qu'il leur avoit prêché, il se bâtit une maifon foûterreine, dans laquelle il se cacha pendant 3 ans. On le croyoit mort; il reparut la 4° année. Les Thraces crurent apparemment qu'il étoit ressuscité, & ils n'oférent douter de tout ce qu'il leur avoit dit. Hérodote fait vivre Zamolxis avant Pythagore; les auteurs se contredisent sur l'histoire de ce philosophe, qui paroît un peu fabuleuse.

ZAMORA, (Gaspar) qui a donné une bonne édition de la Concordance de la Bible, Rouen 1627, in-fol. est plus connu par cette édition, que par les particularités de fa vie.

ZAMORA, Voyez Alfonse, nº. xii... & Sancio.

ZAMOSKI, (Jean) fils de Stanillas, caftelan de Chelme, ville de la Russie Rouge, homme d'un grand mérite sut élevé avec soin par son pere, envoyé à Paris & ensuite à Padoue. Il y parut avec tant de distinction, qu'il sut élu recteur de l'université. Ce sut dans cette sonction honorable qu'il composa, en làtin, ses Livres du Sénat Romain & du Sénateur parfait. De retour en Pologne, il su deva du se qu'il composa au considerables de l'Etat, & sut l'un des

ambassadeurs envoyés à Paris au duc d'Anjou en 1573, pour porter à ce prince l'acte de son élection à la couronne de Pologne. Etienne Battori, prince de Tranfylvanie, étant monté sur le trône de Pologne, lui donna sa niéce en mariage, le fit grand chancelier du royaume, & peu après général de ses armées. Zamoski remplit ces emplois en grand capitaine & en habile ministre. Il réprima l'arrogance de Bafilide, czar de Mofcovie, délivra la Polésie, la Vo lefie & la Livonie, du joug de ce redoutable voisin, lui fit une rude guerre, & assiégea, dans le plus fort d'un rude hiver, la ville de de Pleskow en Moscovie. Etienne Battori étant mort en 1586, un grand nombre de feigneurs Polonois voulurent déférer la couronne à Zamoski; mais il la refusa, & fit élire Sigismond, prince de Suède, qu'il établit sur le trône de Pologne. Il mourut en 1605, honoré du titre de Défenseur de la Patrie & de Protecteur des Sciences. Il établit plusieurs Colléges, y attira par des pensions les plus savans hommes de l'Europe, & fonda lui-même une Université dans la ville qu'il fit bâtir & qui porte fon nom.

ZAMPIERI, peintre célèbre,

Voyez Dominiquin.

ZAMPINI, (Matthieu) jurifconfulte Italien, mais établi en
France depuis long-tems, dédia au
roi Henri III, en 1581, un ouvrage intitulé: De Origine & Atavis
Hugonis Capeti; c'est-à-dire, Des
Aïeux des Hugues Capet. L'auteur
prétend y montrer que les rois de
la III° race descendent en ligne
masculine d'Arnoul, souche de la
feconde, & qu'Arnoul vient en
même ligne de la tige d'où est
forti Cloris; idée plus belle que

folide, à ce que pensent bien des savans.

I. ZANCHIUS, ou ZANCUS, (Basile) de Bergame, prit l'habit de chanoine-régulier. Ses connoiffances dans les humanités, la philosophie & la théologie, lui méritérent la place de garde de la bibliothèque du Vatican. Après avoir exercé cet emploi avec fuccès, il mourut à Rome dans de grands sentimens de piété, l'an 1560. On a de lui plusieurs ouvrages. Les principaux font : I. Des Poësies latines, qui ne sont pas dans le premier rang. On les trouve dans Deliciæ Poetarum Italorum. II. Un Dictionnaire Poëtique en latin. III. Des Questions latines sur les Livres des Rois & des Paralipomènes, Rome 1553, in-4°. Ce favant, regretté après sa mort, essuya plusieurs tracasseries, qui

empoisonnérent sa vie. II. ZANCHIUS, (Jérôme) né en 1516 à Alzano en Italie, entra dans la congrégation des chanoines-réguliers de Latran, à l'âge de 15 ans, & il s'y distingua. Mais Pierre Martyr, chanoine de la même congrégation, ayant embraffé les erreurs du Protestantisme, les communiqua à plusieurs de ses confréres. Zanchins fut du nombre : il fe retira à Strasbourg en 1553, & il y enseigna l'Ecriturefainte & la philosophie d'Aristote. Quoiqu'Apostat, il aimoit la paix & détestoit les guerres théologiques. Il ne put néanmoins les éviter. Les Protestans l'accusérent d'erreur. Il se vit obligé, pour avoir la paix, de quitter Strasbourg en 1563. Il exerça le ministère a Chiavène chez les Grifons, jusqu'en 1568, qu'il alla à Heidelberg, où il fut docteur & professeur en théologie. Il mourut en cette ville le 19 Novembre 1590. On a de lui un Commentaire, fur les Epîtres de St Paul, à Neustad, 1595, în-folio; & un gros ouvrage contre les Anti-Trînitaires, qu'il composa à la follicitation de Fréderic III, électeur Palatin. Zanchius est auteur d'un grand nombre d'autres Livres qui prouvent beaucoup d'érudition. On les a recueillis à Genève, 1613, 8 tomes in-sol. Il n'y parle de l'Eglise Romaine que comme de sa mere, prêt à y rentrer, lorsqu'elle aura réformé les abus qu'il croit

s'y être glissés.

ZANNICHELLI, ( Jean-Jérôme) médecin, né à Modène vers. 1670, voyagea dans une partie de l'Italie pour s'instruire dans fon art. Il se sixa à Venise, & I'y exerça avec fuccès jufqu'à fa mort, arrivée environ l'an 1729. Dans ses momens de loisir, il parcourut les environs de cette République, examina avec foin les Plantes qui y croissent, & en dressa un Catalogue exact & détaillé. Son fils, qui fuivit la route que son pere lui avoit tracée, le revit, l'augmenta de ses nouvelles recherches, & le fit impr. à Venise en 1736, in-fol. en italien, fous le titre de Musaum Zannichellianum.

ZANNONI, (Jacques) né à Bologne vers le commencement du XVII° fiécle, exerça la médecine avec fuccès, & fut connu pour un des plus habiles botanistes Iraliens. Sa fagacité & fes observations lui firent découvrir, que pluneurs Plantes décrites par divers auteurs fous des noms différens, sont les mêmes. Il étudia les anciens & les modernes qui ont écrit fur cet art, les compara enfemble, & les accorda fur plusieurs points. Il mourut en 1682. Les fruits principaux de fes veilles tont: L. Historia Botanica, à Bologne,

în-fol. 1675. II. Rariorum Stirpium Historia, a Bologne, in-fol. 1742. C'est Cajetan Monti qui a procuré cette édition, la plus complette de cet ouvrage.

ZAPOL, on ZATOLSKI, (Jean) vaivode de Tranfylvanie, fut éla roi de Hongrie l'an 1526 par les Etats, après la mort funeste du roi Louis II; mais son élection sut troublée par Ferdinand d'Autriche, qu'un parti de Hongrois proclama roi à Presbourg. Zapol, obligé de se retirer en Pologne, implora le fecours de Soliman II. qui entra dans la Hongrie, & mit Zapel en possession de la ville de Bude. Enfin, après une guerre de plusieurs années, mêlée de fuccès divers, les deux contendans firent entre eux l'an 1736 un accord, qui affûra à l'un & à l'autre la possession de ce que les armes leur avoient acquis. Il eut pour principal ministre le fameux Martinufius, auquel il confia en mourant l'an 1540 la tutelle de son fils Jean-Sigismond, né peu de jours avant sa mort. Ce prince avoit en partage del grands talens pour la guerre, qu'il n'eut que trop d'occasions d'exercer; mais il n'en possédoit pas moins p' le bon gouvernement d'un état.

ZAPPI, (Jean-baptiste-Félix) né à Imola en 1667 fit naître, au milieu des épines de la jurisprudence, les seurs de la Poésie, art pour lequel il avoit beaucoup de talent. Il se rendit à Rome pour y exercer la fonction d'avocat, dans laquelle il s'acquit quelque réputation. Il sit connoissance en cette ville avec le fameux Carlo Maratte, & l'analogie de leurs talens unit le peintre & le poète. Celui-ci découvrit dans Faustine, fille du peintre, un talent marqué pour la poèsie : il l'épousa.

Ensuite il-s'unit avec plusieurs beaux-esprits de Rome, & ils sondérent ensemble l'Académie degli Arcadi. Il mourut à Rome en 1719. On trouve ses Vers dans divers Recueils.

ZARATE, (Augustin de) Espagnol fut envoyé au Pérou, en 1543, en qualité de tréforier-général des Indes. A fon retour, il fur employe, aux Pays-Bas, dans les affaires de la Monnoie. Pendant son séjour aux Indes, il recueillit des Mémoires pour l'Hiftoire de la Découverte & de la Conquête du Pérou, dont la meilleure édition, en espagnol, est celle d'Anvers en 1555, in-8°. Cette Histoire a été traduite en françois, & imprimée à Amsterdam & à Paris, en 2 vol. in-12, 1700. Quoiqu'on ne puisse pas toujours compter fur l'exactitude de cerauteur Espagnol, son ouvr. peut être utile.

ZARINE, monta fur le trône des Scythes-Saces après la mort de Marmarès, que Cyaxare, roi des Mèdes, fit égorger dans un festin, pour fecouer le joug fous lequel les Scythes tenoient les Mèdes asservis depuis 28 ans. Cette reine commanda son armée en perfonne contre celle de Cyaxare, conduite par le gendre de ce prince, nommé Stryangée, jeune seigneur Mède, bien fait, généreux & bon capitaine. Après deux années d'une guerre contre-balancée, Zarine fut vaincue; & son vainqueur, devenu amoureux d'elle, se tua de désespoir, n'ayant jamais pu corrompre sa vertu, quoiqu'il eût touché fon cœur. Cette princesse, rendue à ses sujets, se conduisit en grand-homme. Elle fit défricher des terres, civilifa des nations fauvages, fit bâtir un grand nombre de villes, en embellit d'autres, se fit craindre au dehors, en se saisant aimer & respecter au-dedans.

ZARLINO, (Joseph) de Chioggia, dans l'Etat de Venise, s'est rendu célèbre par la connoissance qu'il avoit de la Musique. Au jugement du P. Mersane &t d'Albert Bannus, Zarlin est le plus savant de tous les auteurs qui ont écrit sur cet art; mais on ne connoissoit alors ni les Rameau, ni les Rousseau. Toutes ses Euvres ont été imprimées en 4 vol. in-sol. 1589 & 1602, à Venise, où il

mourur en 1599.

ZAZIUS, (Hulric) né à Conftance en 1461, fit des progrès s rapides dans le droit, qu'en peu de tems il fut jugé capable d'en donner des leçons en public, & de remplacer son maître. Il mourut en 1539, à Fribourg où il professoit, âgé de 74 ans. On a de lui : I. Epitome in usus Feudales. II. Intellectus Legum singulares, & d'autres ouvrages recueillis à Francfort en 1590, en 6 tomes in-fol, Jean-Hulric ZAZIUS, fon fils, mort en 1565, professa à Bâle la jurisprudence, sur laquelle il laissa quelques ouvrages.

ZEB, prince des Madianites, ayant été vaincu par Gédéon, fut trouvé dans un pressoir où il se cachoit. Les Ephraimites lui ayant coupé la tête, la portérent au

vainqueur.

ZEGEDIN, ou SZEGEDIN, (Etienne de) né en 1505 à Zégédin, ville de la basse Hongrie, mort à Keven en 1572 à 67 ans, sur un des premiers disciples de Luther. Il prêcha le Luthéranisme dans plusieurs villes de Hongrie, & sur fait prisonnier par les Turcs, qui le traitérent avec inhumanité. Ayant recouvré sa liberté, il devint ministre à Bude & en diverses autres villes. On a de lui;

I. Speculum Romanorum Pontificum historicum, 1602, in-8°: ouvrage rempli de fanatisme & de contes absurdes. II. Tabulæ Analyticæ in Prophetas, Pfalmos & Novum-Teftamentum, &c. 1592, in-fol. III. Assertio de Trinitate, 1573, in-8°.

ZEGERS, (Tacite Nicolas)
Cordelier de Bruxelles, compilateur mauffade & mauvais critique, mourut à Louvain en 1559.
On a de lui : I. Des Corredions sur
la Vulgate, 1555, in-8°. II. Des
Notes ou Scholies sur les endroits
les plus difficiles du NouveauTestament. On les trouve dans les
Critici facri de Péarson. III. Une
Concordance du Nouveau-Testament.

ZEILLER, (Martin) natif de Styrie, d'un ministre à Ulm, devint inspecteur des Ecoles d'Allemagne, & mourut à Ulm en 1661, à 73 ans. Quoiqu'il fût borgne, il composa un tres-grand nombre d'ouvrages. Les plus estimés sont ceux qu'il a faits fur la Géographie moderne d'Allemagne : I. L'Itinéraire d'Allemagne. II. La Topographie de Baviére. III. Celle de la Suabe, qui passe pour très-exacte. IV. Celle d'Alface. V. Celle des Etats de Brunswick & du Pays de Hambourg. Tous ces ouvrages sont en · latin, in-fol., & les difficultés principales y font bien discutées. On les a raffemblées dans la Topographie de Merian, 31 vol. in-fol.

I. ZENO, (Charles) célèbre Vénitien d'une tamille ancienne, entra d'abord dans l'état ecclé-fiastique, qu'il quitta pour porter les armes. Il fignala sa valeur dans diverses expéditions; on récompensa ses fervices par le gouvernement du Milanois. Propre à la guerre de mer comme à celle de terre, il eut plusieurs sois le commandement de la flotte des Vénitiens, & remporta sur les Turcs

des avantages confidérables, Malgré ses victoires, il fut accusé d'avoir violé les loix de la république, qui défendent à ses sujets de recevoir ni penfion, ni gratification d'un prince étranger. On le mit en prison; mais son innocence & les murmures des principaux citoyens , lui firent rendre la liberté 2 ans après. Zeno continua de servir sa patrie avec le même zèle. Il facrifia fouvent sa fortune pour payer les foldats & les ramener à leur devoir. Il auroit été élevé à la place de Doge, si l'on avoit pu le remplacer à la tête des armées. Réfolu enfin de confacrer le reste de sa vie au repos, il passa ses derniers jours à Venise, dévoué entiérement à l'étude, à la méditation, recherchant avec empressement la fociété des gens de lettres, & les aidant de ses conseils & de son crédit. Il mourut en 1418, à 84 ans. Léonard Justininiani, orateur de la république, prononça fon Eloge funèbre, Venise 1731. Il avoit été marié deux fois.

II. ZENO, (Apostolo) né en 1669, descendoit d'une illustre maison de Venise, mais d'une branche établie depuis long-tems dans l'isle de Candie. Il s'adonna dès sa jeunesse à la poësse & l'hiftoire, & devint un homme illustre dans la république des lettres. Il établit à Venise l'académie degli Animosi en 1696, & le Giornale de Litterati en 1710. Il en publia 30 vol. qui vont jufqu'en 1719 exclusivem. Comme il étoit aussi alors très - célèbre par ses Poësies dramatigues, il fut appellé à Vienne par l'empereur Charles VI. Il y recut d'abord le titre de Poëte, & ensuite celui d'Historiographe de la cour Impériale : deux emplois qui lui procurérent des pen-

fions & beaucoup de crédit auprès de l'empereur qui l'aimoit. Zeno passa onze ans dans cette cour tout occupé de la composition de ses piéces. Chaque année il en donnoit au moins une. Ce n'étoient pas toujours des Tragédies profanes : il publioit de tems en tems des Drames ou Dialogues fur des sujets sacrés, connus sous les noms d'Azioni sacre, ou d'Oratorio. Apostolo Zeno revint à Venise en 1729, & fut remplacé, peut-être même effacé à la cour de l'empereur, par l'admirable Metastasio. Quand nous disons esfacé. nous ne voulons pas faire entendre que Metastasio obscurcit toute la gloire de Zeno; mais feulement que le style enchanteur du premier lui attira plus de partifans, que l'autre n'en avoit jamais eu. L'empereur continua néanmoins d'honorer celui-ci de fes bonnesgraces, & de lui faire payer les pensions dont il jouissoit à titre de Poëte & d'Historiographe Impérial. Zeno passa les 21 derniéres années de sa vie à Venise, d'où il entretint un commerce avec tous les savans d'Italie & des pays étrangers. Il étoit grand connoisseur en fait d'antiquités, bon critique, excellent compilateur d'anecdotes littéraires, d'un commerce fort aifé, & d'une candeur d'ame qui rendoit sa société très-agréable: Cet homme si estimable mourut en 1750. On a donné en 1753 Traduction françoise des Euvres dramatiques d'Apostolo Zeno, en 2 vol. in-12. Ces 2 vol. ne contiennent que 8 piéces. Zeno en a fait un bien plus grand nombre, impr.en 10 vol. in-8°, en italien, Venife 1744. On a encore de Zeno un grand nombre d'Ecrits sur les Antiquités; des Differtations fur Voffius, 3 vol. in-8°; des Lettres, Venise 1752;

des Disfertatione sur les Historiens Italiens, 2 vol. in-4°. 1752. Son mérite particulier, comme poëte, est l'invention, la force & le sentiment; mais il manque de douceur, d'élégance & de graces. Il est le premier poëte Italien, qui ait appris à ses compatriotes à ne regarder la Musique que comme l'accessione de la Tragédie, & qui leur ait donné les bonnes règles du théâtre tragique.

I. ZENOBIE, femme de Rhadamiste roi d'Ibérie, suivit son mari chassé de ses états par les Arméniens; mais comme l'état de grofsesse où elle étoit alors, la forcoit de rester en chemin, son mari la poignarda à sa priére, & la jetta dans la riviére d'Araxe. Quelques-uns disent qu'elle en mourut; d'autres, que sa blessure n'étant pas mortelle, & que ses habits l'ayant foutenue quelque tems fur l'eau, des bergers qui l'apperçurent, la retirérent de la riviére & panférent sa plaie. Lorsqu'ils eurent appris son nom & sa trifte aventure, ils la menérent à Tiridate qui la traita en reine. Ce fait, qui paroît un peu fabuleux, quoi-que rapporté par Tacite, est de l'an 51 de J. C.

II. ZÉNOBIE, reine de Palmy. re, femme d'Odenat, se disoit issue d'un des Ptolomées & de Cléopâtre. Si elle ne leur dut pas son origine, elle hérita de leur courage. Après la mort de fon mari, en 267, dont on l'accusa d'être l'auteur, elle prit le titre d'Auguste, & posséda plusieurs années l'empire d'Orient, du vivant de Gallien & de Claude II fon fuccesseur. Elle foutint d'un côté avec gloire la guerre contre les Perses, & se défendit de l'autre contre les forces des Romains. Tous les historiens de son tems ont célébré ses ver-

sus, fur-tout fa chasteté admirable, & son goût pour les sciences & pour les beaux-arts. Le philo-Tophe Longin fut fon maitre, & il lui apprit à placer la philosophie sur le trône. Elle savoit parfaitement l'histoire Orientale. & en avoit fait elle-même un Abrégé avec l'Histoire de la ville d'Alexandrie. L'empereur Aurelien ayant résolu de la réduire, marcha jusqu'à Antioche, où Zénobie s'étoit rendue avec la plus grande partie de ses forces, qui montoient à 600,000 hommes. Cette princesse fe mit à la tête de ses troupes, allant à pied lorsqu'il étoit befoin, comme un simple foldat. Les deux armées se rencontrérent; on combattit avec fureur de part & d'autre. Aurélien cut d'abord du désavantage, & fut sur le point de perdre la bataille; mais la cavalerie des Palmyriens s'étant trop avancée, l'infanterie Romaine tomba fur l'infanterie Palmyrienne, l'enfonça, & remporta la victoire. Zénobie, après avoir perdu une grande partie de ses troupes dans cette bataille, s'alla renfermer dans la ville de Palmyre. Le vainqueur l'affiégea, & elle se défendit avec le courage d'un homme & la fureur d'une femme. Aurélien commençant à se lasser des fatigues du siège, écrivit à Zénobie pour lui proposer des conditions raisonnables. Cette princesse lui répondit avec fierté : C'est par la valeur & non par une Lettre, qu'on contraint un ennemi à se rendre. Vous avez été battu par des Voleurs; que ne devez-vous pas craindre de Citoyens qui se défendent? Souvenez - vous que Cléopâtre aima mieux mourir, que d'être vaincue... Aurélien outré pressa vivement le siège, & Zénobie, craignant de tomber entre ses mains, sortit secrettement de la ville en 272. Aurélien la fit poursuivre, & on l'atteignit comme elle alloit passer l'Euphrate. Les foldats demandérent sa mort; mais le vainqueur la réserva pour son triomphe qui fut superbe. On le blâma beaucoup d'avoir triomphé avec tant de faste d'une femme; mais cette femme valoit un héros, & il répara cet outrage par la maniére dont il la traita. Il lui donna une terre magnifique auprès de Rome, où elle passa le reste de fes jours, honorée & chérie. Ses vertus furent ternies par fa paffion pour le vin, par fon faste & par sa cruauté. Quelques auteurs ont cru qu'elle avoit embraffé la religion des Juifs; mais il est plus probable que sa religion étoit une espèce de Déisme. Le Pere Jouve a publié en 1758, in-12, une Hiftoire intéressante de cette héroine.

ZENODORE, sculpteur du tems de Néron, se distingua par une Statue colossale de Mercure, & enfuite par le colosse de Néron, d'environ 110 pieds de hauteur, qui fut confacré au Soleil. Vespasien st dans la suite ôter la tête de Néron, & poser à la place celle d'Apollon, ornée de sept rayons.

I. ZENON D'ÉLÉE, autrement Velie, en Italie, né vers l'an 504 avant J. C. fut disciple de Parménide, & même, felon quelques-uns, fon fils adoptif. Sa modération philosophique se démentoit quelquefois. On rapporte qu'il entra dans une grande colére contre un homme qui lui disoit des injures; & comme il vit qu'on trouvoit étrange fon indignation, il répondit : Si j'étois insensible aux injures, je le serois austi aux louanges. Il montra plus de courage dans une occasion importante. A vant entrepris de rendre la liberté à sa patrie opprimée par le tyran Néarque, & cette entreprise ayant

été découverte, il souffrit avec une sermeté extraordinaire les tourmens les plus rigoureux. Il se coupa la langue avec les dents & la cracha au nez du tyran, de peur d'être forcé, par la violence des tourmens, à révéler ses complices. Quelques-uns disent qu'il fut pilé tout vif dans un mortier. Zénon passe pour l'inventeur de la dialectique, mais d'une dialectique destinée à foutenir le pour & le contre, & à tromper par des sophismes captieux. Il avoit à peu - près les mêmes sentimens que Xenophanes & Parménide touchant l'unité, l'incompréhenfibilité & l'immutabilité de toutes choses. Il n'y a cependant aucune apparence qu'il ait soutenu qu'il n'y a rien dans l'Univers, comme quelques auteurs le lui reprochent. Quoi qu'il en foit, il proposoit des argumens très. embarraffans fur l'existence du mou. vement. Comme il vivoit long-tems avant Diogène le Cynique, il est constant que tous ceux qui ont dit que ce philosophe avoit réfuté les argumens de Zénon en se promenant, ou en faifant un ou deux tours dans fon école, se font trompés.

II. ZENON, fondateur de la secte des Stoiciens: nom qui fut donné à cette secte, de celui d'un d'un Portique où ce philosophe se plaisoit à discourir. Il vit le jour à Citium dans l'isle de Chypre. Il fut jetté à Athènes par un naufrage, & il regarda toute sa vie cet accident comme un grand bonheur, louant les vents de ce qu'ils l'avoient fait échouer si heureusement dans le port de Pirée. Après avoir étudié dix ans sous Cratès & dix autres fous Stilpon , Xenoerate & Polemon, il ouvrit une école qui fut très-fréquentée. Zénon ayant fait une chute, se fit

mourir lui-même, vers l'an 264 avant J. C. Ses disciples suivirent fouvent cet exemple de se donner la mort. Zénon soutenoit qu'avec la Vertu on pouvoit être heureux, au milieu même des tourmens les plus affreux, & malgré les disgraces de la fortune. Ce philosophe avoit coutume de dire : Que si un Sage ne devoit pas aimer, comme quelques-uns le soutiennent, il n'y auroit rien de plus misérable que les personnes belles & vertueuses, puisqu'elles ne seroienz aimées que des sots. Il disoit auffi, qu'une partie de la Science consiste à ignorer les choses qui ne doivent pas être sues; qu'un Ami est un autre nousmêmes; que peu de chose donne la perfection à un ouvrage, quoique la perfection ne soit pas peu de chose. Il comparoit ceux qui parlent bien & qui vivent mal, à la monnoie d'Alexandrie, qui étoit belle, mais composée de faux métal. Il faisoit confister le fouverain bien à vivre conformément à la Nature, selon l'usage de la droite raison. Il ne reconnoissoit qu'un Dieu, qui n'étoit autre chose que l'ame du Monde, qu'il considéroit comme fon corps, & les deux enfemble comme un animal parfait. C'est ce tout, ou le Monde, qui étoir le Dieu des Stoiciens. Il admettoit en toutes choses une Destinée inévitable. Son valet voulant profiter de cette derniére opinion, & s'écriant, tandis qu'il le battoit pour un larcin : J'étois destiné à dérober .--Oui, répondit Zénon, & à être battu. Sa secte a été féconde en grandshommes & en grandes vertus.

III. ZENON, philosophe Epicurien de Sidon, enseigna la philosopie à Cicéron & à Pomponius Atticus. Le mérite des élèves prouve celui du maître. Il avoit des lumiéres, mais encore plus d'orgueil. Il traitoit ses adversaires avec

beaucoup de mépris,

IV. ZENON, dit l'Isaurien, empereur, épousa en 458 Ariadne, fille de Léon I, empereur d'Orient. Il en eut un fils, qui ne vécut que dix mois après avoir été déclaré Auguste.Le bruit courut que Zénon, defirant régner seul, avoit employé le poison pour s'en délivrer. Dès qu'il commença d'être maître, l'an 474, il se plongea dans toutes fortes de voluptés. Sa vie déréglée le rendit fi odieux, que Vérine sa belle-mere, & Basilisque frere de Vérine, travaillérent à le détrôner. Zénon fut chassé en 475 par Bafilisque, qui s'étant emparé du trône, en fut renversé luimême l'année suivante par celui qu'il avoit supplanté. Cet empereur ainsi rétabli n'en sut pas plus sage. Il devint le persecuteur des Catholiques. Sous prétexte de rétablir l'union, il publia un fameux édit sous le nom d'Hénotique, qui ne contenoit rien de contraire à la doctrine Catholique fur l'Incarnation; mais on n'y faisoit aucune mention du Concile de Calcédoine. Il employa toute son autorité pour faire recevoir son édit, & maltraita tous ceux qui étoient attachés à ce Concile, qui étoit la derniére règle de la Foi orthodoxe. Sa vie dissolue le jetta dans des dépenses excessives, qui surpaffoient de beaucoup les revenus de la couronne. Il fit d'aussi grandes levées d'argent, que s'il eût eu à foutenir une guerre contre toutes les Puissances de l'Europe & de l'Asie. Il établit le tribut fcandaleux, nommé Chryfargyrum, qui s'étendoit sur toutes les perfonnes de l'empire, de tout âge, de tout sexe, de toute condition, nommant dans son édit les femmes débauchées, celles qui étoient féparées de leurs maris, les esclaves & les mendians. Il n'eut pas honte

de mettre un impôt sur chaque cheval, fur les mulets, les ânes, les bœufs, les chiens, & le fumier même. Par un abus encore plus criant, il rendit toutes les charges vénales. Les tribunaux ne furent remplis que par des ames inréressées & injustes, qui cherchoient à se dédommager du prix de leurs charges fur les opprimés. & vendoient la faveur de leurs jugemens à celui qui la pavoit le plus cher. Zénon mourut d'une manière digne de sa vie, en 491. Zonare dit, qu'un jour qu'il étoit extrêmement affoupi après un excès de vin, Ariadne sa femme le fit mettre dans un fépulcre, difant qu'il étoit mort. Lorsqu'il fut revenu de fon affoupiffem. & qu'il vit fon état, il cria qu'on vînt le secourir. Mais tous ses courtisans furent sourds à ses cris; & ce prince qui avoit fait mourir tant de monde pour s'enrichir, se vit réduit, en périssant, à n'avoir pour nourriture & pour breuvage que ses membres & son fang. Il avoit 65 ans, & en avoit régné 17 & 3 mois.

ZENONIDE, femme de l'empereur Basilisque, étoit d'une beauté éclarante & d'une figure pleine de charmes & de graces. Elle favorifa l'Eutychianisme, & aux erreurs elle joignit les vices. Ses amours avec Hermate neveu de son époux, furent le scandale de Constantinople. Dangereuse dans ses amours, elle étoit implacable dans ses haines, & elle perfécuta les Catholiques avec fureur. Comme elle avoit été com plice des crimes de Bafilisque, elle fut envelopée dans ses malheurs. Le peuple deConstantinople s'étant révolté, elle se vit arracher du pied des autels où son mari & elle s'étoient réfugiés, par Acace patriarche de Constantinople, qui les abandonna à la vengeance de Zénon.

Ce prince les envoya en exil, où ils terminérent leurs jours en 476,

par la faim & le froid.

ZEPHIR ou ZEPHYRE, Dieu du Paganisme, fils de l'Aurore, & amant de la Nymphe Chloris selon les Grecs, ou de Flore selon les Romains, présidoit à la naissance des sleurs & des fruits de la terre, ranimoit la chaleur naturelle des plantes, & par un sousse doux & agréable, donnoit la vie à tous les êtres. On le représentoit sous la forme d'un jeune-homme, d'un air fort tendre, ayant sur la tête une couronne composée de toutes sortes de fleurs.

ZEPHIRIN, (St) pape après Vitor I, le 8 Août 202, gouverna saintement l'Eglise, & mourut de même le 20 Décembre 218. Les deux Epitres qu'on lui attribue, ont été fabriquées long-tems après lui. Ce sut sous son pontificat que commença la 5° persécution, qui sut si cruelle, qu'on crut que l'Ante-

Christ étoit proche.

I. ZEPPER, (Guillaume) zepperus, théologien de la religion Prétendue-Réformée, ministre à Herborn au XVII° siècle, publia un livre intitulé: Legum Mosaicarum forensium Explicatio, réimprimé en 1614, in-8°. Il y examine si les loix civiles des Juis obligent encore, & quand elles ont été abolies. Ce livre prouve beaucoup d'érudition.

II. ZEPPER, (Philippe) donna les Loix civiles de Moyse comparées avec les Romaines, à Hall en 1632, in-8°: ouvrage plein de profondes recherches. Ce savant étoit con-

temporain du précédent.

ZEUXIS, peintre Grec, vers l'an 400 avant J. C., étoit natif d'Héraclée; mais comme il y avoit un grand nombre de villes de ce nom, on ne fait point au juste de laquelle il étoit. Quelques favans conjecturent néanmoins qu'il étoit d'Héraclée proche Crotone, en Italie. Zeuxis fut disciple d'Apollodore; mais il porta à un plus haut dégré que son maître, l'intelligence & la pratique du coloris & du clair-obscur. Ces parties essentielles, qui font principalement la magie de l'art, firent rechercher fes ouvrages avec empressement. Ses fuccès le mirent dans une telle opulence, "qu'il ne vendoit plus " fes tableaux, parce que (difoit-" il ) aucun prix n'étoit capable de " les payer ". Apollodore sur mauvais gré à zeuxis de la réputation qu'il se faisoit par ses talens, & ce rival indigné ne put s'empêcher de le décrier vivement dans une faryre. L'élève ne fit que rire de la colère de son maître. Ayant sait un tableau représentant un Atlilète avec la derniére vérité, il se contenta de mettre au bas: On le critiquera plus facilement qu'on ne l'imitera. Les anciens ont aussi beaucoup vanté le tableau d'une Hélène que ce peintre fit pour les Agrigentins. Cette nation lui avoit envoyé les plus belles filles d'Agrigente. zeuxis en retint cinq, & c'est en réunissant les graces & les charmes particuliers à chacune, qu'il conçut l'idée de la plus belle perfonne du monde, que son pinceau rendit parfaitement. Les Crotoniates, jaloux de la belle Grecque que le pinceau de Zeuxis avoit fait naître parmi eux, ne la firent d'abord voir que difficilement & pour de l'argent. Ce qui donna lieu à quelque mauvais plaisant d'appeller ce portrait Hélène la Courtifane... Nicomaque ne pouvoit se lasser d'admirer ce chef-d'œuvre. Il paffoit régulièrement une heure ou deux chaque jour à le confidérer. Un de ces hommes froids, incapable

d'éprouver la moindre émotion à l'aspect du beau, remarquoit des défauts dans ce fameux tableau. Prenez mes yeux, dit un admirateur au censeur, & vous verrez que c'est une Divinité. Ce peintre faisiffoit la nature dans toute sa vérité. Il avoit représenté des raisins dans une corbeille, mais avec un tel art, que les oiseaux séduits venoient pour béqueter les grappes peintes. Une autre fois il fit un tableau où un jeune garçon portoit un panier aussi rempli de raisins; les oiseaux vinrent encore pour manger ce fruit. zeuxis en fut mécontent, & ne put s'empêcher d'avouer qu'il falloit que le porteur fût mal représenté, puisqu'il n'écartoit point les oiseaux. zeuxis avoit des talens supérieurs, mais il n'étoit pas sans compétiteurs. Parrhasius en fut un dangereux pour lui. Il appella un jour ce peintre en défi. zeuxis produisit son tableau aux raisins, qui avoit trompé les oiseaux mêmes; mais Parrhasius ayant montré son ouvrage, zeuxis impatient s'écria: Tirez donc ce rideau, & ce rideau étoit le sujet de son tableau. zeuxis s'avoua vaincu, " puisqu'il n'avoit » trompé que des oiseaux, & que " Parrhasius l'avoit séduit lui-mên me ». On reprochoit à zeuxis de ne favoir pas exprimer les passions de l'ame, de faire les extrémités de ses figures trop prononcées. Si l'on en croit Festus, ce peintre ayant représenté une vieille avec un air extrêmement ridicule, ce tableau le fit tant rire qu'il en mourut : conte extraordinaire & incroyable. Voyez fa Vie par Carlo Datti, Florence 1667, in-4°, avec celles de quelques autres Peintres Grecs.

I. ZIEGLER, (Bernard) théologien Luthérien, né en Misnie l'an 1496, d'une famille noble, mort en 1556, devint professeur de théologie à Leipfick. Luther & Mélanchton l'estimoient beaucoup, & ne l'aimoient pas moins. On a de lui un Traité de la Meffe, & d'autres ouvrages latins de théologie & de controverse, qu'on laisse dans la poussière des bibliothèques.

H. ZIEGLER, (Jacques) mathématicien & théologien, natif, fuivant le Ducatiana, de Lindau en Suabe, mort en 1549, enseigna long-tems à Vienne en Autriche. Il se retira ensuite auprès de l'évêque de Passau. On a de lui plufieurs ouvrages. I. Des Notes fur quelques passages choisis de l'Ecriture-fainte, Bale 1548, in-fol. II. Description de la Terre-sainte, Strasbourg 1536, in fol.; elle eft affez exacte.III. De confiructione folida Sphera, in-4°, ouvrage effimé. IV. Il a fait un Commentaire sur le second livre de Pline, qui n'est point à mépriser.

III. ZIEGLER, (Gaspard) né à Leipfick en 1621, devint professeur en droit a Wittemberg, puis conseiller des Appellations & du confistoire. Il mourut à Wittemberg, en 1690. On a de lui: I. De Milite Episcopo. II. De Diaconis & de Diaconissis, Vittemberg 1678, in-4°. III. De Clero Renitante. IV. De Episcopis, Nuremberg 1686, in-4°. V. Des Notes Critiques sur le Traité de Grotius, du Droit de la Guerre & de la Paix, & d'autres ouvrages favans. Cet anteur avoit été employé par la cour de Saxe dans des affaires importantes.

ZIGABENUS, Voyez EUTHY-

MIUS, nº II.

ZILLETTI, (François) favant jurisconsulte du XVI° siécle. Il publia le Recueil des Commentaires fur le Droit canonique, sous le

Ette de Trastatus Trastatuum, Venet. 1548, 16 tomes; 1584, 18 tomes, qui se relient quelquesois en 29. On ne les consulte guéres aujourd'hui.

ZIMISCES, Voyez JEAN I, em-

pereur, nº xLIX.

ZINGHA, reine d'Angola, étoit sœur de Gola-Bendi, souverain de ce royaume dans le dernier siécle. Ce despote Africain avoit immolé à fa défiance prefque toute sa famille. Zingha, dont il avoit fait massacrer le fils, & une autre fœur, étoient les feules qu'il eût épargnées. Gola-Bendi ayant été entiérement défait par les Portugais, qui ont des établiffemens voifins d'Angola, s'empoisonna, ou fut empoisonné par Zingha. Quoi qu'il en foit, l'ambitieuse princesse s'empara du trô. ne après la mort de son frere; & pour mieux s'y affermir, elle poignarda fon neveu, fils de Bendi, qui auroit pu le lui disputer. Bientôt détrônée elle-même par les Portugais, elle se vit obligée de fuir, & de s'enfoncer seule dans des déferts horribles. Après y avoir resté quelque tems, elle pénétra jusques dans l'intérieur de l'Afrique Méridionale, chez une nation féroce & antropophage, appellée les Giagues ou Jagas, dont elle adopta les usages barbares, dans la vue de s'en faire reconnoître fouveraine, & de les employer à ses projets de vengeance. En effet elle parvint à se faire déférer l'autorité suprême par les Giagues, en se dépouillant comme eux de tout sentiment d'humanité, en se nourrissant de la chair de ses sujets, & en égorgeant elle - même les victimes humaines qu'ils offroient à leurs idoles. Après les avoir gouvernés ginsi pendant 30 ans, cette prin-Tome VI.

cesse plus que septuagénaire, se repentit des atrocités auxquelles le defir de se venger & de régner l'avoient entraînée comme malgré elle. Elle résolut d'abolir les coutumes affreuses, & sur-tout le culte abominable des Giagues, & de retourner fincérement au Chrif. tianisme, qu'elle avoit autrefois embrassé par politique. Le viceroi Portugais de Loando, informé de fon changement, lui envoya un Capucin nommé le P. Antoine de Gaïette. Ce missionnaire reçut fon abjuration, & la détermina à céder au roi de Portugal ses prétentions sur le royaume d'Angola. Zingha publia ensuite des édits pour l'abolition des victimes humaines & des autres fuperstitions des Giagues, & s'appliqua avec ardeur à étendre le Chriftianisme dans ses états. Mais son grand âge ne lui laissa pas le tems d'achever son ouvrage. Elle mourut avec de grands sentimens de pénitence, à 82 ans , le 17 Décembre 1664, laissant sa nation à demi policée, & inconsolable de fa perte. Tel est le précis d'un ouvrage moitié historique & moitié romanesque, traduit en partie de l'anglois, & publié en 1769 par M. Castilhon, fous le titre de : Zingha Reine d'Angola, Nouvelle Africaine. Les faits principaux sont puisés dans des Mémoires qu'a laissés le Capucin Antoine de Galette. En fremiffant des forfaits que la vengeance & la barbarie de sa nation lui firent commettre, on admire dans Zingha un courage invincible, une fermeté au-dessus des revers, une certaine empreinte de grandeur & d'héroïsme qui règne dans toute sa conduite. Nous terminerons cet article par un trait qui la caractérise. Bendi son frere, roi d'Angola, ayant effuyé plusieurs Ggg

échecs contre les Portugais, se vit réduit à desirer la paix. Zingha fut chargée de la négociation auprès du vice-roi Portugais. Celuici lui donna audience, fuivant l'ufage, affis fur une espèce de trône dans une falle où il n'y avoit point d'autre fiége pour elle qu'un cousin sur un tapis qui couvroit le parquet. La fiére princesse d'Angola ordonna à une de fes femmes de se poser sur les genoux & les mains, & se fit un siége de son dos. C'est à l'occafion, de cette ambassade que, pour se concilier la Portugaise, Zingha avoit feint de l'inclination pour le Christianisme, & s'étoit faite baptifer. On trouve dans le Moreri l'article de cette reine Africaine, fous le nom défiguré de Xinga : il a été compofé fur les Relations fabuleuses de Daper & de Ludolf.

ZISKA, (Jean) gentilhomme Bohémien, fut élevé à la cour de Bohême, du tems de Wenceslas. Ayant pris le parti des armes fort jeune, il fe fignala en diverfes occasions, & perdit un ceil dans un combat; ce qui le fit appeller Zifka, c'est-à-d. borgne. Les Hussites, outrés de la mort de JeanHus, le mirent à leur tête pour la venger. Il affembla une armée de paysans, & il les exerça si bien, qu'en peu de tems il eut des troupes aussi bien disciplinées que courageuses. Wencestas étant mort en 1414, il s'oppofa à l'empereur Sigismond, à qui appartenoit le royaume de Bohême. Il affiégea la ville de Rabi, où il perdit son autre œil d'un coup de flèche, & ne laissa pas néanmoins de faire la guerre. Il se donna un grand combat devant Auslig fur l'Elbe, que Ziska affiégeoit, où neuf mille Catholiques demeurérent fur la place.

Cette victoire le rendit maître de la Bohême; il y mit tout à feu & à fang, ruina les monastéres & brûla les campagnes. Son armée groffissoit tous les jours. Pour éprouver la valeur de ses troupes, il les mena à la petite ville de Rkiékan, qui avoit une forteresse; il emporta l'une & l'autre, & condamna aux flâmes sept prêtres. De-là il se rendit à Prachaticz, la fomma de fe rendre, & de chasser tous les Catholiques. Les habitans rejettérent ces conditions avec mépris; Ziska fit donner l'affaut, prit la ville, & la réduisit en cendres. Sigismond, allarmé de ses progrès, lui envoya des ambaffadeurs, lui offrit le gouvernement de la Bohême avec les conditions les plus honorables & les plus lucratives, s'il vouloit ramener les rebelles à l'obéiffance. La peste sit échouer ces négociations; Ziska en fut attaqué, & en mourut l'an 1424. C'est une fable, que l'ordre qu'on raconte qu'il donna en mourant, de faire un tambour de sa peau. Théobalde témoigne qu'on lisoit encore, au tems où il écrivoit, cette Epitaphe sur son tombeau: " Ci " gît Jean ZISKA, qui ne le céda » à aucun Général dans l'art mi-» litaire. Rigoureux vengeur de " l'orgueil & de l'avarice des Ec-» clésiastiques, & ardent désen-" feur de la patrie. Ce que fit » en faveur de la République Ro-" maine Appius Claudius l'aveugle " par ses conseils, & Marcus Fu-" rius Camillus par fa valeur, je " l'ai fait en faveur de ma patrie. » Je n'ai jamais mangué à la for-" tune, & elle ne m'a jamais man-" qué; tout aveugle que j'étois, " j'ai toujours bien vu les occa-» fions d'agir. J'ai vaincu onze " fois en bataille rangée; j'ai pris

ZONCA, (Victor) habile mathématicien d'Italie, du xvir° fiécle, se livra particuliérement à la méchanique & à l'architecture, & y réussit. Il avoit un talent particulier pour inventer de nouvelles machines. On dit que la lecture des ouvrages de Ramelli lui inspira ce goût. Il publia ses Inventions dans un ouvrage imprimé à Padoue, 1621, in-fol. sous ce titre: Novo Teatro di Machini & Edificii.

I. ZOPYRE, l'un des courtifans de Darius fils d'Hystaspe, vers l'an 520 avant J. C. se rendit sameux par le stratagême dont il se fervit pour soumettre la ville de Babylone, affiégée par ce monarque. S'étant coupé le nez & les oreilles, il se présenta en cet état aux Babyloniens, en leur difant que "c'étoit fon prince qui l'avoit o, si cruellement maltraité. » Les Babyloniens, ne doutant point qu'il ne se vengeat , lui confiérent entiérement la défense de Babylone, dont il ouvrit ensuite les portes à Darius, après un siége de 20 mois. Ce prince lui donna en récompense le revenu de la province de Babylone, pour en jouir pendant toute sa vie; ce ne fut pas affez des récompenses, il y ajoûta des distinctions & des careses. Il dit souvent qu'il aimeroit mieux avoir Zopyre non mutilé, que vingt Babylones.

II. ZOPYRE, médecin, qui communiqua à Mithridate, roi de Pont, la description d'un antidote, comme un remède affûré contre toutes sortes de poisons. Ce prince en sit faire diverses expériences sur des criminels condamnés à mort, qui réussirent toutes. Celse parle d'un antidote appellé Ambrosa, composé par un médecin du même nom pour un roi Ptolo-

mée. Quoique cet antidote foit un peu différent du premier, il pourroit être du même médecin qui l'auroit préfenté à un des premiers Ptolomées, contemporains de Mithridate. On trouve un autre ZOPYRE, aufii médecin, qui vivoit dans le 2° fiécle, du tems de Plutarque.

ZOROASTRE, philosophe de l'antiquité, fut (dit-on) roi des Bactriens. Il s'acquit une grande réputation parmi les Perses, auxquels il donna des loix sur la religion. Quelques auteurs le font plus ancien qu'Abraham, & d'autres le reculent jusqu'à Darius, qui succéda à Cambyse; enfin d'autres distinguent plusieurs Zoroaftres. Quoi qu'il en soit de ces différentes opinions, on ne peut guéres douter qu'il n'y ait eu dans la Perfe , long-tems avant Platon . un fameux philosophe nommé Zoroaftre, qui devint le chef des Mages ; c'est-à-dire de ces philosophes qui joignoient à l'étude de la religion, celle de la métaphyfique, de la physique & de la science naturelle. Après avoir établi sa doctrine dans la Bactriane & dans la Médie, Zoroastre alla à Suze sur la fin du règne de Darius, dont il fit un prosélyte de sa religion. Il se retira ensuite dans une caverne, & y vécut long-tems en reclus. Les sectateurs de Zoroastre subfissent encore en Asie, & principalement dans la Perse & dans les Indes. Ils ont pour cet ancien philosophe la plus profonde vénération, & le regardent comme le grand Prophète que Dieu leur avoit envoyé pour leur communiquer sa loi. Ils lui attribuent même un livre qui renferme sa doctrine. Cet ouvrage, apporté en France par l'infatigable & favant M. Anquetil, a été traduit par le même dans le Recueil qu'il a pu-

Ggg iij

blié en 1770, sous le nom de Zend-Avesta, 2 vol. in-4°. L'original a été dépofé à la bibliorhèque-royale. Le nom de Gaure ou Guebre qu'ils portent, est odieux en Perfe: il fignifie en Arabe Infidèle, & on le donne à ceux de cette fecte comme un nom de nation. Ils ont à Ispahan un fauxbourg appellé Gaurabard, ou la Ville des Gaures, & ils y font employés aux plus baffes & aux plus viles occupations. Les Gaures font ignorans, pauvres, fimples, patiens, superstitieux, d'une morale rigide, d'un procédé franc & fincére, & très-zèlés pour leurs rits. Ils croient la Réfurrection des morts, le Jugement dernier, & n'adorent que Dieu feul. Quoiqu'ils pratiquent leur culte en préfence du Feu, en se tenant vers Ie Soleil, ils protestent n'adorer ni l'un ni l'autre. Le Feu & le Soleil étant les fymboles les plus frapans de la Divinité, ils lui rendent hommage en se tournant vers eux. Les Perfans & les autres Mahométans les persécutent par-tout, & les traitent à-peu-près comme les Chrétiens traitent les Juifs. Les Guèbres ne se marient qu'à des femmes élevées & qui perfévérent dans leur Religion. Si dans les 9 premiers mois de mariage elles font stériles, ils peuvent en prendre une 2°. Ils ont enfin un goût particulier pour les mariages inceffucux.

ZOROBABEL, de la famille des rois de Juda, fils ou petit-fils de Salathiel, joua un rôle à Babylone où fes freres étoient en captivité. Cyrus, pénétré d'estime pour Zorobabel, lui remit les vases facrés du Temple, qu'il renvoyoit à Jérufalem; & ce vertueux Israëlite sut le chef des Juis qui retournérent en leur pays. Quand ils surent arrivés. Zorobabel commença à jet-

ter les fondemens du Temple, l'ara 535 avant J. C.; mais les Samaritains firent tant par leurs intrigues auprès des ministres de la cour de Perse, qu'ils vinrent à bout d'interrompre l'ouvrage. Le zèle des Juifs s'étant ralenti, ils furent punis de leur indifférence, par plusieurs fléaux dont Dieu les frappa. La 2º année du règne de Darius fils d'Hystaspes, il leur envoya les prophètes Aggée & Zacharie, pour leur reprocher le mépris qu'ils faisoient de son culte, & leur négligence à bâtir! fon Temple. Zorobabel & tout le peuple reprirent avec une ardeur admirable ce travail, interrompu depuis 14 ans. Zorobabel préfidoit à l'ouvrage, qui fut achevé l'an 515 avant J. C. La dédicace s'en fit solemnellement la même année.

I. ZOSIME, (St) Grec de naiffance, monta fur la chaire de St Pierre après Innocent I, le 18 Mars 417. Celestius, disciple de Pelage, lui en imposa d'abord; mais dans la fuite, ce pape ayant été détrompé par les évêques d'Afrique. il confirma le jugement rendu par son prédécesseur contre cet hérétique, & contre Pelage son maitre. Il obtint de l'empereur un rescrit pour chasser les Pélagiens de Rome. Zosime décida le différend qui étoit entre les Eglises d'Arles & de Vienne, touchant le droit de métropole sur les provinces Viennoise & Narbonnoise; & se déclara en faveur de Patrocle, évêque d'Arles. Ce pontife, également favant & zèlé, mourut le 26Décembre 418. On a de lui XVI Epîtres, écrites avec chaleur & avec force. Elles se trouvent dans le recueil des Epistola Romanorum Pontificum de Dom Coustant, in-fol.

II. ZOSIME, comte & avocat du Fisc sous l'empereur Théodose le "In en main la caufe des malheu" reux & celle des indigens, con" tre des Prêtres fenfuels & char" gés de graisfe, & j'ai éprouvé
" le fecours de Dieu dans cette
" entreprife. Si leur haine & leur
" envie ne m'en avoient empê" ché, j'aurois été mis au rang
" des plus illustres personnages;
" cependant, malgré le Pape,
" mes os reposent dans ce lieu
" facré,"

ZIZIM, ou ZEM, fuivant la prononciation Turque, fils de Mahomet II empereur des Turcs, & frere de Bazajet II, est l'un des princes Ottomans dont nos historiens ont le plus parlé. Mahomet II craignoit que l'amitié de ces deux freres ne les réunit contre lui, ou que la jalousie ne mît de la divifion entr'eux. Il donna à Zizim le gouvernement de la Lycaonie, dans l'Asie mineure, & à Bajazet celui de la Paphlagonie, & les tint toujours fi éloignés l'un de l'autre, qu'ils ne s'étoient vus qu'une feule fois, lorfqu'il mourut l'an 1481. Après sa mort, Bajazet, qui étoit l'aîné, devoit naturellement lui succéder, & fut en effet déclaré empereur le premier. Mais Zizim prétendit que l'empire lui appartenoit, parce qu'il étoit né depuis que son pere avoit pris le sceptre, au lieu que Bajazet étoit venu au monde dans le tems que Mahomet n'étoit encore qu'un homme privé. Il s'empara de Pruse, ancienne demeure des empereurs Ottomans, & se fit un parti considérable. Mais ayant été défait par Acomat, général de l'armée de Bajazet, il se retira en Egypte; puis en Cilicie, & de-la en Lycie. Ne trouvant aucun asyle assûré, il demanda une retraite au grandmaître de Rhodes, où il fut reçu magnifiquement au mois de Juil-

let 1484. Il en partit le 1es de Septembre suivant pour venir en France. Il y fur gardé dans la commanderie de Bourgneuf, sur les confins du Poitou & de la Marche, & y demeura jusqu'en l'an 1499, qu'il fut livré aux députés du pape Innocent VIII, & conduit à Rome. Alexandre VI le livra en 1495 à Charles VIII, & il mourut peu de tems après. On dit que ce pape avoit eu soin de le faire empoifonner, de peur que la France n'en tirât quelque avantage. On ajoûte qu'Alexandre avoit reçu de Bajazet une grande somme d'argent, pour faire périr ce prince. Il laissa un fils, nommé Amurat. qui se réfugia à Rhodes. Après la prise de la place, ce prince infortuné s'étoit caché, dans l'espérance de se sauver dans le vaisfeau du grand-maître. Il fut découvert & mené à l'empereur Soliman, qui le fit aussi-tôt étrangler en présence de toute son armée, avec ses deux enfans mâles. Deux filles qu'il avoit, furent conduites au serrail à Constantinople. Zizim avoit l'esprit vif, l'ame noble & généreuse, de la passion pour les lettres aussi bien que pour les armes, & quoique zèlé Musulman, il aimoit les chevaliers de Rhodes que son pere détestoit.

ZIZIME, fut élu l'an 824 par la noblesse Romaine pour fuccéder au pape Paschal I, tandis que le clergé & le peuple nommoient Eugène II; ce qui auroit causé un chisme, si l'empereur Lothaire n'étoit venu à Rome, où il appuya l'élection d'Eugène, & obligea Zi-

zime à se retirer.

I. ZOÈ CARBONOPSINE, 4° femme de l'empereur Léon VI, avoit une vertu mâle, un esprit élevé, un discernement juste, & la connoissances des affaires. Elle ace

Ggg ij

coucha en 905 de Constantin Porphyrogenète. Ce prince étant devenu empereur en 912, Zoé chargée de la tutelle de son fils & de l'administration de l'état, choistit des ministres & des généraux capables de la seconder. Après avoir distipé la révolte de Constantin Ducas, elle sit la paix avec les Sarrasins, & força les Bulgares par des victoires à rentrer dans leur pays. Elle ne sur pas aussi heureuse contre les cabales des courtissans; elle sur exilée de la cour par son sils, & elle mourut dans sa retraite.

II. ZOE, fille de Constantin XI, née en 978, fut également ambitieuse, débauchée & cruelle. On la donna en mariage à Argyre, qui obtint le trône impérial après la mort de son beau-pere en 1028. Zoé s'étant dégoûtée de son époux, le fit étrangler dans le bain, & mit fur le trône un orfèvre, nomméMichel Paphlagonien qu'elle avoit époufé. Ce prince abandonna le gouvernement de l'empire à son frere Jean, qui le détrôna & le fit enfermer dans un monastère. Zoé eut le même fort. Mais en 1042, elle fut tirée de sa retraite pour régner avec fa foeur Theodora. Elle partagea fa couronne avec Conflantin Monomague, fon ancien amant, l'homme le plus scélérat & le plus débauché de la cour, & l'épousa en 3es nôces à l'âge de 64 ans. Elle mourut 8 ans après en 1050, après avoir travaillé de concert avec Monomaque à ruiner l'empire. Elle égala dans le crime la mere de Néron, & n'essuya point ses malheurs.

ZOILE, rhéteur, natif d'Amphipolis, ville de Thrace, se rendit sameux par ses critiques des ouvrages d'Isocrate & des vers d'Homére, dont il se saison appeller le Fléau. Il vint de Macédoine

à Alexandrie, où il distribua ses censures de l'Iliade, vers l'an 270 avant J. C. Il les présenta à Ptolomée, qui en fut indigné. Zoïle lui ayant demandé le prix de fes impertinences, parce qu'il mouroit de faim; ce prince lui répondit àpeu-près comme Hiéron avoit fait au philosophe Xenophanes : Que puisque Homère, qui étoit mort depuis mille ans nourrissoit plusieurs milliers de personnes ; Zoile , qui se vantoit d'avoir plus d'esprit qu'Homère, devoit bien avoir l'industrie de se nourrir lui-même. La mort de ce misérable fatyrique est racontée diverfement. Les uns disent que Ptolomée le sit mettre en croix, d'autres qu'il fut lapidé, & d'autres qu'il fut brûlé tout vif à Smyrne. Le nom de Zoïle a resté aux mauvais critiques : mais les ouvrages de cet auteur ont disparu, tandis qu'Homère subfistera éternellement.

ZONARE, (Jean) historien Grec, exerça des emplois confidérables à la cour des empereurs de Constantinople. Lassé des traverses du monde, il fe fit moine dans l'ordre de St Bafile, & mourut ayant le milieu du XII° fiécle. On a de lui des Annales, qui vont jusqu'à la mort d'Alexis Comnène en 1118. C'est une compilation indigeste, telle qu'on pouvoit l'attendre d'un moine Grec aussi crédule qu'ignorant. Il est insupportable lorsqu'il ne copie pas Dion; cependant il peut être utile pour l'histoire de son tems. La meilleure édition de fon ouvrage est celle du Louvre, 1686 & 1687, 2 vol. in-fol. Le préfident Coufin en a traduit en francois ce qui regarde l'histoire Romaine. On a encore de Zonare des Commentaires sur les Canons des Apôtres & des Conciles, Paris 1618, infol. ; & quelques Traités peu efti-

de part & d'autre. Zuingle fit tous ses efforts pour éteindre le feu qu'il avoit allumé. Il n'étoit pas brave, & il falloit qu'en qualité de premier Pasteur de Zurich il allat à l'armée. Il fentoit qu'il ne pouvoit s'en dispenser, & il nedoutoit pas qu'il n'y pérît. Une Comète qui parut alors, le confirma dans la perfuafion qu'il feroit tué. Il s'en plaignit d'une manière lamentable, & publia que la Comète annoncoit sa mort & de grands malheurs fur Zurich. Malgré les plaintes de Zuingle, la guerre fut réfolue, & il fut obligé d'accompagner une armée de 20 mille hommes. Les Catholiques se mirent derriére un défilé par où les ennemis ne pouvoient passer que l'un après l'autre. La plus grande partie de l'armée des Zuingliens périt les armes à la main, & l'autre fut mise en fuite. Zuingle fut du nombre des morts : ce fut le 11 Octobre 1531; il avoit environ 44 ans. Les Catholiques brûlérent fon corps, tandis que fon parti le regardoit comme un martyr. Ce réformateur n'étoit ni favant, ni grand théologien, ni bon philosophe, ni excellent littérateur : il avoit l'esprit juste, mais borné: il exposoit avec assez d'ordre ses pensées; mais il pensoit peu profondément, si l'on en juge par fes ouvr. recueillis à Zurich, 1581, vol. in-fol. Zuingle adressa, quelque tems avant fa mort, une Confesfion de Foi à François I. En expliquant l'article de la vie éternelle, il dit à ce prince qu'il doit espérer de voir l'affemblée de tout ce qu'il y a eu d'hommes faints, courageux & vertueux, dès le commencement du monde : " Là vous » verrez, dit-il , les deux Adams, » le racheté & le rédempteur; > vous verrez un Abel, un Enoch;

" vous y verrez un Hercule, un "Théfée, un Socrate, un Arifide, " un Antigonus, &c. " La Réforme introduite en Suiffe par Zuingle, fut adoptée dans plufieurs autres pays; on feconda ses efforts à Berne, à Bâle, à Constance, &c. Genève la reçue en partie, & la différence qu'il y avoit entre les dogmes de Zuingle & ceux de Calvin, n'altéra jamais la communion de leurs partisans.

ZUMBO, (Gaston - Jean) sculpteur, né à Syracuse en 1656, mort à Paris en 1701, demeura longtems à Rome, & passa de-là à Florence, où le grand-duc de Toscane le recut avec des marques de distinction. Il s'arrêta aussi à Gênes, & y donna des preuves de son rare mérite. Une Nativité du Sauveur, & une Descente de Croix qu'il fit dans cette ville, passent pour des chef-d'œuvres de l'art. La France fut le terme de fes vovages; il travailla à plusieurs piéces d'anatomie. Philippe, duc d'Orléans, qui avoit un goût fi grand & si éclairé, honora plusieurs sois Zumbo de ses visites. On parle d'un fujet exécuté par ce sculpteur, appellé la Corruzione, ouvrage admirable pour la vérité, l'intelligence & les connoissances qui s'y font remarquer. Ce font cinq figures colorises au naturel. La 1re repréfente un Homme mourant; la 2°, un Corps mort; la 3°, un Corps qui commence à se corrompre ; la 4°, un Corps qui est corrompu; la 5 un Cadavre plein de pourriture & mangé des vers.

ZUMEL, (François) de Palencia en Espagne, mort en 1607, sut professeur de théologie à Salamanque, & général des religieux de la Merci. Il composa contre Molina, qui avoit attaqué sa doctrine, plus. Écrits Apologét., que Bannez s'engagea à désendre devant l'Inquisitien, ZUNCA, Voyez ZONCA. ZURITA, Voyez SURITA.

I. ZUR-LAUBEN, (Ofwald de) de l'ancienne maison de la Tour-Châtillon en Valais, mort à Zug en 1549 à 72 ans, fut capitaine de 300 Suisses au service des papes Jules II, Léon X, & de Maximilien Sforce, & se signala aux batailles de Novare, de Ravenne, de Bellinzone, &c. Il passa en cette qualité dans les armées de François I, roi de France, après la bataille de Marignan. Il fut major - général des troupes du Canton de Zug, en 1531, à la bataille de Cappel où Zuingle fut tué, & contribua beaucoup à fixer la victoire dans cette mémorable journée.

II. ZUR-LAUBEN, (Antoine de) fils du précédent, capitaine en France, au fervice de Charles IX, reçut trois blessures à la bataille de Dreux. Il fut de la célèbre retraite de Meaux, & fe trouva aux batailles de St-Denys, de Jarnac & de Moncontour. Il termina sa carrière à Zug en 1586, à 84 ans, après avoir rempli les premières

charges de fon Canton.

III. ZUR-LAUBEN, (Conrad de) coufin issu de germain du précédent, mort à Zug en 1629, à 
77 ans, sut chevalier de St Michel, chef du Canton de Zug, & 
capitaine au régiment des Gardes 
Suisses. Il servit sa patrie & la 
France comme guerrier & comme 
négociateur. Il est auteur d'un Traité imprimé: De Concordia Fidei, où 
il démontre que la tranquilliré des 
Suisses dépend de l'établissement 
de la feule Religion Catholique 
dans leurs Cantons.

IV. ZUR-LAUBEN, (Béat de) fils du précédent, mort à Zug en 1663, âgé de 66 ans, fut comme lui le chef du Canton de Zug & capi-

taine au régiment des Gardes Suisses sous Louis XIII. Il fut, en 1634, l'un des trois ambassadeurs Catholiques envoyés à ce monarque. Le canton de Lucerne reconnut ses services, en accordant, à lui & à sa postérité, le droit perpétuel debourgeoisse dans sa ville capitale. Les Cantons Catholiques lui avoient donné les titres de Pere de la Patrie, & de Colonne de la Religion. On a de lui le détail de toutes ses Négociations depuis 1629 jusqu'en 1639.

V. ZUR-LAUBEN, (Béat-Jacques de ) fils aîné du précédent, chef du Canton de Zug, & capitaine-général de la province libre de l'Argew, fervit en France avec distinction. Il occupa les principales charges de sa patrie, & contribua beaucoup, par fes expéditions, à soumettre les paysans révoltés du canton de Lucerne, en 1653. Ce Canton & ses Confédérés lui durent, en 1656, la victoire de Vilmergen contre les Bernois, fur lesquels il prit lui-même deux drapeaux & trois piéces de canon. Il mourut à Zug en 1690, à 74 ans, avec une réputation bien méritée de valeur & de prudence.

VI. ZUR-LAUBEN, (Béat-Jacques de) neveu du précédent, fut élevé au grade de lieutenant - général des armées du roi de France. Il s'acquit beaucoup de gloire en Catalogne, en Irlande, en Flandres & en Italie. Il contribua à fixer la victoire de Nerwinde; fit, avec le comte de Tessé, lever au prince Eugène le long blocus de Mantoue; & fut le seul des officiersgénéraux qui repoussa les ennemis. à la fameuse bataille de Hochster en 1704. Il y reçut sept bleffures, & en mourut à Ulm en Suabe, le 21 Septembre, à 48 ans. Le roi l'avoit gratifié, en 1687, de la Baronnie de Villé en haute-Alface,

ZUC

Jeune, vers l'an 410, composa une Histoire des Empereurs, en 6 liv. depuis Auguste, jusqu'au ve siécle, dont il ne nous reste que les 5 prem. liv. & le commencement du 6°. La plus belle édition est celle d'Oxford, 1679, in-8°. Cellarius en donna une bonne en 1696, en grec & en latin, in-8°; & le président Cousin l'a traduite en françois. Zosime, zèlé Païen, peint avec des couleurs fort noires l'empereur Constantin. Il ne laisse échaper aucune occasion de se déchaîner contre les Chrétiens. Son ouvrage est écrit avec plus d'élégance que de vérité.

III. ZOSIME, supérieur & 2bbé d'un monastère situé au bord du Jourdain, vers l'an 437, porta l'Eucharistie dans le désert à

Ste Marie Egyptienne.

ZOUCH, (Richard ) de la paroisse d'Ansley dans le Wilshire, d'une famille ancienne, mort en 1660, devint docteur & profesfeur en droit, & exerça plusieurs autres emplois importans. On a de lui un grand nombre de favans ouvrages, dont la plupart font en latin. On ne les lit presque plus.

I. ZUCCHARO, ( Taddée ) peintre, né à San-Aguolo in vado. dans le duché d'Urbin, en 1529, mort en 1566. Les ouvrages du célèbre Raphaël firent de Taddée un excellent artiste. Le cardinal Farnèse, qui l'occupa long-tems, lui faifoit une pension considérable. Cet état d'opulence entraîna ce peintre dans des parties de débauche, qui jointes à fes pénibles travaux, avancérent sa morr. Cet artiste étoit manière. Il a peint de pratique; mais il entendoit parfaitement à disposer ses sujets; il avoit des idées nobles, & fon pinceau étoir affez moëlleux. Il a mis de l'esprit dans ses dessins arrêtés

à la plume & lavés au bistre; mais y a peu de noblesse dans ses airs de tête, trop de ressemblance entre elles, & de fingularité dans les extrémités des pieds & des

mains de ses figures.

II. ZUCCHARO, (Fréderic) peintre, né dans le duché d'Urbin en 1543, mort à Ancône en 1609, fut élève de Taddée Zuccharo, fon frere, qui lui procura bientôt les occasions de se distinguer. Il se fixa à Rome, par l'ordre du pape Grégoire XIII. Fréderic eut alors quelques différends avec les officiers de ce pontife. Il emprunta de son art les traits de sa vengeance. Il fit un tableau de la Calomnie, où il représenta ses ennemis avec des oreilles d'âne, & alla exposer cette peinture sur le portail de St Luc, le jour de la fête de ce Saint. Ce trait irrita le pape. qui obligea Fréderic de quitter Rome; mais il y retourna quelque tems après. Fréderic vint en France, & passa aussi en Hollande, en Angleterre & en Espagne. Les ouvrages qu'il fit dans la falle du grand-conseil à Venise, lui méritérent des éloges du fénat, qui voulant marquer à Fréderic son estime, le créa chevalier. Enfin, il entreprit d'établir à Rome une Académie de peinture, dont il fut élu chef, fous le nom de Prince. Fréderic a composé des Livres sur la peinture. Cet artiste avoit beaucoup de facilité pour inventer ; il étoit bon coloriste, & auroit été parfait desfinateur, s'il eût été moins maniéré. Il a coëffé ses têtes d'une manière fingulière; fesfigures font roides, elles ont les yeux pochés; ses draperies sont mal jettées.

ZUERIUS-BOXHORN, Voyez

BOXHORN.

ZUINGLE, (Ulric) né à Vildehausen en Suiffe, le 1er de Jan-

vier 1487; apprit les langues à Berne, & continua ses études à Rome, à Vienne & à Bâle. Après avoir fait son cours de théologie, Il fut curé à Glaris en 1506, & enfuite dans un gros bourg nommé Notre - Dame des Hermites. C'étoit un lieu de dévotion fort fameux, où les pélerins venoient en foule & faisoient beaucoup d'offrandes. Zuingle y découvrit d'étranges abus, & vit que le peuple étoit dans des erreurs groffiéres sur l'efficacité des pélerinages & sur une foule d'autres pratiques : il fe déchaîna contre ces abus. Tandis qu'il s'occupoit de cette réforme, Léon X faisoit publier en Allemagne des Indulgences par les Dominicains, & en Suisse par un Cordelier Milanois. Zuingle, fâché que ce moine lui eût été préféré, commença à déchirer le voile qui couvroit quelques pratiques superstitienses. Il attaqua ensuite non seulement l'autorité du Pape, le facrement de Pénitence, le mérite de la Foi, le Péché originel, l'effet des bonnes ceuvres; mais encore l'invocation des Saints; le facrifice de la Mesfe, les Loix eccléfiastiques, les vœux, le célibat des Prêtres & l'abstinence des viandes. Zuingle s'attira les invectives du clergé de fon pays par ces nouveautés; mais il avoit pour lui la magiftrature. Il engagea le fénat de Zurich à s'affembler l'an 1523 pour conférer touchant la Religion. On alla aux voix ; la pluralité fut pour la réformation. On attendoit en foule la sentence du sénat, lorsque le greffier vint annoncer que Zuingle avoit gagné sa cause. Tout le peuple fut dans le moment de la religion du Sénat. Ce changement fut confirmé dans plufieurs autres assemblées. Les magistrats

abolirent fuccessivement la Messe & toutes les cérémonies de l'Eglife Romaine. Ils ouvrirent les cloîtres ; les moines rompirent leurs vœux, les curés se mariérent, & Zuingle lui-même épousa une riche veuve. Voilà le premier effet que produisit, dans le canton de Zurich, la réforme de Zuingle. Il étoit fort occupé de la difficulté de concilier le sentiment de Carlostad fut l'Eucharistie, avec les paroles de Jesus-Christ, qui dit expressément : CECI EST MON CORPS. Il eut un fonge, dans lequel it croyoit disputer avec le secrétaire de Zurich, qui le pressoit vivement sur les paroles de l'institution. Il vit paroître tout-à-coup un fantôme blanc ou noir, qui lui dit ces mots : Lache, que ne réponds-tu ce qui est écrit dans l'Exode: L'AGNEAU EST LA PASQUE. pour dire qu'il en est le signe. Cette réponse du fantôme fut un triomphe, & Zuingle n'eut plus de difficultés sur l'Eucharistie. Il enseigna qu'elle n'étoit que la figure du Corps & du Sang de J. C. II trouva dans l'Ecriture d'autres exemples, où le mot EST s'employoit pour le mot signifie: tout lui parut alors facile dans le fentiment de Carlostad. L'explication de Zuingle, favorable aux sens & à l'imagination, se répandit en Allemagne, en Pologne, en Suiffe, en France, dans les Pays-Bas, & forma la fecte des Sacramentaires. Plusieurs Cantons restérent constamment attachés à la Relia gion Romaine, & la guerre fut fur le point d'éclater plus d'une fois entre les Catholiques & les Protestans. Enfin les Cantons de Zurich, de Schafhoufe, de Berne & de Bâle, défendirent de transporter des vivres dans les cinq Cantons Catholiques, & on arma reversible à la couronne après la mort de Conrad, baron de zur-Lauben, inspecteur-général de l'infanterie dans le département de la Catalogne & du Roussillon.

VII. ZUR - LAUBEN, (Placide de) cousin-germain du précédent, fut élu abbé de l'abbaye de Muri, ordre de St Benoît, en Suisse, l'an 1683. Il mérita par fes travaux & fes acquisitions le titre de Second Fondateur de cette abbaye. Il la rebâtit avec magnificence, en accrut confidérablement les revenus, & obtint en 1701 de l'empereur Léopold, pour lui & les abbés fes successeurs, le rang & le titre de Prince de l'Empire. Il mourut à Sandegg, l'un de fes châteaux, en Turgovie, l'an 1723, dans fa 78° année. On a de lui : I. Spiritus duplex Humilitatis & Obedientia. II. Conciones Panegyrico-Morales. La maison de la Tour Zur-Lauben a produit un grand nombre d'autres personnages distingués dans l'Eglise & dans l'Etat.

ZUSTRUS, (Lambert) peintre Flamand. On ne fait point précifément le rems de sa naissance, ni de sa mort. Il étoit élève de Christophe Schowarts, peintre du duc de Baviére, & le Titien lui donna des leçons de son art. Ce peintre peignoit avec beaucoup de facilité. Il traitoit assez bien l'Histoire, & excelloit dans le Paysage qu'il touchoit d'une grande manière. L'Enlévement de Proserpine qu'on admire au Palaisroyal, est un des fruits de son pin-

€eau.

ZWICKER, (Daniel) Socinien du XVII<sup>e</sup> fiécle, après s'être attaché fortement aux erreurs des Freres Polonois, se rapprocha insentiblement des Remontrans, qui en attaquant plusieurs dogmes principaux de la Religion, empruntoient le voile de la conciliation & de la paix. Un fond d'humaniré & de

douceur, dit-on, jetta Zwicker dans le système de la Tolérance, tant célébré par les Arminiens. Il crut que la Raison, l'Ecriture sainte & la Tradition devoient être le point de réunion des Chrétiens de tous les partis. Il proposa son système dans fon Irenicum Irenicorum, qu'il publia en 1658 in 8°. Cet ouvrage fouleva tous les Protestans. L'auteur défendit son sentiment dans un autre in-8°, publié en 1661 fous ce titre: Irenicomastix victus & constrictus... Comenius, Hoornbeck & les autres à qui il répondoit dans ce dernier ouvrage, ne se crurent pas vaincus & répliquérent. Il crut les réduire au filence par un 3° volume qu'il publia en 1677, & qu'il intitula: Irenicomastix victus & constrictus, imò obmutescens, in-8°. Ses adversaires fe turent en effet, ennuyés apparemment du combat. Ces trois piéces réunies sont regardées comme le corps de doctrine des conciliateurs. Elles font peu communes, fur-tout la derniére. Elles forment, étant rassemblées, 2 vol. in-8°.

I. ZWINGER, (Théodore) favant médecin, naquit à Basle d'une sœur de Jean Oporin, fameux imprimeur. Il enseigna dans sa patrie le grec, la morale, la politique & la médecine. Son nom a été long-tems célèbre par une énorme compilation intitulée: Le Théatre de la Vie humaine, Lyon 1656, 8 vol. in fol. Elle avoit été commencée par Conrad Licosshène, son beau-pere; & elle sut augmentée par Jacques Zwinger, son fils. Ce savant mourut en 1588, à 54

ans, & fon fils en 1610.

II. ZWINGER, (Théodore) fils de Jacques, né en 1597, eut d'abord du goût pour la médecine; mais après être revenu d'une grande maladie, il se détermina à la théologie. En 1627, il sur sair passers

teur de S. Théodore. Il eut occafion d'allier ces fonctions avec celles de médecin, durant la pefte qui affligea la ville de Bafle en 1629. Ce favant mourut en 1651, après avoir publié plufieurs ouvrages de controverse qu'on ne lit plus. Son fils Jean Zwinger, professeur en grec & bibliothécaire de Bafle, mort en 1696, marcha sur les traces de son pere.

III. ZWINGER, (Théodore) fils de Jean, fut professeur d'éloquence, de physique & de médecine à Basse, où il finit sa carrière en 1724. On a de lui : I. Theatrum Botanicum, Bafileæ 1690, in-fol. en allemand. II. Fasciculus Differtationum, 1710, in-4°. III. Triga Disfertationum , 1716 , in-4°. IV. Le Théâtre de la Pratique Médecinale. V. Un Dictionnaire latin & allemand. VI. Une Physique expérimentale. VII. Un Abrégé de la Médecine d'Etmuller. VIII. Un Traité des Maladies des Enfans. Ces ouvragea font en latin.

IV. ZWINGER, ( Jean-Rodolphe) frere du précédent, né à Basse en 1660, mort en 1708, professa long-tems la théologie. Il étoit fort versé dans l'histoire, & asserté dans l'histoire, & asserté dans l'histoire, & asserté prévenu en faveur des opinions de sa secte. Outre quelques Thises & quelques Sermons, on a de lui un Traité allemand intitulé:

L'Espoir d'Ifraël.

ZUYLICHEM, (Conftantin Huyghens, feigneur de ) mort en 1687, Voyez HUYGHENS, n° I.

I. ZYPŒUS, ou VANDEN-ZYPE, (François) naquit à Malines en 1580. Ses fuccès dans l'étude du droit le firent appeller par Jean le Mire, évêque d'Anvers, qui le fit fon fecrétaire particulier, ensuite chanoine, offi-

cial, & archidiacre de sa cathédidrale. C'étoit un homme d'esprit, de mœurs douces, & très-profond dans la connoissance du droit civil & canonique. Il a composé sur ces matières plusieurs Ouvrages latins, estimés, que l'on a recueillis en 2 vol. in-fol. à Anvers, chez Jesôme & Jean-Baptiste Verdusfen, en 1675. Zypæus mourut en 1650, à 75 ans.

II. ZYPŒUS, (Henri) frere du précédent, né à Malines en 1577, embraffa la règle de S. Benoît dans le monastère de S. Jean à Ypres. En 1616, il fut fait abbé de S. André près de Bruges, avec le droit de porter la mitre qu'il obtint le premier en 1623. Zypaus rétablit la discipline dans son monastére, & répara les désordres que les hérétiques y avoient caufés. Sa mort, arrivée en 16;9, dans la 83° année de fon âge, fut digne d'un Chrétien & d'un religieux. Son principal ouvrage est intitulé: Sanctus GREGORIUS Magnus , Ecclesia Doctor , primus ejus nominis Pontifex Romanus, ex nobilissimá & antiquissimá in Ecclesia Dei familia Benedicta oriundus ; à Ypres, 1611, in-8°. Ce livre en faveur du monachisme de S. Grégoire, est contre Baronius. Il y a de l'érudition ; mais ses preuves ne font pas toujours concluantes. L'auteur s'échauffe autant fur cette question inutile , qu'un gentilhomme campagnard fur les illuftrations de sa race. Il importe assez peu que S. Grégoire ait été Bénédictin ou non, pourvu qu'il ait fervi l'Eglife avec zèle & foulagé l'indigence avec ardeur. Les hommes font recommandables aux yeux du fage, non par l'habit qu'ils portent, mais par les vertus qu'ils pratiquent,



# SUPPLÉMENT,

# ADDITIONS & CORRECTIONS.

On ne doit pas être surpris si l'on trouve ci-après les renvois multipliés. Ce moyen épargne à la fois, & au Lesteur la difficulté de trouver certains Personnages employés sous des noms peu connus, & à l'Editeur l'inconvénient de doubler les Articles. Malgré les précautions qu'on a prises, il s'en est glissé quelques-uns de répétés sous deux noms, tels que ANTOINE n° X & GALATEO... ASINIUS & POLLION... NANNI n° Il & REMIGIO; mais ces petites rédondances sont en quelque saçon inévitables dans un Ouvrage aussi étendu.

#### TOME PREMIER.

ABIU; Ajoutez à la fin de l'article, avec son srere Nadab.

ABSIMARE; Ajoutez TIBERE. ACCOLTI, nº II. Voy. ARETIN,

(François) n° IV.

ACROPOLITE; Après XII siécle, substituez ce qui suit, à ce qu'on lit dans cet article, jusqu'à ces

mots: Il eut, &c ....

Il vivoit dans le XIII° fiécle, & eut l'emploi de Logothète à la cour de Michel Paléologue; ce qui lui a fair donner le nom de Logothète, sous lequel il est très-connu. C'est presque tout ce qu'on sçait de cet auteur. Son Histoire, découverte en Orient par Douza, fut publiée en 1614; mais l'édition donnée au Louvre en 1651, in-fol., est fort supérieure & très-rare. Cet ouvrage commence .... en 1265. Il eft d'autant plus exact, que l'auteur a écrit ce qui s'est passé sous ses yeux. Léon .... historien. C'étoit un homme de mérite qui cultiva les mathé-

Tome VI.

matiques avec succès. Il eut, &c. ADRASTÉE, Voyez NEMESIS.

ÆETA, ligne 2, fils de Perfée; lifez fils du Soleil & de Perfa.

ÆGIDIUS ROMÆ, Voyez Co-LONNE, n° III.

ÆLIUS SPARTIANUS, Voyez Spartien.

ÆMILIANUS, Voyez EMILIEN. ÆMILIUS MACER, Voyez MACER.

ÆNOBARBUS, Voyez Domi-

TIEN, nº II.

ÆQUICOLA, Voy. IV. MARIUS. ÆRTSEN (Pierre); Ajoutez, furnommé Pierro Longo à caufe de fa grande taille.

AIGUILLON, (la Duchesse d')

Voyez WIGNEROD, nº II.

ALBERT I, empereur, Voyeq Particle Suisse dans la Chronologie, ALBERT DEBRANDEBOURG, Voir, Part. PRUSSE dans la Chronologie.

III. ALBERTI, (Jean) 8° ligne; effacez 1656, lifez 1556.

- Hhla

SUPPLEMENT.

ALBO, Voyez X. Joseph. ALEXANDRE SEVERE, n° vi,

ALEXANDRE SEVERE, n° VI, Ajoutez: (Marcus Aurelius Severus Alexander.)

ALEXANDRE DE MÉDICIS, n° xv, col. 2, lig. 21, Janvier

1563 , lifez 1537.

ALEXANDRE d'ALEXANDRE, n° XXVII; lisez ALEXANDRI (Alexandre) Alexander ab Alexandro. ALEXANDRE d'IMOLA, Voyez

TARTAGNI.

XI. ALFONSE d'Este, lifez

d'Est.

I. ALLAIS, ligne 1<sup>re</sup>, Valrasse, lisez Vairasse... Ligne 12, lisez 1683, au lieu de 1583.... Ligne suv. après l'Histoire des Sévarambes, lisez: Ouvrage divisé en 2 parties générales; la 1<sup>re</sup> impr. en 1677, en 2 vol. in-12; la 2<sup>e</sup> en 1678 & 79, en 3 vol. in-12. Il sur réimprimé en 1716 à Amsterdam en 2 vol. in-12, petit caractère.

AMBOISE, (Renée d') Voyez

MONTLUC, nº III.

b. AMIRA, Voyez IV. GEORGE. AMONTONS, ligne 16, Alepfyd:, lifez, Clepfydre.

ANCHARAÑO; Ajoutez à la fin de fon article: Jacques de Ancharano est le même que PALLADINO; Voyez

ce mot. ANDRÉ de Pise,

ANDRÉ DE PISE, n° VI; Ajousez: Il mourut à Florence âgé de 60 ans. C'étoit aussi un peintre, un bon poëte & un excellent muficien.

III. ANGE, p. 159, col. 2, lig. 10, après le mot in-fol. Ajoûtez: Cet ouvrage est recommandable par la justesse des remarques & par divers traits historiques. L'auteur y explique les termes en lain, en françois & en italien, pour que son livre sit d'un usage plus général aux nations les plus éclairé es de l'Europe. II, &c.

XI. ANNE; Ajoutez à la fin de

l'art. : Voyez I. SAME.

ANTONIO, (Don) prieur de Crato, Voy. VIII. ANTOINE.

I. APIEN, lig. 6, au lieu de Charles Quint, lifez: L'empereur fit, &c.

APOLLO, (Horus) Voy. Hora-

Page 188, col. 1<sup>re</sup>, à la fin du 1<sup>er</sup> alinea, ajoutez: Voy. PROTOGÈNE.

ARBAUD, Voyez Porcheres.

ARDENE, Voyez Rome.
Page 211, col. 1<sup>re</sup>, ligne 3, au
lieu de ce vers:

Des grands Monarques dont la gloire, lifez:

Des Monarques de qui la gloire.

Page 224, ligne dern. de la 1<sup>re</sup> col. ajoutez: avec Ariflobule, frere d'Hyrcan II, Voy. ce dern. mot; ni avec, &c.

VI. ARMAGNAC, Voyez

I. Nemours.

ARTAGNAN, Voyez Montes-Quiou, maréchal de France.

ATTICHI, Voyez Doni d'.
AVAUX, effacez Mesme; lisez
Mesmes... Après Claude, ajoutez de.

AUBETERRE; après Bou-CHARD, ajoutez: & LUSSAN n° I. AURIOL, Voyez ORIOL.

AUTCAIRE, Voyez OGER.

BADUILA, Voyez Totila.
BALADAN, ajoutez ou MERODACH-BALADAN.

BALAGNI, Voy. III. MONTLUC. BALZAC D'ENTRAGUES, Voyez

VERNEUIL.

BARAHONA, V. VALDIVIESO.
IV. BARBIER, V. Metis du.
BARCEPHA, Voy. V. MOYSE.
BARWICK, Voyer Fitz-James.
BARCÉE, Voyer MAGON.
BASSUS, Voyer VENTIDIUS.

BAUDOUIN, roi de Jérusalem, Voyez I. Puy, & Noradin.

BAUME, Voyez VALLIERE. BAUR, (Jean-Guillaume) ajou-

tez ou WIRLEM-BAUR. BEAU. (Charles le) d'abo

BEAU, (Charles le) d'abord professeur de rhétorique au collége des Grassins, ensuite profesfeur au collége Royal, fecrétaire de M. le duc d'Orléans, secrétaire perpétuel & penfionnaire de l'académie des Inscriptions, mourut à Paris le 13 Mars 1778, à 7... ans, Cer académicien, aussi honnêre que Jaborieux, l'émule de Rollin dans l'art d'enseigner, adoré de ses disciples comme ce célèbre professeur, avoit peut-être une plus vaste littérature que lui. Peu d'hommes en Europe ont mieux connu les belles-lettres Grecques & Latines. Son Histoire du Bas-Empire, en 20 vol. in-12,est d'autant plus estimée, qu'il a fallu, pour la composer, concilier sans cesse des écrivains qui se contredisent, remplir des lacunes, & faire un corps régulier d'un amas de débris informes. Il y règne une critique judicieuse, & un style soigné & élégant. Le rhéteur s'y fait quelquefois un peu trop fentir; mais en général on la lit avec plaisir & avec fruit. Les Mémoires de l'académie des Belles-Lettres sont enrichis de plusieurs dissertations savantes du même auteur, & de divers Eloges historiques, où le caractére des académiciens est faisi avec justesse & peint avec vérité. Les sentimens de religion, la sagesse des principes, la douceur des mœurs & la fûreté du commerce de M. le Beau, ont inspiré de vifs regrets à ses

BEAUCHAMPS; ligne 13, après ces mots à la fois, ajoutez: II. Les Amours de Dorante & Doficles, autre Roman grec de Théodore Prodrome, traduit en françois, 1746, in-12.

III. Recherches , &c.

amis & à ses élèves.

BEAULIEÚ, Voy. PONTAULT. BEDFORT, Voyez Russel.

BENOIT IV, no VII. Ajoûtez à la fin: Il avoit couronné empereur, à Rome, Louis III, dit l'Aveugle,

que le cruel Bérenger traita si indignement dans la fuite.

BENOIT DE TOUL, Voy. PICARD

nº III.

BERENGER, roi d'Italie, Voyez les articles JEAN XII,... OTHON I,... LOUIS l'Aveugle, n° III... & I. LAMBERT.

BERGIER, Voy. GEOFFROI.

I. BERNARD DE MENTON, n° I, ligne 10, effacez en Piémont; lifez en Savoie, ville fituée au pied des Alpes, capitale d'une petite Vallée, appellée le Val d'Aouste.

BERNARD, roi d'Italie, Voyez

Louis I.

MII. BERNARD, (Pierre-Jofeph) secrétaire-général des Dragons, & bibliothécaire du cabinet de Sa Majesté au château de Choisile-Roi, naquit l'an 1708 d'un sculpteur à Grenoble en Dauphiné. Envoyé au collége des Jésuites à Lyon, il fit des progrès rapides tous ces habiles maîtres. Ses talens naissans les touchérent : ils ne négligérent aucuns moyens pour l'attacher à leur corps; mais ce jeune élève, ami des plaisirs & de la liberté, ne voulut jamais consentirà s'imposer des chaînes. Attiré à Paris par l'envie de paroître, & de faire briller l'heureux talent dont la nature l'avoit favorifé pour la poëfie, il fut obligé de tenir la plume pendant deux ans chez un notaire en qualité de clerc. Les Poësies légéres qu'il donna par intervalle, & dont la plus jolie est son Epître à Claudine, l'arrachérent à la fin au dégoût & à la poussière de la pratique. Le marquis de Pezay l'emmena avec lui en 1734 pour la campagne d'Italie. Bernard se trouva aux batailles de Parme & de Guastalla, & quoique poëte, il s'en tira mieux qu'Horace. Ce fut-là l'époque de sa fortune. Présenté au maréchal de Coigni qui y commandoit, il scut lui plaire Hhh ii

par son esprit & son caractère agréable. Ce héros le prit pour son secrétaire, l'admit dans sa plus grande familiarité, & lui procura quelque tems après la place de fecrétaire-général des Dragons. La reconnoissance l'arracha constamment à fon Mécène, jusqu'en 1759 que la mort le lui ravit. Il étoit recherché dans toutes les fociétés choifies de la cour & de Paris. Il en faifoit les délices par cette fleur d'esprit, par ce vernis voluptueux, par cet Epicurisme séduisant que respirent ses vers & ses chansons, dont quelques-unes sont dignes d'Anacréon. Il employa aussi avec fuccès ces petits demi-vers, ces vers nains, vifs & badins (fuivant l'expreffion de Voltaire) qui sont en poësie ce que la miniature & l'émail font en peinture. Il aima les femmes avec excès, & quoique volage & peu libéral, il en fut aimé, parce que les charmes de son esprit faisoient évanouir auprès d'elles ces défauts. En 1771, sa mémoire, en s'aliénant tout-à-coup, mit fin à fon bonheur. Il traîna depuis dans la démence une ombre de vie pire que la mort, & mourut dans cet état en 1776. Outre ses Poësies légéres, qui le firent appeller le Gentil Bernard, fon Opéra de Caftor & Pollux, joué en 1737, ajouta beaucoup à sa réputation. La muse ingénieuse & tendre de Quinault semble avoir inspiré le poëte; les vers s'allient heureusement avec la mufique, & certaines tirades fournissent au musicien (le célèbre Rameau) le moyen de déployer tout son talent : le plan est sagement conçu, l'intérêt vif, les scènes bien distribuées, les airs habilement amenés, les sentimens variés & naturels. Les Surprises de l'Amour, Ballet donné en 1757, n'est point sans mérite; mais il est très-inférieur à l'Opéra de Castor &

Pollux. On a raffemblé les Poefies fugitives de M. Bernard en 1776, en 1 vol. in-8°. On y trouve: I. Des Epîtres, dont le coloris est frais, la verfification douce, & les penfées fines & délicates. II. Le célèbre Poëme de l'Art d'aimer, si vanté dans les fociétés où il avoit été lu, & qui, à quelques tableaux près, est fort au-dessous de sa réputation. L'auteur ayant à fournir une carrière plus longue que dans fes Poësies légéres, néglige son style, & ne fait pas lui donner cette fouplesse & ce moëlleux qu'on avoit reconnus dans fes premiers ouvrages. III. Phrofine & Mélidore, Poëme auquel on peut appliquer le jugement porté sur le précédent.

III. BERNARDIN DE PEQUI-GNY, ajoutez (Bernardinus à Piconio)... & à la 4° ligne, après le mot Commentaire, lisez fur les Evangiles, in-fol. en latin; & d'une Triple Exposition, aussi en latin, sur

les Epítres de St Paul, &c.

II. BERTRAND; après Recueil, ajoutez, qui contient plufieurs imitations aflez bonnes de diverfes Odes d'Horace.

Page 439, 2° col. ligne 23, après latine, ajoutez: (Voy. I. PEROTTO.) BIDPAY, Voyer PILPAY.

BLAINVÍLLÉ, Voy. Moitorel. BLANC, Voyez Leblanc & Valliere.

BLANCHE, Voyer CAPELLO. BOILEAU, n° III, page 474; ligne dern. de la 2° col. effacez XVI, lifez XIV.

BOIS-GUILLEBERT , Voyez

PESANT (Le).

BOIS-DAUPHIN. V. III. LAVAL. I. BOIVIN; ajoutet: Il mourut en 1618, fort agé. Son Histoire, continuée par Claude Malingre, partut en 1630.

BOLOGNE, (St-MARTIN de)

Voyez PRIMATICE.

BOLZANI, Voy. PIERIUS. BONFILIUS, Voy. AURIFICUS. BORDIER, Voyez PETITGT.

III. BOUILLON, (le Duc de) Voyez I. Tour.

BOURDILLON, Voy. PLA-TRIERE.

BOURGOGNE, (Ducs de) Voy. JEAN Sans-Peur n° LXVII... LOUIS n°. XXII.... & PHILIPPE n° XXIII & XXIV.

BOUTIGNI, Voyez II. TALON. BRANDEBOURG, Voyez l'article Prusse dans la Chronologie... & les art. XIII & XIV Fréderic.

BRASÉE, Voyez II. MOREAU. BRETAGNE; ajoutez à la fin... JEAN n° LXIX & LXX.

BRION, Voyer II. CHABOT.
BROGLIE, 8° ligne, efficer

Victor - Maurice, lifez François-Marie.

BRUNETIERE, Voy. V. PLESSIS. BUCKINGHAM, nº III. effacez Scheffield, lifez Sheffield.

BUISSON, (Du) Voyez VRAC. BUYS, Voyez VAN-BUYS.

#### TOME II.

CADIERE, (La) Voyez III.

CALABROIS, effacez Peli, lisez Preti.

CALABROIS, Voy. GIOACHINO & II. GONSALVE.

CALAS, (Jean) négociant de Toulouse, de la religion Prétendue Réfor., fut accusé d'avoir étranglé Marc-Antoine son fils, en haine de la religion Catholique qu'il vou-· loit, disoit-on, embrasser, ou qu'il professoit secrettement. Ce jeunehomme, d'un esprit sombre, inquiet & violent, s'étoit détruit luimême; cependant la populace n'accusa pas moins le pere d'être coupable de la mort de ce suicide. Il fut arrêté, condamné fur des préfomprions de la plus grande force, mais fans aucuns témoins oculaires du crime, appliqué à la question ordinaire & extraordinaire, enfin rompu vif le 9 Mars 1762, à l'âge de 68 ans. Il foutint les douleurs de fon supplice avec une réfignation héroïque. Il ne s'emporta point contre fes juges, & ne leur imputa point sa mort. Il faut, dit-il, qu'ils aient sie trompes par de faux temoins; je meurs innocent; J. C. qui étoit l'innocence même, a bien voulu mourir par un supplice plus cruel encore. La veuve & les enfans de cet infortuné vieillard se rendirent au pied du trône, pour faire revoir fon procès au conseil du roi. Cinquante maîtresdes-requêtes, affemblés pour cette grande affaire, déclarérent Calas & sa famille innocens. Ce fut le 9 Mars 1765 que fut rendu cet arrêt mémorable. Le roi répara par ses libéralités les malheurs arrivés aux Calas, si cependant de tels malheurs font réparables. On recherche encore aujourd'hui les Mémoires que M<sup>rs</sup> de Beaumont , Loifeau & Mariette publiérent pour faire triompher l'innocence.

CALCULUS, Voy. GUILLAUME n° XII.

CALVO-GUALBES, pag. 24, ligne 24 de la 2° col. après le mot siège, ajoutez: Les Ingénieurs le pressant de rendre cette ville: Messieurs, dît-il avec intrépidité, je n'entens rien à la défense d'une place; mais tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas me rendre. Ses services, &c.

CÂLVUS, Voyez III. LICINIUS. Hhh iij

CAMOUX, (Annibal) le plus célèbre centenaire de ce siécle, naquità Nice le 19 Mai 1638, c'està dire, la même année précifément que Louis XIV. Il commença fa longue carriére par être manœuvre. S'étant rendu ensuite à Marseille en 1650, il fervir fur les galères en qualité de soldat. Après un trèslong fervice, & ayant atteint fa centiéme année, il fut gratifié par le roi d'une pension de 300 liv. Cet homme vivace n'étoit nullement cassé, & marchoit fort droit. On ne remarquoit fon grand âge qu'à fes rides, à fes cheveux blancs, & à un peu de furdité. Il bêchoit la terre, vivoit d'alimens groffiers, & buvoit beaucoup de vin. Il mâchoit continuellement de la racine d'angélique; il attribuoit à cet ufage, qu'il tenoit d'un vieux hermire, la longue durée de fa vie. Il mourut à Marseille le 13 Août 1759, âgé de 121 ans & 3 mois, après une légére maladie de dix jours, l'unique peut-être qu'il eût euc. On a publié sa Viein-12.

CANDIAC, ajoutez après 1719: Il étoit frere du célèbre marquis de Montcalm.

CANTARINI, (Simon) ajouter surnommé le Pegarèse, parce qu'il étoit né à Pezaro.

CANTACUZENE; après JEAN,

ajoutez: & II. MATTHIEU.

CANUT II, dit le Grand, roi de Danemarck, Voy. EDMOND nº IV.

CARDONNAY, Voy. VAC-QUETTE.

CARIGNAN, Voyer SAVOIE. CARLENCAS, Voyez Juvenal. III. CARLOMAN, ajoutez à la

fin de l'art., en 884. CAROUGE, Voyer GRIS.

CARTE, (Thomas) Voy. THOU,

CASSAM, Voy. Usum. Cassan.

CATILINA; ligne S, efface; fils; & lifer frere ( Voy. SYLLA ); avoit

CAUMONT, Voyez Force & LAUZUN.

CELESTIUS, Voy. III. PÉLAGE. CELLARIUS , Voyer KELLER. CELLES, (Pierre de) Voyez

XV. PIERRE.

CERCEAU, Vayer AndROUET. CERISY, (l'Abbé de) Voyez II. HABERT.

CHAMBRE, nº 111. effacez

Illharrat; lifez Illharart.

CHARILAUS, neveu de Lygurgue, lifez Lycurgue.

I. CHARLES, ligne 12, effacez & le jeune Pepin, & lisez son frere.

Page 146, col. 2, ligne 12 du bas, après raison, ajoutez: (Voyez GI-LEMME & GRINGONNEUR.

CHASTELET, Voy. CHATELET. CHASTENET, Voy. Puysegur. CHATILLON, (le Maréchal de) Voyez V. Coligny.

III. CHILDEBERT, 2° ligne,

effacez I, lifez II.

CHIVERNI, Voyez HURAULT. CHRETIEN DE TROYES, 2° ligne, ajoutez: Orateur & chroniqueur de Made Jeanne comtesse de

Flandres. CHUN; effacez les trois 1res lignes; lifez: CHUN (Yeou-Yu), c'est-a-dire, Maître du pays de Yu, un des premiers empereurs de la Chine, fucceffeur d'Yao, dont il époufa les deux filles. Ajoutez à la fin de l'article : Il mourut l'an 2208 avant l'ère chrétienne, la 48° année de son règne, & la 110° de son

CLAVILLE, Voy. MAISTRE (le)

n° V.

Page 254, ajoutez: CLEMENT VII, autre pontife qui prit ce nom en 1373, regardé par quelquesuns comme antipape; Voyez GE-NEVE (Robert de).

CLERGERIE, Voyer II. BRY. CLODIUS-PUBLIUS, lifez CLODIUS ( Publius ).

III CLOTAIRE, ligne 3, au lieu

de 65, lifez 655.

CNOT, CNOX, Voyer Kn .... COCLES, Voyer I. HORACE.

COEMPFER, Voy. KOEMPFER. II. COLOMBIERES, ligne 2, Wulfon, lifez Vulfon.

COMESTOR, Voyer XVI.

PIERRE.

CONDÉ; au lieu du renvoi aux n°s XXVII & XXVIII, lif. XXXI, XXXII & XXXIII.

III. CONSTANCE, ligne 4, au lieu de Placidite, lifez Placidie.

CONSTANTIN-TIBERE, Voy.

ce dernier mot, n° 11.

III. CONTI, Voy. Louis-Fran-

ÇOIS, nº XXXVII.

COSIMO; après le mot mascarades, ajoutez: Au reste il apportoit une si grande application au travail, qu'il oublioit très-fouvent de prendre ses repas. André del Sarto fut un de ses élèves.

COURMONT, Voyer MARCHE-

COURMONT.

COUVREUR; ajoutez à la fin: ( Voyez I. SAXE. ) On mit au bas du portrait de cette célèbre actrice, gravé par Coypel, ces quatre vers d'une vérité frappante:

Ton art, par un effort heureux, Transmet mon air, mes traits, ma gloire à nos neveux.

Ne t'enorgueillis pas de talent qui t'honore,

Coypel: quand je jouois, je peignois mieux encore.

CREBILLON; ajoutez à son article cette anecdote. Après une représentation d'Atrée, on demandoit à ce célèbre tragique pourquoi il avoit adopté le genre terrible? " Je n'avois point à choisir, répon-

" dit-il. Corneille avoit pris le Ciel, " Racine la Terre ; il ne me restoit » plus que l'Enfer: je m'y suis jetté

» à corps perdu ».

CREVEL; après cette date 1721, ajoutez : Son rectorat est remarquable par la réparation éclatante des Jésuites envers cette université, qu'ils avoient outragée d'une manière fignalée dans une de leurs Piéces de théâtre. C'est à lui qu'elle doit aussi le rétablissement des processions solemnelles qu'elle a cou. tume de faire dans les occasions d'éclat.

CRITOPULE, Voyer METRO-

PHANE n° III.

CROCUS, Voyez SMILAN.

AGOBERT, n° 111, 2° ligne; après Childebert, ajoutez, II ou,&c. DAILLON, Voyez Lude.

Page 436, col. 2, ligne 5, effacez beaucoup, lifez de vers.... Ligne 8, au lieu de Contre qui? = C'est, &c. lisez, Contre qui donc? = Contre .... Ligne 9, lifez : Hé bien, bien, achevez, &c.

DAMMARTIN, Voyez VERGI,

VIII. DENYS; ajoutez à la fin: Il est en 5 liv. Le Traité De bello instituendo adversus Turcas fut fupprimé, pour certaines applications forcées & pour plusieurs visions fingulières qu'il renfermoit.

DELORME, Voyez LORME. DES-ACCORDS, Voyez II. TA-

DES-AUTELS, Voy. AUTELS. II. DESMAHIS , Voyez GROS-TESTE.

DESMARETTES, Voyez Brun n° v.

DESPRÉS, Voyez MONTPEZAT.

DESPINS, Voyer PINS.

I. DESTOUCHES; ajoutez à la fin: On admire dans ses productions un chant gracieux & élégant; mais Hhh iv

viij SUPPLEMENT.

on lui reproche de la monotonie & un goût maniéré.

DIACETIUS, Voy. JACCETIUS.

DIANE DE POITIERS, Voyez Poitiers.

DIODOTE, Voyer TRYPHON. DOEZ, Voyer VANDER-DOEZ.

DONDUCCI, Voyez Mastel-Leta.

DORIGNY, Voyez ORIGNY.

DORPIUS, Voy. X. MARTIN. DREUX, Voyez PHILIPFE de, n° XXIV.

DUDON, à la dern. ligne, effa-

cez 1006, lifez 1026.

DUJARDIN, ligne 2, effaceç 1678, lifeç 1674; ajouteç, étant né vers 1640 à Amsterdam. Il sut élève de Berghem. On reconnoît dans ses tableaux la touche spirituelle, l'harmonie & le ton de couleur de son maître.

II. DUMONT, ajoutez à son art.:

Il mourut vers 1726.

DUNOIS; lifez n° LXXII, au lieu du chiffre de renvoi.

DUNS, 2° col., ligne 12, mette? une virgule entre 30 & 33.

DUPARC, Voyez II. SAUVAGE: DUPONT, Voyez PONTANUS & BASSAN.

DUPORT, Voyez II. TERTRE.

LDOUARD, n° VII, ligne 4 de la 2° col. au lieu de IV, lifez VI.

EGMOND, ligne pénult. de la 1re col. Hotnes, lisez Hornes.

ELÉONORE DE BAVIERE, Voyez Ulrique.

ÉLIZABETH, reine de Hongrie,

Voyez GARA.

EMBRY, Voyez IX. THOMAS. ENGUIEN (Ducs d') Voyez FRANÇOIS no VI, & LOUIS no KMIII. EON; ajoutez DE L'ETOILE; & à la 2 at ligne, au lieu de 1168, like

à la 24º ligne, au lieu de 1168, lisez 1148. EPINE, Voyez IV. SPINA.

I. ESTOILE, ligne 3, au lieu de 1661, lisez 1611.

ETHELRED, ajoutez II. EVERARD, Voyez GRUDIUS & SECOND.

#### TOME 111.

FALCONET: cet article, qui devoit être immédiatement après FALCIDIUS, s'est trouvé transposé page suivante.

FALCONIA, Voyez PROBA.

II. FAUSTINE; ajoutez à la fin: Elle mourut l'an 175 au bourg de Halale, situé au pied du Mont Taurus. Jacques Marchand a tâché de la justisser dans une Dissertation: Voyez le Mercure de France 1745.

FELIX, Voyer MINUTIUS.
FILEPIQUE, Voy. PHILIPPIQUE.
III. FISCHER, Voyer PISCATOR.
FITADE, Voyer PHEBADE.

FLAMAND, (Le) Voy. Ques-

FLORENCE, (le Cardinal de) Voyez ZABARELLA. FONTENELLE; page 97, au haut de la 1<sup>re</sup> col., ajoutez: XI. Deux grands Opéra, & une Pastorale intitulée Endymion en 5 actes, 1731... Les Tragédies lyriques sont: Thétis & Pélée, en 5 actes, 1689; Enée & Lavinie, en 5 actes, 1690. La première eut un grand succès, & s'est conservée au théâtre. XII. Des Discours, & c.

IV. FORCE, Voyez Piganiol, III. FOSSE, Voyez II. Hays.

FOUCHER, (l'Abbé Paul) de l'académie des Inscriptions & Besles-Lettres, né à Tours en 1704, mort à Paris en 1778, étoit un scavant studieux, & un homme doux & honnête. Il cultiva d'abord les sciences exactes, & nous avons

de lui une Géométrie métaphysique, 1758, in-8°. Il fe tourna enfuite du côté de l'érudition, & eut des succès en ce genre. Son Traité historique De la Religion des anciens Perses, divisé en plusieurs Mémoires, imprimés dans différens vo-Jumes du Recueil de l'académie des Belles-Lettres, prouve son savoir & sa sagacité. Ce sont des recherches curieuses & neuves sur un sujet traité jusqu'alors très-im-. Lo, lifez à Torigny. parfaitement.

FRANCESCA, Voy. II. PIETRO. FRANCHI; ajoutez à la fin: On a imprimé en 1777 la Vie de Nicolo Franco, ou les Dangers de la Satyre,

Paris, in-12, chez les Freres Debure. Page 124, ligne 6 de la 2º col. II. FRANÇOIS, lifez III. FRANÇOIS, & augmentez progressivement d'un chiffre tous les nos des FRANÇOIS juíqu'à la fin.

FRANGIPANI, 4° ligne, effa-

FUENTE, Voyez II. Ponce. FUGGER; au lieu de Hulderic, lifez Ulric .... ligne 12, effacez 1684, lisez 1584.

FURIES, Voyez EUMENIDES.

JABETS, Voyez DESGABETS. GAILLARD; après FREGOSE, ajouter & VENEL.

II. GASTON; ajoutez à la fin de l'article: Il fut tué après le combat, en youlant envelopper un reste d'Espagnols qui se retiroient.

III. GASTON; même col. ligne 22, entre cardinal & Il fut encore, ajoutez: (Voy. III. PLESSIS-RICHE-

Page 242, 1re ligne de la Ire col. après ans, ajoutez: (Voy. page 672, art. de JEANNE D'ARC. )

GIUNTINO, Voyez JUNCTIN. GIVRI, Voyez IV. MESMES. GLABRIO, Voyez Acilius,

II. GRACCHUS , (Sempronius) fe fit exiler dans l'isle de Cerine

fur la côte d'Afrique, pour son commerce avec Julie fille d'Auguste. Il y fur affassiné après un exil de 14 ans, par l'ordre de Tibére, qui fit mourir aussi Julie dans l'isle Pandataire où elle avoit été confinée. L'amour l'avoit rendu poëte. On croit que c'est à lui qu'on doit attribuer les Vers inférés dans le Corpus Poetarum de Maistaire.

III. GRAND, (Le) né.... à St-

GRANGE, Voyez RIVET.

V. GRANGE, ligne 10, après 1775, Substituez ceci à ce qu'on y lit: ... à 37 ans, emportant les regrets des bons littérateurs. Un goût perfectionné par la lecture des auteurs anciens & modernes, une critique faine & judicieuse, un caractére doux & honnête, distinguoient cet écrivain. Il se fit connoître avantageusement en 1768 par sa Traduction de Lucrèce, 2 vol. in-3°, accompagnée de remarques pleines d'érudition. Le succès de cetteversion l'encouragea à entreprendre celle de Sénèque, qui n'a paru qu'après sa mort, Paris, 1778, 6vol. in-12. Cette traduction est, à quelques endroits près, fidelle, élégante & précife. Le ftyle en est clair, facile, naturel, & presque toujours correct. On a encore de lui une édition des Antiquités de la Grèce de Lambert Bos, Paris 1769, in - 12.

I. GUEVARA, ligne 3, effacez au xvº fiécle; ajoutez: né à Icija dans l'Andalousie, mort en 1646. Et à la fin de l'article : L'imagination de Guevara ne lui présentoit que des idées singulières & plaifantes. Il imprimoit un caractére de gaieté aux sujets même les plus graves: on peut le nommer le Scarron d'Espagne.

I. GUI, ligne 3, effacez emper. d'Allemagne, lifez roi d'Italie... Et après 889, ajoutez: & couronner

empereur en 891.

GUILLAUME LONGUE-ÉPÉE, fils & successeur de Rollon premier duc de Normandie, ne fut ni moins brave ni moins courageux que fon pere. Les Bretons n'ayant pas voulu reconnoître sa suzeraineté, il les contraignit par la force des armes à lui faire hommage. Il le Le peu de tems après lui-même au roi Raoul, qui ajouta à fon duché la Terre des Bretons, c'est-à-dire, l'Avranchin & le Cotentin. Riulfe, comte de Cotentin, ayant voulu imiter la révolte des Bretons, n'eut pas un meilleur fuccès. Guillaume aida Louis d'Outremer, l'an 936, à monter sur le trône à la place de Raoul. Il força ensuite Arnoul, comte de Flandre, à rendre à Helluin de Montreuil la forteresse qu'il lui avoit enlevée. L'an 942 s'étant rendu à Pequigny-fur-Somme pour une entrevue que ce comte lui avoit demandée, il fut affaffiné fous la foi du serment par les gens de ce dernier.

XVI. GUILLAUME DE LINDO-WODE, lisez DE LYNDWOODE. Après Cantorbery, ajoutez.... sous le titre de Provinciale seu Constitutiones Anglia. Et à la fin ajoutez encore: Il a paru une édition plus ample de ce Recueil utile, à Londres

1679, in-fol.

Page 396, ligne 3, après 1621, ajoutez, n'étant que foudiacre...
Même col., après & guerrière, fubfituez à la phrafe, Il laissa, ce qui fuit: Il laissa plusieurs enfans (entre autres Achille de Lorraine, comte de Romorantin) qu'il avoit eus de Charlotte des Essarts, comtesse de Romorantin, à laquelle Moréri donne le nom de son amie, & qui fut une des maitresses de Hanri IV. Charlotte-Christine, fille d'Achille, & veuve du marquis d'Assy, intenta en 1683 un procès

pour avoir la succession de la maison de Guise. Elle prétendit que le cardinal de ce nom avoit époufé la comtesse de Romorantin son aïeule, le 4 Février 1611, & elle produisit différens papiers pour appuyer ses prétentions. L'affaire ne fut point jugée... A la fin du même article, ajoutez: On le conduisit dans une salle obscure, où quelques foldats le massacrérent à coups de hallebarde. Ses cendres furent jettées au vent, de peur que les Ligueurs n'en fissent des reliques. Henri III n'avoit jamais pu pardonner à ce cardinal plusieurs traits de fatyre lancés contre lui. Ce prélat disoit qu'il ne mourroit point, qu'il n'eût rasé le Roi pour le faire moine: (Voy. I. BOUCHER.)

GULPHILAS, Voyez Ulphilas.

HALLIFAX, Voy. Montague.

HALLUIN, Voy. II. SCHOMBERG.
III. HARCOURT, page 425,
ligne 6 de la 2° col., effacez Maréchal de France, lifez: Lieutenantgénéral des armées du roi.

IV. HARLAY; après bons-mots, ajoutez: Les Comédiens allérent un jour en corps à fon hôtel pour lui demander une grace. L'acteur qui portoit la parole, dît à M. de Harlay, qu'il parloit au nom de fa COMPAGNIE. Ce magistrat lui répondit: Je veux délibérer avec ma TROUPE, pour sçavoir si je dois accorder à votre COMPAGNIE ce qu'elle me demande. Il étoit, &c.

II. HATTON, Voyez Othon,

HAVINGE, Voyez PHILIPPE de Bonne-Espérance, n° XXVI.

HELICÉ, Voyez CALISTO.

HELIOGABALE, ligne 4, au lieu de ces mots, d'un Antonin, &c. lusez, de Varius-Marcellus.

HENRI D'Ecosse, Voyez Scringer.

HERBERT, Voy. VERMANDOIS.

HERCULE, page 493, 2° col., figne 13° du bas, effacez Albion, Bergion... Etaprès d'autres, lisez: Il combattit les géans Albion & Bergion, dompta, &c.

HERMES, ligne pénult. de cet

art. effacez III, lifez II.

HERMIONE, Voy. I. PYRRHUS. HERMONDANVILLE; ligne 6, après 5 Traités, lifez: Il le fit en 1306, & l'intitula Chirurgia & Anzidotarium.... Et ligne 9, après d'autres Bibliothèques, ajoutez: ainfi que la Traduction angloife qu'on en fit.

HERVÉ le Breton, n° IV. C'est le même que HERVÉ NATALIS: (Voy. ce dernier mot, n° 1.) Il

étoit d'une famille noble.

HIERON, page 513, ligne 14 de la 1'e col., après mœurs, il faut ajouter: (Voyez une beile parole de ce roi, art. XENOPHANES.)

I. HIRE, (La) ligne 2, effacez

des, lifez de.

HOLYWOOD, Voyez SACRO-BOSCO.

HOPHRA (Pharaon) Voyez Apriès.

HOUSSAIE, Voyez AMELOT. HUYSUM, Voy. VAN-HUYSUM. HYACINTHE DE L'ASSOM-PTION, Voyez MONTARGON.

GNACE, (St) n° II, ligne 18, après Michel, ajoutez die l'Ivrogne. INGELBERGE, Voyez ENGELBERGE.

ISAAC LE RABEIN, Voyez

NATHAN, nº II.

IVON, Voyez Yvon.

IWANOVA, Voyez XI. ANNE.

JACQUES DE VALENCE, Voyez Parès.

JACQUES DE TERAMO, après Palladino, ajoutez ou d'Ancharano.
JAHEL, ligne 2, effacez Heber & Cifara; lisez Haber & Sifara.

JEAN X, ligne 5, après Theo-

dora, ajoutez la jeune.

JEAN XI, ligne 5, effacez niéce de celle du même nom; lisez: la

même qui fit périr.

JEAN, n° LXXIII, après JEAN, ajoutez, PHILOPONON dit... Ajoutez à la fin de cet article: C'étoit un des principaux chefs des Trithéites, & un auteur très-fécond. Photius dit qu'il est pur & élégant dans son style; mais impie dans sa doctrine, & foible dans ses raisonnemens. On a de lui un ouvrage sur la Création du Monde, Vienne 1630, in-4°; & plusieurs Traités sur Aristote, en grec & en latin, Vienne, 1536, 15 tomes in-fol.

Page 666, JEAN EUDEMON,

Voyez ce dernier mot.

JEAN de Némocupène, Voyez

NEMOCUPÈNE.

JEAN, Voyez MAITRE-JEAN.
JEANNE D'ARAGON, Voyez
ARAGON.

JOANNITZ, Voy. CALO-JEAN. JOIADA, ligne 3, au lieu de 878, lifez 883.

JON, (Du) Voyez II. JUNIUS.
JOSEPH, n° XI, après JOSEPH,

ajoutez MEIR.

Page 705, ligne 9 du bas de la 2° col., après ministère, ajoutez : (Voy. WEIMAR, & I. RICHER.)

Page 706, col. 1<sup>re</sup>, ligne 12 du bas, après JOSEPH, rayez le reste de la ligne, & lisez à la place: (Voyez ABOU-JOSEPH.)

JUDA, Voyez LEON, n° XXVI. JULIEN, Voyez SAINT-JULIEN. JULIUS-CAPITOLINUS, Voy.

CAPITOLIN.

JULIUS-PAULUS, V. X. PAUL, JULIUS-POLLUX, V. POLLUX.

ABEL, Voye VAN-KABEL.

KEPPEL, Voy. II. ALBEMARLE.

KERCADO, Voyez MOLAC &
SENECHAL.

KEULEN, Voy. VAN-KEULEN, KOBAD, Vo yez CABADE.

#### TOMEIV.

ARAZE, Voyez I. PONCE. LATINUS - PACATUS, nº II, effacez 38, lisez 389.

LECKSINSKA, (Marie) Voyer

XVII. MARIE.

LECKSINKI, Voyer II. STA-NISLAS.

LEON, (Pierre de) antipape,

Voyer INNOCENT II.

LEON, n° xvII, à la fin de son article, au lieu de 1770, lisez 1771.

LEONICUS, ajoutez Tho-MÆUS.... ligne 7, effacez 1533, lisez 1531.... Après 75 ans, ajoutez : La philosophie avoit réglé ses mœurs autant que dirigé son esprit.

LEVI, Voyez PHILIPPE, n°

XXVIII.

LEVIS, Voyez QUELUS.

LEYDE (Philippe): Ajoutez à la fin: L'auteur ne connoissoit pas affez la politique générale & particulière: ce qu'il a écrit sur le gouvernement civil, ne vaut pas ce qu'il dit du gouvernement domestique. Il avoit professé le droit à Orléans & à Paris, & laissa d'autres ouvrages, oubliés aujourd'hui.

LINDEN, Voyer VANDER-

LINDEN.

Page 210, ligne 15 de la 2º col. après tailles, ajoutez: (Voy. NOL-LET.) Le Dauphin, &c.

LOUIS, page 217, 2° col. 4° ligne du bas, n° xxvI, lif. xxvIII.

LUCA, Voyez SIGNORELLI. LUCANUS, Voyez Ocellus. LUCRECE, Voyez OBIZZI.

IVI AISTRE, nº II, après ces mots Gilles & Jean, ajoutez le.

MANTUAN, Voyez SPAGNOLI. MARCELLUS, Voyez Nonius.

XVII. MARTIN', (N.) poëte François, né en 1616, mort en

1705, n'est connu que par une Traduction en vers françois des Géorgiques de Virgile, qui ne vit le jour qu'après la mort de son auteur en 1713. Cet ouvrage, qui offre de la fimplicité & quelques bonnes tirades, est en général foible & négligé, & fut attribué par quelques critiques malins à un certain Pinchesne, dont le nom étoit passé en proverbe pour défigner un méchant poëte; mais cette imputation étoit doublement injuste, parce que la version n'étoit ni de Pinchesne, ni à la Pinchesne. Quoiqu'elle ne foit pas sans mérite, elle ne trouve plus de lecteurs, depuis que M. De. lille, de l'académie Françoise, a publié la fienne.

MARTIN DE Vos, Voyez Vos. Page 423, col. 2, ligne 8, effa-

cez VERMILLI, & lifez PIERRE nº

MASINISSA, ligne S de cet article, après Scipion, ajoutez l'Ancien .... Et à la S' ligne de la fin, après Scipion, ajoutez le Jeune.

MASSEVILLE, (N.) lifez Louis... Gacé, lifez Lonlay.... 1525, lifez 1526.

MAURUS-HONORATUS, Voy.

SERVIUS. MAZURIE, Voyez Toutain.

Page 500, ligne 22 de la 1 col. effacez fils, lifez beau-fils.

I. MERULA, ligne 2, après enfeigna, ajoutez le Latin & le Grec... Et à la fin du même article, après maitre, ajoutez ainfi que POLITIEN, Voyez ce mot.

MESSALA, Voy. III. VALERIUS. METAPHRASTE, Voy. SIMON

MEULEN, Voyer VANDER-MEULEN.

XII

Page 563, ligne 30 de la 2º col. après noble, ajoutez: (Voyez Wicherley.

MONTAIGNES, (Des) Voyez SIRMOND, nº II.

Page 607, col. 11e, ligne 4, efface7 Philippe roi de France, & life7 Bertrade.

MONTHELON , Voyez FER-

RAND, n° VI.

## TOME V.

I ICOLAS DE PALERME, Voyez

NOYERS, (Des) Voy. Sublet.

OXFORD, (le Comte d') Voyez

OZUN-ASEMBEC, Voy. Usum-

CASSAN.

PANORMITA, à la fin de la 2° ligne, ajoutez & TUDESCHI.

Page 217, immédiatement avant PARISIERE, placez ce renvoi: PARIS, Voyez XII. Joseph de.... & Yves de.

II. PARRHASIUS; ajoutez à la

fin: Voyez ZEUKIS.

PASCHAL; lifez 225 au folio de la page, au lieu de 325; cette erreur de chifre fe continue jufqu'à 355, qu'il faut lire 255.

II. PAYS, à la fin de l'article,

ajoutez, 2 vol. in-12.

III. PELAGE, ligne 3, après

embraffa, ajoutez l'état.

PETERSBOROUGH, ligne 9, après archiduc, effacez le point; met-

tez-le après Charles, à la place de la virgule.

PLELI, effacez ce faux renvoi.

PLELO, ligne 30, au lieu de genre, lisez gendre.

I. PONA, ligne 6, lifez 1590;

au lieu de 17....

VI. PONTANUS, ligne 2 de la 2° col., placez après carmina la virgule qui est avant.

I. POOLE, ligne 21, éditions,

lisez édition.

Page 497, ligne 32 de la 2° col. fubstituez l'éloquence à d'éloquence.

Page 520, col. 2, ligne 9, Pra-

xetas, lifez Praxeas.

Page 522, 8° ligne du bas, après Mémoires, ajoutez avec ceux de Berlin. Il mourur, &c.

Page 524, 2º col., ligne 7, effa-

cez France, lifez Franche.

PRETEXTAT, ligne 5, lifez

576, au lieu de 584.

PROTOGENE; ligne 27 de la 2° col. après ce mot, qu'Apelles, lifez ainfi... lui reprochoit. On fait la manière dont Apelles & Protogène firent.

#### TOME VI.

II. LABUTIN, page 6, ligne 6 de la 1º col., fatignoit, lifez excédoit... Méme page, 14º ligne du bas, après littérature, ajoutez: (Voyez III. RIVIERE.)

RAINAUD, Voyez RAYNAUD. RASPON, Voyez VII. HENRI.

REBOULET, dernière ligne de la 1<sup>ee</sup> col., effacez fon, lisez fes....

2° col., ligne 15, après au feu, lifez: ( Voyez Juliard & Mondon-VILLE.)

REMI DE FLORENCE, Voyez REMIGIO; & dans ce dernier article, au lieu de Nannini, lisez Nanni.

REMOND DE SAINTE-ALBINE, (Pierre) censeur Royal, membre de l'académie des Sciences & Belles-Lettres de Berlin, mort à Paris fa patrie le 9 Octobre 1778, à 84 ans, littérateur estimable & laborieux, a publié les ouvrages fuivans : 1. Abrégé de l'Histoire du Président de Thou, avec des remarques, 1759, 10 vol. in-12: livre bien fait, purement écrit, & qui cependant n'a pas eu beaucoup de fuccès, parce qu'il est un peu sec. II. Le Comédien, 1749, in-8°. On y trouve d'excellentes réflexions, expofées avec beaucoup de clarté. L'auteur connoissoit bien le théâtre ; il avoit fait même quelques Comédies, quoiqu'il eût plus de talent pour juger la scène que pour l'enrichir de ses Piéces. Il fut chargé pendant quelque tems de la rédaction de la Gazette de France & du Mercure. Cet auteur étoit un écrivain instruit, un homme de mœurs fimples & honnêtes, & un sçavanz modefte.

Page So, col. 1re, ligne 11 du bas, après Rizzo, ajoutez & CRI-

NITUS.

RETZ, Voyez LAVAL, n° 1 & 11. RICHIEUD, Voyez Mouvans. ROGER, Voyez SCHABOL.

ROHAN, Voyez GARNACHE &

III. TANCREDE.

ROLIN , Voyer RAULIN.

ROMAIN, (le Cardinal) Voyez I. BLANCHE ... & LOUIS IX, n° XIV. RONDELET, ligne 20, après

mal-digérée, ajoutez : que quelques-uns attribuent à Pellicier, évêque de Montpellier.

RONSARD, ligne 27° de cet art., après de son tems, ajoutez: (Voy. II. SAINT-GELAIS.)

IV. ROUSSEAU, Voyez PARI-

SIERE.

ROUSSEVILLE, effacez la lettre N. lifez (Nicolas de Villiers de). Ajoutez: Il eut une partie des connoissances du célèbre du Cange, dont il avoit époufé la niéce (Marguerite du Fresne du Cange; ) & fut pere d'Antoinette de Villiers, qui épousa en 1712 Jean-Gédéon-André de Joyeuse, lieutenant-général au gouvernement de Champagne.

RUSCA, ligne 4, effacez vice-

romes, lifez vicecomes.

RUTH; ajoutez à la fin : (Voyez NOEMI.

SA, (Correa de) Voy. CORREA,

SAINT-AMAND, Voyez TRIS-TAN, n° III.

Page 194, col. I'e, ligne 6 du bas, après Mourgues, ajoutez & VERGNE.

SAINT-VALLIER, Voyez Poi-

TIERS (Diane de).

SALLES, Voy. FRANÇOIS n° XII. SANCHE, ajoutez II.

I. SANCHES, ligne 10, lifez in-, au lieu de in-4°.

SCHAH-ABBAS; ajoutez à la fin de l'article: (Voyez I. SHIRLEY.) SEGRAIS; 2° col., ligne 2, au lieu de Romains, lisez Romans.

SEGUR, Voyer Puysegur. SEMELE, Voyez BACCHUS.

SEMIRAMIS, ligne 2, lifez 2150, au lieu de 250.

SEVIN, Voyer QUINCI.

SIENNE, Voyer II. CATHERINE, III. Gui, & Sixte n° vi.

SPIFAME, (Jacques-Paul) n° Ier, ligne 17, après en 1559, ajoutez: & prit alors le nom de Passy, terre dont Jean Spifame, son pere, étoit seigneur.

Page 442, 1er alinea, après d'Avignon, ajoutez: (Voy. VELLY.)

SZEGEDIN, Voyer ZEGEDIN.

A HUILERIES, ligne 2, après né,

ajoutez à.

Page 551, à la fin du 1er alinea, ajoutez: TIMANTHE fe couvrit auffi de gloire par la victoire qu'il remporta fur le fameux P arrhafius , vainqueur de Zeuxis. On avoit proposé un prix p' celui qui exprime roit le mieux la colére d'Ajax, surieux de n'avoir pu obtenir les armes d'Achille. La supériorité sur adjugée à Timanthe, & le vaincu exhala son dépit contre ses juges en ces termes: Pauvre Ajax!ton sort en vérité me touche plus que le mien propre. Te voilà donc encore une sois contraint de céder la palme à un homme qui, à beaucoup près, ne te vaut pas!

Page 543, ligne 7 de la 2º col. au bas, après latinifer, lisez: (Voy.

I. MARULLE.)

TORCY, Voyez IV. COLBERT.

U SUM-CASSAN, ligne 9, après révolte, ajoutez en 1467.... Ligne 11, après vie, ajoutez, ainsi qu'à son fils Acen-Ali.... Et ligne 16, effacez 1572, & lisez 1478.

V ADÉ, page 632, ligne 3 de la I<sup>re</sup> col., après l'ame, ajoutez: Un jour ils'entretenoit avec une Dame qui avoit la ridicule affectation de cheviller chaque phrafe par des il a E U, elle a E U, nous avons EU. -- Et Jupiter aussi, Madame,

reprit Vadé impatienté, A E v 10. Il étoit defiré, &c.

VARUS, Voyez Quintilius. VAUX, Voyez DEVAUX.

VERMOND, Voyez II. COLLIN. Page 708, col. 1<sup>re</sup>, ligne 35, au lieu de 156..., lifez 1562... ligae 43, lifez 1571 au lieu de 1570.

VIEUVILLE, Voyez CERF. VILLANDON, Voyez HERI-

TIER, n° II.

VILLEGAS, Voyez QUEVEDO. Page 726, col. 1<sup>re</sup>, ligne 17, après BUCKINGHAM, ajoutez: & ROUSSEVILLE, fieur de Villiers.

WAERBEK, Voyez PERKINS. WASA, Voyez I. GUSTAVE.

I. WITIKIND, ligne 21, au liem de 80, lifez 807.

APOL, ligne 17, effacez 1736, lifer 1536.

ZIGABENUS, Voyez EUTHY-

MIUS, n° II. ZUCCHUS, Voy. II. Accius.

N. B. Dans la CHRONOLOGIE, page 42, à la tête de la 1<sup>re</sup> col., lisez Avant J. C. au lieu de Depuis J. C.

### PRIVILÉGE DU ROI.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE; A nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Confeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils & autres nos Jufficiers qu'il appartiendra: SALUT. Notre amé le fieur Lesay, Libraire à Paris, Nous a fait exposer qu'il desireroix faire imprimer & donner au Public un Ouvrage intitulé: Dictionnaire Historique des Hommes Illustres; s'il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce nécessaires. A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le tems de dix années confécutives, la compter de la date des Présentes, conformément à l'Arrêt du Conseil du 30 Août 1777, portant Réglement sur la durée des Priviléges en Librairie. Faisons défense à tous Imprimeurs, Libraires, & autres personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient, d'en introduire d'impression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance;

comme aussi d'imprimer ou faire imprimer, vendre, faire vendre? débiter ni contrefaire ledit ouvrage, sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant ses hoirs ou ayans cause, à peine de faisse & confiscation des exemplaires contrefaits, de six mille livres d'amende qui ne pourra être modérée pour la première fois, de pareille amende & de déchéance d'état en cas de récidive, & de tous dépens, dommages & intérêts, conformément à l'Arrêt du Conseil du 30 Août 1777, concernant les contresaçons : A la charge que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression dudit ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en beau papier & beaux caractéres, conformément aux Réglemens de la Librairie, à peine de déchéance du présent privilége; qu'avant de l'exposer en vente, le manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit ouvrage, sera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier, Garde des Sceaux de France, le fieur Kue de Miromênil; qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le fieur de Meaupou, & un dans celle dudit fieur Hue de Miromênil. Le tout à peine de nullité des Présentes: du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses ayans-cause pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Présentes, qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit ouvrage, soit tenue pour duement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire, pour l'exécution d'icelles, tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de Haro', Charte Normande, & Lettres à ce contraires: CAR tel est notre plaisir. Donné à Paris le treizième jour du mois de Janvier l'an de grace mil fept cent foixante-dix neuf, & de notre règne le cinquiéme.

PAR LE ROI EN SON CONSEIL. LEBEGUE.

J'ai cédé le présent Privilége à M. Le Roy, Imprimeur de Sa Majesté à Caen, pour en jouir en mon lieu & place, conformément aux clauses & conventions de notre Traité, & pour le tems & espace portés audit Traité. A Paris ce vingt-sept Janvier mil sept cent soixante-dix-neuf. Lejay.

Registré le présent Privilège & ensemble la Cession, sur le Registre XX de la Chambre Royale & Syndicale des Imprimeurs & Libraires de Paris, n° 868, conformément aux dispositions énoncées dans le présent Privilège, & à la charge de remettre à lad. Chambre les huit exemplaires prescrits par l'article CVIII du Réglement de 1723. A Paris ce 28 Janvier 1779.

A. M. LOTTIN l'aîné, Syndic.

Registré le présent Privilége, ensemble la Cession qui en a été faite, sur le Registre de la Chambre Royale & Syndicale des Imprimeurs Libraires de Caen, sol. 39 verso, conformément aux dispositions énoncées dans le présent, Ce 7. Mai : 1779. P. J. Poisson, Syndic.

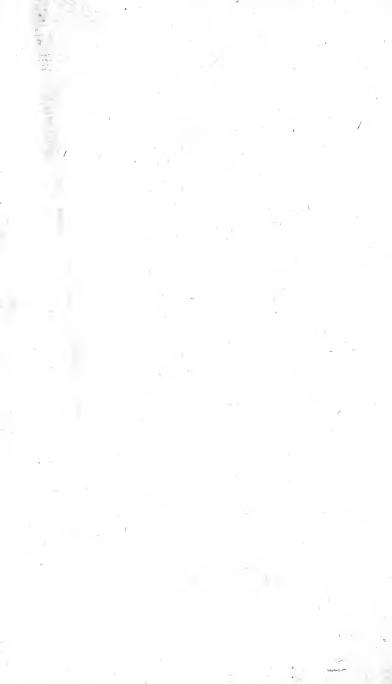



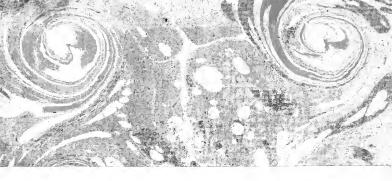



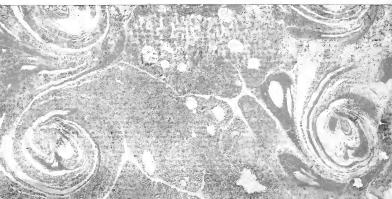

